









### HISTOIRE

DE L4

# RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

par At. A. Thiers,

BE L'ACADÉMIE PRANÇAISE.

MUSTIÈME ÉDITION, SUIVIE D'UNE CONVINUATION ET PRECEDÉE DU RÉSUMÉ DE L'RISTOIRE DE PRANCE JUSQU'AU RECRE DE LOUIS XVI, PAR FÉLIX RODIN.

TOME II.



Bruxelles,

SOCIÉTÉ TYPOGRAGHIQUE BELGE,

1836



Contraction of the second

## HISTOIRE

DE LA

# RÉVOLUTION

FRANÇAISE.

## HISTOIRE

....

# RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

par Al. A. Thiers,

EVITIÈME ÉDITION.

SCIVIE B'CHE CONTINUATION

ET PRÉCÉDÉE DU RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

JUSQU'AU BEGNE BE LOUIS XVI.

PAR FÉLIX BODIN.

TONE II

## Brurelles.

ADOLPHE WAHLEN, IMPR.-LIBR. DE LA COUR,
BUR DER BARLER, N° 22.
1836

#### HISTOIRE

n.v

### LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE.

#### CHAPITRE I.

Smite & De latte des bibertieres et des distribuites.
— Camille Personituit public les FAUEZ Codellers. — Le
comilé es place entre feu deux partis, et à statede d'abent
Perjonne les bibertieres. — Distrite dans Paris.
Rapports important de Robespierre et de Saind-Jun. —
Rapports important de Robespierre et de Saind-Jun. —
Revernent teat per les bébritiers. — Personitain ent mort
de Roudis, Vitarent, Bibert, chammette, Moneron, etc.
— Le comité et alarquine la public fina sinhé i proses sont ins.
Camille bermoudins, Philipeans, Larents, HéraulisSchettler, Place-Egistaties, (Labot, etc.)

La convention avait commencé d'exercer quelques sévérités-envers la faction turbulente des cordeliers et des agents ministériels. Ronain et Vincent étaient en prison. Leurs partisans s'agitaient au dehors. Momoro, aux Cordeliers, Hébert, aux Jacobins, s'efforçaient d'exciter en faveur de leurs amis l'intérêt des chands révolutionnaires. Les cordeliers firent une pétition, et, d'un ton assez peu respectueux, demandèrent si on voulait punir Vincent et Ronsin d'avoir courageusement poursuivi Dumouriez, Custine et Brissot; ils déclarèrent qu'ils regardaient ces deux citoyens comme d'excellents patriotes, el qu'ils les conserveraient toujours comme membres de leur société. Les jacobina présentèrent une pétition plus mesurée, et se bornérent à demander qu'on accélérit le rapport aur Vincent et Ronsin, afin de les

punir s'ils étaient coupables, ou de les rendre à la liberté s'ils étaient innocents.

Le comité de salut public gardait encore le sitence. Collot d'Herbois seul, quoique membre du comité et partisan obligé du gouvernement, montra le plus grand zele pour Ronsin. Le motif en était naturel : la cause de Vincent lui était presque étrangère, mais celle de Ronsin, envoyé à Lyon avec lui, et de plus exécuteur de ses sanglantes ordonnances, le touchait de très près, Collotd'Herbois avait soutenu avec Ronsin qu'il n'y avait qu'un centième des Lyonnaia qui fussent patriotes; qu'il fallait déporter ou immoler le reste, charger le Rhône de cadavres , effrayer tout le Midi de ce spectacle, et frapper de terreur la rebelle eité de Toulon. Ronsin était en prison pour avoir répété ces borribles expressions dans une affiche. Collotd'Herbois, rappelé pour rendre compte de sa mission, avait le plus grand intérêt à justifier la conduite de Ronsin, afin de faire approuver la sienne. Dans ce moment, il arrivait une pétition signée de quelques citoyens lyonnais, qui faisaient la peinture la plus déchirante des maux de leur ville. Un montraient des mitraillades succédant aux exécutions de la guillotine, une population entière menacée d'extermination, et une cité riche et manufacturière démolie, non plus avec le marteau, mais avec la mine. Cette pétition, que quatre citovens avaient eu le courage de signer, produisit une impression douloureuse sur la convention. Collot-d'Herbois se bâta de faire son rapport, et, dans son ivresse révolutionnaire, il présenta ces

terribles exécutions comme elles s'offraient à sa propre imagination, c'est-à-dire comme indispensables et toutes naturelles. - « Les Lyonnais, ditil en substance, étaient vaincus, mais ils disaient hautement qu'ils prendraient bientôt leur revanche. Il fallait frapper de terreur ces rebelles encore insoumis, et avec eux tous ceux qui voudraient les imiter; il fallait un exemple prompt et terrible. L'instrument ordinaire de mort n'agissait point assez vite, le marteau ne démolissait que lentement. La mitraille a détruit les hommes, la mine a détruit les édifiecs. Ceux qui sont morts avaient tous trempé leurs mains dans le sang des patriotes. L'ne commission populaire les eboisissait d'un coup d'œil prompt et sûr dans la foule des prisonniers; et on n'a lieu de regretter aucun de ceux qui ont été frappés, » - Collot-d'Herbois obligea la convention étonnée à approuver ce qui lui semblait à lui-même si naturel; il se rendit ensuite aux Jacobins pour se plaindre à eux de la peine qu'il avait eue à justifier sa conduite, et de la compassion qu'avaient inspirée les Lyonnais. « Ce matin, » j'ai eu besoin, dit-il, de me servir de circonlo-« cutions pour faire approuver la mort des traitres. » On pleurait, on demandait s'ils étaient morts » du premier coup!... Du premier coup, les » contre-révolutionnaires! et Chalier est-il mort » du premier coup \* !..... Vous vous informez . di-» sais-je à la convention, comment sont morts ces » hommes qui étaient couverts du sang de nos » frères! s'ils n'étaient pas morts , vous ne délibé-» reriez pas ici!..... Eh bien! à peine entendait-on » ce langage l'Ils ne pouvaient entendre parler des » morts; ils ne savaient pas se défendre des om-» bres! » Passant ensuite à Ronsin. Collot-d'Herbois dit que ce général avait partagé tous les dangers des patriotes dans le Midi, qu'il y avait bravé arec lui les poignards des aristocrates, et déployé la plus grande fermeté pour y faire respecter l'autorité de la république; que dans ce moment tous les aristocrates se réjouissaient de son arrestation . ct y voyaient pour eux-mêmes un suiet d'espoir. --« Qu'a donc fait Ronsin pour être arrêté? ajoutait Collot. Je l'ai demandé à tout le monde, personne n'a pu me le dire, » — Le lendemain de cette séauce, dans celle du 3 nivôse, Collot, revenant à la charge, vint annoncer la mort du patriote Gaillard, lequel, voyant que la convention semblait desapprouver l'énergie déployée à Lyon, s'était donné la mort. — « Vous ai-je trompés, s'écrin Collot, quand je vous ai dit que les patriotes allaient être réduits au désespoir, si l'esprit public venait à baisser jei? »

Ainsi, tandis que deux chefs des ultra-révolutionnaires étaient enfermés, leurs partisans s'agitaient pour eux. Les clubs, la convention étaient troublés de réclamations en leur faveur, et un membre même du comité de salut public, compromis dans leur système sanguinaire, les défendait pour se défendre lui-même. Leurs adversaires commençaient, de leur côté, à mettre la plus grande énergie dans leurs attaques. Philipeaux. revenu de la Vendée, et plein d'indignation contre l'état-major de Saumur, voulait que le comité de salut public, partageant sa colère, poursuivit Rossignol, Ronsin et autres, et vit une trahison dans la non-réussite du plan de campagne du 2 septembre. On a déjà vu combien il y avait de torts réciproques, de malentendus et d'incompatibilités de caractère dans la conduite de cette guerre. Rossignol et l'état-major de Saumur avaient eu de l'humeur, mais n'avaient point trahi; le comité. en les désapprouvant, ne pouvait leur faire essuyer une condamnation qui n'aurait été ni juste ni politique. Robespierre aurait voulu qu'on s'expliquat à l'amiable; mais Philipeaux, impatient, écrivit un pamphlet virulent où il raconta tonte la guerre, et où il mèla beaucoup d'erreurs à beaucoup de vérités. Cet écrit devait produire la plus vive sensation, car il attaquait les révolutionnaires les plus prononcés, et les accusait des plus affreuses trahisous, « Ou'a fait Ronsin? disait Phi-» lipeaux, beaucoup intrigué, beaucoup volé, » heaucoup menti! Sa seule expédition, c'est celle » du 18 septembre, où il fit accabler quarante-cinq » mille patriotes par trois mille brigands; e'est » cette journée fatale de Coron, où, après avoir » disposé notre artillerie dans une gorge, à la tête » d'une colonne de six lieues de flanc, il se tint » caché dans une étable comme un lâche coquin, » à deux lieues du champ de bataille, où nos in-» fortunés camarades étaient foudroyés par leurs » propres canons. » Les expressions n'étaient pas ménagées, comme on le voit, dans l'écrit de Philipeaux. Malheureusemeut, le comité de salut public, qu'il aurait du mettre dans ses intérêts, n'était pas traité avec beaucoup d'égards. Philipeaux, mécontent de ne pas voir son indignation assez partagée, semblait imputer au comité une partie

des torts qu'il reprochait à Ronsin, et employait

<sup>\*</sup> Ce montagnard, condamné par les fédéralistes tyonnais, avait été mat exécuté par le bourreau, qui avait été obligé de revenir jusqu'à trois feis pour faire tomber sa léte.

mème cette expression offensante : Si vous n'avez 1 été que trompés.

L'éerit, comme nous venons de le dire, produisit une grande sensation. Camille Desmoulins ue connaissait point Philipeaux; mais, satisfait de voir que dans la Vendée les ultra-révolutionnaires avaient autant de torts qu'à Paris, et n'imaginant pas que la colère cut aveuglé Philipeaux jusqu'à lui faire changer des fautes en trabison, il lut son pampblet avec empressement, admira son courage, et , dans sa naïveté , il disait à tout le monde : Avez-vous lu Philipeaux ?... Lisez Philipeaux ... -Tout le monde, suivant lui, devait lire cet écrit, qui prouvait les dangers qu'avait eourus la répu-

blique, par la faute des exagérés révolutionnaires. Camille aimait beaucoup Danton, et en était aimé. Tous deux pensaient que, la république étant sauvée par ses dernières victoires, il était temps de mettre fin à des eruautes désormais inutiles; que ces eruautés prolongées plus longtemps ne seraient propres qu'à compromettre la révolution, et que l'étranger pouvait seul en désirer et en inspirer la continuation. Camille imagina d'écrire un nouvesu journal qu'il intitula Le Vieux Cordelier, ear Danton et lui étaient les dovens de ce elub célèbre. Il dirigea sa feuille contre tous les révolutionnaires nouveaux , qui voulaient renverser et dépasser les révolutionnaires les plus anciens et les plus éprouvés. Jamsis cet écrivain, le plus remarquable de la révolution, et l'nn des plus natfs et des plus spirituels de notre langue, n'avait déployé autant de grâce, d'originalité et même d'éloquence. Il commençait ainsi son premier numéro (18 frimaire) : « O Pitt! je rends bommage » à ton génie! Quels nouveaux débarques de France » en Angleterre t'ont donné de si bons conseils, et » des moyens si surs de perdre ma patrie? Tu as » vu que tu échouerais éternellement contre elle . » si tu ne t'attachais à perdre dans l'opinion pu-» blique ceux qui, depuis einq ans, ont déjoué " tous tes projets. Tu as compris que ce sont ceux » qui t'ont toujours vaincu qu'il fallait vainere ; » qu'il fallait faire accuser de corruption précisé-» ment ceux que tu n'avais pu corrompre, et d'at-» tiédissement eeux que tu n'avais pu attiédir! » - » J'ai ouvert les yeux , ajoutait Desmoulins , j'ai » vu le nombre de nos eunemis : leur multitude m'arrache de l'hôtel des Invalides , et me ramène an combat. Il faut écrire, il faut quitter le crayon » lent de l'histoire de la révolution , que je tracais au coin du feu, pour reprendre la plume rapide

et baletante du journaliste, et suivre, à bride

» abattue, le torrent révolutionnsire. Député con-» sultant, que personne ne consultait plus depuis » le 5 juin , je sors de mon cabinet et de ma chaise » à bras, où j'ai eu tout le loisir de suivre, par le

» menu , le nouveau système de nos ennemis.» Camille élevait Robespierre jusqu'aux eleux pour sa conduite aux Jacobins, pour les services généreux qu'il avait rendus sux vieux patriotes, et

il s'exprimait de la manière suivante à l'égard du culte et des proscriptions. « Il faut, disait-il, à l'esprit humain malade le » lit plein de songes de la superstition : et à voir » les fêtes, les processions qu'on institue, les au-" tels et les saints sépuleres qui s'élèvent, il me » semble qu'on ne fait que ebanger le lit du ma-» lade ; seulement on lui retire l'oreiller de l'espé-» rance d'une autre vie..... Pour moi, je l'ai dit » sinsi, le jour même où je vis Gobel venir à la » barre, avec sa double eroix qu'on portait en » triomphe devant le philosophe Anaxagoras \*. » Si ce n'était pas un crime de lese-montagne, de » soupçonner un président des Jacobins et un pro-» eureur de la commune, tels que Clootz et Chau-» mette, je serais tenté de eroire qu'à cette nou-» velle de Barrère , la Vendée n'existe plus , le roi de Prusse s'est écrié douloureusement : Tous « nos efforts échoueront donc contre la répu-» blique, puisque le noyau de la Vendée est dé-» Iruit; et que l'adroit Luchesiui, pour le con-» soler, lui aura dit : Héros invincible, l'ima-» gine une ressource; laissez-moi faire. Je » paierai quelques prétres pour se dire charla-» tans, j'enflammerai le patriotisme des autres » pour faire une pareille déclaration. Il y a à » Paris deux fameux patrioles qui seront tres » propres par leurs talents, leur exagération » et leur système religieux bien connu, à nous » seconder et a recevoir nos impressions. Il » n'est question que de faire agir nos amis en » France, auprès des deux grands philosophes » Anacharsis et Anaxagoras ; de mettre en · mouvement leur bile, et d'éblouir leur ci-» visme par la riche conquéte des sacristies. " ( l'espère que Chaumette ne se plaindra-pas de » ee numero; le marquis de Luchesini ne peut pas » parler de lui en termes plus bonorables.) Ana-» charsis el Anaxagoras croiront pousser la » roue de la raison , tandis que ce sera celle de » la contre-révolution; el bientôl, au lieu de » laisser mourir en France, de vieillesse et

<sup>\*</sup> Nom qu'avait pris Chaumette.

» d'inanition, le papisme prét a y rendre le der- | » nier snupir, je rous promets, par la persé-- cution et l'intolérance contre ceux qui vou-

» draient messer et être messés, de faire passer » force recrues à Lescure et à Larochejac-» quetein.»

Camille racontant ensuite ce qui se faisait sous les empereurs romains, et prétendant ne donner

qu'une traduction de Tacite, fit une effravante allusion à la loi des suspects. « Anciennement, dit-il. » il y avait à Rome, selon Tacite, une loi qui spé-» eifiait les erimes d'état et de lèse-majesté, et por-» tait peine capitale. Ces crimes de lèse-maiesté.

» sous la république, se réduisaient à quatre » sortes : si une armée avait été abandonnée en

» pays ennemi ; si l'on avait excité des séditions ; si » les membres des corps constitués avaient mal » administré les affaires ou les deniers publics : si

» la majesté du peuple romain avait été avilie. Les » empereurs n'eurent besoin que de quelques arti-

» cles additionnels à cette loi, pour envelopper les » eltoyens et les cités entières dans la proscription. » Auguste fut le premier à étendre cette loi de lèse-

» majesté, en y comprenant les écrits qu'il appe-» lait contre-révolutionnaires. Bientôt les exten-

» sions n'eurent plus de bornes. Dès que les propos » furent devenus des crimes d'état, il n'y eut plus - qu'un pas à faire pour changer en erimes les

» simples regards, la tristesse, la compassion, les · soupirs . le silence même.

» Bientôt ce fut un crime de lése-majesté ou de » contre-révolution à la ville de Nursia d'avoir » élevé un monument à ses habitants morts au » siège de Modène; erime de contre-révolution

a à Libon Drusus d'avoir demandé aux diseurs de » bonne aventure s'il ne posséderait pas un jour de grandes richesses; crime de contre-révolution. » au journaliste Cremuntius Cordus d'avoir ap-» pelé Brutus et Cassius les derniers des Romains;

« crime de contre-révolution à un des descendants « de Cassius d'avoir chez lui un portrait de son » bisateul; crime de contre-révolution à Mareus " Scaurus d'avoir fait une tragédie où il v avait tel

» vers auguel on pouvait donner deux sens; crime » de contre-révolution à Torquatus Silanus de faire

» de la dépense; crime de contre-révolution à Pé-» tréius d'avoir eu un songe sur Claude; crime de

» contre-révolution à l'omponius de ce qu'un ami » de Séjan était venu chereber un asile dans une

» de ses maisons de campagne; crime de contre-

révolution de se plaindre des malheurs du temps. car c'était faire le procès du gouvernement :

» grand nombre de citovens furent déchirés de - coups, condamnés aux mines ou aux bêtes, quel-» ques-uns même scies par le milieu du corps. » Crime enfin de contre-révolution à la mère du » consul Fusius Germinus d'avoir pleuré la mort » funeste de son fils.

» crime de contre-révolution de ne pas invoquer

» le génie divin de Caligula. Pour y avoir manqué.

- Il fallait montrer de la joje de la mort de son » smi, de son parent, si l'on ne voulait s'exposer à

 périr soi-même. » Tout donnait de l'ombrage au tyren. Un ci-

» toyen avait-il de la popularité? e'était un rival du prince, qui pouvait susciter une guerre eivile. Studia civium in se verteret, et si mutti idem

» audeant, bettum esse. Suspect. » Fuvait-on au contraire la popularité, et se te-» nait-on su coin de son feu? cette vie retirée vous » svait fait remarquer, vous avait donné de la con- sidération. Quanto metu occultior, tanto plus » fama adeptus. Suspect.

» Étiez-vous riebe ? il y avait un péril imminent » que le peuple ne fût corrompu par vos largesses. - Auri vim atque opes Ptauti, principi in-\* fensas, Suspect.

» Étiez-vous pauvre? Comment donc! invincible » empereur! il faut surveiller de plus près cet » homme. Il n'y s personne d'entreprenant comme » celui qui n'a rien. Syttam inopem, unde præci-» puam audaciam. Suspect.

» Éticz-vous d'un caractère sombre, mélaneo-» lique, on mis en négligé? Ce qui vous affligeait. » c'est que les affaires publiques allaient bien. Ho-» minem publicis bonis mæstum, Suspect.»

Camille Desmoulins pour suivait sinsi cette grande énumération des suspects, et traçait un horrible tableau de ce qui se faisait à Paris, par ee qui s'était fait à Rome. Si la lettre de Philipeaux avait excité une vive sensation, le journal de Camille Desmoulins en produisit une bien plus grande encore. Cinquante mille exemplaires de chacun de ses numéros furent vendus en quelques jours. Les provinces en demandaient en quantité; les prisonniers se les transmettaient à la dérobée, et ils lisaient avec délices, et avec un peu d'espoir, ce révolutionnaire qui leur était autrefois si odieux. Camille, sans vouloir qu'on ouvrit les prisons, ni qu'on fit rétrograder la révolution, demandait l'institution d'un comité dit de clémence, qui ferait la revue des prisonniers, élargirait les citoyens enfermés sans cause suffisante, et arrêterait le sang là où il avait déjà trop confé.

Les écrits de Philipeaux et de Desmoulins irritérent au plus haut degré les révolutionnaires zélés. et furent improuvés aux Jacohins. Hébert les y dénonca avec fureur; il proposa même de radier les auteurs de la liste de la société. Il signala en outre, comme complices de Camille Desmoulins et de Philipeaux, Bourdon de l'Oise et Fabre-d'Églantine. On a vu que Bourdon de l'Oise avait voutu, de concert avec Goupilleau, destituer Rossignol; il s'était brouitté depuis avec l'état-major de Saumur, et n'avait cessé dans la convention de s'élever contre le parti Ronsin. C'est ce qui le faisait associer à Philipeaux. Fabre était accusé d'avoir pris part à l'affaire du fanx décret, et on était disposé à le croire, quoiqu'il eût été justifié par Chabot, Sentant sa position périlleuse, et ayant tout à eraindre d'un système de sévérité trop grande, il avait deux ou trois fois parlé pour le système de l'indulgence, s'était entièrement brouillé avec les ultra-révolutionnaires, et avait été traité d'intrigant par le Père Duchesne. Les Jacobins, sans adopter les violentes propositions d'Hébert, décidèrent que Philipeaux, Camille Desmoutins, Bourdon de l'Oise et Fabred'Églantine, viendraient à la barre de la société donner des explications sur leurs écrits et sur leurs discours dans to convention.

La séance où ils devaient comparaître avait excité une affluence extraordinaire. On se disputait les places avec fureur, on en vendit quelques-unes jusqu'à 25 francs. C'était, en effet, le procès des deux nouvelles classes de patriotes qui atlait se juger devant l'autorité toute-puissante des jacobins. Phitipeaux, quoiqu'il ne fût pas membre de la société, ne refusa pas de comparaître à sa barre, et répéta les accusations qu'il avait délà consignées. soit dans sa correspondance avec le comité de salut public, soit dans sa brochure. Il ne ménagea pas plus les individus qu'il ne l'avait fait précédemment, et donna à liebert deux ou trois démentis formels et insultants. Ces personnalités si hardies de Philipeaux commençaient à agiter la société, et la séance devenait orageuse, lorsque Danton, prenant la parole, observa que, pour juger une question aussi grave, il fallait la plus grande attention et le plus grand calme; qu'il n'avait aucune opinion faite sur Philipeaux et sur la vérité de ses accusations; qu'il tui avait déjà dit à lui-même : « Il faut que tu prouves » tes accusations, ou que tu portes ta tête sur l'é-» chafaud »; que peut-être il n'y avait ici de conpables que les événements; mais que, dans tous les cas, il fatlait que tout le monde fût entendu, et surtout écouté,

Robespierre , parlant après Danton, dit qu'il n'avait pas lu la brochure de Philipeaux ; qu'il savait seulement que, dans cette brochure, on rendait le comité responsable de la perte de trente mille hommes; que le comité n'avait pas le temps de répondre à des libelles, et de faire une guerre de plume; que cependant il ne croyait pas Philipeaux coupable d'intentions mauvaises, mais entraîné par des passions. « Je ne prétends pas, dit Robespierre, » imposer silence à la conscience de mon collègue : » mais qu'il s'examine, et juge s'il n'y a en lui-» même ni vanité, ni petites passions. Je le crois » entrainé par le patriotisme non moins que par la » colère ; mais qu'il réfléchisse ! qu'il considère la » lutte qui s'engage! il verra que les modérés pren-» dront sa défense, que les aristocrates se rangeront » de son côté , que la convention elle-même se par-» tagera, qu'it s'y élèvera peut-être un parti de » l'opposition, ce qui scrait désastreux, et ce qui » renouvellerait le combat dont on est sorti, et les » conspirations qu'on a eu tant de peine à déjouer! » Il iuvite done Philipeaux à examiner ses motifs secrets, et les jacobins à l'écouter silencieusement,

Rien n'était plus sage et plus convenable que les observations de Robespierre, au ton près, qui était toujours emphatique et doctoral, surtout depuis qu'il dominait aux Jacobins. Philipeaux reprend la parole, se rejette dans les mêmes personnalités, et provoque le même trouble, Danton, impatienté. s'écrie qu'il faut abréger de telles querelles, et nommer une commission qui examine les pièces du procès. Couthon dit qu'avant même de recourir à cette mesure, it faut s'assurer si la question en vaut la peine, si ce ne serait pas simplement une question d'homme à homme, et il propose de demander à Philipeaux si, en son âme et conscience, il croit qu'il y sit eu trahison. Alors it s'adresse à Philipeaux : - Crois-tu, lui dit-il, en ton âme et conscience, qu'il y ait eu trahison? - Oui, répond imprudemment Philipeaux. - En ce cas, reprend Couthon, il n'y a point d'autre moven : il faut nommer une commission qui écoute les accusés et les accusateurs, et en fasse son rapport à la société.

La proposition est adoptée, et la commission est chargée d'examiner, outre les accusations de Philipeaux, la con nite de Bourdon de l'Oise, de Fabre-d'Églantine et de Camille Desmoulins.

C'était le 5 nivôse (25 décembre.) Dans l'intervalle de temps employé par la commission à faire sour apport. La guerre de plume et les récriminations continuèrent sans interruption. Les cordeliers exclurent Camille Desmonlins de leur société.

lls firent de nouvelles pétitions ponr Ronsin et l Vincent, et vincent les communiquer aux jacobins, pour engager ceux-ci à les appuyer auprès de la convention. Cette foule d'aventuriers, de mauvais sujets, dont on avait rempli l'armée révolutionnaire, se montraient partout, dans les promenades, les tavernes, les cafes, les spectacles, en épaulettes de laine et en moustaches, faisaient grand bruit pour Ronsin leur général, et Vincent leur ministre. lls étaient surnommés les épauletiers, et fort redoutés dans Paris. Depuis la loi qui interdisaitaux sections de se réunir plus de deux fois par semaine, elles s'étaient changées en sociétés populaires fort turbulentes. Il y avait insuu'à deux de ces sociétés. par section, et e'était là que tous les partis intéressés à produire un mouvement dirigeaient leurs agents. Les épauletiers ne manquaient pas de s'y rendre, et, grace à eux, le tumulte régnait dans presque toutes.

Robespierre, toujours ferme aux Jaeobins, fit

repousser la pétition des cordeliers, et de plus, fit retirer l'affiliation à toutes les sociétés populaires formées depuis le 51 mai. C'étaient là des actes d'une prudente et louable énergie. Cependant le comité, tout en faisant les plus grands efforts pour comprimer la faction turbulente, devait s'attacher aussi à ne pas se donner les apparences de la mollesse et de la modération. Il fallait, pour qu'il pôt conserver sa popularité et sa force , qu'il déployat la 'même rigueur contre la faction opposée. C'est pourquoi, le 3 nivôse (25 décembre), Robespierre fut chargé de faire un nouveau rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, et de proposer des mesures de sévérité contre quelques prisonniers illustres. S'attachant toujours, par politique et aussi par erreur , à rejeter tous les désordres sur la prétendue faction étrangère, il lui imputa à la fois les torts des modérés et des exagérés. « Les conrs étrangères ont vomi , dit-il , sur » la France, les scélérats habiles qu'elles tiennent à » leur solde. Ils délibèrent dans nos administra-» tions, s'introduisent dans nos assemblées section-» naires et dans nos clubs ; ils ont siégé jusque dans » la représentation nationale ; ils dirigent et diri-» geront éternellement la contre-révolution sur le » même plan. Ils rôdent autour de nous ; ils sur-» prennent nos secrets , caressent nos passions , et » cherchent à nous inspirer jusqu'à nos opinions. Robespierre, poursuivant ce tablean, les montre poussant tour à tour à l'exagération ou à la faiblesse. excitant à Paris la persécution des cultes, et dans la Vendée la résistance du fanatisme ; immolant

Lepelletier et Marat, et puis se mélant dans les groupes pour leur décerner les honneurs divins , afin de les rendre ridieules et odieux ; donnant ou retirant le pain au peuple, faisant paraître on disparaltre l'argent , profitant enfin de tous les accidents nour les tourner contre la révolution et la France. Après avoir fait ainsi la somme générale de tous nos maux. Robespierre, ne voulant pas voir qu'ils étaient inévitables, les imputait à l'étranger, qui, sans doute, pouvait s'en applaudir, mais qui, pour les produire, s'en reposait sur les vices de la nature humaine, et n'aurait pas eu le moven d'y suppléer par des complots. Robespierre, regardant comme complices de la cualition tous les prisonniers illustres qu'on détenait encore , proposa de les envoyer de suite au tribunal révolutionnaire. Ainsi Dietrich , maire de Strasbourg , Custine fils , Biron , et tous les officiers amis de Dumouriez , de Custine et de Houèbard, durent être incessamment jugés. Sans doute, il n'était pas besoin d'un décret de la convention pour que ecs victimes fussent immolées par le tribunal révolutionnaire : mais ce soin de hôter leur supplice était une preuve que le gouvernement ne faiblissait pas. Robespierre proposa en outre d'augmenter d'un tiers les récompenses territoriales promises aux défenseurs de la patrie.

Après ce rapport, Barrère fut chargé d'en faire un autre sur les arrestations qu'on disait chaque jour plus nombreuses, et de proposer les moyens de vérifier les motifs de ces arrestations. Le but de ce rapport était de répondre, sans qu'il y parût, au Vieux Cordelier de Camille Desmoulins, et à sa proposition d'un comité de elémence. Barrère traita avec sévérité les Traductions des orateurs anciens, et proposa néanmoins de nommer une commission pour vérifier les arrestalions, ce qui ressemblait fort au comité de elémence imaginé par Camille, Cependant, sur les observations de quelques-uns de ses membres , la convention crut devoir s'en tenir à ses décrets précédents, qui obligraient les comités révolutionnaires à adresser au comité de sureté générale les motifs des arrestations, et permettaient aux détenus de réclamer

auprès de ce dernier comité.

Le gouvernement poursuivrit ainsi sa marche entre les deux pertis qui se formalent, inclinant secrètement pour le parti modéré, mais craignant toulgurs de le aissex trop aperceroir. Pendant ce temps. Camille publia un numero plus fort encore que les précédents, et qui festi adressé aux jacobins. Il l'initiule à Mo Défense, et évêsti la plus braffie.

et la plus terrible récrimination contre ses adversaires.

Apropose es aralistion des Corbellers, il dissitparton, frères a unis, si jous periorie encore le titre de vieux corbeller, apela l'arrêté du club qui me dérend de me parce de co non. Nais, en vérité, c'est une insolence si inonte que celle de petita-flus ar éroltant contre leur grand-jere, et à lui défendant de poetre son nom, que je veux politic-relis certolisat contre leur grand-jere, et à lui défendant de poetre son nom, que je veux politic-relis certolisat (port la la faite, dont il na poetre, on à des renfonts qu'on lui a faite, dont il na junia in cromo un intence commu di alixiem e porte, et qui prétendent le chasser du poternel oggs! »

Ensuite il explique ses opinions, « Le vaisseau » de la république vogue entre deux écueils, le ro-» cher de l'exagération et le banc de sable du mo-» dérantisme. Voyant que le Père Duchesne et n presque toutes les sentinelles patriotes se tenaient » sur le tillac, avec leur lunette, occupés uniquement à crier : Gare! vous touchez au modéran-» tisme! il a bien fallu que moi, vieux cordelier et » doyen des jacobins, je me chargeasse de faire la » faction difficile, et dont aucun des jeunes gens » ne voulait , crainte de se dépopulariser , celle de » crier: Gare! vous allez toucher à l'exagération! » Et voilà l'obligation que doivent m'avoir tous mes » collègues de la convention , celle d'avoir exposé » ma popularité même, pour sauver le navire où ma cargaison n'était pas plus forte que la leur. Il se justifie ensuite de ce propos qui lui avait

Il se justine ensuite de ce propos qui tui avait été si reproche: Fincent Pitt gourerne George Bouchotte. « J'ai bien, dit-il, appelé Louis XVI » mon gros benét de roi, en 1787, sans être em-» bastillé pour cela. Bouchotte serait-il un plus » grand seigneur? »

Il passe ensuite sea adversaires en creue; il dil Acolac-d'Heriologue et lin; Demondius, a son Dillon, il Acolac-d'Heriologue et lin; Demondius, a con Dillon, il a Collot a son Brunet, son Prell, qu'il a dérendais tous les deuxs. Il dit à Barrère : «On ne se reconnaît plus à la Nontagne; si c'était un viens concluire comme moi, un patrioir rectisignes, Billand-Vaccanes, por exemple, qui m'est gourmande s' durment, austinaisseun utique; - paurias dits: Cest le sonfine du houillant saint l'autre de l'acolaction d'acolaction d'acolac

» proposé le comité des douxe! toi, qui, le 2 juin, metais en délibération dans le comité de saint » public si on n'arrêterait pas Danton! toi dont je » pourrais referre bien d'autres fantes, si je vou- alias fouillet le vieux aux é, que tu deviennes nout à coup un passe-Robespierre, et que je » sois par toi apostrophé si sec! »

Tout cela n'est qu'une querelle de ménage, ajoute Camille, serve ma mai hes pariotes Collot et liberère; mais je vais être à mou tour bougre-ment en colere "contre le Pre buchene, qui en happelle un misérable intriguilleur, un rei date a mener oi la quillotine, un conspirateur qui reuit qu'on ouvre les prisons pour en faire une nouteulle Fendée, un nedormeur page par Pitt, un bourréquet à longue covilles. ATENSANO, Illanax, a sur sa vai configue de la consension de la configue qu'un de la configue de la configu

Alors Camille, qui avait été accusé par liébert d'avoir épouse une femme riche, et de diner avec des aristocrates, fait l'histoire de son mariage, qui lui avait valu quatre mille livres de rentes, et il trace le tableau de sa vie simple, modeste et paresseuse. Passant ensuite à Hébert , il rappelle l'ancien métier de ce distributeur de contre-marques, ses vols qui l'avaient fait chasser du théâtre, sa fortune subite et connue, et il le couvre de la plus juste infamie. Il raconte et prouve que Bouchotte avait donné à Hébert , sur les fonds de la guerre, d'abord cent vingt mille francs, puis dix, puis soixante, pour les exemplaires du Père Duchesne distribués aux armées ; que ces exemplaires ne valajent que seize mille francs, et que par conséquent le surplus avait été volé à la nation.

Deux cent mille franes, s'écrie Camille, à ce paure sans-culte Hébert, pour sontenir les motions de Proli, de Clostel deux cent mille refranço pour calonnier Panton, Liadet, Cambon, "Tauriot, Lacroix, Philipeaux, Bourdon de Piòle, Barras, Fréron, d'Égalmine, Lepadre, Camille Desmonlins, et presque tous les commissiers de la courestion l'Dura inondre la France de ses de crieta, aj propres à former l'aprir et le court deux cent mille france de less-deux cent mille france de losse-bette. "S'éton-deux cent mille france de Bouchette." S'éton-

<sup>\*</sup> Barrère s'appelait de Fieux-snc, quand Il était noble.

<sup>\*\*</sup> Expression des colporteurs qui, en vendant les feuilles du Père Duchesne, crisient dans les rues : Il est bougrement en colère, le Père Duchesne!

nera-t-on après cela de cette exclamation filiale » d'Hébert à la séance des Jacobins : Oser atta-» quer Bouchotte! Bouchotte, qui a mis à la tête des armées des généraux sans-culottes! " Bouchotte, un patriote si pur! Je suis étonné » que, dans le transport de sa reconnaissance, le » Père Duchesne ne se soit pas écrié : Bouehotte · qui m'a donné deux cent mille livres depuis le » mois de juin!

" Tu me parles, ajoute Camille, de mes sociétés : mais ne sait-on pas que c'est avec l'intime de Du-» mouriez, le banquier Kock, avec la femme Roche-» chouart , agente des émigrés , que le grand » patriote Hébert, après avoir calomnié dans sa · feuille les hommes les plus purs de la république, » va, dans sa grande joie, lui et sa Jacqueline, » passer les beaux jours de l'été à la campagne, - boire le vin de Pitt, et porter des toasts à la ruine » des réputations des fondateurs de la liberté? » Camille reproche ensuite à Hébert le style de son journal : « Ne sais-tu pas , Hébert , que lorsque les » tyrans d'Europe veulent faire croire à leurs « esclaves que la France est couverte des ténèbres de la barbarie; que Paris, cette ville si vantée par » son atticisme et son goût, est peuplée de van-» dales; ne sais-tu pas, malheureux, que ce sont » des lambeaux de tes feuilles qu'ils insèrent dans » leurs gazettes? comme si le peuple était aussi » ignorant que in voudrais le faire croire à M. Pitt; » comme si on ne pouvait lui parler qu'un langage » aussi grossier; comme si c'était là le langage de » la convention et du comité de salut public; » comme si tes saletés étaient celles de la nation ;

» comme si un égoût de Paris était la Seine! » Camille l'accuse ensuite d'avoir ajouté, par ses numéros, aux scandales du culte de la raison; puis il s'écrie : « Ainsi, c'est ce vil flagorneur aux » gages de deux cent mille livres, qui me repro-» ehera les quatre mille livres de rentes de ma » femme! c'est cet ami intime des Kock, des Roche-» chouart, et d'une multitude d'escrocs, qui me reprochera mes sociétés! c'est cet écrivain insensé » ou perfide qui me reprochera mes écrits aristo-» cratiques , lui , dont je démontrerai que les » feuilles sont les délices de Coblentz, et le seul « espoir de Pitt! cet homme, rayé de la liste des - garçons de théâtre pour vols, fera rayer de la » liste des jacobins, pour leur opinion. des députés » fondateurs immortels de la république! ect écri-» vain des charniers sera le régulateur de l'opinion. » le mentor du peuple français! » « Qu'on désespère, ajoute Camille Desmoulins,

« de m'intimider por les terreurs et les bruits de » mon arrestation qu'on seme autour de moi, » Nous savons que les scélérats méditent un 31 mai » contre les hommes les plus énergiques de la Mon-» tagne!..... O mes collègues! je vous dirai comme » Brutus et Cicéron : Nous craignons trop la · mort, et l'exil, et la pauvreté! Nimium time-» mus mortem et exilium et paupertatem... Eh » quoi! lorsque, tous les jours, douze cent mille » Français affrontent les redoutes bérissées des bat-» teries les plus meurtrières, et volent de victoires » en victoires, nous, députés à la convention, " nous qui ne pouvons jamais tomber, comme le » soldat, dans l'obscurité de la nuit, fusillé dans » les ténèbres, et sans témoins de sa valeur; nous, » dont la mort soufferte pour la liberté ne peut » être que glorieuse, solennelle et recue en pré-» seuce de la nation entière, de l'Europe et de la » postérité; serions-nous plus Mehes que nos sol-» dats? craindrions-nous de nous exposer à regar-» der Bouchotte en face? n'oserons-nous pas braver » la grande eolère du Père Duebesne, pour rem-» porter aussi la victoire que le peuple attend de » nous , la victoire sur les ultra-révolutionnaires » comme sur les coutre-révolutionnaires : la vic-» toire sur tous les intrigants, sur tous les fripons, » Croit-on que, même sur l'échafaud, soutenu

» sur tous les ambitieux, sur tous les ennemis du » bien public? » de ce sentiment intime que j'ai aimé avec passion » ma patrie et la république, conronné de l'estime » et des regrets de tons les vrais républicains, je » voulusse changer mon supplice contre la fortune » de ce misérable Hébert, qui, dans sa feuille, · pousse au désespoir et à la révolte vingt classes » de citoyens ; qui, pour s'étourdir sur ses remords a et ses calomnies, a besoin de se procurer une » ivresse plus forte que celle du vin , et de lécher » sans cesse le sang au pied de la guillotine? » Ou'est-ce donc que l'échafand pour un patriote, » sinon le piédestal des Sidney et des Jean de » With? Ou'est-ce, dans un moment de guerre où » j'ai eu mes denx frères hachés pour la liberté, - qu'est-ce que la guillotine; sinon un coup de » sabre, et le plus glorieux de tons, pour un député » vietime de son eourage et de son républica-» nisme? »

Ces pages donneront une idée des mœurs de l'époque. L'apreté, le cynisme, l'éloquence de Rome et d'Athènes avaient reparu parmi nous , avec la liberté démocratique.

Ce nouveau numéro de Camille Desmoulins causa

faut écarter les discussions personnelles ; que la encore plus d'agitation que les précédents. Hébert [ société n'est pas réunie pour l'intérêt des réputane cessa de le dénoncer aux jacobins, et de demander le rapport de la commission. Le 16 nivôse, tions, et que, si Hébert a volé, peu lui importe à elle; que eeux qui ont des reproches à se faire ne enfin , Collot-d'Herbois prit la parole pour faire ec doivent pas interrompre la discussion générale... rapport. L'affluence était aussi considérable que le - A ces expressions pen satisfaisantes , Hébert iour où la discussion avait été entamée, et les places se vendaient aussi eher. Collot montra plus d'impartialité qu'on n'aurait dù l'attendre d'un ami de Ronsin. Il reprocha à Philipeaux d'impliquer le comité de salut publie dans ses accusations , de montrer les dispositions les plus favorables pour des hommes suspects, de parler de Biron avec éloge, tandis qu'il couvrait Rossignol d'outrages, et enfin d'exprimer exactement les mêmes préférences que les aristocrates. Il lui fit aussi un reproche qui, dans les circonstances, avait quelque gravité : c'était d'avoir retiré dans son dernier écrit les accusations portées contre le général Fabre-Fond, frère de Fabre-d'Églantine, Philipeaux, en effet, qui ne connaissait ni Fabre, ni Camille, avait dénoncé le frère du premier qu'il croyait avoir trouvé en faute dans la Vendée. Une fois rapproché de Fabre par sa position, et accusé avec lui, il avait retranché, par un ménagement tont naturel, les allégations relatives à son frère. Cela seul prouvait qu'ils avaient été conduits, isolément, et sans se connaître, à agir comme ils l'avaient fait, et qu'ils ne formaient point une faction véritable. Mais l'esprit de parti en jugea autrement, et Collot Insinua qu'il existait une intrigue sourde, et un concert entre les prévenus de modération. Il fouilla dans le passé, et reprocha à Philipeaux ses votes sur Louis XVI et sur Marat. Quant à Camille, il le traita bien plus favorablement; il le représenta comme un bon patriote, égaré par de mauvaises sociétés, et anquel il fallait pardonner, en l'engageant toute fois à ne plus commettre de parcilles débauches d'esprit. Il demanda done l'exclusion de Philipeaux, et la ecusure pure et simple de Camille.

Dans ce moment, Camille, présent à la séance, fait passer une lettre au président, pour déclarer que sa défense est consignée dans son dernier numéro, et pour demander que la société veuille bien en éconter le contenu. A cette proposition , Hébert, qui redoutait la lecture de ce numéro, où les turpitudes de sa vie étaient révélées, prend la parole, et s'écrie qu'on a voulu compliquer la discussion, en le calomniant, et que, pour détourner l'attention, on lui a imputé d'avoir volé la trésorerie, ec qui est une fausseté atroce.... - J'ai les pièces en main! s'écrie Camille. - Ces mots causent une grande rumeur. Robespierre le jeune dit alors qu'il s'écrie : Je n'ai rien à me reprocher. - Les troubles des départements , reprend Robespierre le icune, sont tou ouvrage; c'est toi qui as contribué à les provoquer en attaquant la liberté des cultes. - Hebert se tait à cette interpellation. Robespierre ainé prend la parole, et gardant plus de mesure que son frère, mais sans être plus favorable à Hébert, dit que Collot a présenté la question sous sou véritable point de vue; qu'un incident fâcheux avait troublé la dignité de la discussion, que tont le monde avait eu tort, Hébert, ainsi que eeux qui lui avaient répondu. « Ce que je vais dire , aioutc-» t-il , n'a trait à auenn individu. On a manvaise » grâce à se plaindre de la calomnie quand on a » calomnié soi-même. On ne doit pas se plaindre » des injustices quand on a juge les autres avec » légèreté, précipitation et fureur. Que chacun in-» terroge sa conscience, et s'applique ces réflexions. » l'avais voulu prévenir la discussion actuelle ; je » voulais que , dans des entretiens particuliers , » dans des conférences amicales, chacun s'expli-» quat et couvint de ses torts. Alors on aurait pu » s'entendre et s'épargner du scandale. Mais point » du tout, les pamphlets ont été répandus le leuden main, et on s'est empressé de produire un éclat, » Maintenant, ee qui nous importe dans toutes » ees querelles personnelles, ce u'est pas de savoir » si on a mis de tous côtés des passions et de l'iu-» justice, mais si les accusations dirigées par Phi-» lipeaux contre les hommes chargés de la plus » importante de nos guerres sont fondées. Voilà ce » ce qu'il faut éclaireir dans l'intérêt non des indi-» vidus, mais de la république, » Robespierre pensait, en effet, que les attaques

dées; que d'ailleurs elles ne renfermaient rien que la république eut intérêt à constater, et qu'au contraire il importait beaucoup d'éclaireir la conduite des généraux dans la Vendée. On poursuit, en effet. la discussion relative à Philipeaux. La séance entière est consacrée à entendre une foule de témoins oculaires; mais, au milieu de ces affirmations contradictoires, Danton, Robespierre, déclarent qu'ils ne discernent rien, et qu'ils ne savent plus à quoi s'en tenir. La discussion, déjà

de Camille contre Hébert étaient inutiles à discuter,

car tout le monde savait combien elles étaient fon-

trop longue, est remoyée à la ésance mirante. Le 18, la sénce est reprise; Philipsam ésiti aboent. On se sentisti déjà faliqué de la discussion dont il ésitie settle, et qui n'amencai issume éstaireissement. Ons'étenta dors sur Camille Desmoulins, One étome de éverpliquer sur les éloges qu'il a donné à Philipeaux, et sur ses relations avec lui. Camille ne le connait que, Pair gourden, par Bourdon, hai vaisent d'abord persanté que Philipeaux, par Bourdon, hai vaisent d'abord persanté que Philipeaux d'abord hai trait, et l'avaient arbord private que Philipeaux et l'avaient d'abord personal que Philipeaux et l'avaient d'abord persone d'année de la commandation de la person de la contraction de la person de louis et la person de louis et la person de louis paris). Il réfrancée ses diops, et déclare n'avair oles seuron seriors de cet ésant.

Robespierre, prenant encore une fois la parole sur Camille, répète ce qu'il avait déjà dit à son égard : que son caractère est excellent, mais que ce caractère connu ne lui donne pas le droit d'écrire contre les patriotes; que ses écrits, dévorés par les aristocrates, font leurs délices, et sont répandus dans tous les départements ; qu'il a traduit Tacite sans l'entendre ; qu'il faut le traiter comme un enfant étourdi qui a touché à des armes dangereuses et en a fait un usage funeste, l'engager à quitter les aristocrates et les mauvaises sociétés qui le corrompent ; et qu'en lui pardonnant à lui, il faut brûler ses numéros. - Camille, alors, oubliant les ménagements qu'il fallalt garder envers l'orgueilleux Robespierre, s'écrie de sa place : Brûler n'est pas répondre. - « Eh bien! répond Robespierre irrité. » qu'on ne brûle pas, mais qu'on réponde; qu'on » lise sur-le-champ les numéros de Camille, Puis-» qu'il le veut, qu'il soit couvert d'ignominie; que » la société ne retlenne pas son Indignation , puis-» qu'il s'obstine à soutenir ses distribes et ses prina cipes dangereux. L'homme qui tient aussi for-» tement à des écrits perfides est peut-être plus · qu'égaré; s'il cut été de bonne foi , s'il cut écrit » dans la simplicité de son cœur, il n'aurait pas osé » soutenir plus longtemps des ouvrages proscrits » par les patriotes, et recherchés par les contre-» révolutionnaires. Son courage n'est qu'emprunté; » il décèle les hommes cachés sous la dictée desquels » il a écrit son journal; il décèle que Desmoulins » est l'organe d'une faction scélérate qui a em-» prunté sa plume pour distiller son poison avec » plus d'audace et de sureté. » Camille veut en valu demander la parole et calmer Robespierre, on refuse de l'écouter, et on passe sur-le-champ à la lecture de ses feuilles. Quelque ménagement que les individus venillent garder les uns pour les autres dans

otes querelles de paris, il est difficile que bientolt de les anours-reportes ne le trouverol jos engapés, de les anours-reportes ne le trouverol jos engapés, de Arce la susceptibilité de Robespierre et la native di ciocurière de Camille, la division d'opinions devais in hientot se changer en une division d'amour-propre et en haine. Robespierre néprisait trop fileer et en haine de la commentation de la commenta

La lecture des numéros de Camille occupe deux

séances tout entières. On passe ensuite à Fabre. On l'interroge, on veut l'obliger à dire quelle part il a eue aux écrits nouvellement répandus. Il répond qu'il n'v est pas pour une virgule, et que, relativement à Philipeaux et Bourdon de l'Oise, il peut assurer ne pas les connaître. On veut enfin prendre un parti sur les quatre individus dénoncés. Robespierre, quolque n'étant plus disposé à ménager Camille, propose de laisser là cette discussion, et de passer à un autre sujet plus grave, plus digne de la société, plus utile à l'esprit public, savoir, les vices et les crimes du gouvernement anglais. « Ce gouvernement atroce cache, dit-il, sons quel-» ques apparences de liberté, un principe de des-» potisme et de machiavélisme atroce; il faut le » dénoncer à son propre peuple, et répondre à ses » calomnies en prouvant ses vices d'organisation » et ses forfaits. » Les Jacobins voulaient bien de ce sujet, qui fournissait une si vaste carrière à leur imagination accusatrice; mais quelques-uns d'entre eux désiraient auparavant radier Philipeaux, Camille, Bourdon et Fahre. Une voix même accuse Robespierre de s'arroger une espèce de dictature. « Ma dictature , s'écrie-t-il , est celle de Marat et de » Lepelletier; elle consiste à être exposé tous les » jours aux poignards des tyrans. Mais je suis las » des disputes qui s'élèvent chaque jour dans le sein » de la société, et qui n'aboutissent à aucun ré-» sultat utile. Nos véritables ennemis sont les étran-» gers ; ce sont eux qu'il faut poursuivre et dont il » faut dévoiler les trames. » Robespierre renouvelle en conséquence sa proposition, et fait décider, au milieu des applandissements, que la société, mettant de côté les disputes élevées eutre les individus, s'occupera, dans les séances qui vont suivre, de discuter, sans interruption, les vices du gou-

vernement anglais.
C'était détourner à propos l'inquiète imagination des jacobins, et la diriger sur une proie qui ponvait les occuper longtemps. Philipeaux s'était déjà retirésansattendre une décision. Camilleet Bourdon ne furent ni rejecté ni confirmés; on n'en parla plus, et ils se contentèrent de ne plus parlitre derant la société. Pour l'abre-d'Éghantine, bien que Chabot l'edt entièrement justifié, les faits qui arrivaient chaque jour à la connissance du comité de săreté générale ne permient plus de doutre de sa complicité; il fallul lancer contre lui un mandat J'arrêt, et le réunir à Chabot, Basire, Delaunay et Julim de Toulouse.

Il restait de toutes ces discussions une impression fâcheuse pour les nouveaux modérés. Il n'y avait aucune espèce de concert entre eux. Philipeaux, presque girondin autrefois, ne connaissait ni Camille, ni Fabre, ni Bourdon; Camille seul était assez lié avec Fabre ; quant à Bourdon , il était entièrement étranger aux trois autres. Mais on s'imagina dés-lors qu'il y avait une faction secrète dont ils étaient ou complices ou dupes. La facilité de caractère, les goûts épicuriens de Camille, et deux ou trois diners qu'il avait faits avec les riches financiers de l'époque, la complicité démontrée de Fabre avec les agioteurs, sa récente opulence, firent supposer qu'ils étaient liés à la prétendue faction corruptrice. On n'osait pas encore désigner Danton comme en étant le chef; mais, si on ne l'accusait pas d'une manière publique, si Hébert dans sa feuille, si les cordeliers à leur tribune ménageaient ce puissant révolutionnaire, ils se disaient entre eux ce qu'ils n'osaient publier.

L'homme le plus misible au parti était Lacroix, dont les concussions en Belgique étaient si démontrées qu'on pourit trés-bien les lui imputer sans être accusé de calomine, et sans qu'il osat répondre. On l'associait aux moderés, à cause de son marieme liaison avec Danton, et il leur faisait partager sa honte.

Les corleilers, méconients de ce que les jacolius avaient pass d'a Forde du jour sur les démocés, déclariernt : 1º que Philipeaux était un calomniateur; 9º que Bourdon, accusatur acharvé de Rousin, de Vincent et des lureaux de la guerre, avait perdu leur confiance, et n'était à leur yeux que le complice de Philipeaux, 5º que Fabre, partigeant les sentiments de Bourdon de Philipeaux, n'était qu'un intrigant plus airedit; 4º que Camille, déjé actul de leur srago, avait assa pérul leur confiance, quoique superavant il cet rendu de grands services à la révolution.

Après avoir détenu quelque temps Ronsin et Vincent, on les fit élargir, car on ne pouvait les mettre en jugement pour anenne cause. Il n'était pas possible de poursuivre Ronsin pour sa conduite dans la Vendée, car les érémements de cette guerre étaient courtes d'au voile épais, in jour ce qu'il avait fuit à Lyon, car éciait soulever une question dangereuse, et accurre en même temps (tollod'îlerbois, et tout le système actuel du gouvernmen. Il écht tout auss impossible de poursuirre Vincent pour qu'eliques actes de despositione dans manures de la comment de la comment de la contraction de la comment de la comment de la comment n'éciai pas veau de leur en intenter un pareil. Ils firent donc désigné, "à la grambe joie des condeliers et de tous les épuntatiers de l'armée révolutionnaire.

Vincent était un jeune homme de vingt et quelques années, espèce de frénétique dont le fanatisme allait jusqu'à la maladie, et chez lequel il y avait encore plus d'aliénation d'esprit que d'ambition personnelle. Un jour que sa femme, qui allait le voir dans sa prison, lui rapportait ce qui se passait, indigné du récit qu'elle lui fit, il s'élanca sur un morceau de viande erne, et dit en le dévorant : « Je vondrais dévorer ainsi tous les scélérats, » Ronsin, tour à tour médiocre pamphlétaire, fournisseur, général, joignait à béaucoup d'intelligence un courage remarquable et une grande activité. Naturellement exagéré, mais ambitieux, il était le plus distingué de ces aventuriers qui s'étaient offerts à être les instruments du gouvernement nouveau. Chef de l'armée révolutionnaire, il songeait à tirer parti de sa position, soit pour lui, soit pour le triomphe de son système. Dans la prison du Luxembourg, Vincent et lui, enfermés ensemble, avaient toujours parlé en maîtres; ils n'avaient cessé de dire qu'ils triompheraient de l'intrigue. qu'ils sortiralent par le secours de leurs partisans, qu'ils reviendraient alors pour élargir les patriotes enfermés, et envoyer tous les autres prisonniers à la guillotine. Ils avaient fait le tourment des malheureux détenns avec eux, et les laissèrent pleins d'effroi.

A peine sortis, ils dirent bautement qu'ils as rengeraient, et que bestudt ils sarunrient se faire raison de leurs emmenis. Le comité de salut public il ne tarda pas à s'aperereori qu'il avait déchanier, il ne tarda pas à s'aperereori qu'il avait déchanier des faireux, et qu'il flustrati Hental les réduire à l'impossibilité de nuire. Il restait à Paris quatre mille hommes de l'armé révolutionaire. La se trouvaient des aventuriers, des voleturs, de sagetembricars, qui pressiont le masque du patriotentification de la presionaire de la patrio-

<sup>\*</sup> Le 14 pluvièse (2 février.)

tisme, et qui aimaient mieux butiner à l'intérieur ; ajouta Ronsin , une faction dans le sein de l'assemque d'aller sur les frontières mener une vie pauvre . dure et périlleuse. Ces petits tyrans, avec leurs moustaches et leurs grands sabres, exerçaient dans tous les lieux publics le plus dur despotisme. Ayant de l'artillerie, des munitions et un chef entreprenant, ils pouvaient devenir dangereux. A eux se joignaient les brouillons, qui remplissaient les bureaux de Vincent. Cclui-ci était leur chef civil. comme Bonsin leur chef militaire. Ils avaient des liaisons avec la commune par Rébert, substitut de Chaumette, et par le maire Pache, toujours prét à recevoir chez lui tous les partis, et à caresser tous les hommes redoutables. Momoro, l'un des présidents des Cordcliers, était leur fidèle partisan et leur avocat aux Jacobins. Ainsi on rangeait ensemble Ronsin, Vincent, Hébert, Chaumette, Momoro : et on ajoutait à la liste Pache et Bouchotte, comme des complaisants qui leur laissaient usurper deux grandes autorités.

Déjà ces hommes ne se contenaient plus dans leurs discours contre ces représentants qui vonlaient, disaient-ils, s'éterniser au pouvoir et faire grâce aux aristocrates. Un jour, étant à diner chez Pache, ils y rencontrèrent Legendre, l'ami de Danton, autrefois l'imitateur de sa véhémence. aujourd'hui de sa réserve, et la victime de cette imitation, car il essuyait les attaques qu'on n'osait pas diriger contre Danton lui-même, Ronsin et Vincent lui adressèrent de mauvais propos, Vincent, qui avait été son obligé, l'embrassa en lui disant qu'il embrassait l'ancien et non le nouveau Legendre; que le nouveau Legendre était devenu un modéré et ne méritait aucune estime. Vincent lui demanda ensuite avec ironic s'il avait porté dans ses missions le costume de député. Legendre lui ayant répondu qu'il le portait aux armées. Vincent ajouta que ce costume était fort pompeux, mais indigne de vrais républicains; qu'il babillerait un mannequin de ce costume, qu'il rassemblerait le peuple, et lui dirait : « Voilà les représentants que vous vous êtes donnés? ils vous prèchent l'égalité, et se couvrent d'or et de plumes! » ti dit ensuite qu'il mettrait le feu au mannequin. Legendre alors le traita de fou et de séditieux. On fut prêt d'en venir aux mains, au grand effroi de Pache. Legendre ayant voulu s'adresser à Ronsin, qui paraissait plus calme, et l'avant engagé à modérer Vincent, Ronsin répondit qu'à la vérité Vincent était vif, mais que son caractère convenait aux circonstances, et qu'il fallait de pareils hommes pour le temps où l'on vivait. - « Vous avez .

blée; si vous ne l'en chassez pas, vous nous en ferez raison. » -- Legendre sortit indigné, et répéta tout ce qu'il avait vu et entendu pendant ce repas. La conversation fut connue, et donna une nouvelle idée de l'audace et de la frépésie des deux hommes

qu'on venait d'élargir. Ils témoignaient un grand respect pour Pache et pour ses vertus, comme avaient fait jadis les jacobins quand Pache était au ministère. Le sort de Pache était de charmer par sa complaisance et par sa douceur tous les hommes violents. Ils étaient enchantés de voir leurs passions approuvées par un homme qui avait toutes les apparences de la sagesse. Les nouveaux révolutionnaires en voulaient faire, disaient-ils, un grand personnage dans leur gouvernement; car sans avoir un but précis, sans avoir même encore le projet et le courage d'une insurrection, ils parlaient beaucoup, à l'exemple de tous les comploteurs qui commencent par s'essaver et s'échauffer en paroles. Ils disaient partout qu'il fallait d'autres institutions. Tout ce qui leur plaisait dans l'organisation actuelle du gouvernement, c'étaient le tribunal et l'armée révolutionpaires. Its imaginaient done une constitution consistant en un tribunal suprême présidé par un grand-juge, et un conseil militaire dirigé par un généralissime. Dans ce gouvernement, on devait juger et administrer militairement. Le généralissime et le grand-juge étaient les deux principaux personnages. Il devait y avoir anprès du tribunal un grand-accusateur, sous le titre de censeur, qui serait chargé de provoquer les poursuites. Ainsi dans ec projet, formé dans un moment de fermentation révolutionnaire , les deux fonctions essenticlles, uniques, consistaient à condamner et à se battre. On ne sait si ce projet était celui d'un rèveur en délire on de plusieurs d'entre eux; s'il n'avait d'autre existence que des propos ou s'il fut rédigé; mais il est certain qu'il avait son modèle dans les commissions révolutionnaires établies à Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux, Nantes, et que l'imagination pleine de ce qu'ils avaient fait dans ces grandes cités, ces terribles exécuteurs voulaient gouverner sur le même plan la France tout entière, et faire de la violence d'un jour le type d'un gouvernement permanent. Ils ne désignaient encorequ'un seul des grands personnages destinés à occuper ces hantes dignités. Pache convenait à merveille à la place de grand-juge; les conjurés disaient donc qu'il devait l'être et qu'il le serait. Sans saroir ce que c'était que ce projet et

cette dignité de grand-juge, beaucoup de gens répétieint comme un nurelle : Pade doit être fait grand-juge. Ce bruit éreculait ausa être n'estait grand-juge à compris, (coast à la dignité de généralissime, flomin, quoique général de l'armée rénoullemente, n'esse partians n'ossient pas le proposer, est il fallait un plus grand non pour une telle dignité. Chamacté chai déligné aussi par quedques bouches comme centre de la comme de la co

Pendant toute la révolution, lorsque les passions d'un parti, longtemps excitées, étaient prêtes à faire explosion, c'était toujours unciléfaite, une trahison, une disette, une calamité enfin, qui leur servait de prétexte pour éclater. Il en arriva de même icl. La seconde loi du maximum, qui, remontant au-delà des boutiques, fixait la valeur des obiets sur le lien de fabrication, déterminait le prix du transport , réglait le profit du marchand en gros, eelui du marchand en détail, avait été rendue; mais le commerce échappait eneore de mille manières au despotisme de la lol, et il y échappait surtout par le moyen le plus désastreux, en s'arrêtant. Le resserrement de la marchandisc n'était pas moins grand qu'auparavant : et si elle ne refusait plus de se donner au prix de l'assignat, elle se cachait, ou cessait de se mouvoir et de se transporter sur les lieux de consommation. La disette était done très-grande par la stagnation générale du commerce. Cependant, les efforts extraordinaires du gouvernement, les soins de la commission des subsistances, avaient réussi en partie à ne pas trop laisser manquer les blés, et surtont à diminuer la erainte de la disctte, aussi redoutable que la disette même, à cause du désordre et du trouble qu'elle apporte dans les relations commerciales. Mais une nouvelle estamité venait de se faire sentir, c'était le défaut de viande. Les nombreux bestiaux que la Vendée envoyait jadis anx provinces voisines n'arrivaient plus depuis l'insurrection. Les départements du Rhin avaient ecssé aussi d'en fournir depuis que la exterre s'y était fixée; il y avait done une ilimination réelle dans la quantité. En outre, les bouchers, achetant les bestiaux à hant prix, et obligés de les vendre an prix du maximum, cherchaient à échapper à la loi. La honne viande était réservée pour le riche ou pour le citoyen aisé qui la payait bien. Il s'établissait une foule de marchés clandestins, surtout aux environs de Paris et dans les campagnes , et il

teur qui se présentait dans les boutiques, et traitait au prix du maximum. Les bouchers se dédommaggaient ainsi par la mauvaise qualité de la marchandise du bas prix auguel ils étaient forcés de vendre. Le peuple se plaignait avec fureur du poids, de la qualité, des réjouissances, et des marchés clandestins établis autour de Paris. Les bestiaux manquant, on avait été réduit à tuer des vaches pleines. Le peuple avait dit aussitôt que les bouchers aristocrates voulaient détruire l'espèce. et avait demandé la peine de mort contre ceux oui tuaient des vaehes et des brebis pleines. Mais ce n'était pas tout : les légumes, les fruits, les œufs, le beurre, le poisson, n'arrivaient plus dans les marchés. Un chou coûtait jusqu'à vingt sous. On devançait les charrettes sur les routes, on les entourait, et on achetait à tout prix leur chargement; peu arrivaient à Paris, où le peuple les attendait en vain. Dès qu'il y a une chose à faire, il se trouve bieutôt des gens qui s'en chargeut. Il s'agissait de parcourir les eampagnes pour devaneer sur la route les fermiers apportant des légumes : une foule d'hommes et de femmes s'étaient chargés de ee soin, et achetaient les denrées pour le compte des . gens aisés, en les payant au-dessus du maximum. Y avait-il un marché mieux approvisionné que d'autres, ecs espèces d'entremetteurs y conraient, et culevaient les denrées à un prix supérieur à la taxe. Le peuple se déchainait violemment contre eeux qui faisaient ce métier; on disait qu'il se trouvait dans le nombre beaucoup de malbeureuses filles publiques, que les réquisitoires de Chaumette avaient privées de leur déplorable judustric, et qui, pour vivre, avaient embrassé cette profession nouvelle.

Pour parra hous ces inconvenients, la commune sail arretée, un les poitions rétières des sections, que les louchers ne pourraient plus denancer les pobatiuns et aller au-clès des marchés ordinaires; qu'ils ne pourraient incer que dans les adouties; que la maine les pourraients plus permis partie peu dans les chaux; qu'il in exerti plus permis contraites; que la maine et chaux; qu'il in exerti plus permis contraites; que la contraite et aller en contraites et aller en contraites et aller en qu'en ne pourraite servinel dirigis par la police ci distrinaire également cutre les différents marchés; qu'en ne pourrait pas aller faire queue à la porte des louchers avant six heures, car il arrivait son-vent qu'en ne le rait à troip pour cels.

100. La bonne viande était réservée pour le riche 
con pour le citoren sicé qui la poyait bien. Il c'étatilissait une fonte de marchée chandestins , surtout 
laissait une fonte de marchée chandestins , surtout 
laux enrions de Paris et dans les catapagnes , et il 
des moyens. En dernière like leur était venue, 
ne restait que les revolus pour le peuple ou l'éche | c'et que les jardius se lune dont alonaitent les

faubourgs de Paris, et surtout le faubourg Saint-Germain , pourraient être mis en culture, Aussitôt la commune, qui ne leur refusait rien, avait ordonné le recensement de ces jardins, et on décida que, le recensement fait, on y cultiverait des pommes de terre et des plantes potagères. En outre, ils avsient supposé que les légumes, le laitage, la volaille n'arrivant plus à la ville , la cause en devait être imputée aux aristocrates retirés dans leurs maisons autour de Paris. En effet, beaucoup de gens s'étaient cachés dans leurs maisons de campagne. Des sections vinrent proposer à la commune de rendre un arrêté ou de demander une loi pour les faire rentrer, Cependant Chaumette, sentant que ce serait une violation trop odieuse de la liberté individuelle, se contenta de prononeer un discours menacant contre les aristocrates retirés autour de París. Il leur adressa seulement l'invitation de rentrer en ville, et fit donner aux municipalités des villages l'avis de les surveiller.

Cipendant l'impatience du mal était au comble. Le désorder augmentait dans les marchés. A chaque instant il 3y élevait des tunnilles. On faissit queue als parte des louderts, et langlés el défense d'y aller avant certaine heure, on methait toujours le même empressement à 3y étenance. On avaittensporté li un usage qui avait pris naissance à la porte éta boulangers. Cétait d'attheré à la boutique une corde que chacun suisiassit et tenaît de manière à povori fenir son rang. Mais il arrarisé ile, comme cher les boulangers, que else malveillants ou des gress mal plates companent la corde; a lors les rangs es confondaient, l'e decorte s'introduissit dans la confondaient, l'et decorte s'introduissit dans la

On ne savait plus désormais à qui s'en prendre. On ne pouvait pas, comme avant le 31 mai, se plaindre que la convention refusât une loi de maximum, objet de toutes les espérances, ear elle accordait tout. Dans l'impuissance d'imaginer quelque chose, on ne lui demandait plus rien. Cependant il fallait se plaindre ; les épauletiers, les commis de Bouchotte, les cordeliers, disaient que la cause de la disette était dans la faction modérée de la convention; que Camille Desmoulins, Philipeaux, Bourdon de l'Oise, et leurs amis, étaient les auteurs des maux qu'on essuvait; qu'on ne pouvait plus exister de la sorte, qu'il fallait recourir à des moyens extraordinaires; et ils ajoutaient le vieux propos de toutes les insurrections: Il faut un chef. Alors ils se disaient mystérieusement à l'oreille : Pache sera fait grand-juge.

Cependant, bien que le nouveau parti disposat de movens assez considérables, bien qu'il cut pour lui l'armée révolutionnaire et une disette, il n'avait cependant ni le gouvernement, ni l'opinion, car les jacobins lui étaient opposés, Ronsiu, Vincent, Hébert, étaient obligés de professer pour les autorités établies un respect apparent , de cacher leurs projets, de les tramer dans l'ombre. A l'époque du 10 août et du 51 mai, les conspirateurs, maîtres de la commune, des Cordeliers, des Jacobins, de tous les clubs , avant dans l'assemblée nationale et les comités de nombreux et énergiques partisans . osant conspirer à découvert, pouvaient entraîner publiquement le peuple à leur suite, et se servir des masses pour l'exécution de leurs complots ; mais il n'en était pas de même pour le parti des ultra-révolutionnaires.

L'autorité attuelle ne réfusit aucun des moyens extraordinaires de défense, ni même de vengennec, des trabisons n'accusient plus as vigilance; de strationies sur locutes les frondières altestaient au contraire, as force, son habilité et son zéle, bar et prometisent ou une habilité ou une écregé aspérieures à la sieme, étaient des intrigents qui gaissaient évidemment dans un but de désordre ou d'ambition. Telle était la conviction publique, et les conjuries ne pourrieures faiture feuritaires le peuple à leur suite, Ainsi, quoique redocudises ain peuple à leur suite, Ainsi, quoique redocudises ain temps.

Le comité les observait, et il continuait, par une suite de rapports, à déconsidérer les deux partis opposés. Dans les ultra-révolutionnaires, il vovait de véritables conspirateurs à détruire ; au contraire, il n'apercevait dans les modérés que d'anciens amis, qui partageaient ses opinions, et dont le patriotisme ne pouvait lui être suspect. Mais, pour ne point paraître faiblir en frappant les ultra-révolutionnaires, il était obligé de condamner les modérés, et d'en appeler sans cesse à la terreur. Ces derniers voulaient répondre. Camille écrivait de nouveaux numéros; Dauton et ses amis combattaient, dans leurs entretiens, les raisons du comité, et dès-lors une lutte d'écrits et de propos s'était engagée, L'aigreur s'en était suivie, et Saint-Just . Robespierre, Barrère, Billaud, qui d'abord n'avaient reponssé les modérés que par politique, et pour ètre plus forts contre les ultra-révolutionnaires , commençaient à les poursuivre par humeur persounelle et par haine. Camille avait déjà attaqué , comme on l'a vu , Collot et Barrère. Dans sa lettre à Billion, il avait adressé au finatisme dogmatique de Sinia-Juni, e la ducreté monació de Billiand, des plaisanteries qui les blessèrent perfondêment. Il avait enfait prisé flosebjerre aux l'acchins et, tout en le louant beaucoup, il finit par se l'alient out of a le louant beaucoup, il finit par se l'alient par se monación en la compartica de la conditad de altrafecta le condituit des altrafects, il restait à l'exactine e le gouvernement, et parsiasant exciter la plante constitue de altraferné et de Camile, il tersat la levera les responsable que Robenpierre «capada encore à le défendre.

Nobespierre et Sain-Just, shakturé à faire au mon du comité les exportes de principe, et chargés en quelque sorte de la partie morale du gouvernent, tands que Barrère, Carnot, Billand et autres, s'acquitaisent de la partie matérielle et ad-untres, s'acquitaisent de la partie matérielle et ad-untres, s'acquitaisent de la partie matérielle et adeuts de la partie partie partie matérielle s'acquitaisent de la partie matérielle s'acquitaisent de la partie matérielle described dirigére le gouvernement révolution-motire, l'unter sur les décensions dont Camille s'éclimon motire, l'unter sour les décensions dont Camille s'éclimon de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire que de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire que de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire que de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire que de la partie sondres conversaient le gours de régis-motire que de la partie motification de la partie mot

« Le principe du gouverpement démocratique, » c'est la vertu, disait Robespierre \*\*, et son moyen » pendant qu'il s'établit, e'est la terreur. Nous » voulons substituer, dans notre pays, la morale à » l'égoisme, la probité à l'honneur, les principes » aux usages , les devoirs aux hienséances . l'em-» pire de la raison à la tyrannie de la mode, le » mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à » l'insolence, la grandeur d'ame à la vanité, » l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les » bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à » l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à » l'éelat, le charme du bonheur aux ennuis de la a volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse » des grands, un peuple magnantme, puissant, » henreux, à un peuple aimable, frivole et misé-» rable, e'est-à-dire toutes les vertus et tous les » miracles de la république à tous les viees et à » tous les ridicules de la monarchie. »

Pour atteindre à ce but, il fallait un gouvernement austère, énergique, qui surmontât les résistances de toute espèce. Il y avait, d'une part, l'ignorance brutale, avide, qui ne voulait dans la république que des bouleversements; de l'autre, la corruption lâche et vile, qui voulait toutes les délices de l'ancien luxe, et qui ne pouvait pas se résoudre aux vertus énergiques de la démocratie. De là, deux factions : l'une qui voulait ontrer toute chose, qui poussait tont au-delà des bornes. qui, pour attaquer la superstition, cherchait à détruire Dieu même, et à verser des torrents de sang sous prétexte de venger la république : l'antre qui, faible et vicieuse, ne se sentait pas assez vertueuse pour être si terrible, et s'apitoyait lâchement sur tous les sacrifices nécessaires qu'exigenit l'établissement de la vertu. L'une de ces factions, disait Saint-Just \*, voulait CHANGER LA LIBERTÉ EN BACCHANTE, L'AUTRE EN PROSTITUÉE. Robespierre et Saint-Just énuméraient les folies

de quelques agents du gouvernement révolutionnaire, de deux ou trois procureurs de communes, qui avaient prétendu renouveler l'énergie de Marat, et ils faisaient ainsi allusion à toutes les folies d'Hébert et des siens. Ils signalsient ensuite les torts de faiblesse, de complaisance, de sensibilité, imputés aux nouveaux modérés; ils leur repròchaient de s'apitover sur des veuves de généraux. sur des intrigantes de l'ancienne noblesse, sur des aristocrates; de parler enfin sans cesse des sévérités de la république, bien inférieures aux cruantés des monarchies. « Vous avez, disait Saint-Just, » cent mille détenus, et le tribunal révolutionnaire » a condamné déjà trois cents coupables. Mais sous » la monarchie vous aviez quatre cent mille pri-» sonniers : on pendait par an quinze mille coutre-» bandiers ; on rouait trois mille hommes, et

» aujourd'bui nême il y a en Europe quater millions de prisonniers dont vons êrtenchez pas tes » eris, tandis que votre modération parricide laisse » triompher tous les ennemis de votre gouvernement! Nous nous accablons de reproches, et les » rois, mille fois plus cruels que nous, dorment «dans le crime. »

Robespierre et Saint-Just, conformément au système convenu, ajoutaient que ces deux factions, en apparence opposées, avaient un point d'appui commina, l'étranger, qui les faisait agir pour perdre

la république.

On voit ce qu'il entrait à la fois de fanatisme, de
politique et de haine, dans le système du comité.
Camille, par des allusions, et même par des expressions directes, se trouvait attaqué lui et ses auis.
Il répondait, dans son Fieux Cordelter, au sys

<sup>\*</sup> Expression de Camille lui-même.

<sup>\*\*</sup> Séance du 17 pluvière , an II (5 février.)

<sup>\*</sup> Rapport du 8 ventée (26 février.)

tème de la vertu par celui du bonheur. Il disait i qu'il aimait la république parce qu'elle devait ajouter à la félicité générale, parce que le commerce, l'industrie, la civilisation, s'étaient developpés avec plus d'éclat à Athènes, à Venise, à Florence, que dans toutes les monarchies; parce que la république pouvait seule réaliser le vœn menteur de la monarchie, la poute au pot. « Ou'im-» porterait à l'itt, s'écriait Camille, que la France » fût libre, si la liberté ne servait qu'à nous ramener » à l'ignorance des vieux Gaulois, à leurs sayes, à » leurs branes, à leur aux de chène, et à leurs » maisons, qui n'étaient que des échoppes en terre « glaise? Loin d'en gémir, il me semble que Pitt » donnerait bien des guinées pour qu'une telle liberté « s'établit chez nous. Mais ce qui rendrait furieux le « gouvernement anglais, c'est si on disait de la France » ce que disait Dicéarque de l'Attique: Nulle parl qu monde on ne peut viere plus agréablement qu'a » Athènes, soit qu'on ait de l'argent, soit qu'on » n'en ait point. Ceux qui se sont mis à l'aise, » par le commerce ou leur industrie, peurent » s'y procurer tous les agréments imaginables; » et quant à ceux qui cherchent à le derenir, il » y a tant d'atetiers où ils gagnent de quoi se » directir aux anthestéries, et mettre encore » quelque chose de côté, qu'it n'y a pas moyen » de se plaindre de sa pauvreté, sans se faire » à soi-même un reproche de sa paresse.

a so-meme un reprocese as parcesse.
 a Je crois donc que la liberté n'existe pas dans
 une égalité de privations, et que le plus bel éloge
 a de la convention serait si elle pouvait se renúre
 e et émoignage: J'ai trouvé la nation sans culottes,
 et je la laisse culottée,

Charmante d'innovatie, ajontait Gamille, que celle d'Athènes Solon n'y passo point pour un muscain; al ren fut pas mois regardé comme le miscain; al ren fut pas mois regardé comme le le premier des sept augre, quolqu'il ne fit aucun le le premier des sept augre, quolqu'il ne fit aucun le le remier et la musique; et il a une possession et au français de segues et iben étable; qu'anjourc'hair encoe on ne promone con nou dans la convention et aux Javodins que comme relai du plus grand et le distribution de le segues de le convention et aux Javodins que comme relai du plus grand un et réputation d'aristocrates et de Sardanaples. A de foil de la poile înte semblade profession de foil.

» Et ec divin Socrate, un jour, rencontrant Aleibiade sombre et rèveur, apparenment parce qu'il était piqué d'une lettre d'Aspasie: — Qu'arezvous? lui dit le plus grave des Mentor; auriez vous perdu votre boaciier à la bataille? avez vous été vaineu dans le camp, à la course ou à la saille « d'armes? quelqu'un a-til mieux chanté ou mieux » joué de la lyre que vous à la table du général?
 — Ce trait peint les mœurs. Quels républicains » aimables!

Camille se plaignit ensuite de ee qu'aux mœurs d'Athènes on ne voulut pas ajouter la liberté de langage qui régnait dans cette république. Aristophane y représentait sur la scène les généraux, les orateurs, les philosophes et le peuple lui-même; et le pemple d'Athènes, joué tantôt sous les traits d'un viciliard, et tantôt sous ceux d'un jeune homme, loin de s'irriter, proclamait Aristophane vainqueur des jeux, et l'encourageait par des bravos et des couronnes. Beaucoup de ces comédies etaieut dirigées contre les ultra-récolutionnaires de ce temps-là : les railleries en ctaient cruelles, « Et si » aujourd'hui, ajoutait Camille, on traduisait quel-» qu'une de ces pièces jouées 450 ans avant Jesus-» Christ, sous l'archonte Stéuoclès, Hébert soutien -» drait aux Cordeliers que la pièce ne peut être que d'hier, de l'invention de Fabre-d'Églantine, contre » lui et Rousin, et que c'est le traducteur qui est » la cause de la disette. »

« Cependant, reprenait Camille avec tristesse, jos m'abuse quand je dis que les hommes son « changés; lis ont toujours éte les mêuses; la ilherté de parler n's pas été plus impunie dans les ré-» publiques anciennes que dans les modernes. So - crate, accuse d'avoir mal porté des dieux, lutla eigue; Cicéron, pour avoir attaqué Antoine, fut l'irré aux proscriptions. »

Arisis en albemera; jenechosume sesubali perdenanti per la letre in cita pa plus parabelle perdenanti per la letre in cita pa plus parabelle que que que in cita per la compania per la maria de percenti per la compania per la compania per per la conecia tue altre fundade con la conecia per la conecia tue altre fundade con esta porta per la conecia tue altre per que cervina, contre tous per la conecia tue altre per que cervina, contre tous les boumes enfu suppose amis ou partiasas de ces desta clefa.

Pour ne pas derier de sa ligne, le comité présenta deux decreta à la suite des zapports de Robespièrer et de Saint-Just, tendant, dissit-id, à rendre jerre et de Saint-Just, tendant, dissit-id, à rendre le peuple heureux aux dépens de ses ennemis. Par ces décrets, le coulté de streté générale estis setti investi de la fœulte d'examiner les reclamations des detenus, et de les élargir s'ils étaient reconsus patrioles. Tous œux, au contraire, qui seraient reconsus ennemis de la récolution, resteraient en fermés jusqu'à la paix, et launnis enauit à perpétinité. Leurs liens, porsionierunt séquestrés, devaient être portagés aux patriotes indigents, dont la liste serait dressée par les communes \* .Cétait, comme on le voil. la loi agazire, appliquée contre les suspects au profit des patriotes. Ces décrets . imaginés par Saint-Just, étaient draintés-àrépondre aux sultra-révolutionnaires, et à conserver au comités a réputation d'ésergie.

Pendani ce temps, les ronjurés s'agitaient avec plus de violence que jamais. Rien e prouve que leurs projets fusarul lém archée, ni qu'ils enssent mis Pache et la commune dans leur complot, Nais ils s'y penaient comme avant le 51 mai; ils sonlevaient les sociétés populaires, les cordeliers, les sections; ils répandaient des lenits menaçants, et rherchaient à profète des troubless qu'exciait la disette, chaque jour plus grande et plus senite. Tout à coun, on vit naralire dans les halles et

les marchés des affiches, des pamphiets, annonçant que la ronvention était la eause de tous les maux du peuple, et qu'il fallait en arracher la faction dangereuse qui voulait renouveler les brissotins et leur funeste système. Quelques-uns même de ees écrits portaient que la convention tout entière devait être renouvelér, qu'on devait choisir un chef, et organiser le pouvoir exécutif, etc.... Toutes les idées en un mot qu'avaient roulées dans leur tête Vincent, Ronsin, Hébert, remplissaient ces écrits, et semblaient trahir leur origine. En même temps . on vit les épauletiers, plusturbulents et plus fiers que jamais, menacer hautement d'aller égorger dans les prisons les ennemis que la convention corrompue s'obstinait à épargner. Ils disaient que beaucoup de patriotes se tronvaient injustrment confondus dans les prisons avec les aristocrates, mais qu'on allait faire le triage de ces patriotes, rt qu'on leur donnerait à la fois la liberté et des armes. Ronsin, en grand costnme de général de l'armée révolutionnaire, avec une écharpe tricolore, une houppe rouge, et entouré de quelquesuns de ses officiers, parcourait les prisons, se faisait montrer les écrous, et formait des listes,

On clait au 15 ventõse. La section de Marat, présidée par Momoro, s'assemble, et, indignée, dit-elle, des machinations des enarmis du peuple, elle déclare en masse qu'elle est débout, qu'elle vavoiler le tableau de la déclaration des droits, et qu'elle restera dans cet état jusqu'à ee que les subsistances et la liberté sojent assurées au penule, et que ses canomis solent panis. Dans la mêmesoire, les condriters 'sassemblent en tumble; on fait ober eux le tubenu des souffrances publiques; on tentre en la condriter s'assemblent en tumble en fait ober eux le tubenu des souffrances publiques; on reconte les perécutions qu'out récemble et deux grands patrioles. Vincent et Rossin, letter de la constant de la const

Le lendemain 16, la section de Marat et les Cordeliers se présentent à la commune pour lui signifier leur arrêtés, rt pour l'entraîner aux mêmes démarches. Pache avait en soin de ne pas s'y rendre. Le nommé Lubin présidait le conseil général, Il répond à la députation avec un embarras visible : il dit que dans le moment où la convention prend des mesures si énergiques contre les ennemis de la révolution, et pour secourir les patriotes indigents, il est étonnant qu'on donne un signal de détresse, et qu'on voile la déclaration des droits, Feignant ensuite de justifier le conseil général, comme s'il était accusé, Lubin ajonte que le conseil a fait tous ses efforts pour assurer les subsistances et en régler la distribution. Chaumette tient des diseours tont aussi vagues. Il recommande la paix , requiert le rapport sur la culture des jardins de laxe, et sur l'approvisionnement de la capitale, qui, d'après les décrets, devait être approvisionnée comme une place de guerre.

Ainsi les chefs de la commune hésitaient, et le mouvement, quoique tumultueux, n'était pas assez fort pour les entraîner, et leur inspirer le courage de trahir le comité et la convention. Le désordre néanmoins était grand. L'insurrection commencait comme toutes celles qui avaient jadis réussi, et ne devait pas inspirer de moindres craintes. Par une rencontre fâcheuse, le comité de salut public était privé, dans le moment, de ses membres les plus influents : Billaud-Varennes, Jean-Bon-Saint-André . étaient absents pour affaires d'administration ; Couthon et Robespierre étaient malades, et celui-ci ne pouvait pas venir gouverner ses fidèles jacobins. Il ne restait que Saint-Just et Collot-d'Herbojs pour déjouer cette tentative. Ils se rendent tous les deux à la convention, où l'on s'assemblait en tumulte. et où l'on tremhlait d'effroi. Sur lrur proposition . on mande aussitôt Fouquier-Tinville; on le charge de rechercher sur le champ les distributeurs des

<sup>\*</sup> Décrets des 8 et 13 ventéee au II.

écrits incendiaires répandus dans les marchés, les agitateurs qui troublent les sociétés populaires, tous les conspirateues enfin qui menacent la tranquillité publique. On lui enjoint par décret de les arrêtes sur le champ, et d'en faire sous trois jours son ranport à la convention

son rapport à la convention. C'était peu d'avoir un décret de la convention. car elle ne les avait jamais refusés contre les perturbateurs; et elle n'en avait pas laissé manquer les girondins contre la commune insurgée ; mais il fallait assurer l'exécution de ces décrets en se rendant mattres de l'opinion. Collot, qui avait une grande popularité aux Jacobins et aux Cordeliers par son éloquence de club, et surtout par une énergie de sentiments révolutionnaires bien connue, est chargé de cette journée, et se rend en hâte aux Jacobins. A peine sont-ils assembles qu'il leur fait le tableau des factions qui menacent la liberté, et des complots qu'elles préparent : « Une nouvelle » campagne va s'ouvrir, dit-il ; les soins du comité, » qui ont si heureusement terminé la campagne » dernière, allaient assurer à la république des » victoires nonvelles. Comptant sur votre confiance » et votre approbation, qu'il a toujours en en vue a de mériter, il se livrait à ses travaux : mais » tout à coup nos ennemis ont voulu l'entraver a dans sa marche; ils ont soulcré autour de lui » les patriotes, pour les lui opposer et les faire » égorger entre eux. On veut faire de nous des sol-» dats de Cadmus; on veut nous immoler par la a main les uns des antres. Mais non , nous ne se-» rons point les soldats de Cadmus! graces à votre » bon esprit, nous resterons amis, et nous ne se-» rons que les soldats de la liberté! Appuyé sur » yous, le comité saura résister avec énergie, com-» primer les agitateurs, les rejeter hors des rangs des patriotes, et, après ce sacrifice indispensable, » pouesuivre ses travaux et vos victoires. Le poste » où vous nous avez placés est périlleux, ajoute » Collot; mais ancun de nons ne tremble devant » le danger. Le comité de sureté générale accepte » sa pénible mission de surveiller et de poursuivre » tous les ennemis qui trament en secret contre la » liberté; le comité de salut public ne néglige rien » pour suffire à son immense tâche; maistous deux » ont besoin d'être soutenus par vous. Dans ces » jours de danger, nous sommes peu nombreux. » Billaud , Jean-Bon , sont absents : nos amis Con-» thon et Bobespierre sont malades. Nous restons » done en petit nombre pour combattre les enne-» mis du bien public; il faut que vous nous soute-» niez ou que nons nous retirions. » - Non, non,

s'écrient les jacobins. Ne vous retirez pas; nous vous soutiendrons. -- Des applaudissements nontbreux accompagnent ees paroles encourageantes. Collot poursuit et raconte aloes ce qui s'est passé aux Cordeliees, « Il est, dit-il, des bommes qui » n'ont jamais eu le couesge de souffrir pendant » quelques jours de détention, des hommes qui » n'ont rien essuyé pendant la révolution, des » bommes dont nous avions pris la défense quand » nous les avons crus opprimés, et qui ont voul u amener une insurrection dans Paris parce qu'ils » avaient été détenus quelques instants. Une insur-» rection , parce que deux hommes ont souffert , » parce qu'un médecin ne les a pas soignés pen-» dant qu'ils étaient malades !... Anathème à ceux » qui demandent une insurrection !.... » - Oui, oui , anathème! s'écrient tous les facobins en masse. - » Maest était cordelier , reprend Collot . » Marat était jacobin; eb bien! lui aussi fut persé-» euté, beaucoup plus sans doute que ces hommes » d'un jour ; on le traina devant le tribunal où ne » devaient comparaître que des aristocrates : pro-» voqua-t-il une insurrection?... Non. L'insurrec-» tion sacrée, l'insurrection qui doit délivrer » l'humanité de tous œux qui l'oppriment , prend naissance dans des sentiments plus généreux que » le petit sentiment où l'on veut nous entraîner : » mais nous n'y tomberons pas. Le comite de salut » public ne cédera pas aux intrigants ; il preud » des mesures fortes et vigoureuses; et, dut-il » périr, il ne reculera pas devant une tâche aussi

« glorieuse! »

A peine Collot a-i-il acheré que Momoro veut
prendre la parole pour justifier la section de Marari
et les cordeliers. Il convient qu'un voite a été jeté
sur la dédaration des drois, mais il désavoue les
sur la dédaration des drois, mais il désavoue les
surtes faits; il ne le projet d'insurrection, et sontient que la section Marat et les cordeliers son
aminés des melliers sentiments. Des oprils ne penven
pas rouer l'insurrection, et que le sed (noncé du
pas rouer l'insurrection, et que le sed (noncé du
pas rouer l'insurrection, et que le sed (noncé du
pas rouer l'insurrection, et que le sed (noncé du
pas rouer l'insurrection, et que le sed (noncé du
pas rouer l'insurrection), et pas l'entre de l'entre
faveur, il ne peuvreu plus iren. Momoro est éconie
et une désupposition marquet; et Colint est
chargé d'aller, au nom des jucolins, fratensies
rec les cordeliers, et arauneres extress égarés
avec les cordeliers, et arauneres extress égarés

par de perfides suggestions.

La nuit était fort avancée, Collot ne pouvait se rendre aux Cordeliers que le lendemain 17; mais le danger, quoique d'abord effrayant, n'était déjà plus redoutable. Il derenait érident que l'opinion n'était pas farorablement disposée pour les conjuntations par les conjuntations

rés, si on peut leur donner ce nom. La commune avait reculé, les jacobins étaient restés au comité et à Robespierre, quoiqu'il fût absent et malade. Les cordeliers , impétneux , mais faiblement dirigés, et sortout délaissés par la commune et les iacobins, ne pouvaient manquer de céder à la faconde de Collot-d'Herbois, et à l'honneur de voir dans leur sein un membre anssi fameux du gouvernement. Vincent avec sa frénésie, Hébert avec son sale journal dont il multipliait les numéros, Momoro avec ses arrêtés de la section de Marat, nr ponvaient déterminer un mouvement décisif. Ronsin seul, avec ses épanletiers et des munitions assez considérables, aurait on tenter un coup de main, Il en aurait en l'andace : mais soit qu'il ne trouvât pas la même andace dans ses amis, soit qu'il ne comptat point assez sur sa troupe, il n'agit pas, et du 16 au 17 tout se borna en agitations et en menaces. Les épauletiers répandus dans les sociétés populaires y causèrent un grand tumulte, mais n'osèrent pas recourir aux armes.

Le 17 au soir , Collot se rendit aux Cordeliers , où il fut accueilli par de grands applaudissements. Il leur dit que des ennemissecrets de la révolution cherchaient à égarer leur patriotisme; qu'on avait voulu déclarer la république en état de détresse, tandis que, dans le moment, la royauté et l'aristocratic étaient senles anx abois ; qu'on avait cherché à diviser les cordeliers et les jacobins , mais qu'ils devaient composer au contraire une seule famille, nnie de principes et d'intentions; que ce projet d'insurrection, ce voile jeté sur la déclaration des drolts, réjonissaient les aristocrates, et que, la veille, ils avaient tous imité cet exemple, et voilé dans leurs salons la déclaration des droits; et qu'ainsi, pour ne pas combler de satisfaction l'ennemi commun, ils devaient se hâter de dévoiler le code sacré de la nature. Les cordeliers furent entraînés, quoiqu'il y eût parmi eux un grand nombre de commis de Bouchotte; ils se hâtérent de faire acte de repentir : ils arrachèrent le crèpe ieté sur la déclaration des droits, et le remirent à Collot, en le chargeant d'assurer aux jacobins qu'ils marcheraient toujours dans la même voie.

Collot-Hierboia courut annoner aux Jacobins Leur victoirs sur les cordeliers et sur les ultrarécolutionnaires. Les conjurés étaient donc abandonnés de toutes parts; il ne leur restait que la ressource d'un coup de main, qui, avons nous dit, était presque impossible. Le comié de salut puis était presque impossible. Le comié de salut puis résolut de prévenir tout mouvement de leur part. In faisant arrêtre les principusu; chefs, et en les les discourses de la comme de la constant de la constant production de la constant de la constant les de la const envoyant sur-le-champ an tribunal révolutionnaire. Il enjoignit à Fouquier de rechrerber les faits dont on pourrait composer une conspiration, et de préparer tout de suite un acte d'accusation. Saint-Just fur chargé en même temps de faire un rapport à la convention, contre les factions réunies qui menacient la tranquillité d' l'éta.

Le 23 ventôse (13 mars), Saint-Just présente son rapport. Suivant le système adopté, il montre toujours l'étranger faisant agir deux factions : l'une composée d'hommes séditienx, incendiaires, nillards, diffamateurs, athées, qui voulaient amener le bouleversement de la république par l'exagération ; l'antre, composée de corrompus, d'agioteurs, de concussionnaires , qui , s'étant laissé séduire nar l'appat des jouissances, voulaient énerver la république et la déshonorer. Il dit que l'une de ces deux factions avait pris l'initiative, qu'elle avait essayé de lever l'étendard de la révolte , mais qu'elle allait être arrêtée, et qu'il venait en conséquence demander un décret de mort contre tons ceux, en général, qui avaient médité la subversion des pouvoirs, machiné la corruption de l'esprit public et des mœurs républicaines, entravé l'arrivage des subsistances, et contribué de quelque manière au plan ourdi par l'étranger. Saint-Just ajoute ensuite que des cet instant, il fallait mETTRE A L'ORDRE DU JOUR, LA JUSTICE, LA PROBITÉ, ET TOUTES LES VERTUS RÉPUBLICAINES. Dans ce rapport, écrit avec une violence fana-

tique, toutes les factions étaient également menacées : mais il n'y araît de clairement déroués aux coups du tribnal révolutionnaires, tels que Ronsin. Vincent, lièbert, etc., et les corrompus Chabot, Bazire, Fabre, Julien, fabricateurs du faux décret. Une sinistre rédicence était gardée envers ceux que Saint-Just appellait les indulgents et les modérés.

Bans I soirée du même Jour, Robespierre se rend aux Rechois sur Ceution, et ils sont tous deux courris à 'applandissements, On les entourer no les félicite du réablissement de leur sanét, et on promet à Robespierre un dévolument sans contrait de le comparaison de courreir. La s'anne ent réolution et extraordinaire, and d'éclaireir le suppitée de la commune réolution de la commune rêvet pas moins grand. Sur la proposition de Chaumette lui-nême, no fint démandre le rapport que Salan-luxt avait protonné à la convention, et on entreis à l'impérie de la production de la commune de la commune de la commune de la pour pour de la commune de la la commune de la

à l'amorité risombante du comité de solut publichun cette unit de 35 m 24, Foupier-Tuville fait arrêter Hébert, Vinceut, Ronain, Monoro, Manel, Fun des officires de Rouis, roitin, le banquier étranger Kock, agioteur ultra-révolutionnier, chez lequel Hébert, Rousin et Vinceut mangaciaen fréquenment, et formalent tous leurs projets. De cette manière, le comité avait deux banquiers étrangers, pour persuader à tout le monde que les deux factions chieste une par la colition. Le baron de Batz derait servie à prouver ce fait contre Caloit, Julier, Poler, courte cource fait contre Caloit, Julier, Poler, courte courre à prouvre la urbne chose contre Vinceut, Rousin, et les ultra-révolutionnaires.

Les dénoncés se laissèrent arrêter sans résistance, et furent envoyés le lendemain au Luxembourg. Les prisonniers accoururent avec joie pour voir arriver ces furieux qui les avaient tant effravés. en les menaçant d'un nouveau septembre. Ronsin montra beaucoup de fermeté et d'insouciance ; le lache Hébert était défait et abattu . Momoro consterné. Vincent avait des convulsions. Le bruit de ces arrestations se répandit aussitôt dans Paris , et y produisit une Joie universelle. Malheureusement, on ajoutait que ce n'était point fini , et qu'on allait francer les bommes de toutes les factions. La même chose fut répétée dans la séance extraordinaire des Jacobins. Après que chacun ent rapporté ce qu'il savait de la conspiration, de ses auteurs, de leurs projets, on ajouta que, du reste, toutes les trames seraient connues, et qu'un rapport serait fait sur des hommes autres que ceux qui étaient actuellement poursuivis.

Les bureaux de la guerre . l'armée révolutionnaire, les cordeliers, venaient d'être frappés dans la personne de Vincent, Ronsin, Héhert, Mazuel, Momoro et consorts. On voulait sévir aussi contre la commune. Il n'était bruit que de la dignité de grand-juge réservée à Pache; mais on le savait incapable de s'engager dans une conspiration, docile à l'autorité aupérieure, respecté du peuple, et on ne voulut pas frapper un trop grand coup en l'adjoignant aux autres. On préféra faire arrêter Chaumette, qui n'était ni plus hardi, ni plus dangerenx que Pache, mais qui était, par vanité et engouement, l'auteur des plus imprudentes déterminations de la commune, et l'un des apôtres les plus zélés du culte de la raison. On arrête donc le malheureux Chaumette; on l'envoya au Luxembourg avec l'évêque Gobel, auteur de la grande scène d'abjuration, et avec Anacharsis Clootz, deià exclu

des Jacobins et de la convention pour son origine étrangère, sa noblesse, sa fortune, sa république universelle et son athéisme.

Lorsque Chaumette arriva au Luxembourg , les suspects accouragent au-devant de lui, et l'accablérent de railleries. Le malheureux, avec un grand penebant à la déclamation, n'avait rien de l'audace de Ronsin, ni de la fureur de Vincent. Ses cheveux plats, ses regards tremblants lui donnaient les apparences d'un missionnaire; et il avait été véritablement celui du nouveau culte. Cenx-ci lui rappelait ses réquisitoires contre les filles de joie . contre les aristocrates, contre la famine, contre les suspects. Un prisonnier lui dit en s'inclinant : « Philosophe Anaxagoras, je suis suspect, tu es suspect, nous sommes suspects. » Chaumette s'excusa avec un ton sonmis et tremblant. Mais dès ce moment il n'osa plus sortir de sa cellule, ni ae rendre dans la cour des prisonniers.

Le comité, après avoir fait arrêter ces malbeureux , fit rédiger par le comité de sûreté générale l'acte d'accusation contre Chabot, Bazire, Delaunay, Julien de Toulouse et Fabre, Tous eing furent mis en accusation et déférés au tribunal révolutionnaire. Dans le même moment, on apprit qu'une émigrée, poursnivie par un comité révolutionnaire, avait trouvé asile cbcz Hérault-Séchelles, Déjà ce député si connu, qui joignait à une grande fortune une grande naissance, une belle figure, un esprit plein de politesse et de grâce; qui était l'ami de Danton, de Camille Desmoulins, de Proliet qui souvent s'effrayait de se voir dans les rangs de ces révolutionnaires terribles, était devenu suspect, et on avait oublié qu'il était l'anteur principal de la constitution. Le comité se hâte de le faire arrêter, d'abord parce qu'il ne l'aimait pas, ensuite pour prouver qu'il frapperait sans aucun ménagement les modérés surpris en faute, et qu'il ne serait pas plus indulgent pour cux que pour les autres coupables. Ainsi, les coups du redoutable comité tombaient à la fois sur les hommes de tous les

rangs, i.e toutes les opinions, de tous les mérites. Le l'e germinal (d'omars), commença le procés n'une partie des compirateurs. On réunit dans la mème accusation lhomin, Vincent, lifectri, Nomoro, Mazuel, le banquier Kock, i.e jenne ly nonsis Lectre, d'event hér de division dans les bureaux de Bonchotte. les nommés Anear. Durraquet, commissionnaire su midoistances, et quelques commissionnaire su midoistances, et quelques laureaux de la guerre. Durc continuer la susposition de combicilei circule la fection allerer volutioncore dans la même accusation Proli, Dubuisson, Pereyra, Desfieux, qui n'avaient jamais eu aucun rapport avec les autres accusés. Chaumette fut réservé pour figurer plus tard avec Gobel et les autres auteurs des scènes du culte de la Raison; enfin, si Clootz, qui aurait dû être associé à ces derniers, fut adjoint à Proli, c'est en sa qualité d'étranger, Les accusés étaient au nombre de dix-neuf. Ronsin et Clootz étaient les plus hardis et les plus fermes. - « Ceci, dit Ronsin à ses coaccusés, est un procès politique; à quoi bon tous vos papiers et vos préparatifs de justification? Vous serez condamnés. Lorsqu'il fallait agir, vous avez parlé; sachez monrir l Pour moi, le jure que vous ne me verrez pas broncher , tachez d'en faire autant, » - Les misérables Hébert et Momoro se lamentaient, en disant que la liberté était perdue. - « La liberté perdue! s'écria Ronsin, parce que quelques misérables individus vont perir! La liberté est immortelle ; nos ennemis succomberont après nous et la liberté leur survivra à tous ! » - Comme ils s'accusaient entre cux . Clootz les exhorta à ne pas aggraver leurs maux par des invectives mutuelles, et il leur eita cet spologue fameux :

#### Je révais cette nuit que, de mal consumé, Côte à côte d'un queux on m'avait inhumé.

La citation ent son effet, et ils cessèrent de se reprocher leurs malheurs. Clootz, plein encore de ses opinions philosophiques jusqu'à l'échafaud, poursuivit les derniers restes de déisme qui ponvaient demeurer en eux, et ne cessa de leur prêcher insqu'au bout la nature et la raison, avec un zèle ardent et un inconcevable mépris de la mort. Ils furent amenés au tribunal au milieu d'un coneours immense de spectateurs. On a vu, par le récit de leur conduite, à quoi se rédnisait leur eonspiration. Clubistes du dernier rang, intrigants de hureaux, conpe-jarrets enrégimentés dans l'armée révolutionnaire, ils avaient l'exagération des inférieurs, des porteurs d'ordres, qui outrent toujours leur mandat. Ainsi, ils avaient voulu pousser le gouvernement révolutionnaire jusqu'à en faire une simple commission militaire , l'abolition des superstitions jusqu'à la persécution des cultes, les mœurs républicaines jusqu'à la grossiéreté, la liberté de langage jusqu'à la bassesse la plus dégoûtante, enfin la défiance et la sévérité démocratiques à l'égard des hommes jusqu'à la diffamation la plus atroce. De mauvais propos

naire et la faction de l'étranger, on confondit en- | contre la convention et le comité, des proiets de gouvernement en paroles, des motions aux cordeliers et dans les sections, de sales pamphlets, une visite de Ronsin dans les prisons, pour y rechercher s'il n'y avait pas de patriotes renfermés, comme lui venait de l'être, enfin quelques menaces, et l'essai d'un mouvement sous le prétexte de la disette, tels étaient leurs complots. Il n'y avait là que sottises et ordures de mauvais sujets. Mais une conspiration profondément ourdie et correspondant avec l'étranger était fort au-dessus de ces misérables. C'était une perfide supposition du comité, que l'infâme Fouquier-Tinville fut chargé de démontrer an tribunal, et que le tribunal eut ordre d'adopter.

Les mauvais propos que Vincent et Ronsin s'étaient permis contre Legendre, en dinant avec lui chez Pache, leurs propositions réitérées d'organiser le pouvoir exécutif, furent allégués comme attestant le projet d'anéantir la représentation nationale et le comité de saint public. Leurs repas chez le banquier Kock furent donnés comme la preuve de leur correspondance avec l'étranger. A cette preuve. on en ajouta une autre. Des lettres écrites de Paris à Londres, et insérées dans les journaux anglais, annonçaient que, d'après l'agitation qui régnait. des mouvements étaient présumables. Ces lettres, dit-on aux accusés , démontrent que l'étranger était dans votre confidence, puisqu'il prédisait d'avance vos complots. La disette, qu'ils avaient reprochée au gouvernement pour soulever le peuple, leur fut imputée à eux seuls ; et Fouquier , rendant calomnie pour calomnie, leur soutint qu'ils étaient cause de cette disette, en faisant piller sur les routes les charrettes de légumes et de fruits. Les munitions rassemblées à Paris pour l'armée révolutionnaire leur furent reprochées comme des préparatifs de conspiration. La visite de Ronsin dans les prisons fut donnée comme preuve du projet d'armer les suspects, et de les déchaîner dans Paris, Enfin. les écrits répandus dans les halles, et le voile feté sur la déclaration des droits, furent considérés comme un commencement d'exécution. Hébert fut couvert d'infamie. A peine lui reprocha-t-on ses actes politiques et son journal; on se contenta de

lui prouver des vols de chemises et de mouchoirs. Mais laissons là ces hontenses discussions entre ces has accusés et le has accusateur dont se servait un gouvernement terrible pour consommer les sacrifices qu'il avait ordonnés. Retiré dans sa sphère élevée, ce gouvernement désignait les malheureux qui lui faisaient obstacle, et laissait à son procu-

reur-général Fouquier le soin de satisfaire aux formes avec des mensonges. Si , dans cette vile tourbe de victimes, sacrifiées au besoin de la tranquillité publique, quelques-unes méritent d'être mises à part, ce sont ces malheureux étrangers, Proli, Anacharsis Clootz, condamues comme agents de la coalition. Proli, comme nous avons dit, connaissant la Belgique, sa patrie, avait blâmé la violenec ignorante des jacobins dans ce pays; il avait admiré les talents de Dumonriez, et il en convint au tribunal. Sa connaissance des cours étrangères l'avait deux ou trois fois rendu utile à Lebrun, et il l'avous encore. - Tu as blâmé, lui dit-on, le système révolutionnaire en Belgique, tu as admiré Dumouriez, tu as été l'ami de Lebrun, tu es done l'agent de l'étronger. - Il n'y eut pas un autre fait allégué. Quant à Clootz, sa république universelle, aon dogme de la raison, ses cent mille livres de rente, et quelques efforts tentés par lui pour sauver une émigrée, suffirent pour le convaincre, A peine le troisième jour des débats était-il commence que le jury se déclara suffisamment éclairé, et condamna pèle-mèle ces intrigants, ces brouillons, et ees malheureux étrangers, à la peine de mort. Un seul fut absous : ce fut le nommé Laboureau , qui , dans cette affaire, avait servi d'espion au comité de salut public. Le 4 germinal (24 mars), à quatre heures de l'après-midi, les condamnés furent conduits an lieu du supplice. La foule était aussi grande qu'à aucune des exécutions précédentes. On louait des places sur des charrettes, sur des tables disposées autour de l'échafaud. Ni Ronsin . ni Clootz ne bronchérent, pour nous servir de leur terrible expression. Hébert, accablé de honte, découragé par le mépris, ne prenaît aucun soin de surmonter sa lâcheté; il tombait à chaque instant en défaillance, et la populace, aussi vile que lui, suivait la fatale charrette, en répétant le cri des petits colporteurs : Il est bougrement en colère.

te Péré Buchonne!
Ainsi furents acrifide ces misérables à l'indispensable nécessité d'établir un gouvernement ferme et régioureux et ei, le besoin d'ordre et d'obleissance n'était pas un de ces sophismes à l'aisle desquels tes gouvernements immodent teurs victimes. Toute l'Europe mençait la France, tous les brouillous oublient s'ungare de l'autorité compountcionne de l'autorité et compountposition de l'autorité et compounttion de l'autorité de compounttion de l'autorité de compounttion de l'autorité de compounttion de l'autorité de compountques s'empressent de l'autorité de diquet, l'occupasent à l'exclusion de tous, et pussent ainsi d'en servire pour résister à l'Europe. Si on épouve un regret, e'est de voir employer le mensonge contre ess misérables; c'est de voir parmi eux un homme d'un ferme courage, Ronsin; un fou inoffensif, Clootz; un étranger, intrigant peut-être, mais point conspirateur et plein de mérite, le malheureux Proli.

A peine les hébertistes avaient-ils subi leur supplice, que les indulgents montrèrent une grande joie, et dirent qu'ils n'avaient donc pas tort de dénoucer Hébert, Ronsin, Vincent, puisque le comité de saint public et le tribunal révolutionnaire venaient de les envoyer à la mort. - « De quoi donc nous accuse-t-on? disaient-ils. Nous n'avons eu d'autre tort que de reprocher à ces factieux de vouloir bouleverser la république, détruire la convention nationale, supplanter le comité de salut public, joindre le danger des guerres religieuses à celui des guerres civiles, et amener une confusion générale. C'est là justement ce que leur ont reproché Saint-Just et Fouquier-Tinville en les envoyant à l'échafaud. En quoi pouvons-uous être des conspirateurs, des ennemis de la république? »

Rien n'était plus juste que ces réflexions, et le comité pensait exactement comme Danton . Camille Desmonlins, Philipeaux, Fabre, sur le danger de cette turbulence anarchique. La preuve, c'est que Robespierre, depuis le 51 mai, n'avait cessé de défendre Danton et Camille, et d'accuser les anarchistes. Mais, nons l'avons dit, en frappant ces derniers. le comité s'exposait à passer pour modéré, et il fallait qu'il déployât d'autre part la plus grande rigueur, pour ne pas compromettre sa réputation révolutionnaire. Il fallait, tout en pensant comme Danton et Camille, qu'il censurât leurs opinions, qu'il les immolât dans ses discours, et parût ue pas les favoriser plus que les hébertistes eux-mêmes. Dans le rapport contre les deux factions. Saint-Just avait autant accusé l'une que l'sutre, et avait gardé un silence menaçant à l'égard des indulgents. Aux Jacobins, Collot avait dit que ce n'était pas fini, et qu'on préparait un rapport contre d'autres individus que ceux qui étaient arrètés. A ces menaces s'était jointe l'arrestation d'Hérault-Séchelles, ami de Danton, et l'un des hommes les plus estimés de ce temps-là. De tels faits n'annoncaient pas l'intention de faiblir, et néanmoins on disait encore de toutes parts que le comité allait revenir sur ses pas , qu'il aliait adoucir le système révolutionnaire, et sévir contre les égorgeurs de toute espèce. Ceux qui désiraient ce retour à une politique plus clémente, les détenus,

leurs familles, tous les citoyens paisibles en un mot, poursuivis sous le nom d'indifférents, se livrèrent à des espérances indiscrètes , et dirent hautement qu'enfin le eégime des lois de sang allait finir. Ce fut bientôt l'opinion générale; elle se répandit dans les départements, et surtout dans celui du Rhône, où depuis quelques mois s'exercaient de si affreuses vengeances, et où Ronsin avait causé un si grand effroi. On respira un moment à Lyon, on osa regarder en face les oppresseurs, et on sembla leur prédire que leurs cruantés allaient avoir un terme. A ces bruits, à ces espérances de la classe movenne et paisible, les patriotes s'indignèrent. Les jacobins de Lyon écrivirent à ceux de Paris que l'aristocratie relevait la tête, que bientôt ils n'y pourraient plus tenir, et que si on ne leur donnait des forces et des encouragements. ils seraient réduits à se donner la mort comme le patriote Gaillard, qui s'était poignardé lors de la première arrestation de Ronsin.

« J'ai vu , dit Robespierre aux Jacobins , des let-· tres de quelques-uns d'entre les patriotes lyon-» nais; ils expriment tous le même désespoir, et si » l'on n'apporte le remède le plus prompt à leurs » maux, ils ne trouveront de soulagement que » dans la recette de Caton et de Gaillard. La fac-» tion perfide qui . affectant un patriotisme extra-» vagant, voulait immoler les patriotes, a été ex-» terminée: mais peu importe à l'étrangee, il lui » en reste une autre. Si Hébert eût triomphé, la » convention était renversée, la république tomhait » dans le chaos , et la tyrannie était satisfaite : mais » avec les modérés, la convention perd son énergie. » les crimes de l'aristocratie restent impunis, et les » tyrans triomphent. L'étranger a donc autant d'es-» pérance avec l'une qu'avec l'autre de ces factions, » et il doit les soudoyer toutes, sans s'attachee à » aucune. Que lui importe qu'Hébert expire sur » l'échafaud, s'il lui reste des trattres d'une autre » espèce, pour venir à bout de ses projets? Vous » n'avez donc eien fait s'il vous reste une faction à » détruire, et la convention est résolue à les im-» moler toutes jusqu'à la dernière. »

Alms I comité avait sent il a nécessité de se laver du reproche de modération par un nouveus ascrifoc. Nobespierre avait défendu Danton, quand une fection andacieuse venait ainsi frapper a ses côtés un des patriotes les plus recommes, Alors la politique; un danger commun, tout l'engagesit à défendre son vieux collèque; mais aujourc'hin ciett fection hardie n'était plus. En défendant plus long-frenge ce collèque dépopularie, il se compromeit par la compromeit par la compromeit par la configuration de la compromeit par la compromeit par collègue dépopularie; il se compromeit par la c

tait lui-même. D'ailleurs , la conduite de Dantou devait réveiller bien des réflexions dans son âme islouse. Que faisait Danton loin du comité? Entouré de Philipeaux, de Camille Desmoulins, il semblait l'instigateur et le chef de cette nouvelle opposition qui poursuivait le gouvernement de censures et de railleries amères. Depuis quelque temps, assis vis-à-vis de cette tribune où venaient figurer les membres du comité, Danton avait quelque chose de menaçant et de méprisant à la fois. Son attitude. ses propos répétés de houche en bouche, ses liajsons , tout prouvait qu'après s'être isolé du gouvernement , il s'en était fait le censeur, et qu'il se tenait en dehors, comme pour lui faire obstacle avec sa vaste renommée. Ce n'est pas tout : quoique dépopularisé, Danton avait néanmoins une réputation d'audace et de génie politique extraordinaire. Danton immolé, il ne restait plus un grand nom hors du comité; et, dans le comité, il n'y avait plus que des réputations secondaires , Saint-Just , Couthon, Collot-d'tterbois. En consentant à ce sacrifice , Robespierre , du même coup , détruisait un rival, rendait au gouvernement sa réputation d'énergie, et augmentait surtout son renom de vertu en frappant un homme accusé d'avoir recherché l'argent et le plaisir. Il était eu outre engagé à ce sacrifiee par tous ses collègues, encore plus jaloux de Danton qu'il ne l'était lui-même. Couthon et Collot-d'Herbois n'ignoraient pas qu'ils étaient méprisés par ce célèbre tribun. Billaud, froid, bas et sanguinaire, trouvait ehez lui quelque chose de grand et d'écrasant. Saint-Just, dogmatique, austère et orgueilleux, était antipathique avec un révolutionnaire agissant, généreux et facite, et il voyait que, Danton mort, il devensit le second personnage de la république. Tous enfin savaient que Danton, dans son projet de faire renouveler le comité, croyait ne devoir conserver que Robespierre. Ils entourèrent done celui-ci, et n'eurent pas de grands efforts à faire poue lui stracher une détermination si agréable à son orgueil. On ne sait quelles explications amenèrent cette résolution, quel jour elle fut prise; mais tout à coup ils devinrent tous menaçants et mystérieux. Il ne fat plus question de leurs projets. A la convention , aux Jacohins, ils gardèrent un silence absolu. Mais des bruits sinistres se répandirent sourdement. On dit que Danton , Camille , Philipeaux , Lacroix , allaient être immolés à l'autorité de leurs collègues. Des amis communs de Danton et de Robespierre, effrayés de ces bruits, et voyant qu'après un tel acte, il n'y avait plus une scule tête qui dût être en sécurité,

que Robespiere lui-même ne derait pas être tranquille, voultureat reprovede Robespiere (Banton, et les engagérent à "expliquer. Robespieres, se reafermant dans un siècne obsitie, érelas de répondre de cas correlares, et garda une récerte faraculet, et l'acquisse de l'acquisse de l'acquisse de l'acquisse de l'acquisse d'abund. In répondit hypocritement qu'il ne pouvait rien ni pour ni contre son collègue; que pour lui, sa vie cutière avait été un ascrifee que pour lui, sa vie cutière avait été un ascrifee continued de sa féreiun sa la parie; et que, si son ani était coupable. Il le sacréfient à reper, mais il no vit bles une des this crite des processes de l'acquis son

rival ne voulait prendre aucun engagement envers Danton, et qu'il se réservait la liberté de le livrer à ses collègues. En effet, le bruit des prochaines arrestations acquit plus de consistance. Les amis de Danton l'entouraient, le pressaient de sortir de son espèce de sommeil, de secouer sa paresse, et de montrer ce front révolutionnaire qui ne s'était jamais montré en vain dans l'orage, « Je le sais, disait Danton , ils veulent m'arrêter !... Mais non , afoutait-il. ils n'oseront pas!... » D'ailleurs, que pouvait-il faire? Fuir était impossible. Quel pays voudrait donner asile à ce révolutionnaire formidahle? Devait-il autoriser par sa fuite toutes les calomnies de ses ennemis? Et puis, il aimait son pays. « Emporte-t-on, s'écrisit-il, sa patrie à la semelle de ses souliers? » D'autre part, demeurant en France, il lui restait peu de moyens à employer. Les eordeliers appartenaient aux ultrarévolutionnaires, les jacobins à Robespierre, La convention était tremblante, Sur quelle force s'appuyer?... Voilà ce que n'ont pas assez considéré ceux qui, avant vu cet homme si puissant foudrover le trône au 10 août, soulever le peuple contre les étrangers, n'ont pu concevoir qu'il soit tombé sans résistance. Le génie révolutionnaire ne consiste point à refaire une popularité perdue, à créer des forces qui n'existent pas, mais à diriger hardiment les affections d'un peuple quand on les possède. La générosité de Danton, son éloignement des affaires, lui avaient presque aliéné la faveur populaire, ou du moins ne lui en avaient pas laissé assez pour renverser l'autorité régnante. Dans cette conviction de son impuissance, il attendait, et se répétait : Ils n'oseront pas! Il était permis, en effet, de eroire que devant un si grand nom, de si grands services, ses adversaires bésiteraient, Puis il retombait dans sa paresse, et dans cette insoueignee des êtres forts qui attendent le

danger sans se trop agiter pour s'y soustraire, Le comité gardait toujours le plus grand silence, et des bruits sinistres continuaient à se répandre. Six jours s'étaient écoulés depuis la mort d'Hébert; c'était le 9 germinal. Tout à coup, les hommes paisibles, qui avaient concu des espérances indiscrètes en voyant succomber le parti des forcenés, disent que bientôt on sera délivré des deux saints, Marat et Chalier, et que l'on a trouvé dans leur vie de quoi les transformer, aussi vite qu'Hébert, de grands patriotes en scélérats. Ce bruit, qui tenait à l'idée d'un mouvement rétrograde, se propagoavec une singulière rapidité, et on entend répéter de tous côtés que les hustes de Marat et de Chalier vont être hrisés. Le maladroit Legendre dénonce ees propos à la convention et aux Jacobins, comme pour protester, au nom de ses amis les modérés, contre un projet parcil. - « Soyez tranquilles ,

« s'erie Collet aux Jacobins, de las propos aerons d'émentis, Nous avons fait lombre la foudre sur les bommes inflames qui trompeient le peuple. les bommes inflames qui trompeient le peuple, nous leur avons arraché le masque, mais las ne sont pas les senls l..., Nous arrachérons tous les sont pas les senls l..., Nous arrachérons tous les masque possibles, Que les indulgents ne s'innaginent pas que c'ent pour eux que nous avons etma lei des s'éances glorieuses! Bientôt nous senns let ma lei des s'éances glorieuses! Bientôt nous surons les détromper...»

Le lendemain, on effet, 10 germinal (31 mars). le comité de salut public appelle dans son sein le comité de sûreté générale, et, pour donner plus d'autorité à ses mesures, le comité de législation lui-même. Dès que tous les membres sont réunis, Saint-Just prend la parole, et, dans un de ces rapports violents et perfides qu'il savait si hien rédiger, il dénonce Danton, Desmoulins, Philipeaux, Lacroix, et propose leur arrestation, Les membres des deux autres comités, consternés mais tremblants, n'osent pas résister, et croient éloigner le danger de leur personne en donnant leur adhésion. Le plus grand silence est commandé, et, dans la nuit du 10 au 11 germinal, Danton, Lacroix, Philipeaux, Camille Desmoulins, sont arrêtés à l'improviste et conduits au Luxembourg.

nipriorise et consunts au Luciennourg. De le main, le bruil en étaltrépandu dans Paris, et y avait causé une espèce de stupeur. Les membres de la convention se réunissent et gardent un silence mèlé d'effroi. Le comité, qui toujours se faisait attendre, et avait déjà foute l'insolence du pouvoir, n'étalt joint encore arrivé. Legendre, qui n'était pas ausez important pour avoir été arrêté avec ses amis, s'empresse de prendre la avaroit et avec ses amis, s'empresse de prendre la avaroit. « Citoyens, dit-il, quatre membres de cette assem-» blée sont arrêtés de cette nuit : je saisque Danton " en est un, j'ignore le nom des autres; mais, quels » qu'ils soient, je demande qu'ils puissent être enten-» dus à la barre. Citovens, le le déclare, je crois » Danton aussi pur que moi-même, et je ne crois » pas que personne ait rien à me reprocher; je n'attaquerai aucun membre des comités de salut » public et de sûreté générale; mais j'ai le droit de » craindre que des haines particulières et des pas-» sions individuelles n'arrachent à la liberté des » hommes qui lui ont rendu les plus grands et plus » utiles services. L'homme qui , en septembre 92 , » sauva la France par son énergie, mérite d'être » entendu, et doit avoir la faculté de s'expliquer » lorsqu'on l'accuse d'avoir trahi la patrie. »

Procurer à Danton la faculté de parler à la convention était le meilleur moyen de le sauver, et de démasquer ses adversaires. Beaucoup de membres, en effet, opinaient pour qu'il fût entendu; mais, dans ce moment, Robespierre, devançant le comité, arrive au milieu de la discussion, monte à la tribune, et, avec un ton colère et menaçant, parle eu ce termes : « Au trouble depuis longtemps in-« connu qui règne dans cette assemblée, à l'agita-» tion qu'a produite le préopinant, on voit hien » qu'il est question ici d'un grand intérêt, qu'il » s'agit de savoir si quelques hommes l'emporte-· ront aujourd'hui sur la patrie. Mais comment » pouviez-vous oublier vos principes, jusqu'à vou-» loir accorder aujourd'hui à certains individus ce a que vous avez naguère refusé à Chabot. Delaunay » et Fabre-d'Églantine? Pourquoi cette différence » en faveur de quelques hommes? Que m'importent » à moi les éloges qu'on se donne à soi et à ses » amis ?... Une trop grande expérience nous a » appris à nous défier de ces éloges. Il ne s'agit » plus de savoir si un homme a commis tel ou tel » acte patriotique, mais quelle a élé toute sa car-» rière.

Segendre paralt ignorer le nom de ceux qui sont arrétés. Toutela convention les connail. Son smi Lacroix et du nombre des décleux; pourquoi Legendre feint-il de l'ignorer? Parce qu'il sai hien quon ne peut, sans impudeur, défenaire Lacroix. Il a parté de Danton, parce qu'il croit qu'à ce nom sans doute est attaché un privilége... Non, nous ne voulons pas de priviléges; sonos ne voulons poind t'idoler, sonos ne roulons poind t'idoler, sonos ne roul

A ces derniers mots, des applandissements éclatent, et les lâches, tremblant en ce moment devant une idole, applaudissent néanmoins au renverse-

continue : « En quoi Danton est-il supérirur à La-» fayette, à Dumouriez, à Brissot, à Fahre, à Cha-» bot, à llébert? Que ne dit-on de lui qu'on ne a puisse dire d'eux? Cependant les avez-vous mé-» nagés? On vous parle du despotisme des comi-» tés, comme si la confiance que le peuple vous a « donnée, et que vous avez transmise à ces comités. » n'était pas un sûr garant de leur patriotisme. On » affecte des craintes; mais, ie le dis, quiconque » tremble en ce moment est coupable, car ia-» mais l'innocence ne redoute la surveillance pu-» blique. « lci, nouveaux applaudissements de ces mêmes läches qui tremblent, et veulent prouver qu'ils n'ont pas peur. « Et moi aussi , ajoute Robespierre , on » a voulu m'inspirer des terreurs. On a voulu me » faire croire qu'en approrhant de Danton, le dan-» ger pouvait arriver jusqu'à moi. On m'a écrit, » Les amis de Danton m'ont fait parvenir des let-» tres, m'ont obsédé de leurs discours ; ils ont cru » que le souvenir d'une vieille liaison, qu'une foi » ancienne dans de fausses vertus, me détermine-» raient à ralentir mon zèle et ma passion pour la « liberté. Eh hien! je déclare que si les dangers de " Danton devaient devenir les miens, cette consi- dération ne m'arrêterait pas un instant. C'est ici » qu'il nous faut à tous quelque courage et quelque » grandeur d'âme. Les âmes vulgaires ou les hommes » coupables craignent toujours de voir tomber

» leurs semblables, parce que, n'ayant plus devant

» eux une barrière de coupables, ils restent expo-

» ses au jour de la vérité; mais s'il existe des âmes

» vulgaires, il en est d'hérorques dans cette assem-

» blée, et elles sauront braver toutes les fausses

» terreurs. D'ailleurs le nombre des coupables

» n'est pas grand; le erime n'a trouvé que peu de

» partisans parmi nous, et en frappant quelques

ment de celle qui n'est plus à craindre. Robespierre

• Ittes la patric sera delivrée. • Noblespiere a vani equi sel fessionario, de l'Inbleté pour dire ce qu'il voulait, et jamis il 17-si note de l'Inbleté pour dire ce qu'il voulait, et jamis le 17-si note neu silon de l'Inbleté et sous perfuè. Parter du rent sera de l'Archive de l'Archive

les faits et leur donner une signification qu'ils n'a- [ vaient pas, il joignait une violence et une vigueur de style rares. Jamais il n'avait été ni plus borriblement éloquent, ni plus faux, car, quelque grande que fût sa baine, elle ne pouvait lui persuader tout ce qu'il avançait. Après avoir longuement calomnié Philipeaux, Camille Desmoulins, Hérault-Séchelles, et accusé Lacroix, il arrive enfin à Danton, et imagine les faits les plus faux, ou dénature d'une manière atroce les faits connus. Selon lui, Danton, avide, parcsseux, menteur, et même lâche, s'est vendu à Mirabeau, puis aux Lameth, et a rédigé avec Brissot la pétition qui amena la fusillade du Champ-de-Mars, non pas pour abolir la royanté, mais pour faire fusiller les meilleurs citoyens : puis il est allé impunément se délasser. et dévorer à Arcis-sur-Aube le fruit de ses perfidies. Il s'est caché au 10 août, et n'a reparu que pour se faire ministre; alors il s'est lié au parti d'Orléans et a fait nommer Orléans et Fabre à la députation. Ligué avec Dumouriez, n'ayant pour les girondins qu'une hainc affectée, et sachant toujours s'entendre avec eux, il était entièrement onposé au 31 mai, et avait voulu faire arrêter Henriot. Lorsque Dumouriez, d'Orléans, les girondins ont été punis, il a traité avec le parti qui voulait rétablir Lonis XVII. Prenant de l'argent de toute main, de d'Orléans, des Bourbons, de l'étranger. dinant avec les hanquiers et les aristocrates, mélé dans toutes les intrigues, prodigue d'espérances envers tous les partis, vrai Catilina enfin, cupide, débauché, paresseux, corrupteur des nuœurs publiques, il est allé s'enserelir une dernière fois à Arcis-sur-Anbe, pour jouir de ses rapines. Il en est enfin revenu, ct s'est entendu récemment avec tous les ennemis de l'état, avec Hébert et consorts, par le lien commun de l'étranger, pour attaquer le comité et les hommes que la convention avait investis de sa confiance.

A la suite de ce rapport inique, la convention décréta d'accusation Danton, Camille Desmoulins, Philipeaux, Rérault-Séchelles et Lacroix.

Ces infortunés avaient été conduits au Luxenbourg. Lacroit, dissit à Banton : Nous arrêter! nous!... le ne m'en serais jomnis douté! — Tu ne C'en scrais jomnis douté! ? prél la lonton ; jel e savais, moi, on m'en avail averti! — Tu le savais, éécria Lacroix, et un n'as pos agi! roils l'offet de ta parsose accontumér; elle nous a perdus! — Le ne croyais pas. répondit Danton, qu'ils osassemi jamais exéviter leur projet.

Tous les prisonniers étaient accourns en foule

au guichet, pour voir ce célèbre Danton, ct cet intéressant Camille qui avait fait reluire un peu d'espérance dans les cachots. Danton était , selon son usage, calme, fier et assez jovial; Camille, étonné et triste; Philipeaux, ému et élevé par le danger. Hérault-Séchelles, qui les avait devancés au Luxembourg de quelques jours, accourut audevant de ses amis et les embrassa gaiement. -· Ouand les bommes, dit Danton, font des sottises, il faut savoir en rire. » - Puis apercevant Thomas Payne, il lui dit: « Ce que tu as fait pour le bonbeur et la liberté de ton pays, j'ai en vain essayé de le faire pour le mien ; j'ai été moins beureux, mais non pas plus coupable... On m'envoie à l'échafaud, eh bien! mes amis, il faut y aller gaiement .... »

Le lendemain 12, l'acte d'accusation fut envoyé au Luxembourg, et les accusés furent transférés à la Conciergerie pour aller de là au tribunal révolutionnaire. Camille devint furicux en lisant cet acte plein de mensonges odieux. Bientôt il se calma et dit avec affliction : « Je vais à l'échafaud pour avoir versé quelques larmes sur le sort de tant de malheurcux. Mon seul regret, en mourant, est de n'avoir pu les servir. » - Tous les détenus, quelle que fût leur opinion , lui portaient l'intérêt le plus vif. et faisaient pour lui des vœux ardents. Philipeaux dit quelques mots de sa femme, et resta calme et serein. Hérault-Séchelles conserva cette grâce d'esprit et de manières qui le distinguait même entre les hommes de son rang; il embrassa son fidèle domestique, qui l'avait suivi au Luxembonrg, et qui ne pouvait le suivre à la Conciergerie; il le consola et lui rendit le courage. On transféra, en nième temps, Fabre, Chabot, Bazire, Delaunay, qu'on voulait juger conjointement avec Danton, pour souiller son procès par une apparence de complicité avec des fanssaires. Fabre était malade et presque mourant. Chabot, qui du fond de sa prison n'avait cessé d'écrire à Robespierre, de l'implorer, de lui prodiguer les plus basses flatteries sans parvenir à le toucher, voyait sa mort assurée, et la honte non moins certaine pour lui que l'échafand : il voulut alors s'empoisonner. Il avala du sublimé corresif; mais la douleur lui ayant arraché des cris, il avoua sa tentative, accepta des soins, et fut transporté aussi malade que Fabre à la Conciergerie. Un sentiment un peu plus noble parut l'animer au milieu de ses tourments : ce fut un vif regret d'avoir compromis son ami Bazire, qui n'avait pris aucune part au crime. - « Bazire, s'ecriait-il, mon pauvre Bazire, qu'as-tu fait? »

A la Conciergerie, les accusés inspirèrent la même curiosité qu'au Luxembourg. Ils occupaient le cachot des girondins. Danton parla avec la même énergie : « C'est à pareil jour , dit-il , que j'ai fait instituer le tribunal révolutionnaire. J'en demande pardon à Dieu et aux hommes. Mon but était de prévenir un nouveau septembre et non de déchaîner un ficau sur l'humanité. » - Puis revenant à son mépris pour ses collègues qui l'assassinaient : « Ces frères Cain, dit-il, n'entendent rien au gouvernement. Je laisse tout dans un désordre épouvantable... » - Il employa alors, pour caractériser l'impuissance du paralytique Couthon et du lâche Robespierre, des expressions obscènes, mais originales, qui annoncaient encore une singulière gaieté d'esprit. Un seul instant il montra un lèger regret d'avoir pris part à la révolution : - « Il vaudrait mieux, dit-il, être un pauvre pêcheur que de gonverner les hommes! » Ce fut le seul mot de ce genre qu'il prononca.

Lacroix parut étonné en voyant dans les eachots le nomine et le malherueux état des peisonniers, « Quoi? I uli dit-on, des charrettes chargées de victimes ne rous avsient pas appris equi se passii dans Paris? » L'étonnement de Lacroix était sincère, et c'est une leçon pour les hommes qui, pourrativant un but politique, ne se figurent pas assez les souffrances indivibulees des victimes, et semilent ne pas y croire parce qu'ils ne les voient nas.

Le lendemain , 13 germinal, les accusés furent conduits au tribunal au nombre de quinze. On avait réuni ensemble les cinq chefs modérés, Danton, Hérault-Séchelles, Camille, Philipeaux, Lacroix : les quatre accusés de faux. Chabot. Bazire . Delannay, Fabre d'Églantine; lesdeux beaux-frères de Chabot, Junius et Emmanuel Frey; le fournisseur d'Espagnac , le malhoureux Westermann , accusé d'avoir partagé la corruption et les complots de Dantou; enfin deux étrangers, amis des accusés, l'Espagnol Gusman, et le Danois Diederichs, Le but du comité, en faisant cet amalgame, était de confondre les modérés avec les corrompus et avec les étrangers, pour prouver toujours que la modération provenait à la fois du défaut de vertu républicaine et de la séduction de l'or de l'étranger, La fonle accourue pour voir les accusés était immense. Un reste de l'intérêt qu'avait inspiré Danton s'était réveillé en sa présence. Fouquier-Tinville, les juges et les jurés, tous révolutionnaires subalternes tirés du neant par sa main puissante, étaient embarrassés en sa présence : son assurance, sa fierté, leur imposaient, et il semblait plutôt l'accusateur que l'accusé, Le président Hermann et Fouquier-Tinville, au lieu de tirer les jurés au sort, comme le vonlait la loi , firent un choix , et prirent ce qu'ils appelaient les solides. On interrogea ensuite les acrusés. Quand on adressa à Danton les questions d'usage sur son âge et son domicile, il répondit fièrement qu'il avait trente-quatre ans, et que bieutôt son nom serait au Panthéon, et lui dans le néant. Camille répondit qu'il avait trente-trois ans . l'âge du sans-culotte Jésus-Christ lorsqu'il mourut. Bazire en avait vingt-neuf. Hérault-Séchelles, Philipeaux, en avaient trente-quatre. Ainsi les talents, le courage, le patriotisme, la jeunesse, tont se trouvait encore réuni dans ce nouvel holocauste, comme dans celui des girondins.

Danton, Camille, Hérault-Séchelles et les autres, se plaignirent de voir leur cause confondue avec celle de plusieurs faussaires. Cependant on passa outre. On examina d'abord l'accusation dirigée contre Chabot, Bazire, Delaunay et Fabre-d'Églantine. Chabot persista dans son système, et soutint . qu'il n'avait pris part à la conspiration des agioteurs que nour la dévoiler. Il ne persuada personne. car il était étrange qu'en y entrant, il n'eût pas secrètement prévenu quelque membre des comités ; qu'il l'eût dévoilée si tard, et qu'il eût gardé les fonds dans ses mains. Delaunay fut convaincu; Fabre, malgré son adroite défense, consistant à dire qu'en surchargeant de ratures la copie du décret, il avait cru ne raturer qu'un projet, fut convaincu par Cambon dont la déposition franche et désintéressée était accahlante. Il prouva, en effet, à Fabre, que les projets de décret n'étaient lamais signés, que la copie qu'il avait raturée l'était par tous les membres de la commission des cinq, et que par conséquent il n'avait pu croire ne raturer qu'un simple projet. Bazire , dont la complicité consistait dans la non-révélation, fut à peine éconté dans sa défense, et fut assimilé aux autres par le tribunal. On passa ensuite à d'Espagnac, que l'on accusait d'avoir corrompu Julien de Toulouse, pour faire appuyer ses marchés, et d'avoir pris part à l'intrigue de la compagnie des Indes. Ici, des lettres prouvaient les faits, et tout l'esprit de d'Espagnac ne put rien contre cette preuve. On interrogea ensuite Hérault-Séchelles. Bazire était déclaré coupable comme ami de Chabot; Hérault le fut pour avoir été ami de Bazire, pour avoir eu quelque connaissance par lui de l'intrigue des agioteurs, pour avoir favorisé une émigrée, pour avoir été

ami des modérés, et pour avoir fait supposer, par sa douceur, sa grâce, sa fortune et ses regrets mal déguisés, qu'il était modéré lui-même. Après Hérault vint le tour de Danton. Un silence profond régna dans l'assemblée quand il se leva pour prendre la parole, - « Danton , lui dit le président, la convention vous accuse d'avoir conspiré avec Mirabeau, avec Dumouriez, avec d'Orléans, avec les girondins, avec l'étranger, et avec la faction qui veut rétablir Louis XVII. » - « Ma voix, répondit Danton avec son organe puissant, ma voix qui tant de fois s'est fait entendre pour la cause du peuple, n'aura pas de peine à repousser la calomnie. Que les lâches qui m'accusent paraissent, et je les couvrirai d'ignominie... Oue les comités se rendent ici , je ne repondraj que devant eux : il me les faut pour accusateurs et pour témoins... Ou'ils paraissent... Au reste, peu m'importent vous et votre jugement... Je vous l'ai dit : le néant sera bientôt mon asile. La vie m'est à charge, qu'on me l'arrache.... Il me tarde d'en être délivré! » - En achevant ces paroles, Danton était indigné, son cœur était soulevé d'avoir à répondre à de pareils hommes. Sa demande de faire comparaître les comités, et sa volonté prononcée de ne répondre que devant eux. avaient intimidé le tribunal et causé une grande agitation. Une telle confrontation, en effet, cut été cruelle pour eux ; ils auraient été couverts de confusion, et la condamnation fût peut-être devenue impossible. - « Danton , dit le président , l'andace est le propre du crime; le calme est celui de l'innocence, » - A ce mot, Danton s'écrie : « L'audace individuelle est réprimable, sans doute; mais cette audace nationale dont j'ai tant de fois donné l'exemple, dont j'ai tant de fois servi la liberté, est la plus méritoire de toutes les vertus. Cette andace est la mienne; c'est celle dont je fais ici usage pour la république contre les lâches qui m'accusent. Lorsque je me vois si bassement calonnié, puis-ie me contenir? Ce n'est pas d'un révolutionnaire comme moi qu'il faut attendre une défense froide.... Les hommes de ma trempe sont inappréciables dans les révolutions... c'est sur leur front qu'est empreiut le génie de la liberté.» -En disant ces mots, Danton agitait sa tête et bravait le tribunal. Ses traits si redoutés produisaient une impression profonde. Le peuple, que la force touche, laissait échapper un murmure approbateur .- « Moi! continuait Danton , moi accusé d'avoir conspiréavec Mirabeau, avec Dumouriez, avec d'Orléans, d'avoir rampé aux pieds de vils despotes! c'est moi que l'on somme de répondre à la justice

inéritable, inflexible \* !... Et toi, lâche Saint-Just, tu répondras à la postérité de ton accusation contre le meilleur soutien de la liberté!... En parcourant cette liste d'horreurs, ajouta Danton en montrant l'acte d'accusation , je sens tout mon être frémir ! » Le président lui recommande de nouveau d'être calme, et lui cite l'exemple de Marat, qui répondit avec respect au tribunal. Danton reprend, et dit que puisqu'on le veut il va raconter sa vie. Alors il rappelle la peine qu'il eut à parvenir aux fonctions municipales, les efforts que firent les constituants pour l'en empêcher, la résistance qu'il opposa aux projets de Mirabeau, et surtout ee qu'il fit dans cette journée fameuse où, entourant la voiture royale d'un peuple immense, il empêcha le voyage à Saint-Cloud. Puis il rapporte sa conduite lorsqu'il amena le peuple au Champ-de-Mars pour signer une pétition contre la royauté, et le motif de cette pétition fameuse; l'audace avec laquelle il proposa le premier le renversement du tronc en 92; le courage avec leguel il proclama l'insurrection le 9 août au soir : la fermeté qu'il déploya pendant les douze heures de l'insurrection, Suffoqué ici d'indignation, en songeant au reproche qu'on lui fait de s'être cache au moment du 10 août : « On sont, s'écriet-il, les hommes qui eurent besoin de presser Danton pour l'engager à se montrer dans cette journée? Où sont les êtres privilégiés dont il a emprunté l'énergie? Ou'on les fasse paraître, mes accusateurs !... j'ai toute la plénitude de ma tête lorsque je les demande... je dévoilerai les trois plats coquins qui ont entouré et perdu Robespierre... qu'ils se produisent ici, et je les plongerai dans le néant dont ils n'auraient jamais dù sortir...» -Le président veut interrompre de nouveau Danton, et agite sa sounette. Danton en couvre le bruit avec sa voix terrible. - « Est-ce que vous ne m'entendez pas? lui dit le président. - La voix d'un homme, reprend Danton, qui défend son honneur et sa vie, doit vaincre le bruit de ta sonnette! » -Cependant il était fatigue d'indignation; sa voix était altérée; alors le président l'engage avec égard à prendre quelque repos, pour recommencer sa défense avec plus de calme et de tranquillité.

Danion se tait. On passe à Camille, dont on lit le Vieux Cordelier, et quiserévolte en vain contre l'interprétation donné à ses écrits. On doccupe ensuite de Lacroix dont on rappelle amèrement la conduite en Belgique, et qui , à l'exemple de Danton, demande la comparution de Duiseurs membres de

\*Expressions de l'acte d'accusation.

la convention, et insiste formellement pour l'obtenir. Laffotte, croyant obtenir la vie et la liberté en dé-

Cette première séance causa une sensation générale. La foule qui entourait le Palais de Justice, et s'étendait jusque sur les ponts, parut singulièrement émue. Les juges étaient épouvantés ; Vadier, Vouland, Amar, les membres les plus méchants du comité de sûreté générale, avaient assisté aux débats, cachés daus l'imprimerie attenant à la salle du tribunal, et communiquant avec cette salle par une petite lucarne. De là ils avaient vu avec effroi l'audace de Danton et les dispositions du public. lla commencaient à douter que la condamnation fût possible. Hermann et Fouquier s'étajent rendus, immédiatement après l'audience, au comité de salut public, et lui avaient fait part de la demande des aceusés, qui voulaient faire paraître plusieurs membres de la convention. Le comité commençait à hésiter ; Robespierre s'était retiré chez Ini; Billaud et Saint-Just étaient seuls présents. Ils défendent à Fouquier de répondre , lui enjoignent de prolonger les débats, d'arriver à la fin des trois jours sans s'être expliqué, et de faire déclareralors par les jurés qu'ils sont suffisamment

instruits. Pendant que ces choses se passaient au tribunal, au comité et dans Paris, l'émotion n'était pas moindre dans les prisons, où l'on portait un vif intérêt aux accusés, et où l'on ne voyait plus d'esperance pour personne si de tels révolutionnaires étaient immolés. Il y avait au Luxembourg le malbeureux Dillon , ami de Desmoulins et défendu par lui : il avait appris par Chaumette , qui , exposé au même danger, faisait cause commune avec les moderés, ce qui a était passé au tribunal. Chaumette le tenait de sa femme. Dillon, dont la tête était vive, et qui, en vieux militaire, cherchait quelquefois dans le vin des distractions à ses peines, parla inconsidérément à un nommé Laffotte, enfermé dans la même prison; il lui dit qu'il était temps que les bons républicains levassent la tête contre de vils oppresseurs; que le peuple avait paru se réveiller, que Danton demandait à répondre devant les comités, que sa condamnation était loin d'être assurée, que la femme de Camille Desmoulins, en répandant des assignats, pourrait soulever le peuple, et que si lui parvenait à s'échapper, il reunirait assez d'hommes résolus pour sauver les républicains près d'être sacrifiés par le tribunal. Ce n'étaient là que de vains propos prononcés dans l'ivresse et la donleur. Cependant, il paralt qu'il fut question aussi de faire passer mille

écus et une lettre à la femme de Camille. Le lache Laffotte, croyant obtenir la vie et la liberté en dénonçant un complot, courut faire au eoncierge du Luxembourg une déclaration, dans laquelle il supposa une conspiration prés d'éclater au delans et au dehors des prisons, pour entiere les accusés, et assassiner les membres des deux comités. On verra bientot aueul susage on fist de cette faits déposition.

Le lendemain l'affluence était la même au tribunal. Danton et ses collègues, aussi fermes et aussi opiniatres, demandent encore la comparution de plusieurs membres de la convention et des deux eomités. Fouquier, pressé de répondre, dit qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on appelle les témoins nécessaires. Mais il ne suffit pas , ajoutent les accusés, qu'il n'y mette aucun obstacle, il faut de plus qu'il les appelle lui-même. A cela Fouquier réplique qu'il appellera tous ceux qu'on désignera , excepté les membres de la convention, parce que e'est à l'assemblée qu'il appartient de décider si ses membres peuveut être cités. Les accusés se récrient de nouveau qu'on leur refuse les moyens de se défendre. Le tumulte est à son comble. Le président interroge encore quelques accusés, Westermann. les deux Frey, Gusman, et se bâte de lever la

Fouquier écrivit sur-le-champ nne lettre au comité pour lui faire part de ce qui s'était passé, et pour obtenir un moyen de répondre aux demandes des accusés. La situation était difficile et tout le monde commencait à bésiter. Robespierre affectait de ne pas donner son avis. Saint-Just seul, plus opiniatre et plus bardi, pensajt qu'on ne devait pas reculer, qu'il fallait fermer la bouche aux accusés, et les envoyer à la mort. Dans ce moment , il venait de recevoir la déposition du prisonnier Laffotte. adressée à la police par le guichetier du Luxembourg. Saint-Just y voit le germe d'une conspiration tramée par les accusés, et le prétexte d'un décret qui terminera la lutte du tribunal avec cux. Le lendemain matin, en effet, il se présente à la convention, lui dit qu'un grand danger menace la patrie, mais que c'est le dernier, et qu'en le bravant avec courage elle l'aura bientôt surmonté. « Les accusés , dit-il , présents au tribunal révolu-» tionnaire sont en pleine révolte ; ils menacent le » tribunal; ils poussent l'insolence jusqu'à jeter au » nez des juges des boules de mie de pain; ils exci-» tent le peuple et peuvent même l'égarer. Ce » n'est d'ailleurs pas tout : ils ont préparé une con-» spiration dans les prisons; la femme de Camille » a recu de l'argent pour provoquer une insurrec» tion; le général Dillon doit sortir du Luxem-

a bourg, se mettre à la title de quelques conspirateurs, éguper les deux comités, et delargir les compalhes- à Acertécit hypercite et faux, les compalhes- à Acertécit hypercite et faux, les comtretites vote à l'ausnimité le décret proposé per continuer, sans déemparer, le procéde de lhatino et de ses complices; et il est autorisé à mettre hors des déstales les accisés qui manquerisent de respect à la justice ou qui vondriente provoquer du troulle. Eur copiés du décret est appétie au-ré-champ. Voudrand et valier vienneut l'apporter au tribunal, du créabile des accessés classif soulaire dans le duce récombigé des accessés fetals Pousier dans le

plus grand embarras. Le troisième jour, en effet, les accusés avaient résolu de renouveler leurs sommations. Tous à la fois se lèvent et pressent Fouquier de faire comparaître les témoins qu'ils ont demandés. Ils exigent plus eneore; ils venlent que la convention nomme une commission pour recevoir les dénonciations qu'ils ont à faire, contre le projet de dietature qui se manifeste chez les comités. Fouquier. embarrassé, ne sait plus quelle réponse leur faire. Dans le moment, un huissier vient l'appeler, Il passe dans la salle voisine, et trouve Amar et Vouland, qui, tout essouffles encore, lui disent : « Nous tenons les scélérats, voilà de quoi vous tirer d'embarras! » Et ils lui remettent le décret que Saint-Just venait de faire rendre, Fouquier s'en saisit avec joie, rentre à l'audience, demande la parole et lit le décret affreux. - Danton, indigné, se lève alors : Je prends, dit-il, l'auditoire à témoin que nous n'avons pas insulté le tribunal. - C'est vrai! disent plusieurs voix dans la salle. Le public entier est étonné , indigné même du déni de justice commis envers les accusés. L'émotion

est generale; le tribunal est intimide.

C finjuri, ajoute Danton, la vérideirera comunc...

Le vois de grands malbeurs fondre sur la France...

Suita la dicature; elle de moute à découvert et suita voile... Camille, nor entendant parter du sans voile... Camille, nor entendant parter du sans voile... Camille, nor entendant parter du sarve désempair : Les sociérates fono noutenis de m'égongre, moi, ils vuelent georger ma femme!

Danton aperçoit dans le fon de la salle et dans le corrictor anne et Vouland, qui e cestalent pour greye de l'éfiel du dever. Il les mouter du poing; c'voyra, éverie-d-l, ces ladres assaulant lis noma ment l'avalent et voiland, effragé, alsoquesies ment.

Le tribunal, pour toute réponse, lève la séance. Le lendemain était le quatrième jour, et le jury avait la faculté de elôturer les débats, en se déclarant suffisamment instruit. En conséquence, sans donner aux aceusés le temps de se défendre, le iury demande la clôture des débats. Camille entre en fureur , déclare aux jurés qu'ils sont des assassins, et prend le peuple à témoin de cette iniquité. On l'entraine alors avec ses compagnons d'infortune hors de la salle. Il résiste, et on l'emporte de force. Pendant ce temps, Vadier, Vouland, parlent vivement aux jurés, qui, du reste, n'avaient pas besoin d'être excités. Le président Hermann et Fouquier les suivent dans leur salle, Hermann a l'audace de leur dire qu'on a intercepté une lettre écrite à l'étranger, qui prouve la complicité de Danton avec la coalition. Trois ou quatre jurés sculement osent appuyer les accusés, mais la majorité l'emporte. Le président du jury, le nommé Trinchard, rentre plein d'une joie féroce, et prononce de l'air d'un furieux la condamnation inique.

On ne voulut pas s'exposer à une nouvelle explosion des condamnés, en les faisant remonter de la prison à la salle du tribunal pour entendre leur sentence; un greffier descendit la leur lire. Ils le renvoyèrent sans vouloir le laisser achever, et en s'écriant qu'on pouvait les conduire à la mort. Une fois la condamnation prononcée , Danton, qui avait été soulevé d'indignation, redevint calme et fut rendu à tout son mépris pour ses adversaires. Camille, bientôt apaisé, versa quelques larmes sur son épouse; et, grâce à son heureuse imprévoyance, n'imagina pas qu'elle fût menacée de la mort, ce qui aurait rendu ses derniers moments insupportables. Ilérault fut gai comme à l'ordinaire. Tous les accusés furent fermes, et Westermann se montra digne de sa bravoure si eélèbre.

namn se montrà digne de sa beravoure ai efeliere. Ils furenta cécutes le 10 germinal (3 avril), La troupé inflane payée pour outrager les victimes suiville exhercites. Camille, a ette une, éprouvant un mouvement d'indignation, voibit padre à la motifiante, et il rouni courte le lade et pyporrite laderquirrer les plus récharantes imprenations. Les motifiante, et il rouni courte le lader de la procrite laderquirrer les plus récharantes imprenations. Jesus part des injures. Dans son action indivier, il avait défair so chemise et avail let ajouler sues, binton, rounneaut sur cette troupe un repard estane et plein de mépris, silt à d'unille : fluest donc tranpliet de mépris, silt à d'unille : fluest donc tranpliet de mépris, silt à d'unille : fluest donc tranpliet de la cette vieue unil le — Arrivé au piel de l'échafand, Danion aflait candesser Héde-mais Séchelles, un in inchal te les res ; l'éccuteur mui sicchailes les res ; l'éccuteur mui sicchailes les res ; l'éccuteur mui mi cand les les res ; l'éccuteur mi cand les les res ; l'écuteur  s'y opposant, il lui adressa, avec un sourire, ces expressions terribles: «Tu peux donc être plus cruel que la mort! Va, tu n'empècheras pas que, dans un moment, nos têtes s'embressent dans le fond du panier. »

Telle fut la fin de ce Danton qui avait jeté un si grand éclat dans la révolution, et qui lui svait été si utile. Audacieux, ardent, avide d'émotions et de plaisirs, il s'était précipité dans la earrière des troubles, et il dut briller surtout les jours de terreur. Prompt et positif, n'étant étonné ni par la difficulté ni par la nouveauté d'une situation extraordinaire, il savait juger les moyens nécessaires, et n'avait peur ni scrupule d'ancun. Il pensa qu'il devenait argent de terminer les luttes de la monarchie et de la révolution, et il fit le 10 août. En présence des Prussiens, il pensa qu'il fallait contenir le France et l'engager dans le système de la révolution ; il ordonna, diton, les journées horribles de septembre, et, tout en les ordonnant, il sauva une foule de victimes. Au commencement de la grande année 1793, la convention était étonnée à la vue de l'Europe armée; il prononca, en les comprenant dans toute leur profondeur, ces paroles remarquables : « Une nation en révolution est plus près de conquérir ses voisins que d'en être conquise. » Il juges que vingt-cinq millions d'hommes qu'on oserait monvoir n'auraient rien à craindre de quelques centaines de mille hommes semés par les trônes. Il proposa de soulever le peuple, de faire payer les riches; il imagina enfin toutes les mesures révolutionnaires qui ont laisse un si terrible souvenir . mais qui ont sauvé la France. Cet homme, si puissant dans l'action, retombait pendant l'intervalle des dangers dans l'indolence et les plaisirs qu'il avait toujours aimés. Il recherchait même les jouissances les plus innocentes, celles que procurent les champs, une éponse adorée et des amis. Alors il oubliait les vainens, ne pouvait plus les hair, savait même leur rendre justice, les plaindre et les défendre. Mais pendant ces intervalles de repos. nécessaires à son âme ardente, ses rivaux gagnaient peu à peu, par leur persévérance, la renommée et l'influence qu'il avait acquises en un seul jour de péril. Les fanatiques lui reprochaient son amollissement et sa bonté, et oubliaient qu'en fait de eruantés politiques il les avait égalés tous dans les journées de septembre. Tandis qu'il se confiait en sa renommée, tandis qu'il différait par paresse, et qu'il roulait dans sa tête de nobles projets, pour ramener les lois donces, pour bourner le règne de la violence aux jours de danger, pour séparer les

exterministurus irrévocablement engagés dans le sang des bommes qui n'avient celé qu'uns circonstances, pour organiser enfin la France et la réconcilier arc l'Europe, il flut surpris par ses collègnes surquels il avait shandomé le gouverne ment. Cest-cè, en reppent un coup sur les ultrarévolutionnaires, derálents, pour ne point paderés. La politique demandale des réconsers l'entre le echoissi, consideration de la companie de la companie de la controlie de l'engage. Danion succomba a voca se renommet et ses services derant le gouvernement formisble qu'il suis contribes d'avapaire; mais du moins, per son sudoce, il rendit un moment sa chute douteux.

Batton arati no espeti inculte, mais grand, pro fond, et autrout lamipet et solide. Il ne avenit ven mond, et autrout lamipet et solide. Il ne avenit ven most partialel peu, et dédaignait d'errire. Suivant un contemporain, il n'avait aucune précention, pas mème celle de diverire ce qu'il i passeit, précention ai commune aux hammes de sa trempe. Il écontail Fabre-d'Égistulte, et faisait parler asse cesse son jeune et intéressant uni, Carallie Demanulins, dont peup et mais de la communique à son jeune ent. Peup et de la communique à son jeune ent. Comme Michaeu, il expire for de luméme, et croyant ses futtes et avries assec couvertes par ses grands services et les dreites poépuls.

Les chefs des deux partis venaient d'être immolés. On teur adjoignit bientôt les restes de ces partis. et on mèla et jugea ensemble les hommes les plus opposés, pour aceréditer davantage l'opinion qu'ils étaient complices d'un même complot. Chaumette et Gobel comparurent à côté d'Arthur Dillon et de Simon. Les Grammont pèrè et fils, les Lapallu et autres membres de l'armée révolutionnaire, figurérent à côté du général Beysser : enfin la femme d'Hébert, ancienne religieuse, comparut à côté de la jeune épouse de Camille Desmoulins, agée à peine de vingt-trois ans, éclatante de beauté, de grace et de jeunesse. Chaumette, qu'on a vu si soumis et si docile, fut accusé d'avoir conspiré à la commune contre le gouvernement, d'avoir affamé le peuple, et cherché à le soulever par ses réquisitoires extravagants. Gobel fut regardé comme complice de Clootz et de Chaumette, Arthur Dillon avait voulu , dit-on , ouvrir les prisons de Paris , puis égorger la convention et le tribunal pour sauver ses amis. Les membres de l'armée révolutionnaire furent condamnés comme agents de Ronsin. Le général Beysser, qui avait si puissamment t contribué à sauver Nantes, à côté de Canclaux, et qui était suspect de fédéralisme, fut considéré comme complice des ultra-révolutionnaires. On sait quel rapprochement il pouvait exister entre l'étatmajor de Nantes et celui de Saumur. La femme Hébert fut condamnée comme complice de son mari. Assise sur le même bane que la femme de Camille, elle lui disait : « Vous ètes heureuse, vous; aucune charge ne s'élève contre vous. Vous serez sauvée. » En effet, tout ce qu'on pouvait reprocher à cette jeune femme, c'était d'avoir aimé son époux avec passion, d'avoir sans cesse erre avec ses enfauts autour de la prison pour voir leur père et le leur montrer. Néanmoins, toutes deux furent condamnées, et les épouses d'Hébert et de Camille périrent comme coupables d'une même conjuration. L'infortunée Desmoulins mourut avec un courage digne de son mari et de sa vertu. Depuis Charlotte Corday et madame Roland, aucune victime n'avait inspiré un intérêt plus tendre et des regrets plus douloureux.

## CHAPITRE II.

Resultata des dernières exécutions contre les partis conemis du gouvernement, ... Décret contre les ex-nobles. ... Les ministères sont abbies et remplacés par des commissions. ... Effort de comité de salut public pour concentre tous les nouvroire dans as main. ... A holition des sociétés.

les pourois dans sa main. — Abolition des sociétés populaires, excepté celle des Jacobins. — Distribution du ponuler et de l'administration entre les membres du comité. — La conventinn, d'après le rapport de Robespierre, déclare, an nom du penple français, la reconnaissance de l'Ebre-Supréme et de l'immortaité de l'àme.

Le gourernement venait d'immoler deux partis à la fais. Le premier, cetui des ultra-révolutionmiers, dans vétaillement rebonalité on pouvait maisse, dans vétaillement rebonalité on pouvait ne l'étail pas se la comme de l'étail donc pas nécessire, mais pouvait être utile, pour écrater toute apparence de modération. Le comité le frappa sans comptéties, par le propriété et par entre. Ce dernier comp était difficile à portez, on vit tout le comité leiture, et flobespairer restuir dans a demante, lettur par son courage et as haine jaloner, resta ferme au poste, resimis lleraman et d'ouquire, freme au poste, resimis lleraman et d'ouquire.

effray la convention, lui arracha le décet de mort, et et fit consomme le searrifee. Le derire effert que et fit consomme le searrifee. Le derire effert que doit faire une autorité pour derenir absolue est conjours le plus difficie; il lui finat notue as forcer conjours le plus difficie; il lui finat notue as forcer résistance; mais cette et résistance y mais cette. Qui cette, out c'ele, tout et personne, out c'ele, nots plus qu'à réguer sans obstacle. Ceta dors. Tambis que toutes les bousbes sont fermées, que le débund le soute les periods. Tambis que toutes les bousbes sont fermées, que la boumaison et ne tous les visages, h haine se renferme dans les cours, et l'out d'écousaion des visages est publique de l'action de l'action

Le comité de salut public, après avoir heureu-

sement immolé les deux classes d'hommes si diffé-

rentes qui avaient voulu contrarier ou seulement

critiquer son pouvoir, était devenu irrésistible.

L'hiver avait fini. La campagne de 1794 (germinal

an II) allait s'ouvrir avec le printemps. Des armées

formidables devaient se déployer sur toutes les

frontières, et faire sentir au debors la terrible puis-

sance si cruellement sentie au dedans, Ouiconque

avait paru résister, ou porter quelque intérêt à ceux

qui venaient de mourir, devait se hâter de faire sa soumission. Legendre, qui avait fait un effort le jour où Danton, Lacroix et Camille Desmoulins furent arrêtés, et qui avait tâché de remuer la convention en leur faveur. Legendre crut devoir se hâter de réparer son imprudence, et de se laver de son amitié pour les dernières victimes. On lui avait écrit plusieurs lettres anonymes dans lesquelles on l'engageait à frapper les tyrans, qui, disait-on, venaient de lever le masque. Legendre se rendit aux Jacobins le 21 germinal (10 avril), dénouca les lettres anonymes qu'il recevait, et se plaignit d'être pris pour un Séide qu'on pouvait armer du poignard, « Eh hien! dit-il, puisqu'on m'y force, je le declare au peuple, qui m'a toujours entendu » parler avec bonne foi , je regarde maintenant comme démontré que la conspiration dont les » chefs ont cessé d'être existait réellement, et que » j'étais le jouet des traîtres. J'en ai trouvé la preuve » dans différentes pièces déposées au comité de salut » publie, surtout dans la conduite criminelle des » accusés devant la justice nationale, et dans les » machinations de leurs complices qui veulent armer » un homme probe du poignard homicide. J'étaia, » avant la découverte du complot, l'intime ami de » Danton; j'aurais répondu de ses principes et de » sa conduite sur ma tête; mais aujourd'hui je suis » convaincu de son crime; je suis persuade qu'il » voulait plonger le peuple dans une erreur pro-

« fonde. Peut-être y serais-je tombé moi-même , si

» je n'avais été éclairé à temps. Je déclare aux écri-» vailleurs anonymes qui voudraient me porter à

» poignarder Robespierre, et me rendre l'instru-» ment de leurs machinations, que je suis né dans » le sein du peuple, que je me fais une gloire

» le sein du peuple, que je me fais une gloire

» d'y rester, et que je mourrai plutôt que d'a-

» bandonner ses droits. Ils ne m'éeriront pas une » lettre que je ne la porte au comité de salut » public.»

» public.»

Is soumission de Legendre devint bientôt générale. It toutes les parties de la France, arrivèrent me foule d'abresse oil To filicitalit la cuvernión et le comité de salut public de l'our étargle. Le nombre de ce adresse ses incidiciales. Dans taus les comments de la compressión de la compressión les compressión d'abbres aux setes de pour vermement, et d'er reconnaître la juscie. Rhodre envoya Fabresse mixante : Dignes représentants « Just poule libre, ces donce not junt que les en-

fants des Titans ont levé leur tête altière, la
 foudre les a tous renversés!... Quoi, citoyens!
 pour de viles richesses vendre sa liberté!... La

constitution que vous nous avez donnée a ébranlé tous les trônes, épouvanté tous les rois. La li-

 berté avançant à pas de géant, le despotisme
 écrasé, la superstition anéantie, la république reprenant son unité. les conspirateurs dévoilés
 et punis, des mandataires infidèles, des fonc-

tionnaires publies lâebes et perfides tombant
 sous la bacbe de la loi, les fers des esclaves du
 Nouveau-Monde brisés : voilà vos tropbées!...

S'il existe encore des intrigants, qu'ils tremblent!
 que la mort des conjurés atteste votre triom pbe!... Pour vous, représentants, vivez beureux

» pbe!... Pour vous, représentants, vivez beureux » des sages lois que vous avez faites pour le bon-» heur de tous les peuples, et recevez le tribut de » notre amour \*! »

Ce n'était point par horreur pour les morens sauguinaires que le comité avait frappé es ultrarévolutionnaires, mais pour raffermir l'autorité, et pour écarter les résistances qui arrettalent son action. Aussi le vilon depuis tendre constamment à un double but : se rendre toujours plus formidable, et concretter de plus en plus le pouvoir dans ses mains. Collot, qui était devenu l'orateur du gouvernement aux Jacohins, exprima de la ma-

nière la plus énergique la politique du comité. Dans un discours violent, où il traçait à toutes les autorités la route nouvelle qu'elles devaient suivre, et \* Séance du 96 germinal, numéro 306 du Moniteur de Pan II (arril 1794.) » déjà quelques despotes chercbent à se retirer de » la coalition. Dans cet état, il ne leur reste qu'un » espoir, ce sont les conspirations intérieures. Il » ne faut done pas cesser d'avoir l'œil ouvert sur » les traitres. Comme nos frères, vainqueurs sur » les frontières, ayons tous nos armes en jone, et » faisons feu tous à la fois. Pendant que les ennemis » extérieurs tomberont sous les coups de nos sol-« dats, que les ennemis intérieurs tombent sous les » comps du peuple. Notre cause, défendne par » la justice et l'énergie, sers triomphante. La » nature fait tout cette année pour les républi-» cains; elle leur promet une abondance dou-» ble. Les feuilles qui poussent annoncent la » ébute des tyrans. Je yous le répète, eitoyens, » veillons au dedans, tandis que nos guer-» riers combattent au debors ; que les fonea tionnaires chargés de la surveillance publique » redoublent de soins et de zèle; qu'ils se pénètrent » bien de cette idée qu'il n'y a peut-être pas une s rue, pas un carrefour où il ne se trouve un » trattre qui médite un dernier complot. One ce » traitre trouve la mort et la mort la plus prompte! » Si les administrateurs, si les fonctionnaires pu-» blics veulent trouver une place dans l'bistoire, » voici le moment favorable pour y songer. Le tri-» bunal révolutionnaire s'v est assuré déià une » place marquée. Que toutes les administrations » sacbent imiter son zèle et son inexorable énergie. » que les comités révolutionnaires surtont redou-» blent de vigilance et d'activité, et qu'ils sachent » se soustraire aux sollieitations dont on les assiége, » et qui les portent à une indulgence funeste à la » liberté. »

le zèle qu'elles devaient déployer dans leurs fonc-

tions, il dit : « Les tyrans ont perdu leurs forces; » leurs armées tremblent en présence des nôtres;

Sind-Just fit à le convention un rapport formidale sur la police-générale de la république \* . Il y répéta l'histoire fubuleuse de toutes les compirtions; il les montre comme le soulivement de tous les vices contre le régime amèrre de la république; il dit que le gouvernement, inic de caraleuir, devait frapper saus esses, jusqu'à ce qu'il est immode loss les trest dont la corruption était un obstacle à l'échblissement de la vertai. Il fit l'des pes consistent de l'exchaissement de la vertai. Il fit l'des pes consistent pur des figures de toute espèce, à prouver que l'origine des grandes institutions derait être terrible. Que serait devenue, distil, une répluique indul-

\* 26 germinal au S (avril.)

» gente!... Nous avons opposé le glaire au glaire, i » et la république est fondée. Elle est sortie du sein : des orages ; eette origine lui est commune avec » le monde sorti du chaos, et avec l'homme qui » pleure en naissant, » En conséquence de ces maximes. Saint-Just proposa une mesure générale contre les ex-nobles. C'était la première de cegenre qu'on eût rendue. Danton, l'année précédente, avait, dans un moment de fougue, fait mettre tous les aristocrates hors la loi. Ce décret étant inexécutable par son étendue, on en rendit un autre qui condamnait tous les suspects à la détention provisoire. Mais aucune loi directe contre les ex-nobles n'avait encore été portée. Saint-Just les montra comme des ennemis irréconciliables de la révolution : « Quoi que vous fassiez, dit-il, vous ne » pourrez jamais contenter les ennemis du peuple, » à moins que vous ne rétablissiez la tyrannie. Il

\* rage et les rois. Ils ne peuvent faire de paix avec vous; vous ne parke point la même lançue, vous » ne vous catendrez jamais. Chases-lee donc! L'innières n'ext point inhospitalire, et le salut pablié est parmi nous la supécne loi. Soint-Jusé » blié est parmi nous la supécne loi. Soint-Jusé vous les érrangers, de Peris, des places fortes, des ports maritimes, et qui metatil hera la loi cens qui muraient pas obli en adéret dans l'intervalle de dit jours. D'autres dispositions de ce projet fraisaient un devoir à foutus les autorités de redoubled'activité et de zêle. La convention applandit à la que scémmison. Colled'liferloi. Le ramourteur

du décret aux Jacobins, ajouta ses figures à celles de Saint-Just. « Il faut, dit-il, faire éprouver au

« eorps politique la sueur immonde de l'aristocra-

» faut done qu'ils aillent chercher ailleurs l'escla-

» tie; plus il aura transpiré, mieux il se portera, » On vient de voir ce que fit le comité pour manifester l'énergie de sa politique; volci ce qu'il ajonta pour la concentration tonjours plus grande du pouvoir, D'abord il prononca le licenciement de l'armée révolutionnaire. Cette armée, imaginée par Danton, avait d'abord été utile pour faire exécuter les volontés de la convention , lorsqu'il existait encore des restes de fédéralisme; mais étant devenue le centre de ralliement de tous les perturbateurs et de tous les aventuriers, avant servi de point d'appui aux derniers démagogues, il était nécessaire de la disperser. Le gouvernement, d'ailleurs, étant aveuglément obéi, n'avait plus besoin de ces satellites pour faire exécuter ses ordres. En conséquence elle fut licenciée par décret. Le comité proposa ensuite

Pabeltino de different ministère. De ministère de claim de puissance qui artient descre trap d'importance. A côté des membres du comité de salut pouble. Out la lisaisante tout fireira comité, et alors ils étaient insufies; ou bien ils voulsient agir, et de la destra letterinte concurrents importans. L'exemple de Bouchotte, qui, dirigé per Vincent, avait asseit lettu d'étantieres au comité, était un exemple de commission sairent de la destra de la commission sairent de la commission sairents de commission sairents de commission sairents de l'exemple de la commission sairents de l'exemple de l'exemple de la commission sairents de l'exemple de l'exemple de la commission sairents de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de la commission sairents de l'exemple de l'exem

Commission des administrations civiles , police et tribunaux ;

- 2. Commission de l'instruction publique;
- 5. Commission de l'agriculture et des arts; 4. Commission du commerce et des approvi-
- sionnements;
  3. Commission des travaux publics;
  - Commission des secours publies;
     Commission des transports, postes et messa-
- geries; 8. Commission des finances;
- 9. Commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre ;
  - Commission de la marine et des colonies;
     Commission des armes, pondres et exploitations des mines;

13. Commission des relations extérieures.
Ces commissions, dépendantes du comité de salut public, n'étaient autre chose que les douxes hureaus carte lesquées on avait partagé le matériel de l'administration. Rermann, qui présibilit le tritunal récolutionnaire pendant le procés de Danton, nu récompensé de son zèle par le qualité de chéf de l'une de ces commissions. On lui donna la plus importante, celle des administrations circiles, poice et tribunnaire.

D'autres mesures furent prises pour augmenter encore la centralisation du pourio. l'Appres l'institution des comités révolutionnaires, il devait y ca avrie un par claque commune ou section de commune. Les communes rurales étant trés-sounbeuses de pan populeuses, le noubré de comités était trop grand et leurs fonctions presque nulles. Leur composition d'alleurs présentai un grand ce leur composition d'alleurs présentai un grand par le leurs forces de leurs forces de leurs noires posnaires posse la faire par le leurs forces de leurs terres et municipales étaites en général éches aux prospristaires retirés dans leurs terres, et for peu disposétaires retirés dans leurs terres, et for peu disposétuires de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de de execure leur pourie dans leurs des pourresment; de cette manière, la surveillance des campages, es surveilent des haleux, se foisis fort mal. Pour remédier à ce fischeux état de choses, on supprima les comités révolutionaires des communes, et on ne maintint que ceux de district. Par ce moyen, la police en se concentrant devint pluis active, et passa dans les mains des bourgeois des districts, presque tous fort jacobins, et jaloux de l'ancienne noblesse.

Les jacobins étaient la société principale, et la scule avouée par le gouvernement. Elle en avait constamment suivi les principes et les intérêts, et s'était comme lui prononcée également contre les hébertistes et les dantonistes. Le comité de salut public aurait voulu qu'elle absorbât presque toutes les autres dans son sein, et qu'elle concentrat en elle-même toute la puissance de l'opinion, comme il avait concentré en lui toute la puissance du gouvernement. Ce vœu flattait singulièrement l'ambition des jacobins, et ils firent les plus grands efforts pour l'accomplir. Depuis que les assemblées de sections avaient été réduites à deux par semaine. afin que le peuple pût y assister et y faire triompher les motions révolutionnaires , les sections s'étaient formées en sociétés populaires. Le nombre de ces sociétés était très-grand à Paris; il y en avait jusqu'à deux et trois par section. Nous avons rapporté déià les plaintes dont elles étaient devenues l'obiet. On disait que les sristocrates, c'est-à-dire les commis, les cleres de procureurs, mécontents de la réquisition, les anciens serviteurs de la noblesse, tous ceux enfin qui avaient quelque motif de résister au système révolutionnaire, se réunissaient dans ces sociétés, et y montraient l'opposition qu'ils n'osaient manifester aux jacobins ou dans les sections. Le grand nombre de ces sociétés secondaires en empêchait la surveillance, et on émettait là quelquefois des opinions qui n'auraient pas osé se produire ailleurs. Déjà on svait proposé de les abolir. Les jacobins n'avaient pas le droit de s'en occuper; et le gouvernement ne l'aurait pas pu sans paraltre gêner la liberté de s'assembler et de délibérer en commun , liberté si préconisée à cette époque, et réputée devoir être saus limites. Sur la proposition de Collot , les jacobins décidèrent qu'ils ne recevraient plus de députations de la part des sociétés formées à Paris depuis le 10 août, et que la correspondance ne leur serait plus continuée. Quant à celles qui avaient été formées à Paris avant le 10 août, et qui jouissaient de la correspondance, il fut décidé qu'on fersit un rapport sur chseune d'elles, pour examiner si elles devaient conserver cet avantage. Cette mesure concernait particu-

chefs, Rousin, Vincent, Hébert, et regardés depuis comme suspects. Ainsi, toutes les sociétés sectionnaires étaient flétries par cette déclaration, et les cordeliers allaient subir un rapport.

L'effet qu'on espérait de cette mesure ne fut pas longtemps à se faire attendre. Toutes les sociétés sectionnaires, intimidéeson avertics, vinrent l'une après l'autre à la convention et aux Jacobins . déclarer leur dissolution volontaire. Toutes félicitaient également la convention et les jacobins, et déclaraient que , réunies dans l'intérêt public , elles se séparaient volontairement, puisqu'on avait jugé que leurs rénuions nuisaient à la cause qu'elles voulaient servir. Dès cet instant, il ne resta plus à Paris que la société-mère des jacobins, et, dans les provinces, que les sociétés affiliées. A la vérité, celle des cordeliers subsistait encore à côté de sa rivale. Créée jadis par Danton, ingrate envers son fondateur, et toute dévouée depuis à llébert, Ronsin et Vincent, elle avait inquiété un moment le gouvernement et rivalisé avec les jacobins. Il s'y réunissait encore les débris des bureaux de Vineent et de l'armée révolutionnaire. On ne pouvait pas la dissoudre; on fit le rapport qui la concernait. Il fut reconnu que depuis quelque temps elle ne correspondait que très-rarement et très-nécligemment avec les jacobins, et que par conséquent il était pour ainsi dire inutile de lui conserver la correspondance. On proposa, à cette occasion, d'examiner s'il fallait à Paris plus d'une société populaire. On osa même dire qu'il faudrait établir un seul centre d'opinion et le placer aux Jacobins, La société passa à l'ordre du jour sur toutes ces propositions, et ne décida même pas si la correspondance serait accordée aux cordeliers. Mais ce club jadis cétèbre avait terminé son existence : entièrement abandonné, il ne comptait plus pour rien, et les jacobins restèrent, avec le cortége de leurs sociétés affiliées, seuls maltres et régulateurs de l'opinion.

delliderre a commun, liberte di perconite à cetta l'après aroir centralité, a si on peut le dire, Popieque, et répite d'evoir de tras au limites. Sur i noire, on songes à en reputaires l'expression, à la proposition de Collet, les jacobins décidèrent produite recretaire plus de éputations de la part le des ociétés formées à Paris depuis le 10 soût, et l'oncistaire de la correspondance ne leur sersit plus continuées. Junique l'avoir soit par le 10 soût, et qui poissient de la correspondance, le cell cout, et qui poissient de la correspondance, le 10 soût, et qui poissient de la correspondance. Les agents de l'autorité avis le use sinconvientes. Il sudicide qu'on fersit un rapport sur chacune les agents de l'autorité avis le use sinconvientes. Les agents de l'autorité avis le use sinconvientes d'elles, pour examiner s'elles deviant conserver de l'elles, pour examiner s'elles deviant conserver de le leur s'elle et d'eurs qu'on avait puis du derité de l'eurs opinions. Mais nijouri<sup>th</sup> unit d'étrement les cordéliers. Dejit Arappés dans leurs i que contité s'était l'équerementent emparé du

pouvoir, qu'il surveillait ses agents avec un grand | soin, et les choiaissait dans le sens le plus révolutionnaire, il ne pouvait plus longtemps permettre aux jacobins de se livrer à leurs soupcons accoutumés, et d'inquiéter des fonctionnaires, pour la plupart bien surveillés et bien eboisis. C'eût été même un danger pour l'état. C'est à l'occasion des généraux Charbonnier et Dagobert, calomniés tous les deux , tandis que l'un remportait des avantages sur les Autrichiens, et que l'autre expirait dans la Cerdagne, ebargé d'ans et de blessures, que Collot-d'Heebois se plaignit aux jacobins de cette manière indiscrète de poursuivre les généraux et les fonetionnaires de toute espèce. Suivant l'usage de tout rejeter sur les morts, il imputa cette fureur de dénonciation aux restes de la faction Hébert, et engagea les jacobina à ne plus tolérer ces dénonciations publiques, qui faissient perdre, disait-il, un temps précieux à la société, et qui déconsidéraient les agents choisis par le gouvernement. En conséquence, il proposa et fit instituer dans le sein de la société un comité chargé de recevoir les dénonciations, et de les transmettre secrètement au comité de salut public. De cette manière , les dénonciationa devenaient moins incommodes et moins bruyantes, et au désordre démagogique commencait à succéder la régularité des formes administratives

Ainsi donc, se prononcee d'une manière toujours plus énergique contre les ennemis de la révolution, centraliser l'administration, la police et l'opinion, furent les premiers soins du comité, et les premiers fruits de la victoire remportée sur les partis. Sans doute, l'ambition commençait maintenant à avoir part à ses déterminations, beaucoup plus que dans le premier moment de son existence, mais pas autant que le ferait supposer la grande masse de pouvoir qu'il s'était acquise, Institué au commencement de la campagne de 1793, et au milieu de périls urgents, il avait reçu son existence de la nécessité seule. Une fois établi , il avait pris successivement une plus grande part de pouvoir, suivant que l'exigeaient le service de l'état, et il était ainsi arrivé à la dietature même. Sa position au milieu de cette dissolution universelle de toutes les autorités était telle , qu'il ne pouvait pas réorganiser sans gagner du pouvoir, et faire bien sans y mettre de l'ambition. Ses deruières mesures lui étaient profitables sans doute, mais elles étaient en ellesmêmes prudențea et utilea. La plupart même lui avaient été suggérées, car, dans une société qui se réorganise, tout vient s'offrir et se soumettre à

l'autorité créatrice. Mais il touchait au moment où l'ambition allait régnee senle, et où l'intérêt de sa propre puissance allait remplacer cetul de l'état. Tel est l'homme; il ne peut pas rester désintéressé longtemps, et il s'ajoute bientôt lui-même au but ou'il poursuit.

qui n'ouisun. Il restait su comité de salut publie un dernier soin à prendre, celui qui préoccupe toujours les instituteurs d'une société nouvelle, c'est la religion. Béjà il a'était occupé des idées morales en mettan la probiét, la fustice, et toutes les eretus, à l'ordre du jour; il lui restait à s'occuper des idées relisieuses.

Remarquons iei chez ces sectaires le singulier progrès de leurs systèmes. Quand il fallut détruire les giroudins, ils virent en eux des modérés, des républicains faibles, parlèrent d'énergie pateiotique et de salut public, et les immolèrent à ces idées. Quand il se forma deux nouveaux partis. l'un brutal, extravagant, voulant tout renverser, tout profaner; l'autre indulgent, faeile, ami des mœurs douces et des plaiairs, ils passèrent des idées d'énergie patriotique à celles d'ordre et de vertu; ils ne virent plus qu'une fatale modécation énervant les forces de la révolution : ils virent tous les vices sonlevés à la fois contre la sévérité du régime républicain; ils virent d'une part l'anarchie rejetant toute idée d'ordre, la mollesse et la corruption effetant toute idée de mœurs , le délire de l'esprit rejetant toute idée de Dieu; alors ils erurent voir la répnblique attaquée, comme la vertu, par toutes les mauvaises passions à la fois. Le mot de vertu fot partout; ils mirent la justice, la probité, à l'ordre du jour. Il leur restaità proclamer Dieu, l'immortalité de l'âme , toutes les croyances morales ; il leur restait à faire une profession de foi solennelle. à déclarer en un mot la religion de l'état. Ils résolurent donc de rendre un décret à ce sujet. De cette manière, ils opposaient aux anarchistes l'ordre, aux athées Dieu , aux corrompus les mœurs. Leur syatème de la vertu était complet. Ils mettaient suetout un grand prix à laver la république des reproches d'impiété dont elle était poursuivie dans toute l'Europe; ils voulaient dire ce au'on dit toujours aux prêtres, qui vous accusent d'être impies parce qu'on ne croit pas à leurs dogmes : nove caoyons

EX DIEU.

Ils avaient encore d'autres motifs de prendre une grande mesure à l'égard du culte. On avait aboli les cérémonies de la eaison; il fallait dea fêtes pour les jours de décade; et il importait, en songeant aux besoins morant et religieux du peuple, de

songer aussi à ses besoins d'imagination, et de lui ; donner des suiets de réunions publiques. D'ailleurs, le moment était des plus favorables : la république, victorieuse à la fin de la campagne précédente, commencait à l'être encore au début de celle-ci. Au lieu du dénûment de moyens dans lequel elle se trouvait l'année dernière, elle était, par les soins de son gouvernement, pourvue des plus puissantes ressources militaires. De la crainte d'être conquise, elle passait à l'espoir de conquérir; au lieu d'insurrections effrayantes, la soumission régnait partout, Enfin si, à cause des assignats et du maximum, il y avait encore de la gêne dans la distribution intérieure des produits , la nature semblait s'être plu à combler la France de tous les biens, en Ini accordant les plus belles récoltes. De toutes les provinces on annoncait que la moisson serait double, et mure un mois avant l'époque aecontumée. C'était done le moment de prosterner cette république sauvée, victorieuse et comblée de tous les dons, aux pieds de l'Éternel, L'oceasion était grande et touchante pour ceux de ces hommes qui croyaient; elle était opportune pour ceux qui

n'obéissaient qu'à des idées politiques. Remarquons une chose bien singulière. Des sectaires pour lesquels il n'existait plus aucune convention humaine qui fût respectable, qui, grâce à leur mépris extraordinaire pour tous les autres peuples, et à l'estime dont ils étaient remplis pour eux-mêmes, ne redoutaient aueune opinion, et ne eraignaient pas de blesser celle du monde ; qui , en fait de gouvernement, avaient tout réduit à l'absolu nécessaire, qui n'avajent admis d'autre autorité que celle de quelques citovens temporairement élus; qui avaient rejeté toute hiérarchie de classes, qui n'avaient pas eraint d'abolir le plus ancien et le mieux enraciné de tous les cultes, de tels sectaires s'arrêtaient devant deux idées , la morale et Dieu! Après avoir rejeté toutes celles dont ils eroyaient pouvoir dégager l'homme, ils restaient dominés par l'empire de ces deux dernières, et immolajent un parti à chacune. Si tous ne croyaient pas, tous cependant sentaient le besoin de l'ordre entre les bommes, et, pour appuyer cet ordre humain, ils comprenaient la nécessité de reconnaître dans l'univers un ordre général et intelligent. C'est la première fois, dans l'histoire du monde, que la dissolution de toutes les autorités laissait la société en proie au gouvernement des esprits purement systématiques ( car les Anglais crovaient à des traditions ebrétiennes ), et ees esprits, qui avaient dépassé toutes les idées reçues , adoptaient , conservaient les idées de la morale et de Dieu. Cet exemple est unique dans les annales du monde; il est grand et beau; l'bistoire doit s'arrêter pour en faire la remarque.

Robespierre fut rapporteur dans cette occasion solennelle, et lui seul devait l'être d'après la distribution des rôles qui s'était faite entre les membres du comité. Prieur , Robert-Lindet , Carnot , s'occupaient silencieusement de l'administration et de la guerre. Barrère faisait la plupart des rapports, particulièrement eeux qui étaient relatifs aux opérations des armées, et en général tous ceux qu'il fallait improviser. Le déclamateur Collot-d'Herbois était dépêché dans les clubs et les rénnions populaires, pour y porter les paroles du comité. Couthon, quoique paralytique, allait aussi partout, parlait à la convention, aux Jacobins, au peuple. et avait l'art d'intéresser par ses infirmités, et par le ton paternel qu'il prenait en disant les choses les plus violentes. Billaud, moins mobile, s'occupait de la correspondance, et traitait quelquefois les questions de politique générale. Saint-Just, jeune, audacieux et actif, allait et venait des champs de bataille au comité; quand il avait imprimé la terreur et l'énergie aux armées, il revenait faire des rapports meurtriers contre les partis qu'il fallait envoyer à la mort. Robespierre enfin , leur chef à tous , consulté sur toutes les matières , ne prenait la parole que dans les grandes occasions. Il traitait les hautes questions morales et politiques; on lui réservait ces beaux sujets, comme plus dignes de son talent et de sa vertu. Le rôle de rapporteur lui appartenait de droit dans la question qu'on allait traiter. Aucun ne s'était prononce plus fortement contre l'athéisme, aucuu n'était aussi vénéré, aucun n'avait une aussi grande réputation de pureté et de vertu; aueun enfin, par son ascendant et son dogmatisme, n'était plus propre à cette espèce de pontificat.

Jamais occasion n'avaité de plus belle pour luijer en Rousseau, dont il professait les opinions, et du syle duquei il faisait une étude continuelle. Le tate de lobesquire s'était sinquitrement développé dans les longues lutres de la revolution. Cet et quant la écritair d'était raup terret, évals et de quant la écritair. ¿Cétait are purete, évals et force. On retrouvait dans son suje quelque chose d'humeur à per et ombre de Rousseau, mais il n'avait pu se dooner ui les grandes pensées, ni l'aus générous de passionnée de l'autour d'Émile.

Il parut à la tribune le 18 floréal (7 mai 1794), avec un discours soigneusement travaillé. Une attention profonde lui fut accordée. « Citoyens, dit-il en débutant, c'est dans la prospérité que les » peuples, aiusi que les particuliers, doivent pour » ainsi dire se recueillir, pour écouter dans le si-» lence des passions la voix de la sagesse. » Alors il développe longuement le système adopté. La république, suivant lui, c'est la vertu; et tous les adversaires qu'elle avait rencontrés ne sont que les vices de tous genres soulevés contre elle, et soudoyés par les rois. Les anarchistes, les corrompus, les athècs n'ont été que les agents de Pitt. « Les » tyrans, ajouta-t-il, satisfaits de l'andace de leurs » émissaires, s'étaient empressés d'étaler aux yeux » de leurs sujets les extravagances qu'ils avaient a achetées: et, feignant de croire que c'était là le a peuple français, ils semblaient leur dire : Oue » gagnerez-vous à secouer notre joug? Vous le » voyez, les républicains ne valent pas mieux » que nous ! » Brissot , Danton , Hébert , figurent alternativement dans le discours de Robespierre; et, pendant qu'il se livre, contre ces prétendus ennemis de la vertu, aux déclamations de la haine, déclamations déjà fort usées, il excite pen d'enthousiasme. Mais hientôt il abandonne cette partie du sujet, et s'élève à des idées vraiment grandes et morales, exprimées avec talent. Il obtient alors des acclamations universelles. Il observe avec raison que ce n'est pas comme auteurs de systèmes que les représentants de la nation doivent poursuivre l'athéisme et proclamer le déisme, mais comme des législateurs, cherchant quels sont les principes les plus convenables à l'homme réuni en société, « One yous importent à vous , législateurs, s'écrie-t-il, que vous importent les hypothèses di-» verses par lesquelles certains philosophes expli-« quent les phénomènes de la nature? Vous pouvez « abandonner tous ces objets à leurs disputes éter-» nelles; ee n'est ni comme métaphysiciens, ni » comme théologiens que vous devez les envisager : » aux yenx du législateur , tout ce qui est utile au monde et bon dans la pratique est la vérité. » L'idée de l'Être suprême et de l'immortalité de » l'âme est un rappel continuel à la justice ; elle est « donc sociable et républicaine... Oui donc t'a » donné, s'écrie encore Robespierre, la mission » d'annoncer au peuple que la divinité n'existe » pas, ò toi qui te passionnes pour cette aride doc-» trine, et qui ne te passionnas jamais pour la pa-» trie? quel avantage trouves-tu à persuader à » l'homme qu'une force aveugle préside à ses desti-» nées et frappe au basard le crime et la vertu? que » son ame n'est qu'un souffle léger qui s'éteint aux

» portes du tombeau? L'idée de son néant lui inspi-« rera-t-elle des sentiments plus purs et plus élevés » que celle de son immortalité? Lui inspirera-t-elle » plus de respect pour ses semblables et pour lui-» même, plus de dévouement pour la patrie, plus » d'audace à braver la tyrannie, plus de mépris » pour la mort ou pour la volupté? Vous, qui re-» grettez un ami vertueux, vous simez à penser » que la plus helle partie de lui-même à échappé au » trépas! Vous, qui pleurez sur le cercueil d'un » fils ou d'une épouse, êtes-vous console par celui " qui vous dit qu'il ne reste plus d'eux qu'une vile » poussière? Malheureux qui expirez sous les coups » d'un assassin, votre dernier soupir est un appel » à la justice éternelle! L'innocence sur l'échafand « fait pâlir le tyran sur son char de triomphe. Au-» rait-elle cet ascendant si le tombeau égalait l'op-» presseur et l'opprimé?... » Robespierre, s'attachant toujours à saisir le côté politique de la question, ajonte ces observations remarquables : « Prenons ici , dit-il , les lecons de » l'histoire. Remarquez, je vous prie, comment les » hommes qui ont influé sur la destinée des états » furent déterminés vers l'un ou l'autre des deux » systèmes opposés, par leur caractère personnel » et par la nature même de leurs vues politiques. » Voyez-vous avec quel art profond César, plaidant » dans le sénat romain en faveur des complices de » Catilina, s'égare dans une digression contre le a dogme de l'immortalité de l'âme, tant ces idées » lui paraissent propres à éteindre dans le cœur des » juges l'énergie de la vertu, tant la cause du crime » bui paratt liée à celle de l'athéisme! Cicéron, au » contraire, invoquait contre les traîtres et le glaive » des lois et la fondre des dieux. Socrate mourant » entretient ses amis de l'immortalité de l'âme. Léo-» nidas, aux Thermopyles, soupant avec ses com-» pagnons d'armes au moment d'exécuter le des-« sein le plus hérorque que la vertu humaine ait » jamais conçu, les invite pour le lendemain à un autre banquet pour une vie nouvelle.... Caton » ne halança point entre Épicure et Zénon. Brutus » et les illustres eonjurés qui partagèrent ses périls » et sa gloire appartenaient aussi à cette secte su-» blime des storciens, qui eut des idées si hautes » de la dignité de l'homme, qui poussa si loin l'en-» thousiasme de la vertu, et qui n'outra que l'hé-» roisme. Le stoicisme enfanta des émules de Brutus et de Caton jusque dans les siècles affreux » qui suivirent la perte de la liberté romaine; le » stoïcisme sauva l'honneur de la nature hu-» maine, dégradée par les vices des successeurs de

» César, et surtout par la patienee des peuples.» Au sujet de l'athéisme, Robespierre s'explique d'une manière singulière sur les encyclopédistes. « Cette seete, dit-il, en matière de politique, resta » tonjours au-dessous des droits du peuple; en » matière de morale elle alla beaucoup au-delà de » la destruction des préjugés religieux : ses corv-» phées déclamaient quelquefois contre le despo-» tisme, et ils étaient pensionnés par les despotes; » ils faisaient tantôt des livres contre la cour, » et tantôt des dédicaces aux rois, des discours » pour les courtisans, et des madrigaux pour les » courtisanes; ils étaient fiers dans leurs écrits » et rampants dans les antichambres. Cette seete » propagea avec heaucoup de zèle l'opinion du maté-» rialisme, qui prévalut parmi les grands et parmi » les beaux esprits; on lui doit en partie cette es-» pèce de philosophie pratique, qui, réduisant l'é-» goïsme en système, regarde la société bumaine e comme une guerre de ruse, le succès comme la a règle du juste et de l'injuste, la probité comme » une affaire de goût ou de bienséance, le monde eomme le patrimoine des fripons adroits....

» Parmi ceux qui, au temps dont je parle, se si-» gnalèrent dans la carrière des lettres et de la » philosophie, un homme, par l'élévation de son » âme et la grandeur de son caractère, se montra » digne du ministère de précepteur du genre hu-» main; il attaqna la tyrannie avec franchise; il » parla avec enthousiasme de la Divinité; son élo-« quenee mâle et probe peignit en traits de feu les » charmes de la vertu; elle défendit ces dogmes » consolateurs que la raison donne pour appui au » genre humain. La pureté de sa doctrine, puisée » dans la nature et dans la baine profonde du vice » autant que son mépris invineible pour les so-» phistes intrigants qui usurpaient le nom de phi-» losophes, lui attira la baine et la persécution de » ses rivaux et de ses faux amis. Ah! s'il avait été » témoin de cette révolution dont il fut le précur-» seur, qui peut douter que son âme généreuse ent » embrassé avec transport la cause de la justice et » et de l'égalité?»

Robespierre s'attache ensuite à écarter cette idée que le gouvernement, en proclamant le dogme de l'Être snprème, travaille pour les prêtres. Il s'exprime ainsi qu'il suit : « Ou'v a-t-il de commun » entre les prêtres et Dieu? Les prêtres sont à la » morale ce que les charlatans sont à la médecine. » Combien le Dien de la nature est différent du » Dien des prêtres! Je ne reconnais rien de si res-» semblant à l'athéisme que les religions qu'ils ont filiale, - à l'enfance, - à la jeunesse, - à l'âge

» faites. A force de défigurer l'Être suprème, ils » l'ont anéanti autant qu'il était en eux : ils en ont » fait tantôt un globe de feu, tantôt un bœuf, tantôt » un arbre, tantôt un bomme, tantôt un roi. Les » prêtres ont eréé un Dieu à leur image; ils l'ont » fait jaloux, capricieux, avide, cruel, implacable: « ils l'ont traité comme jadis les maires du palais » traitèrent les descendants de Clovis, pour régner » en son nom et se mettre à sa place : ils l'ont re-» légué dans le ciel comme dans un palais, et ne » l'ont appelé sur la terre que pour demander à » leur profit des dimes, des richesses, des bon-» neurs, des plaisirs et de la puissance. Le véritable » temple de l'Être suprème e'est l'univers; son culte. » la vertu; ses fêtes. la joie d'un grand peuple ras-» semblé sous ses yeux pour resserrer les nœuds de » la fraternité universelle, et pour lui présenter » l'hommage des eœurs sensibles et purs. »

Robespierre dit ensuite qu'il faut des fêtes à un peuple. « L'homme , dit-il , est le plus grand objet » qui soit dans la nature; et le plus magnifique de » tous les spectacles , c'est celui d'un grand peuple » assemblé. » En conséquence, il propose des plans de réunion pour tous les jours de décadis. Son rapport s'achève au milieu des plus vifs applaudissements. Il propose le décret, qui est adopté par acclamation.

Art. 1er. Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprème et l'immortalité de l'âme.

Art. 2. Il reconnalt que le culte le plus digne de l'Être suprème est la pratique des devoirs de l'homme.

D'autres artieles portent qu'il sera institué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Diviuité et à la dignité de son être. Elles emprunteront leurs noms des événements de la révolution . ou des vertus les plus utiles à l'homme. Outre les fêtes du 14 juillet , du 10 août , du 21 janvier et du 31 mai, la république célébrera, tous les jours de décadis , les fêtes suivantes : - à l'Être supreme , - au genre humain, - au peuple français, aux bienfaiteurs de l'humanité, - aux martyrs de la liberté, - à la liberté et à l'égalité, - à la république, - à la liberté du monde, - à l'amour de la patrie, - à la baine des tyrans et des trattres . - à la vérité , - à la justice , - à la pudeur, - à la gloire, - à l'amitié, - à la frugalité, -

au courage, - à la bonne foi, - à l'héroïsme, - au désintéressement, - au stoicisme . - à l'amour, - à la foi eonjugale, - à l'amour paternel, - à la tendresse paternelle, - à la piété

viril. — à la vieillesse, — au malheur, — à Γagriculture, — à l'industrie, — à nos ateux, — à la postérité, — au bonheur.

Une fête solennelle est ordonnée pour le 20 prairial, et le pian en est confié à David. Il faut ajouter que, dans ce décret, la liberté des cultes est proelamée de nouveau.

A peine ce rapport est-il achevé, qu'il est livré à l'impression. Dans la même journée, la commune, les jacobins, en demandent la lecture, le couvrent d'applaudissements, et délibèrent d'aller en corps témoigner à la convention leurs remerciements pour le sublime décret qu'eile vient de rendre. On avait observé que les jacobins n'avaient pas pris la parole après l'immolation des deux partis, et n'étaient pas allés féliciter le comité et la convention. Un membre leur en fait la remarque, et dit que l'occasion se présente de prouver l'union des jacobins avec un gouvernement qui déploje une si belle conduite. Une adresse est en effet rédigée. et présentée à la convention par une députation des jacobins. Cette adresse finit en ces termes : « Les jacobins viennent aujourd'hui vous remer-» cicr du décret solennel que vous avez rendu ; ils » viendront s'unir à vous dans la célébration de ce « grand jour où la fête à l'Être suprême réunira » de toutes les parties de la France les eitovens » vertueux, pour chanter l'hymne de la vertu. » Le président fait à la députation une réponse pompeuse. « Il est digne , Ini dit-il , d'une société qui » remplit le monde de sa renommée, qui jouit . d'une si grande influence sur l'opinion publique « qui s'associa dans tous les temps à tout ce qu'il » y eut de plus courageux parmi les défenseurs » des droits de l'homme, de venir dans le temple

s des lois rendre hommage à l'être suprème. »
Le président poursuit, et après un discours auset
long aux le néme suipt, tranmet la parode à Comno. Celui-ci fisi na discours véhément contre
les athères, les corrompus, et un pompeux doge
de la société; il propose, en e jour solement de
joie et de reconnaissance, de rendre aux jacobin
me justice quil en ure din de épais, bongiemps,
m'ont pas creas de bien unérite de la patrice. Curis
n'ont pas creas de bien unérite de la patrice. Curis
reposition est adopée en milliende spin berugania
applandissements. On se s'eprer dans des transports
de joie et dans une espèce d'irresa.

Si la convention avalt reçu de nombreuses adresses après la mort des hébertistes et des dantonistes, elle en reçut bien davantage encore après le décret qui proclamait la croyance à l'être su-

prême. La contagion des idées et des mots est chez les Français d'une rapidité extraordinaire. Chez un peuple prompt et communicatif, l'idée qui occupe quelques esprits est bientôt l'idée qui les occupe tous : le mot qui est dans quelques bouches est bientôt dans toutes. Les adresses arrivèrent encore de toutes parts , félicitant la convention de ses décrets sublimes, la remerciant d'avoir établi la vertu. proclamé l'Étre suprème et rendu l'espérance à l'homme. Toutes les sections vinrent l'une après l'autre exprimer les mêmes sentiments. La section de Marat se présentant à la barre et s'adressant à la Montagne, lui dit : « Montagne bienfaisante ! » Sinat protecteur! reçois aussi nos expressions de » reconnaissance et de félicitation pour tous les » décrets sublimes que tu lances chaque jour pour » le bonheur du genre humain. De ton sein bouil-» lonnant est sortie la foudre salutaire qui, en » écrasant l'athéisme, donne à tous les vrais répu-· blicains l'idee bien consolante de vivre libres. » sous les yeux de l'Être suprème, et dans l'attente » de l'immortalité de l'âme. Vive la convention! » vire la république! vive la Montagne! » Toutes les adresses engageaient de nouveau la convention

impérisables. Dès ce jour, les mots de rertu et d'Étre supréum furent dans toutes les bouches. Sur le frontispice des temples où l'on vasit écrit : à teat en Raison, on écritit : à l'Etre supréue. Les restes de Rousseur furent transportés au Panthéon. Sur veure fut présentée à la convention et gratifiée d'une prasion.

à couserver le pouvoir. Il en est une qui l'enga-

gesit même à siéger jusqu'à ce que le règne de la

vertu fût établi dans la république, sur des bases

Ainsi, le comité de salut publie, triomphant de tous les partis, saisi de tous les pouvoirs, placé à la tête d'une nation enthousiante et victorieuse, proclamant le règne de la vertu et le dogme de l'Être suprème, était au sommet de sa puissance et au derniet retme de ses systèmes.

## CHAPITRE III.

État de l'Europe au commencement de l'année 1794 ( an II.) — Préparatifi noirereste de guerre. Politique de Pitt. Plans des coalisse et des Français. — État de nos armées de terre et de mer ; activité et desergie du gouvernement pour treuver et utiliser les resources. — Ouverture de la campagne ; occupation des Pyrénées et des Alpes. opérations dans les Pays-Bas. Combats sur la Sambre et sur la Lys. Victoire de Turcoing. — Flu de la guerre de la Veniée. Commencement de la guerre des chouans. — Événements dans les coionies. Désastre de Saint-Domingue. Perte de la Marlinique. — Bataille navale.

L'biver avait été employé en Europe et en France à faire les préparatifs d'une nouvelle campagne. L'Angleterre était toujours l'âme de la coalition, et poussait les puissances du continent à venir détruire, sur les bords de la Seine, une révolution qui l'effravait et une rivale qui lui était odieuse. L'implacable fils de Chatam avait fait cette année des efforts immenses pour écraser la France. Toutefois, ce n'était pas sans obstacle qu'il avait obtenu du parlement des moyens proportionnés à ses vastes projets. Lord Stanhope, dans la chambre haute. Fox . Shéridan . dans la chambre basse . étaient toujours opposés au système de la guerre. Ils refusaient tous les sacrifices demandés par les ministres; ils ne voulaient accorder que ce qui était nécessaire à l'armement des côtes, et surtout ils ne pouvaient pas souffrir que l'on qualifiat cette guerre de juste et nécessaire ; elle était , dissient-ils , inique , ruineuse, et punie de justes revers. Les motifs tirés de l'ouverture de l'Escaut , des dangers de la Hollande, de la nécesaité de défendre la constitution britannique, étaient faux. La Hollande n'avait pas été mise en péril par l'ouverture de l'Escaut, et la constitution britannique n'était point menacée. Le but des ministres était, selon eux, de détruire un penple qui avait voulu devenir libre, et d'augmenter sans cesse leur influence et leur autorité personnelle, sous prétexte de résister aux machinations des jacobins français. Cette lutte avait été soutenue par dea movens iniques. On avait fomenté la guerre civile et le massacre; mais un peuple brave et généreux avait déjoué les tentatives de ses adversaires par un courage et des efforts sans exemple. Stanhope, Fox, Shéridan, conclusient qu'une lutte pareille désbonorait et ruinait l'Angleterre. Ils se trompaient sous un rapport. L'opposition anglaise peut souvent reprocher à sou ministère de faire des guerres injustes, mais jamais désavantageuses. Si la guerre faite à la France n'avait aucun motif de justice, elle avait des motifs de politique excellents, comme on va le voir, et l'opposition, trompée par des sentiments généreux, oubliait les avantages qui allaient en résulter pour l'Angleterre.

Pitt feignait d'être effrayé des menaces de descente faites à la tribune de la convention; il prétendait que des paysans de Kent avaient dit : Voici les Français qui vont nous apporter les droits de

l'homme. Il s'autorisait de ces propos (payés, dit-on, par lui-même) pour prétendre que la constitution était menacée ; il avait dénoncé les sociétés constitutionnelles de l'Angleterre, devenues un peu plus actives par l'exemple des clubs de France, et il soutenait qu'elles voulaient établir une convention sous prétexte d'une réforme parlementaire. En conséquence, il demanda la suspension de l'habeas corpus , la saisie des popiers de ces sociétés , et la mise en accusation de quelques-uns de leurs membres. Il demanda en outre la faculté d'enrôler des volontaires, et de les entretenir au moyen des bénévolences ou souscriptions , d'augmenter l'armée de terre et la marine, et de solder un corps de quarante mille étrangers, Français émigrés ou autres. L'opposition fit une vive résistance; elle soutint que rien ne motivait la suspension de la plus précieuse des libertés anglaises; que les sociétés accusées délibéraient en public, que leurs vœux bautement exprimés ne pouvaient être des conspirations; que ces vœux étaient ceux de toute l'Angleterre , puisqu'ils se bornaient à la réforme parlementaire ; que l'augmentation démesurée de l'armée de terre était un danger pour le peuple anglais; que si les volontaires pouvaient être armés par souscription , il deviendrait loisible au ministre de lever des armées sans . l'autorisation du parlement ; que la solde d'un aussi grand nombre d'étrangers était ruineuse, et qu'elle n'avait d'autre but que de payer les Français traltres à leur patrie. Malgré les remontrances de l'opposition, qui n'avait jamais été plus éloquente. ni moins nombreuse, car elle ne comptait pas plus de trente ou quarante voix , Pitt obtint tout ee qu'il voulut, et fit sanctionner tous les bills qu'il avait présentés.

Ausikolt que ses demandes furent secondes, il, tit doubler les milies și il porta Eurotea de serre à sokante mille hommes, celle de mer à quatre-vingi mile și lorgania de nouveaux cope d'emigées, et di mettre en accusation plusieurs membres de so-activation de le perfement, acquitat les prerenns mais peu importait l'itt, qui avrit mistranta dans les mispratis l'itt, qui avrit mistranta d'un se maint tous fet moyens de reprimer le maindre conscient peut de l'est de dépôper une pisisance colonsale en Euroca et de dépôper une pisisance colonsale en Euroca et de dépôper une pisisance

Cétait le moment de profiter de cette guerre universelle pour accabler la France, pour ruiner à jamais sa marine, et lui enlevre ses evolonies; résultat beaucoup plus sûr et plus désirable aux yeux de Pitt que la répression de quelques doctrines politiques et religieuses. Il avait reussi Yannée précétiques et religieuses. Il avait reussi Yannée précé-

dente à armer contre la France les deux puissances i maritimes qui auraient toujours dû lui rester alliées, l'Espagne et la Hollande; il s'attachait à les maintenir dans leur erreur politique, et à en tirer le plus grand parti contre la marine française. L'Angleterre pouvait faire sortir de ses ports au moins cent vaisseaux de ligne, l'Espagne quarante, la Hollande vinet, sans compter encore une multitude de frégates. Comment la France, avec les cinquante ou soixante vaisscaux qui lui restaient depuis l'incendie de Toulon, pouvait-elle résister à de telles forces ? Aussi, quoiqu'on n'eût pas livré encore un seul eombat naval . le pavillon anglais dominait sur la Méditerranée , sur l'Océan atlantique et la mer des Indes. Dans la Méditerranée, les escadres anglaises menacajent les puissances Italiennes qui voulaient rester neutres , bloquaient la Corse pour nous l'enlever, et attendaient le moment de débarquer des troupes et des munitions dans la Vendée. En Amérique, elles entouralent nos Antilles, et cherchaient à profiter des affreuses discordes qui régnaient entre les blancs, les mulâtres et les noirs, pour s'en emparer. Dans la mer des Indes, elles achevaient l'établissement de la puissance britannique, et la ruine de Pondicbérl. Avec une campagne encore , notre commerce était détruit , quel que fût le sort de nos armes sur le continent. Ainsi rien n'était plus politique que la guerre faite par Pitt à la France, et l'opposition avalt tort de la critiquer sous le rapport de l'utilité. Elle n'aurait eu raison que dans un eas, et ce cas ne s'est pas réalisé encore ; si la dette anglaise, continuellement accrue, et devenue aujourd'hui énorme, est réellement au-dessus de la richesse du pays et doit s'abimer un jour, l'Angleterre aura excédé ses moyens, et aura eu tort de lutter pour un empire qui lui aura coûté ses forces. Mais c'est là un mystère de l'avenir.

Pitt ne se refussit aucure violence pour augmente see smoyens et agraver les mans de la France. Les Américains, beureux sous Washington, partenes en la lacture les mers, et commerciont à faire e vaste commerce de transport qui les a enfaire e vaste commerce de transport qui les a charitàs pendant les fonques guerres du continent. Les escalters anglaises surctions les naviers américhis, et enlevale de madeits de teur eigninges. Les escalters anglaises arcticains les naviers américains, et enlevale les madeits de teur eigninges. Les escalters de la continent de la faction de la part du gouvernement américain. Ce n'est past tout encore : à la faveur de la mutualité, les Américains, les Bandeins, les divisions de la part du gouvernement américains. Les divisit enductions, les Suédois, fréquentaient nos ports, y apportainet des servours en grains que la diviste renduct extremement.

précient, besueup d'objets nécessires à la marine, et emportaient en retour les vins et les autres praces de la France fournit au monde. Charles et injection de la France fournit au monde. Charles et le constitue de la France fournit au monde. La Charles et la France de la France de la France n'était pas entièrement interremptu, et on natur n'était pas entièrement fournemptu, et on natur n'était pas entièrement fournement, et on notation comme une place sanégée qu'il faillai affance et réduire au désepoir, voulait porter atteinte à ce comme une place sanégée qu'il faillai affance et réduire au désepoir, voulait porter atteinte à ce droits des neutres , et veuit d'adverser aux cours du Nerd des notes pleines de sophismes pour oblemir une dérogation au droit des gens.

Pendaut que l'Angleterre employait ces moyens de toute espéce, elle avait toujours quarante mille hommes dans les Pays-Bas, sous les ordres du duc d'Orck; lord Moira, qui n'avait pu arriter à temps vers Granville, mouillait à Jersey aves son escadre le dix mille hommes de débarquement; enfousier et dix mille hommes de d'avait production de toutes les puissances helliègrantes.

Sur le continent, le zèle n'était pas aussi grand. Les puissances qui n'avaient pas à la guerre le même intérêt que l'Angleterre, et qui ne la faisaient que pour de prétendus principes, n'y mettaient ni la même ardeur, ni la même activité. L'Angleterre s'efforcait de les ranimer toutes. Elle tenait toujours la Hollande sons son joug au moyen du prince d'Orange, et l'obligeait à fournir son contingent dans l'armée coalisée du Nord. Ainsi cette malheurense nation avait ses vaisseaux et ses régiments au service de sa plus redoutable ennemie, et contre sa plus sûre alliée. La Prusse , malgré le mysticisme de son roi , était fort désabusée des illusions dont on l'avait nourrie depuis deux ans. La retraite de Champagne en 1792, et celles des Vosges en 1793, n'avaient rien eu d'encourageant pour elle. Frédéric-Guillaume, qui venait d'épuiser son trésor, d'affaiblir son armée pour une guerre qui ne pouvait avoir aucun résultat favorable à son royaume, et qui pouvait servir tout au plus la maisan d'Autriche, aurait voulu y renoncer. Un objet d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour lui l'appelait au Nord: c'était la Pologne qui se mettait en mouvement, et dont les membres épars tendaient à se rejoindre. L'Angleterre, le surprenant au milieu de ces incertitudes, l'engagea à continuer la guerre par le moyen tout puissant de son or. Elle conclut à La llaye, en son nom et en celui de la Hollande. un traité par lequel la Prusse s'obligeait à fournir soixante-deux mille quatre cents hommes à la conlition. Cette armée devait avoir pour chef un Prussien, et ses conquêtes futures devaient appartenir

ra commun aux deux puissances maritimes, l'Anpletrer et la lidilande. En retour, ces deux puissances promettalent de fournir cinquante mille livers attering par moità la Prusse, pour l'emerchen de ses troupes, et de lui payer de plus le pain et le fourrege; outre cette somme, elles accordaient entrore tois cent mille livres sterling, pour les prenières dépenses d'entrées compagne, et cest milles livres departes d'entrées compagne, et cest milles la Prusse continua la guerre impolitique qu'elle avait connences.

La maison d'Autriche n'avait plus rien à empêcher en France, puisque la reine, épouse de Louis XVI. avait expiré sur l'échafand. Elle devait moins qu'aucun autre pays redouter la contagion de la révolution, puisque trente ans de discussions politiques n'ont pas encore éveillé les esprits chez elle. Elle ne nous faisait donc la guerre que par vengeance, engagement pris, et désir de gagner quelques places dans les Pays-Bas; pent-être aussi par le fol espoir d'avoir une partie de nos provinces. Elle v mettait plus d'ardeur que la Prusse, mais pas beaucoup plus d'activité réelle, car elle ne fit que compléter et réorganiser ses régiments, sans en augmenter le nombre. Une grande partie de ses troupes était en Pologne, car elle avait, comme la Prusse, un puissant motif de regarder en arrière, et de songer à la Vistule autant qu'au Rhin. Les Gallicies ne l'occupaient pas moins que la Belgique et l'Alsace.

La Suède et le Danemarck gardaient une sage neutralité, et répondaient aux sophismes de l'Angleterre que le droit public était immuable, qu'il n'y avait aucune raison d'y manquer envers la France, et d'étendre à tout un pays les lois du blocus, lois applicables seulement à une place assiégée ; que les vaisseaux Danois et Suédois étaient bien recus en France, qu'ils n'y trouvaient pas des harbares, comme on le disalt, mais un gouvernement qui faisait droit aux demandes des étrangers commerçants, et qui avait pour eux tous les égards dus aux nations avec lesquelles il était en paix; qu'il n'y avait done aucune raison d'interrompre des relations avantageuses. En conséquence, bien que Catherine, toute disposée en faveur des projets des Anglais, semblat se prononcer contre les droits des nations neutres, la Suède et le Danemarck persistèrent dans leurs résolutions, gardèrent une neutralité prudente et ferme, et firent un traité par lequel les deux pays s'engageaient à maintenir les droits des neutres, et à faire observer la clause du traité de 1780, laquelle fermait la mer Baltique aux vaisseaux armés des pulssances qui n'avaient aucun port dans cette mer. La France pouvait donc espérer de recevoir encore les grains du Nord, et les hois et chantres nécessaires à sa marine.

La Russie, affectant toujours beaucoup d'indignation contre la révolution française, et donnant de grandes espérances aux émigrés, ne songeait qu'à la Pologne, et n'abondait si fort dans la politique des Anglais que pour obtenir leur adhésion à la sienne. C'est là ce qui explique le silence de l'Angleterre sur un événement aussi grand que la disparition d'un royaume de la scène politique. Dans ce moment de spoliation générale, où l'Angleterre recueillait une si grande part d'avantages dans le midí de l'Europe et dans toutes les mers. il lui convenait peu de parler le langage de la justice aux copartageauts de la Pologne. Ainsi la coalition, qui accusait la France d'être tombée dans la barbarie, commettait au Nord le brigandage le plus audacieux que se soit jamais permis la politique. en méditait un pareil sur la France, et contribuait à détruire pour jamais la liberté des mers.

Les princes Allemands suivaient l'impulsion de la maison d'Autricbe. La Suisse, protégée par ses montagnes, et dispensée par ses institutions de se eroiser pour la cause des monarchies, persistait à ne prendre aucun parti, et couvrait de sa neutralité nos provinces de l'Est, les moins défendues de toutes. Elle faisait sur le continent ce que les Amérirains, les Suédois et les Danois, faisaient sur mer; elle rendait au commerce français les mêmes services, et en recueillait la même récompense. Elle nous donnait des chevaux dont nos armées avaient besoin, des bestiaux qui nous manquaient depuis que la guerre avait ravagé les Vosges et la Vendée; elle exportait les produits de nos manufactures, et devenait ainsi l'intermédiaire du commerce le plus avantageux. Le Piémont continuait la guerre, sans doute avec regret, mais il ne pouvait consentir à mettre bas les armes, après avoir perdu deux provinces. la Savoie et Nice, à ce ieu sanglant et maladroit. Les puissances italiennes voulaient être neutres, mais elles étaient fort inquiétées dans ce projet. La république de Gênes avait vu les Anglais commettre dans son port un acte indigne . un véritable attentat au droit des gens. Ils s'étaient emparés d'une frégate française qui mouillait à l'abri de la neutralité génoise, et en avaient massacré l'équipage. La Toscane avait été obligée de renvoyer le résident français. Naples, qui avait reconnula république lorsque les escadres françaises menacaient ses rivages, faisait de grandes démonstrations contre elle depuis que le pavillon angulis el vésitui dépuis de nis Médierrane, et promettait dis buit mille hommes de secours au Pémont. Rome, heureument impuisante, nous modisciale Baseville. Venise enfin, quoique peu fisité du langage démappique de la Prance, en voulai millement s'engager dans une guerre, et, à la faveur de a possition cloigée, esperial garbet in neutranité. La Corre data prête à nous échapper dequis inté. La Corre data prête à nous échapper dequis pous resultaitun. Jona extelle leur Bestates Calvit.

nous resust plus, cans ceute ne, que nossuare curvi.
L'Espagne, la moina coupalie de tous no ennemis, continuait une guerre impolitique, et persistait à commettre la mèure faute que la Hollande.
Les prétendus devoirs des trônes, les victoires de
Ricardos et l'imitanene anglais la décidierat à
essayer encore d'una campagne, quoiqu'elle fut
fort épsitée, qu'elle manquid de soldate s'univoir
d'argent. Le célèbre Alcudiafi disgracier d'Aranda
pour avoir consellé la paix.

La politique avait donc peu changé depuis l'année précédente. Intérêts, erreurs, fautes et crimes étaient, en 1794, les mêmes qu'en 1793. l'Angleterre seule avait augmenté ses forces. Les coalisés possédaient toujours dans les Pays- Bas cent cinquante mille hommes, Autrichiens, Allemands, Hollandais et Anglais. Vingt-cinq ou trente mille Autrichlens étaient à Luxembourg; soixante mille Prussiens et Saxons aux environs de Mayence. Cinquante mille Autrichiens, mèlés de quelques émigrés, bordaient le Rhín, de Manheim à Bâle. L'armée piémontaise était toujours de quarante mille hommes et de sept ou huit mille Autrichiens auxiliaires. L'Espagne avait fait quelques recrues pour recomposer ses hataillons, et avait demandé des secours pécuniaires au clergé; mais son armée n'était pas plus considérable que l'année précédente, et se bornait toujours à une soixantaine de mille hommes, répartis entre les Pyrénées occidentales et orientales.

C'esta anord que l'on se proposait de nous porter les coupsels puis decisife, en a'pappara ut Condé, Valencenne et Le Quemoy. Le célèbre Mack avait valencenne et Le Quemoy. Le célèbre Mack avait es montrant un peu lius bardi, avait d'int entre dans son projet une marken le priss. Balbeuresdans son projet une marken le Paris. Balbeurestilese, car le le Paragin ne pouvaient join être surpriss, et leurs forces étalent immunese. Le plan consistait à prendre encore une place, celle de Landrecies, de se grouper en force sur ce point, d'ament les Prussienns des Vosges vers la Sambre, et de marcher en avant en laissant deux corps sur les alies, l'un en Flandre, l'autre sur la Sambre. En même temps, lord Moira devait debarquer des troupes dans la Vendée, et aggraver nos dangers par une double marche sur Paris.

Prendre Landrecies, quand on avait Valenciennes, Conde et Le Quessey, était un soin puedir je courrises communications vera la Sambre était fort sage; mais placer un corep pour garbe la Flandre était fort inutile, quand il vagissait de former une masse quissante d'invasion; aunteur les Prussiensas ur la Sambre était fort douteux, comme nous le verrous, ench, al diversion dans la Vendée avait de puis un an devenue impossible, car la grande Vendée avait peri. On av avier, par la comparison du projet avec l'événment, la vanité de ces plans écrits à Londres'.

La colilion n'avait pas, dionon-nous, dépiqué de grande ressources. In n'y avait dance cemonent que trois puissances vrainent actives en Europe, Exploiterre, la Rouse et la France. La raison en est simple: l'Angileterre voulsit euvahir les mers, la l'unier à sauver de la Pologae, et la France sauver son existence et sa liberté. Il n'y avait d'exrengiques que ex-rois gamba inferête, il n'y avait ex-rois gamba finerète; il n'y avait pour cet inférêt les plus grands efforts dont l'histoire fasse mentiour.

La réquisition permanente, décrétée au mois d'août de l'année précédente, avait désà procuré des renforts aux armées, et contribué aux succès qui terminèrent la campagne; mais cette grande mesure ne devait produire tous ses effets que dans la campagne suivante. Grace a ce mouvement extraordinaire, douze cent mille hommes avaient quitté leurs fovers, et couvraient les frontières, ou remplissaient les dépôts de l'intérieur. On avait commencé l'embrigadement de ces nouvelles tronpes. On réunissait un hatsillon de ligne avec deux hataillons de la nouvelle levée, et on formait ainsi d'excellents régiments. On avait déjà organisé sur ce plan sept cent mille hommes, envoyés aussitôt aur les frontières et dans les places. Il y en avait, les garnisons comprises, deux cent cinquante mille au Nord, quarante dans les Ardennes, deux cents sur le Rhin et la Moselle, cent aux Alpes, vingt

\* Ceux qui voudront lire la meillenre discussion politique et militaire sur ce sujet, n'ont qu'à chercher le mémoire critique écrit par le général Jonin sur cette campagne, et Joint à sa grande Histoire des guerres de la révolution.

aux Pyrénées, et quatre-vingts depuis Cherbourg i jusqu'à La Rochelle. Les moyens pour les équiper n'avaient été ni moins prompts, ni moins extraordinaires que pour les réunir. Les manufactures d'armes établics à Paris et dans les provinces eurent bientôt atteint le degré d'activité qu'on voulait leur donner, et produit des quantités étonnantes de eanons, de fusils et de sabres. Le comité de salut public, profitant habilement du caractère français, avait su mettre à la mode la fabrication du salpètre. Déjà , l'année précédente , il avait ordonné la visite des caves pour en extraire la terre salpètrée. Bientôt il fit mieux : il rédiges une instruction, modèle de simplicité et de elarté, pour apprendre à tons les citoyens à lessiver eux-mêmes la terre des enves. Il paya en outre quelques onvriers chimistes pour leur enseigner la manipulation. Bientôt ee goût s'introduisit; on se transmit les instructions qu'on avait recues, et chaque maison fournit quelques livres de ce sel précieux. Des quartiers de Paris se réunissaient pour apporter en pompe à la convention et aux Jacobins le salpêtre qu'ils avaient fabriqué. Ou imagina une fête dans laquelle ehacun venait déposer ses offrandes sur l'autel de la patrie. On donnait à ce sel des formes emblématiques; on lui prodiguait toutes sortes d'épithètes : on l'appelait sel vengeur, sel libérateur, Le peuple s'en amusait, mais il en produisait des quantités considérables, et le gouvernement avait atteint son but. Un peu de désordre se mélait natureilement à tout cela. Les eaves étaient creusées, et la terre, après avoir été lessivée, gisait dans les rues qu'elle embarrassait et dégradait. Un arrêté dn comité de salut public mit un terme à cet abus , et les terres lessivées furent replacées dans les eaves. Les salins manquaient: le comité ordonna que tontes les berbes qui n'étaient employées ni à la nourriture des animaux, ni aux usages domestiques ou ruraux, seraient de suite brûlées, pour servir à l'exploitation du salpêtre ou être converties en salins.

Le gouvernement eut l'art d'introduire encore une suite mode nom oins avantageus. Il était plus ficile de lever des hommes et de flairique des armes que de rouvre des cheaux ; Traillierie et la covalence en manquaient. La guerre les avait et la covalence en manquaient. La guerre les avait en l'autre de la covalence d

neuf cents francs. Cependant, queique puissante que soit la force, la bonne volonte est plus efficace encere. Le conité imagina de se faire offrir un cavalier tout équipé par les Jacobins. L'exemple fut alors suivi partout. Comumen, chiba, sections, s'empressèrent d'offrir à la république ee qu'on appela des caraîters Jacobins, tous parfaitement montés et équipé.

On avait des soldats, il fillalis des officiers. Le comité agit de rese promptituse orfiniere. «La » revolution, dit Barriere, doit tout hâter pour ses beauts. Le civolitoin est à l'expert busain Onrelabilit l'école de Mars, des jounes gens, choiss ans toutes les provinces, se rendierent, à piet et militairement, à Paris, Campés sous des tentes, au militairement, à Paris, Campés sous des tentes, au militaire projection des Soldons, ils devients t'y instruiter rapidement dans toutes les preties de l'art des guerre, et es repundre caustie dans les articles guerre, et es répundre caustie dans les articles querres de l'articles que caus de repundre caustie dans les articles que caus de repundre caustie dans les articles que caus de repundre caustie dans les articles de l'articles de l'articles

Des efforts non moins grands étaient faits pour recomposer notre marine. Elle était, en 1789, de cinquante vaisseaux et d'autant de frégates. Les désordres de la révolution et les malheurs de Toulon l'avaient réduite à une einquantaine de bătiments, dont trente au plus pouvaient être mis en mer. Ce qui manquait surtout, c'étaient les équipages et les officiers. La marine exigenit des bommes expérimentés, et tous les hommes expérimentés étaient incompatibles avec la révolution. La réforme opérée dans les états-majors de l'armée de terre était donc plus inévitable encore dans les états-majors de l'armée de mer, et devait y causer une bien plus grande désorganisation. Les deux ministres. Monge et d'Albarade, avaient succombé à ecs difficultés, et avaient été renvoyés. Le comité résoiut eneore ici l'emploi des moyens extraordinaires. Jean-Bon-Saint-André et Prieur-de-la-Marue furent envoyés à Brest avec les pouvoirs accontumés des commissaires de la convention. L'escadre de Brest, après avoir péniblement eroisé, pendant quatre mois, le long des côtes de l'Ouest, pour empêcher les communications des Vendéens avec les Anglais, s'était révoltée, par suite de ses longues souffrances. A peine fut-elle rentrée que l'amiral Morard de Gales fut arrêté par les représentants, et rendu responsable des désordres de l'escadre. Les équipages furent entièrement décomposés, et réorganisés à la manière prompte et violente des jacobins. Des paysons, qui n'avaient jamais navigué, furent placés à bord des vaisseaux de la république, pour manœuvrer contre les

vieux matelots anglais; on éleva de simples officiers aux plus hauts grades, et le capitaine de vaisseau Villaret-Joyeuse fut promu au commandement de l'escadre. En un mois de temps, une flotte de trente vaisseaux se trouva prête à appareiller; elle sortit pleine d'enthousiasme et aux acelamations du peuple de Brest, non pas il est vrai pour aller braver les formidables escadres de l'Angleterre, de la Hollande et de l'Espagne, mais pour protéger un convoi de deux cents voiles, apportant d'Amérique une quantité considérable de grains, et ponr se battre à outrance si le salut du convoi l'exigeait. Pendant ce temps, Toulon était le théâtre de créations non moins rapides. On réparait les vaisseaux échappés à l'incendie, on en construisait de nouveaux. Les frais étaient pris sur les propriétés des Toulonnais qui avaient contribué à livrer leur port aux ennemis. A défaut des grandes flottes qui étaient en réparation, une multitude de corsaires couvraient la mer, et faisaient des prises considérables. Une nation hardie et courageuse, à qui les moyens de faire la guerre d'ensemble manquent, peut toujours recourie à la guerre de détail, et y déployer son intelligence et sa valeur; elle fait sur terre la guerre des partisans, sur mer celle des corsaires. Au rapport de lord Stanhope, nous avions, de 1793 à 1794, pris quatre cent dix bâtiments, tandis que les Anglais ne nous en avaient pris que trois cent seize. Le gouvernement ne renoncait donc pas à rétablir nos forces, même sur mer.

De si prodigieux travaux devaient porter leurs fruits, et nons allions recueillir en 1794 le prix des efforts de 1795.

La campagne s'ouvrit d'abord sur les Pyrénées et les Alpes. Peu active aux Pyrénées occidentales, elle devsit l'être davantage sur les Pyrénées orientales, où les Espagnols avaient conquis la ligne du Tech, et occupaient encore le fameux camp du Boulou, Ricardos était mort, et cet habile général avait été remplacé par un de ses lieutenants, le comte de La Union, excellent soldat, mais chef médiocre. N'ayant pas reçu encore les nouveaux renforts qu'il attendait, La Union songeait tout au plus à garder le Boulou. Les Français étaient commandés par le brave Dugommier, le vainqueur de Toulon. Une partie du matériel et des troupes qui lui servirent à prendre cette place avait été transportée devant Perpignan, tandis que les nouvelles recrues s'organisaient sur les derrières. Dugommier pouvait mettre trente-cinq mille hommes en ligne, et profiter du manvais état où se tronvaient actuel-

lement les Espagnols. Dagobert , toujours ardent malgré son âge, proposait un plan d'invasion par la Cerdagne, qui, portant les Français au-delà des Pyrénées, et sur les derrières de l'armée espagnole. aurait obligé celle-ci à rétrograder. On préféra d'essayer d'abord l'attaque du camp du Boulou, et Dagobert, qui était avec sa division dans la Cerdagne, dut attendre le résultat de cette attaque. Le camp du Boulou, place sur les bords du Tech, et adosse aux Pyrénées, avait pour issue la chaussée de Bellegarde, qui forme la grande route de France en Espagne. Dugommier, au lieu d'aborder de front les positions ennemies, qui étaient très-bien fortifiées, songea à pénétrer par quelque moyen entre le Boulou et la chaussée de Bellegarde, de manière à faire tomber le camp esparnol. Tout lui reussit à merveille. La Union avait porté le gros de ses forces à Céret, et avait laissé les bauteurs de Saint-Christophe, qui dominent le Boulou, mal gardées. Dugommier passa le Tech, jeta une partie de ses forces vers Saint-Christophe, attaqua avec le reste le front des positions espagnoles, et, après un combat assez vif, resta maître des hauteurs. Dés cemoment, le camp n'était plus tenable, il fallait se retirer par la chaussée de Bellegarde; mais Dugo mmier s'en empara, et ne laissa plus aux Espagnols qu'une route étroite et difficile à travers le col de Porteuil. Leur retraite se changea bientôt en déroute. Chargés avec à-propos et vivacité, ils s'enfuirent en désordre, et nous laissèrent quinze cents prisonniers, cent quarante pièces de canon, huit cents mulets chargés de leurs bagages, et des cffets de campement pour vingt mille hommes. Cette victoire, remportée au milieu de floréal (commencement de msi), nous rendit le Tech, et nous poeta au-delà des Pyrénées. Dugommier bloqua aussitôt Collioure, Port-Vendre et Saint-Elme, pour les reprendre aux Espagnols, Pendant cette importante victoire, le brave Dagobert, atteint d'une fièvre, achevait sa longue et glorieuse carrière. Ce noble vieillard, âgé de 76 ans, emporta les regrets et

l'admiration de l'armée.

Rien n'etait plus brillant que notre debut aux
Pyrénées orientales; du colé des Pyrénées occidentales, nous enteràmes la vallée de Bastan, et ces
triomphes sur les Esapgenos, que nous n'avions
pas encore vaineus jusqu'alors, excitèreut une joie
universelle.

Du côté des Alpes, il nous restait toujours à établir notre ligne de défense sur la grande chaîne. Vers la Savoie, nous avions, l'année précédente, rejeté les Piémontais ilans les vallèes du Piémont.

mais il nous restait à prendre les postes du petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis. Dn côté de Nice. l'armée d'Italie campait toujours en présence de Saorgio, sans pouvoir forcer ce formidable camp des Fourches, Le général Dugommier avait été remplacé par le vieux Dumerbion, brave, mais presque toujours malade de la goutte. lleureusement, il se laissait entièrement diriger par le jeune Bonaparte, qui, comme on l'a vu, avait décidé la prise de Toulon, en conseillant l'attaque du Petit-Gibraltar. Ce service avait valu à Bonaparte le grade de général de brigade, et une grande considération dans l'armée. Après avoir observé les positions ennemies, et reconnu l'impossibilité d'enlever le camp des Fourches, il fut frappé d'une idée aussi heureuse que celle qui rendit Toulon à la république. Saorgio est placé dans la vallée de la Roya. Parallélement à cette vallée se trouve celle d'Oneille, dans laquelle coule la Taggia. Bonaparte imagina de jeter une division de quinze mille hommes dans la vallée d'Oneille, de faire remonter cette division jusqu'aux sources du Tanaro, de la porter ensuite jusqu'au mont Tanarello, qui borde la Roya supérieure, et d'intercepter ainsi la chaussée de Saorgio entre le camp des Fourches et le col de Tende. Par ce moyen, le camp des Fourches, isolé des grandes Alpes, tombait nécessairement. Il n'y avait qu'une objection à faire à ce plan, c'est qu'il obligeait l'armée à emprunter le territoire de Gênes. Mais la république ne devait pas s'en faire un scrupule, car l'année précédente, deux mille Piémontais avaient traversé le territoire génois, et étaient venus s'emharquer à Oneille pour Toulon ; d'aitleurs, l'attentat commis par les Anglais sur la frégate la Modeste, dans le port même de Gênes. était la plus éclatante violation du pays neutre. Il y avait en outre un grand avantage à étendre la droite de l'armée d'Italie jusqu'à Oneille; on pouvait par là couvrir une partie de la rivière de Gênes, chasser les corsaires du petit port d'Oneille où ils se réfugiaient habituellement, et assurer ainsi le commerce de Gênes avec le midi de la France, Ce commerce, qui se faisait par le cabotage, était fort trouble par les corsaires et les escadres anglaises, et il importait de le protéger, parce qu'il contribuait à alimenter le Midi en grains. On ne devait donc pas hésiter à adopter le plan de Bonaparte. Les représentants demandérent au comité de salut public l'autorisation nécessaire, et l'execution de ce plan fut aussitôt ordonnée.

Le 17 germinal (6 avril), une division de quatorze mille hommes, partagés en cinq brigades,

passa la Roya. Le général Masséna se porta sur le mont Tanardo, et Bonaparte, avec trois brigades, se dirigea sur Oneille, en chassa une division autrichienne et y fit son entrée. Il trouva dans Oneille douze pièces de canon, et purgea le port de tous les corsaires qui infestaient ces parages. Tandis que Massena remontait du Tanardo jusqu'à Tanarello, Bonaparte continua son mouvement, et marcha d'Oneille jusqu'à Ormea dans la vallée du Tanaro. Il y entra le 15 avril (28 germinal), et v trouva quelques fusils, vingt pièces de canon, et des magasins pleins de draps pour l'babillement des troupes. Dès que les brigades françaises furent réunies dans la vallée du Tanaro, elles se portèrent vers la haute Roya, pour exécuter le mouvement prescrit sur la gauche des Piémontais. Le général Dumerbion attaqua de front les positions des Piémontais, pendant que Masséna arrivait sur leurs flancs et sur leurs derrières. Après plusieurs actions assez vives, les Piémontais abandonuèrent Saorgio et se replièrent sur le col de Tende, et enfin abandonnérent le col de Tende même pour se réfngier à Limone, au-delà de la grande chaine. Tandis que ces choses se passaient dans la vallée de la Roya, les vallées de la Tinea et de la Vesubia étaient balavées par la gauche de l'armée d'Italie ; et bientôt après, l'armée des grandes Alpes, piquée d'émulation. prit de vive force le Saint-Bernard et le Mont-Cenis, Ainsi, dès le milieu de floréal (commencement de mai), nous étions victorieux sur toute la chaîne des Alpes, et nous l'occupions depuis les premiers mamelons de l'Apennin jusqu'au Mont-Blanc, Notre droite, appuyée à Ormea, s'étendait presque jusqu'aux portes de Gènes, couvrait une grande partie de la rivière du l'onant, et mettait ainsi le commerce à l'abri des pirateries. Nous avions fait trois on quatre mille prisonniers, pris cinquante ou soixante pièces de canon, beaucoup d'effets d'équipement et deux places fortes. Notre début était donc aussi beureux aux Alpes qu'aux Pyrénées, pnisque, sur les deux points, il nous donnait une frontière et une partie des ressources de l'ennemi.

La campagea étati ouverte un peu plus tard aux les grand theitre de la guerre, c'est-die au Nord, Llà, cinq cent mille bomnes albient se beutre de le grand theitre de la guerre, s'est-die pouis les Vosgeijung's la mer. Les Prançia-savient toujours leurs principales forces vers l.lile, Guise et Manbeuge, Pielogra dati d'erem leur genéral. Chef de Farmée du Rhin, l'année précédente, il caiti parvenu à se donner Honneure ud obbients de Landon, qui appartentai un jeune Hocke; si dust imprete da sont et pointe un debioent suit expét le sondance de Saint-Just, annis que

Hoche dist jede en prison, et avait obtenu le commandmente de Framé et Nord. Journale, estimé comme général sage, ne fut pas jugé asser desergique pour conserver le grand commandement du Nord, et il remplace Hoche à l'armée de la Moselle. Nord, et il remplace Hoche à l'armée de la Moselle. Nord, et il remplace Hoche à l'armée de la Moselle. Nécladar l'emplace l'Hochery à écel de la this. Carnon présiduit toujours aux opérations milliories, et le dirigient de su brusaux. Sinci-lus et Lebas avaient dé envoyés à Guise pour ranimer l'énergie de l'armée.

La nature des lieux commandait un plan d'opérations fort simple, et qui pouvait avoir des résultata très-prompts et très-vastes : c'était de porter la plus grande masse des forces françaises sur la Meuse, vers Namur, et de menacer ainsi les comnunications des Autrichiens, C'est là qu'était la cief du théâtre de la guerre et qu'elle sera toujours, tant que la guerre se fera dans les Pays-Bas contre des Autrichiens venus du Rhin. Toute diversion en Flandre était une imprudence ; car si l'aile jetée en Flandre se trouvait assez forte pour tenir tête aux coalisés, elle ne contribuait qu'à les repousser de front, sans compromettre leur retraite; et si elle n'était pas assez considérable pour obtenir des résultata décisifs, les coalisés n'avaient qu'à la laisser avancer dans la West-Flandre, et pouvaient ensuite l'enfermer et l'acculer à la mer. Pichegru, avec des connaissances, de l'esprit et assez de résolution, mais un génie militaire assez médiocre, ingea mal la position, et Carnot, préoccupé de son plan de l'année précédente, persista à attaquer directement le centre de l'ennemi, et à le faire inquiéter sur ses deux ailes. En conséquence, la masse principale dut agir de Guise sur le centre des coalisés, tandis que deux fortes divisions, opérant l'une sur la Lys, l'autre sur la Sambre, devaient faire une double diversion. Tel fut le plan opposé au plan offensif de Mack.

Cobourg commandat toujours en chef les condise. L'empereur d'Allemagne Sétalt reduc en personne dans les Pays-Bas pour exciter son armée, ce arteute pour terminer, par sa spetence, les divisions qui s'élevaient à chaque instant entre les généreux affile. Colourg rémit une masse d'environ cert mille hommes dans les plaines du Catena, par lequel les collisies vouléent débute, en attraulation de la commandation de Prussiens la marche de la Moselle, un Es Sambre.

Les mouvements commencèrent vers les derniers jours de germinal (mars). La masse ennemie, après avoir repoussé les divisions françaises dissé-

minées devant elle, ¿établii sutourde Landrecies; le due d'York hit placé en observation vez facile. Par le moivrement que venaient de faire les coaliés, les divisions réparent que venaient de faire les coaliés, les divisions réparent de courte, raemetées en arrières, pravaient séparées des divisions de Mandeuge, qui formaient la les droite. Le 3 facrés (13 varis), un céfor fut tente pour se rattacher à ces divisions de Mandeuge, l'outent meutrier fut livré aux la Nadeuge. En combatta meutrier fut livré aux la llelps. No colonnas, toujours touj divisces, harcest proposées aux nous possible, pour la proposées de produit, et ramanete dans les repossées aux nous possible possible, et ramanete dans les

positions d'où elles étaient parties.

On résolut alors une nouvelle attaque, mais générale, au centre et sur les deux siles. La division Delajordius, qui daiver Mabubueg, d'enist faire un mouvement pour se réunir à la division Chartonier, qui venil de Ardennes. Aucurte, sept colonnes d'exisent plus des concentriquement sur toute la masse enmening groupe autour de Laudrecies. Salla, à la guede, Soubane et Noreau, control de la contr

La gauche de l'armée française opéra saus obstacles, car le prince de Kaunitz, avec la division qu'il avait sur la Sambre, ne pouvait empêcher la jonction de Charbonnier et de Desjardins. Les colonnes du centre s'ébranlèrent le 7 floréal (2 avril), et marchèrent de sept points différents sur l'armée autrichienne. Ce système d'attaques simultanées et décousues, qui nous avait si mal réussi l'arance précédente, ne nous réussit pas mieux cette fois. Ces colonnes, trop séparées les unes des autres, ne purent se soutenir, et n'obtiurent sur aucun point un avantage décisif. L'une d'elles, celle du général Chappuis, fut même entièrement défaite. Ce général, parti de Cambray, se trouva opposé au duc d'York, qui, avons-nous dit, couvrait Laudrecies de ce côté. Il éparpilla ses troupes sur divers points, et se trouva devant les positions retranchées de Trois-Villes avec des forces insuffisantes. Accablé par le feu des Anglais, chargé en flauc par la cavalerie, il fut mis en déroute, et sa division dispersée rentra pêle-mêle dans Cambray. Ces échecs provensient moins de nos troupes que de la mauvaise conduite des opérations. Nos jeunes soldats, étonnés quelquefois d'un feu nouveau pour eux, étaient cependant faciles à conduire et à ramener à l'attaque, et ils déployaient souvent une

ardeur et un enthousiasme extraordinaires.

Pendant qu'on faisait cette infructueuse tenta-

tive sur le centre , la diversion opérée en Flandre , contre Clerfayt, réussissait pleinement. Souham et Moreau étaient partis de Lille et s'étaient portés à Menin et Courtray . le 7 floréal (26 avril). On sait que ces deux places sont situées à la suite l'une de l'antre sur la Lys. Moreau investit la première, Souham s'empara de la seconde, Clerfayt, trompé sur la marche des Français, les cherchait où ils n'étaient pas, Bientôt, cependant, il apprit l'investissement de Menin et la prise de Courtray, et voulut essayer de nous faire rétrograder en menacant nos communications avec Lille, Le 9 floréal (28 avril), en effet, il se porta à Mouseron avec dix-huit mille hommes, et vint s'exposer imprudemment aux coups de cinquante mille Français. qui auraient pu l'écraser en se repliant. Moreau et Souham, ramenant aussitôt une partie de leurs troupes vers leurs communications menacées, marchèrent sur Mouscron et résolurent de livrer bataille à Clerfayt. Il était retranché sur une position à laquelle on ne pouvait parvenir que par cinq défilés étroits, défendus par une formidable artillerie. Le 10 floréal (29 avril), l'attaque fut ordonnée. Nos jeunes soldats, dont la plupart voyaient le feu pour la première fois, n'y résistèrent pas d'abord; mais les généraux et les officiers bravèrent tous les dangers pour les rallier; ils y réussirent et les positions furent enlevées, Clerfavt perdit douze cents prisonniers, dont quatrevingt-quatre officiers , trente-trois pièces de canon. quatre drapeaux et cinq cents fusils. C'était notre première victoire au Nord, et elle releva singulièrement le courage de l'armée. Menin fut pris immédiatement après. Une division d'émigrés, qui s'y trouvait renfermée, se sauva bravement, en se faisant jour le fer à la main.

Le succès de la gauche et les revers du centre déciderent Pichegru et Carnot à abandonner tout à fait le centre pour agir exclusivement sur les ailes. Pichegru envoya le général Bonnaud avec vingt mille bommes à Sainghien, près Lille, afin d'assurer les communications de Moreau et de Souham. Il ne laissa à Guise que vingt mille hommes sous les ordres du général Ferrand, et détacha le reste vers Maubeuge, pour le réunir aux divisions Desjardins et Charbonnier. Ces forces réunies portèrent à cinquante-six mille hommes l'aile droite destinée à agir sur la Sambre, Carnot, jugeant encore mieux que Pichegru la situation des choses. donna un ordre qui décida le destin de la campagne. Commençant à sentir que le point sur lequel Il fallait frapper les coalisés était la Sambre et la mandée par plusieurs généraux, qui délibéraient

Meuse; que, battus sur cette ligne, ils étaient séparés de leur base, il ordonna à Jourdan d'amener à lui quinze mille hommes de l'armée du Rhin, de laisser sur le versant occidental des Vosges les troupes indispensables pour couvrir cette frontière, de quitter ensuite la Moselle, avec quarantecinq mille hommes, et de se porter sur la Sambre à marches forcées. L'armée de Jourdan, réunie à celle de Maubeuge, devait former une masse de quatre-vingt-dix ou cent mille hommes, et entralner la défaite des coalisés sur le point décisif. Cet ordre. le plus beau de la campagne, et auquel il faut en attribuer tous les résultats, partit le 11 floréal (50 avril) des bureaux du comité de salut public.

Pendant ce temps, Cobourg avait pris Landrecies. N'attachant pas une assez grande importance à la défaite de Clerfayt, il se contenta de détacher le duc d'York vers Lamain, entre Tournay et Lille.

Clerfayt s'était porté dans la West-Flandre, entre la gauche avancée des Français et la mer; de cette manière, il était encore plus éloigné qu'auparavant de la grande armée, et du secours que lui apportait le duc d'York. Les Français, échelonnés à Lille, Menin et Courtray, formaient une colonne avancée en Flandre; Clerfayt, transporté à Thielt, se trouvait entre la mer et cette colonne : le duc d'York , posté à Lamain , devant Tourney , était entre cette colonne et la grande masse coalisée. Clerfayt voulut faire une tentative sur Courtray, et vint l'attaquer le 21 floréal (10 mai). Souham se trouvait dans ce moment en arrière de Courtray; il fit promptement ses dispositions, revint dans la place au secours de Vandamme, et. tandis qu'il préparait une sortie, il détacha Macdonald et Malbranck sur Menin, pour y passer la Lys, et venir tourner Clerfayt. Le combat se livra le 22 floréal (11 mai). Clerfayt avait fait sur la chanssée de Bruges et dans les faubourgs les meilleures dispositions; mais nos jeunes réquisitionnaires bravèrent hardiment le feu des maisons et des batteries, et après un choc violent, obligèrent Clerfayt à se retirer. Quatre mille hommes des deux partis couvrirent le champ de bataille; et si, au lieu de tourner l'ennemi du côté de Menin, on l'avait tourné du côté opposé, on aurait pu lui couper sa retraite sur la Flandre.

C'était la seconde fois que Clerfayt était battu par notre alle gauche victorieuse. Notre alle droite, sur la Sambre, u'était pas aussi heureuse. Comen conseil de guerre avec les représentants Saint-Just et Lebas, elle ne fut pas aussi bien dirigée que les deux divisions commandées par Soubam et Moreau, Kleher et Marccau, qu'on y avait transportés de la Vendée, auraient pu la conduire à la victoire, mais leurs avis étaient peu écoutés, Le mouvement prescrit à cette aile droite, consistait à passer la Sambre pour se diriger sur Mons. Un premier passage fut tenté le 20 floréal (9 mai); mais les dispositions nécessaires n'avant pas été faites sur l'autre rive , l'armée ne put s'y maintenir, et fut obligée de repasser la Sambre en désordre, Le 22, Saint-Just voulut tenter un nonveau passage, malgré le manyais succès du premier. Il cût bien mieux valu attendre l'arrivée de Jourdan, qui, avec ses quarante-cinq mille hommes, devait rendre les succès de l'aile droite infaillibles. Mais Saint-Just ne voulait ni bésitation ni retard, et il fallut obéir à ce proconsul terrible. Le nouveau passage ne fut pas plus beureux. L'armée franchit une seconde fois la Sambre ; mais , attaquée encore sur l'autre rive, avant de s'y être solidement établie . elle eut été perdue sans la bravoure de Marceau et la fermeté de Kléber.

Ainai, depuis un mois, on se battait de Maubeuge jusqu'à la mer, avec un acbarnement incroyable et sans suceès décisifs. Heureux à la gauche, nous étions malheureux à la droite; mais nos troupes se formaient, et le mouvement babile et bardi prescrit à Jourdan préparait des résultats immenses.

Montain de Mock était devenu incréentable. Le générels prussins horilmoderf fraitait de se rendre qu'était prussins horilmoderf fraitait des rendre sur la Sumbre, et dissit n'avoir pas d'ordre de sa cour. Les négociaters naglisi étaitent allés faire expliquer le cabinet prussion sur le traité de La ligy, et, en attendant, cholourit, mence au Plume de ses alles, avait été obligé de dissoudre son centre d'exemple de Pléègen; Il avait rendrec Kamiltz sur la Sambre, et porté legros de son armée rera la Flandre, aux certismos de Touristy, L'en action définité, aux certismos de Touristy, L'en action département de la comme de l'armée, au approchaît cui de grandes manes albient vidoriter et se combattre.

on conqui alors, dans l'état-major autrichien, un plan qui fut appelé de destruction, et qui avait pour but de couper l'armée française de Lille, de l'envrlopper et de l'anéantir. Une pareille opération était possible, cur le coalisés poursient faire agir près de cent mille hommes contre solaante dis, mais ils firent des dispositions singuières pour arriter à ce but. Les Francis étaitent totiours district à ce de l'acceptant de l'accepta

tribués comme il suit : Souham et Moreau à Memin et Courtray, avec cinquante mille bommes, et Bonnaud aux environs de Lille avec vingt. Les coalisés étaient toujours répartis sur les deux flancs de cette ligne avancée; la division de Clerfayt à gauche dans la West-Flandre, la masse des coalisés à droite du côté de Tournay. Les coalisés résolurent de faire un effort concentrique sur Turcoing, qui sépare Menin et Courtray de Lille. Clerfayt dut v marcher de la West-Flandre, en passant par Werwick et Linselles. Les généraux de Busch . Otto et le duc d'York, eurent ordre d'y marcher du côté opposé, c'est-à-dire de Tournay. De Busch devait se rendre à Mouscron. Otto à Turcoine même, et le duc d'York, en s'avançant à Roubaix et Mouveaux, donner la main à Clerfayt, Par cette dernière fonction, Souham et Moreau se trouvaient coupés de Lille. Le général Kinsky et l'archiduc Charles étaient chargés, avec deux fortes colonnes. de replier Bonnaud dans Lille. Ccs dispositions . pour rénssir, exigeaient un ensemble de mouvements impossibles à obtenir. La plupart de ces corps. en effet, partaient de points extrèmement éloignés, et Clerfayt avait à marcher au travers de l'armée française.

Ces mouvements devaient s'exécuter le 28 floréal (17 mai). Pichegru s'était porté dans ce moment à l'aile droite de la Sambre, pour y réparer les échecs que cette aile venait d'essuver. Soubam et Moreau dirigeaient l'armée en l'absence de Pichegru. Le premier signe des projets des coalisés leur fut donné par la marche de Clerfayt sur Werwick : ils se portèrent aussitôt de ce côté; mais, en apprenant que la masse de l'ennemi arrivait du côté opposé et menaçait leurs communications, ils prirent une résolution prompte et habile : ce fut de diriger un effort sur Turcoing, pour s'emparer de cette position décisive entre Menin et Lille. Moreau resta avec la division Vandamme devant Clerfayt, afin de ralentir sa marche, et Souham marcha sur Turcoing avec quarante-cinq mille hommes. Les communications avec Lille n'étant pas encore interrompues. on put ordonner à Bonnaud de se porter de son côté sur Turcoing, et de faire un effort puissant pour conserver la communication de cette position avec Lille. Les dispositions des généraux français curent un plein succès. Clerfayt n'avait pu s'avancer que lentement : retardé à Werwick , il n'arriva pas à Linselles au jour convenu. Le général de Busch s'était d'abord emparé de Mouscron ; mais il avait éprouvé ensuite un léger échec, et Otto, s'étant

morcelé pour le secourir, n'était pas resté assez en

forces à Turcoing; enfin le duc d'York s'était ; avancé à Roubaix et à Mouveaux, sans voir venir Clerfayt, et sans pouvoir se lier à lui; Kinsky et l'archiduc Charles n'arrivèrent vers Lille que fort tard dans la journée du 28 (17 mai). Le lendemain matin 29 (18 mai). Souham marcha vivement sur Turcoing, culbuta tout ce qui se rencontra devant lui, et s'empara de cette position importante. De son côté. Bonnaud, marchant de Lille sur le duc d'York, qui devait s'interposer entre cette place et Turcoing, le trouva morcelé sur une ligne étendue. Les Anglais, quoique surpris, voulurent résister, mais nos jeunes réquisitionnaires, marchant avec ardeur, les obligèrent à céder, et à fuir en jetant leurs armes, La déroute fut telle, que le duc d'York, courant à toute bride, ne dut son saint qu'à la vitesse de son cheval. Dès ce moment, la confusion devint générale chez les coalisés, et l'empereur d'Antriche, des bauteurs de Templeuve, vit toute son armée en fuite. Pendant ce temps , l'archiduc Charles, mal averti, mal placé, demeurait inactif an-dessous de Lille, et Clerfayt, arrêté vers la Lys, était réduit à se retirer. Telle fut l'issue de ce plan de destruction. Il nous valut plusieurs milliers de prisonniers , beaucoup de matériel , et le prestige d'une grande vietoire remportée avec soixante-dix mille hommes sur près de cent mille.

Pichegru arriva lorsque la bataille était gagnée. Tous les corps coclisés se replièrent sur Tournay . et Clerfayt, regagnant la Flandre, repritsa position de Thielt. Pichegru profita mal de cette importante victoire. Les coalisés s'étaient groupés près de Tournay, ayant leur droite appuyée à l'Escaut. Le général français voulut faire enlever quelques fourrages qui remontaient l'Escaut, et fit combattre toute l'armée pour ce but puéril. S'approchant du fleuve , il resserra les coalisés dans leur position demi-circulaire de Tournay. Bientôt tous ses corps se trouvèrent successivement engagés sur ce demicercle. Le combat le plus vif fut livré au Pont-à-Chin, le long de l'Escaut. Il y eut pendant douze heures un carnage affreux, et sans aucun résultat possible. Il périt des deux côtés sept à buit mille hommes. L'armée française se replia après avoir brûlé quelques bateaux, et en perdant une partie de l'ascendant que la bataille de Turcoing lui avait valu.

Cependant nous pouvions nous considérer comme victorieux en Flandre, et la nécessité où se trouvait Cobourg de porter des renforts ailleurs allait y rendre notre supériorité plus décidée. Sur la Sambre, Saint-Just avait voulu opérer un troisième passage, et investir Charleroi; mais Kaunitz, renforcé, avait fait lever le siège au moment où , par bonheur , Jourdan arrivait avec tonte l'armée de la Moselle. Dès ce moment, quatre-vingt-dix mille bommes allaient agir sur la ligne véritable d'opérations, et terminer les hésitations de la victoire. Au Rhin , il ne s'était rien passé d'important. Seulement, le général Moellendorff, profitant de la diminution de nos forces sur ce point, nous avait enlevé le poste de Kayserslautern , mais il était rentré dans l'inaction aussitôt après cet avantage. Ainsi, dès le mois de prairial (fin de mai), et sur toute la ligne du Nord, nous avions non-seulement résisté à la coalition, mais triompbé d'elle en plusieurs rencontres; nous avions remporté une grande victoire, et nous nous avancions, sur deux ailes, dans la Flandre et sur la Sambre. La perte de Landrecies n'était rien auprès de ces avantages et de ceux que la situation présente nous assurait.

La guerre de la Vendée n'avait pas entièrement fini après la déroute de Saveuay. Trois chefs s'étaient sauvés, Larochejacquelein, Stofflet et Marigny. Outre ces troischefs, Charette, qui, au lieu de passer la Loire, avait pris l'île de Noirmoutiers, restait dans la Basse-Vendée. Mais cette guerre se bornait maintenant à de simples escarmouches, et n'avait plus rien d'inquiétant pour la république. Le général Turreau avait reçu le commandement de l'Ouest. Il avait partagé l'armée disponible en colonnes mohiles qui parcouraient le pays, en se dirigeant concentriquement sur un même point; elles battaient les bandes fugitives, et, quand elles n'avaient pas à se battre, elles exécutaient le décret de la convention, c'est-à-dire, brûlaient les forêts et les villages, et enlevaient la population pour la transporter ailleurs. Plusieurs engagements avaient eu lieu. mais sans grands résultats. Haxo, après avoir repris sur Charette les tles de Noirmoutiers et de Bouin, avait espéré plusieurs fois se saisir de lul; mais ce partisan hardi lui échappait toujours, et reparaissait bientôt sur le champ de bataille, avec une contenance non moins admirable que son adresse. Cette malheureuse guerre n'était plus désormais qu'une guerre de dévastation. Le général Turreau fut contraint de prendre une mesure cruelle : c'était d'ordonner aux habitants des bourgs d'abandonner le pays, sous peine d'être traités en ennemis s'ils y restaient. Cette mesure les réduisait on à quitter le sol sur lequel ils avaient tous leurs moyens d'existence, on à se soumettre aux exécutions militaires. Tels sont les véritables maux des guerres civiles.

La Bretagne était devenue le théâtre d'un nouvean genre de guerre, la guerre des Chouans. Délà cette province avait montré quelques dispositions à imiter la Vendée; cependant le penchant à s'insurger n'était pas aussi général; quelques individus seulement, profitant de la nature des lieux, s'étaient livrés à des brigandages isolés. Rientôt les débris de la colonne vendéenne qui avait passé en Bretagne accrurent le nombre de ces partisans. Leur principal établissement était dans la foret du Perche, et ils parcouraient le pays en troupes de quarante ou cinquante, attaquant quelquefois la gendarmerie, faisant contribuer les petites communes, et commettant ces désordres au nom de la cause royale et catholique. Mais la véritable guerre était finie, et il ne restait plus qu'à déplorer les calamités particulières qui affligegient ces malheureuses provinces.

Aux colonies et sur mer. la guerre n'était pas moins active que sur le continent. Le riche établissement de Saint-Domingue avait été le théâtre des plus grandes horreurs dont l'histoire fasse mention. Les blancs avaient embrassé avec enthousiasme la cause de la révolution, qui, selon eux. devait amener leur indépendance de la métropole ; les mulâtres ne l'avaient pas embrassée avec moins de chaleur, mais ils en espéraient autre chose que l'indépendance potitique de la colonie, et ils aspiraient aux droits de bourgeoisie qu'on leur avait toujours refusés. L'assemblée constituente avait reconnu les droits des mulâtres; mais les blancs, qui ne voulaient de la révolution que pour eux. s'étaient alors révoltés, et la guerre civile avait commencé entre l'ancienne race des hommes libres et les affranchis, Profitant de cette guerre, les nègres avaient paru à leur tour sur la scène, et s'y étaient annoncés par le feu et le sang. Ils avaient égorgé leurs maltres et incendié leurs propriétés. Dès ce moment . la colonie se trouva livrée à la plus horrible confusion; chaque parti reprochait à l'autre le nouvel ennemi qui venait de se présenter. et l'accusait de lui avoir donné des armes. Les nègres, sans se ranger encore pour aucune cause, ravageaient le pays. Bientôt eependant, excités par les envoyés de la partie espagnole, ils prétendirent servir la cause royale. Pour ajouter encore à la confusion, les Anglais étaient intervenus. Une partic des blancs les avaient appelés dans un moment de danger, et leur avaient cédé le fort important de Saint-Nicolas. Le commissaire Santhonax, aidé surtout des mulâtres et d'une partie des blanes, résista à l'invasion des Anglais, et ne perdit son capitaine, et fut obligé de se faire re-

trouva enfin qu'un moyen de la repousser : ce fut de reconnaître la liberté des nègres qui se déclareraient pour la république. La convention avait confirmé cette mesure, et proclamé, par un déeret. tous les nègres libres. Dès cet instant, une portion d'entre eux, qui servaient la cause royale, passèrent du côté des républicains; et les Anglais, retranchés dans le fort de Saint-Nicolas, n'euroni plus aucun espoir d'envahir cette riche possession. qui , longtemps ravagée , devait enfin u'appartenir qu'à elle-même. La Guadeloupe, après avoir été prise et reprise, nous était enfin restée; mais la Martinique était définitivement perdue.

Tels étaient les désordres des colonies. Sur l'Océan se passait un événement important : c'était l'arrivée de ee convoi d'Amérique si impatiemment attendu dans nos ports. L'escadre de Brest, au nombre de trente vaisseaux, était sortie, comme on l'a vu, avec l'ordre de croiser, et de ne combattre que dans le cas où le salut du convoi l'exigerait impérieusement. Nous avons déjà dit que Jean-Bon-Saint-André était à bord du vaisseau amiral; que Villaret-Joyeuse avait été fait, de simple capitaine, chef d'escadre; que des paysans n'ayant jamais vu la mer avaient été placés dans les équipages; et que ces matelots, ces officiers. ces amiranx d'un jour, étaient chargés de lutter contre la vieille marine anglaise. L'amiral Villaret-Joyeuse appareilla le 1" prairial (20 mai), et fit voile vers les îles Coves et Flores pour attendre le convoi. Il prit en route heaucoup de vaisseaux de commerce anglais, et les capitaines lui disaient: Vous nous prenez en détait, mais l'amiral Howe va vous prendre en gros. En effet, et amiral croisait sur les côtes de la Bretagne et de la Nurmandie, avec trente-trois vaisseaux et douze frégates. Le 9 prairiel (28 mai), l'escadre française aperçut une flotte. Les équipages impatients regardaient grossir à l'horizon ces points noirs, et lorsqu'ils reconnurent les Anglais , ils poussèrent des cris d'enthousiasme, et demandèreut le combat avec cette ehaleur de patriotisme qui a toujours distingué nos habitants des côtes. Quoique les instructions données au général ne lui permissent de se battre que pour sauver le convoi, cependant Jean-Bon-Saint-André, entraîné lui-même par l'enthousiasme universel, consentit au combat, et fit donner l'ordre de s'y préparer. Vers le soir, no vaisseau de l'arrière-garde, le Révolutionnaire. qui avait diminué de voiles, se trouva engagé contre les Anglais, fit une résistance apinistre. morquer à Roehefort. La nuit empêcha l'action de devenir générale.

Le lendemsin 10 (29 mai), les deux escadres se trouvèrent en présence. L'amiral anglais manœuvra contre notre arrière-garde. Le mouvement que nous fimes pour la protéger amena l'engagement général. Les Français ne manœuvrant pas aussi bien, deux de leurs vaisseaux, l'Indomptable et le Tyrannicide, se trouvèrent en présence de forces supérieures, et se battirent avec un courage opiniatre. Villaret-Joyeuse donna l'ordre de secourir les vaisseaux engagés; mais ses ordres n'étant ni bien compris, ni bien exécutés, il se porta seul en avant, an risque de n'être pas suivi. Cependant il le fut bientôt après : toute notre escadre s'avanca sur l'escadre ennemie, et l'obligea de reculer. Malheureusement nous avions perdu l'avantage du vent; nous fimes un feu terrible sur les Anglais, mais nous ne pûmes pas les poursuivre. Il nous resta cependant les deux vaisseaux et le champ de bataille.

Le 11 et 19 (30 et 31) mai, une brume épaises concépojas de un armés navales. Les Français téchèrent d'entraîner les Anghis au nord et à l'ouset téchèrent d'entraîner les Anghis au nord et à l'ouset téchèrent d'entraîner les Anghis au nord et à l'ouset de la route que devent sintérre le connoil. Le 13, la brume se dissipa; un soleil éclatant échira les deux fottes. Les Pennacia n'aviant plus que 'ingrésit à raisseaux, tandis que leurs ennemis en aviant tenteneix; ils demandaient de nouveue le combat et il convenait de céder à leur andeur pour occupre les Anghais, et les écliquer de la route du couvoir, qui devait passer sur le champ de batille du 10.

Ce comhat, l'un des plus mémorables dont l'Océan ait été le témoin, commença à neuf heures du matin. L'amiral Howe s'avança pour couper notre ligne. Une fausse manœuvre du vaisseau la Montagne lui permit d'y pénétrer, d'isoler notre aile gauche, et de l'accabler de toutes ses forces, Notre droite et notre avant-garde restèrent isolées. L'amiral voulait les rallier à lui pour se reporter anr l'escadre anglaise, mais il avait perdu l'avantage du vent, et resta cinq heures sans pouvoir se rapprocher du champ de bataille. Pendant ce temps, les vaisseaux engagés se battalent avec un héroïsme extraordinaire. Les Anglais, supérieurs en manœuvre, perdaient leurs avantages dans les luttes de vaisseau à vaisseau , trouvaient des feux terribles et des abordages formidables. C'est au milieu de cette action acharnée, que le vaisseau le Vengeur, dématé, à moitié détruit, et prêt à couler, refuss d'amener son pavillon, au risque de s'a-

htmer sous les eaux. Les Anglais eessèrent les premiers le feu, et se retirèrent étonnés d'une pareille résistance. Ils avaient six de nos vaisseaux. Le lendemain, Villaret-Joyeuse, ayant réuni son avantgarde et sa droite, voulait fondre sur eux et leur enlever leur proie. Les Anglais , fort endommagés, nons auraient peut-être cédé la victoire. Jean-Bon-Saint-André s'opposa à un nouveau combat, malgré l'enthousiasme des équipages. Les Anglais purent done regagner paisiblement leurs ports; ils y rentrèrent épouvantés de leur victoire, et pleins d'admiration pour la bravoure de nos jeunes marins. Mais le hut essentiel de ce terrible combat était rempli. L'amiral Venstabel avait traversé, pendant cette journée du 13 , le champ de bataille du 10, l'avait trouvé couvert de débris, et était entré heu reusement dans les ports de France.

Ainsi, victorieux aux Pyrénées et aux Alpes, menaçants dans les Pays-Bas, hérofques sur mer, et assez forts pour disputer chèrement une victoire navale aux Anglais, nous commencions l'année 94 de la manière la plus brillante et la plus glorieuse.

## CHAPITRE IV.

ilication interferer au commercement de l'amater 1784.—
Terranz Administratif du comité. Le de finances.
Capitalisation dus recties Veigleres.— État des primas.
Capitalisation des recties Veigleres.— État des primas.
Le commerce de l'accident de l'accide

Tandis qu'au dehors la république était victorieuse, son état intérieur n'avait pas cessé d'être violent. Ses maux étaient toujours les mêmes : c'étaient lea assignats, le maximum, la rareté des subsistances, la loi des auspects, les tribunaux révolutionnaires.

Les embarras résultant de la nécessité de régler tous les mouvements du eommerce n'avaient fait que s'accroître. On était obligé de modifier sans cesse la loi du maximum; il fallaît en excepter tantôt les fils refors et leur accorder dix pour cent

au-dessus du tarif; tantôt les épingles, les batistes, | les linons, les mousselines, les gazes, les dentelles de fil et de soie, les soies et les soieries. Mais tandis qu'il fallait excepter du maximum une foule d'obiets, il en était d'autres qu'il devenait urgent d'y soumettre. Ainsi, le prix des chevaux étant devenu excessif, on n'avait pu s'empêcher d'en déterminer la valeur suivant la taille et la qualité. De ces movens résultait touiours le même inconvénient. Le commerce s'arrêtait et fermait ses marchés, ou hien il s'en ouvrait de clandestins; et ici l'autorité devenait impuissante. Si par les assignats elle avait pu réaliser la valeur des biens nationaux, si par le maximum elle avait pu mettre les assignats en rapport avec les marchandises, il n'y avait aucun moyen d'empêcher les marchandises de se supprimer ou de se cacher aux acheteurs. Aussi les plaintes ne cessaient de s'élever contre les marchands qui se retiraient, ou qui fermaient leurs

magasins. Cependant l'état des subsistances causait moins d'inquiétude cette année. Les convois arrivés du nord de l'Amérique, et une récolte abondante, avaient fourni une quantité suffisante de grains pour la consommation de la France, Le comité, administrant toutes choses avec la même vigueur, avait ordonné que le recensement de la récolte serait fait par la commission des subsistances, et qu'une partie des grains serait battue sur-le-champ pour suffire aux approvisionnements des marchés, On avait eu quelque crainte de voir les moissonneurs errants qui se déplacent pour se rendre dans les provinces à grain, exiger des salaires extraordinaires : le comité déclara que tous les citoyens et citoyennes connus pour s'employer aux travaux des récoltes étaient en réquisition forcée, et que leurs salaires seraient déterminés par les autorités locales. Bientôt des garcons bouchers et boulangers s'étant mutinés, le comité prit une mesure plus générale, et mit en réquisition les ouvriers de tonte espèce, qui s'employaient à la manipulation, au transport et au débit des marchandises de première nécessité.

Les approvisionnements en viande étaient heucoup plus difficiles et plus inquiétants. On en manquait surrout à Paris; et, depais le moment où les bébritistes araient voulu se servir de cette disette pour exciter un mourement, le mai n'avait fait que s'accrotire. On fut obligé de mettre la ville de Paris à la raison de viande. La commission des subsistances fixa la consommation journalière à soitante-quinte burafs, cent cinquante quintaux

de veau et de mouton, et deux cents cochons. Elle se procurait les bestiaux nécessaires, et les envoyait à l'hospiee de l'Humanité, qui était désigné comme l'abattoir commun, et comme le seul autorisé. Les bouchers nommés par chaque section venaient y chercher la viande qui leur était destinée. et en recevaient une quantité proportionnée à la population qu'ils avaient à servir. Tous les cinq jours , ils devaient distribuer à chaque famille une demi-livre de viande par tête. On employait encore ici la ressource des eartes, délivrées par les comités révolutionnaires, pour la distribution du pain, et portant le nombre d'individus dont se composait chaque famille. Pour éviter les tamultes et les longues veilles, défense était faite de se rendre avant six heures du matin à la porte des bouchers.

L'insuffisance de ces réglements se fit bientôt sentir; dejà il s'était établi, comme nous l'avons dit ailleurs, des boucheries clandestines. Le nombre en devint tous les jours plus grand. Les bestiaux n'avaient pas le temps d'arriver aux marchés de Neubourg . Poissy et Sceaux : les bouchers des campagnes les devancaient, et venaient les acheter dans les herbages mêmes. Profitant de la négligence des communes rurales dans l'exécution de la loi, ces bouchers vendaient au-dessus du maximum, et fournissaient tous les habitants des grandes communes, et particulièrement ceux de Paris, qui ne se contentaient pas de la demi-livre distribuée tous les einq jours. De cette manière . les bouchers de la campagne absorbaient le commerce de ceux des villes, qui n'avaient presque plus rien à faire depuis qu'ils étaient bornés à diatribuer les rations. Plusieurs d'entre eux demandérent même une loi qui les autorisăt à résilier les baux de leurs boutiques. Il fallut alors porter de nouveaux réglements pour empêcher que les bestiaux fussent détournés des marchés; et on obligea les propriétaires d'herbages à des déclarations et à des formalités extrêmement génantes. On fut forcé de descendre à des détails bien plus minutieux encore; le bois et le charbon n'arrivant plus. à cause du maximum, ce qui donnait lieu à des soupçons d'accaparement, on défendit d'avoir chez soi plus de quatre voies de bois, et plus de deux

voies de charbon.

Le nouveau gouvernement suffisait avec une actrité singulière à toutes les difficultés de la carrière où il se trouvait engagé. Tandis qu'il rendait ces règlements si multipliés, il s'occupait de réformer l'agriculture, de changer la législation du fermage, pour diviser l'exploitation des terres; d'introduire les nouveaux assolements, les prairies artificielles et l'éducation des bestiaux; il décrétait l'institution de jardins hotaniques dans tons les chefs-lieux de département, pour naturaliser les plantes exotiques, former des pépinières d'arbres de toute espèce, et ouvrir des cours d'agriculture à l'usage et à la portée des cultivateurs ; il ordonnait le desséchement général des marais, d'après un plan vaste et bien conçu; il décidait que l'état ferait les avances de cette grande entreprise, et que les propriétaires dont les terres seraient desséchées et assainies paieraient un droit, ou céderaient leurs terres movennant un prix déterminé; enfin, il engageait tous les architectes à présenter des plans pour rebâtir les villages en démolissant les châteaux; il ordonnait des embellissements pour rendre le jardin des Tuileries plus commode su public ; il demandait à tous les artistes un projet pour changer la salle d'Opéra en une arène couverte, où le peuple s'assemblerait en hiver.

Ainsi donc, il exécutait ou du moins essayait presque tout à la fois ; tant il est vrai que c'est lorsqu'on a le plus à faire, qu'on est le plus capable de beancoup faire! Le soin des finances n'était pas le moins difficile et le moins inquiétant de tous. On a vn quelles ressources furent imaginées, au mois d'août 1793, pour remettre les assignats en valeur, en les retirant en partie de la circulation. Le milliard retiré par l'emprunt forcé, et les victoires qui terminèrent la campagne de 1793, les relevèrent, et, comme nous l'avons dit ailleurs, ils remontèrent presque su pair, grâce aux lois terribles qui rendaient la possession du numéraire si dangereuse. Cependant cette apparente prospérité dura pen; les assignats retombérent hientôt, et la quantité des émissions les déprécia rapidement. Il en rentrait bien une partie par les ventes des biens nationaux, mais cette rentrée était insuffisante. Les biens se vendaient au-dessus de l'estimation, ce qui n'avait rien d'étonnant, car l'estimation avait été faite en argent, et le paiement se faisait en assignats. De cette manière , le prix était réellement fort au-dessous de l'estimation quoiqu'il parût être au-dessus. D'ailleurs, cette absorption des assignats ne pouvait être que lente, tandis que l'émission était nécessairement immenscet rapide. Douze cent mille hommes à solder et à armer, un matériel à créer, une marine à construire, avec un papier déprécié, exigesient des quantités énormes de ce papier. Cette ressource étant devenue la seule, et le capital des assignats, d'ailleurs, s'augmentant

chaque iour par les confiscations, on se résigna à en user autant que le besoin le réclamerait. On abolit la distinction entre la caisse de l'ordinaire ct de l'extraordinaire, l'une réservée au produit des impôts, l'autre à la création des assignats. On confondit les deux natures de ressources, et chaque fois que le besoin l'exigenit, on suppléait au revenu par des émissions nouvelles. Au commencement de 1794 (an II ), la somme totale desemissions s'était accrue du double. Près de quatre milliards avaient été ajoutés à la somme qui existait déjà , et l'avaient portée à environ huit milliards. Eu retranchant les sommes rentrées et brûlées, et celles qui n'avaient pas encore été dépensées, il restaiten circulation réelle cinq milliards cinq cent trente-six millions. On décréta, en messidor an 11 (juin 1794). la création d'un nouveau milliard d'assignats de toute valeur, depuis 1.000 francs jusqu'à 15 sons. Le comité des finances cut encore recours à l'emprunt force sur les riches. On se servit des rôles de l'année précédente, et on imposa à ceux qui étaient portés sur les rôles une contribution extraordinaire de guerre, du dixième de l'emprunt forcé, c'està-dire de cent millions. Cette somme ne leur fut pas imposée à titre d'emprunt remboursable, mais à titre d'impôt qui devait être pavé par eux sans retour.

Pour compléter l'établissement du grand-livre. et le projet d'uniformiser la dette publique, il restait à capitaliser les rentes viagères, et à les convertir en une inscription. Ces rentes de toute espèce et de tonte forme étaient l'objet de l'agiotage le plus compliqué: comme les anciens contrats sur l'état, elles avaient l'inconyénient de reposer sur un titre royal, et d'obtenir une préférence marquée sur les valeurs républicaines ; car on se disait toujours que si la république consentait à payer les dettes de la monarchie, la monarchie ne consentirait pas à payer celles de la république. Cambon acheva donc son grand ouvrage de la régénération de la dette, en proposant et en faisant rendre la loi qui capitalisait les rentes viagères; les titres devaient êtreremis par les notaires, et brûlés ensuite, comme l'avaient été les contrats. Le capital fourni autrefois par le rentier était converti en une inscription, et portait un intérêt perpétuel de cinq pour cent, au lieu d'un revenu viager. Cependant, par égard pour les vieillards et les rentiers peu fortunés, qui avaient voulu doubler leurs ressources en les rendant viacères, on conserva les reutes modiques, en les proportionnant à l'âge des individus. De quarante à cinquante ans, on laissa

exister toute rente de quinze cents à deux mille francs; de cinquante à soixante, toute rente de trois mille à quatre mille; et ainsi de suite jusqu'à l'âge de cent ans, et jusqu'à la somme de 10,500 francs. Si le rentier compris dans les cas ci-dessus avaitune rente supérieure au taux désigné, le surplus était capitalisé. Certes, on ne pouvait garder plus de ménagements pour les fortunes médiocres et la vieillesse : cependant aucune loi ne donna lien à plus de réclamations et de plaintes, et la convention essuya, pour une mesure sage et ménagée avec humanité, plus de blâme que pour les mesures terribles qui signalaient chaque jour sa dictature. Les agioteurs étaient fort contrariés, parce que la loi exigeait, pour reconnaître les créances, les certificats de vie. Les porteurs de titres d'émigrés ne pouvaient pas se procurer aisément ces certificats; aussi les agioteurs, qui étaient lésés par cette condition, firent de grandes déclamations au nom des vieillards et des infirmes ; ils disaient qu'on ne respectait ni l'âge ni l'indigence ; ils persuadaient aux rentiers qu'ils ne seraient pas payés, parce que l'opération et les formalités qu'elle exigeait entratneraient des délais interminables; cependant il n'en fut rien. Cambon fit modifier quelques clauses du décret, et, veillant sans cesse à la trésorerie, y fit exécuter le travail avec la plus grande promptitude. Les rentiers qui n'agiotaient nas sur les titres d'autrui, et qui vivaient de leur propre revenu, furent payés promptement; et, comme dit Barrère, au lieu d'attendre leur tour de pajement, dans des cours découvertes, et exposés à l'intempérie des saisons, ils l'attendaient dans les salles chaudes et couvertes de la trésorerie.

A côté de ces réformes utiles, les craustés comtamisant d'avoir leur cours. La loi qui expluisit les ex-nobles de Paris, des places fortes et maritimes, domnit lier du ne foude de vesciation. Bistinguer les vrais nobles, aujourr bai que la noblesse du true calamis, l'écit por pair a feile qu' autre de la comme de la comme de la comme de la rières mariées à des nobles, et devenues reurse, les acheteurs de charge qui arient pris le titre d'écuyers, réclamaient pour être exemptés d'une distinction qu'ils avaient autrerés à avidement recherchée. Cette loi ouvrait donc une nouvelle cartière à l'abritaire et aux restaion les plus tyranrière à l'abritaires et aux restaion les plus tyran-

nques. Les représentants en mission exerçaient leur autorité avec la dernière rigueur, et quelques-una se livraient à des cruautés extravagantes et moustrueuses. A Paris, les prisons se remplissaient tous

les jours davantage. Le comité de sûreté générale avait institué une police qui répandait la terreur en tous lieux. Le chef était un nommé Héron, qu'l avait sous sa direction une nuée d'agents , tous dignes de lui. Ils étaient ce qu'on appelait les porteurs d'ordre des comités. Les uns faisaient l'espionnage; les autres, munis d'ordres secrets, souvent même d'ordres en blanc, allaient faire des arrestations soit dans Paris, soit dans les provinces. On leur allouait dessommes pour chaeupe de leura expéditions; ils en exigeaient en outre des prisonniers, et ils ajoutaient ainsi la rapine à la cruauté. Tous les aventuriers licenciés avec l'armée révolutionnaire, ou renvoyés des burcaux de Bouchotte, avaient passé dans ces nouveaux emplois, et en étaient devenus bien plus redoutables. Ils s'introduisaient partout, dans les promenades, les cafés, les spectacles; à chaque instant on se croyait poursuivi ou écouté par l'un de ces inquisiteurs. Grace à leurs soins, le nombre des suspects avait été porté à sept ou huit mille dans Paris seulement. Les prisons n'offraient plus le même spectacle qu'autrefois; on n'y voyait plus les riches contribuant pour les pauvres, et des hommes de toute opinion. de tout rang, menant à frais communs une vie assez douce, et se consolant, par les plaisirs des arts, des rigueurs de la captivité. Ce régime avait paru trop supportable pour ce qu'on appelait des aristocrates; on avait prétendu que le luxe et l'abondance régnaient ehez les suspects, tandis qu'au dehors le peuple était réduit à la ration ; que les riches détenus se plaisaient à gaspiller des su bsistances qui auraient pu servir à alimenter les citoyens indigents, et il avait été décidé que le régime des prisons serait changé. En conséquence, il avait été établi des réfectoires et des tables communes; on donnait aux prisonniers, à des heures fixées et dans de grandes salles, une nourriture détestable et malsaine, qu'on leur faisait paver très eher. Il ne leur était plus permis d'acheter des aliments pour suppléer à ceux qu'ils ne pouvaient pas manger. On faisait des visites, on leur enlevait leurs assignats, et on leur ôtait ainsi tout moven de se procurer des soulagements. On ne leur donnait plus la même liberté de se voir et de vivre en commun; et aux tourments de l'isolement venaient s'ajouter les terreurs de la mort, qui devenait chaque jour plus active et plus prompte. Le tribunal révolutionnaire commençait, depuis le procès des hébertistes et des dantonistes, à immoler les victimes par troupes de vingt à la fois. Il avait condamné la famille des Malesherbes, et leur parenté,

an nombre de quinze ou vingt personnes. Le respeetable chef de cette maison était allé à la mort avec la sérénité et la gaieté d'un sage. Faisant un faux pas tandis qu'il marchait à l'échafaud, il avait dit : « Ce faux pas est d'un mauvais augure; un Romain serait rentré chez lui, » Aux Malesherbes avaient été joints vingt-deux membres du parlement. Le parlement de Toulouse fut immolé presque tout entier. Enfin les fermiers-généraux venaient d'être mis en jugement à cause de leurs anciens marchés avec le fisc. On leur prouva que ces marchés renfermaient des conditions onéreuses à l'état, et le tribunal révolutionnaire les envoya à l'échafaud, pour des exactions sur le tabac, le sel, etc. Dans le nombre était un savant illustre, le chimiste Lavoisier, qui demanda en voin quelques jours de sursis pour écrire une découverte.

L'impulsion était donnée; on administrait, on combattait, on égorgeait avec un ensemble effrayant. Les comités, placés au centre, gouvernaient avec la même vigueur. La convention, toujours silencieuse, décernait des pensions aux veuves et aux enfants des soldats morts pour la patrie, réformait des jugements de tribunaux, interprétait des décrets, réglait l'échange de certaines propriétés du domaine, s'occupait en un mot des soins les plus insignifiants et les plus accessoires. Barrère venait tous les jours lui lire les rapports des victoires. Il appelaitees rapports des carmagnoles. A la fin de chaque mois, il annonçait, pour la forme, que les pouvoirs des comités étaient expirés, et qu'il fallait les renouveler. Alors on lui répondait avec des applaudissements que les comités n'avaient qu'à poursuivre leurs travaux. Quelquefois même il oubliait cette formalité, et les comités n'en restaient pas moins en

fonctions. C'est dans ces moments d'une soumission absolue que les âmes exaspérées éclatent, et que les coups de poignard sont à redouter pour les autorités despotiques. Il se trouvait alors à Paris un homme, employé comme garçon de bureau à la loterie nationale, qui avait été autrefois au service de plusieurs grandes familles, et qui éprouvait une violente baine contre le régime actuel. Il était âgé de cinquante ans, et se nommait Ladmiral. Il avait formé le projet d'assassiner l'un des membres les plus infinents du comité de salut public. Robespierre ou Collot-d'Herbois. Depuis quelque temps, il s'était logé dans la même maison que Collot-d'Herbois. rue Favart, et il hésitait entre Collot et Robespierre. Le 3 prairial (22 mai), résolu de frapper Robespierre, il se rendit au comité de salut publie, et

l'attendit toute la journée dans la galerie qui aboutissait à la salle du comité. N'ayant pu l'y rencontrer, il était revenu chez lui, et s'était placé dans l'escalier afin de frapper Collot-d'Herbois. Vers minuit, Collot rentrait et montait son escalier, lorsque Ladmiral lui tire un coup de pistolet à bout portant. Le pistolet fait fanx fen. Ladmiral tire un second coup, et l'arme se refuse encore à son dessein. Il tire une troisième fois; cette fois le coup part, mais il n'atteint que les murailles. Alors une lutte s'engage. Collot-d'Herhois erie à l'assassin. Heureusement pour lui une patrouille passait dans la rue; elle accourt à ce bruit; Ladmiral prend la fuite alors , remonte dans sa chambre et s'y enferme. On le suit et on veut enfoncer la porte. Il déclare qu'il est armé, et qu'il va faire feu sur ceux qui se présenteront pour le saisir. Cette menace n'intimide pas la patrouille. On force la porte: un serrurier, nommé Geffroy, s'avance le premier, et reçoit un coup de fusil qui le hlesse presque mortellement. Ladmiral est aussitôt arrêté et conduit en prison. Interrogé par Fouquier-Tinville, il raconte sa vie, ses projets, et les tentatives qu'il a faites pour frapper Robespierre avant de songer à Collot-d'Herbois. On lui demande qui l'a porté à commettre ce crime, il répond avec fermeté que ce n'est point un crime ; que e'est un service qu'il a voulu rendre à son pays ; que lui seul a conçu ce projet sans aucune suggestion étrangère, et que son unique regret est de n'avoir pas réussi.

dité, et, suivant l'usage, elle augmente la puissance de ceux contre lesquels elle était dirigée. Barrère s'empresse le lendemain, 4 prairiel, de venir à la convention faire le récit de cette nouvelle machination de Pitt. « Les factions intérieures . » dit-il, ne cessent de correspondre avec ce gou-» vernement marchand de coalitions, acheteur d'as-» sassinats, qui poursuit la liberté comme sa plus » grande ennemie. Tandis que nous mettons à » l'ordre du jour la justice et la vertu, les tyrans « coalisés mettent à l'ordre du jour le crime et l'as-» sassinat. Partout vous trouverez le fatal génie de « l'Anglais : dans nos marchés, dans nos achats, sur » les mers, dans le continent, chez les roitelets de » l'Europe comme dans nos cités. C'est la même » tête qui dirige les mains qui assassinent Basse-» ville à Rome, les marins français dans le port de « Gênes, les Français fidèles en Corse; e'est la » même tête qui dirige le fer contre Lepelletier et » Marat, la guillotine sur Chalier, et les armes à fen » sur Collot-d'Herhois. » Barrère produit ensuite

Le bruit de cette tentative se répand avec rapi-

interceptées, et qui annoncent que les complots de Pitt sont dirigés contre les comités, et particulièrement contre Robespierre. Une de res lettres dit en substance: « Nous craignons beaucoup l'influence a de Bobespierre. Plus le gouvernrinent français « républicain sera concentré, plus il aura de force, » et plus il sera difficile de le renverser. »

Une pareille manière de présenter les faits était bien propre à excitre le plus vif intérêt en faveur des comités, et surtout de Robespierre, et à identifier leur existence avec relle de la république. Barrère raconte ensuite le fait avec toutes ses circonstances, parle de l'empressement attendrissant que les autorités constituées ont montré pour protéger la représentation nationale, et raconte en termes magnifiques la conduite du citoyen Geffroy, qui a recu une blessure grave en saisissant l'assassin. La convention couvre d'applaudissements le rapport de Barrère; elle ordonne des recherches pour s'assurer si Ladmiral n'aurait pas de complices; elle décrète des remerciments pour le citoyen Geffroy, et décide, pour le récompenser, que le bulletin de ses blessures sera lu tous les jours à la tribune, Couthon fait ensuite un discours fulminant pour demander que le rapport de Barrère soit traduit en toutes les langues, et répandu dans tous les pays, « Pitt. Cobourg, s'écrie-t-il, et vous tous, » lâches et petits tyrans, qui regardez le monde » comme votre héritage, et qui, dans les derniers » instants de votre agonie , vous déhattez avec tant » de fureur, aiguisez, aiguisez vos poignards; nous » vous méprisons trop pour vous craindre, et vous » savez bien que nous sommes trop grands pour " yous imiter! " La salle retentit d'applandissements. Conthon ajoute: « Mais la loi dont le règne · vous épouvante a son glaive levé sur vous : elle » vous frappera tous! Le genre humain a besoin de » cet exemple, et le ciel que vous outragez l'a or-· donné! ·

Collot-d'Herbois arrive alors comme pour recevoir les marques d'intérêt de l'assemblée ; il est acqueilli par des acclamations redoublées, et il a peine à se faire entendre. Robespierre , beaucoup plus adroit, ne paralt pas, et semble se soustraire aux hommages qui l'attendent.

Dans cette même journée du 14, une jeune fille, nommée Cécile Renault, se présente à la porte de Robespierre, avec un paquet sons le bras; elle demande à le voir, et insiste aver force pour être introduite apprès de lui. Elle dit qu'un fonctionnaire public doit toujours être prêt à recevoir ceux qui

des lettres de Londres et de Hollande qui ont été I ont à l'entretenir , et finit même par injurier les hôtes de Robespierre, les Duplaix, qui ne vonlaient pas la recevoir. Aux instances de cette jeune fille, rt à son air étrange, on ronçoit des soupçons; on se saisit d'elle, et on la livre à la police. On ouvre son paquet, et on v trouve des hardes et deux couteaux. Aussitôt on prétend qu'elle a voulu assassiner Robespierre; on l'interroge, elle s'explique avec autant d'assurance que Ladmiral. On lui demande ce qu'elle voulait de Robespierre , elle dit que c'était pour voir comment était fait un tyran, On la presse, on veut savoir pourquoi ce paquet, pourquoi ers hardes et ces couteaux; elle répond qu'elle n'a vonin faire aucun usage des conteaux : que quant aux hardes , elle s'en était munie parce qu'elle s'attendait à être conduite en prison , et de la prison à la guillotine. Elle ajonte qu'elle est royaliste, parce qu'elle aime mieux un roi que cinquante mille. On insiste davantage, on lui fait de nouvelles questions , mais elle refuse de répondre, et demande à être conduite à l'échafaud.

Il suffisait de ces indices pour en ronclure que la jeune Renault était un des assassins armés contre Robespierre. A ce dernier fait vint s'en ajouter un autre. Le lendemain, à Choisy-sur-Seine, un citoyen racontait dans un café la tentative d'assassinat commise sur Collot-d'Herbois, et se réjouissait de ce qu'elle n'avait pas réussi. Un nommé Saintanax , moine, qui écoutait ce récit, répond qu'il est malheureux que ces scélérats du comité aient échappé. mais qu'il espère que tôt ou tard ils seront atteints. On s'empare sur le champ du malheureux, et on le traduit dans la muit même à Paris. C'était plus qu'il n'en fallait pour supposer de vastes ramifications : on prétendit qu'il y avait une bande d'assassins préparée; on s'empressa d'accourir autour des membres du comité, on les engagea à se garder, et à veiller sur leurs jours si précirux à la patrie. Les sections s'assemblérent, et envoyèrent de nouveau des députations et des adresses à la convention. Elles disaient que parmi les miracles que la Providence avait faits en faveur de la république, la manière dont Robespierre et Collot-d'Herbois venaient d'échapper aux coups des assassins n'était pas le moindre. L'une d'elles proposa même de fournir une garde de vingt-cinq hommes pour veiller sur les jours des membres du comité.

Le surlendemain était le jour où s'assemblaient les jacobins. Robespierre et Collot-d'Herbois a'y rendirent, et furent recus avec un enthousiasme extrême. Quand le pouvoir a su s'assurer une soumission générale, il n'a qu'à laisser faire les àmes

basses, elles viennent achever elles-mêmes l'œuvre de sa domination, et y ajouter un culte et des honneurs divins. On regardait Robespierre et Collot-d'Herbois avec une avide euriosité. - « Voyez. disait-on, ces hommes précieux, le Dieu des hommes libres les a sauvés; il les a couverts de son égide . et les a conservés à la république! Il faut leur faire partager les honneurs que la France a décernés aux martyrs de la liberté; elle aura ainsi la satisfaction de les honorer, sans avoir à pleurer sur leur urne funèbre\*, » Collot prend le premier la parole avec sa véhémence ordinaire, et dit que l'émotion qu'il éprouve dans le moment lui prouve comhien il est doux de servir la patrie, même au prix des plus grands périls. « Il recueille, dit-il, cette vérité que » celui qui a couru quelque danger pour son pays » reçoit de nouvelles forces du fraternel intérêt » qu'il inspire. Ces applaudissements bienveillants » sont un nouveau pacte d'union entre toutes les » âmes fortes. Les tyrans réduits aux abois, et » sentant leur fin approcher, veulent en vain re-» courir aux poignards, au poison, au guet-apens, » les républicains ne s'intimideront pas. Les tyrans » ne savent-ils pas que lorsqu'un patriote expire » sous leurs coups, e'est sur sa tombe que les pa-" » triotes qui lui survivent jurent la vengeance du

Collot achève au milieu des applaudissements. Bentabolle demande que le président donne à Collot et à Robespierre l'accolade fraternelle, au nom de toute la société. Legendre, avec l'empressement d'un homme qui avait été l'ami de Danton, et qui était obligé à plus de hassesse pour faire oublier cette amitié, dit que la main du crime s'est levée pour frapper la vertu, mais que le Dieu de la nature a empêché que le forfait fût consommé. Il engage tous les citoyens à former une garde autour des membres du comité, et s'offre à reiller le premier sur leurs jours précieux. Dans ce moment, des sections demandent à être introduites dans la saile, l'empressement est extrême, mais la foule est si grande qu'on est obligé de les laisser à la porte.

» crime et l'éternité de la liberté?»

On offrait au comité les Insignes du pouvoirsouverain, et c'était le moment de les repouser-II suffii à des chefs adroits de les hire offrir, et ils doivent se donner le mérite du refus. Les membres présents du comité combattent avec une indignation affectée la proposition de se donner des gardies. Couthon prend aussitôt la parole. « Il z'étonne,

silital, de la proposition qui vient d'être fuite aux 3 Jacobias, et qui l'a déjà été à la courrention. Il reut bira l'atthibure à des incinonis spures, mais il aly a que des despotes qui éretourent de gardes, et les membres du comiét ne veutent point être assimilés à des despotes, ui creates point être assimilés à des despotes, ui create point être assimilés à des despotes, ui create neurent ce et le membres du peuple et la Providence qui veillent uir leurs jours; il ne leur faut pas d'autres garanties pour leur sèreté. Distincers ils assuront mourir à leur posts et pour la lutra d'autres garanties pour leur sèreté. Distincers ils assuront mourir à leur posts et pour la libert.

Legendre se hâte de justifier sa proposition. Il dit qu'il n'a pas voulu précisément donner une garde organisée aux membres du comité, mais engager seulement les bons citoyens à veiller sur leurs jours ; que si du reste il s'est trompé , il se rétracte, et que son Intention a été pure. Robespierre lui succède à la trihune. C'est pour la première fois qu'il prend la parole. Des applaudissements éclatent, et se prolongent longtemps; enfin on fait sileuce, et on lui permet de se faire entendre. « Je suis, » dit-il , un de ceux que les événements qui se sont » passés doivent le moins intéresser, cependant » je ne puis me défendre de quelques réflexions. » Oue les défenseurs de la liberté soient en hutte » aux poignards de la tyranuie , il fallait s'y atten-» dre. Je l'avais déià dit : si nous hattons les en-» nemis, si nous déjouons les factions, nous serons » assassinés. Ce que j'avais prévu est arrivé : les » soldats des tyrans ont mordu la poussière, les » traitres ont peri sur l'échafaud, et les poignards » ont été aiguisés contre nous. Je ne sais quelle » impression doivent vous faire éprouver ces évé-» nements, mais voici celle qu'ils ont produite sur » moi. J'ai senti qu'il était plus facile de nous assassiner que de vaincre nos principes et de sub-» inguer nos armées. Je me suis dit que plus la vie » des défenseurs du peuple est incertaine et précaire, » pius ils doivent se hâter de remplir leur derniers » jours d'actions utiles à la liberté. Moi, qui ne » crois pas à la nécessité de vivre, mais seulement » à la vertu et à la Providence, je me trouve placé » dans un état où sans doute les assassins n'ont » pas voulu me mettre; ie me sens plus indépen-» dant que jamais de la méchanceté des hommes. » Les crimes des tyrans, et le fer des assassins, » m'ont rendu plus libre et plus redoutable pour » tous les ennemis du peuple; mon âme est plus disposée que jamais à dévoiler les traîtres, et à » leur arracher le masque dont ils osent se couvrir. « Français, amis de l'égalité, reposez-vous sur

<sup>\*</sup> Voyez la séance des Jacobins, du 6 prainal.

» nous du soin d'employer le peu de vie que la » Providence nous accorde à combattre les ennemis a qui nous environnent! » Les acclamations redoublent après ce discours, et des transports éclatent dans toutes les parties de la salle. Robespierre, après avoir joui quelques instants de cet enthousiasme, prend encore une fois la parole contre un membre de la société, qui avait demandé qu'on rendit des honneurs civiques à Geffroy. Il rapproche cette motion de celle qui tendait à donner des gardes aux membres des comités et soutient que ces motions ont pour but d'exciter l'envie et la calomnie contre le gouvernement, en l'accablant d'honneurs superflus. En consequence, il propose et fait prononcer l'exclusion contre celui qui avait demandé pour Geffroy les honneurs ci-

Au degre de puissance auquel il était parrenu, le comité devait le carbe à écarbe i se paperences de la souveraineté. Il excepció une dictature abone, mais il ne fallait pasqu'on s'en apercià trop; et tous les dehors, toutes le pompes du pouvoir, et tous les dehors, toutes le pompes du pouvoir, qui et un toute, se babe de caractérier son autorité le plus toi qu'il peut, et d'ajonter les insignes qui veut un trobe, se babe de caractérier son autorité le plus toi qu'il peut, et d'ajonter les insignes de les puissance à puissance même; muit les chris des puissance à puissance même; muit les chris faites puis qu'il peut, et d'ajonter les insignes de la puissance à puissance même; muit les chris faites puissance, rapporter sans cess à lui le pouroir dont la jouissent, et, et out en le gouvernant, parsitre lui oblér.

Les membres du comité de salut public, chefs de la Montagne, ne devaient pas s'isoler d'elle et de la convention, et devaient repousser au contraire tont ce qui parattrait les élever trop au-dessus de leurs collègues. Dejà on s'était ravisé, et l'étendue de leur puissance frappait les esprits, même dans leur propre parti. Déjà on voyait en eux des dictateurs, et c'était Robespierre surtout dont la haute influence commençait à offusquer les yeux. On s'habituait à dire, non plus, le comité veut, mais Robespierre le reut. Fouquier-Tinville disait à un individu qu'il menaçait du tribunal révolutionnaire : Si Robespierre le reut, tu y passeras. Les agents du pouvoir nommaient sans cesse Robespierre dans leurs opérations, et semblaieut rapporter tout à lui comme à la cause de laquelle tout émanait. Les victimes ne manquaient pas de lui imputer leurs manx, et dans les prisons on ne voyait qu'un oppresseur, Robespierre. Les étrangers eux-mêmes dans leurs proclamations appelaient les soldats

français soldats de Robespierre, Cette expression se trouvait dans une proclamation du duc d'York. Sentant combien était dangereux l'usage qu'on faisait de son nom, Robespierre s'empressa de prononcer à la convention un discours , pour repousser ce qu'il appelait des insinuations perfides, dont le but était de le perdre ; il le répéta aux Jacobins, et s'y attira les applaudissements qui accueillaient tontes ses paroles. Le Journal de la Montagne et le Moniteur, avant le lendemain répété ce discours, et avant dit que c'était un chef-d'œuvre dont l'analyse était impossible, parce que chaque mot ratait une phrase, et chaque phrase une page, il s'emporta vivement, et vint le lendemain se plaindre aux Jacobins des journaux qui flagornaient avec affectation les membres du comité, afin de les perdre, en leur donnant les apparences de la toute-puissance. Les journaux furent obligés de se rétracter, et de s'excuser d'avoir loué Robespierre, en assurant que leurs intentions étaient pures.

Robespierre avait de la vanité, mais il n'était pas assez grand pour être ambitieux. Avide de flatteries et de respects, il s'en nourrissait, et se justifiait de les recevoir en assurant qu'il ne voulait pas de la toute-puissance. Il avait autour de lui une espèce de cour composée de quelques hommes. mais surtout de beaucoup de femmes, qui lui prodiguaient les soins les plus délicats. Toujours empressées à sa porte, elles témoignaient pour sa personne la sollicitude la plus constante; elles ne cessaient de célébrer entre elles sa vertu, son éloquence, son génic; elles l'appelaient un homme divin et au-dessus de l'humanité. Une vieille marquise était la principale de ces femmes, qui soignaient en véritables dévotes ce pontife sanglant et orgueilleux. L'empressement des femmes est toujours le symptôme le plus sûr de l'engouement public. Ce sont elles qui, par leurs soins actifs, leurs discours, leurs sollicitudes, se chargent d'y ajouter le ridicule.

Aux formmes qui adorsient Robespierre étaits joinet une sette rificulte et lixarre, formée depuis peu. Cest au moment de l'abolition des cultes que se sectes abondeur, parer que le benois impérieux de croire cherche à se repairre d'autres illusions, à dérant de celles qui sont détruite. Une vieille femme dont le cerveau s'était enfisamme dans les prisons de la basilité, es qui se nomanti cluberine prisons de la basilité, es qui se nomanti cluberine chaire apportison d'un nouveau Messie. Il clerait, chaire apportison d'un nouveau Messie. Il clerait, quissant elle, apportison d'un nouveau Messie. Il clerait, ments, et, au moment où il parsitrait commen- l rerait une vie éternelle pour les élus. Ces élus devaient propager leur eroyance par tous les moyens, et exterminer les ennemis du vrai Dieu. Le chartreux dom Gerle, qui figura sous la constituante, et dont l'imagination faible avait été égarée par des rèves mystiques, était l'un des deux prophètes; Robespierre était l'autre. Son déisme lui avait sans doute valu cet bonneur. Catherine Theot l'appelait son fils chéri; les initiés le considéraient avec respect, et voyaient en lui un être surnaturel, appelé à des destinées mystérieuses et sublimes. Probablement il était instruit de leurs folies, et sons être leur complice, il jouissait de leur erreur. Il est certain qu'il avait protégé dom Gerle, qu'il en recevait des visites frequentes, et qu'il lui avsit donné un certificat de civisme, signé de sa main, pour le soustraire aux poursuites d'un comité révolutionnaire. Cette seete s'était fort répandue ; elle avait son eulte et ses pratiques, ee qui ne contribuait pas peu à sa propagation; elle se réunissait ehez Catherine Théot, dans nn quartier reculé de Paris, près du Pantbéon. C'était là que se faisaient les initiations, en présence de la mère de Dieu, de dom Gerle et des principaux élus. Cette seete commençait à être connue, et on savait vaguement que Robespierre était pour elle un prophète. Ainsi tout contribuait à le grandir et à le compromettre.

C'était surtout parmi ses collègues que les ombrages commençaient à naître. Des divisions se prononçaient déjà , et e'était naturel , ear la puissance du comité étant établie, le temps des rivalités était venu. Le comité s'était partagé en plusieurs groupes distincts. La mort de Hérault-Sechelles avait réduit à onze les donze membres qui le composaient. Jean-Bon-Saint-André et Prieur de la Marne n'avaient pas cessé d'être en mission. Carnot était entièrement oecupé de la guerre, Prieur de la Côte-d'Or des approvisionnements, Robert Lindet des subsistances. On appelait reux-ci les gens d'examen. Ils ne prenaient aueune part ni à la politique ni aux rivalités. Robespierre, Saint-Just, Coutbon, s'étaient rapprochés. Une espèce de supériorité d'esprit et de manières, le grand cas qu'ils semblaient faire d'eux-mêmes, et le mépris qu'ils semblaient avoir pour leurs autres eollègues, les avaient portés à se ranger à part; on les nommait les gens de la haute main. Barrère n'était à leurs yeux qu'un être faible et pusillanime, ayant de la faeilité au service de tont le monde, Collot-d'Herbois qu'un déclamateur de club, Billaud-Varennes qu'un esprit médiocre.

sombre et envieux. Ces trois derniers ne leur pardonnaient pas leurs dédains secrets. Barrère n'osait se prononeer; mais Collot-d'Herbois, et surtout Billaud, dont le caractère était indomptable, ne pouvaient dissimuler la baine dont ils commencaient à s'enflammer. Ils cherebaient à s'appuyer sur leurs collègues appelés gens d'examen, et à les mettre de leur côté. Ils pouvaient espérer un appui de la part du comité de sureté générale , qui commencait à être importuné de la suprématie du comité de salut public. Spécialement borné à la police, et souvent surveillé ou contrôlé dans ses opérations par le comité de salut publie, le comité de sureté générale supportait impatiemment cette dépendance. Amar, Vadier, Vouland, Jagot, Louis du Bas-Rhin, ses membres les plus ernels, étaient en même temps les plus disposés à secouer le joug. Deux de leurs collègnes, qu'on appelait les écouteurs, les observaient pour le compte de Robespierre, et eet espionnage leur étsit devenu insupportable. Les mécontents de l'un et de l'autre comité pouvaient donc se réunir et devenir dangereux pour Robespierre, Couthon et Saint-Just. Il faut bien le remarquer : c'étaient les rivalités d'orgueil et de pouvoir qui commençaient la division, et non une différence d'opinion politique, car Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar, Jsgot et Louis, étaient des révolutionnaires non moins redoutables que les trois adversaires qu'ils voulsient renverser. Une circonstance indisposa encore davantage le

comité de sureté générale contre les dominateurs du comité de saint public. On se plaignait beaucoup des arrestations qui devrasient toujours plus nontbreuses, et qui étaient souvent injustes, car elles portaient contre une foule d'individus connus pour exeellents patriotes; on se plaignait des rapines et des vexations des agents nombreux auxquels le comité de sûreté générale avait délégué son inquisition, Robespierre, Saint-Just et Coutbon n'osant ni faire abolir, ni faire renouveler ee comité, imaginèreut d'établir un bureau de police dans le sein du comité de salut publie. C'était, sans détruire le comité de sureté générale, envahir ses fonctions et l'en dépouiller, Saint-Just devait avoir la direction de ce bureau ; mais appelé à l'armée , il n'avait pu remplir ce soin , et Robespierre s'en était ebargé à sa place. Le bureau de police élargissait ceux que faisait arrêter le comité de sureté générale, et ce dernier comité rendait la pareille à l'autre. Cet envahissement de fonctions amena une brouille ouverte. Le bruit s'en répandit, et malgré le secret qui enveloppait le gouvernement, on sut bientôt que ses membres n'étaient pas d'accord.

D'autres mécontentements, non moins graves, éclataient dans la convention. Elle était toujours fort soumise, mais quelques-uns de ses membres, qui avaient concu des craintes pour eux-mêmes. recevaient du danger un peu plus de hardiesse. C'étaient d'anciens amis de Danton , compromis par leurs liaisons avec lui , et menacés quelquefois comme restes du parti des corrompus et des indulgents. Les uns avaient malversé dans leurs fonctions, et craignaient l'application du système de la vertu: les autres avaient paru opposés à un déploiement de rigneurs tous les jours croissant. Le plus compromis d'entre eux était Tallien. On disait qu'il avait malversé à la commune lorsqu'il en était membre, et à Bordeaux lorsqu'il v était en mission. On ajoutait que , dans cette dernière ville, il s'était laissé amollir et séduire par une jeune et belle femme qui l'avait accompagné à Paris, et qui venait d'être jetée en prison. Après Tallien on citait Bonrdon de l'Oise, compromis par sa lutte avec le parti de Saumur, et expulsé des Jacobins, conjointement avec Fahre, Camille et Philipeaux; on citait encore Thuriot, exclu aussi des Jacobins : Legendre, qui, malgré ses soumissions journalières, ne pouvait se faire pardonner ses anciennes liaisons avec Danton; enfin Fréron, Barras, Lecointre, Rovère, Monestier, Panis, etc., tous ou amis de Danton, ou désapprobateurs du système suivi par le gouvernement. Ces inquiétudes personnelles se propageaient, le nombre des mécontents augmentait chaque jour, et ils étaient prêts à s'unir aux membres de l'un ou l'autre comité qui voudraient leur tendre la main.

Le 20 prairial ( 8 juin ) approchait; c'était le jour fixé pour la fête à l'Être suprême. Le 16, il fallait nommer un président ; la convention nomma à l'unanimité Robespierre pour occuper le fauteuil. Cétait lui assurer le premier rôle dans la journée du 20. Ses collègues, comme on le voit, cherchaient encore à le flatter et à l'apaiser à force d'honneurs. De vastes préparatifs avaient été faits conformément au plan concu par David. La fête devait être magnifique. Le 20, au matin, le soleil brillait de tout son éclat. La foule, toujours prête à assister aux représentations que lui donne le pouvoir, était accourue. Robespierre se fit attendre longtemps. Il parut enfin au milieu de la convention. Il était soigneusement paré; il avait la tête converte de plumes, et tenait à la main, comme tous les représentants, un bouquet de fieurs, de

fruits et d'épis de blé. Sur son visage, ordinairement si sombre, éclatait une joie qui ne lui était pas ordinaire. Un amphithéâtre était placé au milieu du jardin des Tuileries. La convention l'occupait; à droite et à gauche se trouvalent plusieurs groupes d'enfants, d'hommes, de vieillards et de femmes. Les enfants étaient couronnés de violette. les adolescents de myrte, les hommes de chène. les vieillards de pampre et d'olivier. Les femmes tenaient leurs filles par la main, et portaient des corbeilles de fieurs. Vis-à-vis l'amphithéâtre se trouvaient des figures représentant l'Athéisme, le Discorde , l'Égotsme. Elles étaient destinées à être hrûlées. Des que la convention eut pris sa place, une musique ouvrit la cérémonie. Le président fit ensuite un premier discours sur l'objet de la fête. « Français républicains , dit-il , il est enfin arrive » le jour à jamais fortuné que le peuple français » consacre à l'Être suprême! Jamais le monde qu'il » a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de » ses regards. Il a vu régner sur la terre la tyran-» nie, le crime et l'imposture : il volt dans ce mo-» ment une nation entière, aux prises avec tous » les oppresseurs du genre humain, suspendre le » cours de ses travaux héroloues, pour élever sa » pensée et ses vœux vers le grand Être qui lui » rage de les exécuter ! »

» donna la mission de les entreprendre, et le cou-Après avoir parlé quelques minutes , le président descend de l'amphitheatre, et, se saisissant d'une torche, met le feu aux monstres de l'Athéisme, de la Discorde et de l'Égotsme. Du milieu de leun cendres paralt la statue de la Sagesse; mais on remarque qu'elle est enfumée par les flammes au milicu desquelles elle vient de paraitre. Robespierre retourne à sa place, et prononce un second discours sur l'extirpation des vices ligués contre la république. Après cette première céremonic, on se met en marche pour se rendre au Champ-de-Mars-L'orgueil de Robespierre semble redoubler, et il affecte de marcher très en avant de ses collègues. Mais quelques-uns, Indignés, se rapprochent de sa personne, et lui prodiguent les sarcasmes les plus amers. Les uns se moquent du nouveau pootife, et lui disent, en faisant allusion à la statue de la Sagesse, qui avait paru enfumée, que sa sagesse est obscurcie. D'autres font entendre le mot de tyran, et s'écrient qu'il est encore des Brutus-Bourdon de l'Oise lui dit ces mots : La roche Tarpéienne est pres du Capitole.

Le cortége arrive enfin au Champ-de-Mars. Li se trouvait, au lieu de l'ancien autel de la patrie, une vaste montagne. Au sommet de cettle montagne dei tiu na rher is konvention Sasial dous ses ramenaus. De ebaque cété de la montagne se plara les différents que ses entre sufférents de seriement. Se republication de seriement, des vieillards et des femmes. Une symphonie commence; se groupes chantent ensuite des stropées en se répondaint alternativement; enfin, àun signal donné, se adolecents tierne lens répées et juveret, dans les muins des vieillards, de défendré la potrie, ples adolecents tierne cafrants data leurs tours, tous merc effectue leurs enfants data leurs tours, tous des leurs de l'autre de l'entre de l'entre leurs de l'entre de l'entre leurs de l'entre de l'e

Telle fut la fameuse fête rélébrée en l'honneur de l'Être suprême. Robespierre, en ce jour, était parvenu au comble des honneurs; mais il n'était arrivé au fatte que pour en être précipité. Son orgueil avait blessé tout le monde. Les sareasmes étaient parvenus jusqu'à son oreille, et il avait vu ehez quelques-uns de ses collègues une hardiesse qui ne leur était pas ordinaire. Le lendemain, il se rend au comité de salut publie, et exprime sa colère contre les députés qui l'ont outragé la veille. Il se plaint de ces amis de Danton, de ces restes impurs du parti indulgent et corrompu, et en demande le sacrifice, Billaud-Varennes et Collotd'Herbois, qui n'étaient pas moins blessés que leurs collègues du rôle que Robespierre avait joué la veille, se montrent très-froids et peu empressés à le venger. Ils ne défendent pas les députés dont se plaint Robespierre, mais ils reviennent sur la dernière fête, ils expriment des eraintes sur ses effets. Etle a indisposé, disent-ils, beaucoup d'esprits, D'ailleurs ees idées d'Être suprême, d'immortalité de l'âme, ces pompes semblent un retour vers les superstitions d'autrefois, et peuvent faire rétrograder la révolution. Robespierre s'irrite alors de ees remarques; il soutient qu'il n'a jamais voulu faire rétrograder la révolution, qu'il a tout fait au contraire pour accélérer sa marche. En preuve, il cite un projet de loi qu'il vient de rédiger avec Conthon, et qui tend à rendre le tribunal révolutionnaire encore plus meurtrier. Voiei quel était ce projet.

Depuis deux mois il avait été question d'apporter quelques modifications à l'organisation du tribunal révolutionnaire. La défense de Danton, Camille, Fobre, Laccoix, avait fait sentir l'inconvenient des restes de formalités qu'on avait laissé exister. Tous les jours encore il fallait entendre

des témoins et des avocats, et quelque briève que fût l'audition des témoins, quelque restreinte que fot la défense des avocats, néanmoins elle emportait une grande perte de temps, et amenait toujours un certain éclat. Les chefs de ce gouvernement, qui voulaient que tout se fit promptement et sans bruit , désiraient supprimer ces formalités incommodes. S'étant habitués à penser que la révolution avait le droit de détruire tous ses ennemis , et qu'à la simple inspection on devait les distinguer, ils croyaient qu'on ne pouvait reudre la procédure révolutionnaire trop expéditive, Robespierre, partieulièrement chargé du tribunal, avait préparé la loi avec Couthon sent, car Saint-Just était absent. Il n'avait pas daigné consulter ses autres collègues du comité de salut public, et il venait sculement leur lire le projet avant de le présenter. Quoique Barrère et Collot-d'Herbois fussent tout aussi disposés que lui à en admettre les dispositions sanguinaires, ils devaient l'accueillir froidement, puisqu'il était conçu et arrêté sans leur participation. Cependant il fut convenu qu'il serait proposé le lendemain, et que Couthon en ferait le rapport. Mais aucune satisfaction ne fut accordée à Robespierre pour les outrages qu'il avait recus la veille. Le comité de sureté générale ne fut pas plus con-

sulté sur la loi que ne l'avsit été le comité de salut public. Il sut qu'une loi se préparait; mais il ne fut point appelé à y prendre part. Il voulut du moins, sur cinquante jurés qui devaient être désignés, en faire nommer vingt; mais Robespierre les rejeta tous, et ne choisit que ses créatures. La proposition fut faite le 22 prairial; Couthon fut le rapporteur. Après les déclamations habituelles sur l'inflexibilité et la promptitude qui devaient faire les caractères de la justiec révolutionnaire , il lut le projet, qui était rédigé dans un style effrayant. Le tribunal devait se diviser en quatre sections, composées d'un président, trois juges et neuf jurés. Il était nommé douze juges, et einquante jurés qui devaient se succéder dans l'exercice de leurs fonctions, de manière que le tribunal pût siéger tous les jours. La seule peine était la mort. Le tribunal. disait la loi , était institué pour punir les ennemls du peuple, suivant la définition la plus vague et la plus étendue des ennemis du peuple. Dans le nombre étaient compris les fournisseurs infidèles, et les alarmistes qui débitaient de mauvaises nouvelles. La faculté de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire était attribuée aux deux comités, à la convention, aux représentants en mission, et à l'accusateur publie, Fonquier-Tinville. S'il existait des preuves, soit matérielles, soit morales, il ne devait pas être entendu de témoins. Enfin, un article portait ces mots: La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patrioles; elle n'en accorde point aux conspirateurs.

Une loi qui supprimait toutes les garanties, qui bornait l'instruction à un simple appel nominal. et qui, en attribuant aux deux comités la faculté de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, leur donnait ainsi droit de vie et de mort; une pareille loi dut causer un véritable effroi, surtout chez les membres de la convention déjà inquiets pour eux-mêmes. Il n'était pas dit dans le projet si les comités auraient la faculté de traduire les représentants au tribunal, sans demander un décret préalable d'accusation ; dès lors, lea comités pouvaient envoyer leurs collègues à la mort, sans autre peine que celle de les désigner à Fouquier-Tinville. Aussi les restes de la prétendue faction des induigents se soulevèrent, et, pour la première fois depuis longtemps, on vit une opposition se manifester dans le sein de l'assemblée, Ruamps demanda l'impression et l'ajournement du projet, disant que si cette loi était adoptée sans ajournement, il ne restait qu'à se brûler la cervelle. Lecointre de Versaillea appuya l'ajournement. Robespierre se présenta aussitôt pour combattre cette résistance inattendue. « Il y a , dit-il , » deux opinions aussi anciennes que notre révolu-» tion; l'une, qui tend à punir d'une manière » prompte et inévitable les conspirateurs : l'autre . » qui tend à absoudre les coupables ; cette dernière » n'a cessé de se reproduire dans tontes les occa-» sions. Elle ae manifeste de nouveau aujourd'hui. » et je viena la repousser. Depuis deux mois le tri-» bunal se plaint des entraves qui embarrassent sa » marche; il se plaint de manquer de jurés; il faut » donc une loi. Au milieu des victoires de la répu-» blique, les conspirateurs sont plus actifs et plua » ardents que jamais ; il faut les frapper. Cette op-» position inattendue qui se manifeste n'est pas » naturelle. On yeut diviser la convention, on yeut » l'épouvanter. - Non , non , s'écrient plusieurs » voix, on ne nous divisera pas. - C'est nona, » ajoute Robespierre, qui avons toujours défendu » la convention, ce n'est pas nous qu'elle a à » craindre. Du reste, nous en sommes arrivés au » point où l'on pourra nous tuer, mais où l'on ne

» nous empéchera pas de sauver la patrie. » suivaient de très près. Tallien fatigué se retourne, Robespierre ne manquait plus me seule fois de parler de poignards et d'assassins, comme s'il avait mité, et leur dit d'aller rapporter à leurs maltres

toujours été menacé. Bourdon de l'Oise lui répond . et dit que si le tribunal a besoin de jurés, on n'a qu'à adopter sur-le-champ la liste proposée, car personne ne peut arrêter la marche de la justice, mais qu'il faut ajourner le reste du projet. Robespierre remonte à la tribune, et répond que la loi n'est ni plus compliquée ni plua obscure qu'une foule d'autres qui ont été adoptées sans discussion. et que, dans un moment où les défenseurs de la liberté sont menacés du poignard, on ne devrait pas chercher à ralentir la répression des conspirateurs. Enfin il propose de discuter toute la loi. article par article, et de siéger Jusqu'au milieu de la nuit, pour la décréter le jour même. La domination de Robespierre l'emporte encore : la loi est lue et adoptée en quelques instants.

Cependant Bourdon, Tallien, tous les membres qui avaient des craintes personnelles, étaient effravés d'une loi pareille. Les comités pouvant traduire tous les citoyens au tribunal révolutionnaire. et les membres de la représentation nationale n'en étant pas exceptés, ils tremblaient d'être enlevés tous en une nuit, et livrés à Fouquier sans que la convention même fût prévenue. Le lendemain , 23 prairial, Bourdon demanda la parole. « En don-» nant, dit-il, aux comités de salut public et de » sureté générale le droit de traduire les citovens » au tribunal révolutionnaire, la convention n'a » pas entendu sans doute que le pouvoir des comites s'etendrait aur tous ses membres , sans un » décret préalable. - Non, non, s'écrie-t-on de » toutes parts.-Je m'attendais, reprend Bourdon, » à ces murmures : ils me prouvent que la liberte » est impérissable, » - Cette réflexion causa une sensation profonde. Bourdon proposa de déclarer que les membres de la convention ne pourraient être livrés au tribunal révolutionnaire sans un décret d'accusation. Les comités étaient absents ; la proposition de Bourdon fut accueillie. Merlin demanda la question préalable; on murmura contre lui; mais il s'expliqua et demanda la question préalable avec un considérant, c'est que la convention n'avait pu se dessaisir du droit de décréter seule ses propres membres. Le considérant fut adopté à la satisfaction générale.

Une scène qui se passa dans la soirée donna encore plus d'éclat à cette opposition si nouvelle. Tallien et Bourdon se promenaient dans les Tuileries; des espions du comité de salut public les suivaient de très prés. Tallien faigué se retourne, les provoque, les appelle de vils espions du co-

ce qu'ils ont vu et entendu. Cette scène causa une grande sensation. Couthon et Robespierre étaient indignés. Le lendemain, ils se présentent à la convention, décidés à se plaindre vivement de la résistance qu'ils essuyaient. Delacroix et Mallarmé leur en fournissent l'occasion. Delacroix demande qu'on caractérise d'une manière plus précise ceux que la loi a qualifiés de déprarateurs des maura. Mallarmé demande ce qu'elle a voulu dire par ces mots : la loi ne donne pour défenseurs aux patriotes calomniés que la conscience des jurés patriotes. Couthon moute alors à la tribune, se plaint des amendements proposés aujourd'hui, « On » a calomnié, dit-il, le comité de salut public, en » paraissant supposer qu'il voulait avoir la faculté » d'envoyer les membres de la convention à l'écha-» faud. Que les tyrans calomnient le comité, c'est » naturel; mais que la convention elle-même semble » éconter la calomnie, une pareille injustice est » insupportable, et il ne peut s'empêcher de s'en » plaindre. On s'est applaudi hier d'une heureuse » clameur qui prouvait que la liberté était impé-» rissable, comme si la liberté avait été menacée. » On a choisi, pour porter cette attaque, le mo-» ment où les membres du comité étaient absents. » Une telle conduite est déloyale, et je propose de » rapporter les amendements adoptés hier, et ceux » qu'on vient de proposer aujourd'hui. » - Bourdon répond que demander des explications sur une loi n'est pas un crime; que s'il s'est applaudi d'une clameur, c'est qu'il a été satisfait de se trouver d'accord avec la convention; que si de part et d'autre on montrait la même aigreur, il serait impossible de discuter. « On m'accuse, dit-il, de » parler comme Pitt et Cobourg; si je répondais » de même, où en serions-nous? J'estime Coutbon. » j'estime les comités , j'estime la Montagne qui a » sauvé la liberté, » - On applaudit ces explications de Bourdon; mais ces explications étaient des excuses, et l'autorité des dictateurs était trop forte encore pour être bravée sans égards. Robespierre prend la parole, et fait un discours diffus, plein d'orgueil et d'amertume. « Montagnards, » dit-il, vous serez toujours le boulevart de la li-» berté publique, mais vous n'avez rien de commun » avec les intrigants et les pervers quels qu'ils » soient. S'ils s'efforcent de se ranger parmi vous, » ils n'en sont pas moins étrangers à vos principes. » Ne souffrez pas que quelques intrigants, plus » méprisables que les autres, parce qu'ils sont plus » hypocrites, s'efforcent d'entrainer une partie

» d'entre vous, et de se faire les chefs d'un parti...»

- Bourdon de l'Oise interrompt Robespierre en disant qu'il n'a jamais voulu se faire le chef d'un parti. - Robespierre ne répond pas, et reprend : « Ce serait, dit-il, le comble de l'opprobre, si des » calomniateurs, égarant nos collègues... » ---Bourdon l'interrompt de nouveau, « Je demande, » s'écrie-t-il, qu'on prouve ce qu'on avance; on » vient de dire assez clairement que l'étais un scé-» lérat. - Je n'ai pas nommé Bourdon, répond » Robespierre; malheur à qui se nomme lui-même ! » Oui, la Montagne est pure, elle est sublime ; les » intrigants ne sont pas de la Montagne. » Robespierre s'étend ensuite longuement sur les efforts qu'on fait pour effrayer les membres de la convention, et pour leur persuader qu'ils sont en danger: il dit qu'il n'y a que des coupables qui soient ainsi effrayes, et qui veuillent effrayer les autres. Il raconte alors ce qui s'est passé la veille entre Tallien et les espions, qu'il appelle des courriers du comité. Ce récit amène des explications très-vives de la part de Tallien, et vaut à ce dernier beaucoup d'injures. Enfin on termine toutes ces discussions par l'adoption des demandes faites par Couthon et Robespierre. Les amendements de la veille sont rapportes, ceux du jour sont repoussés, et l'affrense loi du 22 reste telle qu'elle avait été proposée. Les meneurs du comité triomphaient donc

Let meneurs du comité triomphaient donc corre un fois; leurs abtrassire trembhient. Taillen, homban, floumps, Debecchi, Mallon, London, Bounds, Debecchi, Mallon, London, Landon, London, London, London, London, Landon, London, London, London, London, Debecchi, London, Lindon, London, London, London, London, Lindon, London, London, London, London, Lindon, London, Lo

cux. Cependant un obstacle s'oppossit à ce qu'on disposticle leur vie aussi aisément qu'ils le crispaient. Les chefs du gonvernement étaient divisée. On a déjà vu que Billand-Varennes, Collot, Barrère, avaient froidement répondu aux premières plaintes de Robespiere cootre ses collègues. Les membres du comité de suretégénérale lui étaient plus opposés que Lamis, cer îls vensient d'être doienés du que Lamis, cer îls vensient d'être doienés du

toute ecopération à la loi du 22, et il paralt même que quelques-uns d'entre eux étaient mrnacés, Robespierre et Couthon poussaient l'exigence fort loin: ils auraient voulu sacrifier un grand nombre de députés; ils parlaient de Tallien, Bourdon de l'Oise, Thuriot, Royère, Lecointre, Panis, Monestier, Legendre, Fréron, Barras; ils demandaient même Cambon, dont la renommée financière les gênait, et qui avait paru opposé à leurs cruautés; enfin ils auraient voulu porter leurs comps insque sur plusieurs membres dr. la Montagne les plus prononcés, tels que Duval, Andouin, Léonard, Bourdon \*. Les membres du comité de salut publir, Billaud, Collot, Barrère, et tous ceux du comité de sûreté générale , refusaient d'y consentir. Le danger, en s'étendant sur un aussi grand nombre de têtes, ponyait finir bientôt par les menacer eux-mêmes.

Ils étaient dans ces dispositions hostiles, et peu portés à s'entendre sur un nouveau sacrifice , lorsqu'une dernière circonstance amena une rupture définitive. Le comité de sureté générale avait fait la déconverte des assemblées qui se tenaient chez Catherine Théot. Il avait appris que cette secte extravagante faisait de Robespierre un prophète, et que celui-ci avait donné un certificat de civisme à dom Gerle, Aussitôt Vadier, Vouland, Jagot, Amar, résolurent de se venger, en présentant critte secte comme une réunion de conspirateurs dangereux, en la dénoncant à la convention, et en faisant partager ainsi à Robespierre le ridicule et l'odieux qui s'attacherait à elle. On envoya un agent , Sénart , qui , sous prétexte de se faire initier , s'introduisit dans l'une des réunions. Au milieu de la cérémonie, il s'approcha d'une fenètre, donna le signal à la force armée, et fit saisir la srete presque entière. Dom Gerle , Catherine Théot , furent arrètés. On trouva le certificat de civisme donné par Robespierre à dom Gerle; on découvrit même dans le lit de la mère de Dieu une lettre qu'elle écrivait à son fils chéri, au premier prophète, à Robespierre enfin. Quand Robespierre apprit qu'on allait poursnivre la secte, il voulut s'y opposer, et provoqua une discussion sur ce suiet dans le eomité de salut publie. On a déjà vu que Billaud et Collot n'étaient pas déjà très portes pour le deisme . et qu'ils voyaient avec ombrage l'usage politique que Robespierre voulait faire de eette croyance. Ils opinaient pour les poursuites. Robespierre insistant pour les empêcher, la discussion devint extrémenentivie; il essaya les expressions lespiniquireuses, ne récisal pas, et se reirie ne pleurant de rage. La querelle avait été si forte, que, pour étient d'être enleunds de ceu qui treveaient les galeries, les membres du comile resolurent de rampsorter le lieu de leurs sáneas à l'êtage sa-périeur. Le rapport contre la secte de Calterina l'Este de l'autorité en l'autorité de l'autorité d'autorité d'

Robespierre, indigné et de la résistance on'il rencontrait, et des propos injurieux qu'il avait essuyés, renonça à paraltre au comité, et résolut de ne plus prendre part à ses délibérations. Il se retira dans les derniers jours de prairial (milieu de juin). Cette retraite prouve de quelle nature était son ambition. Un ambitieux n'a jamais d'humeur; il s'irrite par les obstacles , s'empare du pouvoir , et en écrase eeux qui l'ont outragé. Un rhéteur faible et vaniteux se dépite, et cède quand il ne trouve plus ni flatteries ni respects. Danton s'était retiré par paresse et dégoût, Robespierre par vanité blessée. Cette retraite lui fut aussi funeste qu'à Danton. Couthon restait seul contre Billaud-Varennes. Collot-d'Herbois, Barrère, et ees derniers allaient s'emparer de toutes les affaires.

Ca division y Union y as raceor divisions, so savisi sentrarra que les comisés de salu public et de surete générale n'ésisein pos d'accord; on ésai enchanté decette missimilique, con aperial qu'elle empécherait de nouvelles proscriptions. Cera qui citaient menacés exprepochient du comié de sàrcté générale, le flattaient, l'imploraient, et s svient mer recu de qu'elque nembres les yronnesses les plus rassurantes. Elle Lacotte, Noye Bayle, Lavicountrie y, Bubrara, les mellieres des membres de sinviè genérale, avantes promiste ler fuer les de sinviè genérale, avantes promiste ler fuer les de sinviè genérale, avantes promiste ler fuer les citations.

Air milieu de ces luttes, les Jacobins étaient toujours dérouis à Robespierre; lis n'établissaient pas encore de distinction entre les divers membres du comité, entre Conthon, Robespierre, Saint-Just, d'uu côté, et Billand-Varennes, Collot, Barrère, de l'autre. Ils ne voyaient que le gouvernement révonitionaire d'une part, et de Jautre que'queer estes

<sup>\*</sup> Voyez la fiste fournie par Villate dans sea Mémoirra.

Danton, qui, à propos de la loi du 22 prairial, ve- ! naient de s'élever contre ce gouvernement salutaire. Robespierre, qui avait défendu ce gouvernement en défendant la loi, était toujours pour eux le premier et le plus grand citoyen de la république; tous les autres n'étaient que des intrigants qu'il fallait achever de détruire. Aussi ne manquèrent-ils pas d'exclure Tallien de leur comité de correspondance, parce qu'il n'avait pas répondu aux accusations dirigées contre lui dans la séance du 24. Dès ce jour, Collot et Billaud-Varennes, sentant l'influence de Robespierre, s'abstinrent de paraître aux Jacobins. Qu'auraient-ils pu dire? Ils n'auraient pu exposer leurs griefs tout personnels, et faire le public inge entre leur orgueil et celui de Robespierre. Il ne leur restait qu'à se taire et à attendre. Robespierre et Coutbon avaient donc le champ libre. Le bruit d'une nouvelle proscription ayant produit un effet dangereux. Couthon se hâta de démentir devant la société les projets qu'on leur supposait contre vingt-quatre et même soixante membres de la convention. « Les ombres de Danton, » d'Hébert, de Chaumette, se promènent, dit-il , » encore parmi nous ; elles cherchent à perpétuer » le trouble et la division. Ce qui s'est passé dans » la séance du 24 en est un exemple frappant ; on » vent diviser le gouvernement, discréditer ses » membres, en les neignant comme des Sylla et des » Néron; on délibère en secret, on se réunit, on » forme de prétendues listes de proscription , on · effraie les citoyens pour en faire des ennemis de » l'antorité publique. On répandait, il y a peu de » jours, le bruit que les comités devaient faire ar-» rêter dix-huit membres de la convention ; déjà » même on les nommait. Défiez-vous de ces insinua-» tions perfides; ceux qui répandaient ces bruits » sont des complices d'Hébert et de Danton; ils raignent la punition de leur conduite criminelle ; » ils cherchent à s'accoler des gens purs, dans l'es-» poir que, cachés derrière eux, ils pourront aisé-» ment échapper à l'œil de la justice. Mais rassurez-· vous, le nombre des coupables est très-petit ; il » n'est que de quatre, de six peut-être; et ils seront » frappés, car le temps est venu de délivrer la ré-» publique des derniers ennemis qui conspirent

» contre elle. Reposez-vous de son salut sur l'éner-Il était adroit de réduire à un petit nombre les proscrits que Robespierre voulait frapper. Les jacobins applaudirent, suivant l'usage, le discours de Couthon; mais ce discours ne rassura aucune des victimes menacées, et ceux qui se croyaient en pé-

» gie et la justice des comités. »

ril n'en continuèrent pas moins de coucher hors de leurs maisons. Jamais la terreur n'avait été plus grande, nou-sculement dans la convention mais dans les prisons, et par toute la France.

Les cruels agents de Robespierre , l'accusateur Fouquier-Tinville, le président Dumas, s'étaient emparés de la loi du 22 prairial, et allaient s'en servir pour ravager les prisons. Bientôt, disait Fouquier, on mettra sur les portes cet écriteau : Maison à louer. Le projet était de se délivrer de la plus grande partie des suspects. On s'était accoutumé à les considérer comme des ennemis irréconciliables, qu'il fallait détruire pour le salut de la république. Immoler des milliers d'individus n'ayant d'autre tort que de penser d'une certaine manière, et souvent même ne pensant pas autrement que leurs persécuteurs, semblait une chose toute naturelle, par l'habitude qu'on avait prise de se " détruire les uns les autres. La facilité à faire mourir et à mourir soi-même était devenue extraordinaire. Sur les champs de bataille, sur l'échafaud, des milliers d'hommes périssaient chaque jour, et on n'en était plus étonné. Les premiers meurtres commis en 93 provenaient d'une irritation réelle et motivée par le danger. Aujourd'bui les périls avaient cessé. la république était victorieuse, on n'égorgeait plus par indignation, mais par l'babitude funeste qu'on en avait contractée. Cette machine formidable qu'on fut obligé de construire pour résister à des ennemis de toute espèce commençait à n'être plus nécessaire: mais une fois mise en action, on ne savait plus l'arrêter. Tout gouvernement doit avoir son excès, et ne périt que lorsqu'il a atteint cet excès. Le gouvernement révolutionnaire ne devait pas finir le jour même où les ennemis de la république seraient assez terrifies; il devait aller au-delà, il devait s'exercer jusqu'à ce qu'il eût révolté tous les cœurs par son atrocité même. Les choses humaines ne vont pas autrement. Pourquoi d'affreuses circonstances avaient-elles obligé de créer un gouvernement de mort, qui ne régnerait et ne vaincrait que par la mort ?

Ce qui est plus effrayant encore, c'est que lorsque le signal est donné, lorsque l'idée est établie qu'il faut sacrifier des vies, et qu'en les sacrifiant on sauvera l'état, tout se dispose pour ce but affreux avec une singulière facilité. Chacun agit sans remords, sans répugnance; on s'habitue à cela comme le juge à envoyer des coupables au supplice, le médecin à voir des êtres souffrants sous son instrument, le général à ordonner le sacrifice de vingt mille soldats. On se fait un affreux langage suivant

ses nouvelles curres; on sait même le rendre gai; on trouve des mots piquants pour exprimer des lidées sanguinaires. Chacun marche, entrainé, étourdi avec l'ensemble; et on voit des hommes qui la veille soccupaient doucement des arset du commerce, s'occupar avec la même facilité de mort et de destruction.

Le comité avait donné le signal par la loi du 22; Dumas et Fouquier l'avaient trop bien compris. Il fallait cependant des prétextes pour immoler tant de malheureux. Quel crime pouvait-on leur supposer , lorsque la plupart d'entre eux étaient des citovens paisibles, inconnus, qui n'avaient jamais donné à l'état aucun signe de vie? On imagina que, plongés dans les prisons, ils devaient songer à en sortir, que leur nombre devait leur inspirer le sentiment de leurs forces et leur donner l'idée de s'en servir pour se sauver. La prétendue conspiration de Dillon fut le germe de cette idée qu'on développa d'une manière atroce. On se servit de quelques misérables qui étaient détenus, et qui consentirent à jouer le rôle infâme de délateurs. Ils désignèrent au Luxembourg cent soixante prisonniers qui, disaient-ils, avaient pris part au complet de Dillon. On se procura quelques-uns de ces faiseurs de listes dans toutes les autres maisons d'arrêt, et ils dénoncèrent dans chacune cent ou deux cents individus comme complices de la conspiration des prisons. Une tentative d'évasion faite à la Force neservit qu'à autoriser cette fable indigne. ct sur-le-champ on commenca à envoyer des centaines de malbeureux au tribunal révolutionnaire. On les acheminait des diverses prisons à la Conciergeric, pour aller de là au tribunal et à l'échafaud. Dans la nuit du 18 au 19 messidor (6 juin ), on traduisit les cent soixante désignés au Luxembourg. Ils tremblaient en entendant cet appel; ils ne savaient ce qu'on leur imputait, et ce qu'ils voyaient de plus probable, c'était la mort qu'on leur réservait, L'affreux Fonquier, depuis qu'il était nanti de la loi du 22, avait opéré de grands changements dans la salle du tribunal. Au lieu des sièges des avocats et du banc des accusés, qui ne contenaient que 18 ou 20 places, il avait fait construire un amphithéâtre qui pouvait contenir cent ou cent ciuquante accusés à la fois. Il appelait cela sca petita gradina. Poussant son ardeur jusqu'à une espèce d'extravagance, il avait fait élever l'échafaud dans la salle même du tribunal, et il se proposait de faire juger en une même séance les cent soixante accusés du Luxembourg.

Le comité de salut public, en apprenant l'espèce

de délire de son accusateur public, l'arroya cherc, niu ordonna de frie culteur l'échabaul de la salle où il deist d'erasé, et lui défendit de traduire plus de seixante individue à la fios. J'evacur donce, lui dit Colled-l'illerbois dans un trempport de contrait de la colled-l'illerbois dans un trempport de contraite, de la colled-l'illerbois dans un trempport de contraite, ce souteur que c'était lui qui avait demandé le quignement desce atte soutie qui fait moins extrapateur que moissance nivo isois Ceptendant, tout prouve que c'est le comité qui fait moins extrapateur que maintier, et qui régreim son dé-lire. Il faltut renouveler une seconde fais à l'autilier.

Les cent soixante furent partagés en trois troupes, jugés et exécutés en trois jours. La procédure était devenue aussi expéditive et aussi affreuse que celle qui s'employait dans le guichet de l'Abbaye dans les muits des 2 et 3 septembre. Les charrettes. commandées pour tons les jours, attendaient dès le matin dans la rour du Palais-de-Justice, et les accusés pouvaient les voir en montant au tribunal. Le président Dumas , siégeant comme un furieux , avait deux pistolets sur la table. Il demandait aux accusés leur nom seulement, et y ajoutait à peine une question fort générale. Dans l'interrogatoire des cent soixante, le président dit à l'un d'eux. Dorival: Connaissez-vous la conspiration? - Non. - Je m'attendais que vous feriez cette réponse. mais ellene rénssira pas. A un autre. — Il a'adresse au nommé Champigny : N'êtes-vous pas ex-noble ? --Oui. - A un autre! - Guedreville : Étes-vous prêtre? - Oui , mais j'ai prêté le serment. - Vons n'avez plus la parole. A un autre !-- Au nommé Ménil: N'étiez-vous pas domestique de l'ex-constituant Menou?-Oni.-A un autre! - Au nommé Vely : Nétiez-vous pas architecte de Madame? - Oni, mais j'ai été disgracié en 1788. - A un autre! - A Gondrecourt : N'avez-vous pas votre heau-père au Luxembourg?-Oui.-A un autre!- A Durfort : N'étiez-vous pas garde-du-corps? - Oui, mais l'ai

C'est ainsi que s'instruisait le procès de ces malheureux. La loi protita qu'on ne serait dispensa de faire entendre des témoins que lorsqu'il y aurait des preuves maiéreiles ou morales; néanmoins on n'en faisait jamais appeler, prétendant toujours qu'il existait des preuves de cette espèce. Les juries ne se donnaient pas même la peine de rentrer dans la salle duronneil. Il sopinient à l'audience même, et le jugement était aussitoit prononcé. Les accusés avaitent est piene le temps de se levre et d'émon-

été licencié en 1789. - A un autre l

cer leurs noms. - Un jour, il y en eut un dont le nom n'était pas sur la liste des accusés, et qui dit au tribuns! : Je ne suis pas accusé, mon nom n'est pas dans votre liste. - Eh qu'importe! lui dit Fouquier: donne-le vite. - II le donna, et fut envoyé à la mort comme les autres. La plus grande négligence régnait dans cette espèce d'administration barbare. Souvent on omettait, par l'effet de la grande précipitation, de signifier les actes d'accusation, et on les donnait aux accusés à l'audience même. On commettait les plus étranges erreurs. Un digne vieillard. Loizerolles, entend prononeer à côté de son nom les prénoms de son fils; il se garde de réclamer, et il est envoyé à la mort. Quelque temps après, le fils est jugé à son tour ; et il se trouve qu'il aurait dû ne plus exister, car un individu ayant tous ses noms avait été exécuté : c'était son père. Il n'en périt pas moins. Plus d'une fois on appela des détenus qui avaient déjà été exécutés depuis longtemps. Il y avait des centaines d'actes d'sceusation tout prêts, auxquels on ne faisait qu'sjouter la désignation des individus. On faisait de même pour les jugements. L'imprimerie était à côté de la salle même du tribunal; les planebesétaient toutes prêtes, le titre, les motifs étaient tout composés: il n'y avait que les noms à y ajouter; on les transmettait par une petite lucarne au prote. Sur-le-champ des milliers d'exemplaires étaient tirés, et allaient répandre la douleur dans les familles et l'effroi dans les prisons. Les petits eolporteurs venaient vendre le bulletin du tribunal sous les fenètres des prisonniers, en criant : Foici ceux qui ont gagné à la loterie de la sainle guillotine! Les accusés étaient exécutés au sortir de l'audience, ou tout au plus tard le lendemain, si la journée étsit trop avancée.

Lei tête sombient, depuis la loi du 22 parisis, par ciaquantes los somante chauje (un r. Cer abien, dissit Fouquier, les léles tombent comme des arcurers la décade prochaine; il m'en faut quatre concer la décade prochaine; il m'en faut quatre ceu l'inquand en moint ». Your cela, on faissit ce qu'ils appelaient des commandes uns moutans qu'il en la précise de la commande de la commande qu'il en la commande de la commande de la commande qu'il en la commande de la commande de la commande qu'il en la comma

des geòliers, aux orgies qu'ils faisaient dans les guictiets avee les agents de la police. Souvent ils laissajent connaître leur importance pour en trafiquer. Ils étaient caressés, implorés par les prisonniers tremblants ; ils recevaient même des sommes pour ne pas mettre un nom sur leur liste. Ils faisaient leurs choix au hasard; ils disaient de celui-ci qu'il avait tenu un propos aristocrate; de celui-là qu'il avait bu un jour où l'on annonçait une défaite des armées, et leur seule désignation équivalait à un arrêt de mort. On portait les noms fournis par eux sur autant d'actes d'accusation, et on venait le soir signifier ces actes aux prisonniers, et les traduire à la Conciergerie, Cela s'appelait, dans la langue des geòliers, le journal du soir. Quand ces infortunés entendaient le roulement des tombereaux qui venaient les chercher, ils étaient dans une anxieté aussi cruelle que la mort, ils accouraient aux guichets, se collaient contre les grilles pour écouter la liste, et tremblaient d'entendre leur nom dans la bouche des huissiers. Quand ils avaient été nommés, ils embrassaient leurs compagnons d'infortune, et recevaieut les adieux de mort. Sofivent on voyait les séparations les plus douloureuses : c'était un père qui se détachait de ses enfants, un époux de son épouse. Ceux qui survivaient étaient aussi malheureux que ceux que l'on conduisait à la caverne de Fonquier-Tinville; ils rentraient en attendant d'être promptement réunis à leurs proches. Quand ee funeste appel était achevé, les prisons respiraient, mais jusqu'au lendemain seulement. Alors les angoisses recommençaient de nouveau, et le funeste roulement des charrettes ramenait la terreur.

Cependant la pitié publique commençait à éclater d'une manière inquiétante pour les exterminateurs. Les marchands de la rue Saint-Itonoré, où passaient tous les jours les charrettes, fermaient teurs boutiques. Pour priver les victimes de ces témoignagnes de douleur, on transporta l'échafaud à la barrière du Trône, et on ne rencontra pas moins de pitié dans ce quartier des ouvriers que dans les rues le mieux habitées de Paris. Le peuple, dans un moment d'enivrement, peut devenir impitoyable pour des vietimes qu'il égorge lui-même; mais voir expirer chaque jour cinquante et soixante malheureux , contre lesquels il n'est pas entrainé par la fureur, est un spectacle qui finit bientôt par l'émouvoir. Cependant cette pitié était silencieuse et timide encore. Tout ce que les prisons renfermaient de plus distingué avait suecombé; la malheureuse sœur de Louis XVI avait été immolée à son tour ;

<sup>\*</sup> Voyez, pour tous ces détails. le long procès de Fonquier-Tinville,

des rangs élevés on descendait déjà aux derniers rangs de la société. Nous voyons sur la liste du tribunal révolutionnaire à cette époque, des tailleurs, des eordonniers, des perruquiers, des bouebers, des cultivateurs, des limonadiers, des ouvriers même, condamnés pour sentiments et propos réputés contre-révolutionnaires. Pour donner enfin une idée du nombre des exécutions de cette époque, il suffira de dire que du mois de mars 1793, époque où le tribunal entra en exercice, jusqu'au mois de juin 1794 (22 prairial an II), il avait condamné cinq cent soixante-dix-scot personnes; et que du 10 iuin (22 prairial) au 9 thermidor (27 inillet), il en condamna mille deux cent quatrevingt-eing : ce qui porte en tout le nombre des victimes, jusqu'au 9 thermidor, à mille huit cent soixante-deux.

Cependant les exécuteurs n'étalent pas tranquilles. Dumas était troublé, et Fonquier n'osait sortir la nuit; il vopait les parents de ses victimes toujours prêts à le frapper. Traversant un jour les guichets du Louvre avec Sénart, il «effraie d'un bruit l'éger c'était un individu qui passait tout près de lui. — Si J'avais été seul, s'écria-t-il, il me serait arrivé queloue chose.

Dans les principales villes de France la terreur n'était pas moins grande qu'à Paris. Carrier avait été envoyé à Nantes pour y punir la Vendée, Carrier, jeune encore, était un de ces êtres médiocres et violents qui, dans l'entrajnement des guerres civiles, deviennent des monstres de eruauté et d'extravagance. Il débuta par dire, en arrivant à Nantes, qu'il fallait tout égorger, et que, malgré la promesse de grâce faite aux Vendéens qui mettraient bas les armes, il ne fallait accorder quartier à aucup d'entre eux. Les autorités constituées avant parlé de tenir la parole donnée aux rebelles, -« Vous êtes des i... f..... leur dit Carrier : vous ne savez pas votre métier, je vous ferai tous guillotiner; » -- et il commença par faire fusiller et mitrailler par troupes de cent et deux cents les malheureux qui se rendalent. Il se présentait à la société populaire le sabre à la main . l'injure à la bouche, menacant toujours de la guillotine. Bientôt cette société ne lui convenant plus, il la fit dissondre. Il intimida les autorités à un tel point , qu'elles n'osaient plus parattre devant lui. Un jour elles voulaient ini parler des subsistances, il répondit aux officiers municipaux que ce n'était pas son affaire, que le premier b..... qui lui parlerait de subsistances, il lui ferait mettre la tête à bas, et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de leurs sot-

tiscs. — Cet insensé ne croyait avoir d'autre mission que celle d'égorger.

Il voulait punir à la fois et les Vendéens rebelles et les Nantais fédéralistes, qui avaient essavé un mouvement en faveur des girondins, après le siège de leur ville. Chaque jour, les malheureux qui avaient échappé au maasacre du Mans et de Savenay arrivaient en foule, chassés par les armées qui les pressaient de tous côtés. Carrier les faisait enfermer dans les prisons de Nantes, et en avait accumulé là près de dix mille. Il avait ensuite formé une compagnie d'assassins, qui se répandaient dans les campagnes des environs, arrêtaient les familles nantaises, et joignaient les rapines à la cruauté. Carrier avait d'abord institué une commission révolutionnaire devant laquelle il faisait passer les Vendéens et les Nantais. Il faisait fusiller les Vendéens, et guillotiner les Nantais suspects de fédéralisme ou de royalisme. Bientôt il trouva la formalité trop longue, et le supplice de la fusillade sujet à des inconvénients. Ce supplice était lent; il était difficile d'enterrer les cadavres. Souvent ils restaient sur le champ du carnage, et infectaient l'air à tel point, qu'une épidémie régnait dans la ville. La Loire, qui traverse Nantes, suggéra une affreuse idée à Carrier : ce fut de se débarrasser des prisonniers en les plongeant dans le fleuve. Il fit un premier essai , chargea une gabarre de quatre-vingtdix prêtres, sous prétexte de les déporter, et la fit échouer à quelque distance de la ville. Ce moyen trouvé, il se décida à en user plus largement. Il n'employa plus la formalité dérisoire de faire passer les condamnés devant une commission : il les faisait prendre la nuit dans les prisons, par bandes de cent et deux cents, et conduire sur des bateaux. De ces bateaux on les transportait sur de petits bàtiments prepares pour cette horrible fin. On jetait les malueureux à fond de cale; on clouait les sabords, on fermait l'entrée des ponts avec des planches ; puis les exécuteurs ae retiraient dans des chaloupes, et des charpentiers placés dans des batelets ouvraient les flancs des bâtiments à coups de hache, et les faisaient couler bas. Quatre on cinq mille individus périrent de cette manière affreuse. Carrier se réjouissait d'avoir trouvé ce moyen plus expéditif et plus salubre de délivrer la république de ses enucnis. Il noya non-seulement des hommes, mais un grand nombre de femmes et d'enfanta. Lorsque les familles vendéennes s'étaient dispersées après la déronte de Savenay, une fonte de Nantais avaient recueilli des enfants pour les élever. « Ce sont des louveteaux, » dit Carrier; il ordonna qu'ils fussent restitués à la république. Ces malheureux enfants furent noyés pour la plupart.

La Loire était chargée de cadavres ; les vaisseaux, en letantl'ancre, soulevaient quelque fois des bateaux remplis de noyés. Les oiseaux de prole couvraient les rivages du fleuve, et se nourrissaient de débris humains \*. Les poissons étaient repus d'une nourriture qui en rendait l'usage dangereux, et la municipalité avait défendu d'en pêcher. A ces horreurs se joignaient une maladie contagieuse et la disette. Au milieu de ce désastre, Carrier, toujours bouillant de colère, défendait le moindre mouvement de pitié, saisissait au collet, menacait de son sabre ceux qui venaient lui parler, et avait fait afficher que quiconque viendrait solliciter pour un détenu serait jeté en prison. Heureusement le comité de salut public venait de le remplacer, car il vonlait bien l'extermination, mais sans extravagance. On évalue à quatre ou einq mille les victimes de Carrier. La plupart étaient des Vendéens.

Bordeaux, Marseille, Toulon, expiaient leur fédéralisme. A Toulon, les représentants Fréron et Barras avaient fait mitrailler deux cents habitants, et avaient puni sur eux un crime dont les véritables auteurs s'étaient sauvés sur les escadres étrangères. Majgnet exercuit dans le département de Vaucluse une dictature aussi redoutable que les autres envoyés de la convention. Il avait fait incendier le bourg de Bédouin, pour cause de révolte, et, à sa requête, le comité de salut public avait institué à Orange un tribunal révolutionnaire, dont le ressort comprenait tout le Midi. Ce tribunal était organisé sur le modèle même du tribunal révolutionnaire de Paris, avec cette différence qu'il n'y avait point de jurés, et que cinq juges condamnaient, sur ce qu'ils appelaient des preuves morales, les malheureux que Maignet recueillait dans ses tournées. A Lyon, les sanglantes exécutions ordonnées par Collot-d'Herbois avaient cessé, La commission révolutionnaire venait de rendre compte de ses travaux, et avait fourni le nombre des acquittés et des condamnés. Mille six cent quatre-vingt-quatre individus avaient été guillotinés, fusillés ou mitraillés, Mille six cent quatrevingt-deux avaient été mis en liberté , par la justice de la commission.

Le nord avait aussi son proconsul. C'était Joseph Lebon. Il avait été prêtre, et avouait lui-même que dans sa jeunesse it aurait poussé le fonatisme religieux jusqu'à tuer son père et sa mère, si on le lul avait ordonné. C'était un véritable aliéné, moins féroce peut-être que Carrier, mais encore plus frappé de folie. A ses paroles , à sa conduite . on vovait que sa tête était égarée. Il avait fixé sa principale résidence à Arras. Il avait institué un tribunal avec l'autorisation du comité de salut public, et parcourait les départements du Nord, suivi de ses juges et d'une guillotine. Il avait visité Saint-Pol , Saint-Omer , Béthune , Bapaume , Aire, etc., et avait laissé partout des traces sanglantes. Les Autrichiens s'étant approchés de Cambray, et Saint-Just avant cru apercevoir que les aristocrates de cette ville entretenaient des liaisons cachées avec l'ennemi, il y appela Lebon, qui en quelques jours envoya à l'échafaud une multitude de malheurcux, et prétendit avoir sauvé Cambray par sa fermeté. Quand Lebon avait fini ses tournées , c'est à Arras qu'il revenait. Là, il se livrait aux plus dégoûtantes orgies, avec ses juges et divers membres des clubs. Le bourreau était admis à sa table, et y était traité avec la plus grande considération. Lebon assistait aux exécutions, placé sur un balcon; de là il parlait au peuple, et faisait jouer le ça ira pendant que le sang coulait. Un jour, il vensit de recevoir la nouvelle d'une victoire, il courut à son balcon, et fit suspendre l'exécution, afin que les malheureux qui allaient recevoir la mort eussent connaissance des succès de la république.

Lebon avait mis tant de folie dans sa conduite, qu'il était accusable, même devant le comité de salut public. Des habitants d'Arras s'étaient réfugiés à Paris, et faisaient tous leurs efforts pour parvenir auprès de leur concitoyen Robespierre, et lui faire entendre leurs plaiutes, Quelques-uns l'avaient connit, et même obligé dans sa jeunesse; mais ils ne pouvaient parvenir à le voir. Le député Guffroy, qui était d'Arras, et qui avait un grand courage, se donna beaucoup de mouvement auprès des comités pour appeler leur attention sur la conduite de Lebon. Il eut même la noble audace de faire à la convention une dénonciation expresse. Le comité de salut public en prit connaissance et ne put s'empêcher de mander Lebon, Cependant , comme le comité ne voulait pas désavouer ses agents, ni avoir l'air de convenir qu'on pût être trop sévère envers les aristocrates, il renvoya Lebon à Arras. et employa en lul écrivant les expressions suivantes : « Continue de faire le bien , et fais-le avec » la sagesse et avec la dignité qui ne laissent point » prisc aux calomnies de l'aristocratie. » Les ré-

<sup>\*</sup> Déposition d'un capitaine de vaisseau, dans le procès de Carrier.

clamations élevées contre Lebon par Guffroy , dans | la convention, exigeaient un rapport du comité. Barrère en fut ebargé, « Toutes les réclamations - eontre les représentants, dit-il, doivent être » jugées par le comité, pour éviter des débats qui » troubleraient le gouvernement et la convention. « C'est ce que nous avons fait iei à l'égard de - Lebon; nous avons recherebé les motifs de sa « conduite. Ces motifs sont-ils purs? le résultat » est-il utile à la révolution? profite-t-il à la li-» berté? les plaintes ne sont-elles que récrimina-. toires . ou ne sont-elles que les eris vindieatifs de l'aristoeratie? e'est ee que le comité a vu dans « eette affaire. Des formes un peu acerbes ont été » employées; mais ees formes ont détruit les piéges « de l'aristocratie. Le comité a pu sans doute les · improuver; mais Lebon a complètement battu - les aristocrates et sauvé Cambray; d'ailleurs que » n'est-il pas permis à la baine d'un républicain » contre l'aristogratie! de combien de sentiments » généreux un patriote ne trouve-t-il pas à couvrir » ce qu'il peut y avoir d'acrimonieux dans la pour-» suite des ennemis du peuple? Il ne faut parler a de la révolution qu'avec respect, des mesures » révolutionnaires qu'avec égard. La liberté est » une vierge dont il est coupable de soulever le

" roile. " De tout eela, il résulta que Lebon fut autorisé à continuer, et que Guffroy fut rangé parmi les eenseurs importuns du gouvernement révolutionnaire, et exposé à partager Jeurs périls. Il était évident que le comité tout entier voulait le régime de la terreur. Robespierre, Coutbon, Billaud, Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar, pouvaient être divisés entre eux sur leurs prérogatives, sur le nombre et le choix de leurs collègnes à saerifier; mais ils étaient d'accord sur le système d'exterminer tous eeux qui faisaient obstacle à la révolution. Ils ne voulaient pas que ce système fût appliqué avec extravagance par les Lebon , les Carrier; mais ils voulaient qu'à l'exemple de ce qui se faisait à Paris, on se délivrat d'une manière prompte, sure et la moins bruyante possible, des ennemis qu'ils eroyaient eonjurés contre la république. Tout en blamant certaines eruautés folles . ils avaient l'amour-propre du pouvoir, qui ne veut jamais désayouer ses agents; ils condamnaient ee qui se faisait à Arras, à Nantes, mais ils l'approuvaient en apparence, pour ne pas reconnaître un tort à leur gouvernement. Entrainés dans cette affreuse earrière, ils avançaient aveuglément, et ne sachant où ils allaient aboutir. Telle est la triste

eondition de l'homme engagé dans le mal, qu'û ne peut plus s'y arrêter. Dis qu'îl commence à concetoir un doute sur la nature de se sciona, dia qu'îl peut enteroir qu'îl s'égare, au lieu de rétrograder, il se précipite en avant, comme pour s'étourdir, comme pour écarter les leuers qui l'assiègent. Pour s'arrêter, il faudrait qu'îl s'estami, qu'îl s'asmiant, et qu'îl portit sur lui-même un jugement effravant dont aucum homme à le courage.

effreyant dont aucun homme và le courrege.

Il n'y avit qu'in soulement general qui pit
arrêter les auteurs de est affreus système. Dans ce
mointes, jalons lin pourole supplement, et les montagnarles mensées, et le courreilon indiguée, et
tous les ceurs refortés de cette breible effision de
de sang. Mais, pour arriver à cette alliance de la
joulouie, de la ereinte, de l'indiguison, il faliai
que la jilonsie fit des progrès dans les comités,
que la crainte denta etteme à la Montagne, que
en la crainte denta etteme à la Montagne, que
en la crainte denta etteme à la Montagne, que
es sentiments à la nois; il faliai que les oppresseurs portassent les premiers coups, pour qu'on
odt les leux rende.

L'opinion était disposée, et le moment arrivai où un mouvremant au nou de l'humanité contre la violence révolutionnaire était possible. La répablique étant violenue, et ses ennemis terridés, on allait passer de la crainte et de la futurar à la contince et à la pièc. Cétait la première fois, dans la révolution, qu'un tel érennent derenait posible. Quand les giroudins, quand les distonsistes périrent. Il n'était pas temps enouve d'iroque l'a l'attentible. Le passible pas temps enouve d'iroque l'attentible. Le partie de l'action de l'actio

l'humanité. Le gouvernement révolutionnaire n'avait encore perdu alors pi son utilité ni son erédit. En attendant le moment, on s'observait, et les ressentiments s'accumulaient dans les eœurs. Robespierre avait entièrement ecssé de paraître au comité de salut publie. Il espérait discréditer le gouvernement de ses collègues, en n'y prenant aucune part; il ne se montrait qu'aux Jacobins, où Billaud et Collot n'osaient plus paraître, et où il était tous les jours plus adoré. Il commençait à y faire des ouvertures sur les divisions intestines des comités, « Autrefois, disait-il ( 13 messidor ), la » faction sourde qui s'est formée des restes de » Danton et de Camille Desmoulins, attaquait les » comités en masse; aujourd'hui, elle aime mieux » attaquer quelques membres en partieulier, pour » parvenir à briser le faisceau. Autrefois, elle n'osait pas attaquer la justice nationale; aujour-» d'hui, elle se croit assez forte pour calomnier le

» tribunal révolutionnaire, et le décret concernant » son organisation; elle attribue ce qui appartient » à tont le gouvernement à un seul individu; elle » ose dire que le tribunal révolutionnaire a été » institué pour égorger la convention nationale, et » malheureusement elle n'a obtenu que trop de » confiance. On a eru à ses calomnies, on les a ré-» pandues avec affectation ; on a parlé de dictateur . » on l'a nommé: c'est moi qu'on a désigné, et vous » frémiriez si je vous disais en quel lieu. La vé-» rité est mon seul asile contre le crime. Ces ca-» lomnies ne me décourageront pas sans doute. » mais elles me laissent indécis sur la conduite que » j'ai à tenir. En attendant que j'en puisse dire » davantage, j'invoque pour le salut de la répu-» blique les vertus de la convention , les vertus des » comités, les vertus des bons citoyens, et les » vôtres enfin, qui ont été si souvent utiles à la

» patrie. » On voit par quelles insinuations perfides Robespierre commençait à dénoncer les comités, et à rattacher exclusivement à lui les jacobins. On le pavait de ces marques de confiance par une adulation sans bornes. Le système révolutionnaire lui étant imputé à lui seul, il était naturel que toutes les autorités révolutionnaires lui fussent attachées. et embrassassent sa cause avec chalcur. Aux jacobins devaient se joindre la commune, toujours unie de principes et de conduite avec les jacobins, et tous les juges et jurés du tribunal révolutionnaire. Cette réunion formait une force assez considérable, et, avec plus de résolution et d'énergie. Robespierre aurait pu devenir très-redoutable. Par les jacobins, il possédait une masse turbulente. qui jusqu'ici avait représenté et dominé l'opinion; par la commune, il dominait l'autorité locale, qui avait pris l'initiative de toutes les insurrections, et surtont la force armée de Paris. Le maire Pache, et le commandant Henriot, sauvés par lui lorsqu'on allait les adjoindre à Chaumette, lui étaient dévoués entièrement, Billaud et Collot avaient profité, il est vrai, de son absence du comité pour enfermer Pache; mais le nouveau maire Fleuriot, l'agent national Payan, lui étaient tout aussi attachés : et on n'osa pas lui enlever Henriot. Ajoutez à ces personnages le président du tribunal Dumas, le vice-président Coffinbal, et tous les autres juges et jurés, et on aura une idée des moyens que Robespierre avait dans Paris. Si les comités et la convention ne lui obéissaient pas, il n'avait qu'à se plaindre aux Jacobins, y exciter un mouvement, communiquer ce mouvement à la commune, faire

déclarer par l'autorité municipale que le peuple rentrait dans ses pouvoirs souverains, mettre les sections sur pied , et envoyer Henriot demander à la convention cinquante ou soixante députés, Dumas et Coffinbal, et tout le tribunal, étaient ensuite à ses ordres pour égorger les députés qu'Henriot aurait obtenus à main armée. Tous les moyens enfin d'un 31 mai, plus prompt, plus sur que le premier, étaient dans ses mains. Aussi ses partisans, ses sicaires, l'entouraient et le pressaient d'en donner le signal. Henriot offrait encore le déploiement de ses colonnes, et promettait d'être plus énergique qu'au 2 juin. Robespierre, qui aimait mieux tout faire par la parole, et qui croyait encore pouvoir beaucoup par elle, voulait attendre. Il esperait dépopulariser les comités par sa retraite et par ses discours aux Jacobins, et il se proposait ensuite de saisir un moment favorable pour les attaquer ouvertement à la convention. Il continuait, malgré son espèce d'abdication, de diriger le tribunal, et d'exercer une police active au moyen du bureau qu'il avait institué. Il surveillait par-là ses adversaires, et s'instruisait de toutes leurs démarches, Il se donnait maintenant un peu plus de distractions qu'autrefois. On le voyait se rendre dans une fort belle maison de campagne, chez une famille qui lui était dévouée, à Maisons-Alfort, à trois lieues de Paris. Là , tous ses partisans l'accompagnaient; là, se rendaient Dumas, Coffinbal, Payan, Fleuriot. Henriot y venait souvent avec tous ses aides-decamp ; ils traversaient les routes sur cinq de front . et au galop, renversant les personnes qui étalent devanteux, et répandant par leur présence la terreur dans le pays. Les hôtes, les amis de Robespierre faisaient soupçonner par leur indiscrétion beaucoup plus de projets qu'il n'en méditait, et qu'il n'avait le courage d'en préparer. A l'aris , il était toujours entouré des mêmes personnages; il était suivi de loin en loin par quelques jacobins ou jurés du tribunal, gens dévoués, portant des bâtons et des armes secrètes, et prêts à conrir à son se cours au premier danger. On les nommait ses gardes-du-corps.

De leur côté, Billand-Varennes, Collocalites, bois, Barriere, semparient du maniement de toutes les affaires, et, en l'absence de l'un rival, statachainet Caron, labort: Lindet et Prieur de la Côte-GOY. En intrêt commun repprechait d'eur comit de succès génerale, du rent, la gradient tous le plus grand silence. Ils cherchaient à diminier de plus grand silence, la cherchaient à dimineral peut l'apren puissance de leur adversaire, en monte pour la peut puissance de leur de Paris. Il existat quarante-buit compagnies de canomiers, apperennant

anx quarante-huit sections, parfaitement organisées, et ayant fait preuve dans toutes les circonstances de l'esprit le plus révolutionnaire. Toujours elles s'étaient rangées pour le parti de l'insurrection, depuis le 10 soût jusqu'au 31 mai. Un décret ordonnait d'en laisser la moitic au moins dans Paris, mais permettait de déplacer le reste. Billaud et Collet ordonnèrent au chef de la commission du mouvement des armées de les acheminer successirement vers la frontière. Bans toutes leurs opérations, ils se cachaient heaucoup de Conthon, qui, ne s'étant pas retiré comme Robespierre, les observait soigneusement et leur était incommode. Pendant que ces choses se passaient, Billaud, sombre, atrabilaire, quittait rarement Paris; mais le spirituel et voluptueux Barrère allait à Passy avec les principaux membres du comité de sureté générale , avec le vieux Vadier , avec Vouland et Amar. lls se réunissaient chez Dupin, ancien fermier-général, fameux dans l'ancien régime par sa cuisine, et dans la révolution par le rapport qui envoya les fermiers-généraux à la mort. Là, ils se livraient à tous les plaisirs avec de belles femmes, et Barrère exercait son esprit contre le pontife de l'Être-Suprème , le premier prophète, le fils chéri de la mère de Dieu. Après s'être égayés, ils sortaient des bras de leurs courtisanes, pour revenir à Paris, au milieu du sang et des rivalités.

De leur côté, les vieux membres de la Montagne, qui se sentaient menacés, se vovaient secrètement, et tâchaient de s'entendre. La femme généreuse qui, à Bordeaux, s'était attachée à Tallien, et ini avait arraché une foule de victimes, l'excitait du fond de sa prison à frapper le tyran. A Tallien, Lecointre, Bourdon de l'Oise, Thuriot, Panis, Barras, Fréron, Monestier, s'étaient joints Guffroy , l'antagoniste de Lebon ; Dubois-Crancé . compromis au siège de Lyon et détesté par Conthon; Fonehé de Nantes, qui était brouillé avec Robespierre, et anquel on reprochait de ne s'être pas conduit à Lyon d'une manière assez patriotique. Tallien et Lecointre étaient les plus audacieux et les plus impatients. Fouché était surtout fort redouté par son habileté à nouer et à conduire une intrigue, et c'est sur Jul que se déchainérent le plus violemment les triumvirs.

A propos d'une pétition des jacobins de Lyon, dans laquelle ils se plaignaient aux jacobins de Paris de leur situation actuelle, on revint sur toute l'histoire de cette malheureuse cité. Couthon dénonça Dulois-Crancé, comme il l'avait déjá fait quelques mois auparayat, l'accusa d'avoir laissé

échapper Précy, et le fit rayer de la liste des jacobins, Itobespierre accusa Fouché, et lui imputa les intriques qui avaient conduit le patriote Gaillard à se donner la mort. Il fit décider que Fouché serait appelé devant la société pour y justifier sa conduite. C'étaient moins les menées de Fonché à Lyon que ses menées à Paris que Robespierre redoutait et voulait punir. Fouché, qui sentait le péril, adressa une lettre évasive aux jacobins, et les pria de suspendre lenr jugement, jusqu'à ce que le comité, auquel il venait de soumettre sa conduite et de fournir toutes les pièces à l'appui, eut prononce une sentence. « Il est étonnant, s'écria » Robespierre, que Fouché implore aujourd'hui » le secours de la convention contre les jacobins. " Craint-il les yeux et les oreilles du penple? » craint-il que sa triste figure ne révèle le crime? « craint-il que six mille regards fixés sur lui ne dé-· couvrent son âme dans ses yeux, et qu'en dépit de la nature qui les a cachés, on n'y lise ses pensées? La conduite de Fonché est celle d'un coupable; rous ne ponvez le garder plus longtemps dans votre sein; il faut l'en exclure, » Fouché fut aussitôt exclu, comme venait de l'être Dubois-Crancé. Ainsi tous les jours l'orage grondait plus fortement contre les montagnards menacés, et de tous côtés l'horizon se chargeait de nuages. An milien de cette tourmente, les membres des

comités qui craignaient Robespierre, anraient mieux aime s'expliquer, et concilier leur ambition, que se livrer un comhat dangereux. Robespierre avait mandé son jeune collègue Saint-Just, et celui-ci était revenu aussitôt de l'armée. On proposa de se réunir, pour essaver de s'entendre. Bohespierre se fit beaucoup prier avant de consentie à une entrevue; il y consentit enfin, et les deux comités s'assemblérent. On se plaignit réciproquement avec beaucoup d'amertume. Robespierre s'exprima sur lui-même avec son orgueil accoutumé, dénonça des conciliabules secrets, parla de députés conspirateurs à punir , hlâma toutes les opérations du gouvernement, et trouva tout mauvais, administration, guerre et finances. Saint-Just appuva Robespierre, en fit un éloge magnifique, et ilit ensuite que le dernier espoir de l'étranger était de diviser le gouvernement. Il raconta ce qu'avait dit un officier fait prisonnier devant Maubenge. On attendait, suivant cet offieier, qu'un parti plus modèré abattit le gouvernement révolutionnaire, et fit prévaloir d'autres principes. Saint-Just s'appuya sur ce fait, pour

faire sentir davantage la nécessité de se concilier et 1 de marcher d'accord. Les antagonistes de Robespierre étaient bien de cet avis, et ils consentaient à s'entendre pour rester maîtres de l'état; mais pour s'entendre, il fallait consentir à tout ce que voulait Robespierre, et de pareilles conditions ne pouvaient leur convenir. Les membres du comité de sureté générale se plaignirent beaucoup de ce qu'on leur avait enlevé leurs fonctions; Elie Lacoste poussa la hardiesse jusqu'à dire que Couthon, Saint-Just et Robespierre formaient un comité dans les comités, et osa mê.ne pronoucer le mot de triumvirat. Cependant on convint de quelques concessions réciproques. Robespierre consentit à borner son bureau de police générale à la surveillance des agents du comité de salut nublie : et en retour, ses adversaires consentirent à charger Saint-Just de faire un rapport à la convention. sur l'entrevue qui venait d'avoir lieu. Dans ce rapport, comme on le pense bien, on ne devait pas convenir des divisions qui avaient régné entre les comités, mais on devait parler des commotions que l'opinion publique venait de ressentir dans les derniers temps, et fixer la marche que le gouvernement se proposait de suivre. Billaud et Collot insinuèrent qu'il ne fallait pas trop y parler de l'Être-Suprème, car ils avaient toujours le pontificat de Robespierre devant les yeux. Cependant Billand, avec son air sombre et peu rassurant, dit à Robespierre qu'il n'avait jamais été son ennemi, et on se sépara sans s'être véritablement réconciliés, mais en paraissant un peu moins divisés qu'auparavant. Une pareille réconciliation ne pouvait rien avoir de réel, ear les ambitions restaient les mêmes; elle ressemblait à ces essais de transactions que font tous les partis avant d'en venir aux mains; elle était un vrai baiser Lamourette; elle ressemblait à toutes les réconciliations proposées entre les constituants et les girondins. entre les girondins et les jacobins, entre Danton et Robespierre.

Gejendant, si elle ne mit par d'accord les direct membres des comités, elle effraya beaucoup les montagnants; ils eruvent que leur perte serait le spee de la paix, et ils «féderettent de saroir quelles éstient les conditions du traité. Les memquelles éstient les conditions du traité. Les memcules estient les conditions du traité. Les memde dissiper leur escrites, file au de la companier de de dissiper leur escrites, file au d'entre qu'accom sacrifice n'avait été convenu. Le fait ésait vrai, et écais les ranquilliferent, et leur d'inter qu'accom sacrifice n'avait été convenu. Le fait ésait vrai, et écais une de rations qu'in empédante la trevocalitation une de rations qu'in empédante la réconditation

de pouvoir être entière. Néanmoins Barrère, qui tenait beaucoup à ce qu'on fût d'accord, ne manqua pas de répéter dans ses rapports journaliers que les membres du gouvernement étaient parfaitement unis . qu'ils avaient été injustement accusés de ne pas l'être, et qu'ils tendaient, par des efforts communs, à rendre la république partout victorieuse. Il feignit d'assumer sur tous les reproches élevés contre les triumvirs, et il repoussa ces reproches comme des calomnies coupables et dirigées également contre les deux comités. « Au milieu des cris » de la victoire, dit-il, des bruits sourds se font a eutendre, des calomnies obscures circulent, des » poisons subtils sont infusés dans les journaux, » des complots funestes s'ourdissent, des mecon-» tentements factices se préparent, et le gouverne-» ment est sans cesse vexé , entrave dans ses opéra-\* tions, tourmenté dans ses mouvements, calomnié » dans ses pensées, et menace dans ceux qui le » composent. Cependant qu'a-t-il fait? » Ici Barrère ajoutait l'énumération accoutumée des travaux et des services du gouvernement.

## CHAPITRE V.

Opérations de l'armée du Nord ven le mitien de 1714. Frie d'Ypers. — Formation de l'armée de Sanier. Messes. Estaille de Fleuras. Occupation de Braxelles. — Berniers jours de la terrur; la tient de Robesquiere de triumnier contre les autres membres des comites. Journées de 8 et 9 le reminder; arrestation et appliée de Robesquiere, Sains-Juni, etc. — Marche de la révination dépuis 80 junqu'au 9 thermidor.

Pendant que Barrère faisait tous ses efforts pour eacher la discorde des comités, Saint-Just, malgré le rapport qu'il avait à faire, était retourné à l'armée où se passaient de grands événements. Les monvements commencés sur les deux ailes s'étaient continués. Pichegru avait poursuivi ses opérations sur la Lys et l'Escaut, Jourdan avait commence les siennes sur la Sambre, Profitant de l'attitude défensive que Cobourg avait prise à Tournay, depuis les batailles de Turcoing et de Pont-à-Chin. Pichegru projetait de battre Clerfayt isolément, Gependant il n'osait s'avancer jusqu'à Tbielt, et il résolut de commencer le siège d'Ypres, dans le double but d'attirer Clerfayt à lui, et de prendre cette place, qui consoliderait l'établissement des Français dans la West-Flandre. Clerfayt attendait

des renforts, et il ne fit aucun mouvement. Piehegru alors poussa le siège d'Ypres si vivement que Cobourg et Clerfayt crurent devoir quitter leurs positions respectives pour aller au secours de la place menacée. Pichegru , pour empêcher Cobourg de poursuivre ee mouvement, fit sortir des troupes de Lille, et exécuter une démonstration si vive sur Orchies que Cobourg fut retenn à Tournay; en même temps, il se porta en avant, et conrut à Clerfayt, qui s'avançait vers Rousselaer et Hooglède, Ses mouvements prompts et bien coneus lui fournissaient encore l'occasion de battre Clerfayt isolément. Par malheur, une division s'était trompée de route. Clerfayt eut le temps de se reporter à son camp de Thielt, après une perte légère, Mais trois jours après, le 23 prairial (13 juin ), renforcé par le détachement qu'il attendait, il se déploya à l'improviste en face de nos colonnes avec trente mille hommes. Nos soldats conrurent rapidement aux armes, mais la division de droite, attaquée avec une grande impétuosité, se débanda, et laissa la division de ganche déconverte sur le plateau d'Hooglède, Macdonald commandait cette division de gauche; il sut la maintenir contre les attaques réitérées de front et de flane auxquelles elle fut longtemps exposée; par cette courageuse résistance, il donna à la brigade Devinthier le temps de le rejoindre, et il obligea alors Clerfayt à se retirer avee une perte considérable, C'était la cinquième fois que Clerfayt, mal secondé, était battu par notre armée du Nord. Cette action, si honorable pour la division Macdonald, décida la reddition de la place assiégée. Quatre jours après, le 29 prairial (17 juin), Ypres ouvrit ses portes, et une garnison de sept mille hommes mit bas les armes. Cohonrg allait se porter au secours d'Ypres et de Clerfayt lorsqu'il apprit qu'il n'était plus temps, Les événements qui se passaient sur la Sambre l'obligèrent alors à se diriger vers le côté opposé du théâtre de la guerre. Il laissa le due d'York sur l'Escant, Clerfayt à Thielt, et marcha, avec toutes les troupes autrichiennes, vers Charleroi. C'était une véritable séparation entre les puissances principales, l'Angleterre et l'Autriche, qui vivaient assez mal d'aecord, et dont les intérêts très-différents éclataient lei d'une manière très-visible. Les Anglais restaient en Flandre vers les provinces maritimes, et les Autrichiens couraient vers leurs communications menacées. Cette séparation n'augmenta pas peu leur mésintelligence. L'empereur d'Autriche s'était retiré à Vienne, dégoûté de cette guerre sans succès; et Mack, voyant ses plans ren-

versés, avait de nouveau quitté l'état-major autri-

Nons srous vu Jourdan arrivant de la Moselle Charleroi, un mounce di les Franciès, reponsés pour la troisime fois, repassieut la Sumbre en dideordre. Après avoir domne quelques jours de rèpit aux trompes, dont les unes étaient slattites de leurs définies, et les autres de leur marche rapide, on fit quelque changement à leur organisation. On empose ade divisions bejardinas et l'autronnier, et des divisions bejardinas et l'autronnier, et des divisions services de la Moselle, une seule partie, qui s'appella arrivée de Santier-é-lléune; et les éversit à soixante-sit multi-bommes certifora, de la contra de quiter en mille bommes certifora, soin de quiter en mille bommes, commandée par Selécier, fut laissée pour garder la Santier-, de

Jourdan résolut aussitôt de repasser la Sambre et d'investir Charleroi. La division Batry fut chargée d'attaquer la place, et le gros de l'armée fut disposé tout autour, pour protéger le siège. Charleroi est sur la Sambre. Au-delà de son enceinte se trouvent une suite de positions formant un demicerele, dont les extrémités s'appuient à la Sambre, Ces positions sont peu avantageuses, parce que le demi-cerele qu'elles décrivent est de dix lieues d'étendue, parce qu'elles sont peu liées entre elles, et qu'elles ont une rivière à dos, Kléber, avec la gauche, s'étendait depuis la Sambre insou'à Orchies et Traségnies, et faisait garder le ruisseau du Piéton, qui traversait le champ de bataille, et venait tomber dans la Sambre, An centre, Moriot gardait Gosselies; Championnet s'avançait entre Hépignies et Wagne; Lefèvre tenait Wagne, Fleurus et Lambusart. A la droite, enfin, Marceau s'étendait en avant du bois de Campinaire, et rattachait notre ligne à la Sambre, Jourdan , sentant le désavantage de ces positions, ne voulait pas y rester, et se proposait, pour en sortir, de prendre l'initiative de l'attaque le 28 prairial (16 juin) au matin. Dans ce moment, Cobourg ne s'était point encore porté sur ce point; il était à Tournay, assistant à la défaite de Clerfayt et à la prise d'Ypres. Le prince d'Orange, envoyé vers Charleroi, commandait l'armée des coalisés. Il résolut de son côté de prévenir l'attaque dont il était menacé, et dès le 28 au matin , ses troupes déployées obligèrent les Français à recevoir le combat sur le terrain qu'ils occupaient. Quatre colonnes, disposées contre notre droite et notre centre, avaient déjà pénétré dans le bois de Campinaire où était Marceau, avaient enlevé Fleurus à Lefèvre . Hépignies à Championnet , et allaient replier Morlot de Pont-à-Migneloup sur Gosselies, lorsque Jourdan, accourant à propos avec une réserve de cavalerie, arrêta la quatrième colonne par une charge beureuse, ramena les troupes de Morlot dans leurs positious, et rétablit le combat au centre. A la gauche, Wartensleben avait fait les mêmes progrès vers Traségnies. Mais Kléber, par les dispositions les plus heureuses et les plus promptes, fit reprendre Traségnies, puis, saisissant le moment favorable, fit tourner Wartensleben. le reieta au-delà du Picton, et se mit à le poursuivre sur deux colonnes. Le comhat s'était soutenu insque-là avec avantage, la victoire allait même se déclarer pour les Français, lorsque le prince d'Orange, réunissant ses deux premières colonnes vers Lambusart, sur le point qui unissait l'extrême droite des Français à la Sambre, menaça leurs communications. Alors la droite et le centre durent se retirer. Kléber, renonçant à sa marche victorieuse, protégea la retraite avec ses troupes; elle se fit en hon ordre. Telle fut la première affaire du 28 ( 16 juin ). C'était la quatrième fois que les Français étaient obligés de repasser la Sambre ; mais cette fois c'était il'une manière hien plus honorable pour leurs armes. Jourdan ne se déconragea pas. Il franchit encore la Sambre quelques jours après, reprit ses positions du 16, investit de nouveau Charleroi, et en fit pousser le bombardement avec une extrème vigueur.

Cobourg , averti des nouvelles opérations de Jourdan, s'approchait enfin de la Sambre, Il importait aux Français d'avoir pris Charleroi avant que les renforts attendus par l'armée autrichienne fussent arrivés. L'ingénieur Marescot poussa si vivement les travaux qu'en huit jours les feux de la place furent éteints, et que tout fut préparé pour l'assaut. Le 7 messidor ( 26 juin ), le commandant envoya un officier avec une lettre pour parlementer, Saint-Just, qui dominait toujours dans notre camp, refusa d'ouvrir la lettre, et renvoya l'officier en lui disant : Ce n'est pas un chiffon de papier, c'est la place qu'il nous faut! La garnison sortit de la place le soir même, au moment où Cohourg arrivait en vue des lignes francaises. La reddition de Charleroi resta ignorée des ennemis. La possession de la place assura mieux notre position, et rendit moins dangereuse la bataille qui allait se livrer, avec une rivière à dos. La division Hatry, devenue libre, fut portée à Ransart pour renforcer le centre, et tout se prépara pour une action décisive, le lendemain 8 messidor ( 27 juin. )

Nos positions étalent les mêmes que le 28 praidi (16 jain.). Aléber commanda il a gande-, à raid (16 jain.). Aléber commanda il a gande-, à partir de la Sambre jumpé Trasegnies. Morlot, Champlonnet, Leéver et Marcau, formaient le centre et la évalet, et c'éventalient depuis Gouselies de la évalet, pour assurer notire centre, Golourg nous fil atlaquer sur tout ce demi-certe, au lieu de diriger ous efort concertique sur l'une de nos extrémités, sur notre droite, par exempleci de nous enlever ous les passages de la Sambre.

L'attaque commença le 8 messidor au matin. Le prince d'Orange et le général Latour, qui étaient en face de Kléber, à la gauche, replièrent nos colonnes, les ponssèrent à travers le bois de Moneeaux, jusque sur les bords de la Sambre, à Marehieune-au-Pont. Kléber, qui heureusement était placé à la gauche pour y diriger toutes les divisions, accourt aussitôt sur le point menacé, porte des hatteries sur les hauteurs, enveloppe les Autrichiens dans le bois de Monceaux, et les fait attaquer en tous sens. Cenx-ci ayant reconnu, en s'approchant de la Sambre, que Charleroi était aux Français, commençaient à montrer de l'hésitation ; Kléber en profite, les fait charger avec vigueur. et les oblige à s'éloigner de Marchienne-au-Pont, Tandis que Kléber sauvait l'une de nos extrémités, Jourdan ne faisait pas moins pour le salut du centre et de la droite. Morlot, qui se trouvait en avant de Gosselies , s'était longtemps mesuré avec le général Kwasdanovich, et avait essayé plusieurs manœuvres pour le tourner, finit par l'être lui-même, Il se replia sur Gosselies, après les efforts les plus honorables. Championnet résistait avec la même vigueur, appuyé sur la redoute d'Hépignies; mais le corps de Kaunitz s'était avancé pour tourner la redoute, au moment même où un faux avis annonçait la retraite de Lefèvre , à droite; Champlonnet, trompé par cet avis, se retirait, et avait déjà abandonné la redoute, lorsque Jourdan, comprenant le danger, porte sur ce point une partie de la division llatry, placée en réserve, fait reprendre Hépignies, et lance sa cavalerie dans la plaine sur les troupes de Kaunitz. Tandis qu'on se charge de part et d'autre avec un grand acharnement, un combat plus violent encore se livre près de la Samhre, à Wagné et Lambusart, Beaulieu, remontant à la fois les deux rives de la Sambre pour faire effort sur notre extrême droite, a repoussé la division Marceau. Cette division s'enfuit en toute hâte à travers les bois qui longent la Sambre, et passe même la rivière en désordre. Marceau alors réunit

à lui quelques bataillons, et ne songeant plus au reste de sa division fugitive, se jette dans Lambusart, pour y mourir, plutôt que d'abandonner ce poste contigu à la Sambre, et appui indispensable de notre extrême droite. Lefèvre, qui était placé à Wagné, Hépignies et Lambusart, replie ses avantpostes de Ficurus sur Wagne, et jette des troupes à Lambusart, pour soutenir l'effort de Marceau. Ce point devient alors le point décisif de la bataille. Beaulieu s'en aperçoit et y dirige une troisième colonne. Jourdan, attentif au danger, y porte le reste de sa réserve. On se heurte autour de ce village de Lambusart avec un acharnement singulier. Les feux sont si rapides qu'on ne distingue plus les coups. Les blés et les baraques du camp s'enflamment, et bientôt on se batau milieu d'un incendic. Enfin les républicains restent maltres de Lambusart.

Dance noment, les Français, d'abort repossies, d'alort repossies, d'alort les constant sur tous les idented parenus à réabilir le conhait sur tous les points i kleber avail couver la Sambre à la garche; doctoit, espié d'acoute; « pir miserant; (chandrais) es l'alort de la constant de la commandation de la commandati

Telle fut cette bataille décisive, qui fut une des plus acharnées de la campagne, et qui se livra sur un demi cercle de dix liques, entre deux armées d'environ quatre-vingt mille hommes chacune. Elle s'appela bataille de Fleurus, quoique ce village y jouât un rôle fort secondaire, parce que le duc de Luxembourg avait détà illustré ce nom sous Louis XIV. Quoique ses résultats sur le terrain fussent peu considérables, et qu'elle se bornat à une attaque repoussée, elle décidait la retraite des Autrichiens, et amenait par-là des résultats immenses \*. Les Autrichiens ne pouvaient pas livrer une seconde bataille. Il feur aurait fallu se joindre ou au duc d'York on à Clerfayt, et ces deux généraux étaient occupés au Nord par Pichegru, D'ailleurs, menacis sur la Meuse, il devenait important

\*Cest à lort qu'on stribue à l'idérêt d'une faction le grand effet que la bataille de Fleurun produisit sur l'opinion pubblue. La faction Robespierre avait su contraire le plus grand intérêt à diminer dans le moment l'effet des victoires, comme on va le voir. La babaille de Fleurun nous ouvrit Bruxelles et la Belgique, et c'est là ce qui fit alors sa réputation. pour eux de rétrograder, pour ne pas compromettre leurs communications. Des ce moment, la retraite des coalisés devint générale, et ils résolurent de se concentrer vers Bruxelles, pour couvrir cette ville.

La campagne était évidemment décidée : mais une faute du comité de salut public empêcha d'obtenir des résultats aussi prompts et aussi décisifs que ceux qu'on avait lieu d'espérer. Pichegru avait formé un plan qui était la meilleure de toutes ses idées militaires. Le due d'York était sur l'Escaut à la hauteur de Tournay : Clerfayt, très-loin de là, à Thielt, dans la Flandre. Pichegru, persistant dans son projet de détruire Clerfayt isolément, voulait passer l'Escaut à Oudenarde, couper ainsi Clerfayt du duc d'York . et le battre encore une fois séparément. Il voulait ensuite, lorsque le duc d'York resté seul songerait à se réunir à Cobourg, le battre à son tour, puis enfin venir prendre Cohourg par derrière, ou se réunir à Jourdan, Ce plan qui, outre l'avantage d'attaquer isolément Clerfayt et le duc d'York, avait celui de rapprocher toutes nos forces de la Meuse, fut contrarié par une fort sotte idée du comité de salut public. On avait persuadé à Carnot de porter l'amiral Venstabel avec des troupes de débarquement dans l'tle de Walcheren, pour soulever la Hollande. Afin de favoriser ce projet, Carnot prescrivit à l'armée de Pichegru de filer le long de l'Océan, et de s'emparer de tous les ports de la West-Flandre; il ordonns de plus à Jourdan de détacher seize mille hommes de son armée pour les porter vers la mer. Ce dernier ordre surtout était des plus mal conçus et des plus dangereux. Les généraux en démontrèrent l'absurdité à Saint-Just, et il ne fut pas exécuté; mais Pichegru n'en fut pas moins obligé de se porter vers la mer. pour s'emparer de Bruges et d'Ostende, tandis que Moreau occupait Nieuport.

Les mouvements se continuèrent sur les deux ailes. Fichegra inless Moreus, avec une partie de Farmée, Jaire les néges de hieuport et de l'Échue. et c'aupura arc l'autre de Benge, chache et Gand. Il à vança censatie vers finarsites. Jourdan y nun-side combat d'arrières parle, et tendi, le 22 messidor (10 juiller), nos anniegardes cutrierent dans le opisite des Pyps-Bas. Peut de journa pries, les deux armes du Nord et de Sambre-et-Reuse y freet here jonction. Him téctif plus important rémin dans la capitale des Pays-Bas, Pur de journal prévinié dans la capitale des Pays-Bas, Pur de journal prévinié dans la capitale des Pays-Bas, Pur d'opinier de ce point autre la samée de l'Europe, qui, d'ordre de ception ute les armées de l'Europe, qui,

9 juillet.)

battues de toutes parts, cherchaient à regagner les unes la mer, les autres le Rhiu. On investit aussitôt les places de Condé, Landrecies, Valenciennes et Le Ouesnoy, que les coalisés nous avaient prises; et la convention, prétendant que la délivrance du territoire donnait tous les droits, décréta que si les garnisons ne se rendaient pas de suite, elles seraient passées au fil de l'épée. Elle avait dejà rendu un autre décret portant qu'on ne ferait plus de prisonuiers anglais, pour punir tous les forfaits de Pitt envers la France. Nos soldats n'exécutèrent pas ce décret. Un sergent ayant pris quelques Anglais les amena à un officier. -- « Pourquoi les as-tu pris? lui dit l'officier. -- Parce que ce sont autant de coups de fusil de moins à recevoir, repondit le sergent. - Oui, répliqua l'officier; mais les représentants vont nous obliger de les fusiller. -Ce ne sera pas nous, ajonta le sergent, qui les fusillerons; envoyez-les aux représentants, et puis, s'ils sont des barbares, qu'ils les tuent et les mancent si ca leur plait! »

Ainsi nos armées agissant d'abord sur le centre ennemi, et le trouvant trop fort, s'étaient partagées en deux ailes, et avaient filé, l'une sur la Lys, et l'autre sur la Sambre. Pichegru avait d'abord battu Clerfayt à Moncroen et à Courtray, puis Cobourg et le duc d'York à Turcoing, et enfin Clerfayt encore à llooglède. Après plusieurs passages de la Sambre toujours infructueux, Jourdan, amené, par une heureuse idée de Carnot, sur la Sambre, avait décidé le succès de notre aile droite à Fleurus. Dès cet instant, débordes sur les deux ailes. les coalisés nous avaient abandonné les Pays-Bas. Telle était la campagne. De toutes paets on célebrait nos étonnants succès. La victoire de Fleurus, l'occupation de Charleroi, Ypres, Tournay, Oudenarde, Ostende, Bruges, Gand et Bruxelles, la réunion enfin de nos armécs dans cette capitale, étaient vantées comme des prodiges. Ces succès ne réjouissaient pas Robespierre, qui voyait grandir la réputation du comité, et surtout celle de Carnot, auquel, il faut le dire, on attribuait beaucoup trop les avantages de la campagne. Tout ce que les comités faisaient de bien ou gagnaient de gloire en l'absence de Robespierre, devait s'élever contre lui, et faire sa propre condamnation. Une défaite au contraire eût ranimé à son profit les furcurs révolutionnaires , lui aurait permis d'accuser les comités d'inertie ou de trahison, aurait justifié sa retraite depuis quatre décades, aurait donné une haute idée de sa prévoyance, et porté sa puissance au comble. Il s'était

donc mis dans la plus triste des positions, celle de désirer des défaites; et tout prouve qu'il les désirait. Il ne lui couvenait ni de le dire, ni de le laisser apercevoir; mais, malgré lui, on l'entrevoyait dans ses discours ; il s'efforçait , en parlant aux jacobins, de diminuer l'enthousiasme qu'inspiraient les succès de la république; il insinuait que les coalisés se retiraient devant nous comme ils l'avaient fait devant Dumouriez, mais pour revenir bientôt; qu'en s'éloignant monientanément de nos frontières, ils voulaient nous livrer aux passions que développe la prospérité. Il ajontait du reste « que la victoire sur les armées ennemies n'était » pas celle après laquelle on devait le plus aspirer. · La véritable victoire, disait-il, est celle que les » amis de la liberté remportent sur les factions ; « c'est cette victoire qui rappelle chez les peuples la » paix, la justice et le bonbeur. Une nation n'est » pas illustrée pour avoir abattu des tyrans ou « enchaîné des peuples. Ce fut le sort des Romains « et de quelques autres nations : notre destinée, » beaucoup plus sublime, est de fonder sur la terre » l'empire de la sagesse, de la justice et de la » vertu. » (Séance des Jacobins du 21 messidor. --

Robespierre était absent du comité depuis les derniers jours de prairial. On était aux premiers de thermidor. Il y avait près de quarante jours qu'il s'était séparé de ses collègues; il était temps de prendre une résolution. Ses affidés disaient hautement qu'il fallait un 31 mai : les Dumas, les Henriot, les Payan, le pressaient d'en donner le signal. Il n'avait pas, pour les moyens violents, le même goût qu'eux, et il ne devait pas partager leur impatience brutale. Habitué à tout faire par la parole, et respectant davantage les lois, il aimait mieux essayer d'un discours dans lequel il dénoncerait les comités et demanderait leur renouvellement. S'il renssissait par cette voie de douceur, il était maître absolu, sans dauger, et sans soulèvement. S'il ne réussissait pas , ce moyen pacifique n'exclusit pas les moyens violents; il devait au contraire les devancer. Le 31 mai avait été précédé de discours réitérés, de sommations respectueuses, et ce n'était qu'après avoir demandé sans obtenir qu'on avait fini par exiger. Il résolut donc d'employer les mêmes moyens qu'au 3t mai, de faire d'abord présenter une pétition par les jacobins, de prononcer après un grand discours, et enfin de faire avancer Saint-Just avec un rapport. Si tous ces moyens ne suffisaient pas, it avait les jacobins, la commune et la force armée de Paris. Mais il espérait du reste n'être pas réduit à renouveler la scène du 2 juin. Il n'avait pas assez d'audace, et encore trop de respect envers la convention nour le désirer.

Depuis quelque temps, il travaillait à un discours volumineux, où il s'attachait à dévoiler les abus du gouvernement, et à rejeter tous les maux qu'on lui imputait sur ses collègues. Il écrivit à Saint-Just de revenir de l'armée : il retint son frère qui aurait dù partir pour la frontière d'Italie; il parut chaque jour aux jacohins, et disposa tout pour l'attaque. Comme il arrive tonjours dans les situations extrêmes, divers incidents vinrent augmenter l'agitation générale. Un nommé Magenthies fit une pétition ridicule pour demander la peine de mort contre ceux qui se permettraient des jurements dans lesquels le nom de Dieu scrait prononcé. Enfin, un comité révolutionnaire fit enfermer comme suspects quelques ouvriers qui s'étaient enivrés. Ces deux faits donnaient lieu à beaucoup de propos contre Robespierre; on disait que son Étre-Suprème allait devenir plus oppresseur que le Christ, et qu'on verrait bientôt l'inquisition rétablie pour le déisme. Sentant le danger de pareilles accusations, Il se hâta de dénoncer Magenthics aux jacobins comme un aristocrate payé par l'étranger pour déconsidérer les croyances adoptées par la convention; il le fit même livrer au tribunal révolutionnaire. Usant enfin de son bureau de police, il fit arrêter tous les membres du comité révolutionnaire de l'Indivisibilité.

L'événement approchait, et il paratt que les membres du comité de salut publie, Barrère surtout, auraient voulu faire la paix avec leur redoutable collègne; mais il était devenu si exigeant qu'on ne pouvait plus s'entendre avec lui. Barrère , rentrant un soir avec l'un de ses confidents, lui dit en se jetant sur un siège : - « Ce Robespierre est insatiable! Ou'll demande Tallien, Bourdon de l'Oise, Thuriot, Guffroy, Rovère, Lecointre, Panis, Barras, Fréron, Legendre, Monestier, Dubois-Crancé, Fouebé, Cambon, et toute la séquette dantoniste, à la bonne heure; mais Duval, Andouln, mais Léonard-Bourdon, Vadier, Vouland, il est impossible d'y consentir! » - On voit que Robespierre exigeait même le sacrifice de quelques membres du comité de sureté générale, et dès lors, il n'y avait plus de paix possible; il fallait rompre et courir les chances de la lutte. Cependant auenn des adversaires de Robespierre n'aurait osé prendre l'initiative; les membres des comités attendaient d'être dénoncés; les monta-

gnards proceits attendalent qu'on leur demandat leur tête; tous voulient se laisser attaquer avant de se défendre, et ils avaient raison. Il valait bien mieux laiser Bobespierre commence l'engagement et se compromettre aux yeux de la convention par la demande de nouvelles proscriptions. Alors on avait la position de gens défendant et leur vie et même celle des autres; car on ne pouvais plus prévoir de terme aux immolations, si on en suffrait conce une seule.

Tout était préparé, et les premiers mouvements commencèrent le 3 thermidor aux Jacobins. Parmi les affidés de Robespierre se trouvait un nommé Sijas, adjoint à la commission du mouvement des armées. On en voulait à cette commission pour avoir ordonné la sortie successive d'un grand nombre de compagnies de canonniers, et pour avoir diminué ainsi la force armée de Paris. Cependant on n'osait pas lui en faire un reproche direct; le nommé Sijas commença par se plaindre du secret dont s'enveloppait le chef de la commission, Pyle, et tous les reproches qu'on n'osait adresser ni à Carnot ni au comité de salut public furent adressés à ce chef de la commission. Sijas prétendit qu'il ne restait qu'un moyen, c'était de s'adresser à la convention, et de lui dénoncer Pyle. Un autre jacobin dénonça un des agents du comité de sureté générale. Couthon prit alors la parole, et dit qu'il fallait remonter plus haut, et faire à la convention nationale une adresse sur toutes les machinations qui menacaient de nonveau la liberté, « Je vous invite, dit-il, à lui pré-» senter vos réflexions. Elle est pure; elle ne se » laissera pas subjuguer par quatre à cinq scélé-» rats. Quant à moi , je déclare qu'ils ne me sub-» jugueront pas. » La proposition de Couthon fut aussitot adoptée. On rédigea la pétition, elle fut approuvée le 5 et présentée le 7 thermidor à la convention.

Leayle de cette púltion étaif, comme toujonsrespectivus dans la forme, más impérieux au fond. Elle dissit que les Jacobius renalent déposerdans le seit de la concentión les sublicitudes dan peuple : elle répetiul les declanasions acoustmetes contre l'arranger et ses complicies, contre le système d'indulgence, contre les craintes répaidus à desseria de diners la représentation natioles et de la concentión de la contre de la seconda de la contre de la contre de la contre de le culte de Dien rédient, « a Elle ne pour renale de contrelación priciese, más elle dissi d'une manière générale : « Vons ferez trembler les strattes, de fripons, les intégnats, your seasurer? Homme. de bien; vous maintiendrez cette union qui fait l votre force, vous conserverez dans toute sa pureté ce culte sublime dont tout citoyen est le ministre, dont la vertu est la senie pratique; et le peuple, confiant en vous, placera son devoir et sa gloire à respecter et à défendre ses représentants jusqu'à la mort. » C'était dire assez clairement : Vous ferez ce que vous dictera Robespierre, ou vous ne screz ni respectés ni défendus. La lecture de cette pétition fut écoutée avec un morne silence. On n'y fit aueune réponse. A peine était-elle achevée que Dubois-Crancé monta à la tribune, et sans parler de la pétition ni des jacohins, se plaignit des amertumes dont on l'ahreuvait depuis six mois, de l'injustice dont on avait payé ses services, et demanda que le comité de salut public fût chargé de faire un rapport sur son compte, quoique dans ce comité, dit-il, se trouvassent deux de ses accusateurs. Il demanda le rapport sous trois jours. On accorda ce qu'il demandait, sans ajouter une seule réflexion, et toujours au milien du même silence. Barrère lui succèda à la tribune; il vint faire un grand rapport sur l'état comparatif de la France en juillet 95 et en juillet 94. Il est certain que la différence était immense, et que si on comparait la France déchirée à la fois par le royalisme, le fédéralisme et l'étranger, à la France victorieuse sur toutes les frontières et maltresse des Pays-Bas. on ne pouvait s'empêcher de rendre des actions de gráces au gouvernement qui avait opéré ce changement en une année. Ces éloges donnés au comité étaient la seule manière dont Barrère osat indirectement attauuer Robespierre; il le louait même expressément dans son rapport. A propos des agltations sourdes qu'on voyait régner et des cris imprudents de quelques perturbateurs qui demandaient un 31 mai, il disait « qu'un représentant » qui jouissait d'une réputation patriotique mé-» ritée par einq années de travaux, par ses prin-» cipes imperturbables d'indépendance et de li-» berté, avait réfuté avec chaleur ces propos » contre-révolutionnaires, » La convention écouta ce rapport, et chaeun se sépara ensuite dans l'attente de quelque événement important. On se regardait en silence, et on n'osait ni s'interroger ni s'expliquer.

Le l'endemain 8 thermislor , Robespierre se décida à prononcer son fameux discours. Tous ses agents étaient disposés, et Soint-Just arrivait dans la journée. La convention, en le voyant paraltre à cette tribune où il ne se montrait que rarement, s'attendait à une séche décisive. On l'écouta avec

un morne silence. « Citoyens, dit-il, que d'autres » vous tracent des tableaux flatteurs, je viens vous » dire des vérités utiles. Je ne viens point réaliser « des terreurs ridicules, répandnes par la perfidie ; » mais je veux étouffer, s'il est possible, les flam- beaux de la discorde par la seule force de la vérité. » Je vais défendre devant vous votre autorité ou-» tragée et la liberté violée. Je me défendrai moimême : vous n'en serez pas surpris : vous ne ressemblez point aux tyrans que vous combattez. » Les cris de l'innocence outragée n'importunent » point votre oreille, et vous n'ignorez pas que » cette cause ne vous est point étrangère. » Robespierre fait ensuite le tableau des agitations qui ont régné depuis quelque temps, des eraintes qui ont été répandues, des projets qu'on a supposés au comité et à lui contre la convention. « Nous , dit-il. » attaquer la convention ! et que sommes-nous sans » elle! Qui l'a défendue au péril de sa vie? Qui » s'est dévoué pour l'arracher aux mains des fac-» tions? » Robespierre répond que c'est lui; et il appelle avoir défendu la convention contre les factions, avoir arraché de son sein Brissot, Vergniaud. Gensonne, Petion, Barbaroux, Danton, Camille Desmoulins, etc. Après les preuves de dévouement qu'il a données, il s'étonne que des bruits sinistres aient été répandus. « Est-il vrai, dit-il, qu'on ait o colporté dés listes odicuses où l'on désignait pour » victimes un certain nombre de membres de la o convention, et qu'on prétendait être l'ouvrage » du comité de salut public et ensuite le mien? Est-il vraí qu'on ait osé supposer des séances du » comité, des arrêtés rigoureux qui n'ont iamais » existé, des arrestations non moins chimériques? » Est-il vraí qu'on ait cherché à persuader à un cer-» tain nombre de représentants irréprochables que » leur perte était résolue ? à tous eeux qui, par » quelque terreur, avaient payé un tribut inévitable » à la faiblesse humaine, qu'ils étaient voués au » sort des conjurés? Est-il vrai que l'imposture ait » été répandue avec tant d'art et d'audace, qu'une » foule de membres ne couchaient plus chez eux? " Oui, les faits sont constants et les preuves en sont » au comité de salut publie! »

» au comite de salut pathiet : »

Il se plaint ensuite de ceque l'accusation , portée
en masse contre les comités , a fini par se diriger
sur lui seul. Il expose qu'on a donné son non à
tout ce qui s'est fait de mal dans le gouvernement;
que si on enfermati des parirotes au liut de derirmer
de arsistorates, on dissist : C'est libbespierre qui
le renut; que si quelques patriotes avient succombé,
on dissist : C'est. Robespierre qui la pordunité
er ceut; que si quelques patriotes avient succombé.

que si des agents nombreux du comité de sûreté | générale étendaient partout leurs vexations et leurs rapines, on disait : C'est Robespierre qui les enroie; que si une loi nouvelle tourmentait les rentiers, on disait : C'est Robespierre qui les ruine. Il dit enfin qu'on l'a présenté comme l'auteur de tous les maux pour le perdre, qu'on l'a appelé un tyran, ct que le jour de la fête à l'Être-Suprème, ce jour où la convention a frappé d'un même coup l'athéisme et le despotisme sacerdotal, où elle a rattaché à la révolution tous les cœurs généreux, ce jour enfin de felicité et de pure ivresse, le président de la convention nationale, parlant au peuple assemblé, a été insulté par des hommes compables, et que ces hommes étaient représentants. On l'a appelé un tyran! et pourquoi? parce qu'il a acquis quelque influence en parlant le langage de la vérité. « Et » que prétendez-vous, s'écrie-t-il, vous qui voulez » que la vérité soit sans force dans la bonche des » représentants du peuple français? La vérité sans » doute a sa puissance, elle a sa colère, son despotisme; elle a ses accents touchants, terribles, » qui retentissent avec force dans les cœurs purs · comme dans les consciences coupables, et qu'il » n'est pas plus donné au mensonge d'imiter, qu'à » Salmonée d'imiter les foudres du ciel. Mais ac-» cusez-en la nation, accusez-en le peuple qui la · sent et qui l'aime? - Qui suis-je, moi qu'on » accuse? un esclave de la liberté, un martyr vivant o de la république, la victime autant que l'ennemi du » crime. Tous les fripons m'outragent; les actions » les plus indifférentes, les plus légitimes de la part des antres, sont des crimes pour moi. Un homme » est calomnié des qu'il me connaît : on pardonne » à d'antres leurs forfaits; on me fait à moi un » erime de mon zèle. Otez-moi ma conscience, ic » suis le plus malheureux des hommes; je ne jouis » pas même des droits de citoyen; que dis-je, il ne » m'est pas même permis de remplir les devoirs » d'un représentant du penple!»

Bolespierre se defend ainsi par des decimantions authies et diffuses, et, pour la permière fois, il il retuve la convention morne, silencieuse, et comme campiée de la loquent de ce discours. Il arrive confia na plus vif de la question ; il accuse. Parconarta totuels les paries du gouvernement, il critique d'abord avec une méchanecté inique le système d'abord avec une méchanecté inique le système d'abord avec une pitié profonde sur la toi des rentes sistèmes. Il critique gérées; il m'y a pas junqu'au macrimant contre lequel il semble éclerer, en disant que les intipauts ou cutaring le convenión datas des meutres causant contract que de la convenión datas des meutres.

» ces? dans les maius, s'écrie-t-il, de feuillants, de fripons connus, des Cambon, des Mallarmé, des » Ramel, » Il passe ensuite à la guerre, il parle avec dédain de ces victoires, « qu'on vient décrire avec » une légéreté académique, comme si elles n'a-» vaient coûté ui sang ni travaux. Surveillez, s'écrie-» t-il, surveillez la victoire ; surveillez la Belgique. » Vos ennemis se retirent et vous laissent à vos » divisions intestines; songez à la fin de la cam-» pagne. On a semé la division parmi les généraux ; » l'aristocratie militaire est protégée; les généraux » fidèles sout persécutés; l'administration militaire » s'enveloppe d'une autorité suspecte. Ces vérités » valent bien des épigrammes. » Il n'en disait pas davantage sur Carnot et Barrère; il laissait à Saint-Just le soin d'accuser les plans de Carnot, On voit que ce misérable répandait sur toutes choses le fiel dont il était dévoré. Ensuite il s'étend sur le comité de sureté générale, sur la foule de ses agents, sur leurs eruautés, sur leurs rapines; il dénonce Amar et Jagot comme s'étant emparés de la police, et faisant tont pour décrier le gouvernement révolutionnaire. Il se plaint de ees railleries qu'on a debitées à la tribuuc à propos de Catherine Théot, et prétend qu'on a voulu supposer de feintes conjurations pour en cacher de réelles. Il montre les deux comités comme livrés à des intrigues, et engagés en quelque sorte dans les projets de la faction antinationale. Dans tont ce qui existe, il ne tronve de bien que le gourernement révolutionnaire, mais seulement encore le principe et non l'exécution. Le principe est à lui, c'est lui qui a fait instituer ee gouvernement, mais ce sont ses adversaires qui

violentes. « Dans les mains de qui sont vos finan-

le déprayent. Tel est le sens des volumineuses déclamations de Robespierre. Enfin il termine par ee résumé : « Disons qu'il existe une conspiration contre la » liberté publique ; qu'elle doit sa force à une coa-» lition criminelle qui intrigue au sein même de la » convention; que cette coalition a des complices » au sein du comité de sureté générale, et ilans les » burcaux de ce comité qu'ils dominent ; que les » ennemis de la république ont opposé ce comité » au comité de salut public , et constitué ainsi deux » gouvernements; que des membres du comité de a salut public entrent dans ce complot; que la coa-» lition ainsi formée chercheà perdre les patriotes et » la patrie, Quel est le remède à ce mal? Puuir les » traitres, renouveler les bureaux du comité de sû-» reté générale, épurer ce comité lui-même et le » subordonner au comité de salut public ; épurer · le comité de salut public lui-même, constituer le » gouvernement sous l'autorité suprême de la con-

» vention nationale, qui est le centre et le juge, et » écraser ainsi toutes les factions du poids de l'au-

« torité nationale , pour élever sur leurs ruines la · puissance de la justice et de la liberté. Tels sont » les principes. S'il est impossible de les réclamer

» sans passer pour un ambitieux, j'en conelurai que « les principes sont proscrits, et que la tyranuie

» règne parmi nous, mais non que je doive le taire; ear » que peut-on objecter à un homme qui a raison.

» et qui sait monrir pour son pays? Je suis fait » pour combattre le crime, non pour le gouverner.

» Le temps n'est point encore arrivé où les bommes » de bien pourront servir impunément la patrie! »

Robespierre avait commencé son discours dans le silence, et l'achève dans le silence. Dans toutes les parties de la salle on reste muet en le regardant. Ces députés, autrefois si empressés, sont devenus de glace; ils n'expriment plus rien, et semblent avoir le courage de rester froids depuis que les tyrans, divisés entre eux, les prennent pour juges. Tous les visages sont devenus impénétrables. Une espèce de rumeur sourde s'élève peu à peu dans l'assemblée; mais personne n'ose encore prendre la parole. Lecointre de Versailles, l'un des ennemia les plus énergiques de Robespierre, se présente le premier, mais e'est pour demander l'impression du discours, tant les plus bardis hésitent eneore à livrer l'attaque. Bourdon de l'Oise ose s'opposer à l'impression, en disant que ce discours renferme des questions trop graves, et il demande le renvoi aux deux comités. Barrère, toujours prudent, appuie la demande de l'impression, en disant que dans un pays libre il faut tout imprimer. Contbon s'élance à la tribune, Indigné de voir une constestation au lieu d'un élan d'entbousiasme, et réclame non-seulement l'impression, mais l'envoi à toutes les communes et à toutes les armées. It a besoin, dit-il, d'épancher son cœur ulcéré, car depuis quelque temps on abreuve de dégoûts les députés les plus fidèles à la cause du peuple; on les accuse de verser le sang, d'en vouloir verser encore; et cependant, s'il crovait avoir contribué à la perte d'un seul innocent, il s'immolerait de douleur. Les paroles de Couthon réveillèrent tout ce qui restait de soumission dans l'assemblée; elle vota l'impression et l'envoi du discours à toutes les municipa-

Les adversaires de Robespierre allaient avoir le désavantage; mais Vadier, Cambon, Billand-Varennes. Panis, Amar, demandent la parole pour répondre

aux accusations de Robespierre. Les eourages sont ranimés par le danger, et la lutte commence. Tous veulent parler à la fois. On fixe le tour de chacun. Vadier est admis le premier à s'expliquer. Il juatifie le comité de sureté générale, et soutient que le rapport de Catherine Théot avait pour obiet de révéler une conspiration réelle, profonde, et il ajonte d'un ton significatif qu'il a des pièces pour en prouver l'importance et le danger. Cambon justifie ses lois de finances et sa probité qui était universellement connue et admirée dans un poste où les tentations étaient si grandes. Il parle avec son impétuosité ordinaire; il prouve que les agioteurs ont seuls pu être léses par ses lois de finances, et rompant enfin la mesure observée jusque-là: «Il » est temps, s'écrie-t-il, de dire la vérité tout en-» tière. Est-ce moi qu'il faut accuser de m'être · rendu mattre en quelque ebose? l'homme qui » s'était rendu maître de tout, l'homme qui para-» lysait votre volonté, c'est celui qui vient de » parler, c'est Robespierre, » Cette vébémence déconcerte Robespierre : comme s'il avait été accusé d'avoir fait le tyran en matière de finances, il dit qu'il ne s'est jamais mêlé de finances , qu'il n'a donc jamais pu gêner la convention en cette matière, et que du reste, en attaquant les plans de Cambon, il n'a pas voulu attaquer ses intentions. Il l'avait pourtant qualifié de fripon, Billaud-Varennes, non moins redoutable, dit qu'il est temps de mettre toutes les vérités en évidence ; il parle de la retraite de Robespierre des comités, du déplacement des compagnies de canonniers, dont on n'a fait sortir que quiuze quoique la loi permit d'en faire sortir vingt-quatre; il ajoute qu'il va arracher tous les masques, et qu'il aime mieux que son cadavre serve de marche-pied à un ambitieux que d'autoriser ses attentats par son silence. Il demande le rapport du décret qui ordonne l'impression. Panis se plaint des ealomnies continuelles de Robespierre, qui a voulu le faire passer pour auteur des journées de septembre; il veut que Robespierre et Couthon s'expliquent sur les einq ou six députés dont ils ne cessent depuis un mois de demander le sacrifice aux jacobins. Aussitôt la même ebose est réclamée de toutes parts. Robespierre répond avec bésitation qu'il est venu dévoiler des abus, et qu'il ne s'est pas chargé de justifier ou d'accuser tel ou tel. -Nommez, nommez les individus! s'écrie-t-on. -Robespierre divague encore, et dit que lorsqu'il a cu le courage de déposer dans le sein de la convention des avis qu'il crovait utiles, il ne pensait pas... - On l'interrompt encore. Charlier lui crie :

Vous oui périendez avult le courage de la vertu, a yeze celul de la vertul. Nommer, nommez les individus! - La confusion augmente. Ou revient si individus! - La confusion augmente. Ou revient per la question de l'impression. Aum risiste pour le reraroi du discours aux comités. Bereire, veyant l'avantage exponence pour ceut qui veileut le reravoi aux comités, vient s'exemer en quelque control d'avoir demande le contraire. Afinh le concoura de lobespiere, au lieu d'être imprimé, sera reuroy à l'avanem ned solus comités.

Cette séance était un événement vraiment extraordinaire. Tous les députés, habituellement si soumis, avaient repris courage, Robespierre, qui n'avait iamais eu que de la morgue et point d'audace, était surpris, dépité, abattu. Il avait besoin de se remettre; il court chrz ses fidèles jacobins pour retrouver des amis et leur emprunter du courage. On y était déjà instruit de l'événement, et on l'attendait avec impatience. A peine paralt-il qu'on le couvre d'applaudissements. Couthon le suit et partage les mêmes acelamations. On demande la lecture du discours. Robespierre emploie encore deux grandes heures à le leur répéter. A chaque instant Il est interrompu par des cris et des applandissements frénétiques. A peine a-t-il acbevé qu'il ajoute quelques paroles d'épanchement et de douleur. « Ce discours que vous venez d'entendre, leur » dit-il, est mon testament de mort. Je l'ai vu au-» jourd'hui; la ligue des méchants est tellement » forte que je ne puis pas espérer de lui échapper. » Je succombe sans regret; je vous laisse ma mé-» moire; elle vous sera chère et vous la défen-» drez. » A ces paroles, on s'errie qu'il n'est pas temps de craindre et de désespérer; qu'au rontraire on vengera le père de la patrie de tous les méchants réunis, Henriot, Dumas, Cofinhal, Pavan, l'entourent et se dérlarent tout prêts à agir. Henriot dit qu'il connaît encore le chemin de la convention. « Séparez, leur dit Robespierre, les méchants des hommes faibles; délivrez la convention des scélé-» rats qui l'oppriment ; rendez-lni le service qu'elle attend de vons, romme au 51 mai et au 2 juiu. Marrhez, sauvez encore la liberté! Si malgré tous . ces efforts il faut succomber, eh bien! mes amis, vous me verrez boire la eigué avec ralme. » Robespierre, s'écrie un député, je la boirai avec a toi! » - Couthon propose à la société un nouveau scrutin épuratoire, et veut qu'on expulse à l'instant même les députés qui ont voté contre Robespierre; il en avait sur lui la liste et la fournit sur-le-champ. Sa proposition est adoptée au milieu

d'un tumulte épouvantable. Collot-d'Herbois essaie de présenter quelques réflexions; on l'accable de buces; il parle de ses servires, de ses dangers, des deux comps de feu de Ladmiral ; on le raille, on l'injurie, on le chasse de la tribune. Tous les députés présents et désigués par Couthon sout chassés, quelques-uns même sont battus. Collot se sauve au milieu des couteaux dirigés contre lui, La société se trouvait augmentée ce jour-là de tons les gens d'action qui, dans les moments de trouble, pénétraient sans avoir de cartes ou avec une carte fausse. Ils joignaient aux paroles la violence, et ils étaient même tout prêts à y ajonter l'assassinat. L'agent national Payan, qui était homme d'exécution, proposait un projet hardi. Il voulait qu'on allat sur-le-champ eulever tous les conspirateurs. et on le pouvait, ear ils étaient en ce moment même réunis ensemble dans les comités dont ils étaient membres. On aurait ainsi terminé la lutte sans combat et par un coup de main. Robespierre s'y opposa; il n'aimait pas les actions si promptes; il pensait qu'il fallait suivre tons les procédés du 31 mai. On avait dejà fait une pétition solennelle; il avait fait un discours; Saint-Just, qui venait d'arriver de l'armée, frrait un rapport le lendemain matin: Ini Robespierre parlerait de nouveau, et. si on ne réussissait pas , les magistrats du peuple , réunis pendant re temps à la commune, et appuyés par la force armée des sertions, déclareraient que le peuple était rentré dans sa souveraineté, et viendraient délivrer la convention des scélérats qui l'égaraient. Le plan se trouvait ainsi tracé par les précédents. On se sépara en se promettant, pour le lendemain, Robespierre d'être à la convention, les jacobins dans leur salle, les magistrats municipaux à la commune, et Henriot à la tête des sections. On romptait de plus sur les jeunes gens de l'école de Mars, dont le commandant, Labretèche,

citat dévoué à la cause de la commune. Telle fut cette journée du 8 Hermidor, la dernière de la tyrannie ausgiante qui x'était appesantie sour la France, Cepenlant, et pour cettre. Horten de la commentation de la commentation de la commentation de Le trabunal aisges, des vicinies furent conductes d'l'erbariand. Dans le nombre étaient deux poetres célèbres, floucher, l'auteur des Nois, et le jume André Chenier, qui laissat adminifolée éslaurhes, et que la France regrettera autant que tous ces jeunes hommas de génie, orstears, certrains, grièrezus, deverse par l'échândi et par la guerre, grièrezus, deverse par l'échândi et par la guerre, fails charrette, en réclouin fut yen de Rainie, le fails charrette, en réclouin fut yen de Rainie, le jeune André, en montant à l'échafand, poussa le eri du génie arrêté dans sa carrière : Mourir si jeune! s'écria-t-il en se frappant le front ; il y arait quelque chose là! Pendant la nuit qui suivit, on s'agita de toutes

parts, et chacun songen à recueillir ses forces. Les deux comités étaient réunis, et délibéraient sur les grands événements de la journée et sur ceux du lendemain. Ce qui venait de se passer aux Jacobins prouvait que le maire et Henriot soutiendraient les triumvirs, et que le lendemain on aurait à lutter contre toutes les forces de la commune. Faire arrêter ces deux principaux chefs eût été le plus prudent, mais les comités hésitaient encore ; ils voulaient, ne voulaient pas; ils se sentaient comme une espèce de regret d'avoir commencé la lutte. Ils voyaient que si la convention était forte pour vainere Robespierre, elle rentrerait dans tous ses pouvoirs, et qu'ils seraient arrachés aux coups de leur rival mais dépossédés de la dictature, S'entendre avec lui cut bien mieux valu sans donte; mais il n'était plus temps. Robespierre s'était bien gardé de se rendre au milieu d'eux, après la séance des Jacobins. Saint-Just, arrivé de l'armée depuis quelques heures, les observait. Il était silencieux. On lui demanda le rapport dont on l'avsit chargé dans la dernière entrevue, et on voulut en entendre la lecture; il répondit qu'il ne pouvait le communiquer, l'ayant donné à lire à l'un de ses collègues. On lui demanda d'en faire au moins connaltre la conclusion; il s'y refusa encore. Dans ce moment, Collot entre tout irrité de la scène qu'il venait d'essuver aux Jacobins. - « Oue se passe-t-il aux Jacobins? lui dit Saint-Just. - Tu le de-» mandes? réplique Collot avec colère; n'es-tu pas » le complice de Robespierre? n'avez-vous pas com-- biné ensemble tous vos projets? Je le vois, vous » avez formé un infâme triumvirst, vous voulez » nous assassiner; mais si nous succombons, yous ne jouirez pas longtemps du fruit de vos crimes! Alors s'approchant de Saint-Just avec véhémence : « Tu veux , lui dit-il, nous dénoncer demain matin; » tu as ta poche pleine de notes contre nous, » montre-les.... » - Saint-Just vide ses poches, et assure qu'il n'en a sucune. On apaisc Collot, et on exige de Saint-Just qu'il vienne à onze heures du matin communiquer son rapport, avant de le lire à l'assemblée. Les comités, avant de se séparer, con-

viennent de demander à la convention la destitution d'Henriot, et l'appel à la barre du maire et de Saint-Just courut à la bâte écrire son rapport rapport, est à la tribune. Les denx Robespierre,

l'agent national.

qui n'était pas encore rédigé, et dénonca svec plus de briéveté et de force que ne l'avait fait Robespierre la conduite des comités envers leurs collèques , l'envahissement de toutes les affaires . l'orgueil de Billaud-Varennes, et les fausses manœuvres de Carnot, qui avait transporté l'armée de Piebegrn sur les côtes de Flandre, et avait voulu arracher seize mille hommes à Jourdan. Ce rapport était aussi perfide mais bien autrement habile que celui de Robespierre. Saint-Just résolut de le lire à la convention sans le montrer aux comités.

Tandis que les conjurés se concertaient entre eux. les montagnards, qui jusqu'ici s'étaient bornés à se communiquer leurs craintes, mais qui n'avaient pas formé de complot, couraient les uns chez les autres, et se promettaient pour le lendemain d'attaquer Robespierre d'une manière plus formelle, et de le faire décréter s'il était possible. Il leur fallait pour cela le concours des députés de la Plaine. qu'ils avaient souvent menacés, et que Robespierre, affectant le rôle de modérateur, avait autrefois défendus. Ils avaient donc peu de titres à Ieur faveur, Ils allèrent cependant trouver Boissyd'Anglas, Durand-Maillane, Palasne-Champeaux, tous trois constituants, dont l'exemple devait déeider les autres. Ils leur dirent qu'ils seraient responsables de tout le sang que verserait encore Robespierre, s'ils ne consentaient à voter contre lui. Repoussés d'abord, ils revinrent à la charge jusqu'à trois fois, et obtinrent enfin la promesse désirée. On courut encore toute la matinée du 9; Tallien promit de livrer la première attaque, et demanda sculement qu'on osat le suivre.

Chacun courait à son poste; le maire Fleuriot . l'agent national Payan, étaient à la commune. Henriot était à cheval avec ses aides-de-camp, et parcourait les rues de Paris. Les jacobins avaient commencé une séauce permanente. Les députés, debout des le matin , s'étaient rendus à la convention avant l'heure accoutumée. Ils parcouraient les couloirs en tumulte, et les montagnards les entretenaient avec vivacité, pour les décider en leur faveur. Il était onze heures et demie. Tailien, à l'une des portes de la salle , parlait à quelques-uns de ses collègues, lorsqu'il voit entrer Saint-Just, qui monte à la tribune : « C'est le moment , s'écriet-il, entrons, » On le suit, les bancs se garnissent, et on attend en silence l'ouverture de cette scène . l'une des plus grandes de notre orageuse république. Saint-Just, qui a manqué à la parole donnée à ses collègues, et qui n'est pas allé leur lire son

Lebas, Couthon, sont assis à côté les uns des autres. Collot-d'Herbois est au fauteuil. Saint-Just se dit chargé par les comités de faire un rapport, et obtient la parole, il débute en disant qu'il n'est d'aucune faction, et qu'il n'appartient qu'à la vérité; que la tribune pourra être, pour lui comme pour heaucoup d'autres, la roche Tarpéienne, mais qu'il n'en dira pas moins son opinion tout entière sur les divisions qui ont éclaté. Tallien lui laisse à peine achever ces premières phrases, et demande la parole pour une motion d'ordre. Il l'obtient, « La république , dit-il , est dans l'état le plus mal-» beureux, et aueun bon citoyen ne peut s'empé-« cher de verser des larmes sur elle. Hier un membre « du gouvernement s'est isolé, et a dénoncé ses « collègues; un autre vient en faire de même au-» jourd'hui. C'est assez aggraver nos maux ; je de-» mande qu'enfin le voile soit entièrement déchiré. » A peine ces paroles sont-elles prononcées que les applaudissements éclatent, se prolongent, recommencent encore , et retentissent une troisième fois, C'était le signal avant-coureur de la chute des triumvirs, Billaud-Vareunes, qui s'est emparé de la tribune après Tallien, dit que les jacobins ont tenu la veille une séance séditieuse, où se trouvaient des assassins apostés, qui ont annoncé le projet d'égorger la convention. Une indignation générale se manifeste. « Je vois , ajoute Billaud-» Varennes, je vois dans les tribunes un des bom-» mes qui menaçaient hier les députés fidèles. » Ou'on le saisisse! » - On s'en empare aussitôt. et on le livre aux gendarmes. Billaud soutient ensuite que Saint-Just n'a pas le droit de parler au nom des comités, parce qu'il ne leur a pas commumuniqué son rapport; que c'est le moment pour l'assemblée de ne pas mollir, car elle périra si elle est faible. - Non, non, s'éerient les députés en agitant leurs ehapeaux, elle ne sera pas faible et ne périra pas! - Lehas réclame la parole, que Billaud n'a pas cédée encore : il s'agite , et fait du bruit pour l'obtenir. Sur la demande de tous les députés, il est rappelé à l'ordre. Il veut insister de nouveau. - A l'Abbaye le séditieux ! s'écrient plusienrs voix de la Montagne. - Billaud continue, ct, ne gardant plus aucun ménagement, dit que Bobespierre a toujours cherché à dominer les comités; qu'il s'est retiré lorsqu'on a résisté à sa loi dn 22 prairial, et à l'usage qu'il se proposait d'en faire ; qu'il a voulu conserver le noble Lavalette . conspirateur à Lille dans la garde nationale, qu'il a empéché l'arrestation d'Henriot, complice d'Hébert, pour s'en faire une créature; qu'il s'est op-

posé en outre à l'arrestation d'un secrétaire du comité, qui avait volé cent quatorze mille francs : qu'il a fait enfermer, au moyen de son bureau de police, le meilleur comité révolutionnaire de Paris ; qu'il a toujours fait en tout sa volonté , et qu'il a voulu se rendre maltre absolu. Billaud ajoute qu'il pourrait eiter encore beaucoup d'autres faits, mais qu'il suffira de dire qu'bier les agents de Robespierre aux Jacobins, les Dumas, les Coffinhal. se sont promis de décimer la convention nationale. Tandis que Billaud énumérait ces griefs , l'assemblée laissait échapper par intervalle des mouvements d'indignation. Robespierre, livide de eolère, avait quitté son siège et gravi l'escalier de la tribune. l'lacé derrière Billaud, il demandait la parole au président avec une extrême violence. Il saisit le moment où Billaud vient d'achever pour la redemander encore plus vivement. - A bas le tyran! à bas le tyran! s'ecrie-t-on dans toutes les parties de la salle. Deux fois ce cri accusateur s'élève, et aunonce que l'assemblée ose enfin lui donner le nom qu'il méritait. Tandis qu'il insiste, Tallien qui s'est élancé à la tribune, réclame la parole, et l'obtient avant lui. « Tout-à-l'heure, dit-il, je de-» mandais que le voile fût entièrement déchiré ; je m'aperçois qu'il vient de l'être. Les conspirateurs sont démasqués. Je savais que ma tête était me-» nacée, et jusqu'ici j'avais gardé le silence; mais » bier j'ai assisté à la séance des jacobins . j'ai vu se former l'armée du nouveau Cromwell, f'ai rémi pour la patrie, et je me suis armé d'un poignard pour lui percer le sein si la convention n'avait pas le courage de le décréter d'accusa-» tion. » En achevant ces mots, Tallien montre son poignard, et l'assemblée le couvre d'applaudissements. Il propose alors l'arrestation du chef des conspirateurs , llenriot. Billaud propose d'y ajouter celle du président Dumas, et du nommé Boulanger, qui, la veille, a été l'un des agitateurs les plus ardents aux Jacobins. On décrète sur-le-champ l'arrestation de ces trois coupables.

Barrier entre daus c' moment, pour faire à l'assemblée les propositions que le comié a délibérées dans la muit, avant de se séparer. Robepierre, qui n'auti pa quitte la tribune, profite de cei intervalle pour demander encore la parole. Ses duversaires etiaten décidés à la lui refuser, de peur qu'un reste de créanite et de servilité ne serécitifié à se voir, Pietes sous au soume de la Monréellité à se voir, Pietes sous au soume de la Monter de la comme de la Monte de l tyran! s'écrient-ils avec des voix de tonnerre. Barrère obtient encore la parole avant Robespierre. On dit que cet bomme, qui, par vanité, avait voulu jouer un rôle, et qui, par faiblesse, tremblait maintenant de s'en être donné un , avait deux diseours dans sa poche, l'un pour Robespierre, l'au tre pour les comités. Il développe la proposition convenue la nuit : c'est d'abolir le grade de commandant-général, de rétablir l'aneienne loi de la législative, par laquelle chaque chef de légion eommandait à son tour la force armée de Paris, et enfin d'appeler le maire et l'agent national à la barre, pour y répondre de la tranquillité de la capitale. Ce décret est adopté sur-le-champ, et un buissier va le communiquer à la commune, au milieu des plus grands périls.

Lorsque le décret proposé par Barrère a été adopté, on reprend l'énumération des torts de Robespierre; chacun vient à son tour lui faire un reproche. Vadier, qui voutait avoir découvert une conspiration importante en asisissant Catherine Théot, rapporte, ce qu'il n'avait pas dit la veille, que dom Gerle possédait un certificat de civisme signé par Robespierre, et que, dans un matelas de Catherine, se trouvait une lettre dans laquelle elle appelait Robespierre son fils chéri. Il s'étend ensuite sur l'espionnage dont les comités étaient entourés, avec la diffusion d'un vieillard et une lenteur qui ne convensit pas à l'agitation du moment. Tallien, impatient, remonte à la tribune et prend encore la parole, en disant qu'il faut ramener la question à son véritable point. En effet, on avait décrété Henriot, Dumas, Boulanger, on avait appeté Robespierre un tyran, mais on n'avait pris aucune résolution décisive. Tallien observe que ee n'est pas à quelques détaits de la vie de cet homme, appele un tyran, qu'il faut s'attacher, mais qu'il faut en montrer l'ensemble, Alors, il commence un tableau énergique de la conduite de ce rhéteur lâche, orgueilleux et sanguinaire..... Robespierre, suffoqué de colère, l'interrompt par des cris de fureur. -- Louchet dit : Il faut en finir ; l'arrestation contre Robespierre! - Loseau ajoute : L'accusation contre ce dénonciateur! - L'accusation! l'accusation! crient une foule de députés. - Loucbet se lève, et regardant autour de lui, demande si on l'appuie. - Qui, oui! répondent cent voix. -- Robespierre le jeune dit de sa place : « Je partage les crimes de mon frère , unissez moi » à lui! » On fait à peine attention à ce dévouement. - L'arrestation ! l'arrestation ! erie-t-on encore. - Dans ce moment, Robespierre, qui

n'avait paa cessé d'aller de sa place au bureau, et du bureau à sa place, s'approche de nouveau du . président et lui demande la parole. Mais Thuriot. qui remplaçait Collot d'Ilerbois au fauteuil, ne lui répond qu'en agitant sa sonnette. Alors Robespierre se tourne vers la Montagne et n'y trouve que des amis glacés ou des ennemis furieux; il dirige ensuite ses yeux vers la Plaine. - « C'est à vous . » dit-il, bommes purs, honimes vertueux, c'est à » vous que je m'adresse, et non aux brigands! » On détourne la tête ou on le menace. Enfin, il se reporte encore vers le président, et s'écrie : « Pour » la dernière fois, président des assassins, le te » demandé la parole! » Il prononce ces derniers mots d'une voix étouffée et presque éteinte .- « Le » sang de Danton t'étouffe ! » lui dit Garnier de l'Aube, Duval, impatient de cette lutte, se lève et dit : « Président, est-ce que cet hommes era encore --» longtemps le maître de la eouvention? - Ah!

organis le manue de la convenioni — ani optim tyran est dur à abatire! ajoute Féron. — Aux voix! aux voix! » éérie Loseau, l'arrestation tant proposée est enfin mise aux voix et décrétée au milieu d'un tumulte épouvantable. A prine le dérert est-il rendu que de tous les côtés de la salle on se lèvre en eriant : Vire la liberté! vire la république les tyrans ne sont plus!

Une foule de membres se lévent et disent qu'ils ont entendu voter pour l'arrestation des complices de Robespierre, Saint-Just et Couthon, Aussitôt on les ajoute au décret. Lebas demande à y être adjoint; on lui accorde sa demande ainsi qu'à Robespierre jeune. Ces hommes inspiraient encore une telle apprébension que les huissiers de la salle n'avaient pas osé se présenter pour les traduire à la barre. En voyant qu'ils étaient restés sur leurs siéges, on demande pourquoi ils ne descendent pas à la place des accusés ; le président répond que les huissiers n'ont pas pu faire executer l'ordre. Le cri : A la barre! à la barre! devient aussitôt général. Les einq aceusés y descendent, Robespierre furieux, Saint-Just calme et méprisant, les autres consternés de cette humiliation si nouvelle pour eux. Ils étaient enfin à cette place où ils avaient envoyé Vergniaud, Brissot, Pétion, Camille Desmoulins, Danton, et taut d'autres de leurs collègues, pleins ou de vertu, ou de génie, ou de courage.

Il était cinq heures. L'assemblée avait déclaré la séance permanente; mais en ce moment, accablée de fatigue, elle prend la résolution dangereuse de suspendre la séance jusqu'à sept pour se donner un peu de rroos. Les députés se séparent alors, et laissent ainsi à la commune, si elle a quelque audace , la faculté de fermer le lieu de leurs séances et de s'emparer de la domination dans Paris, Les cina accusés sont conduits au comité de sûreté générale, et ioterrogés par leurs collègues en attendant d'être traduits dans les prisons.

Pendant que ces événements si importants se passaient dans la convention, la commune était restée dans l'attente. L'huissier Courvol était allé lui signifier le décret qui mettait Henriot en arrestation, et mandait le maire et l'agent national à la barre. Il avait été fort mal accueilli. Avant demandé un recu . le maire lui avait répondu : Un jour comme aujourd'hui, on ne donne pas de recu. Va à la convention, va tui dire que nous saurons le maintenir, et dis à Robespierre qu'il n'ait pas peur, car nous sommes ici. Le maire s'était exprimé ensuite devant le conseil général de la manière la plus mystérieuse sur le motif de la réunion ; il ne parla que du décret qui ordonnait à La commune de veiller à la tranquillité de Paris ; il rappela les époques où cette commune avait déployé nn grand courage, désignant assez clairement le 31 mai. L'agent national Payan, parlant après le maire, avait proposé d'envoyer deux membres du conseil sur la place de la commune, où se trouvait une foule immense, pour haranguer le peuple et l'inviter à se réunir à ses magistrats pour sauver la patrie. Ensuite on avait rédigé une adresse dans laquelle on disait que des scélérats opprimajent Robespierre, ce citouen vertueux qui fit décréter le dogme consolateur de l'Étre-Supréme et de l'immortalité de l'âme ; Saint-Just, cet apôtre de la vertu, qui fit cesser la trahison au Rhin et au Nord; Couthon, ce citoyen vertuenz qui n'a que le corps et la tête de vivants, mais qui les a brutants de patriotisme. Aussitôt après, on avait arrêté que les sections seraient convoquées, que les présidents et les commandants de la force armée seraient mandés à la commune pour y recevoir ses ordres. Une députation avait été envoyée aux jacobins pour qu'ils vinssent fraterniser avec la commune, et qu'ils envoyassent au conseil général leurs membres les plus énergiques et un bon nombre de citouens et de citouennes des tribunes. Sans énoncer encore l'insurrection , la commune en prenait tous les moyens et marchait ouvertement à ce but. Elle ignorait l'arrestation des cioq députés, et c'est pourquoi elle gardait encore quelque réserve.

Pendant ce temps, llenriot était monté à cheval

apprend qu'on a arrêté cinq représentants; alors il se met à exciter le peuple, en criant que des scélérats oppriment les députés fidèles, qu'ils ont arrêté Couthon, Saint-Just et Robespierre. Ce misérable était à moitié ivre ; il s'agitait sur son cheval et brandissait son sabre comme un frénétique, Il se rend d'abord au fanbourg Saint-Antoine pour soulever les ouvriers, qui comprenaient à peine ce qu'il voulait dire, et qui d'ailleurs commencaient à s'apitover en voyant passer tous les jours de nonvelles victimes. Par un hasard fatal, Henriot rencontre les charrettes. En apprenant l'arrestation de Robespierre, on les avait entourées; et comme Robespierre était supposé l'auteur de tous les meurtres, on s'imaginait que, lui arrêté, les exécutions devaient finir. On voulait, en conséquence. faire rebrousser chemin aux condamnés, Henriot. survenant en cet instant, s'y oppose et fait consommer encore cette dernière exécution. Il revient ensuite, toujours au galop, jusqu'au Laxembourg, et ordonne à la gendarmerie de se réunir à la place de la maison commune. Il prend un détachement à sa suite, et descend le long des quais pour se rendre à la place du Carrousel et aller délivrer les prisonniers qui se trouvaient au comité de sûreté générale. En courant sur les quais avec ses aides-decamp, il renverse plusieurs personnes. Un homme, qui avait sa femme sous son bras, se tourne vers les gendarmes, et s'écrie : « Gendarmes, arrêtez ce brigand , il n'est plus votre général! » Un aidede-camp lui répond par un coup de sabre. Henriot continue sa route, et se jette dans la rue Saint-Honoré ; arrivé sur la place du Palais-Égalité (Palais-Royal), il aperçoit Merlin de Thionville, et pousse à lui en criant : « Arrêtez ce coquin! » c'est un de ceux qui persécutent les représentants » fidèles! » On s'empare aussitôt de Mcrlin, on le maltraite et on le conduit au premier corps-degarde, Dans les cours du Palais-National, Henriot fait mettre pied à terre à ceux qui l'accompagnent, et veut pénétrer dans le palais. Les grenadiers lui en refusent l'entrée et croisent la batonnette. Dans ce moment, un buissier s'avance et dit : - « Gen-» darmes, arrêtez ce rebelle; un décret de la con-» vention yous l'ordonne! » - Aussitôt on entoure Henriot, on le désarme, lui et plusieurs de ses aides-de-camp, on les garrotte, et on les conduit dans la salle du comité de sûreté générale, auprès des Robespierre, Couthon, Saint-Just et Lebas. Jusqu'ici tout allait bien pour la convention; ses

décrets, hardiment rendus, étaient beureusement et courait les rues de Paris, Chemin faisant, il exécutés; mais la commune et les jacobins, qui n'avaient pas encore proclamé ouvertement l'insurrection, allaient éclater maintenant, et réaliser leur projet d'un 2 juin. Pay bonbeur, tandis que la convention suspendalt imprudemment sa séance, la commune faisait de même, et le temps était perdu pour tout le monde.

Le conseil ne se rassemble de nouveau qu'à six heures. A cette reprise de la séance, l'arrestation des cinq députés et d'Henriot était connue. Le conseil, à cette nouvelie, ne se contient plus, et déelare qu'il s'insurge contre les oppresseurs du peuple qui veulent faire périr ses défenseurs. Il ordonne de sonner le tocsin à l'Hôtei-de-Ville et dans toutes les sections. Il députe un de ses membres dans ebaeune d'elles pour les pousser à l'insurrection, et les décider à envoyer leurs bataillons à la commune. Il envoie des gendarmes fermer les barrières, et enjoint à tous les concierges des prisons de refuser les prisonniers qui leur seraient présentés. Enfin il nomme une commission exécutive de douze membres, dans laquelle se trouvent Payan et Coffinhal, pour diriger l'insurrection, et user de tous les pouvoirs souverains du peuple. Dans ce moment, on avait déjà réuni sur la place de la commune quelques bataillons des sections. plusieurs compagnies de canonniers, et une grande partie de la gendarmerie. On commence à faire prêter le serment aux commandants des bataillons actuellement réunis. Ensuite on ordonne à Coffinbal de se rendre avec quelques cents hommes à la convention, pour délivrer les prisonniers.

Déjà Robespierre ainé avaitétée onduit au Luxembourg, Robespierre jeune à la maison Lazare, Couthon à Port-Libre , Saint-Just aux Écossais , Lebas à la maison de justice du département. L'ordre donné par la commune aux concierges fut exécuté. et on refusa les prisonniers. Les administrateurs de police s'en emparèrent, et les conduisirent en voiture à la mairie. Quand Robespierre parut, on l'embrassa, on le combla de témoignages de dévouement, et on jura de mourir ponr le défendre, lui et tous les députés fidèles. Pendant ce temps . Henriot était seul resté au comité de sûreté générale. Coffinbal, vice-président des jacobins, y arriva le sabre à la main, avec quelques compagnies des sections, envabit les salies du comité, en ehassa les membres, et délivra Henriot et ses aides-de-camp. Henriot, délivré, courut sur la place du Carrousel, retrouva encore ses chevaux, s'élança sur l'un d'enx, et, avec assez de présence d'esprit, dit aux compagnies des sections et aux canonniers qui se trouvaient autour de lui que le comité venait de le déclarer innocent et de lui restituer le commandement. Alors on l'entoura, il se fit suivre per une foule assez nombreuse, se mit à donner des ordres contre la convention, et à préparer le siège de la salle.

Il était sept beures du soir. La convention tratrait à spire en cèmer, et dans literarbile la commune avait sequis de granda serantages. Elle avait, compre des commissaires sus sections, réuni déjà suotour d'elle beuroup de compagnies de canoniers et de gendermes, et délirer les prisonniers, les pouvait, avec de l'unidee, marcher promptement sur la convention et lui faire révoquer ses dévetes. Elle compair et outre un force de l'ancie, dont le commandant Labretèche lui était entièrement devue.

Les députés s'assemblent en tumulte, et se communiquent avec effroi les nouvelles de la soirée. Les membres des comités, incertains, effrayés, sont réunis dans une petite salle, à côté du bureau du président. Là, ils délibèrent sans savoir à quel parti s'arrêter. Pinsieurs députés se succèdent à la tribune, et racontent ce qui se passe dans Paris. On rapporte que les prisonniers sont élargis, que la commune s'est réunie aux jacobins, qu'elle dispose déjà d'une force considérable, et que la convention va bientôt être assiégée. Bourdon propose de sortir en corps et de se montrer au peuple pour le ramener. Legendre s'efforce de rassurer l'assemblée, en lui disant qu'elle ne trouvers partout que de purs et fidèles montagnards prêts à la défendre, et il montre dans ce moment de péril un conrage qu'it n'avait pas eu contre Robespierre. Billaud monte à la tribune, et annonce qu'Henriot est sur la place du Carrousel, qu'il a égaré les canonniers, qu'il a fait tourner les canons contre la salle de la convention, et qu'il va commencer l'attaque. Collot-d'Herbois se place alors au fauteuil, qui, par la disposition de la salle, devait recevoir les premiers boulets, et dit en s'assevant : « Représentants, voici le moment de mourir à » notre poste. Des scélérats ont envabi le Palais-» National. » - A ces mots, tous les députés, dont les uns étaient debout, dont les autres erraient dans la salle, prennent leurs places, et demeurent assis dans un silence majestueux. Tous les eitoyens des tribunes s'enfuient avec un bruit épouvantable, et ne laissent après eux qu'un nuage de poussière. La convention reste abandonnée et convaineue qu'elle va être égorgée , mais résolue à périr plutôt que de souffrir un Cromwell. Admirons ici l'emplre

de l'eccasion sur les courages l'es mêmes bonnues, si longtemps somis an réterur qui les harnquais, bravent sujours'hui les canons qu'il a fait diriger coutre ent avec une subline réligation! Des membres de l'assemblée entrent et sortent, et apporteta des nouvelles de ce qui es passe au Carrousel, lienvior y donne toujours des ordres. — Hors la loi, hors la loi le brignalit l'écrèt-o od dans la saile. — On rend sussitio il decret d'emit best de la lienvior de l'accession de la lienvior de l'entre de l'accession de l'accession de la lienvior de l'accession de l'accessio

Dans ec moment, Henriot qui avait égaré les canonniers, et avait fait tourner les pièces contre la salle, voilait les engager à tirer. Il ordonne le fen, mais ceux-ci bésitent. Des départés éécrient : «Canonniers, vous débonorers-cous ? ce brigand est bors la loit »— Les canonniers alors réfusent positivement d'obérir à Henriot. Abandonne des siens, il n'a que le temps de tourner bride et de séruluir à la commine.

Ce premier danger passé, la convention met hors la loi les députés qui se sont soustraits à ses décrets, et tous les membres de la commune qui sont en révolte. Cependant, ce n'était pas tout. Si ltenriot n'était plus à la place du Carrousel, les révoltés étaient encore à la commune avec toutes leurs forces, et avaient encore la ressource d'un coup de main. Il fallait obvier à ce grand péril. On délibérait sans agir. Dans la petite salle située derrière le bureau, où se trouvaient les comités et beaucoup de représentants, on proposa de nommer un commandant de la force armée, pris dans le sein de l'assemblée. - Qui? demande-t-on. -Barras, répond une voix, et il aura le eourage d'accepter! - Aussitôt Vouland court à la tribune et propose de nommer le représentant Barras pour diriger la force armée. La convention accepte la proposition, nomme Barras, et lui adjoint six autres députés pour commander sous ses ordres, Fréron , Ferrand , Rovère , Delmas , Bolleti , Léonard Bourdon, et Bourdon de l'Oise. A cette proposition, un membre de l'assemblée en ajoute une autre, qui n'est pas moins importante, e'est de choisir des représentants pour aller éclairer les sections, et leur demander le secours de leurs bataillons. Cette dernière mesure était la plus néecssaire, car il était-urgent de décider les sections incertaines ou trompées.

Barras court vers les bataillons déjà réunis, pour leur signifier ses pouvoirs et les distribuer autour de la convention. Les députés envoyés aus sections s'y rendent pour les baranguer. Dans ce moment.

la plupart étaient incertaines; très peu tenaient pour la commune et pour Robespierre, Chacun avait horreur de ce système atroce qu'on imputait à Robespierre, et désirait un événement qui en délivrât la France. Cependant la crainte paralysait encore tous les citoyens. On n'osait pas se décider, La commune, à laquelle les sections étaient habituées à obéir, les avait mandées, et quelques-unes. n'osant résister, avaient envoyé des commissaires. non pas pour adbérer au projet de l'insurrection . mais pour s'instruire des événements. Paris était dans l'incertitude et l'anxiété. Les parents des prisonniers, leurs amis, tous ceux qui souffraient de ce régime cruel, sortaient de leurs maisons, s'approchaient de rue en rue vers les lieux ou rémait le bruit, et tâchaient de recueillir quelques pouvelles. Les malheureux détenus, ayant apercu de leurs fenêtres grillées beaucoup de mouvement et entendu beaucoup de rumeur, se doutaient de anclaue chose, mais ils tremblaient encore que ce nouvel événement n'aggravât leur sort. Cependant la tristesse des geòliera, des mots dits à l'oreille des faiseurs de listes, la consternation qui s'en était suivie, avaient un peu dissipé les doutes. Bientôt on avait su, par des mots échappés, que Robespierre était en péril; des parents étaient venus se placer sous les fenêtres des prisons et indiquer par des signes ce qui se passait ; alors les prisonniers se réunissant avaient laissé éclater l'allégresse la plus vive. Les infâmes délateurs. tremblants, avaient pris quelques-uns des suspects à part, s'étaient efforcés de se justifier, et de persuader qu'ils n'étaient pas les auteurs des listes de proscription. Quelques-uns, s'avouant coupables, disaient cependant avoir retrancbé des noms ; l'un n'en avait donné que quarante sur deux cents qu'on lui demandait; un autre avait détruit des listes entières. Dans leur effroi, ces misérables s'accusaient réciproquement, et se renvoyaient l'infamie les uns aux autres.

Les députés, répandus dans les sections, n'avaient pas eu de peine à l'emportes un les obsens: envoyés de la commune. Les sections qui avaient acheminé leurs bataillons à l'Illot-de-Ville les rappolaient, les autres dirigeaient les leurs vers le Pabis-National. Déjà er plais était suffisamment entouré. Barras vint l'annoncer à l'assemblée, et courtet ensuite à la plaine des Solbons pour remplacer Labretèche qui était 'destitué, et amener l'évole de Mars aus secours de la convention.

La représentation nationale se trouvait maintenant à l'abri d'un coup de main. En effet, e'était le

cas de marcher sur la commune, et de prendre p l'initiative qu'elle ne prenait pas elle-même. On se décide à marcher sur l'Hôtel-de-Ville. Léonard Bourdon, qui était à la tête d'un grand nombre de bataillons, se met en marche. Au moment où il annonce qu'il vs s'acheminer sur les rebelles: " Pars. Ini dit Tallien, uni occupait le fauteuil, » et que le soleil en se levant ne trouve plus les » conspirateurs vivants! » Léonard Bourdon débouche par les quais, et arrive sur la place de l'Hôtel-de-Ville. En grand nombre de gendarmes. de canonniers , et de citovens armés des sections , s'y trouvaient encore. Un agent du comité de salut public, nommé Dulae, s le courage de se glisser dans leurs rangs, et de leur lire le décret de la convention qui mettait la commune hors la loi. Le respect qu'on avait contracté pour cette assemblée, au nom de qui tout se faisait depuis deux ans, le respect pour les mots de loi et de république, l'emportent. Les bataillons se séparent : les uns rctournent chez eux, les autres se réunissent à Léonard Bourdon, et la place de la commune reste déserte. Ceux qui la gardaient, et ceux qui viennent d'arriver pour l'attaquer, se rangent dans les rues environnantes pour occuper toutes les avenues.

On avait une telle idée de la résolution des conspirateurs, et on était si étonné de les voir presque immobiles dans l'Hôtel-de-Ville qu'on hésitait à approcher. Léonard Bourdon craignait qu'ils n'eussent miné l'Hôtel-de-Ville. Cependant il n'en était rien ; ils délibéraient en tumulte, proposaient d'écrire aux armées et aux provinces, ne savaient pas au nom de qui ils devaient écrire, et n'osaient pas prendre un parti décisif. Si Robespierre cut osé, en homme d'action, se montrer et marcher sur la convention, elle eut été mise en péril. Mais il n'était qu'un rhéteur, et d'aitleurs il sentait, et tous ses partisans sentaient avec lui, que l'opinion les abandonnait. Le fin de cet affreux régime était arrivée: la convention était partout obéie, et les mises hors la loi produisaient un effet magique. Eût-il été doué d'une plus grande énergie, il aurait été découragé par ces circonstances, supérieures à toute force individuelle. Le décret de mise hors la loi frappa tout le monde de stupeur, lorsque de la place de la commune il parvint à l'Rôtel-de-Ville. Payan , qui le reçut , le lut à haute voix, et, avec une grande présence d'esprit, ajouta à la liste des personnes mises hors la loi le peuple des tribunes, ce qui n'était pas dans le décret. Contre son attente, le peuple des tribunes s'é-

chappa avce effroi, ne voulant pas partager l'anathème lancé par la convention. Alors le plus grand découragement s'empara des conjurés. Henriot descendit sur la place pour baranguer les canonniers, mais il ne tronva plus un seul homme. Il s'écria en jurant : « Comment! ces scélérats de » canonniers, qui m'ont sauvé il y a quelques » heures, m'abandonnent maintenant! » Alors il remonte furieux pour snnoncer cette nonvelle au conseil. Les conjurés sont plongés dans le désespoir; ils se voient abandonnés par leurs troupes, et cernes de tous côtes par eelles de la convention: ils s'accusent et se reprochent leur malheur. Coffinhal, homme énergique, et qui avait été mal seconde, s'indigne contre Henriot, et lui dit : « Scélérat, e'est ta lácheté qui nous a perdus! » Il se précipite sur lui, et, le saisissant au milieu du corps, le jette par une fenètre. Le misérable llenriot tombe sur un tas d'ordures, qui amortissent la chute et empêchent qu'elle ne soit mortelle. Lebas se tire un coup de pistolet; Robespierre jeune se jette par une fenêtre; Saint-Just reste calme et immobile, une arme à la main et sans vouloir se frapper; Robespierre se décide enfin à terminer sa carrière, et trouve dans cette extrémité le coursge de se donner la mort. Il se tire un eoup de pistolet qui, portant au-dessous de la lèvre, lui perce sculement la joue, et ne lui fait qu'une blessure peu dangereuse.

Dans ce moment, quelques hommes hardis, le nommé Dulac, le gendarme Méda, et plusieurs autres, laissant Bourdon avec ses bataillons sur la place de la commune, montent armés de sabres et de pistolets, et entrent dans la salle du conseil à l'instant même où le bruit des deux coups de feu venait de se faire entendre. Les officiers municipaux allaient ôter teur écharpe, mais Dulac menace de sabrer le premier qui songers à s'en déponiller. Tout le monde reste immobile; on s'empare de tous les officiers municipaux, des Paysn, des Fleuriot, des Dumas, des Coffinhal, etc.; on emporte les blessés sur des brancards, et on se rend triomphalement à la convention... Il était trois heures du matin. Les cris de victoire retentissent autour de la salle et pénètrent jusque sous ses voûtes. Alors les cris de : Vive la liberté! vive la convention! à bas les tyrans ! s'élèvent de toutes parts. Le président dit ces paroles : « Représentants , Bobespierre et » ses complices sont à la porte de votre salle ; voulez-» your qu'on les transporte devant your? » - Non. non! s'écrie-t-on de tous côtés ; su supplice les conspirateurs!

Robespierre est transporté avec les siens dans la | salle du comité de salut public. On l'étend sur une table, et on lui met quelques cartons sous la tête. Il conservait sa présence d'esprit et paraissait impassible. Il avait un habit bleu, le même qu'il portait à la fête de l'Être-Suprême, des culottes de nankin, et des bas blancs qu'au milieu de ce tumulte il avait laissé retomber sur ses souliers. Le sang jaillissait de sa blessure, il l'essuvait avec un fourreau de pistolet. On lui présentait de temps en temps des morceaux de papier qu'il prenait pour s'essuyer le visage. Il demeura ainsi plusieurs beures exposé à la curiosité et aux outrages d'une foule de gens. Quand le chirurgien arriva pour le pauser, il se leva ini-meme, descendit de dessus la table, et alla se placer sur unfauteuil. Il subit un pansement donloureux, sans faire entendre aucune plainte. H avait l'insensibilité et la sécheresse de l'orgueil humilié. Il ne répondait à aucune parole. On le transporta ensuite avec Saint-Just, Couthon et les autres à la Conciergerie. Son frère et Henriot avaient été recueillis à moitié morts dans les rues qui avoisinent l'Hôtel-de-Ville.

La mise bors la loi dispensait d'un jugement; il suffisait de constater l'identité. Le lendemain matin 10 thermidor (28 juillet), les coupables comperaissent au nombre de vingt-et-un devant le tribunal où ils avaient envoyé tant de victimes. Fouquier-Tinville fait constater l'identité, et à quatre heures de l'après-midi, il les fait conduire au supplice. La foule, qui depuis longtemps avait déserté le spectacle des exécutions, était accourue ce jour-là avec un empressement extrème. L'échafaud avait été élevé sur la place de la Révolution. Un neuple immense encombrait la rue Saiut-Honoré, les Tuileries et la grande place. De nombreux parents des victimes suivaient les charrettes en vomissant des imprécations ; heaucoup s'approchaient en demandant à voir Robespierre ; les gendarmes le feur désignaient avec la pointe de leur sabre. Quand les coupables furent arrivés à l'échafaud, les bourreaux montrèrent Robespierre à tout le peuple : ils détachèrent la bande qui entourait sa joue, et lui arrachèrent le premier cri qu'il eût poussé jusque-là. Il expira avec l'impassibilité qu'il montrait depuis vingt-quatre heures. Saint-Just mourut avec le courage dont il avait toujours fait preuve. Coutbon était abattu; Henriot et Robespierre le jeune étaient presque morts de leurs blessures. Des applaudissements accompagnaient chaque coup de la bache fatale, et la foule faisait éclater une joie extraordinaire. L'allégresse

était générale dans Paris. Dans les prisons on entendair retentir des contigues; on embensais i reve une espéce d'irresse, et on payait jinqu'à 20 fr. les femilles qui rapportiatent les dermies rérements. Quoique la convention n'est pas déclare qu'elle alothasid le système de la terreur, quoique les vainqueurs eun-mêmes fussent ou les auteurs ou jes apotres de ce système, on le croyait find aree. Des bespierre, taut il en avait assumé sur lui toute Dorreur.

Telle fut cette beureuse catastrophe, qui termina la marche ascendante de la révolution pour commencer sa marche rétrogade. La révolution avait, au 14 juillet 1789, renversé l'ancienne constitution féodale; elle avait, au 5 et au 6 octobre, arraché le roi à la cour pour s'assurer de lui ; elle s'était fait ensuite une constitution, et l'avait confiée au monarque en 1791, comme à l'essai. Regrettant bientôt d'avoir fait cet essai malheureux, désespérant de concilier la cour avec la liberté, elle avait envahi les Tuileries au 10 août et plongé Louis XVI dans les fers. L'Autriche et la Prusse s'avançant pour la détruire, elle jeta, pour nous servir de son langage terrible, elle jeta, comme gant du combat, la tête d'un roi et de six mille prisonniers; elle s'engagea d'une manière irrévocable dans cette lutte, et repoussa les coalisés par un premier effort. Sa colère doubla le nombre de ses ennemis; l'accroissement de ses ennemis et du danger redoubla sa colère, et la changea en fureur. Elle arracha violemment du temple des lois des républicains sincères, mais qui, ne comprenant pas ses extrémités, voulaient la modérer. Alors elle eut à combattre une moitié de la France, la Vendée et l'Europe. Par l'effet de cette action et de cette réaction continuelles des obstacles sur sa voionté, et de sa voionté sur les obstacles. elle arriva au dernier degré de péril et d'emportement, elle éleva des échafauds, et envoya un million d'hommes sur les frontières. Alors, sublime et atroce à la fois, on la vit détruire avec une foreur aveugle, administrer avec une promptitude surprenante et une prudence profonde. Changée, par le besoin d'une action forte, de démocratie turbulente en dictature absolue, elle devint réglée, silencieuse et formidable. Pendant toute la fin de 95 jusqu'au commencement de 94, elle marcha unie par l'imminence du péril. Mais quand la victoire eut couronné ses efforts, à la fin de 95, un dissentiment put naître alors, car des cœurs généreux et forts, colmés par le succès, criaient : « Miséricorde aux vaincus! » Mais tous les cœurs n'étajent pas calmés encore; le salut de la révolution n'était pas évident à tous les

esprits; la pitiédes uns exeita la fureur des autres, ¡ et il v eut des extravagants qui voulurent pour tout gouvernement un tribunal de mort. La dietature frappa les deux nouveaux partis qui embarrassaient sa marche, Hébert, Ronsin, Vincent, périrent avec Danton, Camille Desmoulins. La révolution continua ainsi sa carrière , se couvrit de gloire dès le commencement de 1794, vainquit toute l'Europe, et la couvrit de confusion. C'était le moment où la pitié devait enfin l'emporter sur la colère. Mais il arriva ee qui arrive toujours : de l'ineident d'un jour on voulut faire un système. Les chefs du gouvernement avaient systématisé la violence et la eruauté, et, lorsque les dangers et les fureurs étaient passés . voulaient égorger et égorger encore : mais l'horreur publique s'élevait de toutes parts. A l'opposition, ils voulaient répondre par le moyen accoutumé : la mort! Alors un même eri partit à la fois de leurs rivaux de pouvoir, de leurs collègues menaeés, et ee cri fut le signal du soulèvement général. Il fallut quelques instants pour secouer l'engourdissemeut de la erainte; mais on y réussit bientôt, et le système de la terreur fut renversé.

On se demande ee qui serait arrivé si Robespierre l'eût emporté. L'abandon où il se trouva prouve que e'était impossible. Mais eût-il été vainqueur, il anrait fallu ou qu'il cédât au sentiment général, ou qu'il succombat plus tard. Comme tous les usurpateurs, il aurait été forcé de faire succéder aux horreurs des factions un régime eaime et doux. Mais d'ailleurs ce n'est pas à lui qu'il appartenait d'être cet usurpateur. Notre révolution était trop vaste pour que le même homme, député à la constituante en 1789, fut proclamé empereur ou proteeteur en 1804, dans l'église Notre-Dame, Daus un pays moins avancé et moins étendu, comme l'était l'Angleterre, où le même homme pouvait encore être tribun et général, et réunir ees deux fonctions, un Cromwell a pu être à la fois homme de parti au commencement , soldat usurpateur à la fin. Mais dans une révolution aussi étendue que la nôtre, et où la guerre a été si terrible et si dominante, où le même individu ne pouvait occuper en même temps la tribune et les camps, les hommes de parti se sont d'abord dévorés entre eux; après eux sont venus les hommes de guerre, et un soldat est resté le dernier maltre.

Robespierre ne pouvait done remplir ehez nous le rôle d'usurpateur. Pourquoi lui fut-il donné de survivre à tous ces révolutionnaires fameux, qui lui étaient si supérieurs en génie et en puissance, à un Danton, par exemple?... Robespierre était

intègre, et il faut une bonne réputation pour eaptiver les masses. Il était sans pitié, et elle perd eeux qui en ont dans les révolutions. Il avait un orgueil opiniatre et persévérant, et c'est le seul moyen de se rendre toujours présent aux esprits. Avec cela, il dut survivre à tous ses rivaux. Mais il fut de la pire espèce des hommes. Un dévot sans passions, sans les vices auxquels elles exposent. mais sans le courage, la grandeur et la sensibilité qui les accompagnent ordinairement, un dévot ne vivant que de son orgueil et de sa eroyanee, se eachant au jour du danger, revenant se faire adorer après la victoire remportée par d'autres, est un des êtres les pius odieux qui aient dominé les hommes, et on dirait les plus vils, s'il n'avait eu une conviction forte et une intégrité reconnue.

## CHAPITRE VI.

Conséquences du 9 thermidor. - Modifications apportées an gouvernement révolutionnaire. - Réorganisation du personnel des comités. - Révocation de la loi du 22 prairial; décrets d'arrestation contre Fouquier-Timille . Lebon , Rossignol , et autres agents de la dictature : suspension du tribunal révolutionnaire : élargissement des suspects. - Deux partis se forment, les moutagnards et les thermidoriens. -- Réorganisation des comités de gouvernement. - Modifications des comités révolutionnaires. - État des finances : du commerce et de l'arriculture après la terreur. - Accusation portée contre les membres des anciens comités déclarée calomnieuse par la convention. - Explosion de la poudrière de Grenelle; exaspération des partis. - Rapport fait à la convention sur l'étal de la France. Nombreux et importants décrets sur toutes les parties de l'administration. - Les restes de Morat sont transportés au Panthéon et mis à la place de ceux de Mirabeau.

Les érâments des 9 et 10 thermidor réponditent une joiq ue puisiturs jour ne pormet entner. L'ivresse était générale. Une foule de gens, qui avaient quitik turn province pour se cacher à Paris, se jetaient dans les voitures publiques pour aller ilvrance. On les arrêtait partout sur les commune délivrance. On les arrêtait partout sur les commune delivrance. On les arrêtait partout sur les commune delivrance. On les arrêtait partout sur les commune debeureux événements, les uns vantraient dans les les causes, encretait sons des cebes souteraines, consient reperaître à la hombier. Les décens qui complisablent les nombreuses prisons de la France commençaient à espérer la liberté, ou du moins cessaient de craindre l'échafaud.

On ne écapiquair pas correc bien la nature de la révolution qui vanisi de s'opérer son ne se demandair pas jusqu'à quel point les membres surviants du comité de salut public élisient disposés à partister dans le système révolutionnaire, jusqu'à quel point la conventión était disposés à entire dans leurs vues; on ne voyait, on ne comprensit qu'une chose, la mort de Robespherer. Cétait lui qu'a vaiu été le chef du pouvernement; c'est à lui qu'a vaiu été le chef du pouvernement; c'est à lui qu'on imptablis esqu'isonnement, leur éculions, qu'on imptablis esqu'isonnement, leur éculions, pièrre mort, il semblait que tout devait changer, et prendre une fece nouvelle.

À la suite d'un grand événement, l'attente publique devient un besoin irrésisible qu'il faut aslishire, Après deux jours conserés à recevoir les félicitations, à écouter les adresses où chacun répétait : Catilinn n'est plus, la république est sauurée : à récompenser les actes de courage, à voter des mouments pour rendre immortelle la grande journée du 9, la convention s'occupa enfin des meures mu réchamal ta situation.

Les commissions populaires instituées pour faire le tirage des détenus, le tribunal révolutionnaire composé par Robespierre, le parquet de Fonquier-Tinville, étaient encore en fonctions, et n'avaient besoin que d'un signe d'encouragement pour continner leurs opérations terribles. Dans la séance même du 11 thermidor (29 juillet), on demanda et on décréta l'épuration des commissions populaires. Élie Lacoste appela l'attention sur le tribunal révolutionnaire, et en proposa la suspension, en attendant qu'il fût réorganisé d'après d'autres principes, et composé d'autres bommes. La proposition d'Élie Lacoste fut adoptée : et , pour pc pas refarder le jugement des complices de Robespierre , on convint de nommer, séance tenante, une commission provisoire pour remplacer le tribunal révolutionnaire. Dans la séance du soir, Barrère, qui continuait son rôle de rapporteur, vint annoncer encore une victoire , l'entrée des Français à Liège , et entretint ensuite l'assemblée de l'état des comités, qui avaient été mutilés à plusieurs reprises. et réduits par l'échafand ou par les missions à un petit nombre de membres. Robespierre . Saint-Just et Couthon avaient expiré la veille, Ilérault-Séchelles était mort avec Danton, Jean-Bon-Saint-André, Prieur de la Marne, étaient en mission. Il ne restait plus que Carnot, qui s'oceupait exclusivement de la guerre; Priour de la Côte-d'Or, chargé

du soin des armes et poudres; Robert Lindet, des approvisionnements et du commerce; Billaud-Varennes et Collot-d'Herbois, de la correspondance avec les corps administratifs ; Barrère , enfin , des rapports. Sur douze, ils n'étaient donc plus que six. Le comité de sureté générale était plus complet et suffisait bien à ses fonctions. Barrère proposait de remplacer les trois membres morts la veille sur l'échafaud par trois membres nouveaux, en attendant le renouvellement général des comités, qui était fixé au 20 de chaque mois, et qui avait cessé d'avoir lieu depuis le consentement tacite donné à la dictature. C'était aborder de grandes questions : allait-on renvoyer tous les bommes ani avaient fait partie du dernier gouvernement? Allait-on changer non-seulement les bommes, mais les choses, modifier la forme des comités, prendre des précautions contre leur trop grande influence, limiter leurs attributions, en un mot operer une révolution complète dans l'administration? Telles étaient les questions soulevées par la proposition de Barrère. D'abord on s'eleva contre cette manière expéditive et dictatoriale de procéder, consistant à proposer et à nommer les membres des comités dans la même séance. On demanda l'impression de la liste et l'ajournement pour les choix. Dubois-Crancé s'avança davantage, et se plaignit de l'absence prolongée des membres des comités. Si on avait, dit-il, remplacé llérault-Séchelles; si on n'avait pas toujours laissé Prieur de la Marne et Jean-Bon-Saint-André en mission, on aurait été plus assuré d'avoir une majorité, et on n'aurait pas bésité si longtemps à attaquer les triumvirs. Il soutint ensuite que les bommes se fatiguaient au pouvoir, et y contractaient des goûts dangereux. En conséquence, il proposa de décréter qu'à l'avenir aucun membre des comités ne pourrait aller en mission, et que chaque comité serait renouvelé par quart tous les mois. Cambon, poussant la discussion plus avant, dit qu'il fallait réorganiser le gouvernement en entier. Le comité de salut public, suivant lui, s'était emparé de tout, et il résultait de là que ses membres, même en travaillant jour et nuit, ne pouvaient suffire à leur tâche, et que les comités de finances, de législation, de sûreté générale, étaient réduits à une nullité complète, Il fallait faire, en conséquence, une nouvelle distribution de pouvoirs, de manière à empêcher que le comité de saint public ne fût accablé, et que les autres ne fussent annulés.

La discussion ainsi provoquée, on allait porter la main sur toutes les parties du gouvernement

révolutionnaire. Bourdon de l'Olse, dont l'opposition au système de Robespierre était bien connue, pnisqu'il devait être l'une de ses premières victimes, arrèta ce mouvement inconsidéré. Il dit qu'on avait eu jusqu'ici un gouvernement habile et vigourenx, qu'on lui devait le salut de la France et d'immortelles victoires; qu'il fallait eraindre de porter sur son organisation une main imprudente; que toutes les espérances des aristocrates venaient de se réveiller, et qu'il fallait, en se gardant d'une tyrannie nouvelle, modifier cependant avec ménagement une institution à laquelle on avait dû de si grands résultats, Cependant Tallien , le héros du 9, voulait qu'on abordat au moins certaines questions, et ne voyait aucun danger à les décider sur-leehamp. Pourquoi, par exemple, ne pas décréter à l'instant même que les comités seraient renouvelés par quart tous les mois? Cette proposition de Dubois-Crancé, reproduite par Tallien, fut accueillie avec enthousiasme, et adoptée aux cris de rire la république. A cette mesure, le député Delmas voulut en faire ajouter une autre. « Vous venez, dit-il à l'assemblée, de tarir la source de l'ambition ; pour compléter votre décret , je demande que vous décidiez que nul membre ne pourra rentrer dans un comité qu'un mois après en être sorti. » La proposition de Delmas, accueillie comme la précédente, fut aussitôt adoptée. Ces principes admis, il fut convenu qu'une commission présenterait un nouveau plan pour l'organisation des comités de gouvernement.

Le lendemain , six membres furent choisis pour remplacer, au comité de salut public, les membres morts ou absents. Cette fois , la présentation faite par Barrère ne fut pas confirmée. On nomma Tallien pour le récompenser de son courage ; Bréard, Thuriot, Treilhard, membres du premier comité de salut publie; enfin les deux députés Laloi et Eschasseríaux l'alné, ce dernier très-versé dans les matières de finances et d'économie publique. Le comité de sûreté générale subit aussi des changements. On s'élevait de toutes parts contre David, qu'on disait dévoué à Robespierre ; contre Jagot et Lavicomterie, qu'on accusait d'avoir été d'horribles inquisiteurs. Une foule de voix demandèrent leur remplacement, il fut décrété. On désigna, pour les remplacer et pour compléter le comité de sûreté générale, plusieurs des athlètes qui s'étaient signalés dans la journée du 9; Legendre, Merlin de Thionville, Goupilleau de Fontenay, André Dumont, Jean Debry, Bernard de Saintes. On rapporta ensnite la loi du 22 prairial à l'unanimité. On s'éleva

avec Indignation contre le décret qui permettait d'enfermer un député sans qu'il fût préalablement entendu par la convention, decret funeste qui avait conduit à la mort d'illustres victimes présentes à tous les souvenirs, Danton, Camille Desmoulins, Hérault-Séchelles, etc. Le décret fut rapporté. Cc n'était pas tout que de changer les choses : il était des hommes auxquels le resseutiment public ne pouvait pardonner. - « Tout Paris , s'écria Legendre, vous demande le supplice justement mérité de Fouquier-Tinville. » Cette demande fût aussitôt décrétée, et Fouquier mis en accusation. -- « On ne peut plus sièger à côté de Lebon! » s'écria une autre voix, et tous les yeux se portèrent sur le proeonsul qui avait ensanglanté la ville d'Arras, et dont les excès avaient provoqué des réclamations , mème sous Robespierre, Lebon fut aussitôt décrété d'arrestation. On revint sur David, qu'on s'était contenté d'abord d'exclure du comité de sureté générale, et il fut mis en arrestation. On prit la même mesure contre Heron , le chef des agents de la police instituée par Robespierre; contre le général Rossignol, dejà bien connu; contre Hermann, président du tribunal révolutionnaire avant Dumas. et devenu, par les soins de Robespierre, le chef de la commission des tribunaux.

Ainsi le tribunal révolutionnaire était suspendu. la loi du 22 prairial rapportée, les comités de salut public et de sureté générale recomposés en partic, les principaux agents de la dernière dictature arrêtés et poursuivis. Le caractère de la dernière révolution se prononçait; l'essor était donné aux espérances et aux réclamations de toute espèce. Les détenus qui remplissaient les prisons, leurs familles. se disaient avec joie qu'ils allaient jouir des résultats de la journée du 9. Avant ce moment benreux, les parents des suspects n'osaient plus réclamer, même pour faire valoir les raisons les plus légitimes, dans la crainte, soit d'éveiller l'attention de Fouquier-Tinville, soit d'être incarcérés euxmêmes pour avoir sollicité en faveur des aristocrates. Le temps des terreurs était passé. On commença à se réunir de nouveau dans les sections; autrefois abandonnées aux sans-culottes payés à quarante sous par jour, elles furent aussitôt remplies de gens qui venaient de reparattre à la Inmière, de parents des prisonniers, de pères, frères ou fils des victimes immolées par le tribunal révolulutionnaire. Le désir de délivrer leurs proches animait les uns ; la vengeance animait les autres. On demanda dans toutes les sections la liberté des détenus, et on se rendit à la convention pour l'obtenir d'elle. Ces demandes furent renvoyées au comité de sûreté générale, qui était chargé de vérifier l'application de la loi des suspects. Quoiqu'il renfermat encore le plus grand nombre des individus qui avaient signé les ordres d'arrestation , la force des circonstances et l'adjonction de nouveaux membres devaient le faire incliuer à la clémence. Il commença en effet à prononcer les élargissements en foule. Quelques-uns de ses membres, tels que Legendre, Merlin et autres, parcoururent les prisons pour entendre les réclamations, et y répandirent la joie par leur présence et leurs paroles : les autres, siégeant jour et nuit, reçurent les sollicitations des parents qui se pressaient pour demander des mises en liberté. Le comité était chargé d'examiner si les prétendus suspects avaient été enfermés sur les motifs de la loi du 17 septembre, et si ces motifs étaient spécifiés dans les mandats d'arrêt. Ce n'était là que revenir à la loi du 17 septembre mieux exécutée; cependant c'était assez pour vider presque en entier les prisons. La précipitation des agents révolutionnaires avait, en effet, été si grande, qu'ils arrètaient le plus souvent sans énoncer les motifs, et sans en donner communication aux détenus. On élargit comme on avait enfermé, c'est-à-dire en masse. La joie, moins bruyante, devint alors plus réelle; elle se répandit dans les familles qui recouvraient un père, un frère, un fils, dont elles avaient été longtemps privées, et qu'elles svaient même crus destinés à l'échafaud. On vit sortir des bommes que leur tiédeur on leurs liaisons avaient rendus suspects à une autorité ombrageuse, et ceux dont un patriotisme. même avéré, n'avait pu faire pardonner l'opposition. Ce jeune général qui , réunissant sur un seul versant des Vosges les deux armées de la Moselle et du Rhin, avait débloqué Landau par un mouvement digne des plus grands capitaines. Hoche, enfermé pour sa résistance au comité de salut public, fut élargi, et rendu à sa famille et aux armées qu'il devait conduire encore à la victoire. Kilmaine, qui sauva l'armée du Nord par la levée du camp de César en soût 1793, Kilmaine, enfermé pour cette belle retraite, fut rendu aussi à la liberté. Cette jeune et belle femme, qui avait acquis tant d'empire sur Tallien, et qui n'avait cessé du fond de sa prison de stimuler son courage, fut délivrée par lui, et devint son épouse. Les élargissements se multipliaient chaque jour, sans que les sollicitations dont le comité se voysit sceablé devinssent moins nombreuses. « La victoire, dit » Barrère , vient de marquer une époque où la

» patrie peut être indulgente sans danger, et regar-» der des fautes incivignes comme effacées par » quelque temps de détention. Les comités ne ces-» sent de statuer sur les libertés demandées ; ils ne » cessent de réparer les erreurs ou les injustices » particulières. Bientôt la trace des vengeances par-» ticulières disparaltra du sol de la république ; » mais l'affluence des personnes de tout sexe aux » portes du comité de sureté générale ne fait que » retarder des travaux si utiles aux citovena. Nous » rendons justice aux mouvements si naturels de » l'impatience des familles; mais pourquoi retar-» der, par des sollicitations injurieuses aux légis-» lateurs et par des rassemblements trop nombreux, » la marche rapide que la justice nationale doit » prendre à cette époque? »

Les sollicitations de toute espèce, en effet, assiegeaient le comité de sûreté générale. Les femmes surtout usaient de leur influence pour obtenir des actes de clémence, même en faveur d'ennemis connus de la révolution. Il y eut plus d'une surprise faite au comité : les ducs d'Aumont et de Valentinois furent élargis sous des noms supposés, et il y eut un grand nombre d'autres qui se sauvèrent au moven des mêmes subterfuges. Il v avait peu de mal à cela ; car , comme l'avait dit Barrère , la victoire avait marqué l'époque où la république pouvait devenir facile et indulgente. Mais le bruit répandu qu'on élargissait beaucoup d'aristocrates nouvait de nouveau réveiller les défiances révolutionnaires, et rompre l'espèce d'unanimité avec laquelle on accueillait les mesures de douceur

Les sections étaient agitées et devenaient tumultueuses. Il n'était pas possible, en effet, que les parents des détenus ou des victimes, que les suspects récemment élargis, que tous ceux enfin à qui la parole était rendue, se bornassent à demander la réparation d'anciennes rigueurs sans demander des vengeances. Presque tous étaient furieux contre les comités révolutionnaires, et s'en plaignaient hautement, lls voulaient les recomposer, les abolir même; et ces discussions amenèrent quelques troubles dans Paris. La section de Montreuil vint dénoncer les actes arbitraires de son comité révolutionnaire; celle du Panthéon français déclara que son comité avait perdu sa confiance; celle du Contrat-Social prit aussi à l'égard du sien des mesures sévères, et nomma nne commission pour vérifier ses registres.

C'était là une réaction naturelle de la classe modérée, longtemps réduite au silence et à la terreur par les inquisiteurs des comités révolutionnaires. Ces mouvements ne pouvaient manquer de frapper l'attention de la Montagne.

Cette terrible Montagne n'avait pas péri avec Robespierre, et lui avait survécu. Quelques-uns de ses membres étaient restés convaineus de la probité, de la loyauté des intentions de Robespierre, et ne croyaient pas qu'il eut voulu usurper. Ils le regardaient comme la victime des amis de Danton et du parti corrompu , dont il n'avait pu réussir à détruire les restes : mais c'était le très petit-nombre qui pensait de la sorte. La plus grande partie des montagnards, républicain sincères, exaltés, voyant avec horreur tout projet d'usurpation , avaient aidé au 9 thermidor, moins encore pour renverser un régime sanguinaire que pour frapper un Cromwell naissant. Sans doute ils trouvaient inique la justice révolutionnaire telle que Robespierre, Saint-Just, Couthon, Fonquier et Dumas, l'avaient faite; mais ils n'entendaient diminuer en rien l'énergie du gouvernement, et ne voulaient faire aucun quartier à ce qu'on appelait les aristocrates. La plupart étaient des bommes purs et rigides, étrangers à la dictature et à ses actes et nullement intéressés à la soutenir; mais aussi des révolutionnaires ombrageux, qui ne voulaient pas que le 9 thermidor se changeat en une réaction, et tournat au profit d'un parti. Parmi ceux de leurs collègues qui s'étaient coalisés pour renverser la dictature, ils voyaient avec défiance des hommes qui passaient pour des fripons, des dilapidateurs. des amis de Chabot, de Fabre-d'Églantine, des membres enfin du parti concussionnaire , agioteur et eorrompu. Ils les avaient secondés contre Robespierre, mais ils étaient prêts à les combattre s'ils les voyaient tendre ou à refroidir l'énergie révolutionnaire, ou à détourner les derniers événements an profit d'une faction quelconque. On avait accusé Danton de corruption, de fédéralisme, d'orléanisme, de royalisme : il n'est pas étonnant qu'il a'élevât contre ses amis victorieux des soupcons du même genre. Au reste, aucune attaque n'était encore portée; mais les élargissements nombreux. le soulèvement général contre le système révolutionnaire, commençaient à éveiller les craintes.

Les véritables auteurs du 9 thermidor, au nombre de quinze ou vingt, et dont les principaux étaient Legendre, Fréron, Tallien, Merlin de Thionville, Barras, Thuriot, Bourdon de l'Oise, Dubois-Crancé, Lecointre de Versailles, ne voulaient pas plus que leurs collègues incliner au

par le danger et par la lutte, ils étaient plus prononcés contre les lois révolutionnaires. Ils avaient d'ailleurs beaucoup plus de cette propension à s'adoucir qui avait perdu leurs amis Danton et Desmoulins. Entourés, applaudis, sollicités, ila étaient plus entraînés que leurs collègues de la Montagne dans le système de clémence. Il était même possible que plusieurs d'entre eux fissent quelques sacrifices à leur position nouvelle. Rendre des services à des familles éplorées, recevoir des témoignages de la plus vive reconnaissance, faire oublier d'anciennes rigueurs, était un rôle qui devait les tenter. Déjà ceux qui se défiaient de leur complaisance, comme ceux qui espéraient en elle, leur donnaieut un nom à part : ils les appelaient les Thermidoriens.

Il s'elevait souvent les contestations les plus vives au sujet des élargissements. Ainsi, par exemple, sur la recommandation d'un député, qui disait connaître un individu de son département , le comité ordonnait la mise en liberté : aussitôt un député du même département venait se plaindre de cette mise en liberté, et prétendait qu'on avait élargi unaristocrate. Ces contestations, l'apparition d'une multitude d'ennemis connus de la révolution, qui se montraient la joie sur le front, provoquèrent une mesure qui fut adoptée sans qu'on y attachât d'abord beaucoup d'importance. Il fut décidé qu'on imprimerait la liste de tous les individus élargis par les ordres du comité de sûreté générale, et qu'à côté du nom de l'individu élargi, serait inscrit le nom des personnes qui avaient réclamé pour lui, et qui avaient répondu de ses principes.

Cette mesure produisit une impression extrêmement fâcheuse. Frappéa de la récente oppression qu'ils venaient de subir, beaucoup de citovens furent effrayés de voir leurs noms consignés sur une liste qui pourrait servir à exercer de nouvelles rigueurs, si le régime de la terreur était iamais rétabli. Beaucoup de ceux qui avaient déià réclamé et obtenu des élargissements en eurent du regret. ct beaucoup d'autres ne voulurent plus en demander. On sc plaignit vivement dans les sections de ce retour à des mesures qui troublaient la confiance et la joie publiques, et on demanda qu'elles fussent révoquées.

Le 26 thermidor, on s'entretenait dans l'assemblée de l'agitation qui régnait dans les sections de Paris. La section de Montreuil était venue dénoncer son comité révolutionnaire. On lui avait répondu qu'il fallait s'adresser au comité de surcté générale. royalisme et à la contre-révolution; mais excités | Duhem, député de Lille, étranger aux actes de la

geant toutes ses opinions, et convaincu qu'il ne fallait pas que l'autorité révolutionnaire se relâchât de ses rigueurs, s'éleva vivement contre l'aristoeratie et le modérantisme, qui, disait-il, levaient déià leurs têtes audacieuses, et s'imaginaient que le 9 thermidor s'était fait à leur profit, Baudot, Taillefer, qui avaient montré une opposition courageuse sous le régime de Robespierre, mais qui étaient montagnards aussi prononcés que Duhem, Vadier, membre fameux de l'ancien comité de sûreté générale, soutinrent aussi que l'aristocratie s'agitait, et qu'il fallait que le gouvernement fût juste, mais restat inflexible, Granet, de Marseille, et siégeant à la Montagne, fit une proposition qui augmenta l'agitation de l'assemblée, il demanda que les détenus déjà élargis, dont les répondants ne viendraient pas donner leurs noms, fussent réincarcérés sur-le-champ. Cette proposition excita un grand tumulte. Bourdon , Lecointre , Merlin de Thionville, la combattirent de toutes leurs forces. La discussion, comme il arrive toujours dans ces occasions , s'étendit des listes à la situation politique, et on s'attaqua vivement sur les intentions qu'ou se supposait déià de part et d'autre. « Il est temps , s'écria Merlin de Thionville , que » toutes les factions renoncent à se servir des » marches du trône de Robespierre. On ne doit rien » faire à demi, et il faut l'avouer, la convention, » dans la journée du 9 thermidor, a fait beaucoup » de choses à demi. Si elle a laissé des tyrans ici, » au moins ils devraient se taire, » Des applaudissements nombreux couvrirent ces paroles de Merlin, adressées surtout à Vadier, l'un de ceux qui avaient parle contre les mouvements des sections. Legendre prit la parole après Merlin. « Le comité . » dit-il , s'est bien aperçu qu'on lui a surpris » l'élargissement de quelques aristocrates; mais le » nombre n'en est pas grand, et ils seront réin-» carceres hientôt, Pourquoi pous accuser les uns » les autres? pourquoi nous regarder comme en-» nemis quand nos intentions nous rapprochent? » Calmons nos passions, si nous voulons assurer » et accélérer le succès de la révolution. Citovens . » je vous demande le rapport de la loi du 23, qui » ordonne l'impression des listes des citoyens » élargis. Cette loi a dissipé la joie publique, et a » glacé tous les cœurs. » Tallien succède à Legendre; il est écouté avec la plus grande attention, comme le principal des thermidoriens. « Depuis » quelques jours, dit-il, tous les bons citoyens » voient avec douleur qu'on cherche à vous diviscr ;

dernière dictature, mais smi de Billaud, parta- | » et à ranimer des haines qui devraient être ense-» velies dans la tombe de Robespierre. En entrant » ici, on m'a fait remettre un billet dans lequel on » m'annonce que plusieurs membres devsient être » attaqués dans cette séance. Sans doute ce sont les » ennemis de la république qui font courir ces » bruits; gardons-nous de les seconder par nos » divisions. » Des applaudissements interrompent Tallien; il reprend; « Continusteurs de Robes-» pierre, s'écrie-t-il, n'espérez aucun succès! La » convention est déterminée à périr plutôt que de » souffrir une nouvelle tyrannie. La convention » veut un gouvernement inflexible, mais juste. Il » est possible que quelques patriotes aient été » trompés sur le compte de certains détenus : nous » ne crovons pas à l'infaillibilité des hommes, » Mais qu'on dénonce les individus élargis mal à » propos, et ils seront réincarcérés. Pour moi, ie » fais ici un aveu sincère : j'aime mieux voir au-» jourd'hui en liberté vingt aristocrates qu'on re-» prendra demain que de voir un patriote rester » dans les fers. Eh quoi! la république avec ses » douze cent mille citovens armés aurait peur de » quelques aristocrates! Non , elle est trop grande : » elle saura partout découvrir et frapper ses en-Tallien, souvent interrompu par les applau-

» nemis. » dissements, en reçoit de plus bruyants encore en finissant son discours. Après ces explications générales, on revient à la loi du 23, et à la disposition nouvelle que Granet voulait y faire ajouter. Les partisans de la loi soutiennent qu'on ne doit pas craindre de se montrer en faisant un sete patriotique tel que celui de réclamer un citoven injustement détenu. Ses adversaires répondent que rien n'est plus dangereux que les listes; que celles des vinet mille et des buit mille ont été le suiet d'un trouble continuel; que tous ceux qui s'y trouvaient inscrits ont vecu dans l'effroi; et que, n'eut-on plus aucune tyrannie à craindre, les individus portés sur les nouvelles listes n'auraient plus aucun repos. Enfin on transige, Bourdon propose d'imprimer les noms des prisonniers clargis, sans y ajouter ceux des répondants qui ont sollicité la mise en liberté. Cette proposition est accueillie, et il est decide qu'on imprimera le nom des élorgis seulement. Tallien, qui n'était pas satisfait de ce moyen, remonte aussitôt à la tribune. « Puisque » vous avez décrété, dit-il, d'imprimer la liste des » citoyens rendus à la liberté, vous ne pouvez re-» fuser de publier celle des citoyens qui les ont

» fait incarcérer. Il est juste aussi que l'on connaisse

» ceux qui dénoncalent et faisaient renfermer de l » bons patriotes, » L'assemblée, surprise par la demande de Tallien , trouve d'abord la proposition juste, et la décrète aussitôt. A peine la décision est-elle rendue que plusieurs membres de l'assemblée se ravisent. Voità une liste, dit-on, qui sera opposée à la précédente; c'est la guerre civile! Bientôt on répète ce mot dans la salle, et plusieurs voix s'écrient : C'est la guerre civile! - « Oui , reprend aussitôt Tallien qui remonte à la » tribune, oui, c'est la guerre civile! Je le pense » comme vous. Vos deux décrets mettront en pré-» sence deux espèces d'hommes qui ne pourront » pas se pardonner. Mais i'ai voulu , en vous pro-» posant le second décret, vous faire sentir l'in-» convénient du premier. Maintenant, je vous pro-» pose de les rapporter tous les deux, » De toutes parts on s'éerie : « Oui , oui , le rapport des deux » decrets! » Amar le demande lui-même, et les deux décrets sont rapportés. Toute impression de liste est donc écartée, grâce à cette surprise adroite et hardie que Tallien venait de faire à l'assemblée.

Cette séance rendit la sécurité à une foule de gens qui commençaient à la perdre; mais elle prouva que toutes les passions n'étaient pas éteintes, que toutes les luttes n'étaient pas terminécs. Les partis avaient tous été frappés à leur tour, et avaient perdu leurs têtes les plus illustres : les royalistes , à plusieurs époques ; les girondins, au 31 mai : les dantonistes, en germinal: les montagnards exaltés, au 9 thermidor. Mais si les chefs les plus illustres avaient péri, leurs partis survivaient, car les partis ne succombent pas sous un seul coup, et leurs restes s'agitent longtemps après eux. Ces partis allaient tour à tour se disputer encore la direction de la révolution, et recommencer une carrière laborieuse et ensanglantée. Il fallait, en effet, que les esprits, arrivés par l'excitation du danger au dernier degré d'emportement, revinssent progressivement au point d'où ils étaient partis; pendant ce retour, le pouvoir devait repasser de mains en mains, et on allait voir les mêmes luttes de passions, de systèmes et

Après ces premiers soins donnés à la réparation de besucueu p de rigueurs, la convention songe à l'organisation des comités et du gouvernemen provisoire, qui derait, comme on sait, régir la France jusqu'à la paix genérale. Une première discussion s'était elerée, comme on vient de le voir, sur le comité de salut public, et la question avait été remoyrée à une commission charrêce de pré-

senter un nouveau plan. Il était urgent de s'en occuper, et c'est ce que fit l'assemblée dans les premiers jours de fructidor (août). Elle était placée entre deux systèmes et deux écueils opposés ; la crainte d'affaiblir l'autorité chargée du salut de la révolution, et la crainte de recontinuer la tyrannie. Le propre des hommes est d'avoir peur des dangers quand ils sont passés, et de prendre des précautions contre ce qui ne peut plus être. La tyrannie du dernier comité de salut public était née du besoin de suffire à une tâche extraordinaire, au milieu d'obstacles de tous genres. Quelques hommes s'étaient présentés pour faire ce qu'une assemblée ne pouvait, ne savait, n'osait faire elle-même ; et au milieu de leurs travaux inouïs pendant quinze mois, ils n'avaient pr ni motiver leurs opérations, ni en rendre compte à l'assemblée, que d'une manière très-générale; ils n'avaient pas même le temps d'en délibérer entre eux, et chaenn d'eux vaquait en maltre absolu à la tâche qui lui était dévolue. Ils étaient devenus ainsi autant de dictateurs forcés, que les circonstances plutôt que l'ambition avaient rendus tout-puissants. Aujourd'hui que la tâche était presque achevée, que les périls extrêmes étaient passés, une pareille puissance ne pouvait plus se former, faute d'occasion. Il était puéril de se prémunir si fort contre un danger devenu impossible; il y avait même, dans cette prudence, un inconvenient grave, celui d'énerver l'autorité et de lui enlever toute énergie. Douze cent mille hommes avaient été levés, nourris, armés et conduits aux frontières; mais il fallait pourvoir à leur entretien, à leur direction, et c'était un soin qui exigenit encore une grande application, une rare capacité, et des pouvoirs trèsétendus.

Déjà on avait décrété le principe du renouvellement des comités par quart chaque mois; et on avait décidé, en outre, que les membres sortants ne pourraient rentrer avant un mois. Ces deux conditions, en empéchant une nouvelle dictature, empechaient anssi toute bonne administration. Il était impossible qu'il y cût aucune suite, aucune application constante, aueun seeret dans ce ministère constamment renouvelé. Dans cette organisa: tion, à peine un membre était-il au courant des affaires qu'il était forcé de les quitter; et si une capacité se déclarait, comme celle de Carnot pour la guerre, de Prieur de la Côte-d'Or et de Robert-Lindet pour l'administration, de Cambou pour les finances, elle était ravie à l'état au terme designé; car l'absence seule pendant un mois, exigée par

la loi, rendait à peu près nuls les avantages d'une | bourgs, et chargés d'y exercer l'inquisition, étaient réélection ultérieure.

Mais il fallait subir la réaction. A une concentration extrême de pouvoir devait succéder uue dissémination tout aussi extrême, et bien autrement dangereuse. L'aneien comité de salut public. ebargé souverainement de ce qui intéressait le salut de l'état, avait droit d'appeler à lui les autres comités, et de se faire rendre compte de leurs opérations; il s'était emparé ainsi de tout ce qui était essentiel dans l'œuvre de chacun d'eux. Pour empêcher à l'avenir de tels empiétements, la nouvelle organisation sépara les attributions des comités, et les rendit indépendants les uns des autres. Il en fut établi seize.

- 1° Comité de salut publie : 2º Comité de sûreté générale;
- 3º Comité des finances;
- 4º Comité de législation ;
- Be Comité d'instruction publique;
- 6º Comité de l'agriculture et des arts ; 7º Comité du commerce et d'approvisions
- ments: 8º Comité des travaux publics ;
  - 9º Comité des transports en postes :
  - 10° Comité militaire : 11° Comité de la marine et des colonles;
  - 12º Comité des secours publies ;
  - 13º Comité de division ;
  - 14º Comité des procès-verbaux et archives ;
- 15° Comité des pétitions, correspondance et dépêches:

16° Comité des inspecteurs du Palais-National. Le comité de salut public était composé de douze membres; il conservait la direction des opérations militaires et diplomatiques; il était chargé de la levée et de l'équipement des armées, du choix des généraux, des plans de campagne, etc.; mais là se bornaient ses attributions. Le comité de aureté générale, composé de seize membres, avait la police; celui des finances, composé de quarante-buit membres, avait l'inspection des revenus, du trésor, des monnaies, des assignats, etc. Les comités pouvaient se réunir pour les objets qui les concernaient en commun, Ainsi, l'autorité absolue de l'ancien comité de salut public était remplacée par une foule d'autorités rivales, exposées à s'embarrasser et à se gêner dans leur marche. Telle fut la nouvelle organisation du gonvernement.

On opérait en même temps d'autres réformes qui n'étaient pas jugées moins pressantes. Les comités revolutionnaires établis dans les moindres

la plus vexatoire et la plus abhorrée des institutions attribuées au parti Robespierre, Pour rendre leur action moins étendue et moins tracassière , on en réduisit le nombre à un seul par district. Cependant, il dut y en avoir un dans toute commune de huit mille ames, qu'elle fût ou non chef-lieu de distriet. Dans Paris , le nombre fut réduit de quarante-huit à douze. Ces comités devaient être composés de douze membres ; il fallait pour un mandat d'amener la signature de trois membres au moins. et de sept pour un mandat d'arrêt. Ils étaient, eomme les comités de gouvernement, soumis au renouvellement par quart, chaque mois. A toutes ces dispositions, la convention en ajouta de non moins importantes, en décidant que les assemblées de sections n'auraient plus lieu qu'une fois par décade, tous les jours de décadi, et que les eitoyens présents cesseraient d'avoir 40 sous par séance. C'était resserrer la démagogie dans des limites moins étendues, en rendant plus rares les assemblées populaires, et surtout en ne payant plus les basses elasses pour y assister. C'était couper aussi un abus qui était devenu excessif à Paris. On payait par section douze cents membres présents, tandis qu'il y en avait à peine trois cents en séance. Les présents répondaient pour les absents, et on se rendait alternativement ee service. Ainsi cette milice ouvrière, si dévouée à Robespierre, se trouvait éconduite et renvoyée à ses travaux.

La plus importante détermination prise par la convention fut l'épuration des individus composant toutes les autorités locales, comités révolutionnaires, municipalités, etc. C'était là que se trouvaient, comme nous l'avons dit, les révolutionnaires les plus ardents; ils étaient devenus dans chaque localité ce que Robespierre, Saint-Just et Couthon étaient à Paris, et ils avaient usé de leurs pouvoirs avec toute la brutalité des autorités inférieures. Le décret du gouvernement révolutionnaire, en suspendant la constitution jusqu'à la paix, avait prohibé les élections de toute espèce, afin d'éviter les troubles et de concentrer l'antorité dans les mêmes mains. La convention , par des raisons absolument semblables, c'est-à-dire pour prévenir les luttes entre les jacohins et les aristocrates, maintint les dispositions du décret, et confia aux représentants en mission le soin d'épurer les administrations dans toute la France. C'était là le moyen de s'assurer à elle-même le

choix et la direction des autorités locales, et d'évi-

ter le debordement des deux factions l'une sur Justre, Enfin le tribunal récolutionaire, suspendu récemment, fut remis en activité; les juges et les jurés n'étant pas bous nommés encore, ceux qui châtent déjà réunis durent enter en fonctions surtechamp, et juge d'avples les lois cistantes antirieures à celle du 28 pariarle. Les lois étainet en antirieures à celle du 28 pariarle. Les lois étainet en antirieures à celle du 28 pariarle. Les lois étainet en antirieures à celle du 28 pariarle, est lois control en avait fait chais pour les appliquer, et la docilité avec la quelle les justices extraordiarles autient la direction du gouvernement qui les institue, étaient une garantic contre de nouvelles crausalte.

Tontes ces réformes furent exécutées du 1er au 15 fructider (fin d'août ), Il restait une institution importante à rétablir, c'était la liberté de la presse. Aucune loi ne lui tracait de bornes ; eile était même consacrée d'une manière illimitée dans la déclaration des droits; néanmoins elle avait été proscrite de fait sous le régime de la terreur. Une seule parole imprudente pouvant compromettre la tête des citovens, comment auraient-ils osé écrire? Le sort de l'infortuné Camille Desmoulins avait assez prouvé l'état de la presse à cette époque. Durand-Majilane, ex-constituant, et l'un de ces esprits timides qui s'étaient complètement annulés pendant les orages de la convention, demanda que la liberté de la presse fût de nouveau for mellement garantie. « Nous n'avons jamais pu . dit cet excellent homme » à ses collègues, nous faire entendre dans cette » enceinte, sans être exposés à des insultes et à » des menaces. Si vous vouiez notre avis dans les » discussions qui s'élèveront à l'avenir; si vous » voulez que nous puissions contribuer de nos lu-» mières à l'œuvre commune, il faut donner de » nouvelies sûretés à ceux qui voudront ou parler

Quelques jours après, Fréron, l'ami et le collèque de Barras dans sa mission à Toulon, le familier de Danton et de Camille Desmoulins, et depuis leur mort l'ennemi le plus fougueux du comité de salut public, Fréron unit sa voix à celle de Durand-Maillane, et demanda la liberté illimitée de la presse. Les avis se partagèrent. Ceux qui avaient vécu dans la contrainte pendant la dernière dictature, et qui vouisient enfin donner impunément leur avis sur toutes choses, ceux qui étaient disposés à réagir énergiquement contre la révolution . demandaient une déclaration formelle pour garantir la liberté de parfer et d'écrire. Les montagnards . qui pressentaient l'usage qu'on se proposait de faire de cette liberté , qui voyaient un débordement d'accusations se préparer contre tous les

» ou écrire. »

hommes qui avient excreé quedque fonctions pendant la tercer; benneun gi d'ustre conce qui, sona svoir de craintes personnelles, appécialent le sana revir de craintes personnelles, appécialent le dangreux mopen qu'un allisit houris ma contre-révolutionnaires, déjà fourmillant de toutes parts, d'opposient à une deleration capeuse. Ils donnient pour raison que la déclaration des drois conseruit is illerté de la preses; que le conserve de nouves cetait inutile, puisque c'était proclama m'etit déjà creation, et que si on a troit déjà creation, et que si on a troit del present que toute par la conserve de nouves cetait inutile, puisque c'était proclama m'etit de la prese; que la conserve de nouves de la morte de la prese; que se conserve l'autilement et un repliar dence. You sa liet donc, d'erent Bourdon de Tribit et l'autilement et au repliar de la urgie, et d'imprimer ce qui lui plaira contre l'institute ion de la république? Toutes es propositions

furent rewoyées aux comités compétents, pour examiner s'il y avait lieu de faire une nouvelle declaration.

Ainsi, le gouvernement provisoire, destiné à régir la révolution jusqu'à la paix, était entièrement modifé, d'après les nouvelles dispositions de cièmence et de cenfrosité qui se manifestatient decièmence et de cenfrosité qui se manifestatient de-

régir la révolution jusqu'à la paix, était entièrement modifié, d'àpraise nouvelles dispositions de ciémence et de générosité qui se manifestaient depuis le 9 thermidor. Comités de gouvernement, tribunal révolutionaire, administrations locales, étaient réorganisés et épurés; la liberté de la presse était déclarée, et tout annonçait une marche nouveile.

L'effet que deraient produire ces referemes ne tarda pas à se firie sentir. Jusqu'il. e parti des révolutionnaires ardents s'étit trouve placé dans le gouvernement même; il composit les comiéte et commandiét à la convention; il régnait aux Jacohins, il remplissait les administrations municapales, et les comités révolutionnaires dont la Frence entière était couvrete à déposaché aujourd'hui, il allait se trouvre en debors du gouvernement, et former contre lui un aeri boatile.

Les jacolins avaient été suspendus dans la mile de 3 un 10 terminor. Legandre avait fernel eure saile, et en avait déposé les clefs sur le lureau de la convention. Les clefs furent renduce, et il fui le convention. Les clefs furent renduce, et il fui permis à la société de se reconstituer, à la condition de s'épuere. Qu'unte membres des plus anciens furent choisis pour examiner la conduite de tous es saocies pendant la mit di 40 su 10.1 line dévuient admettre que ceus qui, pendant cette fair saocies pendant et de la crep soit de citiquens, an liteu de se rendre à la commune pour conspirer le canciens membres fuert aimé dans la saille comme membres provisoires. L'épuezation commence, une conquére sur état été diffi-

cile: on se contentait de les interroger, et on les | jugeait sur leurs réponses. On pense combien l'examen devait être fait avec indulgence, puisque c'étaient les jacobins qui se jugcaient eux-mêmes. En quelques jours, plus de six cents membres furent réinstallés, sur leur simple déclaration qu'ils avaient été, pendant la fameuse nuit, au poste assigné par lenrs devoirs. La société fut bientôt recomposée comme elle l'était auparavant, et remplie de tous les individus qui, dévoués à Robespierre, à Saint-Just et Couthon, les regrettaient comme des martyrs de la liberté et des victimes de la contrerévolution. A côté de la société-mère, existait encore ee fameux club électoral, vers lequel se retiraient ceux qui avaient à faire des propositions qu'on ne pouvait entendre aux Jacobins, et où s'étaient tramées les plus grandes journées de la révolution. Il siégeait toujours à l'Évêché, et se composait des anciens cordeliers, des jacobins les plus déterminés, et des hommes les plus compromis pendant la terreur. Les jacohins et ce club devaient naturellement devenir l'asile de ces employés que la nouvelle épuration allait chasser de leurs places. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Les jurés et juges du tribunal révolutionnaire, les membres des quarante-buit eomités, au nombre de quatre cents environ, les agents de la police secrète de Saint-Just et de Robespierre , les porteurs d'ordres des comités, qui formaient la bande du fameux Héron, les commis de différentes administrations, les employés en un mot de toute espèce, exclus des fonctions qu'ils avaient exercées, se réunirent aux Jacobins et au club électoral, soit qu'ils en fussent déjà membres, soit qu'ils se fissent recevoir pour la première fois. Ils allaient exhaler là leurs plaintes et leurs ressentiments. Ils étaient inquiets pour leur sûreté, et craignaient les vengeances de ceux qu'ils avaient persécutés; ils regrettaient en outre des fonctions lucratives : eeux-là surtont qui , membres des comités révolutionnaires, avaient pu joindre à leurs appointements des dilapidations de tonte espèce. La réunion de ces bommes eomposait un parti violent, opiniâtre, qui à l'ardeur naturelle de ses opinions joignait aujourd'hui l'irritation de l'intérêt lésé. Ce qui se passait à l'aris avait lieu de même par toute la France. Les membres des municipalités, des comités révolutionnaires, des directoires de districts, se réunissaient dans les sociétés affiliées à la société-mère, et venaient y mettre en commun leurs eraintes et leurs haines. ils avaient pour eux le bas peuple destitué aussi de ses fonctions depuis qu'il ne recevait plus qua-

rante sous pour assister aux assemblées de section. En haine de ee parti, et pour le combattre, il s'en formait un autre, qui ne faisait d'ailleurs que revivre. Il comprenait tous ceux qui avaient sonffert ou gardé le silence pendant la terreur, et mi pensaient que le moment était venu de se réveiller et de diriger àleur tour la marche de la révolution. On vient de voir, au sujet des élargissements, les parents des détenus ou des victimes reparaître dans les sections , et s'y agiter, soit pour faire ouvrir les prisons, soit pour dénoncer et poursuivre les comités révolutionnaires. La marche nouvelle de la convention, les réformes commencées, augmentèrent les espérances et le courage de ces premiers opposants. Ils appartenaient à toutes les classes qui avaient été opprimées, quel que fût leur rang, mais surtout au commerce, à la bourgcoisie, à ce tiers-état laborieux , opulent et modéré , qui , monarchique et constitutionnel avec les constituants. républicain avec les girondins , s'était effacé dès le 30 mai, et avait été exposé à des persécutions de tous genres. Dans ses rangs se cachaient maintenant les restes fort rares d'une noblesse qui n'osait pas encore se plaindre de son abaissement, mais qui se plaignait de la violation des droits de l'humanité à son égard, et quelques partisans de la royauté, créatures ou agents de l'ancienne cour, qui n'avaient eessé de susciter des obstacles à la révolution, en sejetant dans toutes les oppositions paissantes, quel qu'en fût le système et le caractère. C'étaient, comme d'usage, les jeunes gens de ces différentes classes qui se prononçaient avec le plus de vivacité et d'énergie, car c'est toujours la jeunesse qui est la première à se soulever contre un régime oppresseur. Ils remplissaient les sections, le Palais-Royal, les lieux publics, et manifestaient leur opinion contre ee que l'on appelait les terroristes, de la manière la plus énergique. Ils donnaient les plus nobles motifs. Les uns avaient vu leurs familles persécutées, les autres craignaient de les voir persécuter un jour si le régime de la terreur, était rétabli, et ils juraient de s'y opposer de toutes leurs forces. Mais le secret de l'opposition de beaucoup d'entre eux était dans la réquisition; les uns s'y étaient soustraits en se eachant, quelques autres venaient de quitter les armées en apprenant le 9 thermidor. A cux se joignaient les écrivains persécutés pendant les derniers temps, et toujours aussi prompts que les jeunes gens à se ranger dans toutes les oppositions; ils remplissaient déjà les journaux et les broehures de diatribes violentes eontre le régime de la terreur.

plus vive et la plus opposée sur les modifications apportées par la convention au régime révolutionnaire. Les jacobins et les clubistes crièrent à l'aristocratie; ilsse plaignirent du comité de sûreté générale qui élargissait les contre-révolutionnaires, et de la presse dont on faisait déià un usage cruel contre cens qui avaient sauvé la France. La mesure qui les blessait le plus était l'épuration générale de toutes les autorités. Ils n'osaient pas précisément s'élever contre le renouvellement des individus, car c'eût été avouer des motifs trop personnels, mais ils s'élevaient contre le mode de réélection ; ils soutenaient qu'il fallait rendre au peuple le droit d'élire ses magistrats; que faire nommer par les députés en mission les membres des municipalités, des districts, des comités révolutionaires, c'était commettre une usurpation; que réduire les sections à une séance par décade, c'était violer le droit qu'avaient les citovens de s'assembler pour délibérer sur la chose publique. Ces plaintes étaient en contradiction avec le principe du gouvernement révolutionnaire, qui interdisait toute élection jusqu'à la paix; mais les partis ne craignent pas les contradictions quand leur intérêt est compromis : les révolutionnaires savaient qu'une élection populaire les aurait ramenés à leurs postes.

Les bourgeois dans les sections, les jeunes gens au Palais-Royal et dans les lieux publics, les écrivains dans les journaux, demandaient avec véhémence l'usage illimité de la presse, se plaignaient de voir encore dans les comités actuels et dans les administrations trop d'agents de la précédente dictature; ils osaient déjà faire des pétitions contre les représentants qui avaient rempli certaines missions ; ils méconnaissaient tous les services rendus et commençaient à diffamer la convention elle-même. Tallien qui , en sa qualité de principal thermidorien, se regardait comme particulièrement responsable de la marche nouvelle imprimée aux choses, aurait voulu qu'on déterminat cette marche avec vigueur, sans fléchir dans un sens ni dans un autre. Dans un discours rempli de distinctions subtiles entre la terreur et le gouvernement révolutionnaire, et dont le sens général était que, sans employer une cruanté systématique, il fallait conserver néanmoins une énergie suffisante, Tallien proposa de déclarer que le gouvernement révolutionnaire était maintenu, que par conséquent les assemblées primaires ne devaient pas être convoquées pour faire d'élections; mais il proposa de déclarer en même temps que tous les moyens de terreur étaient proscrits, et

Les deux partis se prononcèrent de la manière la | que les poursuites dirigées contre les écrivains qui us vive et la plus opposée sur les modifications aurraient librement émis leurs opinions, seraient portées par la convention au régime révolution considérés comme des moyens de terreur.

Ces propositions, qui ne présentaient aucune mesure précise, et qui étaient seulement une profession de foi de thermidoriens qui voulient se placer entre les deux partis sans en favoriser aucun, furent renovées aux trois comités de salut public, de sûreté générale et de législation, auxquels on renovait tout ce qui avait trait à ees questions.

Cependant ces mogram n'étaient pas faits pour calmer la colter des partis. Ils continuaient à s'invectiver arec la néme violence; et ce qui contribunit surtout à sugmenter l'impuétude générale, et à multiplier les sujets de plaintes et d'accusations, c'était la situation économique de la France, pius déplorable peut-être en ce moment qu'elle n'avait jamais été, même aux époques les plus calamiteuses de la révolution.

Les assignats, malgré les victoires de la république, avaient subi une baisse rapide, et ne comp taient plus dans le commerce que pour le sixième on le huitième de leur valeur, ce qui apportait un trouble effrayant dans les échanges, et rendait le maximum plus inexécutable et plus vexatoire que jamais. Évidemment, ce n'était plus le défaut de confiance qui dépréciait les assignats, car on ne pouvait plus craindre pour l'existence de la république; c'était leur émission excessive et toujours croissante au fur et à mesure de la baisse. Les impôts, difficilement perçus et payés en papier, fournissaient à peige le quart ou le einquième de ce que la république dépensait chaque mois pour les frais extraordinaires de la guerre, et il fallait y suppléer par de nouvelles émissions. Aussi , depuis l'année précédente, la quantité d'assignats en circulation, qu'on avait espéré réduire à moins de deux milliards par le moyen de différentes combinaisons, s'était élevée au contraire à 4 milliards 600 millions.

A cette accumulation excessive du papier-monmie, et à la dépréciation qui s'emuristi, se piciguaient nencre toutes les calamites résultant soit de la guerre, soit des meures inoutes qu'elle avait commandées, On se souvient que, pour établir un rapport trovée entre la valeur nominale des assiguates et les marchandiese, on avait insagine la boi de la commandation de lever au fort et à mesure de l'avilissement du papier; on se souvient qu'è ces meures on avait ajouté les réquisitions, qui donnaient aux représentants ou aux agents de l'administration la faculté de requêrir toutes les marchandises nécessaires aux armées et aux grandes communes, en les payant en assignals et au taux du mazimum. Ces mesares araient sauve la France, mais en apportant un trouble extraordinaire dans les échanges et la circulation.

On a déjà vu quels étaient les inconvénients principanx du maximum; établissements de deux marchés. l'un public, dans lequel les marchands n'expossient que ce qu'ils avaient de plus mauvais et en moindre quantité possible; l'autre clandestin, dans lequel les marchands vendaient ce qu'ils avaient de meilleur contre de l'argent et à prix libre; enfouissement général des denrées, que les fermiers parvenaient à soustraire à toute la vigilance des agents chargés de faire les réquisitions ; enfin , trouble , ralentissement dans la fabrication, parce que les manufacturiers ne trouvaient pas dans le prix fixé à leurs produits les frais même de la production. Tous ces inconvénients d'un double commerce, de l'enfouissement des subsistances, de l'interruption de la fabrication, n'avaient fait que s'accrottre. Il s'était établi partout deux commerces. l'un public et insuffisant. l'autre seeret et usuraire. Il y avait deux qualités de pain, deux qualités de viande, deux qualités de toutes choses, l'une pour les riches qui pouvaient payer en argent ou excéder le maximum, l'antre pour le pauvre, l'ouvrier, le rentier, qui ne pouvaient donner que la valeur nominale de l'assignat. Les fermiers étaient devenus tous les jours plus ingénieux à soustraire leurs denrées ; ils faisaient de fausses déclarations; ils ne battaient pas leur blé et prétextaient le défaut de bras, défaut qui, au reste, était réel, car la guerre avait absorbé plus de quinze cent mille hommes; ils arguaient de la mauvaise saison, qui, en effet, ne fut pas aussi favorable qu'on l'avait eru au commencement de l'année, lorsqu'à la fête de l'Être-Suprème on remerciait le ciel des victoires et de l'abondance des récoltes. Quant aux fabricants, ils avaient tout-à-fait suspendu leurs travaux. On a vu que, l'année précédente, la loi, pour n'être pas inique envers les marchands, avait dù remonter jusqu'aux fabricants, et fixer le prix de la marchandise sur le lieu de fabrique, en ajoutant à ce prix celui des transports; mais cette loi était devenue injuste à son tour. La matière première, la main-d'œuvre, ayant subi le renchérissement général, les manufacturiers n'avaient plus trouvé le moyen de faire leurs frais, et avaient

cessé leurs travaux. Il en était de même éte commerçants. Le fre pour les marchandiers de l'Indeétait monté, par exemple, de 130 francs le tonneux à 400; les assurances de 3 et 6 pour cent à 30 et 60. Les commerçants ne pouvaient done plus vendre les produits rendus dans les ports au prix fait par le mazienne, et lis interrompaient aussi leurs expéditions. Comme nous l'avons fait remarquer allieurs, en forçant un prix il surnit fallu leur

foreer tous; mais c'était impossible. Le temps avait dévoilé encore d'autres inconvénients particuliers au maximum. Le prix des blés avait été fixé d'une manière uniforme dans toute la France. Mais la production du blé étant inégalement coûteuse et abondante dans les différentes provinces, le taux légal se trouvait sans aucune proportion avec les localités. La faculté laissée aux municipalités de fixer les prix de toutes les marchandises amenait une autre espèce de désordre. Quand des marchandises manquaient dans une commune, les autorités en élevaient le prix; alors ces marchandises y étaient apportées au préjudice des communes voisines; il y avait quelquefois engorgement dans un lieu, disette dans un autre à la volonté des régulateurs du tarif; et les mouvements du commerce, au lieu d'être réguliers et naturels, étaient capricieux, inégaux et convulsifs. \* Les résultats des réquisitions étaient bien plus fâcheux encore. On se servait des requisitions pour nourrir les armées, pour fournir les grandes manufactures d'armes et les arsenaux de ce qui leur était nécessaire, pour approvisionner les grandes communes, et quelquefois pour procurer aux fabricants et aux manufacturiers les matières dont ils avaient besoin. C'étaient lès représentants, les commissaires près des armées, les agents de la commission du commerce et des approvisionnements, qui avaient la faculté de requérir. Dans le momeut pressant du danger , les réquisitions s'étaient faites avec précipitation et confusion. Souvent elles se croisaient pour les mêmes objets, et celui qui était requis ne savait à qui entendre. Elles étaient presque toujours illimitées. Quelquefois on frappait de réquisition toute une denrée, dans une commune ou un département. Alors les fermiers ou les marchands ne pouvaient plus vendre qu'aux agents de la république; le commerce étant interrompu, l'objet requis gisait longtemps sans être enlevé ou payé, et la circulation se trouvait arrêtée. Dans la confusion qui résultait de l'urgence, on ne calculait pas les distances, et on frappait de réquisition

le département le plus éloigné de la commune ou

de l'armée que l'on voulait approvisionner, ce qui | multipliait les transports. Beaucoup de rivières et de canaux étant privés d'eau par une sécheresse extraordinaire, il n'était resté que le roulage, et on avait enlevé à l'agriculture ses chevaux pour suffire aux charrois. Cet emploi extraordinaire, joint à une levée forcée de guarante-quatre mille chevaux pour l'armée, les avait rendus très-rares, et avait épuisé presque tous les moyens de transport. Par l'effet de ces mouvements mal calculés et souvent inutiles, des masses énormes de subsistances ou de marchandiscs se trouvaient dans les magasins publics, entassées sans aucun soin, et souvent exposées à toute espèce d'avaries. Les bestiaux acquis pour la république étaient mal nourris; ils arrivaient amaigris dans les abattoirs, ce qui faisait manquer les corps gras, le suif, la graisse, etc. Aux transports inutiles se joignaient donc les dégâts, et souvent les abus les plus coupables. Des agents infidèles revendaient secrètement, au cours le plus élevé, les marchandises qu'ils avaient obtenues au maximum par le moyen des réquisitions. Cette fraude était pratiquée aussi par des marchands, des fabricants qui , ayant invoqué d'abord un ordre de requisition pour s'approvisionner, revendaient ensuite secrètement et au cours ce qu'ils avaient acheté au maximum.

Ces causes diverses s'ajoutant aux effets de la guerre continentale et maritime, avaient réduit le commerce à un état déplorable. Il n'y avait plus de communications avec les colonies , devenues presque inaccessibles par les croisières des Anglais, et presque toutes ravagées par la guerre. La principale, Saint-Domingue, était mise à fen et à sang par les divers partis qui se la disputaient. Ce concours de circonstances rendait déià toute communication extérieure presque impossible; une autre mesure révolutionnaire avait contribué aussi à amener cet état d'isolement : c'était le séquestre ordonné sur les biens des étrangers avec lesquels la France était en guerre. On se souvient que la convention, en ordonnant ce séquestre, avait eu pour but d'arrêter l'agiotage sur le papier étranger, et d'empêcher les capitaux d'abandonner les assignats pour se convertir en lettres de change sur Francfort, Amsterdam, Londres, etc. En saisissant les valeurs que les Espagnols , les Allemands , les Hollandais, les Anglais, avaient sur la France, on provoqua une mesure pareille de la part de l'étranger, et toute circulation d'effets de crédit avait cessé entre la France et l'Europe. Il n'existait plus de relations qu'avec les pays nentres, le Levant,

In Suisse, le Datemarck, la Suble et les États. Ultis, más la commission du commerce et et a-pprovisionnements en avait uté bute senle, pour se procurer des grains, des fres et différents objets nécessaires à la marine. Elle avait requis pour ceta nécessaires à la marine. Elle avait requis pour ceta une suisse de la commanda de la computer français la valeur en assignats, et à res servait en Suisse, en Suele, en Damamarck, en Amérique, pour payer les grains et les différents produits qu'elle achetuit.

Tout le commerce de la France se trouvait donc réduit aux approvisionnements que le gouvernement faisait dans les pays étrangers, au moyen des valeurs requises forcement chez les banquiers francais. A peine arrivait-il dans les ports quelques marchandises venues par le commerce libre, qu'elles étaient aussitôt frappées de réquisition, ce qui décourageait entièrement, comme nous venons de le montrer, les négociants auxquels le fret et les assurances avaient coûté énormément, et qui étaient obligés de vendre au maximum. Les seules marchandises un peu abondantes dans les ports étaient celles qui provenaient des prises faites sur l'ennemi; mais les unes étaient immobilisées par les réquisitions, les autres par les prohibitions portées contre tous les produits des nations ennemies. Nantes, Bordenix, déjà dévastées par la guerre civile, étaient réduites, par cet état du commerce, à une inertie absolue et à une détresse extrême. Marseille, qui vivait autrefois de ses relations avec le Levant, voysit ses ports bloqués par les Anglais, ses principaux négociants dispersés par la terreur. ses savonneries détruites ou transportées en Italie. et faisait à peine quelques échanges désavantageux avec les Génois. Les villes de l'intérieur n'étaient pas dans un état moins triste. Nimes avait cessé de produire ses soieries, dont elle exportait autrefois pour 20 millions. L'opulente ville de Lyon, ruinée par les bombes et la mine, était maintenant en démolition, et ne fabriquait plus les riches tissus dont elle fournissait autrefois pour plus de 60 millions au commerce. Un décret qui arrêtait les marchandises destinées aux communes rebelles en avait immobilisé autour de Lyon une quantité considérable, dont une partie devait rester dans cette ville, et l'autre, la traverser seulement, pour de là se rendre sur les points nombreux auxquels aboutit la route du Midi. Les villes de Châlons, Mâcon, Valence, avaient profité de ce décret pour arrêter les marchandiscs voyageant sur cette route si fréquentée. La manufacture de Sédan avait été obligée d'interrompre la fabrication des draps fins, pour

se livrer à celle du drap à l'usage des troupes, et ses principaux fabricants étaient poursuivis en outre comme complices du mouvement proieté par Lafavette après le 10 août. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne, si riches par la culture du lin et du chanvre, avaient été entièrement ravagés par la guerre. Vers l'Ouest, dans la malheurense Vendée, plus de six cents lieues carrées étaient entièrement ravagées par le feu et le fer. Les champs étaient en partie abandonnés, et des bestiaux nombreux erraient au basard sans pâture et sans étable. Partout enfin où des désastres particuliers n'ajoutaient pas aux calamités générales, la guerre avait singulièrement diminué le nombre des bras, et la terreur chez les uns, la préoccupation politique chez les autres, avaient éloigné ou dégoûté du travail un nombre considérable de citoyens laborieux. Combien préféraient à leurs atcliers et à leurs champs, les clubs, les conseils municipanx, les sections, où ils recevaient 40 sous pour aller s'agiter et s'émouvoir.

Ainsi, désoufre dans tous les marches, yareté des subsistances, interruption dans less maunfactures par l'éflet du mozineux, déplacements désoudences, ams intelleux, déglate entrachandiers, demande de l'étable de la communication aver de l'étable de la gentre, du blocus maritime, du dépuestre ; dévastation des units en munication aver du blocus maritime, du dépuestre ; dévastation des part les quittes manufactures ent de plusieux contrées agrécieles par le guerre civile; d'animultion de bras par le régulation ou obierté ammede par le godt de des partes de l'étable de la gorte de l'étable de l'étable

Qu'on se figure après le 9 thermidor deux partis aux prises, dont l'un s'attache aux movens révolutionnaires comme indispensables, et veut prolonger indefiniment un état essentiellement passager; dont l'autre, irrité des maux inévitables d'une organisation extraordinaire, oublie les services rendus par cette organisation, et veut l'abolir comme atroce ; qu'on se figure deux partis de cette nature en lutte, et on concevra combien, dans l'état de la France, ils trouvaient de sujets d'accusations réciproques. Les jacohins se plaignaient du relachement de tontes les lois; de la violation du maximum par les fermiers, les marchands, les riches commerçants ; de l'inexécution des lois contre l'agiotage, et de l'avilissement des assignats ; ils recommençaient ainsi les cris des hébertistes contre les riches, les accapareurs et les agioteurs. Leurs

aderasines, au contraire, osant poru la première fois attequer les meures refruitonaires s'étevalent contre l'émission excessive des assignats, contre les injusitors du marinum, contre la tyrannie der réquissitors, contre les désastres de ¿pun, Sadin, Santels, Bordeaux, enfin contre les problimitions et les entrares de toutes espèces qui problimitions et les entrares de toutes espèces qui problimitions et les entrares de toutes espèces qui problimitions et les entrares de toutes espèces (calient la, marine situation et de la contraire de la marine de prétition de et duis ou descrious. Toutes les réclamations à cet égard disient retroyées sux comisés de salts public, de finances et de commerce, pour qu'ils cussent à faire des rapports et à préventre leurs tures.

Deux partis étaient ainsi en présence, cherchant et tronvant dans ce qui s'était fait, dans ce qui se faisait encore, des sujets continuels d'attaque et de reproches. Tout ce qui avait eu lieu, bon ou mauvais, on l'imputait aux membres des anciens comités, qui étaient maintenant en butte à tontes les attaques des auteurs de la réaction. Quoiqu'ils eussent contribué à renverser Robespierre, on disait qu'ils ne s'étaient brouillés avec lui que par ambition, et pour le partage de la tyrannie, mais qu'au fond ils pensaient de même, qu'ils avaient les mêmes principes, et qu'ils voulaient continuer à leur profit le même système. Parmi les thermidoriens était Lecointre de Versailles, esprit ardent et inconsidéré, qui se proponçait avec une imprudence désapprouvée de ses collègues. Il avait formé le projet de dénoncer Billaud-Varennes, Collotd'Herbois et Barrère, de l'ancien comité de salut public; David, Vadier, Amer et Vouland, du comité de sûreté générale, comme complices et continuateurs de Robespierre. Il ne pouvait ni n'osait porter la même accusation contre Carnot, Prieur de la Côte-d'Or, Robert-Lindet, que l'opinion séparait entièrement de leurs collègues, et qui passaient pour s'être occupés exclusivement des travaux auxquels on devait le salut de la France. Il n'osait pas attaquer non plus tous les membres du comité de sûreté générale, parce qu'ils n'étaient pas tous également accusés par l'opinion. Il fit part de son projet à Tallien et à Legendre, qui cherchèrent à l'en dissuader; mais il n'en persista pas moins à l'exécuter, et, dans la séauce du 12 fructidor (29 août), il présenta vingt-six chefs d'accusation contre les membres des anciens comités. Ces vingtsix chefs se rédulsaient aux vacues imputations d'avoir été les complices du système de terreur que Robespierre avait fait peser sur la convention et

sur la France; d'avoir contribué aux actes arbitraires des deux comités; d'avoir signé les ordres de proscription; d'avoir été sourda à toutes les réclamations élevées par des citoyens injustrment poursuivis; d'avoir fortement contribué à la mort de Danton: d'avoir défendu la loi du 22 prairial; d'avoir laissé ignorer à la convention que cette loi n'était pas l'ouvrage du comité; de ne point avoir dénoncé Robespierre lorsqu'il abandonna le comité de salut public; enfin de n'avoir rirn fait lrs 8, 9 rt 10 thermidor, pour mrttre la convention à cou-

vert des projets des conspirateurs. Dès que Lecointre eut achevé la l'ecture de ces vingt-six chefs, Goujon, député de l'Ain, républicain jeune, sincère, fervent, et montagnard désintéressé, car il n'avait pris aucune part aux actes reprochés au dernier gouvernement, Goujon se leva, et prit la parole avec toutes les apparences d'un profond chagrin, « Je suis , dit-il , doulou-» rensement affligé quand je vois avec quelle froide » tranquillité on vient jeter ici de nouvelles semen-» ces de division, et proposer la perte de la patrie. » Tantôt on vient vous proposer de fiétrir, sous » le nom de système de la terreur tout ce qui » a'est fait pendant une année; tantôt on vous pro-» pose d'accuser des hommes qui ont rendu de » grands services à la révolution. Ils peuvent être » coupables ; je l'ignore. J'étais aux armées, je n'ai » rien pu juger; mais si j'avais eu drs pièces qui » fissent charge contre drs membres de la conven-» tion, je ne les aurais pas produites, ou ne les » aurais apportées ici qu'avec une profonde dou-» leur. Avec quel sang-froid, au contraire, on vient plonger le poignard dana le sein d'hommes » recommandables à la patrie par leurs importants » srrvices! Remarquez hien que les reproches » qu'on leur fait portent sur la convention elle-» même. Oui, c'rst la convention qu'on accuse, » c'est au peuple français qu'on fait le procès . » puisqu'ils ont souffert l'un et l'autre la tyrannie » de l'infâme Robespierre, J. Debry vous le disait · tout à l'heure, ce sont les aristocrates qui font ou qui commandent toutes ces propositiona... — » Et irs voleurs, ajoutent quelques voix. - Je » demande, reprend Goujon, que la discussion » cesse à l'instant, » Beaucoup de députés s'y opposent. Billaud-Varennes s'élance à la tribune, et demande avec instance que la discussion soit continuée. « Il n'y a pas de doute, dit-il, que si lrs » faits allégués sont vrais, nous ne soyous de grands » coupables, et que nos tetrs ne doivent tomber. » Mais nous défions Lecointre de les prouver. De-» une profonde indignation. » L'assemblée adopte

» puis la chute du tyran nous sommes en butte aux » attaques de tous les intrigants, et nous déclarons » que la vie n'a aucun prix pour nous s'ils doivent s l'emporter, a Billaud continue, et raconte que drouis longtemps ses collèguea et lui méditaient le 9 thermidor; que s'ils ont différé, c'est parce que les circonstances l'exigenient ainsi; qu'ils ont rté les premiers à dénoncer Robespierre , et à lui arracher le masque dont il se convrait : que si on leur fait un crime de la mort de Danton, il s'en accusera tout le premier ; que Danton était le complice de Robespierre, qu'il était le point de ralliement de tous les contre-revolutionnaires, et que s'il avait véen . la liberté aurait été perdue. Depuis quelque temps, s'ecrie Billaud, nous voyons s'agiter les intrigants, les voleurs ... - A ce dernier mot, Bourdon l'interrompt en lui disant : Le mot est prononcé; il faudra le prouver. - Je me charge. s'écrie Duhem, de le prouver pour un. - Nous le prouverons pour d'autres, ajoutent phisieurs voix de la Montagne. - C'était là le reproche que les montagnards étairnt toujours prêts à faire aux amis de Banton, presque tous devenus des thermidoriens. Billand, qui, au milieu de ce tumulte et de ces interruptions, n'avait pas abandonné la trihune, insiste et demande une instruction pour que les coupables soient connus. Cambon lui auccède, et dit qu'il faut éviter le pièce tendu à la convention; que les aristocrates veulent l'obliger à se déshonorer elle-même en déshonorant quelques-uns de ses membres; que si lea comités sont coupables, elle l'est aussi. - Et toute la nation avec elle, ajoute Bourdon de l'Oise. Au milieu de ce tumulte, Vadier parait à la tribune, un pistolet à la main, disant qu'il ne survivra pas à la calomnie, si on ne le laisse pas se justifier. Plusieurs membres l'entourent et l'obligent à descendre. Le président Thuriot déclare qu'il va lever la séance si le tumulte ne s'apaise pas. Dubem et Amar veuleut que l'on continue la discussion, parce que c'est un devoir de l'assemblée à l'égard des membres inculpéa. Thuriot, l'un des thermidoriens les plus ardents, mais cependant montagnard zélé, voyait avec peine qu'on agitat de pareilles questions. Il prend la parole de son fauteuil, et dit à l'assemblée : « D'une » part, l'intérêt public veut qu'une pareille dia-» cussion finisse sur-le-champ; de l'autre. l'in-» térêt des inculpés veut qu'elle continue : conci-» lions l'un et l'autre en passant à l'ordre du jour » sur la proposition de Lecointre, et en déclarant

» que l'assemblée n'a reçu cette proposition qu'avec

avec empressement l'avis de Thuriot, et passe à l'ordre du jour en fiétrissant la proposition de Lecointre.

Tous les hommes sincérement attachés à leur pays avaient vu cette discussion avec la plus grande peine, Comment, en effet, revenir sur le passé, distinguer le mal du bien, et discerner à qui appartenait la tyrannie qu'on venait de subir? Comment faire la part de Robespierre et des comités qui avaient partagé le pouvoir, celle de la convention qui les avait supportés, celle enfin de la nation qui avait souffert et la convention et les comités de Robespierre? Comment d'ailleurs juger cette tyrannie? Était-elle un erime d'ambition, ou bien l'action énergique et irréfléchie d'hommes voulant sauver leur cause à tout prix, et s'aveuglant sur les moyens dont ils faisaient usage? Comment distinguer dans cette action confuse la part de la cruauté, de l'ambition, du zèle égaré, du patriotisme sincère et énergique? Démèler tant d'obscurités, juger tant de cœurs d'hommes, était impossible. Il fallait oublier le passé, recevoir des mains de ceux qu'on venait d'exclure du pouvoir la France sauvée, régler des mouvements désordonnés, adoucir des lois trop cruelles, et songer qu'en politique il faut réparer les maux, et jamais les venger.

Tel était l'avis des hommes sages. Les ennemis de la révolution s'applandissaient de la démarche de Lecointre, et en voyant la discussion fermée, ils répandirent que la convention avait eu peur, et n'avait osé aborder des questions trop dangereuses pour elle-même. Les jacobins, au contraire, et les montagnards, tout pleins encore de leur fanatisme, et nullement disposés à désavouer le régime de la terreur, ne eraignaient pas la discussion et étaient furieux qu'on l'eût fermée. Dès le lendemain, en effet, 13 fructidor, une foule de montagnards se levèrent, disant que le président avait fait , la veille , une surprise à l'assemblée eu décidant la clôture; qu'il avait émis son avis sans quitter le fauteuil; que, comme président, il n'avait aucun avis à donner; que la clôture était une injustice; qu'on devait aux membres inculpés, à la convention elle-même, et à la révolution, d'aborder franchement une discussion que les patriotes n'avaient pas à redouter. Vainement les thermidoriens . Legendre . Tallicn et autres , qu'on accusait d'avoir poussé Lecointre, et qui au contraire avaient cherché à le dissuader de son projet, demandèrent-ils que la discussion fût écartée. L'assemblée, qui n'avait pas encore perdu l'habitude

de craindre la Montagne et de lui céder, consentit à rapporter sa décision de la veille et rouvrit la carrière. Lecointre fitt appelé à la tribune pour lire ses vingt-six chefs, et pour les appuyer de pièces probantes.

Lecointre n'avait pu réunir les pièces de cc singulier procès, car il aurait fallu avoir la preuve de ce qui s'était passé dans l'intérieur des comités pour juger jusqu'à quel point les membres inculpés avaient participé à ce qu'on appelait la tyrannie de Robespierre, Lecointre ne pouvait invoquer sur chaque chef que la notoriété publique, que des discours prononcés aux Jacobins ou à l'assemblée. que les originaux de quelques ordres d'arrestation, lesquels ne prouvaient rien par eux-mêmes. A chaque grief nouveau, les montagnards furieux criaient : Les pièces! les pièces! et ne vonlaient point qu'il parlât sans produire les preuves écrites. Lecointre, réduit sonvent à l'impuissance de les fournir, s'adressait aux sonvenirs de l'assemblée, et lui demandait si elle n'avait pas toujours considéré Billaud , Collot-d'Herbois et Barrère , comme d'accord avec Robespierre. Mais cette preuve, la scule d'ailleurs possible , montrait l'absurdité d'un pareil procès. Avec de telles preuves, on aurait démontré que la convention était complice du comité, et la France de la convention. Les montagnards ne voulaient pas laisser achever Lecointre; ils lui disaient : Tu es un enlomniateur ! et ils l'obligeaient à passer à un autre grief. A peine avait-il lu le suivant, qu'ils s'écriaient de nouveau : Les pièces! les pièces! et Lecointre ne les fournissant pas : A un autre! s'écriaient-ils encore. Lecointre arriva ainsi au vingt-sixième chef. sans avoir pu prouver rien de ce qu'il avançait. Il n'avait qu'une raison à donner, c'est que le procès était politique, et n'admettait pas la forme ordinaire de discussion; à quoi on pouvait répondre qu'il était impolitique d'en intenter un pareil. Après une séance longue et orageuse , la convention déclara l'accusation de Lecointre fausse et calomnieuse, et réhabilita ainsi les anciens comités.

Cette exica avair rendu à la Montagne toute son descript, et à le covantion un peu de son ancienne déférence pour la Montagne. Cependant Billund-Varennes et Collè-Ollrebris do anomie de salut public. Parties de monté de salut public. Parties de son peu la roie de sont peu la partier en soriel par la roie de sont peu la partier en soriel par la roie de sont peu la forma de la partier en soriel par la roie de sont peu la forma de la partie de la

Carnot, Prieur de la Câte-d'Or et Rober-Lindet. Au comité de sérrée générale, on opéra sussi un renouvellement par quart. Élie Lacoste, Vouland , Vadier et Moite Bayle sortienen. Il manquait déjà David, Jagot, Lavicomterie, exclus par une décision de l'assemblée : ces sept membres furent remplacés par Bourlond et Oise, Colombelle, Méoulle, Clauzel, Mabileu, Mon-Mavau, L'esage-Senaul, L'esage Senaul.

Un événement imprévu et entièrement fortuit vint angmenter l'agitation qui régnait. Le feu prit à la poudrière de Grenelle, qui santa. Cette explosion soudaine et épouvantable consterna Paris, et on crut que c'était l'effet d'une conspiration nouvelle. Aussitôt on accusa les aristocrates, et les aristocrates accusérent les jacobins. De nouvelles attaques eurent lieu à la tribune entre les deux partis, sans amener aucun éclaircissemeut. A cet événement s'en ajouta un autre. Le 23 fructidor au soir (9 septembre ), Tallien regagnait sa demeure. Un homme, enveloppé d'une grande redingote, fondit sur lui en disant : « Je t'attendais...... tu ne m'échapperas pas! » Au même instant, il lui tira un coup de pistolet à bout portant, qui lui fracassa une épaule. Le lendemain, nouvelle rumeur dans Paris : on se disait qu'on ne pouvait donc plus espérer le repos; que deux partis acbarnés l'un contre l'autre avaient juré de troubler étrrnellement la république. Les uns attribusient l'assassinat de Tallien aux jacobins, les autres aux aristocrates; d'autres même allaient jusqu'à dire que Tallien, imitant l'exemple de Grange-Neuve avant le 10 noût, s'était fait blesser à l'épaule pour en accuser les jacobins, et avoir l'occasion de demander leur dissolution. Legendre, Merlin de Thionville et autres amis de Tallien, s'élancèrent à la tribune avec véhémence, et soutinrent que le crime de la veille était l'œuvre des jacobins. Tallien, dirent-ils, n'a pas abandonné la cause de la révolution; cependant des furieux prétendent qu'il a passé aux modérés et aux aristocrates. Ce ne sont done pas ceux-ci qui peuvent avoir eu l'idée de le frapper; ce ne peuvent être que les furieux qui l'accusent , e'est-à-dire les jacobins. Merliu dénonça leur dernière seance, et cita un mot de Dubem : Les crapauds du Marais lévent la tête; tant mieux, elle sera plus facile à couper. Merlin demanda, avec sa hardiesse accontumée, la dissolution de cette société célèbre, qui avait rendu, dit-il, les plus grands services, qui avait contribué puissamment à abattre le trône, mais qui, n'ayant plus de trône à renverser, voulait renverser aujourd'hui la convention elle-même. On n'admit

point les conclusions de Merlin; mais, comme à l'ordinaire, on renvoya les faits aux comités compétents, pour faire un rapport. Déjà on avait fait, sur toutes les questions qui divisaient les deux portis, des renvois de ce genre. On avait demandé des rapports sur la question de la presse, sur les assignats, sur le maximum, sur les réquisitions, sur les entraves du commerce, et enfin sur tout ce qui était devenu un sujet de controverse et de division. On voulut alors que tous ces rapports fussent confondus en un seul, et on chargen le comité de salut public de présenter un rapport général sur l'état actuel de la république. La rédaction en fut confiée à Robert-Lindet, le membre le plus instruit de l'état des choses, parce qu'il appartenait aux anciens comités, et le plus désintéressé dans ces questions, parce qu'il avait été exclusivement occupé à servir son pays, en se chargeant du travail énorme des subsistances et des transports. Le jour où il devait être entrudu fut fixé à la quatrième sans-culottide de l'au II (20 septembre 1794).

On attendait avrc impatiencr son rapport et les décrets qu'il amènerait, et on continuait dans l'intervalle à s'agiter. C'était au jardin du Palais-Royal que se réunissait la jeunesse coalisée contre les jacobins. Là, elle lisait les journaux et les brochures, qui paraissaient en grand nombre contre le dernier régime révolutionnaire, et qui se vendajent chez les libraires des galeries. Souvent elle y formait des groupes, et en partait pour venir troubler les séances des jacobins. Le jour de la deuxième sansculottide, un de ces groupes se forme; il était composé de ces jeunes gens qui, pour se distinguer des jacobins, s'habillaient avec soin, portaient des cravates élevées, ce qui leur fit donner le nom de muscadins. Dans l'un de ces groupes, un assistant disait que, s'il arrivait quelque chose, il fallait se rallier à la convention; que les jacobius n'étaient que des intrigants et des scélérats. Un jacobin voulut lui répondre. Alors une rixe s'engagea; d'une part, on crisit : Fire la convention ! à bas les jacobins ! à bas la queue de Robespierre! de l'autre : A bas les aristocrates et les muscadins! vire la conrention et les jacobins! Le tumulte augmenta bientôt. Le (acobin qui avait pris la parole, et le petit nombre de eeux qui voulurent le soutenir. furent très-maltraités ; la garde accourut et dispersa le rassemblement qui était déjà très-considérable, et empécha un engagement général.

Le surlendemain, jour fixé pour le rapport des trois comités de salut public, de législation, et de sureté générale, Robert-Lindet fut enfin entendu. Le tableau qu'il avait à tracer de la France était triste. Après avoir exposé la marche successive des factions , les progrès de la puissance de Robespierre lusqu'à sa chute, il montra deux partis, l'un composé de patriotes ardents, craignant pour la révolution et pour eux-mêmes; et l'autre de familles éplorées dont les parents avaient été immolés ou gémissaient encore dans les fers. « Des esprits inquiets, dit » Lindet, s'imagiuent que le gouvernement va » manquer d'énergie : ils emploient tous les moyens . pour propager leur opinion et leurs craintes. Ils » envoient des députations et des adresses à la » convention. Ces craintes sont chimériques : dans » vos mains le gouvernement conservera toute sa · force. Les patriotes, les fonctionnaires publics » peuvent-ils craindre que les services qu'ils ont » rendus s'effacent de la mémoire? Quel courage » ne leur a-t-il pas fallu pour accepter et pour rem-» plir des fonctions périlleuses? Mais autourd'hui » la France les rappelle à Jeurs travaux et à leurs » professions, qu'ils ont trop longtemps aban-» donnés. Ils savent que leurs fonctions étaient » temporaires: que le pouvoir, conservé trop long-» temps dans les mêmes mains, devient un sujet · d'inquiétude, et ils ne doivent pas craindre que la France les abandonne aux ressentiments et aux » vengeances. »

Lindet, passant ensuite à ce qui concernait le parti de ceux qui avaient souffert, continua en disant : « Rendez la liberté à ceux que des baines , » des passions, l'erreur des fonctionnaires publics » et la fureur des derniers conspirateurs, ont fait » précipiter en masse dans les maisons d'arrêt; » rendez-la aux laboureurs, aux commerçants, « aux parents des jeunes béros qui défendent la » patrie. Les arts ont été persécutés; cependant » c'est par eux que vous avez appris à forger la » foudre : c'est par eux que l'art des Mongolfier a » servi à éclairer la marche des armées; c'est par « eux que les métaux se préparent et s'épurent, » que les cuirs sctannent, s'apprêtent et se mettent » en œuvre dans huit jours. Protégez-les, secourez-» les. Beaucoup d'hommes utiles sont encore dans » les cachots. »

Robert-Lindet fit ensuite le tableau de l'état agrirole et commercial de la France. Il montra les calamités résultant des masignats, du mazimum, des réquisitions, de l'interruption des communications avec l'étranger. « Le travail, dit-il, a beau-oup perdu de son activité, d'abord parce que quinze cent mille bommes ont été transportés

» sur les frontières, qu'une multitude d'autres se » sout youés à la guerre civile , et parce ou'ensuite » les esprits, distraits par les passions politiques, » se sont détournés de leurs or cupations habituelles. Il y a de nouvelles terres défrichées, mais beau-» coup de négligées. Le grain n'est pas battu , la » laine n'est pas filée, les cultivateurs ne font ni » rouir leur lin, ni teiller leurs chanvres. Tås chons de réparer des maux si nombreux , si di-» vers; rendons la paix aux grandes villes mari-» times et manufacturières. Ou'on cesse de démolir » à Lyon. Avec de la paix, de la sagesse et de » l'oubli, les Nantais, les Bordelais, les Marseil-» lais, les Lyonnais, reprendront leurs travaux, » Révoquons les lois destructives du commerce : » rendons aux marchandises leur circulation; per-» mettons d'exporter pour qu'on nous apporte ce » qui nous manque. Que les villes, les départe-» ments cessent de se plaindre contre le gouverne-» ment, qui, disent-ils, a épuisé leurs ressources « en subsistances, qui n'a pas observé des propor-» tions assez exactes, et a fait peser inégalement » le fardeau des réquisitions. Que ne peuvent-ils, » ceux qui se plaignent, jeter les yeux sur les ta-» bleaux, les déclarations, les adresses de leurs » concitovens des autres districts! Ils v verraient » les mêmes plaintes, les mêmes réclamations, la » même énergie , inspirées par le sentiment des » mêmes besoins. Rappelons le repos d'esprit et le » travail dans les campagnes; ramenons les ou-» vriers à leurs ateliers, les cultivateurs à leurs » champs. Surtout , ajoute Lindet , efforçons-nous » de ramener parmi nous l'union et la confiance. » Cessons de nous reprocher nos matheurs et nos » fautes. Avons-nous toujours été , avons-nous pu » être ce que nous aurions voulu être en effet? » Nous avons tous été lancés dans la même car-» rière : les uns ont combattu avec courage , avec » réflexion ; les autres se sont précipités , dans leur » bouillante ardeur, contre tous les obstacles qu'ils » voulaient détruire et renverser. Qui voudra nous » interroger, et nous demander compte de ces » mouvements qu'il est impossible de prévoir et de a diriger? La révolution est faite : elle est l'ou-» vrage de tous. Quels généraux, quels soldats » n'ont jamais fait dans la guerre que ce qu'il fal-» lait faire, et ont su s'arrêter où la raison froide » et tranquille aurait désiré qu'ils s'arrêtassent? » N'étions-nous pas en état de guerre contre les » plus nombreux et les plus redoutables ennemis? » Quelques revers n'ont-ils pas irrité notre cou-» rage, enflammé notre colère? Que nous est-il

» arrivé qui n'arrive à tous les hommes jetés à » une distance infinie du cours ordinaire de la » vie? »

Ce rapport, si sage, si impartial, al complet, fut couvert d'applaudissements. Tout le monde approuvait les sentiments qu'il renfermait, et il cât été à désirer que tout le monde pût les partager. Lindet proposa ensuite une série de décrets, qui furent accueillis comme l'avait été son rapport, it fourant acqueillis comme l'avait été son rapport,

et qui furent adoptés sur-le-champ. Par le premier décret, le comité de sûreté générale et les représentants en mission étaient chargés d'examiner les réclamations des commercants, des laboureurs, des artistes, des pères et mères des citoyens présents aux armées, qui étaient ou avaient des parents en prison. Par un second, les municipalités et les comités des sections étaient tenus de motiver leurs refus quand ils n'accordaient pas de certificats de civisme, Cétaient là des satisfactions données à ceux qui se plaignaieut sans cesse de la terreur et qui eraignaient de la voir renattre. Un troisième décret ordonnait la rédaction d'une instruction morale, tendant à ramener l'amour du travail et des lois, à éclairer les citoyens sur les principaux événements de la révolution, et destinée à être lue au peuple, dans les fêtes décadaires. Un quatrième décret ordonnait un projet d'école normale, pour former de jeunes professeurs, et répandre ainsi l'instruction et les lumières par toute la France.

tumeres par toute la France. Enfin, à ces décrets en étaient joints plusieurs, ordonnant aux comités des finances et du commerce d'examiner promptement :

1° Les avantages de la libre exportation des marchandises de luxe, sous la condition d'en faire rentrer la valeur en France en marchandises de

2º Les avantages ou les désavantages de la libre exportation du superflu des denrées de première nécessité, sous la condition d'un retour et de différentes formalités;

5° Les moyens les plus avantageux de remettre en circulation les marchandises destinées aux communes en rébellion, et retenues sous le scellé;

4º Enfin les réclamations des négociants qui, en vertu de la loi du séquestre, étaient tenus de déposer dans les gaisses de district les sommes qu'ils devaient aux étrangers avec lesquels la France était en guerre.

On voit que ces décrets donnaient des satisfactions à ceux qui se plaiguaient d'avoir été persécutés, et renfermaient quelques-unes des mesures capables d'amediore l'état du commerce. Le partipicoble seul n'arrigh pas un decret pour lui, mais il d'en avait pas besoin. Il d'avait été al poursuit ai emprionné, son d'avait fait que le priver du pouvolr; il s'y avait donc aneune réparation à lui accorder. Tout ce qu'un pourait, c'était de le rasserouler. Tout ce qu'un pourait, c'était de le rasport de Lludet était fait et érrit dans ce but. Aussi l'été de ce rapport de l'autre d'accompagnaisest fut-il des plus favorables sur tous les partis.

On parut un peu se calmer. Le lendemain, dernier jour de l'année et cinquième sans-culottide de l'an II (21 septembre 1794), la fête ordonnée depuis longtemps ponr placer Marat au Panthéon et en exclure Mirabeau, fut célébrée. Déjà elle n'était plus conforme à l'état des opinions et des esprits. Marat n'était plus assez saint, ni Mirabeau assez coupable, pour qu'on décernât tant d'honneurs au sanglant apôtre de la terreur, et qu'on infligeât tant d'ignominie au plus grand orateur de la révolution. Mais pour ne pas alarmer la Montagne, et pour éviter les apparences d'une réaction trop prompte, la fête ne fut pas révoquée. Le jour fixé, les restes de Marat furent portés en pompe au Panthéon, et crux de Mirabeau en furent jenominieusement retirés par une porte latérale.

Aimi le pouvoir, retiré ant jacobies et aux montagnarie, écli posséd enjagra/mul par les partians de Banton, de Camille Desmoulins, par les indulgentes et annu, qui étaient devenu les ther est indulgente et annu, qui étaient devenu les ther téchsient de répurre les mans produits par la vicilitation, tandique disputagnate les suspects et s'efferquient de rendre quelque illierté et quelque sociurité au commerce, étaient pleien encrer de ménagement pour la Nontagne qu'ils avaient dérivaisse de la Mirchae à Marsa il poice qu'ils principales de l'accèment à l'avaient de principales de l'accèment de principales de principales de l'accèment de principales de l'accèment de principales de l'accèment de principales de l'accèment de principales de principales

## CHAPITRE VII.

Reprise des opérations militaires. Reddition de Condé, Valenciennes, Londrecies et Le Quesooy. Découragement des coalisés.—Batailies de l'Ourshe et de la Roer.—Passage de la Meuse. — Occupation de toute la ligne du Rhin. — Situation des aranées aux Ripes et aux Dyreides. Saccès des Français sur tous les points. — État de la Vendée et de la Brétapne; guerre des chousen. Puisaye, apout principal de la Brétapne; guerre des chousen. Puisaye, apout principal des royalistes en Bretagne. — Rapports du parti royaliste avec les princes français el l'étranger. Intrigues à l'intérieur : rôle des princes émirrés.

L'activité des opérations militaires s'était un peu ralentie vers le milieu de la saison. Nos deux grandes armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. entrées dans Bruxelles en thermidor (juillet), puis acheminées l'une sur Anvers, l'autre sur la Meuse, étaient demeurées dans un long repos, attendant la reprise des places de Landrecies, Le Quesnoy, Valenciennes et Conde , perdues dans la précédente campagne. Sur le Rhin, le général Michaud était occupé à recomposer son armée, pour réparer l'échec de Kayserslautern , et attendait un renfort de quinze mille hommes tirés de la Vendée. Les armées des Alpes et d'Italie, devenues mattresses de la grande chatne, campaient sur les hauteurs des Alpes, en attendant l'approbation d'un plan d'invasion proposé, disait-on, par le jeune officier qui avait décide la prise de Toulon et des lignes de Saorgio. Aux Pyrénées orientales , Dugommier, depuis ses derniers succès an Boulou, s'était longtemps arrêté pour prendre Collioure, et bloquait maintenant Bellegarde. L'armée des Pyrénées occidentales s'organisait encore. Cette longue inaction qui signala le milieu de la campagne, et qu'il faut imputer aux grands événements de l'intérieur et à de mauvaises combinaisons, aurait pu nuire à nos succès si l'ennemi avait su mettre le temps à profit. Mais il régnait un tel désordre d'esprit chez les coalisés que notre faute ne leur profita pas, et ne fit que retarder un peu la marche extraordinaire de nos victoires.

Rien n'était plus mal calculé que notre inaction en Belgique, aux environs d'Anvers et sur les bords de la Meuse. Le meilleur moyen de bâter la prise des quatre places perdues ent été d'éloigner toujours davantage les grandes armées qui pouvaient les secourir. En profitant du désordre où la victoire de Fleurus et la retraite qui s'en était suivie avaient jeté les coalisés, il eût été facile d'arriver hientôt jusqu'au Rhin. Malheureusement on Ignorait encore le grand art de profiter de la victoire, art le plus rare de tous, parce qu'il suppose qu'elle n'est pas sculement le fruit d'une attaque heureuse, mais le résultat de vastes combinaisons. Pour hâter la reddition des quatre places, la convention avait porté un décret formidable, à la manière de tous ceux qui se succédèrent depuis prairial jusqu'en thermidor. Se fondant sur la raison que les coalisés occupaient quatre places françaises, et que tout

est permis pour éloigner l'ennemi de chez soi, elle décréta que si , vingt-quatre heures après la sommation, les garnisons ennemies ne se rendaient pas, elles seraient passées au fil de l'épée. La garnison de Landrecies se rendit seule. Le commandant de Condé fit cette helle réponse, qu'une nation n'avait pas le droit de décréter le déshonneur d'une autre. Le Quesnoy et Valenciennes continuèrent de se défendre. Le comité, sentant l'injustice d'un pareil décret, usa d'une subtilité pour en éviter l'exécution, et en même temps pour épargner à la convention la necessité de le rapporter. Il supposa que le décret, n'ayant pas été notifié aux commandants des trois places, leur était resté inconnu. Avant de le leur signifier, il ordonna au général Scherer de pousser les travaux avec assez d'activité pour rendre la sommation imposante, et légitimer une capitulation de la part des garnisons ennemies. En effet, Valenciennes fut rendue le 12 fructidor (29 août); Condé et Le Quesnoy les jours suivants. Ces places, qui avaient tant couté aux coalises pendant la campagne precedente, nons furent donc restituées sans de grands efforts, et l'ennemi ue conserva plus aucun point de notre territoire dans les Pays-Bas. Nous ctions mattres. au contraire, de toute la Belgique, jusqu'à la Meuse et Anvers.

Moreau venait de conquérir l'Écluse, et de rentrer en ligne; Schérer avait envoye la brigade Osten à Pichegru, et avait rejoint Jourdan avec sa division. Grace à cette reunion, l'armée du Nord, sous Pichegru, s'elevait à plus de soixante-dix mille hommes présents sous les armes, et celle de la Meuse, sous Jourdan, à cent seize mille. L'administration, épuisée par les efforts qu'elle avait faits pour improviser l'équipement de ces armées, ne suffisait que très-imparfaitement à leur entretien. On y suppléait par des réquisitions faites avec ménagement, et par les plus helles vertus militaires. Les soldats savaient se passer des objets les plus necessaires; ils ne campaicut plus sous des tentes, ils bivousquaient sous des branches d'arbres. Les officiers sans appointements, ou payes avec des assignats, vivaient comme le soldat, mangeaient le même pain, marchaient à pied comme lui, et le sac sur le dos. L'enthousissme républicain et la victoire soutenaient ces armées, les plus sages et les plus braves qu'ait jamais eues la France.

Les coalisés étaient dans un désordre singulier. Les Hollandais, mal soutenus par leurs alliés les Anglais, et doutant de leur bonne foi, étaient consternés. Ils formaient un cordon devant leurs places fortes, pour avoir le temps de les mettre en état de défense, ce qui aurait dû être achevé depuis longtemps. Le due d'York, aussi ignorant que présomptueux, ne savait comment se servir de ses Anglais, et ne prenait aucun parti decisif. Il se retirait vers la Basse-Mouse et le Rhin , étendant ses ailes tantôt vers les Hollandais, tantôt vers les Impériaux. Cependant, réuni aux Hollandais, il aurait pu disposer encore de cinquante mille hommes, et tenter sur les flancs de l'une des deux armées du Nord ou de la Meuse l'un de ces mouvements hardis que le général Clerfayt, l'année suivante, et l'archidue Charles, en 1796, surent exécuter avec à-propos et honneur, et dont un grand capitaine donna depuis de mémorables exemples. Les Autrichiens, retranchés le long de la Meuse, depuis l'embouehure de la Roër jusqu'à celle de l'Ourthe, étaient découragés par leurs revers, et manquaient des approvisionnements nécessaires. Le prince de Cobourg, tout-à-fait déconsidéré par sa dernière campagne, avait cédé le commandement à Clerfayt, le plus digne de l'occuper entre tous les généraux autrichiens. Il n'était pas trop tard encore pour se rapprocher du duc d'York. et pour agir en masse contre l'une des deux armées françaises; mais on ne songeait qu'à garder la Meuse. Le cabinet de Londres , alarmé de la marche des événements, avait envoyé commissaires sur commissaires, pour réveiller le zèle de la Prusse, pour réclamer de sa part l'exécution du traité de La llaye, et pour engager l'Autriche, par des promesses de secours, à défendre vigoureusement la ligne que ses troupes occupaient eneore. Une réunion de ministres et de généraux anglais, hollandais et autrichiens, eut lieu à Maestrieht, et on convint de défendre les bords de la Meuse.

Les armées françaises à étaient enfin remises en mouvement dans les milleu de freuction (premiers jours de septembre). Pichegru ávança d'Anares vers l'Emilouchure des fleuves. Les Illoilandais commircent alors la faute de se séparer des Anglisis. Au nombre de timp unité hommes, sis se engérent le long de lerg-op-Zoom, Bréch, Gertruydenberg, estant adossés à lamer, dans une position qui ne leur permettuit plus d'agir pour les places qui leur permettuit plus d'agir pour les places qui et se l'alloindais per une chaire de postes que et se l'alloindais per une chaire de postes que l'armée française pourit cinhere de qu'élle paraîtrait. A Boxtel, sur le bord de la Bommel, Flechgru judgist l'arraries qu'elle du de d'Vork,

enveloppa deux bataillons, et les enlera. Le lendemain, sur les bords de l'An, il rencontra le général Abercromble, lui dit encore des prisonniers, et ct continua de pousser le duc d'York, qui se hita de passer la Necue à Grave, sous le canon de la place. Pichegru avait fait dans cette metre quinze cents prisonniers; il arriva sur les bords de la Meuse, le jour de la deuxième sons-culottife (18 septembre.)

Pendant ce temps, Jourdan s'avançait de son côté, et se préparait à franchir la Meuse. La Meuse a deux affluents principaux, l'Ourthe qui la joint vers Liege, et la Roer qui s'y jette vers Ruremonde. Ces deux affluents forment deux lignes qui divisent le pays entre la Meuse et le Rhin , et qu'il faut successivement emporter pour arriver à ce dernier fleuve. Les Français, maîtres de Liége, avaient franchi la Meuse, et étaient déjà venus se ranger en face de l'Ourthe; ils bordaient la Meuse de Liége à Maëstricht, et l'Ourthe de Liège à Comblaine-au-Pont, formant aiusi un angle dont Liége était le sommet. Clerfayt avait rangé sa gauehe derrière l'Ourthe, sur les hauteurs de Sprimont. Ces hauteurs sont bordées d'un côté par l'Ourthe, de l'autre par l'Ayvaille qui se jette dans l'Ourthe, Le général Latour y commandait les Autrichiens. Jourdan ordonna à Schérer d'attaquer la position de Sprimont du côté de l'Ayvaille, tandis que le géneral Bonnet y marcherait en traversant l'Ourthe. Le jour de la deuxième sans-culuttide (18 septemhre ). Schérer divisa son corps en trois colonnes . commandées par le général Marceau, Mayer et Hacquin, et se porta sur les bords de l'Ayvaille, qui coule dans un lit profond, entre des côtes escarpées. Les généraux donnèrent eux-mêmes l'exemple, entrèrent dans l'eau, et entratnérent leurs soldats sur la rive opposée, malgré le feu d'une artillerie formidable. Latour était resté immobile sur les hauteurs de Sprimont, se préparant à fondre sur les eolonnes françaises des qu'elles auraient passé la rivière. Mais à peine eurent-elles franchi l'escarpement des bords, qu'elles se précipitèrent sur la position, sans donner à Latour le temps de les prévenir. Elles attaquèrent vivement, tandis que le général Hacquin débordait son flane gauche, et que le général Bonnet, ayant passé l'Ourthe, marchait sur ses derrières. Latour fut alors obligé de décamper et de se replier sur l'armée impériale.

Ce combat, bien conçu, vivement exécuté, était aussi honorable pour le général en chef que pour l'armée. Il nous valut trente-six pièces de canon et cent caissons; il fit perdre quinze cents hommes à l'ennemi, tant tués que blessés, et décida Clerfayt à quitter la ligne de l'Ourlhe. Ce général craignait, en effet, en voyant sa gauche battue, d'être coupé de sa retraite sur Cologne. En consequence, il abandonna lea bords de la Meuse et de l'Ourthe, et se replis aux fai-la-Chappell;

Il ne restait plus aux Autrichiens que la ligne de la Rote. Ils occupierent cette riviere depuis luiter insqu'à son embouchure dans la Meuse, et de l'est-à-dire jungu'à son embouchure dans la Meuse (est-à-dire jungu'à Ruremonde. Ils avaient cédu cours de la Meuse tout ce qui est compris de tout ce qui est compris de lor Courte à la Meuse tout ce qui est compris de leur restait que l'étendue de Ruremonde à Grave, point par leure lis se liaient au due d'Youx.

La flore cisti la ligne qu'il fallat bien défendre, pour ne pas perfeir la rie gauche du Bhin. Cerfoyt concentra toutes ses forces sur les borda de la flore, metre Durera, Julier et Limich. Il ravii depuis quéque tempo ordonné des travaux considerable pour assurera su ligne; il ravia lipade des corpa vancés au-delà de la flore sur le plateau d'Aldenpour sautres al ligne; il ravia lipade des corposite ensuite la ligne de la flore sur le plateau d'Aldenla ligne de la flore sur le plateau d'Aldenla ligne de la flore des lignes avec son armée et une artillère in ombierar ratillère in ombierar ratillère in ombierar ratillère in ombierar ratillère in ombiera.

Le 10 vendémisire an III (1er octobre 1794), Jourdan se trouva en présence de l'ennemi avec toutes ses forces. Il ordonna au général Schérer. commandant l'aile droite, de se porter sur Dueren en passant la Roër par tous les points guéables; au général Hatry de traverser vera le centre de la position, à Altrop; aux divisions Championnet et Morlot. soutenues de la cavalerie, d'enlever le plateau d'Aldenhoven placé en avant de la Roer, de balaver la plaine, de passer l'eau, et de masquer Juliers pour empecher les Antrichiens d'en déboucher; au général Lefèvre de s'emparer de Linnich , et de traverser tous les gués existant dana les environs; enfin à Kléber, qui était vera l'embonchure même de la rivière, de la remonter jnsqu'à Ratem, et de la passer sur ce point mal défendu, afin de couvrir la bataille du côté de Ruremonde.

Le lendemain, 11 vendémiaire, les Français se mirent en mouvement aur toute la ligne.

Cent mille jeunea républicains marchaient à la fois arec un ordre et une précision dignes des plus vieilles troupes. On ne les avait pas encore vus en aussi grand nombre aur le même champ de bataille. Ils s'avanquient vers la Rore, hut de leurs efforts. Malbeureusement ils étaient encore étoignés de cebut, et ils n'y arrièrent que vers le milleu du jour.

Le général, de l'avis des militaires, n'avait commis qu'une faute, celle de prendre un point de départ trop éloigné du point d'attanne, et de ue pas employer un jour àse rapprocher de la ligne ennemie. Le général Schérer, chargé de la droite, dirigea acs brigadea aur les différents points de la Roer. et ordonna au général Hacquin d'aller la passer fort au-dessus, au gué de Winden, pour tourner le fianc gauche de l'ennemi. Il était onze heures quand il fit ces dispositions. Hacquin mit longtemps à parcourir le circuit qu'on lui avait tracé. Scherer attendait qu'il fût arrivé au point iudiqué pour lancer ses divisions dans la Roer, et Il laissait ainsi à Clerfayt le tempa de préparer tous ses moyens, le longdes hauteurs de la rive opposée, Il était trois heures; enfin Schérer ne veut pas attendre davantage, et met ses divisiona en mouvement. Marccau se jette dans l'eau avec ses troupes, et passe au gué de Mirveiller; Lorges fait de nième, se porte sur Ducren, et en chasse l'ennemi après un combat sanglant. Les Autrichiens abandonnent Dueren un moment ; mais , retirés en arrière , il reviennent hientôt avec des forces considérables. Marceau se jette aussitôt dans Dueren pour y soutenir la brigade de Lorges. Mayer, qui a passé la Roer un peu au-dessus, à Niedereau, et qui vient d'être accueilli par une artillerie meurtrière, se replie aussi vers Dueren. C'est là que se concentrent alors tous les efforts. L'ennemi, qui n'avait encore faitagir que ses avant-gardea, était rangé en arrière aur les hauteurs, avec soixante bouches à feu. Il les fait agir aussitôt, et couvre les Français d'une grêle de mitraille et de boulets. Nos jeunes soldats résistent, soutenus par leurs généraux. Malheureusement Hacquin ue paraît pas eneore-sur le flanc gauche de l'ennemi, manœuvre de laquelle on attendait le gain de la bataille.

Duas le même moment on se battait au centre, sur lephsteu varande d'Alendrone L. De Français y aux lephsteu varande d'Alendrone L. De Français y était dis d'polyrés, «suit reçu et exclueit plusiures charges. Les Autrichieras, vyonat la Bore frauchie au-dessus et al-denhors, a varient abandonné ce plateau, et s'étaient retirés à Judiers, au-dessu de l'autrichiera de la place. A L'amich, audie de la trivière. Championnet, et d'au lies avait suiva jusque aur les glecis, canounnait et deal reconome pur l'artilleré de la place. A L'amich, Lederre avait reponse les Autrichiera et joint de Lederre avait reponse les Autrichiera et joint de la fertile de la place de retail reponse les Autrichiera et joint de la lettre reponse les Autrichiera et joint de la lettre reponse les Autrichiera de la place de retail response les Autrichiera de la retail de la commanda de la retail de la lettre reponse les Autrichiera de la retail d

L'action décisive était donc à droite vers Ducren, où se trouvaient accumulés Marceau, Lorges, Mayer, qui tous attendaient le mouvement d'Ilaequin, Jourdan avait ordonné à llatry de se replier sur Dueren au lieu d'effeetucr le passage à Altorp ; mais le trajet était trop long pour que cette colonne pût devenir utile au point décisif. Enfin, à cinq heures du soir, Hacquin paraît sur le flane gauche de Latonr. Alors les Antrichiens, qui se voient menacés sur leur eauche par Hacquin, et qui ont Lorges, Marerau et Mayer en face, se décident à se retirer, et replient leur aile gauehe, la même qui avait combattu à Sprimont. A leur extrême droite, Kléber les menace d'un mouvement audscieux. Le pont qu'il avait voulu jeter étant trop court, les soldats demandérent à se précipiter dans la rivière. Kléber, pour soutenir leurardeur, réunit toute son artillerie, et foudroie l'ennemi sur l'autre rive. Alors les Impériaux sont encore obligés de se retirer sur ce point, et bientôt ils s'éloignent de tous les autres. Ils abandonnent la Roer, laissant buit cents prisonniers et trois mille hommes hors de combat.

Le lendemain, les Français trouvèrent Juliers évacué, et purent passer la Roër sur tous les points. Telle fut l'importante bataille qui nous valut la conquête définitive de la rive gauche du Rhin, C'est l'une de celles qui ont le plus mérité au général Jourdan la reconnaissance de sa patrie et l'estime des militaires. Néanmoins, les eritiques lui ont reproché de n'avoir pas pris un point de départ plus rapproché du point d'attaque, et de n'avoir pas porté le gros de ses forces à Mirveiller et Dueren.

Clerfayt prit la grande route de Cologne; Jourdan le suivit, et occupa cette ville le 15 vendémiaire (6 octobre); il s'empara de Bonn le 29 (20 octobre. ) Kléber alla faire avec Marescot le siège de Maestricht.

Tandis que Jourdan remplissait si vaillamment sa tâche, et preuait possession de l'importante ligne du Rhin, Piehegru, de son côté, se préparait à franchir la Meuse pour venir joindre ensuite le Wahal, bras principal du Rhin vers son embouchure. Ainsi que nous venons de le rapporter tout à l'heure, le duc d'York avait passé la Meuse à Grave, abandounant Bois-le-Due à ses propres forces. Avant de tenter le passage de la Meuse, Pichegru devait s'emparer de Bois-le-Duc, ee qui n'était pas facile dans l'état de la saison, et avec l'insuffisance du matériel de siège, Cependant nemis rendaient tout possible. Le fort de Crèvecœur, près de la Meuse, menacé par une batterie dirigée à propos sur un point où l'ennemi ne erovait pas possible d'en établir, se rendit. Le matériel qu'on y trouva servit à presser le siège de Bois-le-Due. Cinq attaques consécutives épouvantèrent le gouverneur, qui rendit la place le 19 vendémiaire (10 octobre.) Ce succès inespéré procura aux Français une base solide et des munitions considérables pour pousser leurs opérations au-delà de la Meuse et jusqu'au bord du Wahal.

Moreau . qui formait la droite , s'était , depuis les vietoires de l'Ourthe et de la Roer, avancé jusqu'à Venloo. Le duc d'York, effravé de ce mouvement. avait retiré toutes ses troupes au-delà du Wahal. et abandonné tout l'espace compris entre la Meuse et le Wahal ou le Rhin. Cependant, voyant que Grave (sur la Meuse) allait se trouver sans communications et sans appui, il repassa le Wahal, et entreprit de défendre l'espace compris entre les deux cours d'eau. Le sol, comme il arrive toujours vers l'embouehure des grands fleuves, était inférieur au lit des eaux ; il présentait de vastes prairies, coupées de canaux et de chaussées, et inondées dans certaines parties. Le général Hammerstein , placé intermédiairement entre la Meuse et le Wahal, avait alouté à la difficulté des lieux en coupant les routes, en couvrant les digues d'artillerie, en jetant sur les canaux des ponts que son armée devait détruire en se retirant. Le due d'York, dont il formait l'avant-garde, était placé en arrière, sur les bords du Wabal, dans le camp de Nimègue.

Dans les journées des 27 et 28 vendémiaire (18 et 19 octobre), Pichegru fit franchir la Meuse à deux de ses divisions, sur un pont de bateaux. Les Anglais, qui étaient sous le eanon de Nimègue, et l'avant-garde d'Hammerstein disposée le long des canaux et des digues, se trouvaient trop éloignés pour empêcher ce passage. Le reste de l'armée débarqua sur l'autre rive, sous la protection de ecs deux divisions. Le 28, Pichegru décida l'attaque de tous les ouvrages qui couvraient l'espace intermédiaire de la Mouse au Wahal. Il lanca quatre colonnes, formant une masse supérieure à l'ennemi. dans ces prairies inondées et coupées de canaux. Les Français bravèrent le feu de l'artillerie avec un rare courage, puis se jeterent dans les fosses, ayant de l'eau jusqu'aux épaules, tandis que les tirailleurs, du bord des fosses, fusillaient par-dessus leurs têtes. L'ennemi épouvanté se retira, ne sonl'andace des Français et le découragement des en- geant plus qu'à sauver son artillerie. Il vint se réfugler dans le camp de Nimègue, sur les bords du Wahal, et les Français vinrent bientôt l'y Insulter journellement.

Ainsi, vers la Hollande comme vers le Luxembourg, les Français étaientenfin parvenus à atteindre cette formidable ligne du Rhin, que la nature semble avoir assignée pour limite à leur belle patrie, et qu'ils ont toujours ambitionné de lui donner pour frontière. Pichegru, il est vrai, arrêté par Nimègue, n'était pas maître du cours du Wahal; et s'il songeait à conquérir la Hollande, il voyait devant lui de nombreux cours d'eau, des places fortes, des inondations et une saison affreuse; mais il touchait à la limite tant désirée, et avec encore un acte d'audace, il pouvait entrer dans Nimègue ou dans l'tle de Bommel, et s'établir solidement sur le Wahal. Moreau, appelé le général des siéges, venait, par un acte de hardiesse, d'entrer dans Venloo: Jourdan était fortement établi sur le Rhin. Le long de la Moselle et de l'Alsace, les armées venaient aussi de joindre ce grand fleuve.

Depuis l'échec de Kayserlautern , les armées de la Moselle et du Haut-Rhin, commandées par Michaud, avaient passé leur temps à se renforcer de détachements tirés des Alpes et de la Vendée. Le 14 messidor (2 juillet), une attaque avait été essavée sur toute la ligne, depuis le Rhin jusqu'à la Moselle, sur les deux versants des Vosges. Cette attaque trop divisée n'avait eu aucun succès. Une seconde tentative, dirigée sur de meilleurs principes, fut faite le 25 messidor (13 juillet). Le principal effort avait porté sur le centre des Vosges, dans le but de s'emparer des passages, et avait amené, comme toujours, la retraite générale des armées coalisées au-delà de Franckenthal. Le comité avait ordonné alors une diversion sur Trèves, dont on s'était emparé pour punir l'électeur. Par ce mouvement, un corps principal s'était trouvé en flèche entre les armées impériales du Bas-Rhin et l'armée prussienne des Vosces, sans que celles-cl songeassent à en tirer avantage. Cependant les Prussiens, profitant enfin de la diminution de nos forces vers Kayserlautern, nons avaient attaqués de nouveau à l'improviste, et ramenés en arrière de Kayserlantern. Heureusement Jourdan venait d'être victorieux sur la Roër; Clerfayt venait de repasser le Rhin à Cologne. Les coalisés n'eurent pas alors le courage de rester dans les Vosges ; ils se retirèrent, nous abandonnant tout le Palatinat, et jetant nue forte garnison dans Mayence. Il ne leur restait donc plus que Luxembourg et Mayence sur la rive ganche. Le comité en ordonna aussitôt le blocus.

Kléber fut appelé de la Belgique à Mayence, pour commander le siège de cette place, qu'il avait contribué à défendre en 1795, et où il avait commencé son illustration. Nos conquêtes s'étendaient donc sur tous les points, et atteignaient partout le

Aux Alpes, l'inaction avait continué, et la grande chaine nous était restée. Le plan d'invasion habilement imaginé par le général Bonaparte, et communiqué au comité par Robespierre le jeune, qui était en mission à l'armée d'Italie, avait été adopté. Il consistait à réunir les deux armées des Alpes et d'Italie dans la vallée de la Stura, pour envahir le Piémont. Les ordres de marche étaient donnés lorsqu'arriva le 9 thermidor ; l'exécution fut alors suspendue. Les commandants des places qui avaient été obligés de céder une partie de leurs garnisons, les représentants, les municipalités, et tous les partisans de la réaction , prétendirent que ce plan avait pour but de perdre l'armée en la jetanten Piéniont, de rouvrir Toulon aux Anglais, et de servir les desseins secrets de Robespierre, Jean-Bon-Saint-André surtout, qui avait été envoyé à Toulon pour y réparer la marine , et qui pourrissait des projets sur la Méditerranée, se montra l'un des plus grands adversaires du plan. Le jeune Bonaparte fut même accusé d'être complice des Robespierre, à cause de la confiance que ses talents et ses projets avaient inspirée au plus jeune des deux frères, L'armée fut ramenée en désordre sur la grande chaine où elle reprit ses positions. Cependant la campagne s'acheva par un avantage éclatant. Les Autrichiens, d'accord avec les Anglais, voulurent faire une tentative sur Savone, pour couper la communication avec Gènes, qui, par sa neutralité, rendait de grands services au commerce des subsistances. Le général Colloredo s'avança avec un corps de huit à dix mille hommes, ne mit aucune célérité dans sa marche, et donna aux Français le temps de se prémunir. Saisi au milieu des montagnes par les Français, dont le général Bonaparte dirigeait les mouvements, il perdit huit cents hommes, et se retira honteusement, accusant les Anglais qui l'accusèrent à leur tour. La communication avec Génes fut rétablie , et l'armée consolidée dans toutes

ses positions.
Aux Pyrécérs, nos succès avaient recommencé
leur cours. Dugommier faisait toujours le siége de
Bellegarde, voulant s'emparer de cette place avant
de descendre on fatalogne. Lu l'nion avait voulu,
par une attaque générale sur la ligne française,
venir au secours des assiégés, mais repousés; mais repousés;

tous les points, il vrasit de s'éloigner, et la plare, plus découragée que junius par cett de d'orsetté de l'armée espagnole, s'était rendue le 0 vendémiaire. C'al septembre). Dougnamier, entiérement rassuré plus de la companier de l'armée de l'armée de la companier de

vive et dangereuse, mais lente et dévastatrice. Stofflet, Sapinaud, Charette, s'étaient enfin partagé le commandement. Depuis la mort de Larochejacquetein, Stofflet lui avait succédé dans l'Anjou et le Haut-Poitou, Sapinaud avait toujours conservé la petite division du centre; Charette, illustré par cette campagne du dernier hiver, on, avec des forces presque détruites, il était toujours parvenu à se soustraire à la poursuite des républicains, commandait dans la Basse-Vendée, mais ambitionnait le commandement général. On s'était réuni à Jallais, et on avait fait des conventions dictées par l'abbé Bernier, curé de Saint-Laud, conseiller et ami de Stofflet, et gouvernant le pays sous son nom. Cet abbé était aussi ambitieux que Charette, et désirait une combinaison qui lui fournit le moven d'exercer sur tous les chefs l'empire qu'il avait sur Stofflet. On convint de former un conseil supérieur, d'après les ordres duquel tout se ferait à l'avenir, Stofflet, Sapinaud et Charette se confirmèrent réciproquement leurs commandements respectifs de l'Anjou, du centre et de la Basse-Vendée. M. de Marigny, qui avait survécu à la grande expédition vendéenne sur Granville. avant enfreint l'un des ordres de ce conseil, fut saisi. Stofflet eut la cruauté de le faire fusiller sur un rapport de Charette. On attribua à la jalousie cet acte de rigueur qui produisit une funeste impression sur tons les royalistes.

La guerre, suns aucun réutitat possible. Arbiti sanisiacit les juges-de-poix, les maires, les fonce plus qu'une guerre de dérastation. Les républicains avaient établi quatorze camps rétranchés qui de liens nationaux. Quant à cux qui étaient nou envéloppient tout le pays insurge. De ces camps partaient des colonnes incendiaires qui, sous le rendacire cher eux et se fissient payer le prix le cuinient le formidable dérett de la convention.

détruire les pouts, de bierie les routes, de couper le la cuinient le formidable deret de la convention.

détruire les pouts, de bierie les routes, de couper de la cuinient les routes, de couper de la convention.

détruire les pouts, de bierie les routes, de couper de la cuinient les routes, de couper de la convention.

détruire les pouts, de bierie les routes, de couper et de la bestiux, et, s'autorient du décret qui on mances terriles à ceux qui apportaient leurs des considérations de la companie de la contre de la

retirer à vingt lieues du pays insurgé, traitaient en ennemis tous ceux qu'elles rencontraient. Les Vendéens qui, obligés de vivre, ne cessaient pas de cultiver leurs champs au milieu de ces horribles scènes, résistaient à cette guerre de manière à la rendre éternelle. Au signal de leurs chefs , ils formaient des rassemblements imprévus, se jetaient sur les derrières des camps et les enlevaient : ou bien , laissant pénétrer les colonnes , ils fondaient sur elles quand elles étaient engagées dans le pays, et s'ils parvenaient à les rompre, ils égorgeaient jusqu'au dernier homme. Ils s'emparaient alors des armes, des munitions dont ils étaient avides et, sans avoir rien fait pour affaiblir un ennemi trop supérieur, ils s'étaient procuré seulement les moyens de continuer cette guerre atroce.

Tel disti l'état des choses sur la rive gauche de la Loire. Sur la rive rôtole, dans cette partie de la Bretagne qui est comprise entre la Loire et la Vilaine, s'étalt forené un nouvrou rassemblement, composé en grande partie des restes de la colonne rendemen déritule à Streany, et des pryansa qui labitaient ces plaines. M. de Seépeaux en dait le de M. de Spinaud, et laist la Vende à la Bretugne.

La Bretagne était devenue le théâtre d'une guerre toute différente de celle de la Vendée, et non moins déplorable. Les chouans, dont nous avons déjà parlé, étaient des contrebandiers que l'abolition des barrières avait laissés sans état , des ícunes gens qui n'avaient pas voulu obéir à la réquisition, et quelques Vendéens échappés, comme ceux de M. de Scépeaux, à la déroute de Savenay. lls se livraient au brigandage dans les rochers et les vastes bois de la Bretagne, particulièrement dans la grande forêt du Pertre. Ils ne formaient pas, comme les Vendéens, des rassemblements nombreux, capables de tenir la campagne; ils marchaient en troupes de trente et cinquante, arrétaient les conrriers, les voitures publiques, assassinaient les juges-de-paix, les maires, les fonetionnaires républicains, et surtout les acquéreurs de biens nationaux. Quant à ceux qui étaient non pas acquéreurs, mals fermiers de ces hiens, ils se rendaient chez eux et se faisaient payer le prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes, pour empêcher le transport des subsistances dans les villes. Ils faisaient des menaces terribles à ceux qui apportaient leurs dennaces en pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pourant pas occuper milliairement le pays, leur but évident était de le bouleverser, en empéchant les citoyens d'accepter aucune fonction de la répablique, en ponissant l'acquisition des biens autionaux, et en affamant les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, lis étaient cependant plus rédoutables et méritaient véritablement le nom de brizants.

Ils avaient un chef secret que nous avons déjà nommé, M. de Puisaye, autrefois membre de l'assemblée constituante. Il s'était retiré après le 10 août en Normandie, s'était jeté, comme on l'a vu, dans l'insurrection fédéraliste, et après la défaite de Vernon, était venu se cacher en Bretagne, et y recueillir les restes de la conspiration de La Rouarie. A une grande intelligence, à une rare babileté pour réunir les éléments d'un parti, il joignait une extrême activité de corps et d'esprit, et une vaste ambition. Puisaye, frappé de la position péninsulaire de la Bretagne, de la vaste étendue de ses côtes, de la configuration particulière de son sol couvert de forêts, de montagnes, de retraites impénétrables; frappé surtout de la barbarie de ses habitants parlant une langue étrangère, privés ainsi de toute communication avec les autres habitants de la France, entièrement soumis à l'influence des prêtres, et trois ou quatre fois plus nombreux que les Vendéens, Puisaye crovait pouvoir préparer en Bretagne une insurrection bien plus formidable que celle qui avait eu pour chefs les Cathelineau, les d'Elbée, les Bonchamp, les Lescure. Le voisinage surtout de l'Angleterre, l'heureux intermédiaire des tles de Jersey et de Guernescy, lui avaient inspiré le projet de faire concourir le cabinet de Londres à ses projets. Il ne voulait donc pas que l'énergie du pays s'usât en inutiles brigandages, et il travaillait à l'organiser de manière à pouvoir le tenir tout entier sous sa main. Aidé des prêtres , il avait fait enrôler tous les hommes en état de porter les armes sur des registres ouverts dans les paroisses. Chaque paroisse formait une compagnie; chaque canton une division; les divisions réunies formaient quatre divisions principales, celles du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine, aboutissant tontes quatre à un comité central qui représentait l'autorité suprême du pays. Puisave présidait le comité central en qualité de général en chef, et, par le moyen de ces ramifications, faisait parvenir ses ordres à toute la contrée. Il recommandait, en attendant l'exécution de

sex rattes projets, de commettre le moina d'housitiels possible, pour peu sattiere truje de troupes en Bretagne; de se contente de réunir des musitions, et d'empeher le tranport de sauhsiannes dans les villes. Mais les chounes, peu propees an gener de guerre générale qu'il médiant, se litrainent individuellement à des brigandages qui cistient plus protibles pour cux et plus de leur gold. Puisse se bitait de metre la dernière main a on ouvrage, es propossit, des qu'il marait Landres, pour ouvrir une népociation avec le cabient mais de la prince s'ancie.

Commo on I'v su prima is consistent précédents, les Vodéres à Pouriert pas encre communiqué avec les trangers; on leur avait envoyé M. de Tintélie, pour savior qui et combien la étalent, quel but it a vaisent, et pour leur offirir des armes et das eccurs, s'ils feraparient d'un port uru le oôte. Cetal le ce qui les avait enugés à venir à Genaville, et à faire la tentaire dont on a val malburreuse issue. L'escalire delord Moira, après avoir intulierament rocisé armo côtes, avait porte en Tollande les secours destinés à la Vendec. Prinary esprésaire des proreque une représent pour les consistent encoré temperature des princes qui l'arbainnet encoré serior princes qui l'arbainnet encoré desiront princes qui l'arbainnet encoré desiront princes qui l'arbainnet encoré demonstrate encoré demonstrate montant princes qui l'arbainnet encoré demonstrate encoré demonstrate montant princes qui l'arbainnet encoré demonstrate en l'entre de l'entre de

De leur côté, les princes, espérant peu de l'appui des puissances, commençaient à reporter les yeux sur leurs partisans de l'intérieur de la France, Mais rien n'était disposé autour d'eux pour mettre à profit le dévouement des braves gens qui voulaient se sacrifier à leur cause. Quelques vieux seigneurs. quelques anciens amis avaient suivi Monsieur, qui était devenu régent, et qui demeurait à Vérone, depuis que le pays du Rhin n'était habitable que pour les gens de guerre. Le prince de Condé, brave, mais peu capable , continuait de réunir sur le Haut-Rhin tout ce qui voulait se servir de son épée. Une ieune noblesse suivait M. le comte d'Artois dans ses voyages, et l'avait accompagné jusqu'à Saint-Pétersbourg, Catherine avait fait au prince une réception magnifique, lui avait donné une frégate, un million, une épée, et le hrave comte de Vanhan pour l'engager à s'en bien servir. Elle avait promis en outre les plus grands secours, dès que le prince serait descendu en Vendée, Cependant la descente ne s'était pas effectuée; et le comte d'Artois était revenu en Hollande au quartier-général du duc d'York.

La situation des trois princes français n'était ni

brillante ni heureuse. L'Autriche, la Prusse et l'Angleterre avaient refusé de reconnaître le régent ; car reconnaître un autre souverain de France que le souverain de fait, c'eût été s'ingérer dans ses affaires intérieures , ce qu'aucune puissance ne voulait avoir l'air de faire. Aujourd'hui surtout qu'elles étaient battues, toutes affectaient de dire qu'elles avaient pris les armes dans l'intérêt seul de leur propre sureté. Reconnaître le régent avait encore un autre inconvénient : c'était se condamner à ne faire la paix qu'après la destruction de la république, chose sur laquelle on commençait à ne plus compter. En attendant, les puissances souffraient les agents des princes, mais ne leur reconnaissaient aucun titre public. Le duc d'Harcourt à Londres, le duc d'llavré à Madrid, le duc de Polignac à Vienne, transmettaient des notes peu lues, rarement écoutées; ils étaient les intermédiaires des secours fort rares dispensés aux émigrés plutôt que les organes d'une puissance avouée. Aussi le plus grand mécontentement contre les puissances régnait dans les trois cours émigrées. On commençait à reconnattre que ce beau zèle de la coalition pour la royauté cachait la plus violente haine contre la France. L'Autriche, en plaçant son drapeau à Valenciennes et à Condé, avait, suivant les émigrés, déterminé l'élan du patriotisme français. La Prusse . dont ils avaient entrevu déià les dispositions pacifiques, manquait, disaient-ils, à tous ses engagements. Pitt, qui était de tous les coalisés le plus positif et le plus dédaigneux à leur égard , leur était aussi le plus odieux. Ils ne l'appelaient que le perfide Anglais, et disaient qu'il fallait prendre son argent, et le tromper ensuite si l'on pouvait. Ils prétendaient qu'il n'y avait à compter que sur l'Espagne ; l'Espagne seule était nne fidèle parente , une sincère alliée : ce n'était que sur elle qu'on devait fonder toutes les espérauces.

Les trois petites cours fugitives, si peu unice del à rece les puissances, ne viviente pas entre elles dans un mellieur accord. La cour de Vérone, peu agissance, domanta us diagrés des ordres mai mai courties, par des agents non recomms, se définit des deux sutres, platousit le role settif du prince de Conde sur le Rhin. l'espèce de comisétaion queson courage peu éclaire, mais energique, lui valuit susprès des cabients, et envisai jusqu'ux vroges de R. Le comme d'artises de prope, De son vroges de R. Le comme d'artises de prope, De son que barre, ne voulsi caurer dans nacum plan, et

qui ne se hattaient pas. Enfin la petite cour réunie à Arnheim fuyait et la vie qu'on menait sur le Rhin et l'autorité supérieure qu'il fallait subir à Vérone, et se tenait au quartier-général anglais sous prétexte de différents projets sur les côtes de France.

Une cruelle expérience ayant appris aux princes français qu'ils ne devaient pas compter sur les ennemis de leur patrie pour rétablir leur trône, ils aimaient assez à dire qu'il ne fallait compter désormais que sur les partisans de l'intérieur et sur la Vendée. Dès que la terreur cessa de réener en France, les brouillons commencèrent malheureusement à respirer aussitôt que les honnètes gens. Les correspondances des émigrés avec l'intérieur venaient de recommencer. La cour de Vérone, par l'intermédiaire du comte d'Entraigues, correspondait avec un nommé Lemattre, intrigant qui avait été successivement avocat, secrétaire au conseil, pamphlétaire, prisonnier à la Bastille, et qui finissait par être agent des princes. On lui avait adjoint un nommé Laville-Henrnois, ancien mattre des requêtes et créature de Calonne, et un abbé Brothier, précepteur des neveux de l'abhé Maury. On demandait à ces intrigants des détails sur la situation de la France, sur l'état des partis, sur leurs dispositions, et des plans de conspiration. Ils répondaient par des renseignements le plus sonvent faux; ils se vantaient faussement de leurs prétendues relations avec les chefs du gouvernement, et contribuaient de toutes leurs forces à persuader aux princes français qu'il fallait tout attendre d'un mouvement dans l'intérieur. On les avait charges de correspondre avec la Vendee et surtont avec Charette, qui par sa longue résistance était le héros des royalistes, mais avec lequel on n'avait pu entamer encore aucune négociation.

Telle étail donc la situation du perti royaliste an chadan et au droire de la France. Il l'aissi dans la Vendée une guerre peu alermante par ses dangers, mais affigieand peu ses rarages il formai en Bretagne des projets étendus, mais lointains encore, et soumis à une condition hein difficile, Tunion et le concert d'une foule d'individus; hors de France le citation de l'aissi de l'aissi de l'aissi de l'aissi l'estation de l'aissi d'aissi de l'aissi d'aissi de l'aissi l'estation de l'aissi d'aissi de l'aissi de l'aissi de l'aissi de l'aissi le calle d'aissi de l'aissi de l'aissi de l'aissi de l'aissi d'aissi d'aissi d'aissi d'aissi de l'aissi d'aissi d'aiss

La république avait donc peu à craindre des efforts de l'Europe et de la royauté. A part le sujrt de peine qu'elle trouvait dans les ravages de la Vendée, elle n'avait qu'à s'applaudir de ses brillants triomphes, Staurée l'année précédente de l'irrassion , elle s'était vengée cette année-el par des conquétes; elle avait acquis la Belgique, le Brabant hollandais, les pays du Luxembourg , de Lége et de Juliers , l'élécorate d'Érrès, le Palainat, la Savoie, Nice, une place en Catalogne, la vallée de Bastan, et menaçais ainsi à la fois la Bollande, le Périmont et l'Espagne. Tels étaient les résultats des immenses éforts du célèbre comité de salut nublic.

## CHAPITRE VIII.

Bleve de Da III. Réformes administratives dans toutes les promisers. — Senvesiles moves, Parei Hemodores, in juneaux durier. Salons de Paris. — Laste des schres parlei dans les excloses piezer échen parlei dans les excloses piezer échen aux manibusants. — Visidences des partir devalutionsaire son Jacobines et au. Visidences des partir érécultionsaire sons Jacobines et au nui réceive de la échen échen aux réspisations. — Procés de Carrier. — Aplaine dans partir, — Atlaque de la suite des Jacobines par la juneaux dever. — Atlaque de la suite des Jacobines. — Bertré et sustantiviers des justines. — Louis partir de la suite des Jacobines. — Bertré et se salvantiviers de la suite des Jacobines. — Bertré et se salvantiviers de la suite des Jacobines. — Bertré et se salvantiviers de la suite de Jacobines. — Bertré et es salvantiviers de la suite de la suite des Jacobines. — Bertré et es salvantiviers de la suite de la suite

Pendant que les événements que nous venons de rapporter se passalent aux frontières, la convention continuait ses réformes. Les représentants chargés de renouveler les administrations parcouraient la France, réduisant partout le nombre des comités révolutionnaires , les composant d'autres individus , faisant arrêter, comme complices du système de Robespierre, ceux que des excès trop signalés ne permettaient pas de laisser impunis, changeant les fonctionnaires municipaux, réorganisant les sociétés populaires, et les purgeant des hommes les plus dangereux. Cette opération ne s'executait pas toujours sans obstacles. A Dijon, par exemple, l'organisation révolutionnaire était plus compacte que partout ailleurs. Les mêmes individus, membres à à fois du comité révolutionnaire, de la municipalité, de la société populaire, y faisaient trembler tout le monde. Ils enfermaient arhitrairement les voyageurs et les habitants, inscrivaient sur la liste des émigrés tous ceux qu'il lenr plaisait d'y porter. et les empéchaient d'obtenir des certificats de résidence en intimidant les sections. Ils s'étaient enrégimentés sous le titre d'armée révolutionnaire,

et obligacient la commune à leur payer une soldle. In arrient autome profession, assistient aux séances du club, cux el leurs femmes, et dissipaient dans des orgies, oi in l'était permit de buire que dans des caliers, le double produit de leurs appointement et deurs rapines. Ils correspondiant avec les probins de Lyon et de Marseille, et leur pointement et deurs rapines. Ils correspondiant avec les probins de Lyon et de Marseille, et leur ceux de Paris. Le représentant Calès ent la plus ceux de Paris. Le représentant Calès ent la plus de l'arrient de l'arrient de la comme de la controlle de l'arrient de l'arrient de la controlle de l'arrient de l'arrient de la controlle de l'arrient de l'arrient de l'arrient de la che, et le charge de first l'aprustoid de suu les charges de first l'arrient de la charge de first l'arrient de l'arrient de la charge de first l'arrient de la charge de first l'arrient de la charge de first l'arrient de l'

Lorsqu'ils étaient chassés des municipalités. dans les provinces, les révolutionnaires faisaient comme à Paris; ils se retiraient ordinairement dans le club jacobin. Si le club était épuré, ils l'envahissaient de nouveau après le départ des représentants ou en formaient un autre. Là . ils tenaient des discours plus violents encore qu'autrefois, et se livraient à tout le délire de la colère et de la peur, car ils voyaient la vengeance partont, Les jacobins de Dijon envoyèrent à ceux de Paris une adresse incendiaire. A Lyon, ils présentaient un ensemble non moins dangereux; et comme la ville se trouvait encore sous le poids des terribles décrets de la convention , les représentants étaient gênés pour réprimer leur fureur. A Marseille, ils furent plus audacieux; joignant à l'emportement de leur parti celui du caractère local, ils formèrent un rassemblement considérable, entourèrent une salle où les représentants Auguis et Serres étaient à table, et leur dépêchèrent des envoyés qui, le sabre et le pistolet à la main, vinrent demander la liberté des patriotes détenus. Les deux représentants déployèrent la plus grande fermeté; mais, mal soutenus par la gendarmerie, qui avait constamment secondé les cruautés du dernier régime, et qui avait fini par s'en croire complice et responsable, ils manquèrent d'être étouffés et égorgés. Cependant plusieurs bataillons de Paris, qui se trouvaient dans le moment à Marseille, vinrent dégager les représentants et dissipèrent le rassemblement. A Toulouse, les jacobins formèrent aussi des émeutes. Il y avait là quatre individus : un directeur de postes, un secrétaire du district, et deux comédiens qui s'étaient rendus chefs du parti révolutionnaire. Ils avaient formé un comité de surveillance pour tout le midi, et étendaient leur tyrannie fort au-delà de Toulouse. Ils s'opposèrent aux réformes et aux emprisonnements ordonnés par les représentants d'Artigoyte et Chau-

dron-Rousseau, soulevèrent la société populaire, [ et eurent l'audace de faire déclarer par elle que ces deux représentants avaient perdu la confiance du peuple. Vaincus cependant, ils furent renfermés avec leurs principaux complices.

Ces scènes se reproduisaient partout avec plus ou moins de violence, suivant le caractère des habitants des provinces. Néanmoins les jacobins étaient partout réprimés. Ceux de Paris, chefs de la coalition, étaient dans les plus grandes alarmes. Ils voyaient la capitale soulevée contre leurs doctrines; ils apprenaient que dans les départements, l'opinion, moins prompte à se manisfester qu'à Paris, n'en était pas moins prononcée contre eux. Ils savaient que partout on les appelait des cannibales, partisans, complices et continuateurs de Robespierre. Ils se sentaient appuyés à la vérité par la foule des employés destitués, par le club électoral, par une minorité ardente et souvent victorieuse dans les sections, par une partie des membres mêmes de la convention, dont quelques-uns siègeaient encore dans leur société; mais ils n'en étaient pas moins très effrayés du mouvement des esprits, et ils prétendaient qu'il y avait un complot formé pour dissoudre les sociétés populaires et la république après elles.

Ils rédigèrent une adresse aux sociétés affiliées pour répondre aux attaques dont ils étaient l'obiet. « On cherche, disaient-ils, à détruire notre » union fraternelle; on cherche à rompre un fais-» ceau redoutable aux ennemis de l'égalité et de la » liberté; on nous accuse, on nous poursuit par les » plus noires calomnies. L'aristocratic et le modé-» rantisme lèvent une tête audacieuse. La réaction » funcste occasionée par la chute des triumvirs se » perpétue, et, du sein des orages formés par tous » les ennemis du peuple, est sortie une faction » nouvelle qui tend à la dissolution de toutes les » sociétés populaires. Elle tourmente et cherche à » soulever l'opinion publique; elle pousse l'andace » jusqu'à nous présenter comme une puissance ri-» vale de la représentation nationale, nous qui » combattons et nous unissons toujours avec elle » dans tons les dangers de la patrie. Elle nous ac-» cuse d'être les continuateurs de Robespierre, et » nous n'avons sur nos registres que les noms de » ceux qui, dans la nuit du 9 au 10 thermidor, ont » occupé le poste que leur assignait le danger de la » patrie. Mais nous répondrons à ces vils calomnia-» teurs en les combattant sans cesse ; nous leur ré-» pondrons par la pureté de nos principes et de nos actions, et par un devouement inébranlable à la l'Orateur du peuple, qui fut bientôtfameux. C'est

» cause du peuple qu'ils ont trahie, à la représen-» tation nationale qu'ils veulent déshonorer, et à » l'égalité qu'ils détestent. »

Ils affectaient, comme on le voit, un grand respect pour la représentation nationale; ils avaient même, dans l'une de leurs séances, livré au comité de sureté générale un de leurs membres, pour avoir dit que les principaux conspirateurs contre la liberté étaient dans le sein même de la convention. Ils faisaient répandre leur adresse dans tous les départements, et particulièrement dans les sections de Paris.

Le parti qui leur était opposé devenait chaque jour plus hardi. Il s'était déjà donné des couleurs, des mœurs à part, des lieux et des mots de ralliement. Il se composait surtout dans l'origine, comme nous l'avons dit, de jeunes gens appartenant aux familles persécutées, ou échappés à la réquisition. Les femmes s'étaient jointes à eux: elles avaient passé le dernier hiver dans l'effroi; elles voulaient passer celui-ci dans les fêtes et les plaisirs. Frimaire (décembre) approchait : elles étaient pressées de faire succèder aux apparences de l'indigence, de la simplicité, de la saleté même. qu'on avait longtemps affectées pendant la terreur. les brillantes parures, les mœurs élégantes et les festins. Elles se liguaient dans une cause commune avec ces jeunes ennemis d'une farouche démocratie : elles excitaient leur zèle, et leur faisaient une loi de la politesse et des costumes soignés. La mode recommencait son empire. Il fallait porter les cheveux noués en tresse, ctrattachés sur le derrière de la tête avec un peigne. C'était un usage emprunté aux militaires, qui disposaient ainsi leurs cheveux pour parer les coups de sabre. On prouvait par-là qu'on venait de prendre part aux victoires de nos armées. Il fallait porter encore de grandes cravates, des collets noirs on verts, suivant un usage des chouans, et surtout un crèpe au bras, comme parent d'une victime du tribunal révolutionnaire, On voit quel singulier mélange d'idées, de souveuirs, d'opinions, présidait à ces modes de la jeunesse dorée; car c'était là le nom qu'on lui donnaitalors, Le soir, dans les salons qui commençaient à redevenir brillants, on payait par des éloges les jeunes hommes qui avaient déployé leur courage dans les sections, au Palais-Royal, dans le jardin des Tuileries, et les écrivains qui, dans les mille brochures et feuilles du jour, poursuivaient de sarcasmes la canaille révolutionnaire. Fréron était devenu le chef des journalistes : il rédigeait

le journal que lisait la jeunesse dorée, et dans lequel elle allait chercher ses instructions de chaque iour.

Les théâtres n'étaient pas encore ouverts. Les acteurs de la Comédie-Française étaient toujours en prison. A défaut de ce lieu de réunion, on allait se montrer dans des concerts qui se donnaient au théâtre Feydeau, et où se faisait entendre une voix mélodieuse qui commençait à charmer les Parisiens : c'était la voix de Garat. Là , se réunissait ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie du temps; c'est à-dire quelques nobles qui n'avaient pas quitté la France, des riches qui osaient reparattre, des fournisseurs qui ne craignaient plus la terrible sévérité du comité de salut public. Les femmes s'y montraient dans un costume qu'on avait cherche à rendre antique, suivant l'usage de l'époque, et qu'on avait copié de David. Depuis longtemps elles avaient abandonné la poudre et les paniers; elles portaient des bandelettes autour de leurs cheveux; la forme de leurs robes se rapprochait autant que possible de la simple tunique des femmes grecques; au lieu de souliers à grands talons, elles portaient cette chaussure que nous voyons sur les anciennes statues, une semelle légère, rattachée à la jambe par des nœuds de ruhans. Les jeunes gens à cheveux retronssés, à collet noir, remplissaient le parterre de Feydeau, et applaudissaieut quelquefois les femmes élégantes et singulièrement parées qui venaient embellir ces réunions.

Madame Tallien était la plus belle et la plus admirée de ces femmes qui introduisaient le nouveau goût; son salon était le plus brillant et le plus fréquenté. Fille du banquier espagnol Cabarrus, épouse d'un président à Bordeaux, mariée récemment à Tallien, elle tenait à la fois aux hommes de l'ancien et du nouveau régime. Elle était révoltée contre la terreur par ressentiment, et aussi par bonté: elle s'était intéressée à toutes les infortunes, et soit à Bordeaux, soit à Paris, elle n'avait cessé un moment de jouer le rôle de solliciteuse, qu'elle remplissait, dit-on, avec une grâce irrésistible. C'était elle qui sut adoucir la sévérité proconsulaire que son mari déployait dans la Gironde, et le ramener à des sentiments plus humains. Elle voulait lui donner le rôle de pacificateur. de réparateur des maux de la révolution. Elle attirait dans sa maison tous ceux qui avaient contribué avec lui au 9 thermidor, et cherchait à les gagner en les fiattant, en leur faisant espérer la reconnaissance publique, l'oubli du passé dont plusieurs avaient besoin, et le pouvoir, qui aujourd'hui était leurs passions. Leurs femmes, qu'on appelait les

promis aux adversaires plutôt qu'aux partisans de la terreur. Elle s'entourait de femmes aimables qui contribuaient à ce plan d'une séduction si pardonnable. Parmi ces femmes, brillait la veuve de l'infortuné général Alexandre Beautharnais, jeune eréole attrayente, non par sa beauté, mais par une grace extrême. Dans ces réunions, on attirait ces hommes simples et exaltés qui venaient de mener une vie si dure et si tourmentée. On les caressait : quelquefois même on les raillait sur leurs costumes, sur leurs mœurs, sur leurs principes rigoureux. On les faisait asscoir à table à côté d'hommes qu'ils auraient poursuivis naguère comme des aristocrates, des spéculateurs enrichis, des dilapidateurs de la fortune publique; on les forçait ainsi à sentir leur infériorité auprès des anciens modèles du bon ton et du bel esprit. Beaucoup d'entre eux, dépourvus de moyens , perdaient leur dignité avec leur rudesse, et ne savaient pas soutenir l'énergie de leur caractère; d'autres qui, par leur esprit, savaient conserver leur raug, et se donner bientôt ces avantages de salon si frivoles et si tôt acquis. n'étaient cependant pas à l'abri d'une flatterie délicate. Tel membre d'un comité, sollicité adroitement dans un diner, aecordait un service ou laissait influencer son vote.

Ainsi une femme, née d'un financier, mariée à un magistrat, et devenue, comme l'une des dépouilles de l'ancienne société, l'épouse d'un révolutionnaire ardent, se chargeait de réconcilier des bommes simples, quelquefois grossiers et presque toniours fanatisés, avec l'élégance, le goût, les plaisirs, la liberté des mœurs et l'indifférence des opinions. La révolution, ramenée (et c'était sans donte un bonheur) de ce terme extrême de fanatisme et de grossièreté, s'avançait néanmoins d'une manière trop rapide vers l'oubli des mœurs, des principes, et, on peut presque dire, des ressentiments républicains. On reprochait ee changement aux thermidoriens; on les accusait de s'y livrer, de le produire, de l'accelérer, et le reproche était juste.

Les révolutionnaires ne paraissaient pas dans ces salons on ces concerts. A peine quelques-uns d'entre eux osaient-ils s'y montrer, et ils n'en sortaient que pour aller dans leurs tribunes s'élever contre la Cabarrus, contre les aristocrates, contre les intrigants et les fournisseurs qu'elle trainait à sa suite. Ils n'avaient, eux, d'autres réunions que leurs clubs et leurs assemblées de sections; ils n'allaient pas y chercher des plaisirs, mais exhaler

furies de guillotine, parce qu'elles avaient sou- ; toutes les sections ensemble, vint pousser à bout vent fait cerele autour de l'échafaud, paraissaient en costume populaire dans les tribunes des clubs. pour applandir les motions les plus violentes. Plusieurs membres de la convention se montraient encore aux séances des jacobins; quelques-uns y portaient leur célébrité, mais ils étaient silencieux et sombres : c'étaient Collot-d'Ilerhois, Billaud-Varennes, Carrier. D'autres, tels que Duhem, Crassous, Lanot, etc., y allaient par simple attachement pour la cause, et sans raison personnelle de défendre leur conduite révolutionnaire.

C'était au Palais-Royal, autour de la convention, dans les tribunes et dans les sections, que se rencontraient les deux partis. Dans les sections surtout, où ils avaient à délibérer et à discuter, les rixes devenaient extrêmement violentes. On colportait alors des unes aux autres l'adresse des jacobins aux sociétés affiliées, et on voulait l'y faire lire. On avait aussi à lire, par décret, le rapport de Robert-Lindet sur l'état de la France, rapport qui en faisait un tableau si fidèle, et qui exprimait d'une manière si convenable les sentiments dont la convention et tous les honnêtes gens étaient animés. Cette lecture devenait chaque décadi le sujet des plus vives contestations. Les révolutionnaires demandaient à grands cris l'adresse des jacobins ; leurs adversaires demandaient le rapport de Lindet. On poussait des cris affreux. Les membres des anciens comités révolutionnaires prenaient le nom de tous ceux qui montaient à la tribune pour les combattre, et en l'écrivant, ils s'écriaient : Nous les exterminerons! Leurs habitudes pendant la terreur leur avaient rendu familiers les mots de tuer, de guillotiner, et ils les avaient toujours à la bouche. Ils donnaient ainsi occasion de dire qu'ils faisaient de nouvelles listes de proscriptions, et qu'ils voulaient recommencer le système de Robespierre. On se haftait souvent dans les sections; quelquefois la victoire restait incertaine, et on atteignait dix heures sans avoir rien pu lire. Alors les révolutionnaires , qui ne se faisaient pas serupule de dépasser l'heure légale, attendaient que leurs adversaires, qui affectaient d'obeir à la loi. fussent partis, lisaient ce qui leur plaisait, et prenaient toutes les délibérations qui leur conve-

On rapportait chaque jour à la convention des scènes de ce genre, et on s'élevait contre les anciens membres des comités révolutionnaires, qui étaient, disait-on, les auteurs de tous ces troubles. Le club électoral, plus bruyant à lui seul que

la patience de l'assemblée par une adresse des plus dangereuses. C'était là, comme nous l'avons dit, que se réunissaient toujours les hommes les plus compromis, et qu'on tramait les projets les plus andacieux. Une députation de ce club vint demander que l'élection des magistrats municipaux fût rendue au peuple ; que la municipalité de Paris . qui n'avait pas été rétablie depuis le 9 thermidor, fût reconstituée; qu'enfiu, au lieu d'une seule'séance de section par décade, il fût permis de nouveau d'en tenir deux. A cette dernière pétition , une foule de députés se levérent , firent entendre les plaintes les plus vives, et demandèrent des mesures contre les membres des anciens comités révolutionnaires , auxquels on attribuait tous les désordres. Legendre, quoiqu'il eût désapprouve la première attaque de Lecointre contre Billaud-Varennes Collot-d'Herbois et Barrère, dit qu'il fallait remonter plus haut; que la source du mal était dans les membres des anciens comités de gouvernement qui abusaient de l'indulgence de l'assemblée à leur égard, et qu'il était temps enfin de punir leur ancienne tyrannie pour en empêcher une nouvelle. Cette discussion amens un nouveau tumulte plus grand que le premier. Après de longues et déplorables récriminations, l'assemblée, ne rencontrant encore que des questions ou insolubles ou dangereuses, prononça une seconde fois l'ordre du jour. Divers moyens furent successivement proposés pour réprimer les écarts des sociétés populaires, et les abus du droit de pétition. On imagina d'ajouter au rapport de Lindet une adresse au peuple français, qui exprimerait d'une manière encore plus nette et plus énergique les sentiments de l'assemblée et la marche nouvelle qu'elle se proposait de suivre. Cette idée fut adoptée. Le député Richard, qui revenait de l'armée, soutint que ce n'était pas assez; qu'il fallait gouverner vigourensement; que les adresses ne signifiaient rien , parce que tous les faiseurs de pétitions ne manqueraient pas de répondre ; qu'il ne fallait plus souffrir qu'ou vint proférer à la barre des paroles qui , prononcees dans les rues , feraient arrêter ceux qui se les permettraient. « Il est » temps, dit Bourdon de l'Oise, de rous adresser » des vérités utiles. Savez-vous pourquoi vôs ar-» mées sont constamment victorieuses? c'est parce » qu'elles observent une exacte discipline. Ayez » dans l'état une bonne police, et vous aurez un » hon gouvernement. Savez-vous d'où viennent les » éternelles attaques dirigées contre le vôtre? c'est

 de l'abus que font vos enuemis de ce qu'il y a de démocratique dans vos institutions. Ils se plaisent à répandre que vous n'aurez jamais se plaivernement, que vous serez éternellement livrés à l'anarchie. Il serait done possible qu'une nation

à l'anarchie. Il serait done possible qu'une nation
 constamment victorieuse ne sût pas se gouverner!
 Et la convention, qui sait que cela seul empêche

» l'achèrement de la révolution, n'y pourvoirait » pas! Non, non; détrompons nos ennemis; c'est » par l'abus des sociétés populaires et du droit de

» par l'abus des sociétés populaires et du droit de » pétition qu'ils veulent nous détruire; c'est cet » abus qu'il faut réprimer. »

On présenta divers moyens de réprimer l'abus des sociétés populaires, sans les détruire. Pelet, pour rayir aux facohins l'appui de plusieurs députés montagnards qui siègeaient dans leur société. et surtout pour leur enlever Billaud-Varennes. Collot-d'Herbois et autres chefs dangereux, proposa de défendre à tous les membres de la convention d'être membres d'aucune société populaire. Cette proposition fut adoptée. Mais une foule de réclamations s'élevèrent de la Montagne; on dit que le droit de se réunir pour s'éclairer sur les intérêts publics était un droit appartenant à tous les citoyens, et dont on ne pouvait pas plus dépouiller un déonté qu'aucun autre membre de l'état : que par conséquent le décret adopté était une violation du droit absolu et inattaquable. Le décret fut rapporté. Dubois-Crancé fit alors une autre motion. Racontant la manière dont les jacobins s'étaient épurés, il montra que cette société recélait encore dans son sein les mêmes individus qui l'avaient égarée sous Robespierre. Il soutiut que la convention avait le droit de l'épurer de nouveau, tout comme elle faisait, par ses commissaires, à l'égard des sociétés de départements ; et il proposa de renvoyer la question aux comités compétents, pour qu'ils imaginassent un mode convenable d'épuration et des moyens de rendre les sociétés populaires utiles. Cette nouvelle proposition fut encore

secucillie. Ce décret excita une grande runear aux Jacobins. Ila Sécrièrent que Budolo Crancé avait trompé la comerción, que Edynation ordonné agrèle 16 de la comerción, que la circumiente de la comerción de n'avait pas le droit de la recommence; quilla ciacient tous également diques de signér dans cette illustre société qui avait rendu tant de services à la patrici; que, du reste, ila ne crisquient pas l'examen le plus seive, et qu'ils étaient petai a se l'examen le plus seive, et qu'ils étaient petai a se conséquence; ils déclairent nue la listé de tous las conséquence; ils déclairent nue la listé de tous las

ct qu'il ne fellait point aller porter la liste. « Les » sociétés populaires, s'écria le nommé Giot, jaco-» bin forcené et l'un des employés auprès des

armées, les sociétés populaires n'appartiennent
 qu'à elles-mêmes. S'il en était autrement, l'instânce cour aurait épuré celle des jacobins, et

 vous auriez vu ces banquettes, qui ne doivent
 être occupées que par la vertu, souillées par la présence des Jaucour et des Feuillant. En bien!
 la cour elle-même, qui ne respectait rien, n'osa

pas vous attaquer; et ce que la cour n'a pas osé,
 on l'entreprendrait au moment où les jacobins
 ont juré d'abattre tous les tyrans, quels qu'ils
 soient, et d'être toujours soumis à la convention!... l'arrive des départements; je puis vous

 assurer que l'existence des sociétés populaires est extrémement compromise; j'ai été traité de socilérat, parce que le titre de jacobin était sur ma commission. On m'a dit que j'appartenais à une

société qui n'était composée que de brigands. Il
 y a des menées sour-les pour éloigner de vous les
 autres sociétés de la république; j'ai été assez
 heureux pour arrêter la scission, et resserrer les

 liens de la fraternité entre vous et la société de Bayonne, que Robespierre avait calomniée dans votre sein. Ce que je viens de dire d'une commune se reproduit dans toutes; soyez prudents, restez toujours attachés aux principes et à la conven-

 tion, et surtout ne reconnaisser à aucune autorité le droit de vous épurer.
 Les Jacobins applaudirent ce discours, et décidérent qu'ils ne porteraient pas leur liste à la couvention, et qu'ils attendraient ses décrets.

Le club électoral était encore besucoup plus tumultueux. Depuis sa dernière pétition, on l'arsit chasse de l'Évétele, et il était allé se réfugier dans une salle du Musée, tont près de la convention. Li, dans une séance de nuit, an militu des cris furieux des assistants et des trépigements des femouses qui remplissaient les tribunes, il déclars femous qui remplissaient les tribunes, il déclars que la convention avait outre-passé la durée de ses pouvoirs; qu'elle avait été envoyée pour juger le dernier roi, et faire une constitution; qu'elle avait accompli ces deux choses, et que par conséquent sa tâche était remplie et ses pouvoirs expirés.

Ces scènes des Jacobins et du club électoral furent dénoncées de nouveau à la convention, qui renvoya tout aux comités chargés de lui présenter un projet relatif aux abus des sociétés populaires. Elle avait voté une adresse au peuple français, comme elle se l'était proposé, et l'avait envoyée aux sections et à toutes les communes de la république. Cette adresse, écrite d'un style ferme et sage, reproduisait d'une manière plus positive et plus précise les sentiments exprimés dans le rapport de Lindet. Elle devint le sujet de nouvelles luttes dans les sections. Les révolutionnaires voulaient empêcher de la lire, et s'opposaient à ce qu'on votat en réponse des adresses d'adbésion ; ils faisalent adopter, au contraire, des adresses aux jacobins, pour leur exprimer l'intérêt qu'on prenait à leur cause. Souvent, après avoir, de eette manière, décidé un vote, des renforts arrivaient à leurs adversaires, qui les chassaient, et la section ainsi renouvelée décidait le contraire. On en vit ainsi plusieurs qui firent deux adresses contradictoires, l'ure aux Jacobins, l'autre à la convention. Dans la première, on célébrait les services des sociétés populaires, et on faisait des vœux pour leur conservation; dans l'autre, on disait que la section, délivrée du joug des anarchistes et des terroristes, venait enfin exprimer son libre vœu à la convention, lui offrir ses bras et sa vie, pour combattre à la fois les continuateurs de Robespierre et les agents du royalisme. La convention assistait à ces débats, attendant le projet sur la police des sociétés populaires.

Il fut présenté le 28 vendémitre (16 octobre). La visip sour les princips de compte le collition que formaient en France toutes les sociétés de, leconism. Affiliers à la société-mère, correspondant régulièrement avec élle, et obsissant à ses ordres, et des compossient un sate parti, bablièment organisé, qui vait un centre et une direction; et é était le ce qu'on vousile détrile. Le dévent défendant course apfinctions, fédérations, attent que toute démandre course apfinctions, fédérations, attent que toute propularier. Il possible en course qu'aucunes pétitions ou abresses ne pourraient être faites en nom collectif, afin d'écrice en samifactes impréseux que les enroyés des jacobins ou du chu électoral vanient liér à la berre, et qui cétent devenus

souvent des ordres pour l'assemblée. Toute adresse ou pétition devait être individuellement signée. On s'assurait par-là le moyen de poursuivre les auteurs des propositions dangereuses, et on espérait les mettre en considération par la nécessité de signer. Le tableau des membres de chaque société devait être dressé sur-le-champ et affiché dans le lieu des réunions. A peine ce décret fut-il lu à l'assemblée qu'une foule de voix s'élevèrent pour le combattre. - « On vent, disaient les montagnards, détruire les sociétés populaires ; on oublie qu'elles ont sauvé la révolution et la liberté; on oublie qu'elles sont le moyen le plus puissant de réunir les citoyens et de conserver en eux l'énergie et le patriotisme ; on attente, en leur défendant la correspondance, au droit essentiel appartenant à tous les eitoyens, de correspondre entre eux , droit aussi sacré que celui de se réunir paisiblement pour conférer sur les questions d'intérêt public. » Les députés Lejeune, Duhem, Crassous, tons jacobins, tous interesses vivement à écarter ce décret, n'étajent pas les seuls à s'exprimer ainsi. Le député Thibaudeau, républicain sincère, étranger aux montagnards et aux thermidoriens, paraissait lui-même effrayé des conséquences de ee décret, et en demandait l'ajournement, craignant qu'il ne nuisit à l'existence même des sociétés populaires. - On ne veut pas les détruire, répondaient les thermidoriens, auteurs du décret; on ne veut que les soumettre à une police nécessaire. - Au milieu de ce conflit. Merlin de Thionville s'écrie : « Président, rappelle » les préopinants à l'ordre : ils prétendent que » nons voulons anéantir les sociétés populaires, » tandis qu'il s'agit seulement de régler leurs rap-» ports actuels. » Rewbel, Bentabolle, Thuriot, démontrent qu'il n'est nullement question de les supprimer. - Les empêche-t-on, disent-ils, de se réunir paisiblement et sans armes, pour conférer sur les intérêts publics? non sans doute: ce droit reste intact. On les empéche de s'affilier, de se fédérer, et on ne fait à leur égard que ce qu'on a déjà fait à l'égard des autorités départementales. Celles-ci, par le décret du 14 frimaire qui Institue le gouvernement révolutionnaire, ne penvent ni correspondre ni se concerter entre elles. Serait-il possible qu'on permit aux sociétés populaires ce qu'on a défendu aux autorités départementales? On leur défend de correspondre en nom collectif, et en cela on ne viole aucun droit : tout citoyen peut sans doute correspondre d'un bout de la France à l'autre; mais les eitoyens correspondent-ils par président et secrétaires? C'est eette corres-

pondance officielle entre corps puissants et consti- [ tués qu'on veut et gn'on a raison de vouloir empêcher, pour détruire un fédéralisme plus monstrueux et plus dangerrux que celui des départements. C'est par ces affiliations, par ces correspondaners, que les jacobins sont parvenus à exercer une influence véritable sur le gouvernement, et à se donner à la direction des affaires une part qui ne devrait jamais appartenir qu'à la représentation nationale elle-même. - Bourdon de l'Oise, l'un des principaux membres du comité de sûreté générale, et, comme on a vu, souvent en lutte avec ses amis, quotque thermidorien, s'écrie : « Les sociétés » populaires ne sont pas le peuple ; je ne vois le » pemple que dans les assemblées primaires : les » sociétés populaires sont une collection d'hommes » qui se sont choisis eux-mêmes, comme des » moines; qui ont fini par former une aristocratie » exclusive, permanente, qui s'intitule le peuple. » et qui vient se placer à côté de la représentation » nationale, pour inspirer, modifier ou combattre » ses résolutions. A côté de la convention, je vois » une autre représentation s'élever, et cette repré-» sentation siége aux Jacobins. » Des applaudissements nombreux interrompent Bourdon; il continue eu ces termes : « J'apporte si peu de passion ici, » que pour avoir l'unité et la paix, je dirais volon-» tiers au peuple : Choisis entre les hommes que tu » as désignés pour le représenter et ceux qui se » sont élevés à côté d'eux; peu importe, pourvu » que tu aies une représentation unique. » De nouveaux applaudissements interrompent Bourdon; il reprend : « Oui , s'écrie-t-il , que le pcuple choi-» sisse entre vous et les hommes qui ont voulu » proscrire les représentants chargés de la con-» fiance nationale, entre vous et les hommes qui. » liés avec la municipalité de Paris , voulaient , il v » a quelques mois, assassiner la liberté, Citovens, » voulez-vous faire une paix glorieuse? voulez-vous » arriver jusqu'aux anciennes limites de la Gaule? » présentez aux Belges, aux peuples qui hordent » le Rhin, une révolution paisible, une république » sans une double représentation , une république » sans comités révolutionnaires teints du sang des » eitoyeus. Dites aux Belges et aux peuples du » Rhin : Vous vouliez une demi-liberté, nous vous » la donnons tout entière, mais en vous épargnant » les maux cruels qui précèdent son établissement. » en vous épargnant les sanglantes épreuves par » lesquelles nous avons passé nous-mêmes. Songez, » citoyens, que pour dégoûter les peuples voisins » de s'unir à vous, on leur dit que vous n'avez

» point de gouvernement; qu'en traitant avec vous, on ne sait s'il aut s'adrraser à la convention on » aux jacobins. Donner au contraire l'unité et l'ensemble à votre gouvernement, et vous verrez qu'aucun peuple n'a d'éloigement pour vous et » vos principes; yous verrez qu'aucun peuple ne bait la liberté. »

Dubem, Crassous, Clausel, veulent au moins l'ajournement du décret, disant qu'il est trop important pour être rendu si brusquement; ils réclament la parole tous à la fois. Merlin de Thionville la demande contre eux avec cette ardeur qu'il porte à la tribune comme sur les champs de bataille. Le président la leur donne successivement. Dubarran , Levasseur , Romme , sont encore entendus contre le décret; Thuriot pour. Enfin Merlin s'élance une dernière fois à la tribune : « Citoyens, » dit-il, quand il fut question d'établir la répu-» blique, vous l'avez décrétée sans renvoi ni rap-» port; aujourd'hui, il s'agit en quelque sorte de » l'établir une seconde fois en la sauvant des » sociétés populaires coalisées contre elle. Citoyens, » il ne fant pas craindre d'ahorder cette caverne, » malgré le sang et les cadavres qui en obstruent » l'entrée; osez y pénétrer, osrz en chasser les » fripons et les assassins, et n'y laisser que les bons » citoyens pour y peser tranquillement les grauds » intérêts de la patrie. Je vous demande de rendre » ce décret qui sauve la république, comme celui » qui l'a créé , c'est-à-dire sans renvoi ni rap-

n port. n Merlin est applaudi, et le décret voté sur-lechamp, article par artiele. C'était le premier coup porté à cette société célèbre, qui jusqu'à ce jour avait fait trembler la convention, et avait servi à lui imprimer la direction révolutionnaire. C'étaient moins les dispositions du décret, d'ailleurs assez faciles à éluder, que le courage de le rendre qui importait ici, et qui devait faire pressentir aux incobins leur fin prochaine. Réunis le soir dans leur saile, ils commentent le décret et la manière dont il a été rendu. Le député Lejeune, qui le matin s'était opposé de toutes ses forces à son adoption, se plaint de n'avoir pas été secondé; il dit que peu de membres de l'assemblée ont pris la parole pour défendre la société dont ils font partie. « Il est, dit-il, des mrmbres de la convention, » célèbres par leur énergie révolutionnaire et pa-» triotique, qui aujourd'hui ont gardé un silence » condamnable. On ces membres sont coupables de

» tyrannie comme on les en a accusés, ou ils ont

n travaillé pour le bonheur public. Dans le premier

- » dans le second, leur tâche n'est pas finie,
- » Après avoir préparé par leurs veilles les succès · des défenseurs de la patrie, ils doivent défendre
- » les principes et les droits du peuple attaqués. Il
- » y a deux mois, yous parliez sans cesse des droits » du peuple à cette tribune , vous Collot et Billaud ,
- » pourquoi avez-vous cessé de les défendre? pour-
- » quoi vous taisez-vous aujourd'hui qu'unc foule a d'obiets réclament encore votre courage et vas
- » lumières! »

Billaud et Collot gardaient, depuis l'accusation qui avait été portée contre eux, uu morne silence. Interpellés par leur collègue Lejeune, et acensés de n'avoir pas défendu la société, ils prennent la parole et déclarent que , s'ils ont gardé le silence , c'est par prudence et non par faiblesse; qu'ils ont craint de nuire à l'avis soutenu par les patriotes . en l'appuyant : que depuis longtemps la crainte de nuire aux discussions est le scul motif de leur réserve; que, d'ailleurs, accusés d'avoir dominé la convention, ils ont voulu répondre à leurs accusateurs en cherchant à s'annuler ; qu'ils sont charmés de se voir provoqués par leurs collègues à sortir de cette nullité volontaire, et autorisés en quelque sorte à se dévouer encore à la cause de la liberté

et de la république.

Contents de cette explication, les jacobins les applaudissent et reviennent à la loi rendue le matin ; ils se consolent en disant qu'ils correspondront avec toute la France par la tribune. Gonjon les engage à respecter la loi rendue, ils le promettent ; mais le nommé Terrasson leur propose un moyen de remplacer la correspondance, tout en restant fidèles à la loi. Ils feront une lettre circulaire, non pas écrite au nom des jacobins, et adressée à d'autres jacobins, mais signée par tous les hommes libres, réunis dans la salle des Jacobins, et adressée à tous les hommes libres de France, réunis en sociétés populaires. Le moyen est adopté avec grande joie, et le projet d'une pareille circulaire résolu.

On voit quel cas les jacobins faisaient des menaces de la convention, et combien peu ils étaient disposés à profiter de la leçon qu'elle venait de leur donner. En attendant que de nouveaux faits provoquassent de nouvelles mesures à leur égard, la convention se mit à poursuivre la tâche que Robert-Lindet lui avait tracée dans son rapport, et à discuter les questions proposées par lui. Il s'agissait de réparer les consequences d'un régime violent sur l'agriculture. le commerce, les finances, et de rendre à tontes

« cas, ils sont coupables et doivent être punis; les classes la sécurité, le goût de l'ordre et du travail. Mais ici on était aussi divisé de système et aussi disposé à s'emporter que sur toutes les autres matières.

Les réquisitions, le maximum, les assignats. le séquestre des biens des étrangers, excitaient contre l'ancien gonvernement des sorties aussi violentes que les emprisonnements et les exécutions. Les thermidoriens, fort ignorants en matière d'économie publique, s'attachaient, par esprit de réaetion, à ceusurer d'une manière amère et outrageante tout ce qui s'était fait en ce genre ; et cependant , si dans l'administration générale de l'état, pendant l'année précédente, quelque chose était irréprochable et complétement justifié par la nécessité, c'était l'administration des finances, des subsistances et des approvisionnements. Cambon, le membre le plus iufluent du comité des finances, avait mis le plus grand ordre dans le trésor; il avait fait émettre, à la vérité, beaucoup d'assignats, mais c'était là l'unique ressource; et il s'était brouillé avec Robespierre , Saint-Just et Couthon , en ne consentant pas à plusieurs dépenses révolutionnaires. Quant à Lindet, chargé des transports et des réquisitions, il avait travaillé avec un zèle admirable à tirer de l'étranger, à requérir en France, et à transporter soit aux armées, soit dans les grandes communes, les approvisionnements nécessaires. Le moyen des réquisitions était violent; mais il était reconnu le seul possible, et Lindet s'était appliqué à en user avec le plus grand ménagement. Il ne pouvait d'ailleurs répondre ni de la fidélité de tous ses agents, ni de la conduite de tous ceux qui avaient droit de requérir, tels que les fonctionnaires municipaux, les représentants, et les commissaires aux armées.

Les thermidorieus et surtout Tallien dirigeaient les plus sottes et les plus injustes attaques contre le système général de ces moyens révolutionnaires, et contre la manière de les employer. La cause première de tous les maux, selon eux, c'était latrop grande émission des assignats; cette émission excessive les avait dépréciés, et ils s'étaient trouvés en disproportion excessive avec les denrees et les marchandises. C'est ainsi que le maximum était devenu si oppressif et si désastreux, parce qu'il obligeait le vendeur ou le créaucier remboursé à recevoir une valeur nominale toujours plus illusoire. Il n'y avait dans ces objections rien de bien neuf, rien de bien utile; il u'y avait surtout l'indication d'aucun remède; tout le monde en savait autant; mais Tallien et ses amis attribuaient

Fémision excessive des assignats à Cambon, et establiche lui limpiere ainsi toss its maux de Féat. Ils his reprochsient encore le séquestre des lièmes érangers, assure qui, ayant procquie des représilles coatre les Femesis, aratic interronque toute circulation de valeurs, dérait toute espéce de crédit de rainé entièrement le commerce. Quant à la commission des proprisionnements, tesnêmes enneurs Faceussient d'avoir tourmenté le Femes per les réquisions, d'avoir dépense des sommes énormes à l'étranger pour se procurer de grains, en laisson Davis dans le déndemnet à l'entere d'un birer rigoureux. Ils proposèrent de lui faire rendre des comptes sérées comptes sérées par les rendre des comptes sérées des comptes sérées des comptes sérées de lui faire rendre des comptes sérées de lui faire rendre des comptes sérées des comptes sérées de lui faire rendre des comptes sérées de lui de l

Cambon était d'une intégrité que tous les partis ont reconnue. Il joignait à un zèle ardent pour la bonne administration des finances un caractère bouillant qu'un reprocbe injuste jetait hors de toutes les bornes. Il avait fait dire à Tallien et à ses amis qu'il ne les attaquerait pas, s'ils le laissaient tranquille, mais qu'il les poursuivrait impitovablement à la première calomnie. Tallien eut l'imprudence d'ajouter à ses attaques de tribune des articles de journal. Cambon n'y tint pas, et dans une des nombreuses séances consacrées à la discussion de ces matières, il s'élança à la tribune, et dit à Tallien : « Ab! tu m'attaques! tu veux feter » des nuages sur ma probité! eh bien! je vais te » prouver que tu es un voleur et un assassin. Tu » n'os pas rendu tes comptes de secrétaire de la » commune, et j'en ai la preuve au comité des » finances ; tu as ordonnancé une dépense de quinze » cent mille francs pour un objet qui te couvrira » de honte. Tu n'as pas rendu tes comptes pour ta » mission à Bordeaux, et j'ai encore la preuve de » tout cela au comité. Tu resteras à jamais suspect » de complicité dans les crimes de septembre , et ie » vais te prouver, par tes propres paroles, cette » complicité qui devrait à jamais te condamner au » silence. » On interrompit Cambon; on lui dit que - ces personnalités étaient étrangères à la discussion , que personne n'accusait sa probité, et qu'il s'agissait seulement du système financier. Tallien balbutia quelques mots mal assurés, et dit qu'il ne répondait pas à ce qui lui était personnel, mais sculement à ce qui toucbait aux questions générales. Cambon prouva ensuite que les assignats avaient été la scule ressource de la révolution, que les dépenses s'étaient élevées à trois cents millions par mois; que les recettes, dans le désordre qui régnait, avaient à peine fourni le quart de cette somme, qu'il avait fallu y suppléer chaque mois

arec des assignats; que la quantité en circulation récital pas un systère et montité à six milliarda quatre cents millions; que du reste les biens autraite pas un systère de contra de l'extra d'extra de l'extra de l'extra de l'extra de l'extra de l'extra d'extra d'e

usant qu'ent est un une grave encourant, un de transforme qui la tort ou à rainon, pri des herridorires, qui, à tort ou à rainon, m'azion pas une réputation intacte, et qui s'attaquaient à un homme trè-pur, trèviastruit et trèvi-loient, firent peripre beaucoup de temps à l'assemblée, (Quoique les attaques cussent cessé du côté des thermidoriens, Cambon à vasit plus aucun repos, et chaque jour in-pécil à la tribure ». Il secuser, not à tie canalite! Vence done vérifier mes comptes et chaque jour il roices par vater probléé. Mais il y revenait tous les jours. Au milleu de ce confili put, les meures les plurs capables de réparer ou d'adoutri le mai.

Elle ordonna un compte général des finances, présentant les recettes et les dépenses, et un travail sur les moyens de retirer une partie des assignats, sans toutefois recourir à la démonétisation, afin de ne pas les discréditer. Sur la proposition de Cambon, elle renonca à une ressource financière misérable, qui donnait lieu à de nombreuses exactions, et contrariait les préjugés de beaucoup de provinces; c'était la fonte de l'argenterie des églises. On avait évalué d'abord cette argenterie à un milliard ; en réalité elle ne s'élevait qu'à trente millions. Il fut décidé qu'il ne serait plus permis d'y toucher, et qu'elle resterait en dépôt dans les communes. La convention chercha ensuite à corriger les plus graves inconvénients du maximum. Quelques voix s'élevaient déjà pour le faire abolir; mais la crainte d'une hausse disproportionnée dans les prix empêcha de céder à cette impulsion des réacteurs. On songea sculement à modifier la loi. Le maximum avait contribué à tuer le commerce , parce que les commerçants ne retrouvaient, en se conformant au tarif, ni le prix du fret ni celni des assurances. En conséquence, toute denrée coloniale, toute marchandise de première nécessité, toute matière première apportée de l'étranger dans nos ports, fut affranchie du maximum et des réquisitions, et put être vendue à prix libre, de gré à gré. Même favenr fut accordée aux marchandises provenant des prises, parce qu'elles gisaient dans les ports sans trouver de débit. Le maximum uniforme des grains avait un inconvénient extrémement grave. La production du blé étant plus contcuse et moins abondante dans certaines provinces, le prix que recevaient les fermiers dans ces provinces ne payait pas même leurs avances. Il fut décide que les prix des grains varieraient dans chaque département, d'après ceux de 1790, et qu'ils seraient portés à deux tiers en sus. En augmentant ainsi le prix des subsistances, on songea à élever les appointements, les salaires, le revenu des petits rentiers; mais cette idée, loyalement proposée par Cambon, fut repoussée comme perfide par Tallien, et ajournée.

On o'coups ensulted ex réquisitions. Pour qu'elles ne fussent plus générales, illimitées, confuses, qu'elles n'épuissaent plus les moyens de transport, on décid que le commission des approvisionements aurait seule le droit de requérir; qu'elle ne pourrait plus requérir a lotte une denrece, ni lous les problisé d'un département; mais qu'elle designerait plus requérir a lotte une denrece, ni lous les problisé du peterment; qu'elle ne qu'elle designerait plus, es autres, qu'elle des la livraison et du pasement; qu'elle ne des la livraison et du pasement; qu'elle ne des la livraison et du pasement; qu'elle ne desse de la livraison et de la paprori-cessale de la livraison et de la paprori-cessale de la livraison et de la paprori-cessale, dans le cas regneral d'un édent de trives on d'un mouvement rapide, la faculté de faire immédiatement les réquisitions necessaires.

La question du séquestre des valeurs étrangères fut vivement agitée. Les uns disaient - que la guerre ne devait pas s'étendre des gouvernements aux sujets; qu'il fallait laisser les sujets continuer paisiblement leurs relations et leurs échanges, et n'attaquer que les armées; que les Français n'avaient saisi que 5 millions, tandis qu'on leur en avait saisi 100; qu'il fallait rendre les 25 millions pour qu'on nous rendit les 100; que le séquestre était ruineux pour nos banquiers, ear ils étaient obligés de déposer au trésor ce qu'ils devaient à l'étranger, tandis qu'ils ne recevaient pas ce que l'étranger leur devait à eux, les gouvernements s'en emparant toujours par représailles; cette mesure ainsi prolongée rendait le commerce français suspect même aux neutres ; qu'enfin la circulation des effets ayant cessé, il fallait payer en argent une

partie des denrées tirées des pays robinist. Les untres répondables — que, pulsajor robulist distinguer dans. Is guerre les aujets des gouvernsments, il frandris de diriger aussi les boudes et les lables que sur la tête des rois, et nots sur celle de lables que sur la tête des rois, et nots sur celle de aughiel les visineux grip par nos consilers, et ne garder que les vaisseaux de guerre; que, si on rendalt les 38 millons selpuetres, r'exemple ne serait pas suivi par les gouvernements ennemis, et que les 100 millons de Français seraient toujours retenns; que rédable la circulation des vaieux, curettens, que rédable la circulation des vaieux, cu-

La convention n'oss pas trancher la question, déciala seulement que les équetres esrait levé à l'égard des Belges que la conquête avait en quéque sorte renis en paixave la France, et à l'égard des négociants de Hambourg qui nétaient pas coupables de la guerre déclarée par l'empire, et dont les valeurs représentaient des blés fournis à la France.

A toutes ces mesures réparatoires prises dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce, la convention ajouta tontes celles qui pouvaient ramener la sécurité et rappeler les négociants. Un ancien déeret mettait hors la loi tous ceux qui s'étaient soustraits ou à un jugement ou à l'application d'une loi; il fut aboli, et les condamnes par les commissions révolutionnaires , les suspects qui s'étaient cachés, purent reptrer dans leur domicile. On rendit aux suspects encore détenus l'administration de leurs biens. Lyon fut déclare n'être plus en état de rébellion; son uom lui fut rendu; les démolitions cessèrent : on lui restitua les marchandises qui étaient séquestrées par les communes environnantes; ses négociants n'eurent plus besoin de certificat de civisme pour recevoir ou expédier. et la circulation recommença pour cette cité malheureuse. Les membres de la commission populaire de Bordeaux et leurs adhérents, c'est-à-dire " presque tous les négociants bordelais, étaient hors la loi : le déeret porté contre eux fut rapporte. Une colonne infamante devait être placée à Caen en mémoire du fédéralisme; on décida qu'elle ne serait pas élevée. Sédan fut libre de fabriquer toutes les espèces de drap. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, furent dispensés de l'impôt territorial pendant quatre ans, à la condition pour eux de rétablir la culture du lin et du chanvre. Enfin on jeta un regard sur la malheureuse Vendée, Les représentants lientz

et Françastel, le genéral Turreau et plusteurs aures qui avaient esceulte des derects formidables de la terreur, furreat rappelés. On prétendalt, naturellment, qu'ils étaint complière de flobespièrre et du comité de salut publie, qui avaient voult n'îre du comité de salut publie, qui avaient voult n'îre ducre éternéllement la genere da l'Arodé en cendernée de la commanda de la commanda de la commanda aurait en une percelle intention; mis les partis se rendent absarulé pour absarulés. Ul vieus stit appelé à commander dans la Vendée, le jeune Hoche Bretagne, ion erroy dans cas contres de nonveus représentants avec mission d'examiner xii Va merça raisu que sossification.

On voit combien était rapide et général le retour vers d'autres idées. Il était naturel qu'en songeant à toutes les espèces de maux, à toutes les classes de proscrits, l'assemblée songeat aussi à ses propres membres. Depuis plus d'un an soixante-treize d'entre cux étaient détenus à Port-Libre pour avoir signé une protestation contre le 31 mai. Ils avaient écrit une lettre pour demander des juges. Tout ee qui restait du côté droit, une partie des membres, dits du rentre, se levèrent dans une question qui intéressait la sécurité du vote, et demandèrent la réintégration de leurs collègues. Alors s'éleva une de ces discussions orageuses et interminables qui prenaient toujours naissance dés qu'on soulevait le passé. « Vous voulez done con-» damner le 31 mai? s'écrièrent les montagnards; » vous voulez flétrir une journée que jusqu'à ce » four yous avez proclamée glorieuse et salutaire : . vous voulez relever une faction qui , par son op-» position, manqua perdre la république; vous » voulez réhabiliter le fédéralisme !!! » Les thermidoriens, auteurs ou approbateurs du 31 mai, étaient embarrassés; et, pour reculer la décision, la convention ordonna un rapport sur les soixantetreize.

Il estalan la nature des réculions non-seulement de cherches à réporte în nal accompli, mais encore de vouloir des vengeanes. On réclamait chaque le propuier le jugment de Lebon et de Fouquier-Tin-ville; on avait déjà demande celui de Billand; 100td, parrer, valoire, naur, volunda, David, membres des unécesa comitée. Le temps amenait à monthes des unécesa comitée. Le temps amenait à monthes des unécesa comitée. Le temps amenait à monthes des unécesa comitées, Le temps amenait à monthes de sur le complete, de la comme de la comme

avec faveur dans toutes les révélations qu'ils firent sur les malheurs de leur ville. L'indignation publique fut telle qu'on se vit obligé de mander à Paris les membres du comité révolutionnaire de Nantes. Leur procès venait de faire connaître toutes les atrocités ordinaires de la guerre civile. A Paris, et loin du théâtre de la guerre, on ne concevait pas que la fureur cût été poussée aussi loin. Les accusés n'avaient qu'une excuse, et ils l'opposaient à tous les griefs : la Vendée à leurs portes, et les ordres du représentant Carrier. Voyant le terme de l'instruction approcher, ils s'élevaient chaque jour plus fortement contre Carrier, et demandaient qu'il vint partager leur sort, et rendre compte luimême des actes qu'il avait ordonnés. Le public en masse réclamait l'arrestation de Carrier et sa comparution devant le tribunal révolutionnaire. La eonvention devait prendre un parti. Les montagnards demandaient si, après avoir déjà enfermé Lebon et David, et aceusé plusieurs fois Billaud. Collot et Barrère, on ne finirait pas par poursuivre tous les députés qui étaient allés en mission. Pour rassurer leurs craintes, on imagina de rendre un décret sur les formes à employer dans les poursuites contre un membre de la représentation nationale. Ce décret fut longtemps diseuté, et avec le plus grand acharnement de part et d'autre. Les montagnards voulaient, pour éviter une nouvelle décimation, rendre les formalités longues et diffieiles. Ceux qu'on appelait les réacteurs voulaient, au eontraire, les simplifier, pour rendre plus prompte et plus sure la punition de certaius députes désignés sous le nom de proconsuls. Il fut déerété enfin que toute dénonciation serait renvoyée aux trois comités de salut public, de sûreté générale et de législation, qui décideraient s'il y avait lieu à examen : que, dans le cas d'une décision affirmative, il serait formé au sort une commission de vingt-et-un membres pour faire un rapport; que, d'après ce rapport et la défense contradictoire du député inculpé, la convention déciderait enfin s'il y avait lieu à accusation, et enverrait le député devant le tribunal compétent.

députic derant le tribunal compétent.

Aussido I décret rendu, les trois comités déclarérent qu'il y avail lite à éxamen contre Carrier r

une commission de vingét-eu nombres fut formée; elle s'empara des pièces du procès, fit comparattre Carrier d'evant elle et commença une instruction. D'après ce qui s'était passé au tribunal
révolutionaire, et le comnissance que tout le
monde avait acquite des faits, le nort de Carrier ne
pouvait (tre douten, Les mondamants, tout eu

condamnant les crimes de Carrier , prétendaient que, si on le poursuivait, ce n'était pas pour punir ses crimes, mais pour commencer une longue série de vengeances contre les hommes dont l'énergie avait sauvé la France. Leurs adversaires, au contraire, en entendant chaque jour les membres du comité révolutionnaire demander la comparution de Carrier, et en voyant les lenteurs de la commission des vingt-et-un, disaient qu'on voulait le sauver. Le comité de sûreté générale, eraignant qu'il ne prtt la fuite, le fit entourer d'agents de police qui ne le perdaient pas de vue, Carrier cependant ne songeait pas à s'enfuir. Quelques révolutionpaires l'avaient secrètement engagé à s'échapper. et il n'osa pas prendre un parti; il semblait accablé et paralysé en quelque sorte par l'horreur publique. Un jour, il s'apercut qu'il était poursuivi , s'arrèta devant un des agents , lui demanda pourquoi il le suivait, et fit miue de l'ajuster avec un pistolet; une rixe s'ensuivit, la force armée accourut; Carrier fut saisi et eonduit à sa demeure. Cette scène excita une grande rumeur dans l'assemblée et de violentes réelamations aux Jacobins. On dit que la représentation nationale avait été violée dans la personne de Carrier, et on demanda des explications au comité de sûreté générale. Ce eomité expliqua comment les faits s'étaient passés, et, quoique vivement censuré, il eut du moins l'occasion de prouver qu'il ne voulait pas favoriser l'évasion de Carrier. Enfin, la commission des vingt-et-un fit son rapport, et conclut à la mise en accusation devant le tribunal révolutionnaire. Carrier essaya faiblement de se défendre; il rejeta toutes les cruautés sur l'exaspération produite par la guerre civile, sur la nécessité de terrifier la Vendée toujours menacante; enfin sur l'impulsion du comité de salut publie, auquel il n'osa pas imputer les noyades, mais auquel il attribua cette inspiration d'énergie féroce qui avait entraîne plusieurs commissaires de la convention. lei renaissaient des questions dangereuses, déjà soulevées plusieurs fois; on se voyait exposé eneore à discuter la part de chacun dans les violences de la révolution. Les commissaires pouvaient rejeter sur les comités. les comités sur la convention, la convention sur la France, cette inspiration qui avait amené de si affreuses, mais de si grandes choses, qui était eommune à tout le monde, et qui surtout dépendait d'une situation sans exemple. - « Tout le monde, dit Carrier dans un moment de désespoir, tout le monde est eoupable ici, jusqu'à la sonnette du président. » -- Cependant, le récit des horreurs

commises à Nantes avait exeité une Indignation si grande que pas un membre n'osa défendre Carrier, et ne songea à le justifier par des considérations générales. Il fut décrêté d'accusation à l'unanimité et envoyé au tribunal révolutionnaire.

La réaction faisiat donc des progrès rapides. Les coups qu'on n'avail pas ofé frapper encore un l'es membres des anciens comités de gouvernement, étaient dirigés ur Carrier. Tous les membres des comités révolutionaires, tous ceux de la couvertion qui avaient rempii des missions, tous les bommes enfin qui avaient été changés de fonctions rigourcuses, commençaient à trembler pour cusmemes.

Les jacobins, délà frappés d'un décret qui leur interdisait l'affiliation et la correspondance en nom eollectif, avaient besoin de prudence; mais depuis les derniers événements, il était peu probable qu'ils sussent se contenir, et éviter une lutte avec la convention et les thermidoriens. Ce qui s'était passé à l'égard de Carrier amena en effet une séance orageuse dans leur club. Crassous, député et jacobin, fit un tableau des moyens employés par l'aristoeratie pour perdre les patriotes. - « Le procès qui s'instruit maintenant devant le tribunal révolutionnaire, dit-il, est sa principale ressource, et celle sur laquelle elle fait le plus de fond ; les accusés ont à peine la faculté d'être entendus devant le tribunal; les témoins sont presque tous des gens intéressés à faire grand bruit de cette affaire ; quelques-uns ont des passeports signés des chouans; les journalistes, les pamphlétaires sont eoalisés pour exagérer les moindres faits, entratner l'opinion publique, et faire perdre de vue les eruelles circonstances qui ont amené et qui expliquent les malbeurs arrivés, non-sculement à Nantes, mais dans toute la France. Si la convention n'y prend garde, elle se verra désbonorée par ces aristoerates, qui ne font tant de bruit de ce procès que pour en faire rejaillir sur elle tout l'odieux. Ce ne sont plus les jacobins qu'il faut accuser de vouloir dissoudre la convention, mais ces hommes coalisés pour la compromettre et l'avilir aux veux de la France. Oue tons les bons patriotes y prennent done garde: l'attaque contre eux est commencée: qu'ils se serrent et soient prêts à se défendre avec énergie.»

Plusieurs jacobins parlèrent après Crassous et répétèrent à peu près les mêmes choses. — On parle, dissient-ils, de fusillades et de noyades; mais on ne dit pas que ces individus sur lesquels on vient s'apitover avaient fourni des secours aux brigands; on ne rappelle pas les eruautés commises envers nos volontaires, que l'on pendait à des arbres et que l'on fusillait à la file. Si l'on demande vengeance pour les brigands, que les familles de deux cent mille républicains massacrés impitoyablement viennent donc aussi demander vengeance. - Les esprits étaient extrêmement animés : la séance se chanceait en un véritable tumulte, lorsque Billaud-Varennes, suquel les jacobins reprochaient son silence, prit à son tour la parole. « La marche des contre-révolutionnaires , " dit-il, est connuc; quand ils voulurent, sous » l'assemblée constituante, faire le procès à la re-» volution, ils appelèrent les jacobins des désor-» ganisateurs, et les fusillèrent au Champ-de-Mars. » Après le 2 septembre , lorsqu'ils voulnrent em-» pêcher l'établissement de la république, ils les » appelèrent des buyeurs de sang et les chargé-» rent de eslompies atroces : aujourd'bui ils re-» commencent les mêmes mschinations : mais » qu'ils ne s'imaginent pas de triompber; les pa-» triotes ont pu garder un instant le silence, mais » le lion n'est pas mort quand il sommeille, ct à » son réveil il extermine tous ses ennemis. La tran-» chée est ouverte. les patriotes vont se réreiller » et reprendre toute leur énergie; nous avons déjà » mille fois exposé notre vie; si l'échafaud nous - attend encore, songeons que c'est l'échafaud qui » a convert de gloire l'immortel Sidney ! »

Ce disconrer de gione riminore statue; in ce plaudit Billaud-Varennes, on se serra sutour de lui, on se promit de faire cause commune avec tous les patriotes menacés, et de se défeudre iusuu'à la mort.

Dans la situation où étaient les partis , une pareille séance ne pouvait manquer d'exciter une grande attention, Ces paroles de Billaud-Varennes, qui jusque-là s'était abstenu de se montrer à aueune des deux tribunes, étaient une véritable déclaration de guerre. Les thermidoriens les prirent en effet comme telles. Le lendemain, Bentabolle saisit le journal de la Montagne, où était le compte rendu de la séance des Jacobins, et dénonce ces expressions de Billaud-Varennes : Le tion n'est pas mort quand il sommeille, et à son réveil il extermine tous ses ennemis. A peine Bentabolle a-t-il le temps d'achever la lecture de cette phrase, que les montagnards se soulèvent, l'accablent d'injures, et lui disent qu'il est du nombre de ceux qui ont fait élargir les aristocrates. Dubem le traite de coquin. Tallien demande vivement la parole pour Bentabolle, qui, effrayé du tumulte, veut

desceudre de la tribune. Cependant on l'y fait rester : il demande alors qu'on oblige Billand-Varennes à s'expliquer sur le réveil du lion. Billaud prononce quelques mots de sa place. A la tribune! lui crie-t-on de toutes parts; il résiste, mais il est enfin obligé d'y monter et de prendre la parole. « Je ne désavoue pas, dit-il, l'opinion que j'ai » émise aux Jaeobins; tant que j'ai cru qu'il ne » s'agissait que de querelles individuelles, j'ai » gardé le silence : mais je n'ai pu me taire quand " j'ai vu l'aristocratie se lever plus menacante que » jamais, » - A ces derniers mots, le rire éclate dans une tribune, on fait du bruit dans une autre. --- Faites sortir les chouans! s'écrie-t-on à la Montagne. - Billaud continue au milieu des applandissements des uns et des murmures des autres. Il dit, d'une voix embarrassée, qu'on a élargi des rovalistes connus, et cufermé les patriotes les plus purs; il cite madame de Tourzel, la gouvernante des enfants de France, qu'on vient de mettre en liberté, et qui peut former à elle seule un noyau de contre-révolution. On éclate de rire à ces derniers mots. Il ajoute que la conduite secrète des comités dément le langage publie des adresses de la convention : que dans un pareil état de eboses . il a été fondé à parler du réveil nécessaire des patriotes, car e'est le sommeil des bommes aur leurs droits qui les conduit à l'esclavage,

Quelques applaudissements se font entendre à la Montagne en faveur de Billaud, mals une partie des tribunes et de l'assemblée laissent éclater le rire avec plus de force, et semblent n'éprouver que cette insultante pitié qu'inspire la pnissance renversée, halbutiant de vaines paroles pour sa justification. Tallien se bâte de succéder à Billaud pour repousser ses reproches, « Il est temps, dit-il, de » répondre à ces bommes qui veulent diriger les » mains du peuple contre la convention. » --- Personne ne le veut, s'écrient quelques voix dans la salle. - Oui, oui, répondent d'autres, on veut diriger les mains du peuple coutre la convention ! - « Ce sont, continue Tallien, ces bommes qui » ont peur en voyant le glaive suspendu sur les » têtes criminelles, en voyant la lumière portée » dans toutes les parties de l'administration , la » vengeance des lois prête à s'appeantir contre les » assassins; ce sont ces bommes qui s'agitent au-» jourd'bui, qui prétendent que le peuple doit se » réveiller, qui veulent égarer les patriotes en leur » persuadant qu'ils sont tous rompromis, et qui « espérent enfin , à la faveur d'un mouvement » général, empècher de poursuivre les approbateurs » ou les complices de Carrier. » Des applandisse- [ ments universels interrompent Tallien. Billaud, qui ne veut pas de cette complicité avec Carrier, s'écrie de sa place : « Je déclare que je n'ai point approuvé » la conduite de Carrier. » On ne fait pas attention à cette parole de Billand , on applaudit Tallien , et celui-ci continue. «Il n'est pas possible, ajoute-t-il, » que l'on souffre plus longtemps deux autorités » rivales, que l'on permette à des membres qui se » taisent ici d'aller ensuite dénoncer ce que vous » avez fait. » - Non, non, s'écrient plusieurs voix : point d'autorités rivales de la convention ! -- « Il » ne faut pas, reprend Tallien, qu'on sille, quelque » part que ce soit, déverser l'ignominie sur la » convention et sur ceux de ses membres auxquels » elle a confié le gouvernement. Je ne prendrai, » ajoute-t-il, aucune conclusion dans ce moment, » Il suffit que cette tribune ait répondu à ce qui a » été dit dans une autre ; il suffit que l'unanimité » de la convention soit fortement prononcée contre " les hommes de sang, "

De nouveaux applaudissements prouvent à Tallien que l'assemblée est décidée à seconder tout ce qu'on vondra faire contre les jacobins. Bourdon de l'Oise appuie les paroles du préopinant, quoiqu'en beaucoup de questions il différât de ses amis les thermidoriens. Legendre fait entendre aussi sa voix énergique, « Quels sont ceux, dit-il, qui blament nos » opérations ? c'est une poignée d'hommes de proie. " Regardez-les en face : vous verrez sur leur figure » un vernis composé avec le fiel des tyrans, » Ces expressions, qui étaient dirigées contre la figure sombre et livide de Billaud-Varennes, sont vivement applaudies, « De quoi vous plaignez-yous , continue » Legendre, vous qui nous accusez sans cesse? Est-ce » de ce qu'on ne fait plus inearcérer les citovens » par centaines? de ce qu'on ne guillotine plus » cinquante, soixante et quatre-vingts personnes par jour? Ab! je l'avoue, en cela notre plaisir » est différent du vôtre, et notre manière de dé-. » blayer les prisons n'est pas la même. Nous nons » y sommes transportés; nous avons fait, autant » que nous l'avons pu , la distinction des aristocrates » et des patriotes; si nous nous sommes trompés. » nos têtes sont là pour en répondre. Mais tandis » que nous réparons des crimes, que nous cher-» chons à vous faire oublier que ces crimes sont » les vôtres , pourquoi allez-vous dans une société » fameuse nous dénoncer, et égarer le peuple » beurensement peu nombreux qui s'y porte? Je » demande, ajoute Legendre en finissant, que la » convention prenne les moyens d'empêcher ses

» membres d'aller prêcher la révolte aux Jacobins, » La convention adopte la proposition de Legendre . et charge les comités de lui présenter ces moyens, La convention et les jacobins étaient ainsi en présence, et dans cette situation où, tous les discours étant épuisés, il ne reste plus qu'à frapper. L'intention de détruire cette société célèbre commencait à n'être plus douteuse ; il fallait seulement que les comités enssent le courage d'en faire la proposition. Les jacobins le sentaient, et se plaignaient dans toutes leurs seances de ce qu'on voulait les dissoudre; ils comparaient le gouvernement actuel à Léopold, à Brunswick, à Cobourg, qui avalent aussi demandé leur dissolution. Un mot surtout . prononcé à la tribune , leur avait fourni un texte fécond pour se prétendre calomniés et attaqués, Il avait été dit que dans des lettres saisies se trouvait la preuve que le comité des émigrés en Snisse était d'accord avec les facobins de Paris. Si on voulait dire sculement par-là que les émigrés soubaitaient des agitations qui troublassent la marche du gouvernement, on avait raison sans doute. Une lettre saisie sur un émigré portait en effet que l'espoir de vaincre la révolution par les armes était une folie, et qu'il fallait chercher à l'anéantir par ses propres désordres, Mais si, au contraire, on allait jusqu'à sunposer que les jacobins et les émigrés correspondaient et se concertaient pour arriver à une même fin, on disait une chose aussi absurde que ridicule, et les jacobins ne demandaient pas mieux que de se voir accusés de cette manière. Aussi ne cessèrentils pendant plusieurs jours de se dire calomniés, et Duhem demanda à plusieurs reprises qu'on vint lire ces prétendues lettres à la tribune.

L'agitation dans Paris était extrême. Des groupes nombreux, partis les nus du Palais-Royal, et composés de jeunes gens à cadenettes et à collet noir. les autres du faubourg Saint-Antoine, des rues Saint-Denis , Saint-Martin , de tous les quartiers dominés par les jacobins, se rencontraient au Currousel, dans le jardin des Tuileries, sur la place de la Révolution. Les unscrisient rire la convention! à bas les terroristes et la queue de Robespierre! Les autres répondaient par les cris de rire la convention! vive les jacobins! à bas les aristocrates! Ils avaient des chants différents. La jeunesse dorée avait adopté un air qui s'appelait le Réveil du peuple ; les partisans des jacobins faisaient entendre ce vicil air de la révolution, immortalisé par tant de victoires : Allons , enfants de la patrie! On se rencontrait, on chantait les airs opposés; puis on poussait les cris ennemis, et souvent on

s'attaquait à coups de pierres et de bâton; le sang coulait, on se faisait des prisonniers qu'on litrade de part et d'autre au comité de sarcté générale. Les jacobins disaient que ce comité, tout composé de thermidoriens, relâcbait les jeunes gens qu'on lui livrait, et ne détenait que les patriotes.

Ces scènes durérent plusieurs jours de suite, et finirent par devenir assez alarmantes pour que les comités de gouvernement prissent des mesures de spreté, et doublassent la garde de tous les postes, Le 19 brumaire (9 novembre 1794), les rassemblements étaient encore plus nombreux et plus considérables que les jours précedents. Un groupe, parti du Palais-Royal, et longeant la rue Saint-Honoré, était arrivé devant la salle des Jacobins et l'avait entourée. La foule augmentant sans crese, toutes les avenues étaient obstruées; et les jacobins, qui dans ce moment étaient en séance, pouvaient se croire assiégés. Quelques groupes qui leur étaient favorables avaient fait entendre les cris de : Vive la convention! rive les jacobins! auxquels on répondait par les cris contraires; une lutte s'était engagée, et comme les jeunes gens étaient les plus forts, ils étaient bientôt parvenus à dissiper tons les groupes ennemis. Ils avaient alors entouré la salle du club, et en cassaient les vitres à coups de pierres. Déià d'énormes cailloux étaient tombés au milieu des jacobins assemblés. Cenx-ci, furieux, s'écriaient qu'on les égorgeait; et, se prévalant surtout de ce qu'il se trouvait parmi eux des membres de la convention, ils disaient qu'on assassinait la représentation nationale. Les femmes qui remplissaient leurs tribunes, et qu'on appelait les furies de quillotine, avaient voulu sortir pour échapper au danger; mais les jeunes gens qui les attendaient, s'étant saisis de celles qui cherchaient à fuir, leur avaient fait subir les traitements les plus indécents, et en avaient même châtié quelques-unes avec eruauté. Plusieurs étaient rentrées dans la salle, éperdues, échevelées, en disant qu'on vonlait les égorger. Les pierres pleuvaient toujours dans l'assemblée. Les jacobins avaient alors résolu de faire des sorties et de tomber sur les assaillants. L'énergique Duhem, armé d'un bâton, s'était mis à la tête de l'une de ces sorties , et il en était résulté une cohue épouvantable dans la rue Saint-Honoré. Si de part et d'autre les armes eussent été meurtrières, un massacre s'en serait suivi. Les tacobins étaient rentrés avec quelques prisonniers ; les jeunes gens, restés au dehors, menacaient, si on ne leur rendait pas leurs camarades, de fondre dans lasalle, et de tirer de leurs adversaires la plus éclatante vengeance.

Cette secine durait depuis plunieurs beures avanu que les comités du gouvernement hasent réunis et pussent donner des ordres. Des émissaires, partie des Jacobins, életted venus dire au comité de storète générale qu'on assassinait les députes qui sejecimiet dans la sociéte. Les quetre comités de saint public, de séreté générale, de législation et de la parers, s'éstered assemblés, et avaient arrêté de la parers, s'éstered assemblés, et avaient arrêté parer les constants de la parers, s'éstered assemblés, et avaient arrêté parer les constants de la parers, s'éstered assemblés, et avaient arrêté parer les constants de la parers, s'éstered assemblés, et avaient arrêté parer les constants de la parers, s'éstered assemblés, et avaient avaient de la parers, s'éstered assemblés, et avaient avaient de la parers de la parer collègiques compromis dans crite seine plus seanbleures que mentritére.

Les patroulles partients, avec un membre de chaque comité, pour se rendre sur le lieu du combat : il était buit burses. Les membres des comisés qui conduissient les patrouilles ne faret pas charger les assaillants comme le désiraient les jacobiags les assaillants comme le désiraient les jacobiags qui s'y trouvairait, il restérent débres, invitant les jeunes gens à se disaiper, et promettaires, les jeunes gens à se disaiper, et promettaires pérent peut à peu les groupes; lis firest ensuite éreuer la salle des Jacobias, et renvoyérent tout te monde chez soit.

Le calım rétabli, ils retournèrent vers leurs collègues, et les quatre comités passèrent la muit à discuier sur le parti à peradre. Les uns étient d'avis de suspendre les jacobins, les autres s'y oppossient. Turoit surtout, quoigne l'un des adresaires de Robespierre au 9 thermidor, commençait à s'érfeyer de la réaction, et semblait pencher pour les jacobins. On se sépara sans avoir près un

Le lendemain matin (20 brumaire), une scène des plus violentes éclata dans l'assemblée. Duhem fut le premier, comme on le peuse bien, à soutenir que la veille on avait égorgé les patriotes, et que le comité de sureté générale n'avait pas fait son devoir. Les tribunes, prenant part à la discussion, raisaient un bruit épouvantable, et semblaient d'un côté appuyer, de l'autre contester les faits. On fit sortir les perturbateurs, et immédiatement après une foule de membres demandérent la parole : Bourdon de l'Oise, Rewbel, Clauzel, pour appuyer le comité; Duhem, Duroy, Bentabolle, pour le combattre. Chacun parla à son tour, présenta les faits dans un sens, et fut interrompu par les démentis de ceux qui avaient vu les faits dans un sens contraire. Les uns n'avaient aperçu que des groupes où l'on maltraitait les patriotes; les autres p'avaient rencontré que des groupes où l'on maltraitait les jeunes gens, et où l'on attaquait la convention et

les comités. Duhem, qui ponvait difficilement se contenir dans toutes les discussions de ce genre, s'écria que les coups avaient été dirigés par les aristocrates qui dinaient chez la Cabarrus, et qui allaient chasser au Raincy, On lui retira la parole, el ce qui demeura évident au milieu de ce conflit d'assertions contraires, c'est que les comités, malgré leur empressement à se réunir et à convoquer la force armée, n'avaient pu cependant l'envoyer que fort tard aur les lieux; qu'une fois les patrouilles dirigées vers la rue Saint-Honoré, ils n'avaient pas vouln dégager les jacobins par la force, et s'étaient contentés de faire écouler peu à peu l'attroupement; qu'enfin, ila avaient montré une indulgence assez naturelle pour les groupes qui criaient Vive la conrention! et dans lesquels on ne disait paa que le gouvernement fût livré à des contre-révolutionnaires. On ne pouvait guère, en effet, leur demander davantage. Empècher qu'on ne maltraitât leurs ennemis était leur devoir; mais c'était trop exiger de vouloir qu'ils chargeassent à la batonnette leurs propres amis, c'est-à-dire des jeunes gens qui tous les jours se présentaient en foule prêts à les appuyer contre les révolutionnaires. Ils déclarèrent à la convention qu'ils avaient passé la nuit à discuter la question de savoir s'il fallait ou non suspendre les jacobins. On leur demanda s'ils avaient arrêté un projet, et aur leur déclaration qu'ils ne s'étaient pas encore entendus, on leur renvoya le tout pour prendre un parti, et venir ensuite soumettre leur résolution à l'assemblée.

Cette Journée du 90 fut un peu plus calme, parce qu'il n'y avait pas rémion aux Jacobins. Màs le lendemain 31, jour de séance, les rassemblements se renouvelérent. Des deux côtés on semblai préparé, et il était évident qu'on allait en venir aux amais dans la soirée même. Le squire comités es évances des jacobins, et devoluerient que un let de séances des jacobins, et devoluerient que let été la saile fût apportée sur-le-champ au secrétariat du comité de sitrét enérale.

Nodre fut accourt, la salle fermie, et les chérportées au serécirid. Cette meure perient le tumulte qu'on redousit; les rasemblements se dispèrent, et la unit fut parlitement calne. Le lendemain, Laignelet vint au nom des quatre contité finée par la convention de l'arrêté qu'ils araient pris. — Nous n'avons jamais eu, dii-di, l'intention d'utapper les sociétes popularies; mais l'arrête pris. — Nous n'avons jamais eu, dii-di, s'élère des factions, et où l'om préche la guerre civile. Le convention le couvrit d'orphusilissecities. Le convention le couvrit d'orphusilisse-

ments. L'appel nominal fut demandé, et l'arrèté fut sanctionné à la presque unanimité, au milieu des acelamations et des cris de Vive la république! vive la convention!

Ainai finit cette société dont le nom est resté si célèbre et si odieux, et qui, semblable à toutes les assemblées, à tous les hommes qui figurèrent successivement sur la scène , semblable à la révolution même, eut le mérite et les torts de l'extrême énergie. Placée au-dessous de la convention, ouverte à tous les nouveaux venus, elle était la lice où les jeunes révolutionnaires qui n'avaient pas figure encore, et qui étaient impatients de se montrer, venaient essayer leurs forces, et presser la marche ordinairement plus lente des révolutionnaires déià assis au pouvoir. Tant qu'il fallut de nouveaux sujets, de nouveaux talents, de nouvelles vies prêtes à se sacrifier, la société des jacobins fut utile, et fournit des hommes dont la révolution avait besoin dans cette lutte sanglante et terrible. Quand la révolution , arrivée à son dernier terme , commença à rétrograder, c'est dans la société des jacobins que furent refoulés les bommes ardents élevés dans son sein, et qui avaient survécu à cette action violente. Bientôt elle devint importune par ses inquiétudes, dangereuse même par ses terreurs, Elle fut alors sacrifiée par les hommes qui cherchaient à ramener la révolution du terme extrême où elle était arrivée à un juste milieu de raison, d'équité, de liberté, et qui, aveuglés, comme tous les bommes qui agissent, par l'espérance, croyaient pouvoir la fixer dans ee milieu désiré. Ils avaient raison sans doute de vouloir revenir à la modération, et les jacobins avaient raison de leur dire qu'ila allaient à la contre-révolution. Les révolutions, semblables à un pendule violemment agité, courant d'une extrémité à une autre, on est toujours fondé à leur prédire des excès; mais beureusement les sociétés politiques , après avoir violemment oscillé en sens contraire, finissent par se renfermer dans un mouvement égal et justement limité. Mais que de temps encore, que de maux, que de sang avant d'arriver à cette heureuse époque! Nos devanciers les Anglais eurent encore à traverser Comwell et deux Stuart.

Les jacobins dispersés n'étaient pas gens à se renfermer dans la vie privée, et à renoncer aux agitations politiques. Les uns se réfugièrent au club électoral, qui, chassé de l'Évéché par les comités, s'était rémi dans une des salles du Muséum, les autres se portèrent au faubourg Saint-Antoine, dans la société populaire de la section des OminzeVingts. C'est là que se réunissaient les hommes les plus marquante et les plus promonées du faubourg, Les jacobins s'y présentèrent en foule le 24 hrumaire, en disant : Braves citoyens du faubourg - Antoine, vous qui étes les seuls soutiens du peuple, vous voyez les malheureux jacobins perséentés. Nous vous demandons à êter ceus dans

secutes. Nous voits emanatons a cere recus new voter société. Nois nous sommes dit: Allons an faubourg Antoine, nous y serons inattaquables; réunis, nous porterons des coups plus sûrs pour garantir le peuple et la convention de l'esclayance! » Ils furent tous admis sans examen, se

permirent les propos les plus violents et les plus dangereux, et lureut plusieurs fois cet article de la déclaration des droits; Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Les comités, qui avaient cssayé leurs forces, et qui se sentalent capables de rigueur, ne crurent pas devoir poursuivre les jacobins dans leur asile, et leur permirent de vains propos, se tenant prêts à agir au premier signal, si les faits venaient à suitre les paroles.

La plupart des sections de Paris reprirent courage, expulsèrent de leur sein ce qu'on appelait les terroristes, qui se retirèrent du côté du Temple, vers les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau. Délivrées de cette opposition, elles rédigérent de nombreuses adresses nour féliciter la convention de l'énergie qu'elle venait de déployer contre les complices de Robespierre. De presque toutes les villes partirent des adresses semblables, et la convention, ainsi entraînée dans la direction qu'elle venait de prendre, s'y engagea encore davantage, Les soixante-treize déià redemandes le furent tous les jours à grands cris par les membres du centre et du côté droit, qui tenaient à se renforcer de soixante-treize voix, et qui voulaient surtout assurer la liberté du vote en rappelant leurs collègues. Les soixante-treize furent enfin élargis et reintégrés : la convention , sans s'expliquer sur le 31 mai, déclara qu'on avait pu penser sur cet événement autrement que la majorité, sans pour cela être coupable. Ils rentrerent tous ensemble, le vieux Dusaulx à leur tête. Celui-ci prit la parole pour eux, et assura qu'en venant se rasseoir à côté de leurs collègues, ils déposaient tout ressentiment, et n'étaient occupés que du désir de faire le hien public. Ce pas fait, il n'était plus temps de s'arrêter. Louvet, Lanjuinais, llenri Larivière, Doulcet, Isnard, tous les girondins échappes à la proscription, et nechés la plupart dans des carernes, écrivireut et demandèrent leur réintégration. Une scène violente s'éleva à ce sujet. Les thermidoriens, épaurantés de la rapidité de la récelon, s'arrêtierne, te imposèrent su coté droit, qui, cruyant avoir besoin d'eux, n'osa pas leur déplaire, et cessa d'insister. Il fut décréte quiects députs ains bors la loi ne seraient plus poursuivis, mais qu'îls ne rentrerient pas dans le sein de l'assemblée,

Le même esprit qui faisait absoudre les uns devait porter à condamner les autres. Un vienx député, nommé Raffron, s'écria qu'il était temps de poursuivre tout ce qui était coupable, et de prouver à la France que la convention n'était pas complice des assassins; il demanda qu'on mit surle-champ en jugement Lehon et David, tous deux arrêtés. Ce qui s'était passé dans le Midi, et surtout à Bédouin (Vaucluse), ayant été connu, on voulut un rapport et un acte d'accusation contre Maignet. Une foule de voix demandérent le jugement de Fouquier-Tinville, et une instruction contre l'ancien ministre de la guerre Bouchotte, celui qui avait livré les bureaux de la guerre aux jacobins. On fit la même proposition contre l'exmaire Pache, complice, disait-on, des hébertistes, ct sauvé par Robespierre. Au milieu de ce torrent d'attaques contre les chefs révolutionnaires, les trois chefs principaux, longtemps défendus, devaient eufin succomber. Billaud-Varennes, Collotd'Herbois et Barrère , accusés de nouveau et d'une manière formelle, par Legendre, ne purent echapper au sort commun. Les comités ne purent se dispenser de recevoir la dénonciation et de donner leur avis. Lecointre , déclaré calomniateur dans sa première accusation, annonca qu'il avait fait imprimer les pièces qui lui avaient manqué d'abord : elles furent renvoyées aux comités : eeuxci, entraînés par l'opinion, n'osèrent pas résister, et déclarèrent qu'il y avait lieu à examen contre Billaud, Collot et Barrère, mais non contre Vadier , Vouland , Amar et David .

Le procès de Carrier, longuement instruit en présence d'un public qui déguissi mi et lepist de récetion dont il était anime, s'achera enfin le 20 friminer (10 décembre). Carrier et deux membres du comité révolutionnaire de Nantes, Pinel et Grand-Maison, furert condamnés à la peine de mort, comme agents et complices du système de la preference il es autres forent acquités comme eccusie et entre le seu sur forma écusies de à leurs supérieurs. Carrier: peristant à soutenir que la révolution pot entière, ceras qui Pavient

faite, soufferte on dirigée, étaient aussi compables 1 que lui , fut trainé à l'échafaud ; il prit de la résignation au moment fatal, et recut la mort avee ealme et courage. En preuve de l'entrainement aveugle des guerres eiviles, on eitait de Carrier des traits de caractère qui, avant sa mission à Nantes, prouvaient chez lui une humeur nullement sanguinaire. Les révolutionnaires, tout en condamnant sa conduite, furent effrayés de son sort; ils ne pouvaient pas se dissimuler que eette exécution était le commencement des sanglantes, représailles que leur préparait la contre-révolution. Outre les poursuites dirigées contre les représentants membres des anciens comités, ou envoyés en mission. d'autres lois récemment rendues leur prouvaient que la vengeanee allait descendre plus bas, et que l'infériorité du rôle ne les sauverait pas. Un décret obligea tons ceux qui avaient rempli des fonetions quelconques et manié les deniers publics, à rendre compte de leur gestion. Or , comme tous les membres des comités révolutionnaires avaient formé des caisses avec le revenu des impôts, avec l'argenterie des églises, avec les taxes révolutionnaires, pour organiser les premiers bataillons de volontaires, pour solder les armées révolutionnaires, pour payer des transports, pour faire la police, pour mille dépenses enfin du même genre. il était évident que tout individu fonctionnaire pendant la terreur allait être exposé à des poursuites.

A ces eraintes fondées se joignaient eucore des bruits fort alarmants. On parlait de paix avec la liollande, la Prisse, l'Empire, l'Espagne, la Vendée même, et on prétendait que les conditions de cette paix seraient flunestes au partir évolutionnaire.

## CHAPITRE IX.

Continuation de la perere ner le libie, Prine de Nindege ne les Fragain,— Politique extérieure de la France Finnieure paissance demandeul la juiler. — Decest d'aussidie; pour printe de la finnieur de la finnieur de Prindeger. Prine d'être— d'aussidie; pour le prince de la finnieur occupiation des sept Prostices-Union. Nouvelle organisation position de la Michael.— Vicialiera nu Prindera.— In de la campage de 1781. — La Prause et pinnieur niépe paissance conditiere demandeul la part. Première népotiente de la Visulier de la la Prengue, Puissance collèse de demandeul la part. Permière népotiente de la Visulier de la la Prostate de la Perengue, Puissance de Vendre Negotion aux est de la Prengue, Puissance de Vendre Negotion aux est le chaft Vendre de la Perengue, Puissance de Vendre Negotion aux est le chaft Vendre de la Perengue, Puissance de Vendre Negotion aux est le chaft Vendre de la Perengue. Puissance de Vendre Negotion aux est le chaft Vendre de la Perengue. Puissance de Vendre Negotion aux est le chaft Vendre de la Perengue.

Les armées françaises, maltresses de toute la aurait commandé de faire entrer l'armée en quarrive gauche du Rhin, et prêtes à déboucher sur la tiers d'hiver, et de la récompenser de ses victoires

rive droite, menaçaient la Hollande et l'Allemagne : fallait-il les porter en avant ou les faire entrer dans leurs cantonnements? Telle était la question qui s'ofirait.

Malgré leurs triomphes , malgré leur séjour dans la riche Belgique, elles étaient dans le plus grand dénûment. Le pays qu'elles occupaient, foulé pendant trois ans par d'innombrables légions, était entièrement épuisé. Aux maux de la guerre s'étaient Joints ceux de l'administration française, qui avait introduit à sa suite les assignats , le maximum et les réquisitions. Des municipalités provisoires. huit administrations intermédiaires, et une administration eentrale établie à Bruxelles, gouvernaient la contrée en attendant son sort définitif. Qualrevingts millions avaient été frappés sur le clergé, les abbayes, les nobles, les corporations. Les assignats avaient été mis en circulation forcée; les prix de Lille avaient servi à déterminer le maximum dans toute la Belgique. Les denrées, les marchandises utiles aux armées étaient soumises à la réquisition, Ces réglements n'avaient pas fait cesser la disette, Les marchands, les fermiers cachaient tont ee qu'ils possédaient, et tout manquait à l'officier comme au soldat.

Levée en masse l'année précédente, équipée surle-champ, transportée en hâte à Hondtschoote. Watignies, Landau, l'armée entière n'avait plus rien reçu de l'administration que de la poudre et des projectiles. Depuis longtemps elle ne campait plus sous toile; elle bivouaquait sous des branches d'arbre , malgré le commencement d'un hiver déjà très-rigoureux. Beaucoup de soldats, manquant de souliers, s'enveloppaient les pieds avec des tresses de paille, ou se couvraient avec des nattes en place de capotes. Les officiers , payés en assignats , voyaient leurs appointements se réduire quelquefois à huit ou dix francs effectifs par mois; ceux qui recevaient quelques secours de leurs familles n'en pouvaient guère faire usage, ear tout était requis d'avance par l'administration française. Ils étaient soumis au régime du soldat, marchant à pied, portant le sae sur le dos, mangeant le pain de munition, et vivant des hasards de la guerre.

L'administration semblait épuisée par l'effort extraordinaire qu'elle avait fait pour letrer et armer doure cent mille hommes. La nouvelle organisation du pouvoir, faible et divinée, n'était pas propre à lui rendre le nerfe l'activité nécessaires. Ainsi tout aurait commandé de faire entrer l'armée en quartiese d'hiere, au de la faire entrer l'armée en quartiese d'hiere, au de la faire entrer l'armée en quartiese d'hiere, au de la faire entrer l'armée en quardantes fournitures.

Cependant nous étions devant la place de Nimègue, qui, placée sur le Wahal (c'est le nom du Rhin près de son embouchure), en commandait les deux rives, et pouvait servir de tête de pont à l'ennemi pour déboucher à la campagne suivante sur la rive gauche. Il était donc important de s'emparer de cette place avant d'hiverner ; mais l'attaque en était très-difficile. L'armée anglaise, rangée sur la rive droite, y campait au nombre de trente-huit mille hommes; un pont de bateaux lui fournissait le moyen de communiquer avec la place et de la ravitailler. Outre ses fortifications, Nimègue était précédée par un camp retranché garni de troupes. Il aurait done falla , pour rendre l'investissement complet, jeter sur la rive droite une armée qui aurait eu à courir les chances du passage et d'une bataille, et qui, en eas de défaite, n'aurait eu aucun moyen de retraite. On ne pouvait donc agir que par la rive gauche, et on était réduit à attaquer le camp retranché, sans un grand espoir de succès.

Cependant les généraux français étaient décidés à essayer une de ces attaques hrusques et hardies qui vensient de leur ouvrir en si peu de temps les places de Maëstricht et Venloo, Les coalisés, sentant l'importance de Nimègue, s'étaient réunis à Arnheim pour concerter les moyens de la défendre. Il avait été convenu qu'un corps autrichien , sous les ordres du général Wernek, passerait à la solde anglaise, et formerait la gauche du duc d'York pour la défense de la Hollande. Tandis que le duc d'York, avec ses Anglais et ses llanovriens, resterait sur la rive droite devant le pont de Nimègue, et renouvellerait les forces de la place . le général Wernek devait tenter du côté de Wesel, fort andessus de Nimègue, un mouvement singulier, que les militaires expérimentés ont jugé l'un des plus absurdes que la coalition ait imaginés pendant toutes ces campagnes. Ce corps, profitant d'une tle que forme le Rhin vers Buderich, devait passer sur la rive gauche, et essayer une pointe entre l'armée de Sambre-et-Mense et celle du Nord. Ainsi vingt mille hommes allaient être jetés au-delà d'un grand fleuve entre deux armées victorieuses, de quatrevingts à cent mille hommes chacune, ponr voir quel effet ils produiraient sur elles ; on devait les renforcer suivant l'événement. On concoit que ce mouvement, exécuté avec les armées coalisées réunies, pût devenir grand et décisif; mais, essayé avec vingt mille hommes, il n'était qu'une tentative

et de ses vertus militaires par du repos et d'abon- 1 puérile et peut-être désastreuse pour le corps qui en serait chargé. Néanmoins, croyant sauver Nimègue par ces

moyens, les coalisés firent d'une part avancer le corps de Wernek vers Buderich, et de l'autre exécuter des sorties par la garnison de Nimègne. Les Français repoussèrent les sorties, et, comme à Maëstricht et Venloo, ouvrirent la tranchée à une proximité de la place encore inusitée à la guerre, Un hasard heureux accéléra leurs travaux. Les deux extrémités de l'arc qu'ils décrivaient autour de Nimègue aboutissaient au Wahal; ils essayaient de tirer, de ces extrémités, sur le pont. Quelquesuns de leurs projectiles atteignirent plusienrs pontons, et mirent en péril les communications de la garnison avec l'armée anglaise. Les Anglais, qui étaient dans la place, surpris de cet événement imprévu, rétablirent les pontons, et se hâtérent de rejoindre le gros de leur armée sur l'autre rive, abandonnant à elle-même la garnison, composée de trois mille Hollandais. A peine les républicains se furent-ils aperçus de l'évacuation qu'ils redoublèrent leur feu. Le gouverneur, épouvanté, fit part au prince d'Orange de sa position, et obtint la permission de se retirer dès qu'il jugerait le péril assez grand. A peine cut-il reçu cette autorisation, qu'il repassa le Wahal de sa personne. Le désordre se mit dans la garnison ; une partie rendit les armes; une autre, ayant voulu se sauver sur un pont volant, fut arrêtée par les Français qui coupèrent les câbles, et vint échouer dans une lle où elle fut faite prisonnière.

Le 18 brumaire (8 novembre), les Français entrèrent dans Nimègue, et se trouvèrent maltres de cette place importante, grâce à leur témérité et à la terreur qu'inspiraient leurs armes. Pendant ce temps, les Autrichiens, commandés par Wernek, avaient essayé de déboucher de Wesel; mais l'impétueux Vandamme, fondant sur eux au moment où ils mettajent le pied au-delà du Rhin, les avait rejetés sur la rive droite, et ils étaient fort heureux de n'avoir pas obtenu plus de succès, car ils auraient couru la chance d'être détruits s'ils se fussent avancés davantage.

Le moment était enfin arrivé d'entrer dans les cantonnements, puisqu'on était maltre de tons les points importants sur le Rhin. Sans doute, conquérir la Hollande, s'assurer ainsi la navigation des trois grands fleuves. l'Escaut, la Meuse et le Rhin; priver l'Angleterre de sa plus puissante alliance maritime, menacer l'Allemagne sur ses flancs, interrempre les communications de nos

ennemis du continent avec ceux de l'Océan, on du a moins les obliger à faire le long circuit de llambourg : nous ouvrir enfin la plus riche contrée du monde, et la plus désirable pour nons dans l'état où se trouvait notre commerce, était un but digne d'exeifer l'ambition de notre gouvernement et de nos armées; mais comment oser tenter cette conquête de la Hollande, presque impossible en tout temps, mais surtout inexécutable dans la saison des pluies? Située à l'embouchure de plusieurs fleuves, la Hollande ne consiste qu'en lambeaux de terres jetés entre les eaux de ces fleuves et celles de l'Océan. Son sol, partout inférieur au lit des eaux, est sans cesse menacé par la mer, le Rhin, la Meuse, l'Escaut, et coupé en outre par de petits bras détachés des fleuves, et par une multitude de canaux artificiels. Ces has-fonds si menaeés sont converts de jardins, de villes manufacturières et d'arsenaux. A chaque pas que veut y faire une armée, elle trouve ou de grands fieuves, dont les rives sont des digues élevées et chargées de canons, ou des bras de rivières et des canaux, tous défendus par l'art des fortifications, ou enfin des places qui sont les plus fortes de l'Europe. Ces grandes manœuvres, qui souvent déconcertent la défense méthodique en rendant les sièges inutiles, sont donc impossibles au milieu d'un pays coupé et défendu par des lignes innombrables. Si une armée parvient cependant à vaincre tant d'obstacles et à s'avancer en Hollande . ses habitants, par un acte d'héroïsme dont ils donnèrent l'exemple sous Louis XIV, n'ont qu'à percer lenrs digues, et peuvent engloutir avec leur pays l'armée assez téméraire pour y pénétrer. Il leur reste leurs vaisseaux, avec leaguels ils peuvent. comme les Athéniens, s'enfuir avec leurs principales dépouilles, et attendre des temps meilleurs. ou aller dans les Indes habiter un vaste empire qui leur appartient. Tontes ces difficultés deviennent bien plus grandes encore dans la saison des inondations, et une alliance maritime telle que celle de l'Angleterre les rend insurmontables.

Il est vrai que l'esprit d'indépendance qui travalidat les Hollondais à cette épopue, leur baine du stathonderat, teur aversion contre l'Angeleure et Brisuse, la comissance qu'ils avraint de leurs intérêts s'étables, leurs reseminents de la révonitérêts s'étables, leurs reseminents de la révolación de la resemble de la révotament de la révolución de la révolución de la révolución de la revolución de la revolución de repoterient a se qu'on perett les digues, el qu'on reintat le pays pour une cause qu'ils détenlent. Mai l'armed du prince d'Orange, celle du

due d'York, les comprimaient encore, et réunies, elles suffisaient pour empècher le passage des innombrables lignes qu'il fallait emporter en leur présence. Si donc une surprise était téméraire du temps de Dumouriex, elle était presque folle à la fin de 1794.

Néanmoins le comité de salut public, excité par les réfugiés hollandais, songeait sérieusement à pousser une pointe au-delà du Wahal, Pichegru . presque aussi maltraité que ses soldats, qui étaient couverts de gale et de vermine, était allé à Bruxelles se faire guérir d'une maladie cutanée. Moreau et Regnier l'avaient remplacé : tous deux conseillaient le repos et les quartiers d'hiver. Le général hollandais Daendels, réfugié hollandais, militaire intrépide, proposait avec instance une première tentative sur l'tle de Bommel , sauf à ne pas poursuivre si cette attaque ne réussissait pas. La Meuse et le Wahal, coulant parallèlement vers la mer, se joignent un moment fort au-dessons de Nimegue, se séparent de nouveau, et se réunissent encore à Wondrichem , un peu au-dessus de Gorcum, Le terrain compris entre leurs deux bras forme ce qu'on appelle l'île de Bommel. Malgré l'avis de Moreau et Regnier, une attaque fut tentée sur cette lle par trois points différents : elle ne réussit pas , et fut abandonnée sur-le-champ avec une grande bonne foi, surtout de la part de Daendels, qui s'empressa d'en avouer l'impossibilité dès qu'il l'eut reconnue.

Alors, c'est-à-dire vers lé milieu de frimaire (commencement de decembre), on domn à l'armée les quartiers d'hivre dont elle arait tant besoin, et on établit une partie des cantonnements autour de Bréda pour en former le blocus. Cette place et celle de Grave ne s'étaieut pas rendues, mais le défout de communications pendant la durée de l'hivre devait certainement les obliger à se rendre.

consideration cette position que l'armée corpait voir scherre la saisoir qu'errer, elle auti saer rist pour être fêre de sa ploire et de ses services. Misi sont avec de la ploire et de ses services. Misi bient au point de faire espérer que peut-être les grands fleuves sersient gelés. Pichegru quitte Brazelles, en destre pas de se faire guérir, elle d'être pret i saisit l'occasion de nouvelles conderes peut-entre de la ploire de la ploire de la ploire plus rigioureux du siécle. Diệl hi Neuvee le Wahel plus rigioureux du siécle. Diệl hi Neuvee le Wahel barrisient, et leurs bords étaient pris, Le S hi-

vose (23 décembre), la Mense fut entièrement | foncer le centre de leur ligne. La situation politigelée, et de manière à pouvoir porter du canon. Le général Walmoden, à qui le duc d'York avait laissé le commandement en partant pour l'Angleterre , et qu'il avait condamné ainsi à n'essuyer que des désastres, se vit dans la position la plus difficile. La Meuse étant glacée, son front se trouvait découvert ; et le Wahal charriant , menaçant même d'emporter tous les ponts , sa retraite était compromise. Bientôt même il apprit que le pont d'Arnheim venait d'être emporté; il se hâta de faire filer sur ses derrières ses bagages et sa grosse ravalerie, et lui-même dirigea sa retraite sur Deventer , vers les bords de l'Yssel. Pichegru , profitant de l'occasion que lui offrait la fortune de surmonter des obstacles ordinairement invincibles, se prépara à franchir la Meuse sur la glace. Il se disposa à la passer sur trois points, et à s'emparer de l'He de Bommel, tandis que la division qui hloquait Bréda attaquerait les lignes qui entouraient cette place. Ces braves Français, exposés presque sans vêtements au plus rude hiver du siècle . marehant avec des sonliers auxquels il ne restait que l'empeigne, sortirent aussitôt de leurs quartiers, et renoncèrent gaiement au repos dont ils commençaient à peine à jonir. Le 8 nivose ( 28 décembre ), par un froid de dix-sept degrés , ils se présentèrent sur trois points, à Crèvecœur, Empel et au fort Saint-André; ils franchirent la glace avec Jeur artillerie, aurprirent les Hollandais presque engourdis par le fruid, et les défirent complètement. Tandis qu'ils s'emparaient de l'île de Bommel, celle de leurs divisions qui assiégeait Bréda en attaqua lea lignes et les emporta. Les Hollandais, assaillis sur tous les points, se retirèrent en désordre, les uns vers le quartier-général du prince d'Orange. qui s'était toujours tenu à Gorcum, les autres à Thiel. Dans le désordre de leur retraite , ils ne songèrent pas mème à défendre les passages du Wahal, qui n'était pas entièrement gelé. Pichegru, maître de l'île de Bommel, dans Isquelle il avait pénétré en passant sur les glaces de la Meuse, franchit le Wahal sur différents points, mais n'osa pas a'aventurer au-delà du fleuve , la glace n'étant pas assez forte pour porter du canon. Dans cette situation , le sort de la Hollande était désespéré si la gelée continuait, et tout annonçait que le froid durerait. Le prince d'Orange avec ses Hollandais découragés à Gorcum , Walmoden svec ses Anglais en pleine retraite sur Deventer, ne pouvaient tenir contre un vainqueur formidable, qui leur était de beaucoup supérieur en forces, et qui venait d'en-

que n'était pas moins alarmante que la situation militaire. Les Hollandais, pleins d'espérance et de joie en voyant s'approcher les Français, commençaient à a'agiter. Le parti orangiste était de beaucomp trop faible pour imposer au parti républicain. Partont les ennemis de la puissance stathoudérienne lui reprochaient d'avoir aboli les libertés du pays, d'avoir enfermé ou banni les meilleurs et les plus généreux patriotes , d'avoir surtout sacrifié la Hollande à l'Angleterre, en l'entrainant dans une alliance contraire à tous ses intérêts commerciaux et maritimes. Ils se réunissaient secrètement en comités révolutionnaires, prêts à se soulever au premier signal, à destituer les autorités, et à en nommer d'autres. La province de Frise, dont les états étaient assemblés, osa déclarer qu'elle voulait se séparer du stathouder; les citoyena d'Amsterdam firent une pétition aux autorités de la province, dans laquelle ils déclaraient qu'ils étaient prêts à s'opposer à tout préparatif de défense, et qu'ils ne souffriraient jamais surtout qu'on voulût percer les digues. Dans cette situation désespérée, le atathonder songea à négocier, et adressa des envoyés au quartier-général de Pichegru, pour demander une trève, et offrir, pour conditions de paix , la neutralité et une indemnité des frais de la guerre. Le général français et les représentants refusèrent la trève; et, quant aux offres de paix. en référèrent ausaitôt au comité de salut public. Déjà l'Espagne, menacée par Dugommier, que nous avons laissé descendant des Pyrénées, et par Moneey , qui , maltre du Guipuscoa , s'avançait sur Pampelune, avait fait des propositions d'accommodement. Les représentants, envoyés en Vendée pour examiner si une pacification était possible, avaient répondu affirmativement, et demandé un décret d'amnistie. Quelque secret que soit un gouvernement, toujours les négociations de ce genre transpirent : elles transpirent même avec des ministres absolus, inamovibles; comment seraientelles restées secrètes avec des comités renouvelés par quart tous les mois? On savait dans le publie que la Hollande et l'Espagne faisaient des propositions; on ajoutsit que la Prusse, revenue de ses illusiona, et reconnaissant la faute qu'elle avait faite de s'allier à la maison d'Autriche, demandait à traiter; on savait, par tous les journaux de l'Europe, qu'à la diète de Ratisbonne plusieurs états de l'empire, fatigués d'une guerre qui les touchait peu, avaient demandé l'ouverture d'nne négociation : tout disposait done les esprits à la

paix; et de même qu'ils étaient revenus des idées de terreur révolutionnaire à des sentiments de clémence, ils passaient maintenant des idées de guerre à celles d'une réconciliation générale avec l'Europe. On recueillait les moindres eirconstances pour en tirer des conjectures. Les malheureux enfants de Louis XVI, privés de tous leurs parents. et séparés l'un de l'autre dans la prison du Temple. avaient vu leur sort un peu amélioré depuis le 9 thermidor. Le cordonnier Simon, gardien du jeune prince, avait péri comme complice de Robesplerre. On lui avait substitué trois gardiens, dont nn seul changeait chaque jour, et qui montraient au jeune prince plus d'humanité. On tirait de ces changements opérés au Temple de vastes conséquences. Le travail projeté sur les moyens de retirer les assignats donnait lieu aussi à de grandes conjectures. Les royalistes, qui se montraient déià, et dont le nombre s'augmentait de ces incertains qui abandonnent toujours un parti qui commence à faiblir, disaient avee malice qu'on allait fairc la paix. Ne pouvant plus dire aux républicains : Vos armées seront battues! ce qui avait été répété trop souvent sans succès, et ce qui devenait trop niais, ils leur disaient : On va les arrêter dans la victoire; la paix est signée; on n'aura pas le Rhin; la condition de la paix sera le rétablissement de Louis XVII sur le trône, la rentrée des émigrés, l'abolition des assignats, et la restitution des biens nationaux. On conçoit combien de tels bruits devaient irriter les patriotes. Ceux-ci, déjà effrayés des poursuites dirigées contre eux, vovaient avec désespoir le but qu'ils avaient poursuivi avec tant d'efforts compromis par le gouvernement. - A quoi destinez-vous le jeune Capet? disaient-ils; qu'allez-vous faire des assignats? Nos armées n'auront-elles versé tant de sang que pour être arrêtées au milieu de leurs victoires? n'auront-elles pas la satisfaction de donner à leur patrie la ligne du Rhin et des Alpes? L'Europe a vouln démembrer la France; la juste représaille de la France victorieuse sur l'Europe doit être de conquérir les provinces qui complèteut son sol. Oue va-t-on faire pour la Vendée? Va-t-on pardonner aux rebelles quand on immole les patriotes? Il vaudrait mieux, s'écria un membre de la Montagne dans un transport d'indignation, être Charette que député à la convention.

On conçoit combien tous ces sujets de division, joints à ceux que la politique intérieure fournissait déjà, devaient agiter les esprits. Le comité de salut public, se voyant pressé entre les deux partis, se erut obligé de s'expliquer : il vint déclarer à deux reprisca différentes, une première fois par l'organe de Carnot, une autre fois par celui de Merlin de Douay, que les armées avaient reçu ordre de poursuivre leurs triomphes, et de n'entendre les propositions de paix qu'au milieu des capitales ennemies.

Les propositions de la Hollande lui parureut en effet trop tardives pour être acceptées, et il ne crut pas devoir consentir à négocier à l'instant où on allait être maître du pays. Abattre la puissance stathoudérienne, relever la république hollandaise, lui sembla digne de la république française. On s'exposait, à la vérité, à voir toutes les eolonies de la Hollande, et même uue partie de sa marine, devenir la proie des Anglais, qui déclareraient s'en emparer au nom du stathouder : mais les considérations politiques devaient l'emporter. La France ne pouvait pas ne pas abattre le stathoudérat; cette conquête de la Hollande ajoutait au merveilleux de ses vietoires, intimidait davantage l'Europe, compromettait surtout les flancs de la Prusse, obligeaft cette puissance à traiter sur-le-champ, et par-dessus tout rassurait les patriotes français. En eonséquence Pichegru eut ordre de ne plus s'arrèter. La Prusse, l'Empire, n'avaient encore fait aucune ouverture, et on n'eut rien à leur répondre. Quant à l'Espagne, qui promettait de reconnaître la république et de lui payer des indemnités, à condition qu'on ferait vers les Pyrénées un petit état à Louis XVII, elle fut écoutée avec mépris et indignation , et ordre fut donné aux deux généraux français de s'avancer sans relâche. Quant à la Vendée, un décret d'amnistie fut rendu : il portait que tous les rebelles, sans distinction de grade, qui poseraient les armes dans l'intervalle d'uu mois, ne seraient pas poursuivis pour le fait de leur insurrection.

Le genéral Canclaux, destitué à cause de sa modération, fut replacé à le tète de l'arancé dite de l'Ouest, qui comprenait la Vendée. Le jeuue lloche, qui avait déjà le commandement de l'armée des côtes de Brest, reçuit en outre clui de l'armée des côtes de Cherbourg: personne n'éstir plus capuble que ces deux généraux de pacifire le pays par le mélange de la prudence et de l'énergie.

Pichegru, qui avait reçu ordre de poursuivre sa marche vietorieuse, attendait que la surface du whala fot entièrement prise. Notre armée longeait le fleuve; elle était répandue sur ses bords vers Millingen, Nimègue, et tout le long de l'île de Bommel, dont nous étions mattres. Walmoden.

Tandis que les républicains attendaient la gelée avec la plus vive impatience, la place de Grave, défendue avec un courage hérotque par le commandant Debons, se rendit presque réduite en cendres. C'était la principale des places que les llollandais possédaient au-delà de la Meuse, et la seule qui n'eût pas cédé à l'ascendant de nos armes. Les Français y entrèrent le 9 nivose (29 décembre). Enfin, le 19 nivose (8 janvier 1793), le Wahal se trouva solidement gelé. La division Souham le franchit vers Bommel; la brigade Dewinther, détachée du corps de Macdonald, le traversa vers Thicl. A Nimègue et au-dessus, le passage n'était pas aussi facile, paree que le Wahal n'était pas entièrement pris, Néanmoins, le 21 (10), la droite des Français le passa au-dessus de Nimègue, et Macdonald, appuyé par elle, passa à Nimègue même dans des bateaux. En voyant ce mouvement général, l'armée de Walmoden se retira. Une bataille aurait seule pu la sauver; mais dans l'état de division et de découragement où se trouvaient les coalisés, une bataille n'aurait peut-être amené qu'un désastre. Walmoden exécuta un changement de front en arrière, en se portant sur la ligne de l'Yssel, afin de gagner le Hanovre par les provinces de la terre ferme. Conformément au plan de retraite qu'il s'était tracé, il abandonna ainsi les provinces d'Utrecht et de la Gueldre aux Français. Le prince d'Orange resta vers la mer, e'est-à-dire à Goreum. N'espérant plus rien, il ahandonna son armée, se présenta aux états réunis à La Haye, leur déclara qu'il avait essayé tout ce qui était en son pouvoir pour la défense du pays, et au'il ne lui restait plus rien à faire. Il engagea les représentants à ne pas résister davantage au vainqueur, pour ne pas amener de plus grands malbeurs. Il s'embarqua aussitot après pour l'Angleterre.

Des eet instant, les vainqueurs n'avaient plus qu'à

se répandre comme un torrent dans toute la Hollande, Le 28 nivose (17 janvier), la brigade Salm entra à Utrecht, et le général Vandamme à Arnheim. Les états de Hollande décidérent qu'on ne résisterait plus aux Français, et que des commissaires iraient leur ouvrir les places dont ils croiraient avoir besoin pour leur sûreté. De toutes parts, les comités secrets qui s'étaient formés manifestaient leur existence, chassaient les autorités établies, et en nommajent spontanément de nouvelles, Les Français étaient reçus à bras ouverts et comme des libérateurs : on leur apportait les vivres, les vêtements dont ils manquaient. A Amsterdam, où ils n'étaient pas entrés eneore, et où on les attendait avee impatience, la plus grande fermentation régnait. La bourgeoisie, irritée contre les orangistes, voulait que la garnison sortit de la ville, que la régence se démit de son autorité, et qu'on rendit leurs armes aux citoyens. Pichegru, qui approehait, envoya un aide-de-camp pour engager les autorités municipales à maintenir le calme et à empêcher les désordres. Le 1<sup>er</sup> pluviose enfin (20 janvier), Piehegru, accompagné des représentants Lacoste, Bellegarde et Joubert, fit son entrée dans Amsterdam. Les habitants accoururent à sa reneontre, portant en triomphe les patriotes persécutés, criant vive la république française! vive Pichegru! vive la liberté!!! Ils admiraient ces braves gens, qui, à moitié nus, venaient de braver un pareil hiver et de remporter tant de vietoires. Les soldats français dounérent dans cette occasion le plus bel exemple d'ordre et de discipline. Privés de vivres et de vêtements, exposés à la glace et à la ueige, au milieu de l'une des plus riches capitales de l'Europe, ils attendirent pendant plusieurs heures, autour de leurs armes rangées en faisceaux. que les magistrats eussent pourvu à leurs besoins et à leurs logements. Tandis que les républicains entraient d'un côté, les orangistes et les émigrés français fuvaient de l'autre. La mer était converte d'embarcations chargées de fugitifs et de dépouilles de toute espèce.

ue toute espece. Le robustion son distribution Bonnaud, qui venati la veille de s'emparer de Gertruydianleur gravera le liberbo god', et entire dans la ville 
engarravera le liberbo god', et entire dans la ville 
conur, distribution de de de magazin de virer 
conur, distribution traversa casuali ade virer 
det en munition spour une arrave de treute mille 
bommes. Cette division traversa casuali Rotterlaun 
pour entrer la la liber, o niségicant les étasts. A inné, 
la droite vers l'Yasd., le contre vers Amsterdam, 
la ganche vers la libre, o reaches un secondament 
pour la ganche vers la libre, o reaches un secondament 
pour la libre, o praches un secondament 
pour la libre, o praches un secondament 
pour la libre, o praches un secondament 
pour 
pour la libre, o praches un secondament 
pour 
pour

possession de toutes les provinces. Le merrellicux illimieme vist siguieri à écte logication de guerre déjà si extraordinaire. Une partie de la flotte holizable monillaire pet du Tect. Pièrque, qui le voiait pas qu'elle est le temp de se détacher dos controls de la commandation de la commandation

A la gauche, il ne restait plus qu'à s'emparer de la province de Zélande, qui se compose des lles placées à l'embouchure de l'Escaut et de la Meuse; et à la droite, des provinces de l'Over-Yssel, Drente, Frise et Groningue, qui joignent la llollande au Hanovre, La province de Zélande, forte de sa position inaccessible, proposa une capitulation un peu fière, par laquelle elle demandait à ne pas recevoir de garnison dans ses principales places, à ne pas être soumise à des contributions, à ne pas recevoir d'assignats, à conserver ses vaisseaux et ses propriétés publiques et particulières, en un mot à ne subir aucun des inconvénients de la guerre. Elle demandait aussi pour les émigrés français la faeulté de se retirer sains et saufs. Les représentants acceptèrent quelques-uns des articles de la capitulation, ne prirent aucun engagement quant aux autres, disant qu'il fallait en référer au comité de salut public; et sans plus d'explications . ils entrèrent dans la province, fort contents d'éviter les dangers d'une attaque de vive force, et de conserver les escadres, qui auraient pu être livrées à l'Angleterre. Tandis que ces choses se passaient à la gauche, la droite, franchissant l'Yssel, chassait les Anglais devant elle, et les rejetait jusqu'au-delà de l'Ems. Les provinces de Frise, de Drente et de Groningue se trouvèrent ainsi conquises, et les sept Provinces-Unies soumises aux armes victorieuses de la république.

Cette conquête, due à la saison, à la constance admirable de nos soldats, à leur heureux tempérament pour résister à toute les souffrances, beaucomp plus qu'à l'habliet de nos généraux, extis en Europe un étonnement mélé de terreur, et en France un entionississem extraordinaire. Carnot, ayant dirigé les opérations des armées pendant la campagne des Paya-Bas, était le premier et véritable auteur des succés. Pichegra, es strout Jourlaide auteur des succés. Pichegra, es strout Jour-

dan, l'avaient seconde à merreille pendant cette suite sangiante de combats. Mais depuisqu'on avait passé de la Belgique en Hollande, tout était d'haux soldats et à la saison. Néammoins Pichegru, général de l'armée, cut tout le la gloire de cette conquête merreilleuse, et son nom, porté sur les ailes de la renommée, circula dans toute l'Europe comme celui du premier général français.

Ce n'ésti pas tout d'avoir conquis la Tollande, Il albisi s'y conditie avec prelineur et poistique. D'abord il importait de ne pas fouire le pays, pour es point indispose le bablionia. Aprèce es oni, il litique, et con albisi te trouvre entre deux opiniona contraires. Les uns vouisient qu'on realti cette computes utile à la liberté, en révolutionaux la litique, et de la liberté, en révolutionaux la lollande, les autres vouisient qu'on n'affichat pas un trop grand capritile prodytisme, afin de ne pas la consentation de la literation de la consentation la literation de la consentation de la literation de

Le premier soin des représentants fut de publier une proclamation, dans laquelle ils déclaraient qu'ils respecteraient toutes les propriétés particulières , excepté cependant celles du stathouder ; que ce dernier étant le seul ennemi de la république française, ses propriétés étaient dues aux vainqueurs, en dédommagement des frais de la guerre; que les Français entraient en amis de la nation batave, non point pour lui imposer ni un culte, ni une forme de couvernement quelconques, mais pour l'affranchir de ses oppresseurs, et lui rendre les movens d'exprimer son vœn. Cette proclamation, suivie de véritables effets, produisit l'impression la plus favorable. Partout les autorités furent renouvelées sous l'influence française. On exclut des états quelques membres qui n'y avaient été introduits que par l'influence stathoudérienne; on choisit pour président Petter Paulus, ministre de la marine avant le renversement du parti républicain en 1787, homme distingué et très-attaché à son pays. Cette assemblée abolit le stathoudérat à perpétuité, et proclama la souveraincté du peuple. Elle vint en informer les représentants, et leur faire hommage en quelque sorte de sa résolution. Elle se mit à travailler ensuite à nne constitution, et confia à une administration provisoire les affaires du pays. Sur les quatre-vingts ou quatre-vingt-dix vaisseaux composant la marine militaire de Hollande, cinquante étaient demeurés dans les ports et furent conservés à la république batave; les autres avaient été saisis par les Anglais. L'armée hollandaise, dissoute depuis le départ du prince d'Orange,

dut se réorganiser sur un nouveau pled, et sous les ordres du général Daendels. Quant à la fameuse banque d'Amsterdam, le mystère de sa calsse fut enfin dévoilé. Avait-elle continué à être banque de dépôt, ou bien était-elle devenue hanque d'escompte, en prétant soit à la compagnie des Indes, soit au gouvernement, soit aux provinces? Telle était la question qu'on s'adressait depuis longtemps, et qui diminuait singulièrement le crédit de cette banque célèbre. Il fut constaté qu'elle avait prêté pour buit à dix millions de florins environ sur les obligations de la compagnie des Indes, de la chambre des emprunts , de la province de Frise et de la ville d'Amsterdam, C'était là une violation de ses statuts. On prétendit que, du reste, il n'y avait pas de déficit, parce que ces obligations représentaient des valeurs certaines. Mais il fallait que la compagnie, la chambre des emprunts, le gouvernement, pussent payer, pour que les obligations acceptées par la banque ne donnassent pas lieu à déficit.

Cependant, tandis que les Hollandais songeaient à régler l'état de leur pays, il fallait pourvoir aux besoins de l'armee française qui manquait de tout. Les représentants firent en draps, en souliers, en vêtements de toute espèce, en vivres et munitions. une réquisition au gouvernement provisoire, à laquelle il se chargea de satisfaire. Cette réquisition. sans être excessive, était suffisante pour équiper l'armée et la nourrir. Le gouvernement hollandais învita les villes à fournir chacune leur part de cette réquisition, leur disant avec raison qu'il fallait se hâter de satisfaire un vainqueur généreux , qui demandait au lieu de prendre, et qui n'exigeait tout juste que ce que réclamaient ses besoins. Les villes montrèrent le plus grand empressement, et les obiets mis en réquisition furent fournis exactement. On fit ensuite un arrangement pour la circulation des assignats. Les soldats ne recevant Jeur solde qu'en papier, il fallait que ce papier cût cours de monnaie pour qu'ils pussent payer ce qu'ils prenaient. Le gouvernement hollandais rendit une déeision à cet égard. Les boutiquiers et les petits marchands étaient obligés de recevoir les assignats de la main des soldats français, au taux de neuf sous pour franc; ils ne pouvaient vendre pour plus de dix francs au même soldat : ils devaient ensuite . à la fin de chaque semaine, se présenter aux municipalités, qui retiraient les assignats au taux d'après lequel ils avaient été recus. Grâce à ces divers arrangements, l'armée, qui avait souffert si longtemps, se trouva enfin dans l'abondance, et commença à goûter le fruit de ses victoires.

Nos triomphes si surprenants en Hollande u'étaient pas moins éclatants en Espagne. Là, grâce au climat, les opérations avaient pu continuer. Dugommier, quittant les Hautes-Pyrénées, s'était porté en présence de la ligne ennemie, et avait attaqué sur trois points la longue chaîne des positions prises par le général La Union. Le brave Dugommier fut tué d'un boulet de canon à l'attaque du centre. La gauche n'avait pas été heureuse; mais sa droite, grace à la bravoure et à l'énergie d'Augereau, avait obtenu une victoire complète. Le commandement avait été donné à Pérignon, qui recommenca l'attaque le 50 brumaire (20 novembre). et remporta un succès décisif. L'ennemi avait fui en désordre, et nous avait laissé le camp retranché de Figuières. La terreur même s'emparant des Espagnols, le commandant de Figuières nous avait ouvert la place le 9 frimaire, et nous étions entrés ainsi dans l'une des premières forteresses de l'Europe. Telle était notre position en Catalogne. Vers les Pyrénées-Occidentales, nous avions pris Fontarable, Saint-Schastlen, Tolosa, et nous occupions toute la province de Guipuscoa. Moncey, qui remplacait le général Muller, avait franchi les montagnes, et s'était porté jusqu'aux portes de Pampelune. Cependant, croyant sa position trop hasardée, il était revenu sur ses pas, et, appuyé sur des positions plus sures. Il attendait le retour de la belle saison pour pénétrer dans les Castilles.

L'hiver donc n'avait pu arrêter le cours de cette immortelle campagne, et elle venait de s'achever. au milieu de la saison des neiges et des frimas, en pluviose, c'est-à-dire en janvier et février. Si la belle campagne de 93 nous avait sauvés de l'invasion, par le débloeus de Dunkerque, de Maubeuge et de Landau, celle de 91 venait de nous ouvrir la carrière des conquêtes, en nous donnant la Belgique, la Hollande, les pays compris entre Meuse et Rhin, le Palatinat, la ligne des grandes Alpes, la ligne des Pyrénées, et plusieurs places en Catalogne et en Biscave. Plus tard on verra de plus grandes merveilles encore; mais ces deux campagnes resteront dans l'histoire comme les plus nationales, les plus légitimes et les plus honorables pour la France.

La coalition ne pouvait résister à tant et de si rudes accousses. Le cabinet auglais, qui, par les fautes du duc d'York, n'avait perdu que les étais de ses alliés; qui, sous prétexte de les rendre au stathouder, venait de gagener quarante ou cinquante vaisseaux, et qui allait s'emparer, sous le même précière, des rodonies hollandaises; le neme précière, des rodonies hollandaises; le

cabinet anglais pouvait n'être pas pressé de terminer la guerre; il tremblait au contraire de la voir finir par la dissolution de la coalition; mais la Prusse, qui apercevait les Français sur les bords du Rhin et de l'Ems, et qui voyait le torrent prêt à se déborder sur elle, la Prusse n'hésita plus ; elle envoya sur-le-champ au quartier-général de Pichegru un commissaire pour stipuler une trève, et promettre d'ouvrir sur-le-champ des négociations de paix. Le lieu choisi pour ces négociations fût Bâle, où la république française avait un agent qui s'était attiré une grande considération apprès des Suisses, par ses lumières et sa modération. Le prétexte employé pour choisir ce lieu fut qu'on pourrait y traiter avec pius de secret et de repos qu'à Paris même, où fermentaient encore trop de passions, et où se eroisaient une multitude d'intrigues étrangères; mais ce n'était point là le motif véritable. Tout en faisant des avances de paix à cette république qu'on s'était promis d'anéantir par nne seule marche militaire, on voulait dissimuler l'aveu de sa défaite, et on aimait mieux venir chercher la paix en pays neutre qu'au milleu de Paris. Le comité de salut public, moins aitier que son prédécesseur, et sentant la nécessité de détacher la Prusse de la coalition, consentit à revêtir son agent à Bâle des pouvoirs suffisants pour traiter. La Prusse envoya le baron de Goltz, et les ponvoirs furent échangés à Bâie le 3 pluviose an 111 (22 janvier 1795).

L'empire avait tout autant d'envie de se retirer de la coalition que la Prusse. La plupart de ses membres, incapables de fournir le quintuple contingent et les subsides votés sous l'influence de l'Antriche, s'étaient laissé inutilement presser, pendant toute la campagne, de tenir leurs engagements. Excepté ceux qui avaient leurs états compromis au-delà du Rhin, et qui voyaient bien que la république ne les leur rendrait pas à moins d'y être forcée, tous désiraient la paix. La Bavière, la Suéde, pour le duché de Holstein, l'électeur de Mayence, et plusieurs autres états, avaient dit qu'il était temps de mettre fin par une paix acceptable à une guerre ruineuse; que l'empire germanique n'avait eu pour but que le maintien des stipulations de 1648, et n'avait pris fait et cause que pour ceux de ses états voisins de l'Alsace et de la Lorraine ; qu'il songeait à sa conservation et non à son agrapdissement ; que jamais son intention n'arait été ni pu être de se mêter du gouvernement intérieur de la France; que cette déclaration pacifique devait être faite an plus tôt, ponr mettre un terme

aux manx qui affligealent l'humanité; que la Suède, garante des stipulations de 1648, et heureusement restée neutre au milieu de cette guerre universelle. pourrait se charger de la médiation. La majorité des votes avait accueilli cette proposition, L'électeur de Trèves, privé de ses états, l'envoyé impérial pour la Bohême et l'Autriche, avaient déclaré seuls que sans doute il fallait rechercher la paix . . mais qu'elle n'était guère possible avec un pays sans gouvernement. Enfin, le 25 décembre, la diéte avait publié provisoirement un conclusum tendant à la paix, sauf à décider ensuite par qui la proposition serait faite. Le sens du conclusum était que. tout en faisant les préparatifs d'une nouvelle campagne, on n'en devait pas moins faire des ouverturcs de paix; que sans doute la France, touchée des maux de l'humanité, convaineue qu'on ne voulait pas se mèler de ses affaires intérieures , consentirait à des conditions honorables pour les deux partis.

Ainsi, quiconque avait commis des fantes songeait à les réporte, s'il en était temps encore. L'Antriche, quolque épainée par ses efforts, avait trop perdu en perdant les Pays-Bas pour songer à poser les armes. L'Espagea avanit voulus er erlier, mais engagée dans les intrigues anglaises, et retenue par une fausse honte dans la cause de l'émigration française, elle n'osait pas encore demander la paix.

Le découragement qui s'emparait des ennemis extérieurs de la république gagnait aussi ses ennemis intérieurs. Les Vendéens, divisés, épuisés, n'étaient pas éloignés de la paix; pour les décider, il n'y avait qu'à la leur proposer adroitement, et la leur faire espérer sincère. Les forces de Stofflet, Sapinaud et Charette, étaient singulièrement réduites. Ce n'était plus que par contrainte qu'ils faisaient marcher leurs paysans. Ceux-ci, fatigués de carnage, et surtout ruinés par les dévastations, auraient volontiers abandonné cette horrible guerre. Il ne restait d'entièrement dévoués aux chefs que quelques hommes d'un tempérament tout à fait militaire, des contrebandiers, des déserteurs, des braconniers, pour lesquels les combats et le pillage étaient devenus un besoin, et qui se seraient ennuvés des travaux agricoles : mais ceux-là étaient peu nombreux. Ils composaient la troupe d'élite, constamment réunie, mais très-insuffisante pour soutenir les efforts républicains. Ce n'était qu'avec la plus grande peine qu'on pouvait, les jours d'expédition, arracher les paysans à leurs champs. Ainsi les trois chefs vendéens n'avaient presque plus de forces. Malheurensement pour eux, ils n'étaient pas même unis. On a vu que Stoffiet , Sapinaud et Charette, avalent fait à Jalais des conventions qui n'étaient qu'un ajournement de leurs rivalités. Bientôt Stofflet , înspiré par l'ambitieux ahbé Bernier, avait voulu organiser son armée à part, et se donner dea finances, une administration, tout ce qui constitue enfin une puissance régulière; et, dans ce but, il voulait fahriquer un papier-monnaie. Charette, jaloux de Stofflet, s'était vivement opposé à ses desseins. Secondé de Sapinaud, dont il disposait, il avait sommé Stofflet de renoucer à son projet, et de comparattre devant le conseil commun institué par les conventions de Jalais. Stofflet refusa de répondre. Sur son refus, Charette déclara les conventions de Jalais annulées. C'était en quelque sorte le dépouiller de son commandement, car c'était à Jalais qu'ils s'étaient réciproquement reconnu leurs titres. La brouille était done complète, et ne leur permettait pas de remédier à l'épuisement par le bon accord. Malgré que les agents royalistes de Paris enssent mission de lier correspondance avec Charette, et de lui faire arriver des lettres du régent, rien n'était encore parvenu à ce chef.

La division de Seépeaux, entre la Loire et la Vilaine, présentait le même spectaele. En Bretagne, il est vrai, l'énergie était moins relâchée : une longue guerre n'avait point épuisé les habitants. La chouannerie était un brigandage lucratif, qui ne fatiguait nullement eeux qui s'y livraient; et d'ailleurs un chef unique, et d'une persevérance sans égale, était là pour ranimer l'ardeur prête à s'éteindre, Mais ce ehef, qui, comme on l'a vu, n'attendait pour partir que d'avoir achevé l'organisation de la Bretagne, venait de se rendre à Londres, afin d'entrer en communication avec le cabinet anglais et les princes français. Puisave avait laissé, pour le remplacer auprès du comité central, en qualité de major-général, un sieur Desotteux, se disant haron de Cormatin. Les émigrés, si abondants dans les cours de l'Europe, étaient fort rares en Vendée, en Bretagne, partout où l'on faisait eette pénible guerre civile. Ils affectaient un grand mépris pour ce genre de service, et appelaient cela chouanner. Par cette raison, les sujets manquaient, et Puisaye avait pris cet aventurier qui venait de se parer du titre de baron de Cormatin, parce que sa femme avait hérité en Bourgogne d'une petite baronie de ce nom. Il avait été tour à tour chaud révolutionnaire, officier de Bouillé, puis chevalier du poignard, et enfin il avait émigré, cherchant partout un rôle. C'était un énergumene, parlant et gesti-

culant avec une grande vivacité, et capable des plus subits changements. Tel est l'homme que Puisaye, sans le connattre assez, laissa en Bretagne.

Dispaya rout en soin d'organiser une correspondance par les lies de l'erse; mais son abence se prolongosit; souvent sa lettre n'arrivaient pay; comanin n'ésta insulicente capable de suppléer à sa présence, et de ranimer les courages; les chésvimpatientaient ou sédeourageisent, (ils voyaient les haines, cellaires par la clémence de la couvention, ser elécher autour d'exu, et les éléments de la guerre civile se dissoudre. La présence d'un géerte d'onnair Bloche chi per propre à les enconernes d'onnair Bloche chi per propre à les enconepuises que la Vendée, éstat tout aussi disponée à recevir une pais adoritement offere.

Canclaux et lloche étaient tous deux fort canables de la faire réussir. On a déià vu agir Canelaux dans la première guerre de la Vendée ; il avait laissé dans le pays une grande réputation de modération et d'habileté. L'armée qu'on lui donnait à commander était considérablement affaiblie par les renforts continuels envoyés aux Pyrénées et sur le Rhin, et de plus, entièrement désorganisée par un si long séjour dans les mêmes lieux. Par le désordre ordinaire des guerres civiles, l'indiscipline l'avait gagnée, et ils'en était suivi le pillage, la débauche , l'ivrognerie , les maladies. C'était la seconde reehute de cette armée depuis le commencement de cette guerre funeste. Sur quarante-six mille hommes dont elle se composait, quinze ou dix-huit étaient dans les hôpitaux : les trente mille restant étaient mal armés et la moitié gardait les places : ainsi quinze mille tout au plus étaient disponibles. Canclaux se fit donner vingt mille hommes, dont quatorze mille pris à l'armée de Brest, et six à celle de Cherbourg. Avec ce renfort, il doubla tous les postes, fit reprendre le camp des Sorinières près de Nantes, récemment enlevé par Charette, et se porta en forces sur le Layon, qui formait la ligne défensive de Stofflet dans le llaut-Anjou. Après avoir pris cette attitude imposante, il répandit en quantité les décrets et la proclamation de la convention, et envoya des émissaires dans tout le

pays.

Hoche, habitué à la grande guerre, doué de qualités supérieures pour la faire, se voyait avec désespoir condamné à une guerre civile sans générosité, sons combinaisons, sans gloire. Il avait d'abord demandé son remplacement; mais il s'était résign élientôt à servi son pays dans un poste désagréable

et trop obscur pour ses talents. Il allait être récompensé de cette résignation en trouvant, sur le théâtre même qu'il voulait quitter, l'occasion de déployer les qualités d'un homme d'état autant que celles d'un général. Son armée était entièrement affaiblie par les renforts envoyés à Canclaux; il avait à peine quarante mille hommes mal organisés pour garder un pays conpé, montagneux, boisé, et plus de troiscent cinquante lieues de côtes depuis Cherbourg jusqu'à Brest. On lui promit douze mille hommes tirés du Nord. Il demandait surtout des soldats habitués à la discipline, et il se mit aussitôt à corriger les siens des habitudes contractées dans la guerre civile, « Il fant, disait-il, ne » mettre en tête de nos colonnes que des hommes » disciplinés, qui puissent se montrer aussi vail-» lants que modérés, et être des médiateurs autant » que des soldats. » Il les avait formés en une multitude de petits camps, et il leur recommandait de se répandre par troupes de quarante et cinquante, de chercher à acquérir la connaissance des lieux, de s'habituer à cette guerre de surprises, de lutter d'artifice avec les chouans , de parler aux paysans, de se lier avec eux, de les rassurer, de s'attirer leur amitié et même leur concours, « Ne » perdons jamais de vue , écrivait-il à ses officiers. « que la politique dolt avoir beaucoup de part à » cette guerre. Employons tour à tour l'humanité. » la vertu, la probité, la force, la ruse, et ton-» jours la dignité qui convient à des républicains.» En peu de temps, il avait donné à cette armée un autre aspect et une autre attitude; l'ordre indispensable à la pacification y était revenu. C'est lui qui. mélant envers sea soldats l'indulgence à la sévérité, écrivait ces paroles charmantes à l'un de ses licutenants qui se plaignait tropamèrement de quelques excès d'ivrognerie : « Eh! mon ami , si les » soldata étaient philosophes, ils ne se hattraient » pas!.... Corrigeons cependant les ivrognes, si » l'ivresse les fait manquer à leur devoir. » Il avait conçu les idées les plus justes sur le pays, et sur la manière de le pacifier. « Il faut des prêtres à ces » paysans, écrivait-il; laissons-les-leur puisqu'ils a en veulent. Beaucoup ont souffert, et soupirent » après leur retour à la vie agricole ; qu'on leur » donne quelques secours pour réparer leurs fer-» mes. Quant à ceux qui ont pris l'habitude de la a guerre, les rejeter dans leur pays est impossible; » ils le troubleraient de leur oisiveté et de leur in-» quiétude. Il faut en former des légions et les » enrôler dans les armées de la république. Ils fe-» ront d'excellents soldats d'avant-garde; et leur » haine de la coalition, qui ne les a pas secourus, a nous granuit de leur hélité. D'ailleurs que leur-importe la cause? Il leur hau la guerre. Souve-nez-vous, ajoutai-il, des bandes de Dugueselin a allant dérôme Pierre-le-Cruel, et du régiment el eré par Villars dans les Cérennes. » Tel était le jeune général appelé à pacifier ces malheureuses contrées.

Les décrets de la convention répandus à profusion en Vendée et en Bretagne, l'élargissement des suspects, soit à Nantes, soit à Rennes, la grace accordée à madame de Bonchamp, qui fut sauvée. par un décret, de la mort prononcée contre elle, l'annulation de toutes les condamnations non exécutées, la liberté accordée à l'excreice des cultes, la défense de dévaster les églises, l'élargissement des prêtres, la punition de Carrier et de ses complices, commencèrent à produire l'effet qu'on en attendait dans les deux pays, et diaposèrent les esprits à profiter de l'amnistie commune promise aux chefs et aux soldats. Les haines s'apaisaient, et le courage avec elles. Les représentants en mission à Nantes eurent des entrevues avec la sœur de Charette, et lui firent parvenir, par son intermédiaire, le décret de la convention. Il était dans ce moment réduit aux abois. Quoique doué d'une opinistreté sans pareille, il ne pouvait pas se passer d'espérance, et il n'en voyait luire d'aucun côté. La cour de Vérone, où il jouissait de tant d'admiration, comme on l'a vu plus haut, ne faisait cependant rien pour lui. Le régent venait de lui écrire une lettre dans laquelle il le nommait lieutenantgénéral, et l'appelait le second fondateur de la monarchie. Mais, confiée aux agents de Paris, cette lettre, qui aurait pu du moins alimenter sa vanité. ne lui était pas encore parvenue, il avait, pour la première fois, demandé des secours à l'Angleterre. et envoyé son jeune aide-de-camp, La Roberie, à Londres; mais il n'en avait pas de nouvelles. Ainsi pas un mot de récompense ou d'encouragement ni de ces princes auxquels il se dévouait, ni de ces puissances dont il secondait la politique. Il consentit donc à une entrevue avec Canclanx et les représentants du peuple.

A liennes, le rapprochement désiré fut encore amené par la sour de l'un des chefs. Le nommé Botidoux, l'un des principaux chouans al Morhihan, avait apprès que sa sœur, qui était à Rennes, venait d'être enfermée à cause de lui. On l'engagea à sy rendre pour obtenir son clargissement. Le représentant Boursaitt lui rendit sa sœur, le combla de careses, le rassurs sur l'intention di combla de careses, le rassurs sur l'intention di

sincérité du décret d'amnistie. Botidoux s'engagea à écrire au nommé Bois-Hardi, jeune chonan intrépide, qui commandait la division des Côtes-du-Nord, et qui passait pour le plus redontable des révoltés. « Quelles sont vos espérances ? lui écrivit-il. » Les armées républicaines sont maîtresses du - Rhin, La Prusse demande la paix, Vous ne pouvez » compter sur la parole de l'Angleterre; vous ne » pouvez compter sur des chefs qui ne vous écrivent » que d'outre-mer, ou qui vous ont abandonné sous » prétexte d'aller chercher des secours ; vous ne » pouvez plus faire qu'une guerre d'assassinats, » Bois-Hardi, embarrassé de cette lettre, et ne pouvant quitter les côtes du Nord, où des hostilités encore actives exigeaient sa présence, engagea le comité central à se rendre auprès de lui, pour répondre à Botidoux. Le comité, à la tête duquel se trouvait Cormatin, comme major-général de Puisaye, se rendit auprès de Bois-Hardi. Il y avait dans l'armée républicaine un jeune général, hardi, brave, plein d'esprit naturel, et surtout de cette finesse qu'on dit être particulière à la profession qu'il avait autrefois exercée, celle de maquignon : c'était le général Humbert. « Il était, dit Puisave , » du nombre de ceux qui n'ont que trop pronvé » qu'une année de pratique à la guerre supplée » avantageusement à tous les apprentissages d'espla-» nade. » Il écrivit une lettre dont le style et l'orthographe furent dénoncés au comité de salut public, mais qui était telle qu'il la fallait pour toucher Bois-Hardi et Cormatin, Il y cut nne entrevue, Bois-Hardi montra la facilité d'un jeune militaire conrageux, point haineux, et se hattant par caractère plutôt que par fanatisme; toutefois il ne s'engagea à rien, et laissa faire Cormatin. Ce dernier, avec son inconséquence habituelle, tout flatté d'être appelé à traiter avec les généraux de la puissante république française, accueillit toutes les ouvertures de Humbert, et demanda à être mis en rapport avec les généraux Hoche et Canclaux, et avec les représentants. Des entrevues furent convenues , le jour et le lieu fixés. Le comité central fit des reproches à Cormatin pour s'être trop avancé. Celui-ci, foignant la duplicité à l'inconséquence, assura le comité qu'il ne voulait pas trabir sa cause; qu'en acceptant une entrevue, il vonlait observer de près les ennemis communs, juger leurs forces et leurs dispositions. Il donna deux raisons importantes selon lui : premièrement, on n'avait jamais vu Charette, on ne s'était jamais concerté avec lui ; en demandant à le voir sous prétexte de rendre la

gouvernement, et parvint à le convainere de la régociation commune à la Vendée comme à la Bretagne, il pourrait l'entreteuir des proiets de Puisaye, et l'engager à y concourir, Secondement. Puisaye compagnon d'enfance de Canciaux, lui avait écrit une lettre capable de le toucher, et renfermant les offres les plus brillantes pour le gagner à la monarchie. Sous prétexte d'une entrevue, Cormatin îni remettrait la lettre, et achèverait l'ouvrage de Puisaye. Affectant ainsi le rôle de diplomate babile auprès de ses collègues. Cormatin obtint l'autorisation d'aller entamer une négociation simulée avec les républicains, pour se concerter avec Charette et séduire Canclaux. Il écrivit à Puisave dans ce sens, et partit, la tête pleine des idées les plus contraires ; tantôt fier de tromper les républicains, de comploter sous leurs yeux, de leur enlever un général; tantôt enorgueilli d'être le médiateur des insurgés auprès des représentants de la république, et prêt, dans cette agitation d'idées, à être dupe en voulant faire des dupes. Il vit floche ; il lui demanda d'abord une trève provisoire, et exigea ensuite la faculté de visiter tous les chefs de chouans l'un après l'autre, pour leur inspirer des vues pacifiques, de voir Canclaux, et surtout Charette, pour se concerter avec ce dernier, disant que les Bretons ne pouvaient se séparer des Vendéens. Hoche et les représentants lui accordérent ce qu'il demandait ; mais ils lui donnérent Humbert pour l'accompagner et assister à toutes les entrevues. Cormatin, au comble de ses vœux, écrivait au comité central et à Puisave que ses artifices rénssissaient, que les républicains étaient ses dupes , qu'il allait raffermir les chouans , donner le mot à Charette, l'engager seulement à temporiser en attendant la graude expédition, et enfin séduire Canclaux. Il se mit ainsi à parcourir la Bretagne, voyant partout les chefs, les étonnant par des paroles de paix et par cette trève singulière. Tous ue comprensient pas ses finesses, et se relachaient de leur courage. La cessation des hostilités faisait aimer le repos et la paix, et sans qu'il s'en doutât, Cormatin avancait la pacification. Lui-même commençait à y être porté; et, tandis qu'il voulait duper les républicains, c'était les républicains qui, sans le vouloir , le trompaient lui-même, Pendant ce temps, on avait fixé avec Charette le jour et le lieu de l'entrevue. C'était près de Nantes. Cormatin devaits'y rendre, et là devaient commencer les négociations. Cormatin, tous les jours plus embarrassé des engagements qu'il prenait avec les républicains, commençait à écrire plus rarement au comité central, et le comité central voyant la tournure qu'allaient

prembre les choses, cérinai à Puisaye en nivotez:

lifez-rous d'arrier. Les courregs sont éramies;

les républicains séduisent les chefs. Il faut venir,

se fâxe qu'avec doure mille hommes, avec de

l'argent, des prétress et des émigrés. Arritez avani

à fin de jamire (privates) e. Anita, tambis que
l'émigration et les puissances fondaient tant d'esprémences sur Chartett et aur la Petriegne, une
négociation aliait paetire ess deux courtées. En

douc à Rule, avec les royalistes qui l'araient jusqu'ici combatture et méconnue.

## CHAPITRE X.

Décourteure des alless, des spectales, des reduits as autars (gâtilisement de celorie printiere, normale, de died printiere, normale, de died printiere, normale, de died printiere (de médiciale; décréte; vitalifs au commerce, à l'entre de la commerce, à l'entre de la commerce, à l'entre de la commerce de refriere les aisegnate. — Audition de maximum des retirer les aisegnate. — Audition de la diente à montre de la commerce del la commerce de la commerc

Les jacobins étaient dispersés, les principaux agents on chefs du gouvernement révolutionnaire poursuivis, Carrier mis à mort, plusieurs autres députés recherchés pour leurs missions; enfin Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Barrère et Vadier étaient mis en état de prévention, et destinés à être traduits hientôt devant le tribunal de leurs collègues. Mais tandis que la France cherchait ainsi à se venger des hommes qui avaient exigé d'elle des efforts douloureux, et l'avaient condamnée à un régime terrible, elle revenait avec passion aux plaisirs, aux douceurs des arts et de la civilisation, dont ces hommes la privèrent un instant. Nous avons déjà vu avec quelle ardeur on se préparait à jouir de cet hiver, avec quel goût singulier et nouveau les femmes avaient cherché à se parer, avec quel empressement on se rendait aux concerts de la rue Feydeau. Maintenant tous les spectacles étaient rouverts. Les acteurs de la Comé-

die-Française étaient sortis de prison : Larive, Saint-Prix, Molé, Dazincourt, Saint-Phal, mesdemoiselles Contat, Devienne, avaient reparu sur la scène. On se portait aux spectacles avec fureur. On y applaudissait tous les passages qui pouvaient faire allusion à la terreur; on y chantait l'air du Réreil du Peuple; on y proscrivait la Marseillaise. Dans les loges paraissaient les beautés du temps, femmes ou amies des thermidoriens; dans le parterre, la jeunesse dorée de Fréron semblait norguer par ses plaisirs, par sa parure et par son gout, ces terroristes sanguinaires, grossiers, qui, disait-on, avaient voulu chasser toute civilisation. Les bals étaient suivis avec le même empressement. On en vit un où il n'était personne qui n'eût perdu des parents dans la révolution ; on l'appela le bal des rictimes. Les lieux publics consacrés aux arts étaient aussi rouverts. La convention qui avec toutes les passions, a eu toutes les grandes idées, avait ordonné la formation d'un musée, où l'on réunissait aux tahleaux que possédait déjà la France ceux que nous procurait la conquête. Déjà on y avait transporté ceux de l'école flamande conquis en Belgique. Le Lycée, où Laharpe avait céléhré tout récemment la philosophie et la liberté en bonnet rouge, le Lycée, fermé pendant la terreur, venait d'être rendu au public, grâce aux hienfaits de la convention, qui avait fait une partie des frais de l'établissement, et qui avait distribué guelques centaines de cartes aux jennes gens de chaque seetion. Là, on entendait Laharpe déclamer contre l'anarchie , la terreur , l'avillasement de la langue . le philosophisme, et tout ce qu'il avait vanté autrefois, avant que cette liberté, qu'il célébrait sans la connaître, ent effrayé sa petite ame. La convention avait accordé des pensions à presque tous les gens de lettres, et à tous les savants, sans aucune distinction d'opinions. Elle venait de décréter les écoles primaires, où le peuple devalt apprendre les éléments de la langue parlée et écrite, les règles du calcul, les principes de l'arpentage, et quelques notions pratiques sur les principaux phénomênes de la nature; les écoles centrales destinées aux classes plus élevées, et où la jeunesse devait apprendre les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire naturelle, l'hygiène, les arts et métiers, les arts du dessin, les helles-lettres, les langues aneignnes, les langues vivantes les plus appropriées aux localités, la grammaire générale, la logique et l'analyse, l'histoire, l'économie politique, les éléments de législation, le tout dans l'ordre le mieux approprié au développement de

l'esprit; l'école normale où devaient se former, sons les savants et les littérateurs les plus célèbres. de jeunes professeurs qui ensuite iraient répandre dans toute la France l'instruction puisée au fover des lumières; enfin les écoles spériales de médecine, de droit, d'art vétérinaire. Outre ce vaste système d'éducation destiné à répandre, à propager cette civilisation qu'on accusait si injustement la révolution d'avoir bannie, la convention vota des encouragements pour des travaux de toute espèce. L'établissement de diverses manufactures venait d'être ordonné. On avait donné aux Suisses, expatriés pour cause de troubles, des domsines nationaux à Besancon, afin d'y former une manufacture d'horlogerie. La convention avait demandé en outre à ses comités des projets de canaux, des plans de banque, et un système d'avances pour certaines provinces ruinées par la guerre. Elle avait adouci quelques lois qui pouvaient nuire à l'agriculture et au commerce. Une foule de cultivateurs et d'ouvriers avaient quitté l'Alsace, lorsqu'elle fut évacuée par Wurmser, Lyon pendant le siège, et tout le Midi, depuis les rigueurs exercées contre le fédéralisme. Elle les distingua des émigrés, et rendit une loi par laquelle les laboureurs, les ouvriers sortis de France depuis le 1er mai 1793, et disposés à y rentrer avant le 1er germinal, ne seraient pas considérés comme émigrés. La loi des suspects, dont on demandait le rapport, fut maintenue : mais elle n'était plus redoutable qu'aux patriotes qui étaient devenus les suspects du jour. Le tribunal révolutionnaire venait d'être entièrement recomposé, et ramené à la forme des tribunaux criminels ordinaires : Il y avait juges, jurés et défenseurs. On ne pouvait plus juger sur pièces écrites et sans entendre les témoins. La loi qui permettait la mise hors des débats, et qui avait été rendue contre Danton, était rapportée, Les administrations de districts devaient cesser d'être permanentes, excepté dans les villes au-dessus de cinquante mille âmes. Enfin, le grand intérêt du culte était réglé par une loi nouvelle. Cette loi rappelait qu'en vertu de la déclaration des droits, tous les cultes étaient libres ; mais elle déclarait que l'état n'en salariait plus ancun, et n'en permettait plus la célébration publique. Chaque secte pouvait construire, louer des édifices, et se livrer aux pratiques de son culte dans l'intérieur de ses édifices. Enfin, pour remplacer les anciennes cérémonies de la religion catbolique, et relles de la Raison, la convention venait de faire un plan de fêtes décadaires. Elle avait combiné la danse, la musique et les exhortations morales, de manière à rendre profitables les plaisirs du peuple, et à produire sur son imagination des impressions à le fois utiles et agréables. Ainsi distraite du soin pressant de se dérendre, la révolution déponillait ses formes violentes, et revenait à se mission véritable, celle de favoriser les arts, l'industrie, les lumières et la crillisation.

Mais tandis qu'on voyait les lois cruelles disparaltre, les bautes classes se recomposer et se livrer aux plaisirs, les classes inférieures souffraient d'une affreuse disette et d'un froid presque inconnu dans nos climats. Cet biver de l'an III, qui nous avait permis de traverser à pied sec les fleuves et les bras de mer de la Hollande, nous faisait payer cher cette conquête en condamnant le peuple des villes et des campagnes à de rudes souffrances. C'était sans contredit le plus rigoureux du siècle : il surpassait encore celui qui précéda l'ouverture des étatsgénéraux, en 1789. Les subsistances manquaient par différentes causes. La principale était l'insuffisance de la récolte. Quoiqu'elle se fût annoncée trèsbelle, la sécheresse, puis les brouillards, avaient trompé toutes les espérances. Le battage avait été négligé, comme dans les années précédentes, soit par le défaut de bras, soit par la mauvaise volonté des fermiers. Les assignats baissant tous les jours, et étant tombés récemment au dixième de leur valeur, le maximum était devenu plus oppressif, et la répugnance à y obéir, les efforts pour s'y soustraire, plus grands. Les fermiers faisaient partout de fausses déclarations, et étaient aidés dans leurs mensonges par les municipalités, qui venaient, comme on sait, d'être renouvelées. Composées presque tontes d'hommes modérés, elles secondaient volontiers la révolte contre les lois révolutionnaires : enfin tous les ressorts de l'autorité étant relàchés, et le gouvernement avant cessé de faire peur. les réquisitions pour l'approvisionnement des armées et des grandes communes n'étaient plus obéies. Ainsi, le système extraordinaire des approvisionnements, destiné à suppléer au commerce, se trouvait désorganisé bien avant que le commerce eut repris son mouvement naturel. La disette devait être plus sensible encore dans de grandes communes, toujours plus difficiles à approvisionner. Paris était meuacé d'une famine plus cruelle qu'aucune de celles dont on avait eu peur dans le cours de la révolution. Aux causes générales se réunissaient des causes toutes particulières. Par la suppression de la commune conspiratrice du 9 thermidor, le soin d'alimenter Paris avait été transmis de la commune

à la commission de commerce et d'approvisionne- ] ment : il était résulté de ce changement une interruption dans les services. Les ordres avaient été donnés fort tard, et avec une précipitation dangereuse. Les movens de transport manquaient; tous les chevaux, comme on l'a vu, avaient été crevés, et outre la difficulté de réunir des quantités suffisantes de blé, il y avait encore celle de les transporter à Paris. Les lenteurs, les pillages sur les rontes. tous les accidents ordinaires des disettes, déjouaient les efforts de la commission. A la disette des subsistances se joignait celle des bois de chauffage et du charbon. Le canal de Briare avait été desséché pendant tout l'été. Les charbons de terre n'étaient pas arrivés, les usines avaient consumé tout le charbon de bois. Les coupes de bois avaient été tardivement ordonnées, et les entrepreneurs de flottage, vexés par les autorités locales, étaient entièrement découragés. Les charbons, les bois manquaient donc, ct, par cet affreux hiver, cette disette de combustible était aussi funeste que celle des grains.

Ainsi, une souffrance cruelle dans les basacs classes contrastait avec les plaisirs nouveaux auxquels se livraient les classes élevées, Les révolutionnaires, irrités contre le gouvernement, suivaient l'exemple de tous les partis battus, et se servaient des maux publics comme d'autant d'arguments contre les chefs actuels de l'état. Ils contribuaient même à augmenter ces maux en contrariant les ordres de l'administration. « N'envoyez pas vos blés » à Paris, disaient-ils aux fermiers; le gouverne-» ment est contre-révolutionnaire, il fait rentrer · les émigrés, il ne vent pas mettre en vigueur la » constitution . Il laisse pourrir les grains dans les « magasins de la commission de commerce; il veut » affamer le peuple pour l'obliger à se jeter dans « les bras de la royauté, » Ils engageaient ainsi les possesseurs de grains à les garder. Ils quittaient leurs communes pour se rendre dans les grandes villes où ils étaient inconnus, et hors de la portée de ceux qu'ils avaient persécutés. Là, ils répandaient le trouble. A Marseille , ils venaient de faire de nouvelles violences aux représentants, qu'ils avaient obligés à suspendre les procédures commencées contre les prétendus complices de la terreur. Il avait fallu mettre la ville en état de siège. C'est à Paris surtout qu'ils s'amassaient en grand nombre, et qu'ils étaient plus turbulents, lls revenaient toujours au même sujet, la souffrance du peuple, et la mettaient en comparaison avec le luxe des nouveaux meneurs de la convention. Madame Tallien était la femme du jour qu'ils accusaieut le

plus, car à toutes les époques on en avait accusé une : c'était la perfide enchanteresse à laquelle ils reprochaient, comme autrefois à madame Roland, et plus anciennement à Marie-Antoinette, tous les manx du peuple. Son nom , prononcé plusieurs fois à la convention, avait paru ne pas émouvoir Tallien. Enfin, il prit un jour la parole pour la venger de tant d'outrages ; il la présenta comme un modèle de dévouement et de courage; comme une des victimes que Robespierre avait destinées à l'échafand, et il déclara qu'elle était deve que son épouse. Barras, Legendre, Fréron, se joignirent à lui ; ils s'écrièrent qu'il était temps enfin de s'expliquer ; ils échangérent des injures avec la Montagne, et la convention se vit obligée, comme à l'ordinaire, de mettre fin à la discussion par l'ordre du jour. Une autre fois, Duhem dit au député Clausel, membre du comité de sureté générale, qu'il l'assassinerait. Le tumulte fut épouvantable, et l'ordre du jour vint encore terminer cette nouvelle scène.

L'infatigable Duhem découvrit un écrit intitulé le Spectateur de la Révolution, dans lequel se trouvait un dialogue sur les deux gouvernements monarchique et républicain. Ce dialogue donnait une préférence évidente au gouvernement monarchique, et engageait même, d'une manière assez ouverte, le peuple français à y revenir. Dubem dénonça cet écrit avec indignation comme l'un des symptômes de la conspiration royaliste. La convention, faisant droit à cette réclamation, envoya l'auteur au tribunal révolutionnaire : mais Dubem s'étant permis de dire que le royalisme et l'aristocrație triomphaient, elle l'envoya lui-même pour trois jours à l'Abbaye, comme ayant insulté l'assemblée. Ces scèncs avaient ému tout Paris. Dans les sections on voulait faire des adresses sur ce qui venait d'arriver, et on se battait pour la rédaction, chacun voulant que ces adresses fussent écrites dans son sens. Jamais la révolution n'avait présenté un spectacle aussi agité. Jadis les jacobins, tout-puissants, n'avaient trouvé aucune résistance capable de produire une véritable lutte. Ils avaient tout chassé devant eux, et étaient demeurés vainqueurs; vainqueurs bruyants et colères, mais uniques. Aujourd'hui, un parti puissant venait de s'élever, et quoiqu'il fût moins violent, il suppléait par la masse à la violence, et pouvait lutter à chance égale. On fit des adresses en tout sens. Onelques jacobins réunis dans les cafés, vers les quartiers populeux de Saint-Denis , du Temple , de Saint-Antoine , tinrent des propos comme ils avaient coutume d'en tenir. Ils menacèrent d'aller attaquer au PalaisRoyal, aux spectacles, à la convention même, les 1 nouveaux conspirateurs. De leur côté, les jeunes gens faisaient un bruit épouvantable dans le parterre des theatres. Ils se promirent de faire un outrage sensible aux jacobins. Le buste de Marat était dans tous les lieux publics, et particulièrement dans les salles de spectacles. Au théâtre Feydeau, des jeunes gens s'élancèrent au halcon, et, montant sur les épaules les uns des autres , renversèrent le buste du saint, le brisèrent, et le remplacèrent aussitôt par ceiui de Rousseau. La police fit de vains efforts pour empêcher cette scène. Des applaudissements universels convrirent l'action de ces jeunes gens. Des couronnes furent jetées sur le théâtre pour en couronner le huste de Rousseau ; des vers, préparés pour cette circonstance, furent déhités; on cria : A bas les terroristes! à bas Marat! à bas ce monstre sanguinaire qui demandait trois cent mille tétes! Vive l'auteur d'Émile, du Contrat social, de la nouvelle IIéloise! Cette scène se répéta le lendemain dans les spectacles et dans tous les lieux publics. On se précipita dans les halles, on barbouilia de sang le buste de Marat, et on le précipita ensuite dans la boue. Des enfants firent dans le quartier Montmartre une procession, et après avoir porté un buste de Marat jusqu'au bord d'un égout, l'y précipitèrent. L'opinion se prononça avec une violence extrême; la haine et le dégoût de Marat étaient dans tous les cœnrs, même chez la piupart des montagnards, car aucun d'eux n'avait pu suivre dans ses écarts la pensée de ce maniaque audacieux. Mais le nom de Marst étant consacré , le poignard de Corday lui avant vaiu nne espèce de culte, on craignait de toucher à ses auteis comme à ceux de la liberté elie-même. On a vu que, pendant les dernières sans-culottides, c'est-à-dire quatre mois auparavant, il avait été mis au Panthéon à la piace de Mirabeau. Les comités s'empressèrent d'accueillir ce signal, et proposèrent à la convention de décréter qu'aucun individu ne pourrait être porté au Panthéon avant un délai de vingt ans, et que le buste ou portralt d'aucun citoven ne pourrait être exposé dans les lieux publics. On ajouta que tout décret contraire était rapporté. En conséquence Marat, introduit au Panthéon, en fut chassé seulement après quatre mois. Telle est l'instabilité des révolutions!... on décerne, on retire l'immortalité; et l'impopularité menace les chefs de parti an-delà même de la mort ! Dès cet instant commença la longue infamie qui a poursuivi Marat, et qu'il a partagée avec Robespierre. Tous deux . divinisés na-

guère par le fanatisme, jugés aujourd'hui par la douleur, furent voués à une longue exécration.

Les jacobins , irrités de cet outrage fait à une des plus grandes renommées révolutionnaires, s'assemblérent au faubourg Saint-Antoine, et jurérent de venger la mémoire de Marat. Ils prirent son buste, le portèrent en triomphe dans tous les quartiers qu'ils dominaient, et armés jusqu'aux dents, menacèrent d'égorger quiconque viendrait troubler cette fête sinistre. Les jeunes gens avaient envie de fondre sur ce cortége : ils s'encouragement à l'attaquer, et une bataille s'en scrait suivie infailliblement, si les comités n'avaient fait fermer le club des Quinze-Vingts, défendu les processions de ce genre, et dispersé les attroupements. A la séance du 20 nivose (9 janvier), les hustes de Marat et de Lepelietier furent enlevés de la convention, ainsi que les deux belies peintures dans lesquelles David les avait représentés mourants. Les tribunes, qui étaient partagées, firent éclater des cris contraires : les unes applandirent, les autres poussèrent d'affreux murmures. Dans ces dernières se trouvaient de ees femmes qu'on appelait furies de guiliotine : on les fit sortir. L'assemblée applaudit. et la Montagne, morne et siiencieuse, en vovant enlever ces celebres tableaux, crut voir s'ancantir la révolution et la république.

Le douverrière republiques et su deux partie une occasion de reveir oux mais; units la lutte une occasion de vessel oux mais; units la lutte utérial rétantée que de quelques Jours. Les ressentients étient à profonda, et les souffrances du peuple si grandes, qu'on devait s'attendre à quelque de ces sciens violentes qui avaient cesangiante la révolution. Dans l'incertitute de ce qui altis arriver, on discustit toutes le questions que faisait nattre la situation commerciale et financière de persy questions malburarresse, qu'on persait de persy questions malburarresse, qu'on persait et les récondre d'une manière différente, autient et les récondre d'une manière différente, autient et la récondre d'une manière différente, autient les changements qu'avaient au lie side

Deux mois augustrante, on avait modifié le montaine, on croine variable le prit des grains variables montaines, on avait modifié les requisits suivant les localities; on avait modifié les requisits uniten et les localities; on avait modifiée, requilières, et on avait ajourné les questions relatires au séquestre, au moutraire et aux aus afignates. Aujourn'abul, tout ménagement pour les créations retoutionnaires avait dispare. Ce n'était plus suue voit simple modification qu'on demandait, c'était l'aboution de le comment de la comment de

disajent-ils , le maximum était absurde et inique. ! Le fermier payant 30 franes un soe qu'il payait jadis 50 sous, 700 franes un domestique qu'il payait 100, et 10 francs le journalier qu'il payait 50 sous. ne pourrait jamais donner ses denrées au même prix qu'autrefois. Les matières premières apportées de l'étranger avant été affranchies récemment du maximum, pour rendre quelque activité au commerce, il était absurde de les y soumettre ouvrées; car elles seraient payées huit ou dix fois moins qu'à l'état brut. Ces exemples n'étaient pas les sculs : on en pouvait eiter mille du même genre. Le maximum exposant ainsi le marchand, le manufacturier, le fermier, à des pertes inévitables, ils ne vondraient jamais le subir; les uns abandonneraient les boutiques ou la fabrication, les autres enfouraient leur blé ou le feraient consommer dans les basses-cours , parce qu'ils trouveraient plus d'avantages à vendre de la volaille ou des eochons engraissés. De manière on d'autre, il fallait, si on voulait que les marchés fussent approvisionnés, que les prix fussent libres; car jamais personne ne voudrait travailler pour perdre. Du reste, ajoutaient les adversaires du système révolutionnaire, le maximum n'avait jamais été exécuté; eeux qui voulaient trouver à acheter se résignaient à payer d'après le prix réel, et non d'après le prix legal. Toute la question se réduisait donc à ces mots : payer cher on n'avoir rien. Vainement voudrait-on suppléer à l'activité spontanée de l'industrie et du commerce par les réquisitions, e'est-à-dire par l'action du gouvernement. Un gouvernement commercant était une monstruosité ridicule. Cette commission des approvisionnements, qui faisait tant de bruit de ses opérations. sait-on ce qu'elle avait apporté en France de hié étranger? De quoi nourrir la France pendant cinq jours. Il fallait donc en revenir à l'activité individuelle, c'est-à-dire au commerce libre, et ne s'en fier qu'à lui. Lorsque le maximum serait supprime, et que le négociant pourrait retrouver le prix du fret, des assurances, de l'intérêt de ses espitaux, et son juste bénéfice, il ferait venir des denrées de tous les points du globe. Les grandes communes surtout, qui n'étaient pas comme celle de Parls approvisionnées aux frais de l'état, ne pouvaient recourir qu'au commerce , et seraient affamées si on ne lui rendait sa liberté.

En principe, ces raisonnements étaient justes; il n'en était pas moins vrai que la transition du commerce forcé au commerce libre devait être dangereuse dans un moment d'aussi granile erise. En

2

attendant que la liberté des prix cut réveillé l'iudustrie individuelle, et approvisionné les marchés. le renchérissement de toutes choses allait être extraordinaire. C'était un inconvénient très-passager pour toutes les marchandises qui n'étaient pas de première nécessité; ce n'était qu'une interruption momentanée jusqu'à l'époque où la concurrence ferait tomber les prix; mais pour les subsistances qui n'admettent pas d'interruption, comment se ferait la transition? En attendant que la faculté de vendre les blés à prix libre ent fait expédier des vaisseaux en Crimée, en Pologne, en Afrique, en Amérique, et obligé, par la concurrence, les fermiers à livrer leurs grains, comment vivrait le peuple des villes sans maximum et sans réquisitions? Eneore valait-il mieux du mauvais pain. produit avec les pénibles efforts de l'administration, avee d'incroyables tiraillements, que la disette absolue. Sans donte il fallait sortir de ce système forcé le plus tôt possible, mais avec de grands ménagements et sans un sot emportement.

Quant aux reproches de M. Boissy-d'Anglas à la eommission des approvisionnements, ils étaient aussi injustes que ridicules. Ses importations , disait-il, n'auraient pu nourrir la France que pendant cinq jours. D'abord on niait le calcul; mais peu importait. Ce n'est jamais que le peu qui manque à un pays, autrement il serait impossible d'y suppléer; mais n'était-ce pas un service insmense que d'avoir fourni ee peu ? Se figure-t-on le désespoir d'une contrée privée de pain pendant einq jours? Encore si cette privation éût été également répartie, elle aurait pu n'être pas mortelle; mais tandis que les campagnes auraient regorgé de blé, on aurait vu les grandes villes, et surtout la eapitale en manquer, non pas seulement pendant einq jours, mais pendant dix, vingt, cinquante, et un bouleversement s'ensuivre. Du reste, la commission de commerce et des approvisionnements, dirigée par Lindet, ne s'était pas bornée sculement à tirer des denrées du dehors, mais elle avait encore fait transporter les grains, les fourrages, les marchandises qui existaient en France, des campagnes aux frontières ou dans les grandes communes; et le commerce, effrayé par la guerre et les fureurs politiques, n'aurait jamais fait cela spontanément. Il avait fallu y suppléer par la volonté du gouvernement, et cette volonté, énergique, extraordinaire, méritait la reconnaissance et l'admiration de la France, malgré les eris de ces petits hommes qui, pendant les dangers de la patrie, n'avaient su que se eacher.

La question fut résolue d'assaut en quelque sorte. On abolit le maximum et les réquisitions, d'entralnement, comme on arait rappelé les soixantetreize, comme on arait décrété Billaud, Collot et Barrère, Cependant, on laissa subsister quelques restes du système des réquisitions. Celles qui avaient pour but d'approvisionner les grandes communes devaient avoir leur effet encore un mois. Le gouvernement conserrait le droit de préhension, e'est-à-dire la faculté de prendre les denrées d'autorité, en les payant au prix des marchés. La fameuse commission perdit une partie de son titre: elle ne s'appela plus commission de commerce et des approvisionnements, mais sculement commission des approvisionnements. Ses einq directeurs furent réduits à trois; ses dix mille employes à quelques centaines. Le système de l'entreprise fut avec raison substitué à celui de la régie; ct. en passant, on s'éleva contre Pache, pour sa création du comité des marchés. Les charrois furent donnés à des entrepreneurs. La manufacture d'armes de Paris, qui arait rendu des services eoûteux, mais immenses, fut dissoute, On le pouvait alors sans inconvénient. La fabrication des armes fut remise à l'entreprise. Les ouvriers, qui royaient bien qu'ils allaient être moins payés, poussérent quelques murmures ; excités même par les facobins, ils menaçaient d'un mourement; mais ils furent contenus et renvoyés dans leurs communes.

La question du séquestre, ajournée précédemment, parce qu'on craignait, en rétablissant la circulation des valeurs, de fournir des aliments à l'émigration, et de faire renaltre l'agiotage sur le papier étranger, cette question fut reprise, et cette fois résolue à l'arantage de la liberté du commerce. Le séquestre fut levé; on restitua aussi aux négociants étrangers les valeurs séquestrées, au risque de ne pas obtenir la même restitution en faveur des Français. Enfin la libre circulation du numéraire fut rétablie après une vive discussion. On l'avait interdite autrefois pour empécher les émigrés d'emporter le numéraire de la France; on la permit de noureau sur le motif que, les moyens de retour nous manquant, Lyon ne pourant plus fournir 60 millions manufacturés, Nimes 20, Sédan 10, le commerce serait impossible si on ne permettait pas de payer en matière d'or ou d'argent les achats faits à l'extérieur. D'ailleurs, on pensa que le numéraire étant enfoui, et ne voulant pas sortir à cause du papier-monnaie, la faculté de payer à l'étranger les objets d'importation l'engagerait à se moutrer, et lui rendrait son mouvement. On prit, en outre, des précautions assez puériles pour l'empécher d'aller alimenter les émigrés. Quiconque faisait sortir une valeur métallique était tenu de faire rentrer une raleur égale en marchandises.

Enfin on s'occupa de la difficile question des assignats. Il y en avait à peu près 7 milliards 5 ou 600 millions en eireulation réelle; il en restait dans les caisses 5 on 600 millions; la somme fahriquée s'élerait done à 8 milliards. Le gage restant en hiens de première et seconde origine, tels que bois, terres, châteaux, bôtels, maisons, mobilier, s'élevait à plus de 15 milliards, d'après l'évaluation actuelle en assignats. Le gage était donc bien suffisant, Cependant, l'assignat perdait les ueuf dixièmes ou les onze douzièmes de sa valeur, suivant la nature des objets contre lesquels on l'échangeait. Ainsi, l'état qui recevait l'impôt en assignats, le rentier, le fonctionnaire publie, le propriétaire de maisons ou de terres, le créancier d'un espital, tous ceux enfin qui receraient ou leurs appointements, ou leurs rerenus, on leurs salaires, ou leurs remboursements, en papier, faisaient des pertes toniours plus énormes; le désordre qui en résultait devenait chaque jour plus grand. Cambon proposad'augmenter les appointements des fonctionnaires publics et le rerenu des rentiers. Après avoir combattu sa proposition, on se vit obligé de l'adopter pour les fonctionnaires publics qui ne pouvaient plus vivre. Mais c'était là un bien faible palliatif pour un mal immense; c'était soulager une classe sur mille. Pour les soulager toutes, il fallait rétablir le inste rapport des valeurs; mais comment y parrenir?

On aimait à faire encore les rêves de l'année précédente; on recherchait la cause de la dépréciation des assignats, et les moyens de les relever. D'abord, tout en arouant que leur grande quantité était une cause d'arilissement, on cherehait aussi à prouver qu'elle n'était pas la plus grande, pour se disculper de l'excessive émission. En preuve, on disait qu'au moment de la défection de Dumouriez, du soulèvement de la Vendée, et de la prise de Valenciennes, les assignats, circulanten quantité beaucoup moindre qu'après le déblocus de Dunkerque, de Maubeuge et de Landau, perdaient néanmoins darantage; ce qui était vrai, et ce qui prourait que les défaites et les victoires influaient sur le cours du papier-monnaie; vérité sans doute incontestable. Mais aujourd'hui, rentose an III (mars 1795), la victoire était complète sur tous les points, la confiance dans les ventes était établie, les biens nationaux étaient devenus l'objet d'une espèce d'agjotage,

une foute de spéculateurs achetaient, pour profiter sur les reventes on sur la division; et cependant le discrédit des assignais était quaire ou einq fois plus grand que l'année précédente. La quantité des missions était done la cause vérilable de la dépréciation du papier, et sa rentrée le seul moyen de relever sa valeur.

Le seul moven de le faire rentrer, e'était de vendre les biens. Mais quel était le moyen de les vendre? Questions éternelles, qu'on se proposait chaque année. La eause qui avait empéché d'acheter les biens, les années précédentes, c'était la répugnance, le préjngé, surtont le défaut de confiance dans la solidité des acquisitions. Aujourd'hui e'en était une autre. On'on se figure comment se font les acquisitions d'immeubles, dans le cours ordinaire des choses. Le commercant, le manufacturier, l'agriculteur, le eapitaliste, avec des produits ou des revenus accumulés, achètent la terre de l'individu qui s'est appauvri, ou qui vend pour changer sa propriété contre une autre. Une terre s'échange ainsi toniours on contre une autre, ou contre des eapitaux mobiliers accumulés par le travail. L'achetenr de la terre vient se reposer sur son sein; le vendeur va faire valoir les capitaux mobiliers qu'il en reçoiten paiement, et succéder au rôle laborieux de celui qui les exploitait. Tel est le roulement insensible de la propriété immobilière. Mais qu'on se figure tont un tiers du territoire, composé de propriétés somptuenses et peu divisées, de parcs, de châteaux, d'hôtels, mis en vente tout à la fois, dans le moment même où les propriétaires et les eommerçants, les eapitalistes les plus riches étaient dispersés, et on comprendra si le paiement en était possible. Ce n'étaient pas quelques bourgeois ou fermiers échappés à la proscription qui pouvaient faire eette acquisition, et surtont la payer. On dira sans donte que la masse des assignats en eireulation était suffisante pour solder les biens; mais cette masse était illusoire, si chaque portent d'assignats était obligé d'en employer huit ou dix fois davantage pour se procurer les mêmes objets qu'antrefois.

La difficulté consistait dons à fournir aux acquicurars non pas la routier d'archer, miss la faculté |
pour cautifirant partier de payer. Aussi tous les moyens proposseit tous |
les sur me lasse fausse, car il la myposient tous |
les sur me lasse fausse, car il la myposient tous |
cette fenetlé. Ces moyens éciaent on forcés on vomoltires. Les premiers consistaire daines de despain |
miliante et l'empent force. La démonétisation |
monaise circulate. Il est évident que la vériable nonaise circulate. Il est évident que la vériable nonaise insuipe décigation |
miliante de l'entre de proprier le papier et le relever étaine trégnait l'assignet dans les mains de l'enurier ou il dout l'insuire l'entre l'est paire et le relever dainet l'acquisse d'autorisse d'un destination de l'entre de l'acquisse d'autorisse d'autorisse d'un destination de l'entre le papier et le relever dainet l'acquisse d'autorisse d'autor

de l'individu qui avait tout juste de quoi vivre. elle changeait le morceau de pain en terre, et affamait le porteur de eet assignat. Le seul hruit, en effet, qu'on démonétiserait certaine portion du papier les avait fait baisser rapidement, et on fut obligé de décréter qu'on ne démonétiserait pas. L'emprunt foreé n'était pas moins tyrannique; il consistait aussi à changer forcément l'assignat de monnaie en valeur sur les terres. La seule différence, c'est que l'emprunt forcé portait sur les classes élevées et riebes, et n'opérait la conversion que pour elles: mais elles avaient tant souffert qu'il était difficile de leur faire aeheter des hiens-fonds sans les mettre dans de cruels embarras. D'ailleurs, depuis la réaction, elles commençaient à se défendre contre tout retour aux movens révolutionnaires.

Il ne restait done plus que les movens volontaires, On en proposa de toute espèce. Cambon imagina une loterie : elle devait se composer de quatre millions de lots, de 1000 francs chacun: ce mi faisait une mise de quatre milliards de la part du public. L'état ajontait 391 millions, qui servaient à faire de gros lots, de manière qu'il y avait quatre lots de 500,000 francs, trente-six de 250,000, trois cent soixante de 100,000. Les moins heureux retrouvaient leurs lots primitifs de 1000 francs : mais les uns et les autres, au lieu d'avoir des assignats, n'avaient qu'un hon sur les biens nationaux. rapportant trois pour cent d'intérêt. Ainsi, on supposait que l'appât d'un lot considérable ferait rechercher ce placement en bons sur les hiens nationaux, et que quatre milliards d'assignats quitteraient ainsi la qualité de monnaie pour prendre celle de contrats sur les terres, movennant une prime de 391 millions. C'était supposer toujours qu'on ponvait faire et placement. Thirion conseilla un autre moyen, celui d'une tontine. Mais ce moven, bon pour ménager un petit espital d'éeonomie à quelques survivants, était beaucoup trop lent et trop insuffisant par rapport à la masse énorme des assignats. Johannot proposa une espèce de hanque territoriale, dans laquelle on déposerait des assignats pour avoir des bons rapportant trois pour cent d'intérêt, bons qu'on échangerait à volonté pour des assignats. C'était toujours le même plan de changer le papier-monnaie en simples valeurs en terres, lei, la seule différence consistait à laisser à ces valeurs la faculté de reprendre la forme de monnaie circulante. Il est évident que la véritable difficulté n'était pas vaincue. Tous les moyens imaginés pour retirer le papier et le relever étaient temps dans cette carrière, émettant des assignats, qui baisseraient davantage : an terme il y avait une solution forcée. Mallicurrussement, onne sail ji mais prévoir les sacrifices nécessaires, et en diminuer Pétendue en les faisant d'avance. Cette prévoyance et ce courage ont tonjours manqué aux nations dans les crises financières.

A ces prétendus moyens de retirer les assignats s'en joignaient d'autres, heureusement plus réels, mais fort insuffisants. Le mobilier des émigrés, assez facile à vendre, s'élevait à 200 millions, Les transactions à l'amiable, pour les intérêts des émigrés dans les sociétés de commerce, pouvaient produire 100 millions; la part dans leurs héritages, 800 millions. Mais dans le premier cas, on retirait des capitanx au commerce; dans le second, on devait percevoir une portie des valeurs en terres, On comptait offrir une prime à ceux qui ae héveraient leurs paiements pour les biens déià acquis, et on espérait faire rentrer ainsi 800 millions. On allait mettre enfin en loterie les grandes maisons sises à Paris et non louées. C'était un milliard encore. Dans le eas d'un plein succès, tout ce que nous venons d'énumérer aurait pu faire rentrer deux milliards 600 millions; cependant on eut été fort henreux de retirer 1500 millions sur le tont ; d'ailleurs, cette somme allait ressortir par une autre voie. On venait de décréter une mesure fort sage et fort humaine : c'était la liquidation des créaneiers des émigrés. On avait résolu d'abord de faire une liquidation individuelle pour chaque émigré. Comme beaucoup d'entre eux étaient insolvables, la république n'aurait payé lenr passif que jusqu'à concurrence de l'actif. Mais cette liquidation individuelle présentait des longueurs interminables; il fallait ouvrir un compte à chaque émigré, y porter ses biens-fonds, son mobilier, balsneer le tout avec ses dettes; et ses malheureux créanciers. presque tous domestiques, ouvriers, marchands, auraient attendn vingt et trente ans leur paiement. Cambon fit décider que les créanciers des émigrés deviendraient créanciers de l'état, et seraient payés sur-le-champ, excepté eeux dont les débiteurs étaient notoirement insolvables. Le république pouvait perdre ainsi quelques millions, mais elle soulageait des manx très-grands, et faisait un bien immense. Le révolutionnaire Cambon était l'auteur de cette idéc si humaine.

Mais, tandis qu'on discutait ces questions si malheureuses, on était ramené sans cesse à des soins encore plus pressants, la subsistance de Paris qui allait manquer tout-à-fait. On était à la fin de

ventose (milieu de mars). L'abolition du maximum n'avait pas encore pu ranimer le commerce, et les grains n'arrivaient pas. Une foule de députés, répondus autour de Paris, faisaient des réquisitions qui n'étaient pas obéies. Quoiqu'elles fussent autorisées encore pour l'approvisionnement des grandes communes, et qu'on les payat au prix des marchés, les fermiers disaient qu'elles étaient abolies et ne voulaient pas obéir. Mais ce n'était pas là le plus grand obstacle. Les rivières, les canaux étaient entièrement geles ; pas un bateau ne pouvait arriver. Les routes, couvertes de glaces, étaient impraticables; il fallait, pour rendre le roulage possible, les sabler vingt lieues à la ronde. Pendant le trajet, les charrettes étaient pillées par le peuple affamé dont les jacobins excitaient le courroux en disant que le gouvernement était contre-révolutionnaire. qu'il laissait pourrir les grains à l'aris, et qu'il voulait rétablir la royauté. Tandis que les arrivages diminuaient , la consommation sugmentait , comme il arrive tonjours en pareil cas. La peur de manquer faisait que chacun s'approvisionnait ponr plusieurs jours. On délivrait, comme autrefois, le pain sur la présentation des cartes; mais ehacun exagérait ses besoins. Pour favoriser leurs laitières, leurs blanchisseuses, ou des gens de la campagne qui leur apportaient des légumes et de la volaille, les habitants de Paris leur donnaient du pain, qui était préféré à l'argent , vu la disette qui affligeait les environs autant que Paris même. Les boulangers revendaient même de la pâte aux gens de la campagne, et, de quinze cents sacs, la consommation s'était ainsi élevée à dix-neuf cents. L'abolition du maximum avait fait monter le prix de tous les comestibles à un taux extraordinaire; pour les faire baisser, le gouvernement avait déposé chez les charcuitiers, les épiciers, les boutiquiers, des vivres et des marchandises, afin de les donner à bas prix, et de ramener un peu le bon marché. Mais les dépositaires abusaient du dépôt, et vendaient plus eher qu'on n'était convenu avec eux.

aloient plus elere qu'on n'éaitic ouvreun avec ent. Les comités étaient chaupe jour dann les plus grandes albernes, et attendaient avec une vire autiée les dis-cont cents aces de farine devenus mutiée les dis-cont cents aces de farine devenus indispensables. Boissy-d'Anglas, charge des subsistances, vensit libre sum cesse de nouveau, rapports pour tranquillière le publie, et tieber de in procurer une securité que le gouvernement n'avait pas hi-nême. Dans cette situation, on se prodiquat les injuires d'usage. « Voils, diasist la » Montagne, l'effet de l'abolition du macrimum. — Voils, repondait le codé d'art, l'fett inévi» lable de ves mesurer révolutionnaires. « Chacina alors perpossit comme remble l'accomplissement des veux de son parti, et demandait les mesures souvent les plus érringères au pénible sujet dont il régissait. » Punissez tous les compables, disait le « côde d'onit, réprez toutes les injuites, révinez toutes les lois tyramiques, rapporte la loi de ampecta. » Non « Pénaleim les montes de l'accompany de l'entre les melleurs patriores de de clever l'aris-tourelle . » Tels étaient les moyens proposés pour le soulegement de la misére publique.

Ce sont toujours de pareils moments que les partis choisissent pour en venir aux mains, et pour faire triompher leurs désirs. Le rapport tant attendu sur Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Barrère et Vadier, fut présenté à l'assemblée. La commission des vingt-et-un conclut à l'accusation, et demanda l'arrestation provisoire : l'arrestation fut votée surle-champ à une immense majorité. Il fut décrété que les quatre membres inculpés scraient entendus par l'assemblée, et qu'une discussion solennelle serait ouverte sur la proposition de les mettre en accusation. A peine cette décision était-elle rendue qu'on proposa de réintégrer dans le sein de l'assemblée les députés proscrits, que deux mois auparavant on avait déchargés de toutes poursuites, mais auxquels on avait interdit le retour au milieu de leurs collègues, Sieves, qui avait gardé un silence de einq années; qui depuis les premiers mois de l'assemblée constituante s'était caché au centre pour faire oublier sa réputation et son génie, et auquel la dictature avait pardonné comme à un caractère insociable, incapable de conspirer, cessant d'être dangereux des qu'il cessait d'écrire : Sieves sortit de sa longue nullité, et dit que, puisque le règne des lois paraissait revenir, il allait reprendre la parole. Tant que l'outrage fait à la représentation nationale n'était pas réparé, le règne des lois, suivant lui, n'était pas rétabli. « Toute » votre histoire, dit-il à la convention, se partage » en deux époques : depuis le 21 septembre , jour » de votre réunion, jusqu'au 31 mai, oppression » de la convention par le peuple égaré; depuis le » 31 mai jusqu'aujourd'hui, oppression du peuple « par la convention tyrannisée. Dès ce jour vous » pronverez que vous êtes devenus libres en rappe-» lant vos collègues. Une pareille mesure ne peut » pas même être discutée; elle est de plein droit. » Les montagnards se soulevèrent à cette manière de raisonner. « Tout ce que vons avez fait est donc |

» nul i Véricia Cambon. Ces immenses travuax, esteti en militude de lois, tous ese décreta qui composent el le gouvernement actuel sont donc muls t et le saint de la Prance. opéré par voire courage et alle de la Prance. opéré par voire courage et de la compris. On décida néammoint la trêta fundament de la compris. On décida néammoint la trêta fund. Ces fameux proserits lamed, Herni Larvièrez, fund. Ces fameux proserits lamed, la meri, larvière fund. Ces fameux proserits lamed, la contre la revierle de la policie de l'ondice de la contre la revierle Chairer, ne c'estal pas trouvé de l'ondice de l'ondice de la contre la revierle de la contre la couract. l'édoquence de Vergniaud et le géale de Condocret : de Condocret :

Les montagnards furent indignés. Plusieurs thermidoriens même, épouvantés de voir rentrer dans l'assemblée les chefs d'une faction qui avait opposé au système révolutionnaire une résistance si dangereuse, retournèrent à la Montagne. Thuriot, ce thermidorien si ennemi de Robespierre, qui avait été soustrait par miracle au sort de Philipeaux; Lesage-Senault, esprit sage, mais ennemi prononce de toute contre-révolution; Lecointre enfin, l'adversaire si opiniâtre de Billaud, Collot et Barrère, Lecointre qui avait été déclaré calomniateur cinq mois auparavant, pour avoir dénoncé les sept membres restants des anciens comités, vinrent se replacer au côté gauche. - Vous ne savez pas ce que vous faites, dit Thuriot à ses collègues; ces hommes ne vous le pardonneront jamais. Lecointre proposa une distinction. - Rappelez, dit-il. les députés proscrits, mais examinez quels sont ceux qui ont pris les armes contre leur patrle en soulevant les départements, et ceux-là, ne les rappelez pas au milieu de vous. - Tous, en effet, avaient pris les armes. Louvet n'hésita pas à en convenir, et proposa de déclarer que les départements qui s'étaient soulevés en juin 93 avaient bien mérité de la patrie, lei Tallien se leva, effrayé de la bardiesse des girondins, et repoussa les deux propositions de Lecointre et de Louvet. Elles furent toutes deux mises au néant. Tandis qu'on venait de réintégrer les girondins proscrits, on déféra à l'examen du comité de sureté générale, Pache, Bouchotte et Garat.

De telles résolutions n'étaient pas faites pour calmer les esprits. La disette croissonte obliges enfin de prendre une meaure qu'on différoit depuis plusieurs jours, et qui devait porter l'irritation au comble, c'était de mettre les habitants de Paris à la ration. Boissy-d'Anglas se présenta à l'assemblée le 28 ventose (16 mars ), et proposa, pour éviter les gaspillages et pour assurer à chacun une part suf- ! fisante de subsistances, de réduire chaque individu à une certaine quantité de pain. Le nombre d'individus composant chaque famille devait être indiqué sur la carte, et il ne devait plus être accordé chaque jour qu'une livre de pain par tête. A cette condition, on pouvait promettre que la ville ne manquerait pas de subsistances. Le montagnard Romme proposa de porter la ration des ouvriers à une livre et demie. Les hautes elasses, dit-il, avaient les moyens de se proeurer de la viande , du rlz, des légumes; mais le bas peuple, pouvant tout au plus acheter le pain, devait en avoir davantage. On admit la proposition de Romme, et les thermidoriens recrettèrent de ne l'avoir pas faite euxmêmes, pour se donner l'appul du peuple et le retirer à la Montagne.

A peine ce déeret était-il rendu qu'il exeita une extrème fermentation dans les quartiers populeux de Paris. Les révolutionnaires s'efforeèrent d'en aggraverl'effet, et n'appelèrent plus Boissy-d'Anglas que Boissy-famine. Le surlendemain 27 ventose (17 mars), jour où, pour la première fois, le décret fut mis à exécution, il s'éleva un grand tumulte dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Mareeau. Il avait été distribué aux six cent trentesix mille habitants de la capitale dix-buit cent quatrevingt-dix-sept sacs de farine. Trois cent vingt-quatre mille citoyens avaient reçu la demi-livre de plus, destinée aux ouvriers travaillant de leurs mains, Néanmoins, il parut si nouveau au peuple des faubourgs d'être réduit à la ration, qu'il en murmura. Ouelques femmes, babituées des clubs, et toujours promptes à se soulever, s'amentèrent dans la scetion de l'Observatoire. Les agitateurs ordinaires de la section se joignirent à elles. Ils voulaient aller faire une pétition à la convention : mais il fallait pour cela une assemblée de toute la section, et il n'était permis de se réunir que le décadi. Néanmoins on entoura le comité civil, et on lui demanda avec menace les elefs de la salle des séances, et sur son refus, on exiges qu'il détachât un de ses membres pour accompagner le rassemblement jusqu'à la convention. Le comité y consentit, et donna un de ses membres pour régulariser le mouvement et empêcher des désordres. La même ehose se passait au même instant dans la section du Finistère. Un rassemblement s'y était formé, et il viut se réunir à celui de l'Observatoire. Les deux se confondirent. et marchèrent ensemble vers la convention. L'un des meneurs se charges de porter la parole, et fut introduit avec quelques pétitionnaires à la barre.

Le reste du rassemblement demeura aux portes , faisant un bruitaffreux. - « Le pain nous manque, dit l'orateur de la députation; nous sommes prèts à regretter tous les sacrifiees que nous avons faits pour la révolution. » A ces mots l'assemblée, remplie d'indignation, l'interrompit brusquement, et une foule de membres se levèrent pour réprimer l'inconvenance de ce langage. - Du pain! du pain! s'éerièrent les pétitionnaires en frappant sur la barre. A cette insolente réponse, l'assemblée voulait qu'on les fit sortir de la salle. Pourtant le calme se rétablit , l'orateur aebeva sa barangue , et dit que insqu'à ce qu'on eut satisfait aux besoins du peuple, ils neerieraient que Fire la République! Le président Thibaudeau répondit avec fermeté à ce discours séditieux, et , sans inviter les pétitionnaires à la séance, les renvoya à leurs travaux, Le comité de sureté générale, qui avait déjà réuni quelques batsillons des sections, fit dégager les portes de l'assemblée, et dispersale rassemblement.

Cette scène produisit une grande impression sur les esprits. Les menaces journalières des jacobins répandus dans les sections des faubourgs; leurs placards incendiaires où ils annoncaient une insurrection sous huit jours, si les patriotes n'étaient pas déebargés de toute poursuite, et si la constitution de 93 n'était pas mise en vigueur ; leurs coneiliabules presque publics tenus dans les cafés des faubourgs, enfin ee dernier essai d'un mouvement, révélèrent à la convention l'intention d'un nouveau 31 mai. Le côté droit , les girondins rentrés, les thermidoriens, tous également menacés, songèrent à prendre des mesures pour prévenir une nouvelle attaque contre la représentation nationale. Sieyes, qui vensit de reparaître sur la scène et d'entrer au comité de salut public, proposa aux comités réunis une espèce de loi martiale. destinée à prévenir de nouvelles violences contre la convention. Ce projet de loi déclarait séditieux tout rassemblement où l'on proposerait d'attaquer les propriétés publiques ou partieulières, de rétablir la royauté, de renverser la république et la constitution de 93, de se rendre au Temple ou à la convention, etc. Tout membre d'un pareil rassemblement était passible de la déportation. Si. après trois sommations des magistrats, le rassemblement ne se dissipait pas , la force devait être employée; toutes les sections voisines, en attendant la réunion de la force publique, devaient envoyer leurs propres bataillons. L'insulte faite à un représentant du peuple était punie de la déportation; l'outrage avec violence , de la peine de mort. Une

seule cloche devait rester dans Paris , et être placée au pavillon de l'Unité. Si un rassemblement marehait sur la convention, cette cloche devait sonner le tocsin sur-le-champ. A ce signal, toutes les sections étaient tenues de se réunir et de marcher au secours de la représentation nationale. Si la convention était dissoute ou génée dans sa liberté , il était enjoint à tous les membres qui pourraient s'échapper de partir sur-le-champ de Paris , et de se rendre à Châlons-sur-Marne. Tous les suppléants, tous les députés en eongé et en mission avaient ordre de se réunir à eux. Les généraux devaient aussitôt leur envoyer des troupes de la frontière, et la nouvelle convention formée à Châlons, seule dépositaire de l'autorité légitime, devait marcher sur Paris, délivrer la portion opprimée de la représentation nationale, et punir les auteurs de l'attentat.

Les comités accueillirent ce projet avec empressement. Sieves fut chargé d'en faire le rapport, et de le présenter le plus tôt possible à l'assemblée. Les révolutionnaires, de leur eôté, enhardis par le dernier mouvement, trouvant dans la disette une oceasion des plus favorables, voyant le danger croftre pour leur parti, et le moment fatal s'approeher pour Billaud, Collot, Barrère et Vadier, s'agitèrent avec plus de violence et songèrent sériensement à combiner une sédition. Le club électoral et la société populaire des Quinze-Vingts avaient été dissons. Les révolutionnaires, privés de ce lien de refuge, s'étaient répandus dans les assemblées de section, qui se tenaient tous les décadis ; ils occupaient les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, les quartiers du Temple et de la Cité. Ils se voyaient dans des eafés placés au centre de ecs différents quartiers, ils projetaient un mouvement, mais sans avoir ni un plan ni des chefs hien avoués. Il se trouvait parmi enx plusieurs hommes compromis, ou dans les comités révolutionnaires, ou dans différentes fonctions, qui avaient beaneoup d'influence sur la multitude; mais aucun d'eux n'avait une supériorité décidée. Ils se balançaient les uns les autres, s'entendaient assez mal, et n'avaient surtout aucune communication avec les députés de la Montagne.

Les anciens meneurs populaires, toujours alliés soit à Danton, soit à Robespierre, aux chés gouvernement, leur avaient servi d'intermédiaires pour donner le mot d'ordre à la populace. Mais les unset elle sautres avaient peir. Les nouveaux meneurs étaient étrangers aux nouveaux éthés de la Montagne : lis avaient de commun arce cux one leurs dangers et leur attachement à la même cause, D'ailleurs les députés montagnards, restés en minorité dans les assemblées, et accusés sans cesse de conspirer pour recouvrer le pouvoir, comme il arrive à tous les partis battus, étaient réduits à se justifier chaque jour, et obligés de protester qu'ils ne conspiraient pas. Le résultat ordinaire d'une telle position est d'inspirer le désir de voir conspirer les autres et la répugnance à conspirer soimême. Aussi les montagnards disaient chaque jour: Le peuple se soulèvera ; il faut qu'il se soulève; mais ils n'auraient pas osé se concerter avec lui pour amener ce soulèvement. On citait bien des propos imprudents de Duhem et de Maribon-Montand dans un café; l'un et l'autre avaient assez peu de réserve et de mesure pour les avoir proférés. On répétait des déclamations de Léonard-Bourdon à la société sectionnaire de la rue du Vert-Bois : elles étaient vraisemblables de sa part ; mais aucun d'eux ne correspondait avec les patriotes. Quant à Billaud , Collot , Barrère , plus intéressés que d'autres à un mouvement, ils craignaient, en y prenant part, d'aggraver leur position déjà fort périlleuse.

Les patriotes marchaient donc tout sculs, sans beaucoup d'ensemble, comme il arrive toujours lorsqu'il n'y a plus de chefs assez marquants. Ils couraient les uns chez les autres, se donnaient le mot de rue à rue, de quartier à quartier, et s'avertissaient que telle ou telle section allait faire une pétition ouessayer un mouvement. An commencement d'une révolution, lorsqu'un parti est à son début, qu'il a tous ses chefs, que le snecès et la nouveauté entratnent les masses à sa suite, ou'il déconcerte ses adversaires par l'audace de ses attaques. il supplée à l'ensemble, à l'ordre, par l'entrainement : au contraire , lorsqu'il est une fois réduit à se défendre, qu'il est privé d'impulsion, connu de ses adversaires, il aurait plus que jamais la soin de la discipline. Mais cette discipline, presque toujours impossible, le devient tout à fait lorsque les chefs influents ont dispara. Telle était la position da parti patriote en ventose au 111 (fin mars) : ee n'était plus le torrent du 14 iuillet, des 5 et 6 octohre, du 10 août, du 31 mai; c'était la réunion de quelques hommes aguerris par de longues discordes , sérieusement compromis , pleins d'énergie et d'opiniatreté, mais plus capables de combattre avec désespoir que de vaincre.

Suivant l'ancienne contume de faire précéder tout mouvement par une pétition impérieuse et pourtant mesurée, les sections de Montreuil et des Quinze-Vingts, comprises dans le fauloure Autoine, en rédigérent une analogue à toutes relles [ qui avaient été faites avant les grandes insurrections. Il fut convenu qu'elle serait présentée le 1et germinal (21 mars ). C'était ce jour même que les eomités avaient résolu de proposer la loi de grande police, imaginée par Sieyes. Outre la députation qui devait présenter la pétition , une réunion de patriotes avait eu soin de ser endre vers les Tuileries ; ils y étaient accourus en foule, et comme de coutume, ils formaient des groupes nombreux dont le cri était : Vire la convention! vivent les jacobins! à bas les aristocrates ! Les jeunes gens à cheveux retronssés, à collet noir, avaient débordé aussi du Palais-Royal aux Tuileries, et formaient des gronpes opposés : Vire la convention! à bas les terroristes! Les pétitionnaires furent introduits à la barre : le langage de leur pétition était extrêmement mesuré. Ils rappelèrent les souffrances du peuple, sans y mettre aucune amertume; ils combattirent les accusations dirigées contre les patriotes, sans récriminer contre leurs adversaires. Ils firent remarquer seulement que, dans ces accusations, on méconnaissait et les services passés des patriotes, et la position dans laquelle ils s'étaient tronvés; ils avouèrent, du reste, que des excés avaient été commis, mais en ajoutant que les partis, quels qu'ils fussent, étaient composés par des hommes, et non par des dieux. « Les sections des » Quinze-Vingts et de Montreuil, dirent-ils, ne » viennent donc vous demander pour mesures gé-» nérales ni déportation, ni effusion de sang contre » tel ou tel parti, movens qui confondent la simple » erreur avrc le crime; elles ne voient dans les » Français que des frères, diversement organisés, » il est vrai , mais tous membres de la même fa-» mille. Elles viennent vous demander d'user d'un » moyen qui est dans vos mains, et qui est le senl » efficace pour terminer nos tempêtes politiques : - c'est la constitution de 93. Organisez des au-» jourd'hui cette constitution populaire, que le peuple français a acceptée et juré de défendre. » Elle conciliera tous les intérêts, calmera tous les « esprits, et vous conduira au terme de vos tra-

Valut. "
Cttle proposition insidieuse renfermait tout ce que les révolutionnaires désiraient dans le moment. Ils pensaient, en cfiet, que la constitution, en carpulsant la convention, raménerait à la législature, an pouroir exécutif et aux administrations municipales, leurs chefs et eux-ariense. Cétait là une erreur grave, mais in l'espérient tains, et ils pensaient que, sans connect des venus dangereux, tela que, une sans connect des venus dangereux, tela que.

l'élargissement des patriotes, la suspension de toutes les procédures, la formation d'une nouvelle commune à Paris, ils en trouveraient l'accomplissement dans la seule mise en vigueur de la constitution. Si la convention se refusait à leur demande, si elle ne s'expliquait pas nettement, et ne fixait pas une époque prochaine, elle avouait qu'elle ne voulait pas la constitution de 93. Le président Thibaudeau leur fit une réponse très-ferme, qui finissait par ces mots aussi sévères que peu flatteurs : « La convention n'a ja-» mais attribué les pétitions insidieuses qui lui ont » été faites aux robustes et sincères difenseurs de » la liberté qu'a produits le faubourg Antoine. » A peine le président avait-il achevé que le député Chales se hate de monter à la tribune, pour demander que la déclaration des droits soit exposée dans la salle de la convention, comme le veut l'un des articles de la constitution. Tallien le remplace à la tribune. « Je demande, dit-il, à ces hommes » qui se montrent aujourd'hui défenseurs si ardents » de la constitution, à ceux qui semblent avoir adopté » le mot de ralliement d'une secte qui s'éleva à la » fin de la constituante, la constitution, rien que » la constitution ; je leur demande si ce ne sont » pas eux qui l'ont renfermée dans une bolte? » Des applaudissements d'une part, des murmures, des cris de l'autre, interrompent Tallien; il reprend au milieu du tumulte: «Rien, continua-t-il, nem'emo pechera de dire mon opinion lorsque je suis au » milieu des représentants du peuple. Nous voulons tous la constitution avec un gouvernement ferme. » avec le gouvernement qu'elle prescrit; et il ne fant pas que quelques membres fassent croire au peuple » qu'il est dans cette assemblée des membres qui ne veulent pas la constitution. Il faut aujourd'hui même prendre drs mesures pour les empêcher de calomnier la majorité respectable et pure de la con-» vention. - Oui! oui! s'écrie-t-on de toutes parts. . - Cette constitution, ajoute Tallien, qu'ils ont · fait suivre, non pas des lois qui devaient la com-» pléter et en rendre l'exécution possible, mais du » gouvernement révolutionnaire, cette constitution, il la faut faire marcher et lui donner la vic. Mais » nous n'aurons pas l'imprudeuce de vouloir l'exé-» cuter sans lois organiques, afin de la livrer im-» complète et sans défense à tous les ennemis de la » république. C'est pourquoi je demande qu'il soit » fait incessamment un rapport sur les moyens d'exécuter la constitution, et qu'il soit décrété, » dès à présent, qu'il n'y aura aucun intermédiaire » entre le gouvernement actuel et le gouvernement » définitif. » Tallien desceud de la tribune au milieu iles marques universelles de satisfaction de l'assem- I blée, que sa réponse venait de tirer d'embarras. La confection des lois organiques était un prétexte beureux pour différer la promulgation de la constitution, et pour four nir un moyen de la modifier. C'était l'occasion d'une nouvelle révision, comme celle que l'on fit subir à la constitution de 91. Le député Miaulle, montagnard assez modéré, approuve l'avis de Tallien, et admet, comme lui, qu'il ne faut pas précipiter l'exécution de la constitution; mais il soutient qu'il n'y a aucun inconvénient à lui donner de la publicité, et il demande qu'elle soit gravée sur des tables de marbre, et exposée dans les lieux publics. Thibaudeau, effrayé d'une telle publicité donnée à une constitution faite dans un moment de délire démagogique, cède le fauteuil à Clauzel, et monte à la tribune. « Législateurs , s'écrie-t-il , " nous ne devons pas ressembler à ces prêtres de l'an-» tiquité, qui avaient deux manières de s'exprimer, » l'une secrète, l'autre ostensible. Il faut avoir le » courage de dire ce que nous pensons sur cette con-» stitution; et dût-elle me frapper de mort, comme » elle en a frappé, l'année dernière, ceux qui ont » voulu faire des observations contre elle, je par-» lerai. » Après une longue interruption, produite par des applaudissements, Thibaudeau soutient bardiment qu'il y aurait du danger à publier une constitution qui, certainement, n'est pas connue de ceux qui la vantent si fort, « Une constitution » démocratique, dit-il, n'est pas celle où le peuple » exerce lui-même tous les pouvoirs... » Non! non! s'ecrient une foule de voix ... « C'est , reprend Thi-» baudeau, celle où, par une sage distribution de » tous les pouvoirs, le peuple jouit de la liberté, » de l'égalité et du repos. Or , je ne vois pas cela » dans une constitution qui, à côté de la représenta-» tion nationale, placerait une commune usurpa-» trice ou des jacobins factieux; qui ne donnerait pas » à la représentation nationale la direction de la · force armée dans le lieu où elle siège, et la pri-» verait ainsi des moyens de se défendre et de main-» tenir sa dignité; qui accorderait à une fraction « du peuple le droit d'insurrectiou partielle, et la fa-» culté de bouleverser l'état. Vainement on nous » dit qu'une loi organique corrigera tous ces in-» convénients. Une simple loi peut être changée par » la législature, et des dispositions aussi impor-» fantes que celles qui seront reufermées dans ees » lois organiques doivent être immuables comme la » constitution elle-même. D'ailleurs, les lois orga-» niques ne se font pas en quinze jours , même en » un mois; et, en attendant, je demande qu'il ne

» solt donné aucune publicité à la constitution, » qu'une grande vigueur soit imprimée au gouver-- nement, et que, s'il le faut même, de nouvelles » attributions soient données au comité de salut » public. » Thibaudeau descend de la tribune au milien des applaudissements décernés à la hardiesse de sa déclaration. On propose aussitôt de fermer la discussion; le président met la clôture aux voix, et l'assemblée presque entière se lève pour la prononcer. Les montagnards irrités disent qu'on n'a pas eu le temps d'entendre la parole du président. qu'on ne sait ce qui a été proposé : on ne les écoute pas et on passe outre. Legendre demande alors la formation d'une commission de onze membres, pour s'occuper sans relâthe des lois organiques dont la constitution doit être accompagnée. Cette idée est aussitôt adoptée. Les comités annoncent dans ce moment qu'ils ont un rapport important à faire, et Sieyes monte à la tribune pour présenter sa loi de grande police. Pendant que ces différentes scènes se passaient

dans l'intérieur de l'assemblée, le plus grand tumulte régnait au debors. Les patriotes du faubourg, qui n'avaient pas pu entrer dans la salle, étaient répandus sur le Carrousel et dans le jardin des Tuileries; ils attendaient avec impatience, et eu poussant leurs cris accoutumés, que le résultat de la démarche tentée auprès ile la convention fût connu. Quelques-uns d'entre eux, descendus des tribunes, étaient venus rapporter aux autres ce qui se passait ; et , leur faisant un récit infidèle , ils avaient dit que les pétitionnaires avaient été maltraités. Alors le tumulte s'était augmenté parml eux; les uns étaient accourus vers les faubourgs, pour annoncer que leurs envoyés étaient maltraités à la convention; les autres avaient percouru le jardin, repoussant devant eux les jeunes gens qu'ils rencontraient ; ils en avaient même saisi trois , et les avaient jetés dans le grand bassin des Tuileries. Le comité de sûreté générale, en voyant ces désordres, avait fait battre le rappel pour convoquer les sections voisines. Cependant le danger était pressant; il fallait du temps pour que les sections fussent convoquées et réunies. Le comité était entouré d'une foule de jeunes gens, accourus au nombre de mille ou douze cents , armés de cannes , et disposés à fondre sur les groupes de patriotes , qui n'avaient pas encore rencontré de résistance. Il accepte leurs secours, et les autorise à faire la police du jardin, lls se précipitent alors sur les groupes où l'on criait Vivent les jacobins! les dispersent après une mélée assez longue, en refoulent

même une partie vers la salle de la convention. Quelques-uns des patrintes remontent dans les tribunes, et y répandent, par leur arrivée précipitée. une espèce de trouble. Dans ce mnment, Sieyes achevait son rapport sur la loi de grande police. On demandait l'ajournement, et on s'écriait à la Montagne : C'est une lni de sang! c'est la loi martiale! nn veut faire partir la convention de Paris. -A ees cris se mêle le bruit des fugitifs arrivant du jardin. Il se manifeste alors une grande agitation. Les royalistes assassinent les patrintes! s'écrie une voix. On entend du tumnîte aux portes ; le président se couvre. Une grande majorité de l'assemblée dit que le danger prévu par la loi de Sieves se réalise, qu'il faut la voter sur-le-champ. - Aux voix! aux vnix! s'écrie-t-on. - On met la loi aux voix, et elle est aussitôt adoptée par l'immense majorité, au bruit des plus vifs applaudissements. Les membres de l'extrémitéganche refusent de prendre part à la délibération. Enfin le calme se rétablit peu à peu, et on commence à pouvoir entendre les nrateurs. - On a tromoé la convention, s'écrie Duhem, Clauzel, qui entre, vient, dit-il, rassurer l'assemblée. - Nous n'avons pas besoin d'être rassurés, répondent plusieurs voix. - Clauzel continue, et dit que les hons eitnyens sont venus faire un rempart de leurs coros à la représentation nationale. On applaudit .- C'est tni, lui dit Ruamps. qui as provoqué ces rassemblements pour faire passer une loi atroce. - Clauzel vent répliquer , mais il ne peut se faire entendre. On attaque alors la loi qui venait d'être votée avec tant de précipitation. - « La loi est rendue, dit le président : no » n'y peut plus revenir. - On conspire ici avec le » dehors, dit Tallien; n'importe, il faut rouvrir la » discussion sur le projet, et prouver que la con-» vention sait délibérer même au milieu des égor-» geurs. » On adopte la proposition de Tallien, et on remet le projet de Sieyes en délibération. La discussion s'engage avec plus de calme, Tandis qu'on délibère dans l'intérieur de la salle, la tranquillité se rétablit au dehors. Les jeunes gens, victorienx des jacobins, demandent à se présenter à l'assemblée; ils sont introduits par députation, et viennent protester de leurs intentions patriotiques et de leur dévouement à la représentation nationale. Ils se retirent après avnir été vivement applaudis. La convention, persistant à discuter la loi de police sans désemparer, la vote article par artiele, et se sépare enfin à dix heures du soir.

Cette journée laissa les deux partis convaincus de l'approche d'un grand événement. Les patriotes,

repoussés par la clôture dans la convention, battus à enups de cannedans le jardin des Tuileries, vinrent porter leur colère dans les faubourgs, et y exciter le peuple à un mouvement. L'assemblée vit bien qu'elle allait être attaquée, et songea à faire usage de la loi intélaire qu'elle venait de rendre.

Le lendemain devait amener une discussinn tnut anssi grave que celle du inur ; en effet , Billaud , Collot, Barrère et Vadier devaient être entendus pour la première fois devant la convention. Une foule de patrintes et de femmes étaient accourus de bonne heure pour remplir les tribanes. Les jeunes gens, plus prampts, les avaient devaucés, et avaient empêché les femmes d'entrer, Ils les avaient congédiées assez rudement, et il en était résulté quelques rixes autour de la salle. Cepeudant de nombreuses patrouilles, répandues aux environs, avaient maintenu la tranquillité publique ; les tribunes s'étaient remplies sans beaucoup de trouble, et depuis huit heures du matin jusqu'à midi, le temps avait été employé à chanter des airs patriotiques. D'un côté on chantait le Réveil du peuple, de l'autre la Marseillaise, en attendant que les députés vinssent prendre leur place. Enfin le président se plaça au fauteuil, au milieu des cris de Vire la convention! vive la république ! Les prévenus vincent s'asseoir à la harre, et on attendit la discussion avec le plus grand silence.

Robert-Lindet demanda aussitôt la parole pour une motion d'ordre. On se doutait que cet homme irréprochable, que l'on n'avait pas osé accuser avec les autres membres du comité de salut public, allait défendre ses anciens enllègues. Il était beau à lui de le faire, car il était encore plus étranger que Carnot et Prieur de la Côte-d'Or aux mesures politiques de l'ancien comité de salut public. Il n'avait accepté le soin des approvisinnnements et des transports qu'à la condition de rester étranger à tnutes les opérations de ses collègues, de ne jamaia délibérer avec eux, et d'occuper même avec ses bureaux un autre local. Il avait refusé la solidarité avant le danger; le danger arrivé, il venait la réclamer généreusement. On pensait bien que Carnot et Prieur de la Côte-d'Or allaient suivre cet exemple : aussi plusieurs vnix de la droite s'élevèrent à la fois pour s'opposer à ce que Robert-Lindet fût entendu. - La parale estaux prévenus, s'écrie-t-on ; ils doivent la prendre avant leurs accusateurs et leurs défenseurs. - « Ilier, dit Bourdon de l'Oise, » on a tramé un complat pour sauver les accusés ; » les bons citnyens l'ant déjoué. Aujourd'hui on a » recours à d'autres moyens, on réveille les scrupu-

» les d'hommes honnètes, que l'accusation a séparés » de leurs collègues : on veut les engager à s'associer » aux coupables, pour retarder la justice par de nou-» veaux obstacles, « Robert-Lindet répondit que c'était tout le gouvernement qu'on voulait juger, qu'il en avait été membre, que par conséquent il ne devait pas consentir à être séparé de ses collègues, et qu'il demandait sa part de responsabilité. On ose difficilement résister à un acte de courage et de générosité. Robert-Lindet obtint la parole; il retraca fort longuement les immenses travaux du comité desalut public; il prouva son activité, sa prévoyance, ses éminents services, et fit sentir que l'excitation de zèle produite par la lutte avaitseule causé les excès reprochés à certains membres de ce gouvernement. Ce discours, de six heures, ne fut pas entendu sans beaucoup d'interruptions. Des ingrats, oubliant déjà les services des hommes aujourd'hui accusés, tronvaient que cette énumération était longue; quelques membres même eurent l'indécence dedire qu'il fallait imprimer ce discours aux frais de Lindet, parce qu'il coûterait trop à la république, Les girondins se soulevèrent en entendant parler de l'insurrection fédéraliste, et des maux qu'elle avait causés. Chaque parti trouva à se plaindre. Enfin on s'ajourna au lendemain, en se promettant de ne plus souffrir de ces longues dépositions en fayeur des accusés. Cependant Carnot et Prieur de la Côte-d'Or vou laient être entendus à leur tour; ils voulaient , comme Lindet, prêter un secours généreux à leurs collègues, et se justifier en même temps d'une foule d'accusations qui ne pouvaient porter sur Billaud, Collot et Barrère, sans les atteindre euxmêmes. Les signatures de Carnot et de Prieur de la Côte-d'Or se trouvaient en effet sur les ordres les plus reprochés aux accusés. Carnot, dont la réputation était immense, dont on disait en France et en Europe qu'il avait organisé la rictoire, dont les luttes conragenses avec Saint-Just et Robespierre étaient connucs, Carnot ne pouvait être écouté qu'avec égard et une sorte de respect. Il obtint la parole. - Il m'appartient, à moi, dit-il, de justifier le comité de salut public, moi qui osai le premier attaquer en face Robespierre et Saint-Just; et il anrait pu ajonter : Moi qui osai les attaquer lorsque vous respectiez leurs moindres ordres, et que vous décrétiez à leur grétous les supplices qu'ils vous demandaient, il expliqua d'ahord comment sa signature et celle de ses collègues les plus étrangers aux actes politiques du comité se trouvaient néanmoins au bas des ordres les plus sanguinaires. « Accablés, dit-il. de soins im-

» menses, ayant jusqu'à trois et quatre cents » affaires à régler par jour, n'ayant pas sou-» vent le temps d'aller manger, nous étions con-» venus de nous prêter les signatures. Nous signions » une multitude de pièces sans les lire. Je signais des » mises en accusation et mes collègues signaient des » ordres de mouvement, des plans d'attaque, sans » que ni les uns ni les autres nous eussions le temps » de nous expliquer. La nécessité de cette œuvre » immense avait exigé cette dictature individuelle, » qu'on s'était réciproquement accordée à chacun. » Jamais, sans cela, le travail n'ent été achevé. L'or-» dre d'arrêter l'un de mes meilleurs employés à la » guerre, ordre pour lequel f'attaquai Saint-Just » et Robespierre, et les dénoncai comme des usur-» pateurs, cet ordre, je l'avais signé sans le sa-» voir. Ainsi notre signature ne prouve rien, et ne » peut nullement devenir la preuve de notre parti-» cipation aux actes reprochés à l'ancien gouver-» nement. » Carnot s'attacha ensuite à justifier ses collègues accusés. Tout en convenant, sans le dire expressément, qu'ils avaient fait partie des hommes passionnés et violents du comité, il assura qu'ils s'étaient élevés des premiers contre le triumvirat, et que l'indomptable caractère de Billaud-Varennes avait été le plus grand obstacle que Robespierre eût rencontré sur ses pas. Prieur de la Côte-d'Or, qui, dans la fabrication des munitions et des armes, avait rendu d'aussi grands services que Carnot, et qui avait donné les mêmes signatures . et de la même manière, répéta la déclaration de Carnot, et demanda, comme lui et Lindet, à partager la responsabilité qui pesait sur les accusés.

lei la convention se trouvait replongée dans les embarras d'une discussion déjà entamée plusieurs fois, et qui n'avait jamais abouti qu'à une affrense confusion. Cet exemple, donné par trois hommes jonissant d'une considération universelle, et venant se déclarer solidaires de l'ancien gouvernement, cet exemple n'était-il pas un avertissement pour elle? Ne signifiait-il pas que tout le monde avait été plus ou moins complice des anciens comités, et qu'elle devait elle-même venir demander des fers, comme Lindet. Carnot et Prieur? En effet, elle n'avait elle-même attaqué la tyrannie qu'après les trois hommes qu'elle voulait punir aujourd'hui comme ses complices; et, quant à leurs passions. elle les avait toutes partagées; elle était même plus coupable qu'eux si elle ne les avait pas ressentics. car elle en avait sanctionné tous les excès.

Aussi la discussion devint-elle, pendant les journées des 4, 5 et 6 germinal (24, 25 et 26 mars), une mèlée épouvantable. A chaque instant le nom d'un nouveau membre se trouvait compromis; il demandait à se justifier ; il récriminait à son tour . et on se ictait, de part et d'autre, dans des discussions aussi longues que dangereuses. On décréta alors que les accusés et les membres de la commission auraient seuls la parole pour discuter les faits, article par article, et il fut défendu à tout député de chercher à se justifier si son nom était prononcé. On cut beau rendre ce décret; à chaque instant la discussion redevint générale, et il n'y eut pas un acte qu'on ne se rejetat des uns aux autres avec une affreuse violence. L'émotion qui existait depuis les jours précédents ne fit que s'accroltre; il n'y avait qu'un mot dans les faubourgs : Il faut se porter à la convention pour demander du pain, la constitution de 95 et la liberté des patriotes, Par malheur, la quantité de farine nécessaire pour fournir les dix-buit cents sacs n'étant pas arrivée à Paris dans la journée du 6, on ne distribua, dans la matinée du 7, que la moitié de la ration, en promettant pour la fin du jour l'autre moitié. Les femmes de la section des Gravilliers, quartier du Temple, refusèrent la demi-ration qu'on voulait leur donner, et s'assemblérent en tumulte dans la rue du Vert-Bois. Ouelqurs-unes, qui avaient le mot, s'efforcèrent de former un rassemblement, et, entrainant avec elles toutes les femmes qu'elles rencontraient, marchèrent vers la convention. Pendant qu'elles prensient cette route, les meneurs coururent chez le président de la section, s'emparèrent violemment de sa sonnette et des clefs de la salle des séances, et allèrent former une assemblée illégale. Ils nommèrent un président, composèrent un bureau, et lurent à plusieurs reprises l'article de la déclaration des droits qui proclamait l'insurrection comme un droit et un devoir. Les femmes, pendant re temps, avaient continué leur marche vers la convention, et faisaient un grand bruit à ses portes. Elles voulaient être introduites en masse : on n'en laissa entrer que vingt, L'une d'elles prit hardiment la parole, et se plaignit de ce qu'elles n'avaient reçu qu'une demi-livre de pain. Le président ayant voulu leur répondre, elles erierent : Du pain! du pain! Elles interrompirent par les mêmes cris les explications que Boissyd'Anglas voulait donner sur la distribution du matin. Enfin on les fit sortir, et on reprit la discussion sur les aceusés. Le comité de sûreté générale fit ramener ces femmes par des patrouilles, et envoya l'un de ses membres pour dissondre l'assemblée illégalement formée dans la section des

Gravilliers. Ceux qui la composaient refusèrent d'abord d'accèder aux invitations du représentant envoyé vers eux; mais en voyant la force, ils se dispersèrent. Dans la nuit, les principaux instigateurs furent arrêtés et conduits en prison.

C'était la troisième tentative de mouvement : le 27 ventôse, ou s'était agité à cause de la ration . le 1et germinal à cause de la pétition des Quinze-Vingts, et le 7 à couse d'une distribution de pain insuffisante. On craignit un mouvement général pour le décadi , jour d'oisiveté et d'assemblée dans les sections. Pour prévenir les dangers d'une réunion de nuit, il fut décide que les assemblées de section se tiendraient de une heure à quatre. Ce n'était là qu'une mesure fort insignifiante, et qui ne pouvait prévenir le combat. On sentait bien que la cause principale de ces soulévements était l'accusation portée contre les anciens membres du comité de salut public, et l'incarcération des patriotes, Beaucoup de députés voulaient renoncer à des poursuites qui, fussent-elles justes, étaient certainement dangerenses. Ronzet imagina un moyen qui dispensait de rendre un jugement sur les accusés, et qui en même temps sauvait leur tête : c'était l'ostracisme. Quand un citoven aurait fait de son nom un sujet de discorde, il proposait de le bannir pour un temps. Sa proposition ne fut pas écoutée. Merlin de Thionville, thermidorien ardent et citoyen intrépide, commença lui-même à penser qu'il vaudrait peut-être mieux éviter la lutte. Il proposa donc de convoquer les assemblées primaires, de mettre sur-le-champ la constitution en vigueur, et de renvoyer le jugement des prévenus à la prochaine législature, Merlin de Douay appuya fortement cet avis. Guiton-Morveau en ouvrit un plus ferme. « La procédure que nous faisons est un » scandale : où faudra-t-il s'arrêter, si on poursuit » tous ceux qui ont fait des motions plus sangui-» naires que celles qu'on reproche aux prévenus? » On ne sait, en vérité, si nous achevons ou si » nous recommençons la révolution, » On fut justement épouvanté de l'idée d'abandonner, dans un moment pareil, l'autorité à uue nouvelle assemblée; on ne voulait pas non plus donner à la France une constitution aussi absurde que celle de 93; on déclara donc qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur la proposition des deux Mcrlin. Quant à la procédure commencée, trop de vengeances en souhaitaieut la continuation pour qu'elle fût abandonnée; seulement on dérida que l'assemblée, afin de pou-

voir vaquer à ses autres soins, ne s'occuperait de

l'audition des prévenus que tous les jours impairs.

Une telle décision n'était pas faite pour calmer les patriotes. Le jour de décadi (10 germinal) fut employé à s'exciter réciproquement. Les assemblées de section furent très-tumultueuses; cependant le mouvement redouté n'eut pas lieu. Daus la section des Ouinze-Vingts, on fit une nouvelle pétition plus hardie que la première, et qu'on devait présenter le lendemain. Elle fut lue, en effet, à la barre de la convention. « Pourquoi , disait-elle , » Paris est-il sans municipalité? pourquoi les » sociétés populaires sont-elles fermées? que sont

» devenues nos moissons? pourquoi les assignats » sont-ils tous les jours plus avilis? pourquoi les » jeunes gens du Palais-Royal peuvent-ils seuls

» s'assembler? pourquoi les patriotes se trouvent-» ils seuls dans les prisons? Le peuple enfin veut

» être libre. Il sait que , lorsqu'il est opprimé , l'in-» surrection est le premier de ses devoirs. » La pétition fut écoutée au milieu des murmures d'une

grande partie de l'assemblée, et des applaudissements de la Montagne. Le président Pelet de la Lozère recut très-rudement les pétitionnaires, et les congédia. La seule satisfaction accordée fut d'envoyer aux sections la liste des patriotes détenus, pour qu'elles pussent juger s'il y en avait qui méritassent d'être réclamés.

Le reste de la journée du 11 se passa en agitations dans les faubourgs. On se dit de tous côtés qu'il fallait le lendemain se rendre à la convention. pour lui demander de nouveau tout ee qu'on n'avait pas pu obtenir encore. Cet avis fut transmis de bouche en bouehe dans tous les quartiers occupés par les patriotes. Les meneurs de chaque section , sans avoir un bnt bien déterminé , voulaient exeiter un rassemblement universel, et ponsser vers la convention la masse entière du peuple. Le lendemain, en effet, 12 germinal (1er avril), des femmes, des enfants, se soulevèrent dans la section de la Cité, et se réunirent aux portes des boulangers, empéchant ceux qui s'y trouvaient d'accepter la ration, et tâchant d'entraîner tout le monde vers les Tuileries. Les meneurs répandirent en même tempstoutes sortes de bruits; ils dirent que la convention allait partir pour Châlons, et abandonner le peuple de Paris à sa misère ? qu'on avait désarmé dans la nuit la section des Gravilliers; que les jeunes gens étaient rassemblés au nombre de trente mille au Champ-de-Mars, et qu'avec leur secours on allait désarmer les sections patriotes. Ils forcèrent les autorités de la section de la Cité de donner ses tambours; ils s'en emparèrent, et se mirent à battre la generale dans toutes les rues. L'incendie s hommes viennent de m'assurer qu'ils n'ont aucune

s'étendit avec rapidité; la population du Temple et du faubourg Saint-Antoine se leva, et, suivant les quais et les boulevards, se porta vers les Tuileries. Des femmes, des enfants, des hommes ivres, composaient ee rassemblement formidable; ees derniers étaient armés de bâtons, et portaient ces mots écrits sur leurs chapeaux : Dupain et la constitution de 93.

Dans ce moment, la convention écoutait un ranport de Boissy-d'Anglas sur les divers systèmes adoptés en matière de subsistances. Elle n'avait auprès d'elle que sa garde ordinaire : le rassemblement était parvenu jusqu'à ses portes; il inondait le Carrousel, les Tuileries, et obstruait toutes les avenues, de manière que les nombreuses patronilles répandues dans Paris ne pouvaient venir au secours de la représentation nationale. La foule s'introduit dans le salon de la Liberté, qui précédait la salle des séances, et veut pénétrer jusqu'au sein même de l'assemblée. Les huissiers et la garde font effort pour l'arrêter; des hommes, armés de bâtons, se précipitent, dispersent tout ce qui veut résister, se ruent contre les portes, les enfoncent, et débordent enfin, comme un torrent, dans le milien de l'assemblée, en poussant des cris, en agitant leurs chapeaux, et en soulevant uu nuage de poussière. Du pain! du pain! la constitution de 95! tels sont les mots vociférés par eette foule aveugle. Les députés ne quittent point leurs sièges, et montrent un calme imposant. Tout à coup l'un d'eux se lève. et crie : Vive ta république! Tous l'imitent, et la fonle ponsse aussi le même cri, mais elle ajonte : Bu pain! ta constitution de 95! les membres seuls du côté gauche font éclater quelques applaudissements, et ue semblent pas attristés de voir la populace au milien d'eux. Cette multitude, à laquelle on n'avait tracé aneun plan, dont les meneurs ne votilaient se servir que pour intimider la convention, se répand parmi les députés, va s'asseoir à côté d'eux, mais sans oser se permettre aucune violence à leur égard. Legendre veut preudre la parole. - Si jamais, dit-il, la malveillance.... On ne le laisse pas continner. - A bas! à bas! s'écrie la multitude, nous n'avons pas de pain! Merlin de Thionville, toujours aussi courageux qu'à Mavence ou dans la Vendée, quitte sa place, descend au milieu de la populace, parle à plusieurs de ces hommes, les embrasse, en est embrasse, et les engage à respecter la convention... - A ta place! lui crient quelques montagnards. . Ma place. a répond Merlin, est au milieu du penple. Ces

» manvaise intention; qu'ils ne veulent point im-» poser à la convention par leur nombre; que loin » de là, ils la défendront, et qu'ils ne sont ici que » pour lui faire connaître l'urgence de leurs besoins. » — Oni, oni, s'écrie-ton encore dans la foule,

· nous voulons du pain!»

Dans ce moment, on entend des cris dans le salon de la Liberté : c'est un nouveau flot popular qui déborde sur le premier : c'est une seconde irruption d'hommes, de femmes et d'enfants, crisant tous à la fois : Iu pain : du pois .... Legendre veut recommencer ce qu'il alisit dire; on l'interrompt encore en criant : A bas!

Les montagnards sentaient bien que, dans cet état, la convention, oporimée, aville, étouffée, ne pouvait ni écouter, ni parler, ni délibérer, et que le but même de l'insurrection était manqué, puisque les décrets désirés ne pouvaient être rendus. Gaston et Duroi, tous deux siégeant à gauche, se lèvent, et se plaignent de l'état où l'on a réduit l'assemblée. Gastons'approche du peuple : « Mesamis, dit-il, vous » voulez du pain, la liberté des patriotes et la con-» stitution; mais pour cela il faut délibérer, et on ne le peut pas si vous restez ici. » Le bruit empèche que Gaston soit entendu. André Dumont, qui a remplacé le président au fauteuil , veut en vain donner les mêmes raisons à la foule; il n'est pas écouté. Le montagnard Huguet parvient seul à faire entendre quelques mots : « Le peuple qui » est ici, dit-il, n'est pas en insurrection; il vient · demander une chose juste : c'est l'élargissement des patriotes. Peuple, n'abandonne pas tes droits! Dans ce moment, un homme monte à la barre, en traversant la foule qui s'ouvre devant lui; c'est le nommé Vanec, qui commandait la section de la Cité à l'époque du 31 mai, « Représentants , dit-il, » vous voyez devant vous les hommes du 14 juillet, » du 10 août, et encore du 51 mai.... » Ici les tribines, la populace et la Montagne applaidissent à outrance. « Ces hommes, continue Vanec, ont juré » de vivre libres ou de mourir. Vos divisions déchi-» rent la patrie; elle ne doit plus souffrir de vos » haines. Rendez la liberté aux patriotes, et le pain » an penple. Faites-nous justice de l'armée de " Fréron, et de ces messieurs à bâtons. Et toi, » Montagne sainte, ajonte l'orateur en se tournant » vers les bancs de gauche, toi qui as tant com-» battu pour la république, les hommes du 14 » juillet, du 10 août et du 51 mai te réclament dans » ce moment de crise ; tu les trouveras toujours » prêts à te soutenir, toujours prêts à verser leur » sang pour la patrie! » Des eris, des applaudisse-

ments accompagnent les dernières paroles de Vanec. Une voix de l'assemblée semble s'élever contre lui, mais on la distingue à peine. On demande que celui qui a quelque chose à dire contre Vanec se fasse entendre. - « Oni, s'écrie Dubem, qu'il le dise tout haut. . - Les orateurs de plusieurs sections se succèdent à la barre, et, en termes plus mesurés, demandent les mêmes choses que celle de la Cité. Le président Dumont répond avec fermeté que la convention s'occupera des vœux et des besoins du peuple aussitôt qu'elle pourra reprendre ses travaux. - Ou'elle le fasse tout de suite, répondent plusieurs voix; nous avons besoin de pain. - Le tumulte dure ainsi pendant plusieurs beures. Le président est en butte à des interpellations de toute espèce. - Le royalisme est au fauteuil, lui dit Chondieu. - Nos ennemis excitent l'orage, répond Dumont; ils ignorent que la foudre va tomber sur leurs têtes. - Oui, réplique Ruamps, la foudre c'est votre jeunesse du Palais-Royal. -

Du pain! du pain! répétent des femmes en furie. Cependant ou entend sonner le tocsin du pavillon de l'Unité. Les comités, en effet, exécutant la loi de grande police, faisaient réunir les sections. Plusieurs avaient pris les armes, et marchaient sur la convention. Les montagnards sentaient bien qu'il fallait se hâter de convertir en décrets les vœux des patriotes; mais pour cela il était nécessaire de dégager un peu l'assemblée, et de la laisser respirer. - Président, s'écrie Duhem, engage donc les bons citoyens à sortir, pour que nous puissions délibérer. Il s'adresse aussi au peuple. - Le tocsin a sonné, lui dit-il, la générale a battu dans les sections; si vous ne nons laissez pas délibérer, la patrie est perdue. - Chondieu veut prendre une femme par le bras pour la faire sortir : - Nous sommes chez nous, lui répond-elle avec colère. --Choudieu interpelle le président, et lui dit que, s'il ne sait pas remplir son devoir, et faire évacuer la salle, il n'a qu'à céder la place à un autre. Il parle de nouveau à la foule : « On vous tend un » piège, îni dit-il; retirez-vous, pour que nous » puissions accomplir vos vænx. » Le peuple, voyant les marques d'impatience données par toute la Montagne, se dispose à se retirer. L'exemple donné, on le suit peu à peu; la grande affluence diminue dans l'intérieur de la salle, et commence aussi à diminuer au dehors. Les groupes de jeunes gens n'anraient rien pu anjourd'hui contre ce peuple immense; mais les bataillons nombreux des sections fidèles à la convention arrivaient déjà de tontes

parts, et la multitude se retirait devant eux. Vers

le soir. l'intérieur et l'extérieur de la salle se trouvent dégages, et la tranquillité est rétablie dans la convention.

A peine l'assemblée est-elle délivrée que l'on demande la continuation du rapport de Boissyd'Anglas, qui avait été interrompu par l'irruption de la populace. L'assemblée n'était pas encore bien rassurée, et voulait prouver que, devenue libre, son premier soin était de s'oceuper des subsistances du peuple. A la suite de son rapport, Boissy propose de prendre dans les sections de Paris une force armée pour protéger aux environs l'arrivage des grains. Le décret est rendu. Prieur de la Marne propose de commencer la distribution du pain par les ouvriers; cette proposition est encore adoptée. La soirée était déjà fort avancée; une force considérable était réunie autour de la convention. Quelques factieux, qui résistaient eneore, s'étaient reunis les uns dans la scetion des Quinze-Vingts, les autres dans celle de la Cité. Ces derniers s'étaient emparés de l'église de Notre-Dame, et s'y étaient pour ainsi dire retranchés. Néanmoins on n'avait plus aucune crainte, et l'assemblée pouvait punir les attentats du jour.

Isabeau se présente au nom des comités, rapporte les événements de la journée, la manière dont les rassemblements s'étaient formés, la direction qu'ils avaient recue, et les mesures que les comités avaient prises pour les dissiper, conformément à la loi du 1er germinal. Il rapporte que le député Auguis. chargé de parcourir différents quartiers de Paris . a été arrêté par les factieux et blessé; que Pénière, envoyé pour le dégager, a été atteint d'un coup de feu. A ce récit, on pousse des cris d'indignation, on demande vengeance. Isabeau propose, 1º de déclarer qu'en ce jour la liberté des séances de la convention a été violée; 2º de charger les comités d'instruire contre les auteurs de cet attentat. A cette proposition, les montagnards, voyant quel avantage on va tirer contre eux d'une tentative manquée , poussent des murmures. Les trois quarts de l'assemblée se lévent en demandant à aller aux voix. On dit de tous côtés que c'est un 20 juin contre la représentation nationale; qu'aujourd'hui on a envahi la salle de l'assemblée, comme on envahit au 20 juin le polais du roi, et que si la convention ne sévit, on préparera bientôt contre elle un 10 août. Sergent, député de la Montagne, veut imputer ce mouvement aux Feuillants, aux Lameth, aux Duport, qui, de Londres, tâchent, dit-il, de pousaer les patriotes à des excès imprudents. On lui répond qu'il divague. Thibaudeau, qui, pendant

167 cette scène, s'était retiré de l'assemblée, indigné qu'il était de l'attentat commis contre elle, s'élance à la tribune. « Elle est là, dit-il en montrant le » côté gauche , la minorité qui conspire. Je déclare » que je me suis absenté pendant quatre beures. » parce que je ne voyais plus ici la représentation » nationale. J'y reviens maintenant, et j'appuie le » projet de décret. Le temps de la faiblesse est » passé : c'est la faiblesse de la représentation na-» tionale qui l'a toujours compronise, et qui a en-» couragé une faction criminelle. Le salut de la » patric est aujourd'hui dans vos mains : vous la » perdrez si vous êtes faibles! » On adopte le décret au milieu des applandissements; et ees accès de colère et de vengeance, qui se réveillent au souvenir des dangers qu'on a courus, commencent à éclater de toutes parts. André Dumont, qui avait occupé le fauteuil au milieu de cette scène oragense, s'élance à la tribune ; il se plaint des menaces , des insultes dont il a été l'objet; il rappelle que Chales et Choudieu, en le montrant au peuple, ont dit que le royalisme était au fauteuil ; que Foussedoire avait proposé la veille, dans un groupe, de désarmer la garde nationale. Foussedoire lui donne un démenti; une foule de députés assurent cependant l'avoir entendu. « Au reste , reprend Dumont , ie · méprise tous ces ennemis qui ont voulu diriger » les poignards contre moi; ce sont les ehefs qu'il » faut frapper. On a voulu sauver aujourd'hui les » Billaud, les Collot, les Barrère; je ne vous pro-« poserai pas de les envoyer à la mort, car ils ne » sont pas jugés, et le temps des assassinats est » passe, mais de les bannir du territoire qu'ils in-» fectent et agitent par des séditions. Je vous pro-» pose, pour cette nuit même, la déportation des » quatre prévenus dont vous agitez la cause depuis » plusieurs jours. » Cette proposition est accueillie par de vifs applaudissements. Les membres de la Montagne demandent l'appel nominal, et plusieurs d'entre eux vont au hureau en signer la demande. « C'est le dernier effort, dit Bourdon, d'une mino-» rité dont la trahison est confondue. Je vous pro-» pose, en outre, l'arrestation de Choudieu, Chales » et Foussedoire. » Les deux propositions sont décrétées. On termine ainsi par la déportation le long procès de Billaud, Collot, Barrère et Vadier, Choudieu, Chales et Foussedoire, sont frappés d'arrestation. On ne se borne pas là : on rappelle que l'uguet a pris la parole pendant l'envahissement de la salle. et s'est écrié : Peuple! n'oublie pas tes droits ; que Léonard-Bourdon présidait la société populaire

de la rue du Vert-Bois, et qu'il a poussé à l'insur-

rection par ses déclamations continuelles ; que Duhem a encourage ouvertement les révoltés pendant l'irruption de la populace ; que les jours précédents il a été vu au café Payen, à la section des Invalides, huvant avec les principaux chefs des terroristes, et les encourageant à l'insurrection; en conséquence, on décrète d'arrestation Huguet, Léonard-Bourdon et Dubem, Beaucoup d'autres sont encore dénoncés; dans le nombre se trouve Amar, le membre le plus abhorré de l'ancien comité de sûreté générale, et réputé le plus dangereux des montagnards. La convention fait encore arrêter ce dernicr. Pour éloigner de Paris ces prétendus chefs de la conspiration, on demande qu'ils soient détenus au château de llam. La proposition est décrétée, et il est décidé en outre qu'ils y seront traduits sur-le-champ. On propose ensuite de déclarer la capitale en état de siège, en attendant que le danger soit entièrement passé. Le général Pichegru était dans ce moment à Paris, et dans tout l'éclat de sa gloire. On le nomme général de la force armée pendant tout le temps que durera le péril; on lui adjoint les députés Barras et Merlin de Thionville. Il était six heures du matin . 15 germinal (2 avril): l'assemblée, accablée de fatigue, se sépare, se confiant dans les mesures qu'elle a prises.

Les comités se mirent en mesure de faire exécuter sans retard les décrets qui venaient d'être rendus. Le matin même, on enferma dans des voitures les quatre déportés, quoique l'un d'eux, Barrère, fût extrémement malade, et on les achemina sur la route d'Orléans, pour les envoyer à Brest. On mit la même promptitude à faire partir les sept députés condamnés à être détenus au château de llam. Les voitures devaient traverser les Champs-Élysées; les patriotes le savaient, et une foule d'entre eux s'étaient portés sur leur passage pour les arrêter. Quand les voitures arrivèrent précédées par la gendarmerie, un nombreux rassemblement se forma autour d'elles. Les uns disaient que c'était la convention qui se retirait à Châlous . emportant les fonds de la trésorerie ; les autres disajent au contraire que c'étaient des députés patriotes injustement enlevés du sein de la convention, et qu'on n'avait pas le droit d'arracher à leurs fonctions. On dispersa la gendarmerie, et on conduisit les voltures au comité civil de la section des Champs-Élysées. Dans le même instant, un rassemblement fondit sur le poste qui gardait la borrière de l'Étoile, s'empara des capons et les braqua sur l'avenue. Le chef de la gendarmerie voulut en vain parlementer avec les séditieux; il fut assailli et due qu'il y avait eu aussi des mouvements dans

obligé de s'enfuir. Il courut au Gros-Caillou demander des secours : mais les canonniers de la section menacèrent de faire feu sur lui s'il ne se retirait. Dans ce moment arrivaient plusieurs bataillons des sections et quelques centaines de jeunes gens commandés par Pichegru, et tout fiers de marcher sous les ordres d'un général aussi célèbre. Les insurgés tirérent deux coups de canon, et firent une fusillade assez vive. Raffet, qui ce jour-là commandait les sections, recut un coup de feu à bout portant: Pichegru lui-même courut de grands dangers, et fut deux fois couché en joue, Cependant sa présence, et l'assurance qu'il communiqua à ceux qu'il commandait, décidèrent le succès. Les insurgés furent mis en fuite, et les voitures partirent sans obstacle.

Il restait à dissiper le rassemblement de la section des Quinze-Vingts, auquel s'était rénni celui qui s'était formé à l'église Notre-Dame, Là, les factieux s'étaient érigés en assemblée permanente, et délibéraient une nouvelle insurrection. Pichegru s'y rendit, fit évaeuer la salle de la section, et acheva de rétablir la tranquillité publique,

Le lendemain, il se présenta à la convention, et lui déclara que les décrets étaient exécutés. Des applaudissements unauimes accueillirent le conquérant de la Hollande, qui venait, par sa présence à Paris, de rendre un nouveau service, « Le vains queur des tyrans , lui répondit le président , ne » pouvait manquer de triompher des factieux. » Il recut l'accolade fraternelle, les honneurs de la séance, et resta exposé, pendant plusieurs heures. aux regards de l'assemblée et du public qui se fixaient de toutes parts sur lui seul. On ne recherchait pas la cause de ses conquêtes, on ne faisait pas dans ses exploits la part des accidents heureux ; on était frappé des résultats, et on admirait une

aussi hrillante carrière, Cette andacieuse tentative des jacohins, qu'on ne pouvait mieux caractériser qu'en l'appelant un 20 iuin, excita contre eux un redoublement d'irritation, et provoqua de nouvelles mesures répressives. Une enquête sévère fut ordonnée pour découvrir tous les fils de la conspiration qu'on attribuait faussement aux membres de la Montagne, Ceux-ci étaient sans communication avec les agitateurs populaires, et leurs relations avec eux se bornaient à quelques rencontres de café, à quelques encouragements en paroles; néanmoins le comité de sûreté générale fut chargé de faire un rapport.

On supposait la conspiration d'autant plus éten-

tous les pays baignés par le Rhône et la Méditerranée, à Lyon, Avignon, Marseille et Toulon. Déjà on avait dénoncé les patriotes comme quittant les communes où ils s'étaient signalés par des excès, et se réunissant en armes dans les principales villes, soit pour y fuir les regards de leurs concitovens, soit pour se rallier à leurs pareils et y faire corps avec eux. On prétendait qu'ils parcouraient les bords du Rhône, qu'ils circulaient en handes nombreuses dans les environs d'Avignon, de Ntmes. d'Arles, dans les plaines de la Crau, et qu'ils y commettaient des brigandages contre les habitants réputés royalistes. On leur imputait la mort d'un riche particulier, magistrat à Avignon, qu'on avait assassiné et dépouillé. A Marseille, ils étaient à peine contenus par la présence des représentants et par les mesures qu'on avait prises en mettant la ville en état de siège. A Toulon, ils s'étaient réunis en grand nombre, et v formaient un rassemblement de plusieurs mille individus, à peu près comme avaient fait les fédéralistes à l'arrivée du général Cartaux. Ils y dominaient la ville par leur réunion avec les employés de la marine, qui presque tous avaient été choisis par Robespierre le jeune après la reprise de la place. Ils avaient beaucoup de partisans dans les ouvriers de l'arsenal, dont le nombre s'élevait à plus de douze mille ; et tous ees hommes réunis étaient capables des plus grands excès. Dans ce moment, l'escadre, entièrement réparée, était prête à mettre à la voile : le représentant Letourneur se trouvait à bord de l'amiral; des troupes de débarquement avaient été mises sur les vaisseaux, et on disait l'expédition destinée pour la Corse. Les révolutionnaires, profitant du moment où il ne restait dans la place qu'une faible garnison peu sure, et dans laquelle ils comptaient beaucoup de partisans, avaient formé un soulèvement, et, dans les bras mêmes des trois représentants Mariette, Ritter et Chambon, avaient égorgé sept prisonniers prévenus d'émigration. Dans les derniers jours de ventôse (mars), ils renouvelèrent les mêmes désordres. Vingt prisonniers , faits sur une frégate ennemie, étaient dans l'un des forts; ils soutenaient que c'étaient des émigrés et qu'on voulait leur faire grâce. Ils soulevèrent les douze mille ouvriers de l'arsenal, entourèrent les représentants, faillirent les égorger, et furent heureusement eontenus par un bataillon qui fut mis à terre parl'escadre.

Ces faits, coincidant avec ceux de Paris, ajoutérent aux craintes du gouvernement, et redoublérent sa sévérité. Déjà il avait été enjoint à tous les membres des administrations municipales, des comités révolutionnaires, des commissions populaires ou militaires, à tous les employés enfin destitués depuis le 9 thermidor, de quitter les villes où ils s'étaient rendus, et de rentrer dans leurs communes respectives. Un décret plus sévère encore fut porté contre eux. Ils s'étaient emparés des armes distribuées dans les moments de danger; on décréta que tous ceux qui étaient connus en France pour avoir contribué à la vaste tyrannie abolie le 9 thermidor. seraient désarmés. C'était à chaque assemblée municipale, ou à chaque assemblée de section, qu'appartenait la désignation des complices de cette tyrannie, et le soin de les désarmer. On conçoit à quelles poursuites dangereuses allait les exposer ce décret, dans un moment où ils venaient d'exciter une haine si violente.

On ne s'en tint pas là : on voulut leur eulever les prétendus chefs qu'ils avaient sur les bancs de la Montagne. Quoique les trois principaux enssent été condamnés à la déportation , que sept autres , savoir : Choudieu, Chales, Foussedoire, Léonard-Bourdon, Huguet, Duhem et Amar, eussent été envoyés au château de Ham, on crut qu'il en restait encore d'aussi redoutables. Cambon . le dictateur des finances, et l'adversaire inexorable des thermidoriens, auxquels il ne pardonnait pas d'avoir osé attaquer sa prohité, parut au moins incommode; on le supposa même dangereux. On prétendit que, le matin du 12, il avait dit aux commis de la trésorerie : « Vous êtes ici trois cents, et en cas de péril vous pourrez résister : » paroles qu'il était capable d'avoir proférées, et qui pronvaient sa conformité de sentiments, mais non sa complicité avec les jacohins. Thuriot, autrefois thermidorien, mais redevenu montagnard depuis la rentrée des soixante-treize et des vingt-deux, et député très-influent, fut aussi considéré comme chef de la faction. On rangea dans la même catégorie Crassous, qui avait été l'un des soutiens les plus énergiques des jacobins; Lesage-Sénault, qui avait contribué à faire fermer leur club , mais qui , depuis, s'était effrayé de la réaction ; Lecointre de Versailles, adversaire déclaré de Billaud, Collot et Barrère, et revenu à la Montagne depuis la rentrée des girondins; Maignet, l'incendiaire du Midi; Hentz, le terrible proconsul de la Vendée; Levassenr de la Sarthe, l'un de ceux qui avaient contrihué à la mort de Philippeaux : et Granet de Marseille, accusé d'être l'instigateur des révolutionnaires du Midi. C'est Tallien qui les désigna, et qui, après en avoir fait le choix à la tribune même de l'assemblée, demanda qu'ils fussent arrètés comme leurs sept collèguea, et envoyés à Ham avec eux. Le vœu de Tallien fut accompli, et ils furent condamnés à aubir cette détention.

Alani, ce mouvement des patriotes leur valut d'être poursailvis, désarmés dans toute la France, renvoyés dans leur commune, et de perdre une vingtaine de montagnards, dont les uns furent de portése tles autres renfermés. Chaque mouvement d'un parti qui n'est pas assez fort pour vaincre ne fait une hêtre sa perte.

Après avoir frappé les individus, tre thermidetiens attequèrent les choses is commission des sept, chargée de faire un rapport sur les lois organiques de la constitution defeat, assa sacune retenue, que la constitution totti si générale qu'il-fle cità il relaire. On nomas alors une commission de onze membres poir présenter un nouvem plan. Albeureusement les revietors de turns adversaires, Albeureusement les revietors de turns adversaires, der, alleient les exciter demantage, et protogue de june sur les norvous et dancerçus fortus.

## CHAPITRE XI.

Consissation des ofgacidates de Dile. — Teilé de pair ver la Bélimbe. Conditions des traites. — Austrealité de pais avec la Démané. Conditions des traites. — Austrealité de pais avec la Presse. — Politique de l'Audriche et des autres (dats de l'empire. — Pais avec la Treacte. — Megacidates avec la Treacte et la Brezgas. Sommission Character et autres cords. Souldes common la perre. Caracter et autres codes. Souldes common la perre. Caracter et autres codes. Souldes common la perre. De la Caracter et autres codes des gastes regulates. Paix simulée des éches lourgés des la Bretage. Perraite proideation de la Verdes. — État de l'Austriche et de l'Aughsterre; plans de Prit, diremission par partesent implié. — Préparable de les cellines pour des parteses l'aughst. — Préparable de les cellines pour des la common de la

Pendant es triste événements les objectiules commencées à Ble avisant été interrempues un moment par la mert du haron de Goltz. Aussirdt, les bruits les plus débeuts se répandiren. Un jour on dissit i Les puissances ne traiteront junnais avec me république ausa cesse meancée par les factions; elles la bisseront périr dans les convulsions de l'aussiries, aus la conduitre et sans la reconsaitre. Un autre jour, on préendait tout le consaitre car pair, claim-on, est faite avec l'Esagne, les armées françaises n'iront pas plus lois; on cutier avec l'Aussiries, autreit pas plus lois; on trite avec l'Aussirier, on triste avec l'Bussirie.

mais aux dépens de la Suède et du Danemark , qui vont être sacrifiés à l'ambition de Pitt et de Catherine, et qui seront ainsi récompensés de leur amilié pour la France. On voit que la malveillance, diverse dans ses dires, imaginait toujours le contraire de ce qui convenait à la république ; elle supposait des ruptures où l'on désirait la paix, et la paix où l'on désirait des victoires. Une autre fois enfin, elle tâcha de faire croire que toute paix était à jamais impossible, et qu'il y avait à ce sujet une protestation déposée au comité de salut public . par la majorité des membres de la convention. C'était une nouvelle saillie de Duhem qui avait donné lieu à ce bruit. Il prétendait que c'était une duperie de traiter avec une seule puissance, et qu'il ne fallait accorder la paix à aucune, tant qu'elles ne viendraient pas la demander toutes ensemble. Il avait déposé une note à ce sujet au comité de salut public , et c'est là ce qui fit supposer une prétendue protestation.

Les patriotes, de leur côté, répandaient des bruits non moins fâcheux. Ils disaient que la Prusse trainait les négociations en longueur, pour faire comprendre la Rollande dans un traité commun avec elle, pour la conserver ainsi sons son influence, et sauver le stathoudérat. Ils se plaignaient de ce que le sort de cette république restait si longtemps incertain, de ee que les Français n'y jouissaient d'aucun des avantages de la conquête, de ce que les assignats n'y étaient reçus qu'à moitié prix et seulement des soldats, de ce que les négociants hollandais avaient écrit aux négociants belges et françaia qu'ils étaient prêts à rentrer en affaires avec eux, mais à condition d'être pavés d'avance et en valeurs métalliques; de ce que les Hollandais avaient laissé partir le stathouder emportant tout ce qu'il avait voulu, et envoyé à Londres on transporté sur les vaisseaux de la compagnie des Iudes une partie de leurs richesses. Beaucoup de difficultés s'étaient élevées en effet en Hollande , soit à csuse des conditiona de la paix, soit à cause de l'exaltation du parti patriote. Le comité de salut public y avait dépêché deux de ses membres, capables par leur influence de terminer tous les différends. Dans l'intérêt de la négociation, il avait demandé à la convention la faculté de ne désigner ni leur nom ni l'obiet de leur mission, L'assemblée y avait consenti, et ils étaient partis sur-leehamp.

Il était naturel que de si grands événements, que de si hauts intérêts excitassent des espérances, des craintes et des dires si contraires. Mais, maleré toutes ces rumeurs, les conférences continuaient avec succès; le comte de Hardemberg avait remplacé à Bâle le barou de Goltz, et les conditions allaient être arrêtéea de part et d'autre.

A peine ces négociations avaient-elles été entamées, que l'empire des faits s'était fait sentir, et avait exiré des modifications aux pouvoirs du comité de salut public. Un gouvernement tout ouvert, qui ne pourrait rien eacher, rien décider par lui-même, rien faire sans une délibération publique, scrait incapable de négocier un traité avec aucune puissance, même la plus franche. Il faut, pour traiter, signer des suspensions d'armes, neutraliser des territoires ; il faut surtout du secret, car une puissance négocie quelquefois longtemps avant qu'il lui convienne de l'avouer. Ce n'est pas tout : il y a souvent des articles qui doivent demeurer ignorés. Si une puissance promet, par exemple, d'unir ses forces à celles d'une autre; si elle stipule ou la jonction d'une armée, ou celle d'une escadre, ou un concours quelconque de movens, ce secret devient de la plus grande importance. Comment le comité de salut public, renouvelé par quart chaque mois, obligé de rendre compte de tout, et n'ayant plus la vigueur et la hardiesse de l'ancien comité, qui savait tout prendre sur lui-même, comment aurait-il pu négocier, surtout avec des puissances honteuses de leurs fautes, n'avouant qu'avec peine leur défaite, et tenant toutes, ou à laisser des conditions cachées, ou à ne publier leur transaction que lorsqu'elle serait signée? La nécessité où il s'était trouvé d'envoyer deux de ses membres en Hollande, sans faire connattre ni leur nom, ni leur mission, était une première preuve du besoin de secret dans les opérations diplomatiques. Il présenta en conséquence un décret qui lui attribuait les pouvoirs indispensablement nécessaires pour traiter, et qui fut la cause de nouvelles rumeurs.

Cett un spectacle curieux, pour la théorie des gouvernements, que celui d'une démocrate surmontant son indiscrète curionité, sa défance à fégord du pourvic, et, subjugue par la nécesaité, l'égord du pourvic, et, subjugue par la nécesaité, et cordant à quelques individus la faculté de signael même des conditions services. Cet ce que fit la convenidon nationale. Elle conféra su comité de study public le pourvoir de stipuler des armisices, settin public le pourvoir de stipuler des armisices, etc. d'en arrêter le condition de la pourvoir de traite de la condition de la condition de tes signer même, et cel les n'ex n'excres que ce qui his appartenait vériablement, c'est-d-ûre la ratificion. Elle fa plus c'elle sucion si le comité à signer des articles secrets, sous la seule condition que ces articles ne contiendraient rien de dérogatoire aux articles patents, et seraient publiés des que l'intérêt du secret n'existerait plus. Muni de ces pouvoirs, le comité poursuirit et conduisit à terme les négociations commencées avec différentes puissances.

La paix avec la Hollande fut enfin signée soua l'influence de Rewbell, et surtout de Sieyes, qui étaient les deux membres du comité récemment envoyés en Hollande. Les patriotes bollandais firent au célèbre auteur de la première déclaration des droits un accueil brillant, et eurent pour lui une déférence qui termina bien des difficultés. Les conditions de la paix, signée à La Have le 27 floréal an III (16 mai), furent les suivantes : La république française reconnaissait la république des Provinces-Unies comme puissance libre et indépendante, lui garantissait son indépendance et l'abolition du stathoudérat. Il y avait entre les deux républiques alliance offensive et défensive pendant toute la durée de la guerre actuelle. Cette alliance offensive et défensive devait être perpétuelle entre les deux républiques dans tous les cas de guerre contre l'Angleterre. Celle des Provinces-Unies mettait actuellement à la disposition de la France douze vaisseaux de ligne et dix-buit frégates, qui devaient être employés principalement dans les mers d'Allemagne, du Nord et de Baltique. Elle donnait en outre pour auxiliaire à la France la moitié de son armée de terre, qui, à la vérité, était réduite presque à rien, et devait être réorganisée en entier. Quant aux démarcations de territoire, elles étaient fixées comme il suit : la France gardait toute la Flandre bollandaise, de manière qu'elle complétait ainsi son territoire du côté de la mer, et l'étendait jusqu'aux bouches des ficures ; du côté de la Meuse et du Rhin, elle avait la possession de Venloo et Maestricht, et tous les pays compris au midi de Venloo, de l'un et l'autre côté de la Mense. Ainsi la république renoncait sur ce point à s'étendre jusqu'au Rhin, ce qui était raisonnable. De ce côté, en effet, le Rhin, la Meuse, l'Escaut, se mèlent tellement qu'il n'y a plus de limite claire. Lequel de ces bras d'eau doit-il être considéré comme le Rhin? on ne le sait, et tout est convention à cet égard. D'ailleurs, de ce côté, aucune hostilité ne menace la France que celle de la Hollande, bostilité fort peu redoutable, et qui n'exige pas la protection d'une grande limite. Enfin, le territoire indiqué par la nature à la Hollande, consistant dans les terrains d'alluvions transportés à l'embouchure

des fleuves, il aurait fallu que la France, pour s'étendre jusqu'à l'un des principaux cours d'eau, s'emparât des trois quarts au moins de ees terrains, et réduisit presque à rien la république qu'elle venait d'affranchir. Le Rhin ne devient limite pour la France, à l'égard de l'Allemagne, qu'aux environs de Wesel, et la possession des deux rives de la Mruse, au sud de Venloo, laissait cette question intacte. De plus, la république francaise se réservait la faculté, en eas de guerre du côté du Rhin ou de la Zélande, de mettre garnison dans les places de Grave, Bois-le-Duc et Berg-op-Zoom. Le port de Flessingne demeurait commun. Ainsi toutes les précautions étaient prises. La navigation du Bhin, de la Meuse, de l'Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches, était à jamais déclarée libre. Outre ees avantages, une indemnité de 100 millions de florins était payée par la Hollande. Pour dédommager cette dernière de ses sacrifiees, la France lui promettait, à la pacification générale, des indemnités de territoire, prises sur les pays conquis, et dans le site le plus convenable à la bonne démarcation des limites réciproques.

Ce traité reposait sur les bases les plus raisonnables: le vainqueur s'y montrait aussi généreux qu'habile. Vainement a-t-on dit qu'en attacbant la Hollande à son alliance, la France l'exposait à perdre la moitié de ses vaisseaux détenus dans les ports de l'Angleterre, et surtout ses colonies livrées sans défense à l'ambition de Pitt. La Hollande, laissée neutre, n'aurait ni recouvré ses vaisseaux, ni conservé ses colonies, et Pitt aurait trouvé encore le prétexte de s'en emparer pour le compte du stathouder. La conservation seule du stathonderat. sans sauver d'une manière certaine ni les vaisseaux. ni les colonies hollandaises, aurait du moins ôté tout prétexte à l'ambition anglaise; mais le maintien du statboudérat, avec les principes politiques de la France, avec les promesses faites aux patriotes bataves, avec l'esprit qui les animait, avec les espérances qu'ils avaient eonçues en nous ouvrant leurs portes, était-il possible, convenable même?

Les conditions avec la Prisse étatent plus faciles à régler. Bischforteir resnait d'être enfermé, Le roi de Prisse, délivré des mystiques, avait conqui une ambition toute nouvelle. Il ne pariait plus de sauver les principes de l'ordre général ; il vontait maintenant se faire le médisteur de la pacifietoire universelle. Le traité fut signé avec lui à Bale, le 16 germinal (3 varil 1795). Il fut coavenu d'achord qu'il y aurait pals, amitié et home intelligence entre sa majosé le roi de Prusse et la réque

blique française; que les troupes de cette dernière abandonneraient la partie des états prussiens qu'elles occupaient sur la rive droite ilu Rhin; qu'elles continueraient à occuper les provinces prussiennes situées sur la rive gauebe, et que le sort définitif de ces provinces ne serait fixé qu'à la pacification générale. Il était bien évident, d'après cette dernière condition, que la république, sans s'expliquer encore positivement, songeait à se donner la limite du Rhin, mais que, jusqu'à de nouvelles victoires sur les armées de l'empire et sur l'Autriche, elle ajournait la solution des difficultés que cette grande détermination devait faire nattre. Alors seulement elle pourrait ou évineer les uns, ou donner des indemnités aux autres. La république française s'engageait à recevoir la médiation de roi de Prusse pour sa réconciliation avec les princes et les états de l'empire germanique ; elle s'engageait même, pendant trois mois, à ne pas traiter en ennemis ceux des princes de la rive droite en faveur de qui sa majesté prussienne s'intéresserait. C'était le moyen assuré d'amener tout l'empire à demander la paix par l'intermédiaire de la Prusse.

En effet, aussitôt que ee traité fut signé, le cahinet de Berlin fit solennellement annoncer sa détermination à l'empire, et les motifs qui l'avaient dirigée. Il déclara à la diète qu'il offrait ses bons offices à l'empire s'il désirait la paix; et, si la majorité des états la refusait, à ceux d'entre eux qui seraient obligés de traiter isolément pour leur sûreté personnelle. De son côté, l'Antriche adressa des réflexions très-amères à la diète; elle dit qu'elle désirait la paix autant que personne, mais qu'elle la eroyait impossible; qu'elle eboisirait le moment convenable pour en traiter, et que les états de l'empire trouveraient beaucoup plus d'avantages à se confier à l'antique foi autrichienne, qu'à des puissances parjures qui avaient manqué à tous leurs engagementa. La diète, pour parattre se préparer à la guerre, tont en demandant la paix, décréta pour cette campagne le quintuple contingent, et stipula que les états qui ne pourraient fournir des soldata auraient la faculté de s'en dispenser en donnant 240 florins par bomme. En même temps, elle décida que l'Autriebe, venant de se lier avec l'Angleterre pour la continuation de la guerre, ne pouvait être médiatrice de la paix, et résolut de confier cette médiation à la Prusse. Il ne resta plus à déterminer que la forme et la composition de la députation.

Malgré ce vif désir de traiter . l'empire ne le pou-

vait guire en masse; car il devait exiger, pour ses membres dépoullés de leurs états, des restitutions que la France n'aurait pu faire sans renones à la ligne du Rhin. Mais il était évident que, dans cette impossibilité de traiter collectivement, chaque prince se jetterait dans les bras de Prusse, et ferait, par cet intermédiaire, sa paix norifolitées.

particulière. Ainsi, la république commencait à désarmer ses ennemis, et à les forcer à la paix. Il n'y avait de bien résolus à la guerre que ceux qui avaient fait de grandes pertes, et qui n'espéraient pas reconvrer par des négociations ce qu'ils venaient de perdre par les armes. Telles devaient être les dispositions des princes de la rive gauche dépouillés de leurs états , de l'Autriche privée des Pays-Bas , du Piémont évincé de la Savoie et de Nice, Ceux, au contraire, qui avaient eu le bon espritde garder la neutralité, s'applandissajent chaque four et de leur sagesse et des avantages qu'elle leur valait. La Suède et le Danemark allaient envoyer des ambassadeurs auprès de la convention. La Suisse, qui était devenue l'entrepôt du commerce du continent, persistait dans ses sages intentions, et adressait, par l'organe de M. Ocbs, à l'envoyé Barthélemy, ces belles paroles; « Il faut une Suisse à la " France, et une France à la Suisse. Il est, en effet, » permis de supposer que, sans la confédération » helvétique, les débris des anciens royaumes de » Lorraine, de Bourgogne et d'Arles, n'eussent » point été réunis à la domination française; et il » est difficile de croire que , sans la puissante diver-» sion et l'intervention décidée de la France, on » ne fût pas enfin parvenn à étouffer la liberté hel-» vétique dans son berceau. » La neutralité de la Suisse venait en effet de rendre un service éminent à la France, et avait contribué à la sauver. A ces pensées M. Ochs en ajontait d'autres non moins élevées. « On admirera pent-être un jour. » disait-il, ce sentiment de justice naturelle qui, » nous faisant abhorrer toute influence étrangère » dans le choix de nos formes de gouvernement, » nous interdisait par-là même de nous ériger en » juges du mode d'administration publique choisi » par nos voisins. Nos pèrcs n'ont censuré ni les » grands feudataires de l'empire germanique pour » avoir ravalé la puissance impériale, ni l'autorité » royale de France pour avoir comprimé les grands » feudataires. Ils ont vu successivement les états-» généraux représenter la nation française; les Ri-» chelien, les Mazarin, se saisir du ponvoir absoln ; » Louis XIV déployer à lui seul la puissance en-

tière de la nation; et les parlements prétendre partager, au nom du peuple, l'autorité publique, mais Jamais on ue les entendit, d'une vois téméraire, airrogor le droit de rappeler le gouvernement français à telle ou telle période de son bistoire. Le honheur de la France fri leur vaus, son unité teur espoir, l'intégrité de son territoire

» leur appui."
Cos priucipes si élevés et si justes étaient la critique sévère de la politique de l'Europe, et les résultats que la Suisse en recneillait étaient me assez frappante démonstration de leur sagesse. L'Autriche, jalouse de son commerce, voulait le gêner per un cordon; mais la Suisse réclama auprès du Wurtemberg et des états voisins, et obtain justices.

Les puissances italiennes souhaitaient la paix, eelles du moins que leur imprudence pouvait exposer un jour à de fâcbeux résultats. Le Piémont . quoique épuisé, avait assez perdu pour désirer encore de recourir aux armes, Mais la Toscane, entrainée maleré elle à sortir de sa neutralité, par l'ambassadeur anglais, qui , la menaçant d'une escadre, ne lui avait donné que douze heures pour se décider. la Toscane était impatiente de revenir à son rôle, surtout depuis que les Français étaient aux portes de Gènes. En conséquence, le grandduc avait ouvert une négociation qui venait de se terminer par un traité, le plus aisé de tous à conclure. La bonne intelligence et l'amitié étaient rétablies entre les deux états; et le grand-due restituait à la république les blés qui, dans ses ports, avaient été enlevés aux Français au moment de la déclaration de guerre. Même avant la négociation, il avait fait cette restitution de son propre mouvement. Ce traité, avantageux à la France pour le commerce du Midi, et surtout pour celui des grains. fut conclu le 21 pluviôse (9 février).

Venise, qui avait rappelé son envoyé de France, annonça qu'elle allait en désigner un autre, et le faire partir pour Paris. Le pape, de son côté, regrettail les outrages faits aux Français.

La cour de Naples, égarée par les passious d'une reine insensée et les intrigues de l'Angleterre, était loin de songer à négocier, et faisait de ridicules promesses de secours à la coalition.

L'Espagne avait toujours besoin de la paix, et semblait attendre d'y être forcée par de nouveaux échecs.

Une négociation non moins importante pent-être, à cause de l'effet moral qu'elle devait pruduire, était celle qu'on avait entannée à Nantes avec les

provinces insurgées. On a vu comment les chefs de la Vendée divisés entre cux presque abandonnés de leurs paysons, suivis à peine de quelques guerroyeurs déterminés, pressés de toutes parts par les généraux républicains, réduits à choisir entre nue smnistie ou une destruction complète, avaient été amenés à traiter de la psix; on a vu comment Charctte avait accepté une entrevue près de Nantes : comment le prétendu baron de Cormatin, majorgénéral de Puisave, s'était présenté pour être le médiateur de la Bretsgne; comment il vovageait avec Humbert, balancé entre le désir de tromper les républicains, de se concerter avec Charette, de séduire Canclaux, et l'ambition d'être le pacificateur de ces célèbres contrées. Le rendez-vous commun était à Nantes; les entrevues devaient commencer au château de la Jaunave, à une lieue de cette ville, le 24 pluviôse (12 février),

Cormatin, srrivé à Nantes, avait voulu faire parvenir à Canclaux la lettre de Puisaye; mais cet homme, qui voulait tromper les républicains, ne sut pas même leur soustraire la connaissance de cette lettre si dangereuse. Elle fut connue et publiée, et lui oblisé de déclarer que la lettre était supposée, qu'il n'en était point le porteur, et qu'il venait sincèrement négocier la paix. Il se trouva par-là plus engagé que jamais. Ce rôle de diplomate habile, trompant les républicains, donnant le mot à Charette, et séduisant Canclanx, Ini échappait; il ne lui restait plus que celui de pacificsteur. Il vit Charette, et le trouva réduit, par sa position, à traiter momentanément avec l'ennemi. Dès cet instant, Cormatin n'bésita plus à travailler à la paix. Il fut convenu que cette paix serait simulée, et qu'en stiendant l'exécution des promesses de l'Angleterre, on paraltrait se soumettre à la république. Pour le moment, on songea à obtenir les meilleures conditions possibles. Cormatin et Charette, dès que les conférences furent ouvertes. remirent une note dans laquelle ils demandaient la liberté des cuites, des pensions alimentaires pour tous les ecclésiastiques de la Vendée, l'exemption de service militaire et d'impôt pendant dix ans. afin de réparer les maux de la guerre, des indemnités pour toutes les dévastations, l'acquittement des engagements contractés par les chefs pour le besoin de leurs armées, le rétablissement des aneiennes divisions territoriales du pays et de son sucien mode d'administration , la formation de gardes territoriales sous les ordres des généraux actuels, l'éloignement de toutes les srmées républicaines. l'exclusion de tous les habitants de la

Vendée qui étaient sortis du pays comme patriotes. et dont les rovalistes avaient pris les biens, enfin une amnistie commune anx émigrés comme aux Vendéens. De pareilles demandes étaient absurdes et ne pouvsient être admises. Les représentants accordèrent la liberté des eultes, des indemnités pour eeux dont les chaumières avaient été dévastées, l'exemption de service pour les jeunes gens de la présente réquisition, afin de repeupler les campagnes, la formation de gardes territoriales, sous les ordres des administrations, au nombre de deux mille bommes seulement; l'acquittement des bons signés par les généraux, jusqu'à la concurrence de deux millions. Mais ils refusèrent le rétablissement des anciennes divisions territoriales et des anciennes administrations, l'exemption d'impôt pendant dix ans, l'éloignement des armées républicaines, l'amnistie pour les émigrés, et ils exigérent la rentrée dans leurs biens des Vendéens patriotes. Ils stipulèrent, de plus, que toutes ces concessions seraient renfermées, non dans un traité, mais dans des arrêtés rendus par les représentants en mission ; et que, de leur côté, les généraux vendéens signeraient une déclaration par laquelle ils reconnaltraient la république, et promettralent de se soumettre à ses lois. Une dernière conférence fut fixée pour le 29 pluvièse (17 février), car la trève finissait le 30.

On demanda, avant de concluve la paix, que Souffet flat appéd es co conférence. Puisuiers officiers ropalistes le désiralent, parce qu'ils pensaient qu'on ne devait pas traiter sans lui; les représentants le souhaitaient aussi, parce qu'ils surrient toute la Vendée. Souffet était dans ce moment diriège par l'ambieurs abbé Bernier, lequel était peu disposé à une paix qui albit le priver de toute son intuitence; d'alleurs souffet n'aint pas à jouer le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle, ett it vojait avec banneur toute cette le recondrolle.

qu'il fallait du reste attendre, gagner du temps au moyen d'une paix simulée, et que, si l'Angleterre tenait jamais ses promesses, on scrait tout prêt à se lever. Les partisans de la guerre disaient, au contraire, qu'on ne leur offrait la paix que pour les désarmer, violer ensuite toutes les promesses, et les immoler impunément ; que poser les armes un instant, c'était amollir les courages, et rendre impossible toute insurrection à venir; que puisque la république traitait, c'était une preuve qu'ellemême était réduite à la dernière extrémité; qu'il suffisait d'attendre, et de déployer encore un peu de constance, pour voir arriver le moment où l'on pourrait tenter de grandes choses avec le secours des puissances; qu'il était indigne de chevaliers français de signer un traité avec l'intention secrète de ne pas l'exécuter, et que, du reste, on n'avait pas le droit de reconnaître la république, car c'était méconnaître les droits des princes pour lesquels on s'était hattu si longtemps. Il y eut plusieurs conférences fort animées, et dans lesquelles on montra de part et d'autre beaucoup d'irritation, Un moment même il y eut des menaces fort vives de la part des partisans de Charette aux partisans de Stofflet, et on faillit en venir aux mains. Cormatin n'était pas le moins ardent des partisans de la paix; sa faconde, son agitation de corps et d'esprit, sa qualité de représentant de l'armée de Bretagne, avaient attiré sur lui l'attention, Malheureusement pour lul , il était suivi du nommé Solilhac que le comité central de la Bretagne lui avait donné pour l'accompagner. Solilbac, étonné de voir Cormatin jouer un rôle si différent de celui dont on l'avait chargé, lui fit remarquer qu'il s'éloignait de ses instructions, et qu'on ne l'avait pas envoyé pour traiter de la paix. Cormatin fut fort embarrassé; Stofflet et les partisans de la guerre triomphèrent, en apprenant que la Bretagne songeait plutôt à se ménager un délai et à se concerter avec la Vendée qu'à se soumettre ; ils déclarèrent que jamais ils ne poseraient les armes puisque la Bretagne étalt décidée à les soutenir.

Le 39 pluviose au matin (17 févriez), le conseil de l'armée de l'Anjou se réunit dans une salle particulière du château de La Jaunaye, pour prendre une détermination déditière. Les étoté de division de Stoffiet trièrent leurs sabres, et jurérent de comper le cou au prenier qui parêteit de paix; ils décidèrent entre eux la guerre. Charette, Sapinand salle, A midi, on dévait se réunir sous une tente salle, A midi, on dévait se réunir sous une tente cièreré dans la plaine, avec les représentants du peuple. Stofflet, n'osant leur déclarer en face la détermination qu'il avait prise , leur envoya dire qu'il n'acceptait pas leurs propositions. Les représentants laissèrent à une distance convenue le détachement qui les accompagnait, et se rendirent sous la tente. Charette laissa ses Vendéens à la même distance, et ne vint au rendez-vous qu'avec ses principaux officiers. Pendant ce temps, on vit Stofflet monter à cheval, avec quelques forcenés qui l'accompagnaient, et partir au galop en agitant son chapeau, et criant vive le roi! Sous la tente où Charette et Sapinaud conféraient avec les représentants, on n'avait plus à discuter, car l'ultimatum des représentants était accepté d'avance. On signa réciproquement les déclarations convenues. Charette, Sapinaud, Cormatin et les autres officiers signèrent leur soumission aux lois de la république ; les représentants donnèrent les arrêtés contenant les conditions accordées aux chefs vendéens. La plus grande politesse régna de part et d'autre, et tout sembla faire espérer une réconciliation sincère.

Les représentants, qui voulaient donner un grand éclat à la soumission de Charette, lui préparèrent à Nantes une réception magnifique. La joie la plus vive régnait dans cette ville toute patriote. On se flattait de toucher enfin au terme de cette affrense guerre civile; on s'applandissait de voir un homme aussi distingué que Charette rentrer dans le sein de la république, et peut-être consacrer son épée à la servir. Le jour désigné pour son entrée solennelle, la garde nationale et l'armée de l'Ouest furent mises sous les armes, Tous les habitants, pleins de joie et de curiosité, accouraient pour voir et pour fêter le chef célèbre. On le reçut aux cris de rive la république! vive Charette! Il avait le costume de général vendéen, et portait la cocarde tricolore. Charette était dur, défiant, rusé, intrépide; tont cela se retrouvait dans ses traits et dans sa personne. Une taille moyenne, un œil petit et vif, un nez relevé à la tartare, une large bouche, lui donnaient l'expression la plus singulière et la plus convenable à son caractère. En accourant au-devant de lui , chacun chercha à deviner ses sentiments. Les royalistes crurent voir l'embarras et le remords sur son visage. Les républicains le trouvèrent joyeux et presque enivré de son triomphe. Il devait l'être, malgré l'embarras de sa position : car ses ennemis lui procuraient la plus belle et la première récompense qu'il eût encore reçue de ses exploits.

A peine cette paix fut-elle signée, qu'on songea

à séduire Stofflet, et à faire arcepter aux chouans les conditions accordées à Charette. Celui-ei parut sincère dans srs témoignages; il répandit des proclamations dans le pays pour faire rentrer tout le monde dans le devoir. Les habitants furent extrêmement joyeux de cette paix. Les hommes tout à fait voués à la guerre furent organisés en gardes territoriales, et on en laissa le commandement à Charette pour faire la police de la rontrée. C'était l'idée de Hoche, qu'on défigura pour satisfaire les chefs vendéens, qui, ayant à la fois des arrièrepensées et des défianres, voulaient conserver, sous leurs ordres, les hommes les plus aguerris. Charette promit même son secours contre Stofflet, si celni-ci, pressé dans la Haute-Vendée, venait se rroller sur le Marais.

Aussitôt le général Cauclaux fut envoyé à la poursuite de Stofflet. Ne laissant qu'un corps d'observation autour du pays de Charette, il porta la plus grande partie de ses troupes sur le Layon. Stofflet, voulant imposer par un coup d'érlat, fit une tentative sur Chalonne, qui fut vivement repoussée, et se replia sur Saint-Florent. Il déclara Charette traitre à la rause de la royauté, et fit prononcer contre lui une sentenre de mort. Les représentants, qui savaient qu'une pareille guerre devait se terminer, non-seulement en employant les armes, mais en désintéressant les ambitieux, en donnant des secours aux hommes sans ressources, avaient aussi répandu l'argent. Le comité de salut publir leur avait ouvert un erédit sur ses fonds secrets. Ils donnérent 60,000 francs en numéraire et 365,000 en assignats à divers officiers de Stofflet, Son major-général Trotouln recut 100,000 francs. dont moitié en argent, moitié en assignats, et se détarba de lui. Il écrivit une lettre adressée aux officiers de l'armée d'Anjou, pour les engager à la paix, en leur donnant les raisons les plus rapables de les ébranler.

Tondis qu'on employait res moyens sur l'armée d'Anjou, les représentans pacificaturs de la Vendérajou, les représentans pacificaturs de la Vendée étécient rendus en Bretague, pour ament des étécient rendus en Bretague, pour ament avait au visir, il était maintenant tout à fait ragage dans le système des pais, et il varit l'ambition de faire, à l'âmens, l'entrée triomplaie que Charcita avait finir à Nantes. Malgre la treve, Lessonop avait finir à Nantes. Malgre la treve, Lessonop et de la comment de la comme de la com

prenaient aurun soin de l'observer, et ne songeaient qu'à hutiner. Quelques représentants, voyant la conduite des Bretons, commençaient à se défier de leurs intentions, et pensaient déjà qu'il fallait renoncer à la paix. Boursault était le plus prononcé dans ce sens. Le représentant Bollet, au rontraire, zélé pacificateur, croyalt que, malgré quelques actes d'hostilité, un arcommodement était possible, et qu'il ne fallait employer que la doureur. Hoche, conrant de cantonnements en cantonnements, à des distances de quatre-vingts lieues, n'ayant jamais aucun moment de rrpos, placé entre les représentants qui voulaient la guerre et ceux qui voulairnt la paix, entre les jarobins des villes, qui l'accusaient de faiblesse et de trahison, et les royalistes, qui l'acrusaient de barbarir, Hoche était abreuvé de dégoûts sans se refroidir néanmoins dans son zèle. « Vous me souhaitez encore une campagne des » Vosges, érrivait-il à un de ses amis : romment » voulez-vous faire une pareille rampagne contre » drs chouans, et presque sans armée?» Ce ieune rapitaine voyait ses talents ronsumés dans une guerre ingrate, tandis que des généraux, tous inférieurs à lui, s'immortalisaient en Hollande, sur le Rhin, à la tête des plus belles armées de la république. Cependant il rontinuait sa tarbe avecardeur, et une profonde connaissanre des hommes et de sa situation. On a vu qu'il avait délà donné les conseils les plus sages, par exemple, d'indemniser les insurgés restés paysans, et d'enrôler reux que la guerre avait faits soldats. Une plus grande habitude du pays lui avait fait découvrir les véritables moyens d'en apaiser les habitants, et de les rattacher à la république. « Il faut, disait-ll, continuer de traiter avec » les chefs drs chouans : leur bonne foi est fort » douteuse, mais il faut en avoir avec eux. On gaa gnera ainsi par la ronfiance ceux qui ne deman-» dent qu'à être rassurés. Il faudra gagner par des » grades ceux qui sont ambitieux ; par de l'argent » ceux qui ont des brsoins; on les divisers ainsi » entre eux, et on chargera de la polire ceux dont » on sera sûr en leur confiant les gardes territo-» riales dont on vient de souffrir l'institution. Du » reste il faudra distribuer vingt-cinq mille hom-» mes en plusieurs camps, pour surveiller tout le » pays : placer autour des côtes un service de rha-» loupes canonnières qui seront dans un mouve-» ment continuel; faire transporter les arsenaux, les a armes et les munitions, des villes ouvertes dans » les forts et les places défendues. Quant aux habi-» tants, il faudra se servir auprès d'eux des prêtres, » rt donner quelques secours aux indigents. Si l'on

» parvient à répandre la confiance par le moyen des » prêtres, la chonannerie tombera sur-le-champ. » - Répandez, écrivait-il à ses officiers généraux, » le 27 ventôse, répandez la loi salutaire que la » convention vient de rendre sur la liberté des » cultes; préchez vous-mêmes la tolérance religieuse. » Les prêtres, certains qu'on ne les troublera plus » dans l'exercice de leur ministère, deviendront » vos amis, ne fût-ce que pour être tranquilles. » Leur caractère les porte à la paix ; voyez-les, dites-» leur que la continuation de la guerre les exposera » à être chagrinés, non par les républicains, qui » respectent les opinions religieuses, mais par les » chouans, qui ne reconnaissent ni Dieu ui loi, et » veulent dominer et piller sans cesse. Il en est » parmi eux de pauvres, et en général ils sont très-» iutéressés ; ne négligez pas de leur offrir quelques » secours, mais sans ostentation, et avec toute la » délicatesse dont vous êtes capables. Par eux vous » connaîtrez toutes les manœuvres de leur parti, et » vous obtiendrez qu'ils retiennent leurs paysans » dans leurs eampagnes, et les empêchent de se » battre. Vous sentez qu'il faut, pour parvenir à » ce but, la douceur, l'aménité, la franchise, En-» gagez quelques officiers et soldats à assister res-» pectueusement à quelques-unes de leurs cérémo-» nies, mals en ayant soin de ne jamais les troubler. » La patrie attend de vous le plus grand dévoue-" ment; tous les moyens sont bons pour la servir, » lorsqu'ils s'accordent avec les lois, l'honneur et » la dignité républicaine. » Hoche ajoutait à ces avis celui de ne rien prendre dans le pays pour la nourriture des armées, pendant quelque temps au moins. Quant aux projets des Anglais, il voulait, pour les prévenir , qu'on s'emparât de Jersey et de Gnernesey, et qu'on établit une chouannerie en Angleterre, pour les occuper chez eux. Il songeait aussi à l'Irlande; mais il écrivait qu'il s'en expliquerait verbalement avec la comité de salut public.

Ges mogens, choisis avec un grand acus, et employes en plus d'un enfouil arce beuseung d'adresse, avaient déjà parfaitement réunsi. La Brelunge était tout à flut divisée jous les économiquis s'éxisent montrés à Rennes avaient été carcessé, payée, rassurse, ét décides à dépose les armes. Les autres, plus opinitires, compant sur Souffet. Les autres, plus opinitres, compant sur Souffet. Corrantin continuait de courir de une sa marce pour les ammers à La Prévaluye, et les engager à ratier. Majet l'ablere que et a reunturier montrait à posifier le pays, Roche, qui avait entreun con caretirer et a vanide, «de lévial de his, et se

doutait qu'il manquerait de parole aux républicains comme il avait fait aux royalistes. Il l'observait avec grande attention, pour s'assurer s'il travaillait sincèrement et sans arrière-pensée à l'œuvre d'une réconcillation.

De singulières intrigues vinrent se combiner avec toutes ces circonstances, pour amener la pacification tant désirée par les républicains. On a vu précédemment Puisaye à Londres, tâchant de faire concourir le cabinet anglais à ses projets; on a vu les trois princes français sur le continent , l'un attendant un rôle à Arnbeim , l'autre se battant sur le Rhin , le troisième , en sa qualité de régent , correspondant de Vérone avec tous les cabinets, et entretenant une agence secrète à Paris. Puisaye avait conduit ses projets en homme aussi actif qu'habile. Sans passer par l'intermédiaire du vieux duc d'Harcourt, inutile ambassadeur du régent à Londres, il s'adressa directement aux ministres anglais. Pitt, invisible d'ordinaire pour cette émigration, qui pullulait dans les rues de Londres et l'assiégeait de projets et de demandes de secours, accueillit sur-le-champ l'organisateur de la Bretagne, l'aboueha avec le ministre de la guerre Vindham, qui était un ardent ami de la monarchie, et voulait la maintenir ou la rétablir partout. Les projets de Puisaye, mûrement examinés, furent adoptés en entier. L'Angleterre promit une armée, une escadre, de l'argent, des armes, des munitions immenses, pour descendre sur les côtes de France; mais on exigea de Puisaye le secret à l'égard de ses compatriotes, et surtout du vieux duc d'Harcourt, envoyé du régent. Puisaye ne demandait pas mieux que de tout faire à lui seul ; il fut impénétrable pour le duc d'Harcourt, pour tous les autres agents des princes à Londres, et surtout pour les agents de Paris, qui correspondaient avec le secrétaire même du duc d'llarcourt. Puisaye écrivit seulement au comte d'Artois pour lui demander des pouvoirs extraordinaires, et lui offrir de venir se mettre à la tête de l'expedition. Le prince envoya les pouvoirs, et promit de venir commander de sa personne. Bientôt les projets de Puisaye furent soupçonnés, malgré ses efforts pour les cacher. Tous les émigrés, repoussés par Pitt et éconduits par Puisaye, furent unanimes. Puisaye, suivant eux, était un intrigant vendu au perfide Pitt, et méditant des projets fort suspects. Cette opinion, répandue à Londres, s'établit bientôt à Vérone ehez les conseillers du régent. Déià , dans cette petite cour , l'on se défiait beaucoup de l'An-

gleterre depuis l'affaire de Toulon; on concevait

surtout des inquiétudes dès qu'elle voulait se servir de l'un des princes. Cette fois, on ne mangua pas de demander avec une espèce d'anxiété ee qu'elle voulait faire de M. le comte d'Artois, pourquoi le nom de Monsieur n'était pas compris dans ses projets. si elle croyait pouvoir se passer de lui, etc. Les agents de Paris , qui tenaient leur mission du régent, et partageaient ses idées sur l'Angleterre. n'ayant pu ohtenir aucune communication de Puisave, répétérent les mêmes propos sur l'entreprise qui se préparait à Londres. Un autre motif les engagcait surtout à la désapprouver. Le régent songeait à recourir à l'Espagne, et voulait s'y faire transporter, pour être plus voisin de la Vendée et de Charette, qui était son héros. De leur côté, les agents de Paris s'étaient mis en rapport avec un émissaire de l'Espagne, qui les avait engagés à se servir de cette puissance, et leur avait promis qu'elle ferait pour Monsieur et pour Charette ee que l'Angleterre projetait pour le comte d'Artois et pour Pnisaye. Mais il fallait attendre qu'on pût transporter Monsieur, des Alpes aux Pyrénées, par la Méditerranée, et préparer une expédition considérable. Les intrigants de Paris étaient donc tout à fait portés pour l'Espagne. Ils prétendaient qu'elle effarouchait moins les Français que l'Angleterre, parce qu'elle avait des intérêts moins opposés ; que d'ailleurs elle svait déjà gagné Tallien, par sa femme, fille du banquier espagnol Caharrus ; ils osaient même dire qu'on était sûr de Hoche, tant l'imposture leur contait peu pour donner de l'importance à leurs projets. Mais l'Espagne, ses vaisseaux, ses troupes, n'étaient rien suivant eux, au prix des beaux plans qu'ils prétendaient nouer dans l'intérieur. Placés au sein de la capitale, ils voyaient se manifester un mouvement d'indignation prononcé contre le système révolutionnaire. Il fallalt, disaient-ils, exciter ce mouvement, et tâcher de le faire tourner au profit du royalisme; mais, pour cela, les royalistes devaient se montrer le moins redoutables possible. car la Montagne se fortifiait de toutes les craintes qu'inspirait la contre-révolution. Il suffirait d'une victoire de Charette, d'une descente des émigrés en Bretagne, pour rendre au parti révolutionnaire la force qu'il avait perdue, et dépopulariser les thermidoriens dont on avait besoin. Charette venait de faire la paix ; mais il fallait qu'il se tint prét à reprendre les armes ; il fallait que l'Anjou , que la Bretagne, parussent anssi se soumettre pour un temps; que pendant ce temps on séduistt les chefs du gouvernement et les généraux, qu'on laissat les

armées passer le Rhin et s'engager en Allemagne; puis que, tout à coup, on surprit la convention endormie, et qu'on proclamát la royauté dans la Vendee, dans la Bretagne, à Paris même. Une expédition de l'Espagne, portant le régent, et concourant avec ces mouvements simultanés, pourrait alors décider la victoire de la royanté, Quant à l'Angleterre, on ne devait lui demander que son argent (car il en fallait à ces messieurs), et la tromper ensuite. Ainsi, chacun des mille agents employés pour la contre-révolution révait à sa manière, imaginait des moyens suivant sa position, et voulait être le restaurateur principal de la monarchie. Le mensonge, l'intrigue, étaient les seules ressources de la plupart, et l'argent leur principale ambition. Avec de telles idées, l'agence de Paris , du genre

de celle que Puisaye préparait en Angleterre, devait chercher à écarter pour le moment toute entreprise. à pacifier les provinces insurgées, et à y faire signer une paix simulée. A la faveur de la trève accordée aux chouans, Lemaltre, Brottier et Laville-Heurnoia venaient de se ménager des communications avec les provinces insurgées. Le régent les avait chargés de faire parvenir des lettres à Charette ; ils les confièrent à un ancien officier de marine, Duverne de Preste, privé de son état et cherchant un emploi. Ils lui donnérent en même temps la commission de contribuer à la pacification, en conseillant aux insurgés de temporiser, d'attendre des secours de l'Espagne, et un mouvement de l'intérieur. Cet envoye se rendit à Rennes, d'où il fit parvenir les lettres du régent à Charette, et conseilla ensuite à tout le monde une soumission momentanée. D'autres encore furent charges du même soin par les agents de Paris, et bientôt les idées de paix, delà très-répandues en Bretagne, se propagèrent encore davantage. On dit partout qu'il fallait poser les armes, que l'Angleterre trompait les royalistes, que l'on devait tout attendre de la conveution, qu'elle allait rétablirellemême la monarchie, et que, dans le traité sigué avec Charette, se trouvaient des articles secrets portant la coudition de reconnaître bientôt pour roi le jeune orphelin du Temple, Louis XVII. Cormatin, dont la position était devenue fort embarrassante, qui avait manqué aux ordres de Puisaye et du comité central, trouva dans le système des agents de Paris une excuse et un encouragement pour sa conduite. Il parait même qu'on lui fit espérer le commandement de la Bretagne à la place de Puisaye, A force de soins, il parvint à réunir les principaux chouans de La Prévalsye, et les conférences commencèrent.

Dans cet intervalle, MM. de Tinténiac et de La Roberie venaient d'être envoyés de Londres par Puisaye, le premier pour apporter aux chouans de la pondre, de l'argent, et la nonvelle d'une prochaine expédition : le second pour faire parvenir à son oncle Charette l'invitation de se tenir prét à seconder la descente en Bretagne, et enfin tous deux pour faire rompre les négociations. Ils avaient cherché à débarquer avec quelques émigrés vers les côtes du nord : les chouans avertis, étant accourus à leur rencontre, avaient eu un engagement avec les républicains, et avajent été battus, MM, de La Roberie et de Tintéuiac s'étaient sauvés par miracle; mais la trève était compromise, et Hoche, qui commencait à se méfier des chouans, qui soupconnait la bonne foi de Cormatin, voulait le faire arrêter. Cormatin protesta de sa honne foi auprès des représentants, et ohtint que la trève ne serait pas rompue. Les conférences continuérent à La Prévalave. Un agent de Stofflet vint y prendre part, Stofflet , battu , poursuivi, réduit à l'extrémité, privé de toutes ses ressources par la déconverte du petit arsenal qu'il avait dans un bois, demandait enfin à être admis à traiter, et venait d'envoyer un représentant à La Prévalaye. C'était le général Beauvais, Les conférences furent extrêmement vives, comme elles l'avaient été à La Jaunaye. Le général Beauvais y soutint encore le aystème de la guerre, malgré la triste position du chef qui l'envoyait, et prétendit que Cormatin, avant sign é la paix de La Jaunaye et reconnu la république. avait perdu le commandement dont Puisaye l'avait revêtu, et ne pouvait plus délibérer. M. de Tinténiac, parvenu, malgré tous les dangers, au lieu des conférences, voulut les rompre au nom de Pnisaye, et retourner aussitôt à Londres; mais Cormatin et les partisans de la paix l'en empêchèrent, Cormatin décida enfin la majorité à une transaction, en lui donnant pour raison qu'on gagnerait du temps par une soumission apparente, et qu'on endormirait la surveillance des républicains. Les conditions étaient les mêmes que eelles accordées à Charette : liberté des cultes, indemnités à ceux dont les propriétés avaient été dévastées, exemption de la réquisition, institution des gardes territoriales. Il y avait une condition de plus dans le traité actuel : c'était un million et demi pour les principaux chefs, somme dont Cormatin devait avoir sa part. Pour ne pas cesser un instaut, dit le général Beauvais, de faire acte de manvaise foi , Cormatin , au moment de signer, mit le sabre à la main, jura de reprendre les armes à la prentière occasion, et recommanda à chacun de conserver, jusqu'à nouvel ordre,

l'organisation établie, et le respect dù à tous ses chefs.

Les chefs royalistes se tramsportierent ennitei de Mahilaye, à me lieue de Remes, pour signer le Italié, dans une réuniton solemelle avec les représentats. Besucony d'entre eux ne roulinei pas s'y rendre; mais Cornatin les y entraten. La réunito utilien avec les mens formalités qu'à La Jamary. Les chousan avaient demandé que lloche ne sy mercurit pas, à cauce de son cutrent définer et on convertige de la contraction de la

Le lendemain, Cormatin fit son entrée à Rennes comme Charette à Nantes. Le mouvement qu'il s'était donné. l'importance qu'il s'était arrogée, le faisaient considérer comme le chcf des royalistes hretons. On lui attribuait tout, et les exploits de cette foule de chouans inconnus qui avait mystérieusement parcouru la Bretagne, et cette paix qu'on désirait depuis si longtemps, 11 recut une espèce de triomphe. Applaudi par les habitants, caressé par les femmes, pourvu d'une forte somme d'assignats, il recueillait tous les profits et tous les honneurs de la guerre, comme s'il l'avait longtemps soutenue. Il n'était cependant débarqué en Bretagne que pour jouer ce singulier rôle. Néanmoins il n'osait plus écrire à Puisaye; il ne se hasardait pas à sortir de Rennes, ni à s'enfoncer dans le pays, de peur d'y être fusillé par les mécontents. Les principaux chefs retournèrent dans leurs divisions, écrivirent à Puisaye qu'on les avait trompés, qu'il n'avait qu'à venir, et qu'au premier signal ils se lèveraient pour voler à sa rencontre. Quelques jours après, Stofflet, se voyant abandonné, signa la paix à Saint-Florent, aux memes conditions,

Tandia que les deux Vendées et la Bretague e sous metalent, Charter venil efind de recevoir pour la première fois une lettre du régent; elle était date du l'évrire. Ce priente Tappelait i es a reconnaisteur de la monarchie, lui parlait de sa reconnaisteur de la monarchie, lui parlait de sa reconnaisteur de la monarchie de l'évenignague arrivairent un peut tard. Chartet, tout étun, s'épondit suissista su régent que la lettre dout il venait d'être honoré tramportait son âme de jole; que on déroument et sa hélité arraitent toujons les unbues, que la nécessité seule l'assist tolligé de céder, una foreque la sa parliche garriette figurée, téles, il reprendrait les armes, et serait prèt à mourir sous les yeux de son prince, et pour la plus belle des causes.

Telle fut eette première pacification des provinces insurgées. Comme l'avait deviné Hoche, elle n'était qu'apparente; mais comme il l'avait senti aussi, on pouvait la rendre funeste aux chefs vendéens, en habituant le pays au repos, aux lois de la république, et en calmant ou occupant d'une autre manière cette ardeur de combattre qui animait quelques hommes. Malgré les assurances de Charette au régent, et des ebouans à Puisave, toute ardeur devait s'éteindre dans les âmes après quelques mois de calme. Ces menées n'étaient plus que des actes de mauvaise foi, excusables sans doute dans l'aveuglement des guerres civiles, mais qui ôtent à ceux qui se les permettent le droit de se plaindre des sévérités de leurs adversaires. Les représentants et les généraux républicains mirent le plus grand scrupule à faire exécuter les conditions accordées. Il est saus doute inutile de montrer l'absurdité du bruit répandu alors, et même répété depuis , que les traités signés renfermaient des articles secrets , portant la promesse de mettre Louis XVII sur le trône. Comme si des représentants avaient pu être assez fous pour prendre de tels engagements! comme s'il ent été possible qu'on voulût sacrifier à quelques partisans une république qu'on persistait à maintenir contre toute l'Europe ! Du reste, aucun des chefs, en écrivant aux princes ou aux divers agents royalistes, n'a jamais osé avancer une telle absurdité. Charette, mis plus tard en jugement pour avoir violé les conditions faites avec lui, n'osa pas non plus faire valoir cette exeuse puissante de la non-exécution d'un article secret, Puisave, dans ses Mémoires, a ingé l'assertion aussi niaise que fausse; et on ue la rappellerait point ici, si elle n'avait été reproduite dans

Cette paix n'avait pas seulement pour résultat d'amener le déarmement de la contrée concurant avec celle de la Prusse, de la llollande et de la Toscane, ctarce les intentions manifestées par plusieurs autres états, elle cut encre l'avantage de produire un effet moral très-grand. On vil la république reconnue la fois par ses ennemis du declans et du debors, par la coalition et par le parti royaliste lui-même.

une foule de Mémoires.

Il ne restait plus, parmi les ennemis décidés de la France, que l'Autriche et l'Angleterre. La Russie était trop éloignée pour être dangereuse; l'empire était prêt à se désunir, et iucapable de soutenir la guerre; le Piènnont était épuise; l'Espagne, par-

tageant peu les chimériques espérances des intrigants royalistes, soupirait après la paix; et la colère de la cour de Naples était aussi impuissante que ridieule. Pitt, malgré les triomphes inouis de la république française, malgré une compagne sans exemple dans les annales de la guerre, n'était point ébranlé; et sa ferme intelligence avait compris que tant de victoires funestes au continent n'étaient nullement dommageables pour l'Angleterre. Le stathonder, les princes d'Allemagne, l'Autriche, le Piémont, l'Espagne, avaient perdu à cette guerre une partie de leurs étata; mais l'Angleterre avait acquis sur les mers une supériorité incontestable : elle dominait la Méditerranée et l'Océan; elle avait saisi une moitié des flottes hollandaises ; elle forçait la marine de l'Espagne à s'épuiser contre celle de la France; elle travaillait à s'emparer de nos colonies, elle allait occuper toutes celles des Hollandais, et assurer à jamais son empire dans l'Inde. Il lui fallait pour cela encore quelque temps de guerre et d'aberrations politiques ebez les puissances du continent. Il lui importait donc d'exeiter les hostilités, en donnant des secours à l'Autriche, en réveillant le zèle de l'Espagne, en préparant de nouvaux désordres dans les provinces méridionales de la France. Tant pis pour les puissances belligérantes, si elles étaient hattues dans une nouvelle campagne : l'Angleterre n'avait rien à craindre ; elle continuait ses progrès sur les mers . dans l'Inde et l'Amérique. Si . au contraire . les puissances étaient victorieuses, elle y gagnait de replaeer dans les mains de l'Autriche les Pays-Bas, qu'elle craignait surtout de voir dans les mains de la France. Tels étaient les calculs mentriers, mais profonds, du ministre anglais.

Malgré les pertes que l'Angleterre avait essuyées, soit par les prises, soit par les défaites du duc d'York, soit par les depenses énormes qu'elle avait faites pour fournir de l'argent à la Prusse et au Piemont, elle possédait encore des ressources plus grandes que ne le croyaient et les Anglais et Pitt lui-même. Il est vrai qu'elle se plaignait amèrement des prises nombreuses, de la disette, et de la cherté de tous les objets de consommation. Les navires de commerce anglais , avant seuls continué à circuler sur les mers, étaient naturellement plus exposés à être pris par les corsaires que eeux des autres nations. Les assurances, qui étaient devenues alors un grand objet de spéculation, les rendaient téméraires, et souvent ils n'attendaient pas d'être convoyés : c'est là ce qui procurait tant d'avantages à nos corsaires. Quant à la disette, elle

était générale dans toute l'Europe, Sur le Rhin, | autour de Franefort, le hoisseau de seigle coûtait 15 florins. L'énorme consommation des armées, la multitude de bras enlevés à l'agriculture, les désordres de la malheureuse Pologne, qui n'avait presque pas fourni de grains cette année, avaient amené cette disette extraordinaire. D'ailleurs les transports par la Baltique en Angleterre étaient devenus presque impossibles depuis que les Français étaient mattres de la Hollande. C'est dans le Nouveau-Monde que l'Europe avait été obligée d'aller s'approvisionner; elle vivait en ce moment de la surabondance des produits de ces terres vierges que les Américains du nord venajent de livrer à l'agriculture. Mais les transports étaient coûteux, et le prix du pain était monté en Angleterre à un taux excessif. Celui de la viande n'était pas moins élevé. Les laines d'Espagne n'arrivaient plus depuis que les Français occupaient les ports de la Biscaye, et la fabrication des draps allait être interrompue. Ainsi, pendant qu'elle était en travail de sa grandeur future, l'Angleterre souffrait cruellement. Les ouvriers se révoltaient dans toutes les villes manufacturières, le peuple demandait la paix à grands cris, et il arrivait au parlement des pétitions couvertes de milliers de signatures, implorant la fin de cette guerre désastreuse. L'Irlande, agitée pour des concessions qu'on venait de lui retirer, allait ajouter de nouveaux embarras à ceux dont le gouvernement était déjà chargé,

A travers ces circonstances pénibles. Pitt voyait des motifs et des moyens de continuer la guerre. D'abord elle flattait les passions de sa cour, elle flattait même celles du peuple anglais, qui avait contre la France un fonds de haine qu'on pouvait toujours ranimer au milieu des plus cruelles souffrances. Ensuite, malgré les pertes du commerce, pertes qui prouvaient d'ailleurs que les Anglais continuaient seuls à parcourir les mers, Pitt voyait ce commerce augmenté, depuis deux ans, de la jouissance exclusive de tous les débouchés de l'Inde et de l'Amérique. Il avait reconnu que les exportations s'étaient singulièrement accrues depuis le commencement de la guerre, et il pouvait entrevoir déià l'avenir de sa nation. Il trouvait, dans les emprunts, des ressources dont la fécondité l'étonnait lui-même. Les fonds ne baissaient pas; la perte de la Hollande les avait peu affectés, parce que, l'événement étant prévu, une énorme quantité de capitaux s'était portée d'Amsterdam à Londres, Le commerce hollandais, quoique patriote, se défiait néanmoins des évenements, et avait cherche à mettre ses richesses en sûreté, en les transportant en Angleterre. Pitt avait parlé d'un nouvel emprunt eonsidérable, et, malgré la guerre, il avait vu les offres se multiplier. L'expérience a prouvé depuis que la guerre, interdisant les spéculations commerciales, et ne permettant plus que les spéculations sur les fonds publics, facilite les emprunts loin de les rendre plus difficiles. Cela doit arriver encore plus naturellement dans un pays qui, n'ayant pas de frontières, ne voit jamais dans la guerre une question d'existence, mais seulement une question de commerce et de débouchés. Pitt résolut donc, au moven des riches capitaux de sa nation, de fournir des fonds à l'Autriche, d'augmenter sa marine, de réorganiser son armée de terre pour la porter dans l'Inde ou l'Amérique, et de donner aux insurgés français des secours considérables. Il fit avec l'Autriche un traité de subsides, semblable à celui qu'il avait fait l'année précédente avec la Prusse. Cette puissance avait des soldats, et elle promettait de tenir au moins deux cent mille hommes effectifs sur pied; mais elle manquait d'argent; elle ne ponvait plus ouvrir d'emprunts ni en Suisse, ni à Francfort, ni en Hollande, L'Angleterre s'engagea, non pas à lui fournir des fonds, mais à garantir l'emprunt qu'elle allait ouvrir à Loudres, Garantir les dettes d'une puissance comme l'Antriche, c'était presque s'engager à les paver; mais l'opération, sous cette forme, était plus aisée à justifier devant le parlement. L'emprunt était de 4 millions 600,000 livres sterling (115 millions de francs), l'intérêt à 3 pour 100. Pitt ouvrit en même temps un emprunt de 18 millions sterling pour le compte de l'Angleterre, à 4 pour 100. L'empressement des capitalistes fut extrême, et comme l'emprunt autrichien était garanti par le gouvernement anglais, et qu'il portait un plus faut intérêt, ils exigèrent que, pour deux tiers pris dans l'emprunt anglais, on leur donnât un tiers dans l'emprunt autrichien. Pitt, après s'être ainsi assuré de l'Autriche, chercha à réveiller le zèle de l'Espagne; mais il le trouva éteint. Il prit à sa solde les règiments émigrés de Condé, et il dit à Puisaye que la pacification de la Vendée diminuant la confiance qu'inspiraient les provinces insurgées, il lul donnerait une escadre, le matériel d'une armée, et les émigrés enrégimentés, mais point de soldats anglais; et que si, comme on l'écrivait de Bretagne, les dispositions des royalistes n'étaient pas changées, et si l'expédition réussissait, il tâcherait de la rendre décisive en y envoyant une armée, Il

résolut ensuite de porter sa marine de quatre-vingt

saire.

mille marins à cent mille. Il imagina pour cela une espèce de conscription. Chaque vaisseau marchand était tenu de fournir un matelot par sept hommes d'équipage : c'était une dette que le commerce devait acquitter pour la protection qu'il recevait de la marine militaire, L'agriculture et l'industrie manufacturière devaient également des secours à la marine, qui leur assurait des débouchés; en conséquence, chaque paroisse était obligée de fournir aussi un matelot. Pitt s'assura ainsi le moyen de donner à la marine anglaise un développement extraordinaire. Les vaisseaux anglais étaient trèsinférieurs pour la construction aux vaisseaux français ; mais l'immense supériorité du nombre , l'excellence des équipages, et l'habileté des officiers de mer ne rendaient pas la rivalité possible.

Avec tous ces moyens réunis. Pitt se présenta au parlement. L'opposition était augmentée cette anuée de vingt membres à peu près. Les partisans de la paix et de la révolution française étaient plus animés que jamais, et ils avaient des faits puissants à opposer au ministre. Le langage que Pitt prêta à la couronne, et qu'il tint lui-même pendant cette session. l'une des plus mémorables du parlement anglais par l'importance des questions et par l'éloquence de Fox et de Shéridan, fut infiniment adroit. Il convint que la France avait obtenu des triomphes inouts; mais ces triomphes, loin de décourager ses ennemis, disait-il, devaient au contraire leur donner plus d'opiniatreté et de constance. C'était toujours à l'Angleterre que la France en voulait; c'était sa constitution, sa prospérité qu'elle cherchait à détruire ; il était à la fois peu prudent et peu honorable de céder devant une haine aussi redoutable. Dans le moment surtout, déposer les armes serait, dit-il, une faiblesse désastreuse. La France, n'ayant plus que l'Autriche et l'Empire à combattre, les accablerait; fidèle alors à sa haine, elle reviendrait, libre de ses ennemis du continent, se jeter sur l'Angleterre, qui, seule désormais dans cette lutte, aurait à soutenir un choc terrible. On devait donc profiter du moment où plusieurs puissances luttaient encore, pour attaquer de concert l'ennemi commun, pour faire rentrer la France dans ses limites, pour lui enlever les Pays-Bas et la Hollande, pour refouler dans son sein et ses armées, et son commerce, et ses principes funestes. Du reste, il ne fallait plus qu'un effort, un seul pour l'accabler. Elle avait vaincu, sans doute, mais en s'épuisant, en employant des movens barbares, qui s'étaient usés par leur violence même. Le maximum, les réqui-

sitions, les assignats, la terreur, s'étaient usés dans les mains des chefs de la France. Tous ces chefs étaient tombés pour avoir voulu vaincre à ce prix, Ainsi, ajoutait-il, encore une campagne, et l'Europe, l'Angleterre, étaient vengées et préservées d'une révolution sanglante. D'ailleurs, quand même on ne voudrait pas se rendre à ces raisons d'honneur, de sureté, de politique, et faire la paix, cette paix ne scrait pas possible. Les démagogues français la repousserajent avec cet orgueil féroce qu'ils avaient montré, même avant d'être victorieux. Et pour traiter avec eux, où les trouverait-on? où chercher le gouvernement à travers ces factions sanglantes, se poussant les unes les autres au ponvoir, et eu disparaissant aussi vite qu'elles y étaient arrivées? Comment espérer des conditions solides en stipulant avec ces dépositaires si fugitifs d'une autorité toujours disputée? Il était donc peu honorable, imprudent, impossible de négocier. L'Angleterre avait encore d'immenses ressources; ses exportations étaient singulièrement augmentées; son commerce essuyait des prises qui prouvaient sa hardiesse et son activité; sa marine devenalt formidable, et ses riches capitaux venalent. s'offrir d'enx-mêmes en abondance au gouvernement, pour continuer cette guerre juste et néces-

C'était là le nom que l'itt avait donné à cette guerre dei l'origine, et qui il affectat de lui conserver. On roit qu'àu millieu de ces raisons de tribune, il ne pouvait pas donner les véritables, qu'il ne pouvait pas dire à travers quelles voies machiarélques il roulait conhilite l'Angleterre au plus laut point de puissance. On n'avoue pas à la face du monde une tetle ambilion.

Aussi l'opposition répondait-elle victorieusement. On ne nous demandait, disaient Fox et Shéridan, qu'une campagne, à la session dernière ; on avait dejà plusieurs places fortes; on devoit en partir au printemps pour anéantir la France, Cependant voyez quels résultats! Les Français ont conquis la Flandre, la Hollande, toute la rive gauche du Rhin excepté Mayence, une partie du Piémont, la plus grande partie de la Catalogne, toute la Navarre, Qu'on cherche une semblable campagne dans les annales de l'Europe! On convient qu'ils ont pris quelques places; montrez-nous donc une guerre où sutant de places aient été emportées en une seule campagne! Si les Français, luttant contre l'Europe entière, ont eu de pareils succès, quels avantages n'auront-ils pas contre l'Autriche et l'Angleterre presque seules? car les autres puissances ou ne

penvent plus nous seconder, ou viennent de traiter. On dit qu'ils sont épuisés, que les assignats, leur seule ressource, ont perdu tonte leur valeur. que leur gouvernement aujourd'hui a cessé d'avoir son ancienne énergie. Mais les Américains avaient vu leur papier-monnaie tomber à quatre-vingt-dix pour cent de perte, et ils n'ont pas succombé, Mais ce gouvernement, quand il était énergique, on nous le disait barbare; anjourd'hui qu'il est devenu humain et modéré, on le trouve sans force. On nous parle de nos ressources, de nos riches capitaux : mais le peuple périt de misère et ne peut payer ni la viande ni le pain ; il demande la paix à grands cris. Ces richesses merveilleuses qu'on semble créer par enchantement sont-elles réelles? Créet-on des trésors avec du papier? Tous ces systèmes de finances cachent quelque affreuse erreur, quelque vide immense qui apparaîtra tout à coup. Nous allons donnant nos richesses aux puissances de l'Europe : déjà nous les avons prodignées au Piémont, à la Prusse; nous allons encore les livrer à l'Autriche. Qui nous garantit que cette puissance sera plus fidèle à ses engagements que la Prusse? Oui nous garantit qu'elle ne sera point pariure à ses promesses, et ne traitera pas après avoir recu notre or? Nous excitons une guerre civile infâme; nous armons des Français contre leur patrie, et cependant, à notre honte, ces Français, reconnaissant leur erreur et la sagesse de leur nouveau gouvernement, viennent de mettre bas les armes. Irons-nous rallumer les cendres éteintes de la Vendée, pour y réveiller un affreux incendie? On nous parle des principes barbares de la France; ces principes ont-ils rien de plus anti-social que notre conduite à l'égard des provinces insurgées? Tous les movens de la guerre sont donc ou douteux on coupables... La paix, dit-on, est impossible; la France hait l'Angleterre; mais quand la violence des Francais contre nous s'est-elle déclarée? N'est-ce pas lorsque nous avons montré la coupable intention de leur ravir leur liberté, d'intervenir dans le choix de leur gouvernement, d'exciter la guerre civile chez eux? La paix, dit-on, répandrait la contagion de Jeurs principes, Mais la Suisse, la Suède, le Danemark . les États-Unis , sont en paix avec eux ; leur constitution est-elle détruite? La paix, ajoute-t-on eneore, est impossible avec un gouvernement chancelant et toujours renouvelé. Mais la Prusse, la Toscane, ont trouvé avec qui traiter; la Suisse, la Suède, le Danemark, les États-Unis, savent avec qui s'entendre dans leurs rapports avec la France; et nous ne pourrions pas négocier avec elle! Il fal-

lait donc qu'on nous dit en commençant la guerre que nous ne ferions pas la paix avant qu'une certaine forme de gouvernement fut rétablie chez nos ennemis, avant que la république fût abolie chez eux, avant qu'ils enssent aubi les institutions qu'il nous plairait de leur donper.

A travers ev choc de trition et d'élesponce. Puis poursièrant sa marcée, sans jansiè donner ses viritables motifs, oblini ce qu'il voulnt ¿emprents, compass, Arce ses trèsors, sa marine, les 300 milles corpusa. Arce ses trèsors, sa marine, les 300 milles hommes de l'Autrèlie, et le courage désepéré des insurgés françois, il résolut de faire cette année une nouvelle campagne, certain de dominer année une nouvelle campagne, certain de dominer au marche de la vitérie sur le conte me nouvelle campagne.

Ces négociations, ces conflits d'opinions en Europe, ees préparatifs de guerre, pronvent de quelle importance notre patrie était alors dans le monde. A cette époque, on vit arriver tous à la fois les ambassadeurs de Suède, de Danemark, de Hollande, de Prusse, de Toscane, de Venise, et d'Amérique. A leur arrivée à Paris, ils allaient visiter le président de la convention , qu'ils trouvaient logé quelquefois à un troisième ou quatrième étage, et dont l'accueil simple et poli avait remplacé les anciennes réceptions de cour. Iis étaient ensuite introduits dans cette salle fameuse, où siégeait, sur de simples banquettes, et dans le costume le plus modeste, cette assemblée qui, par sa puissance et la grandeur de ses passions, ne paraissait plus ridicule, mais terrible. Ils avaient un fauteuil vis-à-vis celui du président ; ils parlaient assis ; le président leur repondait de même, en les appelant par les titres contenus dans leurs pouvoirs. Il leur donnait ensuite l'accolade fraternelle, et les proclamait représentants de la puissance qui les envoyait. Ils pouvaient, dans une tribune réservée, assister à ces discussions orageuses, qui inspiraient autant de curiosité que d'effroi aux étrangers. Tel était le cérémonial employé à l'égard des ambassadeurs des puissances. La simplicité convenzit à une république recevant sans faste, mais avec décence et avec égards, les envoyés des rois vaineus par elle. Le nom de Français était beau alors; il était ennobli par les plus belles victoires, et les plus pures de toutes, celles qu'un peuple remporte pour défendre son existence et sa liberté.

## CHAPITRE XII.

Redoublement de haine et de viglence des partis aveès le 12 germinal. Conspiration nouvelle des patrioles. -Massacre dans les prisons. à Lyon, par les réacteurs. -Décrets nauveaux contre les émigrés et sur l'exercice du culte. Modifications dans les attributions des comités. -Questions financières. Baisse croissante du papier-monnale, Agiotage. Divers projets et discussions sur la réduction des assignats. Mesure Importante décrétée pour faciliter la vente des biens nationaux. - Insurrection des révolutionnaires du 1er regirial an III. Envahissement de la convention. Assassinat du représentant Féraud. Principaux événements de cette journée et des jours suivants, - Seites de la Journée de prairial. Arrestation de divers membres des anciens comités. Condamnation et supplice des représentants Romme, Goujon, Duquesnoy, Buroi, Soubrany, Bourbotte et autres, compromis dans l'insurrection. Désarmement des patriotes et destruction de ce parti. -Nonvelles discussions sur la vente des biens nationaux. Échelle de réduction adoptée pour les assignats.

Les événements de germinal avaient en pour les deux partis qui divisaient la France la conséquence ordinaire d'une action incertaine : ces deux portis en étaient devenus plus violents et plus acharnés à se détruire. Dans tout le Midi, et particulièrement à Avignon, Marseille et Toulon, les révolutionnaires, plus menaçants et plus audocieux que jamais, échappant à tous les efforts qu'on faisait pour les désarmer ou les ramener dans leurs communes. continuaient à demander la liberté des patriotes. la mort de tous les émigrés rentrés, et la constitution de 95. Ils correspondaient avec les partisans qu'ils avaient dans toutes les provinces; ils les appelaient à eux, et les engageaient à se réunir sur deux points principaux , Toulon pour le Midi, Paris pour le Nord. Quand ils seraient assez en force à Toulon, ils soulèveraient, disalent-ils, les départements, et s'avanceraient pour se joindre à leurs frères du Nord. C'était absolument le projet des fédéralistes en 93.

Leurs adversaires, soit royalistes, soit girondins, étalent aussi derems plus hardis depuis que le gouvernement, attaqué en germinal, avait donné le signal des persécutions. Moltres des adminitations, ils fisiaent un terrible noage des décrets rendus contre les patriotes. Ils les enfermaient comme compliess de flobespiere, ou comme ayant

manié les denlers publics sans en avoir rendu compte; ils les désarmaient comme ayant participé à la tyrannie abolie le 9 thermidor, ou bien enfin ils les pourchassaient de lieu en lieu comme ayant quitté leurs communes. Cétait dans le Midi surtont que les hostilités contre ces malheureux patriotes étaient le plus actives, car la violence proyogne touiours une violence égale. Dans le département du Rhône, la réaction se préparait terrible. Les royalistes, obligés de fuir la cruelle épergie de 93, revenaient à travers la Suisse, passaient la frontière. rentraient dans Lyon avec de faux passeports, y parlaient du roi, de la religion, de la prospérité passée, et se servaient du souvenir des mitraillades pour ramener à la monarchie une eité toute républicaine. Ainsi , les royalistes s'appuyaient à Lyon comme les patriotes à Toulon. On disait Précy revenu et caché dans la ville, dont il avait, par sa vaillance, causé tous les malheurs. Une foule d'émigrés, accourus à Bâle, à Berne, à Lausanne, se montraient plus présomptueux que jamais. Ils parlaient de leur rentrée prochaine, ils dissient que leurs amis gouvernaient; que bientôt on allait remettre sur le trône le fils de Louis XVI, les rappeler eux-mêmes, et leur rendre leurs biens; que du reste, excepté quelques chefs militaires qu'il faudrait punir, tout le monde contribuerait avec empressement à cette restauration. A Lausanne, où toute la jeunesse était enthousiaste de la révolution française, on les molestait et on les forcait à se taire. Ailleurs on les laissait dire; on dédaignait leur vanteries, auxquelles on était assez habitué depuis six ans; mais on se méfiait de quelques-uns d'entre eux, qui étaient pensionnés par la police antrichienne pour épier dans les auberges les propos imprudents des voyageurs. C'est encore de ce côté, c'est-à-direvers Lyon, que s'étaient formées des compagnies qui, sous les noms de compagnies du Soleil et compagnies de Jésus, devaient parcourir les eampagnes, on pénètrer dans les villes, et égorger les patriotes retirés dans leurs terres ou détenus dans les prisons. Les prêtres déportés rentraient aussi par cette frontière, et s'étaient déjà répandns dans toutes les provinces de l'Est; ils déclaraient nul tout ee qu'avaient fait les prêtres assermentés ; ils rehaptisaient les enfants, remarisient les époux, et inspiraient au peuple la haine et le mépris du gouvernement. Ils avaient soin cependant de se tenir près de la frontière, afin de la repasser au premier sigual. Ceux qui n'avaient pas été frappés de déportation, et qui jouissaient en France d'une pension alimentaire, et de la permission d'exercer

leur culte, n'abusaient pas moins que les prêtres déportés de la tolérance du gouvernement. Mécontents de dire la messe dans des maisons ou louées ou prêtées, ils amoutaient le peuple, et le portaieut à s'emparer des églises qui étaient devenues la propriété des communes. Une foule de scènes fâcheuses avaient cu lieu pour ce sujet, et it avait faltu cmplover la force pour faire respecter les déerets. A Paris, les journalistes vendus au royalisme, et poussés par Lemaître, écrivaient avec plus de hardiesse que jamais contre la révolution, et prêchaient presque ouvertement la monarchie. L'auteur du Spectateur. Lacroix, avait été acquitté des poursuites dirigées contre lui, et depuis, la tourbe des libetlistes ne craignait plus le tribunal révolutionnaire.

Ainsi, les deux partis étajent en présence, tout prêts àun engagement décisif. Les révolutionnaires, résolus à porter le coup dont le 12 germinal n'avait été que la menace, conspiraient ouvertement. Ils tramaient des complots dans chaque quartier. depuis qu'its avaient perdu tes chefs principaux, qui seuls méditaient des desseins pour tout le parti. Il se forma une réunion chez un nommé Lagrelet, rue de Bretagne : on y agitait le projet d'exciter plusicurs rassemblements, à la tête desquels on mettrait Cambon . Maribon-Montaut et Thuriot : de diriger les uns sur les prisons pour délivrer les patriotes, les autres sur les comités pour les enlever, d'autres enfin sur la convention pour lui arracher des décrets. Une fois maîtres de la convention, les conspirateurs voulaient lui faire réintégrer les députés détenus, annuler la condamnation portée contre Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois et Barrère, exclure les soixante-treize, et proclamer sur-le-champ la constitution de 93. Tout était déjà préparé, jusqu'aux pinces pour ouvrir les prisons, aux cartes de ralliement pour reconnaître les coniurés , à une pièce d'étoffe pour pendre à la fenêtre de la maison d'où partiraient tous les ordres, On saisit une lettre cachée dans un pain, et adressée à un prisonnier, dans laquelle on lui disait : « Le jour où vous recevrez des œufs moitié blancs moitié ronges, vous vous tiendrez prèts. » Le jour fixé était le 1er floréal. L'un des conjurés trabit le secret et tivra les détails du projet au comité de sureté générale. Ce comité fit arrêter aussitôt tous tes chefs désignés, ce qui malheureusement ne désorganisait pas les projets des patriotes ; car tout le monde était chef aujourd'hui chez eux , et on conspirait en milte endroits à la fois, Rovère, digne autrefois du nom de terroriste sous l'ancien comité

de salut public, et suijourc'huifercené réacteur, risit faire sur ec compoul en rapport à la convarsion, et charges besucoup les députs qui dersiène tier mis à la tête des ressemblements. Con députsé etisient étrangers au complet, et on avait disposé de leurs noma à feur insu, parce quoi en avait de leurs noma à feur insu, parce quoi en avait de leurs noma à feur insu, parce qui en avait de leurs noma à feur insu, parce qui en avait de leurs noma à feur insu, parce qui en avait de leurs noma à feur insu, parce qui en avait de leurs noma à feur insu, la n'avaient pas oble et à était es oustraits à leur condamnation. Novire it décider par l'assemblee que, s'ils ne se constitueit pas primaires sur-lechamp, ils sersical déportes par le fait seul de médiachéments. Ce projet avoir étaiquait asser leur déschéments. Ce projet avoir étaiquait asser leur déschéments ce. Ce projet avoir étaiquait asser

Dès que les journaux eurent fait connaître ce nouveau complot des patriotes, une grande agitation se manifesta à Lyon, et il v eut contre eux un redoublement de furcur. On jugeait dans ce moment un fameux dénonciateur terroriste, poursuivi en vertu du décret rendu contre les complices de Robespierre. Les journaux venaient d'arriver et de faire connaître le rapport de Rovère sur le complot du 29 germinal. Les Lyonnais commencèrent à s'agiter; la plupart avaient à déplorer on la ruine de leur fortune ou la mort de leurs parents. Ils s'ameutérent autour de la salle du tribunal. Le représentant Boisset monta à cheval; on l'entoura, et chacun se mit à lui énuméror ses griefs contre l'homme en jugement. Les promoteurs de désordre. les membres des compagnies du Soleit et de Jésua profitèrent de cette émotion, fomentèrent le tumuite, se portèrent aux prisons , les envahirent , et égorgérent soixante-dix on quatre-vingts prisonniers, réputés terroristes, et jetèrent leurs cadavres dans le Rhône. La garde nationale fit quelques efforts pour empêcher ce massacre, mais ne montra peutêtre pas le zele qu'efte eut déployé si moins de ressentiments l'avaient animée contre les vietimes de cette journée.

cette journée.

cette journée.

Ainsi, à peine ne eauploi jestèle in 30 premias Ainsi, à peine une te contrevelutionnière y avaient répondu par le massere du 5 foréd viral par le massere du 5 foréd (54 stril) à Lyon. Les républicais maieres, tont ce bâlment les projets des terroistes, furent ce bâlment les projets des terroistes, furent ce pendant alarmés de cett des contre-révolutionnaires. Jusqu'eit in n'avaient été cecupie qu'à majecheume nouveille terreur, et a d'étaient point effreyée du royalisme : le royalisme, en effet, persains d'étaigne à peris et cecteulon du richaud d'inspiration de l'autonnée de la vierent, chasse de napsique norte de somme de la vierent, chasse de napsique norte de somme de la vierent par Logn. Former des com-

pagnies d'assassins, pousser des prêtres perturbateurs jusqu'au milieu de la France, et dicter à Paris même des écrits tout pleins des fureurs de l'émigration, ils se ravisèrent, et crurent qu'aux mesures rigoureuses prises contre les suppôts de la terreur, il fallait en ajouter d'autres contre les partisans de la royanté, D'abord, pour Isisser sans prétexte ceux qui avaient souffert des excès commis, et qui en exigeaient la vengeanre, ils firent enjoindre aux tribunaux de mettre plus d'activité à poursuivre les individus prévenus de dilapidations, d'abus d'autorité, d'actes oppressifs, Ils cherchèrent ensuite les mesures les plus capables de réprimer les royalistes. Chénier, connu par ses talents littéraires et ses opinions franchement républicaines, fut chargé d'un rapport sur ce sujet. Il traça un tableau énergique de la France, des deux partis qui s'en disputaient l'empire, et surtout des menées ourdies par l'émigration et le rlergé, et il proposa de faire traduire sur-le-champ tout émigré rentré devant les tribunaux, pour lui appliquer la loi; de considérer comme émigré tout déporté qui , étant rentré en France, y serait encore dans un mois; de punir de six mois de prison quiconque violerait la loi sur les cultes et voudrait s'emparer de force des égliscs ; de condamner au hannissement tout écrivain qui provoquerait à l'avilissement de la représentation nationale ou au retour de la royauté : enfin, d'obliger toutes les autorités chargées du désarmement des terroristes, de donner les motifs de désarmement. Toutes ces mesures furent aceueillies, excepté deux qui suscitèrent quelques observations. Thibaudeau trouva imprudent de punir de six mois de prison les infracteurs de la loi sur les cultes; il dit avec raison que les églises n'étaient bonnes qu'à un seul usage, celui des cérémonies religieuses; que le peuple, assez dévot pour assister à la messe dans des réunions partieulières, se verrait toujours privé avec un violent regret des édifices où elle était eéléhrée autrefois ; qu'en déclarant le gouvernement étranger pour jamais aux frais de tous les cultes, on aurait pu rendre les églises aux catholiques, pour éviter des plaintes, des émentes, et peut-être une Vendée générale. Les observations de Thibaudeau ne furent pas accueillies, car en rendant les églises aux eatholiques, même à la charge par eux de les entretenir, on craignait de rendre à l'ancien elergé des pompes qui étaient une partie de sa puissance. Tallien, qui était devenu journaliste avec Fréron, et qui, soit par cette raison, soit par une affectation de justice, voulait

protéger l'indépendance de la presse, s'opposa au

bannissement des écrivains. Il sontint que la disposition était arbitraire et laissait une latitude trop grande aux sévérités contre la presse. Il avait raison; mais, dans cet état de guerre ouverte avec le rovalisme, il importait peut-être que la convention se déclarât fortement contre ces libellistes . qui s'empressaient de ramener si tôt la France aux idées monarchiques. Louvet, ee girondin si fougueux, dont les méfiances avaient fait tant de mal à son parti , mais qui était un des hommes les plus sincères de l'assemblée, se hâta de répondre à Tallien, et conjura tous les amis de la république d'oublier leurs dissidences et leurs griefs réciproques, et de s'unir contre l'ennemi le plus ancien, le seul véritable qu'ils eussent tous, c'est-à-dire la rovanté. Le témoignage de Louvet en faveur des mesures violentes était le moins suspect de tous. car il avait bravé la plus cruelle proscription pour combattre le système des moyens révolutionnaires. Toute l'assemblée applaudit à sa noble et franche déclaration, vota l'impression et l'envoi de son discours à toute la France, et adopta l'article, à la grande confusion de Tallien, qui avait si mal pris le moment pour soutenir une maxime juste et vraje.

Ainsi, tandis que la convention avait ordonné la poursuite, le désarmement des patriotes, et leur retour dans leurs communes, elle venait en même temps de renouveler les lois contre les émigrés et les prêtres déportés, d'instituer des peines contre l'ouverture des églises et contre les pamphlets rovalistes; mais des lois pénales sont de faibles garanties contre des partis prêts à fondre l'un sur l'autre, Le député Thibaudeau pensa que l'organisation des comités de gouvernement depuis le 9 thermidor était trop faible et trop relâchée. Cette organisation, établie au moment où la dictature venait d'être reuversée, n'avait été imaginée que dans la peur d'une nouvelle tyrannie. Aussi, à nne tension excessive de tons les ressorts avait succèdé un relàchement extrême. On avait restitué à chaque eomité son influence particulière, pour détruire l'influence trop dominante du comité de salut publie, et il était résulté de cet état de choses des tiraillements , des lenteurs, et un affaiblissement complet du gouvernement. En effet, si des troubles survenaient dans un département, la hiérarchie voulait qu'on écrivit au comité de sûreté générale; celui-ci appelait le eomité de salut public, et dans certaius eas celui de législation; il fallait attendre que ees comités fussent complets pour se réunir, et ensuite qu'ils eussent le temps de conférer. Les rénnions de venaientainsi presque impossibles, et trop nombreuses | de penr., on décida qu'il serait privé de l'initiative pour agir. Fallait-il envoyer seulement vingt bommes de garde; le comité de sureté générale, chargé de la police, était obligé de s'adresser au comité militaire. On sentait maintenant quel tort on avait eu de s'effrayer si fort de la tyrannie de l'ancien comité de solut public, et de se précau-

tionner contre un danger désormais chimérique. Un gouvernement ainsi organisé ne pouvait que très-faiblement résister aux factions, et ne leur opposer qu'une autorité impuissante. Le député Thibauleau proposa done une simplification du gonvernement : il demanda que les attributions de tous les comités fussent réduites à la simple proposition des lois, et que les mesures d'exécution appartinssent exclusivement au comité de salut public ; que celui-ci réunit la police à ses autres fonctions , et que, par conséquent, le comité de sûreté générale fût aboli ; qu'enfin le comité de salut public , chargé ainsi de tout le gouvernement, fût porté à vingt-quatre membres, pour suffire à l'étendue de sa nouvelle tâche. Les poltrons de l'assemblée, toujours prompts à s'armer contre les dangers impossibles, se récrièrent contre ce projet, et dirent qu'il renouvelait l'ancienne dictature. La carrière ouverte aux esprits, chacun fit sa proposition. Ceux qui avaient la manie de revenir aux voies constitutionnelles, à la division des pouvoirs, proposèrent de créer un pouvoir exécutif hors de l'assemblée, pour séparer l'exécution de la loi de son vote : d'autres imaginèrent de prendre les membres de ce pouvoir dans l'assemblée même, mais de leur interdire, pendant la durée de leurs fonctions, le vote législatif. Après de longues divagations, l'assemblée sentit que, n'avant plus que deux ou trois mois à exister, c'est-à-dire à peine le temps nécessaire pour achever la constitution, il était ridicule de perdre ses moments à faire une constitution provisoire, et surtout de renoncer à la dietature dans nn instant où on avait plus besoin de force que jamais. En conséquence, on rejeta toutes les propoaitions tendantes à la division des pouvoirs ; mais on avait trop peur du projet de Thibaudeau pour l'adopter : on se contenta de dégager un peu plus la marche des comités. On décida qu'ils seraient réduits à la simple proposition des lois; que le comité de salut public aurait seul les mesures d'exéeution, mais que la police resterait au comité de sureté générale ; que les réunions de comités n'auraient lieu que par envoi de commissaires; et enfin. pour se garantir tonjours davantage de ce redoutable comité de saint public qui faisait tant

des lois, et qu'il ne pourrait jamais faire de propositions tendantes à procéder contre un député,

Pendant qu'on prenait ces moyens pour rendre un peu d'énergie au gouvernement, on continuait à s'occuper des questions financières, dont la discussion avait été interrompue par les événements du mois de germinal. L'abolition du maximum. des réquisitions, du séquestre, de tout l'appareil des moyens forcés, en rendant les choses à leur mouvement naturel, avait rendu encore plus rapide la chute des assignats. Les ventes n'étant plus forcées, les prix étant redevenus libres, les marchandises avaient renchéri d'une manière extraordinaire. et par consequent l'assignat avait baissé à proportion. Les communications au dehors étant rétablies, l'assignat était entré de nouveau en comparaison avec les valeurs étrangères, et son infériorité s'était rapidement manifestée par la baisse toujours croissante du change. Ainsi la conte du papier-monnaie était complète sous tous les rapports, et, suivant la loi ordinaire des vitesses, la rapidité de cette chute s'augmentait de sa rapidité même. Tout changement trop brusque dans les valeurs amène les spéculations basardeuses, c'est-à-dire l'agiotage; et comme ce changement n'a jamais lieu que par l'effet d'un désordre ou politique ou financier, que par consequent la production souffre, que l'industrie et le commerce sont ralentis, ce genre de spéculations est presque le seul qui reste; alors, au lieu de fabriquer ou de transporter de nouvelles marchandises, on se hâte de spéculer sur les variations de prix de celles qui existent. Au licu de produire, on parie sur ce qui est produit. L'agiotage, qui était devenu si grand aux mois d'avril, mai et juin 1793, lorsque la défection de Dumouriez, le soulèvement de la Vendée et la coalition fédéraliste déterminèrent une baisse si considérable dans les assignats, venait de reparaître plus actif que jamais en germinal, floréal et prairial an III (avril et mai 95). Ainsi, aux horreurs de la disette se joignait le seandale d'un jeu effréné, qui contribuait encore à augmenter le renchérissement des marchandises et la dépréciation du papier. Le procéde des joueurs était le même qu'en 93, le même qu'il est toujours. Ils achetaient les marchandises qui, haussant par rapport à l'assignat avec une rapidite singulière, augmentaient de prix dans leurs mains, et leur procuraient en peu d'instants des profits considerables. Tous les vœux et tous les efforts tendaient ainsi à la chute du papier. Il y avait des objets qui étaient vendus et revendus des milliers de fois, sans changer de place. On spéculait même, | snivant l'usage, sur ce qu'on n'avait pas. On achetait une marchandise d'un vendeur qui ne la possédait point, mais qui devait la livrer à un terme fixé : au terme échn , le vendeur ne la livrait pas , mais il payait la différence du prix d'achat au prix du jour, si la marchandise avait haussé; il recevait cette différence si la marchandise avait baissé. C'est au Palais-Royal, déjà si coupable aux yeux du peuple comme renfermant la jeunesse dorée, que se rassemblaient les sgioteurs. On ne pouvait le traverser sans être poursuivi par des marchands qui portaient à la main des étoffes, des tabatières d'or, des vases d'argent, de riches quincailleries, C'est au café de Chartres que se réunissaient tous les spéculateurs sur les matières métalliques. Onoique l'or et l'argent ne fussent plus considérés comme marchandise, et que, depuis 93, il y ent défense, sous des peines très-sévères, de les vendre contre des assignats, le commerce ne s'en faisait pas moins d'une manière presque ouverte. Le louis se vendait 160 livres en papier, et dans l'espace d'une heure on le faisait varier de 160 à 200, et même 210 livres.

Ainsi une disette affreuse de pain, un manque absolu de moyens de chauffage par un froid qui était rigoureux encore au milieu du printemos, un renchérissement excessif de toutes les marchandises, l'impossibilité d'y atteindre avec un papier qui perdait tous les jours; au milieu de ces maux un agiotage effréné, accélérant la dépréciation des assignats par ses spéculations, et donnant le spectacle d'un ieu scandaleux, et quelquefois de fortunes subites à côté de la misère générale, tel était le vaste sujet de griefs offert aux patriotes pour soulever le peuple. Il importait, pour soulager les malheurs publics, et pour empêcher un soulèvement, de faire disparaltre de tels griefs; mais c'était là l'éternelle difficulté.

Le moven jugé indispensable, comme on l's vu, était de relever les assignats en les retirant ; mais pour les retirer il fallait vendre les biens, et on ne voulait pas s'apercevoir du véritable obstacle, la difficulté de fournir aux acquéreurs la faculté de paver un tiers du territoire. On avait rejeté les movens violents, c'est-à-dire la démonétisation et l'emprunt forcé ; on hésitait entre les deux moyens volontaires, c'est-à-dire entre une loterie et une banque. La proscription de Cambon décida la préférence en faveur du projet de Johannot , qui avait proposé la banque. Mais, en attendant qu'on pût

réussissant, ne pouvait jamais ramener les assignats au pair de l'argent, le plus grand mal, celui d'une différence entre la valeur nominale et la valeur réelle, existait toujours. Ainsi le créancier de l'état ou des particuliers recevait l'assignat au pair, et ne pouvait le placer que pour un dixième tout au plus. Les propriétaires qui avaient affermé leurs terres ne recevaient que le dixième du fermage. On avait vu des fermiers acquitter le prix de leur bail avec un sac de blé, un cochon engraissé ou un cheval. Le trésor surtout faisait une perte qui contribuait à la ruine des finances, et, par suite, du papier lui-même. Il recevait du contribuable l'assignat à sa valeur nominale, et touchait par mois une cinquantaine de millions, qui en valaient cinq tout au plus. Pour suppléer à ce déficit, et pour couvrir les dépenses extraordinaires de la guerre, il était obligé d'émettre jusqu'à huit cent millions d'assignats par mois , à cause de leur grande dépréciation. La première chose à faire, en attendant l'effet des prétendues mesures qui devaient les retirer et les relever, c'était de rétablir le rapport entre leur valeur nominale et leur valeur réelle, de manière que la république, le créancier de l'état, le propriétaire de terres, les capitalistes, tous les individus enfin payés en papier, ne fussent pas ruinés. Johannot proposa de revenir aux metaux pour mesure des valeurs. On devait constater, jour par jour, le taux des assignats par rapport à l'or ou à l'argent, et ne plus les recevoir qu'à ce taux. Celui auquel il était dû 1,000 francs recevait 10,000 francs en assignats, si les assignats ne valaient plus que le dixième des métaux. L'impôt, les fermages, les revenus de toute espèce, la propriété des biens nationaux, scraient payés en argent ou en assignats au cours. On s'opposa à ce choix de l'argent pour terme commun de toutes les valeurs, d'abord par une ancienne haine pour les métaux, qu'on accusait d'avoir tué le papier, ensuite parce que les Anglais, en syant beaucoup, pourraient, disait-on, les faire varier à leur gré, et seraient ainsi maltres du cours des assignats. Ces raisons étaient fort misérables, mais elles décidèrent la convention à rejeter les métaux pour mesure des valeurs. Alors Jean-Bon-Saint-André proposa d'adopter le blé, qui était chez tous les peuples la valeur essentielle à laquelle toutes les autres devaient se rapporter. Ainsi, on calculerait la quantité de blé que pouvait procurer la somme due, à l'époque où la transaction avait eu lieu, et on paierait en assignats la valeur suffisante pour acheter aujourfaire réussir ce moyen chimérique, qui, même en d'hui la même quantité de blé. Ainsi, celui qui devait ou une rente, ou un fermage, ou une contribution de 1.000 fr., à une époque où 1.000 fr. représentaient cent quintaux de blé, donnerait la valeur actuelle de cent quintaux de blé en assignats. Mais on fit une objection. Les malheurs de la guerre et les pertes de l'agriculture avaient fait hausser considérablement le blé par rapport à toutes les antres denrées ou marchandises, et il valait quatre fois davantage. Il aurait du, d'après le cours actuel des assignats, ne coûter que dix fois le prix de 1790, c'est-à-dire 100 francs le quintal; et il en contait cependant 400, Celui qui devait 1,000 francs en 1790, devrait aujourd'hui 10,000 francs d'assignats, en payant d'après le taux de l'argent, et 40,000 francs, en payant d'après le taux du blé; il donnerait ainsi une valeur quatre fois trop grande. On ne savait done pas quelle mesure adopter pour les valeurs. Le député Raffron proposa, à partir du 30 du mois, de faire baisser les assignats d'un pour cent par jour. On se récria sur-le-champ que c'était une banqueroute, comme si ce n'en était pas une que de rédnire les assignats au cours de l'argent ou du blé, c'est-à-dire de leur faire perdre tout à coup quatre-vingt-dix pour cent. Bourdon, qui parlait sans cesse de finances sans les entendre . fit décréter qu'on refuserait d'écouter toute proposition tendante à la banqueroute.

Cependant la réduction de l'assignat au cours avait un inconvénient des plus graves. Si dans tous les paiements, soit de l'impôt, soit des biens nationaux, on ne prenait plus l'assignat qu'au taux où il descendait chaque jour, la baisse n'avait plus de terme, car plus ricu ne l'arrêtait. Dans l'état actuel, en effet, l'assignat pouvant servir encore par sa valeur nominale au psiement de l'impôt, des fermages, de toutes les sommes échues, avait un emploi qui donnait encore une certaine réalité à sa valeur; mais si partout il n'était reçu qu'au tanx du jonr, il devait baisser indéfiniment et sans mesure. L'assignat émis aujourd'hui pour 1.000 francs pouvait ne plus valoir le lendemain que 100 francs, qu'un franc, qu'un centime; il ne ruinerait plus personne, il est vrai, ni les particuliers, ni l'état, car tous ne le prendraient que pour ce qu'il vandrait ; mais sa valeur , n'étant forcée nulle part, allait s'abimer sur-le-champ. Il n'y avait pas de raison pour qu'un milliard nominal ne tombét pas à un franc réel, et alors la ressource du papier-monnaie, indispensable encore an gouvernement, allait lui manquer tout à fait.

Dubois-Crancé, tronvant tous ces projets dangereux, s'opposa à la réduction des assignats au

cours, et négligeant les souffrances de ceux qui étaient ruinés par le paiment en papier, proposs seulement d'exiger l'impôt foncier en nature. L'éta pouvait d'assurer simis le moyen de nourrir les armées et les grandes communes, et s'éviter une mission de 5 à l'amilitarde de papier, qu'il dépensait pour se procurer des denrées. Ce projet, qui parest dediusait d'abord, qu'it carde ensuite après un mêt examen : il en fallut chercher un autre.

Mais dans l'intervalle , le mal s'accroissait chaque jour : des révoltes éclataient de toutes parts à cause de la disette des subsistances et du bois de chauffage; on voyait an Palais-Royal du pain mis en vente à 22 francs la livre ; des mariniers , à l'un des passages de la Seine, avaient voulu faire payer jusqu'à 40 mille francs un service qui se payait autrefois cent francs. Une espèce de désespoir s'empara des esprits; on se récria qu'il fallait sortir de cet état, et trouver des mesures à tout prix. Dans cette situation cruelle, Bourdon de l'Oise, financier fort ignorant, qui traitait toutes ces questions en énergumène, trouva, sans doute par hasard, le seul moyen convenable pour sortir d'embarras. Réduire les assignats au cours était difficile, comme on a vu , car on ne savait s'il fallait prendre l'argent ou le blé pour mesure, et d'ailleurs c'était leur enlever sur-le-champ tonte valeur, et les exposer à une dépréciation sans terme. Les relever en les absorbant était tout aussi difficile, car il fallait vendre les biens, et le placement d'une aussi grande quantité de propriétés immobilières était presque impossible.

Cependant il v avait un moven de vendre les biens, c'était de les mettre à la portée des acheteurs, en n'exigeant d'eux que la valeur qu'on pouvait en donner dans l'état de la fortune publique. Les biens se vendaient aetuellement aux enchères; il en résultait que les offres se proportionnaicut à la dépréciation du papier, et qu'il fallait donner en assignats cinq à six fois le prix de 1790. Ce n'était encore, il est vrai, que la moitié de la valeur des terres à cette époque; mais c'était encore beaucoup trop pour aujourd'hui, car la terre ne valait en réalité pas la moitié, pas le quart de ce qu'elle avait valu en 1790. Il n'y a rien d'absolu dans la valeur. En Amérique, dans les vastes continents, les terres valent peu, parce que leur masse est de beaucoup supérieure à celle des capitaux mobiliers. Il en était pour ainsi dire de même en France en 1793. Il fallait donc ne pas s'en tenir à la valeur fictive de 1790, mais à celle que l'on pouvait en trouver

en 1795, car une chose ne vaut réellement que ce qu'elle peut être payée.

En conséquence, Bourdon de l'Oise proposa d'adjuger les biens, sans enchères et par simple procès-verbal, à celui qui en offrirait trois fois en assignats l'estimation de 1790. Entre deux concurrents, la préférence devait être accordée à celui qui s'était présenté le premier. Ainsi un bien estimé 100,000 francs, en 1790, devait être payé 500,000 en assignats. Les assignats étant tombés au quinzieme de leur valeur, 300,000 francs ne presentaient en réalité que 20,000 francs effectifs; on payait done avec 20,000 francs un bien qui, en 1790. en valait 100,000. Ce n'était pas perdre les quatre cinquièmes, puisque véritablement il était impossible d'obtenir plus. D'ailleurs , le sacrifice eût-il été réel, on ne devait pas hésiter, car les avantages ctaient immenses.

D'abord on évitait l'inconvénient de la réduction au cours, qui détruisait le papier. On a vir, en effet, que l'assignat, réduit au cours dans le paiement de toutes choses, même des biens, n'avait plus de valeur fixée nulle part, et qu'il tombait dans le néant. Mais en lui conservant la faculté de payer les biens . il avait une valeur fixe, car il représentait une certaine quantité de terre : pouvant toujours la procurer, il en aurait toujours la valeur et ne périrait pas plus qu'elle. On évitait donc l'anéantissement du papier. Mais il y a mieux : il est constant, et ce qui arriva deux mois après le prouva, que tous les biens auraient pu être achetés sur-lechamp, à la condition de les payer trois fois la valeur de 1790. Tous les assignats ou presque tous auraient donc pu rentrer; ceux qui seraient restés debors auraient recouvré leur valeur : l'état aurait pu en émettre encore, et faire un nouvel usage de cette ressource. Hest vrai qu'en n'exigeant que trois fois l'estimation de 1790, il était obligé de donner bien plus de terre pour retirer la masse eirculante du papier; mais il devait lui en rester encore pour suffire à de nouveaux besoins extraordinaires. D'ailleurs , l'impôt, réduit maintenant à rien parce qu'il était payé en assignats avilis, recouvrait sa valeur si l'assignat était ou absorbé ou relevé. Les biens, livrés sur-le-champ à l'industrie individuelle. allaient commencer à produire pour les particullers et pour le trésor ; enfin , la plus épouvantable catastrophe était finie, car le juste rapport des valeurs se trouvait rétabli.

Le projet de Bourdon de l'Oise fut adopté, et on se prépara sur-le-champ à le mettre à exécution; mais l'orage formé depuis longtemps, et dont le 12

germinal n'avait été qu'un avant-coureur, était devenu plus menaçant que jamais; il était arrêté sur l'horizon et allait éclater. Les deux partis aux prises agissaient chacun à leur manière. Les contrerévolutionnaires, dominant dans certaines sections, faisaient rédiger des pétitions contre les mesures dont Chénier avait été le rapporteur, et particulièrement contre la disposition qui punissait du bannissement l'abus que les royalistes faisaient de la presse. De leur côté, les patriotes, réduits aux abois, nséditaient un projet désespéré. Le supplice de Fouquier-Tinville, condamné avec plusieurs jurés du tribunal révolutionnaire pour la manière dont il avait exercé ses fonctions, avait poussé leur irritation au comble. Quoique découverts dans leur projet du 29 germinal, et déjoués récemment dans une seconde tentative qu'ils firent pour mettre toutes les sections en permanence sous le prétexte de la disette, ils n'en conspiraient pas moins dans différents quartiers populeux. Ils avaient fini par former un comité central d'insurrection, qui résidait entre les quartiers Saint-Denis et Montmartre, dans la rue Mauconseil. Il était composé d'anciens membres des comités révolutionnaires, et de divers individus de la même espèce, presque tous inconnus hors de leur quartier. Le plan d'insurrection était suffisamment indiqué par tous les événements du même genre : mettre les femmes en avant, les faire suivre par un rassemblement immense, entourer la convention d'une telle multitude qu'elle ne pût être secourne. l'obliger de rejeter les soixantetreize, de rappeler Billaud, Collot et Barrère, d'élargir les députés détenus à Ham, et tous les patriotes renfermés, de mettre la constitution de 93 en vigueur et de donner une nouvelle commune à Paris, de recourir de nouveau à tous les moyens révolutionnaires, au maximum, aux réquisitions , etc..., tel était le plan des patriotes. Ils le rédigèrent en un manifeste composé de onze articles, et publié au nom du peuple souverain rentré dans ses droits. Ils le firent imprimer le 30 floréal au soir (19 mai), et répandre dans Paris. Il était enjoint aux habitants de la capitale de se rendre en masse à la convention, en portant sur leurs chapeaux ces mots : Du pain et la constitution de 93. Toute la nuit du 30 floreal au 1er prairial (20 mai) se passa en agitations, en eris, en menaces. Les femmes couraient les rucs en disant qu'il fallait marcher le lendemain sur la convention, qu'elle n'avait tué Robespierre que pour se mettre à sa place, qu'elle affamait le peuple, protégeait les marchands qui suçaient le sang du pauvre, et envoyait à la mort tous les patriotes. Elles s'encouragealent à marcher les premières, parce que, disaient-elles, la force armée n'oscrait pas tirer sur des femmes.

Dès le lendemain\*, en effet, à la pointe du jour, le tumulte était général dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, dans le quartier du Temple, dans les rues Saint-Denis, Saint-Martin, et surtout dans la cité. Les patriotes faisaient retentir toutes les cloches dont ils pouvaient disposer, ils battaient la générale et tiraient le canon. Dans le même instant le tocsin sonnait au pavillon de l'Unité, par ordre du comité de sûreté générale, et les acctions se réunissaient; mais celles qui se trouvaient dans le complot s'étaient formées de grand matin, et marchaient déjà en armes, bien avant que les autres eussent été averties. Le rassemblement, grossissant tonjours, s'avançait peu à peu vers les Tuileries. Une foule de femmes, mélées à des hommes ivres, et criant : Du pain et la constitution de 93! des troupes de bandits armés de piques, de sabres et d'armes de toute espèce, des flots de la plus vile populace, enfin quelques bataillons des sections régulièrement armés, formaient ce rassemblement, et marchaient sans ordre vers le but indiqué à tous, la convention. Vers les dix heures, ils étaient arrivés aux Tuileries, ils assiégeaient la saile de l'assemblée et en fermaient toutes les issues.

Les députés, accourus en toute bâte, étaient à leur poste. Les membres de la Montagne, qui étaient sans communication avec cet obscur comité d'insurrection, n'avaient pas été avertis, et, comme leurs collègues, ne connaissaient le mouvement que par les cris de la populace et les retentissements du tocsin. Ils étaient même en défiance, craignant que le comité de sûrcté générale n'eût tendu un piége aux patriotes, et ne les eût soulevés pour avoir occasion de sévir contre eux. L'assemblée à peine réunie, le député Isabeau vint lui lire le manifeste de l'insurrection. Les tribunes occupées de grand matin par les patriotes retentirent aussitôt de bruyants applaudissements. En voyant la convention ainsi entourée, un membre s'écria qu'effe sanrait mourir à son poste. Aussitôt tous les députés se levèrent en répétant : Qui ! qui ! -Une tribune, mieux composée que les autres, applaudit cette déclaration. Dans ce moment, on entendait crottre le bruit, on entendait gronder les flots de la populace ; les députés se succédaient à la

tribune et présentaient différentes réflexions. Tout à coup, on voit fondre un essaim de femmes dans les tribunes : elles s'y précipitent en foulant aux pieds ceux qui les occupent, et en criant : Du pain! du pain! Le président Vernier se couvre. et leur commande le silence ; mais elles continuent à crier : Du pain! du pain! Les unes montrent le poing à l'assemblée, les autres rient de sa détresse. Une foule de membres se lèvent pour prendre la parole ; ils ne peuvent se faire entendre. Ils demandent que le président fasse respecter la convention; le président ne peut y réussir. André Dumont, qui avait présidé avec fermeté le 12 germinal, succède à Vernier, et occupe le fauteuil. Le tumulte continue, les cris du pain! du pain! sont répétés par les femmes qui ont fait irruption dans les tribunes. André Dumont déclare qu'il va les faire sortir : on le couvre de huées d'un côté, d'applaudissements de l'autre. Dans ce moment, on entend des coups violents donnés dans la porte qui est à la gauche du bureau, et le bruit d'une multitude qui fait effort pour l'enfoncer. Les ais de la porte crient, et des piatras tombent. Le président, dans cette situation périlleuse, s'adresse à un général qui s'était présenté à la barre avec une troupe de jeunes gens, pour faire, au nom de la section de Bon-Conseil, une pétition fort sage : « Général, lni dit-il, je vous somme de veiller sur » la représentation nationale, et je vous nomme = commandant provisoire de la force armée, » L'assemblée confirme cette nomination par ses applaudissements. Le général déclare qu'il monrra à son poste, et sort pour se rendre au lieu du combat. Dans ce moment, le bruit qui se faisait à l'une des portes cesse, un peu de calme se rétablit. André Dumont , s'adressant aux tribunes , enjoint à tous les bons citoyens qui les occupent d'en sortir, et déclare qu'on va employer la force pour les faire évacuer. Beaucoup de citovens sortent, mais les femmes restent, en poussant les mêmes eris. Quelques instants après, le général, chargé par le président de veiller sur la convention, rentre avec une escorte de fusiliers et plusieurs jeunes gens qui s'étaient munis de fouets de poste. Ils escaladent les tribunes, et en font sortir les femmes en les chassant à coups de fouct. Elles fuient en poussant des cris épouvantables, et aux grands applaudissements d'une partie des assistants.

A peine les tribunes sont-ciles évacuées que le bruit à la porte de gauche redouble. La foule est reveuue à la charge; elle attaque de nouveau la porte, qui cède à la violence, éclate et se brise. Le-

<sup>\*</sup> ter prairial an III (mercredi 10 mar.)

membres de la convention se retirent sur les bancs supérieurs : la gendarmerie forme une baie autour d'eux pour les protéger. Aussitôt des citoyens armés des sections accourent dans la salle par la porte de droite pour chasser la populace. Ils la refoulent d'abord, et s'emparent de quelques femmes ; mais ils sont bientôt ramenés à leur tour par la populace victorieuse. Beureusement la section de Grenelle, aecourue la première au secours de la convention, arrive dans ce moment, et vient fournir un utile renfort. Le député Auguis est à sa tête, le sahre à la main. En avant! s'écrie-t-il... On se serre, on avance, on croise les baïonnettes, et on repousse sans blessure la multitude des assaillants, qui cède à la vue du fer. On saisit par le collet l'un des révoltés, on le tratne au pied du bureau, on le fouille, et on lui trouve les poches pleines de pain, Il était deux heures. Un peu de calme se rétablit dans l'assemblée; on déclare que la section de Grenelle a bien mérité de la patrie. Tous les ambassadeurs des puissances s'étaient rendus à la tribune qui leur était réservée, et assistaient à cette scène, comme pour partager en quelque sorte les dangers de la convention. On décrète qu'il sera fait mention au bulletin de leur courageux dévouement.

Cependant la foule augmentait autour de la salle. A peine deux ou trois sections avaient eu le temps d'accourir et de se jeter dans le Palais-National, mais elles ne pouvaient résister à la masse toujours croissante des assaillants. D'autres venaient d'arriver, mais elles ne pouvaient pénétrer dans l'intérieur, elles étaient sans communication avec les comités; elles n'avaient pas d'ordre et ne savaient quel usage faire de leurs armes. En cet instant, la foule fait un nouvel effort sur le salon de la Liberté, et pénètre jusqu'à la porte brisée, Les cris aux armes! se renouvellent; la force armée qui se trouvait dans l'intérieur de la salle accourt vers la porte menacée. Le président se couvre, l'assemblée demeure calme. Alors des deux côtés on se joint; le combat s'engage devant la porte même: les défenseurs de la convention croisent la batonnette : de leur côté les assaillants font feu , et les balles viennent frapper les murs de la salte. Les députés se lévent en criant : Vive la république! De nouveaux détachements accourent, traversent de droite à gauche, et viennent soutenir l'attaque. Les coups de fen redoublent : on charge, on se mêle, on sahre. Mais une foule immense, placee derrière les assaillants, les pousse, les porte malgré eux sur les baionnettes, renverse tous les obstacles qu'on lui oppose, et fait irruption dans l'assemblée. Un jeune député, plein de courage et de dévouement, Féraud, récemment arrivé de l'armée du Rhin, et courant depuis quinze jours autour de Paris pour hâter l'arrivage des subsistances , vole au-devant de la foule , et la conjure de ne pas pénétrer plus avant. « Tuez-moi, s'écrie-t-il » en découvrant sa poitrine : vous n'entrerez qu'a-» près avoir passé sur mon corps. » En effet, il se couche à terre pour essayer de les arrêter : mais ces furieux, sans l'écouter, passent sur son corps et courent vers le bureau. Il était trois heures. Des femmes ivres, des hommes armés de sabres, de piques, de fusils, portant sur leurs chapeaux ces mots: Du pain, la constitution de 93, remplissent la salle : les uns vont occuper les hanquettes inféricures, abandonnées par les députés; les autres remplissent le parquet; quelques-uns se placent devant le bureau, ou montent par les petits escaliers qui conduisent au fautcuil du président. Un jeune officier des sections, nommé Mally, placé sur les degrés du bureau, arrache à l'un de ces hommes l'écriteau qu'il portait sur son chapeau. On tire aussitôt sur lui, et il tombe blessé de plusieurs coups de feu. Dans ce moment, toutes les balonnettes, toutes les piques se dirigent sur le président; on enferme sa têtedans une haie de fer. C'est Boissy-d'Anglas, qui a succedé à André Dumont; il demeure immobile et calme. Féraud, qui s'était relevé, accourt au pied-de la tribune, s'arrache les cheveux, se frappe la poitrine de douleur, et, en voyant le dauger du président, s'élance pour aller le couvrir de son corps. L'un des hommes à piques veut le retenir par l'habit; un officier. pour dégager Féraud, assène un coup de poing à l'homme qui le retenait; ce dernier répond au coup de poing par un coup de pistolet qui atteint Féraud à l'épaule, L'infortuné jeune homme tombe, on l'entraine, on le foule aux pieds, on l'emporte hors de la salle, et on livre son cadavre à la populace.

Boisy-L'Auglas demeurce calone et impassible au milicule octet deportantable schee, jet baniometres et les piques entroment encore sa tête. Abre commence une schee de confusion impossible à décrire. Chacun veut parler, et crie en vain pour es fire entender, les simbours batient pour rétabilir les illences; mais la Foule, s'anuasant dec chaos; corrècte, frappe des peds, trépique de plaisir en covière, frappe des peds, trépique de plaisir en souveraine. Ce u'est point ainsi que v'était fait le 3 mai, lorque le port révolutionaire, syant à 3 mai, lorque le port révolutionaire, syant à des

sa tête la commune, l'état-major des sections, et un grand nombre de députés pour recevoir et donner le mot d'ordre, entoura la convention d'une foule muette rt armée, et, l'enfermant sans l'envabir, lui fit rendre, avec une dignité apparente, les décrets qu'il désirait obtenir. lei , pas moyen de se faire entendre ni d'arracher au moins la sanction apparente des vœux des patriotes. Un canonnier, entouré de fusiliers, monte à la tribune pour lire le plan d'insurrection. La lecture est à chaque instant interrompue par des cris, des injures, et par le roulement du tambour. Un bomme vent prendre la parole et s'adresser à la multitude : « Mes amis, dit-il, nous sommes tous ici pour la » même cause. Le danger presse, il faut des dé-» crets : laissez vos représentants les rendre. » A bas! à bas! lui crie-t-on pour toute réponse. Le député Rbul, vieillard d'un aspect vénérable, et montagnard zélé, veut dire quelques mots de sa place, pour essayer d'obtenir du silence; mais on l'interrompt par de nouvelles vociffrations. Romme, homme austère, étranger à l'insurrection comme toute la Montagne, mais désirant que les mesures demandées par le peuple fussent adoptées, et voyant avec peine que cette épouvantable confusion allait être saus résultat, comme celle du 19 germinal , Romme demande la parole. Duroi la demande aussi pour le même motif; ni l'un ni l'autre ne peuvent l'obtrnir. Le tumulte recommence et dure encore plus d'une beure. Pendant cette scène on apporte une tête au bout d'une basonnette : on la regarde avec effroi, on ne peut la reconnattre. Les uns disent que c'est celle de Fréron, d'autres disent que c'est celle de Féraud. C'était celle de Féraud, en effet, que des brigands avaient coupée, et qu'ils avaient placée au bout d'une basonnette. Ils la promènent dans la salle, au miliru des burlements de la multitude. La fureur contre le président Boissy-d'Anglas recommence; il rst de nouveau en péril; on entoure sa tête de baionnettes, on le couche en joue de tous côtés; milie morts le menacent.

Ilétai dejà sept heures du soir, on trembisit dans l'assemblée, on cariginait que cetté foule, oi se trouvaient des scélerats, ne se portit aux demières ctrémités, et vigorget les représentants du preple, su milieu de l'obscurité de la nuit. Plusieurs membres du cratre engagesieut certains montagnards à parler pour exborter la multitude à se disiper. Vernier cassie de dire sur révoltés qu'il est tard, qu'ils doivent songer à se retiere, qu'ils vont exposer le prupé à antaquer de pain, en troc-

blant les arrivages. - « C'est de la tactique, ré-» pond la foule; il y a trois mois que vous nous » dites cela. » Alors plusirurs voix s'élèvent successivement du srin de la multitude : celle-ci demande la liberté des patriotes et des députés arrêtés; cellelà, la constitution de 95; une troisième, l'arrestation de tous les émigrés: une foule d'autres, la permanence des sections, le rétablissement de la commune, un commandant de la force armée parisienne, des visites domiciliaires pour rechercher lrs subsistances cachées, les assignats au pair, etc. L'un de ces hommes, qui parvirnt à se faire entendre quelques instants, veut qu'on nomme surle-champ le commandant de la force armée parisienne, et qu'on choisisse Soubrany, Enfin, un dernier, ne sachant que demander, s'écrie: L'arrestation des coquins et des tâches ! et, pendant une demi-heure, il répète par intervalles : L'arrestation des coquins et des tâches.

L'un des meneurs, sentant enfin la nécessité de décider quelque chose, propose de faire descendre les députés des bautes banquettes où ils sont placés, pour les réunir au milieu de la salle, et les faire délibérer. Aussitôt on adopte la proposition, on les pousse hors de Jeurs siéges, on les fait desceudre, on les parque, comme un troupeau, dans l'espace qui sépare la tribune des banquettes inférieures. Des bommes les entourent, et les enferment en faisant la chaîne avec leurs piques. Vernier remplace au fauteuil Boissy-d'Anglas, accablé de fatigues après six beures d'une présidence aussi périlleuse. Il est neuf heures. Une espèce de délibération s'organise; on convient que le pemple restera couvert, et que les députés seuls lèveront leurs chapeaux en signe d'approbation ou d'improbation. Lrs montagnards commencent à espérer qu'on pourra rendre les décrets, et se disposent à prendre la parole, Romme, qui l'avait déjà prise une fois, demande qu'on ordonne par un décret l'élargissement des patriotes. Duroi dit que, depuis le 9 thermidor, les ennemis de la patrie ont exercé une réaction funeste, que les députés arrêtés au 12 germinal l'ont été illégalement, et qu'il faut prononcer leur rappel. Ou oblige le président à mettre ces differentes propositions aux voix; on lève les chapeaux , on crie: Adopté, adopté, au milieu d'un bruit épouvantable, sans ou'on puisse distinguer si les députés ont réellement donné leur vote. Gouion succède à Romme et Duroi, et dit qu'il faut assurer l'exécution des décrets ; que les comités ne paraissent point, qu'il importe de savoir cc qu'ils font, qu'il faut les appeler pour leur

demander compte de leurs opérations, et les remplacer par une commission extraordinsire. C'étsit là en effet qu'était le pérd de la journée. Si les comités étaient restés libres d'agir, ils pouvaient venir délivrer la convention de ses oppresseurs. Albitte ainé trouve que l'on ne met pas assez d'ordre dans la délibération, que le hureau n'est pasformé, qu'il en faut former un. On le compose aussitôt. Bourbotte demande l'arrestation des journalistes. Une voix inconnue s'élève, et dit que, pour prouver que les patriotes ne sont pas des cannibales , il faut abolir la peine de mort. - « Oui, oui, s'é-» érie-t-on; excepté pour les émigrés et les fabri-» eateurs de faux assignats, » On adonte cette proposition dans la même forme que les précédentes. Duquesnoi revient à la proposition de Goujon, redemande la suspension des comités et la nomination d'une commission extraordinaire de quatre membres. On désigne sur-le-champ Bourbotte. Prieur de la Marne, Duroi et Duquesnoi lui-même. Ces quatre députés acceptent les fonctions qui leur sont confiées. Quelque périlleuses qu'elles soient, ils sauront, disent-ils, les remplir et mourir à leur poste. Ils sortent pour se rendre auprès des comités, et s'emparer de tous les pouvoirs. C'était là le difficile, et toute la journée dépendait du résultat de cette opération.

Il était neuf heures; ni le comité insurrecteur, ni les comités du gouvernement ne paraissaient avoir agi pendant cette longue et terrible journée. Tout ce qu'svait su faire le comité insurrecteur, c'était de lancer le peuple sur la convention ; mais , comme nous l'avons dit, des chefs obscurs, tels qu'il en reste aux derniers jours d'un parti, n'ayant à leur disposition ni la commune, ni l'état-major des sections, ni un commandant de la force armée, ni des députés, n'avaient pu diriger l'insurrection avec la mesure et la vigueur qui pouvaient la faire réussir. Ils avaient lancé des furieux, qui avaient commis des excès affreux , mais qui n'avaient rien fait de ce qu'il fallait faire. Aueun détachement ne fut envoyé pour suspendre et paralyser les comites. pour ouvrir les prisons, et délivrer les bommes énergiques dont le secours eût été si précieux. On s'était emparé seulement de l'arsenal, que la gendarmerie des tribunaux, toute composée de la milice de Fouquier-Tinville, livraaux premiers venus. Pendant ce temps, au contraire, les comités du gouvernement, entourés et défendus par la jeunesse dorée, avaient employé tous leurs efforts à réunir les scetions. Ce n'était pas facile avec le tumulte qui régnait, avec l'effroi qui s'était emparé

de beaucoup d'entre elles , et la mauvaise volonté que manifestaient même quelques-unes. D'abord ils en avaient réuni deux ou trois, dont l'effort, comme on l'a vu , avait été repoussé par les assaillants. Ils étaient parvenus ensuite à en convoquer un plus grand nombre, grace au zèle de la section Lepelletier, autrefois des Filles-Saint-Thomas, et ils se disposaient vers la nuit à saisir le moment où le peuple, fatigué, commencerait à devenir moins nombreux, pour fondre sur les révoltés, et délivrer la convention. Prévoyant hien que, pendant cette longue oppression, on lui aurait arraché les décrets qu'elle ne voulait pas rendre, ils avaiant pris un arrêté par lequel ils ne reconnaissaient pas pour anthentiques les décrets rendus pendant cette journée, Ces dispositions faites, Legendre, Auguis, Chénier, Delecloi, Bergoeng et Kervélégan s'étaient rendus, à la tête de forts détachements. auprès de la convention. Arrivés là, ils étaient convenus de laisser les portes ouvertes, afin que le peuple, pressé d'un côté, pût sortir de l'autre. Legendre et Delecloi s'étaieut chargés ensuite de pénétrer dans la salle, de monter à la tribune au milieu de tous les dangers, et de sommer les révoltés de se retirer. « S'ils ne cèdent pas , dirent-ils » à leurs collègues, chargex, et ne craignex rien » pour nous. Dussions-nous périr dans la mèlée, » avancez toujours. »

Legendre et Delecloi pénétrèrent en effet dans la salle, à l'instant où les quatre députés nommés pour former la commission extraordinaire allaient sortir. Legendre monte à la tribune, à travers les insultes et les coups, et prend la parole au milieu des huées ; « l'invite l'assemblée , dit-il , à rester » ferme, et les eitoyens qui sont ici à sortir. » - A bas! à bas! s'écrie-t-on. Legendre et Delecloi sont obligés de se retirer. Duquesnoi s'adresse alors à ses collègues de la commission extraordinaire, et les engage à le suivre, afin de suspendre les comités, qui, comme on le voit, dit-il, sont contraires aux opérations de l'assemblée. Souhrany les invite aussi à se hâter. Ils sortent alors tous les quatre, mais ils reneontrent le détachement à la tête duquel marchent les représentants Legendre, Kervélégan et Auguis , et le commaudant de la garde nationale , Raffet. Prieur de la Marne demande à Raffet s'il a reçu du président l'ordre d'entrer. « Je ne te dois aueun compte! » lui répond Raffet, et il avance. On somme alors la multitude de se retirer ; le président l'y invite au nom de la loi : elle répond par des huces. Aussitôt on baisse les baionnettes et on entre : la foule désarmée cède, mais des hommes armés qui s'y trouvaient mêlés résistent un moment ; ils sont reponssés et fuient en eriant : --A nous, sans-culottes! Une partie des patriotes revient à ce cri, et charge avec violence le détaehement qui avait pénétré. Ils ont un instant l'avantage; le député Kervélégan est blessé à la main; les montagnards Bourbotte, Peyssard, Gaston, crient victoire. Mais le pas de charge retentit dens la salle extérieure : un renfort considérable arrive. fond de nouveau sur les insurgés, les repousse, les sabre, les poursuit à coups de batonnettes. Ils frient, se pressent aux portes, ou escaladent les tribunes, et se sauvent par les fenètres. La salle est enfin évacuée: il était minuit. La convention, délivrée des assaillants qui ont

porté la violence et la mort dans son sein, met quelques instants à se remettre. Le calme se rétablit enfin. « Il est done vrai , s'écrie un membre , » que cette assemblée, berceau de la république, » a manqué encore une fois d'en devenir le tom-» beau! Heureusement le erime des conspirateurs » est encore avorté. Mais, représentants, vous ne » seriez pas dignes de la nation , si vous ne la ven-» giez d'une manière éclatante, » On applaudit de toutes parts, et, comme au 12 germinal, la nuit est employée à punir les attentats du jour : mais des faits autrement graves appellent des mesures bien autrement sévères. Le premier soin est de rapporter les décrets proposés et rendus par les révoltés, « Rapporter n'est pas le mot, dit-on à Le-» gendre qui avait fait cette proposition. La con-» vention n'a pas voté, n'a pas pu voter tandis » qu'on égorgeait l'un de ses membres. Tout ce » qui a été fait n'est pas à elle , mais aux brigands » qui l'opprimaient, et à quelques représentants » compables qui s'étaient rendus leurs compliees. » On déclare donc tout ce qui s'est fait comme non avenu, Les secrétaires brûlent les minutes des déercts portés par les séditieux. On cherche ensuite des yeux les députés qui ont pris la parole pendant cette séance terrible; on les montre au doigt, on les interpelle avec vébémence. « Il n'y a plus, " s'écrie Thihaudeau, il n'y a plus d'espoir de con-» eiliation entre nous et une minorité factieuse. » Pulsque le glaive est tiré, il faut la combattre, » et profiter des eireonstances pour ramener à ja-» mais la paix et la sécurité dans le sein de cette a assemblée. Je demande que vous décrétiez sur-

» le-ebamp l'arrestation de ces députés qui, tra-

» hissant tous leurs devoirs, ont voulu réaliser les

» vœux de la révolte et les ont rédigés en lois. Je

» les mesures les plus sévères contre ces manda-» taires infidèles à leur patrie et à leurs serments, » Alors on les désigne : e'est Rhul , Romme et Duroi , qui ont demandé du silence pour faire ouvrir la delibération; e'est Albitte, qui a fait nommer un bureau; c'est Goujon et Duquesnoi, qui ont demandé la suspension des comités, et la formation d'une commission extraordinaire de quatre membres; c'est Bourbotte et Prieur de la Marne, qui ont accepté, avec Duroi et Duquesnoi, d'être les membres de eette commission; e'est Soubrany, que les rebelles ont nommé commandant de l'armée parisienne ; c'est Peyssard , qui a erié victoire pendant l'action. Duroi , Goujon, venient parler : on les en empêche, on les traite d'assassins, on les décrète sur-le-champ, et on demande qu'ils ue puissent pas s'enfuir comme la plupart de ceux qui ont été décrétés le 12 germinal. Le président les falt entourer par la gendarmerie et conduire à la barre. On cherche Romme, qui tarde à se montrer ; Bourdon le signale du doigt ; il est trainé à la barre avec ses collègues. Les vengeances ne s'arrêtent pas là; on veut atteindre encore tous les montagnards qui se sont aigualés par des missions extraordinaires dans les départements. » Je de-» mande, s'écrie une voix, l'arrestation de Lecar-» pentier, bourreau de la Manche.... De Pinet » alné, s'écrie une autre voix, bourreau des habi-» tants de la Biscave... De Borie, s'éerie une troi-» sième, dévastateur du Midi, et de Fayau, l'un » des exterminateurs de la Vendée. » Ces proposi-

tions sont décrétées aux cris de vive la convention! vive la république! « Il ne faut plus de » demi-mesures, dit Tallien. Le but du mouve-» ment d'aujourd'hui était de rétablir les jacobins » et surtout la commune ; il faut détruire ce qui en » reste; il fant arrêter et Pache et Bouchotte, Ce » n'est là que le prélude des mesures que le comité » vous proposera. Vengeance, citoyens, vengeance » contre les assassins de leurs collègues et de la » représentation nationale! Profitons de la mal-

» adresse de ees hommes qui se eroient les égaux » de ceux qui ont abattu le trône, et cherebent à · rivaliser avec eux; de ces bommes qui veulent » faire des révolutions, et ne savent faire que des » révoltes. Profitons de leur maladresse, hâtons-

» nous de les frapper et de mettre ainsi un terme » à la révolution. » On applaudit, on adopte la proposition de Tallien. Dans cet entraluement de la vengeance, des voix dénoncent Robert-Lindet, que ses vertus et ses services ont jusqu'iei protégé demande que les comités proposent sur-le-champ contre les fureurs de la réaction. Lehardi demande traires se font entendre pour vanter la douceur de Lindet, pour rappeler qu'il a sauvé des communes et des départements entiers, que l'ordre du jour est adopté. Après ces mesures, on ordonne de nouveau le désarmement des terroristes; on décrète que le quintidi prochain (dimanche 24 mai), les sections s'assembleront, et procèderont sur-lechamp au désarmement des assassins, des buveurs de sang, des roleurs et des agents de la turannie qui précéda le 9 thermidor ; on les sutorise même à faire arrêter ceux qu'elles croiront devoir traduire devant les tribunaux. On décide en même temps que, jusqu'à uouvel ordre, les femmes ne seront plus admises dans les tribunes. Il était trois heures du matin. Les comités faisant annoncer que tout est tranquille dans Paris, on suspend la séance jusqu'à dix beures.

Telle avait été cette révolte du 1er prairial, Aucune journée de la révolution n'avait présenté un spectacle si terrible. Si, au 31 mai et au 9 thermidor, des canons furent braqués sur la convention, cependant le lieu de ses séances n'avait pas encore été envahi, ensanglanté par un combat, traversé par les balles, et souillé par l'assassinat d'un représentant du peuple. Les révolutionnaires, cette fois, avaient agi svec la maladresse et la violence d'un parti battu depuis longtemps, sans complices dans le gouvernement dont il est exclu, privé de ses chefs, et dirigé par des hommes obscurs, compromis et désespérés. Sans savoir se servir de la Montagne, sans l'avertir même du mouvement, ils avaient compromis et exposé à l'échafaud des députés intègres, étrangers aux excès de la terreur , attachés aux patriotes par effroi de la réaction, et n'avant pris la parole que pour empicher de plus grands malheurs, et pour hâter l'accomplissement de quelques vœux qu'ils partageaient.

Cependant les révoltés, voyant le sort qui les attendait tous, et habitués d'ailleurs aux luttes révolutionnaires, n'étaient pas gens à se disperser tout d'un coup. Ils se réunirent le lendemain à la commune, s'y proclamèrent en insurrection permanente, et tâchérent de rassembler autour d'eux les sections qui leur étaient dévouées, Cependant, pensant que la commune n'était pas un bon poste, quoiqu'elle fût placée entre le quartier du Temple et la Cité, ils préférérent établir le centre de l'insurrection dans le faubourg Saint-Antoine. Ils s'y transportèrent dans le milieu du jour, et se préparèrent à renouveler la tentative de la veille. Cette

l'arrestation de ce monstre ; mais tant de voix con- | fois , ils tâchèrent d'agir svec plus d'ordre et de mesure. Ils firent partir trois bstaillons parfaitement srmés et organisés : c'étajent ceux des sections des Oniuze-Vingts, de Montrenil et de Popincourt, tous trois composés d'ouvriers robustes, et dirigés par des ebefs intrépides. Ces bataillons s'avancèrent seuls, sans le concours de peuple qui les accompagnait la veille, rencontrèrent des sections fidèles à la convention, mais qui n'étaieut pas en force pour les arrêter, et vinrent, dans l'après-midi, se ranger avec leurs canons devant le Palais National, Aussitôt les sections Lepelletier, la Butte-des-Moulins et autres se placèrent en face pour protéger la convention. Cependant si le combat venait à s'engager, il était douteux, d'après l'état des choses, que la victoire restât aux défenseurs de la représentation nationale. Par surcroit de malheur, les canonniers, uni dans toutes les sections étaient des ouvriers et de chauds révolutionnaires, abandonnèrent les sections rangées devant le palais, et allérent se joindre avec leurs pièces aux canonniers de Popincourt, de Montreuil et des Quinze-Vingts. Le cri aux armes ! se tit entendre, on chargea les fusils de part et d'autre. et tout sembla se préparer pour un combat sanglant. Le roulement sourd des canons retentit jusque dans l'assemblée. Beaucoup de membres se levérent pour parler. « Représentants , s'écrie Le-» gendre, sovez calmes, et demeurez à votre poste. » La nature nous a tous condamnés à mort : un peu » plus tôt, un peu plus tard, peu importe! De bons " citovens sont prêts à vous défendre. En attendant. » la plus belle motion est de garder le silence. » L'assemblée se replaca tout entière sur ses sièges, et montra ce colme imposant qu'elle avait déployé su 9 thermidor, et tant d'autres fois, dans le cours de son orageuse session. Pendant ce temps, les deux troupes opposées étaient en présence, dans l'attitude la plus menaçante. Avant d'en venir sux mains, quelques individus s'écrièrent qu'il était affreux à de bons citoyens de s'égorger les uns les autres, qu'il fallait au moins s'expliquer et essayer de s'entendre. On sortit des rangs, nn exposa ses griefs. Des membres des comités, qui étaient présents, s'introduisirent dans les bataillons des sections ennemies, leur parlèrent; et voyant qu'on pouvait obtenir beaucoup par les moyens de conciliation, ils firent demander à l'assemblée douze de ses membres, pour venir fraterniser. L'assemblée, qui voyait une espèce de faiblesse dans eette démarche, était pen disposée

à y consentir; cependant on lui dit que ses co-

mités la croyaient utile pour empêcher l'effusion | du sang. Les douze membres furrnt envoyés, et se présentèrent aux trois sections. Bientôt on rompit les rangs de part et d'autre ; on se mêla. L'homme peu cultivé et d'une classe inférieure est toujours sensible aux démonstrations amicales de l'homme que son costume, son langage, ses manières, placent au-dessus de lui. Les soldats des trois bataillons ennemis furent touchés, et déclarèrent qu'ils ne voulaient ni verser le sang de leurs concitovens. ni manquer aux égards dus à la convention nationale. Cependant les meneurs insistèrent pour faire entendre leur pétition. Le général Dubois, commandant la cavalerie des sections, et les douze représentants envoyés pour fraterniser, consentirent à introduire à la barre une députation des trois bataillons.

Ils la présentèrent en effet, et demandèrent la parole pour les pétitionnaires. Onelques députés voulaient la leur refuser; on la leur accorda cependant. « Nous sommes chargés de vous de-» mander, dit l'orateur de la troupe, la constitu-» tion de 93, et la liberté des patriotes. » A ces mots, les tribunes se mirent à buer et à crier : A bas les jacobins! Le président imposa silence aux interrupteurs. L'orateur continua, et dit que les citoyens réunis devant la convention étaient prêts à se retirer dans le sein de leurs familles, mais qu'ils mourraient plutôt que d'abandonner leur poste, si les réclamations du peuple n'étaient paa écontées. Le président répondit avec fermeté aux pétitionnaires que la convention venait de rendre un décret sur les subsistances, et qu'il allait le leur lire. Il le lut en effet; il ajouta ensuite qu'elle examinerait leurs propositions, et jugerait dans sa sagesse ce qu'elle devait décider. Il les invita ensuite aux honneurs de la séance.

Pendant ce temps, les trois sections ennemies étaient toujours confondues avec les autres. On leur dit que leurs pétitionnaires venaient d'être recus . que leurs propositions seraient examinées, qu'il fallait attendre la décision de la convention. Il était onze heures: les trois bataillons se vovaient entourés de l'immense majorité des hahitants de la capitale; l'heure d'ailleurs était fort avancée, surtout pour des ouvriers, et ils prirent le parti de se retirer dans leurs faubourgs.

Cette seconde tentative n'avait donc pas mieux réussi aux patriotes : ils n'en restèrent pas moins rassemblés dans les faubourgs, conservant leur attitude hostile, et ne se désistant point encore des

le 3 au matin, rendit plusieurs décrets que réclamait la circonstance. Pour mettre plus d'unité et d'énergie dans l'emploi de ces moyens, elle donna la direction de la force armée à trois représentants. Gilet, Aubry et Delmas, et les autorisa à employer la voie des armes pour assurer la tranquillité publique ; elle punit de six mois de prison quiconque battrait le tambour sans ordre, et de mort quiconque battrait la générale sans y être autorisé par les représentants du peuple. Elle ordonna la formation d'une commission militaire, pour juger et faire exécuter sur-le-champ tous les prisonniers faits aux rebelles pendant la journée du 1er prairial. Elle convertit en décret d'accusation le décret d'arrestation rendu contre Duquesnoi Duroi . Bourbotte, Prieur de la Marne, Romme, Souhrany, Goujon, Albitte alné, Peyssard, Lecarpentier de la Manche, Pinet alné, Borie et Fayau. Elle rendit la même décision à l'égard des driputés arrêtés les 12 et 16 germinal, et enjoignit à ses comités de lui présenter un rapport sur le tribunal qui devrait juger les uns et les autres.

Les trois représentants se hâtèrent de réunir à Paris les troupes qui étaient répandues dans les environs pour protéger l'arrivage des grains; ils firent rester sous les armes les sections dévouées à la convention, et s'entourérent des nombreux jeunrs gens qui n'avaient pas quitté les comités pendant toute l'insurrection. La commission militaire entra en exercice le jour même; le premier individo qu'elle jugra fut l'assassin de Féraud, qui avait été arrêté la veille : elle le condamna à mort, et ordonna son exécution pour l'après-midi même du 5. On conduisit en effet le condamné à l'échafaud; mais les patriotes étaient avertis; quelques-uns des plus déterminés s'étaient réunis autour du lieu du supplice; ils fondirent sur l'échafaud, dispersèrent la gendarmerie, délivrèrent le patient et le conduisirent dans le faubourg. Dès la nuit même, ils appelèrent à eux tous les patriotes qui étaient dans Paris, et se préparèrent à se retrancher dans le faubourg Saiut-Antoine. Ils se mirent sous les armes, braquèrent leurs canons sur la place de la Bastille, et attendirent ainsi lrs conséquences de cette action audacieuse.

Aussitôt que cet événement fut connu de la convention, elle décréta que le faubourg Antoine serait sommé de remettre le condamné, de rendre ses armes et ses canons , et , qu'en cas de refus , il serait aussitôt bombarbé. Dans ce moment, en effet, les forces qui étaient réunies permettaient à la condrmandes qu'ils avaient faites. La convention, dès vention de prendre un langage plus impérieux. Les

trois représentants étaient parvenus à rassembler trois ou quatre mille hommes de tronpes de ligne ; ils avaient plus de vingt mille hommes des sections armées, à qui la crainte de voir renaltre la terreur donnait beaucoup de conrage, et enfin la troupe dévonée des jeunes gens. Sur-le-champ ils confièrent au général Menou le commandement de ces forces réunies, et se préparèrent à marcher sur le fanbourg. Ce jour même, 4 prairial (23 mai), tandis que les représentants s'avançaient, la jeunesse dorée avait voulu faire une bravade, et s'était portée la première vers le faubourg Saint-Antoine, Mille ou douze cents individus composaient cette troupe téméraire. Les patriotes les laissèrent s'engager sans leur opposer de résistance, et les enveloppérent ensuite de toutes parts. Bientôt ces jeunes gens virent sur leurs derrières les redoutables hataillons du fauhourg; ils aperçurent aux fenêtres une multitude de femmes irritées , prêtes à faire pleuvoir sur eux une grêle de pierres, et ils crurent qu'ils allajent payer cher leur imprudente bravade, Heurensement pour eux, la force armée s'approchait: d'ailleurs les babitants du faubourg ne voulaient pas les égorger ; ils les laissèrent sortir de leur quartier, après en avoir châtié quelques-uns. Dans ce moment, le général Menou s'avança avec vingt mille hommes; il fit occuper toutes les issues du fanbourg, et surtout celles qui communiquaient avec les sections patriotes. Il fit braquer les canons et sommer les révoltes. Une députation se présenta, et vint recevoir son ultimatum, qui consistait à exiger la remise des armes et de l'assassin de Féraud. Les manufacturiers et tous les gens paisibles et riches du faubourg, craignant un bomhardement, s'empressèrent d'user de leur influence sur la population, et décidèrent les trols sections à rendre leurs armes. En effet, celles de Popincourt, des Quinze-Vingts et de Montreuil remirent leurs canons, et promirent de chercher le eoupable, qui avait été enlevé. Le général Menou revint triomphant avec les canons du fanbourg , et dès eet instant la convention n'ent plus rien à craindre du parti patriote. Abattu pour toujours, il ne figure

plus désormais que pour essuyer des vengences. La commission militaire comtença sur-le-changa à juger tous les prisonniers qu'on avait pu assiri; elle condama à mort des gendarmes qui s'éalent rangés avec les rebelles, des ouvriers, des marchands, membres des comités révolutionnaires, saisis en flagrant delli et l'e-parial. Dans tontes les sections, le désarmement des patroles et l'arrestation des indrivals les plus signalés commenrestation des indrivals les plus signalés commencèrent; et, comme un jour ne suffisait pas pour cette opération, la permanence fut accordée aux sections pour la continuer.

Mais ce n'était pas seulement à Paris que le désespoir des patriotes faisait explosion. Il éclatait dans le Midi par des événements non moins malheurenx. On les a vus réfugiés à Toulon au nombre de sept à buit mille, entourer plusieurs fois les représentants, leur arracher des prisonniers accusés d'émigration , et tâcher d'entraîner dans leur revolte les ouvriers de l'arsenal, la garnison et les équipages des vaisseaux. L'escadre était prête à mettre à la voile et ils voulaient l'en empêcher-Les équipages des vaisseaux arrivés de Brest, et réunis à la division de Toulon pour l'expédition qu'on méditait, leur étaient tout à fait opposés : mais ils pouvaient compter sur les marins appartenant au port de Toulon. Ils choisirent pour agir à peu près les mêmes époques que les patriotes de Paris. Le représentant Charbonnier, qui avait demandé un congé , était accusé de les diriger secrètement. Ils s'insurgèrent le 23 floréal (14 mai). marchèrent sur la commune de Soulies, s'emparèrent de quinze émigrés prisonniers, revinrent triomphants à Toulon, et consentirent cependant à les rendre aux représentants. Mais, les jours suivants , ils se révoltèrent de nouveau , souleverent les ouvriers de l'arsenal, s'emparèrent des armes qu'il renfermait, et entourèrent le représentant Brunel, pour lui faire ordonner l'élargissement des patriotes. Le représentant Nion , qui était sur la flotte, accourut; mais la sedition était victorieuse. Les deux représentants furent obligés de signer l'ordre d'élargissement. Brunel, désespéré d'avoir cédé, se brûla la cervelle; Nion se réfugia sur la flotte. Alors les révoltés songèrent à marcher sur Marseille, pour soulever, dissient-ils, tout le Midi. Mais les représentants en mission à Marseille firent placer une compagnie d'artillerie sur la route, et prirent toutes les précautions pour empêcher l'exécution de leurs projets. Le 1" prairial ils étaient maltres dans Toulon, sans pouvoir, il est vrai. s'étendre plus loin , et tâchaient de gagner les équipages de l'escadre, dont uoe partie résistait, tandis que l'autre, toute composée de marins provençaux,

paraisati décidée à se réunir à eux. Le rapport de ces événements fut fult à la convention le 8 prairial; il ne pouvuit manquer de provequer un nouveau déchaînement contre les montagnards et les patriotes. On dit que les événements de Toulon et de Paris étaient concertés; on accusa les députés montagnards d'en être les orgaaccusa les députés montagnards d'en être les orga-

nisateurs secrets, et on se livra contre eux à de | n'était pardonné : membres des comités, députés nouvelles fureurs, Sur-le-champ, on ordonna l'arrestation de Charbonnier, Escudier, Ricord et Salicetti, accusés tons quatre d'agiter le Midi. Les députés mis en accusation le 1er prairial, et dont les juges n'étaient pas encore choisis, furent en butte à un nouveau redoublement de sévérité. Sans aucun égard pour leur qualité de représentants du peuple, on les déféra à la commission militaire chargée de juger les fauteurs et complices de l'insurrection du 1er prairial. Il n'y eut d'excepté que le vieux Rhul , dont plusirurs membres attestèrent la sagesse et les vertus. On envoya au tribunal d'Eure-et-Loir l'ex-maire Pache, son gendre Audouin . l'ancien ministre Bouchotte , ses adjoints Daubigny et Hassenfratz; enfin les trois agents principaux de la police de Robespierre, Héron, Marchand et Clémence. Il semblait que la déportation prononcée contre Billaud, Collot et Barrère, eût acquis force de chose jugée; point du tout. Dans ces jours de rigueur on trouva la peine trop douce : on décida qu'il fallait les juger de nouveau et les envoyer devant le tribunal de la Charente-Inférieure, pour leur faire subir la mort destinée à tous les chefs de la révolution. Jusqu'ici les membres restants des anciens comités paraissaient pardonnés; les éclatants services de Carnot, de Robert-Lindet, et de Prieur de la Côte-d'Or, avaient semblé les protéger contre leurs ennemis : lls furent dénoncés avec une affreuse violence par le girondin Henri Larivière. Robert-Lindet, quoique défendu par une foule de membres qui connaissaient et son mérite et ses services , fut néanmoins frappé d'arrestation. Carnot a organisé la victoire, s'écrièrent une fonle de voix ; les réacteurs furieux n'osèrent pas décréter le vainqueur de la coalition. On ne dit rien sur Prieur de la Côte-d'Or. Quant aux membres de l'ancien comité de sureté générale qui n'étaient pas encore arrêtés, ils le furent tons, David, que son génie avait fait absoudre, fut arrêté avec Jagot, Élie Lacoste, Lavicomterie, Dubarran et Bernard de Saintes. On ne fit d'exception que pour Louis du Bas-Rhin, dont l'humanité était trop connue. Enfin le rapport déjà ordonné contre tous ceux qui avaient rempli des missions, et qu'on appelait les proconsuls, fut demandé sur-le-champ, On commença à procéder contre d'Artigoyte, Mallarmé, Javognes, Sergent, Monestier, Lejeune, Allard, Lacoste et Baudot. On se préparait à passer successivement en revue tous ceux qui avaient été chargés de missions quelconques. Ainsi aucun des chefs de ce gouvernement qui avait sauvé la France

en mission, subissaient la loi commune. On épargnait le seul Carnot, que l'estime des armées commandait de ménager; mais on frappait Lindet, citoyen tout aussi utile et plus genereux, mais que des victoires ne protégeaient pas contre la lácheté des réacteurs.

Certes il n'était pas besoin de tels sacrifices pour satisfaire les mânes du jeune Féraud; il suffisait des bonneurs touchants rendus à sa mémoire. La convention décréta pour lui une séance funétire. La saile fut décorée en noir; tous les représentants s'y rendirent en grand costume et en deuii. Une musique douce et lugubre ouvrit la séance : Louvet prononça ensuite l'éloge du jeune représentant, si devoué, si courageux, si tôt enlevé à son pays. Un monument fut voté pour immortaliser son béroïsme. On profita de cette occasion pour ordonner une fête commémorative en l'honneur des girondins. Rien n'était plus juste. Des victimes aussi illustres, quoiqu'elles eussent compromis leur pays, méritaient des hommages; mais il suffisait de jeter des fleurs sur leurs tombes, il n'y fallait pas du sang. Cependant on en répandit à flots; car aucun parti, même celui qui prend l'bumanité pour devise, n'est sage dans sa vengeance. Il sembiait en effet que, non contente de ses pertes, la convention voulût elle-même y eu ajouter de nouvelles. Les députés accusés, traduits d'abord au château du Taureau pour prévenir toute tentative en leur faveur, furent amenés à Paris, et leur procès instruit avec la plus grande activité. Le vieux Rhul, qu'on avait seul excepté du décret d'accusation, ne voulait pas de ce pardon ; il crovait la liberté perdue, et il se donna la mort d'un coup de poignard. Émus par taut de scènes funèbres, Louvet, Legendre, Fréron, demandèrent le renvoi à leurs juges naturels des députés traduits devant la commission; mais Rovère, ancien terroriste, devenu royaliste fongueux , Bourdon de l'Oise , implacable comme un homme qui avait eu peur, in-

sistèrent pour le décret, et le firent maintenir. Les députés furent traduits devant la commission le 29 prairial (17 juin). Maigré les recherches les plus soigneuses, on n'avait découvert aucun fait qui prouvât leur connivence secrète avec les révoltés. Il était difficile en effet qu'on en découvrit. car ils ignoraient le mouvement; ils ne se connaissaient même pas les uns les autres; Bourhotte seul connaissait Goujon, pour l'avoir rencontré dans une mission aux armées. Il était prouvé seulement que, l'insurrection accomplie, iis avaient voulu

faire légaliser quelques-uns des vœnx du peuple. Ils furent néanmoins condamnés, car une commission militaire à laquelle un gouvernement envoie des aceusés importants ne sait iamais les lui renvoyer absous. Il n'y eut d'acquitté que Forestier. On l'avait joint aux condamnés quoiqu'il n'eût pas fait une seule motion pendant la fameuse séance. Peyssard, qui avait seulement poussé un eri pendant le combat, fut condamné à la déportation . Romme , Goujon , Duquesnoi , Duroi , Bourbotte, Soubrany, furent condamnés à mort. Ronime était un homme simple et austère ; Goujon était jeune, beau, et doué de qualités heureuses : Bourbotte, aussi jeune que Goujon, joignait à un rare courage l'éducation la plus soignée; Soubrany était un ancien noble, sincèrement dévoné à la cause de la révolution. A l'instant où on leur prononça leur arrêt, ils remirent au greffier des lettres, des eachets et des portraits destinés à leurs familles. On les fit retirer ensuite pour les déposer dans une salle particulière avant de les conduire à l'échafaud. Ils s'étaient promis de n'y pas arriver. Il ne leur restait qu'un conteau et une paire de ciseaux qu'ils avaient eachés dans la doublure de leurs vêtements. En deseendant l'escalier, Romme se frappe le premier, et, eraignant de se manquer, se frappe plusieurs fois eneore, au eœur, au eou, au visage, Il transmet le conteau à Goujon, qui, d'une main assurée, se porte un coup mortel, et tombe sans vie. Des mains de Goujon, l'arme libératrice passe à celles de Duquesnoi , Duroi , Bourbotte et Souhrany. Malheureusement Duroi, Bourbotte, Soubrany, ne réussissent pas à se porter des atteintes mortelles; ils sont traines tout sangiants à l'échafaud, Soubrany, nové dans son sang, conservait néanmoins, malgré ses douleurs, le calme et l'attitude fière qu'on avait toujours remarqués en lui. Duroi était désespéré de s'être manqué : " Jouissez, s'écriait-il, jouissez de votre triomphe, messieurs les royalistes! » Bourbotte avait eonservé toute la sérénité de la jeunesse; il parlait avec une imperturbable trauquillité au peuple. A l'instant où il allait recevoir le coup fatal, on s'aperçut que le eouteau n'avait pas été remonté; il fallut disposer l'instrument : il employa ce temps à proférer encore quelques paroles. Il assurait que nul ne mourait plus dévoué à son pays, plus attaché à son bonheur et à sa liberté. Il y avait peu de spectateurs à cette exécution : le temps du fanatisme politique était passé; on ne tuait plus avec cette fureur qui autrefois rendait insensible. Tous les eœurs furent soulevés en apprenant les détails

de ce supplice, et les thermidoriens en recueillirent une honte méritée. Ainsi, dans cette longue succession d'idées contraires, toutes curent leurs victimes; les idées même de clémence, d'humanité, de réconcilisation, eurent leurs holocasstes; cadans les rérolutions, aucune ne peut rester pure de sang humanité.

Le parti montagnard se trouvait ainsi entièrement détruit. Les patriotes venaient d'être vaincus à Toulon. Après un combat assez sanglant livré sur la route de Marseille , ils avaient été obligés de rendre les armes, et de livrer la place sur laquelle ils espéraient s'appuyer pour soulever la France, lls n'étaient done plus un obstacle; et, comme d'usage, leur ehute amena encore celle de quelques institutions révolutionnaires. Le célèbre tribunal, presque réduit, depuis la loi du 8 nivôse, à un tribunal ordinaire, fut définitivement aboli. Tous les accusés furent rendus aux tribunaux eriminels jugeant d'après la procédure de 1791; les conspirateurs seuls devaient être jugés d'après la procédure du 8 nivôse, et sans recours en cassation. Le mot révolutionnaire, appliqué aux institutions et aux établissements , fut supprimé. Les gardes nationales furent réorganisées sur l'aneien pied ; les ouvriers, les domestiques, les eitoyens peu aisés. le peuple enfin, en furent exclus; et le soin de la tranquillité publique se trouva ainsi confié de nouveau à la classe qui avait le plus d'intérêt à la maintenir. A Paris, la garde nationale, organisée par bataillons, par brigades, et eommandée alternativement par chaque chef de brigade, fut mise sous les ordres du comité militaire. Enfin, la concession la plus désirée par les eatholiques, la restitution des églises, leur fut accordée; on les leur rendit, à la charge par eux de les entretenir à leurs frais. Dn reste, eette mesure, quoiqu'elle fût un résultat de la réaction, était appnyée par les esprits les plus sages. On la regardait comme propre à ealmer les catholiques, qui ne eroiraient pas avoir recouvré la liberté du eulte tant qu'ils n'auraient pas leurs anciens édifices pour en célébrer les cérémonies.

tels ceremonies.

Les disensaions de finances, interrompues par Les disensaions de prairial, étaient toujours les plus urgentes et les plus prélibles. L'assemblée y était rerenue aussitôt que le calme avait été rétablit; elle avait de nouveau décrié qu'il n'y aurait qu'un seul pain, afin d'ater au peuple l'occasion d'acceurse le lur des riches; elle avait ordonne des recensements de grains, pour assurer le susperfui de chaque département à l'approvisionne.

ment des armées et des grandes communes; enfin elle avait rapporté le décret qui permettait le libre commerce de l'or et de l'argent. Ainsi l'urgence des circonstances l'avait ramenée à quelques-unes de ces mesures révolutionnaires contre lesquelles on était si fort déchaîné. L'agiotage avait été porté au dernier degré de fureur. Il n'y avait plus de boulangers, de bouchers, d'épiciers en titre ; tout le monde achetait et revendait du pain, de la viande, des épices, des huiles, etc. Les greniers et les caves étaient remplis de marchandises et de comestibles, sur lesquels tout le monde spéculait. On vendait, au Palais-Royal, du pain blanc à 25 ou 50 francs la livre. Les regrattiers se précipitaient sur les marchés, et achetaient les fruits et les légumes qu'apportaient les gens de la eampagne, pour les faire renchérir sur-le-champ. On allait acheter d'avance les récoltes en vert et pendant par raeine, ou les troupeaux de bestiaux, pour spéeuler ensuite sur l'augmentation des prix. La convention défendit aux marchands regrattiers de se présenter dans les marchés avant une certaine heure. Elle fut obligée de décréter que les houchers patentés pourraient seuls acheter des bestiaux; que les récoltes ne pourraient être achetées avant la moisson. Ainsi tout était houleversé; tous les individus, même les plus étrangers aux spéculations de commerce, étaient à l'affût de chaque variation de l'assignat, pour faire subir la perte à autrui, et recueillir eux-mêmes la plus value d'une denrée ou d'une marchandise.

On a vu qu'entre les deux projets de réduire l'assignat au cours , ou de percevoir l'impôt en nature , la convention avait préféré celui qui consistait à vendre les biens sans enchères, et trois fois la valeur de 1790. C'était, comme on a dit, le seul moven de les vendre, car l'enchère faisait toujours monter les biens à proportion de la haisse de l'assignat, e'est-à-dire à un prix auquel le public ne pouvait pas atteindre. Aussitôt la loi rendue, la quantité des soumissions fut extraordinaire. Dès qu'on sut qu'il suffisait de se présenter le premier pour ne payer les hiens que trois fois la valeur de 1790 en assignats, on accourut de toutes parts. Pour certains hiens on vit jusqu'à plusieurs centaines de soumissions; à Charenton, il en fut fait trois eent soixante pour un domaine provenant des Pères de la Merci ; il en fut fait jusqu'à cinq cents pour un antre. On encombrait les hôtels des districts. De simples commis, des gens sans fortune, mais dans les mains desquels se trouvaient momentanément des sommes d'assignats, eouraient

soumissionner les biens. Comme ils n'étaient tenus de payer sur-le-champ qu'un sixième, et le reste dans plusieurs mois, ils aehetaient avee des sommes minimes des hiens considérables, pour les revendre avec bénéfice à ceux qui s'étaient moins hâtés. Grâce à cet empressement, des domaines que les administrations ne savaient pasêtre devenus propriétés nationales étaient signales comme tels. Le plan de Bourdon de l'Oise avait done un plein succès, et on pouvait espérer que bientôt une grande partie des biens scrait vendue, et que les assignats seraient on retires ou relevés. Il est vrai que la république faisait, sur ees ventes, des pertes qui , à les calculer numériquement , étaient considérables. L'estimation de 1790, fondée sur le revenu apparent, était souvent inexacte; car les biens du clergé et tous ceux de l'ordre de Malte étaient loués à très-bas prix : les fermiers pavaient le surplus du prix en pots-de-vin, qui s'élevaient souvent à quatre fois le prix du bail. Une terre affermée ostensiblement 1,000 francs en rapportait en réalité 4,000 : d'après l'estimation de 1790, eette terre était portée à 25,000 francs de valeur ; elle devait être payée 75,000 francs en assignats, qui ne valaient en réalité que 7,500 francs. A Honfleur, des magasins à sel, avant coûté plus de 400,000 livres de bâtisse, allaient se vendre en réalité 22,500 livres. D'après ee calcul, la perte était grande; mais il fallait s'y résigner, sauf à la rendre moindre, en exigeant quatre ou cinq fois la valeur de 1790 au lieu de trois fois seulement.

Rewbel et une foule de députés ne comprirent pas cela; ils ne virent que la perte apparente, lls prétendirent qu'on gaspillait les trésors de la république, et qu'on la privait de ses ressources. Il s'éleva des cris de toutes parts. Ceux qui n'entendaient pas la question, et ceux qui voyaient disparaltre avec peine les biens des émigrés, se coalisérent pour faire suspendre le décret. Balland et Bourdon de l'Oise le défendirent avec chaleur ; ils ne surent pas donner la raison essentielle, e'est qu'il ne fallait pas demander des hiens plus que les acheteurs n'en pouvaient donner : mais ils dirent . ce qui était vrai, que la perte numérique n'était pas aussi grande qu'elle le paraissalt en effet; que 75,000 franes en assignats ne valaient que 7,500 francs en numéraire, mais que le numéraire avait deux fois plus de valeur qu'autrefois, et que 7,300 francs représentaient eertainement 15 ou 20,000 francs de 1790 ; ils dirent que la perte actuelle était balancée par l'avantage qu'on avait de terminer

sur-le-champ cette catastrophe financière, de retirer ou de relever les assignats, de faire ceserl'agiotage sur les marchandisse en appelant le papier sur les terces, de livrer sur-le-champ la masse des biens nationaux à l'industrie individuelle, et enfin d'ôter toute espérance aux émigrés.

On suspendit néanmoins le décret. On ordonna aux administrations de continner à receroir les soumisions, pour que tous les biens nationaux fussent ainsi dénoncés par l'intérêt indiriablet, et que l'on pôt en dresser un état plus exact, Quelques jours après, on rapporta tout à fait le décret, et on décida que les biens continueraient à être vendus aux enhêtres.

Ainsi, après avoir entrevu le moyen de faire cesser la crise, on l'abandonna, et on retomba dans l'épouvantable détresse d'où on aurait pu sortir. Cependant, puisqu'on ne faisait rien pour relever les assignats, on ne pouvait pas rester dans l'affreux mensonge de la valeur nominale, qui ruinait la république et les particuliers payés en papier. Il fallait revenir à la proposition, déjà faite, de réduire les assignats. On avait rejeté la proposition de les réduire au cours de l'argent, parce que les Anglais, disait-on, regorgeont de numéraire, seraient maitres du cours ; on n'avait pas voulu les réduire au cours du blé, parce que le prix des grains avait considérablement augmenté; on avait refusé de prendre le temps pour échelle, et de réduire chaqué mois le papier d'une certaine valeur, parce que c'était , disait-on , le démonétiser et faire banqueroute. Toutes ces raisons étaient frivoles; car, soit on on choisit l'argent, le ble, ou le temps, pour déterminer la réduction du papier, on le démonétisait également. La banqueroute ne consistait pas à réduire la valeur de l'assignat entre particuliers, ear cette réduction avait déjà eu lieu de fait, et la reconnaître, ce n'était qu'empêcher les vols ; la banqueroute eût consisté plutôt dans le rétablissement de la vente des biens aux enchères. Ce que la république avait promis, en effet, ee n'était pas que les assignats valussent telle ou telle somme entre particuliers (cela ne dépendait pas d'elle), mais qu'ils procurassent telle quantité de biens; or, en établissant l'enchère, l'assignat ne procurait plus une certaine quantité de biens ; il devenait impuissant à l'égard des biens comme à l'égard des denrées; il subissait la même baisse par l'effet de

la concurrence.

On chercha une autre mesure que l'argent, le blé ou le temps, pour réduire l'assignat; on choisit la quantité des émissions. Il est vrai, en principe.

que l'augmentation du numéraire en circulation fait augmenter proportionnellement le prix de toua les objets. Or, si un objet avait valu un franc, lorsou'il y avait deux milliards de numéraire en circulation, il devait valoir deux francs lorsqu'il v avait quatre milliards de numéraire , trois lorsqu'il v en avait six , quatre lorsqu'il v en avait buit , cinq lorsqu'il y en avait dix. En supposant que la circulation actuelle des assignats s'élevât à 10 milliards, il fallait payer aujourd'bui cinq fois plus que lorsqu'il n'y avait que 2 milliards. On établit une échelle de proportion à partir de l'époque où il n'y avait que 2 milliards d'assignats en circulation, et on décida que, dans tout paiement fait en assignats, on ajouterait un quart en sus par chaque 500 millions ajoutés à la circulation. Ainsi, uue somme de 2,000 francs, stipulée lorsqu'il y avait 2 milliards en circulation, serait payée, lorsqu'il y en avait 2 milliards 500 millions , 2,500 francs ; lorsqu'il y en avait 3 milliards, elle serait payée 3,000 francs; aujourd'hui enfin qu'il y en avait 10 milliards, elle devait être payée 10,000 francs.

Ceu qui regardiace la démonétiacito comme me honquerout ne haurient pas da fêt er assurés par cette meure, cr., sulleu de démonétier dans la proportion de l'appent, du blé ou du temps, la proportion de l'appent, du blé ou du temps, recenita nu même, à un inconvérient pris qui se troussit de plus ici. Grâce à la nouvelle échelle, cabapte émission allai dilminure l'une quantité certaine et comme la valeur de l'assignat. En émetant 500 million, l'état allai ellerer up norteur de l'assignatun quart, un cinquême, un sixième, etc., dece qu'il possible que le certaine cette.

Cependant cette échelle, qui avait ses inconvénients aussi bien que toutes les autres réductions au cours de l'argent ou du blé, aurait dû être au moins appliquée à toutes les transactions ; maia on ne l'osa pas : on l'appliqua d'abord à l'impôt et à son arriéré. On promit de l'appliquer aux fonctionnaires publics quand le nombre en aurait été réduit, et aux rentiers de l'état quand les premières rentrées de l'impôt, d'après la nouvelle échelle, permettraient de les payer sur le même pied. On n'osa pas faire profiter de l'échelle les créanciers de toute espèce, les propriétaires de maisons de ville ou cle campagne, les propriétaires d'usines, etc. Il n'y eut de favorisés que les propriétaires de fonds territoriaux. Les fermiers, faisant sur les denrées des profits excessifs, et ne payant, au moyen des assignats, que le dixième ou le douzième du prix de

leur bail, furent contraints d'acquitter leur fer-

mage d'après l'échelle nouvelle. Ils devaient fournir nne quantité d'assignats proportionnée à la quantité émise depuis le moment où leur bail avait été passé.

Telles furent les mesures par lesquelles on essays de diminner l'agiotage, et de fairecesser le désordre des valeurs. Elles consistèrent, comme on voit, à défendre aux spécinitateurs de d'evancer les consommateurs dans l'achat des comestibles et des denrées, et à proportionner les paiements en assignats à la quantité de papier en circulation.

La clôture des Jacobins en brumaire avait commencé la ruine des patriotes, l'événement du 12 germinal l'avait avancée, mais celui de prairial l'acheva. La masse des citoyens qui leur étaient opposés, non par royalisme, mais par crainte d'une nouvelle terreur, étaient plus déchainés que iamais, et les poursuivaient avec la dernière rigueur. On enfermait, on désarmait tous les bommes qui avaient servi chaudement la révolution. On exercait. à leur égard, des actes aussi arbitraires qu'envers les anciens suspects. Les prisons se remplissajent comme avant le 9 thermidor, mais eiles se remplissaient de révolutionnaires. Le nombre des détenus ne s'élevait pas, comme alors, à près de cent mille individus, mais à vingt ou vingt-einq mille. Les royalistes triomphaient. Le désarmement ou l'emprisonnement des patriotes, le supplice des députés montagnards, la procédure commencée contre une foule d'autres, la suppression du trihunal révolutionnaire, la restitution des églises au culte catholique . la recomposition des gardes nationales, étaient autant de mesures qui les remplissaient de joie et d'espéranee. Ils se flattaient que bientôt ils obligeraient la révolution à se détraire elle-même, et qu'on verrait la république enfermer ou mettre à mort tous les hommes qui l'avaient fondée. Pour accélérer ce mouvement, ils intriguaient dans les sections, ils les excitaient contre les révolutionnaires, et les portaient aux derniers excès. Une foule d'émigrés rentraient, ou avec de faux passe-ports, ou sous prétexte de demander leur radiation. Les administrations locales, renouvelées depuis le 9 thermidor, et remplies d'hommes ou faibles on ennemis de la république, se prétaient à tous les mensonges officieux qu'on exigeait d'elles : tout ce qui tendait à adoucir le sort de ce qu'on appeiait les victimes de la terreur leur semblait permis; et elles fournissaient ainsi à une foule d'ennemis de leur pays le moyen d'y rentrer pour le déchirer. A Lyon et dans tout le Midi, les agents royalistes continuaient à reparaltre

secrètement; les compagnies de Jésus et du Schel aviantes (momis de nouveaux masseres, Dit mille funis, destinés à l'armée des Alpes, avaien de Lyon, cille ne s'en était pas servie, et avait laise de Lyon, cille ne s'en était pas servie, et avait laise éogore, ne 30 periorial (15 juin), une fouie de patriotes. La Sabon et le Ribbon avaient de nouveau neul de cacadavre. A Nimes, Arigono, Marseille, les mêmes massacres curent lien. Dans cette dernière ville, on étaits porté à fort Saint-Jean, et on y avait renouvelé les horreurs de septembre courte les présondoires.

Le parti dominant de la convention, composé des thermidoriens et des girondins, tout en se défendant contre les révolutionnaires, suivait de l'œil les royalistes et sentait la nécessité de les comprimer. Il fit décréter sur-le-champ que la ville de Lyon serait désarmée par un détaebement de l'armée des Alpes, et que les autorités qui avaient laissé massaerer les patriotes seraient destituées. Il fut enjoint en même temps aux comités civils des sections de réviser les listes de détention, et d'ordonner l'élargissement de ceux qui étaient enfermés sans motifs suffisants. Aussitôt les sections. excitées par les intrigants royalistes, se soulevérent : elles vinrent adresser des pétitions menaçantes à la convention, et dirent que le comité de sureté générale élargissait jes terroristes et leur rendait des armes. Les sections de Lepelletier et du Théâtre-Français (Odéon), toujours les plus ardentes contre les révolutionnaires, demandèrent si on voulait relever la faction abattue, et si c'était ponr faire oublier le terrorisme qu'on venait parler de rovalisme à la France.

A ces pétitions, souvent peu respectueuses, les intéressés au désordre ajoutaient les bruits les plus capables d'agiter les esprits. C'était Toulon qui avait été livré aux Anglais; c'étaient le prince de Condé et les Autrichiens qui allaient entrer par la Franche-Comté , tandis que les Anglais pénétreraient par l'Ouest; c'était Piehegru qui était mort ; c'étaient les subsistances qui allaient manquer paree qu'on voujait les rendre au commerce libre ; c'était enfin une réunion des comités qui, effrayés des dangers publics, avaient délibéré de rétablir le régime de la terreur. Les journaux voués au royalisme excitaient, fomentaient tous ces bruits: et, au milieu de cette agitation générale, on pouvait dire véritablement que le règne de l'anarchie était venu. Les thermidoriens et les contre-révolutionnaires se trompaient quand ils appelaient anarchie le régime qui avait précédé le 9 thermidor :

ee régime avait été une dictature épouvantable; mais l'anarchie avait commencé depuis que deux factions, à peu près égales en forces, se combattaient sans que le gouvernement fût assez fort pour les vaincre.

## CHAPITRE XIII.

Situation des armées au Noed et sur le Rhin, aux Alpes et aux Epréofes, vens le milieu de l'au III. — Premiers projets de Irakone de Pichegne. Eta de la Vendée et de la Retagne, Intrigues et plans des royalistes, — Renouvellement des houtiliés ur quebapes pointes de pays pacifices. — Expédition de Quiberen. Destruction de l'armée royaliste par Robet. Caused hup et de succèd écet le totaite, — Paix aux EFFqagne, — Passage de Rhin par les armées françaises.

La situation des armées avait peu changé, et quoiqu'une moitié de la belle saison fût éconlée, il ne s'était passé aucun événement important. Moreau avait reçu le commandement de l'armée du Nord, campée en Hollande; Jourdan, celui de Sambre-et-Meuse, placée sur le Rhin, vers Cologne : Picbegru, celui de l'armée du Rhin, cantonnée depuis Mayence jusqu'à Strasbourg. Les troupes étaient dans une pénurie qui n'avait fait que s'augmenter par le relâchement de tous les ressorts du gouvernement, et par la ruine du papier-monnaic. Jourdan n'avait pas un équipage de pont pour passer le Rhin, ni un cheval pour trainer son artillerie et ses bagages. Kléber, devant Mayence, n'avait pas le quart du matériel nécessaire pour assiéger cette place. Les soldats désertaient tous à l'intérieur. La plupart croyaient avoir assez fait pour la république en portant ses drapeaux victorieux jusqu'an Rhin. Le gouvernement ne savait pas les nourrir; il ne savait ni occuper ni réchauffer leur srdeur par de grandes opérations. Il n'osait pas ramener par la force ceux qui désertaient leurs drapeanx. On savait que les jennes gens de la première réquisition, rentrés dans l'intérieur, n'étaient ni recherchés ni punis; à Paris même ils étaient dans la faveur des comités, dont ils formaient souvent la miliee volontaire, Aussi le nombre des désertions était considérable; les armées avaient perdu le quart de leur effectif, et on sentait partout ce relâchement général qui détache le soldat du service , mécontente les chefs , et met leur fidélité en péril. Le député Aubry , chargé , au comité

de saint publie, du personnel de l'armée, y avait opéré une véritable réaction contre tous les officiers patriotes, en faveur de ceux qui n'avaient pas servi dans les deux grandes années de 93 et 94.

Si les Antrichiens n'avaient pas été si démoralisés, c'ent été le moment pour eux de se venger de leurs revers ; mais ils se réorganisaient lentement au-delà du Rhin, et n'osaient rien faire pour empêcher les deux seules opérations tentées par les armées françaises, le siége de Luxembourg et celui de Mayence. Ces deux places étaient les senls points que la coalition conservat sur la rive gauche du Rhin, La chute de Luxembourg achevait la conquête des Pays-Bas et la rendait définitive ; celle de Mayence privait les Impériaux d'une tête de pont . qui leur permettait toniours de franchir le Rhin en súreté. Luxembourg, bloqué pendant tout l'hiver et le printemps, se rendit par famine le 6 messidor (24 juin). Mayence ne ponvait tomber que par un siège, mais le matériel manquait; il fallait investir la place sur les deux rives, et , pour cela, il était nécessaire que Jourdan ou Pichegru franchissent le Rhin, opération difficile en présence des Autrichiens, et impossible sans des équipages de pont, Ainsi, nos armées, quoique victorienses, étaient arrêtées par le Rhin qu'elles ne pouvaient traverser faute de moyens, et se ressentaient, comme tontes les parties du gouvernement , de la faiblesse de l'administration actuelle.

Sur la frontière des Alpes, notre situation était moins satisfaisante eucore. Sur le Rhin, du moins, nous avions fait l'importante conquête du Luxembourg, tandis que du côté de la frontière d'Italie nous avions reculé. Kellermann commandait les deux armées des Alpes; elles étaient dans le même état de pénurie que toutes les autres; et, outre la désertion, elles avaient encore été affaiblies par divers détachements. Le gouvernement avait imaginé un coup de main ridicule sur Rome. Voulant venger l'assassinat de Basseville, il avait mis dix mille hommes sur l'escadre de Toulon réparée entièrement par les soins de l'ancien comité de salu t public; il voulait les envoyer à l'embouchure du Tibre, pour aller frapper une contribution sur la cité papale, et revenir promptement ensuite sur leurs vaisseaux. Heureusement, un comhat naval livré contre lord Hotam , après lequel les deux escadres s'étaient retirées également maltraitées , empêcha l'exécution de ce projet. On rendit à l'armée d'Italie la division qu'on en avait tirée; mais il failut en même temps envoyer un corps à Toulon, pour combattre les terroristes, un autre à Lyon, pour désermer la garde nationale qui avait laisse égorger les patriotes. De cette manière, les deux armées des Alpes se trouvaient privées d'une partie de leurs forces, en présence des Piémontais et des Autrichiens, renforcés de dix mille hommes venus du Tyrol. Le général Devins, profitant du moment où Kellermann venait de détacher une de ses divisions sur Toulon, avait attaqué sa droite vers Gênes. Kellermann, ne pouvant résister à un effort supérieur, avait été obligé de se replier. Occupant toujours avec son centre le col de Tende, sur les Alpes, il avait cessé de s'étendre par la droite jusqu'à Genes, et avait pris position derrière la ligne de Borghetto. On devait ersindre de ne pouvoir bientôt plus communiquer avec Gênes, dont le commerce des grains sllait rencontrer de grands obstacles, dès que la rivière du Ponant serait occupée par l'ennemi.

En Espagne, rien de décisif n'avait étécécéuté. Noter armée des Pyrénées orientales occupait toujours la Catalogne jusqu'aux bords de la Fluria. D'inutiles combats avaient été livrés sur les bords de cette rivière, sans pouvoir prendre position auclélà. Aux Pyrénées occidentales, Moncey organisais son armée, dévorée de maladies, pour rentrer dans le Guijusco, et s'avaneer en Nyavare.

Quoque nos armées n'eussent rien perdu, excepte en Italie, qu'elles eussent même conquis l'une des premières places de l'Europe, elles étaient, comme on voit, mal administrées, faiblement conduites, et se ressentaient de l'anarchie générale qui régnaît dans toutes les porties de l'administration.

C'était done un moment favorable, non pour les vaincre, car le péril leur eut rendu leur énergie, mais pour faire des tentatives sur leur fidélité, et pour essayer des projets de contre-révolution. On a vu les royalistes et les cabinets étrangers concerter diverses entreprises sur les provinces insurgées; on a vu Puisave et l'Angleterre s'occuper d'un plan de descente en Bretagne ; l'agence de Paris et l'Espagne projeter une expédition dans la Vendée. L'émigration songeait en même temps à pénétrer en France par un autre point. Elle voulsit nous attaquer par l'Est, tandis que les expéditions tentées par l'Espagne et l'Angleterre s'effectueraient dans l'Ouest. Le prince de Condé avait son quartiergénéral sur le Rhin, où il commandait un corps de deux mille einq cents fantassins et de quinze cents cavaliers. Il devsit être ordonné à tous les émigrés conrant sur le continent de se réunir à lui, sous peine de n'être plus soufferts par les puissances sur leur territoire; son corps se trouvait ainsi angmenté de tous les émigrés restés inutiles, et laissant les Autrichiens occupés sur le Rhin à contenir les armées républicaines, il tâcherait de pénétrer par la Franche-Comté, et de marcher sur Paris, tandis que le comte d'Artois, avec les insurgés de l'Ouest. s'en approcherait de son côté. Si on ne rénssissait pas, on avait l'espoir d'obtenir au moins une capitulation comme celle des Vendeens; on avait les mêmes raisons pour la demander. « Nous sommes, » diraient les émigrés qui auraient concouru à cette » expédition, des Français qui avons eu recours à » la guerre civile, mais en France, et sans mêler » des étrangers dans nos rangs, » C'était même. disaient les partisans de ce projet, le seul moyen pour les émigrés de rentrer en France, soit par la contre-révolution, soit par une amnistie.

Le gouvernement angulis, qui avait pris le conp. de Condé à sa solic, et qui dérient fort une diversion vers l'Est, tundis qu'il opérarit par l'Oust, insistit pour que le prince de Condé it une tentific, a'importe lauquelle. Il lut faisait prometer, por tou ambassèdere en sissie, Wichrau, des secours en argont, et les meyens necessires pour en consistie pour de l'autre de

On lui suggéra l'idée do faire une tentative de séduction amprés de Pichegru, qui commandait l'armée du Rhin. Le terrible comité de salut public n'effrayait plus les généraux, et n'avait plus l'œil ouvert et la main levée sur eux : la république, payant ses officiers en assignats, leur donnait à peine de quoi satisfaire à leurs besoins les plus pressants : les désordres élevés dans son sein mettaient son existence en doute et alarmaient les ambitieux, qui eraignaient de perdre par sa chute les hautes dignités qu'ils avaient acquises. On savait que Pichegru aimsit les femmes et la débauche; que les 4,000 francs qu'il recevait par mois, en assignats, valant à peine 200 francs sur la frontière, ne pouvaient lui suffire, et qu'il était dégoûté de servir un gouvernement chancelant. On se souvenait qu'en germinal il avait prêté main-forte contre les patriotes, aux Champs-Élysées, Toutes ces circonstances firent penser que Pichegru serait peut-être accessible à des offres brillantes. Eu conséquence, le prince s'adressa pour l'exécution de ce projet à M. de Montgaillard, et celui-ci à un libraire

de Neuchâtel, M. Fauche-Borel, qui, sujet d'une république sage et heureuse, allait se faire le serviteur obscur d'une dynastie sous laquelle il n'était pas né. Ce M. Fauche-Borel se rendit à Altkirch, où était le quartier-général de Pichegru. Après l'avoir suivi dana plusieurs revues, il finit par attirer son attention à force de s'attacher à ses pas ; enfin il osa l'aborder dans un corridor : il lui parla d'abord d'un manuscrit qu'il voulait lui dédier, et Pichegru ayant en quelque sorte provoqué ses confidences, il finit par s'expliquer. Pichegru lui demanda une lettre du prince de Condé lui-même pour savoir à qui il avait affaire. Fauche-Borel retourna auprès de M. de Montgaillard , celui-ci auprès du prince. Il fallut passer une nuit entière ponr faire écrire au prince une lettre de huit lignes. Tantôt il ne voulait pas qualifier Pichegru de général, car il eraiguait de reconnaître la république; tantôt il ne voulait pas mettre ses armes sur l'enveloppe. Enfin , la lettre écrite , Fauche-Borel retourna auprès de Pichegru , qui , ayant vu l'écriture du prince, entra aussitot en pourparlers. On lui offrait, pour lui, le grade de maréchal, le gouvernement de l'Alsace , un million en argent , le château et le parc de Chambord en propriété, avec douze pièces de canon prises sur les Autrichiens, une pension de 200,000 francs de rente. réversible à sa femme et à ses enfants. On lui offrait, pour son armée, la conservation de tous les grades, une pension pour les commandants de place qui se rendraient, et l'exemption d'impôt, pendant quinze ans, pour les villes qui ouvriraient leurs portes. Mais on demandait que Piehegru arborát le drapeau blanc, qu'il livrat la place d'Huningue au prince de Conde, et qu'il marchat avec lui sur Paris. Pichegru était trop fin pour accueillir de pareilles propositions. Il ne voulait pas livrer lluningue et arborer le drapeau blanc dans son armée : e'était beaucoup trop s'engager et se compromettre. Il demandait qu'on lui laissat passer le Rhin avec un corps d'élite ; là il promettait d'arhorer le drapeau blane, de prendre avec lui le prince de Condé, et de marcher ensuite sur Paris. On ne voit pas ce que son projet pouvait y gagner; car il était aussi difficile de réduire l'armée au-delà qu'en decà du Rhin; mais il ne courait pas le danger de livrer nne place, d'être surpris en la livrant, et de n'avoir aucnne excuse à donner à sa trahison. Au contraire, en se transportant au-delà du Rhin, il était encore maltre de pe pas consommer la trahison, s'il ne s'entendait pas avec le prince et les Autrichiens; ou , s'il était découvert trop tôt , il pouvait

profiter du passage obtenu pour exécuter les opérations que lui commandait son gouvernement, et dire ensuite qu'il n'avait écouté les propositions de l'ennemi que pour en profiter contre lui. Dans l'un et l'autre cas , il se réservait le moyen de trahir ou la république, ou le prince avec lequel il traitait. Fauche-Borel retourna auprès de ceux qui l'envoyaient; mais on le renvoya de nouveau pour qu'il insistat sur les mêmes propositions; il alla et revint ainsi plusieurs fols, sans pouvoir terminer le différend, qui consistait toujours en ce que le prince voulait obtenir Huningue et Pichegru le passage du Rhin. Ni l'un ni l'autre ne voulait faire l'avance d'un si grand avantage. Le motif qui empéchait surtout le prince de consentir à ce qu'on lui demandait, c'était la nécessité de recourir aux Autrichiens pour obtenir l'autorisation de livrer le passage; il désirait agir sans leur concours, et avoir à lui seul l'honneur de la contre-révolution. Cependant il paralt qu'il fut obligé d'en référer au conseil aulique; et dans cet intervalle, Pichegru, surveillé par les représentants, fut obligé de suspendre ses correspondances et sa trahison.

Predant que ced se passais à l'armée, les agents de l'intérieur, Landille, Rottier, Depomelles, Laville-lleurnois, Duvrne-Desprels et autres, commissien leurs intériges. Le jeune prince, fils de Louis XIV, était mort d'une tunieur au genou, provenant d'un vise cerofuleu. Les agents royalistes aviacient dit qu'il était mort empoisonné, et éviation empressé de rechercher les ourrages sur le cerémonial du sacre pour les envoyer à Verone. Le régant étaid éveneu moi pour eur, et à spechait Louis XVIII. Le comite d'Artois était devenu Monsièur.

La pacification n'avait été qu'apparente dans les pays insurges. Les habitants, qui commençaient à jouir d'un peu de repos et de sécurité, étaient, il est vrai, disposés à demeurer en paix, mais les chefs et les hommes aguerris qui les entouraient n'attendaient que l'occasion de reprendre les armes. Charette, ayant à sa disposition ces gardes territoriales où s'etaient reunis tous ceux qui avaient le gont décide de la guerre, ne songeait, sous prétexte de faire la police du pays, qu'à préparer un novau d'armée pour rentrer en campagne. Il ne quittait plus son camp de Belleville, et y recevait continueliement les envoyés royalistes. L'agence de Paris lui avait fait parvenir une lettre de Vérone, en réponse à la lettre où il cherchait à excuser la pacification. Le prétendant le dispensait d'excuses, lui continuait sa confiance et sa faveur . le

nommait lieutenant-général, et lui annonçait les [ prochains secours de l'Espagne. Les agents de Paris, enchérissant sur les expressions du prince, flattaient l'ambition de Charette de la plus grande perspective : ils lui promettaient le commandement de tons les pays royalistes, et une expédition considérable qui devait partir des ports de l'Espagne, apporter des secours et les princes français. Quant à celle qui se préparait en Angleterre, ils paraissaient n'y pas croire. Les Anglais, disaient-ils, avaient toujours promis et toujours trompé; il fallait du reste se servir de leurs movens si on pouvait, mais s'en servir dans un tout autre but que eclui qu'ils se proposaient; il fallait faire aborder en Vendée les secours destinés à la Bretagne, et soumettre cette contrée à Charette, qui avait seul la confiance du roi aetuel. De telles idées devaient flatter à la fois et l'ambition de Charette, et sa haine contre Stofflet, et sa jalousie eontre l'importance récente de Puisave, et son ressentiment contre l'Angleterre, qu'il accusait de n'avoir jamais rien fait pour lui.

Quant à Stofflet, il avait moins de disposition que Charette à rependre les armes, quoiquil est montré heuseupe plus de répignance à les déports. Son pays était plus sensible que les autres aux avantiges de la paix, et montrait un grand delignement pour la guerre. Lai-autent estil profondement blessé des préferners données à Chaman de la commandation de la commandation de consideration de la commandation de la commandation de réasit fort dégolée par l'injustice dont il se croyait l'objet.

La Bretagne, organisée comme auparavant, était toute disposée à un soulèvement. Les ehefs de chouans avaient ohtenu, comme les chefs vendeens, l'organisation de leurs meilleurs soldats en compagnies régulières, sous le prétexte d'assurer la police du pays. Chacun des chefs s'était formé une compagnie de chasseurs, portant l'habit et le pantalon verts, le gilet rouge, et composée des ehouans les plus intrépides. Cormatin, continuant son rôle, se donnait une importance ridicule. Il avait établi à La Prévalave ce qu'il appelait son quartier-général; il envoyait publiquement des ordres, datés de ce quartier, à tous les chefs de chouans; il se transportait de divisions en divisions pour organiser les compagnies de chasseurs; il affectait de réprimer les infractions à la trère, quand il y en avait de commises, et semblait être véritablement le gouverneur de la Bretagne. Il venait souvent à Rennes avec son uniforme de chouan.

qui était devenn à la mode : là, il recueillait dans les cercles les témoignages de la eonsidération des habitants et les caresses des femmes, qui croyaient voir en lui un personnage important et le chef du parti rovaliste.

Secrètement, il continuait de disposer les chouans à la guerre et de correspondre avec les agents royalistes. Son rôle à l'égard de l'uisaye était embarrassant; il lui avait désobéi, il avait trompé sa confiance, et des lors il ne lui était resté d'autre ressource que de se jeter dans les hras des agents de Paris, qui lui faisaient espérer le commandement de la Bretagne, et l'avaient mis dans leurs projets avec l'Espagne. Cette puissance promettait 1,500 mille francs par mois, à condition qu'on agirait sans l'Angleterre. Rien ne convenait mieux à Cormatin qu'un plan qui le ferait rompre avec l'Angleterre et Puisaye. Deux autres officiers, que Puisaye avait envoyés de Londres en Bretagne, MM, de la Vieuville et Dandigné, étaient entrés aussi dans le système des agents de Paris, et s'étaient persuades que l'Angleterre voulait tromper comme à Toulon, se servir des royalistes pour avoir un port, faire combattre des Français contre des Français, mais ne donner aucun secours réel capable de relever le parti des princes et d'assurer leur triomphe. Tandis qu'une partie des chefs bretons abondait dans ces idées, ceux du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, Jiés depuis Jongtemps à Puisaye, habitués à servir sous lui, organisés par ses soius, et étrangers aux intrigants de Paris, lui étaient demeurés attachés, appelaient Cormatin un trattre, et écrivaient à Londres qu'ils étaient prêts à reprendre les armes. Ils faisaient des préparatifs, achetaient des niunitions et de l'étoffe pour se faire des collets noirs, embauchaient les soldats républicains, et les entratnaient à déserter. Ils y réussissaient, parce que, maîtres du pays, ils avaient des subsistances en abondance, et que les soldats républicains, mal nourris et n'ayant que des assignats pour suppléer à la ration, étaient obligés pour vivre d'abandonner leurs drapeaux. D'ailleurs, on avait eu l'imprudence de laisser beaucoup de Bretons dans les régiments qui servaient contre les pays royalistes, et il était tout naturel qu'ils se missent dans les rangs de leurs

compatriotes.

Hoche, toujours vigilant, observait avec attention l'état du pays; il voyait les patriotes poursuivis sous le prétexte de la loi du désarmement, les royalistes pleins de jactance, les subsistances resserrées par les fermiers. Les route peu après. Jes voltares publiques obligées de partir en convois pour se faire escorter, les chouans formant des conciliabules secrets, des communications se renouvelant fréquemment avec les lles Jersey, et il avait écrit au comité et aux représentants que la pacification était une insigne duperie, que la république était jouée, que tout annonçait une reprise d'armes prochaine. Il avait employé le temps à former des colonues mobiles, et à les distribuer dans tout le pays, pour y assurer la tranquillité, et fondre sur le premier rassemblement qui se formerait. Mais le nombre de ses troupes était insuffisant pour la surface de la contrée et l'immense étendue des côtes. A chaque instant, la erainte d'un mouvement dans nue partie du pays, ou l'apparition des flottes anglaises sur les côtes, exigeait la présence de ses colonnes, et les épuisait en courses continuelles. Pour suffire à un pareil service, il fallait de sa part et de celle de l'armée une résignation plus méritoire eent fois que le courage de braver la mort. Malheurensement, ses soldats se dédommagement de leurs fatigues par des excès : il en ctait désolé, et il avait autant de peine à les réprimer qu'à surveiller l'ennemi.

Bientôt il eut occasion de saisir Cormatin en fisgrant délit. On intercepta des dépêches de lui à divers chefs de chouans, et on acquit la preuve matérielle de ses secrètes menées. Instruit qu'il devait se trouver un jour de foire à Rennes avec une foule de chouans déguisés, et craignant qu'il ne voulût faire uue tentative sur l'arsenal, Hoche le fit arrêter le 6 prairial au soir, et mit ainsi un terme à son rôle. Les différents chefs se récrièrent aussitôt, et se plaignirent de ce qu'on violait la trève. Hoche fit imprimer en réponse les lettres de Cormatin, et l'envoya avec ses complices dans les prisons de Cherbourg : en même temps, il tint toutes ses colonnes prètes à fondre sur les premiers rebelles qui se montreraient. Dans le Morbihan, le chevalier Desilz s'étant soulevé, fut attaqué aussitôt par le général Josnet, qui lui détruisit trois cents hommes, et le mit en déroute complète; ee chef périt dans l'action. Dans les Côtes-du-Nord. Bois-Hardi se souleva aussi; son corps fut dispersé, luimême fut pris et tué. Les soldats , furieux contre la mauvaise foi de ce seune chef, qui était le plus redoutable du pays, lui coupérent la tête et la portèrent au bout d'une hatonnette. Hoche, indigné de ce défaut de générosité, écrivit la lettre la plus noble à ses soldats, et fit rechercher les compables pour les punir. Cette destruction si prompte des Mais ce fut là tout ce qu'on put réunir de Français deux chefs qui avaient voulu se soulever imposa

aux antres; ils restèrent immobiles, attendant avec impatience l'arrivée de cette expédition qu'on leur annoncait depuis si longtemps. Leur cri était : Vive te roi, l'Angleterre et Bonchamp!

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était parfaitement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ce qu'on lui avait promis d'abord . parce que la pacification diminuait la confiance; mais on lui accordait les régiments émigrés, et un matériel considérable pour tenter le débarquement ; on lui promettait de plus toutes les ressources de la monarchie, si l'expédition avait un commencement de succès. L'interêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses ; car , chassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille, elle transportait ce champ de bataille au cœur même de la France, et composait ses armées avec des Français. Voici les moyens qu'on donnait à Puisaye. Les régiments émigrés du continent étaient, depuis la campagne présente, passés au service de l'Augleterre; ceux qui formaient le corps de Condé devaient, comme on l'a vu, rester sur le Rhin; les antres, qui n'étaient plus que des débris, devaient s'embarquer aux bouches de l'Elbe, et se transporter en Bretague. Outre ces anciens régiments qui portaient la cocarde noire, et qui étaient fort dégoûtés du service infructueux et meurtrier auquel ils avaient été employés par les puissances. l'Angleterre avait consenti à former neuf régiments nouveaux qui scraient à sa solde , mais qui porteraient la cocarde blanche, afin que leur destination parût plus francaise. La difficulté consistait à les recruter; car. si dans le premier moment de ferveur les émigrés avaient consenti à servir comme soldats, ils ne le voulaient plus aujourd'hui. On songea à prendre sur le continent des déserteurs ou des prisonniers français. Des déserteurs, on n'en trouva pas, car le vainqueur ne déserte pas au vaincu ; on se replia sur les prisonniers français. Le comte d'Hervilly ayant trouvé à Londres des réfugiés toulonnais qui avaient formé un régiment, les enrôla dans le sien, et parvint ainsi à le porter à onze ou douze cents hommes, c'est-à-dire à plus des deux tiers du complet. Le comte d'Hector composa le sien de marins qui avaient émigré, et le porta à si x cents hommes. Le comte du Dresnay trouva dans les prisons des Bretons enrôlés malgré eux lors de la première réquisition, et faits prisonniers pendant la guerre : il en recueillit quatre ou cinq cents,

pour servir dans ces régiments à cocarde blanche. | Aiusi, sur les neuf, trois seulement étaient formés, dont un aux deux tiers du complet, et deux au tiers sculement. Il v avait encore à Londres le lieutenant-colonel Rothalier, qui commandait quatre centa canonniers toulonnais. On en forma un régiment d'artillerie; on y joignit quelques ingénieurs français, dont on composa un corps du génie. Quant à la foule des émigrés, qui ne voulaient plus servir que dans leurs anciens grades, et qui ne trouvaient pas de soldats pour se composer des régiments, on résolut d'en former des cadres qu'on remplirait en Bretagne avec les insurgés. Là, les hommes ne manquant pas, et les officiers instruits étant rares, ils devaient trouver leur emploi naturel. On les envoya à Jersey pour les y organiser et les tenir prêts à suivre la descente. En même temps qu'il se formait des troupes, Puisaye cherchait à se donner des finances. L'Angleterre lui promit d'abord du numéraire en assez grande quantité : mais il voulut se procurer des assignats. En conséquence, il se fit autoriser par les princes à en fabriquer trois milliards de faux; il y employa les ecclésiastiques oisifs qui n'étaient pas bons à porter l'épée. L'évêque de Lyon, jugeant cette mesure autrement que ne faisaient Puisaye et les princes. défeudit aux ecclésiastiques d'y prendre part. Puisaye eut recours alors à d'autres employes, et fabriqua la somme qu'il avait le projet d'emporter, Il voulait aussi un évêque qui remplit le rôle de légat du pape auprès des pays catholiques. Il se souvenait qu'un intrigant, le prétendu évêque d'Agra, en se donnant ce titre usurpé, dans la première Vendée, avait eu sur l'esprit des paysans une influence extraordinaire; il prit en conséquence avec lui l'évêque de Dol, qui avait une commission de Rome. Il se fit donner ensuite par le comte d'Artois les pouvoirs nécessaires pour commander l'expédition, et nommer à tous les grades en attendant son arrivée. Le ministère anglais, de son côté, lui confia la direction de l'expédition; mais, se défiant de sa témérité et de son extrême ardeur à toucher terre, il charges le comte d'Hervilly de commander les régiments émigrés jusqu'au moment où la descente serait opérée,

Toutes les dispositions étant faites, on embarqua sur une exacte le réginent d'Hervilly, les deux régiments d'Hector et du Dresnay, portant tous la cocarde blanche, les quatre cents artilleurs toulonnais, commandés par Rothalier, et un régiment émigré d'ancienne formation, celui de La Châtre, conus sous le nom de Loyal-Emigrant, et rédnit, i

par la guerre sur le continent, à quatre cents hommes. On réservait ce valeureux reste pour les actions decisives. On placa sur cette escadre des vivres pour une armée de six mille hommes pendant trois mois, cent chevaux de selle et de trait, dix-sept mille uniformes completa d'infanterie, quatre mille de cavalerie, vingt-sept mille fusils, dix pièces de campagne, six cents barils de poudre. On donna à Puisave dix mille louis en or et des lettres de crédit sur l'Angleterre, pour ajouter à ses faux assignats des moyens de finance plus assurés. L'escadre qui portait cette expédition se composait de trois vaisseaux de ligne de 74 canons, de deux frégates de 44, de quatre vaisseaux de 50 à 56, de plusieurs chaluupes canonnières et vaisseaux de transport. Elle était commandée par le commodore Waren , l'un des officiers les plus distingués et les plus braves de la marine anglaise. C'était la première division. Il était convenu qu'aussitôt après son départ, une autre division navale irait prendre à Jersey les émigrés organisés en cadres; qu'elle eroiscrait quelune temps devant Saint-Malo, où l'uisaye avait pratiqué des intelligences et que des trattres avaient promis de lui livrer, et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livré, elle viendrait rejoindre Puisave et lui amener les cadres. En même temps, des vaisseaux de transport devaient aller à l'embouchure de l'Elbe prendre les régiments émigrés à cocarde noire pour les transporter auprès de Puisaye. Ou pensait que ces divers détachements arriveraient presqueen même temps que lui. Si tout ce qu'il avait dit se réalisait, si le débarquement s'opérait sans difficulté, si une partie de la Bretagne accourait au-devant de lui, s'il pouvait prendre une position solide sur les côtes de France, soit qu'on lui livrăt Saint-Malo, Lorient, le Port-Louis, ou un port quelconque; alors une nouvelle expédition. portant une armée anglaise, de nouveaux secours en matériel , et le comte d'Artuis , devait aur-lechamp mettre à la voile. Lord Moira était parti en effet pour aller chercher le prince sur le continent.

Il n'y avait qu'un reproche à faire à ces dispositions, c'était de diviser l'expédition en plusieurs détachements, mais surtout de ne pas mettre le prince français à la tête du premier.

printer rangam as in etce du premuler.

L'expédition mit à la voile vers la fin de prairial (mi-juin), Puisaye cammenait avec lui l'évêque de Dol, une clergé nombreux, et quarante gentils-hommes portant tous un nom illustre, et servant comme simplex volontaires. Le point de débarquement était un mystère, excepté pour Puisaye, le commodore Waren, et Mt., de Tinfeniaje et d'Alliègre,

que Pulsaye avait expédiés pour annoncer son

Après avoir longuement délibéré, on avait préféré le sud de la Bretagne au nord, et on s'était décidé pour la baic de Ouiheron, qui était une des meilleures et des plus sures du continent, et que les Anglais connaissaient à merveille, parce qu'ils y avaient mouillé très-longtemps. Tandis que l'expéditlon faisait voile, Sidney Smith, lord Cornwallis, faisaient des menaces sur toutes les côtes . pour tromper les armées républicaines sur le véritable point de débarquement : et lord Bridport. avec l'escadre qui était en station aux îles d'Onessant, protégeait le convoj. La marine française de l'Océan était peu redoutable depuis la malheureuse eroisière du dernier hiver, pendant laquelle la flotte de Brest avait horriblement souffert du mauvais temps. Cependant Villaret-Joyeuse avait reçu ordre de sortir avec les neuf vaisseaux de ligne mouillés à Brest, pour aller rallier une division bloquée à Belle-Isle. Il partit, et, après avoir rallié cette division, et donné la chasse à quelques vaisseaux anglais, il revenait vers Brest, lorsqu'il essuya un coup de vent qui dispersa son escadre. Il perdit du temps à la réunir de nouveau, et, dans cet intervalle, il rencontra l'expédition destinée pour les côtes de France. Il était supérieur en nombre, et il pouvait l'enlever tout entière; mais le commodore Waren, aperecyant le danger, se couvrit de toutes ses voiles. et plaça son convoi au loin, de manière à figurer une seconde ligne; en même temps il envoya deux cotres à la recherche de la grande escadre de lord Bridport, Villaret, ne croyant pas pouvoir combattre avec avantage, reprit sa marche sur Brest, suivant les instructions qu'il avait reçues. Mais lord Bridport arriva dans cet instant, et attaqua aussitot la flotte républicaine, C'était le 5 messisidor (23 juin). Villaret voulant se former sur l'Alexandre, qui était un mauvais marcheur. perdit un temps irréparable à manœuvrer. La confusion se mit dans sa ligne : il perdit trois vaisseaux, l'Alexandre, le Formidable et le Tigre, et, sans pouvoir regagner Brest, fut obligé de se ieter dans Lorient.

L'expédition ayant sinai signalé son dehut par une vietoire navale, fit voile vers la baie é Quiberon. Une division de l'escadre alla sommer la garaison de Belle-lale, an nom du roi de France, mais elle ne recett du genéral Bouerte qu'une réponse énergique et des coups de canon. Le convoi vint mouiller dans la baie même de Quiberon, le 7 messidor (38 giun). Pinisaye, d'Après les rensei-

gnements qu'il s'était procurés , savait qu'il v avait peu de troupes sur la côte; il voulait, dans son ardeur, descendre sur-le-champ à terre. Le comte d'Hervilly, qui était brave, capable de hien discipliner un régiment, mais incapable de bien diriger une opération, et surtout fort chatouilleux en fait d'autorité et de devoir, dit qu'il commandait les troupes, qu'il répondait de leur saint au gouvernement anglais, et qu'il ne les basarderait pas sur une côte ennemie et inconnue, avant d'avoir fait une reconnaissance. Il perdit un jour entier à promener une lunette sur la côte ; et, quoiqu'il n'eût pas apercu un soldat, il refusa cependant de mettre les troupes à terre. Puisave et le commodore Waren ayant décidé la descente , d'Ilervilly y consentit enfin, et le 9 messidor (27 juin), ces Français. imprudents et aveugles, descendirent pleins de joie sur cette terre où ils apportaient la guerre civile, et où ils devaient trouver un si triste sort.

La bia dans laquelle ils avaient aborde en fone, d'un otde, par le rivage de la Bretapne, de tempe de linee, d'un otde, par le rivage de la Bretapne, de pris d'anne de l'autre, par une prespu'lle, large de près d'anne de de Quilleon. Elle se joint à la terre per un langue de de uniteren. Elle se joint à la terre per un langue qu'une leue, et nommée la Fabise. Le fort Penthièrre, placé entre la presupulte el la Faisie, d'édend l'approche du ceté de la terre. Il y avait dans ce fort seşt cents hommes de terre. Il y avait dans ce fort seşt cents hommes de rargention. La biac, formée par cette presquite et la côte, offre aux vaisseaux l'une des rades les plus averse et la misea adrières du continue artires et la misea adrières du continue.

L'expédition avait débarqué dans le fond de la baie, au village de Carnac. A l'instant où elle arrivait, divers chefs, Dubois-Berthelot, d'Allègre, George Cadoudal, Mercier, avertis par Tinténiac, accournment avec leurs troupes, disperserent quelques détachements qui gardaient la côte, les replièrent dans l'intérieur, et se rendirent au rivage. Ils amenaient quatre on eing mille hommes aguerris, mais mal armés, mal vêtus, n'allaut point en rang, et ressemblant plutôt à des pillards qu'à des soldats. A ces chouans s'étaient réunis les paysans du voisinage, criant vive le Roi! et apportant des œufs, des volailles, des vivres de toute espèce, à cette armée libératrice qui venait leur rendre leur prince et leur religion. Puisaye, plein de joie à cet aspect, comptait déjà que toute la Bretagne allait s'insurger. Les émigrés qui l'accompagnaient éprouvaient d'autres impressions. Ayant vécu dans les cours, ou servi dans les plus helles armées de l'Europe, ils voyaient avec dégoût et avec peu de

confiance les soldatsqu'on allait leur donner à com-

mander. Déjà les raillerles, les plaintes commencaient à circuler. On apporta des caisses de fusils et d'habits ; les chouans fondirent dessus ; des sergenta du régiment d'Hervilly voulurent rétablir l'ordre; une rixe s'engagea, et, sans Puisaye, elle aurait pu avoir des suites funestes. Ces premières circonstances étaient peu propres à établir la confiance entre les insurgés et les troupes régulières, qui, venant d'Angleterre et appartenant à cette puissance, étaient à ce titre un peu suspectes aux chouans. Cependant on arma les bandes qui arrivaient, et dont le nombre s'éleva à dix mille hommes en deux jours. On leur livra des habits rouges et des fusils, et Paisaye voulut ensuite leur donner des chefs. Il manquait d'officiers, car les quarante gentilshommes volontaires qui l'avaient suivi étaient fort insuffisants; il n'avait pas encore les cadres à sa disposition, car, suivant le plan convenu, ils croisaient encore devant Saint-Malo; il vonlait done prendre quelques officiers dans les régiments, où ils étaient en grand nombre, les distribuer parmi les chouans, marcher ensulte rapidement sur Vannes et sur Rennes, ne pas donner le temps aux républicains de se reconnaître, soulever toute la contrée, et venir prendre position derrière l'importante ligne de Mayenne. Là, maître de quarante lieues de pays, ayant soulevé toute la population, Puisaye pensait qu'il serait temps d'organiser les troupes irrégulières, D'Hervilly, brave, mais vétilleux, méthodiste, et méprisant ces chouans irréguliers, refusa ces officiers. Au lieu de les donner aux chonans, il voulait choisir parmi ceux-ci des hommes pour compléter les régiments, et puis s'avancer en faisant des reconnaissances, et en choisissant des positions. Ce n'était pas là le plan de Puisave. Il essava de se servir de son autorité; d'Ilervilly la nia, en disant que le commandement des troupes régulières lui appartenait, qu'il répondait de leur salut au gouvernement anglais, et qu'il ne devait pas les compromettre. Puisaye lui représenta qu'il n'avait ce commandement que pendant la traversée, mais qu'arrivé sur le sol de la Bretagne, lui, Puisaye, était le chef suprème et le mattre des opérations. Il envoya sur-le-champ un cotre à Londres, pour faire expliquer les pouvoirs; et, en attendant, il conjura d'Hervilly de ne pas faire manquer l'entreprise par des divisions funestes. D'Hervilly était brave et plein de bonne foi, mais il était peu propre à la guerre civile, et il avait une répugnance prononcée pour ces insurgés déguenillés. Tous les émigrés, du reste, pensaient avec lui qu'ils n'étaient pas faits pour chouanner; que Puisaye les com-

promettait en les amenant en Bretagne; que c'était en Vendée qu'il aurait fallu descendre, et que là ils auraient trouvé l'illustre Charette, et sans doute d'autres soldats.

Plusieurs jours s'étaient perdus en démêlés de ce genre. On distribua les chouans en trois corps, pour leur faire prendre des positions avancées, de manière à occuper les routes de Lorient à Hennebon et à Aurai. Tinténiac, avec un corps de 2,500 chouans, fut placé à gauche à Landevant; Dubois-Berthelot, à droite vers Aurai, avec une force à peu près égale. Le comte de Vauban, l'un des quarante gentilshommes volontaires qui avaient suivi Puisaye, et l'un de ceux que leur réputation, leur mérite, plaçaient au premier rang, fut chargé d'occuper une position centrale à Mendon, avec quatre mille chouans, de manière à pouvoir secourir Tinténise ou Dubois-Berthelot. It avait le commandement de toute cette ligne, défendue par neuf à dix mille hommes, et avancée à quatre ou cliq lieues dans l'intérieur. Les chouans, qui se virent placés là , demandèrent aussitôt pourquoi on ne mettait pas des tronpes de ligne avec eux; ils comptaient beaucoup plus sur ces troupes que sur eux-mêmes; ils étaient venus pour se ranger autour d'elles, les suivre, les appuyer, mais ils comptaient qu'elles s'avanceraient les premières, pour recevoir le redoutable choc des républicains. Vauban demanda seulement quatre cents hommes, soit pour résister, en cas de besoin à une première attaque, soit pour rassurer ses chouans, leur donuer l'exemple, et leur prouver qu'on ne voulait pas les exposer seuls. D'Hervilly refusa d'abord, puis fit attendre, et enfin envoya ce détachement.

On était débarqué depuis cinq jours, et on ne s'était avaucé qu'à trois ou quatre lieues dans les terres. Pulsaye était fort mécontent; cependant il dévorait ces contrariétés, espérant vaincre les lenteurs et les obstacles que lui opposaient ses compapagnons d'armes. Pensant qu'à tout événement il fallait s'assurer un point d'appui, il proposa à d'Hervilly de s'emparer de la presqu'ile, en surprenant le fort Penthièvre. Une fois mattres de ce fort, qui fermait la presqu'île du côté de la terre, appuyés des deux côtés par les escadres anglaises, ils avaient une position inexpugnable, et cette presqu'tle, large d'une lieue, longue de deux, devenait alors un pied-à-terre aussi sûr et plus commode que celui de Saint-Malo, Brest ou Lorient. Les Anglais pourraient y déposer tout ce qu'ils avaient promis en hommes et en munitions. Cette mesure de sûreté était de nature à plaire à d'Hervilly ; il y consentit, mais il voulait me attaque régulière aux les fort Penthières, Puisso ene l'écont ans, et projeta une attaque de vire force; le commoniore Weren, plein de sile, offrit de la seconder de tous les freut de son escalere. On commença à emonuter le l'juillet (1) assessibles), et on bus 12 statuque décière pour le 3 (18 messibles). L'endant qu'on en faint les prépraises), Poisson empoy de émisfiant les prépraises), Poisson empoy de émisfaint les prépraises. Poisson empoy de émisfaint les prépraises, Poisson empoy de émisposition, Charette, Stofflet, et tous les chefs des provinces laurieges.

La nouvelle du débarquement s'était répandue avec une singulière rapidité; elle parcourut en deux iours toute la Bretagne, et en quelques jours toute la France. Les royalistes pleins de joie , les révolutionnaires de courroux, croyaient voir déjà les émigrés à Paris. La convention envoya sur-lechamp deux commissaires extraordinaires auprès de Hoche; elle fit choix de Blad et de Tallien. La présence de ce dernier sur le point menacé devait prouver que les thermidoriens étaient aussi opposés au royalisme qu'à la terreur. Hoche, plein de calme et d'énergie, écrivit sur-le-champ au comité de salut public, pour le rassurer, « Du calme, » lui dit-il, de l'activité, des vivres dont nous » manquons, et les douze mille hommes que vous » m'avez promis depuis si longtemps. » Aussitôt il donna des ordres à son chef d'état-major; il fit placer le général Chabot entre Brest et Lorient. avec un corps de quatre mille hommes, pour voler au secours de celui de ces deux ports qui serait menaeé : « Veillez surtout, lui dit-il, veillez sur » Brest; au besoin, enfermez-vous dans la place, » et défendez-vous jusqu'à la mort. » Il écrivit à Aubert-Dubayet, qui commandait les côtes de Cherbourg, de faire filer des troupes sur le nord de la Bretagne, afin de garder Saint-Malo et la côte. Pour garantir le midi, il pria Canelaux, qui veillait toniours sur Charette et Stofflet, de lui envoyer par Nantes et Vannes le général Lemoine avec des secours. Il fit ensuite rassembler toutes ses troupes sur Rennes, Ploermel et Vannes, et les échelonna sur ces trois points pour garder ses derrières. Enfin il s'avança lui-même sur Aurai avec tout ce qu'il put rénnir sous sa main. Le 14 messidor (2 juillet), il était déjà de sa personne à Aurai, avec trois à quatre mille hommes.

La Bretagne était ainsi enveloppée tout entière. lei devaientse dissiper les illusions que la première insurrection de la Vendée avait fait naître. Parce que 105, les paysans de la Vendée, ne rencontrant devant eux que des nardes nationales composées de

bourgeois qui ne savsient pas manier un fusil, avaient pu s'emparer de tout le Poitou et de l'Aujou, et former ensuite dans leurs ravins et leurs bruyères un établissement difficile à détruire , ou s'imagina que la Bretagne se soulèversit au premier signal de l'Angleterre. Mais les Bretons étaient loiu d'avoir l'ardeur des premiers Vendéens; quelques bandits sculement, sous le nom de chouans, étaient fortement résolus à la guerre, ou, ponr mieux dire, au pillage; et de plus, un jeune capitaine, dont la vivacité égalait le génie, disposant de troupes aguerries, contensit toute une population d'une main ferme et assurée. La Bretagne pouvaitelle se soulever au milien de pareilles circonstances. à moins que l'armée qui venait la soutenir ne s'avancăt rapidement, au lieu de tâtonner sur le rivage de l'Océan?

Ce n'était pas tout : une partie des chouans, qui étaient sous l'influence des agents royalistes de Paris, attendaient, pour se réunir à Puisaye, qu'un prince parût avec lui. Le cri de ces agents et de tous ceux qui partageaient leurs intrigues fut que l'expédition était insuffisante et fallacieuse, et que l'Angleterre venait en Bretagne répéter les événements de Toulon. On ne disait plus qu'elle voulait donner la couronne au comte d'Artois, puisqu'il n'y était pas, mais au due d'York; on écrivit qu'il ne fallait pas seconder l'expédition, mais l'obliger à se rembarquer pour aller descendre auprès de Charette. Celui-ci ne demandait pas mieux. Il répondit aux instances des agents de Puisaye qu'il avait envoyé M. de Scépeaux à Paris pour réclamer l'exécution d'un des articles de son traité : qu'il lui fallait donc attendre le retour de cet officier pour ne pas l'exposer à être arrêté en reprenant les armes. Quant à Stofflet, qui était bien mieux disposé pour Puisaye, il fit répondre que, si on lui assurait le grade de lieutenant-général, il allait marcher sur-le-champ et faire une diversion sur les derrières des républicains.

Ainsi tout se réunissait contre Puisaye : et des vues opposées aux siennes chez les royalistes de l'intérien; et deus jalousies entre les chefs Pendéens, et enfin un adversaire habile, disposant de forces bien organisées, et suffisantes pour contenir ce que les Bretons arjent de zèle rovaliste.

C'était le 15 messidor (3 juillet) que Puisaye avait résolu d'attaquer le fort Penthièrre. Les soldata qui le gardaient manquaient de pain depuis trois jours. Menacés d'un assaut de vive force, foudroyés par le feu des vaisseaux, mal commandés, ils se rendirent et livréent le fort à Puisaye. Mais dans ce

même moment, Hoche, établi à Aurai, faisait attaquer tous les postes avancés des chouans, pour rétablir la communication d'Aurai à Hennebon et Lorient. Il avait ordonné une attaque aimultanée sur Landevant et vers le poste d'Aurai. Les chouans de Tinténiae, vigoureusement abordés par les républicains, ne tinrent pas contre des troupes de ligne. Vauban, qui était placé intermédiairement à Mendon, accourat avec une partie de sa réserve au secours de Tinténiae; mais il trouva la bande de celui-ci dispersée, et celle qu'il amenait ac rompit en voyant la déroute; il fut obligé de s'enfuir, et de traverser même à la nage deux petits bras de mer, pour venir rejoindre le reste de ses chouans à Mendon. A sa droite, Dubois-Berthelot avsit été repoussé : il voyait ainsi les républicains s'avancer à sa droite et à sa gauche, et il allait se trouver en flèche au-milieu d'eux. C'est dans ce moment que les quatre centa hommes de liene qu'il avait demandés lui auraient été d'une grande utilité pour soutenir ses chonana et les ramener au combat; mais d'Hervilly venait de les rappeler pour l'attaque dn fort. Cependant il rendit un peu de courage à sea soldata, et les décida à profiter de l'occasion pour tomber sur les derrières des républicains, qui s'engageaient très-avant à la poursuite des fuvards. Il se rejeta alors sur sa gauche, et fondit sur un village où les républicains venaient d'entrer en courant après les chouans. Ha ne s'attendaient pas à cette hrusque attaque et furent obligés de se replier. Vauban se reporta ensuite vers sa position de Mendon; mais il s'y tronva seul, tout avait fui autour de lui, et il fut obligé de se retirer aussi. mais avec ordre, et après un acte de vigueur qui avait modéré la rapidité de l'ennemi,

Les chouans étaient indignés d'avoir été exposés seuls aux coups des républicains; ils se plaignaient amèrement de ce qu'on leur avait enlevé les quatre cents hommes de ligne. Puisave en fit des reproches à d'Hervilly; celui-ci répondit qu'il les avait rappelés pour l'attaque du fort. Ces plaintes réciproques ne réparèrent rien, et on resta de part et d'autre fort irrité. Cependant on était maître du fort Penthièvre. Puisaye fit débarquer dans la presqu'ile tout le matériel envoyé par les Anglais; il y fixa son quartier-général, y transporta toutes les troupes, et résolut de s'y établir solidement. Il donna des ordres aux ingénieurs pour perfectionper la défense du fort, et y ajouter des travaux avancés. On y arbora le drapeau hlane à côté du drapeau anglais, en aigne d'alliance entre les rois de France et d'Angleterre. Enfin on décida que

chaque régiment fournitait à la garainon un décatement preportionné à sa frece. Diteritify, qui chaif fort jaloux de compléter le sien, et de le compléter avez de homes truuper, proposa aux républicains qu'un avait faits prisonniers de passer à son service, et de formet un troitiene basilion son service, et de formet un troitiene basilion avairent manqué, la répugnance à rester prisoniers, Prapérines de purvoir repasser licientit du côté de Hoche, les décidérant, et lis furent enrolés dans le corps de d'Hervilly.

Puisaye, qui songeait tonjours à marcher en avant, et qui ne s'était arrêté à prendre la presqu'ile que pour a'assurer une position sur les côtes, parla vivement à d'Hervilly, lui donna les meilleures raisons pour l'engager à seconder ses vues, le menaca même de demander son remplacement s'il persistait à s'y refuser. D'Hervilly parut un moment se prêter à ses projets. Les chouans, selon Puisaye, n'avaient besoin que d'être soutenus pour déployer de la bravoure; il fallait distribuer les troupes de ligne aur leur front et sur leurs derrières, les plaeer ainsi au milieu, et, avec douze ou treize mille hommes, dont trois mille à peu près de liene, on pourrait passer sur le corps de lloche, qui p'avait guère plus de einq à six mille hommes dans le moment. D'Itervilly consentit à ce plan. Dans cet instant, Vauban, qui sentait sa position très-hasardée, ayaut perdu eelle qu'il occupait d'abord, demandait des ordres et des secours. D'Itervilly lui envoya un ordre redigé de la manière la plus pédantesque, dans lequel il lui enjoignait de se replier sur Carnac, et lui prescrivait des mouvements tels qu'on n'aurait pu les faire exéenter par les troupes les plus manœuvrières de l'Europe.

Le 5 juillet (17 messidor). Puisave aortit de la presqu'ile pour passer une revue des chouans, et d'Hervilly en sortit aussi avec son régiment, pour se préparer à exécuter le projet, formé la veille. de marcher en avant. Puisave pe trouva que la tristesse, le découragement et l'humeur chez les hommes qui, quelques jours apparavant, étaient pleins d'enthousiasme. Ils disaient qu'on vonlait les exposer sculs et les sacrifier aux troupes de ligne, Puisave les apaisa le mieux qu'il put, et tâcha de leur rendre quelque courage. D'llervilly, de son côté, en voyant cea soldats, vêtus de rouge, et qui portaient ai maladroitement l'uniforme et le fusil à batonnette, dit qu'il n'y avait rien à faire avec de pareilles troupes, et fit rentrer son régiment. Puisaye le rencontra dans cet instant, et lui demanda ai e'ctait ainsi qu'il executait le plan convenu.

D'Hervilly répondit que jamais il ne se hasarderait à marcher avec de pareils soldats; qu'il n'y avait plus qu'à se rembarquer ou à s'enfermer dans la presqu'ile, pour y attendre de nouveaux ordres de Londres; ce qui, dans sa pensée, signifiait l'ordre de descendre en Vendée.

Le lendemain, 6 juillet (18 messidor), Vauban fut secrètement averti qu'il serait attaqué sur toute sa ligne par les republicains. Il se voyait dans une situation des plus dangereuses. Sa ganche s'appuyait à un poste dit de Sainte-Barbe, qui communiquait avec la presqu'ile; mais son centre et sa droite longeaient la côte de Carnac, et n'avaient que la mer ронг retraite. Ainsi , s'il était vivement attaqué , sa droite et son eentre pouvaient être jetés à la mer ; sa gauche seule se sauvait par Sainte-Barbe à Ouiberon. Ses ebouaus, découragés, étaient incapables de tenir : il n'avait donc d'autre parti à prendre que de replier son centre et sa droite sur sa gauebe, et de filer par la falaise dans la presqu'ile. Mais il s'enfermait alors dans cette langue de terre sans pouvoir en sortir; ear le poste de Sainte-Barbe, qu'on abandonnait, sans défense du côté de la terre, était inexpugnable du côté de la Falaise, et la dominait tont entière. Ainsi , ce projet de retraite n'était rien moins que la détermination de se renfermer dans la presqu'tle de Quiberon. Vauban demanda donc des seeours pour n'être pas réduit à se retirer. D'Hervilly lui envoya un nouvel ordre, rédigé dans tout l'appareil du style militaire, et contenant l'inionetion de tenir à Carnac insou'à la dernière extrémité. Puisave somma aussitôt d'Hervilly d'envover des troupes, ee qu'il promit.

Le lendemain 7 inillet (19 messidor), à la pointe du jour, les républicains s'avancent en colonnes profondes, et viennent attaquer les dix mille chouans sur toute la ligne. Ceux-ci regardent sur la Falaise et ne voient pas arriver les troupes régulières. Alors ils entrent en fureur contre les émigrés qui ne viennent pas à leur secours. Le ieune George Cadoudal, dont les soldats refusent de se battre , les supplie de ne pas se débander ; mais ils ne veulent pas l'entendre. George, furieux à son tour, s'écrie que ces seélérats d'Anglais et d'émigres ne sont venus que pour perdre la Bretagne, et que la mer aurait dù les anéantir avant de les transporter sur la côte. Vauban ordonne alors à sa droite et à son centre de se replier sur sa gauebe, ponr les sauver par la Falaise dans la presqu'tle. Les chouanss'y précipitent aveuglément; la plupart sont suivis de leurs familles, qui fuient la vengeance des républicains. Des femmes, des enfants. des vieillards, emportant leurs dépouilles, et mélés à plusieurs mille chouans en babits rouges . couvrent cette langue de sable étroite et longue , baignée des deux côtés par les flots, et déjà labourée par les balles et les boulets. Vauban, s'entouraut alors de tous les chefs, s'efforce de réunir les hommes les plus braves, les engage à ne pas se perdre par une fuite précipitée, et les conjure, pour leur salut et pour leur honneur, de faire une retraite en bon ordre. Ils feront rougir, leur dit-il, cette troupe de liene qui les laisse sents exposés à tout le péril. Peu à peu il les rassure, et les décide à tourner la face à l'ennemi, à supporter son feu età y répondre. Alors, grace à la fermeté des chefs. la retraite commence à se faire avec calme: on dispute le terrain pied à pied. Cependant on n'est pas sûr encore de résister à une charge vigoureuse. et de n'être pas jeté dans la mer; mais beureusement le brave commodore Waren, s'embossant avec ses vaisseaux et ses chaloupes canonnières, vient fondrover les républicains des denx côtés de la Falaise, et les empêche pour et jour-là de pousser plus loin leurs avantages.

Des fagilits se pressent jour entrer dans le font, mais on leure ni dapute un moment l'entre, ils se précipitent alors sur les palitasdes, les arrachent, et fondent ple-net dans la presquit. Dans cet instant, d'Illerilly serirait enfant avec son régiment, Vauban le renouche, et, dans un mouvement de colère, lai dit qu'il lui demandres compte de as conduite dereut un consoli de guerre, les choanns se repandent dans l'étendue de la presqu'ile, où se tremainent quelques villages et quelqu'et bancaux. Un consolie de la presqu'ile, où se l'expagn des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent il évengar des rives; enfaite se houann se couchent de l'entre de l'entre

Aims cette expédition, qui devait hientele porter de drepues des Dombrons et des Anglius jusqu'aux bords de la Mayenne, était ministrant resservés dans cette presqu'ille, longue de deux literae. On erait douze on quinze mille loueben de plata à ministration de la compartica de la compartica de la aimenta. Cette presqu'ille, défendule par un fort à alimenta. Cette presqu'ille, défendule par un fort à con extrémité, bondée de due ut éché par les escadres anglaises, poursit o spouer un résistance interible; mais del derenait tout à coup trishfable par le défautde virres. On n'es avait apporte, tres sinch, et ou erait dit haite on trist mille à cress sond, et ou erait dit haite on tent mille à le cress sond, et ou erait dit haite on tent mille la cress sond, et ou erait dit haite on tent mille ail. faire vire. Sortir de cette position par une attaque unitie sur Sinte-Barte n'était girter possible; car les républicians, pleins d'ardeur, retranchisent optoide manière à le rendre inceptupable du otéé de la presquible. Tandis que la confusion, leahines et Pabatement régiment duns cet informe rassemblement de choausse et d'intigrés, dans le camp de l'iodes, au contraire, soblast et officiers travaillaient avez ette électre de retranchement, et con chemie, et distingués solument par leur bausse col, namier la pioche, et hiler les travaux de leurs soldiste.

Open-dani Puisay e deida pour la muit antone une conte, aftu d'interroppe les travaux; misi Pols-curité, le canon de l'ennemi jedevant la confusion dans les rangs; il fallut rettere. Les choustes, desespérés, se plaignaient d'avoir été trompés; ils regretation let ura moien grante de guerre, et demandaient qu'on les rendit à leura forêts. Ils nouvrient de finim. Ditterritje, pour les forces à s'arablet dans les régiments, avait ordonnel qu'on ne distribute de l'autorité de l'autorité de l'autorité dans les régiments, avait ordonnel qu'on ne distribute de l'autorité de l'autorité dans les régiments. Avait ordonnel qu'on ne distribute de l'autorité de l'autorité dans les régiments de l'autorité dans l'autorité de l'autorit

Ce qui distinguait Puisaye, ontre son esprit, c'était une persévérance à toute épreuve : il ne se découragea pas. Il eut l'idée de choisir l'élite des ehouans, de les débarquer en deux troupes, pour pareourir le pays sur les derrières de Hoche, pour sou lever les chefs dont on n'avait pas de nouvelles. et les porter en masse sur le eamp de Sainte-Barbe, de manière à le prendre à revers, tandis que les troppes de la presqu'ile l'attaqueraient de front. Il se delivrait ainsi de six à huit mille bouches, les employait utilement, réveillait le zèle singulièrement amorti des ehefs bretons, et préparait une attaque sur les derrières du eamp de Sainte-Barbe. Le projet arrêté, il fit le meilleur choix possible dans les chouans, en donna quatre mille à Tinténiae, avec trois intrépides ehefs, George, Mereier et d'Allègre, et trois mille à MM. Jean-Jean et Lantivy. Tinténiac devait être déharqué à Sarzeau, près de l'emhouchure de la Vilaine; Jean-Jean et Lantivy, près de Quimper. Tous deux devaient. après un eireuit assez long, se réunir à Baud le 18 juillet (26 messidor), et marcher, le 16 au matin, sur les derrières du camp de Sainte-Barbe. A l'instant où ils allaient partir, les chefs deschouans vinrent trouver Puisaye, et supplier leur aneien

d'Anglais allaient le perdre : il n'était pas possible que Puisaye acceptit. Ils partirent et furent débarqués beureusement. Puisaye écrivit aussitot à Londres pour dire que tout pourait être réparé, mais qu'il fallait sur-le-champ euvoyer des vivres, des munitions, des troupes, et le prince français.

Pendant que ces événements se passaient dans la presqu'tle. Hoche avait détà réuni de huit à dix mille hommes à Sainte-Barbe. Aubert-Duhayet lui faisait arriver, des côtes de Cherbourg, des troupes pour garder le nord de la Bretagne; Canclaux Iui avait envoyé de Nantes un renfort considérable. sous les ordres du général Lemoine. Les représentants avaient déjoué toutes les menées qui tendaient à livrer Lorient et Saint-Malo. Les affaires des renublicains s'amélioraient done chaque jour. Pendant ee temps. Lemaître et Brothier, par leurs intrigues, contribuaient eneore de toutes leurs forces à contrarier l'expédition. Ils avaient écrit sur-le-champ en Bretagne pour la désapprouver, L'expédition, suivant eux, avait un but dangereux, puisque le prince n'y était pas, et personne ne devait la seconder. En conséquence, des agents s'étaient répandus, et avaient signifié l'ordre, au nom du roi, de ne faire aueun mouvement; ils avaient averti Charette de persister dans son inaction. D'après leur aneien système de profiter des secours de l'Angleterre et de la tromper, ila avaient improvisé sur les lieux mêmes un plan. Mêlés dans l'intrique qui devait livrer Saint-Malo à Puisave, ils voulaient appeler dans cette place les cadres émigrés qui croisaient sur la flotte anglaise, et prendre possession du port au nom de Louis XVIII, tandis que Puisaye agissait à Quiberon, peut-être, disaient-ils, pour le duc d'York. L'intrigue de Saint-Malo ayant manque, ils se replièrent sur Saint-Brieue, retinrent devant cette côte l'escadre qui portait les cadres émigrés, et envoyèrent sur-le-champ des émissaires à Tinténiae et à Lantivy, qu'ils savaient débarqués, pour leur enjoindre de se porter sur Saint-Brieue. Leur but était ainsi de former dans le nord de la Bretagne une contre-expédition, plus sure, suivant eux, que eelle de Puisaye dans

près de l'embouchure de la Vilinier; Jean-Jean et Lantir, près de Quimper, Tons deux devient, a lantir, près de Quimper, Tons deux devient, a la près un eireuit auez long, se réunit à Baud le arriré à Elère. Lá il treurs l'injonation, au nom 15 juillet (30 measdor), et marcher, le 16 su di nouveau cordes. Il objects en rain la commani, sur les derrières du camp de Suint-Barbe. de nouveau cordes. Il objects en rain la commaniment touver Puisspe, et supplier leur ancien que un plan, en réloignant du lieu marquie. Peter de partir avec eux, în disant que cer traitres (Depotant il écile, appetent, au mong che ché de partir avec un, în disant que cer traitres (Depotant il écile, appetent, au mong che present de la contrain de la contrain

marche forcée, se retrouver aur les derrières de Sainte-Barbe le 16. Jean-Jean et Lantiry, débarqués aussi heureusement, se disposaient à marcher rers Band, lorsqu'ils trouvèrent de leur côté l'ordre de marcher sur Saint-Briene.

Dans cet intervalle, lloche, impuiéré sur sés derrières, hut obligé de faire de nouveau déchachments pour artier les bandes dont il varia appris la marche; mais Il laissa dans Sainte-Barbe une force suffiante pour reisiter à une attaque de vire force. Il était fort impuiéré par les chalompes canonnières anglaises, qui foudroyaine us troupes des qu'elles paraissaient sur la Falaire, et ne comptait entre que sur la famine pour refuire les émigrés.

Puisave, de son eôté, se préparait à la journée du 16 (28 messidor). Le 13, une nouvelle division navale arriva dans la baie; c'était celle qui était allée chercher aux bouches de l'Elbe les régiments émigrés passés à la solde de l'Angleterre, et connus sous le nom de régiments à eocarde noire. Elle apportait les légions de Salm , Damas , Béon et Périgord, réduites en tout à onze cents hommes par les pertes de la campagne, et commandées par un officier distingué. M. de Sombreuil. Cette escadre apportait de nouveaux secours en vivres et munitions; elle annonçait trois mille Anglais amenés par milord Graham, et la prochaine arrivée du comte d'Artois avec des forces plus considérables. Une lettre du ministère anglais disait à Puisave que les cadres étaient retenus sur la côte du nord par les agents royalistes de l'intérieur, qui voulaient, disaient-ils, lui livrer un port. Une autre dépêche, arrivée en même temps, terminait le différend élevé entre d'Hervilly et Puisave , donnait à ce dernier le commandement absolu de l'expédition, et lui eonférait, de plus, le titre de lieutenant-général au service de l'Angleterre.

Puissey, libre de commander, prépara tout pour la journée du lendamin. Il autrait bien volus différer l'attaque projetée, pour donner à la division de Sombreuil le temps de déslavquer, mais, tout étant tâte pour le 16, et ce jour syant été indiqué d'Inténise, il ne pouvril par extendre. Le 13 an soir, il ordonna à Vamban d'aller débarquer à Carsion sur l'extrémité de autre de Sonte-Barrie, et pour se leir au tout dousant, pour bris que pour se leir au toute au sont de Sonte-Barrie, et pour se leir au toute au sont de Sonte-Barrie, et pour se leir au toute au sont de Sonte-Barrie, et pour se leir au toute au sont se pour se leir au toute sont se sont se pour se leir au foue sur par de Sonte-Barrie, et la moit l'attis ai derive de leir une facts et îl parernată déderquer, et d'en tier une secoule s'il ne réstissiali pos à letrie le rivage.

Le 16 juillet (28 messidor), à la pointe du jour. Puisaye sortit de la presqu'ile avec tont ce qu'il avait de troupes. Il marchait en colonnes. Le brave régiment de Loyal-Émigrant était en tête avec les artilleurs de Rothalier : sur la droite s'avancaient les régiments de Royal-Marine et de Drusenay, avec six cents chonans commandés par le duc de Levis. Le régiment d'Ilervilly, et mille chouans commandés par le chevalier de Saint-Pierre, occupaient la gauche. Ces corps réunis formaient à peu près quatre mille hommes. Tandis qu'ils s'avançaient sur la Falaise, ils aperçurent une première fusée lancée par le comte Vanban; ils n'en virent pas une seconde, et ils ernrent que Vauban avait réussi. Ils continuèrent leur marche; on entendit alors comme un bruit lointain de mousqueterie : « C'est Tinténiac, s'écrie Puisaye; en avant ! » Alors on sonne la charge, et on marche sur les retranchements des républicains. L'avant-garde de Hoche. commandée par llumbert, était placée devant les hauteurs de Sainte-Barbe. A l'approche de l'ennemi, elle se replie, et rentre dans les lignes. Les assaillants s'avancent pleins de joie ; tout à coup un corps de eavalerie qui était resté déployé fait un mouvement, et démasque des hatteries formidables. Un feu de mousqueterie et d'artillerie accueille les émigrés; la mitraille, les boulets et les obus pleuvent sur eux. A la droite, les régiments de Royal-Marine et de Drusenay perdent des rangs entiers sans s'chranler; le due de Levis est blessé grièvement à la tête de ses chonans ; à gauche , le régiment d'Hervilly s'avance bravement sous le feu. Cependant, cette fusillade qu'on avait cru entendre sur les derrières et sur les côtés a cessé de retentir. Tinténiae ni Vauban n'ont donc pas attaqué, et il n'y a pas d'espoir d'enlever le camp. Dans ce moment, l'armée républicaine, infanterie et cavalerie, sort de ses retranchements : Puisave, voyant qu'il n'y a plus qu'à se faire égorger, prescrit à d'Ilervilly de donner à droite l'ordre de la retraite. tandis que lui-même la fera exécuter à gauche. Dans ce moment, d'Hervilly, qui bravait le feu avec le plus grand courag , reçoit un biscaten au milieu de la poitrine. Il charge un aide-de-camp de porter l'ordre de la retraite ; l'aide-de-camp est emporté par un boulet de conon : n'étant pas avertia. Le régiment de d'Hervilly et les mille chouans du chevalier de Saint-Pierre continuent de s'avancer sous ce feu épouvantable. Tandis qu'on sonne la retraite à gauche, on sonne la charge à droite. La confusion et le carnage sont épouvantables. Alors la cavalerie républicaine fond sur l'armée émigrée, et la

ramène en désordre sur la Fabise. Les canons de fonbalier, engagé dans le sable, son enlevée. Après avoir fait des prediges de courage, toute Farmée hist vent de les Proulièrer; les républicains la pourssièrent en toute bâte, et vont entre dans le fort avec elle; mais un secour s insepér le soustraf à la poursuite des visiqueurs : l'auban, qui dernit érra l'Euras, et à l'extrémilé le Palaise dernit érra l'Euras, et à l'extrémilé le Palaise dernit érra l'Euras, et à l'extrémilé le Palaise intére, et dirigant une la Fabise une treis de mêtre, et dirigant une la Fabise une feu violent, arrêtent les républicains, et savrent encore une fois la malherrours armée de (wibres).

Aimsi Timteinia n'avait pas pursu; Yuuban, dibarque frop tard, n'avait pas pur suprendre les républiciens, avait été ensuite mai seconde par sea chousan, quit rempisent leura finsile dans l'esapour ne pas se battre, et s'ésit reglié près du fort; as seconde fusée, laudée en plein jour, n'avait pasété aperçue; et c'est ainsi que Puisarye, trompé dans contes ses combianisons, vensuit d'essayer cette désastreuse défaite. Tous les régiments avaient niés d'affresses petres : c'esti de floqué-Marine, sur soitranté-doutre officires, en avait perdia cinquanttrois; les autres avaient fui de per terré à properroirs; les autres avaient fui de per terré à proper-

Il faut convenir que Puisaye avait mis beaucoup de précipitation à attaquer le camp. Quatre mille hommes allant en attaquer dix mille solidement retranchés, devaient s'assurer, d'une manière certaine, que tontes les attaques préparées sur les derrières et sur les fiancs étaient prêtes à s'effectuer. Il ne suffisait pos d'un rendez-vous donné à des corps qui avaient tant d'obstacles à vaincre, pour eroire qu'ils seraient arrivés au point et à l'heure indiqués; il fallait convenir d'un signal, d'un moyen quelconque de s'assurer de l'exécution du plan. En cela, Puisaye, quoique trompé par le hruit d'une monsqueterie lointaine, n'avait pas agi avec assez de précaution. Du reste, il avait payé de sa personne, et suffisamment répondu à ceux qui affectaient de suspecter sa bravoure, parce qu'ils ne ponyaient pas nier son esprit.

Il est feite de comprendre pourquoi Tinténiac nivati point paru. Il avait tromé à Etren l'evefue de se rendre à Goetlogon; il avait cédé à cet ordre étrange, dans l'espoir de regagner le temps prédu par une marche frocte. A Coetlogon, il avait trouvie des femnes chargées de lui transmettre l'ordre de marcher sus Sain-Frienc. C'étaient les agents opposés à Puisaye, qui, usant du nom du roi, au nom duquei lis parisient toujours, vosibient fisire, onn duquei lis parisient toujours, vosibient fisire.

concourir les corps détachés par Puisaye à la contreexpédition qu'ils méditaient sur Saint-Malo ou sur Saint-Brieue. Tandis que l'on conférait sur cet ordre, le château de Coetlogon était attaqué par les détachements que Hoche avait lancés à la poursuite de Tinténiac; celui-ci était accouru, et était tombé mort, frappé d'une balle au front. Son successeur au commandement avait consenti à marcher sur Saint-Briege, De lenr côté, MM, de Lantivy et Jean-Jean, débarqués aux environs de Onimper, avaient trouvé des ordres semblables; les chefs s'étaient divisés, et, voyant ce conflit d'ordres et de projets, leurs soldats, déjà mécontents, s'étaient dispersés, C'est ainsi qu'aucun des corps envoyés par Puisaye, pour faire diversion, n'était arrivé au rendez-vous. L'agence de Paris, avec ses projets, avait ainsi privé Puisaye des cadrea qu'elle retenait sur la côte du nord, des deux détachements qu'elle avait empêchés de se rendre à Baud le 14, et enfin du concours de tous les chefs auxquels elle avait signifié l'ordre de ne faire aucun mouvement.

Renfermé dats Quibreon, Pisisye n'avait done plus aucun espoir den setrir pour marcher en avant; il ne lui resiliti qu'à se rembarquer, avant d'y ête force pa la finnine, pour aller eassyer une descente plus beureuse sur une autre portie de la côté, c'éta-é-lière en Vendet. a plupart des la côté, c'éta-é-lière en Vendet su prand principal de la contraction de la contraction progénéral à la tête d'une belle armée. Ils éxisent charmés d'ailleurs de voir la contracterolntion opérées pas tout atture que Pulsaye.

Pendant ce temps, Hoche examinait cette presqu'ile, et cherchait le moyen d'y penétrer. Elle était défendue en tête par le fort Penthièvre, et sur les bords par les escadres anglaises. Il ne fallait pas songer à v débarquer dans des hateaux : prendre le fort au moyen d'un siège régulier était tout aussi impossible, ear on ne pouvait y arriver que par la Faiaise, toujours halayée par le feu des rhaloupes canonnières. Les républicains, en effet, n'y pouvaient pas faire une reconnaissance sans être mitraillés. Il n'y avait qu'une surprise de nuit ou la famine qui pussent donner la presqu'ile à Hoche. Une circonstance le détermina à tenter une surprise, quelque périlleuse qu'elle fût. Les prisonniers, qu'on avait enrôles presque malgré eux dans les régiments émigrés, auraient pu être retenus tout au plus par les succès; mais leur intérêt le plus pressant, à défaut de patriotisme, les engaggait à passer du côté d'un ennemi victorieux. qui affait les traiter comme déserteurs s'il les prenail le armes à la nain. Ils er rendarient en foute act map de l'oche, pendant la mit, diant qu'ils ne étaint eurolfs que pour sortir des prisons, no ou pour yît tre pas envoyes. Ils lin indiquêment les traits par en la pas envoyes. Ils lin indiquêment est est par entre de la lin indiquêment est est par est pas la presqu'ils. Un roche esti place à la guedne du fort Pendifrey; con pouvait, en entrant duas l'em jusqu'à la poirtine, faire est est par les de circuit de creber; on trouvait ensails un sentier qui conduisist au sommet du fort. Let trans lingua avaitet saussir, au nom de leurs camarades composant la garnison, qu'ils aideraient à en ouvrir les portes.

les partes. Briefst pas, major le danger d'une parlier territor i forma sup just d'épair les indireilles trautiles l'horna sup just d'épair les indide la perguille, pour culters toute l'exposition de la perguille, pour culters toute l'exposition arant qu'éle côt le temps de remonter un est autoenni. Le 30 juillet au noir (3 thermider ), le cile était sombre; Puissre et Vandon araient ose autoenni. Le 30 juillet au noir (3 thermider ), le cile était sombre; Puissre et Vandon araient oconné despatrouilles pourse garantie d'une attaque nocturne. A rec un temps pareil, direa-lis sur officiers, faite-rous tierre des coupe de fuil par les sentinelles ennemies. Tout leur parsisant ranquille, liallélerates coucher en pleine sécurité.

Les préparatifs étaient faits dans le camp répuhlicain. A pen près vers minuit, lloche s'ébranle avec son armée. Le ciel était chargé de nuages : un vent très-violent sonlevait les vagues et couvrait de ses sourds mugissements le hruit des armes et des soldats. Hoche dispose ses troupes en colonnes sur la Falaise; il donne ensuite trois cents grenadiers à l'adjudant-général Ménage, jeune républicain d'un courage hérotque. Il lui ordonne de filer à sa droite, d'entrer dans l'eau avec ses grenadiers, de tourner le rocher sur lequel s'appuient les murs, de gravir le sentier, et de tâcher de s'introduire ainsi dans le fort. Ces dispositions faites, on marche dans le plus grand silence; des patrouilles auxquelles on avait donné des uniformes rouges enlevés sur les morts dans la journée du 16, et ayant le mot d'ordre, trompent les sentinelles avancées. On approche sans être reconnu. Ménage entre dans la mer avec ses trois cents grenadiers, le bruit du vent couvre celui qu'ils font en agitant les eaux. Quelques-uns tombent et se relèvent, d'autres sont engloutis dans les abimes. Enfin, de rochers en rochers, ils arrivent à la suite de leur intrépide chef, et parviennent à gravir le sentier qui conduit au fort. Pendant ce temps, Hoche est arrivé jusque sous les murs avec ses colonnes. Mais tout à coup les sentinelles reconnaissent une des fausses patrouilles; elles apercoivent dans l'obscurité une ombre longue et mou-

vante; sur-le-champ elles font fen; l'alarme est donnée. Les canonniers toulonnais accourent à leurs pièces, et font pleuvoir la mitraille sur les troupes de Hoche; le désordre s'y met, elles se confondent et sont prêtes à s'enfuir. Mais dans ce moment Ménage arrive au sommet du fort : les sol dats complices des assaillants accourent sur les créneaux, présentent la crosse de leurs fusils aux républicains et les introduisent. Tous ensemble fondent alors sur le reste de la garnison, égorgent ceux qui résistent et arborent aussitôt le pavillon tricolore. Hoche, au milien du désordre que les batteries ennemies ont jeté dans ses colonnes, ne s'ébranle pas un instant; il court à chaque chef le ramène à son poste, fait rentrer chacun à son rang, et rallie son armée sous cette épouvantable pluie de feu. L'obscurité commençant à devenir moins épaisse, il apercoit le pavillon républicain sur le sommet du fort : « Quoi! dit-il à ses soldats, vous » reculerez lorsque déjà vos camarades ont placé » leur drapeau sur les murs ennemis! » Il les entraine sur les ouvrages avancés où campaient une partie des chouans, on y pénètre de toutes parts. et on se rend enfin maltre du fort. Dans ce moment, Vauban, Puisaye, éveillés par le feu, accouraient au lieu du désastre; mais il n'était plus temps. Ils voient fuir pêle-mêle les chouans, les officiers abandonnés par leurs soldats, et les restes de la garnison demeurés fidèles. Hoche ne s'arrête pas à la prise du fort; il rallie une partie de ses colonnes . et s'avance dans la presqu'île avant que l'armée d'expédition puisse se rembarquer. Puisaye, Vauhan. tous les chefs, se retirent vers l'intérieur, où restaient encore le régiment d'Hervilly, les débris des régiments de Drusenay, de Royal-Marine, de Loyal-Émigrant, et la légion de Somhreuil, débarquée depuis deux jours, et forte de onze cents hommes. En prenant une bonne position, et il v en avait plus d'une dans la presqu'ile, en l'occupant avec les trois mille hommes de troupes réglées qu'on avait encore, on pouvait donner à l'escadre le temps de recueillir les malheureux émigrés. Le feu des chaloupes canonnières aurait protégé l'embarquement; mais le désordre réenait dans les esprits; les chouans se précipitaient dans la mer avec leurs familles, pour entrer dans quelques bateaux de pêcheurs qui étaient sur la rive, et gagner l'escadre que le mauvais temps tenait fort éloignée. Les troupes, éparpillées dans la presqu'ile, couraient cà et là, ne sachant où se rallier. D'Hervilly, capable de défendre vigoureusement une position, et connaissant très-bien les lieux, était

cédé, ne connsissait pas le terrain, ne savait où s'appuyer, où se retirer, et, quoique brave, paraissait, dans cette circonstance, svoir perdu la présence d'esprit nécessaire. Puisaye, arrivé auprès de Sombreuil, lui indique une position. Sombreuil lui demande s'il a envoyé à l'escadre pour la faire approcher: Puisave répond qu'il a envoyé un pilote habile et dévoué; mais le temps est mauvais, le pilote n'arrive pas assez vite au gré de malheureux menacés d'être jetés à la mer. Les colonnes républicaines approchent; Sombreuil insiste de nouyean, « L'escadre est-elle avertie? » demande-t-il à Puisave. Ce dernier accepte alors la commission de voler à bord pour faire approcher le commodore, commission qu'il convenait mieux de donner à un autre, car il devait être le dernier à se tirer du péril. Une raison le décida, la nécessité d'enlever sa correspondance, qui aurait compromis toute la Bretagne, si elle était tombée dans les mains des républicains. Il était sans doute aussi pressant de la sauver que de sauver l'armée elle-même; mais Puisave pouvait la faire porter à hord sans y aller lui-même. Il part, et srrive au bord du commodore en même temps que le pilote qu'il avait envoyé. L'éloignement, l'obscurité, le manvais temps, avsient empêché qu'on pût, de l'escadre, apercevoir le désastre. Le brave amiral Waren, qui pendant l'expédition avait secondé les émigrés de tous ses movens, fait force de voiles, arrive enfin avec ses vaisseaux à la portée du canon, à l'instant où Hoche, à la tête de sept cents grenadiers, pressait la légion de Sombreull, et alfait lui faire perdre terre. Quel spectacle présentait en cet instant cette côte malheureuse! Is mer agitée permettait à peine aux embarcations d'approcher du rivage; une multitude de chouans, de soldats fugitifs, entraient dans l'esu jusqu'à la hauteur du cou pour joindre les embarcations, et se noyaient pour y arriver plus tôt; un millier de malheureux émigrés, placés entre la mer et les hatonnettes des républicains, étaient réduits à se jeter ou dans les flots ou sur le fer ennemi, et souffraient autant du feu de l'escadre anglaise que les républicains eux-mêmes. Quelques embarcations étaient arrivées, mais sur un autre point. De ce côté, il n'v svait qu'une goëlette, qui faisait un feu épouvantable, et qui suspendit un instant la marche des républicains. Quelques grenadiers crièrent, dit-on, aux émigrés : « Rendezvous, on ne vous fera rien. « Ce mot cournt de rangs en rangs. Sombrenil voulut s'approcher pour

mortellement blessé; Sombrenil, qui lui avait suc- j'empéchait de s'avancer. Aussitôt un officier émigré se jeta à la nage pour aller faire cesser le fen. Hoche ne voulait pas une capitulation; il connaissait trop hien les lois contre les émigrés pour oser s'engager, et il était incapable de promettre ee qu'il ne pouvait pas tenir. Il a assuré, dans une lettre publiée dans toute l'Europe, qu'il n'entendit aucune des promesses attribuées au général Humbert, et qu'il ne les aurait pas autorisées. Quelques-uns de ses soldats purent crier : Rendez-rous ! mais il n'offrit rien, ne promit rien. Il s'avança, et les émigrés, n'ayant plus d'autre ressource que de se rendre ou de se faire tuer, eurent l'espoir qu'on les traiterait peut-être comme les Vendéens, lls mirent has les armes. Aucune espitulation . même verhale, n'eut lieu avec Hoche; Vauban, qui était présent, avoue qu'il n'y eut aucune convention faite, et il conseilla même à Sombreuil de ne pas se rendre sur la vague espérance qu'inspiraient les cris de quelques soldats.

> Benseup d'émigrés se precirent de leur épérd'autres se jétreire dans les flots pour répindre les emberacions. Le commodore Waren fit tons ses fectives pour sincer les obstatels que présentait la mer, et pour sauvre le plus grand nombre possible de cen milleureur. Il y en avit une fout qui, en voyant approcher les chaloupes, étaient entrée dans proposer paper les chaloupes, étaient entrée dans l'étés, (hedquefois ils rélançaient sur ecs chaloupes déjà surchargée, et cent qui étient déchan, craigannt d'être submergés, leur coupsient les mains à coups de sabre.

Il faut quitter ees seenes d'horreur, où des malhours affreux punissaient de grandes fautes. Plus d'une cause avait contribué à empêcher le suceès de cette expédition. D'abord, on avait trop présume de la Bretagne. Un peuple vraiment dispose à s'insurger éclate, comme firent les Vendéens en mai 1793, va chercher des chefs, les supplie, les force de se mettre à sa tête, mais n'attend pas qu'on l'organise, ne souffre pas deux ans d'oppression pour se soulever quand l'oppression est finie. Serait-il dans les meilleures dispositions, un surveillant comme Roche l'empêcherait de les manifester. Il y avait donc beaucoup d'illusions dans Puisave, Cependant on aurait pu tirer parti de ce peuple, et trouver dans son sein beaucoup d'hommes disposés à combattre, si une expédition considérable s'était avancée jusqu'à Rennes, et eût chassé devant elle l'armée qui comprimait le pays. Pour cels il aurait fallu que les chefs des insurgés fussent d'accord avec Puisave . Puisave avec parlementer avec le général Humbert; mais le feu l'agence de Paris; que les instructions les plus con-

traires ne fussent paseny ovées sux ehefs deschouans. que les uns ne recussent pas l'ordre de demeurer immobiles, que les autres ne fussent pas dirigés sur les points opposés à ceux que désignaient Puisaye; que les émigrés comprissent mieux la guerre qu'ils allaient faire, et méprisassent un peu moins ces paysans qui se dévouaient à leur cause; il aurait failu que les Anglais se méfiassent moins de Puisaye, ne hi adioignissent pas un second chef, lui eussent donné à la fois tous les moyens qu'ils lui destinaient, et tenté cette expédition, avec toutes leurs forces réunies; il faliait surtont un grand prince à la tête de l'expédition; il ne le fallait pas même grand, il fallait seulement qu'il fût le premier à mettre le pied sur le rivage. A son aspect, tous les obstacles s'évanouissaient. Cette division des chefs vendéens entre eux, des chefs vendéens avec le chef breton, du chef breton avec les agents de Paris, des chouans avec les émigrés, de l'Espagne avec l'Angleterre, cette division de tous les éléments de l'entreprise cessait à l'instant même. A l'aspect du prince, tout l'enthousiasme de la contrée se réveillait, tout le monde se soumettait à ses ordres, et concourait à l'entreprise. Hoche ponvait être enveloppé, et, malgré ses talents et sa vigueur, il eût été obligé de reculer devant une influence toute puissante dans ces pays. Sans doute il restait derrière lui ces vaillantes armées qui avaient vainen l'Europe; mais l'Autriche pouvait les occuper sur le Rhin, et les empêcher de faire de grands détachements; le gouvernement n'avait plus l'énergie du grand comité, et la révolution eut couru de grands périls. Dépossédée vingt ans plus tot, ses bienfaits n'auraient pas en le temps de se consolider; des efforts inouis, des victoires immortelles, des torrents de sang, tout restait sans fruit pour la France; ou, si du moins il n'était pas donné à une poignée de fugitifs de soumettre à leur jong une brave nation, ils anraient mis sa régénération en péril, et quant à eux, ils n'auraient pas perdu leur cause sans la défendre, et ils auraient

Donoré leur prétention par leur énergie. Touf not impuir à Pailsage et à l'Angléterer par les brouillons qui composaient le port royaliste, Puisage était, à les entondres, un tratter renols à Pitt pour renouvelre les scènes de Toulon. Cependant pui, il était absurde de supposer que l'Anglétere ne pui, il était absurde de supposer que l'Anglétere ne vontile par s'usuis se propere préculions à l'égard de Puisage, le choix qu'éle fit élle-même de d'Îlerserit trèp compromis, et, enfoi, le zêle que le sorn trèp compromis, et, enfo, le zêle que le moder Wern mit à sauver les malbureurs restés dans la presqu'ile. prouvent que, malgré son génie politique, elle n'avait pas médité le erime hideux et lâche qu'on lul attribuait. Justice à tous, même aux implacables ennemis de notre révolution et de notre patrie.

Le commodore Waren alla débarquer à l'île d'Houat les malheureux restes de l'expédition; il attendit là de nouveaux ordres de Londres et l'arrivée du comte d'Artois, qui était à bord du Lord Moira, pour savoir ec qu'il faudrait faire. Le désespoir régnait dans ectte petite lle : les émigrés, les ehonans dans la plus grande misère, et atteints d'une maladie contagiouse, se livraient anx récriminations, et accusaient amérement Puisaye. Le désespoir était bien plus grand encore à Aurai et à Vannes, où avaient été transportés les mille émigrés pris les armes à la main. Hoche, après les avoir vaincus, s'était soustrait à ce spectacle douloureux. pour courir à la poursuite de la bande de Tinténiac. appelée l'armée Rouge. Le sort des prisonniers ne le regardait plus : que pouvait-il pour eux? Les lois existaient, il ne pouvait les annuler. Il en référa au comité de salut publie et à Tallien. Tallien partit sur-le-champ, et arriva à Paris la veille de l'anniversaire du 9 thermidor. Le lendemain on célébrait, suivant le nouveau mode adopté, une fête dans le sein même de l'assemblée, en commémoration de la chute de Robespierre. Tous les représentants siégesient en costume; un nombreux orchestre exéeutait des airs patriotiques; des ehænrs ehantaient les hymnes de Chénier. Courtois lut un rapport sur la jonrnée du 9 thermidor. Tallien lut ensuite un autre rapport snr l'affaire de Quiberon. On remarqua chez lui l'intention de se procurer un double triomphe; néanmoins on applaudit vivement ses services de l'année dernière et eeux qu'il venait de rendre dans le moment. Sa présence, en effet, n'avait pas été inutile à Hoche. Il y eut, le même jour, un banquet ehez Tallien; les principaux girondins s'y étaient réunis aux thermidoriens; Louvet, Laniuinais, y assistaient. Lanjuinais porta nn toast au 9 thermidor, et aux députés eourageux qui avaient abettu la tyrannie; Tallien en porta un second aux soixante-treize, aux vingt-deux, aux députés victimes de la terreur; Louvet ajouta ees mots : Et a leur union intime arec les hommes du 9 thermidor.

Ils avaient grand besoin en effet de se réunir pour eombattre, à efforts communs, les adversaires de toute espèce soulerés contre la république. La joie fut grande, surtout en songeant au danger qu'on aurait couru si l'expédition de l'Ouest avait nu concourir avec celle que le prince de Condé avait pré-

Il fallait décider du sort des prisonniers. Beaucoup de sollicitations furent adressées aux comités; mais, dans la aituation présente, les sauver était impossible. Les républicains disaient que le gouvernement voulait rappeler les émigrés, leur rendre leurs hiens, et conséquemment rétablir la royauté; lea royalistes, toujours présomptueux, soutenaient la même chose; ils disaient que leurs amis gouvernaient, et ils devenaient d'autant plus andacieux qu'ils espéraient davantage. Témoigner la moindre indulgence dans cette occasion, c'était justifier les craintes des una, les folles espérances des autrea; c'étalt mettre les républicains au désespoir , et encourager les royalistes aux plus hardies tentatives. Le comité de salut publie ordonna l'application des lois, et certes il n'y avait pas de montagnards dana son sein ; mais il sentait l'impossibilité de faire autrement. Une commission, réunie à Vannes, fut chargée de distinguer les prisonniers enrôlés malgré eux des véritables émigrés. Ces derniers furent fusillés. Les soldats en firent échapper le plus qu'ils purent. Beaucoup de braves gens périrent; maia ila ne devaient pas être étonnés de leur sort, après avoir porté la guerre dans leur pays, et avoir été pris les armes à la main. Moins menacée par des ennemia de toute espèce, et surtout par leurs propres complices, la république aurait pu leur faire grâce : elle ne le pouvait pas dans les circonstances présentes. M. de Sombreuil, quoique brave officier. céda au aloment de la mort à un mouvement peu digne de son conrage. Il écrivit une lettre au commodore Waren, où il accusait Puisaye avec la violence du désespoir. Il chargea Hoche de la faire parvenir au commodore. Quoiqu'elle renfermat une assertion fausse, Hoche, respectant la volonté d'un mourant, l'adressa au commodore; mais il répondit, par une lettre, à l'assertion de Sombreuil, et la démentit : « J'étaia, dit-il, à la tête des sept cents » grenadiers de Humbert, et j'assure qu'il n'a été " fait aucune capitulation. " Tous les contemporains auxquela le caractère du jenne général a été connu l'ont jugé incapable de mentir. Des témoins oculaires confirment d'ailleurs son assertion. La lettre de Sombreuil nuisit singulièrement à l'émigration et à Puisaye, et on l'a trouvée même si peu honorable pour la mémoire de son auteur qu'on a prétendu que c'étaient les républicains qui l'avaient supposée; imputation tout à fait digne des misérables contes qu'on faisait chez les émigrés.

Pendant que le parti royaliste venait d'essuyer

à Ouiberon un si rude échec, il a'en préparait un autre pour lui en Espagne. Moneey était rentré de nouveau dans la Biscaye, avait pria Bilbao et Vittoria, et serrait de près Pampelune. Le favori qui gouvernait la cour, après n'avoir pas voulu d'abord d'une ouverture de paix faite par le gouvernement au commencement de la campagne, parce qu'il n'en fut pas l'intermédiaire, se décida à négocier, et envoya à Bâle le chevalier d'Yriarte. La paix fut signée à Bâle avee l'envoyé de la république, Barthélemy, le 24 messidor (12 juillet), au moment même des désastres de Ouiberon, Les conditions étaient la restitution de toutes les conquêtes que la France avait faites sur l'Espagne, et, en équivalent, la cession en notre faveur de la partie espagnole de Saint-Domingue. La France faisait jei de grandes eoncessions pour un avantage bien illusolre, ear Saint-Domingue n'était déjà plus à personne ; mals ces concessions étaient dietées par la plua sage politique. La France ne pouvait rien désirer au-delà des Pyrénées; elle n'avait aucun jutéret à affaiblir l'Espagne : elle anraît dû, au contraire, s'il eut été possible, rendre à cette puissance les forces qu'elle avait perdues dans une lutte entreprise à contre-sens des intérêts des deux na-

Cette pair fui accueillie avec la joie la plus vive per tout e qui ainsti la France e la république. Cétait encore une puissance détachée de la coailion, c'était un Bourbon qui reconsaissait la répreblique, et c'étalent deux armées disponibles à transporter une la Alber, dans l'Ouset et un le Bhin. Le royalistes furent au désespoir. Les agents de Paris surtout criegniseits qu'on a d'uniguait leurs intrigues, jir redoutient une communication de Paris surtout criegniseit qu'on a d'uniguait leurs intrigues, jir redoutient une communication auxilia vito tot equivalent des les puris de la sursitait vito tot equ'il distance d'et, en purispue cette puissance fût hautenna décriée pour l'affaire de Quiberon, c'était la seule décornais qui pôt dounce de l'argent : il fallial in ménager, sauf à la tromper ensuite; al cétait possible " cétait possible" c'était possible " c'était possible c'était possible c'était c'était c'était possible c'était

Un autre auccès, non moins important, fut remporté par les armées de Jourdan et de Pichegru. Après hien des lenteurs, il avait été enfin décidé qu'on passerait le lhin. Les armées l'anquise et autrichienne se trouvaient en précence aur les deux rives du fleure, dépuis Balej usqu'à Dusseldorf. La position défensivé des Autrichiens derenait excellente sur le Rhin. Les forteresses de Dusseldorf et d'Éfferalretistation couvraient leur droite; Mayence,

\* Le tome V de Paisaye contient la preuve de tout cela.

Manheim , Philisbourg leur centre et leur gauche; le Necker et le Mein, prenant leur source non loin du Danube, et coulant presque parallèlement vers le Rhin, formaient deux importantes lignes de communication entre les états héréditaires, apportaient les subsistances en quantité, et couvraient les deux flancs de l'armée qui voudrait agir concentriquement vers Mayence. Le plan à suivre sur ee champ de bataille est le même pour les Autrichiens et pour les Français : les uns et les autres (de l'avis d'un grand capitaine et d'un célèbre eritique) doivent tendre à agir concentriquement eutre le Mein et le Necker. Les armées françaises de Jourdan et de Pichegru auraient dû s'efforeer de passer le Rhin vers Mayence, à peu de distance l'une de l'autre . se réunir ensuite dans la vallée du Mein, séparer Clerfayt de Wurmser, et remonter entre le Necker et le Mein, tâchant de battre alternativement les deux généraux autrichiens. De même les généraux autrichiens devaient ehercher à se concentrer pour déhoucher par Mayenee sur la rive gauche. S'ils étaient prévenus, si le Rhin était passé sur un point, ils devaient se concentrer entre le Necker et le Mein, empêcher la réunion des deux armées françaises, et profiter d'un moment pour tomber sur l'une ou sur l'autre. Les généraux autrichiens avaient tout l'avantage pour prendre l'initiative, car ils occupaient Mayence, et pouvaient déboncher, quand il leur plaisait, sur la rive gauche.

Les Français prirent l'initiative. Après bien des lenteurs, les barques hollandaises étajent enfin arrivées à la hauteur de Dusseldorf, et Jourdan se prépara à franchir le Rhin. Le 20 fructidor (6 septembre), il passa à Eichelcamp, Dusseldorf et Neuwied, par une manœuvre très-hardie; il s'avanca par la route de Dusseldorf à Francfort, entre la ligne de la neutralité prussienne et le Rhin, et arriva vers la Lahn le quatrième jour complémentaire (20 septembre). Au même instant, Piebegru avait ordre d'essayer le passage sur le Haut-Rhin , et de sommer Manheim. Cette ville florissante, menacée d'un bombardement, se rendit, contre toute attente, le quatrième jour complémentaire (20 septembre). Dès cet instant , tous les avantages étaient pour les Français, Pichegru , basé sur Manheim, devait y attirer toute son armée, et se joindre à Jourdan dans la vallée du Mcin. On pouvait alors séparer les deux généraux autrichiens, et agir concentriquement entre le Mein et le Necker. Il importait surtout de tirer Jourdan de sa position entre la ligne de neutralité et le Rhin; car son armée, n'ayant pas les moyens de transport néces-

saires pour ses vivres, et ne pouvant traiter le paya en ennemi, allait bientôt manquer du nécessaire si elle ne marchait pas en avant.

Ainai, dans ce moment, tout était succès pour la république. Paix avec l'Espagne, destruction de l'expédition faite par l'Angleterre sur les oètes de Bretagne, passage du Rhin, et offensive heureuse en Allemagne, elle arait tous les avantages à la fois. C'était à ses généraux et à son gouvernement à profiter de tant d'événements beireux.

## CHAPITRE XIV.

Mendes du parti royaliste dans les sections. — Rentiré des migres. — Perceiution des pariotes. — Coestinies de directoriste, dile de l'au III, et décrets des 5 et 13 freslider. — Acceptalion de la coestitution et des décrets des les assemblées primaires de la France. — Révolte obsersertions de paris coutre les décrets de fructières et des la coursention. Journée du 13 vendémiàre; défaite des sections de parie, — Colture de la convention activate.

Batts sur les frontières, et abandonné par la cour d'Expages, ex l'assulés il compait le plus, le parti youliste fet rédut à intrigure dons l'indireur; et il faut conneil que, dans le moment, l'arrive; et il faut conneil que, dans le moment, l'arrive; et l'aut conneil que, dans le moment de la Curure de la constitution avançait; et coment do la convention déposerais ses pouvoirs, où la France se reinfuriel pour d'inée de nouveux représentants, où une assemblée toute neuve remplacerait celle qui avait régré à longermap, était plus favorable qui avait régré à longermap, était plus favorable qui avait régré à longermap, était plus favorable aniers.

Let passions les plus vives ferremetalent dans les sections de Paris. On y était pas royalises, mais on servait le royalisme sans s'en douter. On a vicait astaché à combatte les terrorietes; on a vétait antimé par la lutte, on voulait persécuter asussi, et a mainer par la lutte, on voulait persécuter asussi, et a noi s'érritait contre le contention, qui ne voulait pas laisser pousser la persécution trop loin. On s'érritait contre le contention pour les terreur était sortie de son serio, un lui d'enandait une constitution et del foit, et la fin de sa longue dictatre. La plajeur des hommes qui réclamaient cutture, la plajeur des hommes qui réclamaient latte rirette tierré-était de 80; c'étaite de négociants, des marchands, des propriétaires, des propriétaires, des marchands, des propriétaires, des marchands, des propriétaires, des des parties de la latte d

sement des lois et la jouissance de leurs droits; e'étaient des jeunes gens sincèrement républicains, mais avenglés par leur ardeur contre le système révolutionnaire; e'étaient beaucoup d'ambitieux, écrivains de lournaux ou orateurs de sections. qui, ponr prendre aussi leur place, désiraient que la convention se retirât devant eux. Les royalistes se cachaient derrière cette masse. On comptait parmi ceux-ci quelques émigrés, quelques prêtres rentrés, quelques créatures de l'ancienne cour. qui avaient perdu des places, et heaucoup d'indifférents et de poltrons qui redoutaient une liherté orageuse. Ces derniers n'aliaient pas dans les sections : mais les premiers y étaient assidus, et employaient tous les moyens pour les agiter. L'instruction donnée par les agents royalistes à leurs affidés était de prendre le langage des sectionnaires, de réctamer les mêmes choses, de demander comme eux la punition des terroristes, l'achèvement de la constitution, le procès des députés montagnards; mais de demander tout cela avec plus de violence, de manière à compromettre les sections avec la convention, et à provoquer de nouveaux mouvements; car tout monvement était une chance, et pouvait du moins dégoûter d'une république si tumultueuse.

Detelles mentes n'étaien heureusement possibles qu'à Paris, car écu toujours la tille de France la plus agitée; c'est cette où l'on discute le plus chaudement sur les intérêts publics, où l'on a le goût et la prétention d'infiner sur le gouverneux, et où commence toujours l'opposition. Excepté Lyon, Marceille et Toulon, où l'on s'égorgeil, le reste de la France prenail à cea agitations poblitques infinients unois de parq que les sections.

de Paris. A tout ce qu'ils dissient ou faissient dire dans les sections, les intrigants au service du royalisme ajoutaient des pamphlets et des articles de journaux. Ils mentaient ensuite, selon leur usage, se donnaient une importance qu'ils n'avaient pas, et écrivaient à l'étranger qu'ils avaient séduit les principaux chefs du gouvernement. C'est avec ces mensonges qu'ils se procuraient de l'argent, et qu'ils venaient d'obtenir quelques mille livres sterling de l'Angleterre. Il est constant néanmoins que, s'ils n'avaient gagné ni Tallien, ni Hoche, comme ils le disaient, ils avaient réussi pourtant auprès de quelques conventionnels, deux ou trois, peutêtre. On nommait Rovère et Saladin, deux fongueux révolutionnaires, devenus maintenant de fougueux réacteurs. On croit aussi qu'ils avaient touché, par des moyens plus délieats, quelquesuns de ces députés d'opinion moyenne, qui se sentaient quelque penehant pour une monarchie représentative, e'est-à-dire pour un Bourbon, soidisant lié par des lois à l'anglaise. A Pichegru. on avait offert un château, des eanons et de l'argent ; à quelques législateurs ou membres des comités, on avait pu dire : « La France est trop grande pour être république; elle serait bien plus heureuse avec un roi, des ministres responsables, des pairs héréditaires et des députés, » Cette idée. saus être suggérée, devait naturellement venir à plus d'un personnage, surtout à ceux qui étaient propres à remplir les fonctions de députés ou de pairs héréditaires. On regardait alors comme royalistes secrets MM. Lanjuinsis et Boissy-d'Anglas, Henri Larivière, Lesage d'Eure-et-Loir.

On voit que les moyens de l'agence n'étaient pas très-puisants, mais ils suffissient pour troubler tranquillité publique, pour inquiétet les esprits, il ponr rappeler surtout à la mémoire de l'rançuillité ces Bourbons, les seuls ennemis qu'est encore la trépublique, et que ses armes n'eussent pu vaiore, ear on ne détruit pas les sourenirs avec des batonnettes.

Parmi les soixante-treize, Il y avait plus d'un monarchien; mais en général ils étaient républieains; les girondins l'étaient tous, ou presque tous. Cependant les journaux de la contre-révolution les louaient avec affectation, et avaient ainsi réussi à les rendre suspects aux thermidoriens. Pour se défendre de ees éloges, les soixante-treize et les vingt-deux protestaient de leur attachement à la république : car personne alors n'eût osé parler froidement de cette république. Quelle affreuse contradiction, en effet, si on ne l'eût pas aimée, que d'avoir sacrifié tant de trésors, tant de sang à son établissement? que d'avoir immolé des milliers de Français soit dans la guerre civile, soit dans la guerre étrangère! Il fallait done hien l'aimer, ou du moins le dire! Cependant, malgré ces protestations, les thermidoriens étaient en défiance; ils ne comptaient que sur M. Daunou, dont on connaissait la probité et les principes sévères, et sur Louvet, dont l'âme ardente était restée républicaine. Celui-ci, en effet, après avoir perdu tant d'illustres amis, couru tant de dangers, ne comprenait pas que ce pût être en vain; il ne comprenait pas que tant de belles vies cussent été détruites pour aboutir à la royauté: il s'était tout à fait rattaché aux thermidoriens. Les thermidoriens se rattachaient eux-mêmes de jour eu jour aux montagnards, à cette masse de républicains inebranlables, dont ils avaient sacrifié un assez grand nombre.

Ils voulaient provoquer d'abord des mesures contre la rentrée des émigrés, qui continuaient de reparattre en foule, les uns avec de faux passeports et sous des noms supposés, les autres sous le prétexte de venir demander leur radiation. Presque tona présentaient de faux certificats de résidence, disaient n'être pas sortis de France, et s'être seulement cachés, ou n'avoir été poursuivis qu'à l'occasion des événements du 31 mai. Sous le prétexte de solliciter auprès du comité de sûreté générale, ils remplissaient Paris, et quelques-uns contribuaient aux agitations des sections, Parmi les personnages les plus marquants rentrés à Paris , était madame de Staël, qui venait de reparaître en France à la suite de son mari, ambassadeur de Suède. Elle avait ouvert son salon, où elle satiafaisait le besoin de déployer ses facultés brillantes. Une republique était loin de déplaire à la bardiesse de son esprit, mais elle ne l'eût acceptée qu'à condition d'y voir briller ses amis proscrits, à condition de n'y plus voir ces révolutionnaires qui passaient sans doute pour des bommes énergiques, mais grossiers et déponrvus d'esprit. On voulait bien en effet recevoir de leurs mains la république sauvée, mais en les excluant bien vite de la tribune et du gouvernement. Des étrangers de distinction, tous les ambassadeurs des puissances, les gens de lettres les plus renommés par leur esprit, se réunissaient chez madame de Stael. Ce n'était plus le salon de madame Tallien, c'était le sien qui maintenant attirait toute l'attention, et on pouvait mesurer par-là le changement que la société française avait subi depuis six mois. On disait que madame de Stael intercédait pour des émigrés; on prétendait qu'elle voulait faire rappeler Narbonne , Jaucourt et plusieurs autres. Legendre la dénonça formellement à la tribune. On se plaignit, dans les journaux, de l'influence que voulaient exercer les coteries formées autour des ambassadeurs étrangers. enfin on demanda la suspension des radiations. Les thermidoriens firent décréter, de plus, que tout émigré rentré pour demander sa radiation serait tenu de retonrner dans sacommune, et d'y attendre la décision du comité de sureté générale \*. On espérait, par ce moyen, délivrer la capitale d'une foule d'intrigants qui contribusient à l'agiter.

Les thermidoriens voulaient en même temps

\* Décret du 18 août.

l'objet; ils avaient fait élargir par le comité de sureté générale Pache, Bouchotte, le fameux Héron. et un grand nombre d'autres. Il faut convenir qu'ils auraient pu mieux choisir que ce dernier pour rendre justice aux patriotes. Les sections avaient déjà fait des pétitions, comme on l'a vu, au sujet de ces élargissements ; elles en firent de nouvelles, Les comités répondirent qu'il faudrait enfin juger les patriotes renfermés, et ne pas les détenir plus long-temps s'ils étaient innocents. Proposer leur jugement, c'était proposer leur élargissement, car leurs délits étaient pour la plupart de ces délits politiques, insaisissables de leur nature, Excenté quelques membres des comités révolutionnaires, signalés par des excès atroces, la plupart ne pouvaient être légalement condamnés. Plusieurs sections vinrent demander qu'on leur accordat quelques jours de permanence, pour motiver l'arrestation et le désarmement de ceux qu'elles avaient enfermés; elles dirent que dans le premier moment elles n'avaient pu ni rechercher les preuves, ni donner des motifs ; mais elles offraient de les fournir. On n'ecouta pas ces propositions, qui cachaient le désir de s'assembler et d'obtenir la permanence; et on demanda aux comités un projet pour mettre en jugement les patriotes détenus.

Une violente dispute s'éleva aur ce projet. Les uns voulaient envoyer les patriotes par-devant les tribunaux des départements : les autres, se défiant des passions locales, s'opposaient à ce mode de jugement, et voulaient qu'on choisit dans la convention une commission de douze membres, pour faire le tirage des détenus, pour élargir ceux contre lesquels pe s'élevaient pas des charges suffisantes. et traduire les autres devant les tribunaux criminels. Ils disaient que cette commission, étrangère aux haines qui fermentaient dans les départements, ferait meilleure justice, et ne confondrait pas les patriotes compromis par l'ardeur de leur zèle avec les bommes coupables qui avaient pris part aux cruautés de la tyrannie décemvirale. Tous les ennemis opiniâtres des patriotes se souleverent à l'idée de cette commission , qui allait agir comme le comité de sureté génerale renouvelé après le 9 thermidor, c'est-à-dire élargir en masse, Ils demandèrent comment cette commission de douze membres pourrait juger vingt ou vingt-cinq mille affaires. On répondit tout simplement qu'elle ferait. comme le comité de sureté générale, qui en avait jugé quatre-vingt ou cent mille, lors de l'ouverture des prisons. Mais c'était justement de cette manière de juger qu'on ne voulait pas. Après plusieurs

jours de délais, entremétes de pélitions plus hardies les unes que les autres, ou décide afin que les patriotes seraient jugés par les tribunaux de departements, et on envoya le décret aux conités pour en modifier certaines dispositions secondaires. Il fallut consentir unas il à rocatination du rapport sur les députés compromis dans leurs nissions, de décretal arrestations l'Aguini). La Joud, Lefon, Dupin. Mo Frerry, Raice, Chaudron-Housseux, Laphoche-frence de la commence ple procés de Japanche-frence de la commence de procés de Japanche-frence de la commence de la consentir par la commence de la commence de suatant de est membres en prison qu'un temps de la terreur. Ainsi les prisisans de la clémone nàvaient rien à regretter, et avaient rendu le mal pour le mal.

La constitution avait été présentée par la commission des onze; elle fut discutée pendant les trois mois de messidor, thermidor et fruetidor an 111, et fut successivement décrétée avec peu de changements. Ses auteurs étaient Lesage , Daupou , Boissyd'Anglas, Creuzé-Latouche, Berlier, Louvet, Laréveillière-Lépaux , Lanjuinais , Durand-Maillane , Baudin des Ardennes et Thibaudeau. Sieyes n'avait pas voulu faire partie de cette commission ; car en fait de constitution , il était encore plus absolu que aur tout le reste. Les constitutions étaient l'objet des réflexions de toute sa vie, elles étaient sa vocation particulière. Il en avait une toute prête dans sa tête; et il n'était pas homme à en faire le sacrifice. Il vint la proposer en son nom et sans l'intermédiaire de la commission, L'assemblée, par égard pour son génie, voulut bien l'écouter, mais n'adopta pas son projet. On le verra reparattre plus tard, et il sera temps alors de faire connattre cette conception, remarquable dans l'histoire de l'esprit humain. Celle qui fut adoptée était analogue aux progrès qu'avaient faits les esprits. En 91, on était à la fois si novice et si bienveillant, qu'on n'avait pas pu concevoir l'existence d'un corps aristocratique contrôlant les volontés de la représentation nationale, et qu'on avait cependant admis, conservé avec respect, et presque avec amour, le pouvoir royal. Pourtant, en y refléchissant mienx, on aurait vu qu'un corps aristocratique est de tous les pays, et même qu'il convient plus particulièrement aux républiques : qu'un grand état se passe très-bien d'un roir, mais jamais d'un sénat. En 1795, on venait de voir à quels désordres est exposée une assemblée unique; on consentit à l'établissement d'un corps législatif partagé en deux

assemblées. On était alors moins irrité contre l'aristocratie que contre la royauté, parce qu'en effet on redoutait davantage la dernière. Aussi mit-on plus de soin à s'en défender dans la composition d'un pouvoir exécutif. Il y avait dans la commission un parti unoarchique, composé de Lesage, Lanqiuaisa, Durand-Maillane, et Doissy-d'Anglas. Ce parti proposait un président; on n'en roulut pas. » Peut-étre un jour, dit Louvet, on rous

nommerai un Bourbon. » Baudin des Ardemes et Damou preposient deux consuls; s'autres en elemandaient trois. On préfers einq directeurs définéent à la majorité. On ne donns à re pouvoir executif accum des attribute sessatisfact la royauté, comme l'invisibilité, la sanction de stois, le pouvoir judiciaire, le droit de paix et de guerre. Il avait la simple intoibilité des diputes, la promission et l'exclusion des lois ; la direction, et l'exclusion de lois ; la direction, on l'exclusion de lois ; la direction, on la rottlette du rairié.

Telles furent les hases sur lesquelles reposa la constitution directoriale. En conséquence on déeréta :

Un conseil, dit des Cinq-Cents, composé de cinq cents membres, âgés de trente ans au moins, ayant seul la proposition des lois, se renouvelant par tiers tous les ans;

Un conseil, dit des Anciens, composé de deux cent cinquante membres, âgés de quarante ans au moins, tous ou veufs ou mariés, ayant la sanction des lois, se renouvelant aussi par tiers;

Enfin, un directoire exécutif, composé de cino membres, délibrar la la majorié, se renouvelant tous les ans par cinquième, ayant des ministres responsables, promulganta les jois et les faiant exécuter, ayant la disposition des forces de terre et de mer, les reliaions exércieures, la freulté de repousser les premières bostilités, mais ne pouvant fair les guerres ansa le connectment du corpa légitatif, negociant les traités et les soumétant à la ratification du corpa législatif, sust les artifeles crets, qu'il avait la faculéde ét sipaire s'ils n'étaient pas destructifs de articles patents.

Tous ces pouvoirs étaient nommés de la manière suivante :

Tous les etiopens agés de vingt-et-un ans se réunissaient de forit en assemblée primaire tous les premiers du mois de prairial, et uommaient des assemblées ciectorales. Ces assemblées ciectorales er réunissaient tous les 30 de prairial, et nommaient le directoire. On avait pené que le pouvoir maient le directoire. On avait pené que le pouvoir

<sup>\*</sup> Décrets des 8 et 9 août.

exécutif, étant nommé par le pouvoir législatif, en serait plus dépendant; on fut déterminé aussi par une raison tirée des circonstances. La république n'étant pas encore dans les habitudes de la France. et étant plutôt une opinion des hommes éclairés ou compromis dans la révolution, qu'un sentiment général, on ne voulut pas confier la composition du pouvoir exécutif aux masses. On pensait donc que, dans les premières années surtout, les auteurs de la révolution, devant dominer naturellement dans le corps législatif, choisiraient des directeurs capables de défendre leur ouvrage.

Le pouvoir judiciaire fut confié à des juges électifs. On institue des juges-de-paix. On établit un tribunal civil par département, juggant en première instance les causes du département, et en appel celles des départements voisins. On ajouta une cour criminelle composée de cinq membres et

On n'admit point d'assemblées communales, mais des administrations municipales et départementales composées de trois ou cinq membres et davantage, suivant la population; elles devaient être formées par la voie d'élection. L'expérience fit adopter des dispositions accessoires et d'une grande importance. Ainsi le corps législatif désignait lui-même sa résidence, et pouvait se transporter dans la commune qu'il lui plaisait de choisir. Aucune loi ne pouvait être exécutée sans trois lectures préalables, à moins qu'elle ne fût qualifiée de mesure d'urgence, et reconnue telle par le conseil des anciens. C'était un moyen de prévenir ces résolutions si rapides et si tôt rapportées, que la convention avait prises si souvent. Enfin, toute société se qualifiant de populaire, tenant des séances publiques, ayant un bureau, des tribunes, des affiliations, était interdite. La presse était entièrement libre. Les émigrés étaient expulsés à jamais du territoire de la république; les biens nationaux irrévocablement acquis aux acheteurs; tous les cultes furent déclarés libres, quoique non reconnus, ni salariés par l'état.

Telle fut la constitution par laquelle on espérait maintenir la France en république. Il se présentait une question importante : la constituante, par ostentation de désintéressement, s'était exclue du corps législatif qui la remplaca; la convention fernit-elle de même? Il faut en convenir , une pareille détermination eût été une grande imprudence. Chez un peuple mobile, qui, après avoir vécu quatorze siècles sous la monarchie, l'avait renversée dans un moment d'enthousiasme, la leur choix, et pour se servir de la république

république n'était pas tellement dans les mœurs, ou'on pût en abandonner l'établissement au seul cours des choses. La révolution ne pouvait être bien défendue que par ses auteurs. La convention était composée en grande partie de constituents et de membres de la législative; elle réunissait les bommes qui avaient aboli l'ancienne constitution féodale le 14 juillet et le 4 août 1789, qui avaient renversé le trône au 10 août, qui avaient le 21 janvier immolé le chef de la dynastie des Bourbons, et qui, pendant trois ans, avalent fait contre l'Europe des efforts inouis pour soutenir leur ouvrage: eux seuls étaient capables de bien défeudre la révolution, consacrée dans la constitution directoriale, Aussi, ne se targuant pas d'un vain désintéressement, ils décrétérent, le 3 fructidor (22 août), que le nouveau corps législatif se composerait des deux tiers de la convention, et qu'il ne serait nommé qu'un nouveau tiers. La question était de savoir si la convention désignerait elle-même les deux tiers à conserver, ou si elle laisserait ce soin aux assemblées électorales. Après une dispute épouvantable, il fut convenu, le 13 fructidor (30 août), que les assemblées électorales seraient chargées de ce choix. On décida que les assemblées primaires se réuniraient le 20 fructidor (6 septembre) pour accepter la constitution et les deux décrets des 5 et 15 fructidor. On décréta, en outre, qu'après avoir émis leur vote sur la constitution et les décrets, les assemblées primaires se réuniraient de nouveau, et feraient actuellement. c'est-à-dire en l'an III (1795), les élections du 1er prairial de l'année suivante. La convention annonçait par là qu'elle allait déposer la dictature et mettre la constitution en activité. Elle décréta aussi que les armées, quoique privées ordinairement du droit de délibérer, se réuniraient cependant sur le champ de bataille qu'elles occuperaient dans le moment, pour voter la constitution. Il fallait, disait-on, que ceux qui devaient la défendre pussent la consentir. C'était intéresser les armées à la révolution par leur vote même,

A peine ces résolutions furent-elles prises, que les ennemis si nombreux et si divers de la convention s'en montrèrent désolés. Peu importait la constitution à la plupart d'entre eux. Toute constitution leur convenait, pourvu qu'elle donuât lieu à un renouvellement général de tous les membres du gouvernement. Les royalistes voulaient ce renouvellement pour ameuer du trouble, pour réunir le plus grand nombre possible d'hommes de

surtout pour écarter les conventionnels, si intéressés à combattre la contre-révolution, et pour appeler des hommes nouveaux, inexpérimentés, non compromis, et plus aisés à séduire. Beaucoup de gens de lettres, d'écrivains, d'hommes inconnus, empressés de s'élancer dans la carrière politique, non par esprit de contre-révolution, mais par ambition personnelle, désiraient aussi ce renouvellement complet, pour avoir un plus grand nombre de places à occuper. Les uns et les autres se répandirent dans les sections, et les excitèrent contre les décrets. La convention, disaient-ils. voulait se perpétuer au pouvoir ; elle parlait des droits du peuple, et cependant elle en ajournait indefiniment l'exercice; elle lui commandait ses choix, elle ne lui permettait pas de préférer les hommes qui étaient restés purs de crimes ; elle voulait conserver forcément une majorité composée d'hommes qui avaient couvert la France d'échafauds. Ainsi, ajoutaient-ils, la nouvelle législature ne serait pas purgée de tous les terroristes; ainsi la France ne serait pas entièrement rassurée sur son avenir, et n'aurait pas la certitude de pe jamais voir renaître un régime affreux. Ces déclamations agissaient sur un grand nombre d'esprits : toute la bourgcoisie des sections, qui voulait bien les nouvelles institutions telles qu'on les lui donnait, mais qui avait une peur excessive du retour de la terreur; des hommes sincères, mais irréfléchis, qui révaient une république sans tache, et qui soubaitaient placer au pouvoir une génération nouvelle et pure; des jeunes gens, épris de ces mêmes chimères, beaucoup d'imaginations avides de nouveanté, voyaient avec le plus vif regret la convention se perpétuer ainsi pendant deux ou trois ans. La cohue des journalistes se souleva. Une foule d'hommes qui avaient rang dans la littérature, ou qui avaient figuré dans les anciennes assemblées, parurent aux tribunes des sections, MM. Suard, Morellet, Lacretelle jeune, Fiévée, Vaublanc, Pastoret, Dupont de Nemours, Ouatremère de Quiney, Delalot, le fougueux converti La Harpe, le général Miranda, échappé des prisons où l'avait fait enfermer sa conduite à Neerwinden, l'Espagnol Marchenna, soustrait à la proscription de ses amis les girondins, le chef de l'agence royaliste Le Mattre, se signalèrent par des pampblets ou des discours véhéments dans les sections : le déchainement fut universel.

Le plan à suivre était tout simple : c'était d'accepter la constitution et de rejeter les décrets. C'est

même au profit de la royauté; ils le voulaient ( ce qu'on proposa de faire à Paris, et ce qu'on engagea toutes les sections de la France à faire aussi. Mais les intrigants qui agitaient les sections, et qui voulaient pousser l'opposition jusqu'à l'insurrection, désiraient un plan plus étendu. Ils voulaient que les assemblées primaires, après avoir accepté la constitution et rejeté les décrets des 5 et 13 fructidor, se constituassent en permanence; qu'elles déclarassent les pouvoirs de la convention expirés, et les assemblées électorales libres de choisir leurs députés partout où il leur plairait de les prendre : enfin, qu'elles ne consentissent à se séparer qu'après l'installation du nouveau corps législatif. Les agents de Le Maître firent parvenir ce plan dans les environs de Paris; ils écrivirent en Normandie. où l'on intriguait beaucoup pour le régime de 91; en Bretagne, dans la Gironde, partout où ils avaient des relations. L'une de leurs lettres fut saisie, et publiée à la tribune. La convention vit sans effroi les préparatifs qu'on faisait contre elle, et attendit avec calme la décision des assemblées primaires de toute la France, certaine que la majorité se prononcerait en sa faveur. Cependant, soupconnant l'intention d'une nouvelle journée, elle fit avancer quelques troupes, et les réunit dans le camp des Sahlons, sous Paris.

> La section Lepelletier, autrefois Saint-Thomas, ne pouvait manquer de se distinguer ici; elle vint, avec celles du Mail, de la Butte-des-Moulins, des Champs-Élysées, du Théâtre-Français (l'Odéon), adresser des pétitions à l'assemblée, Elles s'accordaient toutes à demander si les Parisiens avaient démérité, si on se défiait d'enx, puisqu'on appelait des troupes ; elles se plaignaient de la prétendue violence faite à leurs choix, et se servaient de ces expressions insolentes : « Méritez nos choix , et ne » les commandez pas. » La convention répondit d'une manière ferme à toutes ces adresses , et se borna à dire qu'elle attendait avec respect la manifestation de la volonté nationale, qu'elle s'y soumettrait des qu'elle serait connue, et qu'elle obligerait tout le monde à s'y soumettre.

> Ge qu'on voidni surtout, c'était établir un point central pour commingiera rest cutes le sections, pour leur dessere une impulsion commine, et pour egyatiera sinal la révolte. On avrait en asser d'exemples sous les yeux, pour savoir que c'était la le permière besoir. La section Lepelleire s'institus centre; ette avait droit à est bonneur, car elle avait cojours été la plan archate. Elle commença par publier un sete degarantie sous maladroit qu'unté. Les pouviers du corse constituent, dissis

elle, cessaient en présence du peuple souverain; les assemblées primaires représentaient le peuple souverain: elles avaient le droit d'exprimer une opinion quelconque sur la constitution et sur les décrets; elles étaient sous la sauvegarde les unes des autres ; elles se devaient la garantle réciproque de leur indépendance. Personne ne niait cela, sauf une modification qu'il fallait ajouter à ces maximes : e'est que le corps constituant conservait ses pouvoirs fusqu'à ee que la décision de la majorité fut connue. Du reste, ces vaines généralités n'étaient qu'un moyen pour arriver à une antre mesure. La section Lepelletier proposa aux quarante-buit sections de Paris de désigner ebacune un commissaire, pour exprimer les sentiments des citoyens de la capitale sur la constitution et les décreta, lei commençait l'infraction aux lois; car il était défendu aux assemblées primaires de communiquer entre elles, de s'envoyer des commissaires ou des adresses. La convention eassa l'arrêté, et déclara qu'elle considérerait son exécution comme un attentat à la

streté publique. Les sections n'étant pas encore assez enbardies cédérent, et se mirent à recueillir les votes sur la constitution et les décrets. Elles commencèrent par chasser, sans aueune forme légale, les patriotes qui venaient voter dans leur sein. Dans les unes . on les mit tout simplement à la porte de la salle; dans les autres, on leur signifia, par des placards, qu'ils cussent à rester chez eux, car s'ils paraissaient à la section on les en chasserait ignominieusement. Les individus privés ainsi d'exercer leurs droits étaient fort nombreux ; ils accoururent à la convention pour réclamer contre la violence qui leur était faite. La convention désapprouva la conduite des sections, mais refusa d'intervenir, pour ne point paraltre recruter des votes, et pour que l'abus même prouvât la liberté de la délibération. Les patriotes, ebassés de leurs sections, s'étaient réfugiés dans les tribunes de la convention ; ils les occupaient en grand nombre, et tous les jours ils demandaient aux comités de leur rendre leurs armes, assurant qu'ils étaient prêts à les employer à la défense de la république.

Toutes les sections de l'aris, excepté celle des quinze-vingts, acceptérent la constitution, et rejeternel les decrets. Il n'en fut point de même dans le reste de la France. L'opposition, comme il arrite toujours, était moins ardente dans les provinces que dans la capitale. Les royalistes, les intrigants, les ambitieux, qui avaient interêt à presser le renouvellement du corpt législait et du gouvernement, n'étaient nombreux qu'à Paria; aussi, dans les provinces, les assemblées furentelles calmes, quoique parfaitement libres; elles adoptèrent la constitution à la presque unanimité . et les décrets à une grande majorité. Quant aux armées, elles requrent la constitution avec enthousiasme, dans la Bretagne et la Vendée, aux Alpes et sur le Rhin. Les camps, changés en assemblées primaires, retentirent d'acclamations, ils étaient pleins d'hommes dévoués à la révolution, et qui lui étaient attachés par les sacrifices mêmes qu'ils avaient faits pour elle. Ce dechainement qu'on montrait à Paris contre le gouvernement révolutionnaire était tout à fait inconnu dans les armées. Les réquisitionnaires de 1795, dont elles étaient remplies, conservaient le plus grand souvenir de ce fameux comité, qui les avait bien mieux conduits et nourris que le nouveau gouvernement. Arrachés à la vie privée, habitués à braver les fatigues et la mort, nourris de gloire et d'illusions, ils avaient encore cet enthousiasme qui, dans l'intérieur de la France, commençait à se dissiper; ils étaient fiers de se dire soldata d'une république défendue par eux contre tous les rois de l'Europe, et qui, en quelque sorte, était leur ouvrage, lla juraient avec sincerité de ne pas la laisser périr. L'armée de Sambre-et-Meuse, que commandait Jourdan, partageait les nobles sentiments de son brave ebef. C'était elle qui avait vaincu à Watignies et débloqué Maubeuge; c'était elle qui avait vaincu à Fleurus et donné la Belgique à la France ; e'était elle enfin, qui, par les victoires de l'Ourtbe et de la Roer, venait de lui assurer la ligne du Rhin. Cette armée . qui avait le mieux mérité de la république, lui était aussi le plus attachée. Elle venait de passer le Rhin; elle s'arrêta sur le ebamp de bataille, et on vit soixante mille hommes accepter à la fois la nouvelle constitution républicaine.

Ga nourelles, arrivant successiement à Paria, rigioussaient la convention et attriction for les sectionaniers. Choque jour, ils renaient préceuter de adresse, oil lu declaraient le voie de leur assemblée, et autonopient avec une joe insultante préceute de leur asmariant, automobile de leur asmariant; mais dans le même instant on lisait des précis-rebaux curvojes due départements, qui, presque tous, annoquient l'acceptation et de la constitution et des déverts. Abrus les parietose cidacustitution et des déverts. Abrus les parietose cidacus de la constitution de la deverts. Abrus les parietos de l'entre cictate proposition de se settions, al el leur es cictate prise les prétitionaires de settions, aux à la burre. Les derients jours de frectición se passèrent en scènes de ce genre. Enfin, le 1er rendémisire del'an IV (23 septembre 1795), le résultat général des votes fut proclamé.

La constitution était acceptée à la presque unanimité des votants, et les décrets à une immense majorité. Quelques mille voix cependant s'étaient prononcées contre les décrets, et, çà et là, quelques-unes avaient osé demander un roi : c'était une preuve suffisante que la plus parfaite liberté avait régné dans les assemblées primaires. Ce même jour, la constitution et les décrets furent solennellement déclarés par la convention lois de l'état. Cette déclaration fut suivie d'applaudissements prolongés. La convention décréta ensuite que les assemblées primaires qui n'avaient pas encore nommé leues électeurs devraient achever cette nomination avant le 10 vendémiaire (2 octobre); que les assemblées électorales se formeraient le 20, et devraient finir leurs opérations au plus tard le 29 (21 octobre); qu'enfin le nouveau corps législatif se réunirait le 15 brumaire ( 6 povembre ).

Cette nouvelle fut un coup de foudre pour les sectionnaires. Ils avaient espéré jusqu'au dernier moment que la France donnerait un vote semblshle à celui de Paris, et qu'ils seraient délivrés de ce qu'ils appelaient les deux tiers; mais le dernier décret ne leur permettait plus aucun espoir, Affectant de ne pas croire à une loyale supputation des votes, ils envoyèrent des commissaires au comité des décrets, pour vérifier les procès-verbaux. Cette injurieuse démarche ne fut point mal acqueillie. On consentit à leur montrer les procès-verbaux, et à leur laisser faire le compte des votes ; ils le trouvèrent exact. Dès lors ils n'enrent plus même cette malheureuse objection d'une erreur ou d'un mensonge de calcul; il ne leur resta plus que l'insurrection. Mais c'était un parti violent, et il n'était pas aisé de s'y résoudre. Les ambitieux qui désiraient éloigner les hommes de la révolution , pour prendre leur place dans le gouvernement républicain; les jeunes gens qui voulaient étaler leur courage, et qui avaient même servi pour la plupart; les royalistes enfin qui n'avaient d'autre ressource qu'une attaque de vive force, pouvaient s'exposer volontiers à la chapce d'un combat: mais cette masse d'hommes paisibles, entraînés à figurer dans les sections par peur des terroristes plutôt que par courage politique, n'étaient pas faciles à décider. D'abord l'insurrection ne convenait pas à leurs principes; comment, en effet, des ennemis de l'anarchie pouvaient-ils attaquer le pouvoir établi et reconnu? Les partis, il est vrai, craignent

peu les contradictions : mais comment des bourgeois, qui n'étaient jamais sortis de leurs comptoirs ou de leurs maisons, oseraient-ils attaquer des troupes de ligne armées de canons? Cependant les intrigants royalistes, les ambitieux, se jetèrent dans les sections, parlérent d'intérêt public et d'honneur : ils dirent qu'il n'y avait pas de sûreté à être gouverné encore par des conventionnels; qu'on resterait toujours exposé au terrorisme; que, du reste, il était honteux de réculer et de se laisser soumettre. On s'adressa à la vanité. Les jeunes gens qui revenaient des armées firent grand bruit, entrainèrent les timides, les empêchèrent de manifester leurs craintes, et tout se prépara pour un coup d'éclat. Des groupes de jeunes gens parcouraient les rues en criant : A bas les deux tiers! Lorsque les soldats de la convention voulaient les disperser et les empécher de proférer des cris séditieux, ils ripostaient à coups de fusil. Il y eut différentes émeutes, et plusieurs coups de feu au milieu même du Palais-Boval.

Le Miltre et ses collègnes, voyant le succès de leurs pecifet, suivant fait venir à Paris plusieurs chers de chousus et un certain nombre d'emigrés, ils le trausint cederés, et n'âtendairet que le premier signal pour les faire parsitre. Ils avaient récusi provoquer des nouvements à ôfenies, l'Chariere, à Drexa, à Verneuil et à Vonnacourt. A Chariere, à Drexa, à Verneuil et à Vonnacourt. A Chariere, a Drexa, à Verneuil et à Vonnacourt. A Chariere, presse de l'action de l'action de l'action de l'action nouvement eussent été réprinde, un succès prêss pourait extender un mouvement général. Bien ne fut onblêt pour le fonezier , et bienda l'aussech des conjections prochés des conjections preschés et songiereters parut complexiers paraticular des parties parties paraticular des parties parties parties paraticular des parties parties paraticular des parties parties paraticular des parties parties parties parties part

Le projet de l'insurrection n'était pas encore résolu, mais les honnètes bourgeois de Paris se laissaient pen à peu entraîner par des jeunes gens et des intrigants. Bientôtilsallaient, de hravades en bravades, se trouver engagés irrévocablement. La section Lenelletier était toujours la plus agitée. Ce qu'il fallait . avant de songer à aucune tentative, c'était, comme nous l'avons dit, établir une direction centrale. On en cherchait depuis longtemps le moyen. On pensa que l'assemblée des électeurs , nommée par toutes les assemblées primaires de Paris, pourrait devenir cette autorité centrale; mais d'après le dernier décret, cette assemblée ne devait pas se réunir avant le 20; et on ne voulait pas attendre aussi longtemps. La section Lepelletier imagina alors un arrêté, fondé sur un motif assez singulier. La constitution, disait-elle, ne mettait que vingt jours d'intervalle entre la réunion des assemblées primaires et celle des assemblées électorales. Les assemblées primaires s'étaient réunies cette fois le 20 fructidor ; les assemblées électorales devaient donc se réunir le 10 vendémiaire. La convention n'avait fixé cette réunion que pour le 20; mais c'était évidemment pour retarder encore la mise en activité de la constitution, et le partage du pouvoir avec le nouveau tiers. En conséquence, pour sauvegarder les droits des citovens , la section Lepelletier arrêtait que les électeurs déjà nommés se rémiraient sur-le-champ; elle communiqua l'arrété aux autres sections pour le leur faire approuver. Il le fut par plusieurs d'entre elles. Le réunion fut fixée pour le 11, au Théâtre-Français (salle de POdéon).

Le 11 vendémiaire (3 octobre), une partie des électeurs se rassembla dans la salle du théâtre , sous la protection de quelques bataillons de la garde nationale. Une multitude de curieux accoururent sur la place de l'Odéon, et formèrent bientôt un rassemblement considérable. Les comités de sûreté générale et de salut public, les trois représentants qui, depuis le 4 prairial, avaient conservé la direction de la force armée, étaient toujours réunis dans les occasions importantes. Ils coururent à la convention lui dénoncer cette première démarche, qui dénotait évidemment un projet d'insurrection. La convention était assemblée pour célébrer une fête funèbre , dans la salle de ses séances , en l'honneur des malheureux girondins. On voulait remettre la fête; Tallien s'y opposa; il dit qu'il ne serait pas digne de l'assemblée de s'interrompre, et qu'elle devait vaquer à ses soins accoutumés, au milieu de tous les périls. On rendit un décret portant l'ordre de se séparer, à toute réunion d'électeurs, formée ou d'une manière illégale, ou avant le terme prescrit, ou pour un objet étranger à ses fonctions électorales. Pour ouvrir une issue à ceux qui auraient envie de reculer, on ajouta au décret que tous ceux qui, entraînés à des démarches illégales, rentreraient immédiatement dans le devoir, seraient exempts de poursuites. Sur-le-champ, des officiers de police, escortés seulement de six dragons, furent envoyés sur la place de l'Odéon, pour faire la proclamation du décret. Les comités voulaient, autant que possible, éviter l'emploi de la force. La foule s'était augmentée à l'Odéon, surtout vers la nuit. L'intérieur du théâtre était mal éclairé; une multitude de sectionnaires occupaient les loges; ceux qui prenaient une part active à l'évenement, se promenaient sur le theâtre avec agitaapprenant l'arrivée des officiers de police chargés de lire le décret, on courut sur la place de l'Odéon. Déià la foule les avait entourés, on se précipita sur eux, on éteignit les torches qu'ils portaient, et on obligea les dragons à s'enfuir. On rentra alors dans la salle du theatre, en s'applaudissant de ce succès; on fit des discours, on se promit avec serment de résister à la tyrannie; mais aucune mesure ne fut prise pour appuyer la démarche décisive qu'on venait de faire. La nuit s'avançait: beaucoup de curieux et de sectionnaires se retiraient; la salle commenca à se dégarnir, et finit par être abandonnée tout à fait à l'approche de la force armée . qui arriva bientôt. En effet, les comités avaient ordonné au général Menou , nommé , depuis le 4 prairial, général de l'armée de l'intérieur, de faire avancer une colonne du camp des Sablons. La colonne arriva avec deux pièces de canon, et ne trouva plus personne ni sur la place, ni dans la salle de l'Odéon.

Cette scène, quoique sans résultat, causa néanmoins une grande émotion. Les sectionnaires venaient d'essayer leurs forces, et avaient pris quelque courage, comme il arrive tonjours après une première incartade. La convention et ses partisans avaient vu avec effroi les événements de cette journée; et, plus prompts à croire aux résolutions de leurs adversaires, que leurs adversaires à les former, ils n'avaient plus douté de l'insurrection. Les patriotes , mécontents de la convention , qui les avait si rudement traités , mais pleins de leur ardeur accoutumée, sentirent qu'il fallait immoler leurs ressentiments à leur cause : et , dans la nuit même, ils accoururent en foule auprès des comités pour offrir leurs bras, et demander des armes, Les uns étaient sortis la veille des prisons , les autres venaient d'être exclus des assemblées primaires : tons avaient les plus grands motifs de zèle. A eux se joignaient une foule d'officiers rayés des rôles de l'armée par le réacteur Auhry. Les thermidoriens, dominant toujours dans les comités, et entièrement revenus à la Montagne, n'hésitèrent pas à accueillir les offres des patriotes, et leur avis fut appuyé par plus d'un girondin. Louvet, dans des réunions qui avaient lieu chez un ami commun des girondins et des thermidoriens, avait dejà proposé de réarmer les faubourgs, de rouvrir même les Jacobins , sauf à les fermer ensuite si cela devenait encore nécessaire. On n'hésita donc pas à délivrer des armes à tous les citovens qui se présentérent; on leur donna pour officiers les militaires qui tion. On n'osait rien délibérer, rien décider. En étaient à Paris sans emploi. Le vieux et brave général

Berruyer fut chargé de les commander. Cet armement se fit dans la matinée même du 12. Le bruit s'en répandit sur-le-champ dans tous les quartiers. Ce fut un excellent prétexte pour les agitateurs des seetions, qui cherehaient à compromettre les paisibles eitoyens de Paris. La convention voulait, disaientils, recommencer la terreur, elle venait de réarmer les terroristes; elle allait les laneer sur les honnêtes gens; les propriétés, les personnes, n'étaient plus en streté; il fallait eourir aux armes pour se défendre. En effet, les sections de Lepelletier, de la Butte-des-Moulins . du Contrat-Social , dn Théâtre-Français, du Luxembourg, de la rue Poissonnière, de Brutus, du Temple, se déclarèrent en rébellion, firent battre la générale dans leurs quartiers, et enjoignirent à tous les eitovens de la garde nationale de se rendre à leurs bataillons , pour veiller à la streté publique, menacée par les terroristes, La section Lepelletier se constitua aussitôt en permanence, et devint le centre de toutes les Intrigues contre-révolutionnaires. Les tambours et les proclamateurs des sections se répandirent dans Paria avec une singulière audace, et donnérent le aignal du soulèvement. Les eitoyens, ainsi exeités par les bruits qu'on répandait, se rendirent en armes à leurs scetions, prêts à céder à toutes les suggestions d'une jeunesse imprudente et d'une faetion perfide.

La convention sedédara aussitôt en permanence, et sommasseconités de veiller à lasaréer jubilique et à l'exécution de ses décrets. Elle rapports la loi qui ordonnait le désarmement des particoses, et légalisa ainsi lesmesures prises par ses comités; mais elle fit en même temps une proclamation pour calmer les habitants de Paris, et pour les rassurers sur les intentions et le patriotisme des hommes auxquels on renati de rendre leurs armes.

Les comiés, voyant que la section Lepelleire derental le foyor de toutes les intiguies, et erait pent-être bientés le quartier général des rebelles, arrêtérent que la estion nerrit estouter et désarmée le journées. Menou reçut de nouveau l'ordre et quitter les Salois avezun croya de troupes et des canons. Cé général Menou, bon officire, citoyen des canons. Cé général Menou, bon officire, citoyen des canons. Cé général Menou, bon officire, citoyen l'estimates et plas pécific et à plas spécie. Charge l'estimates et plas pécific et à plas spécie. Charge l'estimates et plas pécific et à plas spécie. Charge de mandre de l'estimate de l'estimat

leur énergie, ménageaient trop peu la vie des autres pour qu'on se fit scrupule de sacrifier la leur ; mais aujourd'hui e'était la brillante population de la capitale, c'était la jeunesse des meilleures familles, e'était la classe enfin qui faisait l'opinion, qu'il lui fallait mitrailler si elle persistait dans son imprudence. Il était donc dans une cruelle perplexité. eomme il arrive toujours à l'homme faible, qui ne sait ni renoneer à sa place, ni se résoudre à une commission rigoureuse. Il fit marcher ses colonnes fort tard; il laissa les sections proelamer tout ee qu'elles voulurent pendant la journée du 12; il se mit ensuite à parlementer scerètement avec quelquesuns de leurs chefs, au lieu d'agir; il déclara même aux trois représentants chargés de diriger la force armée, qu'il ne voulait pas avoir sous ses ordres le bataillon des patriotes. Les représentants lui répondirent que ce bataillon était sons les ordres du général Berruyer senl. Ils le pressèrent d'agir, sans dénoncer encore aux deux comités sea hésitations et sa mollesse. Ils virent d'ailleurs la même répugnance chez plus d'un officier, et entre autres chez les deux généraux de brigade Despierre et Debar, qui, prétextant une maladie, ne sc trouvaient pas à leur poste. Enfin, vers la nuit, Menon s'avança avec le représentant Laporte sur la section Lepelletier. Elle siégeait au convent des Filles-Saint-Thomas, qui a été remplacé depuis par le bel édifice de la Bourse. On s'y rendait par la rue Vivienne. Menou entassa son infanterie, sa cavalerie, ses canons, dans cette rue, et se mit dans une position où il aurait combattu avec peine, enveloppé par la multitude des sectionnaires qui fermaient toutes les issues, et qui remplissaient les fenètres des maisons. Menou fit rouler ses canons jusqu'à la porte du convent, et entra avec le représentant Laporte et un bataillon dans la salle même de la section. Les membres de la section, au lieu d'être formés en assemblée délibérante, étaient armés, rangés en ligne, ayant leur président en tête : c'était M. Delalot. Le général et le représentant les sommérent de rendre leurs armes; ils s'y refusèrent. Le président Delalot, voyant l'hésitation avec laquelle on faisaiteette sommation, y répondit avec ehaleur, parla aux soldats de Menou avec à-propos et présence d'esprit, et déclara qu'il faudrait en venir aux dernières extrémités pour arraeher les armes à la section. Combattre dans est espace étroit, ou se retirer pour foudroyer la salle à coups de canon, était une alternative doulou-

hommes qui étaient ses ennemis naturels , qui étaient

d'ailleurs poursuivis par l'opinion, qui enfin, dans

reuse. Cependant, si Menou cut parlé avec fermeté, et braque son artillerie, ii est douteux que la résolution des sectionnaires se fût maintenue jusqu'an hout. Menou et Laporte aimèrent mieux une capitulation ; ils promirent de faire retirer les troupes conventionnelles, à condition que la section se séparerait sur-le-champ; elle le promit, ou feignit de le promettre. Une partie du bataillon défila eomme pour se retirer. Menou , de son côté , sortit avee sa troupe, et fit rebrousser chemin à ses colonnes, qui eurent peine à traverser la foule amassée dans les quartiers environnants. Tandis qu'il avait la faiblesse de céder devant la fermeté de la section Lepelletier, celle-ci était rentrée dans le lieu de ses séances, et, fière d'avoir résisté, s'enhardissait davantage dans sa rébellion. Le bruit se répandit sur-le-champ que les décrets n'étaient pas exécutés, que l'insurrection restait victorieuse, que les troupes revenaient sans avoir fait triompher l'autorité de la convention. Une foule de témoins de cette scène coururent aux tribunes de l'assemblée, qui était en permanence, avertirent les députés, et on entendit erier de tous côtés : Nous sommes trahis! nous sommes trahis! à la barre le général Menou! - On somma les comités de venir donner des explications.

Dans ce moment, les comités, avertis de ce qui venait de se passer, étaient dans la plus grande agitation. On voulait arrêter Menou, et le juger sur-le-champ. Cependant cela ne remédiait à rien; il fallait suppiéer à ce qu'il n'avait pas fait, Mais quarante membres, discutant des mesures d'exécution, étaient peu propres à s'entendre et à agir avec la vigueur et la précision nécessaires. Trois représentants, chargés de diriger la force armée, n'étaient pas non plus une autorité assez énergique. On songes à nommer un chef, comme dans toutes les occasions décisives; et dans cet instant, qui rappelait tous les dangers de thermidor, on songea au député Barras, qui, en sa qualité de général de brigade, avait reçu le commandement dans cette journée fameuse, et s'en était acquitté avec tonte l'énergie désirable. Le député Barras avait une grande taille, une voix forte; il ne pouvait pas faire de longs discours, mais ji excellait à improviser quelques phrases énergiques et véhémentes. qui donnaient de lui l'idée d'un homme résolu et déroué. On le nomma général de l'armée de l'intérieur, et on lui donna comme adjoints les trois représentants chargés avant lui de diriger la force armée. Une circonstance rendait ce eboix fort heureux. Barras avait auprès de Ini un officier très-

capable de commander, et il n'aurait pas eu la petitesse d'esprit de vouloir écarter un homme plus habile que lui. Tous les députés envoyés en mission à l'armée d'Italie connaissaient le jeune officier d'artillerie qui avait décidé la prise de Toulon, et fait tomber Saorgio et les lignes de la Roya. Ce jeune officier, devenu général de brigade, avait été destitué par Aubry, et se trouvait à Paris en non-activité, réduit presque à l'indigence, II avait été introduit chez madame Tallien, qui l'aceneillit avec sa bonté accoutumée, et qui même sollicitait pour lui. Sa tailie était grêle et peu élerée, ses joues caves et livides : mais ses beanx traits, ses yeux fixes et percants, son langage ferme et original attiraient l'attention. Souvent il pariait d'un théâtre de guerre décisif, où la république trouverait des victoires et la paix : c'était l'Italie. Il v revensit constamment. Aussi, lorsque les lignes de l'Apennin furent perdues sous Kellermann, on l'appela au comité pour lui demander son avis. On lui confia des lors la rédaction des dépêches, et il demeura attaché à la direction des opérations militaires. Barras songea à lui le 12 vendémisire dans la nuit; il le demanda pour commandant en second, ce qui fut accordé. Les deux choix soumis à la convention dans la nuit même, furent approuvés sur-le-champ. Barras confia le soin des dispositions militaires au jeune général, qui à l'instant se chargea de tout, et se mit à donner des ordres avec nne extrême activité.

avec une extreme acturet. La générie avril constinué de batter dans tous les quartiers. Des cinisaires daient alfrés de tous colès avrier la résistence el le naccés de la céción Depletique de la coles del la coles de la coles del la coles de la c

vensit peu à ses babitudes et à ses intérêts. Il n'était plus temps de songer à marcher sur la section Lepelietier, pour étonifer l'insurrection dans a naissance. La convention avait environ cinq mille bommes de troupes de ligne. Si toutes les sections déployaient le même zèle, elles pouvaient réunir quarante mille hommes, bien armés et bien organiès, et ce n'était pas avec inquille hommes niès.

mille, à travers les rues d'une grande eapitale, On pouvait tout au plus espérer de défendre la convention, et d'en faire un camp hien retranehé. C'est à quoi songea le général Bonaparte. Les sections étaient sans canon; elles les avaient toutes déposés lors du 4 prairial, et les plus ardentes aujonrd'hui furent alors les premières à donner cet exemple, ponr assurer le désarmement du faubourg Saint-Antoine. C'était un grand avantage pour la convention. Le parc entier se trouvait au camp des Sablons, Bonaparte ordonna sur-le-champ au ehef d'escadron Murat d'aller le chercher à la tête de trois cents ebevaux. Ce chef d'escadron arriva au moment même où un bataillon de la section Lepelletier venait pour s'emparer du pare; il devança ce hataillon, fit atteler les pièces, et les amena aux Tuileries. Bonaparte s'occupa ensuite d'armer toutes les issues. Il avait einq mille soldats de ligne, une troupe de patriotes qui, depuis la veille, s'était élevée à environ quinze cents, quelques gendarmes des tribunaux, désarmés en prairial et réarmés dans cette occasion , enfin la légion de police et quelques invalides, le tout faisant à peu près hait mille hammes. Il distribua son artillerie et ses troupes dans les rues eul-de-sac Dauphin, l'Échelle, Rohan, Saint-Nicaise, au Pont-Neuf. Pont-Royal . Pont-Louis XVI . sur les places Louis XV et Vendôme, sur tous les points enfin où la convention était accessible. Il placa son corps de cavalerie et une partie de son infanterie en réserve au Carrousel et dans le jardin des Tuileries. Il ordonna que tous les vivres qui étaient daos Paris fussent transportés aux Tuileries, qu'il y fût établi un dépôt de munitions et une ambulance pour les blessés; il envoya un détachement s'emparer du dépôt de Meudon, et en occuper les hauteurs, pour s'y retirer avec la convention en cas d'échec; il fit intercepter la route de Saint-Germain, pour empêcher qu'on amenat des canons aux révoltés, et transporter des caisses d'armes au faubourg Saint-Antoine, pour armer la section des Ouinze-Vingts. qui avait seule voté pour les décrets, et dont Fréron était allé réveiller le zèle. Ces dispositions étaient achevées dans la matinee du 13. Ordre fut donné aux troupes républicaines d'attendre l'agression et de ne pas la provoquer.

la convention pouvait marcher contre quarante

Dans cet intervalie de temps, le comité d'ausstrection, établi à section Lepelleire, avait fait l'en-Co-fret, intuit que d'autre basilions renaient aussi ses dispositions. Il avait nisi les comités de par la rue Dusphine. Le général Carteaux était propriementem bons la loi, et crée une apèce de circliumal pour juger cœux qui résisteraient à la sonervainted des sections. Plusieurs généraux étaient l'ecombat, il se retire aux fe quai du Louvre. Les

venus lui offrir leurs services : un Vendéen, connu sous le nom de comte de Maulevrier, et un jeune émigré, appelé Lafond, sortirent de leur retraite, pour diriger le mouvement. Les généraux Duhoux et Danican, qui avaient commandé les armées répuhlicaines en Vendée, s'étaient joints à eux. Danican était nn esprit inquiet, plus propre à déclamer dans un elub qu'à commander une armée; il avait été ami de Hoche qui le gourmandait souvent pour ses inconsequences. Destitue, il était à Paris, fort mécontent du gouvernement, et prêt à entrer dans les plus mauvais projets : il fut fait général en chef des sections. Le parti étant pris de se battre, tous les citoyens se trouvant engagés malgré eux, on forma une espèce de plan. Les sections du faubourg Saint-Germain , sous les ordres du comte de Maulevrier, devaient partir de l'Odéon pour attaquer les Tuileries par les ponts; les sections de la rive droite devaient attaquer par la rue Saint-Honoré et par toutes les rues transversales qui aboutissent de la rue Saint-Honoré aux Tuileries. Un détachement, sous les ordres du jeune Lafond, devait s'emparer du Pont-Neuf, afin de mettre en communication les deux divisions de l'armée sectionnaire. On plaça en tête des colonnes les jeunes gens qui avaient servi dans les armées, et qui étaient les plus capables de braver le feu. Sur les quarante mille hommes de la garde nationale, vingt ou vingt-sept mille hommes au plus étaient présents sous les armes. Il y avait une manœuvre beaucoup plus sûre que celle de se présenter en colonnes profondes au feu des hatteries : c'était de faire des barricades dans les rues. d'enfermer ainsi l'assemblée et ses troupes dans les Tuileries, de s'emparer des maisons environnantes de diriger de là un feu meurtrier, de tuer un à un les défenseurs de la convention, et de les réduire bientôt ainsi par la faim et les balles. Mais les sectionnaires ne songeaient qu'à un coup de main, et croyaient, par une seule charge arriver jusqu'au palais, et s'en faire ouvrir les portes.

Dana la malinée même, la section Poissonière arrêta las chervas de Farillierie et des armes dirigées ven la section des Quintes-Vingts; celle du Ront-Blanc ellen les subsistance destinées aux Tuiléries; un détachement de la section Lepelle. In la trêe de plusières compagnies, es ponta sera le Poon-Norf, tundiq que d'autres basilibous renainer par la ren. Daupsine. Le général Carteaux était chargé de garder es pont, avec quatre cents hommes et quatre placée de canno. Ne coulair pas enagger et quatre placée de canno. Ne coulair pas enagger

bataillons des scetions vincent partont se ranger à quelques pas des postes de la convention et assez près pour s'entretenir avec les sentinelles.

Les toupes de la convention nursient en un grand avantage à gendre l'initaire, et probablement, en faisant une attaque brusque, eller auseiten mis le désorder parmi le assaillants; mais il avait été recommandé aux genéraux d'attendre pression. En condequence, majgre les sales altosititié déjà commis, malgre l'enlèrement des chevant de brailleire, malgre la salies des salusitances destinées i la convention et des armes convojes aux (mais-vringet, malgre la soite la mort d'un bussard d'ordonannee, tué duns la rue Saint-lloonee, on persista souper.

La matinée s'était écoulée en préparatifs de la part des sections, en attente de la part de l'armée conventionnelle . lorsque Danican , avant de commencer le combat, crut devoir envoyer un parlementaire aux comités, pour lenr offrir des conditions, Barras et Bonaparte parconraient les postes, lorsque le parlementaire leur fut amené les yenx bandés . comme dans une place de guerre. Ils le firent conduire devant les comités. Le parlementaire s'exprima d'une manière fort menacante, et offrit la paix, à condition qu'on désarmerait les patriotes, et que les décrets des 3 et 13 fructidor seraient rapportés. De telles conditions n'étaient pas acceptables, et d'ailleurs il n'y en avait point à écouter. Cependant les comités, tout en délibérant de ne pas répondre, résolurent de nommer vingt-quatre députés pour aller fraterniser avec les sections, moyen qui avait souvent réussi; car la parole touche beaucoup lorsqu'on est prêt à en venir aux mains, et on se prête volontiers à un arrangement qui dispense de s'égorger. Cependant Danican, ne recevant pas de réponse, ordonna l'attaque. On entendit des coups de feu : Bonaparte fit apporter buit cents fusils et gibernes dans une des salles de la convention, pour en armer les représentants eux-mêmes, qui serviraient, en cas de besoin, comme un corps de réserve. Cette précaution fit sentir toute l'étendue du péril. Chaque député courut prendre sa place, et , suivant l'usage dans les moments de danger . l'assemblée attendit dans le plus profond silence le résultat de ee combat, le premier combat en règle qu'elle eût encore livré contre les sections révoltées.

Il était quatre heures et demie; Bonaparte, accompagné de Barras, monte à cheval dans la cour drs Tuileries, et court au poste du cul-de sac Dauphin, faisant face à l'église Seint-Roch. Les ba-

taillons sectionnaires remplissaient la rue Saint-Honoré, et venaient aboutir jusqu'à l'entrée du cul-de-sac. Un de leurs meilleurs bataillons s'était posté sur les degrés de l'église Saint-Roch, et il était placé là d'une manière avantageuse pour tirailler sur les canonniers conventionnels, Bonaparte, qui savait apprécier la puissance des premiers coups, fait sur-le-champ avancer ses pièces, et ordonne une première décharge. Les sectionnaires répondent par un feu de mousqueterie très-vif : mais Bonaparte, les couvrant de mitraille, les oblige à se replier sur les degrés de l'église Saint-Roch; il débouehe sur-le-champ dans la rue Saintllonoré, et lance sur l'église même une troupe de patriotes qui se battaient à ses côtés avec la plus grande valeur, et qui avaient de cruelles injures à venger. Les sectionnaires, après une vive résistance, sont délogés. Bonaparte, tournant aussitôt ses pièces à droite et à gauche, fait tirer dans toute la longueur de la rue Saint-Honoré. Les assaillants fuient aussitôt de toutes parts, et se retirent dans le plus grand désordre. Bonaparte laisse alors à un officier le soin de continuer le feu et d'achever la défaite : il remonte vers le Carrousel , et court aux autres postes. Partout il fait tirer à mitraille, et voit partout fuir ces malheureux sectionnaires imprudemment exposés en colonnes profondes anx effets de l'artillerie. Les sectionnaires, quoique ayant en tête de leurs colonnes des hommes fort braves, fujent en toute hâte vers le quartier-général des Filles-Saint-Thomas, Danican et les chefs reconnaissent alors la faute qu'ils ont faite en marchant sur les pièces, au licu de se harricader et de se loger dans les maisons voisines des Tuileries. Cependant ils no perdent pas courage, et se décident à un nouvel effort. Ils imaginent de se joindre aux colonnes qui viennent du faubourg Saint-Germain, pour faire une attaque commune sur les ponts. En effet, ils rallient six à huit mille hommes, les dirigent vers le Pont-Neuf, où était posté Lafond avec sa troupe, et se réunissent aux bataillons venant de la rue Dauphine, sous le commandement du comte Maulevrier. Tous ensemble s'avancent en colonne serrée, du Pont-Neuf sur le Pont-Royal, en suivant le quai Voltaire. Bonaparte, présent partout où le danger l'exige, est accouru sur les lieux. Il place plusieurs batteries sur le quai des Tuileries, qui est parallèle au quai Voltaire; il fait avancer les canons placés à la tête du Pont-Royal, et les fait pointer de manière à enfiler le quai par lequel arrivent les assaillants. Ces mesures prises, il laisse approcher les sectionnaires; puis tout à coup il ordonne le feu. La mitraille part du pout, e peneal les sectionnisre de front; elle part en même temps du quai des Tulleries, et les prend en cherpe; elle porte la forteur et la mort dans leurs rangs. Le jeune Lafund, plein de brevoure, raille autour de lui ses hummes ins plus fermes, et marche de novemen sur le pour just fermes, et marche de novemen sur le pour just colonne. Il veul en vain la rannear une dernière foia, elle fuit et se disperse sous les coups d'une artillère liben disripée.

A six heures, le comhat, commencé à quatre heures et demie, était achevé. Bonaparte alors, qui avait mis une impitoyable énergie dans l'action, et qui avait tiré sur la population de la capitale comme sur des bataillons autrichiens, ordonne de charger les canons à poudre, pour achever de chasser la révolte devant lul. Quelques sectionnaires s'étaient retranchés à la place Vendôme, dans l'église Saint-Roch et dans le Palais-Royal; il fait déboucher ses troupes par toutes les issues de la rue Saint-Honoré, et détache un corps qui, partant de la place Louis XV, traverse la rue Royale et longe les boulevards. Il balaie ainsi la place Vendôme, dégage l'église Saint-Roch, investit le Palais-Royal, et le hloque, pour éviter un combat de nuit.

Le Irademain matio, quedques comps de fusil-Boyal et la sufficent pour la festiva de la celebra surient format section Lepticlier, où les rebelles avaient format le projet des er ternacher. Bonaparte fit enlever sur quelques barricoles formes près de la barrière des Sergrats, et arrèct un détachement qui venait de Skint-Germain amener des canons aut sectionniere. La tranquille fut entièrement réablic dans la journée du 16. Les morts furent enlevés sur-lechamp pour faire disparative toutes la tress de ce combat. Il y avait eu, de part et d'autre, trois à quatre casts morte ou llessés.

Cette victoire causs une grande joie à tous les uns sincrères de république, qui n'avrient pu s'empécher de reconsultre dans ce mouvement l'induce du royalisme cell rendit à la courention menacée, c'est-à-dire à la révolution et à ses suivents. Partie de la suivent benom pour l'établissement des institutions souveilles. Deparlam et l'induce de la réclaire à la réclaire. La réclaire à la réclaire à la réclaire à la réclaire de la réclaire

vaient qu'ils étaient de médiocres conspirateurs, ct qu'ils étaient loin d'avoir l'énergie des patriotes ; ils s'étaient hâtés de rentrer dans leurs maisons, satisfaits d'en être quittes à si bon marché, et tout fiers d'avoir bravé un instant ces canons, qui avaient si souvent rompu les lignes de Brunswick et de Cobourg. Pourvu qu'on les laissât s'applaudir chez eux de leur courage, ils n'étaient plus guère dangereux. En conséquence, la convention se contenta de destituer l'état-major de la garde nationale, de dissoudre les compagnies de grenadiers et de chasseurs, qui étaient les mieux organisées et qui renfermaient presque tous les ieunes gens à cadenertes, de mettre à l'avenir la garde nationale sous les ordres du général commandant l'armée de l'intérieur, d'ordonner le désarmement de la section Lepelletier et de celle du Théâtre-Français, et deformer trois commissions pour juger les chefs de la rébellion, qui, du reste, avaient presque tous disparu.

Les compagnies de grenadiers et de chasseurs se laissèrent dissoudre ; les deux sections Lepelletier et du Théâtre-Français remirent leurs armes sans résistance; chacun se soumit. Les comités, entrant dans ces vues de clémence, laissèrent s'évader tous les coupables, ou souffrirent qu'ils restassent dans Paris, où ils se cachaient à peine. Les commissions ne prononcèrent que des jugements par contumace. Un seul des chefs fut arrêté : c'était le jeune Lafond. Il avait inspiré quelque intérêt par son courage; on voulait le sauver, mais il s'obstina à déclarer sa qualité d'émigré, à avouer sa rébellion, et on ne put lui faire grâce. La tolérance fut telle. que l'un des membres de la commission formée à la section Lepelletier, M. de Castellane, rencontrant la nuit une patrouille qui lui criait qui vive! repondit : Castellane , contumace! Les suites du 13 vendémiaire ne furent donc point sanglantes, et la capitale n'en fut nullement attristée. Les coupables se retiraient on se promenalent librement. et les salons n'étaient occupés que du récit des exploits qu'ils osaient avouer. Sans punir ceux qui l'avaient attaquée, la convention se contentait de récompenser ceux qui l'avaient défendue; elle de clara qu'ils avaient hien mérité de la patrie; elle leur vota des secours, et fit un accueil brillant à Barras et à Bonaparte. Barras, déjà célèbre depuis le 9 thermidor, le devint heaucoup plus encore par la journée de vendémiaire; on lui attribua le salut de la convention. Cependant il ne craignit pas de faire part d'une portion de sagloire à son jeune lieutenant. « C'est le général Bonaparte, dit-il.

dont les dispositions promptes et savantes ont sauré eette enceinte. » On applaudit ers paroles. Le commandement de l'armée de l'intérieur fut confirmé à Barras, et le commandement en second à Bonaparte.

Les intrigants royalistes éprouvèrent nn singulier mécompte en voyant l'issue de l'insurrection do 13. Ils se bătèrent d'écrire à Vérone qu'ils avaient été trompés par tout le monde ; que l'argent avait manqué ; que la ou il fallait de l'or on avait à peine du vieux linge; que les députés monarchiens, ceux desquels ils araient des promesses, les avaient trompés, et avaient joué un jeu infâme; que c'était une race jacobingire à laquelle il ne fallait pas se fier ; que malheureusement on n'avait pas assez compromis et engagé ceux qui voulaient servir la cause; que les royalistes de Paris à collet noir, à collet vert et à cadenettes , qui étalaient leurs fanfaronnades aux foyers des spectacles, étaient allés, au premier coup de fusil , se cacher sous le lit des femmes qui les souffraient.

Le Maître, leur chef, venait d'être arrêté avec d'autres instigateurs de la section Lepelletier. On avait saisi chez lui une quantité de papiers : les royalistes craignaient que ces papiers ne trabissent le secret du complot, et surtout que Le Maître ne parlat lui-même. Cependant ils ne perdirent pas courage; leurs affidés continuèrent d'agir auprès des sectionnaires. L'espèce d'impunité dont ceux-ci jouissaient les avait enhardis. Puisque la convention , quoique victorieuse , n'osait pas les frapper , elle reconnaissait donc que l'opinion était pour eux; elle n'était donc pas sûre de la justice de sa cause puisqu'elle hésitait. Quoique vaineus, ils étaient plus fiers et plus hauts qu'elle, et ils reparurent dans les assemblées électorales, pour y faire des élections conformes à leurs vœux. Les assemblées devaient se former le 20 vendémiaire et durer jusqu'au 30; le nouveau corps législatif devait être réuni le 5 brumaire. A Paris . les agents royalistes firent nommer le conventionnel Saiadin. qu'ils avaient déjà gagné. Dans quelques départements, ils provoquèrent des rixes; on vit des assemblées électorales faire scission, et se partager en

Ges menées, ce retour de hardiesse contribuèrent à irriter beaucoup les patriotes qui avaient vu, dans la joinrade du 13, se réaliser tous lenrs pronostics; ils étaient fiers à la fois d'avoir deviné juste, et d'avoir vaineu par leur courage le danger qu'ils avaient su biern pervis. Ils voulsient que la

victoire ne fût pas inutile pour eux, qu'elle amenat des sévérités contre leurs adversaires, et des réparations pour leurs amis détenus dans les prisons : ils firent des pétitions , dans lesquelles ils demandaient l'élargissement des détenus, la destitution des officiers nommés par Aubry , le rétablissement dans leurs grades de ceux qui avaient été destitués, le jugement des députés enfermés, et leur réintégration sur les listes électorales, s'ils étaient innocents. La Montagne, appuyée par les tribunes toutes remplies de patriotes, applaudissait à ces demandes, et réclamait avec énergie leur adoption, Tallien, qui s'était rapproché d'elle, et qui était le chef civil du parti dominant, comme Barras en était le chef militaire, Tallien tâchait de la contenir : il fit écarter la dernière demande relative à la réintégration sur les listes des députés détenus, comme contraire aux décrets des 5 et 13 fructidor. Ces décrets, en effet, déclaraient inéligibles les députés actuellement suspendus de leurs fonctions. Cependant la Montagne n'était pas plus facile à contenir que les sectionnaires; et les derniers jours de cette assemblée, qui n'avait plus qu'une décade à siéger, semblaient ne pouvoir pas se passer sans orage.

Les nonvelles des frontières contribuaient aussi à angmenter l'agitation, en excitant les défiances des patriotes et les espéran ces inextingnibles des royalistes. On a vu que Jourdan avait passé le Rhin à Dasseldorf, et s'était avancé sur la Sieg; que Pichegru était entré dans Manheim, et avait ieté une division au-delà du Bhin. Des événements aussi beureux p'avaient inspiré aucune grande pensée à ce Piebegru tant vanté, et il avait prouvé iei ou sa perfidie ou son incapacité. D'après les analogies ordinaires, e'est à son incapacité qu'il faudrait attribuer ses fautes; car, même avec le désir de trahir, on ne refuse jamais l'occasion de grandes victoires ; elles servent tonjours à se mettre à plus haut prix. Cependant des contemporains dignes de foi ont pensé qu'il fallait attribuer ses fausses manœuvres à sa trabison ; il est ainsi le seul général connu dans l'histoire qui se soit fait hattre volontairement. Ce n'est pas un corps seulement qu'il devait jeter au-delà de Manheim, mais toute son armée, pour s'emparer d'Heidelberg, qui est le point essentiel où se croisent les routes pour aller du llaut-Rhin dans les vallées du Necker et du Mein. C'était s'emparer alnsi du point par lequel Wurmser aurait pu se joindre à Clerfayt; c'était séparer pour jámais ces deux généraux ; e'était s'assurer la position par laquelle on pouvait se

joindre à Jourdan, et former avec lui une masse qui aurait accablé successivement Clerfaytet Wurmser, Clerfayt, sentant le danger, quitta les bords du Mein pour courir à Heidelberg; mais son lieutenant Kwasdanovich, aidé de Wurmser, était parvenu à deloger d'Heidelberg la division que Pichegru y avait laissée. Pichegru était renfermé dans Manhrim; et Clerfayt, ne craignant plus pour ses communications avec Wurmser, avait marché aussitôt sur Jourdan. Celui-ci , serré entre le Rbin rt la ligne de neutralité, ne pouvant pas y vivre comme en pays ennemi, et n'ayant aucun service organisé pour tirer ses ressources drs Pays-Bas, se trouvait, des qu'il ne pouvait ni marcher en avant, ni se réunir à Pichegru, dons une position des plus critiques. Clerfayt d'ailleurs, ne respectant pas la neutralité, s'était placé de manière à tourner sa gauche et à le jeter dans le Rhin. Jourdan ne pouvait donc pas tenir là. Il fut résolu par les représentants, et de l'avis de tous les généraux, qu'il se replierait sur Mayence pour en faire le blocus sur la rive droite. Mais cette position ne valait pas mieux que la précédente; elle le laissait dans la même pénurie, elle l'exposait aux coups de Clerfayt dans une situation désavantagruse . elle le mrttait dans le cas de perdre sa route vers Dusseldorf; en conséquence, on finit par décider qu'il battrait en retraite pour regagner le Bas-Rhin, ce qu'il fit en bon ordre, et sans être inquirté par Clerfayt, qui, nourrissant un grand projet, revint sur le Mein pour s'approcher de Mayence.

À crite nouvelle de la marche rétrograle de Perime de Samber-Alienx, se joignaisent de la bruis fiécheux aur l'armée de Samber-Alienx, ac joignaisent de la bruis fiécheux aur l'armée d'Italie. Subérer y était arrivé ace deux belleu d'issions dus l'pricades-Orientales, devenues disponibles par la paix avec l'Epapque; l'enimonisons da talsut que re général ne se croyait pas sor de sa position, et qu'il densuodait en matérie et en approximation, et qu'il densuodait en matérie et en approximation neuvral de suberie de la manache de le des des la manache de la

Ces nouvelles, qui sans doute n'avaient rien de menscant pour l'existence de la république, qui ditait toujours maîtresse du cours du Rhin, qui avait deux armées de plus à envoyer, l'une en Iallie, l'Justre en Vendée, qui venait d'apparraître par l'érénement de Quiberon à compter sur lloche, et à ne pas craindre les expéditions des émigrés; ;

ces nouvelles n'en contribuérent pas moins à réveiller les royalistes terrifiés par yrndémiaire, et à irriter les patriotes peu satisfaits de la manière dont on avait usé de la victoire. La découverte de la correspondance de Le Mattre produisit surtout le plus fischeux effet. On y vit tout entier le complot que l'on sompçonnait depuis longtemps; on y acquit la certitude de l'existence d'une agence secrète établie à Paris, communiquant avec Vérone, avec la Vrndée, avec toutes les provinces de la France. y excitant des mouvements contre-révolutionnaires, et ayant des intelligences avec plusieurs membres de la convention et des comités. La vanterie même de ces misérables agents, qui se flattaient d'avoir gagné tantôt des généraux, tantôt des députés, qui disaient avoir eu des liaisons avec les monarchiens et les thermidoriens, coutribua à exciter davantage les soupçons, et à les faire planer sur la tête des députés du côté droit.

Déjà on désignait Rovère et Saladin , et on s'était procuré contre eux des preuves convaincantes. Ce dernier avait publié une brochure contre les décrets des 5 et 15 fructidor, et venait d'en être récompensé par les suffrages des électeurs parisiens. On signalait encore, comme complices secrets de l'agence royaliste, Lesage d'Eure-et-Loir, La Rivière, Boissy-d'Anglas et Lanjuinais. Leur silence dans les journées des 11, 12 et 15 vendémiaire, les avait fort compromis. Les journaux contre-révolutionpaires, en les loyant avec affectation, contribuaient à les compromettre davantage encore. Ces mêmes fournaux, qui louzient si fort les soixante-treize. accablaient d'outrages les thermidoriens. Il était difficile qu'une rupture ne s'ensuivit pas. Les soixantetreize et les thermidoriens continuaient toujours de se réunir chez un ami commun, mais il y avait entre eux de l'humeur et peu de confiance. Vers les derniers jours de la session, on parla, dans cette réunion, des nouvelles élections, des intrigues du royalisme pour les corrompre, et du silence de Boissy, Lanjuinais, La Rivière et Lesage, pendant les scènes de vendémiaire. Legendre, avec sa pétulance ordinaire, reprocha ce silence aux quatre députés qui étairnt présents. Ceux-ci essavérent de se justifier. Lanjuinais laissa échapper le mot fort étrange de massacre du 13 vendémiaire, et prouva ainsi ou un grand désordre d'idées, ou des sentiments bien peu républicains. Tallien, à ce mot, entra dans une violente colère, et voulut sortir, en disant qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps avec des royalistes, et qu'il allait les dénoncer à la convention. On l'entoura, on le

calma, et on tâcha de pellier le mot de Lanjuinais. Néanmoins on se sépara tout à fait brouillé.

Cependant l'agitation allait croissant dans Paris. les méfiances s'augmentaient de toutes parts, les soupeons de royalisme s'étendaient sur tout le monde. Tallien demanda que la convention se format en comité secret , et il dénonce formellement Lesage, La Rivière, Bolssy-d'Anglas et Lanjuinais. Ses preuves n'étalent pas suffisantes, elles ne reposaient que sur des inductions plus ou moins probables . et l'accusation ne fut point appuyée, Louvet, quoique attaché aux thermidoriens, n'appuya pas cependant l'accusation contre les quatre députés qui étaient ses amis; mais il accusa Rovère et Saladin, et peignit à grands traits leur conduite. Il retraça leurs variations du plus fougueux terrorisme an plus foueueux rovalisme, et fit décréter leur arrestation. On arrêta aussi Lhomond, compromis par Le Maltre et Aubry, auteur de la réaction militaire.

Les adversaires de Tallien demandérent en représaille le publication d'une lettre du prétendant au duc d'Harcourt, où, parlant de ce qu'on lui mandait de Paris , il disait ; Je ne puis croire que Tallien soit un roualiste de la bonne espèce. On doit se souvenir que les agents de Paris se flattaient d'avoir gagné Tallien et llocbe. Leurs vanteries habituelles, et leurs calomnies à l'égard de Hoche, suffisent pour justifier Tallien. Cette lettre fit peu d'effet, car Tallien, depuis Quiberon, et depuis sa conduite en vendémisire, loin de passer pour royaliste, était considéré comme un terroriste sanguinaire. Ainsi, des hommes qui auraient dû s'entendre pour sauver à efforts communs une révolution qui était leur ouvrage, se défiaient les uns des autres, et se laissaient compromettre, sinon gagner par le royalisme. Grace aux calomnies des royalistes. les derniers jours de cette illustre assemblée finissaient comme ils svajent commencé, dans le trouble et les orages.

Tallien demanda enfin la nomination d'une commission de cinq membres, chargée de proposer des mesures efficaces pour sauver la révolution pendant la transition d'un gouvernement à l'autre. La convention nomma Tallien, Dubois-Crancé, Florent Guyot, Roux de la Marne, et Pons de Verdun. Le but de cette commission était de prévenir les manœuvres des royalistes dans les élections, et de rassurer les républicains sur la composition du nouveau gouvernement. La Montagne, pleine d'ardeur, et s'imaginant que cette commission allait réaliser tous ses vœux, crut un Le Malire, datée du 10 octobre 1795.

instant et répandit le bruit qu'on allait annuler toutes les élections, et suspendre pour quelque temps encore la mise en activité de la constitution. Elle s'était persuadée, en effet, que le moment n'était pas venu d'abandonner la république à ellemême, que les royalistes n'étaient pas assez abattus, et qu'il fallait continuer quelque temps encore le gouvernement révolutionnaire pour les abstire. Les contre-révolutionnaires affectèrent de répandre les mêmes bruits. Le député Thibaudeau, qui jusque-là n'avait marché ni avec la Montagne , ni avec les thermidoriens, ni avec les monarchiens, mais qui s paru néanmoins un républicain sincère, et sur lequel trente-deux départements venaient de fixer leur choix, car on avait l'avantage en le nommant de ne se déclarer pour aucnn parti, le député Thibaudeau ne devait pas natureliement se défier de l'état des esprits autant que les thermidoriens. Il croyait que Tallien et son parti calomuiaient la nation en voulant prendre tant de précautions contre elle ; il supposa même que Tallien avait des projets personnels, qu'il voulsit se placer à la tête de la Montagne, et se donner une dictature, sous le prétexte de préserver la république des royalistes. Il dénonca d'une manière virulente et amère ce prétendu projet de dictature, et fit contre Tallien une sortie imprevue, dont tous les républicains furent surpris, car ils n'en comprensient pas le motif. Cette sortie même compromit Thibaudeau dans l'esprit des plus défients, et lui fit supposer des intentious qu'il n'avait pas. Quoiqu'il rappelat qu'il était régicide, on savait bien, par les lettres saisies', que le mort de Louis XVI pouvait être rachetée par de grands services rendus à ses héritiers, et cette qualité ne paraissait plus une garantie complète. Aussi, quoique ferme republicain, sa sortie contre Tallien lui nuisit dans l'esprit des patriotes, et lui valut de la part des Royalistes des éloges extraordinaires. On l'appela Barre-de-Fer.

Le convention passa à l'ordre du jour, et ettendit le rapport de Tallien au nom de la commission des cinq. Le résultat des travaux de cette commission fut un projet de décret qui contensit les mesures suivantes :

Exclusion de toutes fonctions civiles, municipsles, législatives, judiciaires et militaires, des émigrés et parents d'émigrés, jusqu'à la paix géné-

\* Moniteur de l'an IV, page 150 , lettre de d'Entrasgues à

Permission de quitter la France, en emportant leurs biens, àtous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la république:

Destitution de tous les officiers qui n'avaient pas servi pendant le régime révolutionnaire, c'est-àdire depuis le 10 août, et qui avaient été replacés depuis le 13 germinal, e'est-à-dire depuis le travail d'Aubry.

Ces dispositions furent adoptées.

La convention décréta ensuite d'une manière solennelle la réunion de la Belgique à la France, et sa division en départements. Enfin, le 4 hrumaire, au moment de se séparer, elle voulut terminer par un grand acte de clémence sa longue et oragense carrière. Elle décréta que la peine de mort serait abolie dans la république française, à dater de la paix générale; elle changes le nom de la place de la Révolution en celui de place de la Concorde; enfin elle prononça une amnistie pour tous les faits relatifs à la révolution, excepté pour la révolte du 13 vendémiaire, C'était mettre en liberté les hommes de tous les partis, excepté Le Maltre, qui était le seul des conspirateurs de vendémisire contre lequel II existat des preuves suffisantes. La déportation proponcée contre Billaud-Varennes, Collotd'Herbois et Barrère, qui avait été révoquée pour les faire juger de nouveau, c'est-à-dire pour les faire condamner à mort, fut confirmée, Barrère, qui seul n'était pas encore embarqué, dut l'être-Toutes les prisons durent s'ouvrir. Il était deux heures et demie, 4 hrumaire an IV (26 octobre 1795); le président de la convention pronouça ces mots: « La convention nationale déclare que sa » mission est remplie, et que sa session est termi-» néc. » Les cris mille fois répétés de : Vive la république! aecompaguèrent ees dernières paroles.

Ainsi se termina la longue et mémorable session de la convention nationale. L'assemblée constituante avait eu l'ancienne organisation féodale à détruire, et une organisation nouvelle à fonder : l'assemblée législative avait eu cette organisation à essayer, en présence du roi laissé dans la constitution. Après un essai de quelques mois, elle recnnnut et déclara l'incompatibilité du rol avec les institutions nouvelles, et sa complicité avec l'Europe conjurée; elle suspendit le roi et la constitution. et se démit. La convention trouva donc un roi détrôné, une constitution annulée, la guerre déclarée à l'Europe, et, pour toute ressource, une administration entièrement détruite, un papier-monnaie discrédité, de vieux cadres de régiments usés et vides. Ainsi, ce n'était point la liberté qu'elle avait à proclamer en présence d'un trône affaibli et méprisé, c'était la liberté qu'elle avait à défendre contre l'Europe entière; et cette tache était hien autre! Sans s'épouvanter un instant, elle proclama la république à la face des armées ennemies; puis elle immola le roi pour se fermer toute retraite; elle s'empara ensuite de tous les ponvoirs, et se constitua en dictature. Des voix s'élevèrent dans son sein, qui parlaient d'humanité quand elle ne voulait entendre parler que d'énergie ; elle les étouffa. Bientôt cette dictature, qu'elle s'était arrogée sur la France par le besoin de la conservation commune, douze membres se l'arrogèrent sur elle, par la même raison et par le même besoin. Des Alpes à la mer, des Pyrénées au Rhin, ccs douze dictateurs s'emparérent de tout, hommes et choses, et commencèrent avec les nations de l'Europe la lutte la plus terrible et la plus grande dont l'histoire fasse mention. Pour rester directeurs suprêmes de cette œuvre immense, ils immolérent alternativement tous les partis; ct, suivant la condition humaine. ils eurent les excès de leurs qualités. Ces qualités étaient la force et l'énergie; l'excès fut la cruauté, Ils versèrent des torrents de sang, jusqu'à ce que, devenus inutiles par la victoire, et odieux par l'abus de la force, ils succombèrent. La convention reprit alors pour elle la dictature, et commença pen à peu à relâcher les ressorts de son administration terrible. Rassurée par la victoire, elle écouta l'humanité, et se livra à son esprit de régénération. Tout ce qu'il y a de bon et de grand, elle le souhaita, et l'essaya pendant une année; mais les partis, écrasés sous une autorité impitoyable, renaquirent sous une autorité clémente. Deux factions, dans lesquelles se confondaient, sous des nuances infinies, les amis et les ennemis de la révolution. l'attaquèrent tour à tour. Elle vainquit les uns en germinal et prairial, les autres en vendémiaire, et jusqu'au dernier jour se montra héroique au milien des dangers. Elle rédiges enfin une constitution républicaine, et, après trois ans de lutte avec l'Europe, avec les factions, avec elle-même, sanglante et mutilée, elle se démit, et transmit la France au directoire.

Son sourenir est demeuré terrible; mais pour elle il n'y a qu'un fait à aléguer, un seul, et tous les reproches tonhent devant ce fait immense; elle nous a saurés de l'inrasion étrangère! Les précédentes assemblées lui avaient legue la France compromise, elle légua la France saurée au directoire et à l'empire. Si en 1793 Feinigration füt rentrée en France. Il ne restatit bus trace des gurrase da le en France. Il ne restatit bus trace des gurrase da les en France. Il ne restatit bus trace des gurrase da les constituante et des bienfaits de la révolution; au litud de es alunifables institutions érriles, de ces magnifiques exploits qui signalèrent la constituante, la convention, le directoire, le consusti et l'empire, nous arions l'anarchie sanglante et lause que nous vopons aujourn'ilui au-édit des Prychiers. En repoussant l'invancion des rois conjurés contre notre république, le concernition a sauser à la revolution une action non interrompue de trente années sur le soid de la Pramee, et à donné sies currers le le oid de la Pramee, et à donné sies currers le qui leur fuit hever. I'impuisante volère des entemis de l'hummièr.

Aux hommes qui s'appellent avec orgueil patriotes de 89, la convention pourra toujours dire : « Vous aviez provoqué la lutte, e'est moi qui l'ai » soutenue et terminée. »

## CHAPITRE XV.

Nomination des cinq directeurs. - Installation du corpslégislatif et du directoire. - Position difficile du nouveau gouvernement. Détresse des finances ; discrédit du papiermonnaie. - Premiers travanz du directoire. - Perte des lignes de Mayence. - Reprise des hostilités en Bretagne et en Vendée. Aporoche d'une nouvelle escadre anglaise sur les cites de l'Oucsi. - Plan de finances proposé par le directoire; nouvel empreunt forcé. - Condemnation de quelques agents royalistes. - La fille de Louis XVI est rendue aux Antrichiens, en échange des représentants livrés par Dumouriez. - Situation des partis à la fin de 1795. - Armistice conclu sur le Rhin. - Opérations de l'armée d'Italie. Bataille de Loano. - Expédition de l'Be-Dieu. Départ de l'escadre anglaise. Derniers efforts de Charette; mesures du général Hoche pour opérer la pacification de la Vendée,-Résultats de la campagne de 1795.

Le S'emunire au IV (37 octobre 1789) était le jour fice pour le mise en vigueur de la constitution directoriale. Ce jour-la , les deux tiers de la conrottion, conservés au corpa-figlialel, desirent se vention, conservés au corpa-figlialel, desirent se rictoriales, se diviser en deux conveils, se consisrienterales, se diviser en deux conveils, se consisteurs chargés du pouvoir exécutif. Pendant ese premiers instants conservés à organier le corpaligislatif et le directoire, les aucteus comités de gouvernement dérestire discusser en activité, et que conventent dérestire activité, et l'est de la convenitor envoyés soit aux armées, soit dans les déperments, devieute continuer leur mission jusqu'à ce que l'installation du directoire leur fût notifiée.

sorte autra tia utatica.

La spiriotes moderie el les patricis estatis montraient une même irritation contre les particis 
main statuque le convention au 15 vendemiaire, tis 
savais attuque le convention au 15 vendemiaire, tis 
citalent remplis de craintes; lis s'encourragesient a 
simir, à se serre pour reinte un reyslame; li 
dissient hantementqu'il ne faliati appeler au directive et à toutelle places que dels houmes empages

définient leaureup des députés du nouveau tiers, 
et celebrachiseit avec inquiétade leurs noms, 
leur vie passec, et leurs opiniona connues ou présumées.

Les sectionnaires, mitraillés le 13 vendémaines, mais traités avec plus grande clémence après la victoire, édicient redevenus insolents. Fires d'avoir que la courculion, en les éparganat, avait ménage, que la courculion, en les éparganat, avait ménage leur esues, lis se montraient portout, vantaient leur esues, lis se montraient portout, vantaient leur hauts faits, éditient dans les salons les salons leurs hauts faits, éditient dans les salons les leurs hauts faits, éditient dans les salons les dures hauts faits, éditient dans les salons les qui vesuit d'abandonner le pouvier, et affectaient leur let en le leur de competer beaucoup sur les députés du nouveau tiers.

Ces députés, qui devaient venir s'asseoir au milieu des vétérans de la révolution, et y représenter la nouvelle opinion qui s'était formée en France à la suite de longs orages, étaient loin de justifier toutes les défiances des républicains et toutes les espérances des contre-révolutionnaires. On comptait parmi eux quelques membres des aneiennes assemblées, tels que Vaublane, Pastoret, Dumas, Dupont de Nemours, et l'honnète et savant Tronehet, qui avait rendu de si grands services à notre législation. On y voyait ensuite beaucoup d'hommes nouveaux, non pas de ees hommes extraordinaires qui brillent au début des révolutions, mais quelques-uns de ees mérites solides qui, dans la earrière de la politique, comme dans celle des arts, succèdent au génie; et par exemple des jurisconsultes, des administraleurs, tels que Portalis, Siméon, Barbé-Marbois, Troncon-Dueondray. En général, ces nouveaux élus, à part quelques contre-révolutionnaires signales, appartenaient à cette classe d'hommes modérés qui, n'ayant pris aueune part aux événements, et n'ayant pu par conséquent ni mal faire ni se tromper, prétendaient aimer la révolution, mais en la séparant de ce qu'ils appelaient ses erimes. Naturellement mais ils étaient déià un peu réconciliés avec la convention et la république par leur élection; car on pardonne volontiers à un ordre de choses dans lequel on a trouvé place. Du reste, étrangers à Paris et à la politique , timides encore sur ce théâtre nouveau, ils recherchaient, ils visitaient les membres les plus considérés de la convention nationale.

Telle était la disposition des esprits le 5 brumaire an IV. Les membres de la convention réélus se rapprochaient, et cherchaient à concerter les nominations qui restaient à faire, afin de rester maîtres du gouvernement. En vertu des celèbres décrets des 5 et 15 fruetidor, le nombre des députés dans le nouveau corps législatif devait être de einq cents. Si ce nombre n'était pas complété par les réélections , les membres présents le 5 brumaire devaient se former en corps électoral pour le compléter. On arrêta un projet de liste au comité de salut public, dans laquelle on fit entrer beaucoup de montagnards pronoucés. La liste ne fut pas approuvée en entier. Cependant on u'y place que des patriotes coppus. Le B. tous les députés présents, réunis en une seule assemblée, se eonstituèrent en corps électoral. D'abord ils complétèrent les deux tiers de conventionnels qui devaient sièger dans le corps-législatif; ensuite ils formèrent une liste de tous les députés mariés et âgés de plus de quarante ans, et en prirent ausort deux cent cinquante, pour composer le conseil des auciens.

Le lendemain, le eonseil des cinq-cents se réunit au Manége, dans l'ancienne salle de l'assemblée constituante, choisit Daunou pour président, Rewbell, Chénier, Cambacérès et Thibaudeau pour secrétaires. Le conseil des anciens se réunit dans l'ancienne salle de la convention, appela Larévellière-Lépaux au fanteuil, et Baudin, Lanjuinais, Bréard, Charles Lacroix au bureau. Ces choix étaient convenables, et prouvaient que, dans les deux conseils, la majorité était acquise à la canse républicaine. Les conseils déclarérent qu'ils étaient constitués , s'en donnérent avis réciproquement par des messages, confirmèrent provisoirement les pouvoirs des députés, et en renvoyèrent la vérification après l'organisation du gouvernement.

La plus importante de toutes les élections restait à faire, e'était celle des cinq magistrats charges du pouvoir exécutif. De ce choix dépendaient à la fois le sort de la république et la fortune des individus.

ils devaient être assez disposés à censurer le passé; | Les cinq directeurs, en effet, avant la nomination de tons les fonctionnaires publics, de tous les officiers des armées, pouvaient composer le gouvernement à leur gré, et le remplir d'hommes attachés ou contraires à la république. Ils étaient mattres en outre de la destinée des individus ; ils pouvaient leur ouvrir on leur fermer la carrière des emplois publics, récompenser ou décourager les talents fidèles à la cause de la révolution. L'influence qu'ils devaient exercer était douc immense. Aussi les esprits étaient-ils singulièrement préoccupés du choix qu'on allait faire,

Les conventionnels se réunirent pour se concerter sur ee choix. Leur avis à tous fut de choisir des régieides, afin de se donner plus de garanties, Les opinions, après avoir flotté quelque temps, se réunirent en faveur de Barras , Bewhell , Sieves , Larévellière-Lépaux et Le Tourneur, Barras avait rendu de grands services en thermidor, prairial et vendémiaire; il avait été en quelque sorte le législateur opposé à toutes les factions; la dernière bataille du 13 vendémiaire lui avait surtout donné une grande importance, quoique le mérite des dispositions militaires de cette journée appartint au leune Bonaparte, Rewbell, enfermé à Mavence pendant le siège, et souvent appelé dans les comités depuis le 9 thermidor, avait adopté l'opinion des thermidoriens, montré de l'aptitude et de l'application aux affaires, et une certaine vigueur de caractère. Sieves était regardé comme le premier génie spéculatif de l'époque. Larévellière-Lépaux s'etait volontairement associé aux girondins le jour de leur proscription, était revenu le 9 thermider au milieu de ses collègues, et y avait combattu de tous ses movens les deux factions qui avaient alternativement attaqué la convention. Patriote doux et humain , il était le seul girondin que la Montagne pc suspectat pas, et le seul patriote dont les contrerévolutionnaires n'osassent pas nier les vertus. Il n'avait qu'un inconvenient, au dire de certaines gens : c'était la difformité de son corps : on prétendait qu'il porterait mal le manteau directorial. Le Tourneur enfin, connu pour patriote, estimé pour son caractère, était un ancien officier du génie qui avait, dans les derniers temps, remplacé Cornot au comité de salut public, mais qui était loin d'en avoir les talents, Ouelques conventionnels auraient voulu qu'on placât parmi les einq directeurs l'un des généraux qui s'étaient le plus distingués à la tête des armées, comme kléber, Noreau, Pichegru ou Hoche; mais on craignait de donner trop d'influence aux militaires, et on ne

voulnt en appeler aucun au pouvoir suprême. Pour rendre les choix certains, les conventionnels convinrent entre eux d'employer un moyen qui, sans être illégal, ressemblait fort à une supereherie. D'après la constitution, le conseil des cinq-cents devait, pour tous les choix, présenter une liste décuple de candidats au conseil des anciens. Ce dernier, sur dix candidats, en choisissait un. Pour les einq directeurs, il fallait donc présenter einquante candidats. Les conventionnels, qui avaient la majorité dans les cinq-cents, convinrent de placer Barras, Rewbell, Sieves, Larévellière-Lépaux et Le Tourneur en tête de la tiste, et d'y ajouter ensuite quarante-cinq noms inconnus, sur lesquels il serait impossible de fixer un choix. De cette manière, la préférence était forcée pour les cinq candidats que les conventionnels voulaient appeler au directoire.

Ce plan fut fidèlement suivi : seulement, un nom venant à manquer sur les quarante-cing, on ajouta Cambacérés, qui plaisait fort au nouveau tiers et à tous les modérés. Quand la liste fut présentée aux anciens, ils parurent assez mécontents de cette mauière de foreer leur choix. Dupont de Nemours, qui avait déjà figuré dans les précédentes assemblées, et qui était un adversaire déclaré, sinon de la république, au moins de la convention. Dupont de Nemours demanda un ajournement. « Sans doute, dit-il, les quarante-cinq individus qui complètent cette liste, ne sont pas indignes de votre eboix, ear, dans le cas contraire, on convieudrait qu'on a voulu vous faire violence en faveur de cinq personnages. Sans doute ces noms, qui arrivent pour la première fois jusqu'à vous, appartiennent à des bonimes d'une vertu modeste, et qui sont dignes aussi de représenter une grande république; mais il faut du temps pour parvenir à les connaître. Leur modestie même, qui les a laissés cachés, nous oblige à des recherehes pour apprécier leur mérite, et nous autorise à demander un ajournement, » Les aneiens, quoique mécontents de ce procédé, partageaient les sentiments de la majorité des cinq-eents, et confirmérent les cinq choix qu'on avait voulu leur imposer. Larévellière-Lépaux, sur deux cent dix-buit votants, obtint deux cent seize voix, tant il y avait unanimité d'estime pour eet homme de bien : Le Tourneur en obtint cent quatre-vingtneuf, Rewbell cent soixante-seize, Sieyes cent einquante-six, Barras cent vingt-neuf. Ce dernier, qui était plus homme de parti que les autres, devait exciter plus de dissentiments, et réunir moins de voix.

Ces cinq nominations eausèrent une grande satisfaction aux révolutionnaires, qui se voyaient assurés du gouvernement. Il s'agissait de savoir si les cinq directeurs accepteraient. Il n'y avait pas de doute pour trois d'entre eux, mais il y en avait deux auxquels on connaissait peu de goût pour la puissance. Larévellière Lépaux, bomme simple, modeste, peu propre au maniement des affaires et des hommes, ne trouvait et ne cherebait de plaisir qu'au Jardin des Plantes, avec les frères Thouin : il était douteux qu'on le décidat à accepter les fonctions de directeur. Sieves, avec un esprit puissant qui pouvait tout concevoir, une affaire comme un principe, était cependant incapable, par caractère, des soins du gonvernement. Peut-être aussi, plein d'humeur contre une république qui n'était pas constituée à son gré, il paraissait peu disposé à en accepter la direction. Quant à Larévellière-Lepaux. on fit valoir une considération toute puissante sur son cœur bonnète : on lui dit que son association aux magistrats qui allaient gouverner la république était utile et nécessaire. Il céda. Eneffet, parmices cinq individus, bommes d'affaires ou d'action, il fallait une vertu pure et renommée; elle s'y trouva par l'acceptation de Larévellière-Lépaux. Quant à Sieves, on ne put vaincre sa répugnance: il refusa. en assurant qu'il se croyait impropre au gouvernement.

Il fallut pourvoir à son remplacement. Il y avait un homme qui jouissait en Europe d'une considération immense, c'était Carnot. On exagérait ses services militaires, qui cependant étaient réels; on lui attribuait toutes nos victoires, et bien qu'il ent été membre du grand comité de salut public, collègue de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon, on savait un'il les avait combattus avec une grande énergie. On voyait en lui l'union d'un grand génie militaire à un caractère storque. La renommée de Sieyes et la sienne étaient les deux plus grandes de l'époque. On ne pouvait mieux faire, pour la considération du directoire, que de remplacer l'une de ees deux réputations par l'autre, Carnot fut en effet porté sur la nouvelle liste, à côté d'hommes qui rendaient sa nomitation forcée. Cambacérès fut enencore ajouté à la luste, qui ne renferma que buit inconnus. Les anciens cependant n'hésitèrent pas à préférer Carnot; il obtint cent dix-sept voix sur deux cent treize, et devint l'un des cinq direc-

Ainsi Barras, Rewbel, Larévellière-Lépaux, Le Tourneur et Carnot, furent les einq magistrats chargés du gouvernement de la république. Parmi

ces cinq individus . Il ne se trouvait aucun homme de génie, ni même aucun homme d'une renommée Imposante, excepté Carnot. Mais comment faire à la fin d'une révolution sanglante, qui, en quelques annécs, avait dévoré plusieurs générations d'hommes de génie en tous genres? Il n'y avait plus dans les assemblées un orateur extraordinaire; dans la diplomatie, il n'y avait encore aucun négociateur célèbre. Barthélemy seul, par les traités avec la Prusse et l'Espagne, s'était attiré une espèce de considération, mais il n'inspirait aucune confiance aux patriotes. Dans les armées, il se formait déjà de grands généraux, et il s'en préparait de plus grands encore; mais il n'y avait maintenant aucune aupériorité décidée, et on se défiait d'ailleurs des militaires. Il n'existait donc, comme nous venons de le dire , que deux grandes renommées , Sieyes et Carnot. Dans l'impossibilité d'avoir l'unc, on avait acquis l'autre. Barras avait de l'action, Rewbell , Le Tourneur, étaient des travailleurs, Larévellière-Lépaux était un bomme sage et probe. Il cut été difficile, dans le moment, de composer autrement la magistrature suprême.

La situation dans laquelle ces cinq magistrats arrivalent au ponvoir était déplorable ; et il fallait aux uns beaucoup de courage et de vertu, aux autres beaucoup d'ambition, pour accepter une semblable tache. On était au lendemain d'un combat dans lequel il avait falln appeler une faction pour en combattre une autre. Les patriotes qui venaient de verser leur sang se montraient exigeants : les sectionnaires n'avaient point cessé d'être bardis. La Journée du 13 vendémiaire, en un mot, n'avait pas été une de ces victoires suivies de terreur , qui, tout en sommettant le gouvernement au joug de la faction victorieuse, le délivrent au moins de la faction vaincue. Les patriotes s'étaient relevés, les sectionnaires ne s'étaient pas soumis. Paris était rempli des intrigants de tous les partis, agité par toutes les ambitions, et livré à une affreuse misère.

Aujourd'hui, commeen prairial, les subsistances manquaient dans toutes les grandes communes; le papir-ronomies apportait le déserdre dans les transacions, et linisatife gouvernment sun resources. La conventión n'ayant pas voulu céder les biess autionant pour treis fois leur value de 1700, en papier, les ventes avaient été suspendues; le papier, qui ne pouvait rentre que par les ventes, ciui resté en circulation, et su depréciation avait fait d'éfrayants propris. Valenteurs vaire on inaginé l'échet de proportion pour diminuerla pete de ceux aui recressiant le susignus, cette évolte ne les ceux aui recressiant le susignus, cette évolte ne les ceux aui recressiant le susignus, cette évolte ne les ceux aui recressiant le susignus, cette évolte ne les

réduisait qu'au cinquième, tandis qu'ils ne conservaient pas même le cent-cinquantième de la valeur primitive. L'état, ne percevant que du papier par l'impôt, était ruiné comme les particuliers. Il perecvait, il est vrai, une moitié de la contribution foncière en nature, ce qui lui procurait quelques denrées pour nourrir les armées; mais souvent les moyens de transport lui manquaient, et ces denrées pourrissaient dans les magasins. Pour surcrott de dépenses, il était obligé, comme on sait, de nourrir Paris. Il livrait la ration pour un prix en assignats, qui couvrait à peine le centième des frais. Ce moyen, du reste, était le seul possible, pour fournir au moins du pain aux rentiers et aux fonctionnaires publics payés en assignats; mais cette nécessité avait porté les dépenses à un taux énorme. N'avant que du papier pour y suffire, l'état avait émis des assignats sans mesure, et avait porté en quelques mois l'émission de 12 milliards à 29. Par les anciennes rentrées et les encaisses, la somme en circulation réelle s'élevait à 19 milliards, ce qui dépassait tous les chiffres connus en finances. Pour ne pas multiplier davantage les émissions, la commission des cinq , Instituée dans les derniers jours de la convention, pour proposer des moyens extraordinaires de police et de finances, avait fait décréter en principe une contribution extraordinaire de guerre de vingt fois la contribution foncière et dix fois l'impôt des patentes, ce qui ponvait produire de 6 à 7 milliards en papier. Mais cette contribution n'était décrétée qu'en principe; en attendant on donnait aux fournisseurs des inscriptions de rentes, qu'ils recevaient à un taux ruineux. Cinq francs de rente étaient reçus pour dix francs de capital. On essavait en outre d'un emprunt volontaire à trois pour cent, qui était ruiveux aussi et mal rempli.

Dans ette édiresse épouvambale, les foucionnaires publics, ne pouvant pas irre de leurs appointements, domaient leur édinision; les soldats quitaient les armesses, qui aviante predu un tiera de leur effectif, et recusaient dans les villes, où la falblesse du gouvernement leur permettait de rester impunément. Ainsi cinq aracées et une cajutale limmente a lomorir, avec la sinage faculté d'énsitre des assignais sons valeur; ces aracées à recursor, le gouvernement enteirs reconsilieur au recursor de la constitue de la constitue de la téche des cinq magistaris qui vensient être appede à l'administration suscrème de la resultaine.

Le besoin d'ordre est si grand dans les sociétés bumaines, qu'elles se prétent elles-mêmes à son rétablissement, et secondent merveilleusement eeux qui se chargent du soin de les réorganiser ; il serait impossible de les réorganiser si elles ne s'y prètaient pas, mais il n'en faut pas moins reconnaître le courage et les efforts de ceux qui osent se charger de pareilles entreprises. Les cinq directeurs. en se rendant au Luxembourg , n'y trouvèrent pas un seul meuble. Le concierge leur prêta une table boiteuse, une feuille de papier à lettre, une écritoire, pour écrire le premier message qui annonçait aux deux conseils que le directoire était constitué. Il n'y avait pas un sou en numéraire à la trésorerie. Chaque nuit on imprimait les assignats nécessaires au service du lendemain, et ils sortaient tout humides des presses de la république. La plus grande incertitude régnait sur les approvisionnements, et pendant plusieurs jours on n'avait pu distribuer que quelques onces de pain ou de riz au peuple.

La première demande fut une demande de fonds. D'après la constitution nouvelle, il fallait que toute dépense fût précédée d'une demande de fonds, avec allocation à chaque ministère. Les deux conseils accordaient la demande, et alors la trésorerie, qui avait été rendue indépendante du directoire , comptait les fonds accordés par le décret des deux conseils. Le directoire demanda d'abord trois milliards en assignats, qu'on lui accorda, et qu'il fallut échanger sur-le-champ contre du numéraire. Était-ce la trésorerie ou le directoire qui devait faire la négociation en numéraire? e'était là une première difficulté. La trésorerie, en faisant ellemême des marchés, sortait de ses attributions de simple surveillance. On résolut espendant la difficulté en lui attribuant la négociation du papier. Les trois milliards pouvaient produire au plus vingt ou ving-cinq millions écus. Ainsi ils pouvaient suffire tout au plus aux premiers besoins courants. Sur-le-champ on se mit à travailler à un plan de finances, et le directoire annonca aux deux conseils qu'il le lui soumettrait sous quelques jours. En attendant il fallait faire vivre Paris, qui manquait de tout. Il n'y avait plus de système organisé de réquisitions; le directoire demanda la faculté d'exiger, par voie de sommation, dans les départements voisins de celui de la Seine , la quantité de deux cent cinquante mille quintaux de blé, à compte sur l'impôt foncier payable en nature. Le directoire songea ensuite à demander une foule de lois pour la répression des désordres de toute espèce, et particulièrement de la désertion, qui diminuait chaque jour la force des armées. En même temps

il se mit à choisir les individus qui devaient composer l'administration. Merlin de Douai fut appelé an ministère de la justice; on fit venir Aubert-Dubayet de l'armée des côtes de Cherbourg pour lui donner le portefeuille de la guerre : Charles Laeroix fut placé aux affaires étrangères, Faypoult aux finances, Benezech, administrateur éclairé, à l'interienr. Le directoire s'etudia ensuite à trouver, dans la multitude de solliciteurs qui l'assiègeaient. les homines les plus capables de remplir les fonetions publiques. Il n'était pas possible que, dans cette précipitation , il ne fit de très-mauvais choix. Il employa surtout beaucoup de patriotes, qui s'étaient trop signalés pour être impartiaux et sages. Le 13 vendémiaire les avait rendus nécessaires, et avait fait oublier la crainte qu'ils inspiraient. Le gouvernement entier, directeurs, ministres, agents de toute espèce, fut done formé en haine du 15 vendémiaire et du parti qui avait provoqué cette journée. Les députés conventionnels eux-mêmes ne furent pas eneore rappelés de leurs missions; et pour cela le directoire n'eut qu'à ne pas leur notifier son installation; il voulait ainsi leur donner le temps d'achever leur ouvrage. Fréron, envoyé dans le Midi pour y réprimer les fureurs contrerévolutionnaires, put continuer sa tournée dans ces contrées malheureuses. Les einq directeurs travaillaient sans relâche, et déployaient dans ces premiers moments le même zele qu'on avait vu deployer aux membres du grand comité de salut public, dans les jours à jamais mémorables de septembre et octobre 1793.

Malheureusement, les difficultés de eette tâche étaient aggravées par des défaites. La retraite à laquelle l'armée de Samhre-et-Meuse avait été obligée donnait lieu au bruit les plus alarmants. Par le plus vicieux de tous les plans, et la trabison de Pichegru, l'invasion projetée en Allemagne n'avait pas du tout réussi, comme on l'avu. Onavait voulu passer le Rhin sur deux points, et occuper la rive droite par deux armées. Jourdan, parti de Dusseldorf après avoir passé le fleuve avec beaucoup de bonbeur, s'était trouvé sur la Lahn, serré entre la ligne prussienne et le Rhin, et manuuant de tout dans un pays neutre, où il ne pouvait pas vivre à discretion. Cependant cette détresse n'aurait duré que quelques jours s'il avait pu s'avancer dans le pays ennemi, et se joindre à Piehegru, qui avait trouvé, par l'occupation de Manheim, un moyen si facile et si peu attendu de passer le Rhin. Jourdan aurait réparé, par cette jonction, le vice du plan de campagne qui lui était imposé; mais Piehegru, qui debatati encore les conditions de sa défection avec les agents du prince de-Gonde, à ravial jeté andel jà du hibi qu'un corps i nutilisant. Il c'obtimis 
à a pe passare le feure avec le grac deton armée, 
et laissist Jourdon sent en fiére au miliera de l'Atce l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'Atce l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'alternative de l'Atce de l'alternative de l'alternative

Les ennemis de la république triomphaient de ce mouvement rétrograde et répandaient les bruits les plus alarmants. Leurs malveillantes prédictions se réalisèrent au moment même de l'installation du directoire. Le vice du plan adopté par le comité de salut public consistait à diviser nos forces, à laisser ainsi à l'ennemi, qui occupait Mayence, l'avantage d'une position centrale, et à lui inspirer par-là l'idée de réunir ses troupes, d'en porter la masse entière sur l'une ou l'autre de nos deux armées. Le général Clerfayt dut à cette situation que inspiration heureuse, et qui attestait plus de génie qu'il n'en avait montré jusqu'ici, et qu'il n'en montra aussi dans l'exécution. Un corps d'environ trente mille Français bloquait Mayence. Maltre de cette place, Clerfayt pouvait en déboucher, et accahler ce corps de blocus, avant que Jourdan et Pichegru eussent le temps d'accourir. Il saisit, en effet, l'instant convenable avec beaucoup d'à-propos. A peine Jourdan a'était-il retiré sur le Bas-Rhin, par Dusseldorf et Neuwied, que Clerfayt, laissant un détachement pour l'observer, se rendit à Mayence, et y concentra ses forces, pour déboucher subitement sur le corps de blocus. Ce corps, sous les ordres du général Schaal, s'étendait en demi-cercle autonr de Mayence, et formait une liene de près de quatre lieues, Quoiqu'on eut mis beaucoup de soin à la fortifier, son étendue ne permettait pas de la fermer exactement. Clerfayt, qui l'avait hien observée, avait découvert plus d'un point facilement accessible. L'extrémité de cette ligue demi-circulaire, qui devait s'appuyer sur le cours supérieur du Rhin , laissait entre les derniers retranchements et le fleuve une vaste prairie. C'est sur ce point que Clerfayt résolut de porter son principal effort. Le 7 brumaire (29 octobre), il déboucha par Mayence avec des forces imposantes, mais point assez considérables cependant pour rendre l'opération déci-

sive. Les militaires lui ont reproché, en effet, d'avoir laissé sur la rive droite un corps qui, employé, à agir sur la rive gauche, aurait inévitablement amené la ruine d'une partie de l'armée française. Clerfayt dirigea, le long de la prairie qui remplissait l'intervalle entre le Rhin et la ligne de biocus. une colonne qui s'avança l'arme au bras. En même temps, une flottille de chaloupes canonnières remontait le fieuve pour seconder le mouvement de cette colonne. Il fit marcher le reste de son armée sur le front des lignes, et ordonna une attaque prompte et vigoureuse. La division française placée à l'extrémité du demi-cercle, se voyant à la fois attaquée de front, tournée par un corps qui filait le long du fleuve, et canonnée par une flottille dont les boulets arrivaient sur ses derrières, prit l'épouvante, et s'enfuit en désordre. La division de Saint-Cyr, qui était placée immédiatement après celle-ci, se trouva deconverte alors, et menacee d'être débordée. Heureusement l'aplomb et le coupd'œil de son général la tirèrent de péril. Il fit un changement de front en arrière, et exécuta sa retraite en bon ordre, en avertissant les autres divisions d'en faire autant. Dès cet instant, tout le demi-cercle fut abandonné; la division Saint-Cyr fit son mouvement de retraite sur l'armée du Haut-Rhin; les divisions Mengaud et Renaud qui occupaient l'autre partie de la ligne, se trouvant séparées, se replièrent sur l'armée de Sambre-et-Meuse, dont , par bonheur , une colonne , commandée par Marceau, s'avancait dans le Hunds-Ruck, La retraite de ces dernières divisions fut extrêmement difficiie, et aurait pu devenir Impossible, si Clerfayt, comprenant hien toute l'importance de sa belle manœuvre, cut agi avec des masses plus fortes, et avec une rapidité suffisante. Il pouvait, de l'avis des militaires, après avoir rompu la ligne française, tourner rapidement les divisions qui descendaient vers le Bas-Rhin, les envelopper et les enfermer dans le conde que le Rhin forme de Mayence à Bingen.

Lamacaure de Clerteg i vin fui pas moins triebelle, et regrafie coume la premier de ce genre exécuté par les coalides. Tradis qu'il calevait sinà les lignen dell'apprece. Wormer, faisant un atteque simultanie sur Pichegru, lui avait culeve le pont du Necker, et l'avait cunier repossed dans les murs de Mainbelin. Aisia, les deux armées franies murs de Mainbelin. Aisia, les deux armées franterior de l'antier de l'avait de l'avait de l'avait de l'avait crées l'une de l'autre par Certegt, qui avait chance de ce qui bloquiel Mayence, pousient courir de grands dangers derant un général entreprenant et audacieux. Le deraiter érénement les avait fort chranlèes; des flyunds avaient courst jusque dans l'intérieur, et un dénâment absolu ajoutait au découragement de la éfaits. Cleraly, beureusement, se hatait peu d'agir, et employait beaucoup plus de temps qu'il n'en aurait failu pour concentrer toutes ses forces.

Ces tristes nouvelles, arrivées du 11 au 12 brumaire à Paris, au moment même de l'installation du directoire, contribuèrent beaucoup à augmenter les difficultés de la nouvelle organisation républicaine. D'antres événements, moins dangereux en réalité, mais tout aussi graves en apparence, se passaient dans l'Ouest. Un nouveau débarquement d'émigrés menacait la république. Après la funeste descente de Quiberon, qui ne fut tentée, comme on l'a vu, qu'avec une partie des forces préparées par le gouvernement anglais , les débris de l'expédition avaient été transportés sur la flotte anglaise, et déposés ensuite dans la petite lle d'Ouat. On avait débarqué là les malheureuses familles du Morbihan, qui étaient accourues an-devant de l'expédition, et le reste des régiments émigrés. Une épidémie et d'affreuses discordes régnaient sur ce petit éeueil. Au bout de quelque temps, Puisaye, rappelé par tons les chouans qui avaient rompu la pacification, et qui n'attribuaient qu'aux Anglais, et non à leur ancien chef, le malheur de Quiberon, Puisaye était retourné en Bretagne, où il avait tout préparé pour un redoublement d'hostilités. Pendant l'expédition de Ouiberon, les ehefs de la Vendée étaient demeurés immobiles, parce que l'expédition ne se dirigeait pas chez eux, parce on'ils avaient défense des agents de Paris de seconder Puisaye, et enfin parce qu'ils attendaient un succès avant d'oser encore se compromettre. Charette seul était entré en contestation avec les autorités républicaines, au sujet de différents désordres commis dans son arrondissement, et de quelques préparatifs militaires qu'on lui reprochait de faire . et il avait presque ouvertement rompu. Il vensit de recevoir, par l'intermédiaire de Paris, de nouvelles faveurs de Vérone, et d'obtenir le commandement en ehef des pays catholiques, ce qui était le but de tous ses vœux. Cette nouvelle dignité, en refroidissant le zèle de ses rivaux, avait singulièrement exeité le sien. Il espérait une nouvelle expédition dirigée sur ses côtes ; et le commodore Waren lui avant offert les munitions restant de l'expédition de Quiberon, il n'avait plus hésité; il avait fait sur le rivage une attaque générale, replié les postes

républicains, et recueilli quelques poudres et quelques fusils. Les Anglais débarquèrent en même temps sur la côte du Morbhan les malbaureuses familles qu'ils avaient tralnées à leur suite, et qui mouraient de faim et de misère dans l'Ile d'Quat. Ainsi, la pacification était rompue et la guerre recommencée.

Depuis longtemps les trois généraux républicains, Aubert-Dubayet, Hoche et Cauclaux, qui commandaient les trois armées, dites de Cherbourg, de Brest et de l'Ouest, regardaient la pacification comme rompue, non-sculement dans la Bretagne, mais aussi dans la Basse-Vendée. Ils s'étalent réunis tous trois à Nantes, et n'avaient rien su résoudre. Ils se mettaient néanmoins en mesure d'accourir individuellement sur le premier point menacé. On parlait d'un nouveau débarquement; on disait, ce qui était vrai, que la division de Quiberon n'était que la première, et qu'il en arrivait encore une autre. Averti des nouveaux dangers qui menaçaient les côtes, le gouvernement français nomma Hoche au commandement de l'armée de l'Ouest. Le vainqueur de Wissembourg et de Ouiberon était l'homme en effet auquel, dans ce danger pressant, était due toute la confiance nationale. Il se rendit aussitot à Nantes pour remplacer Canelaux. Les trois armées destinées à contenir les provinces insurgées avaient été successivement renforcées par quelques détachements venus du Nord, et par plnsieurs des divisions que la paix avec l'Espagne rendait disponibles. Hoche se fit autoriser à tirer de nouveaux détachements des deux armées de Brest et de Cherbourg, pour en augmenter celle de la Vendée, qu'il porta ainsi à quarante-quatre mille hommes. Il établit des postes fortement retranchés sur la Sèvre Nantaise qui coule entre les deux Vendées, et qui séparait le pays de Stofflet de celui de Charette. Il avait pour but d'isoler aiusi ees deux chefs, et de les empêcher d'agir de concert. Charette avait entièrement levé le masque, et proclamé de nouveau la guerre. Stofflet, Sapinaud, Scépaux, jaloux de voir Charette nommé généralissime, intimidés aussi par les préparatifs de Hoche, et incertains de l'arrivée des Anglais, ne bougeaient point encore. L'escadre anglaise parut enfin , d'abord dans la baie de Oniberon, et puis dans celle de l'Ile-Dieu, en face de la Basse-Vendée. Elle portait deux mille hommes d'infanterie anglaise, cinq cents cavaliers tous équipés, des cadres de régiments émigrés, grand nombre d'officiers, des armes, des munitions, des vivres, des vêtements pour une armée eonsidérable, des fonds en espèces métalliques, « enfin le prince tan attendu. Des forces plus considérables devaient suitres il repédition avait un commencement de succès, et ai le prince prouvait son deis sincère des mettre à la tite du parti repátifice. A poinc l'expédition fut signales aux parti repátifice. A poinc l'expédition fut signales aux des des missaires suprise du prince, pour sei des missaires suprise du prince, pour sociamer l'honneur de le leur dévoinnent, pour recisimer l'honneur de le leur dévoinnent, pour recisimer l'honneur de le leur dévoinnent, desit le mieux placé pour concourir au di titoral, était le mieux placé pour concourir au di titoral, était le mieux placé pour concourir au de toute l'emigration, attirisent toute l'expédition de le coute l'emigration, attirisent toute l'expédition par néver since de loute l'emigration, attirisent toute l'expédition par néver since de le segretation, attirisent toute l'expédition par néver since de le segretation, attirisent toute l'expédition par néver since de le segretation, attirisent toute l'expédition par néver since de l'emigration, attirisent toute l'expédition par néver since de l'emigration attirisent toute l'expédition par néver since de l'emigration attirisent toute l'expédition par never since de l'emigration attirisent toute l'expédition par never since de l'emigration attirisent toute l'expédition de l'emigration attirisée de l'emigrat

lloche, pendant ce temps, faisait ses préparatifs, avec son activité et sa résolution accoutumées. Il forma le projet de diriger trois colonnes, de Challans, Clisson et Saint-Hermine, trois points placés à la circonférence du pays, et de les porter sur Belleville, qui était le quartier-général de Charette. Ccs trois colonnes, fortes de vingt à vingt-deux mille hommes, devaient par leur masse imposer à la contrée, ruiner le principal établissement de Charette, et le jeter, par une attaque brusque et vigoureuse, dans un désordre tel qu'il ne pût protéger le déharquement du prince émigré, lloche, en effet, fit partir ces trois colonnes, et les réunit à Belleville sans y trouver d'obstacles. Charette, dont il espérait rencontrer et hattre le principal rassemblement, n'était point à Belleville; il avait réuni neuf à dix mille hommes, et s'était dirigé du côté de Lucon, pour porter le théâtre de la guerre vers le midi du pays, et éloigner des côtes l'attention des républicains. Son plan était bien concu , mais il manqua par l'énergie qui lui fut opposée. Tandis que Hoche entrait à Belleville avec ses trois colonnes. Charette était devant le poste de Saint-Cyr, qui couvre la route de Luçon aux Sables. Il attaqua ce poste avec toutes ses forces : deux cents républicains retranchés dans une église y firent une résistance hérotque, et donnèrent à la division de Lucon, qui entendait la canonnade, le temps d'accourir à leur secours. Charette, pris en flanc, fut entièrement battu, et obligé de se disperser avec son rassemblement pour rentrer dans l'intérieur du Marais.

Hoche, ne trouvant pas l'ennemi devant lui, et décourrant la véritable intention de son mouvement, mena ses colonnes aux points d'où elles étaient parties, et s'occupa d'établir un camp retranché à Soullans, vers la côte, pour fondre sur le premier corps aui esscierait de débarquer. Dans cet intervalle, le prince émigré, entouré d'un nombreux consoil et des enorés de tous les chefs betons et vrndéens, continuait de délibérer sur les plans de déburquement, et laissait à lioche le temps de préparce se suopresa dérásiance. Les volles ngalaises, demeurant en vue des côtes, ne cessaient de proroquer les craintes des républicains et les espérances des royalistes.

Ainsi , dès les premiers jours de l'installation du directoire, une défaite devant Mayence, et un débarquement imminent dans la Vendée, étaient des sujets d'alarme dont les ennemis du gouvernement se servaient avec une grande perfidie pour rendre son établissement plus difficile. Il fit expliquer ou démentir une partie des bruits qu'on répondait sur la situation des deux frontières, et donna des éclaircissements sur les événements qui venaient de se passer. On ne pouvait guère dissimuler la défaite essuyée devant les lignes de Mayence ; mais le gouvernement fit répondre aux discours des alarmistes que Dusseldorf et Neuwied nous restaient encore ; que Manheim était toujours en notre pouvoir ; que par conséquent l'armée de Samhre-et-Meuse avait deux têtes de pont, et l'armée du Rhin une, pour déboucher quand il leur conviendrait au-delà du Rhin; que notre situation était donc la même que celle des Autrichiens, puisque, s'ils étaient maîtres par Mayence d'agir sur les deux rives, nous l'étions nous aussi par Dusseldorf, Neuwied et Manheim, Le raisonnement était juste; mais il s'agissait de savoir si les Autrichiens, poursuivant leur succès, ne nous enlèveraient pas bientôt Neuwied et Manheim, et ne s'établiraient pas sur la rive gauche, entre les Vosges et la Moselle. Quant à la Vendée. le gouvernement fit part des dispositions vigourenses de Hoche, qui étaient rassurantes pour les esprits de bonne foi, mais qui n'empéchaient pas les phtriotes exaltes de concevoir des craintes, et les contrerévolutionnaires d'en répandre.

et de la commune de cel regional directoir redouldat de cliente pour réceptaire le gourerment, l'administration, et surtout les finances. Trois militard dissignats lui aisseit été accordés, comme on a va, et avaient produit tout au plus vings et quelques millions en ceut. L'empunt violonaire ouvert à trois pour cent, dans les derniers jours de la concention, vensuil fêtre suspendie, et pour un capital ca pupier, l'état prometait une rente réelle, et dissistium auracher rémieres. La text cartarofinaire dissistium auracher rémieres. La text cartarofinaire ainsistium auracher rémieres. La text cartarofinaire de parties de la communication de consistent de partier pour le capital de partieres. La text cartarofinaire de partieres de la communication de consistent de partieres de sections de section de partieres de partieres de la celestion de cartarofinaire de partieres de la communication de la co

de la convention à l'égard des contribuables. Tous | les services allaient manquer. Les particuliers, remboursés d'après l'échelle de proportion, élevaient des réclamations si amères qu'on avait été obligé de suspendre les remboursements. Les mattres de postes, par és en assignats, annoncaient qu'ils allaient se retirer; car les secours insuffisants du gouvernement ne couvraient plus leurs pertes, Le service des postes allait manquer sous peu. c'est-à-dire que toutes les communications, même écrites, allaient cesser dans toutes les parties du territoire. Le plan de finances annoncé sous quelques jours devait donc être donné sur-le-champ. C'était là le premier besoin de l'état et le premier devoir du directoire. Il fut enfin communiqué à la commission des finances.

La masse des assignats circulants pouvait être évaluée à environ 20 milliards. Même en supposant les assignats encore au centième de la valeur, et non pas au cent cinquantième, ils ne formaient pas une valeur réelle de plus de 200 millions : il est certain qu'ils ne figuraient pas pour davantage dans la circulation, et que ceux qui les possédaient ne pouvaient les faire accepter pour une valeur supérieure. On aurait pu tout à coup revenir à la réalité, ne prendre les assignats que pour ce qu'ils valaient véritablement, ne les admettre qu'au cours, soit dans les transactions entre particuliers, soit dans l'aequittement des impôts, soit dans le paiement des biens nationaux. Sur-le-champ alors, cette grande et effrayante masse de papier, cette dette énorme aurait disparu. Il restait à peu près sept milliards écus de hiens nationaux, en y comprenant ceux de la Belgique, et les forêts nationales; on avait donc d'immenses ressources pour retirer ces 20 milliards, réduits à 200 millions, et pour faire face à de nouvelles dépenses. Mais cette grande et hardie détermination était difficile à prendre ; elle était repoussée à la fois par les esprits scrupuleux, qui la considéraient comme une banqueroute, et par les patriotes, qui disaient qu'on voulait ruiner les assignats.

Les uns et les antres se montraient peu éclairés. Cette banqueroute, si c'en était nne, était inévitable, et s'accomplit plus tard. Il s'agissait seulement d'abréger le mal, c'est-à-dire la confusion, et de rétablir l'ordre dans les valeurs, seule justice que doive l'état à tout le monde. Sans doute, au premier aspect, c'était nne banqueroute que de prendre aufourd'hui pour 1 franc nn assignat qui, en 1790 avait été émis pour 100 francs, et qui contenait alors la promesse de 100 francs en terre. D'après ce principe, il aurait donc fallu prendre les 20 milliards valait. Les patriotes disaient que c'était ruiner l'as-

de papier pour 20 milliards écua, et les paver intégralement ; mais les biens nationaux auraient à peine payé le tiers de cette somme. Dans le cas même où l'on aurait pu payer la somme intégralement, il faut se demander combien l'état avait reçu en émettant ces 20 milliards? 4 ou 5 milliards peut-être. On ne les avait pas pris ponr davantage en les recevant de ses mains, et il avait déjà remboursé par les ventes une valeur égale en biens nationaux. Il y aurait donc eu la plus cruelle injustice à l'égard de l'état, c'est-à-dire de tous les contribuables, à considérer les assignats d'après leur valeur primitive. Il fallait donc consentir à ne les prendre que pour une valeur réduite : on avait même commencé à le faire, en adoptant l'échelle de proportion.

Sans doute, s'il y avait encore des individus nortant les premiers assignats émis, et les ayant gardes sans les échanger une seule fois, ceux-là étaient exposés à une perte énorme; car les ayant recus presque au pair, ils allaient essuyer aujourd'hui tonte la réduction. Mais c'était là une fiction tout à fait fausse. Personne n'avait gardé les assiguats en dépôt, car on ne thésaurise pas le papier : tout le monde s'était hâté de les transmettre, et chaeun avait essuyé une portion de la perte. Tout le monde avait souffert déjà sa part de cette prétendue hanqueroute, et des lors ce n'en était plus une. La banqueroute d'un état consiste à faire supporter à quelques individus, c'est-à-dire aux créanciers. la dette qu'on ne veut pas faire supporter à tous les contribuables; or, si tout le monde avait du plus au moins souffert sa part de la dépréciation des assignats, il n'y avait banqueroute pour personne. On pouvait enfin donner une raison plus forte que toutes les autres. L'assignat n'eût-il baissé que dans quelques mains, et perdu de son prix que pour quelques individus, il avait passe maintenant dans les mains des spéculateurs sur le papier, et c'ent été cette classe, beaucoup plus que celle des véritables lésés, qui aurait recueilli l'avantage d'une restauration Insensée de valeur. Aussi Calonne avait-il écrit à Londres une brochure, où il disait, avec heaucoup de sens, qu'on se trompait en croyant la France accablée par le fardeau des assignats; que ce papier-monnaie était un moven de faire la banqueroute sans la déclarer. Il aurait du dire , pour s'exprimer avec plus de justice, qu'elle était un moyen de la faire porter sur tout le monde, c'est-àdire de la rendre nulle.

Il était donc raisonnable et juste de revenir à la réalité, et de ne prendre l'assignat que pour ce qu'il signat, qui avait sauvé la révolution, et regardaient ; cette idée comme une conception sortie du cerveau des royalistes. Ceux qui prétendaient raisonner avec plus de lumières et de connaissance de la question, soutenaient qu'on allait faire tomber tout à coup le papier, et que la circulation ne pourrait plus se faire, faute du papier qui aurait péri, et faute des métanx qui étaient enfonis ou qui avaient passé à l'étranger. L'avenir démentit ceux qui faisaient ce raisonnement; mais un simple calcul aurait dù tout de suite les mettre sur la voie d'une opinion plus inste. En réalité, les 20 milliards d'assignats représentaient moins de 200 millions; or, d'après tous lrs calculs, la circulation ne pouvait pas se fairr autrefois sans moins de 2 milliards, or on argent. Si done, aujourd'hui, les assignats n'entraient que pour 200 millions ilans la circulation, avec quoi se faisait le reste drs transactions? llest birn évident que les mitaux devaient circuler en très-grande quantité, et ils circulaient en effet, mais dans les provinces et les campagnes, loin des yeux du gouvernement. D'ailleurs les métaux, comme toutes les marchandisrs, viennent toujours là où le besoin les appelle. rt, en chassant le papier, ils seraient revraus, comme ils revinrent en effet quand le papier périt de lui-mème.

C'était donc une double errare, et tré-emanisée dans les septis, que de regrafe la réduction de l'assignat à sa valeur réelle comme une banque-route et comme une les situations ables de circulation. Elle n'avait qu'un incouvrément, mais en rétait pas celui qu'un la reproduit, comme on va le voir bernold. La commission des mais en rétait pas celui qu'un la reproduit, comme on va le voir bernold. La commission des mais en retait par le production de la resultation de la resultation. Après à Vitre concernée avec le directoire, elle arrête le projet suivant.

En attendint que, par le nouveau plan, la vende né biens et la perception das implos finent rentrer des valeurs non pas ficilires, mais réelles, il fallai se servir cenor des assignats. On proposa de porter l'émission à 30 milliards, mais en violigennt à en pas la poter su-cleit. As 30 milles et planche derait être solemellement brisée. Ainsi on planche derait être solemellement brisée. Ainsi on transurat le public sur la quantide de nouvelles (missions. On conservai una 30 milliarde émis un passignat qui, alma in circulation, un visibi roilement que le cent cioquantième et beancough moins, était léquide in trentième; e qui était un saser grand avantage fils sux porteurs du papier. On conservair encore un milliard deux de terres à

récompenser les soldats de la république, milliard qui leur était promis depuis longtemps. Il en restalt done einq, sur les sept dont on pouvait disposer. Dans ces cinq se trouvaient les forêts nationales, le mobilier des émigrés et de la couronne, les maisons rovales, les biens du clergé belge. On avait donc encore cinq milliards écus disponibles. Mais la difficulté consistait à disposer de cette valeur. L'assignat, en effet, avait été le moyen de la mettre en circulation d'avance, avant que les biens fussent vendus. Mais l'assignat étant supprimé, puisqu'on ne pouvait ajouter que 10 milliards aux 20 existants, somme qui, tout au plus, représentait 100 millions écus, comment réalistr d'avance la valeur des hiens, et s'en servir pour les dépenses de la guerre? C'était là la scule objection à faire à la liquidation du papier et à sa suppression. On imagina les cédules hypothécaires, dont il avait été parlé l'année précédente. D'après cet ancien plan, on devait emprunter, et donner aux prêteurs des cédules portaut bypothèque spéciale sur les birns désignés. Afin de trouver à emprunter, on devait recourir à des compagnies de finances qui se chargeraient de ces cédules. En un mot, au lieu d'un papier dont la circulation était forcée, qui n'avait qu'une hypothèque générale sur la masse des biens nationaux, et qui changenit tous les jours de valeur, on créait par les cédules un papier volontaire, qui était hypothéqué nommément sur une terre ou sur une maison, et qui ne ponvait subir d'autre changement de valeur que celui de l'objet même qu'il représentait. Ce n'était pas proprement un papiermonnaie. Il n'étalt pas exposé à tomber, parce qu'il n'était pas forcément introduit dans la circulation; mais on pouvait aussi ne pas trouver à le placer. En un mot, la difficulté consistant toujours, aujourd'hui comme au début de la révolution . à mettre en circulation la valeur des biens, la question était de savoir s'il valait mieux forcer la circulation de cette valeur, ou la laisser volontaire. Le premier moyen étant tout à fait épuisé, il était naturel qu'on songeat à essayer l'autre.

of comission done qu'après avoir porté le papie de comission de qu'après avoir porté le parie à 50 milliants, qu'après avoir désigne un milliand la commandation de la patric, on firsit des cédules pour une somme proportionné nut bessias publics, et qu'on traiterait de cas cédules avec des compagnies de finances. Les fortes et de la commandation de la commandation de partie de la commandation de la commandation de partie par la commandation de la commandation de partie par la commandation de partie de nibles. On devait traiter avec des compagnies pour aliéner seniement leur produit pendant un certain nombre d'années.

La conséquence de ce projet, fondé sur la réduction des assignats à leur valeur réelle, était de ne plus les admettre qu'au cours dans toutes les transactions. En attendant que, par la vente du milliard qui leur était affecté, ils pussent être retirés, ils ne devaient plus être recus par les particuliers et par l'état qu'à leur valeur du jour, Ainsi, le désordre des transactions allait cesser, et tout paiement frauduleux devenait impossible, L'état allait recevoir par l'impôt des valeurs réelles, qui convriraient au moins les dépenses ordinaires, et il n'aurait plus à payer avec les biens que les frais extraordinaires de la guerre. L'assignat ne devait être reçu au pair que dans le paiement de l'arriéré des impositions, arriéré qui était considérable, et s'élevait à 13 milliards. On fournissait ainsi aux contribuables en retard un moyen aisé de se libérer, à condition qu'ils le feraient tout de suite; et la somme de 50 milliards, remboursable en biens nationaux au trentième, était diminuée d'autant.

Ce plan, adopté par les cion-croits, après ume lompre discussion en comité serer, fuit aussitôt lompre discussion en comité serer, fuit aussitôt porté aux anciens. Pendant que les anciens allaient el discuter, en nouvelles questions déstent sonmites aux cion-croits, sur la manière de rappete différent munièliques, et font-founissire de toute différent munièliques, et font-founissire de toute différent munièliques, et font-founissire de toute transport de la comment de la co

Le plan de finances déféré aux anciens repossit aur de bons princips; il présentait des resources, car la France en avait encore d'immenses; maltecrentement il ne surmonait pa la vérilable difficulté, est il ne rendait pas ces ressources assersentiles. Il est bien évident que la France, avec des implos qui pouvaient saifire à sa dépense annuelle des que le papier ne rendait plus la recette illusoire, avec 7 milliands éeus de biens natiomas pour rendouver les asiquate et pourvoir cut, depenses extraordinaires de la guerre, il est difficulté consistiat, en fondant un pais sur de bons principes, et en l'adaptant à l'avenir, à pourvoir surfoit au orient.

Or, les anciens ne crurent pas qu'il fallût sitôt renoncer aux assignats. La faculté d'en créer encore 10 milliards présentait tout au plus une ressource de 100 millions écus, et c'était peu pour attendre les recettes que devait procurer le nouveau plan. D'ailleurs trouverait-on des compagnies pour traiter de l'exploitation des forêts pendant vingt on trente ans? En trouverait-on pour accepter des cédules, c'est-à-dire des assignats libres? Dans l'incertitude où l'on était de pouvoir se servir des biens nationaux par les nouveaux moyens, fallait-il renoncer à l'ancienne manière de les dépenser, e'est-à-dire aux assignats forcés? Le conseil des anciens, qui apportait une grande sévérité dans l'examen des résolutions des cinq cents, et qui en avait déià rejeté plus d'une, apposa son reto sur le projet financier, et refusa de l'admettre.

Ce rejet laissa les esprits dans une grande anxiété. et on retomba dans les plus grandes incertitudes. Les contre-révolutionnaires, joyeux de ce conflit d'idées, prétendaient que les difficultés de la situation étaient insolubles, et que la république allait périr par les finances. Les hommes les plus éclairés, qui ne sont pas toujours les plus résolus, le eraignaient. Les patriotes, arrivés au plus haut degré d'irritation, en voyant qu'on avait eu l'idée d'abolir les assignats, criaient qu'on voulait détruire eette dernière création révolutionnaire qui avait sauvé la France; ils demandaient que, sans tâtonner si longtemps, on rétablit le crédit des assignats par les moyens de 95, le maximum, les réquisitions et la mort. C'était une violence et un emportement qui rappelaient les années les plus agitées. Pour comble de malbeur, les événements sur le Rhin s'étaient aggravés : Clerfayt , sans profiter en grand capitaine de la victoire, en avait cependant retiré de nouveaux avantages. Ayant appelé à lui le corps de La Tour, il avait marché sur Piebegru, l'avait attaqué sur la Pfrim et sur le canal de Frankendal, et l'avait successivement reponsse jusque sous Landau. Jourdan s'était avancé sur la Nahe à travers un pays difficile, et mettait le plus noble dévouement à faire la guerre dans des montagnes épouvantables, pour dégager l'armée du Rhin; mais ses efforts ne pouvaient que diminuer l'ardeur de l'ennemi, sans réparer nos pertes,

Si done la ligne du Rhin nous restait dans les Pays-Bas, elle était perdue à la hauteur des Yosges, et l'ennemi nous avait enlevé autour de Mayence un vaste demi-cercle.

Dans cet état de détresse, le directoire envoya une dépêtebe des plus pressantes au conseil des

cinq-cents, et proposa une de ces résolutions extraordinaires qui avaient été prises dans les occasions décisives de la révolution. C'était un emprunt forcé de six cents millions en valeur réelle, soit numéraire, soit assignats au eours, réparti sur les classes les plus riches. C'était donner ouverture à une nouvelle suite d'actes arbitraires, comme l'emprunt forcé de Cambon sur les riches; mais, comme ce nouvel emprunt était exigible sur-le-champ, qu'il ponyait faire rentrer tous les assignats circulants. et fournir encore un surplus de trois ou quatre cent millions en numéraire, et qu'il fallait enfin trouver cles ressources promptes et énergiques, on l'adopta,

Il fut décidé que les assignats seraient reçus à cent capitaux pour un : 200 millions de l'emprunt suffisaient done pour absorber 20 milliards de papier. Tout ce qui rentrerait derait être brûlé. On espérait aiusi que le papier, retiré presque entièrement, se relèverait, et qu'à la rigueur on pourrait en émettre encore et se servir de eette ressource. Il devait rester à percevoir, sur les 600 millions, 400 millions en numéraire, qui suffiraient aux besoins des deux premiers mois, ear on évaluait à 1500 millions les dépenses de cette année (an IV - 1795, 1796).

Certains adversaires du directoire, qui, sans s'inquiéter beaucoup de l'état du pays, voulaient seulement contrarier le nouveau gouvernement à tout prix, firent les objections les plus effrayantes. Cet emprunt, disaient-ils, allait enlever tout le numéraire de la France; elle n'en aurait pas même assez pour le payer! comme si l'état, en prenant 400 millions en métal, n'allait pas les reverser dans la circulation en achetant des blés, des draps, des cuirs, des fers, etc. L'état n'allait brûler que le papier. La question était de savoir si la France nouvait donner sur-le-champ 400 millions en denrées et marchandises, et brûter 200 millions en papier, qu'on appelait fastueusement 20 milliards. Elle le pouvait certainement. Le seul inconvénient était dans le mode de perception, qui serait vexatoire, et qui par-là deviendrait moins productif; mais on ne savait comment faire. Arrêter les assienats à 50 milliards, c'est-à-dire ne se donner que 100 millious réels devant soi , détruire ensuite la planche, et s'en fier du sort de l'état à l'aliénation du revenu des forêts et au placement des cédules. c'est-à-dire à l'émission d'un papier volontaire, avait paru trop hardi. Dans l'incertitude de ce que feraient les volontés libres, les eonseils aimèrent mieux forcer les Français à contribuer extraordinairement.

Par l'emprunt forcé, se disait-on, une partie au moins du papier rentrera; il rentrera avec une certaine quantité de numéraire; puis enfin on aura toujours la planche, qui aura acquis plus de valeur par l'absorption de la plus grande partie des assignats. On ne renonça pas pour cela aux antres ressources; on décida qu'une partie des hiens serait cédulée, opération longue, car il fallait mentionner le détail de chaque bien dans les cédules, et que l'on ferait ensuite marché avec des compagnies de finances. On décréta la mise en vente des maisons sises dans les villes, eelle des terres au-dessous de trois cents arpents, et enfin celle des hiens du clergé belge. On résolut aussi l'aliénation de toutes les maisons ci-devant royales, excepté Fontainebleau, Versailles et Compiègne. Le mobilier des émigrés dut être aussi vendu sur-le-champ. Toutes ces ventes devaient se faire aux enchères,

On n'osa pas décréter encore la réduction des assignats au cours, ce qui aurait fait cesser le plus grand mal, celui de ruiner tous eeux qui les recevaient, les particuliers comme l'état. On craignait de les détruire tout à conp par cette mesure si simple. On décida que, dans l'emprunt foreé, ils seraient recus à cent capitaux pour un ; que dans l'arriéré des contributions ils seraient recus pour toute leur valeur, afin d'encourager l'acquittement de cet arriéré qui devait faire rentrer 13 milliards; que les remboursements des capitanx seraient toujours suspendus; mais que les rentes et que les întérêts de toute espèce seraient payés à dix capitaux pour un, ce qui était encore fort onéreux pour cenx qui recevaient leur revenn à ce prix. Le paiement de l'impôt foucier et des fermages fut maintenu sur le même nied, c'est-à-dire moitié en uature, moitié en assignats. Les douanes durent être payées moitié en assignats, moitié en numéraire. On fit cette exception pour les douanes, parce qu'il y avait déjà beaucoup de numéraire aux frontières. Il y ent aussi une exception à l'égard de la Belgique. Les assignats n'y avaient pas pénétré; on décida que l'emprunt forcé et les impôts y seraient perçus en numéraire.

On revenait donc timidement au numéraire, et on n'osait pas trancher hardiment la difficulté, comme il arrive toujours dans ces cas-là. Ainsi, l'emprunt forcé, les biens mis en vente, l'arriéré, en amenant de considérables rentrées de papier, permettaient d'en émettre eneore. On pouvait compter en outre sur quelques recettes en numéraire.

Les deux déterminations les plus importantes à

prendre après les lois de finances, étaient relatives à la désertion, et au mode de nomination des fonctionnaires non élus. L'une devait servir à recomposer les armées, l'autre à achever l'organisation des communes et des tribunaux.

La désertion à l'extérieur, crime fort rare, fut punie de mort. On discuta vivement sur la peine à infliger à l'embauchage. Il fut, malgré l'opposition, puni comme la désertion à l'extérieur. Tout congé donné aux jeunes geus de la réquisition dut expirer dans dix jours. La poursuite des jeunes gens qui avaient abandonné les drapeaux, confiée aux municipalités, était molle et sans effet ; elle fut donnée à la gendarmerie. La désertion à l'intérieur était punie de détention pour la première fois, et des fers pour la seconde. La grande réquisition d'août 1795, qui était la seule mesure de recrutement qu'on ent adoptée, atteignait assez d'hommes pour remplir les armées; elle avait suffi, depuis trois ans, pour les maintenir sur un pied respectable, et elle pouvait suffire encore, au moyen d'une loi nouvelle qui en assurát l'exécution. Les nouvelles dispositions furent combattues par l'opposition, qui tendait naturellement à diminuer l'action du gouvernement; mais elles furent adoptées par la

majorité des deux conseils. Beaucoup d'assemblées électorales, agitées par les décrets des 5 et 15 fructidor, avaient perdu leur temps, et n'avaient point acbevé la nomination des individus qui devaient composer les administrations locales et les tribunaux. Celles qui étaient situées dans les provinces de l'Ouest, ne l'avaient pas pu à cause de la guerre civile. D'autres y avaient mis de la négligence. La majorité conventionnelle, pour assurer l'homogénéité du gouvernement, et une homogénéité toute révolutionnaire, voulait que le directoire eût les nominations. Il est naturel que le gouvernement hérite de tons les droits auxquels les citovens renoncent. c'est-à-dire que l'action du gouvernement supplée à celle des individus. Ainsi, là où les assemblées avaient outre-passé les délais constitutionnels , là où elles n'avaient pas voulu user de leurs droits, il était naturel que le directoire fût appelé à nommer. Convoquer de nouvelles assemblées, c'était manquer à la constitution, qui le défendait, c'était récompenser la révolte contre les lois , c'était enfin donner ouverture à de nouveaux troubles. Il y avait d'ailleurs des analogies dans la constitution. qui devaient conduire à résoudre la question en faveur du directoire. Ainsi, il était chargé de faire les nominations dans les colonies, et de remplacer

les fonctionnaires morts ou démissionnaires dans l'intervalle d'une élection à l'autre. L'opposition ne manqua pas de s'élever contre cet avis. Dumolard, dans le conseil des cinq-cents, Portalis, Dupont de Nemours, Troncon-Ducoudray, dans le conseil des anciens, sontinrent que c'était donner une prérogative royale au directoire. Cette minorité, qui secrétement penchait plutôt pour la monarchie que pour la république, changea ici de rôle avec la maiorité républicaine, et sontint avec la dernière exagération les idées démocratiques. Du reste, la discussion, vive et solennelle, ne fut troublée par aucun emportement. Le directoire eut les nominations, à la seule condition de faire ses choix parmi les hommes qui avaient déjà été honorés des suffrages. du peuple. Les principes conduisaient à cette solution; mais la politique devait la conseiller encore davantage. On évitait pour le moment de nouvelles élections, et on donnait à l'administration tout entière, aux tribunaux et au gouveruement, une plus grande bomogénéité.

Le directoire avait donc les moyens de se procurer des fonds, de recruter l'armée, d'achever l'organisation de l'administration et de la justice. Il avait la majorité dans les deux conseils. Une opposition mesurée s'élevait, il est vrai, dans les cinq-cents et aux anciens; quelques voix du nouveau tiers lui disputaient ses attributions, mais cette opposition était décente et calme. Il semblait qu'elle respectat sa situation extraordinaire, et ses travaux courageux, Sans doute elle respectait aussi. dans ce gouvernement élu par les conventionnels et appuyé par eux. la révolution toute puissante encore, et profondément courroucée. Les cinq directeurs s'étaient partsgé la tâche générale. Barras avait le personnel, et Carnot le mouvement des armées; Rewbell, les relations étrangères; Letourneur et Larévellière-Lépaux , l'administration intérieure. Ils n'en délibéraient pas moins en commun sur toutes les mesures importantes. Ils avalent eu longtemps le mobilier le plus misérable : mais enfin ils avaient tiré du Garde-Meuble les objets nécessaires à l'ornement du Luxembourg, et ils commençaient à représenter dignement la république française. Leurs antichambres étaient remplies de solliciteurs, entre lesquels il n'était pas toujours aisé de choisir. Le directoire, fidèle à son origine et à se nature, choisissait toujours les bommes les plus prononcés. Éclairé par la révolte du 13 vendémiaire, il s'était pourvu d'une force considérable et imposante, pour garantir Paris et le siège du gonvernement d'un nouveau coup de main. Le jeune Bonsparke, qui avait figuré au 13 vendémuire, flut chargé du commandement de cette armée, dité armée de l'intérieur. Il l'avait réorganiée en entire, « pluée au camp de Grenelle. Il avait reuis en un eut corps, sous le nomée légion de police, une partiée partivisée qui avaient offerr leurs services au 13 rendémaire. Ces patriotes payetaments pour la plupart l'a Tanchem gendémaire de l'avait de l'avait de l'avait de l'avait de l'avait tet un publication de l'avait de l'avait le transpire de l'avait le l'avait le la garde constitutionnelle du directoire et celle feat capable de trair tout le monde en respect, et de maintenir les partié dans l'ordre.

Ferme dans sa ligne , le directoire se prononca encore davantage par une foule de mesures de détail. Il persista à ne point notifier son installation aux députés conventionnels qui étaient en mission dans les départements. Il enjoignit à tous les directeurs de spectacle de ne plus laisser chanter qu'un seul air , celui de la Marseillaise. Le Réveil du peuple fut proscrit. On trouva cette mesure puérile; il est certain qu'il y aurait eu plus de dignité à interdire toute espèce de chants, mais on voulait réveiller l'enthousiasme républicain, malheureusement un peu attiédi. Le directoire fit poursnivre quelques journaux royalistes qui avaient continué à écrire avec la même violence qu'en vendémiaire. Quoique la liberté de la presse fût illimitée, la loi de la couvention, contre les écrivains qui provoquaient au retour de la royauté, fournissait un moyen de répression dans les cas extrêmes. Bicher-Serizy fut poursnivi; le procès fut fait à Le Maltre et à Brottier, dont les correspondances avec Vérone. Londres et la Vendée, prouvaient leur qualité d'agents royalistes, et leur influence dans les troubles de vendémiaire. Le Maltre fut condamné à mort comme agent principal; Brottier fut acquitté. Il fut constaté que deux secrétaires du comité de saiut public leur avaient livré des papiers importants. Les trois députés, Saladin, Lhomond et Rovère, mis en arrestation à cause du 13 vendémiaire, mais après que leur réélection avait été prononcée par l'assemblée électorale de Paris. furent réintégrés par les deux conseils, sur le motif qu'ila étaient déjà députés quand on avait procédé contre eux, et que les formes prescrites par la constitution à l'égard des députés n'avaient pas été observées. Cormatin et les chouans saisis avec lui comme infracteurs de la pacification, furent aussi mis en jugement. Cormatin fut déporté comme

ayant continué secrétement de travailler à la guerre civile; les autres furent acquittés, au grand déplaisir des patriotes qui se plaignirent amèrement de l'indulgence des tribunaux.

La conduite du directoire à l'égard du ministre de la cour de Florence, prouva plus fortement encore la rigueur républicaine de ses sentiments. On était enfin convenu avec l'Autriche de lui rendre la fille de Louis XVI, seul reste de la famille qui avait été enfermée au Temple, à condition que les députés livrés par Dumouriez seraient remis aux avant-postes français. La princesse partit du Temple le 28 frimaire (19 décembre). Le ministre de l'intérieur alla la chercher lui-même et la conduisit avec les plus grands égards à son hôtel , d'où elle partit, accompagnée des personnes dont elle avait fait choix. On pourvut largement à son voyage, et elle fut ainsi acheminée vers la frontière. Les royaliates ne manquèrent pas de faire des vers et des allusions sur l'infortunée prisonnière, renducenfin à la liberté. Le comte Carletti, ce ministre de Florence qui avait été envoyé à Paris, à cause de son attachement connu pour la France et la révolution, demanda au directoire l'autorisation de voir la princesse en sa qualité de ministre d'une cour alliée, Ce ministre était devenu suspect, sans doute à tort, à cause de l'exagération même de son républicanisme. On ne concevait pas que le ministre d'un prince absolu, et surtout d'un prince autrichien, pût être aussi exagéré. Le directoire, pour toute réponse, lui signifia aur-le-champ l'ordre de quitter Paris, mais déclara en même temps que cette mesure était toute personnelle à l'euvoyé et non à la cour de Florence, avec laquelle la république francoise demeurait en relations d'amitié.

Il y avait un mois et demi tout au plus que le directoire était institué, et déjà il commençait à s'asscoir; les partis s'habituaient à l'idée d'un gouvernement établi, et songeant moins à le renverser, s'arrangeaient pour le combattre dans les limites tracées par la constitution. Les patriotes, ne renoncant pas à leur idée favorite de club, s'étaient réunis au Panthéon; ils siégeaient déjà au nombre de plus de quatre mille, et formaient une assemblée qui ressemblait fort à celle des anciens iscobins. Fidèles cependant à la lettre de la constitution, ils avaient évité ce qu'elle défendait dans les réunions de citoyens, c'est-à-dire l'organisation en assemblée politique. Ainsi, ils n'avaient pas un bureau; ils ne s'étaient pas donné des brevets; les assistants n'étaient pas distingués en spectaleurs et sociétaires; il n'existait ni correspondance ni affiliation avec d'autres sociétés du même genre. A part cela, le club avait tous les caractères de l'ancienne société-mère, et ses passions, plus vieilles, n'en étaient que plus opiniêtres.

Les sectionnaires s'étaient composé des sociétés plus analogues à leurs goûts et à leurs mœurs. Aujourd'hui, comme sous la convention, ils comptaient quelques royalistes secrets dans leurs rangs, mais en petit nombre ; la plupart d'entre eux, par erainte ou par bon ton, étaient ennemis des terroristes et des conventionnels, qu'ils affectaient de confondre, et qu'ils étaient fâchés de retrouver presque tous dans le nouveau gouvernement. Il s'était formé des sociétés où on lisait les journaux, où on s'entretenait de sujets politiques avec la politesse et le ton des salons, et où la danse et la musique succédaient à la lecture et aux conversations. L'hiver commençait, et ces messieurs se livraient au plaisir, comme à un acte d'opposition contre le système révolutionnaire, système que personne ne voulait renouveler, car les Saint-Just, les Robespierre, les Couthon, n'étaient plus là pour nous ramener, par la terreur, à des mœurs impossibles.

Les deux partis avaient leurs journaux. Les patriotes avaient le Tribun du Peuple, l'Ami du Peuple, l'Éclaireur du Peuple, l'Oraleur plébéien, le Journal des Hommes libres; ces journaux étaient tout à fait jacohins. La Quotidienne . l'Éclair, le Véridique, le Postillon, le Messager, la Feuille du Jour, passaient pour des journaux royalistes. Les patriotes, dans leur duh et leurs journaux, quojque le gouvernement fût eertes hien attaché à la révolution, se montraient fort irrités. C'était, il est vrai, moins contre lui que contre les événements, qu'ils étaient en courroux. Les revers sur le Rhin , les nouveaux mouvements de la Vendée d'affreuse crise financière, étaient nour eux un motif de revenir à leurs idées favorites. Si on était hattu, si les assignats perdaient, c'est qu'on était indulgent, c'est qu'on ne savait pas recourir aux grands movens révolutionnaires. Le nouveau système financier surtout, qui décelait le désir d'abolir les assignats, et qui laissait entrevoir leur prochaine suppression, les avait heaucoup indisposés,

Il ne fillait pas à leurs adversaires d'autressujets de plaintes que cette irritation même. La terreur, suivant ceux-ci, cialt prête à renatire. Ses portissas ciaient incorrigibles; le directiore avait heau faire tout cequ'ils désiraient, ils n'étaient pas contents; as 'agitaient de nouveau, ils avaient rouvert l'ancienne caverne des jacobins, et ils préparaient encore tous les crimes.

Tels étaient les travaux du gouvernement, la marche des esprits, et la situation des partis en frimaire an IV (novembre et décembré 1795).

Les opérations militaires, continuées malgré la saison, commençaient à promettre de meilleurs résultats, et à procurer à la nouvelle administration quelques dédommagements pour ses pénibles efforts. Le zèle avec lequel Jourdan s'était porté dans le Hunds-Ruck à travers un pays épouvantable, et sans aucune des ressources matérielles qui auraient pu adoucir les souffrances de son armée , avait rétabli un peu nos affaires sur le Rhin. Les généraux Autrichiens, dont les troupes étaient aussi fatiguées que les nôtres, se voyant exposés à une suite de combats opiniâtres, au milieu de l'hiver, proposaient un armistice, pendant lequel les armées impériale et française conserveraient leurs positions actuelles. L'armistice fut accepte, à la condition de le dénoncer dix jours avant la reprise des hostilités. La ligne qui séparait les deux armées, suivant le Rhin depuis Dusseldorf jusqu'au dessus de Neuwied , abandonnait le fleuve à cette hauteur, formait uu demi-cercle de Bingen à Manheim en passant par le pied des Vosges, rejolgnait le Rhin au-dessus de Manheim, et ne le quittait plus jusqu'à Bâle. Ainsi nous avions perdu tout ce demi-cercle sur la rive gauche. C'était du reste une pertequ'une simple manœuvre bien conçue pouvait réparer. Le plus grand malétait d'avoir perdu pour le moment l'ascendant de la victoire. Les armées. accablées de fatigues, entrérent en cantonnements, et on se mit à faire tous les préparatifs nécessaires pour les mettre, au printemps prochain, en état d'ouvrir une campagne décisive. Sur la froutière d'Italie, la saison n'interdisait

pas encore tout à fait les opérations de la guerre. L'armée des Pyrénées orientales avait été transportée sur les Alpes, Il avait fallu beaucoup de temps pour faire le traiet de Perpiguan à Nice, et le défaut de vivres et de souliers avait rendu la marelie eucore plus lente. Enfin, vers le mois de novembre, Angereau vint avec une superbe division . qui s'était illustrée déjà dans les plaines de la Catalogne. Kellermann, comme on l'a vu, avait été obligé de replicr son aile droite et de renoncer à la communication immédiate avec Gènes. Il avait sa gauche sur les grandes Alpes, et son centre au col de Tende. Sa droite était placée derrière la ligne dite de Borghetto, l'une des trois que Bonaparte avait reconnues et tracées l'année précèdente, pour le cas d'une retraite. Dewins , tout fier de son faible succès, se reposait dans la rivière de Gènes, et fai-

sait grand étalage de ses projets, sans en exécuter aucun. Le brave Kellermann attendait avec impatience les renforts d'Espagne, pour reprendre l'offensive et recouvrer sa communication avec Génes. Il voulait terminer la campagne par une action éclatante, qui rendtt la rivière aux Français, leur ouvrit les portes de l'Apennin et de l'Italie, et détachat le rol de Piemont de la coalition. Notre ambassadent en Suisse, Barthélemy, ne cessait de répéter qu'une victoire vers les Alpes maritimes nons vandrait sur-le-champ la paix avec le Piémont, et la concession définitive de la ligne des Alpes. Le gouvernement français, d'accord avec Kellermann sur la nécessité d'attaquer, ne le fut pas sur le plan à suivre, et lui donna pour successeur Schérer, que ses succès à la bataille de l'Ourthe et en Catalogne avaient déjà fait connaître avantageusement. Scherer arriva dans le milieu de brumaire, et résolut de tenter une action décisive.

On sait que la chatne des Alpes, devenue l'Apennin, serre la Méditerranée de très-près, d'Aibenga à Gènes, et ne laisse entre la mer et la crête des montagnes que des pentes étroites et rapides, qui ont à peine trois lieues d'étendue. Du côté opposé, au contraire, c'est-à-dire vers les plaines du Pô, les pentes s'ahaissent doucement, sur un espace de viugt lieues. L'armée française, placée sur les pentes maritimes, était campée entre les montagnes et la mer. L'armée piémontaise, sous Coili, établie au camp retranché de Ceva, sur le revers des Alpes, gardait les portes du Piéniont contre la gauche de l'armée française, L'armée autrichienne, partie sur la crète de l'Apennin, à Rocca-Barbenne, partie sur le versant maritime dans le bassin de Loano. communiquait ainsi avec Colli par sa droite, occupait par son centre le sommet des montagnes, et interceptait le littoral par sa gauche, de manière à couper nos communications avec Gênes. Une pensée s'offrait à la vue d'un pareil état de choses. Il fallait se porter en forces sur la droite et le centre de l'armée autrichienne, la chasser du sommet de l'Apennin, et lui enlever les crètes supérieures. On la séparait ainsi de Colli, et, marchant rapidement le long de ces crètes, on enfermait sa gauche dans le bassin de Loano, entre les montagnes et la mer. Masséna, l'un des généraux divisionnaires, avait entrevu ce plan, et l'avait proposé à Kellermann. Schérer l'entrevit aussi, et résolut de l'exécuter.

Dewins, après avoir fait quelques tentatives pendant les mois d'août et de septembre, sur notre ligne de Borghetto, avait renoncé à toute attaque

pour cette année. Il était malade et s'était fait remplacer par Wallis. Les officiers ne songeaient qu'à se livrer aux plaisirs de l'hiver, à Gènes et dans les environs. Schérer, après avoir procuré à son armée quelques vivres et vingt-quatre milie paires de souliers, dont elle manquait absolument, fixa son mouvement pour le 2 frimaire (23 novembre), Il allait avectrente-six mille hommes en attaquer quarante-cinq; mais le bon choix du point d'attaque compensait l'inégalité des forces. Il chargen Augereau de pousser la gauche des ennemis dans le bassin de Loano; il ordonna à Masséna de fondre sur leur centre à Rocea-Barbenne, et de s'emparer du sommet de l'Apennin; enfin, il prescrivit à Serrurier de contenir Colli, qui formait la droite sur le revers opposé, Augereau, tout en poussant la gauche autrichienne dans le bassin de Loano, ne devait agir que lentement; Masséna, au contraire, devait filer rapidement le long des crêtes, et tourner le bassin de Loano, pour y enfermer la gauche autrichienne; Serrurier devait tromper Colli par de fausses attaques.

Le 2 frimaire au main ( 32 novembre 1795), le canon français réveille les Autrichieux, qui attendante pau à une bataille. Les officiers accourrent de Loano et de l'Inale se mattre à la tête de leurs troupes données. Augereus utlaqua aver éjugeur. mais sans précipitaino. Il fut arrêté par le brave Roccavina. Ce général, placé sur un manedon, au milieu du bassin de Louno, le défendit avec opimilieu du bassin qu'un de Louno, le défendit avec presu, refusant sologours de se rendre. Quand il fut curéoppe. Il se précipita tête baissée sur la ligne qu'i l'enfermait, et répojent l'armes quatrichienne,

en passant sur le corps a'true brigade française. Schefert, contessan larbeur d'Augresse u Jobligas à traillier derant Losone, pour ne pas pousser les Autrélièms trop teis sur leur tigne de retraite. Pendant ce temps, 'Masséna, chargé de la partie hernale du plan, r'ancellt, a reche s'ijuquer el l'audiece qui le signalaient dans toutes les occasions, excettes de l'Appenien, surprit d'Argentieu qui commandait la droite des Autrélhènes, le jeta dans un déoordre cutreme, le chassa de toutes ses positions, et vinit camper le soir aur les bantieurs de tions, et vinit camper le soir aur les bantieurs de Losone, et ne fremaint les derviers. Servaitire, par des attopues fermes et hiére calculées, avait tenu en c'ence Collèt et utou le droite en maine.

Le 2 au soir, on campa, par un temps affreux, sur les positions qu'on avait occupées. Le 3 au matin. Schérer continua son opération; Serrurier renforcé se mit à battre Colli plus sérieusement, afin de l'isoler tout à fait de ses alliés : Masséna continua à occuper toutes les crêtes et les issues de l'Apennin : Augeresu , cessant de se contenir , poussa vigoureusement les Autrichiens, dont on avait intercepté les derrières. Dès ect instant, ils commencèrent leur retraite par un temps épouvantable et à travers des routes affreuses. Leur droite et leur centre fuyaient en désordre sur le revers de l'Apennin; leur gauche, enfermée entre les montagnes et la mer, se retirait pénihlement le long du littoral, par la route de la Corniche. Un orage de vent et de neige empêcha de rendre la poursuite aussi active qu'elle aurait pu l'être; cependant cinq mille prisonniers, plusieurs mille morts, quarante pièces de canon, et des magasins immenses, furent le fruit de cette hataille, qui fut une des plus désastreuses pour les coalisés, depuis le commencement de la guerre, et l'une des mieux conduites par les Français, au jugement des militaires.

Le Piémontfut dans l'épouvante à cette nouvelle; l'Italia ex cru torable ; et ne fut rassurcé que par la saison, trop avancée alors pour que les Français donnassent suite à leurs opérations. Des magasias considérables servirent à adoucir les privations et les souffrances de l'armée. Il failsi une victoire aussi importante pour retever les espris et affermir un gouvernement naissant. Elle fut publiée et acueillie avec une grande joie par tous les vrais patrioles.

Au même instant, les événements prenaient une tournure non moins favorable dans les provinces de l'Ouest. Hoche, ayant porté l'armée qui gardait les deux Vendérs à quarante-quatre mille hommes, ayant placé des postes retranchés sur la Sèvre Nantaise, de manière à isoler Stofflet de Charette, avant dispersé le premier rassemblement formé par ce dernier chef, et gardant, au moyen d'un camp à Soullans, toute la côte du Marais, était en mesure de s'opposer à un débarquement. L'escadre anglaise, qui mouillait à l'Ile-Dieu, était au contraire dans une position fort triste. L'île sur laquelle l'expédition avait si maladroitement pris terre ne présentait qu'une surface sans abri, sans ressource. et moindre de trois quarta de lieue. Les bords de l'île n'offraient aueun mouillage sûr. Les vaisseaux y étaient exposés à toutes les fureurs des vents. sur un fond de rocs qui coupait les câbles, et les mettait chaque nuit dans le plus grand péril. La côte vis-à-vis, sur laquelle on se proposait de débarquer, ne présentait qu'une vaste plage, sans profondeur, où les vagues brisaient sans cesse, et

où les canots, pris ou travers par les Issues, no promisent aborder aus court le Calagor d'étouser. Chaque jour augmentait les prints de l'escalar, un paiser et les superes de Roche. Il y surà digit plus d'un mois et denis que le prince français échsis. Il Telleiar. Tous les comystènes chouses de la Vendéeus l'enfourarient, et, méte à son étal-major, présentaient à fois leurs idées, et léabaient de les faire prévaluir. Tous voulièent posséher le prince, mais tous écisent d'accord qu'il falisit délarquer au plus 101, a l'importe le point qui obleindrait la préférence.

Il faut convenir que, grace à ce séjour d'un mois et demi à l'Ile-Dieu, en face des côtes, le débarquement était devenu difficile. Un débarquement, pas plus que le passage d'un fleuve, ne doit être precedé de longues hésitations, qui mettent l'ennemi en éveil, et lui font connaître le point menacé. Il aurait fallu que, le parti d'aborder à la côte une fois pris, et tous les chefs prévenus, la descente s'opérât à l'improviste, sur un point qui permit de rester en communication avec les escadres anglaises, et sur lequel les Vendeens et les chouans pussent porter des forces considérables. Certainement, si on était descendu à la côte sans la menacer si longtemps, quarante mille royalistes de la Bretagne et de la Vendée auraient pu être réunis avant que Hoche eût le temps de remuer ses regiments. Quand on se souvient de ce qui se passa à Quiberon , de la facilité avec laquelle s'opera le débarquement, et du temps qu'il fall ut pour réunir les troupes républicaines, on comprend combien la nouvelle descente cut été facile si elle n'avait pas été précédée d'une longue croisière devant les côtes. Tandis que, dans la précédente expédition, le nom de Puisaye paralysa tous les chefs, celui du prince les aurait, dans celle-ci, ralliés tous, et aurait soulevé vingt départements. Il est vrai que les débarqués auraient eu ensuite de rudes combats à livrer; qu'il leur aurait fallu courir les chances que Stofflet, Charette, couraient depuis près de trois ans , se disperser peut-être devant l'ennemi , fuir comme des partisans, se cacher dans les bois. reparaltre, se cacher encore, s'exposer enfin à être pris et fusillés. Les trônes sont à ce prix, il n'y avait rien d'indigne à chouanner dans les bois de la Bretagne ou dans les marais et les bruyères de la Vendée. Un prince, sorti de ces retraites pour remonter sur le trône de ses pères, n'eût pas été moins glorieux que Gustave Wasa, sorti des mines de la Dalécarlie. Du reste, il est probable que la présence du prince eût réveillé assez de zèle dans les pays royalistes, pour qu'une armée nombreuse, toujours précisel à ser cotés, in l'permit de tentre la grande guerre. Il est probable aussi que personne autour de lui aburait cu asser de génie pour hattre le jeune pleibler qui commandial Tarmée républicaine; mais du moins on e serait fait vaincre. Il y a souvent des consolations dans une défaite; François 1<sup>er</sup> en trouvait de grandes dans celle de Pavie.

Si done le débarquement était possible à l'instant où l'escadre arriva, il ne l'était plus après avoir passé un mois et demi à l'Ile-Dieu. Les marins anglais déclaraient que la mer n'était bientôt plus tenable, et qu'il fallait prendre un parti; toute la côte du pays de Charette était couverte de troupes; il n'y avait quelque possibilité de débarquement qu'au-delà de la Loire, vers l'embouchure de la Vilaine, ou dans le pays de Scepeaux, ou hien encore en Bretagne, chez Puisave. Mais les émigrés et le prince ne voulaient descendre que chez Charette, et n'avaient confiance qu'en lui. Or, la chose était impossible sur la côte de Charette. Le prince, suivant l'assertion de M. de Vauban, demanda au ministère anglais de le rappeler. Le ministère s'y refusait d'abord, ne voulant pas que les frais de son expédition fussent inutiles. Cependant il laissa au prince la liberté de prendre le parti qu'il voudrait.

Dès cet instant, tous les préparatifs du départ furent faits. On rédigea de longues et inutiles instruetions pour les chefs royalistes. On leur disait que des ordressupérieurs empêchaient pour le moment l'exécution d'une descente; qu'il fallait que MM. Charette, Stofflet, Sapinaud, Scepeaux, s'entendissent pour réunir une force de vingt-cinq ou trente mille hommes au-delà de la Loire, laquelle, réunie aux Bretons, pourrait former un corps d'élite de quarante ou cinquante mille hommes, suffisant pour protéger le débarquement du prince; que le point de débarquement serait désigné dès que ces mesures préliminaires auraient été prises , et que toutes les ressources de la monarchie anglaise seraient employées à seconder les efforts des pays royalistes. A ces instructions on loignit quelques mille livres sterling pour chaque chef, quelques fusils et un peu de poudre. Ces objets furent débarqués la nuit à la côte de Bretagne. Les approvisionnements que les Anglais avaient amassés sur leurs escadres, ayant été avariés, furent jetés à la mer. Il fallut y jeter aussi les 500 chevaux appartenant à la cavalerie et à l'artillerie anglaise. Ils étaient presque tous malades d'une longue navigation.

L'escadre anglaise mit à la voile le 15 novembre (26 hrumaire), et laissa, en partant, les royalistes dans la consternation. On leur dit que c'étaient les Anglais qui avaient obligé le prince à repartir : ils furent indignés, et se livrèrent de nouveau à toute leur haine contre la perfidie de l'Angleterre. Le plus irrité fut Charette, et il avait quelque raison de l'être, car il était le plus compromis. Charette avait repris les armes dans l'espoir d'une grande expédition, dans l'espoir de moyens immenses qui rétablissent l'inégalité des forces entre lui et les républicains; cette attente trompée, il devait ne plus entrevoir qu'une destruction infaillible et trèsprochaine. La menace d'une descente avait attiré sur lui toutes les forces des républicains; et, cette fois, il devait renoneer à tout espoir d'une transaction; if ne lui restait plus qu'à être impitoyablement fusillé, sans pouvoir même se plaindre d'un ennemi qui lui avait déjà si généreusement pardonné.

Il résolut de vendre chérement sa vie, et d'emplover ses derniers moments à lutter avec désespoir. Il livra plusieurs combats pour passer sur les derrières de Hoche, percer la ligne de la Sèvre Nantaise, se jeter dans le pays de Stofflet, et foreer ce collègue à reprendre les armes. Il ne put y réussir, et fut ramené dans le Marais par les colonnes de Hoche. Sapinaud, qu'il avait engagé à reprendre les armes, surprit la ville de Montaigu, et voulut percer jusqu'à Châtillon; mais il fut arrèté devant cette ville , battu et obligé de disperser son corps. La ligne de la Sèvre ne put pas être emportée. Stofflet, derrière cette ligne fortifiée, fut obligé de demeurer en repos, et du reste il n'était pas tenté de reprendre les armes. Il voyait avec un secret plaisir la destruction d'un rival qu'on avait chargé de titres, et qui avait voulu le livrer aux républicains. Scepeaux, entre la Loire et la Vilaine, n'osait encore remuer. La Bretagne était désorganisée par la discorde. La division du Morbihan, commandée par George Cadoudal, s'était révoltée contre Puisaye, à l'instigation des émigrés qui entouraient le prince français, et qui avaient conservé contre lui les mêmes ressentiments. Ils auraient voulu lui enfever le commandement de la Bretagne. Cependant il n'y avait que la division du Morbihan qui méconnut l'autorite du généralissime.

C'est dans cet état de choses que lloche commença le grand ouvrage de la pacification. Ce jeune général, militaire et politique babile, vit bien que ce n'était plus par les armes qu'il fallait chercher à vaincre un ennemi inssissable, et qu'on ne pouvait atteindre nulle part. Il avait déjà lancé plusieurs colonnes mobiles à la suite de Charette; mais des soluble penamenta armés, oblighe de porter tout avec oux, et qui ne connaissiont pas le pays, ne pouvaient égales la rapidité des pysansa qui ne portaient rien que leur fiuil, qui étaient assurés de touver des vires partout, et qui connaissiont les mointiere ravins et la dernière bruyère. En constituere et ferment, dernait rainentr la paix dans constituere et ferment, dernait rainentr la paix dans constituere et ferment, dernait rainentr la paix dans

L'habitant de la Vendée était psysan et soldat tout à la fois. Au milien des horreurs de la guerre civile il n'avait pas cessé de cultiver ses champs et de soigner ses bestiaux. Son fusil était à ses côtés. caché sous la terre ou sous la paille. Au premier signal de ses chefs , il accourait , attaquait les républicains, puis disparaissait au travers iles bois, retournait à ses champs, eachait de nouveau son fusil; et les républicains ne trouvaient qu'un paysan sans armes, dans lequel ils ne pouvaient nullement reconnaître un soldat ennemi. De cette manière . les Vendéens se battaient . se nourrissaient. et restaient presque insaisissables. Tandis qu'ils avaient toujours les movens de nuire et de se recruter, les armées républicaines, qu'une administration ruinée ne pouvait plus nourrir, manquaient de tout, et se trouvsient dans le plus borrible dénûment.

nûment.

On ne pouvait faire sentir la guerre aux Vendéens que par des dévastations, moyen qu'on avait essayé pendant la terreur, mais qui n'avait excité que des baines furieuses sans faire cesser la guerre civile.

Hoche, sans détruire le pays, imagina un moyen ingénieux de le réduire, en lui enlevant ses armes, et en prenant une partie de ses subsistances pour l'usage de l'armée républicaine. D'abord il persista dans l'établissement de quelques camps retrancbés, dont les uns , situés sur la Sèvre , séparaient Charette de Stofflet, tandis que les autres couvraient Nantes , la côte et les Sables. Il forma ensuite une ligne circulaire qui s'appuyait à la Sèvre et à la Loire, et qui tendait à envelopper progressivement tout le pays. Cette ligne était composée de postes assez forts , liés entre eux par des patrouilles , de manière qu'il ne restait pas un intervalle libre, à travers lequel put passer un ennemi un peu nombreux. Ces postes étaient charges d'occuper chaque bourg et chaque village, et de desarmer les habitants. Pour y parvenir . ils devaient s'emparer des bestiaux, quiordinairement paissaient en commun, et des grains entassés dans les granges ; ils devaient

aussi arrèter les habitants les plus notables, et ne restituer les bestiaux, les grains, ni élargir les habitants pris en otage, que lorsque les paysans auraient volontairement déposé leurs armes. Or. comme les Vendéens tenaient à leurs bestiaux et à leurs grains braueoup plus qu'aux Bourbons et à Charette, il était certain qu'ils rendraient leurs armes. Pour ne pas être induits en erreur par les paysans, qui pouvaient bien donner quelques mauvais fusils et garder les autres, les officiers ebargés du désarmement devaient se faire livrer les registres d'enrôlement tenus dans chaque paroisse, et exiger autant de fusils que d'enrôlés. A défaut de ces registres, il leur était recommandé de faire le calcul de la population, d'exiger un nombre de fusils égal au quart de la population mâle. Après avoir reçu les armes, on devait rendre fidèlement les bestiaux et les grains , sauf une partie prélevée à titre d'impôt , et déposée dans des magasins formés sur les derrières de cette ligne. Hoche avait ordonné detraiter les habitants avec une extrême douceur, de mettre une scrupuleuse exactitude à leur rendre et leurs bestiaux et leurs grains, surtout leurs otages. Il avait particulièrement recommandé aux officiers de s'entretenir avec eux, de les bien traiter, de les envoyer même quelquefois à son quartier-général. de leur faire quelques présents en grains ou en différents objets. Il avait prescrit aussi les plus grands égards pour les curés. Les Vendéens, disait-il, n'ont qu'un sentiment véritable, c'est l'attachement pour leurs prêtres. Ces derniers ne veulent que protection et repos; qu'on leur assure ces deux choses. qu'on y ajoute même quelques bienfaits, et les affections du pays nous seront rendues.

Cette ligne, qu'il appelait de désarmement, devait envelopper la Basse-Vendée eirculairement, s'avancer peu à pen , et finir par l'embrasser tout entière. En s'avançant, elle laissait derrière elle le pays désarmé, ramené, réconcilié même avec la répu blique. De plus, elle le protégeait contre un retour des ehefs insurgés, qui, ordinairement, punissaient par des dévastations, la soumission à la république et la remise des armes. Deux colonnes mobiles la précédaient pour combattre ees ebefs, et les saisir s'il était possible ; et bientôt, en les resserrant toujours davantage, elle devait les enfermer et les prendre inévitablement. La plus grande surveillance était recommandée à tous les commandants de poste, pour se lier toujours par des patrouilles, et empécher que les bandes armées ne pussent percer la ligne, et revenir porter la guerre sur ses derrières. Quelque grande que fût

la surveillance, il pouvait arriver cependant que | l'abondance, par le moyen si simple de l'impôt et Charette et quelques-uns des siens trompassent la vigitance des postes et franchissent la ligne de désarmement; mais, dans ce cas même, qui était possible, ils ne pouvaient passer qu'avec quelques individus, et ils allaient se retrouver dans les campagnes désarmées, rendues an repos et à la sécurité, calmées par de bous traitements, et intimidées d'ailleurs par ce vaste réseau de troupes qui embrassait le pays. Le cas d'une révolte sur les derrières était prévu. Hoche avait ordonné qu'une des colonnes mobiles se reporterait aussitôt dans la commune insurgée, etque, pour la punir de n'avoir pas rendu toutes ses armes et d'en avoir encore fait usage, on lui enlèverait ses bestiaux et ses grains, ct qu'on saisirait les principaux de ses habitants. L'effet de ces châtiments était assuré ; et dispensés avec justice, ils devaient inspirer, non pas la haine, mais une salutaire crainte.

Le projet de lloche fut aussitôt mis à exécution dans le mois de brumaire et de frimaire (novembredécembre ). La ligne de désarmement, passant par Saint-Gilles, Légé, Montaign, Chantonnay, formait un demi-cercle dont l'extrémité droite s'appuvait à la mer. l'extrémité gauche à la rivière du Lay, et devait progressivement enfermer Charette dans des marais impraticables. C'était surtout par la sagesse de l'exécution qu'un plan de cette nature pouvait réussir. lloche dirigeait ses officiers par des instructions pleines de sens et de clarté, et se multipliait pour suffire à tous les détails. Ce n'était plus seu lement une guerre, c'était une grande opération politique, qui exigeait autant de prudence que de vigueur. Bientôt les babitants commencèrent à rendre leurs armes, et à se réconcilier aveeles troupes républicaines. Hoche puisait dans les magasins de l'armée pour accorder quelques secours aux indigents; il voyait lui-même les babitants retenus comme otages, les faisait garder quelques jours, et les renvoyait satisfaits. Aux uns il donnait des cocardes, à d'autres des bonnets de police, quelquefois même des grains à ceux qui en manquaient pour ensemencer leurs champs. Il était en correspondance avec les eurés, qui avaient une grande confiance en lui, et qui l'avertissaient de tous les secrets du pays. Il commencait ainsi à s'acquérir une grande influence morale, véritable puissance avec laquelle il fallait terminer une guerre pareille, Pendant ce temps, les magasins formés sur les derrières de la ligne de désarmement se remplissaient de grains, de grands troupeaux de bestiaux se formaient, et l'armée commencait à vivre dans

des amendes en nature. Charette s'était caché dans les bois avec cent ou

cent cinquante hommes aussi désespérés que lui. Saplnaud, qui, à son instigation, avait repris les armes, demandait à les déposer une seconde fois. à la simple condition d'obtenir la vie sauve. Stofflet, enfermé dans l'Anjou avec son ministre Bernier, y recueillait tous les officiers qui abandonnaient Charette et Sapinaud, et tâchait de s'enrichir de leurs déponilles. Il avait à son quartier du Lavoir une espèce de cour composée d'émigrés et d'officiers. Il enrôlait des hommes et levait des contributions, sous prétexte d'organiser les gardes territoriales. Hoche l'observait avec une grande attention. le resserrait toujours davantage par des camps retranchés, et le menaçait d'un désarmement prochain au premier sujet de mécontement. Une expédition que Hoche ordonna dans le Loroux. pays qui avait une sorte d'existence indépendante, sans obéir ni à la république ni à aucun chef. frappa Stofflet d'épouvante. Hoche fit faire cette expédition pour se procurer les vins, les blés dont le Loroux abondait et dont la ville de Nantes était entièrement dépourvue. Stofflet s'effraya, et demanda une entrevue à Hoche. Il pouvait protester de sa fidélité au traité , intercéder pour Sapinaud et pour les chouans, se faire en quelque sorte l'intermédiaire d'une nouvelle pacification, et s'assurer par ce moven une continuation d'influence. Il voulait aussi deviner les intentions de Hoche à son égard. Hoche lui exprima les griefs de la république : il lui signifia que , s'il dounait asile à tous les brigands, que s'il continuait à lever de l'argent et des hommes, que s'il voulait être autre chose que le chef temporaire de la police de l'Anjou, et jouer le rôle de prince, il allait l'enlever sur-le-champ. et désarmer sa province. Stofflet promit la plus grande soumission, et se retira fort effrayé sur son avenir.

Hoche avait, dans le moment, des difficultés bien plus grandes à surmonter. Il avait attiré à son armée une partie des deux armées de Brest et de Cherbourg. Le danger imminent d'un débarquement lui avait valu ces renforts, qui avaient porté à quarante-quatre mille hommes les troupes réunies dans la Vendée. Les généraux commandant les armées de Brest et de Cherbourg réclamaient maintenant les troupes qu'ils avaient prêtées, et le directoire paraissait approuver leurs réclamations, Hoche écrivait que l'opération qu'il venait de commencer était des plus importantes; que si on lui enlevait les troupes qu'il avait disposées en réseau autour du marais, la sonmission du pays de Charette et la destruction de ce chef, qui étaient fort prochaines, allaient être ajournées indéfiniment; qu'il volait bien mieux finir ce qui était si avancé, avant de passer ailleurs; qu'il s'empresserait ensuite de rendre les troupes qu'il avait empruntées, et fournirait même les siennes au général commandant en Bretagne, pour y appliquer les procédés dont on sentait délà l'heureux effet dans la Vendée. Le gouvernement, qui était frappé des raisons de Hoche, et qui avait une grande confiance en lui, l'appela à Paris, avec l'intention d'approuver tous ses plans, et de lui donner le commandement des trois armées de la Vendée, de Brest et de Cherbourg. Il fut appelé à la fin de frimaire pour venir concerter avec le directoire les opérations qu'i devaient mettre fin à la plus calamiteuse de toutes les guerres.

Almis 'schera la campagne de 1795. La prise de Lamenbourg, le passage du l'hini, le victoirea aux Pyrències, suivirea de la paix rever l'Espagne, la destruction de L'amente enigriere à Quiteren, en aignaturation de L'amente enigriere à Quiteren, en aignation heureure. Le rétour des armées sur le libin, a perte des llignes de Mayence et d'une partie de territoire au pied des Vouges, vincent obscureir un moment l'écul de nou témaphes. Mais l'utérie de Loano, en nous ouivrant les portes de l'Italie, et l'aux de l'

La coalition, réduite à l'Angleterre et à l'Autriche, à quelques princes d'Allemagne et d'Italie, était au terme de ses efforts, et aurait demandé la paix, sans les dernières victoires aur le Bhin. On fit à Clerl'ayt une réputation immense, et on sembla eroire que la prochaîne campagne s'ouvrirait au sein de nos provinces du Rhin.

Pitt, spii araii henoin de subsider, couroqui au second parlement ca nutomen pour căgir de nou-recur sacrificer. Le peuple de Londres învoquaii toujours la pia arce la nôme debitation. La société dite de correspondance rétait assemblée en pôpin air, et avait vote les alcreus les puis hardica cites plus meaceantes courie le système de la guerre result au pretenent, as roture but assistité de result au forme parlementaire, Quand le roit se result au pretenent, as roture but assistité de courie monte que pour de roit de la guerre continue que pour four la vera saivi det liér, cut theme qu'un couple fouil à vera saivi det liér, cut theme qu'un couple fouil à vera saivi det liér, le putte pour qu'un jumai à sou héci, et couvert le peuple, pour unit jumai à sou héci, et couvert

de boue. Fox, Shéridan, plus éloquents qu'ils n'avaient jamais été, avaient des comptes rigoureux à demander. La Hollande conquise, les Pays-Bas incorporés à la république française . Jeur conquête rendue définitive en quelque sorte par la prise de Luxembourg, des sommes énormes dépensées dans la Vendée, et de malheureux Français exposés inutilement à être fusillés, étaient de graves sujets d'accusation contre l'habileté et la politique du ministère. L'expédition de Quiberon surtout excita une indignation générale. Pitt voulut s'excuser en disant que le sang anglais n'avait pas coulé : -« Oui , repartit Shéridan avec une énergie qu'il est difficile de traduire, oui, le sang anglais n'a pas coulé, mais l'honneur anglais a coulé par tous les pores. . - Pitt, aussi impassible qu'à l'ordinaire, appela tous les événements de l'année des malheurs auxquels on doit être préparé quand on court la chance des armes; mais il fit valoir beaucoup les dernières victoires de l'Autriche sur le Rhin; il exagéra beaucoup leur importance, et les facilités qu'elles venaient de procurer pour traiter avec la France. Comme d'usage, il soutint que notre république touchait au terme de sa puissance, qu'une banqueroute inévitable allait la jeter dans une confusion et une impuissance complètes ; qu'on avait gagné, en soutenant la guerre pendant une année de plus , de réduire l'ennemi commun à l'extrémité. Il promit solennellement que si le nouveau gouvernement français paraissait s'établir et prendre une forme régulière, on saisirait la première ouverture pour négocier. Il demanda ensuite un nouvel emprunt de 3 millions sterling, et des lois répressives contre la presse et les sociétés politiques, auxquelles il attribuait les outrages faits au roj et à lui-même, L'opposition lui répondit que les prétendues victoires sur le Rhin étaient de quelques jours ; que des défaites en Italie veuaient de detruire l'effet des avantages obtenus en Allemagne; que cette république, toujours reduite aux abois, renaissait plus forte à l'ouverture de chaque campagne: que les assignats étaient depuis longtemps perdus, qu'ils avaient achevé leur service, que les ressources de la France étaient ailleurs, et que si du reste elle s'épuisait , la Grande-Bretagne s'épuisait hien plus vite qu'elle; que la dette, tous les jours accrue, était accablante et menaçait d'écraser bientôt les trois royaumes, Quant aux lois sur la presse et sur les sociétés politiques, Fox. dans un transport d'iudignation, déclara que si elles étaient adoptées, il ne restait plus d'autre ressource au peuple anglais que la résistance, et qu'il regardait la résistance non plus comme une question de droit, mais de prendence. Cette proclamation du droit d'insurrection excia un grand tumulte, qui us termina par l'adoption des demandes de Pitt; il obtiut le nouvel emprunt, les mesures répressives, et promit d'ouvrir au plas tot une régociation. La session du parlement fut prorogée au 2 février 1796 (15 plurièse an IV).

Pitt ne songeait point du tont à la paix. Il ne voulait faire que des démonstrations, pour satisfaire l'opinion, et hâter le succès de son emprunt. La possession des Pays-Bas par la France lui ren-datt toute idée de paix insupportable. Il se promit, en effet, de saisir un moment pour ouvrir uné pociation simulée, et offrir des conditions inadmissibles.

L'Autriche, pour satisfaire l'Empire, qui réclamait la paix, avait fait faire des ouvertures par le Danemarck. Cette puissance avait demandé, de la part de l'Autriebe au gouvernement français, la formation d'un congrès européen; à quoi le gouvernement français avait répondu, avec raison, qu'un congrès rendrait toute négociation impossible, paree qu'il faudrait eoncilier trop d'intérêts: que si l'Autriche voulait la paix , elle n'avait qu'à en faire la proposition directe; que la France voulait traiter individuellement avec tous ses ennemis, et s'entendre avec eux sans intermédiaire. Cette réponse était juste; car un congrès compliquait la paix avec l'Autriche de la paix avec l'Angleterre et l'Empire, et la rendait impossible. Du reste l'Autriche ne désirait pas d'autre réponse, car elle ne voulait pas négocier. Elle avait trop perdu, et ses derniers succès lui faisaient trop espérer, pour qu'elle consentit à déposer les armes. Elle tâcha de rendre le courage au roi de Piémont, épouvanté de la vietoire de Loano, et lui promit, pour la campagne suivante, une armée nombreuse et un autre général. Les honneurs du triomphe furent décernés à Clerfayt à son entrée à Vienne , sa voiture fut trainée par le peuple, et les faveurs de la cour vinrent se joindre aux démonstrations de l'enthousiasme populaire.

Ainsi s'acheva, pour toute l'Europe, la quatrième campagne de cette guerre mémorable.

## CHAPITRE XVI.

Continuation des Iravaux administratifs du directoire. — Les partis se prononcent dans le sein du corps-législatif. — Institution d'une (tie amireranie du 91 parier, — Rétour de l'eministre de la guerre Beuroniile et des repréventants Quinette, Camus, Bancal, Lamarque et Pouvet, livré à l'ennemi par Bomoutez, — Mécontentement des jarcèses. Journal de Babeet — Institution de ministre de la police. Nouvelles meurs.— Embarras fonanciers; révaison des mandats. — Compiration de Baberul, — Situation militatre. — Plans du directoire. — Parfectairo de la Vendele; mori de Soffet et de Clarrette.

Le gouvernament républicain était rassuré et fifermi par les échements qui renaint de terminer la campagne. La convention , en réunissant la felique à la Fonce, et en la comprenant dans le territoire constitutionnel, avait imposé à cus successor à buligation de le pactier avec l'entaneil couvers l'abigation de les pactiers avec l'entaneil couvers production de la pactier avec l'entaneil la maison d'Autriche et l'Angleterre à conseniré à la maison d'Autriche et l'Angleterre à conseniré à convergant aprendit par les des la directoire travaillait avec ênergle à complèter les directoire travaillait avec ênergle à complèter les des la complète les des la complète de la complète de la directoire travaillait avec ênergle à complète les focions.

Il mettait le plus grand soin à l'exécution des lois relatives aux jeunes réquisitionnaires, et les obligeait à rejoindre les armées, avec la dernière riguenr. Il avait fait annuler tous les genres d'exceptions, et avait formé dans chaque canton des commissions de médecins, pour juger les cas d'infirmité. Une foule de jeunes gens s'étaient fourrés dans les administrations, où ils pillaient la répuhlique et montraient le plus mauvais esprit. Les ordres les plus sévères furent donnés pour ne souffrir dans les bureaux que des hommes qui n'appartinssent pas à la réquisition. Les finances attiraient surtout l'attention du directoire : il faisait percevoir l'emprunt forcé de 600 millions avec une extrême activité. Mais il fallait attendre les rentrées de cet emprunt , l'aliénation du produit des forêts nationales, la vente des biens de troiscents arpents. la perception des contributions arriérées : et en attendant . il fallait pourtant suffire anx dépenses , qui, malbeureusement, se présentsient toutes à la fois, parce que l'installation du gouvernement nonveau était l'époque à laquelle on avait ajourné toutes les liquidations, et parce que l'biver était le moment destiné aux préparatifs de campagne. Pour devancer l'époque de toutes ces rentrées . le directoire avait été obligé d'user de la ressonrce qu'on avait tenu à lui laisser, celle des assignats. Mais il en avait déjà émis en un mois près de 12 ou 15 milliards, pour se procurer quelques millions en nu-

méraire; et il était déjà arrivé au point de ne pouvoir les faire accepter nulle part. Il imagina d'émettre un papier courant et à prochaine échéance, qui représentat les rentrées de l'année, comme on fait en Angleterre avec les bons de l'échiquier, et comme nous faisons aujourd'hui arec les bons royaux. Il émit en conséquence, sous le titre de rescriptions, des bons su porteur, payables à la trésorerie, avec le numéraire qui allait reutrer incessamment, soit par l'emprunt forcé, qui , dans la Belgique, était exigible en numéraire, soit par les donanes, soit par suite des premiers traités conclus avec les compagnies qui se chargeraient de l'exploitation des forêts. Il émit d'abord pour 30 millions de ces rescriptions, et les porta bientôt à 60. en se servant du secours des banquiers.

Les compagnies financières n'étaient plus prohibées. Il songea à les employer pour la création d'une banque qui manquait au crédit , surtout dans un moment où l'on se figurait que le numéraire était sorti tout entier de France. Il forma une compagnie, et proposa de lui abandonner une certaine quantité de biens nationaux qui servirait de capital à une banque. Cette banque devait émettre des billets, qui auraient des terres pour gage, et qui seraient payables à vue, comme tons les billets de banque. Elle devait en prêter à l'état pour une somme proportionnée à la quantité des biens donnés en gage, C'était, comme on le voit, une autre manière de tirer sur la valeur des biens nationaux : au lieu d'employer le moyen des assignats, on employait celui des billets de banque.

Le succia ciuti peu probable; mais dans as situation mallurureus, le gouvernement usuit de tout, et avait raison de le laire. Son operation le plas mériolier fui de suppieme le rationa, et de rendre les subsistances un commerce libre. On a pour ec charge; lui homba de faire arriver les grains à l'aris, et quelle dépense il en résultait pour le treor, qui payait les grains en valeur reile, et qui les donnait au peuple de la capitale pour de satures nomianels. Il rentrait à jenie la dux centième partie de la dépense, et ainsi, à très-peu de ches preis, la rechique conversional les population ches preis, la rechique conversional les population

Le nouvesu ministre de l'intérieur, Benezech, qui avait senti l'inconvénient de ce système, et qui croyait que les circonstances permettaient d'y renoncer, conseilla au directoire d'en avoir le courage. Le commerce commençait à se rétablir; les grains reparaissaient dans la circulation; le peuple se thiali puper ses salaires en numéraire, et il poussitéde-less attitules au pris du pois, qui, en numéraire, étalt modique. En conséquence, le ministre Benerche proposa su directoire de supprimer les distributions de rations, qui ne se payaient qu'en saignats, de ne les connerrer qu'aux insiligents, ou aux reatires et aux fonctionnaires publice dont millectus. Excepté en trois classes, caluttel cauptres devaient se pourvoir chez les boulangers par la voie du commerce libre.

Cette mesure était hardie et exigeait un véritable coursge. Le directoire le mit sur-le-champ à exécution, sans craindre les fureurs qu'elle poursit exciter chez le peuple, et les moyens de trouble qu'elle pourait fournir aux deux factions conjurées contre le repos de la république.

Outre ces meutres, il enimojana l'autres qui ne deraiset pas mois blesser les intécts, mais qui étaient aussi nécessaires. Ce qui manquati surtout aux armées, e qui leur manque tonjours après de longues guerres, ce sont les cheraux. Le directoire decamade aux cleur comenie l'autorisation de lever tous les cheraux de luxe, et de presidre, en le cression de la commentation de la commentation de lever tous les cheraux de luxe, et de presidre, en le cression de la commentation de l'autre de roulage. Le crécipion de la commentation de la commentation de des impôss. Cette messure, quoique dure, était indispensable, et let daubquée.

Les deux conseils secondaient le directoire, et montraient le même esprit, saul l'apposition montraient le même esprit, saul l'apposition pour mesurée de la minorité, Quelques discussions se s'y étaient détreés sur la vérification des pourcies sur la loi du 3 brumaire, sur les successions des sur la loi du 3 brumaire, sur les successions des migrés, sur les prêtres, sur les érémement un les vérificament les prêtres, sur les érémement de prononcer.

La vérification des pouvoirs ayant été renvoyée à une commission qui avait de nombreux renseignements à prendre, relativement aux membres dont l'éligibilité pouvait être contestée, son rapport ne put être fait que fort tard, et après plus de deux mois de législature. Il donna lieu à beaucoup de contestations sur l'application de la loi du 5 benmsire. Cette loi, comme on sait, amnistiait tous les délits commis pendant la révolution, excepté les délits relatifs au t3 vendémiaire; elle exclusit des fonctions publiques les parents d'émigrés, et les individus qui , dans les assemblées électorales , s'étaient mis en rébellion contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Elle avsit été le dernier sete d'énergie du parti conventionnel, et elle blessait singulièrement les esprits modérés, et les contre-révolution-

naires qui se cachaient derrière eux. Il fallait | l'appliquer à plusieurs députés, et notamment à un nommé Job Aymé, député de la Drôme, qui avait soulevé l'assemblée électorale de son département, et qu'on accusait d'appartenir aux compagnies de Jésus. Un membre des cinq-cents osa demander l'abrogation de la loi même. Cette proposition fit sortir tous les partis de la réserve qu'ils avaient observée jusque-là. Une dispute, semblable à celles qui divisèrent si souvent la convention, s'éleva dans les cinq-cents. Louvet, toujours fidèle à la cause révolutionnaire, s'élança à la tribune, pour défendre la loi. Tallien, qui jouait un rôle si grand depuis le 9 thermidor, et que le défaut de considération personnelle avait empêché d'arriver au directoire, Tallien se montra ici le constant défenseur de la révolution, et prononça un discours qui fit une grande sensation. On avait rappelé les circonstances dans lesquelles la loi de brumaire fut rendue; on avait paru insinuer qu'elle était un abus de la victoire de vendémiaire à l'égard des vaincus; on avait beaucoup parté des jacobins et de leur nouvelle audace. « Qu'on cesse de nous effrayer, » s'écria Tallien, en parlant de terreur, en rappe-» lant des époques toutes différentes de celle d'au-» journ'hui, en nous faisant craindre leur retour. » Certes, les temps sont bien changes : aux époques » dont on affecte de nous entretenir, les royalistes » ne levaient pas une tête audacieuse; les prêtres » fanatiques, les émigrés rentrés n'étaient pas pro-

» tégés; les chefs de chouans n'étaient point acquit-» tés. Pourquoi done comparer des circonstances » qui n'ont rien de commun? Il est trop évident » qu'on veut faire le procès au 13 vendémiaire. » aux mesures qui ont suivi cette journée mémo-

» rable, aux hommes qui, dans ces grands périls, » ont sauvé la république. Eh bien! que nos enne-» mis montent à cette tribune ; les amis de la ré-» publique nous y defendront. Ceux mêmes qui .

» dans ces désastreuses circonstances, ont poussé » devant les canons une multitude égarée, vou-» draient nous reprocher les efforts qu'il nous a

» fallu faire pour la repousser; ils voudraient faire révoquer les mesures que le danger le plus pres-» sant vous a forcés de prendre ; mais non , ils ne

» réussiront pas! La loi du 3 brumaire, la plus imn portante de ces mesures, sera maintenue par » vous, car elle est nécessaire à la constitution, et

» certainement vous voulez maintenir la constitu-

» tion. — Oui, oui, nous le voulons! » s'écriérent une foule de voix. - Tallien proposa ensuite l'exclusion de Job Aymé. Plusieurs membres du nouveau tiers voulurent combattre eette exclusion, La discussion devint des plus vives : la loi du 5 brumaire fut de nouveau sanctionnée, Job Aymé fut exclu, et on continua de rechercher ceux des membres du nouveau tiers auxquels les mêmes dispositions étaient applicables.

Il fut ensuite question des émigrés, et de leurs droits à des successions non encore ouvertes. Une loi de la convention, pour empêcher que les émigrés ne recussent des secours, saisissait lems patrimoines, et déclarait les successions auxquelles ils avaient droit, ouvertes par avance et acquises à la république. En conséquence, le séquestre avait été mis sur les biens des parents des émigrés. Une résolution fut proposée aux cinq-cents pour autoriser le partage, et le prélèvement de la part acquise aux émigrés, afin de lever le séquestre. Une opposition assez vive s'éleva dans le nouveau tiers. On voulut combattre cette mesure, qui était tonte révolutionnaire, par des raisons tirées du droit ordinaire; on prétendit qu'il y avait violation de propriété. Cependant cette résolution fut adoptée. Aux anciens, il n'en fut pas de même. Ce conseil, par l'âge de ses membres, par son rôle d'examinateur suprême, avait plus de mesure que celui des cinqcents. Il en partagcait moins les passions opposées : il était moins révolutionnaire que la majorité, et beaucoup plus que la minorité. Comme tout corns intermédiaire, il avait un esprit moyen, et il rejeta la mesure, parce qu'elle entralnait l'exécution d'une loi qu'il regardait comme injuste. Les conseils décrétèrent ensuite que le directoire serait juge suprême des demandes en radiation de la liste des émigrés. Ils renouvelèrent toutes les lois contre les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment, ou qui l'avaient rétracté, et contre ceux que les administrations des départements avaient condamnés à la déportation. Ils décrétèrent que ces prêtres seraient traités comme émigres rentrés s'ils reparaissaient sur le territoire. Ils consentirent seulement à mettre en réclusion ceux qui étaient infirmes et qui ne pouvaient s'expatrier.

En sujet agita beaucoup les conseils, et y provoqua une explosion. Freron continuait sa mission dans le Midi, et y composait les administrations et les tribunaux de révolutionnaires ardents. Les membres des compagnies de Jésus, les contre-révolutionnaires de toute espèce qui avaient assassiné depuis le 9 thermidor, se voyaient à leur tour exposés à de nouvelles représailles, et jetaient les hauts cris. Le député Siméon avait déjà élevé des réclamations mesurées. Le député Jourdan d'Aulogne, homme ardent, l'estgiondin Isanat, éleérent, aux cinq-ents, des réclamations violentes, et remplirent plusieurs séances de leurs déclamations. Les deux parlés en invent aux mains. Jourdan et Talot se prient de querelle dans la seance même, et se permirent presque des voies de fait. Leurs collègues intervinent et les séparéent. On nomma une commission pour faire un rapport sur l'état du Midi.

Ces differentes secieus pertèrent les partis à se prononcer davantique. La majorité ciditagnade dans les conneils, et tont acquite an directoire. La minorité, quoique anunéle, derenni chauque jour plus hardie, et montrait ouvertennent son espré de résevéats maniferéd éponis le Dhermidor, et qui d'alord avait attaqué justement les excèss le latereur, mais qui, de jour en jour plus sévére et plus passionné, finissait par faire le procès à la révolution tont entière, Quéques membres de dout tiers conventionnels volaient avec la miliorité, et quefques membres de houveus tiers avec la milioques membres de houveus tiers avec la milio-

Les conventionnels saisirent l'occasion qu'allait leur fournir l'anniversaire du 21 janvier, pour mettre leurs collègues suspects de royalisme à une pénible épreuve. Ils proposèrent une fête, pour célébrer, tous les 21 de janvier, la mort du dernier roi, et ils firent décider que, ee jour, chaque membre des deux conseils et du directoire préterait serment de haine à la royauté. Cette formalité du serment, si souvent employée par les partis, n'a famais pu être regardée comme une garantie; elle n'a jamais été qu'une vexation des vainqueurs , qui ont voulu se donner le plaisir de forcer les vaincus au parjure. Le projet fut adopté par les deux conseils. Les conventionnels attendaient avec impatience la séance du 1er pluviôse an IV (21 jauvier), pour voir défiler à la tribune leurs collègues du nouveau tiers. Chaque conseil siégea ce jour-là avec un grand appareil. Une fête était préparée dans Paris; le directoire et toutes les autorités devaient y assister. Quand il fallut prononcer le serment, quelques-uns des nouveaux élus parurent embarrassés. L'ex-constituant Dupont de Nemours, qui était membre des anciens, qui conservait dans un age avancé une grande vivacité d'homeur, et montrait l'opposition la plus hardie au gouvernement actuel , Dupont de Nemours laissa voir quelque dépit, et, en prononçant les mots, je jure haine à la royauté, ajouta ceux-ci, et à toute espèce de tyrannie. C'était une manière de se venger, et de

juere hine au directoire sous des mois détonnés. Line grande rumeur s'étera, et on obliges Dupont de Nemours à s'en tenir à la formule officielle. Aux cioq-cents, un nommé André voulut recourir aux mêmes expressions que Dupont de Nemours; mais on le rappeta de même à la formule. Le président du directoire prononça un discours énergique, et le gouvernement entier fit ainsi la profession de foi la plus révolutionnire.

A cette époque arrivèrent les députés qui avaient de échangés contre faile de fouls VAI. Cétaient Quinette, Bancal, Camus, Lamarque, Drouste et Fre-ministre de la guerre Beuronoulle. Ils firent le rapport de leur captivité; on l'écouta avec un vite toiligantion, on leur donna de justes marques d'auterte, et lis prirent, as milieu de la satudación d'auterte, et lis prirent, as milieu de la satudación sentre dans les conseils. Il conseils finer avail souver et al. presente. Il conseils et des effet, qu'ils sersient de d'roit membres du corpalegiatori.

Ainsi marchaient le gouvernement et les partis, pendant l'hiver de l'an IV (1795 à 1796). La France, qui souhaitait un gouvernement et le rétablissement des lois, commençait à goûter le nouvel état de choses, et l'aurait même approuvé tout à fait, sans les efforts qu'on exigeait d'elle, pour le salut de la république. L'exécution rigoureuse des lois sur la réquisition, l'emprunt forcé, la levée du trentième cheval. l'état misérable des rentiers payés en assignats, étaient de graves sujets de plaintes; sans tous cea motifs, elle aurait trouvé le nouveau gouvernement excellent. Il n'y a que l'élite d'une nation qui soit sensible à la gloire, à la liberté, aux idées nobles et généreuses, et qui consente à leur faire des sacrifices. La masse vent du repos, et demande à faire le moins de sacrifices possible. Il est des moments où eette masse entière se réveille, mue de passiona grandes et profondes : on le vit, en 1789, quand il avait fallu conquérir la liberté, et, en 1793, quand il avait fallu la défendre. Mais, épuisée par ees efforts, la grande majorité de la France n'en voulait plus faire. Il falfait un gouvernement habile et vigoureux pour obtenir d'elle les ressources nécessaires au salut de la république. Heureusement la jeunesse, toujours prête à une vie aventurière, présentait de grandes ressources pour recruter les armées. Elle montrait d'abord beaucoup de répugnance à quitterses foyers ; mais elle cédait après quelque résistance. Transportée dans les camps, elle prenait un goût décidé pour la guerre, et y faisait des prodiges de valeur. Les

contribuables, dont on exigeait des sacrifices d'ar-

concilier an gonvernement.

Les ennemis de la révolution prenaient texte des sacrifices nouveaux imposés à la France, et déclamaient dans leurs journaux contre la réquisition, l'emprunt forcé, la levée forcée des chevaux , l'état des finances , le malheur des rentiers , et la sévère exécution des lois à l'égard des émigrés et des prêtres. Ils affectaient de considérer le gouvernement comme étant encore un gouvernement révolutionnaire, et en avant l'arbitraire et la violence. Sulvant eux. on pe pouvait pas se fier encore à lui , et se livrer avec sécurité à l'avenir. Ils s'élevaient surtout contre le projet d'une nouvelle campagne; ils prétendaient qu'on sacrifiait le repos, la fortune, la vie des citoyens, à la folie des conquetes, et semblaient fâchés que la révolution eût l'honneur de donner la Belgique à la France. Du reste, il n'était point étonnant, disaient-ils, que le gouvernement eût un pareil esprit et de tels projets, puisque le directoire et les conseils étaient remplis des membres d'une assemblée qui s'était souillée de tous les crimes.

Les patriotes, qui, en fait de reproches et de récriminations, n'étaient jamais en demeure, trouvaient au contraire le gouvernement trop faible, et se montraient déjà tout prêts à l'accuser de condescendance pour les contre-révolutionnaires. Suivant eux, on laissait rentrer les émigrés et les prètres; on acquittait chaque jour les conspirateurs de vendémiaire; les jeunes gens de la réquisition n'étaient pas assez sévèrement ramenés aux armées; l'emprunt forcé était percu avec mollesse. Ils désapprouvaient surtout le système financier qu'on semblait disposé à adopter. Déià on a vu que l'idée de supprimer les assignats les avait irrités. et qu'ils avaient demandé sur-le-champ les movens révolutionnaires qui, en 1793, ramenèrent le papier au pair. Le projet de recourir aux compagnies financières et d'établir une banque réveilla tous leurs préjugés. Le gouvernement allait, disaient-ils, se remettre dans les mains desagioteurs: il allait, en établissant une banque, ruiner les assignats, et détruire le papier-monnaie de la république, pour y substituer un papier privé, de la création des agioteurs. La suppression des rations les indigna. Rendre les subsistances au commerce libre, ne plus nourrir la ville de Paris, était une attaque à la révolution : c'était vouloir affamer le peuple et le pousser au désespoir. Sur ce point, les journaux du royalisme semblérent d'accord avec ceux du jacobinisme, et le ministre Bene-

gent, étaient bien plus difficiles à soumettre et à ¿ zech fut accablé d'invectives par tous les partis. Une mesure mit le comble à la colère des patriotes contre le nouveau gouvernement. La loi du 5 hrumaire, en amnistiant tous les faits relatifs à la révolution, exceptait cependant les crimes particuliers, comme vols et assassinats, lesquels étaient tonjours passibles de l'application des lois. Ainsi lrs poursuites commencées pendant les derniers temps de la convention contre les auteurs des massacres de septembre furent continuées comme poursuites ordinaires contre l'assassinat. On jugrait en même temps les conspirateurs de vendémiaire, et ils étaient presque tous acquittés. L'instruction contre les auteurs de septembre était au contraire extrèmement rigoureuse. Les patriotes furent révoltés. Le nommé Babœuf, jacobin forcené, déjà enfermé en prairial, et qui se trouvait libre maintenant par l'effet de la loi d'ampistie. avait commencé un journal, à l'imitation de Marat, sous le titre du Tribun du Peuple. On comprend ce que pouvait être l'imitation d'un modèle pareil. Plus violent que celui de Marat, le journal de Babœuf n'était pas evnique, mais plat. Ce une des circonstances extraordinaires avaient proyoune était réduit ici en système, et soutenu avec une sottise et une frénésie encore inconnues. Quand des idées qui ont préoccupé les esprits touchent à leur fin, elles restent dans quelques têtes, et s'y changent en manie et en imbécillité. Babœuf était le chef d'une secte de malades qui soutenaient que le massacre de septembre avait été incomplet. qu'il faudrait le renouveler en le rendant général. pour qu'il fût définitif. Ils préchaient publiquement la loi agraire, ce que les hébertistes eux-mêmes n'avaient pas osé, et se servaient d'un nouveau mot, le bonheur commun, pour exprimer le but de leur système. L'expression seule caractérisait en eux le dernier terme de l'absolutisme démagoglque. On frémit en lisant les pages de Babœuf, Les esprits de bonne foi en eurent pitié; les alarmistes feignirent de croire à l'approche d'une nouvelle terreur, et il est vrai de dire que les séances de la société du Panthéon fournissaient un prétexte spécieux à leurs craintes. C'est dans le vaste local de Sainte-Genevière que les jacobins avaient recommencé leur club, comme nous avons dit. Plus nombreux que jamais, ils étaient près de quarante mille, vociferant à la fois, bien avant dans la nuit. Insensiblement ils avaient outrepassé la constitution, et s'étaient donné tout ce qu'elle défendait, e'est-à-dire un bureau, un president et des brevets; en un mot, ils avaient repris le caractère d'une assemblée politique. Là, ils déclamaient contre les émigrés et les prêtres, les agioteurs, les sangsues du peuple, les projets de banque, la suppression des assignats, et les procédures instruites contre les patriotes.

Le directoire, qui de jour en jour se sentait mieux établi, et redoutait moins la contre-révolution, commençait à rechercher l'approbation des espritsmodérés et raisonnables. Il crut devoir sévir eontre ce déchaînement de la faction jacobine. Il en avait les moyens dans la constitution et dans les lois existantes; il résolut de les employer. D'abord, il fit saisir plusieurs numéros du journal de Babœuf, comme provoquant au renversement de la constitution ; ensuite il fit fermer la société du Panthéon, et plusieurs autres formées par la jeunesse dorér, dans lesquelles on dansait et où on lisait les journaux; ces dernières étaient situées au Palais-Royal et au boulevart des Italiens , sous le titre de Société des Échecs, Salon des Princes, Salon des Arts, Elles étaient peu redoutables, et ne furent comprises dans la mesure que pour montrer de l'impartialité. L'arrêté fut publié et exécuté le 8 ventôse (27 février 1796). Une résolution demandée aux cinq-cents ajouta une condition à toutes celles que la constitution imposait déià aux sociétés populaires : elles ne purent être composées de plus de soixante membres.

Le ministre Renerceb, accust par les deux partis, outsuit demander sa démission. Le directoire retuus de l'accepter, et lui férriti une lettre pour le ficiliere de se servieres. Le lettre fun publice. Le ficilière de se servieres. Le futter du publice. Le les indigents, les rendiere et les fonctionnaires publice qui alvaient pas mille écus de revens, obtirent souls des rations. On songes assai sun ambalement nettiers qui déstent solupras papés en papier. Les deux conseils décrétèrent qu'ils recretient du captaint pour une ma sanignate aumentation ben'i manifisation cer les assignats angmentation ben'i manifisation cer les assignats angnetitation ben'i manifisation cer les assignats andrations.

Le directoire ajouta aux mesures qu'il renait de prendre celle de rappeler enda les députés contentionnels en mission. Il les remplacs par des commissiareuls gouverament. Ces commissiereul que commissiareul gouverament. Ces commissiereu auprès des armées on des administrations représentient le directoire, et uurveillairen l'exécution des lois. Ils n'avaient plus comme autrelois des pouroirs illimités auprès des armées; mais, dans un cas pressant, où le pouroir du général était insuffisant, comme une réquisition devires ou detrou-

pes. Ils pouraient prendre une décision d'urgence, qui était provisoirement exécutée, et soumise ensaite à l'approbation du directoire. Des plaintes s'étant élevites contre beaucoup de fonctionnaires échait élevites contre beaucoup de fonctionnaires chosisis par le directoire dans le premier moment de son installation, il enjoignit à ses commissaires civils de les surreiller, de recurillir les plaintes qui s'éléveraient contre eux, et de lui désigner coux dont le remplacement servit convenable.

Pour surveiller les factions, qui, obligées maintenant de se cacher, allaient agir dans l'ombre, le directoire imagina la création d'un ministère spécial de la police.

La police est un objet important dans les temps de troubles. Les trois assemblées précédentes lui avaient consacré un comité nombreux; le directoire ne crut pas devoir la laisser parmi les attributions accessoires du ministère de l'intérieur, et proposa aux deux conseils d'ériger un ministère spécial. L'opposition prétendit que c'était une institution inquisitoriale, ce qui était vrai, et ce qui malbenreusement était inhérent à un temps de factions, et surtout de factions obstinées et obligées de comploter secrètement. Le projet fut approuvé. On appela le député Cochon aux fonctions de ce nouveau ministère. Le directoire aurait encore voulu des lois sur la liberté de la presse. La constitution la déclarait illimitée, sauf les dispositions qui pourraient devenir nécessaires pour en réprimer les écarts. Les deuxeonseils, après une discussion solennelle. rejetèrent tout projet de loi répressive. Les rôles furent encore intervertis dans cette discussion. Les partisans de la révolution, qui devaient être partisans de la liberté illimitée, demandaient des moyens de répression ; et l'opposition, dont la pensée secrète inclinait plutôt à la monarchie on'à la république, vota pour la liberté illimitée; tant les partis sont gouvernés par leur intérêt! Du reste. la décision était sage. La presse peut être illimitée sans danger : il n'y a que la vérité de redoutable ; le faux est impuissant, plus il s'exagère, plus il s'use. Il n'y a pas degouvernement qui ait péri par le mensonge. Qu'importe qu'un Babœuf célébrat la loi agraire, qu'une Quotidienne rabaissat la grandeur de la révolution, calomniat ses héros et cherchât à relever des princes bannis! Le gouvernement n'avait qu'à laisser déclamer : huit jours d'exagération et de mensonge usent toutes les plumes des pamphlétaires et des libellistes. Mais il faut bien du temps et de la philosophie à un gouvernement pour qu'il admette ces vérités. Il n'était peut-être pas temps pour la convention de les entendre. Le directoire, qui était plus tranquille et plus assis, aurait dû commencer à les comprendre et à les pratiquer.

Les dernières mesures du directoire, telles que la clôture de la société du Panthéon , le refus d'accepter la démission du ministre Benezech, le rappel des conventionnels en mission, le changement de certains fonctionnaires, produisirent le meilleur effet; elles rassurèrent ceux qui craignaient véritablement la terreur, condamnèrent au silence eeux qui affectaient de la craindre, et satisfirent les esprits sages qui voulaient que le gouvernement se placăt au-dessus de tous les partis. La suite, l'activité des travaux du directoire , ne contribuèrent pas moins que tout le reste à lui concilier l'estime. On commençait à espérer du repos, et à supposer de la durée au régime actuel. Les cinq directeurs s'étaient entourés d'un certain appareil. Barras, homme de plaisir, faisait les honneurs du Luxembourg. C'est lui, en quelque sorte, qui représentait pour ses collègues. La société avait à peu près le même aspect que l'année précédente; elle présentait un mélange singulier de conditions, une grande liberté de mœurs, un goût effréné pour les plaisirs, un luxe extraordinaire. Les salons du directeur étaient pleins de généraux dont l'éducation et la fortune s'étaient faites en deux ans, de fournisseurs et de gens d'affaires qui s'étaient enrichis par les spéculations et les rapines, d'exilés qui rentraient et cherchaient à se rattacher au gouvernement, d'hommes à grands talents, qui, commencant à croire à la république, désiraient y prendre place, d'intrigants enfin qui couraient après la faveur. Des femmes de toute origine venaient déployer leurs charmes dans ces salons, et user de leur influence, dans un moment où tout était à demander et à obtenir. Si quelquefois les manières mangnaient de cette décence et de cette dignité dont on fait tant de cas en France, et qui sont le fruit d'une société polie, tranquille et exclusive, il y régnait une extrême liberté d'esprit, et cette grande abondance d'idées positives que suggèrent la vue et la pratique des grandes choses. Les hommes qui composaient cette société étaient affranchis de toute espèce de routine, ils ne répétaient pas d'insignifiantes traditions; ce qu'ils savaient, ils l'avaient appris par lenr propre expérience. Ilsavaient vu les grands événements de l'histoire, ils y avaient pris, ils y prenaient part encore; et il est aisé de se figurer ce qu'un tel spectacle devait réveiller d'idées chez des esprits jeunes, ambitieux et pleins d'espérance. Là , brillait au premier rang le jeune Hoche, qui, de simple soldat aux gardes-françaises,

était devenu en une campagne général en chef, et s'était donné en deux ans l'éducation la plus soignée. Beau, plein de politesse, renommé comme un des premiers espitaines de son temps, et âgé à peine de vingt-sept ans, il était l'espoir des rénublicains, et l'idole de ces femmes éprises de la beauté, du talent et de la gloire. A côté de lui ou remarquait déjà le jeune Bonaparte, qui n'avait point encore de renommée, mais dont les services à Toulon et au 13 vendémiaire étaient connus, dont le caractère et la personne étonnaient par leur singularité, et dont l'esprit était frappant d'originalité et de vigueur. Dans cette société, où madame Tallien étalait sa beauté, madame Reauharnais sa grâce, madame de Stael déployait tout l'éelat de son esprit, agrandi par les circonstances et la liberté.

Ces jeunes hommes, appelés à dominer dans l'état. choisissaient leurs épouses, quelquefois parmi des femmes d'ancienne condition, qui se trouvaient honorées de leur choix, quelquefois dans les familles des enrichis du temps, qui voulaient ennoblir la fortune par la réputation. Bonaparte venait d'épouser la veuve de l'infortuné général Beauharnais. Chacun songeait à faire sa destinée, et la prévoyait grande. Une foule de carrières étaient ouvertes. La guerre sur le continent, la guerre sur la mer, la trihune, les magistratures, une grande république en un mot à défendre et à gouverner, c'étaient là de grands huts, dignes d'enflammer les esprits! Le gouvernement avait fait récemment une acquisition précieuse, celle d'un écrivain ingénieux et profond, qui consacrait son jeune talent à concilier les esprits à la nouvelle république. M. Benjamin-Constant venait de publier une brochure intitulée De la Force du gouvernement, qui avait produit une grande sensation. Il y démontrait la nécessité de se rattacher à un gouvernement qui était le seul espoir de la France et de tous les partis.

C'était toujours le soin des finances qui occupià le plus le gourrement. Le demirées mesures métaient qu'un ajourarement de la difficulté. On savi domné au pourarement aire réminie quantité de biens à vendre, la faculté d'engager les grandes forésts. l'empurat forcé, et on lui avait lainé la planche aux saignais comme ressource extrênce. Pour d'entance le produit de ces différentes ressources, il avait, comme on avu, céré 60 millions de de bons pours, acquitables avec le prainte numéraire qui reuterait dans les caises. Mais cer de la contraction de la caises. Mais cer cercricitos n'avait colonne cours que très-diffi-

cilement. Les banquiers réunis pour concerter un projet de banque territoriale, fondée sur les biens nationaux, s'étaient retirés en entendant les cris poussés par les patriotes contre les agioteurs et les traitants. L'emprunt forcé se percevait beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait cru. La répartition portait sur des bases extrêmement arbitraires, puisque l'emprunt devait être frappé sur les classes les plus aisées; chacun réclamait, et chaque part de l'emprint à percevoir occasionnait une contestat'on any percepteurs. A peine un tiers était rentré en deux mois. Quelques millions en numéraire et quelques milliards en papier avaient été percus. Dans l'insuffisance de cette ressource, on avait eu encore recours au moyen extrême, laissé au gouvernement pour suppléer à tous les autres, la planche aux assignats. Les émissions avaient été portés depuis les deux derniers mois à la somme inonte de 45 milliards, 20 milliards avaient à peine fourni 100 millions, car les assignats ne valaient plus que le deux-centième de leur titre. Décidément le public n'en voulait plus du tout, car ils n'étaient plus bons à rien. Ils ne ponvaient servir au remboursement des créances, qui étaient suspendues; ils ne pouvaient solder que la moitié des fermages et de l'impôt, car l'autre moitié se payait en nature : ils étaient refusés dans les marchés, ou recus d'après leur valeur réduite : enfin, on ne les prenait dans la vente des biens qu'au taux même des marchés, les enchères faisant toujours monter l'offre à proportion de l'avilissement du papier. On n'en pouvait donc faire aucun emploi capable de leur donner quelque valeur. Une emission dont on ne connaissait pas le terme, faisait prévoir encore des chiffres extraordinaires qui rendraient les sommes les plus modiques. Les milliards signifiaient tout au plus des millions. Cette chute, dont nous avons parlé \* lorsqu'on refusa d'interdire les enchères dans la vente de hiens, était réalisée,

Les esprits dans lesquels la révolution avait laisée ses périggés, car tous les systèmes et toutes les puisances en laiseent, vaulaient qu'on relerat les assignats, en affectant une grande quantité de bêuns à leur hypothèque, et en employant des mesures violentes pour les faire circuler. Mais il n'y arien au monde de plus impossible à réablir que la réputation d'une monnsie: il fallait done renoncer aux assignats.

On se demande pourquoi on n'abolissait pas tout de suite le papier-monnaie, en le réduisant à sa valenr réelle, qui était de 200 millions au plus, et en exigeant le paicment des impôts et des biens nationaux, soit en numéraire, soit en assignats au cours? Le numéraire en effet reparaissait, et avec quelque abondance, surtout dans les provinces; ainsi c'était une véritable erreur que de craindre sa rareté; car le papier comptait pour 200 millions dans la circulation : mais une autre raison empêcha de renoncer au papier-monnaie. La seule richesse, il faut le dire toujours, consistait dans les biens nationaux. Leur vente ne paraissait ni assurée ni prochaine. Ne pouvant donc attendre que leur valeur vint spontanément au trésor par les ventes, il fallait la représenter d'avance en papier, et l'émettre pour la retirer ensuite; en un mot, il fallait dépenser le prix avant de l'avoir reçu. Cette nécessité de dépenser avant d'avoir vendu fit songer à la création d'un nouveau papier.

Les cédules, qui étaient une hypothèque spéciale sur chaque hien, entratnaient de longs délais, car il fallait qu'elles portassent l'énonciation de chaque domaine ; d'ailleurs elles dépendaient de la volonté du preneur, et ne levaient pas la véritable difficulté. On imagina un papier qui, sous le nom de mandats, représentait une valeur fixe de bien. Tout domaine devait être délivré sans enchère et sur simple procès-verbal, pour un prix en mandats égal à celui de 1790 (vingt-deux fois le revenu). On devait créer 2 milliards 400 millions de ces mandats, et leur affecter sur-le-champ 2 milliards 400 millions de hiens, estimation de 1790. Ainsi, ces mandats ne pouvaient subir d'autre variation que celles des biens eux-mêmes, puisqu'ils en représentaient une quantité fixe. Ils ne pouvaient pas. à la vérité, se tronver an pair de l'argent, car les biens ne valaient pas ce qu'ils valaient en 1790; mais ils devaient avoir la valeur même des biens.

On résolut d'employer une partie de ces mandats à retirer les assignets. La plunche des assignats fut brisée le 30 pluvios en IV (19 férrier). S'amillaris 300 millions avient écheris, Parles diférrentes rentrées, soit de l'emprent, soit de l'arrirées, la quantité circulaite avait écréndus 300 millions; et devait l'érebientoi 24.10 24 millions, en leserduissant su trenitiene. representaires 800 millions; on decreta qu'ils serzicuit échanges courte 800 millions de mandats, e qui etait une liquidation de l'august, au trenième de sa valeur nominale. Taugust, au trenième de sa valeur nominale, outre pour le service public, et le 1000 estatuta confermés dans la caisse à trois elefs, pour en aceriemes dans la caisse à trois elefs, pour en ac-

<sup>\*</sup> Voyez page 187 et suiv. de ce volume.

Cette création des mandats était une réimpression des assignats, avec un chiffre moindre, une autre dénomination, et une valeur déterminée par rapport aux hiens. C'était comme si on eût créé, outre les 25 milliards devant rester en circulation. 48 antres milliards, ce qui anrait fait 72; c'était comme si on eut décidé que ces 72 milliards seraient reçus en paiement des biens pour trente fois la valeur de 1790, ce qui supposait 2 milliards 400 millions de biens affectés en hypothèque. Ainsi, le chiffre était réduit, le rapport aux biens fixé, et le nom changé.

Les mandats furent créés le 26 ventôse (16 mars). Les hiens durent être mis sur-le-champ en vente, et délivrés au porteur de mandat sur simple procès-verbal. La moitié du prix devait être payée dans la première décade, le reste dans trois mois, Les forêts nationales étaient mises à part, et les 2 milliards 400 millions de hiens étaient pris sur les biens de moins de trois cents arpents. Sur-lechamp on prit les mesures que nécessite d'adoption d'un papier-monnaie. Le mandat étant la monnaie de la république, tout devait être payé en mandats. Les créanres stipulées en nuniéraire, les baux, les fermages, les intérêts des capitaux, les impôts, excepté l'impôt arriéré, les rentes sur l'état, les pensions, les appointements des fonctionnaires publics. durent être payés en mandats. Il y eut de grandes discussions sur la contribution foncière. Ceux qui prévoyaient que les mandats pourraient tomber comme l'assignat voulaient que, pour assurer à l'état une rentrée certaine, on continuât de payer la contribution foncière en nature. On leur objecta les difficultés de la perception, et on décida qu'elle aurait lieu en mandats, ainsi que celle des douanes, des droits d'enregistrement, de timbre, des postes, etc. On ne s'en tint pas là; on crut devoir accompagner la création du nouveau papier des sévérités ordinaires qui accompagnent l'emploi des valeurs forcées; on déclara que l'or et l'argent ne seraient plus considérés comme marchandises. et qu'on ne pourrait plus vendre le papier contre l'or, ni l'or contre le papier. Après les expériences qu'on avait faites, cette mesure était misérable. On vensit d'en prendre en même temps une autre qui ne l'était pas moins, et qui nuisit dans l'opinion au directoire : ce fut la clôture de la Bourse. Il aurait du savoir que la elôture d'un marché public n'empéchait pas qu'il s'en établit des milliers ailleurs.

En faisant des mandats la monnaie nouvelle, et

gouvernement commettait une erreur grave. Même eu se soutenant, le mandat ne pouvait jamais égaler le taux de l'argent. Le mandat valait, si l'on veut, autant que la terre, mais il ne pouvait valoir davantage. Or, la terre ne valait pas la moitié du prix de 1790; un bien, même patrimonial, de 100 mille francs, ne se serait pas payé 30 mille en argent. Commeut 100 mille francs en mandats en auraient-ils valu 100 mille en numéraire? Il aurait donc fallu admettre au moins cette différence. Le gouvernement devait donc, indépendamment de toutes les autres causes de dépréciation, trouver un premier mécompte provenant de la dépréciation des biens.

On était si pressé qu'on fit circuler des promesses de mandats, en attendant que les mandats euxmêmes fussent prêts à être émis. Sur-le-champ ces promesses circulèrent à une valeur très-inférieure à leur valeur nominale. On fut extrêmement alarmé, on se dit que le nouveau papier, duquel on espérait tant, allait tomber comme les assignats, et laisser la république sans aucune ressource. Cependant il y avait une cause de cette chute anticipée, et ou pouvait hientôt la lever. Il fallait rédiger des instructions à l'usage des administrations locales, pour régler les cas extrèmement compliqués que ferait naître la vente des biens sur simple procès-verbal; et ce travail exigealt beaucoup de temps et retardait l'ouverture des ventes. Pendant cet intervalle, le mandat tombait, et on disait que sa valeur haisserait si rapidement que l'état ne voudrait pas ouvrir les ventes et abandonner les biens pour une valeur nulle; qu'il allait arriver aux mandats ce qui était arrivé aux assignats; qu'ils se réduiraient successivement à rien, et qu'alors on les recevrait en paiement des biens, non à leur valeur d'émission, mais à leur valeur réduite. Les malveillants faisaient entendre ainsi que le nouveau papier était un leurre, que jamais les biens ne seraient aliénés, et que la république voulait se les réserver comme un gage apparent et éternel de toutes les espèces de papier qu'il lui plairait d'émettre. Cependant les ventes s'ouvrirent. Les souscriptions furent nombreuses. Le maudat de 100 francs était tombé à 13 francs. Il remonta successivement à 50, 40, et en quelques lieux à 88 francs. On espéra donc un instant le succès de la nouvelle opération.

C'était au milieu des factions secrètement conjurées contre lui que le directoire se livrait à ces travaux. Les agents de la royauté continuaient leurs secrètes menées. La mort de Le Maitre ne les avait en les mettant partont à la place du numéraire, le pas dispersés. Brottier, acquitté, était devenu le nois . Despomelles , s'étaient réunis à lui , et formaient secrétement le comité royal. Ces misérables bronillons n'avaient pas plus d'influence que par le passé; ils intriguaient, demandaient de l'argent à grands cris, écrivaient de nombreuses correspondances, et promettaient merveilles. Ils étaient toujours les intermédiaires entre le prétendant et la Vendée, où ils avaient de nombreux agents. Ils persistaient dans leurs idées, et voyant l'insurrection comprimée par Hoche, et prête à expirer sous ses coups, ils se confirmaient toujours davantage dans le système de tout faire à Paris, même par un mouvement de l'intérieur. Ils se vantaient, comme du temps de la convention, d'être en rapport avec plusieurs députés du nouveau tiers, et ils prétendaient qu'il fallait temporiser, travailler l'opinion par des journaux, déconsidérer le gouvernement, et tout préparer pour que les élections de l'année suivante amenassent un nouveau tiers de députés entièrement contre-révolutionnaires. Ils se flattaient ainsi de détruire la constitution républicaine par les movens de la constitution même. Ce plan était certainement le moins chimérique, et c'est celui qui donne l'idée la plus favorable de leur intelligence.

Les patriotes, de leur côté, préparaient des complots, mais autrement dangercux par les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Chasses du Panthéon, condamnés tout à fait par le gouvernement qui s'était séparé d'eux, et qui leur retirait leurs emplois, ils s'étaient déclarés contre lui, et étaient devenus ses ennemis irréconciliables. Se voyant poursuivis et observés avec grand soin, ils n'avaient plus trouvé d'autre ressource que de conspirer très-secrètement, et de manière à ce que les chefs de la conspiration restassent tout à fait inconnus, Ils s'étaient choisis quatre pour former un directoire scerct de salut publie : Babœuf et Drouet étaient du nombre. Le directoire secret devait communiquer avec douze agents principaux qui ne se connaissaient pas les uns les autres, et chargés d'organiser des sociétés de patriotes dans tous les quartiers de Paris. Ces douze agents, agissant ainsi chacun de leur côté, avaient défense de nommer les quatre membres du directoire secret; ils devaient parler et se faire obéir au nom d'une autorité mysterieuse et suprème, qui était instituée pour diriger les efforts des patriotes vers ce qu'ils appelaient le bonheur commun. De cette manière les fils de la conspiration étaient presque insaisissables, car en supposant qu'on en saisit un , les autres restaient

chef de l'agence. Duverne de Preile, Laville-l'ieur-tonjours incomuns. Cette organisation s'établit, en onis, Deponelles, s'étaient réunis à lui, et for- effet, comme l'avait projeté Babounf; des sociétés maient secrétement le comité royal. Ces misérables de patriotes existationt dans tout Paris, et, par bronillons n'avaient pas plus d'indurence que par le l'intermédiaire des douze agents principaux, recomosés : its intrinsient, demandaire de l'arrent à d'aneu l'intoublis of lune autorité inconnue.

Babœuf et ses collègues eberehaient quel serait le mode à employer pour opérer ce qu'ils appelaient la délivrance, et à qui on remettrait l'autorité. quand on aurait égorgé le directoire, dispersé les eonseils, et mis le peuple en possession de sa souveraineté. Ils se défiaient déjà beaucoup trop des provinces et de l'opinion pour courir la chance d'une élection, et appeler une assemblée nouvelle. Ils voulaient tout simplement en nommer une composée de jacobins d'élite, pris dans chaque département. Ils devaient faire ce choix eux-mêmes, et compléter cette assemblée en y ajoutant tous les montagnards de l'ancienne convention qui n'avaient pas été réélus. Encore ces montagnards ne leur semblaient pas donner de suffisantes garanties, car beaucoup avaient adhéré, dans les derniers temps de la convention, à ee qu'ils appelaient les mesures libertieides, et avaient même accepté des fonctions du directoire. Cependant ils avaient fini par tomber d'accord sur l'admission, dans la nouvelle assemblée, de soixante-buit d'entre eux, qui passaient pour les plus purs. Cette assemblée devait s'emparer de tous les pouvoirs, jusqu'à ce que le bonheur commun fût assuré.

Il fallait s'entendre avec les conventionnels non réélus dont la plupart étaient à Paris. Babœuf et Drouct entrèrent en communication avec eux. Il y eut de grandes discussions sur le choix des moyens. Les conventionnels trouvaient trop extraordinaires eeux que proposait le directoire insurrecteur. Ils voulaient le rétablissement de l'ancienue convention, avec l'organisation prescrite par la constitution de 1793. Enfin on s'entendit, et l'insurrection fut préparée pour le mois de fioréal (avril-mai). Les moyens dont le directoire secret se proposait d'user étaient vraiment effrayants. D'abord il s'était mis en correspondance avec les principales villes de France, pour que la révolution fût simultanée et semblable partout. Les patriotes devaient partir de leurs quartiers en portant des guidons sur lesquels seraient écrits ees mots : Liberté. Égalité, Constitution de 1793, Bonheur commun. Oniconque résisterait au peuple souverain serait mis à mort. On devait égorger les einq directeurs, certains membres des cinq-cents, le général de l'armée de l'intérieur; on devait s'emparer du Luxembourg, de la Trésorerie, du télégraphe, des

arsenaux, et du dépôt d'artillerie de Meudon. Pour engager le peuple à se soulever et ne plus le payer de raines promesses, on devait obliger tous les habitants aisés de loger , héberger et nourrir chaque bomme qui aurait pris part à l'insurrection. Les bonlangers, les marchands de vin étaient tenus de fournir du pain et des hoissons au peuple, moyennant une indemnité que leur paierait la république, et sous peine d'être pendus à la lanterne en cas de refus. Tout soldat qui passerait du côté de l'insurrection aurait son équipement en propriété , recevrait une somme d'argent, et aurait la faculté de retourner dans sea fovers. On espérait gagner ainsi tous ceux qui aervaient à regret. Quant aux soldats de métier, qui avaient pris goût à la guerre, on leur donnait à piller les maisons des royalistes. Pour tenir les armées au complet, et remplacer ceux qui rentraient dans leurs foyers, on se proposait d'accorder aux soldats des avantages tela qu'on ferait lever spontanément une multitude de nouveaux volontaires.

On voit quelles combinaisons terribles et insensées avaient reçues ces esprits désespérés. Ils désignéreut Rossignol, l'ex-général de la Vendée, pour eommander l'armée parisienne d'insurrection. Ils avaient pratiqué des intelligences dans cette légion de police qui faisait partie de l'armée de l'intérieur. et toute composée de patriotes, de gendarmes des tribunaux, d'anciens gardes-françaises. Elle se mutina en effet, mais trop tôt, et fut dissoute par le directoire. Le ministre de la police Cochon, qui suivait les progrès de la conspiration, qui lui fut dénoncée par un officier de l'armée de l'intérieur qu'on avait voulu enrôler, la laissa se continuer pour en saisir tous les fils. Le 20 floréal (9 mai), Babœuf, Drouet, et les autres chefs et agents, devaient se réunir rue Bleue, chez un menuisier. Des officiers de police, apostés dans les environs, salsirent les conspirateurs, et les conduisirent sur-lechamp en prison. On arrêta en outre les ex-conventionnels Laignelot, Vadier, Amar, Ricord, Choudieu, le Piémontais Buonarotti, l'ex-membre de l'assemblée législative Antonelle, Pelletier de Saint-Fargeau, frère de celui qui avait été aasassiné. On demanda aussitôt aux deux consells la mise en accusation de Drouet, qui était membre des cinq-cents, et on les envoya tous devant la haute cour nationale, qui n'était pas encore organisée, et qu'on se mit à organiser sur-le-champ, Babœuf, dont la morgue égalait le fanatisme, écrivit au directoire une lettre singulière, et qui peignait le délire de son esprit. -« Je suis une puissance, écrivait-il aux cinq directents, ne eraignez done pas de traiter avec moi vigal s'egal. Se unis che d'un ses c'er formidable que vous ne détruirez pas en nicrosopat à la mort, et qui, après mon suppliez, n'en est que plus in-ritéer et plus dangereuse. Vous n'ayez qu'un seuf la de conspinitoire, ce n'est fresi davois arrette quediques ludividus; tec chefs renativous sans cesse. Per la constitución de la conspinitoire, ce n'est fresi davois arrette quediques ludividus; tec chefs renativous sans cesse. Per participat de la comparticipat de la conspinitoire de la comparticipat de la compar

Le directoire ne fit aucun cas de cette lettre extravagante, et ordonna l'instruction du procès Cette instruction devait être longue, car on voulait procéder dans toutes les formes. Ce dernier acte de vigueur acheva de consolider le directoire dans l'opinion générale. La fin de l'biver approchait : les factions étaient surveillées et contenues : l'administration était dirigée avec zèle et avec soin; le papier-monnaie renouvelé donnait seul des inquiétudes; il avait fourni cependant des ressources momentanées pour faire les premiers préparatifs de la campagne qui allait s'ouvrir. En effet, la saison des opérations militaires était arrivée. Le ministère anglais, toujonrs astucieux dans sa politique, avait tenté auprès du gouvernement françaia la démarche dont l'opinion publique lui faisait un devoir. Il avait chargé son agent en Suisse, Wickam, d'adresser des questions insignifiantes au miniatre de France Bartbélemy. Cette ouverture, faite le 17 ventôse (7 mars 1796), avait pour but de demander si la France était disposée à la paix, si elle consentirait à un congrès pour en discuter les conditions. si elle voulait faire connaître à l'avance les bases principales sur lequelles elle était résolue à traiter. Une pareille démarche n'était qu'nne vaine satisfaction donnée par Pitt à sa nation, afin d'être autorisé, par un refus de la France, à demander de nouveaux sacrifices. Si en effet l'itt avait été sincère, il n'aurait pas chargé de cette ouverture un agent sans pouvoirs; il n'aurait pas demandé un congrès européen, qui, par la complication des questions, ne pouvait rien terminer, et que la France d'ailleurs avait déjà refusé à l'Autriche par l'intermédiaire du Danemarck ; enfin il n'aurait pas demandé sur quelles bases la negociation devait s'ouvrir. puisqu'il savait que, d'après la constitution, les Pays-Bas étaient devenus partie du territoire français, et que le gouvernement actuel ne pouvait consentir à les en détacher. Le directoire , qui pe

voulait pas être pris pour dupe, fit répondre à Wiskam que ni la forme ni l'objet de cette démarche n'étasent de naure à faire croireà as sincérité; que, du reste, pour démontre ses intensions paréligars, il consentait à faire une réponse à des questions qui n'en méritainet pas , et qu'il déclarai vouloir traiter un les bases sœiles fitres par la constitution. Cesti amontre d'une manière définitér que la Francen re resouverait jonnais à l'édippue. La lettre d'autre de la consensation de la consensation de la Francen re resouverait jonnais à l'édippue. La lettre d'autre de la la massiète publicé en ce celle de Victam. Crési le le premier exemple d'une diplonatie franche et ferme sans inclaus.

Chacun approuva le directoire, et de part et d'autre on se prépara en Europe à recommencer les hostilités. Pitt demanda au parlement un nouvel emprunt de 7 millions sterling, et il s'efforça d'en négocier un autre de 3 millions pour l'empereur. Il avait beaucoup travsillé auprès du roi de Prusse pour le tirer de sa neutralité et le faire rentrer dans la lutte; il lui offrit des fonds, et lui représenta qu'arrivant à la fin de la guerre, lorsque tous les partis étalent épuisés, il aurait une supériorité assurée. Le roi de Prusse, ne voulsnt pas retomber dans ses premières fautes, ne se laissa pas abuser, et persista dans sa neutralité. Une partie de son armée, stationnée en Pologne, veillsit à l'incorporation des nouvelles conquêtes: l'antre . rangée le long du Rhin, était prête à défendre la ligne de neutralité contre celle des puissances qui la violerait, et à prendre sous sa protection reux des états de l'empire qui réclameraient la médiation prussienne. La Russie, toujours féconde en promesses, n'envoyait pas encore de troupes, et s'occupait à organiser la part de territoire qui lui était échue en Pologne.

L'Autriche, enflée de ses succès à la fin de la campagne précédente, se préparsit à la guerre avec ardeur, et se livrait sux espérances les plus présomptueuses. Le général auquel elle devait ce léger retour de fortune, avait cependant été destitué, malgré tout l'éclat de sa gloire. Clerfayt, ayant drplu au conseil aulique, fut remplacé dans le commandement de l'armée du Bas-Rhin par le jeune archiduc Charles, dont on espérait beaucoup, sans cependant prévoir encore ses talents. Il avait montré, dans les campagnes précédentes, les qualités d'un bou officier. Wurmser commandait toujours l'armée du Haut-Rhin. Pour décider le roi de Sardaigne à continuer la guerre, on avait envoyé un renfort considerable à l'armée impériale qui se battait en Piemont, et on lui avait donné le général

Beanlieu, qui s'était acquis beaucoup de réputation dans les Pays-Bas. L'Espagne, commençant à jouir de la paix, était attentive à la nouvelle lutte qui allait s'ouvrir, et, maintenant mieux éclairée sur ses réritables intérêts, faisait des vœux pour la France.

Le directoire, zélé comme un gouvernement nouveau, et jaloux d'illustrer son administration. méditait de grands projets. Il avait mis ses armées dans un état de force respectable; mais il n'avait pu que leur envoyer des hommes, sans leur fournir les approvisionnements nécessaires. Toute la Belgique avait été mise à contribution pour nourrir l'armée de Sambre-et-Meuse; des efforts extraordinaires avaient été faits pour faire vivre celle du Rhin au milieu des Vosges. Cependant on n'avait pa ni leur procurer des moyens de transport, ni remonter leur cavalerie, L'armée des Alnes avait vécu des magasins pris aux Autrichiens après la bataille de Loano; mais elle n'était ni vêtue, ni chaussée, et le prêt était arrièré, La victoire de Loano était ainsi demeurée sans résultat. Les armées des provinces de l'Ouest se trouvaient, grâce aux soins de floche, dans un meilleur état que toutes les autres, sans être cependant pourvues de tout ce dont elles avaient besoin. Mais malgré cette pénurie, nos armées, habituées à souffrir, à vivre d'expédients, et d'ailleurs aguerries par leurs belles campagnes, étalent disposees à de grandes rhoses,

Le directoire méditait, disons-nous, de vastes projets. Il voulait finir des le printemps la guerre de la Vendée, et prendre ensuite l'offensive sur tous les points. Son but était de porter les armées du Rhin en Allemagne pour bloquer et assieger Mayence, achever la soumission des princes de l'Empire, isoler l'Autriche, transporter le théâtre de la guerre au sein des états héréditaires, et faire vivre ses troupes aux dépens de l'ennemi, dans les riches vallées du Mein et du Necker. Quant à l'Italie, il nourrissait de plus vastes pensées encore, suggérees par le general Bonaparte. Comme on n'avait pas profité de la victoire de Loano, il fallait, suivant ce jeune officier, en remporter une seconde, decider le roi de l'iémont à la paix, ou lui enlever ses états, franchir ensuite le Pô, et venir enlever à l'Autriche le plus beau fieuron de sa couronue . la Lombardie. Li etait le théâtre des operations décisives; là on allait porter les coups les plus sensibles à l'Autriche, conquérir des équivalents pour payer les Pays-Bas, décider la paix, et peut-être affranchir la belle Italie. D'ailleurs, on allait nournir et restaurer la plus pauvre de nos armées, au milieu de la contrée la plus fertile de la terre. Le directoire, s'arrêtant à ces idées, fit quelques changements dans le commandement de ses armées. Jourdan conserva le commandement qu'il avait si bien mérité à la tête de l'armée de Sambre-et-Meuse. Pichegru, qui avait trahi sa patrie, et dont le crime était déià soupconné, fut remplacé par Morcau, qui commandait en Hollande. On offrit à Pichegru l'ambassade en Suède, qu'il refusa. Beurnonville, venu récemment de captivité, remplaça Moreau dans le commandement de l'armée française en Hollande. Schérer, dont on était mécontent pour n'avoir pas su profiter de la victoire de Loano, fut remplace. On voulait un feune homme entreprenant pour essayer une campagne hardie. Bonaparte, qui s'était déjà distingué à l'armec d'Italie . qui d'ailleurs paraissait si pénétré des avantages d'une marche au-delà des Alpes, parut l'homme le plus propre à remplacer Scherer. Il fut promu du commandement de l'armée de l'intérieur à celui de l'armée d'Italie. Il partit sur le champ pour se rendre à Nice. Pleiu d'ardeur et de joie, il dit en partant, que dans un mois il serait à Milan ou à Paris, Cette ardeur paraissait téméraire; mais chez un jeune homme, et dans une entreprise hasardeuse, elle était de bon augure.

Des changements pareils furent opérés dans les troia armees qui gardaient les provinces insurgées. Hoche, mandé à Paris pour concerter avec le directoire un plan qui mit fin à la guerre civile, y avait obtenu la plus juste faveur, et reçu les plus grands témoignages d'estime. Le directoire, reconnaissant la sagesse de ses plans, les avait tous approuves; et pour que personne n'en pût contrarier l'exécution, il avait réuni les trois armées des côtes de Cherbourg, des côtes de Brest et de l'Ouest, en une scule , sous le titre d'armée des côtes de l'Ocean . et lui en avait donné le commaudement supérieur. C'était la plus grande armée de la république, car elle s'elevait à cent mille hommes, s'étendait sur plusieurs provinces, et exigeait dans le chef une réunion de pouvoirs civils et militaires tout à fait extraordinaire. Un commandement aussi vaste était la plus grande preuve de couñance qu'on pût donner à un général. Hoche la méritait certainement. Possédant à vingt-sept ans une réunion de qualités militaires et civiles qui deviennent souvent dangereuses à la liberté, nourrissaut même une grande ambition, il n'avait pas cette coupable audace d'esprit qui peut porter un capitaine illustre à ambitionner plus que la qualité de citoyen; il était républicain sincère et égalait Jourdan en patriotisme et

en probité. La liberté pouvait applaudir sans crainte à ses succès et lui souhaiter des victoires.

Hoche n'avait guère passé qu'un mois à Paris. Il était retourne sur-le-champ dans l'Ouest, afin d'avoir achevé la pacification de la Vendée à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps, Son plan de désarmement et de pacification fut rédigé en articles, et converti en arrêté par le directoire. Il était convenu, d'après ce plan, qu'un cordon de désarmentent envelopperait toutes les provinces insurgées et les parcourrait successivement. En attendant leur complète pacification, elles étaient soumises au régime militaire. Toutes les villes étaient déclarecs en état de siège. Il était reconnu en principe que l'armée devait vivre aux dépens du pays insurgé; par conséquent Hoche était autorisé à percevoir l'impôt et l'emprunt force, soit en nature, soit en espèces, comme il lui conviendrait, et à former des magasins et des caisses pour l'entretien de l'armee, Les villes auxquelles les campagnes faisaient la guerre des subsistances, en cherchant à les affamer, devaient être approvisionnées militairement par des colonnes attachées aux principales d'entre elles. Le pardon etait accordé à tous les rehelles qui deposeraient leurs armes. Quant aux chefs, ceux qui seraient pris les armes à la main devaient être fusillés; ceux qui se soumettraient seraient ou détenus, ou eu surveillance dans des villes désignées, ou conduits hors de France, Le directoire, approuvant le projet de Hoche, qui consistait à pacifier d'abord la Vendee avant de songer à la Bretagne, l'autorisait à terminer ses opérations sur la rive gauche de la Loire, avant de ramener ses troupes sur la rive droite. Dès que la Vendée serait entièrement sonmise, une ligne de désarmement devait embrasser toute la Bretagne. depuis Granville jusqu'à la Loire, et s'avancer ainsi, en parcouraut la peninsule bretonne, jusqu'à l'extremite du Finistère. C'était à Hoche à fixer le moment où ces provinces, lui paraissant soumises, seraient affranchies du régime militaire et rendues au système constitutionnel.

Hoche, arrivé à Angers vers la fin de nivões (mi-patrie), ruous ace operation fort dérangées par son abence. Le succès de son plan dépendant surtout de la mairire dont il seroit excute, exigast indispensablement su présence. Le général Willot Pavist insi supplét. La ligne de désemmment fisial peu de progrès. Charette l'avait frantièle, et avait repusse une de scheries. Le système régulier d'approvisionnement étaut mai suivi, et l'avait expasse une de scheries. Le système régulier d'approvisionnement étaut mai suivi, et l'avaite passe une de scheries.

elle s'était livrée de nouveau à l'indiscipline, et avait commis des actes capables d'aliéner les habitants. Sapinaud, après avoir fait, comme on l'a vu. une tentative hostile sur Montaigu, avait obtenu du général Willot une paix ridicule, à laquelle Hoche ne pouvait pas consentir. Enfin Stofflet, jouant toujours le prince, et Bernier le premier ministre, se renforçaient des déserteurs qui abandonnaient Charette, et faisaient des préparatifs secrets. Les villes de Nantes et d'Angers manquaient de vivres. Les patriotes réfugiés des pays environnants s'y étaient amassés, et se livraient, dans des clubs, à des déclamations furibondes et dignes des jacohins. Enfin on répandait que Hoche n'avait été rappelé à l'aris que pour perdre son commandement. Les uns le disaient destitué comme rovaliste. les autres comme jacobin.

Son retour dissipa tous les hruits, et répara les maux causés par son absence. Il fit recommencer le désarmement, remplir les magasins, approvisionner les villes; il les déclara toutes en état de siège; et, autorisé dès-lors à y exercer la dictature militaire, il ferma les clubs jacobins formés par les réfugiés, et surtout une société connue à Nantes sous le titre de Chambre ardente. Il refusa de ratifier la paix accordée à Sapinaud; il fit occuper son pays, et lui laissa, à lui, la faculté de sortir de France, ou de courir les bois, sous peine d'être fusillé s'il était pris. Il fit resserrer Stofflet plus étroitement que jamais, et recommencer les poursuites contre Charette. Il confia à l'adjudant-général Travot, qui joignait à une grande intrépidité toute l'activité d'un partisan, le soin de poursuivre Charette avee plusieurs colonnes d'infanterie legère et de cavalerie, de manière à ne lui laisser ni repos, ni espoir,

Charette, en effet, poursuivi jour et nuit, n'avait plus aucun moyen d'échapper. Les habitants du Marais, désarmés, surveillés, ne pouvaient plus lui être d'aucun secours. Ils avaient livré déjà plus de sept mille fusils, quelques pièces de canon, quarante barils de poudre, et ils étaient dans l'impossibilité de reprendre les armes. L'auraient-ils pu d'ailleurs, ils ne l'auraient pas voulu, parce qu'ils se sentaient heureux du repos dont ils jouissaient, et qu'ils craignaient de s'exposer à de nouvelles dévastations. Les paysans venaient dénoncer aux officiers républicains les chemins où Charette passait, les retraites où il allait reposer un instant sa tête; et quand ils pouvaient s'emparer de quelques-uns de ceux qui l'accompagnaient, ils les livraient à l'armée. Charette, à peine escorté d'une fut conduit à Angers; et après avoir subi un inter-

centaine de servicurs dévoirés, et suivi de quelques femmes qui servaine à ses plaisirs, ne congeni pas expendant à se rendre. Plein de défance, il fisials quelquéos masaceres ses botes, quand il craignait d'en étre trabi. Il fit, dil-on, mettre à mort un cure qu'il soupcomaid le l'avoir démonde aux républicains. Travot le rencontre plusierar fois, luit unu ne soitantiené dommes, plusierar de ses officiers, et cutre autres son frère. Il ne lai restable qu'unarte ou cinomaint hommes.

Pendant que lloche le faisait harceler sans relache, et poursuivait son projet de désarmement. Stofflet se voyait avec effroi entouré de toutes parts, et sentait bien que, Charette et Sapinaud détruits, et tous les chouaus soumis, on ne souffrirait pas longtemps l'espèce de principauté qu'il s'était arrogée dans le Haut-Anjou. Il pensa qu'il ne fallait pas attendre, pour agir, que tous les royalistes fussent exterminés; alléguant pour prétexte un réglement de lloche, il leva de nouveau l'étendard de la révolte, et reprit les armes. Hoche était en ce moment sur les bords de la Loire, et il allait se rendre dans le Calvados pour juger, de ses yeux , l'état de la Normandie et de la Bretagne, Il ajourna aussitôt son départ, et fit ses préparatifs pour enlever Stofflet, avant que sa révolte pût acquérir quelque importance. Hoche, du reste, était charmé que Stofflet lui fourntt lui-même l'occasion de rompre la pacification. Cette guerre l'embarrassait peu, et lui permettait de traiter l'Anjou comme le Marais et la Bretagne. Il fit partir ses colonnes de plusieurs points à la fois , de la Loire, du Layon et de la Sèvre Nantaise, Stofflet, assailli de tous les côtés, ne put tenir nulle part. Les paysans de l'Anjou étaient encore plus sensibles aux douceurs de la paix que ceux du Marais; ils n'avaient point répondu à l'appel de leur ancien chef, et l'avaient laissé commencer la guerre avec les mauvais sujets du pays et les émigrés dont son camp était rempli. Deux rassemblements qu'il avait formés furent dispersés, et lui-même se vit obligé de courir, comme Charette, à travers les bois. Mais il n'avait ni l'opinistreté, ni la dextérité de ce chef, et son pays n'était pas aussi heureusement disposé pour cacher une troupe de maraudeurs. Il fut livré par ses propres affidés. Attiré dans une ferme, sous prétexte d'une conférence, il fut saisi, garrotté et abandonné aux républicains. On assure que son fidèle ministre, l'abbé Beruier, prit part à cette trahison. La prise de ce chef était d'une grande importance par l'effet moral qu'elle devait produire sur ces contrées, il

rogatoire, il fut fusillé le 7 ventôse (26 février), en présence d'un peuple immense.

Cette nouvelle causa une joie des plus vives, et fit présager que bientôt la guerre civile finirait dans ces malheureuses contrées. Hoche, au milien des soins si pénibles de ce genre de guerre, était abreuvé de dégoûts de toute espèce. Les royalistes l'appelaient naturellement un scélérat, un leuveur de sang, quoiqu'il s'appliquât à les détruire par les voies les plus loyales; mais les patriotes eux-mêmes le tourmentaient de leurs calomnies. Les réfugiés de la Vendée et de la Bretagne, dont il réprimait les fureurs, et dont il contrariait la paresse, en cessant de les nourrir dès qu'il y avait sûreté pour eux sur leurs terres , le dénoncaient au directoire, Les administrations des villes qu'il mettait en état de siège réclamaient contre l'établissement du système militaire, et le dénonçaient aussi. Les communes soumises à des amendes, ou à la perception militaire de l'impôt, se plaignaient à leur tour, C'était un concert continuel de plaintes et de réclamations. Hoche, dont le caractère était irritable, fut plusieurs fois poussé au désespoir, et demanda formellement sa démission. Mais le directoire la refusa et le consola par de nouveaux témoignages d'estime et de confiance. Il lui fit un don national de deux beaux chevaux, don qui n'était pas seulement une récompense, mais un secours indispenaable. Ce jeunc général, qui aimait les plaisirs, qui était à la tête d'une armée de cent mille bommes , et qui disposait du revenu de plusleurs provinces, manquait cependant quelquefois du nécessaire. Ses appointements, payés en papier, se réduisaient à rien. Il manquait de chevaux, de selles, de brides, et il demandait l'autorisation de prendre, en les payant, six selles, six brides, des fers de cheval, quelques bouteilles de rbum, et quelques pains de aucre, dans les magasins laissés par les Anglais à Quiberon : exemple admirable de délicatesse, que nos généraux républicains donnèrent souvent, et qui allait devenir tons les jours plus rare, à mesure que nos invasions allaient s'étendre, et que nos mœurs guerrières allaient se corrompre par l'effet des conquêtes et des mœurs de cour!

Encouragé par le gouvernement, Inche continua ses efforts pour finir sen ourrage dans la Vendée. La pacification compête ne dépendait plus que de la prise de Charette. Ce chef, réduit aux abois, fil demander à Hoche la permission de passer en Angeteterre. Hoche y consentif, d'après l'autorisation qu'il en trouvait dans l'arrêté du directoire, relatif aux chefs qui fersient leur soumission. Mis cha-

rette a'natifait cette demande que pour oblemir un pou de répit, et il m'en voluit pa profiter. De son côté, le directoire ne voultal pas faire grace d'ânnette, parce qu'il pensisi que ce che fâmeux serait toujours un épouvantail pour la contrée. Il dérrit, la floche de ne lui accorder ausure transaction. Mais lorsque Boebe reçut ces nouveaux ordres. Charette avait déj déclaré que so domande u'ésist qu'une feinte pour obtenir quelques moments de cropse, et qu'il ne voultait pas du pardon des républicains. Il a'éstat mis de nouveau à courir les beis.

Charette ne pouvait pas échapper plus longtemps aux républicains. Poursuivi à la fois par des colonnes d'infanterie et de cavalerie, observé par des troupes de soldats déguisés, dénoncé par les habitants, qui voulaient sauver leur pays de la dévastation , traqué dans les bois comme une bête fauve, il tomba le 2 germinal (22 mars) dans une embuscade qui lui fut tendue par Travot. Armé jusqu'aux dents , et entouré de quelques braves qui s'efforçaient de le couvrir de leurs corps, il se défendit comme un lion, et tomba enfin frappé de plusieurs coups de sabre. Il ne voulut remettre son énce qu'au brave Travot, qui le traita avec tous les égards dus à un si grand courage. Il fut conduit au quartier républicain, et admis à table auprès du chef de l'état-major Hédouville, Il s'entretint avec une grande sérénité, et ne montra nulle affliction du sort qui l'attendait. Traduit d'abord à Angers, il fut ensuite transporté à Nantes, pour y terminer sa vie aux mêmes lieux qui avaient été témoins de son triomphe. Il subit un interrogatoire auquel il répondit avec beaucoup de calme et de couvenance. On le questionna sur les prétendus articles secrets du traité de La Jaunaye, et il avoua qu'il n'en existait point. Il ne chercha ni à pallier sa conduite, ni à excuser ses motifs ; il avous qu'il était serviteur de la royanté, et qu'il avait travaillé de toutes ses forces à renverser la république. Il montra de la dignité et une grande impassibilité. Conduit au supplice au milieu d'un peuple immense, qui n'était point assez généreux pour lui pardonner les maux de la guerre civile, il conserva toute son assurance. Il était tout sanglant; il avait perdu trois doigts dans son dernier combat, et portait le bras en écharpe. Sa tête était enveloppée d'un mouchoir, il ne voulut ni se laisser bander les yeux, ni se mettre à genoux. Resté debout, il détacha son bras de son écharpe, et donna le signal. Il tomba mort sur-le-champ, C'était le 9 germinal (29 mars). Ainsi finit cet bomme célèbre, dont

l'indomptable courage causa tant de maux à son pays, et méritait de s'illustrer dans une autre carrière. Compromis par la dernière tentative de dibarquement qui avait été faite sur ses ottes, il ne voulut plus reculer et fini en désespére. Il exhats dit-on, un vii ressentiment contre les pénoes qu'il avail servis, et dont il se regardait comme abandonné.

La mort de Charette causa autant de joie que la plus belle victoire sur les Autrichiens. Sa mort décidait la fin de la guerre civile. Hoche, eroyant n'avoir plus rien à faire dans la Vendée, en retira le gros de ses troupes, pour les porter au-delà de la Loire, et désarmer la Bretagne. Il y laissa néanmoins des forces suffisantes pour réprimer les brigandages isolés qui suivent d'ordinaire les guerres civiles, et pour achever le désarmement du pays. Avant de passer en Bretagne, il eut à comprimer un mouvement de révolte qui éclata dans le voisinage de l'Anjou, vers le Berry. Ce fut l'occupation de quelques jours; il se porta ensuite avec vinet mille hommes en Bretagne, et, fidèle à son plan, l'embrassa d'un vaste cordon, de la Loire à Granville. Les malheureux chouans ne pouvaient pas tenir contre up effort aussi grand et aussi bien concerté: Sorpeaux, entre la Vilaine et la Loire, demanda le premier à se soumettre. Il remit un nombre considérable d'armes. A mesure qu'ils étaient refoulés vers l'Ocean, les chouans devenaient plus opiniàtres. Privés de munitions, ils se battaient corps à corps, à coups de poignard et de baïonnette. Enfin on les accula tout à fait à la mer. Le Morbihan, qui depuis longtemps s'était separe de Puisaye, rendit ses armes. Les autres divisions suivirent cet exemple les unes après les autres. Bieutôt toute la Bretagne fut soumise à son tour, et Hoche n'eut plus qu'à distribuer ses cent mille hommes en une multitude de cantonnements, pour surveiller le pays, et les faire vivre plus aisément. Le travail qui lui restait à faire ne consistait plus qu'en des soins d'administration et de police; il lui fallait quelques mois encore d'un gouvernement donz et habile pour ealmer les haines et rétablir la paix. Malgré les cris furieux de tous les partis, Iloche était craint, chéri, respecté dans la contrée, et les royalistes commençaient à pardonner à une république si dignement représentée. Le clergé surtout, dont il avait su capter la confiance , lui était eutièrement dévoué, et le tenait exactement instruit de ce qu'il avait intérêt à connaître. Tout présageait la paix et la fin d'horribles calamités. L'Angleterre ne ponvait plus compter sur les provinces de l'Ouest

pour attayure la république dans son propre esia-Ellevoyal, au couriare, dans esa pays, cent mille hommes dont cinquante mille devensient disponibles, et pouvaient être employé à quedque entreprise fable pour elle. Hoche, en effet, nourrissait na grand projet, qu'il réserval pour le milieu de la belle assion. Le gouvernement, charmé des exrices qu'il versid é erendre, et vouisni le dédommager de la telche dégotiante qu'il avait au remplir, fit déclarre pour lui, comme pour les armes qui remportaient de grandes victoires, que l'armée de l'Otoma et on ofter absent les méride

Ainsi la Vendée était pacifiée dès le mois de germinal, avant qu'aucune des armées fût entrée en campagne. Le directoire pouvait se livrer sans inquiétude à ses grandes opérations, et tirer même des côtes de l'Océan d'utiles renforts.

## CHAPITRE XVII.

Campagne de 1706. Conquête du Prémont et de la Lombarria par le giécria Bonaparte. Batallite de Mondrotte, Nilicsimo. Passage du pout de Lodi. — Établisemeut et polilique des Français en Utalic. — Opérations militaires dans le Nord. Passage du Rhon par les généraux Jourdan et Moreau. Batailles de Radstadt et d'Etitingen. — L'arnée d'Italia pennd ses positions sur l'Adige et aure lo Banube.

La cinquième campagne de la liberté allait commencer; elle devait s'ouvrir sur les plus beaux théâtres militaires de l'Europe, sur les plus variés en obstacles, en accidents, en lignes de defense ou d'attaque. C'étaient, d'une part, la grande vallée du Rhin et les deux vallées transversales du Mein et du Necker; de l'autre, les Alpes, le Pô, la Lombardie. Les armées qui allaient entrer en ligne étaleut les plus aguerries que jamais ou eut vues sous les armes; elles étaient assez nombreuses pour remplir le terrain sur lequel elles devaient agir. mais pas assez pour rendre les combinaisons inutiles, et réduire la guerre à une simple invasion. Elles étaient commandées par de jeunes généraux, libres de toute routine, affranchis de toute tradition, mais instruits cependant, et exaltes par de grands événements. Tout se réunissait donc pour rendre la lutte opinistre, variée, féconde en comhinaisons, et diene de l'attention des hommes,

naisons, et digne de l'attention des hommes. Le projet du gouvernement français, comme on l'à vu, c'àsti d'eurahir l'Altemagne pour faire vire es armés en pays ennemi, pour détacher les princes de l'Empire, investir Mayence, «t menacer les États héréditaires. Il voulait en même temps esasper une fentative hardie en Italie, pour y nourrir ses armées et arracher cette riche contrée à l'Autriche.

Deux belles armées, de soixante-dix à quotrevingt mille hommes chacune, étaient données sur le Rhin à deux généraux célèbres. Une trentaine de mille soldats affamés étaient confiés à un jeune homme inconnu, mais audacieux, pour tenter la fortune au-delà des Alpes.

Bonaparte arriva au quartier-général, à Nice, le 6 germinal an IV (26 mars). Tout s'y trouvait dans un état déplorable. Les troupes y étaient réduites à la dernière misère. Sans habits, sans souliers, sans paie, quelquefois sans vivres, elles supportaient cependant leurs privations avec un rare courage. Grâce à cet esprit industrieux qui caractérise le le soldat français, elles avaient organisé la maraude. et descendaient alternativement et par bandes dans les campagnes du Piémont pour s'y procurer des vivres. Les chevaux manquaient absolument à l'artillerie. Pour nourrir la cavalerie, on l'avait transportée en arrière sur les bords du Rhône. Le trentième chevalet l'emprunt forcé n'étaient pas encore levés dans le Midi, à cause des troubles. Bonaparte avait recu pour toute ressource deux mille louis en argent, et un million en traites, dont une partie fut protestée. Pour suppléer à tout ce qui manquait. on négociait avec le gouvernement génois, afin d'en ohtenir quelques ressources. On n'avait pas encore reçu de satisfaction pour l'attentat commis sur la frégate la Modeste, et en réparation de cette violation de neutralité, on demandait au sénat de Gènes de consentir un emprunt et de livrer aux Français la forteresse de Gavi, qui commande la route de Gênes à Milan. On exigeait aussi le rappel des familles génoises expulsées pour leur attachement à la France. Telle était la situation de l'armée lorsque Bonaparte y arriva.

Elle présentait un tont autre aspect sous le rapport des hommes. Cétaient, pour la plapart, des soldats accourus aux armées à l'époque de la levée en masse, instruits, jeunes, habitue-aux privations, et aguerris par des combats de géants, au milieudes Pyránées et des Alpes. Les genéroux avaient les qualités dessoldats. Les principaux étaient Masséna, le jeune Nissord, 'd'un esprit inculte, mais précis et lumineux au milieu des dangers, et d'une étracité indomptable; Augreeva, anéine maître d'armes. qu'une grande bravoure et l'art d'entraliner les soldats avielen porte un premiers grades [laberpe, Suisse expatrié, réunissant l'instruction au cenprey; ferrurier, ancien major, méthodique et brave; enfin Berthier, que son activité, son casotitude à soigner les édails, son savoir géngraphique, sa facilité à mesurer de l'artil l'étendue d'un perrira ion la force ununérque d'une coonne, rendaient éminemment propre à être un chef d'étatmipor utile et commonde.

Cette armie avait ses airfolts en Provence; elle titt rangée le long de la chaine des Alpes, se liant par se gauche avec celle de Kellermann, gardant le par se gauche avec celle de Kellermann, gardant le cold e Trude, et seprodongant vers Papennin. Liz-mée actives élévait au plus âtrente-six mille hommes. La división Servairer était à Garvais, ou-deils de Papennin. pour surveiller les Prémontais dans leur aum petramée de Cerz. Les divisións Augresau. Masséna, Labarye, formant une masses d'avairon trents mille hommes, échet en de-écé l'appennin.

Les Pémontais, au nombre de vingtous vinga-deux mille hommes, et sous les ordres de Call, campaient à Ceta, sur les recres des monts. Les Autrichiens, au nombre deretnest-si cottent-basi mille, 
s'avançaient par les routes de la Lombardie ven 
decess. Beaulien, qui les commandais, 'échi fair remarquer dans les Pays-Bas. Cétait un vicillard que 
duirquait un ardeur de jeune homme. L'ennemi 
pouratit donc opposer environ soitante mille soldats aux trattes mille que Bonaparte arait à mettre 
en ilgue; mais les Autri-chiens et les Pémontais 
étémes peu d'acces, Guirant l'Inotect plan. Colif 
détont peu d'acces, Guirant l'Inotect plan. Colif 
entre les Pémonts; Resulties voulait se 
maintenier ou les Pémonts; Resulties voulait se 
pais.

Telle était la force respective des deux partis. Quoique Bonaparte se fut dejà fait connattre à l'armée d'Italie, on le trouvait bien jeune pour la commander. Petit, maigre, sans autre apparence que des traits romains, et un regard fixe et vif, il n'avait dans sa personne et sa vie passée rien qui pût imposer aux esprits. On le reçut sans beaucoup d'empressement. Massena lui en voulait délà pour s'être emparé de l'esprit de Dumerhion en 1794. Bonaparte tint à l'armée un langage énergique. « Soldats, dit-il, vous êtes mal nourris et presque nus. Le gouvernement vous doit beaucoup, mais ne peut rien pour vous. Votre patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent ni avantage ni gloire. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde; vous y trouverez de grandes villes, de riches provinces; rous y trouverez honneur, gleire et riènesses. Soldaté d'Italie, manquerier-round de comprej? - N'armés eccueilli ce langage avec plaisir : de Jeunes générinux qui savient tous leur fortune à finire, des soldats avectureux et pauvres, ne d'enanolaient pas mienx que de voir les pauvres, ne d'enanolaient pas mienx que de voir les avectures de la compressión de la compressión de la seroldate une partie du prés qui data rarriéet. Il distribus à cheeun de ses générant quatre louis en cre qui montre que étai alter l'état de fortunes. Cre qui montre que étai alter l'état de fortunes.

Le plan à suivre était le même qui s'était offert l'année précédente à la bataille de Loano. Pénétrer par le col le plus bas de l'Apennin, séparer les Piémontais des Autrichiens en appuyant fortement sur leur eentre, telle fut l'idée fort simple que Bonaparte concut à la vue des lieux. Il commencait les opérations de si bonne heure, qu'il avait l'espoir de surprendre les ennemis et de les jeter dans le désordre. Cependant il ne put les prévenir. Avant qu'il arrivât, on avait poussé le général Cervoni sur Voltri, tout près de Gênes, pour intimider le sénat de cette ville, et l'obliger à consentir aux demandes du directoire. Beaulieu, craignant le résultat de cette démarche, se hâta d'entrer en action, et porta son armée sur Gênes, partie sur un versant de l'Apennin, partie sur l'autre. Le plan de Bonaparte restait donc exécutable, à l'intention près de surprendre les Autrichiens. Plusieurs routes conduisaient du revers de l'Apennin vers son versant maritime : d'abord celle qui aboutit par la Bocchetta à Gènes . puis celle d'Acqui, et Dego, qui traverse l'Apennin au col de Montenotte et débouche dans le bassin de Savone, Beaulieu laissa son aile droite à Dego. porta son centre sous d'Argenteau, au col de Montenotte, et se dirigea lui-même avec sa gauche, par la Bocchetta et Gènes, sur Voltri, le long de la mer. Ainsi, sa position était celle de Dewins à Loano. Une partie de l'armée autrichienne était entre l'Apennin et la mer; le centre, sous d'Argenteau. était sur le sommet même de l'Apennin au col de Montenotte, et se liait avec les Piémontais campés à Ceva, de l'autre eôté des monts.

Les deux armées, s'ébranlant en même temps, se rencontrèrent en route le 22 germinal (11 avril). Le long de la mer, Beaulteu donna contre l'avantgarde de la division Labarpe, qui avait été portée sur Voltri, pour inquiéter Génes, et la repoussa. D'Argenteau, avec le centre, traversa le col de Montenotte, pour venit romber à Savone sur le centre de l'armée française, pendant sa marche supposée vers Gênes. Il ne trouva à Montenotte que le colonel Rampon, à la tête de douze cents hommes. et l'obligea à se reptier dans l'ancienne redoute de Montelegino, qui fermait la route de Montenotte. Le brave colonel, sentant l'importance de cette nosition, s'enferma dans la redoute, et résista avec opiniatreté à tous les efforts des Autrichieus, Trois fois il fut attaqué par toute l'infanterie ennemie, trois fois il la repoussa. Au milieu du feu le plus meurtrier, il fit jurer à ses soldats de mourir dans la redoute, plutôt que de l'abandonner. Les soldats le jurèrent et demeurèrent toute la nuit sous les armes. Cet acte de courage sauva les plans du général Bonaparte, et peut-être l'avenir de la campagne.

Bonaparte, en ee moment, était à Savone, Il n'avait pas fait retrancher le col de Montenotte. parce qu'on ne se retranche pas quand on est décidé à prendre l'offensive. Il apprit ce qui s'était passé dans la journée à Montelegino et à Voltri. Sur-le-champ il sentit que le moment était venu de mettre son plan à exécution, et il manœuvra en conséquence. Dans la muit même il replia sa droite. formée par la division Laharpe, en cet instant aux prises le long de la mer avec Beaulieu, et la porta, par la route de Montenotte, au-devant d'Argenteau. Il dirigea sur le même point la division Augereau, pour soutenir la division Laharpe. Enfin, il fit marcher la division Masséna par un ehemin détourné. au-delà de l'Apennin, de manière à la placer sur les derrières mêmes du corps de d'Argenteau. Le 25 (12 avril) au matin, toutes ses colonnes étaient en mouvement ; placé lui-même sur un tertre élevé, il voyait Labarpe et Augereau marchant sur Argenteau, et Masséna qui, par un eircuit, cheminait sur ses derrières. L'infanterie autrichienne résista avec bravoure; mais enveloppée de tous côtés par des forces supérieures , elle fut mise en déroute, et laissa deux mille prisonniers et plusieurs eentaines de morts. Elle s'enfuit en désordre sur Dezo. où était le reste de l'armée.

Ainsi Bonaparte, auquel Beaulieu supposait l'intention de filer le long de la mer sur Génes, s'était dérobé tout à coup, et, se portant sur la route qui traverse l'Apennin, avait enfoncé le centre ennemi, et avait débouché victorieusement au-delà des monts,

Ce n'était rien à ses yeux que d'avoir accablé le centre, si les Autrichiens n'étaient àjamais séparés des Piémontais. Il se porta le jour même (23) à Carcare, pour rendre sa position plus centrale,

entre les deux armées eoalisées. Il était dans la ] vallée de la Bormida, qui coule en Italie, Plus bas, devant lui, et au fond de la vallée, se trouvaient les Autrichiens, qui s'étaient ralliés à Dego, gardant la route d'Acqui en Lombardie. A sa gauche, il avait les gorges de Millesimo, qui joignent la vallée de la Bormida, et dans lesquelles se trouvaient les Piémontais, gardant la route de Ceva et du Piémont. Il fallait donc tout à la fois, qu'à sa gauche il forcăt les gorges de Millesimo , pour être maître de la route du Piémont, et qu'en face il enlevât Dego , pour s'ouvrir la route d'Acqui et de la Lombardie, Alors, maître des deux routes, il séparait pour jamais les coalisés, et pouvait à volonté se jeter sur les uns ou sur les autres. Le lendemain 24 (13 avril), au matin, il porte son armée en avant; Augereau, vers la gauche, attaque Millesimo, et les divisions Masséna et Laharpe s'avancent dans la vallée sur Dego. L'impétueux Augereau aborde si vivement les gorges de Mittesimo, qu'il y pénètre, s'y engage, et en atteint le fond, avant que le général Provera, qui était placé sur une hauteur, ait le temps de se replier. Celui-ei était posté dans les ruines du vieux château de Cossaria. Se voyant enveloppé, il vent s'y défendre; Augereau l'entoure et le somme de se rendre prisonnier. Provera parlemente, et veut transiger, Il était important de n'être pas arrêté par cet obstacle, et sur-le-champ on monte à l'assaut de la position. Les Piémontais font pleuvoir un déluge de pierres, roulent d'énormes roehers, et écrasent des lignes entières. Néanmoins, le brave Joubert soutient ses soldats, et gravit la hauteur à leur tête, Arrivé à une certaine distance, il tombe percé d'une balle. A eette vue , les soldats se replient. On est forcé de camper le soir au pied de la hauteur; on se protége par quelques abattis, et on veille pendant toute la nuit, pour empêcher Provera de s'enfuir. De leur côté, les divisions chargées d'agir dans le fond de la vallée de la Bormida ont marché sur Dego, et en ont enlevé les approches. Le lendemain doit être la journée décisive.

En effet, le 25 (14 avril), l'attaque redevient générale sur tous les points. A la gauche, Augereau, dans la gorge de Millesimo, repousse tous les efforts que fait Colli pour dégager Provera, le bat toute la journée, et réduit Provera au désespoir. Celui-ci finit par déposer les armes à la tête de quinze cents hommes. Labarpe et Masséna, de leur côté, fondent sur Dego, où l'armée autrichienne s'était renforcée, le 22 et le 23, des corps

plusieurs assauts. Dego est enlevé: les Autrichiens perdent une partie de leur artillerie, et laissent quatre mille prisonniers, dont vingt-quatre officiers.

Pendant cette action , Bonaparte avait remarqué un ieune officier nommé Lannes, qui chargeait avce une grande bravoure; il le fit colonel sur le champ de bataille.

On se battait depuis quatre fours, et on avait besoin de repos; les soldats se reposaient à peine des fatigues de la bataille, que le bruit des armes se fait de nouveau entendre. Six mille grenadiers entrent dans Dego, et nous enlèvent cette position qui avait coûté tant d'efforts. C'était un des corps autrichiens qui étaient restés engagés sur le versant maritime de l'Apennin, et qui repassaient les monts. Le désordre était si grand que ce corps avait donné sans s'en douter au milieu de l'armée française. Le hrave Wukassovich, qui commandait. ces six mille grenadiers, croyant devoir se sauver par un coup d'audace, avait enlevé Dego. Il faut done recommencer la hataille, et renouveler les efforts de la veille. Bonaparte s'y porte au galop, rallie ses colonnes et les lance sur Dego. Elles sont arrêtées par les grenadiers autrichiens; mais elles reviennent à la charge, et, entrainées enfin par l'adjudant-général Lanusse, qui met son chapeau au bout de son épée, elles rentrent dans Dego, et recouvrent leur conquête en faisant quelques centaines de prisonniers.

Ainsi Bonaparte était maître de la vallée de la Bormida: les Autrichiens fuyaient vers Acqui sur la route de Milan; les Piémontais, après avoir perdu les gorges de Millesimo, se retiraient sur Ceva et Mondovi. Il était maître de toutes les routes; il avait neuf mille prisonniers, et jetait l'épouvante devant lui. Maniant habilement la masse de ses forces, et la portant tantôt à Montenotte, tantôt à Millesimo et à Dego, il avait écrasé partout l'ennemi, en se rendant supérieur à lui sur chaque point. C'était le moment de prendre une grande détermination. Le plan de Carnot lui enjoignait de négliger les Piémontais pour courir sur les Antrichiens. Bonaparte faisait cas de l'armée piémontaise, et ne voulait pas la laisser sur ses derrières; il sentait d'ailleurs qu'il suffisait d'un nouveau coup de son épée pour la détruire, et il trouva plus prudent d'achever la ruine des Piémontais. Il ne s'engagea pas dans la vallée de la Bormida pour deseendre vers le Pô, à la suite des Autrichiens, il prit à gauche, s'enfonça dans les gorges de Millesimo, et suivit la route du Piémont. La division ramenés de Gênes. L'attaque est terrible; après Labarpe resta seule au camp de San-Benedetto,

dominant le cours du Belbo et de la Bormida, et observant les Autrichiens. Les soldsts étsient accablés de fatigue; ila s'étaient battus le 22 et le 23 à Montenotte, le 24 et le 25 à Millesimo et Dego, avaient perdu et repris Dego le 26, s'étaient reposés seulement le 27, et marchaient encore le 28 sur Mondovi. Au milieu de ces marches rapides, on n'avait pas le temps de leur faire des distributions régulières; ils manqusient de tout, et ils se livrèrent à quelques pillages. Bonaparte indigné sévit contre les pillards avec une grande eigneur. et montra autant d'énergie à rétablir l'ordre qu'à poursuivre l'ennemi. Bonaparte avait acquis en quelques jours toute la confiance des soldats. Les généraux divisionnaires étaient subjugués. On écoutait avec attention, déjà avec admiration, le langage précis et figuré du jeune capitaine. Sur les hauteurs de Monte-Zemoto, qu'il faut franchir pour arriver à Ceva, l'armée apercut les belles plaines du Piémont et de l'Italie. Elle voyait couler le Tanaro, la Stura, le Pò, et tous ces fieuves qui vont se rendre dans l'Adriatique; elle voyait dans le fond les grandes Alpes couvertes de neiges ; elle fut saisie en contemplant ces belles plaines de la terre promise \*. Bonaparte était à la tête de ses soldats: il fut ému. -- « Annibal , s'écria-t-il , avait franchi les Alpes; nous, nous les avons tournées, » Ce mot expliquait la campagne pour toutes les intelligences. Quelles destinées s'ouvraient alors devant nous!

Colli ne défendit le camp retranché de Ceva que le temps nécessaire pour ralentir un peu notre marche. Cet excellent officier avait su raffermir ses soldats, et soutenir leur courage. Il n'avait plus l'espoir de battre son redoutable ennemi; mais il voulait faire sa retraite pied à pied, et donner sux Autrichiens letemps de venir à son secours par une marche détournée, comme on lui en faisait la promesse. Il s'arrêta derrière la Cursaglia, en avant de Mondovi, Serrurier, qui, au début de la eampagne, avait été laissé à Garessio pour observer Colli, venait de rejoindre l'armée. Ainsi elle avait une division de plus. Colli était convert par la Cursaglia, rivière rapide et profonde , qui se jette dans le Tanaro. Sur la droite, Joubert essaya de la passer; mais il faillit se noyer sans y réussir. Sur le front, Serrurier voulut franchir le pont de Saint-Michel. Il y reussit; mais Colli le laissant engager, fondit sur Ini à l'improviste avec ses meilleures troupes, le refoula sur le pont, et l'obligea à repasser la ri-

vière en desordre. La position de l'armée était difficile. On avait, sur les derrières, Besulieu, qui se réorganisait; il importait de venir à bout de Colli an plus tôt. Pourtant la position ne semblait pas pouvoir être enlevée, si elle était bien défendue. Bonaparte ordonna une nouvelle attaque ponr le lendemain. Le 2 floréal (21 avril ) on marchait sur la Cursaglia, lorsque l'on trouva les ponts abandonnés. Colli n'avait fait la résistance de la veille que pour ralentir la retraite. On le surprit en ligne à Mondovi, Serrurier décida la victoire par la prise de la redoute principale, celle de la Bicoque, Colli laissa trois mille morts on prisonnlers , et continua à se retirer. Bonaparte arriva à Cherasco, place mal défendue, mais importante pae sa position au confluent de la Stura et du Tanaro, et facile à armer avec l'artillerie prise à l'ennemi. Dans cette position, Bonaparte était à vingt lieues de Savone, son point dedépart, à dix lieues de Turin. à quinze d'Alexandrie.

La confusion régnait dans la cour de Turin. Le roi, qui était fort opiniâtre, ne voulait pas céder, Les ministres d'Angleterre et d'Antriche l'obsédaient de leurs remontrances , l'engageaient à s'enfermer dans Turin, à envoyer son armée au-delà da Pô, et à imiter ainsi les grands exemples de ses ateux. Ils l'effravaient de l'iufluence révolutionnaire que les Français allaient exercer dans le Piémont; ils demandaient pour Beaulien les trois places de Tortone, Alexandrie et Valènce, afin qu'il put s'enfermer et se défendre dans le triangle qu'elles forment au bord du Pô. C'était là ce qui répugnait le plus au roi de Piémont. Donner ses trois premières places à son ambitieux voisin de la Lombardie lui était insupportable. Le cardinal Costa le décida à se jeter dans les bras des Français. Il lui fit sentir l'impossibilité de résistee à un vainqueur si rapide, le danger de l'irriter par une longue résistance, et de le pousser ainsi à révolutionner le Piémont; tout cela pour servir une ambition étrangère et même ennemie, celle de l'Autriche. Le roi cèda, et fit faire des ouvertures, par Colli , à Bonaparte. Elles scrivèrent à Cherasco le 4 fioreal (25 avril). Bonaparte n'avait pas de pouvoir pour signer la paix; mais il était maître de signer un armistice, et il s'y décida. Il avait négligé le plan du directoire, pour achever de réduire les Piémontais; il n'avait pas eu cependant pour but de conquérir le Piémont, mais seulement d'assurer ses derrières. Pour conquérir le Piémont, il fallait prendre Turin, et il n'avait ni le matériel nécessaire, ni des forces suffisantes pour fournir un

<sup>\*</sup> Expression de Bonaparte.

corps de blocus et se réserver une armée active. D'ailleurs la campagne se bornait dés-lors à nn sièce. En s'entendant avec le Piémont, avec des garanties nécessaires, il pouvait fondre en sûrcté sur les Antrichiens, et les chasser de l'Italie. On disait autour de lui qu'il fallait ne pas accorder de condition, qu'il fallait détrôner un roi, le parent des Bourbons, et répandre dans le Piémont la révolution française, C'était, dans l'armée, l'opinion de heaucoup de soldats, d'officiers et de généraux, et surtout d'Augereau, qui était né au fauhourg Saint-Antoine, et qui en avait les opinions. Le jeune Bonaparte n'était point de cet avis ; il sentait la difficulté de révolutionner une monarchie qui était la scule militaire en Italie, et où les anciennes mœurs s'étaient parfaitement conservées : il ne devait pas se créer des embarras sur sa route : il voulait marcher rapidement à la conquête de l'Italie, qui dépendait de la destruction des Autrichiens et de leur expulsion au-delà des Alpes. 11 ne voulait donc rien faire qui pût compliquer sa situation et ralentir sa marche.

En conséquence il consentit à un armistice : mais il aionta en l'accordant , que , dans l'état respectif des armées, un armistice lui serait funeste si on ne lui donnait des garanties certaines pour ses derrières; en conséquence, il demanda qu'on lui livrât les trois places de Coni, Tortone et Alexandrie, avec tous les magasins qu'elles renfermaient , lesquels serviraient à l'armée, sauf à compter ensuite avec la république; que les routes du Piémont fussent ouvertes aux Français, ce qui abrégeait considérablement le chemin de la France au hord du Pô; qu'un service d'étape fût préparé sur ces routes pour les troupes qui les traverseraient ; et qu'enfin l'armée sarde fût dispersée dans les places, de manière que l'armée française n'eût rien à en craindre, Cos conditions furent acceptées, et l'armistice fut signé à Cherasco, le 9 fioréal (28 avril), avec le colonel Lacoste et le comte Latour.

Il fut convenu que des périnjoentairies partiraient sur-le-charp pour Paris, afia de traiter de la part définitire. Les trois places demandées fisrent livrées, avec des magatins immense. Dès ce moment Tarmée avait às ligne d'opération couvreir per les trois plus fortes places da Périnout; elle avait des routes atres, commodes, beancoup plus courtes que celles qui passairent par la trière de Génes, et des virues en abondance; elle se renforcait d'une quantité de soldats qui , au bruit de la victoire, quittaient les hôpitus; elle possédait une artillière i nombreuse, prise d'Carrocce et dans les

différentes places, et grand nombre de chevanx : elle était enfin pourvue de tout, et les promesses du général étaient accomplies. Dans les premiers jours de son entrée en Piémont , elle avait pillé , parce qu'elle n'avait, dans ses marches rapides. recu aucune distribution. La faim apaisée, l'ordre fut rétabli. Le comte de Saint-Marsan, ministre de Piémont, visita Bonaparte et sut lui plaire; le fils même du roi voulut voir le jeune vainqueur, et lui prodigua des témoignages d'estime qui le touchèrent. Bonaparte leur rendit adroitement les fiatteries qu'il avait reçues ; il les rassura sur les intentions du directoire et sur le danger des révolutions. Il était sincère dans ses protestations , car il nourrissait déjà une pensée qu'il laissa percer adroitement dans ses différents entretiens. Le Piémont avait manqué à tous ses intérêts en s'alliant à l'Autriche : c'est à la France qu'il devait s'allier ; c'est la France qui était son amie naturelle, car la France, séparée du Piémont par les Alpes, ne pouvait songer à s'en emparer : elle pouvait au contraire le défendre contre l'ambition de l'Autriche, et peut-être même lui procurer des agrandissements. Bonaparte ne pouvait pas supposer que le directoire consentit à donner aucune partie de la Lombardie au Piémont; car elle n'était pas conquise encore, et on ne voulait d'ailleurs la conquérir que pour en faire un équivalent des Pays-Bas: mais un vague espoir d'agrandissement ponvait disposer le Piémont à s'allier à la France, ce qui nous aurait valu un renfort de vinet mille hommes de troupes excellentes. Il ne promit rica, mais il sut exciter, par quelques mots, la convoitise et les espérances du cabinet de Turin,

Bonsparte, qui joignait à un espeti positif une imagination forte et grande, et qui aimait à émouvoir , voulut annoncer ses succès d'une manière imposante et nouvelle : il envoya son sid-de-camp Murat pour présenter solemellement au directoire ringle-t-un d'appeaus pris sur l'ennemi. Ensuite il adréssa à ses soldats la proclamation suivante :

« Soldats, vous avez remporté en quinze jours » six victoires, pris vingte-t-un drapeaux, cinquante-cinq pièces de canon, plusieurs places » fortes, et conquis la partie la plus riche du Piémont; vous avez fait quinze mille prisonniers », » lue ou hleusé plus de dix mille bommes; vous » vous citez jusqu'ici battus pour des rochers sié-» riles, illustrés par votre coursee, mais intuites

<sup>\*</sup> Ce p'est guère que dix à onse mille.

» à la patrie ; vous égalez aujourd'hui, par vos ser-» vices, l'armée de Hollande et du Rhin. Dénnés de

» tout, vons avez suppléé à tout. Vous avez gagné » des batailles sans canons. passé des rivières sans

» ponts, fait des marches forcées sans souliers,
 » bivonaqué sans cau-de-vic et souvent sans pain.

les phalanges républicaines, les soldats de la
 liberté, étaient seuls eapables de souffrir ce que

" vous avez souffert : grâces vous en soient ren-

dues, soulais: La patrie reconnaissante vous
 devra sa prospérité; et si, vainqueurs de Toulon,
 sous paisonatus l'immortelle empayme de 1793.

vous présageâtes l'immortelle eampagne de 1793,
 vos victoires actuelles en présagent une plus belle

encore. Les deux armées qui, naguère, vous atta quaient avec audace, fuient épouvantées devant

« quaient avec audace, fuient épouvantées devant » vous; les hommes pervers qui riaient de votre

 misère, et se réjouissaient dans leurs pensées des veriomphes de vos ennemis, sont confoudus et

\* tremblants. Mais, soldats, vous n'avez rien fait,

puisqu'il vous reste à faire. Ni Turin ni Milan ne
 sont à vous : les cendres des vainqueurs de Tar-

 sont à vous : les cendres des vainqueurs de Tarquin sont encore foulées par les assassins de Bas-

seville! On dit qu'il en est parmi vous dont le

courage mollit, qui préféreraient retourner sur
 les sommets de l'Apennin et des Alpes? Non, je

les sommets de l'Apennin et des Alpes? Non, je
 ne puis le croire. Les vainqueurs de Montenotte,

» de Millesimo , de Dego , de Mondovi , brûlent de » porter au loin la gloire du peuple français. »

Quand ees nouvelles, ces drapeaux, ees proclamations, arrivèrent coup sur coup à Paris, la joie fut extrême. Le premier jour, e'était une vietoire qui ouvrait l'Apennin et donnait deux mille prisonniers : le second jour, c'était une victoire plus décisive qui séparait les Piémontais des Antrichiens, et donnait six mille prisonniers. Les jonrs suivants apportaient de nouveaux suceès : la destruction de l'armée piémontaise à Mondovi , la sonmission du Piémont à Cherasco, et la certitude d'une paix prochaine qui en présageait d'autres. La rapidité des succès, le nombre des prisonniers , dépassaient tout ee qu'on avait encore vu. Le langage de ces proclamations rappelait l'antiquité et étonnait les esprits. On se demandait de toutes parts quel était ce jeune général dont le nom, connu de quelques appréciateurs, et Inconnu de la France, éclatait pour la première fois. Onne le prononçait pas bien encore, et on se disait avec joie que la république voyait s'élever tous les jours de nouveaux talents ponr l'illustrer et la défendre. Les conseils décide-

rent par trois fois que l'armée d'Italie avait bien

mérité de la patrie, et décrétèrent une fête à la

Victoire, pour eélébrer l'heureux début de la cam-

pagne. L'aide-de-camp envoyé par Bonaparte présenta les drapeaux au directoire. La cérémonie fut imposante. On reçut ce jour-là plusieurs ambassadeurs étrangers . et le gouvernement parut entouré d'une considération toute nouvelle.

Le Piémont soumis, le général Bonaparte n'avsit plus qu'à marcher à la poursuite des Autrichiens, et à courir à la conquête de l'Italie. La nouvelle des victoires des Français avait profondément agité tons les peuples de cette contrée. Il fallait que celui qui allait y entrer fût aussi profond politique que grand capitaine, pour s'y conduire avec prudence. On sait comment l'Italie se présente à qui débouche de l'Apennin. Les Alpes, les plus grandes montagnes de notre Europe, après avoir décrit un vaste demicerele au conehant, dans lequel elles renferment la Haute-Italie, retournent sur elles-mêmes, et s'enfoncent tout à coup en ligne oblique vers le midi, formant ainsi une longue péninsule baignée par l'Adriatique et la Méditerranée, Bonaparte, arrivant du coueliant, et ayant franchi la chaîne an point où elle s'abaisse, et va, sous le nom d'Apennin, former la péninsule, avait en face le beau demi-cerele de la llaute-Italie, et à sa droite, cette péninsule étroite et profonde qui forme l'Italie inférieure. Une foule de petits états divisaient cette contrée qui soupira toujours après l'unité, sans laquelle il n'y a pas de grande existence nationale.

Bonaparte venait de traverser l'état de Gênes, qui est place de ce côté-ci de l'Apennin, et le Piémont qui est au-delà. Gènes, antique république, constituée par Doria, avait seule conservé une véritable énergie entre tous les gouvernements italiens. Placée entre les deux armées belligérantes depuis quatre ans, elle avait su maintenir sa neutralité, et s'était ménagé ainsi tous les profits du commerce. Entre sa capitale et le littoral, elle comptait à peu près eent mille habitants; elle entretenait ordinairement trois à quatre mille hommes de troupes; elle pouvait au besoin armer tous les paysans de l'Apennin, et en former une milice excellente: elle était riche en revenus. Deux partis la divisaient : le parti contraire à la France avait en l'avantage . et avait expulsé plusieurs familles. Le directoire dut demauder le rappel de ces familles, et une indemnité pour l'attentat commis sur la frégate la Modeste.

En quittant Gènes, et en s'enfonçant à droite dans la péninsule, le long du revers méridional de l'Apennin, se présentait d'abord l'heureuse Toscane, placée sur les deux bords de l'Arno, sous le soleil le plus doux, et dans l'une des parties les

mieux abritées de l'Italie. Une portion de cette | contrée formait la petite république de Lucques, peuplée de cent quarante mille habitants; le reste formait le grand duché de Toscane, gouverné récemment par l'archiduc Léopold, et maintenant par l'archiduc Ferdinand. Dans ce pays, le plus éclairé et le plus poli de l'Italie, la philosophie du dix-huitième siècle avait doucement germé. Léopold y avait accompli ses belles réformes législatives, et avait tenté avec succès les expérirnces les plus honorables pour l'humanité. L'évêque de Pistoie y avait même commencé une espèce de réforme religieuse, en y propageant les doctrines jansénistes. Quoique la révolution eût effrayé les esprits donx et timides de la Toscaue, cependant c'était là que la France avait le plus d'appréciateurs et d'amis. L'archidue, quoique Autrichien, avait été l'un des premiers princes de l'Europe à reconnaître notre république. Il avait un million de sujets , six mille hommes de troupea, et un revenu de quinze millions. Malheureusement la Toscane était, de toutes les principantés italiennes , la plus incapable de se défendre.

Après la Toscane venait l'État de l'Église, Les provinces soumises au pape, s'étendant sur les deux versants de l'Apennin, du côté de l'Adriatique et de la Méditerranée, étaient les plus mal administrérs de l'Europe. Elles n'avaient que leur belle agriculture, ancienne tradition des ages reculéa. qui est commune à toute l'Italie, et qui supplée aux richesses de l'industrie, hannie depuis longtemps de son sein. Excepté dans les Jégations de Bologne et de Ferrare, où régnait un mépris profond pour le gouvernement des prêtres, et à Rome, antique dépôt du savoir et des arts, où quelques seigneurs avaient partagé la philosophie de tous les grands de l'Europe , les esprits étaient restés dans la plus honteuse barbarie. Un peuple superstitieux et sauvage, des moines paresseux et ignorants, formaient, cette population de deux millions et demi de sujets. L'armée était de quatre à cinq mille soldats, on sait de quelle qualité. Le pape, prince vaniteux, magnifique, jaloux de son autorité et de celle du Saint-Siège, avait une haine profonde pour la philosophie du dix-huitième siècle ; il erovait rendre à la chaire de saint Pierre une partie de son influrnce, en déptoyant une grande pompe, et il faisait exécuter des travaux utiles aux arts. Comptant sur la majesté de au personne et le charme de ses paroles, qui était grand, il avait essayé jadis un voyage auprès de Joseph 11, pour le ramener aux doctrines de l'Église, et pour conjurer la phi-

losophic qui semblait s'empacer de l'esprit de ce prince. Ce vyage n'avait point été heureux. Le pontife, plein d'herreur pour la révolution française, avait hancé l'anathème contre elle, et préché une croisale; il avait même souffer à Rome l'assassinat de l'agent français Basseville. Excités par les moines, ess sujets pardagaerient as bainr pour la France, et furent assiss de fureurs fantiques en apprenant le succès de nos armes.

L'extrémité de la prininsule et la Sicile eomposent le royaume de Naples, le plus puissant de l'Italie, le plus analogue, par l'ignorance et la barbarie, à l'État de Rome, et plus mal gouverné encore, s'il est posaible. Là , régnalt un Bourbon . prince doux, imbécile, voué à une seule espèce de soin, la pêrhr. Elle absorbait tous ses momenta : et pendant qu'it s'y livrait, le gouvernement de son royaume était ahandonné à sa femme, princesse autrichienne, sœur de la reine de France Marie-Antoinette, Cette princesse, d'un esprit capricieux, de passions désordonnées, avant un favori vendu aux Anglais, le ministre Acton. conduisait les affaires d'une manière insensée. Les Anglais, dont la politique fut toujours de prendre pied aur le continent, en dominant les petits états qui en hordent le littoral, avaient essayé de s'impatroniser à Naples, comme en Portugal et en Hollande. Ils excitaient la haine de la reine contre la France, et lui soufffaient, avec cette haine, l'amhition de dominer l'Italie. La population du royanme de Naples était de six millions d'habitants; l'armée de soixante mille hommes; mais. hien différents de ces soldats dociles et braves du Piémont, les soldats napolitains, vrais lazzaroni. sana tenue, sans discipline, avaient la lâcheté ordinaire des armées privées d'organisation. Naples avait toujours promis de reunir trente mille hommes à l'armée de Dewins, et n'avait envoyé que deux mille quatre cents hommes de envalerie, hien montée et assez bonne.

Tels étaient les principaux états aintes dans la périnique, la lordice de homparte. És foc ele lui, dans le d'mi-ercès de la Blaut-Italie, il trouvait d'abord, sur le prochant de l'Apennia, le dinché de Païne, Plaisance et Guastalla, comprenant cinq cent mille habitants, entreteaux trois mille hommes de troupes, fournissant quatre millons de revenu, et gouverne par un prince espaposa qui chait ancien élève de Condillue, et qui, malgré une daits ancien élève de Condillue, et qui, malgré une saine éduction, était tombé sous le joug des moines et dra petres. Un peu plus d'otte encercuiques sur le poudant de l'Apennin, se troucoulours sur le pochant de l'Apennin, se trouvait le duché de Modène, Reggio, la Mirandole, penplé de quatre cent mille habitants, ayant six mille hommes sous les armes, et placé sous l'autorité du dernier descendant de l'illustre maison d'Est. Ce prince défiant avait conen une telle crainte de l'esprit du siècle, qu'il était devenu prophète à force de peur, et avait prévu la révolution. On citait ses prédictions. Dans ses terreurs, il avait songé à se prémunir contre les coups du sort, et avait amassé d'immenses richesses en pressurant ses états. Avare et timide, il était méprisé de ses suiets, qui sont les plus éveillés, les plus malicieux de l'Italie, et les plus disposés à emhrasser les idées nouvelles. Plus loin, au-delà du PA, venait la Lombardie, gouvernée, pour l'Autriche, par un archiduc. Cette belle et fertile plaine, placée entre les eaux des Alpes qui la fécondent, et celles de l'Adriatique qui lui apportent les richesses de l'Orient, couverte de blés, de riz, de păturages, de troupeaux, et riche entre toutes les provinces du monde, était mécontente de ses maîtres étrangers. Elle était guelfe encore, malgré son long esclavage. Elle contenait douze cent mille habitants. Milan, la capitale, fut toujours l'une des villes les plus éclairées de l'Italie : moins favorisée sous le rapport des arts que Florence ou Rome, elle était plus voisine cependant des lumières du Nord, et elle renfermait grand nombre d'hommes qui souhaitaient la régénération civile et politique des peuples.

Enfin le dernier état de la Haute-Italie était l'antique république de Venise. Cette république. avec sa vieille aristocratie inscrite au livre d'or, son inquisition d'État, son silence, sa politique défiante et canteleuse, n'était plus pour ses sujets ni ses voisins une puissance redoutable. Avec ses provinces de terre-ferme, situées au pied du Tyrol, ct celles d'Illyrie, elle comptait à peu près trois millions desujets. Elle pouvait lever jusqu'à cinquante mille Esclavons, bons soldats, parce qu'ils étaient hien disciplinés, hien entretenus et hien payéa. Elle était riche d'une antique richesse; mais on sait que, depuis deux siècles, son commerce avait passé dans l'Océan, et porté ses trésors chez les insulaires de l'Atlantique. Elle conservait à peine quelques vaisseaux et les passages des lagunes étaient presque comblés. Cependant elle était puissante encore en revenus. Sa politique consistait à amuser ses peuples, à les assoupir par le plaisir et le repos, et à observer la plus grande neutralité à l'égard des puissances. Cependant les nobles de terre-ferme étaient jaloux du livre d'or, et sup-

portaient impatiemment le joug de la noblesse retranchée dans les lagunes. A Venise même, une hourgeoisie assez riche commencait à réfléchir. En 1793, la coalition avait forcé le sénat à se prononcer contre la France; il avait cédé, mais il revint à sa politique neutre dès qu'on commença à traiter avec la république française. Comme on l'a vu précédemment, il s'était pressé autant que la Prusse et la Toscane pour euvoyer un ambassadeur à Paris. Maintenant encore, cédant aux instances du directoire, il venait de signifier au chef de la maison de Bourbon, alors Louis XVIII, de quitter Vérone, Ce prince partit, mais en déclarant qu'il exigeait la restitution d'une armure donnée par son aïcul Henri tV au sénat, et la suppression du nom de sa famille des pages du livre d'or.

Telle était alors l'Italie. L'esprit général du siècle y avait pénétré et enflammé heaucoup de têtes. Les habitants n'y souhaitaient pas tous une révolution, surtout ceux qui se souvenaient des épouvantables scènes qui avaient ensanclanté la nôtre ; mais tous, quoique à des degrés différents, désiraient une réforme; et il n'y avait pas un cœur qui ne hattit à l'idée de l'indépendance et de l'unité de la patrie italienne. Ce penple d'agriculteurs, de bourgeois, d'artistes, de nobles, les prêtres exceptés, qui ne connaissaient que l'Église pour patrie, s'enflammait à l'espoir de voir toutes les parties du pays réunies en une seule, sous un même gouvernement, républicain ou monarchique, mais italien. Certes, une population de vingt millions d'âmes, des côtes et un sol admirables, de grands ports, de magnifiques villes, pouvaient composer un état glorieux et puissant! Il ne manquait qu'une armée. Le Piémont seul, toujours engagé dans les guerres du continent, avait des troupes braves et disciplinées. Sans doute la nature était loin d'avoir refusé le courage naturel aux autres parties d'Italie; mais le courage naturel n'est rien sans une forte organisation militaire. L'Italie n'avait pas un régiment qui pût supporter la vue des haionnettes françaises ou autrichiennes.

A l'approche des Français, les ennemis de la réforme politique furent frappés d'épouvante, ses partisans transportés de joie. La masse entière était dans l'anxiété jelle avait des pressentiments vagues, incertains; elle ne savait s'il fallait craindre ou espérer.

Bonaparte, en entrant en Italie, avait le projet et l'ordre d'en chasser les Autrichiens. Son gouvernement voulant, comme on l'a dit, se procurer la paix, ne songeait à conquérir la Lombardie que pour la rendre à l'Autriche, et forcer celle-ci à

céder les Pays-Bas. Bonaparte ne pouvait donc guère songer à affranchir l'Italie; d'ailleurs, avec trente et quelques mille bommes, pouvait-il afficher up but politique? Cependant, les Autricbiens une fois rejetés au-delà des Alpes, et sa puissance bien assurée, il pouvait exercer une grande influence, et, suivant les événements, tenter de grandes choses. Si, par exemple, les Autrichiens battus partout, sur le Pô, sur le Rbin et le Danube, étaient obligés de céder même la Lombardic; si les peuples, vraiment enflammés pour la liberté. se prononçaient pour elle à l'approche des armées françaises, alors de grandes destinées s'ouvraient pour l'Italie! Mais en attendant . Bonaparte devait n'afficher aucun but, pour ne pas irriter tous les princes qu'il laissait sur ses derrières. Son intention était donc de ne montrer aucun projet révolutionnaire, mais de ne point contrarier non plus l'essor des imaginations, et d'attendre les effets de la présence des Français sur le peuple italien.

C'est ainsi qu'il avait évité d'encourager les mécontents du Plémont, paree qu'il royait un pays difficile à révolutionner, un gouvernement fort, et une armée dont l'alliance pouvait être uit de la courage.

et une armée dont l'alliance pouvait être utile. L'armistice de Cherasco était à peine signé, qu'il se mit en route. Beaucoup de gens dans l'armée desapprouvaient une marche en avant. Onoi! disaient-ils, nous ne sommea que trente et quelques mille, nous n'avons révolutionné ni le Piémont ni Gênes, nous laissons derrière nous ces gonvernements, nos ennemis seercts, et nons alions essayer le passage d'un grand ficuve comme le Pô! nous lancer à travers la Lombardie, et décider, pent-être, par notre présence, la république de Venise à jeter einquante mille hommes dans la balance! - Bonaparte avait l'ordre d'avancer et il n'était pas homme à rester en arrière d'un ordre andacieux, mais il l'executait parce qu'il l'approuvait, et il l'approuvait par des raisons profondes, Le Piémont et Gênes nous embarrasseraient bien plus, disait-il, s'ils étaient en révolution : grâce à l'armistice, nous avons une route assurée par trois places fortes; tous les gouvernements de l'Italie seront soumis, si nons savons rejeter lea Autrichiens au-delà des Alpea; Venise tremblera si nous sommes victorieux à ses eôtés; le bruit de notre eanon la décidera mênie à s'allier à nous; il faut donc s'avancer non pas seulement au-delà du Pô, mais de l'Adda, du Mincio, jusqu'à la belle ligne de l'Adige; là nous assiégerons Mantone et nous ferons trembler tonte l'Italie sur nos derrières. - La tête du jeune général, enflammée

par sa marche, concreal inmen das projeta plus gipniesques encor que cua quil avanti à son grande. Il roulait, après avoir andenti Beaulieu, s'enfoncer dans le 770 n, repasser les Alpre une seconde fois, et se jeter dons la vallee du Banule. por a y rimit ans armétes parties des bords du libilo. Ce projet colossal et improdent était un triditable de la companya de la companya de la companya de paper a la double présonagion et la juntance et du succès. Il écriti à son gourernement pour fres autoris à l'exceuter.

Il était entré en campagne le 20 germinal (9 avril); la soumission du Piemont était terminée le 9 floréal (28 avril) par l'armistice de Cherasco; il y avait employé dix-huit jours. Il partit sur-lechamp afin de poursuivre Beaulieu. Il avait stipulé avec le Piémont qu'on lui livrerait Valence pour y passer le Pô; mais cette condition etait une feinte, car ec n'était pas à Valence qu'il voulait passer ce fleuve. Beaulieu, en apprenant l'armistice. avait songé à s'emparer, par surprise, des trois places de Tortone, Valence et Alexandrie, Il ne réussit à surprendre que Valence, dans laquelle il jeta les Napolitains; voyant ensuite Bonaparte s'avaneer rapidement, il se bâta de repasser le Po. pour mettre ce ficuve entre lui et l'armée française. Il alla camper à Valleggio, au confluent du Pô et . du Tésin, vers le sommet de l'angle forme par ces deux fleuves. Il y éleva quelques retranchements pour consolider sa position, et s'opposer au passage de l'armée française,

Bonaparte, en quittant les états du roi de Piémont. et en entrant dans les états du duc de Parque, recut des envoyés de ce prince, qui venaient intercéder la clémence du vainqueur. Le due de Parme était parent de l'Espagne; il fallait donc avoir à son egard des menagements, qui, du reste, entraient dans les projets du général. Mais on pouvait exercer sur lui quelques-uns des droits de la guerre. Bonaparte reçut ses envoyes au passage de la Trebbia; il affeeta quelque courroux de ce que le duc de Parme n'avait pas saisi, pour faire sa paix, le moment où l'Espagne, sa parente, traitait avec la république française. Ensuite il accorda un armistice, en exigeant un tribut de deux millions en argent, dont la caisse de l'armée avait un grand besoin ; seize cents chevaux , nécessaires à l'artillerie et aux bagages; une grande quantité de blé et d'avoiue; la faculté de traverser le duebé, et l'établissement d'bôpitaux pour sea malades, aux frais du prince. Le général ne se borna pas là: il aimait et sentait les arts comme un Italien; il savait

tont e qu'il a joutaine à la ujendeur d'un empire, et l'été unou qu'ils produisent ser l'imagination des hommes il exiger vingt tubleaux, su choir des nomissaires fasseis, pour être transportés à Paris. Les envoyés du duc, trop heureux de désanter, à ce prix, le courreux du grânéral, consentirent à tout, et se hâbéreut d'exécuter les conditions de l'armistice. Cepenlant is offrient un million pour sauver le tablecu de saint Jérômes. Bonaparte di à l'armée : « Ce million, nous l'ansière de l'armistice de l'armée : l'armistice de l'armée à computer. In chef d'exerce restricer le l'armistice de l'armis

» il parera notre patrie. » Le million fut refusé. Bonaparte, après s'être donné les avantages de la conquête sans ses embarras, continua sa marche. La condition contenue dans l'armistice de Cherasco, relativement au passage du Pô à Valence, la direction des principales colonnes françaises vers cette ville, tout faisait croire que Bonaparte allait tenter le passage du fleuve dans ses environs. Tandis que le gros de son armée était déjà réuni sur le point où Beaulieu s'attendait au passage le 17 floréal (6 mai), il prend, avec un corps de trois mille cinq cents grenadiers, sa eavalerie et vingt-quatre pièces de canon, descend le long du Pô, et arrive le 18 au matin à Plaisance, après une marche de seize lieues et de trente-six heures. La cavalerie avait saisien route tous les bateaux qui se trouvaient sur les bords du fleure, et les avait amenés à Plaisance. Elle avait pris beaucoup de fourrages et la pharmacie de l'armée autrichienne. Un bac transporte l'avantgarde commandée par le colonel Lannes. Cet officier, à peine arrivé à l'autre bord, fond avec ses grenadiers sur quelques détachements autrichiens qui couraient sur la rive gauche du Pô, et les disperse. Le reste des grenadiers franchit successivement le fleuve, et on commence à construire un pont pour le passage de l'armée, qui avait reçu l'ordre de descendre à son tour sur Plaisance. Ainsi, par une feinte et une marche hardie. Bonaparte se trouvait au-delà du Pô, et avec l'avantage d'avoir tourné le Tésin. Si, en effet, il eût passé plus haut, outre la difficulté de le faire en présence de Beaulieu, il aurait donné contre le Tésin, et aurait eu encore un passage à effectuer. Mais, à Plaisance, cet inconvénient n'existait plus, car le Tésin est déià réuni au Pô.

Le 18 mai, la division Liptai, avertie la première, s'était portée à Fombio, à une petite distance du Pô, sur la route de Pizzighitone. Bonaparte, ne voulant pas la bisser s'établir dans sa position on toute l'armée autrichienne allait se rallier, et

où il pouvait être ensuite oblige de recevoir hatille arce le Pò à dos , es blie de combattre avec ce qu'il avait de force sous la main. Il fond sur cette division qui s'était retranchée, la deloge après une action sanghante, et lui fait deux mille prisonniers. Le reste de la division, gagnant la route de Pizzighitore, va s'enfermer dans cette place.

Le soir dan même Joar. Resultieu, servil du pasgar du Po à Plaisseu, extrist du rascours de la division Lipial, il Ignorali le desastre de cette division; il donna dans les awate-posta français, fut accueilli chandement, et obligé de se replier en toute hide. Malberrouement, le brouge giornel Laharpe, ai utile à l'armée par son intelligence et as harpe, ai utile à l'armée par son intelligence et as les de l'administration de la mil. Tout l'immérragretta ce brave. Suisse, que la tyrannie de Berne avait conduit ne Fance.

Le Pô franchi, le Tesin tourne, Beaulieu battu ethors d'état detenir la campagne, la route de Milan était ouverte. Il était naturel à un vainqueur de vingt-six ans d'être impatient d'y entrer. Mais, avant tout . Bonaparte desirait achever de détruire Beaulien. Pour cela, il ne voulait pas se contenter de le battre, il voulait encore le tourner, lui couper sa retraite, et l'obliger, s'il était possible, à mettre has les armes. Il fallait, pour arriver à ce hut, le prévenir aux passages des fieuves. Une multitude de fleuves descendent les Alpes, et traversent la Lombardie pour se rendre dans le Pô ou dans l'Adriatique. Après le Pô et le Tesin, viennent l'Adda, l'Oglio , le Mincio , l'Adige et quantite d'autres encore. Bonaparte avait maintenant devant lui l'Adda. qu'il n'avait pas pu tourner comme le Tesin, parce qu'il aurait fallu ne traverser le Pò nu'à Crémoue. On passa l'Adda à Pizzighitoue; mais les débris de la division Liptai venaient de se jeter dans cette place. Bonaparte se hâta de remonter l'Adda pour arriver au pont de Lodi. Beaulieu y était bien avant lui. On ne pouvait donc pas le prévenir au passage de ce fleuve, Mais Beaulieu n'avait à Lodi que douze mille hommes et quatre mille cavaliers. Deux autres divisions, sous Colli et Vukassovich, avaient fait un détour sur Milan , pour seter garnison dans le château, et devaient revenir ensuite sur l'Adda ponr le passer à Cassano, fort au-dessous de Lodi. En essayant donc de franchir l'Adda à Lodi, malgré la présence de Beaulieu, on pouvait arriver sur l'autre rive avant que les deux divisions qui devaient passer à Cassano eussent achevé leur mouvement. Alors, il y avait espoir de les couper.

Bonauerte se trouve devant Lodi le 20 florcal

(9 mai). Cette ville est placée sur la rive même par | laquelle arrivait l'armée française. Bonaparte la fait attaquee à l'improviste, et y pénètre malgré les Autrichiens. Cenx-ci, quittant alors la ville, se retirent par le pont, et vont se réunir, sur l'autre rive, au gros de leur armée, C'est sur ce pont qu'il fallait passer, en sortant de Lodi, pour franchir l'Adda. Douze mille hommes d'infanterie et quatre mille cavaliers étaient rangés sue le bord opposé; vingt pièces d'artillerie enfilaient le pont; une nuée de tirailleurs étaient places sur les rivrs. Il n'était pas d'usage à la guerre de braver de pareilles difficultés : un pont défendu par seize mille hommes et vingt pièces d'artillerie était un obstaele qu'on ne cherchait pas à surmontee. Toute l'armée française s'était mise à l'abri du feu derrière les murs de Lodi, attendant ce qu'ordonnerait le général. Bonaparte sort de la ville, parcourt tous les bords du fleuve an milien d'une grèle de balles et de mitraille, et, après avoir arrêté son plan, rentre dans Lodi, pour le faire exécutee. Il ordonne à sa cavalerie de ecmontee l'Adda pour aller essayer de le passee à gué au-dessus du pont; puis il fait former une colonne de six mille grenadiers; il parconrt leurs rangs, les encourage, et leur communique, par sa présence et par ses paroles, un courage extraordinaire, Alors il ordonne de déboucher par la porte qui donnait sur le pont, et de marcher au pas de course. Il avait calculé que, par la rapidité du mouvement, la colonne n'aurait pas le temps de souffrir beaucoun. Cette colonne redoutable serre ses ranes. et débouche en courant sur le pont. Un feu épouvantable est vomi sur elle; la tête entière est renversée. Néanmoins elle avance : arrivée au milieu du pont, elle hésite; mais les généraux la soutiennent de la voix et de leur exemple. Elle se raffermit, marche en avant, arrive sur les pièces, et tue les canonniers qui veulent les défendre. Dans ect instant, l'infanterie autrichienne s'approche à son tour pour soutenir son artillerie; mais après ce qu'elle venait de faire , la terrible colonne ne craignait plus les bajonnettes, elle fond sur les Autrichiens an moment où notre cavalerie, qui avait tronvé un gué, menacait leurs flancs; elle les renverse, les disperse, et leur fait deux mille prisonpiers.

Ge comp d'audace extraordinaire avail (rappe les en cutoya le counte de âletii su-d-carnt de Bonantribétions d'ornement, naim institureusement i de constituit de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition

le courage des soldats était au plus hant point d'exaltation, leur devouement pour leur général au comble.

Dons leur gaieté, ils imaginèrent un usage singultier qui peint le caractère national. Les plus vieux soldats casecublèrent un jour, et, trouvant leur genéral bien jeune, insaginèrent de le faire passer par tous les grafes : à Lodi, ils il e nomuérent esporal, et le salucrent, quand il parut au camp, du titre, si fameux depuis, de petit caporat. On le verra plus tard lui en confèrer d'autres, à mesure qu'ilse avait méries.

L'emec autrechienne (cait assuree de sa retaite au le Tyroi; il ny avait plus aucue milité à la sauvre. Bonaparte songes alors à se rabattre sur la Lombardie, pour en perduire possession, et pour l'organiser. Les déferis de la division. Liptas échesien programe. Les déferis de la division. Liptas échesien une place obret. Il 47 porta pour les on chaser. Il se fit ensuite preceder par Moseima à Milan 1 Augupour à écte graude ville, célèire par sou univertie, et lui faire voir l'une de pas De lésie divisions réverta lissées à l'izzigliatione, Loli, Cremone et Cassano, pour grader I Addit.

Bonaparte sougea eufin à se reudre à Milan, A l'approche de l'armée française, les partisans de l'Autriche, et tous ceux qu'epouvautaient la renommée de nos soldats, qu'on disait aussi barbares que courageux, avaient fui, et couvraient les routes de Brescia et du Tyrol. L'archidue etait parti, et on l'avait yn verser des larmes en unittant sa belle capitale. La plus grande partie des Milanais se livaient à l'esperance, et attendaient notre armee dans les plus favorables dispositions. Quand ils eureut reçu la première division, commandée par Massena, et qu'ils virent ces soldats, dout la renommée était si effrayante, respecter les proprietes, ménager les personnes, et manifester la hienveillance naturelle à leur caractère, ils furent pleins d'enthousiasme, et les comblérent des meilleurs traitements. Les patriotes, accourns de toutes les parties d'Italie, attendaient ce jeune vajuqueur dont les exploits etaient si rapides, et dont le nom italien leur était si doux à prouoncer. Sur-le-champ en euvoya le comte de Melzi au-devant de Bonaparte pour lui promettre obeissance. Un forma que garde nationale, et on l'habilla aux trois couleurs, vert, rouge et blanc: le duc de Serbelloni fut chargé de la commander. On eleva un arc de 28 floréal (15 mai), un mois spèci l'ouverture de la emappage. Bousparés fiso en artier à Milan. Le peuple entier de cette espitale était accourn à sa rementre. La garda entionale était sociorna à sa La municipalité vint lui remettre les elefa de la little. Les accinamionale suivirent pendant toutes a marche junqu'an publis Serbelhoni, où était prépare propriet. Bandement l'imagnation des l'internations de la companyation de la little de la little de la companyation de la companyation de la little de la companyation de la companyation de la little de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la little de la companyation de la companya

Son but n'était pas de 'arrêter à Milan plus qu'il n'avait fait à Cheraco, après la soumission du Piémont. Il roulait y séjourner assez pour organiser provisoirement la province, pour en tirer les ressources nécessires à son armée, et pour régler toutes choses sur ses derrières. Son projet ensuite était toujours de courir à l'Adige et à Mantone, et, s'il était possible, jusque dans le Tyrol et au-chel à c& Lange.

Les Autrichiens avaient laissé deux mille hommes dans le ebâteau de Milan, Bonaparte le fit investir sur-le-champ. On convint avec le commandant du château, qu'il ne tirerait pas sur la ville, cer elle ciait une propriété autrichienne qu'il n'avait pas intérèt à détruire. Les travaux du siège furent commencés sur-le-champ.

Bonaparte, sans se trop engager avec les Milapais, et sans leur promettre une judépendance qu'il ne pouvait pas leur assurer, leur donna eependant assez d'espérances pour exeiter leur patriotisme. Il leur tint un langage energique, et leur dit que, pour avoir la liberté, il fallait la mériter, en l'aidant à soustraire pour jamais l'Italie à l'Autriche. Il institua provisoirement une administration nunicipale. Il fit former des gardes nationales partout, afin de donner un commencement d'organisation militaire à la Lombardie. Il s'occupa ensuite des besoins de son armée, et fut obligé de frapper une contribution de 20 millions sur le Milanais. Cette mesure lui semblait fâcbeuse, parce qu'elle devait retarder la marebe de l'esprit public ; mais elle ne fut eependant pas trop mal accueillie; d'ailleurs elle était indispensable. Grace aux magasins trouvés dans le Piémont, aux blés fournis par le due de Parme, l'armée était dans une grande abondance de vivres. Les soldats engraissaient : ils mangaient du bon pain, de la bonne viande, et buvaient de l'excellent vin. Ils étaient contents et commençaient à observer une exacte discipline. Il ne restait plus qu'à les habiller. Couverts de leurs vieux babits des Alpes, ils étaient déguenillés,

i et n'étaient imposants que par leur renommée, leur tenue martiale, et leur belle discipline, Bonaparte trouva bientôt de nouvelles ressources. Le due de Modène, dont les états longeaient le Pô. au-dessous de ceux du due de Parme, lui dépêcha des envoyés pour obtenir les mêmes conditions' que le due de Parme. Ce vieux prince avare, voyant toutes ses prédictions réalisées , s'était sauvé à Venise, avec ses trésors, abondonnant le gouvernement de ses états à une régence. Ne voulant pas cependant les perdre, il demandait à traiter, Bonaparte ne pouvait pas accorder la paix , mais il pouvait aecorder des armistices qui équivalaient à une paix, et qui le rendaient maltre de toutes les existences eu Italie. Il exigea 10 millions, dessubsistances de toutes espèces, des eheraux, et des ta-

Aree ces ressources oblemuse dans le pays, it is clabil, and its bords du Po, der grands amgasina, des bopitum fournis d'effets pour quinze mille maldes, et reapill toute les caisses de l'armée. Ces de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'Alm masquait de fonds, et que cette pénuire arrêtait son entre en compagne, il fit envoyer par la Soisse un million à Borena. C'ésit un act de lon camarade, qui total toute de utille, est il importait que de l'armée du l'armée de l

All to the de toutes cas choice, Romagorte as communit distunting dama see project. In Vericity particessive, sedon lini, de marcher contre les princes d'utilise; in les filiales que contre les Autréchiens; tunt qu'un resistateul à cent-ci, et qu'un pourrait une qu'un resistateul à cent-ci, et qu'un pourrait de contre de l'active de l'activ

Mais, au milieu de ces pensérs si justes, de ces travaux si vastes, une contravicié des plusfabebuses vint l'arrêter. Le directoire était enchante de ses services; mais Carnot, en lisant ses dépéches, écrites avec énergie et précision, et ansais avec uimagination evtrême, fut épouvanté de ses plans rigantesques. Il trouvail, avec raison, que vouloir

traverser le Tyrol, et franchir les Alpes une seconde fois, était un projet trop extraordinaire, et même impossible; mais à son tour, pour corriger le projet du jeune capitaine, il en concevait un autre bien plus dangereux. La Lombarbie conquise, il fallait se replier, suivant Carnot, dans la péninsule, aller punir le pape et les Bourbons de Naples, et chasser les Anglais de Livourne où le duc de Toscane les laissait dominer. Pour cela Carnot ordonnait, au nom du directoire, de partager l'Italie en deux, d'en laisser une partie en Lombardie, sous les ordres de Kellermann, et de faire marcher l'antre sur Rome et sur Naples , sous les ordres de Bonaparte. Ceprojet désastreux renouvelait la faute que les Français ont toujours faite, de s'enfoncer dans la péninsule avant d'être maltres de la Haute-Italie. Ce n'est pas au pape, au roi de Naples, qu'il faut disputer l'Italie, c'est aux Autrichiens, Or, la ligne d'opération n'est pas alors sur le Tibre, mais sur l'Adige. L'impatience de posséder nous porta toujours à Rome, à Naples, et pendant que nous courions dans la péninsule, nous vimes toujours la route se fermer sur nous. Il était naturel à des républicains de vouloir sévir contre un pape et un Bourhon; mais ils commettaient la faute des anciens rois de France.

Bonaparte, dans son projet de se jeter dans la vallée du Danube , n'avait vu que les Autrichiens ; c'était en lui l'exagération de la vérité chez un esprit juste, mais jeune; il ne pouvait donc, après une pareille conviction, consentir à marcher dans la péniusule; d'ailleurs, sentant l'importance de l'unité de direction dans une conquête qui exigenit autant de génie politique que de génie militaire , il ne ponvait supporter l'idée de partager le commandement avec un vieux général, brave, mais médiocre et plein d'amour-propre. C'était en Ini l'égotsme si légitime du génie, qui veut faire seul sa tâche, parce qu'il se sent seul capable de la remplir. Il se conduisit iei comme sur le champ de bataille ; il basarda son avenir , et offrit sa démission dans une lettre aussi respectueuse que hardie. Il sentait hien qu'on n'oscrait pas l'accepter : mais il est certain qu'il almait encore mieux se démettre qu'obéir, car il ne pouvait consentir à laisser perdre sa gloire et l'armée, en exécutant un mauvais plan.

Opposant la raison la plus lumineuse aux erreurs du directeur Carnot, il dit qu'il fallait toujours faire face aux Autrichiens, et s'occuper d'eux seuls; qu'une simple division, s'échelonnant en arrière aur le Pô et sur Ancône, suffirait pour épouvante la péninsule, et obliger Rome et Naples à demander quartier. Il se disposa sur-le-champ à partir de Milan, pour coutr à l'Adige, et faire le siége de Mantoue. Il se proposait d'attendre là les nouveaux ordres du directoire, et ls réponse à ses depèches.

pèches.

Il publis une nouvelle proclamation à ses soldats, qui devait frapper vivement leur imagination, et qui était faite aussi pour agir fortement sur celle du

pape et du roi de Naples. « Soldats , vous vous êtes précipités comme un » torrent du haut de l'Apennin ; vous avez culbute, » dispersé tout ce qui s'opposait à votre marche. » Le Piémont, détivré de la tyrannie autrichienne. » s'est livre à sessentiments naturels de paixet d'a-» mitié pour la France. Milan est à vous, et le pavil-» lon republicain flotte dans toute la Lombardie. Les » ducs de l'arme et de Modène ne doivent leur exis-» tence politique qu'à votre générosité. L'armée » qui vous menaçait avec orgueil ne trouve plus » de barrière qui la rassure contre votre courage; » Je Pô . le Tésin . l'Adda . n'ont pu yous arrêter un » seul jour : ces boulevarts tant vantes de l'Italie » ont été insuffisants : vous les avez franchis aussi » rapidement que l'Apennin. Tant de succès ont » porté la joie dans le sein de la patrie; vos repré-» scutants ont ordonné une fête dédiée à vos vic-» toires, célébrée dans toutes les communes de la » république. Là, vos mères, vos épouses, vos » sœurs, vos amantes, se réjouissent de vos succès, » et se vantent avec orgueil de vous apparteuir. » Oni, soldats, vous avez beaucoup fait.... mais ne vous reste-t-il donc plus rien à faire ?..... » Dira-t-on de nous que nous avons su vainere, » mais que nous n'avons pas su profiter de la vic-» toire? La postérité vous reprochera-t-elle d'avoir » trouvé Capouc dans la Lombardie? Mais je vous » vois déjàcourir aux armes..... Eh bien! partons! » Nous avons encore des marches forcées à faire . » des ennemis à soumettre, des lauriers à cuellir, » des injures à venger. Que ceux qui ont aiguisé » les poignards de la guerre eivile en France, qui » ont lachement assassiné nos ministres , incendié » nos vaisseaux à Touton , tremblent! L'heure de » la vengeance a sonné. Mais que les peuples soient » sans inquiétude! nons sommes amis de tous les » peuples, et plus particulièrement des descendants » de Brutus, des Scipion, et des grands hommes » que nous avons pris pour modèles. Rétablir le » Capitole, y placer avec honneur les statues des

» héros qui le rendirent eélèbre, réveiller le pen-

» ple romain, engourdi par plusieurs slècles d'es-

- » clavage, tel sera le fruit de nos victoires. Elles i
- » feront époque dans la postérité : vous aurez la » gloire immortelle de changer la face de la plus
- » belle partie de l'Europe. Le peuple français, li-
- » hre, respecté du monde entier , donnera à l'Eu-» rope une paix glorieuse , qui l'indemnisera des
- » sacrifices de toute espèce qu'il a faits depuis six » ans. Vous rentrerez alors dans vos foyers, et vos
- » ans. Vous rentrerez alors dans vos foyers, et vos » concitoyens diront en vous montrant: Il était de » l'armée d'Italie. »

Il n'était resté que huit jours à Milan; il en partit le 2 prairial (12 mai), pour se rendre à Lodi et s'avancer vers l'Adige.

Tandis que Bonaparte poursuivait sa marche, un événement inattendu le rappela tout à coup à Milan. Les nobles, les moines, les domestiques des familles fugitives . une foule de créatures du gouvernement autrichien y préparaient une révolte contre l'armée française. Ils répandirent que Braulieu , renforcé, arrivait avec soixante mille hommes: que le prince de Condé débouchait par la Suisse, sur les derrières des républicains, et qu'ils allaient être perdus. Les prêtres, usant de leur influence surquelques paysans qui avaient souffert du passage de l'armée, les excitèrent à prendre les armes, Bonaparte n'étant plus à Milan, on ernt que le momeut était favorable pour opérer la révolte, et faire soulever toute la Lombardie sur ses derrières. La garnison du château de Milan donna le signal par une sortie. Aussitôt le tocsin sonna dans toutes les campagnes environnantes; des paysans armés se transporterent à Milan pour s'en emparer. Mais la division que Bonaparte avait laissée pour bloquer le château ramena vivement la garnison dans ses murs, et chassa les paysans qui se présentaient. Dans les environs de Pavie, les révoltés eurent plus de succès. Ils entrèrent dans cette ville, et s'en emparèrent malgré trois cents hommes que Bonaparte y avait laissés en garnison. Ces trois cents hommes, fatigués ou malades, se renfermèrent dans un fort pour n'être pas massacrés. Les insurgés entourèrent le fort, et le sommèrent de se rendre. Un général français, qui passait dans ce moment à Pavie, fut entouré; on l'obligea, le poignard sur la gorge, à signer un ordre pour eugager la garnison à ouvrir ses portes. L'ordre fut signé et exécuté.

Cette révolte pouvait avoir des conséquences désastreuses; elle pouvait provoquer une insurrection générale, et amener la perte de l'armée française. L'esprit public d'une nation est toujours plus avancé dans les villes que dans les campagues.

Tandis que la population des villes d'Italie se déclarait pour nous, les paysans, excités par les moines, et foulés par le passage des armées, étaient fort mal disposes. Bonaparte se trouvait à Lodi, lorsqu'il apprit, le 4 prairial (25 mai), les événements de Milan et de l'avie; sur-le-champ il rehroussa chemin avec trois cents chevaux, un bataillon de grenadiers, et six pièces d'artillerie. L'ordre était dejá rétabli daus Milan. Il continua sa route sur Pavie, en se faisant précèder par l'archevêque de Milan. Les insurges avaient poussé une avant-garde insqu'au bourg de Binasco, Lannes la dispersa, Bonaparte, pensant qu'il fallait agir avec promptidude et vigueur, pour arrêter le mal dans sa naissance, fit mettre le feu à ce bourg, afin d'effrayer Pavie par la vue des flammes. Arrivé devant cette ville il s'arrêta. Elle renfermait trente mille habitants, elle était entourée d'un vieux mur et occupée par sept ou huit mille paysans révoltés. Ils avaient fermé les portes et couronnaient les murailles, Preudre cette ville avec trois cents chevaux et un hataillon n'était pas chose aisée; et cependant il ne fallait pas perdre de temps, car l'armée était dejà sur l'Oglio, et avait besoin de son genéral. Dans la nuit, Bonaparte fit afficher aux portes de Pavie une proclamation menaçante, dans laquelle il disait, qu'une multitude egarée et sans movens reels de résistance hravait une armée triomphante des rois, et voulait perdre le peuple italien; que, persistant dans son intention de ne pas faire la guerre aux peuples, il voulait bien pardonner à ce delire et laisser une porte ouverte au repentir ; mais que ceux qui ne poseraieut pas les armes à l'instant seraient traités comme rebelles, et que leurs villages seraient brûlés. Les flammes de Binasco, ajoutait-il, devaient leur servir de leçon. Le matin, les paysans qui dominaient dans la ville refusaient de la rendre. Bonaparte fit balaver les murailles par de la mitraille et des obus, ensuite il fit approcher ses grenadiers, qui enfoncèrent la porte à coups de hache. Ils pénetrerent dans la ville, et eurent un combat à soutenir dans les rues. Cependant on ne leur résista pas longtemps. Les paysaus s'enfuirent, et livrèrent la malheureuse Pavie au courroux du vaiuqueur. Les soldats demaudaient le pillage à grands cris. Bonaparte, pour donner un exemple sevère, leur accorda trois heures de pillage. Ils étaient à peine un millier d'hommes, et ils ne ponvaient pas causer des grands désastres dans une ville aussi considérable que Pavie. Ils fondirent sur les boutiques d'orfevrerie, ets'emparerent de beaucoup de hijoux. L'acte le plus condamnable fut le pillage du Montde-Piété; mais heureusement, en Italle comme partout où il y a des grands paurreset vanileus, les monts-de-piétéctaient remplis d'objets appartenant aux plus hautes classes du pays. Les maisonant Spallanzani et de Volta furent préservées par les ôficiers, qui gardèrent eux-mèmes les demeures de ces illustres savants. Exemple doublier le norable et pour l'Italie!

Bonaparte lança ensuite dans la campague est rois cents chevaux, et di sabere une grande quantité de révoltés. Cette prompte répression ramens la soumission paroit, et limpos au parti qui en l'autile d'un realut à employr et no que pareit sait nits de d'ur realut à employr et no que pareits, mais bonaparte le drait, sous petite de sacriète mais bonaparte le drait, sous petite de sacriète mointe streniès. Le mailteur de le les reroutes de bouche en bouche, furent esagérés, et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés , et l'armé de bouche en bouche, furent esagérés de bouche es de l'armé de l'armé de bouche en bouche, furent esagérés de bouche es de l'armé de bouche es de l'armé de l

Cette expédition terminée, Bonaparte rebroussa chemin sur-le-champ pour rejoindre l'armée qui était sur l'Oglio, et qui allait passer sur le territoire vénitien.

A l'approche de l'armée française, la question, tant agitée à Venise, du parti à prendre entre l'Autriche et la France, fut discutée de nouveau par le sénat. Quelques vieux oligarques, qui avaient conservé de l'energie, auraient voulu qu'on s'allist aur-le-champ à l'Autriche, patronne naturelle de tous les vieux despotismes; mais on craignait, pour l'avenir, l'ambition autrichienne, et, dans le moment, les foudres françaises. D'ailleurs il fallait prendre les armes, résolution qui coûtait beaucoup à un gouvernement énervé. Quelques jeunes oligarques, aussi énergiques, mais moins entêtés que les vieux, voulaient aussi une détermination courageuse; ils proposairnt de faire uu armement formidable, mais de garder la neutralité, et de menacer de cinquante mille hommes celle des deux puissances qui violerait le territoire vénitien. Cette résolution était forte, mais trop forte pour être adoptée. Quelques esprits sages, au contraire, proposaient un troisième parti, c'était l'alliance avec la France. Le sénateur Battaglia, esprit fin, pénétrant et modéré, présenta des raisonnements que la suite des temps a rendus pour ainsi dire prophetiques. Selon lui, la neutralité, même armée, était la plus mauvaise de toutes les déterminations. On ne pourrait pas se faire respecter, quelque force qu'on deployat ; et n'ayant attaché aucun des deux partis à sa cause, on serait tôt ou tard sacrifié par tous les deux. Il fallait donc se décider pour l'Autriche on pour la

France. L'Autriche était pour le moment expulsée de l'Italie; et même en lui supposant les moyens d'y rentrer, elle ne le pourrait pas avant deux mois, temps prudant lequel la république pourrait être détruite par l'armée française; d'ailleurs, l'ambition de l'Autriche était toujours la plus redoutable pour Venise. Elle lui avait toujours envié ses provinces de l'Illyrie et de la Haute-Italie, et saisirait la première occasion de les lui enlever. La seule garantie contre cette ambition était la puissance de la France, qui n'avait rien à envier à Venise, et qui serait toujours intéressée à la défendre. La France, il est vrai, avait des principes qui répugnaient à la noblesse vénitienne; mais il était temps enfin de se résigner à quelques sacrifices indispensables à l'esprit du siècle, et de faire aux nobles de la terre-ferme les concessions qui pouvaient scules les rattacher à la république et au livre d'Or. Avec quelques modifications légères à l'ancienne constitution, on pouvait satisfaire l'ambition de toutes les classes de sujets vénitiens, et s'attacher la France; si de plus on prenaît les armes pour celleci, on pouvait esperer, peut-être, en récompense des services qu'on lui aurait rendus, les dépouilles de l'Autriche en Lombardie. Dans tous les cas, répetait le sénateur Battaglia, la neutralité etait le plus mauvais de tous les portis.

Cet svis, dont le temps a demontré la sagesse, birsasi trop profondément l'orgueil et les baisse de la vieille aristocratie venitienne pour être adopté. Il faut dire aussi qu'on ne compair point asses sur la durée de la puissance française en Italie pour s'allier è elle. Il y avait un sucien a alonie talien qui disait que l'Italie etait le tombeux des Franpeix, et on craignait de se trouver exposé en suite, sans aucune défense, au courroux de l'Autriche.

A ces totos partis, on perfera le plus commonde, le plus confirmed, un routines et à la mollesse de cevieux gouvernement, la neutralité désarmec. On décida qu'il serait encoyé des providients su-deviate qu'il serait, en pour protester de la neutralité de la republique, et créciaure le respect da su territoire et aux sujets vénitiens, On avait une gronde cert en confirme de la republique, et aux sujets vénitiens, On avait une gronde et le republique, et aux sujets vénitiens, On avait une gronde de la republique, et de la sur long aux productions. L'order fut donne de la faite et de les recevoir à une reulie, des 'emparer des officers et des genéraux afin de caper le ur beareil-

lance.

Bonaparte, en arrivant sur le territoire de Venise, avait tout autant besoin de prudence que Venise

elle-même. Cette puisance, quoique aux mains d'un gouvernement affaibli, c'aiti grande encore; in flataite pas l'indispoera a point de forcer à s'armer, enrales ma l'indispoera moi de la forcer à s'armer, enrales quai l'indispoera moi de la forcer à toute en observant an entralite. chilger Venie, tout en observant an entralite. chilger Venie, tout en observant an entrale. chilger Venie possible. Blutter, a famus y nouverir même x'il (sint possible. Elle avait donne possage aux Autrichierus; c'était la rison donti Hallais e serir pour tout a permettre et tout etjage, en restant dans les limites de la neutralité.

Bonaparte, en entrant à Brescia, publia une

proclamation dans laquelle il disait, qu'en traversant le territoire vénitien afin de poursuivre l'armée impériale, qui avait eu la permission de le franchir, il respecterait le territoire et les habitants de la république de Venise, qu'il ferait observer la plus grande discipline à son armée, que tout ce qu'elle prendrait serait payé, et qu'il n'oublierait point les antiques liens qui unissaient les deux républiques. Il fut très-bien recu par le provéditeur vénitien de Brescia, et poursuivit sa marche. Il avait franchi l'Oglio, qui coule après l'Adda; il arriva devant le Mincio, qui sort du lac de Garda, circule dans la plaine du Mantouan, puis forme, après quelques lieues, un nouveau lac, au milieu duquel est placé Mantoue, et va enfin se jeter dans le Pô. Beaulieu . renforcé de dix mille hommes, s'était placé sur la ligne du Mincio, pour la défendre . Une avantgarde de quatre mille fantassins et de deux mille cavaliers était rangée en avant du fleuve, au village de Borghetto. Le gros de l'armée était placé audelà du Mincio, sur la position de Valeggio; la réserve était un peu plus en arrière , à Villa-França; des corps détachés gardaient le cours du Mincio. an-dessus et an-dessous de Valeggio. La ville vénitienne de Peschiera est située sur le Mincio, à sa sortie du lac de Garda. Beaulieu, qui voulait avoir cette place pour appuyer plus solidement la droite de sa ligne, trompa les Vénitiens; et, sous prétexte d'obtenir passage pour cinquante hommes , surprit la ville et y placa une forte garnison. Elle avait une enceinte bastionnée de quatre-vingts pièces de canon.

Bonaparte, en avançant sur cette ligne, négligea tout à fait Mantoue, qui était à sa droite, et qu'il n'était pas temps de hloquer encore, et appuya sur sa gauche vers Peschiera. Son projet était de passer le Mincio à Borghetto et Valleggio. Pour cela,

il lui fallait tromper Beaulieu sur son intention. Il fit ici comme au passage du Pô; il dirigea un corps sur Peschiera et un antre sur Lonato, de manière à inquiéter Beaulieu sur le Haut-Mincio, et à lui faire supposer qu'il voulait ou passer à Peschiera, ou tourner le lac de Garda. En même temps, il dirigea son attaque la plus sérieuse sur Borghetto. Ce village, placé en avant du Mincio, était, comme on vient de dire, gardé par quatre mille fantassins et deux mille cavaliers. Le 9 prairial (28 mai), Bonaparte engages l'action, Il avait toujours eu de la peine à faire battre sa cavalerie. Elle était peu habituée à charger, parce qu'on n'en faisait pas autrefois un grand usage, et qu'elle était d'ailleurs intimidée par la grande réputation de la cavalerie allemande. Bonaparte voulait à tout prix la faire battre, parce qu'il attachait une grande importance aux services qu'elle pouvait rendre. En avancant sur Borghetto , il distribua ses grenadiera et ses carabiniers à droite et à gauche de sa cavalerie, il placa l'artillerie par derrière, et après l'avoir ainsi enfermée, il la poussa sur l'ennemi. Soutenue de tous côtés, et entraînée par le bouillant Murat, elle fit des prodiges, et mit en fuite les escadrons autrichiens. L'infauterie aborda ensuite le village de Borghetto, dont elle s'empara. Les Autrichiens, en se retiraut par le pont qui conduit de Borghetto à Valeggio, voulurent le rompre, Ils parvinrent en effet à detruire une arche. Mais quelques grenadiers, conduits par le général Gardaune, entrèrent dans les flots du Mincio, qui était guéable en quelques endroits, et le franchirent en tenant leurs armes sur leurs têtes, et en bravant le feu dea hauteurs opposées. Les Autrichiens crurent voir la colonne de Lodi, et se retirérent sans détruire le pont. L'arche rompue fut rétablie et l'armée put passer. Bonaparte se mit sur-le-champ à remonter le Mincio avec la division Augereau, afin de donner la chasse aux Autrichiens; mais ils refusèrent le comhat toute la journée. Il laissa la division Augereau continuer la poursuite, et il revint à Valeggio, où se trouvait la division Masséna, qui commençait à faire la soupe. Tout à coup la charge sonna, les hussards autrichiens fondirent au milieu du bourg; Bonaparte eut à peine le temps de se sauver. Il monta à cheval, et reconnut bientôt que c'était un des corps ennemis laissés à la garde du Bas-Mincio, qui remontait le fleuve pour joiudre Beautieu dans sa retraite vers les montagnes. La division Masséna conrut aux armes, et donna la chasse à cette division qui parvint cependant à rejoindre Beaulien.

<sup>&</sup>quot; Voyez la carte à la fin du volume.

Le Mineio était donc franchi. Bonaparte avait décidé une seconde fois la retraite des Impériaux. qui se rejetaient définitivement dans le Tyrol. Il avait obtenu un avantage important, celui de faire battre sa cavalerie, qui maintenant ne eraignait plus celle des Autrichiens. Il attachait à cela un grand prix. On se servait peu de la cavalerie avant lui, et il avait jugé qu'on pouvait en tircr un grand parti en l'employant à convrir l'artillerie. Il avait calculé que l'artillerie légère et la cavalerie, employées à propos, pouvaient produire l'effet d'une masse d'infanterie dix fois plus forte. Il affectionnaît déjà beaucoup le jeune Murat, qui savait faire battre ses escadrons, mérite qu'il regardait alors comme fort rare ebez les officiers de cette arme. La surprise qui avait mis sa personne en danger lui inspira une autre idée : ce fut de former un corps d'hommes d'élite, qui, sous le nom de guides , devaient l'accompagner partout. Sa sureté personnelle n'était qu'un objet secondaire à ses yeux; il voyait l'avantage d'avoir toujours sous sa main un corps dévoué et capable des actions les plus bardies. On le verra en effet décider de grandes choses, en lançant vingt-cinq de ces braves gens. Il en donne le commandement à un officier de cavalerie intrépide et calme, fort connu sous le nom de Bessières.

Beaulieu avait éracué Peschiera, pour remonte dans le Tyrol. Il combait éditei reggé avec l'arrière-garde autrichienne, el Farmée française n'étail entrée dans la ville qu'après une action asset vire. Les Vénitieun n'ayant pas pa la soustraire à Beanleu, elle avait caude d'être neutre; et les Français etésient autorisé à ly établir. Dompure savait béen que la Vénitieun avaient de trouvénire à Beanleu, elle avait caude avaitent de l'arrière de la Français que la Vénitieu avaient de trouvénire savait béen que la Vénitieu avaient de l'arrière français pour les Vénitieus avaient de l'arrière français pour chérair d'aux tout ce qu'il désirait. Il voulait à ligne de l'Adige, et précluitérement l'apportante ville de Vénone qui commande le deuve; il voulait aurrouts e faire courrie.

auriout es fine nouver.

Le providitor vonerelli, vieil oligarque veintien, très-emitté dans sexpérigués, et pôné de lavetien, très-emitté dans sexpérigués, et pôné de laveter-généred de hompsere. On hi avrisi d'outgénéred éductariement courrouise de la congénéred d'altratriement courrouise répandal que 
arrivé d'avait et doutable. Binaco, Paris, faisient foi de sai vérieit é deux mens étruites, et 
(Table conquise, finisient foi de sa pinisance. Les 
portelleur viai à Perchèra, pine de terreur, et, 
en partiad, il écrivit à son gouvernement : Déur 
quitte me recreavier en shockeutell la unit oour 
veittle me recreavier en shockeutell la unit oour

mission spéciale d'empêcher les Français d'entrer à Vérone. Cette ville, qui avait donné asile au prétendant, était dans la plus cruelle anxiété. Le jeune Bonaparte, qui avait des colères violentes, et qui en avait aussi de feintes, n'oublis rien pour augmenter l'effroi du provéditeur. Il s'emporta vivement contre le gouvernement vénitien, qui prétendait être neutre et ne savait pas faire respecter sa neutralité; qui, en laissant les Autrichiens s'emparer de Pesebiera, avait exposé l'armée française à perdre un grand nombre de braves devant cette place. Il dit que le sang de ses compagnous d'armes demandait vengeance, et qu'il la fallait éclatante. Le provéditeur excusa beaucoup les autorités vénitiennes, et parla ensuite de l'obiet essentiel qui était Vérone. Il prétendit qu'il avait ordre d'en interdire l'entrée aux deux puissances belligérantes. Bonaparte lui répondit qu'il n'était plus temps; que déjà Masséna s'y était rendu; que peut-être, en eet instant, il y avait mis le feu pour punir cette ville qui avait eu l'insolence de se regarder un moment comme la capitale de l'empire français. Le provéditeur supplia de nouveau ; et Bonaparte, feignant de s'adoucir un peu, répondit qu'il pourrait tout au plus, si Massena n'v était pas déjà entré de vive force, donner un delai de vingt-quatre beures, après lequel il emploierait la bombe et le

Le provédieur se retira consterné. Il retourna à Vérone, o di la nonca qu'il fallait recroir les Français. A leur approche, les bablionts les plas réches, respont qu'on ne leur pardonnearit pas le séjour du prétendant dans leur ville, s'erabirent en foule dans le Typo, leaportante et qu'ils avient ne foule dans le Typo, leaportante et qu'ils avient ne foule dans le Typo, leaportante et qu'ils avient surérent hieroit en royant les Français, et en se persuidant, de leurs propres eurs, que cas républicains rétaient pas aussi barbares que le publisi la renoumer.

Donn antere caveyés véniliens servivent à Verone pour vior Bonaparte. On a suit fint choix des sénateurs Erizos et Bataglia. Ce dernier était cell dont nous avons parté, qui prachisi pour l'alliance avec la France, et on espérait à Venise que ces deux nouvenux ambassadeurs résussient miera que Foscarelli à calmer le général. Il se reque ne fiéte bonacop miens que Foscarelli à et maintenant qu'il avait atténut l'objet de ses voux, il feigni de s'apiere, et de consentir et entenant qu'il avait atténut l'objet de ses voux, or principal de l'apier de l'apiere, et de l'apier et entenant qu'il avait atténut l'objet de ses voux, verien servels France. Il fluisit tout de l'uniteration. Or principal de l'apiere de l'apiere et de l'apiere. L'apiere l'apiere, et l'active possible, une alliance de l'apiere avec la France. Il fluisit tout de l'uniteration de l'apiere avec la France. Il fluisit tout de l'uniteration de l'apiere avec la France. Il fluisit tout de l'uniteration de l'apiere avec l'apiere avec la France. Il fluisit tout de l'uniteration de l'apiere avec l'apiere avec la France. Il fluisit tout de l'uniteration de l'apiere avec la france.

et sédnire : il fit l'un et l'autre. - La première loi, dit-il, pour les hommes est de vivre. Je voudrais épargner à la république de Venise le soin de nous nourrir; mais pulsque le destin de la guerre nous a obligés de venir jusqu'ici, nous sommes contraints de vivre où nous nous trouvons. Que la république de Venise fournisse à mes soldats ce dont ils ont besoin; elle comptera ensuite avec la république française. - Il fut convenu qu'un fournisseur juif procurerait à l'armée tout ce qui lui serait nécessaire, et que Venise paierait en secret ee fournisseur pour qu'elle ne parût pas violer la neutralité en nourrissant les Français. Bonaparte aborda ensuite la question d'une alliance. - Je viens. dit-il, d'occuper l'Adige; je l'ai fait parce qu'il me faut une ligne, paree que celle-ei est la meilleure . et que votre gouvernement est incapable de la défendre. Qu'il arme einquante mille hommes, qu'il les place sur l'Adige, et je lui rends ses places de Vérone et de Porto-Legnago. Du reste, ajonta-t-il, vous devez nons voir iei avec plaisir. Ce que la France m'envoie faire dans ces contrées est tout dans l'intérêt de Venise. Je viens chasser les Autrichiens au-delà des Alpes, peut-être constituer la Lombardie en état indépendant : peut-on rien faire de plus avantageux à votre république? Si elle voulait s'unir à nous, peut-être recevrait-elle un grand prix de ce service. Nous ne faisons la guerre à aucun gouvernement : nous sommes les amis de tous ceux qui nous aideront à reufermer la puissance autrichienne dans ses limites.

Les deux Vénitiens sortirent frappés du génie de ce jeune homme, qui, tour à tour menaçant ou ceressant, impérieux ou souple, de parlant de tous les objets militaires et politiques avec autant de profondeur que d'éloqueme, annonçait que l'homme d'état était aussi précoce en lui que le guerrier. Cét homme, dirent-lis en écrivant à Venise, aura un jour une grande influence sur an patire.

Bonaparte était mattre enfinde la ligne de l'Adige, à laquelle il atchabit tant d'importane. Il attribuit toutes les flutes commises dans les anciennes campagese des Fernaçais en Italie au maurais choix de la ligne défensire. Les lignes sont nombreuses dans la Buste-Italie, con une multitude de fleures la parcourent des Alpes à la mer. La plus grande et la plus célbre, la ligne du Po, qui traverse toute la Lombardie, lui paraissait mauvaise, comme trop étende. Un es semés, suivant lui, ne Telles étaient les raisons qui décidèrent Bonaparte pour cette ligne, et une immortelle campagne a prouvé la justesse de son jugement. Cette ligne occupée, il fallait songer maintenant à commencer le sièce de Mantoue.

Cette place, située sur le Mincio, était en arrière de l'Adige, et se trouvait couverte par ce fleuve. On la regardait comme le boulevart de l'Italie. Assise au milieu d'un lae formé par les eaux du Mincio, elle communiquait avec la terre-ferme par einq digues. Malgré sa réputation, cette place avait des inconvénients qui en diminuaient la force réelle. Placée au milieu d'exhalaisons marécageuses, elle était exposée aux fièvres; ensuite, les têtes de chaussées enlevées, l'assiégé se trouvait rejeté dans la place, et ponvait être bloqué par un eorps très-inférieur à la garnison. Bonaparte comptait la prendre avant qu'une nouvelle armée pût arriver au secours de l'Italie. Le 15 prairial (5 juin), il fit attaquer les têtes de chaussées, dont une était formée par le faubourg de Saint-George, et les enleva. Des eet instant , Serrurier put bloquer. avec buit mille hommes, une garnison qui se composait de quatorze, dont dix mille étaient sous les armes, et quatre mille dans les hôpitaux. Bonaparte fit commencer les travaux du siège, et mettre toute la ligne de l'Adige en état de défense. Ainsi . dans moins de deux mois, il avait conquis l'Italie. Il s'agissait de la garder. Mais c'était là ce dont on

pouvait pas garder cinquante lieues de cours. Une feinte pouvait toujours ouvrir le passage d'un grand fleuve. Lui-même avait franchi le Pô à quelques lienes de Beaulien. Les autres fleuves, tels que le Tésin, l'Adda, l'Oglio, tombant dans le Pô, se confondaient avec lui, et avaient les mêmes inconvénients. Le Mineio était guéable, et d'ailleurs tombait anssi dans le Pô. L'Adige seul, sortant du Tyrol et allant se jeter dans la mer, couvrait toute l'Italie. Il était profond, n'avait qu'un cours très-peu étendu des montagnes à la mer. Il était convert par deux places, Vérone et Porto-Legnago, très-voisines l'une de l'autre, et qui, sans être fortes, pouvaient résister à une première attaque. Enfiu il parcourait, à partir de Legnago, des marais impraticables, qui convraient la partie inférieure de son cours. Les fleuves plus avances dans la Haute-Italie, tels que la Brenta, la Piave, le Tagliamento, étaient guéables, et tournés d'ailleurs par la grande route du Tyrol, qui débouchait sur leurs derrières. L'Adige, au contraire, avait l'avantage d'être placé au débouché de cette route, qui parcourt sa propre vallée.

<sup>\*</sup> Cette prédiction est du 5 juin 1796.

dontait, et c'était l'épreuve sur laquelle on voulait des progrès rapides. Les duchés de Modène et juger le jeune général.

Reggio, les légations de Bologne et Ferrare, ne

Le directoire vrnait de répondre aux observations faitre par Bonaparte sur le proirt de diviser l'armée, rt de marrher dans la péninsule. Les idées de Bonaparte étairnt trop justes pour ne pas frapper l'esprit de Carnot, et ses servires trop érlatants pour que sa démission fût acceptée. Le dirertoire se hâta de lui érrire pour approuver ses projets, pour lui ronfirmer le commandement de toutes les forces agissant en Italie, et l'assurer de toute la ronfianre du gouvernement. Si les magistrats de la république avaient eu le don de prophétie, ils auraient bien fait d'accepter la démission de ce jeune homme, quoiqu'il eut raison dans l'avis qu'il soutrnait, quoique sa retraite fit perdre à la république l'Italie et un grand capitaine; mais, dans le moment, on ne voyait en lui que la jeunesse, le génir, la virtoire, et on éprouvait l'intérêt, on avait les égards que toutes res choses inspirent.

Le directoire n'imposait à Bonsparte qu'une srule condition, c'était de faire sentir à Rome et à Naplrs la puissance de la république. Tout re qu'il y avait de patriotes sinrères en France le désirait. Le pape, qui avait anathématisé la France, prêché une croisade contre elle, et laissé assassiner dans sa capitale notre ambassaleur, méritait certes un châtiment. Bonaparte, libre d'agir maintenant comme il l'entendait, prétendait obtenir tous res résultats sans quitter sa ligne de l'Adige. Tandis qu'une partie de l'armée gardait cette ligne, qu'une autre assiégeait Mantoue et le rhâteau de Milan, il voulait, aver une simple division, échelonnée en arrière sur le Pô, faire trembler toute la péninsulr. rt amener le pontife et la reine de Naples à implorer la elémenre républiraine. Ou annoncait l'approche d'une grande armée, détachée du Rhin pour vrnir disputer l'Italie à ses vainqueurs, Cette armée, qui devait traverser la Forêt-Noire, le Voralberg, le Tyrol, ne pouvait arriver avant un mois. Bonaparte avait donc le temps de tout terminer sur ses derrières, sans trop s'éloigner de l'Adige, et de manière à pouvoir, par une simple marche rétrograde, se retrouver en face de l'ennemi.

Il était temps en effet qu'il songett au reste de Italie. La présence de l'armée française y développait les opinions avec une singulière rapidité. Les provinces vénitiennes ne pouvaient plus souffiri le long aristocratique. La ville de Brescis manifestait un grand penrhant à la révolte. Dans toute la Lombardie, et survout à Milan, l'esprit publir faissit

Reggio, les légations de Bologne et Ferrare, ne voulairnt plus ni de leur vieux dur, ni du pape, En revanebe, le parti rontraire devenait plus bostile. L'aristorratie génoise était fort indisposée, et méditait de manyais projets sur nos derrièrea. Le ministre autrirhien Gérola était l'instigateur secret de tous ees projets. L'état de Gênes était rempli de petits fiefs relevant de l'Empire. Les seigneurs génois revêtus de rrs fiefs réunissaient les déserteurs, les handits, les prisonniers autrirhiens qui avairnt réussi à s'érhapper, les soldats piéniontais qu'on avait lieenciés, et formaient des bandes de partisans connus sous le nom de Barbets. Ils infestsient l'Apennin par où l'armée française était entrée; ils arrêtaient les rourriers, pillaient nos ronvois, massacraient les détachements français quand ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre, et répandaient l'inquiétude sur la route de France. En Toscane, les Anglais s'étaient rendus maîtres du port de Livourne, grâce à la protection du gouverneur, et le rommerre français était traité en ennemi. Enfin Rome faisait des préparatifs hostiles; l'Angleterre lui promettait quelques mille hommes ; et Naples, toujours agitée par les caprices d'une reine violente, annonçait un armement formidable. Le faible roi , quittant un instant le soin de la pêche, avait publiquement imploré l'assistance du riel; il avait, dans une rérémonie solennelle, déposé ses ornements royaux, et les avait consarrés au pied des autels. Toute la population napolitaine avait applaudi et poussé d'affreuses vociférations; une multitude de misérables, inrapahles de manirr un fusil et d'envisager une hatonnette française, demandaient des armes et voulaient marrher rontre notre armée.

Quoque es mouvements n'eussent rien de hies almonat pour Bongarte, tant qu'il pourzit disalmonat pour Bongarte, tant qu'il pourzit disposer de six mille hommes, il devait se hêter de les un triebleme qui exigent la présence de toutes nos forces sur FAlige, Bongarte commençait à recevoir de l'armée des Alpes quedques renferts, ce qui pui lui permettait d'employer quiure mille hommes su mille bloeus de Nantoue et du ristieus de Milna, vingstableme de Valine, ving de Falige, et de porter une division sur le Pó pour exéruter ses projets sur le midi de l'Italie.

Il se rendit sur-le-champ à Milan pour faire ouvrir la tranchée autour du château, et hâter sa reddition. Il ordonna à Angereau, qui était sur le Mincio, très près du Pò, de passer ee fleuve à Borgo-Forte, et de se diriger sur Bologne. Il enjoignit à Vaubois de s'acheminer de Tortone à Modène, arec quatre ou cinq mille hommes arrivant des Alpes. De cette manière, il pouvait diriger huit à neuf mille hommes dans les légations de Bologne et de Ferrare, et menacer de là toute la périnsule.

Il attendit pendant quelques jours la fin des inondations sur le Bas-Pô, avant de mettre sa colonne en mouvement. Mais la cour de Naples. faible autant qu'elle était violente, avait passé de la fureur à l'abattement. En apprenant nos dernières victoires dans la Hante-Italie, elle avait fait partir le prince de Belmonte-Pignatelli pour se soumettre au vainqueur. Bonaparte renvoya, pour la paix, an directoire, mais crut devoir accorder un armistice. Il ne lui convenait pas de s'enfoncer jusqu'à Naples avec quelques mille hommes, et surtout dans l'attente de l'arrivée des Autrichiens. Il lui suffisait pour le moment de désarmer eette puissance, d'ôter son appui à Rome, et de la brouiller avec la coalition. On ne pouvait pas, comme aux autres netits princes qu'on avait sous la main, lui imposer des contributions , mais elle s'engageait à ouvrir tous ses ports aux Français, à retirer à l'Angleterre eing vaisseaux et beaucoup de frégates qu'elle lui fournissait, enfin à priver l'armée autrichienne des deux mille quatre cents cavaliers qui servaient dans ses rangs. Ce eorps de cavalerie devait rester séquesté sous la main de Bonaparte. qui était mattre de le faire prisonnier à la première violation de l'armistice. Bonaparte savait très-hien que de pareilles conditions ne plairaient pas au gouvernement; mais, dans le moment, il lui importait d'avoir du repos sur ses derrières, et il n'exigeait que ce qu'il croyait pouvoir obtenir. Le roi de Naples soumls, le pape ne pouvait pas résister: alors l'expédition sur la droite du Pô se réduisait, comme il le voulait, à une expédition de quelques fours, et il revenait à l'Adige.

Il signa cet armistice, et portit ensuite pour paser le Pe et se metre à la Bete de sinc solomnes qu'il dirigenit sur l'État de l'Église, celle de Vancios qui arrivait des Alpes pour le renforcer, et celle d'Augresan qui rétrogradait du Mincio sur le De Il natissable souveoup d'importance à la situation de Coines, parce qu'elle était placée sur l'une parce que son saint avait loujours nontré de l'énergie. Il sensitiqu'il aurait failu demander l'exchange de la situation de vingt familles fendatiers de l'Autriche et de Naples, pour y assurer la domination de la Ripnes, pour y assurer la domination de la Pinnee; mais il n'avait pas d'ordre éce égard, et

d'ailleurs il eraignait de révolutionner. Il se contenta done d'écrire une lettre au sénat, dans laquelle il demandait que le gouverneur de Novi. qui avait protégé les brigands, fût puni d'une manière exemplaire, et que le ministre autriebien fot chassé de Gênes ; il voulait ensulte une explication catégorique. « Pouvez-vous, disait-il, ou ne pou-» vez-vous pas délivrer votre territoire des assassins » qui l'infestent? Si vous ne pouvez pas prendre » des mesures, i'en prendrai pour vous; le ferai » brûler les villes et les villages où se commettra un assassinat; je feraj hrûler les maisons qui » donneront asile aux assassins, et punir exem-» plairement les magistrats qui les souffriront. Il a faut que le meurtre d'un Français porte malheur » aux communes entières qui ne l'auraient pas em-» pêché. » Comme il connaissait les lenteurs diplomatiques, il envoya son aide-de-camo Murat. pour porter sa lettre et la lire lui-même au senat. « Il faut, écrivait-il au ministre Faypoult, un genre de communication qui électrise ces messieurs. » Il fit partir en même temps Lannes avec douze cents hommes, pour aller châtier les fiefs impériaux. Le château d'Augustin Spinola , le principal instigateur de la révolte, fut brûlé, Les Barbets saisis les armes à la main furent impitovablement fusillés. Le sénat de Gênes, épouvanté, destitua le gouverneur de Novi, congédia le ministre Gérola, et promit de faire garder les routes par ses propres troupes. Il envoya à Paris M. Vincent Spinola, pour s'entendre avec le directoire sur tous les objets en litige, sur l'indemnité due pour la frégate la Modeste, sur l'expulsion des familles feudataires, et sur le rappel des familles

exilées.

Bonaparte s'achemina ensuite sur Modène, où il arriva le 1<sup>st</sup> messidor ( 19 juin ), tandis qu'Auge-

reau entrait à Bologne le même jour. L'euthouissame des Nodenois fat extrême. Ils viareat à sa rencontre, et lui curoyèreat une de putation pour le complimente. Les principaux d'entreaus l'entouriernet és ollicitations, et le suppiternet de les affranche du joug et leur due, qui avait emporte leurs dépondies à Venise. Comme la régine taintes per le due s'était montrée fidéle aux conditions de l'armistice, et que Bomparte avait aucunes rations pour exerce le droits de n'autil acuneur arbano pour exerce le droits de publique constituit d'apuneur. Il se contenta de donner das espérances, et conseills le caline. Il partit pour Bologne. Le for at l'échtic dei sur su partit pour Bologne. Le for at l'échtic dei sur sa partit pour Bologne. Le for at l'échtic dei sur sa partit pour Bologne. Le for at l'échtic dei sur sa partit pour Bologne. Le for at l'échtic dei sur sa route, et c'était la première place appartenant au l pape. Il la fit sommer, le château se rendit. Il renfermait soixante pièces de canon de gros calibre, et quelques cents hommes. Bonaparte fit acheminer cette grosse artillerie sur Mantone, pour y être employée au siége. Il arriva à Bologne, où l'avait précédé la division Augereau. La joie des habitants fut des plus vives. Bologne est une ville de cinquante mille âmes , magnifiquement bâtie , célèbre par ses artistes, ses savants et son université. L'amour pour la France et la haine pour le Saint-Siége y étaient extrêmes. Ici Bonaparte ne craignait pas de laisser éclater les sentiments de liberté, car il était dans les possessions d'un ennemi déclaré, le pape, et il lui était permis d'exercer le droit de conquête. Les deux légations de Ferrare et de Bologne l'entourèrent de leurs députés; il leur accorda une indépendance provisoire , en promettant de la faire reconnaltre à la paix.

Le Vatican était dans l'alarme, et il envoya surle-champ un négociateur pour intercéder en sa faveur. L'ambassadeur d'Espagne, d'Azara, connu par son esprit et par son goût pour la France, et ministre d'une puissance amie, fut choisi. Il avait détà négocié pour le duc de Parme. Il arriva à Bologne, et vint mettre la tiare aux pieds de la république victorieuse. Fidèle à son plan, Bonaparte, qui ne voulait rien abattre ni rien édifier encore. exigea d'abord que les légations de Bologne et de Ferrare restassent indépendantes, que la ville d'Ancône reçût garnison française, que le pape donnst 21 millions, des blés, des bestiaux, et cent tableaux ou statues : ces conditions furent acceptées. Bonaparte s'entretint beaucoup avec le ministre d'Azara, et le laissa plein d'enthousiasme. Il écrivit une lettre au célèbre astronome Oriani, au nom de la république, et demanda à le voir. Ce savant modeste fut interdit en présence du jeune vainqueur, et ne lui rendit hommage que par son embarras. Bonaparte ne négligeait rien pour honorer l'Italie, pour réveiller son orgueil et son patriotisme. Ce n'était point un conquérant barbare qui venait la ravager, c'était un béros de la liberté venant ranimer le flambeau du génie dans l'antique patrie de la civilisation. Il laissa Monge, Bertholet et les frères Thouin, que le directoire lui avait envoyés, pour choisir les objets destinés aux musées de Paris.

Le 8 messidor (26 juin), il passa l'Apennin avec la division Vaubois, et entra en Toscane. Le duc, épouvanté, lui envoya son ministre Manfrelaissa secrètes. Pendant ce temps, sa colonne se porta à marches forcers sur Livourne , où elle entra à l'improviste, et s'empara de la factorerie anglaise. Le gouverneur Spannochi fut saisi, enfermé dans une chaise de poste, et envoyé au grand-due, avec une lettre dans loquelle on expliquait les motifs de cet acte d'hostilité commis chez une puissance amie. On disait au grand-duc que son gouverneur avait manqué à toutes les lois de la neutralité, en opprimant le commerce français, en donnant asile aux émigrés et à tous les ennemis de la république : et on ajoutait que, par respect pour son autorité. on lui laissait à lui-même le soin de punir un ministre infidèle. Cet acte de vigueur prouvait à tous les états neutres que le général français ferait la police chez eux, s'ils ne savaient l'y faire. On n'avait pu saisir tous les vaisseaux des Anglois; maia leur commerce fit de grandes pertes, Bonaparte laissa une garnison à Livourne, et désigna des commissaires pour se faire livrer tout ce qui appartenait any Anglais, aux Autrichiens et aux Russes. Il se rendit ensuite de sa personne à Florence, où le grand-duc lui fit une réception magnifique. Après y avoir séjourné quelques jours, il repassa le Pô pour revenir à son quartier-général de Roverbella, près Mantoue. Ainsi, une vingtaine de jours, et une division échelonnée sur la droite du Pô, lui avaient suffi pour imposer aux puissances d'Italie, et pour s'assurer du calme pendant les nouvelles luttes qu'il avait encore à soutenir contre la puissance autrichienne.

Tandis que l'armée d'Italie remplissait avec tant ile gloire la tâche qui lui était imposée dans le plan général de campagne, les armées d'Aliemagne n'avaient pas pu encore se mettre en mouvement. La difficulté d'organiser leurs magasins, et de se procurer des chevaux, les avait jusqu'ici retennes dans l'inaction. De son côté, l'Autriche, qui aurait en le plus grand intérêt à prendre brusquement l'initiative, avait mis une inconcevable lenteur à faire ses préparatifs , et ne s'était mise en mesure de commencer les hostilités que pour le milieu de prairial (commencement de juin). Ses armées étaient sur un pied formidable, et de beaucoup supérieures aux nôtres. Mais nos succès en Italie l'avaient obligée à détacher Wurmser avec trente mille hommes de ses meilleures troupes du Rhin. pour aller recueillir et réorganiser les débris de Beaulieu. Ainsi, outre ses conquêtes, l'armée d'Italie rendait l'important service de dégager les armées d'Allemagne. Le conseil aulique, qui avait dini. Bonaparte le rassura sur ses intentions , qu'il résolu de prendre l'offensive , et de porter le

théstre de la guerre au sein de nos provinces, ne songea plus dès-lors qu'à garder la défensive et à s'opposer à notre invasion. Il auroit mem voulu laisser subsister l'armistice; mais il était dénoncé, et les hostilités devaient commencer le 12 prairial

Dijá nous avons donné une idée du théitee de la guerre. Le Blist ie le Dumbe soris, l'un des grandes Alpes, l'autre des Alpes de Southe, après étre rapprechés dann les entirons du las de Constance, se séparent pour aller, le premier vers le mond, le second vers forient de l'Euprop. Deur vallées transversales et presque parallèles, celles du Moin et du Necker, forment et quelque sorte deux débonchés, pour aller, à travers le massif des Alpes de Southe, dans la vallée du Bauthe, ou pour verir de la vallée du Bauthe dans celle du Rhin.

Ce théâtre de guerre, et le plan d'opérations qu'il comporte, n'étaient point connus alors comme ils le sont aujourd'hui, grace à de grands exemples. Carnot, qui dirigeait nos plans, s'était fait une théorie d'après la célèbre campagne de 1794, qui lui avait valu tant de gloire en Europe. A cette époque, le centre de l'ennemi, retranebé dans la forêt de Mormale, ne pouvant être entamé, on avait filé sur ses ailes; et en les débordant, on l'avait obligé à la retraite. Cet exemple s'était gravé dans la mémoire de Carnot. Doué d'un esprit novateur mais systématique, il avait imaginé une théorie d'après cette campagne, et il était persuadé qu'il fallait toujours agir à la fois sur les deux ailes d'une armée, et chercher constamment à les déborder. Les militaires ont regardé cette idée comme un progrès véritable et comme déjà bien préférable an système des cordons, tendant à attaquer l'ennemi sur tous les points; mais elle s'était changée dans l'esprit de Carnot en un système arrêté et dangereux. Les circonstances qui s'offraient ici l'engageajent encore davantage à suivre ce système. L'armée de Sambre-et-Meusc et celle de Rhin-et-Moselle étaient placées toutes deux sur le Rhin, à deux points très-distants l'un de l'autre : deux vallées partaient de ces points pour déboucher sur le Danube. C'étaient là des motifs bien suffisants pour Carnot de former les Français en deux colonnes, dont l'une remontant par le Mein. l'autre par le Necker, tendraient ainsi à déborder les ailes des armées impériales, et à les obliger de rétrograder sur le Danube. Il prescrivit donc aux généraux Jourdan et Moreau de partir, le premier de Dusseldorf, le second de Strasbourg, pour

s'avancer isolément en Allemagne. Comme l'out remorqué un grand capitaine et un grand critique, et comme les faits fous prouvé dequis, se former en deux corps, ¿édait sur-le-champ donner à l'enments la teolite et l'ident de se conscentiere, et d'ascessant la teolite et l'ident de se conscentiere, et d'ascessant l'identification de l'identification d'identification de l'identification de l'identification de l'iden

L'invasion fut donc concertée sur ce plan vicieux. Les moyens d'exécution étaieut aussi mal conçus que le plan lui-même. La ligne qui séparait les armées remontait le Rhin de Dusseldorf iusou'à Bingen , puis décrivait un arc de Bingen à Manheim, par le pied des Vosges, et rejoignait le Rhin jusqu'à Bâle. Carnot voulait que l'armée de Jourdan, débouchant par Dusseldorf et la tête de pont de Neuwied, se portât au nombre de quarante mille hommes sur la rive droite, pour y attirer l'ennemi; que le reste de cette armée, fort de vinet-cinq mille hommes , partant de Mayence sous les ordres de Marceau, remontât le Rhin, et. filant par les derrières de Moreau, allat passer clandestinement le fleuve aux envirous de Strasbourg. Les généraux Jourdan et Moreau se réunirent pour faire sentir au directoire les inconvénients de ce projet. Jourdan, réduit à quarante mille hommes sur le Bas-Rhin, pouvait être accablé et détruit, pendant que le reste de son armée perdrait un temps incalculable à remonter Mayence jusqu'à Strasbourg. Il était bien plus naturel de faire exécuter le passage vers Strasbourg, par l'extrême droite de Moreau. Cette manière de procéder permettait tout autant de secret que l'autre, et ne faisait pas perdre un temps précieux. Cette modification fut admise. Jourdan, profitant des deux têtes de pont qu'il avait à Dusseldorf et à Neuwied , dut passer le premier pour attirer l'ennemi à lui, et détourner ainsi l'attention du Haut-Rhin, où Moreau avait un passage de vive force à exécuter.

Le plan étant ainsi arrêté, on se prépara à le mettre à exécution. Les armées des deux nations étaient à peu près égales en forces. Depuis le départ de Wirmser, les Autrichiens avaient sur toute la ligne du Rhin cent cinquante et quelques mille hommes, eantonnés depuis Bhle jusqu'aux environs de Dusseldort, Les Français en avaient autant, sans de Dusseldort, Les Français en avaient autant, sans

compter quarante mille hommes consacrés à la garde de la Hollande, et entretenus à ses frais. Il y avait cependant une différence entre les deux armées. Les Antrichiens, dans ces cent cinquante mille hommes, comptairnt à peu près trente-huit mille chevaux, et rent quinze mille fantassins; les Français avaient plus de cent trente mille fantassins, mais quinze ou dix-huit mille chevaux tout au plus. Cette supériorité en cavalerie donnait aux Autrichiens un grand avantage, surtout pour les retraites. Les Autrichiens avaient un autre avantage, celui d'obéir à un seul général. Depuis le départ de Wurmser, les deux armées impériales avaient été placées sous les ordres suprêmes du jeune archiduc Charles, qui s'était déjà distingué à Turcoing, et des talents duquel on augurait beaucoup. Les Français avaient deux excellents généraux, mais agissant séparément, à une grande distance l'un de l'autre, et sous la direction d'un cabinet placé à deux cents lieues du théâtre de la guerre.

L'armistice expirait le 11 prairial (30 mai). Les hostilités commencèrent par une reconnaissance générale sur les avant-postes. L'armée de Jourdan s'étendait, comme on le sait, des environs de Mayenre jusqu'à Dusseldorf, 11 avait à Dusseldorf une tête de pont pour déboucher sur la rive droite: il pouvait ensuitr remonter entre la ligne de la neutralité prussienne et le Rhin , jusqu'aux bords de la Lahn, pour se porter de la Lahn aur le Mein. Les Autrichiens avaient quinze ou vingt mille hommrs disséminés sous le prince de Wurtemberg, de Mayence à Duaseldorf. Jourdan fit déboucher Kléber par Dusseldorf avec vingt-cinq mille hommes. Ce général replia les Autrichiens, les battit le 16 prairial (4 jnin) à Altenkirchen, et remonta la rive droite entre la ligne de nentralité et le Mein. Quand il fut parvenu à la hanteur de Neuwied, et qu'il eut couvert ce déhouché, Jourdan, profitant du pont qu'il avait sur ce point, passa le fleuve avec une partie de ses troupes, et vint rejoindre Kléber sur la rive droite, Il se trouva ainsi avec quarante-cinq mille hommes à peu près, sur la Lahn, le 17 (5 jnin), Il avait laissé Marcean avec trente mille hommes devant Mayence. L'archidne Charles, qui était vers Mayence, en apprenant que les Français recommencaient l'excursion de l'année précédente, et débouchaient encore par Dusseldorf et Neuwied, se reports avec une partie de ses forces sur la rive droite, pour s'opposer à lrur marche. Jourdan se proposait d'attaquer le corps du prince de Wurtemberg avant qu'il fût renforcé;

mais obligé de différer d'un jour, il perdit l'occasion, et fut attaqué lui-même à Wetzlar, le 19 (7 juin). Il bordait la Lahn, ayant sa droite au Rhin, et sa gauche à Wetzlar. L'archidue, donnant avec la masse de ses forces sur Wetzlar, battit son extrême gauche, formée par la division Lefèvre, et l'obligea à se replier. Jourdan, battu sur la gauche, était obligé d'appuyer sur sa droite, qui touchait au Rhin, et se trouvait ainai poussé vers ce fleuve. Afin de n'y pas être jeté, il devait attaquer l'archiduc. Pour cela il fallait livrer bataille, le Rhin à dos. Il pouvait s'exposer ainsi, dans le cas d'une défaite, à regagner difficilement ses ponts de Neuwied et Dusseldorf, et peut-être à essuver une déroute désastreuse. Une bataille était donc dangereuse, et même inutile, puisqu'il avait rempli son but, en attirant l'enuemi à lui, et en amenant une dérivation des forces autrichiennes du Haut sur le Bas-Rhin. Il prosa donc qu'il fallait se replire, et ordonna la retraite qui se fit avec calme et fermeté. Il repassa à Neuwied et prescrivit à Kléber de redescendre jusqu'à Dusseldorf, pour y revenir sur la rive gauche. Il lui avait recommandé de marcher lentement, mais de n'engager aucune action sérieuse. Kléher, se sentant trop pressé à Ukrrath, et emporté par son instinct guerrier, fit volte-face un instant, et frappa sur l'ennemi un coup vigoureux, mais inutile; après quoi il regagna son camp retranché de Dusseldorf, Jourdan. en avançant pour reculer ensuite, avait exécuté une tâche ingrate , dans l'intérêt de l'armée du Rhin. Les gens mal instruits pouvaient en effet regarder cette manœuvre comme une defaite; mais le dévouement de ce brave général ne connaissait aucune considération, et il attendit, pour reprendre l'offensive, que l'armée du Rhin eut profité de la diversion qu'il venait d'opérer.

Morent, qui avait montré une prudence, une fremeté, un sangériola rares, dans les opérations auxquelles il avait été pérécéenment employé vers le Neval, disposait tout pour rempir dignement sa tether. Il avait résolu de passer le Rhin à Strabourg. Cette grande place était un excellent point de départ. Il pouvait y rémir une grande quantité de part. Il pouvait y rémir une grande quantité de la respectation de la cours du même de la surprender, une favorsisient le passage. Le de la surprender, une fis occupé, on pour fiché-parer, et s'en servir pour proéger le pout qui servil jeté devant Strabourg.

Tout étant disposé pour cet objet, et l'attention des ennemis étant dirigée sur le Bas-Rhin, Moreau

ordonna le 26 prairial (14 juin) une attaque géné- [ rale sur le camp retranché de Manheim. Cette attaque avait pour but de fixer sur Manheim l'attention du général Latour, qui commandait les troupes du Haut-Rhin sous l'archiduc Charles, et de resserrer les Autrichiens dans leur ligne. Cette attaque, dirigée avec habileté et vigneur, réussit parfaitement. Immédiatement après, Moreau dirigea une partie de ses troupes sur Strasbourg; on répandit le bruit qu'elles allaient en Italie, pour en renforcer l'armée, et on leur fit préparer des vivres à travers la Franche-Comté, afin d'accréditer cette opinion. D'autres troupes partirent des environs de Huningue, pour descendre à Strasbourg; et quant à celles-ci on prétendit qu'elles allaient en garnison à Worms, Ces mouvements furent concertés de manière que toutes les troupes fussent arrivées au point désigné le 8 messidor (25 juin). Ce jour-là, en effet, vingt-huit mille hommes se trouvèrent réunis, soit dans le polygone de Strasbourg, soit dans les environs, sous le commandement du général Desaix. Dix mille hommes devaient essayer de passer au-dessous de Strasbourg, dans les environs de Gambsheim; quinze mille hommes devaient passer de Strasbourg à Kehl. Le 3 au soir (23 juin), on ferma les portes de Strasbourg pour que l'avis du passage ne pût pas être donné à l'ennemi. Dans la puit les troupes s'acheminèrent en silence vers le fleuve. Les bateaux furent conduits dans le bras Mabile, et du bras Mabile dans le Rhin. La grande lle d'Ehrlen Rhin présentait un intermédiaire favorable au passage. Les bateaux y jetèrent deux mille six cents hommes. Ces braves gens, ne voulant pas donner l'éveil par l'explosion des armes à feu, fondirent à la batonnette sur les troupes répandues dans l'île , les poursuivirent, et ne leur donnérent pas le temps de couper les petits ponts qui aboutissaient de cette lle sur la rive droite. Ils passèrent ces ponts à leur suite; et quoique l'artillerie ni la cavalerie ne pussent les suivre, ils osèrent déboucher seuls dans la grande plaine qui borde le fieuve, et s'approchèrent de Kehl. Le contingent des Souabes était campé à quelque distance de là, à Wilstett, Les détachements qui en arrivaient, surtout en cavalerie, rendaient périlleuse la situation de l'infanterie française qui avait osé déboucher sur la rive droite. On n'hésita pas à renvoyer les bateaux qui l'avaient transportée, et à compromettre ainsi sa retraite. pour aller lui chercher du secours. D'autres troupes arrivèrent; on s'avança sur Kehl, on aborda les retranchements à la baionnette, et on les en-

leva. L'artillerie trouvée dans le fort fut tournée aussidé sur les troupes ennemies, arrivant de Witstett, et elles furent repoussées. Alors un pont fut jeté eutre Strasbourg et Kehl, et acheré le lendemain? (28/juin). L'armée passa tout entière. Les dix mille hommes euvoyés à Gambheim n'azient pu tentre le passage, à cause de la crue des caux. Ils remontèrent à Strasbourg, et franchirent le feuve sur le pont qu'on rensit d'y jeter.

Cotte péreilon a sui réte accessione se secret précision et hardinese. Copendin et desseminment des troupes autrichiemes, depuis Bléi jusqu'à Manchiem, ou diminauls beausoup la difficulté et le mérite. Le prince de Condé se trouvait aver trois mille huit cents hommes vers le Haut-Rhin. à Brisase, je contingent de Souabe, au nombre de sept mille cinq cents, était vers Wistett, à la hanteur de Strasbourg; et hui mille hommes, à pour plange. Marcha, campient depuis Censbourg; jusqu'hardinese, acquiser depuis Censbourg; jusqu'hardinese, acquiser depuis centre etaient donc peu redouables sur ce point; mais red avantage lai-mem était du au secret du passage, et le secret à la prudence arec laquelle il avait de prépare.

Cette situation présentait l'occasion des plus beaux triomphes. Si Moreau avait agi avec la rapidité du vainqueur de Montenotte, il pouvait fondre sur les corps disséminés le long du flenve, les détruire l'un après l'autre, et venir même accabler Latour, qui repassait de Manheim sur la rive droite et qui, dans le moment, comptait tout au plus trente-six mille hommes. Il aurait pu mettre ainsi hors de combat tonte l'armée du Hant-Rhin, avant que l'archiduc Charles pût revenir des bords de la Lahn. L'histoire fait voir que la rapidité est toute-puissante à la guerre, comme dans toutes les situations de la vie. Prévenant l'ennemi, elle détruit en détail; frappant coup sur coup, elle ne lui donne pas le temps de se remettre, le démoralise, lui ôte la pensée et le courage. Mais cette rapidité dont on vient de voir de si beaux exemples sur les Alpes et le Pô, suppose plus que la simple activité; elle suppose un grand but, un grand esprit pour le concevoir, de grandes passions pour oser y prétendre. On ne fait rien de grand au monde sans les passions, sans l'ardeur et l'audace qu'elles communiquent à la pensée et au courage. Moreau, esprit lumineux et ferme, n'avait pas cette chaleur entralnante, qui, à la tribune, à la guerre, dans toutes les situations. enlève les hommes, et les conduit malgré eux à de vastes fins.

Moreau employa l'intervalle du 7 au 10 messidor (25, 28 juin) à réunir ses divisions sur la rive droite du Rhin, Celle de Saint-Cyr, qu'il avait laissée à Manheim, arrivait à marches forcées. En attendant cette division, il avait sous la main cinquante-trois mille hommes, et il en voyait une vingtaine de mille disséminés autour de lui. Le 10 (28 juin) , il fit attaquer dix mille Autrichiens retranchés sur le Renchen, les battit, et leur fit huit cents prisonniers. Les débris de ce corps se replièrent sur Latour, qui remontait la rive droite. Le 12 (50 juin), Saint-Cyr étant arrivé, toute l'armée se trouva au-delà du fleuve. Elle comptait soixante-trois mille hommes d'infanterie, et six mille chevaux, en tout soixante-onze mille hommes. Moreau donna la droite à Férino, le centre à Saint-Cyr, la gauche à Desaix. Il se trouvait au pied des Montagnes Noires.

Les Alpes de Souabe forment un massif qui rejette, comme on sait, le Danube à l'orient; le Rhin au nord : c'est à travers ce massif que serpentent le Neeker et le Mein pour se jeter dans le Rhin. Ce sont des montagnes de médiocre hauteur, couvertes de bois, et traversées de défilés étroits, La vallée du Rhin est séparée de celle du Necker par une chaine qu'on appelle les Montagnes Noires. Moreau, transporté sur la rive droite, était à leur pied. Il devait les franchir pour déboucher dans la vallée du Necker. Le contingent des Souabes et le corps de Condé remontaient vers la Suisse pour garder les passages supérieurs des Montagnes Noires, Latour, avec le corps principal, revenait de Manheim, pour garder les passages inférieurs par Rastadt, Ettlingen et Pforzheim. Moreau pouvait sans inconvénient négliger les détachements qui se retiraient du côté de la Suisse, et se porter, avec la masse entière de ses forces, sur Latour; il l'aurait infailliblement accablé. Alors il aurait débouché en vainqueur dans la vallée du Necker, avant l'archiduc Charles. Mais, en général prudent, il confia à Férino le soin de suivre avec sa droite les corps détachés des Souabes et de Condé ; il dirigea Saint-Cyr, avec le centre, directement vers les montagnes, pour occuper certaines hauteurs, et il longea lui-mème leur pied pour descendre à Rastadt au-devant de Latour. Cette marche était le double résultat de sa eirconspection et du plan de Carnot. Il voulait se couvrir partout, et en même temps étendre sa ligne vers la Suisse, pour être prêt à soutenir par les Alpes l'armée d'Italie. Moreau se mit en mouvement le 12 (30 juin). Il marchait entre le Rhin et les montagnes, dans un

pays inégal, coupé de hois, et creusé par des torrents. Il s'avançait avec circonspection, et n'arriva que le 13 à Rastadt (3 juillet). Il était temps encore d'accabler Latour, il n'avait pas été rejoint par l'archidue Charles. Ce prince, en apprenant le passage, arrivait à marches forcées avec vingt-cinq mille hommes de renfort. Il en laissait trente-six mille sur la Lahn, et vingt-sept mille devant Mayence, pour tenir tête à Jourdan, le tout sous les ordres du général Wartensleben. Il se hôtait le plus qu'il pouvait; mais ses têtes de colonnes étaient encore fort éloignées. Latour, après avoir laissé garnison dans Manheim, comptait au plus trente-six mille hommes. Il était rangé sur la Murg, qui va se jeter dans le Rhin, ayant sa gauche à Gernsbach, dans les montagnes; son centre, à leur pied, vers Kuppenheim, un peu en avant de la Murg; sa droite, dans la plaine, le long des bois de Neiderbulh, qui s'étendent au bord du Rhin; sa réserve à Rastadt. Il était imprudent à Latour de s'engager avant l'arrivée de l'archidue. Mais sa position le rassurant, il voulait résister pour couvrir la grande route qui, de Rastadt, va déboucher sur le Necker.

Moreau avait avec lui que sa punche; son cette, cous Sain-Cyr, estir rest en arrive, pour s'emporer de quelques postes dans les Montagnes Mortes. Cette circonstance réchibissis l'inégalité des farces. Le 17 (5 juillet), il attaqua Latour, est terre la position de Gernahach, sur le Rautent la position de Mais, dans la plaine, est division surente da papie al deboucher sons le califorison current de la piene al deboucher sons le califorison current de la piene al deboucher sons le considere autrichiemne. Monamista, ou s'écond. Molecului et Laudait, et on parteit à se rendre maître de la Marg sur tous les points. On 81 un maître de prisonaleur de la Marg sur tous les points. On 81 un maître de prisonaleur de la Marg sur tous les points. On 81 un maître de prisonaleur de la Marg sur tous les points. On 81 un maître de prisonaleur de la Marg sur tous les points. On 81 un maître de prisonaleur de la Marg sur tous les points.

Moreau s'arrêts aur le chemp de lustaille, som couloip poursairire femaemi. Levrichile n'écuit point arriré, et il surait encore pu accabler Latour; mais il rouvait ses troupes hagieres, il sentait la nécessité d'amence Saint-Cyr à lui, pour get avec une plus granie masse de forces, et il attendit [nayara 31 [ 0] pillet], avant de livrepernit à l'archédine d'arriter avec un rendort de vingé-tien mille hommes, et à l'ennemi de comsistre à chance géni de l'arriter avec un rendort de soutre à chance giant par le l'arriter par le l'archédine d'arriter avec un rendort de vingé-tien mille hommes, et à l'ennemi de comsistre à chance giant par le soutre à chance giant par le soutre à chance giant par le soutre d'abres giant par l'arriter par l'arriter par l'arriter par l'arriter d'arriter par l'arriter p

La position respective des deux armées était à peu près la même. Elles étaient toutes deux en ligne perpendiculaire au Rhin, une aile dans les montagnes, le centre au pied, la gauche dans la plaine boisée et marécageuse qui longe le fleuve. Moreau, qui s'éclairait lentement, mais toujours à temps, parce qu'il conservait le calme nécessaire pour rectifier ses fautes, avait senti, en combattant à Rastadt, l'importance de porter son effort principal dans les montagnes. En effet, celul qui en était maître avait les débouchés de la vallée du Necker, objet principal qu'on se disputait; il pouvaiten outre déborder son adversaire, et le pousser dans le Rhin. Moreau avait une raison de plus de eombattre dans les montagues : c'était sa supériorité en infanterie, et son infériorité en cavalerie, L'archidue sentait comme lui l'importance de s'y établir, mais il avait, dans ses nombreux escadrons, une raison de tenir aussi la plaine. Il rectifis la position prise par Latour; il jeta les Saxons dans les montagnes pour déborder Morean: il fit renforcer le plateau de Rothensol, où s'appuyait sa gauche; il déploya son centre au pied des montagnes en avant de Malsch, et sa cavalerie dans la plaine. Il voulsit attaquer le 22 (10 juillet ) : Moreau le prévint, et l'attaqua le 21 (9 juillet ).

Le général Saint-Cyr. que Moreau avait ramené à lui, et qui formait la droite, attaqua le pistesu de Rothensol. Il déploya là cette précision, cette bahileté de manœuvres, qui l'ont distingué pendant sa belle earrière. N'avant pu déloger l'ennemi d'une position formidable, il l'entoura de tirailleurs, puis il fit essayer une charge, et feindre une fuite, pour engager les Autrichiens à quitter leur position, et à se jeter à la poursuite des Français. Cette manœuvre réussit : les Autrichiens, voyant les Frauçais s'avançer, puis s'enfuir en désordre, se jetèrent après eux. Le général Saint-Cyr, qui avait des troupes préparées, les lauça alors sur les Autrichiens, qui avaient quitté leur position, et se rendit maître du plateau. Dès ce moment, il s'avanca, intimida les Saxons destinés à déborder notre droite, et les obliges à se replier. A Malsch. au centre, Desaix s'engagea vivement avec les Autrichiens, pritet perdit ce village, et finit la journée en se portant sur les dernières hauteurs, qui longent le pied des montagnes. Dans la plaine, notre eavalerie ne s'était point engagée, et Moreau l'avait tenue à la lisière des bois.

La bataille était donc indécise, excepté dans les montagnes. Mais c'était le point important, car, en poursuivant son succès, Moreau pouvait étendre son aile droite autour de l'archidue, lui enlever les débouchés de la vallée du Necker, et le pousser dans le Rhin. Il est vral qu'à son tour, l'archiduc, s'il perdait les montagnes, qui étaient sa base, pouvait faire perdre à Moreau le Rhin, qui était la notre: il pouvait renouveler son effort dans la plaine, battre Desaix, et, s'avançant le long du Rhin, mettre Moresu en l'air. Dans ces occasions, e'est le moins hardi qui est compromis : c'est celui qui se croit coupé qui l'est en effet. L'archiduc crut devoir se retirer pour ne pas compromettre, par un mouvement hasardé, la monarchie autrichienne, qui n'avait plus que son armée pour appui. On a blâmé cette résolution, qui entralnait la retraite des armées impériales, et exposait l'Allemagne à une invasion. On peut admirer ces belles et sublimes hardiesses du génie, qui obtiennent de grands résultats au prix de grands périls; mais on ne saurait en faire une loi. La prudence est seule un devoir, dans une situation comme celle de l'archidue, et on ne peut le blamer d'avoir battu en retraite, pour devancer Moreau dans la vallée du Necker, et pour protéger ainsi les états héréditaires. Sur-le-champ, en effet, il forma la résolution d'abandonner l'Allemagne, qu'aucune ligne ne pouvait couvrir, et de se porter, en remontant le Mein et le Necker, à la grande ligne desétats béréditaires, celle du Danube, Ce fleuve, couvert par les deux places de Ulm et Ratisbonne, était le plus sur rempart de l'Autriche. En y concentrant ses forces, l'archiduc était là chez lui, à cheval sur un grand fleuve, avec des forces égales à celles de l'ennemi, avec la faculté de manœuvrer sur les deux rives, et d'accabler l'une des deux armées envahissantes. L'ennemi, au contraire, se trouvait fort loin de chez lui, à une distance immense de sa base, sans cette supériorité de forces qui compense le danger de l'éloignement, avec le désavantage d'un pays affreux à traverser pour envahir et pours'en retourner, et enfin avec l'inconvénient d'être divisé en deux corns, et d'être commandé par deux généraux. Ainsi les Impériaux gagnaient. en se rapprochant du Danube, tout ce que perdaient les Français. Mais , pour s'assurer tous ces avantages, l'archiduc devait arriver sans défaite au Danube; et, dés-lors, il devait se retirer avec fermeté, mais sans s'exposer à aueun engagement.

Après avoir laisse garnison à Mayence, à Ehrenbreitstein, à Cassel, à Manheim, il ordonna à Wartensleben de se rettrer pied à pied par la vallée du Mein, et de gagner le Danube, en s'engegeant tous les jours assez pour soutenir le moral de ses troupes, mais pas assez pour les compromettre dans une action genérale. Lui-même en fit sutaut avec son armée; il la porta de Piorchein dans la vallée du Necke, et ne s'a vartée que le tempa nécessaire pour rénnir ses pares, «el leur donner le tempa de se retirer. Wartenischen se reglait avec trente mille fantassins et quiuxe mille chervaux; Parchidue, avec quarante mille hommes d'infinierie et dickuit de cavalerle, ce qui faisait cent reste mille hommes et hout. Le reale étal dans les des montes mille hommes en hout. Le roit étal dans les devantes qui commandait la droite de Noreau.

Dès que Moreau eut décidé la retraite des Autrichiens, l'armée de Jourdan passa de nouveau le Rhin à Dusseldorf et Neuwied, en mangruvrant. comme elle l'avait toujours fait, et se porta sur la Lahn, pour déhoucher ensuite dans la vallée du Mein. Les armées françaises s'avancèrent donc en deux colonnes, le long du Mein et du Necker, auivant les deux armées impériales, qui faisaient une très-belle retraite. Les nombreux escadrons des Autrichiens, voltigeant à l'arrière-garde, imposaient par leur masse, couvraient leur infanterie de nos insultes, et rendaient inutiles tous nos efforts pour l'entamer. Moreau, qui n'avait point eu de place à masquer en se détachant du Rhin, marchait avec soixante-onze mille hommes. Jourdan, ayant dù bloquer Mayence, Cassel, Ehrenbreitstein, et consacrer vingt-sept mille hommes à ces operations, ne marchait qu'avec quarante six mille, et n'était guère supérieur à Wartensleben.

D'après le plus vicieux de Carsat, il faliai toujours dédorder les silles de l'ennemi, c'estàdire, s'éloigner du but essentiel, la réunion des deux amées. Cette rémion aurait permis de porter sur le l'auntie une masse de ceta spinire ou cent vingt mille bommes, masse devassité, énorme, qui aurait trompé tous les calents de l'archibale, déjont éuns se fortés pour se conocierer, passe le déjont éuns se fortés pour se conocierer, passe le dejont éuns se fortés pour se conocierer, passe le base, ett mondé Vinnes et d'arait de trobe limcitai."

Conformément au plan de Carnot, Moreau devait appuyer sur le llaut-Rhin et le Haut-Donube, et Jourdan vers la Bohème. On donnait à Moreau une raison de plus d'appuyer aux ce point, c'était la possibilité de communique rae l'rancée d'Itale par le Tyrol, ce qui suppossit l'exécution du plan gignatesque de Bonaparte, juntement désapprouvé par le directoire. Comme Moreau voilait en même

temps ne pas être trop détaché de Jourdan, et lui donner la main gauche tandis qu'il tendait la droite à l'armée d'Italie, on le vit, sur les borda du Necker, occuper une ligne de cinquante lieues. Jourdan ; de son côté, charge de déborder Wartensleben, était forcé de s'éloigner de Moreau; et comme Wartensleben, général routinier, ne comprenant en rien la pensée de l'archiduc, au lieu de se rapprocher du Danuhe, se portait vers la Bohème pour la couvrir, Jourdan, pour le déborder, était forcé de s'étendre toujours davantage. On voyait ainsi les armées ennemies faire, chacune de leur côté, le contraire de ce qu'elles auraient dû. Il y avait cependant cette différence entre Wartensleben et Jourdan, que le premier manquait à un ordre excellent, et que le second était obligé d'en suivre un mauvaia. La faute de Wartensleben était à lui, celle de Jourdan au directeur Carnot.

Moreau livra un combat à Canstadt pour le passage du Necker, et s'enfonça ensuite dans les défilés de l'Alb, chaîne de montagnes qui sénare le Necker du Danube, comme les Montagnes Noires le séparent du Rhin. Il franchit ces défilés, et déboucha dans la vallée du Danube, vers le milieu de thermidor (fin de juillet), après un mois de marche, Jourdan, après avoir passé des bords de la Lahn sur ceux du Mein, et avoir livré un combat à Friedberg, s'arrêta devant la ville de Francfort, qu'il menaça de bombarder si on ne la lui livrait sur-le-champ. Les Autrichiens n'y consentirent qu'à la condition d'une suspension d'armes de deux jours. Cette suspension leur permettait de franchir le Mein, et de se donner une avance considé- o rable; mais elle sauvait une ville interessante, et dont les ressources pouvaient être utiles à l'armée : Jourdan y consentit. La place fut remise le 28 messidor (16 juillet). Jourdan frappa des contributions sur cette ville, mais y mit une grande modération, et déplut même à l'armée par les ménagements qu'il montra pour le pays ennemi. Le bruit de l'opulence au milieu de laquelle vivait l'armée d'Italie avait excité les imaginations, et on voulait vivre de même en Allemagne. Jourdan remonta ensuite le Mein, s'empara de Wurtzbourg le 7 thermidor (25 juillet), puis déboucha au-delà des montagnes de Souabe, sur les bords de la Naab, qui tombe dans le Danube. Il était à peu près sur la hauteur de Moreau, et à la même époque, c'està-dire vers le milieu de thermidor (commencement d'août). La Souabe et la Saxe avaient accédé à la neutralité, envoyé des agents à Paris pour traiter de la paix, et conscuti à des contributions. Les

Il faut lire à cet égard les raisonnements qu'a faits Napoléon, et qu'il a appuyés de si grands exemples.

troupes saxonnes et souahes se retirèrent, et affaiblirent sinsi l'armée autrichienne d'une douzaine de mille hommes, à la vérité peu utiles, et se hatfant sans zèle.

Alnal, vera le milieu de l'été, nos armées, maltresse de l'Italie, qu'elles dominaire tout entière, mattresses d'une moitié de l'Allemagne, qu'elles avaient envahie jimqu'au Danobe, menaçiant Esarope. Depais deux mois la Vendée était soomise. Des cent mille hommes répandos dans l'Ouest, on pourait en détacher cinquante mille pour les porter où l'on voulvait. Les premesses du gouvernement directorial se pouvaient être plus glorieusement secomplies.

## CHAPITRE XVIII.

Sul infoliere de la France vers le milite de France France

La France n'avait jamais paru plus grande au dehors que pendant cet été de 1796 ; mais sa situation intérieure était loin de répondre à son éclat extérieur. Paris offrait un spectacle singulier : les patriotes, furieux depuis l'arrestation de Babœuf, de Drouet et de leurs autres chefs, exécraient le gouvernement, et ne souhaitaient plus les victoires de la république, depuis qu'elles profitaient au directoire. Les ennemis déclarés de la révolution les niaient obstinément ; les hommes fatigués d'elle n'avaient pas l'air d'y croire. Quelques nouveaux riches, qui devaient leurs trésors à l'agiotage ou aux fournitures, étalaient un luxe effréné, et montraient la plus ingrate indifférence pour cette révolution qui avait fait leur fortune. Cet état moral était le résultat inévitable d'une fatigue géuérale dans la nation, de passions invétérées chez les partis, et de la cupidité excitée par une crise financière, Mais il y avait encore beaucoup de Français

républicains et enthousiates, dont les sentiments échient conservés, dont nos victoires réjoinsaisent l'Ame, qui, lois de les nier, en accueillaient au contraire la nouvelle arec transport, et qui prosonopient arec affection et admiration les noms de lhoche, Jourdan, Avereu et Bonaparte. Ceru-làloche, Jourdan, Avereu et Bonaparte. Ceru-làoitique de la contraire de la contraire de voulsient qu'on fit de nouveaux efforts, qu'on obligat les mabrillants et les indifferents à contribuer de tous leurs moyens à la gloire et à la grandeur de la republique.

Pour obscurcir l'éclat de nos triomphes, les partis s'attachaient à décrier pos généraux. Ils s'étaient surtout acharnés contre le plus jeune et le plus brillant, contre Bonaparte, dont le nom . en deux mois, était devenu si glorieux. Il avait fait, au 13 vendémiaire, une grande peur aux royalistes, et ils le traitaient peu favorablement dans leurs journaux. On savait qu'il avait déployé un caractère assez impérieux en Italie; on était frappé de la manière dont il en agissait avec les états de cette contrée, accordant ou refusant à son gré des armistices, qui décidaient de la paix et de la guerre; on savait que, sans preudre l'intermédiaire de la trésorerie, il avait envoyé des fonds à l'armée du Rhin. On se plaisait donc à dire malicieusement qu'il était indocile, et qu'il allait être destitué. C'était un grand général perdu pour la république. et une gloire importune arrêtée tout à coup. Anssi les malveillants s'empressèrent-ils de répandre les bruits les plus absurdes; ils allèrent jusqu'à prétendre que Hoche, qui était alors à Paris, allait partir pour arrêter Bonaparte au milieu de son armée. Le gouvernement écrivit à Bonaparte une lettre qui démentait tous ces bruits, et dans laquelle il lui renouvelait le témoignage de toute sa confiance. Il fit publier la lettre dans tous les journaux. Le hrave Hoche, incapable d'aucune basse jalousie contre un rival qui, en deux mois, s'était placé au-dessus des premiers généraux de la république, écrivit de son côté pour démentir le rôle qu'on lui prétait. Il faut citer cette lettre si honorable pour ces deux jeunes béros ; elle était adres-

sée au ministre de la police, ef fut rendue publique.

Cilopen ministre, de hommes qui, cachés ou celipe ou cachés ou le ignorés pendant les premières annéte de la fondais garcés pendant les premières annéte de la fondais que pour chercher les moyens de la détruite, et, à
r'en parlent que pour colomiere ses plus ferance 
a papuis, répandent depuis quelques jours sel 
apuis, répandent depuis quelques jours sel 
apuis, répandent depuis quelques jours sel 
abrent de l'apuireux una rarnées, et à l'uni
des officiers-généraux qui les commandent. Ne
leur est-il donc plus miffiants, pour parvenir à 
leur est-il donc plus miffiants, pour parvenir à

» leur but, de correspondre ouvertement avec la » borde conspiratrice résidante à llambourg? Faut-» il que pour obtenir la protection des maltres qu'ils » veulent donner à la France, ils avilissent les ebefs » des armées? Pensent-ils que ceux-ci, aussi faibles » qu'au temps passé, se laisseront injurier sans » oser répondre, et accuser sans se défendre? Poura quoi Bonaparte se fronve-t-il done l'objet des fu-» reurs de ees messieurs? est-ce parce qu'il a battu » leurs amis et eux-mêmes en vendémiaire? est-ce » paree qu'il dissout les armées des rois, et qu'il » fournit à la république les movens de terminer » glorieusement eette bonorable guerre? Ab! brave » jeune homme, quel est le militaire républicain » qui ne brûle du désir de t'imiter? Courage, Bo- naparte! conduis à Naples, à Vienne, nos armées » victorieuses ; réponds à tes ennemis personnels » en bumiliant les rois, en donnant à nos armes » un lustre nouveau; et laisse-nous le soin de ta

» gloire ! » J'ai ri de pitié en voyant un homme, qui d'ail-» leurs a beaucoup d'esprit, annoncer des inquié-» tudes, qu'il n'a pas, sur les pouvoirs accordés aux généraux français. Vous les connaissez à peu » près tous, citoven ministre. Quel est celui qui . » en lui supposant même assez de pouvoir sur son armée pour la faire marcher sur le gouvernement. » quel est celui, dis-je, qui jamais entreprendrait » de le faire, sans être sur-le-champ accablé par » ses compagnons? A peine les généraux se con-» naissent-ils , à peine correspondent-ils ensemble ! » leur nombre doit rassurer sur les desseins que » l'on prête gratuitement à l'un d'eux, lenore-t-on » ee que peuvent sur les hommes, l'envie, l'ambi-» tion, la haine, je pnis ajouter, je pense, l'amour » de la patrie et l'honneur? Rassurez-vous done , » républicains modernes.

» Quedques journalistes ont pousse l'absurdité au » point de me faire aller en Italie pour arrêter un » homme que j'estime et dont le gouvernement a » le plus à se louer. On peut assurer qu'au temps » oû nous virons, peu d'officier-généraux se » chargeraient de remplir les fonetions de gendres, bien que beuncoup soient disposés à ombattre les faetions et les fheiteus.

» Depuis mon aéjour à Paris, J'air u des hommes de toutes les opinions; J'air pu en apprécier « quelques-uns à leur juste valeur. Il en est qui » pensent que le gouvernement ne peut marebre » sans eux : ils erient pour avoir des places. D'autres, quoique personne ne s'occupe d'eux, croient » qu'on a juré leur perte : ils erient pour se rendre » qu'on a juré leur perte : ils erient pour se rendre » intéressants. J'avais vu des émigrés, plus Français » que royalistes, pleurer de joie au réeit de nos vie-» toires; j'ai vu des Parisiens les révoquer en doute. » Il m'a semblé qu'un parti audacieux, mais sans » moyens, voulait renverser le gouvernement ac-» tuel, pour y substituer l'anarchie; qu'un second, » plus dangereux , plus adroit , et qui compte des » amis partout, tendait au bouleversement de la » république, pour rendre à la France la constitu-» tion boiteuse de 1791, et une guerre eivile de » trente années; qu'un troisième enfin, s'il sait » mépriser les deux autres, et prendre sur eux l'em-» pire que lui donnent les lois, les vainera, parce » qu'il est composé de républicains vrais, laborieux » et probes , dont les moyens sont les talents et les » vertus ; parce qu'il compte au nombre de ses par-» tisans tous les bons eitoyens, et les armées, qui » n'auront sans doute pas vainen depuis eing ans » pour laisser asservir la patrie. » Ces deux lettres firent taire tous les bruits, et

Ces deux lettres firent taire lous les bruits, et imposèrent silenee aux malveillants.

Au milieu de sa gloire, le gouvernement faisait pitié par son indigence. Le nouveau papier-monnaie s'était soutenu peu de temps, et sa ehute privait le directoire d'une importante ressource. On se souvient que le 26 ventôse (16 mars), 2 milliards 400 millions de mandats avaient été créés, et hypothéqués sur une valeur eorrespondante de biens. Une partie de ces mandats avait été consaerée à retirer les 24 milliards d'assignats restant en eirculation, et le reste à pourvoir à de nouveaux besoins. C'étaiten quelque sorte, comme nous l'avons dit, une réimpression de l'aneien papier, avec un nouveau titre et un nouveau chiffre. Les 24 milliards d'assignats etaient remplaces par 800 millions de mandats; et au lieu de eréer encore 48 autres milliards d'assignats, on creait 1600 millions de mandats. La différence était done dans le titre et le ebiffre. Elle était aussi dans l'hypothèque : ear les assignats, par l'effet des enchères, ne représentaient pas une valeur déterminée de biens ; les mandats, au contraire, devant procurer les biens sur l'offre simple du prix de 1790, en représentaient hieu exactement la somme de 2 milliards 400 millions. Tout cela n'empêcha pas leur ehute, qui fut le résultat de différentes eauses. La France ne voulait plus de papier, et était décidée à n'y plus croire. Or, quelque grandes que soient les garanties, quand on n'y veut plus regarder, elles sont comme si elles n'étaient pas. Ensuite le chiffre du papier, quoique réduit, ne l'était pas assez. On convertissait 24 milliards d'assignats en 800 mil-

lions de mandats, on réduisait donc l'ancien papier au trentième, et il aurait fallu le réduire au deuxcentième pour être dans la vérité; car 24 milliards valaient tout au plus 120 millions. Les reproduire dans la circulation pour 800 millions, en les convertissant en mandats, c'était une erreur. Il est vrai qu'on leur affectait une pareille valeur de hiens ; mais une terre qui en 1790 valait 100 mille francs, ne se vendait anjourd'hui que 50 ou 25 millefrancs ; par conséquent , le papier portant ce nouveau titre et ce nouveau chiffre, eut-il même représenté exactement les hiens, ne pouvait valoir comme eux que le tiers de l'argent. Or , vouloir le faire circuler au pair, c'était encore soutenir un mensonge. Ainsi quand même il y aurait eu possibilité de rendre la confiance au papier. la supposition exagérée de sa valeur devait toujours le faire tomber. Aussi, bien que sa circulation fût forcée partout, on ne l'accepta qu'un instant. Les mesures violentes qui avaient pu imposer en 1790, étaient impuissantes aujourd'hui. Personne ne traitait plus qu'en argent. Ce numéraire, qu'on avait cru enfoul ou exporté à l'étranger, remplissait la circulation. Celui qui était caché se montrait . celui qui était sorti de France y rentrait. Les provinces méridionales étaient remplies de piastres. qui venaient d'Espagne, appelées chez nous par le besoin. L'or et l'argent vont, comme toutes les marchandises, là où la demande les attire; seulement leur prix est plus élevé, et se maintient jusqu'à ce que la quantité soit suffisante, et que le besoin soit satisfait. Il se commettait bien encore quelques friponneries, par les remboursements en . mandats, parce que les lois, donnant cours forcé de monnaie au papier, permettaient de l'employer à l'acquittement des engagements écrits; mais on ne l'osait guère, et, quant à tontes les stipulations, elles se faisaient en numéraire. Dans tous les marchés on ne voyait que l'argent ou l'or ; les salaires du peuple ne se pavaient pas autrement. On aurait dit qu'il n'existait point de papier en France. Les mandats ne se trouvaient plus que dans les mains des spéculateurs, qui les recevaient du gouvernement, et les revendaient aux acquéreurs de biens nationaux.

De cette manière, la crise financière, quoique existantencore pour l'état, avait presque cessé pour les particuliers. Le commerce el l'industrie, prositant d'un premier moment de repos, et de quelques communications rouvertes avec le continent par l'effet de nos victoires, commençaient à reprendre quelque activité.

Il ne faut point, comme les gouvernements ont

la vanité de le dire, encourager la production pour qu'elle prospère ; il faut seulement ne pas la contrarier. Elle profite du premier moment pour se développer avec une activité merveilleuse. Mais si les particuliers recouvraient un peu d'aisance, le gouvernement, e'est-à-dire ses chefs, ses agents de toute espèce, militaires, administrateurs ou magistrats, ses créanciers, étaient réduits à une affreuse détresse. Les mandats qu'on leur donnait étaient inutiles dans leurs mains; ils n'en pouvaient faire qu'un seul usage, c'était de les passer aux spéculateurs sur le papier, qui prenaient 100 franca pour six, et qui revendaient ensuite ees mandats aux acquereurs de bieus nationaux. Aussi les rentiers mouraient de faim; les fonctionnaires donnaient leur démission : et, contre l'usage, au lieu de demander des emplois, on les résignait. Les armées d'Allemagne et d'Italie, vivant chez l'ennemi, étaient à l'abri de la misère commune; mais les armées de l'intérieur étaient dans une détresse affreuse. Hoche ne faisait vivre ses soldata que de denrées perçues dans les provinces de l'Ouest, et il était obligé d'y maintenir le régime militaire pour avoir le droit de lever en nature les subsistances. Quant aux officiers et à luimême, ils n'avaient pas de quoi se vêtir. Le service des étapes établi dans la France, pour les troupes qui la parcouraient, avait manqué souvent, parce que les fournisseurs ne voulaient plus rien avancer. Les détachements partis des côtes de l'Océan pour renforcer l'armée d'Italie, étaient arrêtés en route. On avait vu même des hôpitaux fermés, et les maiheureux soldats qui les remplissaient, expulsés de l'asile que la république devait à leurs infirmités, parce qu'on ne pouvait plus leur fournir ni remèdes ni aliments. La gendarmerie était entièrement désorganisée. N'étant ni vêtue, ni équipée, elle ne faisait presque plus son service. Les gendarmes, voulant ménager leurs chevaux, qu'on ne remplaçait pas, ne protégeaient plus les routes; les brigands, qui abondent à la suite des guerres civiles, les infestaient. Ils pénétraient dans les campagnes, et souvent dans les villes, et y commettaient le vol et l'assassinst avec une audace inoute.

Tel était done l'état intérieur de la France. Le caractère particulier de cette nouvelle crise, c'était a misère du gouvernement au milieu d'un retour d'aisance chez les particuliers. Le directoir en vivait que des détris du papier, et de quelques millions que ses armées lui enroyaient de l'étrauger. Le général Bonaparte lui avait déjé enroré 50 millions, et cent beaux chevaux de voiture pour contribuer un peu à ses pompes.

Il s'agissait de détruire maintenant tout l'échafaudage du papier-monnaie. Il fallait pour cela que le cours n'en fût plus forcé, et que l'impôt fût reçu en valeur réelle. On déclara donc, le 28 messidor (16 juillet), que tout le monde pourrait traiter comme il lui plairait, et atipuler en monnaie de son choix; que les mandats ne seraient plus recus qu'au cours réel, et que ce cours serait tous les jours constaté et publié par la trésorerie. On osa enfin déclarer que les impôts seraient perçus en numéraire ou en mandats an cours; on ne fit d'exception que pour la contribntion foncière. Depuis la création des mandats, on avait voulu la percevoir en papier, et non plus en nature. On sentit qu'il aursit mieux valu la percevoir toujours en nature, parce qu'au milieu des variations du papier, on aurait au moins recueilli des denrées. On décida donc, après de longues discussions, et plusieurs projets successivement rejetés chez les anciens, que, dans les départementa frontières ou voisins des armées, la perception pourrait être exigée en nature; que dans les autres elle aurait lieu en mandats au cours des grains. Ainsi, on évaluait le blé en 1790 à 10 fr. le quintal; on l'évaluait aujourd'hui à 80 fr. en mandats. Chaque dix francs de cotisation, représentant un quintal de blé, devait se payer aujourd'hui 80 fr. en mandats. Il eut été bien plus simple d'exiger le paiement en numéraire ou mandats au cours ; mais on ne l'ose pas encore ; on commençait donc à revenir à la réalité, mais en besitant.

L'emprunt force n'était point encore recourse. L'autorité n'avait plus l'étengie d'avitairre qui aurait pu assurer la prompte exécution d'une pareille meure. Il resiste pies de 500 millions à percevoir. On décide qu'en acquittement de l'emprunt et de l'impdy, le mandiss serient reque su pair, et les assignats à ceut capitunt, pour un, mais dant quitage jours secolment, et qui pries et certate, dant quitage jours secolment, et qui pries et certate, une manière d'encourager les retardaisires à s'acquitter.

La chute des mandats étant déclarée, il n'était plus possible de les recevoir en paiement intégral des biens nationaux qui leur étaient affectés; et la banqueroute qu'on leur avait prédite, comme aux asségnats, derenait inéritable. On avait annouce, en effet, que les mandats émis pour 2 milliards 400 millions, vombant fort au dessous de cette va-

leur, et ne valant plus que 2 à 3 cents millions, l'état ne voudrait plus donner la valeur promise des biens, c'est-à-dire 2 milliards 400 millions, On avait soutenu le contraire dans l'espoir que les mandats se maintlendraient à une certaine valeur ; mais 100 francs tombant à 5 ou 6 fr., l'état ne pouvait plus donner une terre de 100 francs. en 1790, et de 30 à 40 francs aujourd'hui, pour 5 ou 6 francs. C'était là l'espèce de banqueroute qu'avaient suble les assignats, et dont nous avons expliqué plus haut la nature. L'état faisait là ce que fait aujourd'hui une caisse d'amortissement, qui rachète au cours de la place, et qui, dans le cas d'une baisse extraordinaire, rachèterait peutêtre à 50 ce qui aurait été émis à 80 ou 90. En conséquence, il fut décidé le 8 thermidor (26 juillet) que le dernier quart des domaines nationaux soumissionnés depuis la loi du 26 ventôse (celle qui créait les mandats), serait acquitté en mandats au cours, et en six paiements égaux. Comme il avaltété soumissionné pour 800 millions de biens, ce quart était de 200 millions.

On touchait done à la fin du papier-monnaie, On se demandera pourquoi on fit ce second essai de mandats, qui eurent si peu de durée et de succès. En général, on juge trop les mesures de ce genre independamment des circonstances qui les ont commandées. La crainte de manquer de numéraire avait sans doute contribué à la création des mandats; et, si on n'avait pas eu d'autre raison, on aurait eu grand tort, car le numéraire ne peut pas manquer; mais on avait été poussé surtout par la nécessité impérieuse de vivre avec les biens , et d'anticiper sur leur vente. Il fallait mettre leur prix en circulation avant de l'avoir retiré, et pour cela l'émettre en forme de papier. Sans doute la ressource n'avait pas été grande, puisque les mandats étaient si vite tombés, mais enfin on avait vecu encore quatre ou cinq mois. Et n'est-ce rien que cela? Il faut considérer les mandats comme un nouvel escompte de la valeur des biens nationaux, comme un expedient, en attendant que ces biens pussent être vendus. On va voir que de moments de détresse le gouvernement eut encore à traverser, avant de pouvoir en réaliser la vente en numéraire.

Le trésor ne manquait pas de ressources prochainement exigibles; mais il en était de ces ressources comme des biens nationaux : il faliait les rendre actuelles. Il avait encore à recevoir 300 millions de l'emprunt forcé; 300 millions de la contribution foncière de l'année, c'est-à-lire toute la valeur de cette contribution [39 millions de la contribution mobilière; tout le fermage des biens nationaux, et l'arriéré de ce fermage s'élevant en tout à 60 millions : différentes contributious militaires : le prix du mobilier des émigrés ; divers arriérés: 80 millions de papier sur l'étranger. Toutes ces ressources, jointes aux 200 millions du dernier quart du prix des biens, s'élevaient à 1,100 millions , somme énorme , mais difficile à réaliser. Il ne lui fallait, pour achever son année, c'est-à-dire pour aller jusqu'au 1er vendémiaire, que 400 millions : il était sauvé s'il pouvait les réaliser immédiatement sur les 1,100. Pour l'année suivante. Il avait les contributions ordinaires, qu'on espérait percevoir tout en numéraire, et qui, s'élevant à 500 et quelques millions, convraient ce qu'on appelait la dépense ordinaire. Pour les dépenses de la guerre, dans le cas d'une nouvelle campagne, il avait le reste des 1,100 millions, dont il ne devait absorber cette année que 400 millions, il avait enfin les nouvelles soumissions des biens nationaux. Mais le difficile était toujours la rentrée de ces sommes. Le comptant ne se compose jamais que des produits de l'année; or , il était difficile de tout prendre à la fois par l'emprunt forcé, par la contribution foncière et mobilière, par la vente des biens. On se mit de nouveau à travailler à la perception des eontributions, et on donna au directoire la faculté extraordinaire d'engager des biens belges pour 100 millions de numéraire. Les rescriptions, espèces de bons royaux, avant pour but d'escompter les rentrées de l'année, avaient partagé le sort de tout le papier. Ne pouvant pas faire usage de cette ressource, le ministre pavait les fournisseurs en ordonnances de liquidation, qui devaient être acquit-

Telles étaient les misères de ce gouvernement si glorieux au debors. Les partis n'avaient pas cessé de s'agiter intérieurement. La soumission de la Vendée avait beaucoup réduit les espérances de la faction royaliste; mais les agents de Paris n'en étaient que plus convaincus du mérite de leur ancien plan, qui consistait à ne pas employer la guerre civile, mais à corrompre les opinions, à s'emparer peu à peu des conseils et dea autorités. Ils y travaillaient par leurs journaux. Quant aux patriotes, ils étaient arrivés au plus haut point d'indignation. Ils avajent favorisé l'évasion de Drouet, qui était parvenuà a'échapper de prison, et ils méditaient de nouveaux complots , malgré la découverte de celui de Babœuf. Beaucoup d'anciens conventionnels et de thermidoriens; liés naguère au gouvernement qu'ils avaient formé eux-mêmes le lendemain du 13 ven-

tées sur les premières recettes.

démiaire, commençaient à être méconteuts. Une loi ordonnait, comme on a vu, aux ex-conventionnels non réélus, et à tous les fonctionnaires destitués. de sortir de Paris. La police, par erreur, envoya des mandats d'amener à quatre conventionnels. membres du corps-législatif. Ces mandats furent dénoncés avec amertume aux einq-cents. Tallien, qui. lors de la découverte du complot de Babæuf, avait bautement exprimé son adhésion au système du gouvernement , s'eleva avec aigreur contre la police du directoire, et contre les défiances dont les patriotes étaient l'objet. Son adversaire babituel. Thibaudeau, lui répondit, et, après une discussion assez vive et quelques récriminations, chacun se renferma dans son humeur. Le ministre Cochon. ses agents, ses mouchards, étaient surtout l'obiet de la haine des patriotes, qui avaient été les premiers atteints par sa surveillance. La marche du gouvernement était du reste parfaitement tracée; et s'il était tout à fait prononcé contre les royalistes, il était tout aussi séparé des patriotes , c'est-à-dire de cette portion du parti révolutionnaire qui voulait revenir à une république plus democratique, et qui trouvait le régime actuel trop doux pour les aristocrates. Mais, sauf l'état des finances, cette situation du directoire, détaché de tous les partis. les contenant d'une main forte, et s'appuyant sur d'admirables armées, était assez rassurante et assez belle.

Les patriotes avaient déjà fait deux tentatives, et subi deux répressions, depuis l'installation du directoire. Ils avaient voulu recommencer le club des jacobins au Panthéon, et l'avaient vu fermer par le gouvernement. Ils avaient ensuite essavé un complot mystérieux sous la direction de Babœuf; ils avaient été découverts par la police, et privés de leurs nouveaux chefs. Ils s'agitaient cependant encore, et songeaient à faire une dernière tentative. L'opposition, en attaquant encore une fois la loi du 5 brumaire, excita ebez eux un redoublement de colère, et les poussa à un dernier éclat. Ils eberchaient à corrompre la légion de police. Cette légion avait été dissoute, et changée en un régiment qui était le 21° de dragons. Ils voulaient tenter la fidélité de ce régiment, et ils espéraient, en l'entralnant, entraîner toute l'armée de l'intérieur, campée dans la plaine de Grenelle. Ils se proposaient en même temps d'exciter un mouvement, en tirant des coups de fusil dans Paris, en jetant des cocardes blanches dans les rucs, en criant l'ive le Roi! et en faisant croire ainsi que les royalistes s'armaient pour détruire la république. Ils auraient alors profité de ce prétexte pour accourir en armes, s'emparer du gouvernement, et faire déclarer en leur faveur le camp de Grenelle.

Le 12 fructidor (29 août), ils exécutèrent une partie de leur projet, tirèrent des pétards, et jetèrent quelques cocardes blanches dans les rues. Mais la police, avertie, avait pris de telles précautions qu'ils furent réduits à l'impossibilité de faire aucun mouvement. Ils ne se déeouragèrent pas, ct. quelques jours après, le 22 (9 septembre), ils décidèrent de consommer leur complot. Trente des principaux se réunirent au Gros-Caillou, et résolurent de former la nuit même un rassemblement dans le quartier de Vaugirard. Ce quartier, voisin du camp de Grenelle, était plein de jardins, et coupé de murailles ; il présentait des lignes derrière lesquelles ils pourraient se réunir, et faire résistance, dans le cas où ils seraient attaqués. Le soir, en effet, ils se trouvèrent réunis au nombre de sept ou huit cents, armés de fusils, de pistolets, de sabres, de cannes à épèe. C'était tout ce que le parti renfermait de plus déterminé. Il y avait parmi eux quelques officiers destitués, qui se tronvaient à la tête du rassemblement avec leurs uniformes et leurs épaulettes. Il s'y trouvait aussi quelques ex-conventionnels en costume de représentants, et même, dit-on, Drouet qui était resté caché dans Paris depuis son évasion. Un officier de la garde du directoire, à la tête de dix cavaliers, faisait patrouille dans Paris, lorson'il fut averti du rassemblement formé à Vaugirard. Il y accorut à la tête de ce faible détachement ; mais à peine arrivé , il fut accueilli par une décharge de coups de fusil, et assailli par deux eents bommes armés, qui l'obligerent à se retirer à toute bride. Il alla surle-champ faire mettre sous les armes la garde du directoire, et envoya un officier au camp de Grenelle pour y donner l'éveil. Les patriotes ne perdirent pas de temps, et, l'éveil donné, se rendirent en toute hâte à la plaine de Grenelle, au nombre de quelques cents. Ils se dirigèrent vers le quartier du vingt-et-unième de dragons, ci-devant légion de police, et essayèrent de le gagner en disant qu'ils venaient fraterniser avec lui. Le chef d'escadron Malo, qui commandait ce régiment. sortit aussitot de sa tente, s'élanca à cheval, moitié habillé, réunit autour de lui quelques officiers et les premiers d'agons qu'il rencontra, et chargea à coups de sabre ceux qui lui proposaient de fraterniser. Cet exemple décida les soldats; ils conrurent à leurs chevaux, fondirent sur le rassemblement, et l'eurent bientôt dispersé. Ils tuèrent ou bles-

sèrent un grand nombre d'individus, et en arrêtérent cent trente-deux. Le bruit de ce combat éveilla tont le camp, qui se mit aussitôt sous les armes et jeta l'alarme dans Paris. Mais on fut bientôt rassuré en apprenant le résultat et la folie de la tentative. Le directoire fit aussitôt enfermer les prisonniers, et demanda aux deux conscils l'autorisation de faire des visites domiciliaires, pour saisir, dans certains quartiers, beaucoup de séditieux que leurs blessures avaient empêchés de quitter Paris. Ayant fait partie d'un rassemblement armé, ils étaient justiciables des tribunaux militaires, et furent livrés à une commission, qui commença à en faire fusiller un certain nombre. L'organisation de la haute-cour nationale n'était point encore achevée; on en pressa de nouveau l'installation , pour commencer le procès de Babœuf.

Cette échauffourée fut prise pour ce qu'elle yalit, écst-à-dire pour une de ces imprendences qui caractérient un parti espirant. Les ennemis seuls de la révolution affectérent dy stateler un grande importance, pour avoir une nouvelle oceasion de circe à la terreur, el de répandre des aliemes. On tot pen épour anté en général, et cette vaine attaque de circ du directoir, que son établissement étai définité, et que les partis devaient renoncer à la définité, et que les partis devaient renoncer à la définité, et que les partis devaient renoncer à la définité.

Tels étaient les événements qui se passaient à l'intérieur.

Pendant qu'au debors on allait livrer de nouveaux combats, d'importantes négociations se préparaient en Europe. La république française était en paix avec plusieurs puissances, mais n'avait d'alliance avec aucune. Les détracteurs qui avaient dit qu'elle ne serait jamais reconnue dissient maintenant qu'elle seraità jamais sans alliés. Pour répondre à ces insinuations malveillantes, le directoire songeait à renouveler le pacte de famille avec l'Espagne, et projetait une quadruple alliance entre la France, l'Espagne, Venise et la Porte. Par ce moyen, la quadruple alliance, composée de toutes les puissances du Midi, contre celles du Nord , dominerait la Méditerranée et l'Orient , donnerait des inquiétudes à la Russie, menacerait les derrières de l'Autriche, et susciterait une nouvelle ennemie maritime à l'Angleterre. De plus, elle procurerait de grands avantages à l'armée d'Italie, en lui assurant l'appui des escadres vénitiennes et trente mille Esclavons.

L'Espagne était parmi les puissances la plus facile à décider. Elle avait contre l'Angleterre des griefs qui dataient du commencement de la guerre. Les principaux étaient la conduite des Anglais à Toulon, et le secret gardé à l'amiral espagnol lors de l'expédition en Corse. Elle avait des griefs plus grands encore, depuis la paix avec la France; les Anglais avaient insulté ses vaisseaux, arrêté des munitions qui lui étaient destinées, violé son territoire, pris des postes menaçants pour elle en Amérique, violé les lois de douanea dans ses colonies, et cherché ouvertement à les soulever. Ces mécontentements, joints aux offres brillantes du directoire, qui lui faisait espérer des possessions en Italie, et aux victoires qui permettaient de croire à l'accomplissement de ces offres, décidèrent enfin l'Espagne à signer, le 2 fructidor (19 août), un traité d'alliance offensive et défensive avec la France, sur les bases du pacte de famille. D'après ce traité, ces deux puissances se garantissaient mutuellement toutes leurs possessions en Europe et dans les Indes; elles se promettaient réciproquement un secours de dix-huit mille hommes d'infanterie et de six mille chevaux, de quinze vaisseaux de haut bord, de quinze vaisseaux de 74 canons, de six frégates et quatre corvettes. Ce secours devait être fourni à la première réquisition de celle des deux pnissances qui était en gnerre.

Des instructions furent envoyées à nos ambassadeurs, pour fair e sentir à la Porte et à Venise les avantages qu'il y aurait pour elles à conconrir à une pareille alliance.

La république française n'était donc plus isolée, et elle avait suscité à l'Angleterre une nouvelle ennemie. Tout annonçait que la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre allait bientôt suivre le traité d'alliance avec la France.

Le directoire préparait en même temps à Pitt des embarras d'une autre nature. Iloche était à la tête de cent mille hommes, répandus sur les côtes de l'Océan. La Vendée et la Bretagne étant soumisea. il brûlait d'employer ces forces d'une manière diene de lui, et d'ajouter de nouveaux exploits à ceux de Weissembourg et de Landau. Il suggéra au gouvernement un projet qu'il méditait depuis longtemps, celui d'une expédition en Irlande, Maintenant, disait-il, qu'on avait repoussé la guerre civile des côtes de France, il fallait reporter ce fléatt sur les côtes de l'Angleterre, et lui rendre, en soulevant les catholiques d'Irlande , les maux qu'elle nous avait faits en soulevant les Poitevins et les Bretons. Le moment était favorable : les Irlandais étaient plus indisposés que jamais contre l'oppression du gouvernement anglais ; le peuple des trois royaumes souffrait horriblement de la guerre.

l et une invasion s'ajoutant aux autres maux qu'il endurait déjà pouvait le porter ou dernier degré d'exaspération. Les finances de Pitt étaient chancelantes; et l'entreprise dirigée par lloche pouvait avoir les plus grandes conséquences. Le projet fut aussitôt accueilli. Le ministre de la marine Truguet, républicain excellent, et ministre capable. le seconda de toutes ses forces. Il rassembla une escadre dana le port de Brest, et fit pour l'armer convenablement tous les efforts que permettait l'état des finances. Hoche réunit tout ce qu'il avait de meilleures troupes dans son armée, et les rapprocha de Brest, pour les embarquer. On eut soin de répandre différents bruits, tantôt d'une expédition à Saint-Domingue , tantôt d'une descente à Lisbonne, pour chasser les Anglaia du Portugal, de concert avec l'Espagne.

L'Angleterre, qui se doutait du bnt de ces préparatifs, était dans de sérieuses alarmes. Le traité d'alliance offensive et défensive entre l'Espagne et la France lui présageait de nouveaux dangers; et les défaites de l'Autriebe lui faisaient eraindre la perte de son puissant et dernier allié. Ses finances étaient surtout dans un grand état de détresse; la Banque avait resserré sea escomptes ; les capitaux commençaient à manquer, et on avait arrêté l'emprunt ouvert pour l'empereur afin de ne pas faire sortir de nouveaux fonds de Londres. Les ports d'Italie étaient fermés aux vaisseaux anglais : ceux d'Espagne allaient l'être ; ceux de l'Océan l'étaient jusqu'an Texel. Ainsi le commerce de la Grande-Bretagne se trouvait singulièrement menacé. A toutes ces difficultés se joignaient celles d'une élection générale; car le parlement, touchant à sa septième année, était à réélire tout entier. Les élections se faisaient au milieu des cris de malédiction contre Pitt et contre la guerre.

L'Empire avait abandonne presque en entire in cause de la coalition. Les États de Bade et de Wartemberg venaient de signer la pais définitire, no premitant aux armées ledigérantes le passage sur leur territoire. L'Autriche était dans les alames, en voyant deux armées françaises sur le Danube et une troisième sur l'Adige, qui sembait former Tidale. Elle avait envoyé Warmers, avec trente mille hommes, pour recueillir plusieurs excerses dans E '701, raflite et récognière les débris de l'armée de Besulieur, et descendre en clès ex cryati mois en danger, et duit resurvice, unis elle était fort effrayée pour le Danube, et y portait toute son attentios. Pour cumécher les bruits alarmants, le conscil aulique avait défendu à Vienne de parler des évéuements politiques; il avait organisé une levéede volontaires, et travailhit avec une activité remarquable à équipre et armer de nouvelles troupes. Catherine, qui promettil tousjours et ne tenait jamais, rendit un seul service : elle garantit le Sallicies à l'Autrée, ce qui premit d'en retirer les troupes qui s'y trouvaient pour les scheminer vers les Alpes et le Banatie.

Ainsi, la France effrayait partout ses ennemis, na tendait avec impatience ce qu'allait décider le sort des armes le long du Danube et de l'Adige. Sur la ligne immense qui s'étend de 1a Bobême à l'Adrlatique, trois armées allaient se choquer contre trois autres, et décider du sort de l'Europe.

En Italie, on avait négocié en attendant la reprise des hostilités. On avait fait la paix avec le Piémont, et depuis deux mois un traité avait succédé à l'armistice. Ce traité stipulait la cession définitive du duché de Savoie et du comté de Nice à la France; la destruction des forts de Suse et de la Brunette, placés au débouche des Alpes; l'occupation pendant la guerre, des places de Coni, Tortone et Alexandrie; le libre passage, pour les troupes françaises, dans les états du Piémont, et la fourniture de ce qui était nécessaire à ces troupes pendant le trajet. Le directoire, à l'instigation de Bonaparte, aurait voulu de plus une alliance offensive et défensive avec le roi de Piémont , pour avoir dix ou quinze mille hommes de son armée. Mais ce prince, en retour, demandait la Lombardie, dont la France ne pouvait pas disposer encore, et dont elle songeait toujours à se servir comme équivalent des Pays-Bas. Cette concession étant refusée, le roi ne voulut pas consentir à une alliance.

Le directoire n'avait encore rien terminé avec Génes; on disputait toujours sur le rappel des familles exilées, sur l'expulsion des familles feudataires de l'Autriche et de Naples, et sur l'indemnité pour la frégate la Modeste.

Arc la Toscane, les relations faisent amicales; cependant, les mopres qu'on avait employés à l'égard des négociants livournais; pour obtenir la déclaration des marchandies apparentant aux ennemis de la France, semisent des germes de néclarationes. Apparent la constituent de la partie de l'arcia conformément anx termes de l'argentir à Paris conformément anx termes de l'argentir la Paris conformément anx termes de l'argentir et l'arcia et l'arcia de l'arcia et les grands retains. Il selát viétien que les puisanness attendaient, pour conclure, lo suite des évémenness de la guerre. Les peuples de Bologue et de Ferrare

étaient toujours aussi exaltés pour la liberté, qu'ils avaient reçue provisoirement. La régence de Modène et le duc de Parme étaient immobiles. La Lombardie attendait avec anxiété le résultat de la campagne. On avait fait de vives instances auprès du sénat de Venise , dans le double but de le faire concourir au projet de quadruple alliance, et de procurer un utile auxiliaire à l'armée d'Italie. Outre les ouvertures directes, nos ambassadeurs à Constantinople et à Madrid en avaient fait d'indirectes, et avaient fortement insisté auprès des légations de Venise pour leur démontrer les avantages du projet; mais toutes ces démarches avaient été inutiles. Venise détestait les Français depuis qu'elle les voyait sur son territoire, et que leurs idées se répandaient dans les populations. Elle ne s'en tenait plus à la neutralité désarmée; elle armait au contraire avec activité. Elle avait donné ordre aux commandants des lles d'envoyer dans les lagunes les vaisseaux et les troupes disponibles ; elle faisait venir des régiments esclavons de l'Illyrie. Le provéditeur de Bergame armait secrètement les paysans superstitieux et braves du Bergamasque. Des fonds étaient recueillis par la double voie des contributions et des dons volontaires,

Bonaparte pensa que, dans le moment, il fallait dissimuler avec tout le monde, trainer les négociations en longueur, ne rien chereher à conclure, paraltre ignorer toutes les démarches hostiles, jusqu'à ce que de nouveaux combats eussent décidé en Italie ou notre établissement ou notre expulsion. Il fallait ne plus agiter les questions qu'on avait à traiter avec Gênes, et lui persuader qu'on était content des satisfactions obtenues, afin de la retrouver amie en cas de retraite. Il fallait ne pas mécontenter le duc de Toscane, par la conduite qu'on tenait à Livourne. Bonaparte ne croyait pas sans donte qu'il convint de laisser un frère de l'empereur dans ce duché, mais il ne voulait point l'alarmer encore. Les commissaires du directoire. Garreau et Salicetti, avant rendu un arrêté pour faire partir les émigrés français des environs de Livourne, Bonaparte leur écrivit une lettre, où. sans égard pour leur qualité, il les réprimandait sérèrement d'avoir enfreint leurs pouvoirs, et d'avoir mécontenté le duc de Toscane en usurpant dans ses états l'autorité souveraine. A l'égard de Venise, il voulait aussi garder le statu quo. Seulement, il se plaignait très-hautement de quelques assassinats commis sur les routes, et des préparatifs qu'il voyait faire autour de lui. Son but, en entretenant querelle ouverte, était de continuer à se faire nourrir, et de se ménager un motif de mettre la république à l'amende de quelques millions s'il triomphait des Autrichiens. « Si je suis vainqueur, écrivait-il, il suffira d'une simple estafette pour terminer toutes les difficultés qu'on me suseite. »

Le château de Milan était tombé en son pouvoir. La garnison s'était rendue prisonnière : toute l'artillerie avait été transportée devant Mantoue, ou il avait réuni un matériel considérable. Il aurait voulu achever le siège de cette place, avant que la nouvelle armée autrichienne arrivât pour la secourir; mais il avait peu d'espoir d'y réussir. Il n'employait au blocus qu'un certain nombre de troupes indispensablement nécessaire, à cause des fièvres qui désolaient les environs. Cependant il serrait la place de très près, et il allait essayer une de ces surprises qui, suivant ses expressions, dépendent d'une oie ou d'un chien; mais la baisse des eaux du lac empêcha le passage des bateaux qui devaient porter des troupes déguisées. Dés lors, il renonca pour le moment à se rendre maître de Mantoue ; d'ailleurs Wurmser arrivait, et il fallait courir au plus pressant.

L'armée, entrée en Italie avec trente et quelques mille hommes environ, n'avait recu que de faibles renforts pour réparer ses pertes. Neuf mille hommes lui étaient arrivés des Alpes. Les divisions tirées de l'armée de Hoche n'avaient point encore nu traverser la France, Grace à ce renfort de neuf mille hommes, et aux malades qui étaient sortis des dépôts de la Provence et du Var . l'armée avait réparé les effets du feu, et s'était même renforcée. Elle comptait à peu près quarante-cinq mille hommes, répandus sur l'Adige et autour de Mantoue, au moment où Bonaparte revint de sa marche dans la péninsule. Les maladies que gagnèrent les soldats devant Mantoue la réduisirent à quarante ou quarante-deux mille hommes environ. C'était là sa force au milieu de thermidor (fin de juillet). Bonaparte n'avait laissé que des dépôts à Milan, Tortone, Livourne. Il avait déjà mis hors de combat deux armées, une de Piémontais et une d'Autrichiens; et maintenant il avait à en combattre une troisième plus formidable que les précédentes.

Wurmser arrivait à la tête de soixante mille hommes. Trente mille étaient tirés du Rhin, et compossient de troupes excellentes. Le reste était formé des débris de Reaulieu, et des bataillons renus de l'intérieur de l'Autriche. Plus de dix mille hommes étaient enfermés dans Mandoue, sans

compter les malades. Ainsi l'armée entière se compossit de plus de soixante-dix mille autour de Manparte en avait près de dix mille autour de Mantoue, et n'en pouvait opposer qu'environ trente mille aux soixante qui allaient dévouber du Tyrol. Avec une pareille inégalité de forces, il fallait une grande bravoure dans les soldats, et un gélie bien fécond dans le général, pour rétablir la balance.

La ligne de l'Aslige à laquelle Bonaparte attachatt auto de prix, allai devenir le thétèure de la Intte. Nous avons dojà donne les raisons pour lequelle Bonaparte la perférait à toute untre. L'Adign sirvari pas la longueur du 10 ou des freus autre. L'Adign sirvari pas la longueur du 10 ou des freus avons de avec la sieme; si l'accendabit directement dans la mer, après un cours de peu d'étendue; il n'était pas guichle, et les pouvait être toutre dans la mer, après un cours de peu d'étendue; il n'était pas guichle, et les pouvait être toutre dans la Tyroi, comme la Brenta, la Faire, et les fleuves plus avuncée vera Extremité de la lianu-Etalie, de fleuve a cêl le thétire de si magnifiques événetes de la magnifique de contra de la comme de la magnifique s'exèctement de la magnifique de contra la contra de la contra d

Les eaux du Tyrol forment deux lignes, celle du Mincio et celle de l'Adige, presque parallèles, et s'appuyant l'une l'autre. Une partie de ces caux forme dans les montagnes un lac vaste et allongé. qu'on appelle le lac de Garda; elles en sortent à Pescheira pour traverser la plaine du Mantouan, deviennent le Mincio, forment ensuite un nouveau lac autour de Mantoue, et vont se jeter enfin dans le Bas-Pô. L'Adige, formé des caux des hantes vallées du Tyrol, coule au-delà de la ligne précédente : il descend à travers les montagnes parallèlement au lec de Garda, débouche dans la plaine aux environs de Vérone, court alors parallèlement au Mineio, se creuse un lit large et profond jusqu'à Legnago, et, à quelques lieues de cette ville, cesse d'être encaissé, et peut se changer en inondations impraticables, qui interceptent tout l'espace compris entre Legnago et l'Adriatique, Trois routes s'offraient à l'ennemi : l'une, franchissant l'Adige à la hauteur de Roveredo, avant la naissance du lac de Garda, tournait autour de ce lac, et venait aboutir sur ses derrières à Salo. Gavardo et Brescia. Deux antres rontes, partant de Roveredo, suivaient les deux rives de l'Adige dans son cours le long du lac de Garda, L'une, longeant la rive droite, eirculait entre ce fleuve et le lac, passait à travers les montagnes, et venait déboueher dans la plaine entre le Mincio et l'Adige. L'autre, sui-

<sup>\*</sup> Voyez la carte jointe à ce volume.

vant la rive gauche, débouchait dans la plaine | vers Vérone, et aboutissait ainsi sur le front de la ligne défensive. La première des trois, celle qui franchit l'Adige avant la naissance du lac de Garda. présentait l'avantage de tourner à la fois les deux lignes du Mincio et de l'Adige, et de conduire sur les derrières de l'armée qui les gardait. Mais elle n'était pas très-praticable; elle n'était accessible qu'à l'artillerie de montagne, et dès-lors pouvait servir à une diversion, mais non à une opération principale. La seconde, descendant des montagnes entre le lae et l'Adige, passait le fleuve à Rivalta on à Dolce, points où il était peu défendu; mais elle circulait dans les montagnes, à travers des positions faciles à défendre, telles que celles de la Corona et de Rivoli, La troisième enfin, circulant audelà du fleuve jusqu'au milieu de la plaine, débouchaîtextérieurement, et venait tomber vers la partie la mieux défendue de son cours, de Vérone à Legnago. Ainsi les trois routes présentaient des difficultés fort grandes. La première ne pouvait être occupée que par un détachement ; la seconde , passant entre le lac et le fleuve, reneontrait les positions de la Corona et de Rivoli ; la troisième venait donner contre l'Adige, qui, de Vérone à Legnago, a un lit large et profond, et est défendu par deux places, à huit lieues l'une de l'autre.

Bonaparte avait placé le général Sauret avec trois mille hommes à Salo, pour garder la route qui débouche sur les derrières du lac de Garda. Masséna, avec douze mille, interceptait la route qui passe entre le lac de Garda et l'Adige, et occupait les positions de la Corona et de Rivoli. Despinois, avec cinq mille, était dans les environs de Vérone: Augereau , avec buit mille , à Legnago ; Kilmaine, avec deux mille chevaux et l'artillerie légère, était en réserve dans une position centrale, à Castel-Novo. C'est là que Bonaparte avait placé son quartier-général, pour être à égale distance de Salo, Rivoli et Vérone, Comme il tenait beaucoup à Vérone, qui renfermait trois points sur l'Adige, et qu'il se défiait des intentions de Venise, il songea à en faire sortir les régiments esclavons. Il prétendit qu'ils étaient en hostilité avec les troupes françaises; et, sous prétexte de prévenir les rixes, il les fit sortir de la place. Le provéditeur obéit, et il ne resta dans Vérone que la garnison française.

Wurmser avait porté son quartier général à Trente et Roveredo. Il détacha vingt mille hommes sous Quasdanovich, pour prendre la route qui tourne le lac de Garda, et venir déhoucher sur Salo. sur les deux routes qui longent l'Adige. Les uns devaient attaquer la Corona et Rivoli, les autres déboucher sur Vérone. Il croyait envelopper ainsi l'armée française, qui, étant attaquée à la fois sur l'Adige et par derrière le lac de Garda, se trouvait exposée à être forcée sur son front, et à être coupée de sa ligne de retraite.

La renommée avait devancé l'arrivée de Wurmser. Dans toute l'Italie on attendait sa venue, et le parti ennemi de l'Indépendance italienne se montrait plein de joie et de hardiesse. Les Vénis tiens laissèrent éclater une satisfaction qu'ils ne pouvaient plus contenir. Les soldats esclavons couraient les places publiques, et, tendant la main aux passants, demandaient le prix du sang français qu'ils allaient répandre. A Rome , les agents de la France furent insultés; le pape, enhardi par l'espoir d'une délivrance prochaine, fit rétrograder les voitures portant le premier à-compte de la contribution qui lui était imposée; il renvoya même son légat à Ferrare et Bologne, Enfin, la cour de Naples, toujours aussi insensée, foulant aux pieds les conditions de l'armistice, fit marcher des troupes sur les frontières des États romains. La plus cruelle anxiété régnait au contraire dans les villes dévouées à la France et à la liberté. On attendait avec impatience les nouvelles de l'Adige. L'imagination italienne, qui grossit tout, avait exagéré la disproportion des forces. On disait que Wurmser arrivait avec deux armées, l'une de soixante, et l'autre de quatre-vingt mille hommes. On se demandait comment ferait cette poignée de Français pour résister à une si grande masse d'ennemis; on se répétait le fameux proverbe que l'Italie était le tombeau des Français. Le 11 thermidor an IV (29 juillet), les Autri-

chiens se trouvèrent en présence de nos postes, et les surprirent tous. Le corps qui avait tourné le lac de Garda arriva sur Salo, d'où il repoussa le général Sauret. Le général Guyeux y resta seul avec quelques cents hommes, et s'enferma dans un vieux bătiment, d'où il refusa de sortir quoiqu'il n'eût ni pain ni eau, et à peine quelques munitions. Sur les deux routes qui longent l'Adige, les Antrichiens s'avancèrent avec le même avantage; ils forcèrent l'importante position de la Corona, entre l'Adige et le lac de Garda; ils franchirent également la troisième route, et vinrent déboueher devant Vérone. Bonaparte, à son quartier-général de Castel-Novo. recevait toutes ces nouvelles. Les courriers se succédaient sans relâche, et dans la journée du Il en prit quarante mille avec lui, et les distribua | lendemain, 12 thermidor (30 juillet), il apprit que

22.

les Autrichiens s'étaient portes de Salo sur Brescia, et qu'ainsi sa retraite sur Milan était fermée, que la position de Rivoli était forcée comme celle de la Corona, et que les Autrichiens allaient passer l'Adige partout, Dans cette situation alarmante, avant perdu sa ligne défensive et sa ligne de retraite, il était difficile qu'il ne fût pas ébranlé, C'était la première épreuve du malheur. Soit qu'il fût saisi par l'énormité du péril, soit que, prêt à prendre une détermination téméraire , il voulût partager la responsabilité avec ses généraux, il leur demanda leur avis pour la première fois, et assembla un conseil de guerre. Tons opinèrent ponr la retraite, Sons point d'appui devant enx, avant perdu l'une des deux routes de France, il n'en était aucun qui crut prudent de tenir. Augereau seul, dont ecs journées furent les plus belles de sa vie, insista fortement pour tenter la fortune des armes. Il était ieune, ardent; il avait appris dans les faubourgs à bien parler le langage des camps, et il déclara qu'il avait de bons grenadiers qui ne se retireraient pas sans combattre. Peu capable de juger les ressources qu'offraient encore la situation des armées et la nature du terrain, il n'écoutait que son courage, et il échauffa de son ardeur guerrière le génie de Bonaparte. Celui-ci congédia ses généraux sans exprimer son avis, mais son plan était arrêté. Quoique la ligne de l'Adige fût forcée, et que celle du Mincio et du lac de Garda fût tournée, le terrain était si heureux qu'il présentait encore des ressources à

un homme de génie résolu. Les Autrichiens, partagés en deux corps, descendaient le long des deux rives du lac de Garda : leur jonction s'opérait à la pointe du lac, et, arrivés là, ils avaient soixante mille hommes pour en accahler trente. Mais, en se concentrant à la pointe du lac, on empêchait leur jonction. En formant assez rapidement une masse principale, on pouvait accabler les vingt mille qui avaient tourné le lae. et revenir aussitot après vers les quarante mille qui avaient filéentre le lac et l'Adige. Mais pour occuper la pointe du lac, il fallait y ramener tontes les troupes du Bas-Adige et du Bas-Mincio; il fallait retirer Angereau de Legnago, et Serrurier de Mantoue, ear on ne pouvait plus tenir une ligne aussi étendue. C'était un grand sacrifice, car on assiégeait Mantoue depuis deux mois, on y avait transporté un grand matériel, la place allait se rendre, et en la faissant ravitailler, on perdait le fruit de longs travaux et une proie presque assurée. Bonaparte cependant n'hésita pas, et, entre deux buts importants, sut saisir le plus important et y sacri-

fier l'autre : résolution simple, et qui décèle non pas le grand capitaine, mais le grand homme. Ce n'est pas à la guerre seulement, e'est aussi en politique, et dans toutes les situations de la vie. qu'on trouve deux buts, qu'on vent les tenir l'un et l'autre, et qu'on les manque tous les deux. Bonaparte eut cette force si grande et si rare du choix et du sacrifice. En voulant garder tout le eours du Mincio, depuis la pointe du lac de Garda jusqu'à Mantoue, il cût été percé; en se concentrant sur Mantoue pour la couvrir, il aurait eu soixante-dix mille hommes à combattre à la fois. dont soixante mille de front, et dix mille à dos. Il sacrifia Mantoue, et se concentra à la pointe du lac de Garda. Ordre fut donné sur-le-champ à Augereau de quitter Legnago, à Serrurier de quitter Mantoue, pour se concentrer vers Valleggio et Peschiera. sur le llaut-Mincio. Dans la nuit du 13 thermidor (31 juillet), Serrurier brûla ses affûts, eneloua ses canons, enterra ses projectiles, et jeta ses poudres à l'eau, pour aller joindre l'armée active.

Bonaparte, sans perdre un seul instant, voulut marcher d'abord sur le eorps ennemi le plus engagé, et le plus dangereux par la position qu'il avait prise. C'étaient les vingt mille hommes de Quasdanovieh, qui avaient débouché par Salo, Gavardo, et Brescia, sur les derrières du lae de Garda, et qui menaçaient la communication avec Milan, Le jour même où Serrurier abandonnait Mantoue, le 13 (31 juillet). Bonaparte rétrograda pour aller tomber sur Quasdanovich, et repassa le Mincio. à Peschiera, avec la plus grande partie de son armée. Augereau le repassa à Borghetto, à ce même pont témoin d'une action glorieuse au moment de la première conquête. On laissa des arrière-grades pour surveiller la marche de l'ennemi, qui avait passé l'Adige, Bonaparte ordonna au général Sauret d'aller dégager le général Guyeux, qui était enfermé dans un vieux bâtiment avec dix-sept cents bommes. sans avoir ni pain ni eau, et qui se battait héroïquement depuis deux jours. Il résolut de marcher lui-même sur Lonato, où Quasdanovich venait déià de pousser une division, et il ordonna à Augerean de se porter sur Brescia, pour rouvrir la communication avec Milan. Sauret réussit en effet à dégager le général Guyeux, repoussa les Autrichiens dans les montagnes, et leur fit quelques cents prisonniers. Bonaparte, avec la brigade d'Allemagne, n'eut pas le temps d'attaquer les Autrichiens à Lonato; il fut prévenu. Après un combat des plus vifs, il repoussa l'ennemi, entra à Lonato,

et fit six ceots prisonniers. Augereau, pendant ee [ temps, marchait sur Brescia; il y entra le lendemain 14 (1er août), sans coup férir, délivra quelques prisonniers qu'on nons y avait faits, et força les Autrichiens à rebrousser vers les montagnes. Quasdanovieh , qui eroyait arriver sur les derrières de l'armée française, et la surprendre, fut étooné de trouver partout des masses imposantes, et faisant front avec tant de vigueur. Il avait perdu peu de monde, tant à Salo qu'à Lonato; mais il erut devoir faire halte, et ne pas s'engager davantage, avant de savoir ce que devenait Wurmser avec la principale masse autrichienne. Il s'arrêta.

Bonaparte s'arrêta aussi de son côté. Le temps était précieux : sur ce point il oe fallait pas pousser uo suecès plus qu'il ne convenait. C'était assez d'avoir imposé à Quasdaoovieh; il fallait revenir mainteoant pour faire face à Wurmser. Il rétrograda avec les divisions Masséna et Augereau. Le 15 (2 août), il plaça la division Masséna à Pont-San-Marco, et la division Augereau à Monte-Chiaro. Les arrière-gardes qu'il avait laissées sur le Mincio devinrent ses avant-gardes. Il était temps d'arriver; car les quarante mille hommes de Wurmser avaient franchi non-seulement l'Adige, mais le Mincio. La division Bayalitsch, ayant masqué Peschiera par un détachement, et passé le Mincio, s'avançait sur la route de Lonato. La division Liptai avait franchi le Mineio à Borghetto, et repoussé de Castiglione le général Valette, Wurmser était allé, avec deux divisions d'infanterie et une decavalerie, débloquer Mantoue. En voyant nos affûts en cendres, nos canons encloués, et les traces d'une extrême précipitation, il n'y vit point le caleul du génie, mais un effet de l'épouvante; il fut plein de joie, et entra en triomphe dans la place qu'il venait délivrer : c'était le 15 thermidor (2 août).

Bonaparte, revenu à Pont-San-Marco et à Monte-Chiaro, ne s'arrêta pas uo instant. Ses troupes n'avaient cessé de marcher; lui-même avait toujours été à cheval; il résolut de les faire battre dès le Iendemain matin. Il avait devant lui Bayalitsch à Lonato, Liptai à Castiglione, présentant à eux deux un froot de vingt-cinq mille hommes. Il fallait les attaquer avant que Wurmser revint de Mantone. Sauret venait une seconde fois d'abandonner Salo; Bonaparte y envoya de nouveau Guyeux, pour reprendre la position et contenir toujours Ouasdanovich. Après ees précautions sur sa gauche et ses derrières, il résolut de marcher devant lui à Lonato, avec Masséna, et de jeter Angereau sur les hauteurs de Castiglioce, abandonnées la veille par l'oo poursuivaitles restes épars dans les montagnes.

le général Valette. Il destitua ce général devant l'armée, pour faire à tous ses lieutenants un devoir de la fermeté. Le lendemain 16 (3 août), toute l'armée s'ébranla ; Guyeux rentra à Salo , ee qui rendit encore plus impossible toute communication de Quasdanovich avec l'armée autrichienne. Bonaparte s'avança sur Lonato; mais son avant-garde fut eulbutée, quelques pièces furent prises, et le général Pigeon resta prisonnier, Bayalitsch, fier de ce succès, s'avança avec confiance, et étendit ses ailes autour de la divisioo française. Il avait deux buts eo faisant cette manœuvre, d'abord d'enve lopper Bonaparte, et puis de s'étendre par sa droite, pour entrer en communication avec Quasdanovich, dont il cotendait le canon à Salo, Bonaparte, ne s'effrayant point pour ses derrières, se laisse envelopper avec un imperturbable sang-froid; il jette quelques tirailleurs sur ses ailes menacées, puis il saisit les dix-huitième et trente-deuxième demi-brigades d'infanterie, les range en colonne serrée, les fait appuyer par un régiment de dragons, et fond, tête baissée, sur le centre de l'ennemi, qui s'était affaibli pour s'étendre. Il renverse tout avec cette brave infanterie, et perce ainsi la ligoe des Autrichiens, Ceux-ci, coupés en deux corps, perdent aussitôt la tête; une partie de cette divisioo Bayalitsch se replie eo toute hâte vers le Mineio; mais l'autre, qui s'était étendue pour communiquer avec Quasdanovieh, se trouve rejetée vers Salo, où Guyeux se trouvait dans le moment. Bonaparte la fait poursuivre saos relâche, pour la mettre entre deux feux. Il lance Juoot à sa poursuite avec un régiment de eavalerie. Juoot se préeipite au galop, tue six cavaliers de sa main, et tombe blessé de plusieurs coups de sabre. La division fugitive, prise entre le corps qui était à Salo et celui qui la poursuivait de Locato, s'éparpille, se met en déroute, et laisse à chaque pas des milliers de prisooniers. Pendont qu'on achevait la poursuite, Bonaparte se porte sur sa droite, à Castiglione , où Augerenn combattait depuis le matin avec une admirable bravoure. Il lui fallait enlever des hauteurs où la division Liptai s'était placée. Après un combat opinitre, plusieurs fois recommeneé, il en était enfin venu à bont, et Bonaparte, en arrivant, trouva l'ennemi qui se retirait de toutes parts. Telle fut la bataille dite de Lonato, livrée le 16 thermidor (3 soût).

Les résultats en étaient coosidérables. On avait pris vingt pièces de eanon, fait trois mille prison niers à la division compée et rejetée sur Salo, et

On avait fait mille ou quinze cents prisonniers à Castiglione; on avait tué on blessé trois mille hommes: donné l'épouvante à Quasdanovich, qui, trouvant l'armée française devant lui à Salo, et l'entendant au loin à Lonato, la croyait partout. On avait ainsi presque désorganisé les divisions Bayalitsch et Liptai, qui se repliaient sur Wurmser. Ce général arrivait en ce moment avec quinze mille hommes, pour rallier à lui les deux divisions hattues, et commencait à s'étendre dans les plaines de Castiglione, Bonaparte le vit, le lendemain motin 17 (4 août), se mettre en ligne pour recevoir le combat. Il résolut de l'aborder de nouveau, et de lui livrer une dernière bataille, qui devait décider du sort de l'Italie. Mais pour cela, il fallait réunir à Castiglione toutes les troupes disponibles. Il remit done au lendemain 18 (5 août) cette bataille décisive. Il repartit au galop pour Lonato, afin d'activer lui-même le mouvement de ses troupes. Il avait en quelques jours crevé cinq chevaux. Il ne s'en fiait à personne de l'exécution de ses ordres; il voulait tout voir, tout vérifier de ses veux, tout animer de sa présence. C'est ainsi qu'une grande âme se communique à une vaste masse, et la remplit de son feu. Il arriva à Lonato au milieu du jour. Déjà ses ordres s'exécutaient; une partie des troupes était en marche sur Castiglione , les autres se portaient vers Salo et Gavardo. Il restait tout au plus mille hommes à Lonato. A peine Bonaparte y est-il entre qu'un parlementaire autrichien se présente et vient le sommer de se rendre. Le général surpris ne comprend pas d'abord comment il est possible qu'il soit en présence des Autrichiens. Copendant il se l'explique bientôt. La division coupée la veille à la bataille de Lonato, et rejetée sur Salo , avait été prise en partie ; mais un corps de quatre mille hommes à peu près avait erré toute la nuit dans les montagnes, et voyant Lonato presque abandonné, cherchait à y rentrer pour s'ouvrir une issue sur le Mincio. Bonaparte n'avait qu'un millier d'hommes à lui opposer, et surtout n'avait pas le temps de livrer un combat. Sur-le-champ il fait monter à cheval tout ee qu'il avait d'officiers autour de lui. Il ordonne qu'on amène le parlementaire et qu'on lui débande les yeux. Celui-ci est saisi d'étonnement en voyant ce nomhreux état-major. « Malheureux , lui dit Bona-» parte, vous ne savez done pas que vous êtes en » présence du général en chef, et qu'il est ici avec

- » toute son armée? Allez dire à ceux qui vous en-
- » voient que je leur donne cina minutes pour se
- · rendre, ou que je les ferai passer au fil de l'épée.

» pour les punir de l'outrage qu'ils osent me faire. » Sur-le-champ il fait approcher son artillerie, menacant de faire feu sur les colonnes qui s'avancent. Le parlementaire va rapporter cette réponse, et les quatre mille hommes mettent has les armes devant mille\*. Bonaparte, sauvé par eet acte de présence d'esprit, donna ses ordres pour la lutte qui allait se livrer. Il joignit de nouvelles troupes à celles qui étaient déjà dirigées sur Salo. La division Despinois fut réunie à la division Sauret , et toutes deux, profitant de l'ascendant de la victoire, durent attaquer Quasdanovich et le reieter définitivement dans les montagnes. Il ramena tout le reste à Castiglione. Il y revint dans la nuit, ne prit pas un instant de repos, et après avoir change de cheval, courut sur le champ de bataille afin de faire ses dispositions. Cette journée allait décider du destin de l'Italie.

C'était dans la plaine de Castiglione qu'on allait combattre. Une suite de hauteurs, formées par les derniers baues des Alpes, se prolongent de la Chiesa au Mincio, par Lonato, Castiglione, Solferino. Au pied de ces hauteurs s'étend la plaine qui allait servir de champ de hataille. Les deux armées y étaient en présence, perpendiculairement à la ligne des hauteurs, à laquelle toutes deux appuyaient une aile. Bonaparte y appuyait sa gauche . Wurmser sa droite. Bonaparte avait vingtdeux mille hommes au plus; Wurmser en comptait trente mille. Ce dernier avait encore un autre avantage; son aile, qui était dans la plaine, était couverte par une redoute placée sur le mamelon de Medolano. Ainsi il était appuyé des deux côtés. Pour halancer les avantages du nombre et de la position, Bonaparte comptait sur l'ascendant de la victoire et sur ses manœuvres. Wurmser devait tendre à se prolonger par sa droite, qui s'appuyait à la ligne des hauteurs, pour s'ouvrir une communication vers Lonato et Salo. C'est ainsi qu'avait fait Bayalitsch l'avant-veille, et c'est ainsi que devait faire Wurmser, dont tous les vœux devaient avoir pour hut la réunion avec son grand détachement. Bonaparte résolut de favoriser ee mouvement dont il espérait tirer un grand parti. Il avait maintenant sous sa main la division Serrurier. qui, poursuivie par Wurmser depuis qu'elle avait

\* Ce fait a été révoqué en doute par un historien, M. Botta; mais il est confirmé par toutes les relations, et j'ai reçu l'attestation de son authenticité, de l'ordonnateur en chef de l'armée active, M. Aubernou, qui a paset les quatre mille prisonniers en revue.

quitté Mantoue, n'avait pu jusqu'ici entrer en ligne. Elle arrivait par Guidizzolo. Bonaparte lui ordonna de déhoucher vers Cauriana, sur les derrières de Wurmser. Il attendait son feu pour commencer le combat.

Dès la pointe du jour, les deux armées entrèrent en action. Wurmser, impatient d'attaquer, ébranla sa droite le long des hauteurs; Bonaparte, pour favoriser ce mouvement, replia sa gauche, qui était formée par la division Masséna; il maintint son centre immobile dans la plaine. Bientôt il entendit le feu de Serrurier, Alors, tandis qu'il continuait à replier sa gauche, et que Wurmser continuait à prolonger sa droite, il fit straquer la redoute de Medolano. Il dirigea d'abord vingt pièces d'artillerie légère sur cette redoute, et, après l'avoir vivement canonnée, il détacha le général Verdier, avec trois bataillons de grenadiers, pour l'emporter. Ce brave général s'avança, appuyé par un régiment de cavalerie, et enlevs la redoute. Le flanc gauche des Autrichiens fut alors découvert, à l'instant même où Serrurier, arrivé à Cauriana, répandait l'alarme sur leurs derrières. Wurmser jeta aussitôt une partie de sa seconde ligne à sa gauche, privée d'appui, et la plaça en potence pour faire face aux Français qui débouchaient de Medolano. Il porta le reste de sa seconde ligne en arrière, pour convrir Cauriana et continuer ainsi à faire tête à l'ennemi. Mais Bonaparte, saisissant le moment svec sa promptitude accoutumée, cesse aussitôt de refuser sa gauche et son centre : il donne à Masséna et Augereau le signal ou'ils attendaient impatiemment. Masséna, avec la gauche, Augereau, avec le centre, fondent sur la ligne affaiblie des Autrichiens et la chargent avec impétuosité. Attaquée si brusquement sur tont son front, menacée sur sa gauche et ses derrières, elle commence à céder le terrain. L'ardeur des Français redouble. Wurmser, voyant son armée compromise, donne alors le signal de la retraite. On le poursuit en lui faisant des prisonniers. Pour le mettre dans une déroute complète, il fallait redoubler de célérité, et le pousser en désordre sur le Mincio. Mais, depuis six jours, les troupes marchaient et se battaient sans relâche; elles ne pouvsient plus avancer, et couchèrent sur le champ de bataille. Wurmser n'avait perdu que deux mille hommes ce jour-là, mais il n'en avait pas moins perdu l'Italie.

Le lendemain, Augereau se porta au pont de Borghetto, et Masséna devant Peschiera. Augereau engagea une canonnade qui fut suivie de la retraite des Autrichiens; et Masséna livra un combat d'arrière-garde à la division qui avait masqué Peschiera. Le Mincio fut abandonné par Wurmser; il reprit la route de Rivoli , entre l'Adige et le lac de Garda , pour rentrer dans le Tyrol. Masséna le suivit à Rivoli, à la Corona, et reprit ses anciennes positions. Augereau se présenta devant Vérone. Le provéditeur vénitien, pour donner aux Autrichiens le temps d'évacuer la ville et de sauver leurs bagages. demandait deux heures de temps avant d'onvrir les portes; Bonaparte les fit enfoncer à coups de canon. Les Véronais, qui étaient dévoués à la cause de l'Autriche, et qui svaient manifesté hautement le urs sentiments au moment de la retraite des Français, craignaient le courroux du vainqueur; mais il fit observer à leur égard les plus grands ménagements.

Du coté de Salo et de la Chiesa, Quasdanovich faisait une retraite pénihle par derrière le lac de Garda. Il voult s'arrêter et défendre le défié, dit la Rocca-d'Anfo; mais il fut battu et perdit douze cents hommes. Bientôt les Français eurent repris toutes leurs anciennes positions.

Cette campagne avait duré six jours; et dans ce court espace de temps, trente et quelques mille hommes en avaient mis soixante mille hors de comhat. Wurmser avait perdu vingt mille hommes. dont sept à huit mille tués ou blessés, et douze ou treize mille prisonniers. Il était rejeté dans les montagnes, et réduit à l'impossibilité de tenir la campagne. Ainsi s'était évanouie cette formidable expédition devant une poignée de braves. Ces résultats extraordinaires et inouts dans l'histoire étaient dus à la promptitude et à la vigueur de résolution du jeune chef. Tandis que deux armées redoutables couvraient les deux rives du lac de Garda, et que tous les conrages étaient ébranlés, il avait su réduire toute la campagne à une seule question, la jonction de ces deux armées à la pointe du lac de Garda; il avait su faire un grand sacrifice, celui du blocus de Mantoue, pour se concentrer au point décisif : et. frappant alternativement des coups terribles sur chacune des masses ennemies, à Salo, à Lonato, à Castiglione, il les avait successivement désorganisées et rejetées dans les montagnes d'où elles étaient sorties.

Les Autrichiens étaient saisis d'effroi, les Francais transportés d'admiration pour leur jeune chef. La confiance et le dévouement en lui étaient au comble. Un bataillon pouvait en faire fair troisi. Les vieux soldists, qui l'avaient nommé caportal Lodi; le firent sergent à Castiglione. En Italie la sensation fut profonde. Milan, Bolome, Ferrare. les villes du duché de Modène, et tous les amis de la liberté, furent transportés de joie. La douleur se répandit dans les couvents échez toutes les vieilles aristocraties. Les gouvernements qui avaient fait des imprudences, Venise, Rome, Naples, étaient épouvantés.

Bonaparte, jugeant sainement sa position, ne crut pas la lutte terminée, quoiqu'il eût enlevé à Wurmser vingt mille hommes, Le vieux maréchal se retirait dans les Alpes avec quarante mille. Il allait les reposer, les rallier, les recruter, et il était à présumer qu'il fondrait encore une fois sur l'Italie. Bonaparte avait perdu quelques mille hommes, prisonniers . tués ou blessés ; il en avait beaucoup dans les hopitaux : il jugea qu'il fallait temporiser encore, avoir toujours les yeux sur le Tyrol, et les pieds sur l'Adige, et se contenter d'imposer aux puissances italiennes, en attendant qu'il eût le temps de les châtier. Il se contenta d'apprendre aux Vénitiens qu'il était instruit de leurs armements, et continua à se faire nourrir à leurs frais, ajournant encore les négociations pour une alliance. Il avait appris l'arrivée à Ferrare d'un légat du pape, qui était venu pour reprendre possession des légations ; il le manda à son quartier-général. Ce légat, qui était le cardinal Mattei, tomba à ses pieds en disant : peccari. Bonaparte le mit aux arrêts dans un seminaire. Il écrivit à M. d'Azara, qui était son intermédiaire auprès des cours de Rome et de Naples ; il se plaignit à lui de l'imbécillité et de la mauvaise foi du gouvernement papal, et lui annonça son intention de revenir bientôt sur ses derrières, si on l'y obligeait. Quant à la cour de Naples, il prit le langage le plus menaçant : « Les Anglais, dit-il à M. d'Azara, ont persuadé au roi de Naples qu'il était quelque chose ; moi , je lui prouverai qu'il n'est rien. S'il persiste, au mépris de l'armistice, à se mettre sur les rangs, je prends l'engagement, à la face de l'Europe, de marcher contre ses prétendus soixante-dix mille hommes avec six mille grenadiers, quatre mille chevaux, et cinquante pièces de

Il Cerivit une lettre polic, mais forme, su duced
gnali que, profitant de ce fusu mouvement, qui
Tocassen, qui mai lisiné concuper aut haghis Proto.
Ferrijo, e lui dit que la France pourrait hen le
punir de cettre algigitace en coesquarie se ciata,
mais qu'elle voulait bien n'en rien faire, en comideration d'une ancienne amité. Il charges la granison de Livourne, afin d'imposer à la Tocassen par
un mouvement de troupes. Ils ut aime Cefters. Il
derivit une lettre vigoureme un roi de Pétinons.

Norveu et trop près de ses coups, c'il songes à
qui souffrait le Substèt dans se cistas, c'il, traytri l'Origence, en mi l'irranta batille avec le Danube à

une commission militaire ambulante pour saisir et fusiller les Barbets trouvés sur les routes. Le peuple de Milan avait montré les dispositions les plus amicales aux Français. Il lui adressa une lettre délicate et noble , pour le remercier. Ses dernières victoires lui dounant des espérances plus fondées de conserver l'Italie, il crut pouvoir s'engager davantage avec les Lombards; il leur accorda des armes, et leur permit de lever une légion à leur solde, dans laquelle s'enrôlèrent en foule les Italiens attachés à la liberté, et les Polonais errants en Europe depuis le dernier partage. Bonaparte témoigna sa satisfaction aux peuples de Bologne et de Ferrare, Ceux de Modène demandaient à être affranchis de la régence établie par le duc; Bonaparte avait délà quelques motifs de rompre l'armistice, car la régence avait fait passer des vivres à la garnison de Mantoue. Il voulut attendre encore. Il demanda des secours au directoire pour réparer ses pertes, et se tint à l'entrée des gorges du Tyrol, prêt à fondre sur Wurmser, et à détruire les restes de son armée, dès qu'il apprendrait que Moreau avait passé le Danube.

Peudant que ces grands événements se passaient en Italie, il s'en preparait d'autres sur le Danube. Moreau avait poussé l'archiduc pied à pied, et était arrivé dans le milieu de thermidor (premiers jours d'août) sur le Danube. Jourdan se trouvait sur la Naab, qui tombe dans ce fleuve. La chaine de l'Alh. qui sépare le Necker du Danube, se compose de montagnes de moyenne hauteur, terminées en plateaux, traversées par des défiles étroits comme des fissures de rochers. C'est par ces défilés que Moreau avait débouché sur le Danube, dans un pays inégal, coupé de ravins et couvert de bois. L'archiduc, qui nourrissait le dessein de se concentrer sur le Danube, et de reprendre force sur cette ligne puissante, forma tout à coup une résolution qui faillit compromettre ses sages projets. Il apprenait que Wartensleben, au lieu de se replier sur lui, le plus près possible de Donaverth, se repliait vers la Bohême, dans la sotte pensée de la couvrir; il craignait que, profitant de ce faux mouvement, qui découvrait le Danube , l'armée de Sambre-et-Meuse ne voulût en tenter le passage. Il voulait donc le passer lui-même, pour filer rapidement sur l'autre rive, et aller faire tête à Jourdan. Mais le fleuve était encombré de ses magasins, et il lui fallait encore du temps pour les faire évacuer ; il ne voulait pas d'ailleurs exécuter le passage sous les yeux de Moreau et trop près de ses coups, et il songea à depuis, car elle l'exposait à être jeté dans le fleuve, ou du moins à ne pas y arriver entier, condition indispensable pour le succès de ses projets ultéricurs.

Le 24 thermidor (11 août), il s'arrêta devant les positions de Moreau, pour lui livrer une attaque générale. Moreau était à Neresbeim, tenant les positions de Dunstelkingen et de Dischingen par sa droite et son centre, et celle de Nordlingen par sa gauche, L'archidue, voulant d'abord l'écarter du Danube, puis le couper, s'il était possible, des montagnes par lesquelles il avait débouché, et enfin l'empêcher de communiquer avec Jourdan, l'attaqua, pour arriver à toutes ses fins, sur tous les points à la fois. Il parvint à tourner la droite de Moreau, en dispersant ses flanqueurs; il s'avanca jusqu'à Reidenheim, presque sur ses derrières, et y jeta une telle alarme, que tous les pares rétrogradèrent. Au centre, il tenta une attaque vigoureuse, mais qui ne fut pas assez décisive. A la gauche, vers Nordlingen, il fit des démonstrations menacantes. Moreau ne s'intimida ni des démonstrations faites à sa gauche, ni de l'excursion derrière sa droite; et, jugeant avec raison que le point essentiel était au centre, fit le contraire de ce que font les généraux ordinaires, toujours alarmés lorsqu'on menace de les déborder ; il affaiblit ses ailes au profit du centre. Sa prévision était juste ; car l'archiduc, redoublant d'efforts au centre, vers Dunstelkingen, fut repoussé avec perte. On coucha de part et d'autre sur le champ de bataille.

Le lendemain . Moreau se trouva fort embarrassé par le mouvement rétrograde de ses parcs, qui le laissait sans munitions. Cependant il pensa qu'il fallait payer d'audace, et faire mine de vouloir attaquer. Mais l'archiduc, pressé de repasser le Danube, n'avait nulle envie de recommencer le combat : il fit sa retraite, avec beaucoup de fermeté, sur le fleuve. le repassa sans être inquiété par Moresu, et en coupa les ponts jusqu'à Donawerth. Là, il apprit ce qui s'était passé entre les deux armées qui avaient opéré par le Mein. Wartensleben ne s'était pas jeté en Bohême comme il le craignait, il était resté sur la Naab en présence de Jourdan. Le jeune prince autrichien forma une résolution trèsbelle, qui était la conséquence de sa longue retraite, et qui était propre à décider la campagne. Son but, en se repliant sur le Danube, avait été de s'y concentrer, pour être en mesure d'agir sur l'une ou sur l'autre des deux armées françaises, avec une masse supérieure de forces. La bataille de Neresheim au-

dos : mauvaise pensée dont il s'est blamé sévèrement | rait pu compromettre ce plan , si , au lieu d'être incertaine, elle avait été tout à fait malheureusc. Mais s'étant retiré entier sur le Danube, il pouvait maintenant profiter de l'isolement des armées francaises, et tomber sur l'une des deux. En conséquence, il résolut de laisser le général Latour avec trentc-six mille hommes pour occuper Moreau, et de se porter de sa personne avec vingt-einq mille vers Wartensleben, afin d'accabler Jourdan par cette réunion de forces. L'armée de Jourdan était la plus faible des ileux. A une aussi grande distance de sa base, elle ne comptait guère plus de quaranteeing mille hommes. Il était évident qu'elle ne pourrait pas résister, et qu'elle allait même se trouver exposée à de grands désastres. Jourdan était battu et ramené sur le Rhin; Moreau, de son côté, ne pouvait rester en Bavière, et l'archiduc pouvait même se porter sur le Necker et le prévenir sur sa ligne de retraite. Cette conception si juste a été regardée comme la plus belle dont puissent s'honorer les généraux autrichiens pendant ces longues guerres; comme celles qui dans le moment signalaient le génie de Bonaparte en Italie, elle appartenait à un jeune homme.

L'archiduc partit d'Ingolstadt le 29 thermidor (16 août), cinq jours après la bataille de Neresheim. Jourdan, placé sur la Naab, entre Naabourg et Schwandorff, ne s'attendait pas à l'orage qui se préparait sur sa tête. Il avait détaché le général Bernadotte à Neumark, sur sa droite, de manière à se mettre en communication avec Moreau; objet impossible à remplir, et pour lequel un corps détaché était inutilement compromis. Ce fut contre ce détachement que l'archidue, arrivant du Danube, devait donner nécessairement. Le général Bernadotte, attaqué par des forces supérieures, fit une résistance honorable, mais fut obligé de repasser rapidement les montagnes par lesquelles l'armée avait débouché de la vallée du Mein dans celle du Danube, Il se retira à Nuremberg, L'archiduc, après avoir jeté un corps à sa poursuite, se porta avec le reste de ses forces sur Jourdan. Celui-ci, prévenu de l'arrivée d'un renfort, averti du danger qu'avait couru Bernadotte, et de sa retraite sur Nuremberg, se disposa à repasser aussi les montagnes. Au moment où il se mettait en marche, il fut attaqué à la fois par l'archiduc et par Wartensleben; il eut un combat difficile à soutenir à Amberg, il perdit sa route directe vers Nuremberg. Jeté avec ses parcs, sa cavalerie et son infanterie, dans des routes de traverse, il courut de grands dangers, et fit, pendant huit jours, une retraite des plus difficiles et

des plus honorables pour les troupes et pour lui. Il se retrouve sur le Mein, à Schweinfurt, le 12 fructidor (29 août), se proposant de se diriger sur Wurtzbourg, pour y faire halte, y rallier ses corps,

et tenter de nouveau le sort des armes. Pendant que l'archiduc exécutait ce beau mouvement sur l'armée de Samhre-et-Meuse, il fournissait à Moreau l'occasion d'en exécuter un pareil, aussi benu et aussi décisif. L'ennemi ne tente iamais une hardiesse sans se découvrir, et sans ouvrir de belles chances à son adversaire. Moreau, n'avant plus que trente-huit mille hommes devant lui. pouvait facilement les accabler en agissant avec un peu de vigueur. Il pouvait mieux ( au jugement de Napoléon et de l'archiduc Charles ); il pouvait tenter un mouvement dont les résultats auraient été immenses. Il devait lui-même suivre la marche de l'ennemi, se rabattre sur l'archiduc, comme ce prince se rabattait sur Jourdan, et arriver à l'improviste sur ses derrières. L'archidue, pris entre Jourdan et Moreau, eût couru des dangers incaleulables. Mais, pour cela, il fallait exécuter un mouvement très-étendu, changer tout-à-coup sa ligne d'opération, se jeter du Necker sur le Mein; il fallait surtout manquer aux instructions du directoire, qui prescrivaient de s'appuyer au Tyrol, afin de déborder les flancs de l'ennemi, et de communiquer avec l'armée d'Italie. Le jeune vainqueur de Castiglione n'aurait pas hésité à faire cette marche hardie, et à commettre une désobéissance, qui aurait décidé la campagne d'une manière victoricuse; mais Moreau était incapable d'une pareille détermination. Il resta plusieurs jours sur les hords du Danube, ignorant le départ de l'archiduc, et explorant lentement un terrain qui était alors peu connu. Ayant appris enfin le mouvement qui venait de s'opérer, il concut des inquiétudes pour Jourdau: mais, n'osant prendre aucune détermination vigonreuse, il se décida à franchir le Danube, et à s'avancer en Bavière, pour essayer par-là de ramener l'archiduc à lui , tout en restant fidèle au plan du directoire. Il était eependant aisé de juger que l'archiduc nequitterait pas Jourdan avant de l'avoir mis hors de comhat, et ne se laisscrait pas détourner de l'exécution d'un vaste plan par une excursion en Bavière. Moreau n'en passa pas moins le Danuhe, à la suite de Latour, et s'approcha du Lech. Latour fit mine de disputer le passage du Lech; mais, trop étendu pour s'y soutenir, il fut obligé de l'abandonner, après avoir essuvé un combat malheureux à Friedberg, Moreau s'approcha ensuite de Munich ; il se trouvait le 15 fruetidor

des plus honorables pour les troupes et pour lui. Il (1<sup>ee</sup> septembre) à Dachau, Pfaffenbofen et Geise retrouva sur le Mein, à Schweinfurt, le 12 frucsenfeld.

Ainsi la fortune commençait à nous être moins favorable en Allemagne, par l'effet d'un plan vicieux qui, séparant nos armées, les exposait à être battues isolément. D'autres résultats se préparaient encore en Italie.

On a vu que Bonaparte, après avoir rejeté les Autrichiens dans le Tyrol, et repris ses anciennes positions sur l'Adige, méditait de nouveaux projets contre Wurmser, ausuel il n'était pas content d'avoir détruit vingt mille hommes et dont il voulait ruiner entièrement l'armée. Cette opération était indispensable pour l'exécution de tous ses desseins en Italie. Wurmser détruit, il pourrait faire une pointe jusqu'à Trieste, ruiner ce port si important pour l'Antriche, revenir ensuite sur l'Adige, faire la loi à Venise, à Rome et à Naples, dont la malveillance était toujours aussi manifeste, et donner enfin le signal de la liberté en Italie , en constituant la Lombardie, les légations de Bologne et de Ferrare, peut-être même le duché de Modène, en république indépendante. Il résolut donc, pour accomplir tous ces projets, de monter dans le Tyrol, certain aujourd'hui d'être secondé par la présence de Moreau sur l'autre versant des Alpes.

Pendant que les troupes françaises employaient une vingtaine de jours à se reposer, Wurmser réorganisait et renforcait les siennes. De nouveaux détachements venus de l'Autriche, et les milices tyroliennes, lui permirent de porter son armée à près de cinquante mille hommes. Le conseil aulique lui envoya un antre chef d'état-major, le général du génie Latter, avec de nouvelles instructions sur le plan à suivre pour enlever la ligne de l'Adige. Wurmser devait laisser dix-huit ou vingt mille hommes sous Davidovich, pour garder le Tyrol, et descendre avec le reste, par la vallée de la Brenta, dans les plaines du Vicentin et du Padouan. La Brenta prend naissance non loin de Treute, s'éloigne de l'Adige en forme de courbe, redevient parallèle à ce fleuve dans la plaine, et va finir dans l'Adriatique. Une chaussée, partant de Trente, conduit dans la vallée de la Brenta, et vient aboutir, par Bassano, dans les plaines du Vicentin et du Padouan. Wurmser devait pareourir cette vallée pour déboucher dans la plaine, et venir tenter le passage de l'Adige, entre Vérone et Legnago. Ce plan n'était pas mieux concu que le précédent, car il avait toujours l'inconvénient de diviser les forces en deux corps, et de mettre Bonaparte au milien.

Wurmser entrait en action dans le même moment que Bonaparte. Celui-ci , ignorant les proiets de Wurmser, mais prévoyant avec une sagacité rare que, pendant son excursion au fond du Tyrol, il scrait possible que l'ennemi vint tâter la ligne de l'Adige, de Vérone à Legnago, laissa le général Kilmaine à Vérone avec une réserve de près de trois mille hommes, et avec les moyens de résister pendant deux jours au moins. Le général Sahuguet resta avec une division de huit mille hommes devant Mantoue. Bonaparte partit avec vingt-huit mille, et remonta par les trois routes du Tyrol. celle qui circule derrière le lac de Garda, et les deux qui longent l'Adige, Le 17 fructidor (3 septembre) la division Sauret, devenue division Vaubois, après avoir circulé derrière le lac de Garda. et livré plusieurs combats, arriva à Torbole, la pointe supérieure du lac. Le même jour, les divisions Masséna et Augereau , qui longeaient d'abord les deux rives de l'Adige, et qui s'étaient ensuite réunies sur la même rive par le pont de Golo, arriverent devant Scravalle. Elles livrerent un combat d'avant-garde, et firent quelques prisonniers à l'ennemi.

Les Fancisis avaient à remonter maintenant une vallée étroite et profonde : à leur gambe était II.dige, à leur droite des montagnes elevérs, Souvent le fleure, serrant le pelei des montagnes el nissais que la largeur de la chanseis, et formais sinsi disque la largeur de la chanseis, et formais sinsi distreux délités à financia. Il y en avair plans d'un de ce genne, pour pénèrer dans le Tyrol. Mais les et gennes pour pénères dans le Tyrol. Mais les Prancies, audieutes a dejies, étaite naus proupres à cette guerre qu'à celle qu'ils venaient de faire dans les vastes planse du Mantouau.

Davidovich avait placé deux divisions, l'une au camp de Mori, sur la rive droite de l'Adige, pour faire tête à la division de Vanbois qui remontait la chaussée de Salo à Roveredo, par derrière le lac de Garda; l'autre à San-Marco, pour garder le défilé contre Masséna et Augereau. Le 18 fructidor (4 septembre), on se trouva en présence. C'était la division Wukassovich qui défendait le défité de San-Marco. Bonaparte, saisissant sur-le-champ la tactique convenable aux lieux, forme deux corps d'infanterie légère, et les distribue à droite et à gauche, sur les hauteurs environnantes; puis, quand il a fatigue quelque temps les Autrichiens. il forme la dix-huitième demi-brigade en colonne serrée par bataillons, et ordonne au général Victor de percer avec elle le défilé. Un combat violent s'engage, les Antrichiens résistent d'abord : mais Bonaparte décide l'action, en ordonnant au général genéral lond sur l'infiniterie sutrielleme, la romp, et chambe price de trois leute. On Emporte expirant. « Avant que je meure, divi-il à Bonaparte, filte-und savéve il nous somme variaqueure. » De tente part les Austrielleme frient et se retirent pour sur le contraint de la retirent pour sur le courient de la retirent pour suit au part de courie. Horercolo est ûn ne cer-taine distance de l'Adige; Bonaparte drige Rampon, avec la frente-deuxième, errar le parce qui separe le fleuve de la ville; il porte Victor, avec la diximitiene, au l'au lieu même. Cabrie carte au pas indices, car le ville même. Cabrie carte au pas divinient, de la ville « Jimite entre de la ville; l'instant of l'impus en achevait le la ville; a l'instant of l'impus en achevait le

circuit extérieur. Pendant que l'armée principale

emportait ainsi San-Marco et Roveredo , la division

Vaubois arrivait à Roveredo par l'autre rive de

l'Adige. La division autrichienne de Reuss lui avait

disputé le camp de Mori, mais Vaubois venait de

Dubois de charger à la tête des hussards. Ce brave

Femporte à l'instaut même, et toutes les divisions en trouvient femiles molationant même au milieu du jour à la haisteur de Boveredo, sur les deux rives du feure. Mais le plus difficile realist à faire.
Davidevich avait raillé ses deux divisions sur sa créavere, dans le défidé de Calliano, délité redou-table, et bien autrement dangereux que chiét redoutable, et bien autrement dangereux que chiét redoutable et bien autrement dangereux que chiét de de la chaise de la chaise de la chiété de la fraite par le prêter, qui pléciment la montagne.

au fleuve, et qui était couronne d'artitlerie.

Bonaparte, persistant dans sa tactique, distribue son infanterie légère à droite, sur les escarpements de la montagne, et à gauche, sur les bords du fleuve. Ses soldats, nes sur les bords du Rhône, de la Scine ou de la Loire, égalent l'agilité et la hardiesse des chasseurs des Alpes. Les uns gravissent de rochers en rochers, atteignent le sommet de la montagne, et font un feu plongeant sur l'ennemi; les autres, non moins intrepides, se glisseut le long du fleuve, appuient le pied partout où ils peuvent se soutenir, et tournent le château de la Pietra. Le général Dammartin place avec bonheur une batterie d'artillerie légère qui fait le meilleur effet; le château est enlevé. Alors l'infanterie le traverse, et fond en colonne serrée sur l'armée autrichienne amassée dans le defilé. Artillerie, cavalerie, infanterie, se confondent, et fuient dans un désordre épouvantable. Le jeune Lemarois, aide-de-camp du général en chef, vent prévenir la fuite des Autrichiens; il se précipite au galop à la

title de cinquante husararla, traverse dans toute as longuerar la masse autrielatione, et, tourrantielade longuerar la masse autrielatione, et, tourrantielade sur enverse de devela, mais il réponda la tercur dans les raugs des autrielations, et donne le temps dans les raugs des autrielations, et donne le temps dans les raugs des autrielations, et donne le temps mille prisonniers. Lá finir cette suite de combats, un vialent de la constitution de la constitution qui valurent à l'armée francaise les délès du Typol, la ville de Rocerclo, toute l'artillerie autrielations, quatre mille prisonniers, sans compete les moris et les blessés. Bonaparte appela cette journée bataille de Rocerclo.

Le lendemain 19 fruetidor (5 septembre), les Français entrèrent à Trente, capitale du Tyrol italien. L'évêque avait fui. Bonaparte, pour calmer les Tyroliens, qui étaient fort attachés à la maison d'Autriche, leur adressa une proclamation, dans laquelle il les invitait à poser les armes, à ne point commettre d'hostilités contre son armée , leur promettant qu'à ce prix leurs propriétés et leurs établissements publics seraient respectés. Wurmser n'était plus à Trente, Bonaparte l'avait surpris à l'instant où il se mettait en marche pour exécuter son plan. En voyant les Français s'engager dans le Tyrol pour communiquer peut-être avec l'Allemagne, Wurmser n'en fut que plus disposé à descendre par la Brenta, pour emporter l'Adige pendant leur absence. Il espérait même, par ce circuit rapide, qui allait l'amener à Verone, enfermer les Français dans la haute vallée de l'Adige, et, tout à la fois, les envelopper et les couper de Mantoue. Il était parti l'avant-veille, et devait être déjà rendu à Bassano; Bonaparte forme sur-le-champ une résolution des plus bardies : il va laisser Vanbois à la garde du Tyrol, et se jeter à travers les gorges de la Brenta, à la suite de Wurmser. Il ne neut emmener avec lui que vingt mille bommes et Wurmser en a trente ; il peut être enfermé dans ees gorges épouvantables, si Wurmser lui tient tête; il peut aussi arriver trop tard pour tomber sur les derrières de Wurmser, et celul-ci peut avoir eu le temps de forcer l'Adige : tout cela est possible. Mais ses vingt mille hommes en valent trente; mais si Wurmser veut lui tenir tête et l'enfermer dans les gorges, il lui passera sur le corps ; mais s'il a vingt lieues à faire, il les fera en deux jours, et arrivera dans la plaine aussitôt que Wurmser. Alors il le rejettera ou sur Trieste, ou sur l'Adige. S'il le rejette sur Trieste il le poursuivra, et ira brûler ce port sons ses yeux; s'il le rejette sur l'Adige, il l'enfermera entre son armée et ce fleuve, et enveloppera ainsi l'ennemi.

qui croyait le prendre dans les gorges du Tyrol. Ce jeune homme, dont la pennie et la volonité au sont aussi promptes que la foudre, ordonne à Vaubois, le jour même de son arrivée à Trente, de se porter sur le Laris, pour enterer cette position à l'arrivier-garde de hardoriée. Il fisit exécuter cette opération sous ses yeux, justique à Vaulosis la position qu'il doit garder arce ses du mille bommes, et part ensuite arce les vingt autres pour se jeter à travers les gorges de la Brenta.

Il part le 20 au matin (6 septembre), il couche le soir à Levico. Le lendemain 21 (7) il se remet en marche le matin, et arrive devant un nouveau défilé, dit de Primolano, où Wurmser avait placé une division. Bouaparte emploie les mêmes manœuvres, jette des tirailleurs sur les bauteurs et sur le bord de la Brenta, puis fait charger en colonne sur la route. On enlève le défilé. Un petit fort se trouvait au-delà, ou l'entoure et on s'en rend mattre. Oneloues soldats intrépides, courant sur la route, y devaucent les fugitifs, les arrêtent, et donnent à l'armée le temps d'arriver pour les prendre. On fait trois mille prisonniers. On arrive le soir à Cismone, après avoir fait vingt lieues en deux jours. Bonsparte voudrait avancer encore, mais les soldats n'en peuvent plus ; lui-même est accablé de fatigue. Il a devancé son quartier-général, il n'a ni sulte ni vivres; il partage le pain de munition d'un soldat, et se couche, en attendant

avec impatience le lendemain. Cette marche foudrovante et inattendue frappe Wnrmser d'étonnement. Il ne conçoit pas que son ennemi se soit ieté dans ces gorges, au risque d'y être enfermé; il se propose de profiter de la position de Bassano qui les ferme, et d'en barrer le passage avec toute son armée. S'il réussit à y tenir, Bonaparte est pris dans la courbe de la Brenta. Déjà il avait envoyé la division De Mezaros pour tâter Vérone, mais il la rappelle pour lutter ici avec toutes ses forces; cependant il n'est pas probable que l'ordre arrive à temps. La ville de Bassano est située sur la rive gauche de la Brenta. Elle eommunique avec la rive droite par un pont. Wurmser place les deux divisions Sebottendorff et Ouasdanovich sur les deux rives de la Brenta, en avant de la ville. Il dispose six bataillons en avant-garde, dans les défilés qui précèdent Bassano, et qui ferment la vallée.

Le 22 (8 septembre) au matin, Bonaparte part de Cismone, et s'avance sur Bassano. Masséna marche sur la rive droite, Augercau sur la gauche. On emporte les défilés, et on débouche en présence de l'armée ennemie, rangée sur les deux rives de | la Brenta. Les soldats de Wurmser, déconcertés par l'audace des Français, ne résistent pas avec le courage qu'ils ont montré en tant d'occasions; ils s'éhranlent, se rompent et entrent dans Bassano. Augereau se présente à l'entrée de la ville. Masséna, qui est sur la rive opposée, veut pénétrer par le pont; il l'enlève en colonne serrée, comme celui de Lodi, et entre en même temps qu'Augereau. Wurmser, dont le quartier-général était encore dans la ville, n'a que le temps de se sauver, en nous laissant quatre mille prisonniers et un matériel immense. Le plan de Bonaparte était donc réalisé; il avait débouché dans la plaine aussitôt que Wurmser, et il lui restait maintenant à l'envelopper en l'acculant sur l'Adige.

Wurmser, dans le désordre d'une action si précipitée, se trouve séparé des restes de la division Quasdanovich. Cette division se retire vers le Frioul. et lui, se voyant pressé par les divisions Masséna et Augereau, qui lui ferment la route du Frioul et le replient vers l'Adige, forme la résolution de passer l'Adige de vive force, et d'aller se jeter dans Mantoue. Il avait rallié à lui la division De Mezaros. qui venait de faire de vains efforts pour emporter Vérone. Il ne comptait plus que quatorze mille hommes, dont huit d'infanterie et six de cavalerie excellente. Il longe l'Adige et fait chercher partout un passage. Heureusement pour lui le poste qui gardait Legnago avait été transporté à Vérone, et un détachement qui devait venir occuper cette place n'était point encore arrivé. Wurmser, profitant de ce hasard, s'empare de Legnago. Certain maintenant de pouvoir regagner Mantoue, il accorde quelque repos à ses troupes , qui étaient ahtmées de fatigue.

Bonaparte le suivait sans relâche : il fut cruellement déçu en apprenant la négligence qui sauvait Wurmser; cependant il ne désespéra pas encore de le prévenir à Mantoue. Il porta la division de Masséna sur l'autre rive de l'Adige par le bac de Ronco, et la dirigea sur Sanguinetto, pour barrer le chemin de Mantone, Il dirigea Augereau vers Legnago même. L'avant-garde de Massena, devancant sa division, entra dans Céréa le 25 (11 septembre), au moment où Wurmser y arrivait de Legnago, avec tout son corps d'armée. Cette avantgarde de cavalerie et d'infanterie légère commandée par les généraux Murat et Pigeon, fit une résistance des plus hérosques, mais fut eulbutée; Wurmser lui passa sur le corps, et continua sa marche. Bonaparte arrivait scul au galop au mo-

ment de cette action : il manqua être pris et se sauva en toute hâte.

Warmer passa à Sanguinetto, puis apprenant que tous les ponts de Mointella étaint rompus, cecepté céuli de Villimpenia, il descendit jusqu'à cepul, 'francial la rivier, et marcha sur flance pour la commandation de la rivier de

Bonaparte arrivait à perte d'haleine, furieux contre les officiers négligents qui lui avaient fait manquer une si belle proie. Augereau était rentré dans Legnago, et avait fait prisonnière la garnison autrichienne, forte de seize cents hommes. Bonaparte ordonna à Augereau de se porter à Governolo, sur le Bas-Mincio. Il livra ensuite de petits combats à Wurmser, pour l'attirer hors de la place: et, dans la nuit du 28 au 29 (14-15 septembre). il prit une position en arrière pour engager Wurmser à se montrer en plaine. Le vieux général, alléché par ses petits succès, se déploya en effet bors de Mantoue, entre la citadelle et le fauboure de Saint-George. Bonaparte l'attaqua le troisième jour complémentaire an IV (19 septembre). Augereau, venant de Governolo, formait la gauche; Masséna, partant de Due-Castelli, formait le centre, et Sabuguet, avec le corps de blocus, formait la droite. Wurmser avait encore vingt-et-un mille hommes en ligne. Il fut enfoncé partout, et rejeté dans la place avec perte de deux mille hommes. Oucloues jours après, il fut entièrement renfermé dans Mantoue. La nombreuse cavalerie qu'il avait ramenée ne lui servait à rien, et ne faisait qu'augmenter le nombre des houches inutiles ; il fit tuer et saler tous les chevaux. Il avait vingt et quelques mille hommes de garnison, dont plusieurs mille aux hôpitaux.

Aims, quoisque Bosaparte est persia en particle en fertil de sa merche audreisse sur la Bertaia, et qu'il n'est pas fait mettre bas les armes au marchat, il avait entérment ruisé et dispersé son armée, Quelques mille hommes étaient rejetés dans en Frioni sous Quandamorties. Wurmer, avec en Frioni sous Quandamorties. Wurmer, avec douze on quatores mille, étaite cofermé dans Mantoue. Treize on quatores mille des dispersés, Jaim cette mers, sit on super mille des du lesses, Jaim cette.

armée venait de perdre eneure une vingtaine de [ mille hommes en dix jours, outre un matériel considérable. Bonaparte en avait perdu sept on huit mille, dont quinze cents prisonniers, et le reste tué, hlessé ou malade, Ainsi, aux armées de CoHi ct de Beaulieu, détruites en entrant en Italie, il fallait ajouter celle de Wurmser, detruite en deux fois, d'abord dans les plaines de Castiglione, et ensuite sur les rives de la Brenta. Aux trophées de Montenotte, de Lodi, de Borghetto, de Lonato, de Castiglione, il fallait donc joindre ceux de Roveredo, de Bassano et de Saint-George, A quelle époque de l'histoire avait-on vu de si grands résultats, tant d'ennemis tués, tant de prisonniers, de drapeaux, de canons enlevés! Ces nouvelles répandirent de nouveau la joie dans la Lombardie, et la terreur dans le fond de la péninsule. La France fut transportée d'admiration pour le général de l'armée d'Italie.

Nos armes étaient moins heureuses sur les autres théâtres de la guerre. Moreau s'était avaneé sur le Lech, comme on l'a vu, dans l'espoir que ses progrès en Bavière ramèneraient l'archiduc et dégageraient Jourdan. Cet espoir était peu fondé, et l'archiduc aurait mal jugé de l'importance de son mouvement, s'il se fût détourné de son exécution pour revenir vers Moreau. Toute la campagne dépendait de ce qui allait se passer sur le Mein. Jourdan battu et ramené sur le Rhin, les progrès de Moreau ne faisaient que le compromettre davantage, et l'exposer à perdre sa ligne de retraite. L'arrhiduc se contenta donc de renvoyer le général Nauendorff, avec deux régiments de cavalerie et quelques bataillons, pour renforcer Latour, et continua sa poursuite de l'armée de Sambre-et-Meuse.

Cette brave armée se retirait avec le plus vif regret, et en conservant tout le sentiment de ses forces. C'est elle qui avait fait les plus grandes et les plus belles ehoses pendant les premières années de la révolution : c'est elle qui avait vaincu à Watignies, à Fleurus, aux bords de l'Ourthe et de la Roer. Elle avait beaucoup d'estime pour son général. et une grande confiance en elle-même. Cette retraite ue l'avait point découragée, et elle était persuadée qu'elle ne cédait qu'à des combinaisons supérieures, ct à la masse des forces conemies. Elle désirait ardemment une occasion de se mesurer avec les Autrichiens, et de rétablir l'honneur de son drapean. Jourdan le désirait aussi. Le directoire lui ecrivait qu'il fallait à tont prix se maintenir en Franconic, sur le Haut-Mein, pour prendre ses breux escadrons ennemis. Il espérait cependant

pas découvrir Moreau , qui s'était avancé jusqu'aux portes de Munich. Moreau, de son côté, venait d'apprendre à Jourdan, à la date du 8 fructidor (25 août), sa marche au-delà du Lech, les avantages qu'il y avait remportés, et le projet qu'il avait de s'avancer toujours davantage pour ramener l'archiduc. Toutes ces raisons décidérent Jourdan à tenter le sort des armes, quoiqu'il eût devant lui des forces très-supérieures. Il aurait eru manquer à l'honneur s'il ent quitté la Franconie sans combattre, et s'il cut laissé son collègue en Bavière. Trompé d'ailleurs par le mouvement du général Nauendorff, Jourdan croyait que l'archiduc venait de partir pour regagner les bords du Danube. Il s'arrêta donc à Wurtzhourg , place dont il jugeait la conservation importante, mais dont les Français n'avaient conservé que la citadelle. Il y donna quelque repos à ses troupes, fit quelques ehangements dans la distribution et le commandement de ses divisions, et annonca l'intention de combattre, L'armée montra la plus grande ardeur à enlever toutes les positions que Jourdan croyait utile d'occuper avant d'engager sa bataille, il avait sa droite appuyée à Wurtzbourg, et le reste de aa ligne sur une suite de positions qui s'étendent le long du Mein jusqu'à Schweinfurt. Le Mein le séparait de l'ennemi. Une partie seulement de l'armée autrichienne avait franchi ee fleuve, ce qui le confirmait dans l'idée que l'archiduc avait rejoint le Danube. Il laissa à l'extrémité de sa ligne la division Lefebvrc, à Schweinfurt, pour assurer sa retraite sur la Saale et la Fulde, dans le cas où la bataille lui ferait perdre la route de Francfort. Il se privait ainsi d'une seconde ligne et d'un corps de réserve ; mais il crut devoir ce sacrifice à la nécessité d'assurer sa retraite. Il se décida à attaquer, le 17 fruetidor (3 septembre), au matin.

quartiers d'hiver en Allemagne, et surtout pour ne

Dans la nuit du 16 au 17 , l'archidue , averti du projet de son adversaire, fit rapidement passer le reste de son armée au-delà du Mein , et déploya aux yeux de Jourdan des forces très-supérieures. La bataille s'engagea d'abord avec succès pour nous; mais notre cavalerie, assaillie dans les plaines qui s'étendent le long du Mein par une eavalerie formidable, fut rompue, se rallia, fut rompue de nouveau, et ne trouva d'abri que derrière les lignes et les feux bien nourris de notre infanterie. Jourdan, si sa réserve n'avait pas été si éloignée de lui, aurait pu remporter la victoire ; il envoya à Lefchvre des officiers qui ne purent percer à travers les nomque Lefebyre, voyant que Schweinfurt n'était pas menacé, marcherait au lieu du péril; mais il attendit vainement, et replia son armée pour la dérober à la redoutable cavalerie de l'ennemi. La retraite se fit en bon ordre sur Arnstein, Jourdan, victime du mauvais plan du directoire, et de son dévouement à son collègue, dut dès lors se replier sur la Lahn. Il continua sa marche sans aucune relâche, donna ordre à Marceau de se retirer de devant Mayence, et arriva derrière la Lahn le 24 fructidor (10 septembre). Son armée, dans cette marche pénible jusqu'aux frontières de la Bohème, n'avait guère perdu que cinq à six mille hommes. Elle fit une perte sensible par la mort du jeune Marceau, qui fut frappé d'une balle par un chasseur tyrolien. et qu'on ne put emporter du champ de hataille. L'archiduc Charles le fit entourer de soins ; mais il expira bientôt. Ce jeune héros, regretté des deux armées, fut enseveli au bruit de leur double artillerie.

Pendant que ces choses se passaient sur le Mein, Moreau, toujours au-delà du Danube et du Lech, attendait impatiemment des nouvelles de Jourdan. Aucun des officiers détachés pour lui en donner n'était arrivé. Il tâtonnait sans oser prendre un parti. Dans l'intervalle, sa gauche, sous les ordres de Desaix, eut un combat des plus rudes à soutenir contre la cavalerie de Latour, qui , réunie à celle de Nauendorff, déboucha à l'improviste par Langenbruck. Desaix fit des dispositions si justes et si promptes, qu'il repoussa les nombreux escadrons ennemis, et les dispersa dans la plaine après leur avoir fait subir une perte considérable. Moreau . toujours dans l'incertitude, se décida enfin, après une vingtaine de jours, à tenter un mouvement pour aller à la découverte. Il résolut de s'approcher du Danube, pour étendre son aile gauche jusqu'à Nuremberg, et avoir des nouvelles de Jourdan ou lui apporter des secours. Le 24 fructidor (10 septembre), il fit repasser le Danube à sa gauche et à son centre, et laissa sa droite seule au-delà de ce fleuve, vers Zell. La gauche, sous Desaix, s'avança jusqu'à Aichstett. Dans cette situation singulière, il étendait sa ganche vers Jourdan, qui, dans le moment, était à soixante lieues de lui : il avait son centre sur le Danube, et sa droite audelà, exposant l'un de ces trois corps à être détruit, si Latour avait su profiter de leur isolement. Tous les militaires ont reproché à Moreau ce mouvement, comme un de ces demi-moyens qui ont tous les dangers des grands moyens, sans en avoir les avantages. Morean n'ayant pas, en effet, saisi l'occasion de se rabattre vivement sur l'archiduc, lorsque celui-ci se rahattait sur Jourdan, ne pouvait plus que se compromettre en se plaçant ainsi

à cheval sur le Danube. Enfin, après quatre jours d'attente dans cette position singulière, il en sentit le danger, se reporta au-delà du Danube, et songea à le remonter pour se rapprocher de sa base d'opération. Il apprit alors la retraite forcée de Jourdan sur la Lahn, et ne douta plus qu'après avoir ramené l'armée de Sambre-et-Meuse, l'archiduc ne volat sur le Necker. pour fermer le retour à l'armée du Rhin. Il apprit aussi une tentative faite par la garnison de Manheim sur Kehl, pour détruire le pont par lequel l'armée française avait débouché en Allemagne. Dans cet état de choses, il n'hésita plus à se mettre en marche pour regagner la France. Sa position était périlleuse. Engagé au milieu de la Bavière. ohligé de repasser les Montagnes Noires pour revenir sur le Rhin, ayant en tête Latour avec quarante mille hommes , et exposé à trouver l'archiduc Charles avec trente mille sur ses derrières, il pouvait prévoir des dangers extrêmes. Mais s'il était dépourvu du vaste et ardent génie que son émule déployait en Italie , il avait une ame ferme et inaccessible à ce trouble dont les âmes vivrs sont quelquefois saisies. Il commandait une superbe armée, forte de soixante et quelques mille hommes, dont le moral n'avait été ébranlé par aucune défaite, et qui avait dans son chef une extrème confiance. Anpréciant une pareille ressource, il ne s'effraya pas de sa position, et résolut de reprendre tranquillement sa route. Pensant que l'archidue, après avoir replié Jourdan, reviendrait probablement sur le Necker, il craignit de trouver ce fieuve déjà occupé; il remonta done la vallée du Dauube, pour aller joindre directement celle du Rhin, par la route des villes forestières. Ces passages étant les plus éloignés du point où se trouvait actuellement l'archiduc, lui parurent les plus surs.

Il reta au-dei du Danube, et le remonta tranquillement, en pappratu une de estales andeure. Ses pares, ses lagages marchient devant lui, anna contuston, et tous les jours sea arrivergardes reponsasient bravennent les avant-gardes ennemies, et de ticher Latour, an lite, de passer el Danube, et de ticher de prévenir Moreau à l'entirée des défiés, se contentité de le suitre pas à pas, sans osser l'entamer. Arvivé asprès du lac de Fédersée, Moreau cett devis avant donné un à Nancadorff, et l'avait cavoyé. Il en avait donné un à Nancadorff, et l'avait cavoyé.

ne voulait pas passer, il était lui-même avec le second à Biberach; et le troisième se trouvait fort loin, à Schussenried. Moreau, qui approchait du Val-d'Enfer, par où il voulait se retirer, qui ne voulait pas être trop pressé au passage de ce défilé, qui vovait devant lui Latour isolé, et qui sentait ce qu'une victoire devait donner de fermeté à ses troupes pour le reste de la retraite, s'arrêta le 11 vendémiaire an V (2 octobre) aux environs du lac de Fédersée, non loin de Biberach. Le pays était montueux, hoisé et coupé de vallées. Latour était rangé sur différentes hauteurs, qu'on pouvait isoler et tourner, et qui, de plus , avaient à dos un ravin profond, celui de la Riss, Moreau l'attaqua sur tous les points, et, sachant pénétrer avec art à travers ses positions, abordant les unes de front, tournant les autres, l'accula sur la Riss, le jeta dedans, et lui fit quatre mille prisonniers. Cette victoire importante, dite de Biberach, rrjeta Latour fort loin, et raffermit singulièrement le moral de l'armée française. Moreau reprit sa marche, et s'approcha des défilés. Il avait déjà passé les routes qui traversent la vallée du Necker pour déboucher dans celle du Rhin; il lui restait celle qui, passant par Tuttlingen et Rottweil, vers les sources mêmes du Necker, suit la vallée de la Kintzig, et vient aboutir à Kehl; mais Nauendorff l'avait déjà occupée. Les détachements sortis de Manheim s'étaient joints à ce dernier, et l'archiduc s'en approchait. Moreau aima mieux remonter un peu plus haut, et passer par le Val-d'Enfer, qui, traversant la Forêt-Noire, formait un coude long, mais aboutissait à Brissach, heaucoup plus loin de l'archiduc. En conséquence, il placa Desaix et Ferino avec la gauche et la droite vers Tuttlingen et Rottweil, pour se couvrir du côté des débouchés, où se trouvaient les principales forces autrichiennes, et il envoya le centre, sous Saint-Cyr, pour forcer le Val-d'Enfer. En même temps, il fit filer ses grands pares sur Huningue, par la route des villes forestières, Les Autrichiens l'avaient entouré d'une nuée de petits corps, comme s'ils avaient espéré l'envelopper, et ne s'étaient mis nulle part en mesure de lui résister. Saint-Cyr trouva à peine un détachement au Val-d'Enfer, passa sans peine à Neustadt, et arriva à Fribourg. Les deux ailes le suivirent immédiatement, et déhouchèrent à travers eet affreux défilé, dans la vallée du Rhin, plutôt avec l'attitude d'une armée victorieuse qu'avec celle d'une armée en retraite. Moreau était rendu dans la vallée du Rhin le 21 vendémiaire (21 octobre). Au lieu

de repasser le Rhin au pont de Brissach, et de re-

monter, en suivant la rive française, jusqu'à Strasbourg, il vonlut remonter la rive droite iusqu'à Kehl, en présence de toute l'armée ennemie. Soit qu'il voulût faire un retour plus imposant, soit qu'il espérât se maintenir sur la rive droite, et couvrir Kehl en s'y portant directement, ces raisons ont paru insuffisantes pour hasarder une bataille. Il pouvait, en repassant le Rhin à Brissach. remonter librement à Strasbourg, et déboucher de nouveau par Kehl. Cette tête de pont pouvait résister assez longtemps pour lui donner le temps d'arriver. Vouloir marcher, au contraire, en face de l'armée ennemie, qui venait de se réunir tout entière sous l'archiduc, et s'exposer ainsi à une hataille générale, avec le Rhin à dos, était une imprudence inexcusable, maintenant qu'on n'avait plus le motif ni de l'offensive à prendre, ni d'une retraite à protéger. Le 28 vendémiaire (19 octobre) les deux armées se trouvèrent en présence sur les hords de l'Elz, de Valdkirch à Emmendingen. Après un combat sanglant et varié , Moreau sentit l'impossibilité de percer jusqu'à Kehl, en suivant la rive droite, et résolut de passer sur le pont de Brissach. Ne eroyant pas néanmoins pouvoir faire passer toute son armée sur ce pont, de peur d'encombrement, et voulant envoyer au plus tôt des forces à Kehl, il fit repasser Desaix avec la gauche par Brissach, et retourna vers Huningue avec le centre et la droite. Cette détermination a été jugée non moins imprudente que celle de comhattre à Emmondingen: car Moreau, affaibli d'un tiers de son armée, pouvait être très-compromis, Il comptait, il est vrai, sur une très-belle position, celle de Schliengen, qui couvre le débouché d'Huningue, sur laquelle il pouvait s'arrêter et combattre, pour rendre son passage plus tranquille et plus sur. Il s'y repliaen effet, s'y arrêta le 5 hromaire (24 octobre), et livra un combat opiniatre et balancé. Après avoir, par cette journée de combat, donné à ses bagages le temps de passer, il évacua la position pendant la nuit, repassa sur la rive gauche, et

s'achemia vera Straisburrg.
Amis finic text campagne célèbre, et cette retraite plus célèbre encore. Le résultat indique asset le vice du plan. Si, comme frout démontré lapoléon, l'archibute Charles et le genéral Jomini, si,
au lieu de Jorner dens armese, s'avançant en
colonnes isodées, sous deux généraix différents,
plantaines, de l'archibute de l'archibute

dont crnt dix mille, réunis en un seul corps, auraient envahi l'Allemagne, par la vallée du Rhin, le Val-d'Enfer et la Haute-Bayière, les armées impériales auraient été réduites à se retirer toujours, sans pouvoir se concentrer avec avantage contre nne masse trop supérieure. Le heau plan du jeune archiduc serait devenu impossible, et le drapeau républicain aurait été porté jusqu'à Vienne. Avec le plan donné, Jourdan était une victime forcée. Aussi sa campagne, toujours malheureuse, fut toute de dévouement, soit lorsqu'il franchit le Rhin la première fois, pour attirer à lui les forces de l'archidne, soit lorsqu'il s'avanca jusqu'en Bohème et qu'il comhattit à Wurtzbourg. Moreau seul, avec sa belle armée, pouvait réparer en partie les vices du plan, soit en se hâtant d'écraser tout ce qui était devant lui, au moment où il déboucha par Kehl, soit en se rabattant sur l'archiduc Charles, lorsque eclui-ci se porta sur Jourdan. Il n'osa ou ne sut rien faire de tout cela; mais s'il ne montra pas une étincelle de génie, ai à une manœuvre décisive et victorieuse il préféra une retraite, du moins il déploya dans cette retraite nn grand caractère et une rare fermeté. Sans donte elle n'était pas aussi difficile qu'on l'a dit, mais elle fut conduite néanmoins de la manière la plus imposante.

Le jeune archidue dut au vice du plan français une belle pensée, qu'il exécuta avec prudence : mais, comme Moreau, il manqua de cette ardeur, de cette audace qui pouvaient rendre la faute du gouvernement français mortelle pour ses armées. Concolt-on ce qui serait arrivé, si d'un côté ou de l'autre s'était trouvé le génie impétueux qui venait de détruire trois armées au-delà des Alpes! Si les soixante-dix mille hommrs de Moreau, à l'instant où ils débouchèrent de Kehl, si les Impériaux, à l'instant où ils quittèrent le Danube pour se rabattre sur Jourdan, avaient été conduits avec l'impétnosité déployée en Italie, certainement la guerre cut été terminée sur-le-champ, d'une manière désastreuse pour l'une des deux puissances.

Cette campagne valut en Europe une grande réputation au jrune archiduc. En France, on sut un gré infini à Moreau d'avoir ramené saine et sauve l'armée compromise en Bavière. On avait eu sur cette armée des inquiétudes extrêmes , surtout depuis le moment où Jourdan s'étant replié, où le pont de Kehl ayant été menaeé, où une nuée de petits corps ayant intercepté les communications par la Sonabe, on ignorait ce qu'elle était devenue et ee qu'elle allait devenir. Mais quand , après de solide. Il ne s'était pas borné à pousser Colli et

vives inquiétudes, on la vit déboucher dans la vallée du Rhin, avec une si belle attitude, on fut enchanté du général qui l'avait si heureusement ramenée. Sa retraite fut exaltée comme un chefd'œuvre de l'art, et comparée sur-le-champ à celle des Dix mille. On n'osait rien mettre sans doute à côté des triomphes si hrillants de l'armée d'Italie: mais comme il y a toujours une foule d'hommes que le génie supérieur, que la grande fortune offusquent, et que le mérite moins éclatant rassure davantage, ceux-là se rangeaient tous pour Moreau, vantaient sa prudence, son habileté consommée, et la préféraient au génie ardent du jeune Bonaparte. Dès ce jour-là, Moreau eut pour lui tout ce qui préfère les facultés secondaires aux facultés supérieures ; et , il faut l'avouer , dans une république on pardonne presque à ces ennemis du génie, quand on voit de quoi le génie peut se rendre coupable envers la liberté qui l'a enfanté, nourri, et porté au comble de la gloire.

## CHAPITRE XIX.

Situation intérieure et extérieure de la France ancès la retraite des armées d'Ailemagne au commencement de l'an V. --Combinaisons de Pitt; ouverture d'une négociation avec le directoire; arrivée de lord Maimesbury à Paris, -Paix avec Naples et avec Génes; négociations infruetueuses avec le pape; déchéance du duc de Modène; fondation de la république cispadane. - Mission de Clarke à Vienne. - Nouveaux efforts de l'Autriche en tialie; arrivée d'Alvinsy; extrêmes dangers de l'armée française ; bataille d'Arcole.

L'issue que venait d'avoir la campagne d'Allemagne était fâcheuse pour la république. Ses ennemis, qui s'obstinaient à nier ses victoires, ou à lui prédire de cruels retours de fortune, voyaient leurs pronostics réalisés, et ils en triomphaient ouvertement. Ces rapides conquetes en Allemagne, disaient-ils, n'avaient donc aucune solidité, Le Danube et le génie d'un jeune prince y avaient bientôt mis un terme. Sans doute la téméraire armée d'Italie, qui semblait si fortement établie sur l'Adige, en serait arrachée à son tour, et rejetée sur les Alpes, comme les armées d'Allemagne sur le Rhin. Il est vrai , les conquêtes du général Bonaparte semblaient reposer sur une base un peu plus Beaulleu devant lui ; il les avait détruits : il ne s'était pas borné à reponsser la nouvelle armée de Wurmser; il l'avait d'abord désorganisée à Castiglione, et anéantie enfin sur la Brenta. Il y avait done un peu plus d'espoir de rester en Italie que de rester en Allemagne; mais on se plaisait à répandre des bruits alarmants. Des forces nombrenses arrivaient, disait-on, de la Pologne et de la Turquie pour se porter vers les Alpes; les armées impériales du Rhin pourraient faire maintenant de nonveaux détachements; et, avec tout son génie, le général Bonaparte, avant toujours de nouveaux ennemis à combattre, trouverait enfin le terme de ses succès, ne fût-ce que dans l'épuisement de son armée. Il était naturel que, dans l'état des choses, on format de pareilles conjectures; car les imaginations, après avoir exagéré les succès, devaient aussi exagérer les revers.

Les armées d'Allemagne s'étaient retirées sans de grandes pertes, et tenaient la ligne du Rhin. Il n'y avait en cela rien de trop malheureux; mais l'armée d'Italie se trouvait sans appui, et c'était un inconvénient grave. De plus, nos deux principales armées, rentrées sur le territoire français, allaient être à la charge de nos finances, qui étaient tonjours dans un état déplorable : et c'était là le plus grand mal. Les mandats ayant eessé d'avoir cours forcé de monnaie, étaient tombés entièrement; d'ailleurs ils étaient dépensés, et il n'en restait presque plus à la disposition du gouvernement. Ils se trouvaient à Paris, dans les mains de quelques spéculateurs, qui les vendajent aux acquéreurs de hiens nationaux. L'arriéré des créances de l'état était toujours considérable, mais ne rentrait pas; les impôts, l'emprunt forcé, se percevaient lentement; les biens nationaux soumissionnés n'étaient payés qu'en partie ; les paiements qui restaient à faire n'étaient pas encore exigibles d'après la lol; et les soumissions qui se faisaient encore n'étaient pas assez nombrenses pour alimenter le trésor. Du reste, on vivait de ces sonmissions, ainsi que des denrées provenant de l'emprunt, et des promesses de paiement faites par les ministres. On venait de faire le budgetpour l'an V, divisé en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires montaient à 450 millions; les autres à 550. La contribution foncière, les douanes, le timbre et tous les produits annuels, devaient assurer la dépense or dinaire. Les 350 millions de l'extraordinaire étaient suffisamment couverts par l'arriéré des impôts de l'an IV et de l'emprunt forcé , et par les paiements qui restaient à faire sur les biens vendus. On avait

en outre la ressource des biens que la république possédait encore; mais il fallait réaliser tout cela, et c'était toujours la même difficulté. Les fournisseurs, non payés, réfusaient de continuer leurs avances, et tous les services manquaient à la fois. Les fonctionnaires publics, les rentiers n'étaient

pas payés, et mouraient de faim. Ainsi l'isolement de l'armée d'Italie, et nos finances, pouvaient donner de grandes espérances à nos ennemis. Du projet de quadruple alliance, formé par le directoire, entre la France, l'Espagne, la Porte et Venise, il n'était résulté encore que l'alliance avec l'Espagne. Celle-ci, entrainée par nos offres et notre brillante fortune au milieu de l'été, s'était décidée, comme on l'a vn. à renouveler avec la république le pacte de famille, et elle venait de faire sa déclaration de guerre à la Grande-Bretagne. Venise, malgré les instances de l'Espagne et les invitations de la Porte, malgré les victoires de Bonaparte en Italie, avait refusé de s'unir à la république. On lui avait vainement représenté que la Russie en voulait à ses colonies de la Grèce, et l'Autriche à ses provinces d'Illyrie; que son union avec la France et la Porte, qui n'avaient rien à lui envier, la garantirait de ces deux ambitions ennemies; que les victoires réitérées des Français sur l'Adige devaient la rassurer contre un retour des armées autrichiennes et contre la vengeance de l'empereur; que le concours de ses forces et de sa marine rendrait ce retour encore plus impossible; que la nentralité au contraire ne lui ferait aucun ami , la laisserait sans protectenr, et l'exposerait peut-être à servir de moyens d'accommodement entre les puissances belligérantes. Venise, pleine de haine contre les Français, faisant des armements évidemment destinés contre eux, puisqu'elle consultait le ministère autrichien sur le choix d'un général, refusa pour la seconde fois l'alliance qu'on lui proposait. Elle voyait hien le danger de l'ambition antrichienne; mais le danger des principes français était le plus pressant, le plus grand à ses yenx, et elle répondit qu'elle persistait dans sa neutralité désarmée, ce qui était faux, car elle armait de tous côtés. La Porte, ébranlée par le refus de Venise, par les suggestions de Vienne et de l'Angleterre, n'avait point aecédé au projet d'alliance. Il ne restait donc que la France et l'Espagne, dont l'union pouvait contribuer à faire perdre la Méditerranée aux Anglais, mais ponvait aussi compromettre les colonies espagnoles. Pitt, en effet, songeait à les faire insurger contre la métropole, et il avait déjà noué des intrigues dans le Mexique. Les négociations avec Gênes

n'étaient point terminées; car il s'agissait de convenir avec elle à la fois d'une somme d'argent, de l'expulsion de quelques famillea, et du rappel de quelques autres. Elles ne l'étaient pas davantage avec Naples, parce que le directoire aurait voulu une contribution, et que la reine de Naples, qui traitait avec désespoir, refusait d'y consentir. La paix avec Rome n'était pas faite, à cause d'un article exigé par le directoire; il voulait que le Saint-Siège révoquât touales brefs rendus contre la France depuis le commencement de la révolution, ce qui blessait cruellement l'orgueil du vieux pontife. Il convoqua un coneile de cardinaux, qui décidèrent que la révocation ne pouvait avoir lieu. Les négociations furent rompues. Elles recommencerent à Florence; un congrès s'ouvrit. Les envoyés du pape ayant répété que les brefs rendus ne pouvaient pas être révoqués, les commissaires français avant répondu de leur côté que la révocation était la condition sine qua non, on se sépara après quelques minutes. L'espoir d'un secours du roi de Naples et de l'Angleterre soutenait le pontife dans son refus. Il vensit d'envoyer le cardinal Albani à Vienne, pour implorer le secours de l'Autriche, et se concerter avec elle dans sa résistance.

Tels étaient les rapports de la France avec l'Enrope. Ses ennemis, de leur côté, étaient fort épuisés. L'Antriche se sentait rassurée , il est vrai . par la retraite de nos armées qui avaient poussé jusqu'au Danube; mais elle était fort inquiète pour l'Italie, et faisait de nonveaux préparatifs pour la recouvrer. L'Angleterre était réduite à une situation fort triste : son établissement en Corse était précaire, et elle se voyait exposée à perdre bientôt cette lle. On voulait lui fermer tous les ports d'Italie, et il suffissit d'une nouvelle victoire du général Bonaparte pour décider son entière expulsion de cette contrée. La guerre avec l'Espagne allait lui interdire la Méditerranée, et menacer le Portugal. Tout le littoral de l'Océan lui était fermé jusqu'an Texel. L'expédition que Hoche préparait en Bretagne l'effrayait pour l'Irlande ; ses finances étaient en péril , sa hanque était ébranlée , et le peuple voulait la paix; l'opposition était devenue forte par les élections nouvelles. C'étaient là des raisons assez pressantes de songer à la paix, et de profiter des derniers revers de la France pour la lui faire accepter. Mais la famille royale et l'aristoeratie avaient une grande répugnance à traiter avec la France, parce que c'était à leurs yeux traiter avec la révolution. Pitt, beaucoup moins attaché aux principes aristocratiques, et uniquement préoccupé des intérêts de la puissance anglaise, aurait bien voult la pais, mais à une condition, indispensable pour lui et inadmissible pour lui et in

Les Pays-Bas étaient en effet une acquisition importante pour notre patrie, Cette acquisition lui procurait d'abord la possession des provinces les plus fertiles et les plus riches du continent, et surtout de provinces manufacturières; elle lui donnait l'embouchure des fleuves les plus importants au commerce du Nord , l'Escaut , la Meuse et le Rhin : une augmentation considérable de côtea, et par consequent de marine ; des ports d'une haute importance, celui d'Anvers surtout; enfin un prolongement de notre frontière maritime, dans la partie la plus dangereuse pour la frontière anglaise, visà vis les rivages sans défense d'Essex , de Suffolk . de Norfolk . d'Yorksbire. Outre eette acquisition positive, les Pays-Bas avaient pour nous un autre avantage : la Hollande tombait sous l'influence immédiate de la France, dès qu'elle n'en était plus séparée par des provinces autrichiennes. Alors la ligne française s'étendait, non pas sculement jusqu'à Anvers, mais jusqu'au Texel, et les rivages de l'Angleterre étaient enveloppés par une ceinture de rivages ennemis. Si à cela on ajoute un paete de famille avec l'Espagne, alors puissante et bien organisée, on comprendra que Pitt ent des inquiétudes pour la puissance maritime de l'Angleterre, Il est de principe, en effet, pour tout Anglais bien nourri de ses idées nationales, que l'Angleterre doit dominer à Naples, à Lisbonne, à Amsterdam, pour avoir pied sur le continent, et pour rompre la longue ligue des côtea qui lui pourraient être opposées. Ce principe était aussi enraciné en 1796, que celui qui faisait considérer tout dommage eausé à la France comme un bien fait à l'Angleterre. En conséquence, Pitt, pour procurer un moment de répit à ses finances, aurait bien consenti à une paix passagère, mais à condition que les Pays-Bas seraient restitués à l'Autriche. Il songea done à ouvrir une négociation sur cette base. Il ne pouvait guère espérer que la France admit une pareille condition. car les Pays-Bas étaient l'acquisition principale de la révolution, et la constitution ue permettait même pas au directoire de traiter de leur aliénation. Mais Pitt connaissait peu le continent; il croyait sincè-

rement la France ruinée, et il était de bonne foi quand il venait, tous les ans, annoncer l'épuisement et la chute de notre république. Il peusait que si jamais la France avait été disposée à la paix, c'était dans le moment actuel, soit à cause de la chute des mandats, soit à cause de la retraite des armées d'Allemagne. Du reste, soit qu'il crût la condition admissible ou non, il avait une raison majeure d'ouvrir une négociation. C'était la nécessité de satisfaire l'opinion publique, qui demandait hautement la paix. Pour obtenir, en effet, la levée de soixante mille bommes de milice, et de quinze mille marins, il lui fallait prouver, par une démarche éclatante, qu'il avait fait son possible pour traiter. Il avait encore un autre motif non moins important : en prenant l'initiative , et en ouvrant à Paris ube négociation solennelle, il avait l'avantage d'y ramener la discussion de tous les intérêts européens, et d'empêcher l'ouverture d'une négociation particulière avec l'Autriche. Cette dernière puissance en effet tenait beaucoup moins à recouvrer les Pays-Bas que l'Angleterre ne tenait à les lui rendre. Les Pays-Bas étaient pour elle une province lointaine, qui était détachée du centre de son empire, exposée à de continuelles invasions de la France, et profondément imbue des idées révolutionnaires; une province que plusieurs fois elle avait songé à échanger contre d'autres possessions en Allemagne ou en Italie, et qu'elle n'avait gardée que parce que la Prusse s'était toujours opposée à son agrandissement en Allemagne, et qu'il ne s'était pas présenté de combinaisons qui permissent son agrandissement en Italie. Pitt pensait qu'une négociation solennelle, ouverte à Paris pour le compte de tous les alliés, empécherait les combinaisons particulières, et préviendrait tout arrangement relatif aux Pays-Bas. Il vonlait enfin avoir un agent en France, qui pût la jnger de près, et avoir des renseignements certains sur l'expédition qui se préparait à Brest. Telles étaient les raisons qui, même sans l'espoir d'obtenir la paix, décidaient Pitt à faire une démarche auprès du directoire. Il ne se borna pas, comme l'année précédente, à une communication insignifiante de Wickam à Barthélemy ; il fit demander des passeports pour un envoyé revêtu des ponvoirs de la Grande-Bretagne. Cette éclatante démarche du plus implacable ennemi de notre république avait quelque chose de glorieux pour elle. L'aristocratie anglaise était ainsi réduite à demander la paix à la république régieide. Les passeports furent aussitôt accordés. Pitt fit choix de lord Malmesbury .

autrefois sir llarras, et fils de l'auteur d'Hermés. Ce personnage n'était pas conni pour ami des républiques; il avait contribué à l'oppression de la Bollande en 1787. Il arriva à Paris avec une nomhreuse suite, le 2 brumaire (25 octobre 1796).

Le directoire se fit représenter par le ministre Delacroix. Les deux négociateurs se virent à l'hôtel des Affaires Étrangères , le 3 brumaire an V (24 octobre 1796). Le ministre de France exhiba ses nouvoirs. Lord Malmesbury s'annonça comme envoyé de la Grande-Bretagne et de ses alliés, afin de traiter de la paix générale. Il exhiba ensuite ses pouvoirs, qui n'étaient signés que par l'Angleterre. Le ministre français lui demanda alors s'il avait mission des alliés de la Grande-Bretagne. pour traiter en leur nom. Lord Malmesbury répondit qu'aussitôt la négociation ouverte, et le principe sur lequel elle pouvait être basée, admis, le roi de la Grande-Bretagne était assuré d'obtenir le concours et les pouvoirs de ses alliés. Le lord remit ensuite à Delacroix une note de sa cour, dans laquelle il annoncait le principe sur lequel devait être basée la négociation. Ce principe était celui des compensations de conquêtes entre les puissances. L'Angleterre avait fait, disait cette note, des conquêtes dans les colonies : la France en avait fait sur le continent aux allies de l'Angleterre : il v avait donc matière à restitutions de part et d'autre. Mais il fallait convenir d'abord du principe des compensations avant de s'expliquer sur les obiets qui seraient compensés. On voit que le cabinet apglais évitait de s'expliquer positivement sur la restitution des Pays-Bas, et énoncait un principe général pour ne pas faire rompre la négociation dés son ouverture. Le ministre Delacroix répondit qu'il allait en référer au directoire.

Le directoire ne pouvait pas abandonner les Pays-Bas; ce n'était pas dans ses pouvoirs, et l'aurait-il pu, il ne le devait pas. La France avait envers ces provinces des engagements d'honneur, et ne pouvait pas les exposer aux vengeances de l'Autriche en les lui restituant. D'ailleurs, elle avait droit à des indemnités pour la guerre inique qu'on lui faisait depuis si longtemps; elle avait droit à des compensations pour les agrandissements de l'Autriche, la Prusse et la Russie en Pologue, par les suites d'un attentat; elle devait enfin tendre toujours à se donner sa limite naturelle, et, par toutes ees raisons, elle devait ne jamais se départir des Pays-Bas, et maintenir les dispositions de la constitution. Le directoire, bien résolu à remplir son devoir à cet égard, pouvait rompre sur-le-champ

une négociation dont le but évident était de nous proposer l'abandon des Pays-Bas, et de prévenir un arrangement avec l'Autriche; mais il aurait ainsi donné lieu de dire qu'il ne voulait pas fa paix, il aurait rempli l'une des principales intrntions de Pitt, et lui aurait fourni d'excellentes raisons pour demander au peuple anglais de nouveaux sacrifices. Il répondit le lendemain même. - La France, dit-il, avait défà traité isolément avec la plupart des puissances de la coalition, sans qu'elles invoquassent le concours de tous les alliés; rendre la négociation générale, c'était la rendre interminable, c'était donner lieu de croire que la négociation actuelle n'était pas plus sincère que l'ouverture faite l'année précédente, par l'intermédiaire du ministre Wickam. Du reste, le ministre anglais n'avait pas de pouvoirs des altiés au nom desquels il parlait. Enfin , le principe des compensations était énoncé d'une manière trop générale et trop vague pour qu'on pût l'admettre ou le rejeter. L'application de ce principe dépendait toujours de la nature des conquêtes , et de la force qui restait aux puissances beltigérantre pour les conserver. Ainsi, ajoutait le directoire, le gouvernement français pourrait se dispenser de répondre : mais pour prouver son désir de la paix, il déclare qu'il srra prêt à écouter toutes les propositions , des que le lord Malmesbury sera muni des nouvoirs. de toutes les puissances au nom desquelles il prétend traiter.

Le directoire qui, dans cette négociation, n'avait rien à cacher, et qui pouvait agir avec la plus grande franchise, résolut de rendre la négociation publique, et de faire imprimer dans les journaux les notes du ministre anglais et les réponses du ministre frauçais. If fit imprimer en effet sur-le-champ le mémoire de lord Malmesbury et la réponse qu'il y avait faite. Cette manière d'agir était de nature à déconcerter un peu la politique tortueuse du cabinet anglais, mais elle ne dérogeait nullement aux conveuances en dérogeant aux usages. Lord Malmesbury répondit qu'il atlait en référer à son gouvernement. C'était un singulier plénipotentiaire que celul qui n'avait que des pouvoirs aussi insuffisants, et qui, à chaque difficulté, était obligé d'en référer à sa cour. Le directoire aurait pu voir là un leurre, et l'intention de trainer en longueur pour se donner l'air de négocier; il aurait pu surtont ne pas voir avec plaisir le séjour d'un étranger dont les intrigues pouvaient être dangereuses, et qui venait pour découvrir le secret de nos armemeuts; il ne manifesta néanmoins aucun mécon-

tentement; il permit à lord Malmesbury d'attradre les réponses de sa cour, et, en attendant, d'observer Paris, les partis, leur force et celle du gouvernement. Le directoire n'avait du reste qu'à y gagner. Pendant ce temps, notre situation devenait ne-

Pendant ce temps, notre situation devenait perilleuse en Italie, malgré les récents triomphes de Roveredo, de Bassano et de Saint-George, L'Autriche redoublait d'efforts pour recouvrer la Lombardie. Graces aux garanties données par Catherine à l'empereur, pour la conservation des Gallicies, les troupes qui étaient en Pologne avaient été transportées vers les Alpes. Grâces encore à l'espérance de conserver la paix avec la Porte, les frontières de la Turquie avaient été dégarnies, et toutes les réserves de la monarchie autrichienne dirigérs vers l'Italie. Une population nombreuse et dévouée fournissait en outre de paissants moyens de recrutement. L'administration autrichienne déployait un zèle et une activité extraordinaires pour enrôler de nouveaux soldats, les encadrer dans les vieilles troupes, les armer et les équiper. Une belle armée se préparait ainsi dans le Frioul, avec les débris de Wurmser, avec les troupes venues de Pologne et de Turquie, avec les détachements du Rhiu et les recrues. Le maréchal Alvinzy était chargé d'en prendre le commandement. On espérait que cette troisième armée serait plus heureuse que les deux précédentes, et qu'elle finirait par arracher l'Italie à son jeune conquerant.

Dans cet intervalle, Bonaparte ne cessait de demander des secours, et de consciller des négociations avec les puissances italiennes qui étaient sur ses derrières. Il pressait le directoire de traiter avec Naples, de renouer les négociations avec

Rome, de conclure avec Gênes , et de négocier une alliance offensive et défensive avec le roi de Piémont, pour lui procurer des secours en Italie, si on ne pouvait lui en envoyer de France. Il voulait qu'on lui permit de proclamer l'indépendance de la Lombardie, et celle des états du duc de Modène, pour se faire des partisans et ilrs auxiliaires fortement attachés à sa cause. Ses vues étaient justes . et la détresse de son armée légitimait ses vives instances. La rupture des négociations avec le pape avait fait rétrograder une seconde fois la contribution imposée par l'armistice de Bologne, Il n'y avait eu qu'un paiement d'exécuté. Les contributions frappées sur Parme, Modène, Milan, étaient épuisées, soit par les dépenses de l'armée, soit par les envois faits au gouvernement. Venisé fournissait bien des vivres ; mais le prêt était arriéré. Les valeurs à prendre sur le commerce étranger à Li-

vourne étaient encore en contestation. Au milieu | des plus riches pays de la terre, l'armée commencait à éprouver des privations. Mais son plus grand malheur était le vide de ses rangs, éclaireis par le canno autrichien. Ce n'était pas sans de grandes pertes qu'elle avait détruit tant d'ennemis. On l'avait renforcée de neuf à dix mille hammes depuis l'ouverture de la campagne, ee qui avait porté à einquante mille à peu près le nombre des Français entrés en Italie; mais elle en avait tout au plus trente et quelques mille dans le moment ; le feu et les maladies l'avaient réduite à ce nombre. Une douzaine de bataillons de la Vendée venaient d'arriver, mais singulièrement diminués par les désertinns; les autres détachements promis n'arrivaient pas. Le général Willot, qui commandait dans le Midi, et qui était chargé de diriger sur les Alpes plusieurs régiments, les retenait pour apaiser les troubles que sa maladresse et son mauvais esprit provoquaient dans les provinces de son commandement. Kellermann ne ponvait guère dégarnir sa ligne, ear il devait toujours être prêt à contenir Lyon et les environs où les compagnies de Jésus commettaient des assassinats. Bonaparte demandait la quatre-vingt-troisième et la quarantième demi-brigades, formant à peu près six mille hommes de honnes troupes, et répondait de tout si elles arrivaient à temps.

Il se plaignait qu'on ne l'est pas chargé de nigorier net fonce, parce qu'il turnit attenda, pour signifier Pullimitum, le pulement de la contribtion. - Tant que votre gérénd, idairid, que sera » pas le centre de tout en fisile, tout iez mal. Il » ernit fesile de mécunes d'amblicio, mais je » n'ai que trop d'honneur; je mis malade, je pais » n'ai que trop d'honneur; je mis malade, je pais » prime me tenir de cheuji il me ne reste que du « courage, ce qui est insufficiant pour le paste que » jo cerupe. On nou compte, « jousaiti"; le presvige de nos forces disporati. Des troupes, ou » l'Italie est perchi.

"I tolete se jeventes". The directivité est privation de l'appai de l'appai de l'appai et l'assurer les derectionne de l'appai de l'appai et l'assurer les derectionne de l'appai de l'appai et d'assurer les derections de l'appai et l'appai et

qu'il fermerait ses ports aux vaisseaux armés des puissances belligérantes. Le directoire conclut en suite son traité avec Gènes. Une circonstance particulière en hâta la conclusion : Nelson enleva un vaisseau français à la vue des batteries génoises : eette violation de la neutralité compromit singulièrement la république de Gènes ; le parti français qui était chez elle se montra plus bardi , le parti de la ecalition plus timide; il fut arrêté qu'on s'allierait à la France. Les ports de Génes furent fermés aux Anglais. Deux millions nous furent payés en indemnité pour la frégate la Modeste, et deux autres millions fournis en prêt. Les familles feudataires ne furent pas exilées, mais tous les partisans de la France expulsés du territoire et du sénat furent rappelés et réintégrés. Le Piémont fut de nouvean sollieité de conclure une alliance offensive et défensive. Le roi actuel venait de mourir ; son jenne successeur, Charles-Emmanuel, montrait d'assez bonnes dispositions pour la France, mais il ne se contentait pas des avantages qu'elle lui offrait pour prix de son slliance. Le directoire lui offrait de garantir ses états, que rien ne lui garantissait dans cette conflagration générale, et au milieu de toutes les républiques qui se préparaient. Mais le nouveau roi , comme le précédent , voulait qu'on lui donnat la Lombardie, ce que le directoire ne pouvait pas promettre, avant à se ménager des équivalents pour traiter avec l'Autriche, Le directoire permit ensuite à Bonaparte de renouer les négociations avec Rome, et lui donna ses pleins pouvoirs à cet égard.

Rome avait envoyé le cardinal Albani à Vienne : elle avait compté sur Naples, et, dans son emportement, elle svait offense la légation espagnole. Naples lui manquant, l'Espagne lui manifestant son mécontentement, elle était dans l'alarme, et le moment était convenable pour renouer avec elle. Bonaparte voulait d'abord son argent; ensuite. quoiqu'il ne craignit pas sa puissance temporelle. il redontait son influence morale sur les peuples, Les deux partis italiens, enfantés par la révolution française, et développes par la présence de nos armées, s'exaspéraient chaque jour davantage. Si Milan , Modène, Reggio , Bologne , Ferrare , étaient le siège du parti patriote. Rome était celui du parti monacal et aristocrate. Elle pouvait exciter les fureurs fanatiques, et nons nuire beaucoup, dans un moment surtout où le question n'était pas résolue avec les armées autrichiennes. Bonaparte pensa qu'il fallait temporiser encore. Esprit libre et indépendant, il méprisait tous les fanatismes

qui restreignent l'intelligence humaine; mais, bomme d'exécution, il redoutait les puissances qui échappent à la force, et il aimait mieux éluder que lutter avec elles. D'ailleurs, quoique élevé en France, il était né au milieu de la superstition italienne ; il ne partageait pas ce dégoût de la religion catholique, si profond et si commun chez nous à la suite du dix-huitième siècle; et il n'avait pas, pour traiter avec le Saint-Siège, la même répugnance qu'on avait à Paris. Il songea donc à gagner du temps, pour s'éviter nne marche rétrograde sur la péninsule, pour s'épargner des prédications fanatiques, et, s'il était possible, pour regagner les 16 millions ramenés à Rome, 11 chargea le ministre Cacault de désavouer les exigenees du directoire en matière de foi, et de n'insister que sur les conditions purement matérielles. Il choisit le cardinal Mattei, qu'il avait enfermé dans un convent, pour l'euvoyer à Rome; il le délivra, et le chargea d'aller parler au pape, « La » cour de Rome, lui écrivit-il , veut la guerre , elle » l'aura, mais avant, je dois à ma nation et à l'hu-» manité de faire un dernier effort pour ramener » le pape à la raison. Vous connaissez, monsieur » le cardinal, les forces de l'armée que je com-» mande : pour détruire la puissance temporelle » du pape, il ne me faudrait que le vouloir, Allez » à Rome, voyez le Saint-Père, éclairez-le sur ses » vrais intérêts; arrachez-le aux intrigants qui l'en-» vironnent, qui veulent sa perte et celle de la » cour de Rome. Le gouvernement français permet » que l'écoute encore des paroles de paix. Tont » peut s'arranger. La guerre, si cruelle pour les » peuples, a des résultats terribles pour les a vaincus. Évitez de grands malheura au nape. » Vous savez combien je désire finir par la paix » une lutte que la guerre terminerait pour moi

a sam gloire comme sam péril. »
Fendant qu'il employai ces moyens pour frompor, disati-il, de riesze renard, et se garantir des
Priversa du finatione, il songenit de sciercir l'esprit
de liberté dans la Baste-laille, afin d'opposer le
paricissan e la supersitation. Tout le lisant-laille
chil exalitée : le Minania, arreché à l'Autriche, tes
provinces de Molène et de Reggio, impatentes du
provinces de Molène et de Reggio, impatentes
provinces de l'active et de l'especial de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
active de la description de décète de son servir passi l'uni
provinces de la description de l'active n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile, cer la victoire n'avait pas encere
de la Jonabarile cer la victoire n'avait pas encere

donnait toujours des espérances et des eneouragements. Quant aux provinces de Modène et de Reggio, elles touchaient immédiatement les derrières de son armée, et confinaient avec Mantoue, Il avait à se plaindre de la régence, qui avait fait passer des vivres à la garnison; il avait recommandé au directoire de ne pas donner la paix au due de Modène, et de s'en tenir à l'armistice, afin de pouvoir le punir au besoin. Les circonstances devenant chaque jour plus difficiles, il se décida, sans en prevenir le directoire, à un coup de vigueur. Il était constant que la régence venait récemment encore de se mettre en fante, et de manquer à l'armistice en fournissant des vivres à Wurmser, et en donnant asile à un de ses détachements : sur-le-champ il déclara l'armistice violé; et en vertu du droit de conquête, il chassa la régence, déclara le duc de Modène déchu, et les provinces de Reggio et de Modène libres. L'enthousiasme des Reggiens et des Modénois fut extraordinaire. Bonaparte organisa un gouvernement municipal pour administrer provisoirement le pays, en attendant qu'il fot constitué. Bologne et Ferrare s'etaient déià constituées en république, et commençaient à lever des troupes, Bonaparte voulait réunir ces deux légations aux états du due de Modène, pour en faire une seule république, qui, située tout entière en-deçà du Pô. s'appellerait République cispadane. Il pensait que si, à la paix, on était obligé de rendre la Lombardie à l'Autriche, on pourrait éviter de rendre, au due de Modène et au pape, le Modénois et les légations; qu'on pourrait ériger ainsi une république, fille et amie de la république française, qui serait an-dela des Alpes le foyer des principes français, l'asile des patriotes compromis, et d'où la liberté pourrait s'étendre un jour sur toute l'Italie, Il ne eroyait pas que l'affranchissement de l'Italic put se faire d'un seul coup; il croyait le gouvernement français trop épuisé pour l'opérer maintenant, et il pensait qu'il fallait au moins déposer les germes de la liberté dans cette première campagne. Pour cela il fallait reunir Bologne et Ferrare à Modène et Reggio. L'esprit de localité s'y opposait, mais il espérait vaincre cette opposition par son influence toute-puissante. Il se rendit dans ees villes, y fut reçu avec enthousiasme, et les décida à envoyer à Modène cent députés de toutes les parties de leur territoire, pour y former une assemblée nationale, qui serait chargée de constituer la république cispadane. Cette rennion ent lieu le 25 rendémiaire (16 octobre) à Modène. Elle se composait d'avocats,

de propriétaires, de commerçants. Contenue par la

présence de Bonaparte, dirigée par ses conseils, elle montra la plus grande segenes. Elle vota la réunion en une seule république des deux légations et du duchée de Modère, cel el aboit la fédalité et dicreta l'égalité civile; elle nomma un commissaire cortal régulité civile; elle nomma un commissaire mes, et arrêta la formation d'une seconde assemlmes, qui devait recuini les aivoice 23 décembre), pour délibrier une constitution. Les Reggiera montrevent le plus grand d'essurement. In déchement autrichien étant sorti de Mantoue, ils courverts l'ammèrent à Bonaparte. Deux Reggiera furest totés dans l'action, et furent les premiers martyrs de l'indérentaire ci linde premiers martyrs de l'in-

La Lombardicéuit jalouse et alurnée des faveurs accordes à la Gapalane, et crut y voir pour elle un siniste présage. Elle sed fui perpuisque les Frances de la constituer elle-annee, ils aviant le la popul de la rendre à l'Autriche. Bonaparte rassura de nouvean le Lombards, leur il settier les difficultés de sa position, et leur régéta qu'il falloit gagner l'indépendance en le secondant dius cette terrible lutte. Ils décâlérens de porter à dours mille hommes sier le la décâlérens de porter à dours mille hommes sier défé commence l'opprimistion.

Bonaparte s'était ménagé ainsi autour de lui des gouvernements amis, qui allaient faire tous leurs efforts pour l'appuyer. Leurs troupes sans doute ne pouvaient pas grand'chose; mais elles étaient capables de faire la police du pays conquis, et de cette manière elles rendaient disponibles les détachements qu'il y employait. Elles pouvaient, appuyées de quelques centaines de Français, résister à une première tentative du pape, s'il avait la folie d'en faire une. Bonaparte s'efforça en même temps de rassurer le duc de Parme, dont les états confinaient à la république ; son amitié pouvait être utile , et sa parenté avec l'Espagne commandait des ménagements. Il lui laissa entrevoir la possibilité de gagner quelques villes, au milieu de ces démembrements de territoires. Il usait ainsi de toutes les ressources de la politique, pour suppléer aux forces que son gouvernement ne pouvait pas lui fournir; et, en cela, il faisait son devoir envers la France et l'Italie, et le faisait avec toute l'habileté d'un vienx diplomate.

La Corse venait d'être affranchie par ses soins. Il avait réuni les principaux réfugiés à Livourne, leur avait donné des armes et des officiers, et les avait jetés hardiment dans l'île pour seconder la réletilion

des babitants contre les Anglais. L'expédition réassit; sa patrie était délivrée du joug anglais, et la Méditerranée allait bientot l'être. On pourait espérer qu'à l'avenir les escadres espagnoles, réunies aux escalnes françaises, fermeraient le détroit de Gibraltar aux fiottes de l'Angleterre, et domineraient dans toute la Méditerranée.

Il avait donc employé le temps écoulé depuis les événements de la Brenta à améliorer sa position en Italie; mais s'il avait un peu moins à craindre les princes de cette contrée , le danger du côté de l'Autriche ne faisait que s'aceroltre, et ses forces pour y parer étaient toujours aussi insuffisantes. La quatre-vingt-troisième demi-brigade et la quarantième étaient toujours retenues dans le Midi. Il avait douze mille hommes dans le Tyrol, sous Vaubois, rangés en avant de Trente, sur le bord du Lavis; seize ou dix-sept mille à peu près sous Massena et Augereau. sur la Brenta et l'Adige; buit ou neuf mille enfin devant Mantoue; ce qui portait son armée à trentesix ou trente-huit mille bommes environ. Davidovich, qui était resté dans le Tyrol après le desastre de Wurmser, avecquelques mille hommes, en avait maintenant dix-huit mille. Alvinzy s'avançait du Frioul sur la Piave avec environ quarante mille. Bonaparte était donc fort compromis; car, pour résister à soixante mille hommes, il n'en avait que trente-six mille, fatigues par une triple campagne. et diminués tous les jours par les fièvres qu'ils gagnaient dans les rizières de la Lombardie. Il l'écrivait avec chagrin au directoire, et lui disait qu'il allait perdre l'Italie.

Le directoire, voyant le péril de Bonaparte, et ne pouvant pas arriver assez tôt à son secours, songea à suspendre sur-le-champ les hostilités par le moyen d'une négociation. Malmesbury était à Paris, comme on vient de le voir. Il attendait la réponse de son gouvernement aux communications du directoire, qui avait exigé qu'il eût des pouvoirs de toutes les puissances, et qu'il s'exprimat plus clairement sur le principe des compensations de conquêtes. Le ministère anglais, après dix-neuf fours. venait enfiu de répondre le 24 brumaire (14 novembre) que les prétentions de la France etaient inusitées, qu'il était permis à un allie de demander à traiter au nom de ses alliés, avaut d'avoir leur autorisation en forme ; que l'Angleterre était assurée de l'obtenir, mais qu'auparavant il fallait que la France s'expliquât nettement sur le principe des compensations, principe qui était la seule base sur laquelle la négociation pût s'ouvrir. Le cabinet anglais ajoutait que la réponse du directoire était picine d'instituations peu décentes sur les infentions ide sa majesté bitannique, qu'il feiti an-dessous d'elle d'y répondre, et qu'elle roulait ne pas s'y ar-rêter pour ne pas entraver la négociation. Le jour même, le directoire, qui roulait être proupt et catégorique, répondit à lord Nalmesbury qu'il admettait le principe des compensations, mais qu'il chi à désigner sur-lechanap les objets sur lesquets porterait ce principle.

Le directoire pouvait faire cette réponse sans se trop engager, puisqu'en refusant de céder la Beigique et le Luxembourg, il avait à sa disposition la Lombardie et plusieurs autres petits territoires. Du reste, cette négociation était évidemment illusoire; le directoire ne pouvait rien en attendre, et il résolut de déjouer les finesses de l'Angleterre en envoyant directement un négociateur à Vienne chargé de conclure un arrangement particulier avec l'empereur. La première proposition que le négociateur devait faire était celle d'un armistice en Allemagne et en Italic, qui durerait six mois au moins. Le Rhin et l'Adige sépareraient les armées des deux puissances. Les sièges de Kehl et de Mantoue seraient suspendus. On ferait entrer chaque jour dans Mantone les vivres nécessaires pour remplacer la consommation journalière, de manière à replacer les deux partis dans leur état actuel à la fin de l'armistice. La France gagnait ainsi la conservation de Kehl, et l'Autriche celle de Mantoue. Une négociation devait s'ouvrir immédiatement pour traiter de la paix. Les conditions offertes par la France étaient les suivantes : l'Antriche cédait la Belgique et le Luxembourg à la France; la France restituait la Lombardie à l'Antriche, et le Palatinat à l'empire; elle renonçait ainsi, sur ce dernier point, à la ligne du Rhin; elle consentait en outre, pour dédommager l'Autriche de la perte des Pays-Bas, à la sécularisation de plusieurs évêchés de l'empire. L'empereur ne devait nullement se mèler des affaires de la France avec le pape, et devait prêter son entremise en Allemagne pour procurer des indemnités au statbonder. C'était une condition indispensable pour assurer le repos de la Bollande, et pour satisfaire le roi de Prusse dont la sœur était épouse du stathouder. Ces conditions étaient fort modérées, et prouvaient le désir qu'avait le directoire de faire cesser les horreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Italie.

Le directoire choisit pour porter ces propositions le général Clarke, qui était employé dans les bureaux de la guerre auprès de Carnot. Ses instructions furent signées le 26 brumaire (16 novembre). Mais il fallait du temps pour qu'il se mit en route, qu'il arrivât, qu'il fût reçu et écouté; et, pendant ce temps, les événements se succédaient en Italie avec une singulière rapidité.

Le 11 bemusire (1<sup>st</sup> novembee) le marchal Mring yangi led de ponts un l'a Pire, c'était arancé un la Brenta. Le plan des Autrichiems, cette fois, était d'attapper la lofa par le montagues du Tyrol et par la plaine. Beridorich derait chaser Vauloid de see positions, et descendre le long des deux rives de l'Adige jusqu'à Verone. Adirny, de son clet, d'earli passer la Piere et la Brenta, faruncer sur l'Adige, cutter à Vérone de deux rives de l'Adige, cutter à Vérone de deux neis sur l'adige, cutter à Vérone de deux neis sur richieme de restat partir de ce poist, pour marcher de concert au déblocus de Mantoue et à le diference de Wirmes.

Alvingy, après avoir passé la Piave, s'avanca sur la Brenta, où Masséna était posté avec sa division; celui-ci, ayant reconun la force de l'ennemi, se replia. Bonaparte marcha à son appui avec la division Augereau. Il prescrivit en même temps à Vaubois de contenir Davidovich dans la vallee du Haut-Adige, et de jui enjever s'il le pouvait sa position du Lavis, Il marcha lui-même sur Alvinzy, résolu, maigré la disproportion des forces, de l'attaquer impetueusement, et de le rompre dés l'ouverture même de cette nouvelle campagne, il arriva le 16 brumaire au matin (6 novembre) à la vue de l'ennemi. Les Autrichiens avaient pris position en avant de la Brenta, depuis Carmienano jusqu'à Bassano; leurs reserves claient restees en arrière, au-deià de la Brenta, Bonaparte porta sur eux toutes ses forces. Massena attaqua Liptai et Provera devant Carmignano; Augereau attaqua Quasdanovich devant Bassano. L'affaire fut chaude et sanglante; les troupes deployèrent une grande bravoure. Liptai et Provera furent rejetés au-detà de la Brenta par Masséna; Ouasdanovich fut repoussé sur Bassano par Augereau. Bonaparle aurait voulu entrer le jour même dans Bassano, mais l'arrivée des réserves autrichiennes l'en empécha. Il fallut remettre l'attaque au lendemain, Majheureusement il apprit dans la nuit que Vaubois venait d'essuyer un revers sur le Haut-Adige. Ce général avait bravement attaqué les positions de Davidovich, et avait obtenu un commencement de succès; mais une terreur panique s'était emparée de ses troupes malgré leur bravoure éprouvée, et elles avaient fui en désordre. Il les avait enfin ralliées dans ce fameux défilé de Calliano, où l'armée avait

déployé tant d'audace dans l'invasion du Tyrol; il espérais s'y maintenir, torsque Davidovich, dirigeant un corps sur l'autre rive de l'Adige, avait débordé Calliano, et tourne la position. Vaubois annonçait qu'il se retirait pour rêtre pas coupé, et exprimait la erainte que Davidovich ne l'edit devancé aux importantes positions de la Corona et de Rivoli, qui couvrent la route du Tyrol, entre l'Alière et la de Garda.

Bomparte geniti dés lors le danger de s'enager d'amstatge contre Almiray, l'orsque Vambois, qui citai avec sa ganche dans le Tyrol, pouvait perste la Corona, Rivol, et même Vérone, et êter rejeté dans la plaine. Bomparte cut alors dé coupé de son aile principle, et place avec quanze ou seize mille hommes entre l'avidorich et alviary. En consignace d'i resolut de se reptile sur-de-hamp. Il ordonna d'un défier de continue de voller à Valera, d'y retuit est equ'il perste trouve se d'y prévenir Darislovich, et de donner à Vauhois le temps de Sr vertiere.

Le lendemain, 17 brumaire (7 novembre), il rebronssa ehemin, et traversa la ville de Vicence, qui fut étonnée de voir l'armée française se retirer après le succès de la veille. Il se rendit à Vérone. où il laissa toute son armée. Il remonta seul à Rivoli et à la Corona, où très-heureusement il trouva les troupes de Vaubois ralliées, et en mesure de teuir tête à une nouvelle attaque de Davidovich. Il voulut donner une lecon anx trente-neuvième et quatre-vingt-cinquième demi-brigades, qui avaient cedé à une terreur panique. Il fit assembler toute la division, et, s'adressant à ces deux demi-brigades, il leur reprocha leur indiscipline et leur fuite. Il dit ensuite au chef d'état-major : « Faites » écrire sur les drapeaux que la trente-neuvième » et la quatre-vingt-cinquième ne font plus partie » de l'armée d'Italie. » Ces expressions causèrent aux soldats de ces deux demi-brigades le plus violent chagrin; ils entourèrent Bonaparte, lui dirent qu'ils s'étaient battus un contre trois, et lui demandèrent à être envoyés à son avant-garde, pour faire voir s'ils n'étaient plus de l'armée d'Italie. Bonaparte les dédommagea de sa sévérité par quelques paroles bienveillantes qui les transportèrent. ct les laissa disposés à venger leur honneur par une bravoure desespérée.

Il ne restait plus à Vaubois que huit mille hommes, sur les douze mille qu'il avait avant cette échauffourée. Bonaparte les distribua le mieux qu'il put dans les positions de la Corona et de Ri-

voli, et, après s'être assuré que Vaubois pourrait tenir là quelques jours, et couvrir notre gauche et nos derrières, il retourns à Vérone pour opérer contre Alvinzy. La chaussée qui conduit de la Brenta à Vérone, en suivant le pied des montagnes, passe par Vicence, Montebello, Villa-Nova et Caldiero. Alvinzy, étonné de voir Bonaparte se replier le lendemain d'un succès, l'avait suivi de loin en loin, se doutant que les progrès de Davidovich avaient pu seuls le ramener en arrière. Il espérait que son plan de jonctiou à Vérone allait se réaliser. Il s'arrêta à trois lieues à peu près de Vérone, sur les hauteurs de Caldiero, qui en dominent la route. Ces hauteurs présentaient une excellente position pour tenir tête à l'armée qui sortirait de Vérone. Alvinzy s'y établit, y placa des batteries, et n'oublia rieu pour s'y rendre incapugnable. Bonaparte en fit la reconnaissance, et résolut de les attaquer sur-le-champ ; car la situation de Vaubois à Rivoli était très-précaire, et ne lui laissait pas beaucoup de temps pour agir sur Alvinzy. Il marcha contre lui le 21 au soir (11 novembre), repoussa son avant-garde, et bivouaqua avec les divisions Masséna et Augereau au pied de Caldiero. A la pointe du jour, il s'aperçut qu'Alvinzy, fortement retranché, acceptait la bataille. La position était abordable d'un côté, celui qui appuyait aux montagnes, et qui n'avait pas été assez soigneusemeut défendu par Alvinzy. Bonaparte y dirigea Massena, et chargea Augereau d'attaquer le reste de la ligne. L'action fut vive. Mais la pluie tombait par torrents, ce qui donnait un grand avantage à l'ennemi, dont l'artillerie était placée d'avance sur de bonues positions, tandis que la nôtre, obligée de se mouvoir dans des chemins devenus impraticables, ne pouvait pas être portée sur les points convenables, et manquait tout son effet. Néanmoins Masséna porvint à gravir la hauteur négligée par Alvinzy. Mais tout à coup la pluie se changea en une grélasse froide, qu'un vent violeut portait dans le visage de nos soldats. Au même instant, Alvinzy fit marcher sa réserve sur la position que Massena lui avait enlevée, et reprit tous ses avantages. Bouaparte voulut en vain renouveler ses efforts, il ne put réussir. Les deux armées passérent la nuit en présence. La pluie ne cessa pas de tomber, et de mettre nos soldats dans l'état le plus pénible. Le lendemain 23 brumaire (15 novembre). Bonaparte rentra dans Verone.

La situation de l'armée devenait désespérante. Après avoir inutilement poussé l'ennemi au delà de la Brenta, et sacrifié sans fruit une foule de

braves; après avoir perdu à la gauche le Tyrol et quatre mille hommes; après avoir livré une bataille malheureuse à Caldiero, pour éloigner Alvinzy de Vérone, et s'être encore affaibli sans succès, toute ressource semblait perdue. La gauche, qui n'était plus que de huit mille bommes, pouvait à chaque instant être culbutée de la Corona et de Rivoli, et alors Bonaparte se trouvait enveloppé à Vérone. Les deux divisions Masséna et Augereau, qui formaient l'armée active opposée à Alvinzy, étaient réduites, par deux batailles, à quatorze ou quinze mille hommes. Que pouvaient quatorze ou quinze mille soldats contre près de quarante mille? L'artillerie, qui nous avait toujours servi à contrebalancer la supériorité de l'ennemi, ne pouvait plus se mouvoir au milieu des boues; il n'y avait donc aucun espoir de lutter avec quelque chance de succès. L'armée était dans la consternation. Ces braves soldats, éprouvés par tant de fatigues et de danger, commencaient à murmurer. Comme tous les soldats intelligents, ils étaient sujets à de l'bumeur, parce qu'ils étaient capables de juger, -Après avoir détruit, dissient-ils, deux armées dirigées contre nous, il nous a fallu détruire encore celles qui étaient opposées aux troupes du Rbin. A Beaulieu a succédé Wurmser : à Wurmser succède Alvinzy : la lutte se renouvelle chaque jour. Nous ne pouvons pas faire la tâche de tous. Ce n'est pas à nous à combattre Alvinzy, ce n'était pas à nous à combattre Wurmser. Si chacun avait fait sa tâche comme nous, la guerre serait finie. Encore, ajoutaient-ils, si on nous donnait des secours proportionnés à nos périls! mais on nous abandonne au fond de l'Italie, on nous laisse seuls aux prises avec deux armées innombrables. Et quand, après avoir versé notre sang dans des milliers de combats, nous serons ramenes sur les Alpes, nous reviendrous sans honneur et sans gloire , comme des fugitifs qui n'auraient pas fait leur devoir. -C'étaient là les discours des soldats dans leurs bivouaes. Bonaparte, qui partageait leur humeur et leur mécontentement, écrivait au directoire, le même jour 24 brumaire (14 novembre) ? « Tous - nos officiers supérieurs, tous nos généraux d'élite » sont hors de combat: l'armée d'Italie, réduite à » une poignée de monde, est épuisée. Les béros de » Millesimo, de Lodi, de Castiglione, de Bassano, s sont morts pour leur patrie, ou sont à l'bôpital. » Il ne reste plus aux corps que leur réputation » et leur orgueil. Joubert, Lannes, Lamare, Victor, » Murat, Charlot, Dupuis, Rampon, Pigeon, Mé-» nard, Chabrand, sont blessés. Nous sommes

» abandonnés au fond de l'Italie : ce qui me reste » de braves voit la mort infaillible, au milieu de » chances si continuelles, et avec des forces si in-» férieures. Pent-être l'heure du brave Augereau, » de l'intrépide Massena, est près de sonner.... » Alors! alors que deviendront ces braves gens? » Cette idée me rend réservé ; je n'ose plus affronter » la mort, qui serait un sujet de découragement » pour qui est l'objet de mes sollicitudes. Si j'avais » reçu la quatre-vingt-troisième, forte de trois mille » cinq cents hommes connus à l'armée , j'aurals ré-" pondu de tout! Peut-être , sous peu de jours , ne » sera-ce pas assez de quarante mille bommes! ---» Aujourd'hui , ajoutait Bonaparte , repos aux » troupes ; demain , selon les mouvements de l'en-» nemi, nous agirons. »

Cependant, tandis qu'il adressait ces plaintes amères au gouvernement , il affectait la plus grande sécurité aux yeux de ses soldats ; il leur faisait répeter, par ses officiers, qu'il fallait faire un effort, et que cet effort scrait le dernier ; qu'Alvinzy détruit, les moyens de l'Autriche seraient épuises pour jamais , l'Italie conquise , la paix assurée , et la gloire de l'armée immortelle. Sa présence, ses paroles relevaient les courages. Les malades, dévorés par la fièvre, en appreuant que l'armée était en péril, sortaient en foule des bônitaux, et accouraieut prendre leur place dans les rangs. La plus vive et la plus profonde émotion était dans tous les cœurs. Les Autrichiens s'étaient approchés, le jour même, de Vérone, et montraient les échelles qu'ils avaient préparées pour escalader les murs. Les Véronais laissaient éclater leur joie en croyant voir, sous quelques beures, Alvinzy réuni dans leur ville à Davidovich, et les Français détruits. Quelques-uns d'entre eux, compromis pour leur attachement à notre cause , se promenaient tristement en comptant le petit nombre de nos braves.

L'uruce attendait avec anatité les roviers du gefortil, et espérait de baupe instant qu'il commanderait un mouvement. Expendant la journée du 36 véaité écoutée, et, contre l'usage, l'ardre du journé vale de l'est et l'est de l'est à garder l'Italie : la tristesse règne dans les rangs. Cependant, à quelque distance de Vérone, on fait un à-gauche : au lieu de continuer à s'éloigner de l'Adige, on se met à le longer et à descendre son cours. On le suit pendant quatre lieues. Enfin, après quelques heures de marche, on arrive à Ronco, où un pont de bateaux avait été jeté par les soins du général; on repasse le fleuve; et, à la pointe du jour, on se trouve de nouveau au-delà de l'Adiec, qu'on croyait avoir abandonné pour toujours. Le plan du général était extraordinaire; il allait étonner les deux armées. L'Adige, en sortant de Vérone, cesse un instant de eouler perpendiculairement des montagnes à la mer, et il oblique vers le levant : dans ce monvement oblique, il se rapproche de la route de Véronc à la Brenta , sur laquelle était campé Alvinzy. Bonaparte, arrivé à Ronco, se trouvait done ramené sur les flancs, et presque sur les derrières des Autrichiens. Au moven de ce pont, il se tronvait placé au milicu de vastes marais. Ces marais étaient traverses par deux chaussées, dont l'une à ganche, remontant l'Adige par Porcil et Gombione, allait rejoindre Vérone ; dont l'autre , à droite, passait sur une petite rivière, qu'on appelle l'Alpon, au village d'Arcole, et allait rejoindre la route de Vérone vers Villa-Nova, sur les derrières de Caldiero.

Bonaparte tenait donc à Ronco deux chaussées, qui toutes deux allalent rejoindre la grande route occupée par les Autrichiens, l'une entre Caldiero et Vérone, l'antre entre Caldicro et Villa-Nova. Voici quel avait été son calcul : au milieu de ces marais, l'avantage du nombre était tont à fait annulé; on ne pouvait se déployer que sur les chaussées, et sur les chaussées, le courage des têtes de colonnes devait décider de tout. Par la chaussée de gauche, qui allait rejoindre la route entre Vérone ct Caldiero, il ponvait tomber sur les Autrichiens, s'ils tentaient d'escalader Vérone, Par celle de droite, qui passe l'Alpon au pont d'Arcole, et aboutit à Villa-Nova, il débouchait sur les derrières d'Alvinzy, il pouvait enlever ses parcs et ses bagages, et interecuter sa retraite. Il était donc inattaquable à Ronco, et il étendait ses deux bras autour de l'ennemi. Il avait fait fermer les portes de Vérone, et y avait laissé Kilmaine avec quinze cents hommes, pour résister à un premier assaut. Cette combinaison si andacieuse et si profonde frappa l'armée, qui sur-le-champ en devina l'intention et en fut remplie d'espérance.

Bonaparte plaça Masséna sur la digue de gauche, pour remonter sur Gombione et Porcit, et prendre l'ennemi en queue s'il marchait aur Vérone. Il dirigio Augrereu à droite pour déboucher aux dirigio Augrereu à droite pour déboucher aux dirigio Augrereu à droite pour déboucher aux mit en observation aux la dique de gasthe; Augrereu, pour parcouré celle de droite, avail à franchir l'alponau le pout d'Aroche, Quedques lastatilions courses s'y tournisent déstachée pour aux-reiller le courses s'y tournisent déstachée pour aux-reiller le hauge aux en le pout. Ils accueillirent l'assule-grade de la comme de la fair le pour le pout. Ils accueillirent l'assule-grade à la frection à se replier. Augrereu accourut et rannens acc de la prive roupes en avait, mais le freud up note et de la prive opposée les arrêts de nouveau. Il fut obligé de segre devant cel foulaite et de la prive april en des grades de la fair de la prive palle.

Pendant ce temps, Alvinzy, qui avait les yeux fixés sur Verone, et qui croyait que l'armée francaise s'y trouvait encore, était surpris d'entendre un feu très-vif au milieu des marais. Il ne supposait pas que le général Bonaparte pût choisir un pareil terrain, et il croyait que c'était un corps detaché de troupes légères. Mais bientôt sa cavaleric revient l'infornier que l'engagement est grave, et que des coups de fusil sont partis de tous les côtés. Sans être éclairei encore, il envoie deux divisions : l'une sous Provera suit la digue de gauche, l'autre sous Mitrouski suit la digue de droite, et s'avauce sur Areole, Masseua, voyant approcher les Autrichiens, les laisse avancer sur cette digue étroite, et quand il les juge assez engagés, il fond sur eux an pas de course, les refoule, les rejette dans les marais, en tuc, en noie un grand nombre. La divisiou Mitrouski arrive à Arcole, débouche par le pont, et suit la digue comme eelle de Provera. Augereau fond sur elle, l'enfouce et en iette une partie dans les marais. Il la poursuit, et veut passer le pont après elle : mais le pont était encore mieux gardé que le matin; une nombreuse artillerie en défendait l'approche, et tout le reste de la ligue autrichienne était deployé sur la rive de l'Alpon, fusillant sur la digue, et la prenant en travers. Augereau saisit un drapeau et le porte sur le pont; ses soldats le suivent, mais un feu épouvantable les ramène en arrière. Les généraux Lannes, Verne, Bon, Verdier, sont gravement blesses. La colonne se replie, et les soldats descendent à côté de la digue, pour se mettre à couvert du feu.

Bonaparte voyait de Ronco a chranler toute l'ardeuitter Caldiero pour n'etre pas prise par derrière à Villa-Nora. Il voyait avec douleur de grands résultats lui échapper. Il avait bieu envoye Guyeux avec une brigade, pour essayer de passer l'Alpou au-dessous d'Arcole, mais il fallait plusieurs heures pour l'execution de cette tentative; et cependant il était de la dernière importance de frauchir Arcole sur-le-champ, afin d'arriver à temps sur les derrières d'Alvinzy, et d'ohtenir un triomphe complet : le sort de l'Italie en dépendait. Il n'hésite pas, il s'élance au galop, arrive près du pont, se jette à bas de cheval, s'approche des soldats qui s'étaient tapis sur le hord de la digue, leur demande s'ils sont encore les vainqueurs de Lodi , les ranime par ses paroles, et, aciaissent un drapeau, leur crie : - Suivez votre général! A sa voix un certain pombre de soldats remontent sur la chaussée, et le suivent; malheureusement le mouvement ne peut pas se communiquer à toute la colonne, dont le reate demeure derrière la digue. Bonaparte s'avance, le drapeau à la main, au milieu d'une grêle de halles et de mitraille. Tous ses généraux l'entourent. Lannes, déjà blessé de deux coups de feu dans la journée, est atteint d'un troisième. Le jeune Muiron, aide-de-camp du général, vent le couvrir de aon eorps et tombe mort à ses pieds. Cependant la colonne est près de franchir le nont. lorsqu'une dernière décharge l'arrête et la rejette en arrière. La queue abandonne la tête. Alors les soldats restés amprès du général le saisissent , l'emportent au milieu du feu et de la fumée, et veulent le faire remonter à cheval. Une colonne autrichienne, qui débouche sur eux, les pousse en désordre dans le marais. Bonaparte y tombe, et y enfonce jusqu'au milieu du corps. Aussitôt les soldats s'aperçoivent du danger : En avant! s'écrientila, pour sauver le général! Ils courent, à la suite de Belliard et Vignolles, pour le délivrer, On l'arrache du milieu de la fange, on le remet à cheval, et il revient à Bonco.

Dans ce moment, Guyeux était parerum à passer au-dessus d'Arock, et à enlevet et village par l'autre rive. Mais il était trop tard. Airingr avait fait filer ses pares et ses bagges; il était déployé dans la plaine, et en mesure de prévenir les desense de l'autre. Taut d'héroisme et de génie claient donne derenus inutiles. Bomparte aurait blem par viviner l'abstacle d'Arock, en ¿leant son pout dire à Alberche, point ouise l'alben et cruzi dire à Alberche, point ouise l'abstacle de l'arben de l'arben et d'arben et d'a

 Je rapporte ici une critique souvent adressée à Bonaparte sur cette célèbre hataille, et la réponse qu'il y a faite înimême dans ses Mémoires. Il avait done eu raison de faire ce qu'il avait fait, ci, quiquie le succis ne fui pas comple, d'importants résitats étaient obtenus. Airinz avait quitté as redoutable position de Caldirers; il etair redescendu dans la plaine; il une menaçait plus Vérone; il avait perult leacourop de monde dans les marsis. Les deux digues étaient devenues le seul champ de baillei internéolisie entre les deux armées, ce qui saurait l'avantage à la bravoure et l'endevait un nombre. Enfo les soldats fraucies, acimés par la latte, avaient recouvré toute leur confance.

Bomsparte, qui avait à songer à tous les péris à la 16 tiuj, etait à recuper de sa guente, laisée à la Corona et à Rivoll. Comme à chaque instant elle pouvait être cubathee, il roulait être en mesure de voler à son accours. Il penas donc qu'il fallait se replier de Gombion et d'Arcole, repasser l'Adige à Romo, et bivousquer en decà du Beure, pour trêr à porte de secourir Vaubois, ai, dans la nuit, on apprennit sa dérlite. Telle fut cette première journée du 38 l'avainnée (18 novembraite (18)

La nuit se passa sans mauvaise nouvelle. On sut que Vaubois tenait à Rivoli. Les exploits de Castiglione couvraient Bonaparte de ce côté. Davidovich, qui commaudait un corps dans l'affaire de Castiglione , avait reçu une telle impression de cet événement qu'il n'osait avancer avant d'avoir des nouvelles certaines d'Alvinzy. Ainsi le prestige dugénie de Bonaparte était la où il n'était pas lui-même. La journée du 26 (16 novembre) commence; on se rencontre sur les deux digues. Les Français chargent à la batonnette, enfoucent les Autriehiens, en jettent un grand nombre dans les marais, et font beaucoup de prisonniers. Ils prennent des drapeaux et du canon. Bonaparte fait tirailler encore sur la rive de l'Alpon, mais ne tente aucun effort décisif pour le passer. La nuit arrivée, il replie encore ses colonnes, les ramène de dessus les digues, et les rallie sur l'autre rive de l'Adige, content d'avoir épuisé l'ennemi toute la journee, en attendant des nouvelles plus certaines de Vaubois. La seconde nuit se passe encore de même : les nouvelles de Vauhois sont rassurantes. Un peut consacrer une troisième fournee à lutter définitivement contre Alvinzy. Enfin le soleil se lève pour la troisième fois sur cet épouvantable théâtre de earnage, C'était le 27 (17 novembre 1796), Bonaparte calcule que l'ennemi, en morts, blesses, novés ou prisonniers, doit avoir perdu près d'un tiers de son armée, il le juge harrassé, découragé, et il voit ses soldats pleins d'enthousiasme ; il se décide alors à quitter ces digues, et à porter le champ de bataille dans la plaine, au-delà de l'Aluon, Comme les jours précédents, les Français, débouchant de Ronco, reneontrent les Autrichiens sur les digues. Masséna occupe toujours la digue gauche; sur celle de droite, c'est le général Robert qui est chargé d'attaquer, tandis qu'Augercau va passer l'Alpon près de son embouchure dans l'Adige. Masséna éprouve d'abord une vive résistance, mais il met son chapeau à la pointe de son épée, et marche ainsi à la tête des soldats. Comme les jours précédents, beaucoup d'ennemis sont tués, noyés ou pris. Sur la digue de droite, le général Robert s'avance d'abord avec sucers; mais il est tné, sa colonne est repoussée presque jusque sur le pont de Roneo.

Bonaparte, qui voit le danger, place la trentedeuxième dans un bois de saules, qui longe la digue. Tandis que la colonne ennemie, victorieuse de Robert , s'avance , la trente-deuxième sort toutà coup de son embuscade, la prend en fiane, et la iette dans un désordre épouvantable. C'étaient trois mille Croates; le plus grand nombre sont tués ou prisonniers. Les digues ainsi balavées. Bouaparte se décide à franchir l'Alpon : Augereau l'avait passé à l'extrême droite. Bonaparte ramène Masséna de la digue gauche sur la digue droite, le dirige sur Arcole, qui était évacué, et porte ainsi tonte son armée en plaine devant eclle d'Alviuzy, Bonaparte, avant d'ordonner la charge, veut semer l'éponvante au moven d'un stratagème. Un marais, plein de roseaux , couvrait l'aile gauche de l'ennemi ; il ordonne au chef de bataillon Hercule de prendre avec lui vingt-cinq de ses guides, de filer à travers les roseaux, et de charger à l'improviste avec un grand bruit de trompettes. Ces vingt-cinq braves s'apprétent à exécuter l'ordre. Bouaparte donne alors le signal à Masséna et à Augereau. Ceux-ci chargent vigoureusement la ligne autriebienne. qui résiste; mais tout à coup on entend un grand bruit de trompettes ; les Autrichiens, croyant être chargés par toute une division de cavalerie, cèdent leterrain. Au même justant, la garnison de Legnago, que Bonaparte avait fait sortir pour eirculer sur leurs derrières, se montre au loin, et ajoute à leurs inquiétudes. Alors ils se retirent; et, après soixante-douze heures de cet épouvantable combat. décourages, accablés de fatigue, ils cèdent la victoire à l'héroisme de quelques mille braves, et au génie d'un grand capitaine.

Les deux armées, épuisées de leurs efforts, passèrent la nuit dans la plaine. Dès le lendemain

matin. Bonaparte fit recommencer la poursuite sur Vicence, Arrivé à la bauteur de la chaussée qui mène de la Brenta à Vérone, en passant par Villa-Nova, il laissa à la cavalerie seule le soin de poursuivre l'ennemi, et songea à rentrer à Vérone par la route de Villa-Nova et de Caldiero, afin de venir au secours de Vaubois. Bonaparte apprit en route que Vaubois avait été obligé d'abaudonner la Corona et Rivoli, et de se replier à Castel-Novo. Il redoubla de celérité, et arriva le soir même à Vérone, en passant sur le champ de bataille qu'avait occupé Alvinzy. Il entra dans la ville par la porte opposée à celle par laquelle il en était sorti. Quand les Véronais virent cette poignée d'hommes, qui étaient sortis en fugitifs par la porte de Milan . rentrer en vainqueurs par la porte de Venise, ils fureut saisis de surprise. Amis et ennemis ne purent contenir leur admiration pour le général et les soldats qui venaient de changer si glorieusement le destin de la guerre. Dés ce moment, il n'entra plus dans les craintes ni dans les espérances de personne qu'on put chasser les Français de l'Italie. Bonaparte fit marcher sur-le-champ Masséua à Castel-Novo, et Augereau sur Dolce, par la rive gauche de l'Adige, Davidovich, attaqué de toutes parts, fut promptement ramené dans le Tyrol, avec perte de beaucoup de prisonniers. Bonaparte se contenta de faire réoccuper les positions de la Corona et de Rivoli , sans vouloir remonter jusqu'à Trente et rentrer en possession du Tyrol. L'armée française était singulièrement affaiblie par cette dernière lutte. L'armée autrichienne avait perdu einq mille prisonuiers, buit ou dix mille morts et blesses, et se trouvait encore forte de plus de quarante mille hommes, compris le corps de Davidovich. Elle se retirait dans le Tyrol et sur la Brenta pour s'y reposer: elle était loin d'avoir souffert comme les armées de Wurmser et de Beaulieu. Les Français. épuises, n'avaient pu que la repousser sans la détruire. Il fallait done renoncer à la poursuivre, tant que les renforts promis ne seraieut pas arrives. Bonaparte se coutenta d'occuper l'Adige de Dolce à la mer.

Cotte nouvelle rictoire causa, en Italie et en France, une joie extréme. On admirait de toutes parts ce génie opiuilaire qui, avec quatorze ou quiaze mille hommes, devant quarante mille, n'aveit pas songé às e retiere; ce génie inrentif et profond, qui avait su découvrir, dans les digues de Ronco, un champ de Istalia fout nouveau qui annulait le nombre et donnait dans les fiancs de l'enuent). On céléparis survout l'hérostine décloré.

au pont d'Arcole, et partout on représentait le jeune général, un drapeus à la mais, au milleu du fru et de la funére. Les deux conseils, en dérinant, suivant l'asserge, que l'armée d'Italie avait encere bien mérité de la partie, décidérant de plan que les drapeus gris pur les généras Romparte et Augreron sur le pont d'Arcole, leur servieur les des la comparation de la comparation de la contre de la comparation d

## CHAPITRE XX.

Clarke au quartier-général de l'armée d'Baile. — Respons des négocialons arec le chibet auglais. Départ de Malmeshury. — Espédition d'Pitande, — Travaux adminitratifs du directoire dans l'hivre de l'av. Ét atfanances. Recettes et dépenses. Capitalation de Kéch. — Dermitre testainire de l'Autriche et l'allei. Victoire de Rivoil et de la Faverite prins de Mandoue, — Fin de la mémorable campage de 1798.

Le général Clarke venait d'arriver au quartiergénéral de l'armée d'Italie, d'où il devait partir pour se rendre à Vienne. Sa mission avait perdu son objet essentiel, car la bataille d'Arcole rendait l'armistice inutile. Bonaparte, que le général Clarke avait ordre de consulter, désapprouvait tont à fait l'armistice et ses conditions. Les raisons qu'il donnait étalent excellentes. L'armistice ne pouvait plus avoir qu'un objet, celui de sauver le fort de Kehl sur le Rhin, que l'archiduc Charles assiégeait avec une grande vigueur; et pour cet objet très-accessoire, il sacrifiait Mantoue. Kehl n'offrait qu'une tête de pont qui n'était point indispensable pour déboucher en Allemagne, La prise de Mantoue au contraire entraînait la conquête définitive de l'Italie, et permettait d'exiger en retour Mayence et toute la ligne du Rhiu. L'armistice compromettait évidemment cette conquête; car Mantoue, remplie de malades, et réduite à la demiration, ne pouvait pas différer plus d'un mois d'ouvrir ses portes. Les vivres qu'on y ferait entrer rendraient à la garnison la santé et les forces. La quantité n'en pourrait pas être exactement fixée; et Wurmser, en faisant des économies, se ménagerait des approvisionnements pour recommencer sa résistance, en cas d'une reprise d'hostilités. La

suite de batailles livrées pour couvrir le blocus de Mantone deviendrait donc inutile, et il faudrait recommencer sur nouveaux frais. Ce n'était pas tout. Le pape ne pouvait manquer d'être compris dans l'armistice par l'Autriche, et alors on perdait le moyen de le punir, et de lui arracher vingt on trente millions dont on avait besoin pour l'armée, et qui serviraient à faire une nouvelle campagne. Bonaparte enfin, percant dans l'avenir. conseillait, au lieu de suspendre les hostilités, de les continuer au contraire avec vigueur, mais de porter la guerre sur son véritable théâtre, et d'envover en Italie un renfort de trente mille hommes, Il promettait à ce prix de marcher sur Vienne, et d'avoir en deux mois la paix, la ligne du Rhin, et une république en Italie. Sans doute, cette combinaison placait dans ses mains toutes les opérations militaires et politiques de la guerre; mais, qu'elle fût intéressée ou non , elle était juste et profonde , et l'avenir en prouva la sagesse. Cependant, par obéissance pour le directoire,

on écrivit aux généraux autrichiens sur le Rhin et l'Adige, pour leur proposer l'armistice, et pour obtenir à Clarke des passeports. L'archiduc Charles répondit à Moreau qu'il ne pouvait entendre aucune proposition d'armistice; que ses pouvoirs ne le lui permettaient pas, et qu'il fallait en référer au conseil aulique. Alvinzy répondit de même, et fit partir un courrier pour Vienne. Le ministère autrichien, secrètement dévoué à l'Angleterre, était peu disposé à écouter les propositions de la France. Le cabinet de Londres lui avait fait part de la mission de lord Malmesbury ; il s'était efforcé de lui persuader que l'empereur obtiendrait bien plus d'avantages en prenant part à la négociation ouverte à Paris qu'en faisant des conquêtes séparées, puisque les conquêtesanglaises dans les deux Indes étaient sacrifiées pour lui procurer la restitution des Pays-Bas. Outre les insinuations de l'Angleterre. le cabinet de Vienne avait d'autres raisons de repousser les propositions du directoire. Il se flattait de s'emparer du fort de Kehl sous très-peu de temps; les Français, contenus le long du Rbin, ne pourraient plus alors le franchir; on pourrait donc sans danger en retirer de nouveaux détachements, pour les porter sur l'Adige. Ces détachements, joints à de nouvelles levées qui se faisaient dans toute l'Autriche avec une merveilleuse activité, permettaient encore un effort sur l'Italie; et peut-être cette terrible armée, qui avait tant anéanti de bataillons autrichiens, finirait par succomber sous des efforts réitérés.

La constance allemande ne se démentait donc pas ici, et, malgré tant de revers, elle ne renonçait pas encore à la belle Italie. En conséquence, il fut résolu de refuser l'entrée de Vienne à Clarke. On eraignait d'ailleurs un observateur au milieu de la eapitale de l'empire, et on ne voulait pas de négociation directe. Quant à l'armistice, on aurait consenti à l'admettre sur l'Adige, mais non sur le Rhin. On répondit à Clarke que, s'il vonlait se rendre à Vieenee, il y trouverait le baron de Vineent, et qu'il pourrait y conférer avec lui. La réunion eut lieu en effet à Vicence. Le ministre autrichien prétendit que l'empereur ne pouvait recevoir un envoyé de la république, parce que c'était la reconnattre; et, quant à l'armistice, il déclara qu'on ne pouvait l'admettre qu'en Italie. Cette proposition était ridicule, et on ne conçoit pas que le ministère autriehien pût la faire, car elle sauvait Mantoue sans sanver Kehl, et il fallait supposer les Français bien sots pour l'aecepter. Cependant le ministère autricbien, qui voulait au besoin se mépager le moven d'une pégociation séparée, fit déclarer par son envoyé que si le commissaire francais avait des propositions à faire relativement à la paix, il n'avait qu'à se rendre à Turin, et les eommuniquer à l'amhassadeur autrichien auprès du Piémont, Ainsi, grâce aux suggestions de l'Angleterre , et aux folles espérances de la cour de Vienne . ee dangereux projet d'armistice fut écarté. Clarke s'en alla à Turin, pour profiter au besoin de l'intermédiaire qui lui était offert apprès de la cour de Sardaigne. Il avait encore une autre mission : c'était e-lle d'observer le général Bonaparte. Le génie de ce jeune homme avait paru si extraordinaire, son caractère si absolu, si énergique, que, sans aucun motif précis, on lui supposa de l'ambition. Il avait voulu conduire la guerre à son gré. et avait offert sa démission quand on lui traça un plan qui n'était pas le sien : il avait agi souverainement en Italie, accordant aux princes la paix ou la guerre, sous prétexte des armistices; il s'était plaint avec hauteur de ee que les négociations avec le pape n'avaient pas été conduites par lui seul , et il avait exigé qu'on lui en remtt le soin; il traitait fort durement les commissaires Garau et Salicetti quand ils se permettaient des mesures qui lui déplaisaient, et il les avait obligés de quitter le quartier-général; il s'était permis d'envoyer des fonds aux différentes armées sans se faire autoriser par le gouvernement, et sans l'intermédiaire indispensable de la trésorerie. Tous ces faits annoncaient un homme qui aimait à faire seul ee qu'il eroyait

être sul espalée de bien faire. Ce n'éstit encore que l'impatience du griet, qui n'impatience que griet, qui n'impatience que pas à être contrarié dans ses œuvres; muis é-est par cette impatience que commencé se maniferre une volonié despotejue. En le voyant sontèrer la Haute-Linié estat, on dissif qu'il voulnis se faire due le filian. In la contra est ancience au maistre, et cere en de déraite de cats, on dissif qu'il voulnis se faire due le filian. In la comme de la comme del la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme del

Clarke avail done, outre la mission de negocier, celle de l'observer. Bonaparte en fui averii, et, agissant ici avec la bauteur et l'adresse qui ini désient ordinaires, i liu bissa voir qu'il cennais-sait l'ôlgir de sa mission, le subjegue bientot par son ascendant et agrèce, aussa pissionne, dit-on, que son grônie, et en fit un homme dérout. Clarke, avail et de l'adresse de l'ad

A Paris , le cabinet anglais faisait , autant qu'il le pouvait, tratner en longueur la négociation; mais le cabinet français, par des réponses promptes et claires, obliges enfin lord Malmesbury à s'expliquer. Ce ministre, comme on l'a vu, avait posé d'abord le principe d'une négociation générale, et de la compensation des conquêtes; de son côté, le directoire avait exigé des pouvoirs de tous les alliés, et une explication plus claire du principe des compensations. Le ministre anglais avait mis dixneuf jours à répondre ; il avait répondu enfin que les pouvoirs étaient demandés, mais qu'avant de les obtenir, il fallait que le gouvernement français adnilt positivement le principe des compensations. Le directoire avait alors demandé qu'on lui énonçat sur-le-champ les objets sur lesquels porteraient les compensations. Tel est le point où la négociation en était restée. Lord Malmesbury écrivit de nouveau à Londres, et, après douze jours, répondit, le 6 frimaire (26 novembre), que sa cour n'avait rien à ajouter à ce qu'elle avait dit, et qu'elle ne pouvait pas s'expliquer davantage, tant que le gouvernement français n'admettrait pas formellement le principe proposé. C'était là une subtilité; car, en demandant l'énonciation des obiets qui seraient compensés, la France admettait évidemment le principe des compensations. Écrire à Londres, et employer encore douze jours pour cette subtilité. c'était se jouer du directoire. Il répondit, comme il faisait tonjours, le lendemain même; et, par

une note de quatre lignes, il dit que sa précédente note impliquait nécessairement l'admission du principe des compensations, mais que du reste il l'admettait formellement, et demandait sur-lechamp la désignation des objets sur lesquels ce principe devait porter. Le directoire s'informait en outre si, à chaque question, lord Malmeshury serait obligé d'écrire à Londres, Lord Malmesbury répondit vaguement qu'il serait ohligé d'écrire tontes les fois que la question exigerait des instructions nouvelles. Il écrivit encore, et resta vingt jours avant de répondre. Il était évident cette fois qu'il fallait sortir du vague où l'on s'était enfermé. et aborder enfin la redoutable question des Pays-Bas, S'expliquer sur cet objet, c'était rompre la négociation, et on concoit que le cabinet anglais mit les plus longs délais possibles à la rompre. Enfin, le 28 frimaire (18 décembre), lord Malmesbury eut une entrevne avec le ministre Delacroix , et lui remit une note dans laquelle les prétentions du cabinet anglais étaient exposées. Il voulait que la France restituât aux puissances du continent tout ce qu'elle avait conquis ; qu'elle rendit à l'Autriche la Belgique et le Luxembourg, à l'empire les états allemands de la rive gauche; qu'elle évacuát toute l'Italie, et la replacat dans le statu quo ante bellum; qu'elle restituat à la Hollande certaines portions de territoire, telles que la Flandre maritime, par exemple, afin de la rendre indépendante; et enfin, que des changements fussent faits à sa constitution actuelle. Le cabinet anglais ne promettait de rendre les colonies de la Hollande que dans le eas du rétablissement du stathoudérat; encore ne les rendrait-il jamais toutes ; il devait en garder quelques-unes comme indemnité de guerre; le Cap était du nombre. Pour tous ces sacrifices, il offrait de rendre deux ou trois tles que la guerre nous avait fait perdre dans les Antilles, la Martinique . Sainte-Lucie . Tabago . et à condition encore que Saint-Domingue ne nous resterait pas en entier. Ainsi la France, après une guerre inique, où elle avait eu toute justice de son côté, où elle avait dépensé des sommes énormes, et dont elle était sortie victorieuse, la France n'aurait pas gagné une seule province, tandis que les puissances du Nord venaient de se partager un royaume. et que l'Angleterre venait de faire dans l'Inde des acquisitions Immenses! La France, qui occupait encore la ligne du Rhin, et qui était mattresse de l'Italie, aurait évacué le Rhin et l'Italie sur la simple sommation de l'Angleterre! De pareilles conditions étaient absurdes et inadmissibles; la

senle proposition en était offensante, et elles ne devaient pas être écoutées. Le ministre Delacroix les écouta cependant avec une pollitesse qui frappa le ministre anglais, et qui lui fit même espérer qu'on pourrait poursuivre la négociation.

Delacroix donna une raison qui était manvaise : c'est que les Pays-Bas étaient déclarés territoire national par la constitution; et le ministre anglais lui répondit par une raison qui ne valait pas mieux. c'est que le traité d'l'trecht les attribuait à l'Autriche. La constitution pouvait être obligatoire pour la nation française, mais elle ne concernait ni n'obligeait les nations étrangères. Le traité d'Utrecht était, comme tous les traités du monde, un arrangement de la force que la force pouvait changer. La seule raison que le ministre français devait donner, c'est que la réunion des Pays-Bas à la France était juste, fondée sur toutes les convenances naturelles et politiques, et légitimée par la victoire. Après une longue discussion sur tous les points accessoires de la négociation, les deux ministres se séparèrent. Le ministre Delacroix vint en référer au directoire, qui, s'irritant à bon droit, résolut de répondre au ministre anglais comme il le méritait. La note du ministre anglais n'était pas signée, elle était seulement contenue dans une lettre signée. Le directoire exigea, le jour même, qu'elle fût revêtue des formes nécessaires, et lui demanda son ultimatum sous vinetquatre heures. Lord Malmesbury , embarrasse , répondit que la note était suffisamment authentique, puisqu'elle était contenue dans une lettre signée, et que, quant à un ultimalum, il était contre tous les usages de l'exiger aussi brusquement. Le lendemain, 29 frimaire (19 décembre), le directoire lui fit déclarer qu'il n'éconterait jamais aucune proposition contraire aux lois et aux traités qui liaient la république; il fit ajouter que lord Malmesbury avant besoin de recourir à chaque instant à son gouvernement, et remplissant un rôle purement possif dans la négociation, sa présence à Paris était inutile ; qu'en conséquence il avait ordre de se retirer. Jui et tonte sa suite, sous quarantehuit heures; que d'ailleurs des courriers suffiraient pour négocier, si le gouvernement anglais adop-

tait les bases posées par la république française. Ainsi finit cette négociation, dans laquelle le directoire, loin de manquer aux formes, comme on l'a dit, donna un véritable exemple de franchise dans ses rapports avec les puissances ennemies. Il n'y ent point lei d'usage violé. Les communications des puissances portent, comme toutes les relations entre les hommes, le caractère du temps, de la situation, des individus qui gouvernement. Un gouvernement fort et rietorieux parle autrement qu'un couvernement faible et vaincu ; et il convenait à une république, appuyée sur la justice et la rietoire, de rendre son langage prompt, net, et public.

Pendant cei intervalle, le grand projet de Hochetui. Cettà li écque redoutait chia de sur l'Italae' écféctuii. Cettà li écque redoutait chia file. L'Angictere, et ce qui pouvait, en effet, la mette dans un grand pelli, Malgré les bruitis adroite-imment somés d'une expédition en Portugal oue ment somés d'une expédition en Portugal oue macrisque. L'Angictere vaut libre compris Tobjet des préparatifs qui se faissient à Breat. Pitt avaitifs la teve les milities, armer les cides, et donnément l'ordre de tout évacure dans l'intérieur, si les Prancais debrauquient.

L'Irlande, à laquelle on destinait l'expédition, était dans une situation propre à inspirer de graves inquiétudes. Les partisans de la réforme parlementaire et les eatholiques présentaient dans cette lle une masse suffisante pour opérer un soulèvement. Ils auraient volontiers adopté un gouvernement républicain, sous la garantie de la France, et ils avaient envoyé des agents secrets à Paris pour s'entendre avec le directoire. Ainsi tout présageait qu'une expédition pourrait causer de cruels embarras à l'Angleterre, et la réduire à accepter une toute autre paix que celle qu'elle venait d'offrir. Hoche, qui avait consumé les deux plus belles années de sa vie dans la Vendée, et qui voyait les grands théâtres occupés par Bonaparte. Moreau et Jourdan, brûlait de s'en ouvrir un en Irlande. L'Angleterre était un aussi noble adversaire que l'Autriche, et il n'y avait pas moins d'honneur à la eombattre et à la vainere. Une république nouvelle s'clevait en Italie, et allait y devenir le foyer de la liberté. Hoche croyait beau et possible d'en élever une pareille en Irlande, à côté de l'aristocratie anglaise. Il s'était lié beaucoup avec l'amiral Truguet , ministre de la marine , et ministre à grandes vues. Ils s'étaient promis tous deux de donner une haute importance à la marine, et de faire de grandes choses; car alors toutes les têtes étaient en travail, toutes méditaient des prodiges pour la gloire et la félicité de leur patrie. L'alliance offensive et défensive conelue avec l'Espagne à Saint-Ildefonse offrait de grandes ressources, et permettait de vastes projets. En réunissant la flotte de Toulon aux flottes de l'Espagne, en les concentrant dans la Manche avec celles que la France

forces formidables, et tenter de délivrer les mers par une bataille décisire ; on pouvait du moins jeter un incendie en Irlande, et aller interrompre les succès de l'Angleterre dans l'Inde. L'amiral Trugnet, qui sentait l'importance de porter de rapides secours dans l'Inde, voulait que l'escadre de Brest, sans attendre la réunion des flottes française et espagnole dans la Manche, mit à la voile sur-lechamp, jetăt l'armée de Hoche en Irlande, gardât quelques mille hommes à bord, fit voile ensuite pour l'île-de-France, allât y prendre les bataillons de noirs qu'on y organisait, et transportât ces secours dans l'Inde pour sontenir Tippo-Saeb. Cette grande expédition avait l'inconvénient de ne porter en Irlande qu'une partie de l'armée d'expédition. et de la laisser exposée à de grandes chances, en attendant la réunion très-éventuelle de l'eseadre de l'amiral Villeneuve qui devait partir de Toulon. de l'escadre espagnole qui était dispersée dans les ports d'Espagne, et de l'escadre de Richery qui revenait d'Amérique. Cette expédition ne fut pas exécutée. On attendit l'arrivée d'Amérique de Richery, et on fit, malgré l'état des finances, des efforts extraordinaires pour achever l'armement de l'eseadre de Brest. Elle se trouva en frimaire ( déeembre) en état de mettre à la voile. Elle se composait de quinze vaisseaux de haut bord, de vingt frégates, de six gabares, et de einquante bâtiments de transport. Elle pouvait porter vingt-deux mille hommes. Hoche ne pouvant s'entendre avec l'amiral Villaret-Joyeuse, on remplaça ce dernier par Morard-de-Galles, L'expédition dut débarquer dans la baie de Bantry. On assigna à chaque capitaine de vaisseau, dans un ordre cacheté, la direction qu'il devait suivre, et le mouillage qu'il devait choisir en eas d'accident.

L'expédition mit à la voile le 26 frimaire (16 déeembre). Hoche et Morard-de-Galles étaient montés sur une frégate. L'escadre française, grâce à une brume épaisse, échappa aux eroisières anglaises, et traversa la mer sans être apercue. Mais, dans la nuit du 26 au 27, une tempête affreuse la dispersa. Un vaisscau fut englouti. Cependant, le contre-amiral Bouvet manœuvra pour raflier l'escadre, et, après deux jours, parvint à la réunir tout entière, à l'exception d'un vaisseau et de trois frégates. Malbeureusement la frégate qui portait Hoche et Morard-de-Galles était du nombre de ces dernières. L'escadre eingla vers le eap Clear , et manœuvra là plusieurs jours pour attendre les deux ehefs. Enfin, le 5 nivôse (24 décembre), elle avait dans l'Océan, on pouvait rassembler des entra dans la baie de Bantry. Un conseil de guerre

décida le débarquement; mais il devint impossible par l'effet du mauvais temps ; l'escadre fut de nouveau éloignée des côtes d'Irlande. Le contreamiral Bouvet, effravé par tant d'obstacles, craignant de manquer de vivres, et séparé de ses chefs, erut devoir regagner les côtes de France. Hoche et Morard-de-Galles arrivirent enfin dans la baie de Cantry, et apprirent là le retour de l'escadre française. Ils revinrent à travers des périls inonts. Battus par la mer, poursuivis par les Anglais, ils ne furent rendus aux rivages de France que par une espèce de miracle. Le vaisseau les Droits de l'Homme, capitaine La Crosse, se trouva séparé de l'eseadre, et fit des prodiges : attaqué par deux vaisseaux anglais, il en détruisit un, échappa à l'autre; mais, tout mutilé, privé de mâts et de voites, it succomba à la violence de la mer. Une partie de l'équipage fut engloutie . l'autre fut sauvée à grand'peine.

Ainsi finit cette expédition, qui jeta une grande alarme en Angleterre, et qui révéla son point vulnérable. Le directoire ne renonca pas à revenir plus tard à ce projet, et tourna dans le moment toutes ses idées du côté du continent , pour se hâter de faire déposer les armes à l'Autriche. Les troupes de l'expédition avaient peu souffert; elles furent débarquées. On laissa sur les côtes les forces nécessaires pour faire la police du pays, et on achemina vers le Rhin la maieure partie de l'armée qui avait porté le titre d'Armée de l'Océan. Les deux Vendées et la Bretagne étaient, du reste, tout à fait soumises par les soins et la présence continuelle de Hoche. On préparait à ce général un graud commandement, pour le récompenser de ses ingrats et pénibles travanx. La démission de Jourdan, que la mauvaise issue de la campagne avait dégoûté, et qu'on avait provisoirement remplacé par Beurnonville, permettait d'offrir à Hoche un Aédommagement qui, depuis longtemps, était dû à son patriotisme et à ses talents.

Indirec, dejà fort aranet (on était en nivée, painet 1979), n'em iponi intercompu cette campagne memorable. Sur le libin, l'archibite Charles autégant Kell e la tête de pout d'illimigre; sur paine paire la tête de pout d'illimigre; sur paire l'Aireg, Afrinzy préparait un nouvel et dernier d'ent contre Bonapate. L'intérieur de la république était assex calme : les partis avaient les parts sarient les yeux considèration et la force du gouvernement augment autent on diminament selon les chances de la campagne. La dernière victoire d'Arcole avait répands un grand éclat et réparet le mavaire été produit it rois sur le sanfié erferalle, aux sité de main-

por la retraite des semées du Bhin. Mais expondina cel effort d'une bravoure déseptée ne rassurait pas entiferment sur la possession de l'Italie. On assait qu'Abrinay renfreçaite, et que le pape faisait des armements; les malveillants dissient que l'armée d'Italie chait équate; que son général, acchide par les travant d'une campagne sans cerna partie d'armée d'Italie chait équate; que son général, ne pouvait plus teuri à checal. Manuface d'était pais caucer prise, et on pouvait que tenir à checal. Manuface d'était pais encere prise, et on pouvait que l'active à checal. Manuface d'était pais caucer prise, et on pouvait que l'active à checal de l'active d'était pais d'était pais de l'active d'était pais d'était

Les journaux des deux partis, profitant sans mesure de la liberté de la presse, continuaient à se déchalner. Ceux de la contre-révolution, voyant approcher le printemps, époque des élections, tachaient de remuer l'opinion, et de la disposer en leur faveur. Depuis les désastres des royalistes de la Vendée, il devenait clair que leur dernière ressource était de se servir de la liberté elle-même pour la détruire, et d'envahir la république en s'emparant des élections. Le directoire, en voyant leur déchainement, était saisi de ces monvements d'impatience dont le pouvoir même le plus éclairé ne peut pas toujonrs se défendre. Ouojoue fort habitué à la liberté, il s'effrayait du langage qu'elle prenait dans eertains journaux; il ne comprenait pas encore assez qu'il fant laisser tout dire : que le mensonge n'est jamais à redonter, quelque publieité qu'il aequière, qu'il s'use par sa violence, et qu'un gouvernement périt par la vérité seule, et surtout par la vérité comprimée. Il demanda aux deux conseils des lois sur les abus de la presse, On se récria; on prétendit que, les élections approchant, il voulait en gèner la liberté; on lui refusa les lois qu'il demandait. On accorda seulement deux dispositions : l'une, relative à la répression de la ealomnie privée: l'autre, aux crieurs de journaux. qui, dans les rues, au lieu de les annoncer par leur titre, les annoncaient par des phrases détachées, et souvent fort incouvenantes. Ainsi on vendait un pamphlet, en criant dans les rues : Rendez-nous nos muriagrammes, et f....-nous le camp, si vous ne pouvez faire le bonheur du peuple. Il fut décidé, pour éviter ce scandale, qu'on ne pourrait plus erier les journaux et les écrits que par un simple titre. Le directoire aurait voulu l'établissement d'un journal officiel du convernement. Les cinq-cents y consentirent, les aneiens s'y opposèrent. La loi du 3 brumaire, mise une seconde fois en discussion en vendémiaire, et devenue le prétexte de la ridicule attaque des patenne après une discussion solennelle. Elle était en | quelque sorte le poste autour duquel ne cessaient de se rencontrer les deux partis, C'était surtout la disposition qui exclusit les parents des émigrés des fonctions publiques que le côté droit voulait détruire, et que les républicains voulaient conserver. Après une troisième attagne, il fut décidé que cette disposition serait maintenue. On ne fit qu'un seul changement à cette loi. Elle exclusit de l'amnistie générale accordée aux délits révolutionnaires les délits qui se rattachaient au 13 vendémiaire; cet événement était déjà trop loin pour ne pas amnistier les individus qui avaient pu y prendre part, et qui , d'ailleurs , étaient tons impunis de fait : l'amnistie fut donc appliquée aux délits de vendémiaire comme à tous les autres faits purement révolutionnaires.

Ainsi le directoire, et tous cenx qui voulaient la république directoriale, conservaient la majorité dans les conseils, malgré les cris de quelques patriotes foftement emportés, et de quelques intrigants vendus à la contre-révolution.

L'état des finances avait l'effet ordinaire de la misère dans les familles, il troublait l'union domestique du directoire avec le corps-législatif. Le directoire se plaignait de ne pas voir ses mesures toujours accueillies par les conseils ; il leur adressa un message alarmant, et il le publia, comme pour faire retomber sur eux les malbeurs publics, s'ils ne s'empressaient d'adopter ses propositions. Ce message du 25 frimaire (15 décembre) était concu en ces termes : « Toutes les parties du service sont « en souffrance. La solde des troupes est arriérée; » les défenseurs de la patrie sont livrés aux hor-- reurs de la nudité; leur courage est énervé par « le sentiment douloureux de leurs besoins; le dé-» goût, qui en est la suite, entraîne la désertion. » Les hôpitaux manquent de fournitures, de feu, » de médieaments. Les établissements de bienfai-» sance, en proje au même dénuement, repous-» sent l'indigent et l'infirme, dont ils étaient la » seule ressource. Les eréanciers de l'état, les en-« trepreneurs qui, chaque jour, contribuent à » fournir aux besoins des armées, n'arrachent que · de faibles parcelles des sommes qui leur sont » dues; leur détresse écarte des hommes qui pour-» raient faire les mêmes services avec plus d'exac-» titude, ou à de moindres bénéfices. Les routes » sont bouleversées, les communications interrom-» pues. Les fonctionnaires publics sont sans sa-» laires; d'un bout à l'autre de la république, on » voit les juges, les administrateurs, réduits à

" l'horrible alternative, ou de troiner dans la misère leur existence et celle de leur famille, ou de se déshonoer en se rendant à l'intrigue. Partout la malveillance s'agite; dans bien des lieux l'asassainst s'organise, et la police, sans activité, sans force, parce qu'elle est dénuée de moyens pécuniaires, ne peut arrêter ce désordre. s

Les conseils furent irrités de la publication de ce message, qui semblait faire retomber sur eux les malheurs de l'état, et censurèrent vivement l'indiscrétion du directoire, Cependant ils se mirent à examiner sur-le-champ ses propositions. Le numéraire abondait partout, excepté dans les coffres de l'état. L'impôt, actuellement percevable en numéraire ou en papier au cours, ne rentrait que lentement. Les biens nationaux soumissionnés étaient payés en partie; les paiements restant à faire n'étaient pas échus. On vivait d'expédients. on donnait aux fournisseurs des ordonnances de ministres, des bordereaux de liquidation, espèces de valeurs d'attente , qui n'étaient reçues que pour une valeur inférieure, et qui faisaient monter eonsidérablement le prix des marchés. C'était donc toujours la même situation que nous avons déià exposée si souvent.

De grandes améliorations furent apportées aux finances pour l'an V. On divisa le budget en deux parties, comme on a déjà vu : la dépense ordinaire de 450 millions, et la dépense extraordinaire de 550. La contribution foncière , portée à 230 millions. la contribution somptuaire et personnelle à 50, les douanes, le timbre, l'enregistrement à 150, durent fournir les 450 millions de la dépense ordinaire. L'extraordinaire dut être couvert par l'arriéré de l'impôt et par le produit des biens nationaux. L'impôt était désormais entièrement exigible en numéraire. Il restait encore quelques mandats et quelques assignats, qui furent annulés sur-le-champ, et reçus an cours pour le paiement de l'arriéré. De cette manière on fit cesser totalement les désordres du papier-monnaie. L'emprunt forcé fut définitivement fermé. Il avait produit à peine 400 millions, valeur effective. Les impositions afriérées durent être entièrement acquittées avant le 15 frimaire de l'année actuelle (5 décembre). Les garnisaires furent institués pour hâter la perception. On ordonna la confection des rôles, pour percevoir sur-le-champ le quart des impôts de l'an V. Restait à savoir comment on userait de la valeur des biens nationaux, n'ayant plus le papier-monnaie pour la mettre d'avance en eirculation. On avait encore à toucher le dernier

que, pour devancer ce dernier paiement, on exigerait des acquéreurs des obligations payables en numéraire, échéant à l'époque même à laquelle la loi les obligeait de s'acquitter, et entralnant, en eas de protêt. l'expropriation du bien vendu. Cette mesure pouvait faire rentrer quatre-vingts et quelques millions d'obligations, dont les fournisseurs annoncaient qu'ils se paieraient volontiers. On n'avait plus de confiance dans l'état, mais on en avait dans les particuliers; et les 80 millions de ce papier personnel avaient une valeur que n'aurait pas euc un papier émis et garanti par la république. On décida que les biens vendus à l'avenir se pajerajent comme il suit : un dixième comptant en numéraire, cinq dixièmes comptant, en ordonnances des ministres, ou en bordereaux de liquidation délirrés aux fournisseurs, quatre dixièmes enfin, en quatre obligations, payables une par an.

Ainsi, n'ayant plus de crédit public, on se servait du crédit privé : ne pouvant plus émettre du papiermonnaie hypothèqué sur les biens, on exigeait des acquéreurs de ces biens une espèce de papier qui, portant leur signature, avait une valeur individuelle; enfin on permettait aux fournisseurs de se payer de leurs services sur les biens eux-mêmes.

Ces dispositions faissient done espérer un peu d'ordre et quelques rentrées. Pour suffire aux hesoins pressants du ministère de la guerre, on lui adjugea sur-le-champ, pour les mois de nivôse, pluviòse, ventòse et germinal, mois consacrés aux préparatifs de la nouvelle campagne, la somme de 120 millions, dont 33 millions devaient être pris sur l'ordinaire, et 87 sur l'extraordinaire. L'enregistrement, les postes, les douanes, les patentes, la contribution foncière allaient fournir ces 55 millions : les 87 de l'extraordinaire devaient se composer du produit des bois, de l'arriéré des contrihutions militaires, et des obligations des acquéreurs de biens nationaux. Ces valeurs étaient assurées. et allaient rentrer sur-le-champ. On paya tous les fonctionnaires publics en numéraire. On décida de payer les rentiers de la même manière ; mais ne pouvant encore leur donner de l'argent, on leur donna des billets au porteur, recevables en paiement des biens nationaux, comme les ordonnances des ministres et les bordereaux de liquidation délivrés aux fournisseurs.

Tels furent les travaux administratifs du directoire pendant l'hiver de l'an V (1796 à 1797), et les moyens qu'il se prépara pour suffire à la campagne suivante. La campagne actuelle n'était pas

sixième sur les biens soumissionnés. On décida | terminée, et tout annonçait que, malgré dix mois de combats acharnés, malgré les glaces et les neiges, on allait voir encore de nouvelles batailles. L'archiduc Charles s'opiniâtrait à enlever les têtes de pont de Kehl et d'Huningue, comme si, en les enlevant, il eut à jamais interdit aux Français le retour sur la rive droite. Le directoire avait une excellente raison de l'y occuper, c'était de l'empêcher de se porter en Italie. Il passa près de trois mois devant le fort de Kehl. De part et d'antre, les troupes s'illustrérent par un courage héroique, et les généraux ilivisionnaires déployèrent un grand talent d'exécution. Desaix surtout s'immortalisa per sa bravoure, son sang-froid, et ses savantes dispositions autour de ce fort misérablement retranché. La conduite des deux généraux en chef fut loin d'être aussi approuvée que celle de leurs lieutenants. On reprocha à Morcau ile n'avoir pas su profiter de la force de son armée, et de n'avoir pas déhonché sur la rire droite pour tomber sur l'armée de siège, On blama l'archiduc d'avoir depense tant d'efforts contre une tête de pont. Moreau rendit Kehl le 20 nivôse an V (9 janvier 1797); c'était une légère perte. Notre longue résistance prouvait la solidité de la ligne du Rhin. Les troupes avaient peu sonffert: Moreau avait employé le temps à perfectionner leur organisation; son armée présentait un aspect superbe. Celle de Sambre-et-Meuse, passée sous les ordres de Beurnonville, n'avait pas été employée utilement pendant ces derniers mois mais elle s'était reposée, et renforcée de détachements nombreux venus de la Vendée; elle avait recu un chef illustre, Hoche, qui était enfin appelé à une guerre digne de ses talents. Ainsi, quoiqu'il ne possédat pas encore Mayence, et qu'il fût privé de Kehl, le directoire pouvait se regarder comme puissant aux le Rhin. Les Autrichiens , de leur côté , étaient fiers d'avoir pris Kehl, et ils dirigeaient maintenant tous leurs efforts sur la tête de pont d'Huningue, Mais tous les vœux de l'empereur et de ses ministres se portaient sur l'Italie. Les travaux de l'administration pour renforcer l'armée d'Alvinzy, et pour essayer une dernière lutte, étaient extraordinaires. On avait fait partir les troupes en poste. Tonte la garnison de Vienne avait été acheminée sur le Tyrol, Les habitants de la capitale, pleins de dévouement pour la maison Imperiale, avaient fourni quatre mille volontaires, qui furent enrégimentés, sons le nom de rolontaires de Vienne. L'impératrice leur donna des drapeaux brodés de ses mains. On avait fait une nouvelle lerée en Hongrie, et on avait tiré du Rhin quelques mille hommes des meilleures troupes de

l'empire, Grâce à cette activité, digne des plus grands diopes, Tramé d'Alviruy e trouva renforcée d'une vingation de mille hommes, et porte à bjud as éstatura mille. Elle était reporte criéraga-hou à estatura mille. Elle était reporte criéraga-renforme de la composition majeure partic de troupes agurers. Le batsillos des volonitaries de Vienne était formé de Jennes gens, étrangers, il est vrai à bit gourrer, mis a paptenon à de bonnos fimilles, antinés de sentiments clieres, très-dérousé à la particular de la contra del la contra del

Les ministres autrichiens s'étaient entendus avec le pape, et l'avaient engagé à résister aux meoaces de Bonaparte. Ils lui avaient envoyé Colli et quelques officiers pour commander son armée, en lui recommandant de la porter le plus près possible de Bologne et de Mantoue. Ils avaient annoncé à Wurmser un prochain secours, avec ordre de ne pas se rendre, et, s'il était réduit à l'extrémité, de sortir de Mantone avec tont ce qu'il anrait de troupes et surtout d'officiers, de se jeter, à travers le Bolonais et le Ferrarais, dans les états romains, pour se réunir à l'armée papale, qu'il organiserait et porterait sur les derrières de Bonaparte. Ce plan, fort bien eonen, pouvait réussir avec un général aussi brave que Wurmser. Ce vieux maréchal tenait toujours dans Mantoue avec une grande fermeté, quoique sa garnison n'ent plus à manger que de la viande de cheval salée et de la poulenta.

Bonaparte s'attendait à cette dernière lutte, qui alloit décider pour jamais du sort de l'Italie, et il s'y préparait. Comme le répandaient à Paris les malveillants qui souhaitaient l'humiliation de nos armes, il était malade d'une gale mal traitée, et prise devant Toulon en chargeant un canon de ses propres mains. Cette maladie, mal ecoone, jointe aux fatigues inoutes de cette campagne, l'avait singulièrement affaibli. Il pouvait à peine se tenir à cheval ; ses joues étaient caves et livides , sa personne paraissait chétive; ses yeux seuls, toujours aussi vifs et aussi percants, annoncaient que le feu de son âme n'était pas éteint. Ses proportions physiques formaient même avec son génie et sa renommée un contraste singulier et piquant pour des soldats à la fois gais et enthousiastes. Malgré le délabrement de ses forces, ses passions extraordinaires le sontenzient, et lui communiquaient uoe activité qui se portait sur tous les objets à la fois. Il avait commencé ce qu'il appelait la guerre aux roleurs. Les intrigants de toute espèce étaient aecourus en Italie, pour s'introduire dans l'administration des armées, et y profiter de la richesse de cette belle contrée. Tandis que la simplicité et l'indigence régnaient dans les armées du Rhio, le luxe s'était introduit dans celle d'Italie; il y était aussi grand que la gloire. Les soldats, hien vêtus, bien nourris, bien accueillis par les belles Italiennes, y vivaient dans les plaisirs et l'abondance. Les officiers, les généraux participaient à l'opulenee géoérale, et commençaient leur fortune. Quant aux fournisseurs, ils déployaient un faste scandaleux, et ils achetaient avec le prix de leurs exactions les faveurs des plus belles actrices de l'Italie. Bonaparte , qui avait en lui toutes les passions, mais qui, dans le moment, était livré à une seule, la gloire, vivait d'une manière simple et sévère, ne cherchait de délassement qu'auprès de sa femme, qu'il aimait avec tendresse, et qu'il avait fait venir à son quartier-géoéral. Indigné des désordres de l'administration, il portait un regard sévère sur les moindres détails , vérifiait lui-même la gestion des compagnies, faisait poursuivre les administrateurs infidèles, et les dénonçait impitoyahlement, Il leur reprochait surtout de manquer de courage et d'ahandonner l'armée les jours de péril. Il recommandait au directoire de choisir des hommes d'une énergie éprouvée; il voulait l'institution d'un syndicat, qui, jugeant comme un jury, pût, sur sa simple conviction, puoir des délits qui n'étaient jamais prouvables matériellement. Il pardonnait volontiers à ses soldats et à ses généraux des jouissances qui n'étaient pas pour eux les délices de Capoue : mais il avait une haine implacable pour tous eeux qui s'enrichissaient aux dépens de l'armée, sans la servir de leurs exploits ou de leurs soins.

Il avait apporté la même attention et la même activité dans ses relations avec les puissances italiennes. Dissimulant toujours avec Veoise, dont il voyait les armements dans les lagunes et les montagnes du Bergamase, il différa tonte explication jusqu'après la reddition de Maotoue. Provisoirement il fit occuper par ses troupes le château de Bergame, qui avait garnison vénitienne, et donna pour raison qu'il ne le croyait pas assez bien gardé pour résister à un coup de main des Autrichiens. Il se mit aiosi à l'abri d'une perfidie, et imposa anx nombreux eonemis qu'il avait dans Bergame. Dans la Lombardie et la Cispadane, il continua à favoriser l'esprit de liberté, réprimant le parti autrichien et papal, et modérant le parti démocratique, qui, dans tous les pays, a besoin d'être contenu. Il se maintint en amitié avec le roi de Piémont et

le duc de Parme. Il se transporta de sa personne à i Bologne, pour terminer une négociation avec le duc de Toscane, et imposer à la cour de Rome. Le due de Toscane était incommodé par la présence des Français à Livourne ; de vives discussious s'étaient élevées avec le commerce livournais sur les marchandises appartenant aux négociants ennemis de la France. Ces contestations produisaient beaucoup d'animosité; d'ailleurs les marchandises, qu'on arrachait avec peine, étaient ensuite mal vendues, et par une compagnie qui venait de voler cinq à six millions à l'armée. Bonaparte aima mieux transiger avec le grand-duc. Il fut convenu que, movennant deux millions, il évacuerait Livourne. Il y trouva de plus l'avantage de rendre disponible la garnison de cette ville. Son projet était de prendre les deux légions formées par la Cispadane, de les réunir à la garnison de Livourne, d'y ajouter trois mille hommes de ses troupes, et d'acheminer cette petite armée vers la Romagne et la Marche d'Ancône. Il voulait s'emparer encore de deux provinces de l'état romain. y mettre la main sur les propriétés du pape, y arrêter les impôts, se payer par ce moyen de la contribution qui n'avait pas été acquittée, prendre des otages choisis dans le parti ennemi de la France, et établir ainsi une barrière eutre les états de l'Église et Mantoue. Par là , il rendait impossible le projet de jonction entre Wurmser et l'armée papale; il pouvait imposer au pape, et l'obliger enfin à se soumettre aux conditions de la république. Dans son humeur contre le Saint-Siége, il ne songeait même plus à lui pardonner, et voulait faire une division toute nouvelle de l'Italie. On aurait rendu la Lombardie à l'Autriche; on aurait composé une république puissante, en ajoutant au Modenois, au Bolonais et au Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Ancône, le duché de Parme, et on aurait donné Rome au duc de Parme, ce qui aurait fait grand plaisir à l'Espagne, et aurait compromis la plus catholique de toutes les puissances. Déjà il avait commencé à exécuter son projet; il s'était porté à Bologne avec trois mille honnes de troupes, et de là il menaçait le Saint-Siège, qui avait déjà formé un noyau d'armée. Mais le pape, certain maintenant d'une nouvelle expedition autrichienne, espérant communiquer par le Bas-Pô avec Wurmser, bravait les menaces du général français, et temoignait même le désir de le voir s'avancer encore davantage dans ses provinces. Le saint-père, disait-on au Vatican, quittera Rome, s'il le faut, pour se réfugier à l'ex-

trémité de ses états. Plus Bonaparte à vauscers, et évilogreca de l'Alieg, plus il se mettre en danger, et plus les chances deviendrout favorables à la cause siatire. Bonaparte, qui était tout aussi précause siatire. Bonaparte, qui était tout aussi présent plus de l'alies de l'alies de l'alies de l'alies de l'alies de l'alies avenuelle avenuelle attaute, et à l'aussi sur Bonne; il la evoluit que metasere, et il lavris toujours l'eui qui et dégle, s'attendant à chaque instant à une nouvelle attaujer. Le 19 nivière (et à juniver 1707), en feft, il apprique un epigement avait et lites sur bous ses avanti-postes, il repass avait et lites sur bous ses avanti-postes, il repass avait et lites sur bous ses avanti-postes, il repass comme de la cercente de l'archive de l'avanti-postes pur pour de l'accentrate de l'archive de l'archive

Son armée avait reçu depuis Arcole les renforts qu'elle aurait dû recevoir avant cette bataille. Ses malades étaient sortis des hôpitaux avec l'hiver ; il avait environ quarante-cinq mille hommes présents sous les armes. Leur distribution était toujours la même. Dix mille hommes à peu près bloquaient Mantoue sous Serrurier; trentemille étaient en observation sur l'Adige. Augereau gardait Legnago; Masséna, Vérone; Joubert, qui avait succédé à Vaubois, gardait Rivoli et la Corona, Rev. avec une divisiou de réserve, était à Dezenzano, au bord du lac de Garda. Les quatre à cinq mille hommes restants étaient, soit dans les châteaux de Bergame et de Milan , soit dans la Cispadane. Les Autrichiens s'avançaient avec soixaute et quelques mille hommes, et en avaient vingt dans Mantoue, dont douze mille au moins sous les armes, Ainsi. dans cette lutte, comme dans les précédentes, la proportion de l'ennemi était du double. Les Autrichiens avaient cette fois un nouveau projet. Ils avaient essayé de toutes les routes pour attaquer la double ligne du Mineio et de l'Adige. Lors de Castiglione , ils étaient descendus le long des deux rives du lac de Garda, par les deux vallees de la Chiesa et de l'Adige. Plus tard, ils avaient débouché par la vallée de l'Adige et par celle de la Brenta, attaquant par Rivoli et Verone. Maintenant ils avaient modifié leur plan conformément à leurs projets avec le pape. L'attaque principale devait se faire parle llaut-Adige, avec quarante-cinq mille hommes sous les ordres d'Alvinzy. Une attaque accessoire, et indépendante de la première, devait se faire avec vingt mille hommes à peu près, sous les ordres de Provera, par le Bas-Adige, dans le but de communiquer avec Mantoue, avec la Romagne, avec l'armée du pape.

L'attaque d'Alvinzy était la principale; elle était assez forte pour faire espérer un succès sur ce point, et elle devait être poussée sans aucune considération de ce qui arriverait à Provera. Nons avons décrit ailleurs les trois routes qui sortent ! des montagnes du Tyrol, Celle qui tournait derrière le lac de Garda avait été négligée depuis l'affaire de Castiglione ; on suivait maintenant les deux autres. L'une , circulant entre l'Adige et le lac de Garda, passait à travers les montagnes qui séparent le lac du fleuve, et y rencontrait la position de Rivoli : l'autre longeait extérieurement le fleuve. et allait déboucher dans la plaine de Vérone, en dehors de la ligne française. Alvinzy choisit celle qui passait entre le fleuve et le lac, et qui pénétrait dans la ligne française. C'est donc sur Rivoli que devaient se diriger ses coups. Voici quelle est cette position à jamais célèbre. La chaîne du Monte-Baldo sépare le lac de Garda et l'Adige, La grande route circule entre l'Adige et le pied des montagnes, dans l'étendue de quelques lieues. A Incanale, l'Adige vient baigner le pied même des montagnes, et ne laisse plus de place pour longer sa rive. La ronte alors abandonne les bords du fleuve, s'élève par une espèce d'escalier tournant dans les flancs de la montagne, et débouche sur un vaste plateau, qui est celui de Rivoli. Il domine l'Adige d'un côté, et de l'autre il est entouré par l'amphithéatre du Monte-Baldo, L'armée qui est en position sur ce plateau, menace le chrmin tournant par lequel on y monte, et balaie au loin de son feu les deux rives de l'Adige. Ce plateau est difficile à emporter de front, puisqu'il faut gravir un escalier étroit pour y arriver. Aussi ne cherchet-on pas à l'attaquer par cette seule voie. Avant de parvenir à Incanale, d'autres routes conduisent sur le Monte-Baldo, et, gravissant ces croupes escarpées , viennent aboutir au plateau de Rivoli, Elles ne sont praticables ni à la cavalerie ni à l'artillerie. mais elles donnent un facile accès aux troupes à pied, et peuvent servir à porter des forces considérables d'infanterie sur les flancs et les derrières du corps qui défend le plateau. Le plan d'Alvinzy était d'attaquer la position par toutes les issues à la fois.

Le 25 mivões (12/porier), il attaqua Joubert, qui lenait toutes les positions avanetes, et le reserva um Rivoli. Le même jour, Provera poussit deux avanta-grates, l'une sur Vérone, l'outre sur Legnago, par Caldiero et Berilaqua. Massica, qui s'etali presente à loi, et ili neuf centa prison qui s'etali presente à loi, et ili neuf centa prisonent metali presente à loi, et ili neuf centa prisonent même. Il est metali de l'hotgo dem le moment même. Il est contra l'activa de l'experie d

Rivoli . qu'Augereau avait vu , devant Legnano, des forces considérables. Il ne pouvait pas juger encore le point sur lequel l'ennemi dirigeait sa principale masse. Il tint toujours la division Massena prête à marcher, et ordonna à la division Rey, qui était à Dezenzano, et qui n'avait vu déboucher aucun ennemi par derrière le lac de Garda, de se porter à Castel-Novo, point le plus central, entre le Haut et le Bas-Adige. Le lendemain 24 (15 janvier), les courriers se succédérent avec rapidité, Bonaparte apprit que Joubert, attaqué par des forces immenses, allait être enveloppé, et qu'il devait à l'opinistreté et au bonheur de sa résistance de conserver encore le plateau de Rivoli. Augereau lui mandait du Bas-Adige qu'on se fusillait le long des deux rives, sans qu'il se possit aucun évenement important. Bonaparte n'avait guère devant lui à Vérone que deux mille Autrichiens. Des cet instant, il devina le projet de l'ennemi, et vit bien que l'attaque principale se dirigenit sur Rivoli. Il pensait qu'Augereau suffisait pour défendre le Bas-Adige; il le renforça d'un corps de cavalerie, détaché de la division Masséna. Il ordonna à Serrurier, qui bloquait Mantoue, de porter sa réserve à Villa-Franca, pour qu'elle fût placée intermédiairement à tous les points. Il laissa à Vérone un régiment d'infanterie et un de cavalerie; et il partit, dans la nuit du 24 au 23 (13 à 14 janvier), avec les dix-buitième, trente-deuxième, et soixante-quinzième demi-brigades de la division Masséna, et deux recadrons de cavalerie. Il manda à Rey de ne pas s'arrêter à Castel-Novo, et de monter tout de suite sur Rivoli. Il devanca ses divisions, et arriva de sa personne à Rivoli, à deux beures du matin, Le temps, qui était pluvieux les jours précédents, s'était éclairei. Le ciel était pur, le clair de lune éclatant, le froid vif. En arrivant, Bonaparte vit l'horizon embrasé des feux de l'ennemi. Il lui supposa quarante-cinq mille hommes; Joubert en avait dix mille au plus : il était temps qu'un secours arrivât. L'ennemi s'était partagé en plusieurs corps. Le principal, composé d'une grosse colonne de grenadiers, de toute la cavalerie, de toute l'artillerie, des bagages, suivait sous Quasdanovich la grande route, entre le fleuve et le Monte-Baldo. et devait déboucher par l'escalier d'Incanale. Trois autres corps, sous les ordres d'Ocskay, de Koblos et de Liptay, composés d'infanterie seulement. avaient gravi les croupes des montagnes, et devaient arriver sur le champ de bataille, en descendant les degrés de l'amphithéstre que le Monte-Baldo forme autour du plateau de Rivoli. Un

quatriene corps, sous les orders de Lusignan, circultat sur lecolé de plateau, derait verir se placer sur les derrières de Farmée françoise, pour la couper de la route de Verone. Alvarge varie enfin couper de la route de Verone. Alvarge varie enfin ctàti tout à fait en debort de l'opération. Il morehai de l'autre de de l'Aidge, et sirvait la route qui, par Roveredo, Dolce et Vérone, honge le feuve extérierument. Ce corps, commade par Valuasiorithe, poursait tout au plus envoyer quellement de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire publication de l'aire de l

Bonaparte sentit sur-le-champ qu'il fallait garder le plateau à tont prix. Il avait en face l'infanterie autrichienne, descendant l'amphithéâtre, sans une seule pièce de canon : il avait à sa droite les grenadiers, l'artillerie, la cavalerie, longeant la route dn fleuve, et venant déboucher par l'escalier d'Incanale sur son fiane droit. A sa gauche, Lusignan tournait Rivoli. Les boulets de Vukassovich, laneés de l'autre rive de l'Adige, arrivaient sur sa tête. Placé sur le plateau, il empêchait la ionction des différentes armes ; il foudroyait l'infanterie privée de ses eanons; il refoulait la cavalerie et l'artillerie engagées dans un chemin étroit et tournant. Peu lui importait alors que Lusignan fit effort pour le tourner, et que Vukassovich lui lancat quelques boulets.

Son pina reté avec sa prompitinde accontinuée, l'enominera (pérpitale na rate le jour . Dioret avait été obligé de se resserrer pour n'occuper qu'une técndue proportionnée à ses forest; et il était à craindre que l'infantierie, descendant les degrés du fonte-Baldo, en tri faire sa joucita save la tête de la colonne gravissant par locanie. Bonaparte, liber avant le jour, donne l'éveil aux troupes de Jouhert, qui, après quarante-hait betures de coubat, prensient une peu de repon. Il fils tataquer les postes avancés de l'infantierie autrichienne, les replis, et s'écndul libus largements sur le plateau.

L'action derint extrémement vive. L'infanterie autrichimen, aus canona, pila devant la nôtre, qui était armée de sa fornidable artillerie, et reculsan demi-ercie vers l'amphibitére du Monte-Bablo. Mais un évémenent fécheux arrive dans l'instant à nôtre gauche. Le corps de Liptay, qui tetait l'extrémité du demi-ercele ennemi, Joane ni la gauche de Joulert, composée des quatre-vingéneuvième et vingé-enquième demi-brigades. Les surprend, les compt, et les obligé às reflirer en désordre. La quatorzième, renant immédiatement paries cet deux demi-brigades, se forme en des contre de l'active d'uni-brigades, se forme en

croche pour couvrir le reste de la ligne, et résiste avec un admirshée courage. Les Autrelliens se rétinissent contre elle, et sont près de l'accabler. Ils reulent surfout lui entere ses connos, dont les chevaux ontéétués. Déjà ils arrivents sur les pièces lorspiùno, disserez-rous entere vos piècen? \* Surle-champ cinquante hommes s'élament à la suite du brave officier, repoussent les Autrichiens, s'atcitient aux pièces, et les randment.

Bonaparte, voyant le danger, laisse Berthier sur le point menacé, et part au galop pour Rivoli, afin d'aller chercher du secours. Les premières troupes de Masséna arrivaient à peine, après avoir marché toute la nuit. Bonaparte se saisit de la trente-deuxième, devenue fameuse par ses exploits durant la campagne, et la porte à la gauche, pour rallier les deux demi-brigades qui avaient plié. L'intrépide Masséna s'avance à sa tête, rallie derrière lui les troupes rompues, et renverse tout ce qui se présente à sa rencontre. Il repousse les Autrichiens, et vient se placer à côté de la quatorzième. qui n'avait cessé de faire des prodiges de valeur. Le combat se trouve ainsi rétabli sur ce point, et l'armée occupe le demi-cercle du plateau. Mais l'échec momentané de la gauche avait obligé Joubert à se replier avec la droite ; il cédait du terrain. et déjà l'infanterie autrichienne se rapprochait une seconde fois du point que Bonaparte avait mis tant d'intérêt à lui faire abandonner; elle allait joindre le débouché par leguel le chemin tournant l'Incanale aboutissait sur le plateau. Dans ce même instant, la colonne composée d'artillerie et de cavalerle, et précédée de plusieurs bataillons de grenadiers, gravissait le chemin tournant, et, avec des efforts incroyables de bravoure, en repoussait la trente-neuvième. Vukassovich, de l'autre rive de l'Adige, lançait une grêle de boulets pour protéger cette espèce d'escalade. Déjà les grenadiers avaient gravi le sommet du défilé, et la cavalerie déhouchait à leur suite sur le plateau. Ce n'était pas tout : la colonne de Lusignan, dont on avait vu au loin les feux, et qu'on avait aperçue à la gauche tournant la position des Français, venait se mettre sur leurs derrières, intercepter la route de Vérone, et barrer le chemin à Rey, qui arrivait de Castel-Novo avec la division de réserve. Déjà les soldats de Lusignan, se voyant sur les derrières de l'armée française, battaient des mains et la croyaient prise, Ainsi sur ee plateau, serré de front par un demicercle d'infanterie, tourné à gauche par une forte colonne, escaladé à droite par le gros de l'armée

taient de la rive opposée de l'Adige sur ce plateau, Bonaparte était isolé avec les seules divisions Joubert et Massena, au milieu d'une nuée d'ennemis, Il était avec seize mille hommes, enveloppé par quarante mille au moins.

Dans ce moment si redoutable, il n'est pas ébranlé. Il conserve toute la chalcur et toute la promptitude de l'iuspiration. En voyant les Antrichiens de Lusignan, il dit : Ceux-la sont à nous, et il les laisse s'engager sans s'inquieter de leur mouvement. Les soldats, devinant leur général, partagent sa confiance, et se disent aussi : Ils sont à nous!

Dans cet instant, Bonaparte ne s'oceupe que de ce qui se passe devant lui. Sa ganche est couverte par l'héroïsme de la quatorzième et de la trentedeuxième : sa droite est menaeée à la fois par l'infanterie qui a repris l'offensive, et par la colonne qui escalade le plateau. Il ordonne sur-le-champ des mouvements décisifs. Une batterie d'artillerie légère, deux escadrons, sous deux braves officiers, Leelerc et Lasalle, sont dirigés sur le débouché envahi, Joulett, qui, avec l'extrême droite, avait ce débouché à dos, fait volte-face avec un corps d'infanterie légère, Tous chargent à la fois, L'artillerie mitraille d'abord tout ee qui a débouehé; la cavalerie et l'infanterie légère chargent ensuite avec vigueur. Joubert a son cheval tué; il se relève plus terrible, et s'élance sur l'ennemi un fusil à la main. Tout ee qui a débouché, grenadiers, eavalerie, artillerie, tout est précipité pêle-mèle dans l'escalier tournant d'Incanale. Un désordre horrible s'y repand; quelques pièces, plongeant dans le defilé, y augmentent l'épouvante et la confusinn. A chaque pas on tue, on fait des prisonniers. Après avoir délivré le plateau des assaillants qui l'avaient escalade. Bonaparte reporte ses comps sur l'infanterie, qui était rangée en demi-cercle devant lui, et jette sur elle Joubert avec l'infanterie légère. Lasalle avec deux cents hussards. A cette nonvelle attaque, l'épouvante se répand dans eette infanterie privée maintenant de tout espoir de jonetion; elle fuit en désordre. Alors toute notre ligne demi-circulaire s'ébranle de la droite à la gauche. jette les Autrichiens contre l'amphithéâtre du Monte-Baldo, et les poursuit à ontrance dans les montagnes. Bonaparte se reporte ensuite sur ses derrières, et vient réaliser sa prédiction sur le corps de Lusignan. Ce eorps, en voyant les désastres de l'armée autrichienne , s'aperçoit bientôt de son sort. Bonaparte, après l'avoir mitraillé, ordonne à la dix-huitième et à la soixante-quinzième demi-

autrichienne, et labouré par les boulets qui par- 1 brigades de le charger. Ces braves demi-brigades s'ébranient en entonnant le Chant du départ, et poussent Lusignan sur la route de Vérone, par laquelle arrivait Rey avec la division de réserve, Le corps autrichien résiste d'abord, puis se retire, et vient donner contre la tête de la division Rev. Épouvanté à cette rue, il invoque la elémence du vainqueur, et met bas les armes, au nombre de quatre mille soldats. On en avait pris déjà deux mille dans le défilé de l'Adige.

Il était cinq heures, et on peut dire que l'armée autriebienne était anéantie. Lusignan était pris : l'infanterie, qui était venue par les montagnes, fuvait à travers des rochers affreux ; la eoloune principale était engouffrée sur le bord du fleuve ; le eorps accessoire de Vukassoviek assistait inutilement à ce désastre, séparé par l'Adige du champ de bataille. Cette admirable victoire n'étourdit point la pensée de Bonaparte; il songe au Bas-Adige qu'il a laissé menacé; il juge que Joubert, avec sa brave division, et Rey avec la division de réserve, suffiront pour porter les derniers coups à l'ennemi. et pour lui enlever des milliers de prisonniers. Il rallie la division Masséna, qui s'était battue le jour précédent à Vérone, qui avait ensuite marché toute la nuit, s'était battue tout le jour du 25 (14), et il part avec elle pour marcher encore toute la nuit qui va suivre et voler à de nouveaux combats. Ces braves soldats, le visage joyeux et comptant sur de nouvelles victoires, semblent ne pos sentir les fatigues. Ils volent plutôt qu'ils ne marchent pour aller couvrir Mantoue, dout quatorze lieues les séparent.

Bonaparte apprend en route ee qui s'est passé sur le Bas-Adige. Provera, se dérobant à Augereau, a jeté un pont à Anghuiari, un peu au-dessous de Legnago; il a laisse Hoenzolern au-delà de l'Adige, et a marché sur Mantoue avec neuf ou dix mille hommes. Augereau, averti trop tard, s'est jeté eependant à sa suite, l'a pris en queue, et lui a fait deux mille prisonniers. Mais avec sept à huit mille soldats, Provera marche sur Mantoue pour se joindre à la garnison. Bonaparte apprend ces détails à Castel-Novo, Il craint que la garnison avertie ne sorte pour douner la main au corps qui arrive, et ne prenne le corps de blocus entre deux feux. Ha marchétoute la nuit du 23 au 26 (14-15) avec la division Masséna, il la fait marcher encore tont le jour du 26 (15), pour qu'elle arrive le soir devant Mantoue. Il y dirige en outre les réserves qu'il avait laissées intermédiairement à Villa-Franca. et y vole de sa persoune pour y faire ses dispositions.

Ce jour même du 26 (15), Provera était arrivé | du 27 (16), devant Mantoue, s'appela de la Fadevant Mautoue. Il se présente au fanbourg de Saint-Georges, dans lequel était placé Miollis avec tont au plus quinze cents hommes. Provera le somme de se rendre. Le brave Miollis lui répond à coups de eanon. Provera, repoussé, se porte du côte de la citadelle, espérant une sortie de Wurmser; mais il trouve Serrurier devant lui, Il s'arrête au palais de la Favorite, entre Saint-Georges et la citadelle, et lance une barque à travers le lac. pour faire dire à Wurmser de déboucher de la place le lendemain matin. Bonaparte arrive dans la soirée, dispose Augereau sur les derrières de Provera, Vietor et Masséna sur ses flancs, de manière à le séparer de la citadelle par laquelle Wurmser doit essayer de déboucher. Il oppose Serrurier à Wurmser, Le lendemain, 27 nivôse (16 janvier), à la pointe du jour, le betaille s'engage. Wurmser débouche de la place et attaque Serrurier avec furie; celui-ci lui résiste avec une bravoure égale, et le contient le long des lignes de eirconvallation. Vietor, à la tête de la einquanteseptième, qui dans ee jour recut le nom de la Terrible, s'élance sur Provera, et renverse tout ee qui se présente devant lui. Après un combat opiniatre, Wurmser est rejeté dans Mantoue. Provera, traqué comme un cerf, enveloppé par Victor, Masséna, Augereau, inquiété par une sortie de Miollis, met bas les armes avec six mille hommes. Les jeunes volontaires de Vienne en font partie. Après une défense honorable, ils rendeut leurs armes, et le drapeau brodé par les mains de l'impératrice.

Tel fut le dernier acte de cette immortelle opération, jugée par les militaires une des plus belles et des plus extraordinaires dont l'histoire fasse mention. On apprit que Joubert, poursuivant Alvinzy, lui avait enlevé encore sept mille prisonniers. On en avait pris six, le jour même de la bataille de Rivoli, ee qui faisait treize, Augereau en avait fait deux mille ; Provera en livrait six mille; on en avait recueilli mille devant Vérone, et encore quelques centaines ailleurs; ee qui portait le nombre, en trois jours, à vingt-deux ou vingt-trois mille. La division Massena avait marché et combattu sans relâche, depuis quatre journées. marchant la nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte écrivait-il avec orgueil que ses soldats avaient surpassé la rapidité tant vantée des légions de Cesar. On comprend pourquoi il attacha plus tard au nom de Massena celui de Rivoli. L'action du 25 (14 janvier) s'appela bataille de Rivoli, celle

Ainsi, en trois jours encore, Bonaparte avait pris ou tué une moitié de l'armée ennemie, et l'avait comme frappée d'un coup de foudre. L'Autriebe avait fait son dernier effort, et maintenant l'Italie était à nous. Wurmser, rejeté dans Mantoue, était sans espoir; il avait mangé tous ses ehevaux, et les maladies se joignaient à la famine pour détruire sa garnison. Une plus longue résistance eut été inutile et contraire à l'humanité. Le vieux maréchal avait fait preuve d'un nohle courage et d'une rare opiniatreté, il pouvait songer à se rendre. Il envoya un de ses officiers à Serrurier pour parlementer; e'était Klenau. Serrurier en référa au général en chef, qui se rendit à la conférence. Bonaparte, enveloppé dans son manteau. et ne se faisant pas connaître, écouta les pourparlers entre Klenau et Serrurier. L'officier autrichien dissertait longuement sur les ressources qui restaient à son général, et assurait qu'il avait encore pour trois mois de vivres. Bonaparte, toulours enveloppé, s'approche de la table auprès de laquelle avait lieu cette conférence, saisit le papier sur lequel étaient écrites les propositions de Wurmser, et se met à tracer quelques lignes sur les marges, sans mot dire, et au grand étonnement de Klenau, qui ne comprenait pas l'action de l'inconnu. Puis se levant et se découvrant. Bonaparte s'approche de klenau : « Tenez, lui dit-il, voilà les condi-» tions que l'accorde à votre maréchal. S'il avait » seulement pour quinze jours de vivres, et qu'il » parlât de se rendre, il ne mériterait aucune ca-» pitulation honorable. Puisqu'il vous envoie, « e'est qu'il est réduit à l'extrémité. Je respecte » son åge, sa bravoure et ses malheurs. Portez-lui » les conditions que je lui accorde ; qu'il sorte de » la place demain, dans un mois ou dans six, il » n'aura des conditions ni meilleures, ni pires, » Il peut rester tant qu'il conviendra à son hon-» neur. »

A ce langage, à ce ton, Klenau reconnut l'illustre capitaine et courut porter à Wurmser les conditions qu'il lui avait faites. Le vieux maréchal fut plein de reconnaissance, en voyant la génerosité dont usait envers lui son jeune adversaire. Il lui accordait la permission de sortir librement de la place avec tout son état-major; il lui accordait même deux cents cavaliers, ciuq eents hommes à son choix, et six pièces de eanon, pour que sa sortic fit moius humiliante. La garnison dut être conduite à Trieste, pour y être échangée contre des

prisonniers français. Wurmser se hâta d'accepter i ces conditions; et pour témoigner sa gratitude au général français . Il l'instruisit d'un projet d'empoisonnement tramé contre lui dans les États du pape. Il dut sortir de Mantoue le 14 pluviôse (2 février ). Sa consolation, en quittant Mantoue, était de remettre son épée au vainqueur lui-même ; mais il ne trouve que le brave Serrurier, devant lequel il fut obligé de défiler avec tout son état-major : Bonaparte était déià parti pour la Romagne, pour aller châtier le pape et punir le Vatican. Se vanité, aussi profonde que son génie , avait es leulé autrement que les vanités vulgaires : il aimait mieux être absent que présent sur le lieu du triomphe.

Mantoue rendue, l'Italie était définitivement

conquise, et cette campagne terminée. Quand on en considère l'ensemble, l'imagination est saisie par la multitude des batailles, la fécondité des conceptions et l'immensité des résultats. Entré en Italie avec trente et quelques mille hommes, Bonaparte sépare d'abord les Piémontais des Autrichiens à Montenote et Millesimo , achève de détruire les premiers à Mondovi; puis court après les seconds, passe devant eux le Pô à Plaisance, l'Adda à Lodi, s'empare de la Lombardie, s'y arrête un instant, se remet bientôt en marche. trouve les Autrichiens renforcés sur le Minclo, et achève de les détruire à la bataille de Borghetto. Là, il saisit d'un coup-d'œil le plan de ses opérations futures : c'est sur l'Adige qu'il doit s'établir pour faire front aux Autrichiens; quant aux princes qui sont sur ses derrières, il se contentera de les contenir par des négociations et des menaces. On lui envoie une seconde armée sous Wurmser; il ne peut la hattre qu'en se concentrant rapidement, et en frappant alternativement chacune de ses masses isolées; en homme résolu, il sacrifie le blocus de Mantoue, ecrase Wurmser à Lonate, Castiglione, et le rejette dans le Tyrol. Wurmser est renforcé de nouveau, comme l'avait été Beaulieu; Bonaparte le prévient dans le Tyrol, remonte l'Adige, eulbute tout devant lui à Roveredo, se rejette à travers la vallée de la Brenta, coupe Wurmser qui croyait le couper Ini-même, le terrasse à Bassano, et l'enferme dans Mantoue. C'est le seconde armée autrichienne détruite après avoir été renforcée.

Bonaparte, toujours négociant, menacant des bords de l'Adige, attend la trojsième armée. Elle est formidable; elle arrive avant qu'il ait recu des renforts, il est forcé de céder devant elle, il est réduit au désespoir, il va succomber, lorsqu'il trouve. au milieu d'un marais impraticable, deux lignes

débouchant dans les flancs de l'ennemi, et s'y jette avec une incroyable audace. Il est vainqueur encore à Arcole. Mais l'ennemi est arrêté, et n'est pas détruit : il revient une dernière fois, et plus puissant que les premières. D'une part, il descend des montagnes; de l'autre, il longe le Bas-Adige, Bonaparte découvre le seul point on les colonnes autrichiennes, circulant dans un pays montagneux, peuvent se réunir, s'élance sur le célèbre plateau de Rivoli . et, de ce plateau, fondroie la principale armée d'Alvinzy; puis, reprenant son vol vers le Bas-Adige, enveloppe tout entière la colonne qui l'avait franchi. Sa dernière opération est la plus belle, car lei, le bonheur est uni au génie, Ainsi, en dix mois, outre l'armée piémontaise, trois armées formidables, trois fois renforcées, avaient été détruites par une armée qui , forte de trente et quelques mille hommes à l'entrée de la campagne, n'en avait guère reçu que vingt pour réparer ses pertes. Ainsi, cinquante-cinq mille Français avaient battu plus de deux cent mille Autrichiens, en avaient pris plus de quatre-vingt mille, tué ou blessé plus de vingt mille ; ils avaient livré douze batailles rangées. plus de soixante combats, passé plusieurs fieuves, en bravant les flots et les feux ennemis. Quand la guerre est une routine purement mécanique, consistant à pousser et à tuer l'ennemi qu'on a devant soi, elle est peu digne de l'histoire; mais quand une de ces rencontres se présente, où l'on volt une masse d'hommes mue par une seule et vaste pensée, qui se développe au milieu des éclats de la foudre avec autant de netteté que celle d'un Newton ou d'un Descartes dans le silence du cabinet, alors le spectaele est digne du philosophe, autant que de l'homme d'état et du militaire : et, si cette identification de la multitude avec un seul individu, qui produit la force à son plus haut degré, sert à protéger, à défendre une noble cause, celle de la liberté, alors la scène devient aussi morale qu'elle est grande,

Bonaparte courait maintenant à de nouveaux projets; il se dirigeait vers Rome, pour terminer les tracasseries de cette cour de prêtres, et pour revenir, nou plus sur l'Adige, mais sur Vienne. Il avait, par ses succès, ramené la guerre sur son véritable théâtre, celui de l'Italie, doù l'on pouvait fondre sur les états héréditaires de l'empereur. Le gonvernement, éclairé par ses exploits, lui envoyait des renforts, avec lesquels il pouvait aller à Vienne dicter une paix glorieuse, au nom de la république française. La fin de la campagne avait relevé toutes les espérances que son commencement avait fait

naitre.

Les triomphes de Rivoli mirent le comble à la joie | des patriotes. On parlait de tous côtés de ces vingtdeux mille prisonniers, et on citait le témoignage des autorités de Milan, qui les avaient passés en revue, et qui en avaient certifié le nombre, pour répondre à tous les doutes de la malveillance. La reddition de Mantoue vint mettre le comble à la satisfaction. Dès cet instant, on crut la conquête de l'Italie definitive. Le courrier qui portait ces nouvelles arriva le soir à Paris. On assembla sur-le-champ la garnison , et on les publia à la lueur des torches , au son des fanfares, au milieu des cris de joie de tous les Français attachés à leur pays. Jours à jamais célèbres et à jamais regrettables pour nous! A quelle époque notre patrie fut-elle plus belle et plus grande! Les orages de la révolution paraissaient calmés; les murmures des partis retentissaient comme les dernirrs bruits de la tempète. On regardait ces restes d'agitation comme la vie d'un état libre. Le commerce et les finances sortaient d'une crise épouvantable; le sol entier, restitué à des mains industrienses, allait être fécondé. Un gouvernement composé de bourgeois, nos égaux, régissait la république avec modération ; les meilleurs étaient appelés à leur succéder. Toutes les voix étaient libres. La France, au comble de la puissance, était maltresse de tout le sol qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, de la mer aux Alpes. La Hollande, l'Espagne, allaient unir leurs vaisseaux aux siens, et attaquer de concert le despotisme maritime. Elle était resplendissante d'une gloire immortelle. D'admirables armées faisaient flotter ses trois couleurs à la face des rois qui avaient voulu l'anéantir. Vingt béros, divers de caractère et de talent, pareils seulement par l'âge et le courage, conduisaient ses soldats à la victoire, Hoche, Kléber, Desaix, Moreau, Joubert, Masséna, Bonaparte, et une foule d'autres encore, s'avancaient ensemble. On pesait leurs mérites divers; mais aucun œil encore, si percant qu'il pût être, ne voyait dans cette génération de héros les malheureux ou les coupables; aucun œil ne voyait celui qui allait expirer à la fleur de l'âge, atteint d'un mal inconnu; celui qui mourrait sons le poignard musulman, ou sous le feu ennemi; celui qui opprimerait la liberté; celui qui trabirait sa patrie : tous paraissaient grands, purs, beureux, pleins d'avenir! Ce ne fut là qu'un moment ; mais il n'y a que des moments dans la vie des peuples , comme dans celle des individus. Nous allions retrouver l'opulence avec le repos; quant à la liberté et à la gloire, nous les avions!... = Il faut, a dit un ancien, que » la patrie soit non-seulement heureuse, mais suf-

» fisamment glorieuse. » Ce vœu était accompli! Frauçais, qui avons vu depuis notre liberté étouffée, notre patrie envahie, nos béros fusillés ou infidèles à leur gloire, n'oublions jamais ces jours immortels de liberté, de grandeur et d'espérance!

## CHAPITRE XXI.

Situation du pouvernement dans Univer de L'ov (1787.),
— Caractères et divisions des cion directeurs, Barria,
Caroni, Rewhell, Letourneur et Larievillere-Lépeaux,
Eart de Popinise publique. Chié de Clicky,— Indirec-Lépeaux,
Esta de Popinise publique. Chié de Clicky,— Indirec-Lépeaux,
Esta de Popinise publique. Chié de Clicky,— Indirec-Lépeaux,
La artice de Clicky— Comptot découvers de Brottler,
La ville-Reumons et Duverne de Persie. — Élection de
Lao V. — Coup-d'avei une ta situation des puisances
étrappères à Pouverture de la causque de 1797.

Les dernières victoires de Rivoli et de la Favorite, la prise de Mantoue, avaient rendu à la France toute sa supériorité. Le directoire, toujours aussi vivement injurié, inspirait la plus grande crainte aux puissances. La moitié de l'Europe, écrivait Mallet-Dupan \*, est aux genoux de ce divan, et marchande l'honneur de devenir son tributaire. Ces quinze mois d'un règne ferme et brillant avaient consolidé les cinq directeurs au pouvoir, mais y avaient développé aussi leurs passions et leurs caracteres. Les hommes ne peuvent pas vivre longtemps ensemble sans éprouver bientôt du penchant ou de la répugnance les uns pour les autres, et sans se grouper conformément à leurs inclinations. Carnot, Barras, Rewbell, Larévellière-Lépeaux, Letourneur, formaient déià des groupes différents. Carnot était systématique, opiniêtre et orgueilleux, Il manquait entièrement de cette qualité qui donne à l'esprit l'étendue et la justesse, au caractère la facilité. Il était pénétrant, approfondissait bien le sujet qu'il examinait; mais une fois engagé dans une erreur, il n'en revenait pas. Il était probe, courageux, très-appliqué au travail, mais ne pardonnait jamais ou un tort, ou une blessure faite à son amour-propre; il était spirituel et original, ce qui est assez ordinaire chez les bommes concentrés en eux-mêmes. Autrefois il s'était brouillé avec les membres du comité de salut public, car il était impossible que son orgueil sympathisat avec celui de Robespierre et de Saint-Just, et que son grand cou-

\* Correspondance secrète avec le gouvernement de Venise.

rage fléchit devant leur despotisme. Aufourd'hui la ! même chose ne pouvait manquer de lui arriver au directoire. Indépendamment des occasions qu'il avait de se heurter avec ses collègues, en s'occupant en commun d'une tâche aussi difficile que celle du gouvernement, et qui provoque si naturellement la diversité des avis , il nourrissait d'anciens ressentiments, particulièrement contre Barras, Tous ses penchants d'homme sévère, probe et laborieux, l'éloignaient de ce collègue prodigue, débauché et paresseux; mais il détestait surtout en lui le chef de ces thermidoriens, amis et vengeurs de Danton, et persécuteurs de la vieille Montagne. Carnot, qui était l'un des principaux auteurs de la mort de Danton, et qui avait failli plus tard devenir victime des persécutions dirigées contre les montagnards. ne pouvait pardonner aux thermidoriens : aussi nourrissait-il contre Barras une haine profonde.

Barras avait servi autrefois dans les Indes; il y avait montré le courage d'un soldat. Il était propre, dans les troubles, à monter à cheval, et, comme on a vu , il avait gagné de cette manière sa place au directoire. Aussi, dans toutes les occasions difficiles, parlait-il de monter à cheval et de sahrer les ennemis de la république. Il était grand et beau de sa personne; mais son regard avait quelque chose de sombre et de sinistre, qui était pen d'accord avec son caractère, plus emporté que méchant. Quoique nourri dans un rang élevé, il n'avait rien de distingué dans les manières. Elles étaient brusques, hardies et communes. Il avait une justesse et une pénétration d'esprit qui, avec l'étude et le travail, auraient pu devenir des facultés très-distinguées; mais paresseux et ignorant, il savait tout an plus ce qu'on apprend dans une vie assez orageuse, et il laissait percer, dans les choses qu'il était appelé à juger tons les jours, assez de sens pour faire regretter une éducation plus soignée. Du reste . dissolu et cynique, violent et faux comme les méridionaux, qui savent eacher la duplicité sous la brusquerie; républicain par sentiment et par position, mais homme sans foi, recevant chez lui les plus violents révolutionnaires des faubourgs, et tous les émigrés rentrés en France; plaisant aux uns par sa violence triviale, convenant aux autres par son esprit d'intrigue, il était en réalité chaud patriote, et en secret il donnait des espérances à tous les partis. A lui seul il représentait le parti Danton tout entier, au génie près du chef, qui n'avait pas

passé dans ses successeurs. Rewbell, ancien avocat à Colmar, avait contracte grande expérience dans le maniement des affaires. A la pénétration, au discernement les plus rares, il joignait une instruction étendue, une mémoire fort vaste, une rare opiniâtreté au travail. Ces qualités en faisaient un homme précieux à la tête de l'état. Il discutait parfaitement les affaires, quoiqu'un peu argutieux par un reste des habitudes du barreau. Il joignait à une assez belle figure l'hahitude du monde; mais il était rude et blessant par la vivacité et l'apreté de son langage. Malgre les calomnies des contre-révolutionnaires et des fripons, il était d'une sévère probité. Malheureusement il n'était pas sans un peu d'avarice ; il aimait à employer sa fortune personnelle d'une manière avantagense, ce qui lui faisait rechercher les gens d'affaires, et ce qui fournissait de fâcheux prétextes à la calomnie. Il soignait beaucoup la partie des relations extérieures, et il portait aux intérêts de la France un tel attachement qu'il eût eté volontiers injuste à l'égard des nations étrangères. Républicain chaud, sincère et ferme, il appartenait originairement à la partie modérée de la convention, et il éprouvait un égal éloignement pour Carnot et Barras, l'un comme montagnard, l'autre comme dantonien. Ainsi Carnot, Barras, Rewbell, issus tous trois de partis contraires, se détestaient tous trois ; ainsi les haines contractées pendant une longue et eruelle lutte ne s'étaient pas effacées sous le régime constitutionnel ; ainsi les cœurs ne s'étaient pas mêles, comme des fleuves qui se reunissent sans confondre leurs eaux. Cependant, tout en se détestant, ces trois hommes contensient leurs ressentiments et travaillaient avec accord à l'œuvre commune.

Restaient Larévellière-Lépeaux et Letourneur, qui n'avaient de haine pour personne. Letourneur, bon homme , vaniteux , mais d'une vauité facile ct peu importune, qui se contentait des marques extérieures du pouvoir, et des hommages des sentinelles, Letourneur avait pour Carnot une respectueuse soumission. Il était prompt à donuer son avis, mais aussi prompt à le retirer des qu'on lui prouvait qu'il avait tort, ou des que Carnot parlait. Sa voix, dans toutes les occasions, appartenait à Carnot.

Larévellière, le plus honnète et le meilleur des hommes, joignait à une grande variété de connaissances un esprit juste et observateur. Il était appliqué, et eapable de donner de sages avis sur tous les sujets; il en donna d'excellents dans des occasions importantes. Mais il etait souvent eutraine an barreau et dans nos différentes assemblées une par les illusions, ou arrête par les serupules d'un impossible, et il n'osait pas vouloir ce qui était nécessaire; ear il faut un grand esprit ponr calculer ce qu'on doit aux eirconstances , sans blesser les principes. Parlant hien , et d'une fermeté rare , il était d'une grande utilité quand il s'agissait d'appuyer les bons avis, et il servait beaucoup le direetoire par sa considération personnelle.

Son rôle, au milieu de collègues qui se détestaient, était extrêmement utile. Entre les quatre directeurs, sa préférence se prononcait en faveur du plus honnète et du plus capable, c'est-à-dire, de Rewbell, Cependant, il avait évité un rapprochement intime, qui cût été de son goût, mais qui l'ent éloigné de ses autres collègues. Il n'était pas sans quelque penchant pour Barras, et se serait rapproché de lui s'il l'eût trouvé moins corrompu et moins faux. Il avait sur ee collègne un certain ascendant, par sa considération, sa pénétration et sa fermeté. Les roués se moquent volontiers de la vertu, mais ils la redoutent quand elle joint à la pénétration qui les devine le courage qui sait ne pas les eraindre. Larévellière se servait de son influence sur Rewbell et Barras, pour les maintenir en bonne harmonie entre eux, et avec Carnot, Grâce à ce conciliateur, et grâce aussi à leur zèle commun pour les intérêts de la république, ces directeurs vivaient convenablement ensemble, et poursuivaient leur tâche, se partageant, dans les questions qu'ils avaient à décider, beaucoup plus d'après leue opinion que d'après leurs haines.

Excepté Barras, les directeurs vivaient dans leurs familles, occupant ebaeun un appartement au Luxembourg. Ils déployaient peu de luxe, Cependant Larévellière, qui aimait assez le monde, les arts et les seiences, et qui se ecoyait obligé de dépenser ses appointements d'une manière utile à l'état, recevsit ebez lui des savants et des gens de lettres, mais il les traitait avec simplicité et cordialité. Il s'était exposé malheureusement à quelque ridicule, sans y avoir du reste contribué en aucune manière. Il professait en tout point la philosophie du dix-huitième siècle, telle qu'elle étsit exprimée dans la profession de foi du Vicaire savoyard. Il souhaitait la chute de la religion catholique, et se flattait qu'elle finirait bientôt si les gouvernements avaient la prudence de n'employer contre elle que l'indifférence et l'oubli. Il ne voulait pas des pratiques superstitieuses et des images matérielles de la divinité; mais il eroyait qu'il fallait aux hommes des réunions, pour s'entretenir en commun de la morale et de la grandeur de la

cœur par. Il aurait voulu quelquefois ce qui était | eréation. Ces sujets, en effet, ont besoin d'être traités dans des assemblées , parce que les hommes y sont plus prompts à s'emonvoir, et plus accessibles sux sentiments élevés et généreux. Il avait développé ces idées dans un écrit, et avait dit qu'il faudrait un jour faire succèder aux cérémonies du eulte catholique des réunions assez semblables à eelles des protestants, mais plus simples encore, et plus dégagées de représentation. Cette idée, accueillie par quelques esprits bienveillants, fut aussitot mise à exécution. Un frère du célèbre physieien Hatty forma une société qu'il intitula des Théophilantropes, et dont les réunions avaient pour but les exhortations morales, les leetnees philosophiques et les ehants pieux. Il s'en forma plus d'une de ce genre. Elles s'établirent dans des salles louées aux frais des associés, et sous la surveillance de la police. Ouoique Lacévellière erut cette institutiou bonne, et eapable d'arraeber aux églises catholiques heaucoup de ces âmes tendres qui ont besoin d'épancher en commun leurs sentiments religieux, il se garda de jamais y figurer, ni lui ni sa famille, pour ne pas avoir l'air de jouee un rôle de chef de scete, et ne pas rappeler le pontificat de Robespierre. Malgré la réserve de Larevellière, la malveillance s'arma de ce prétexte pour verser quelque ridieule sur un magistrat universellement bonoré, et qui ne laissait aucune prise à la calomnie. Du reste, si la théophilantropie était le sujet de quelques plaisanteries fort peu spirituelles ehez Barras, ou dans les journaux royalistes, elle sttirait assez peu l'attention, et ne diminuait en rien le respect dont Larévellière-Lépeaux était entouré. Celui des directeurs qui nuisait véritablement à

la considération du gouvernement, c'était Barras, Sa vie n'était pas simple et modeste comme celle de ses collègnes; il étalait un luxe et une prodigalité que sa participation aux profits des gens d'affaires pouvait scule expliquer. Les finances étaient dirigées avec une probité sévère par la majorité directoriale, et par l'execllent ministre Ramel; mais on ne pouvait pas empêcher Barras de recevoir, des fournisseurs ou des banquiers qu'il appuyait de son influence, des parts de bénéfices assez considérables. Il svait mille movens encore de fournie à ses dépenses : la France devenait l'arbitre de tant d'états grands et petits, que beaucoup de princes devaient rechereher sa faveur, et payer de sommes considérables la promesse d'une voix su directoire. On verra plus tard ce qui fut tenté en ee genre. La représentation que déployait Barras aurait pu n'être pas inutile, car des ebefs d'état

doivent fréquenter beaucoup les hommes pour les 1 étudier, les connaître et les choisir; mais il s'entourait, outre les gens d'affaires, d'intrigants de toute espèce, de femmes dissolues, et de fripons. Un cynisme honteux régnait dans ses salons, Ces liaisons clandestines qu'on prend à tâche, dans une société bien ordonnée, de couvrir d'un voile, étaient publiquement avouées. On allait à Gros-Bois se livrer à dea orgies, qui fournissaient aux ennemis de la république de puissants arguments contre le gouvernement. Barraa du reste ne cachait en rien sa conduite , et , suivant la contume des débauchés, aimait à publier ses désordres. Il racontait luimême devant ses collègues, qui lui en faisaient quelquefoia de graves reproches, ses hauts faita de Gros-Bois et du Luxembourg ; il racontait comment il avait forcé un célèbre fournisseur du temps de se charger d'une maltresse qui commençait à Ini être à charge, et aux dépenses de laquelle il ne pouvait plus suffire; comment il s'était vengé sur un journaliste, l'abbé Poncelin, des invectives dirigées contre sa personne : comment, après l'avoir attiré au Luxembourg , il l'avait faitfustiger par ses domestiques. Cette conduite de prince mal élevé, dans une république, nuisait singulièrement au directoire, et l'aurait déconsidéré entièrement, si la renommée des vertus de Carnot et de Larévellière n'eût contrebalancé le manyais effet des désordres de Barras.

Le directoire, institué le lendemain du 15 vendémiaire \*, formé en haine de la contre-révolution, composé de régicides, et attaqué avec fureur par les royalistes, devait être chaudement républicain. Mais chacun de ses membres participait plua ou moins aux opinions qui divisaient la France, Larévellière et Rewbell avaient ce républicanisme modéré, mais rigide, aussi opposé aux emportements de 93 qu'aux fureurs royalistes de 95. Les gagner à la contre-révolution était impossible. L'instinct si sûr des partis leur apprenait qu'il n'y avait rien à obtenir d'enx, ni par des séductions, ni par des flatteries de journaux. Aussi n'avaient-ils pour ces denx directeurs que le blame le plus amer. Quant à Barras et à Carnot, il en était autrement. Barras, quoiqu'il vlt tout le monde, était en réalité un révolutionnaire ardent. Les faubourgs l'avaient en grande estime, et se souvenaient tonjours qu'il avait été le général de vendémiaire, et les conspirateurs du camp de Grenelle avaient cru pouvoir compter sur lui. Aussi les patriotes le comblaient d'édoges, et les royalistes l'accablaient d'invectives, Quelques agents secrets du royalisme, rapprochés de lui par un commun esprit d'întrigue, pouraient bien, comptant sur as dépravation, concevoir quelques espérances; mais c'était une opinion à eux particulière. La masse du parti l'abhorrait et le poursuivait avec fureur.

Carnot, ex-montagnard, ancien membre du comité de salut public, et exposé après le 9 thermidor à devenir victime de la réaction royaliste, devait être certainement un républicain prononcé, et l'était effectivement. Au premier moment de son entrée au directoire, il avait fortement appuyé tous les choix faits dans le parti montagnard; mais peu à pen , à mesure que les terreurs de vendémiaire s'étaient calmées, ses dispositions avaient changé. Carnot, même au comité de salut public, n'avait jamais aimé la tourbe des révolutionnaires turbulents, et avait fortement contribué à détruire les hébertistes. En voyant Barras, qui tenait à rester roi de la canaille, s'entourer des restes du parti jaeobin, il était devenu hostile pour ce parti; il avait déployé beaucoup d'énergie dans l'affaire du camp de Grenelle, et d'autant plus que Barras était un peu compromis dans cette échauffourée. Ce n'est pas tout : Carnot était agité pardes souvenirs. Le reproche qu'on lui avait fait d'avoir signé les actes les plus sanguinaires du comité de salut public le tourmentait. Ce n'était pas assez à ses yeux des explications fort naturelles qu'il avait données : il aurait voulu par tous les moyens prouver qu'il n'était pas un monstre ; et il était capable de beaucoup de sacrifices pour donner cette preuve. Les partis savent, devinent tout; ils ne sont difficiles à l'égard des hommes que lorsqu'ils sont vietorieux; mais quand ils sont vaincus, ils se recrutent de toutes les manières, et mettent particulièrement un grand soin à flatter les chefs des armées, Les royalistes avaient bientôt connu les dispositions de Carnot à l'égard de Barras et du parti patriote. Ils devinaient son besoin dese réhabiliter ; ils sentaient son importance militaire, et ils avaient soin de le traiter autrement que ses collègues , et de parler de lui de la manière qu'ils savaient la plus capable de le toucher, Aussi, tandis que la cohue de leurs journaux ne tarissait pas d'injures grossières pour Barras , La évellière et Rewbell , elle n'avait que des éloges pour l'ex-montagnard et régicide Carnot. D'ailleurs, en gagnant Carnot, ils avaient aussi Letourneur, et c'étaient deux voix acquises par une ruse vulgaire, mais puissante, comme toutes celles qui s'adressent à l'amour-propre, Carnot avait la

<sup>\*</sup> An IV, 4 octobre 1795.

faiblesse de celer à ce geure de réduction; et, assa seure d'être faible à ses convictions inferieures, il formait, aves son ami Letouvoeur, dans le sein du directoire, une especé d'opposition analogue à celle que le nouveau tiers formait dans les deux conceils. Bans toutes les questions sommiés à la décision du directoire, il se prononçait porrisonation doit por l'opposition des conseils. Bans toutes les questions archaitres à la paix et à la guerre, il votait pour la paix, à l'exemple de l'opposition, qui affectait de la demander assa cesse, trait de la conseil de la paix de l'apposition, qui affectait de la demander assa cesse, trait de la conseil de la paix et à les pairs et l'appositions, qui affectait de la demander assa cesse, trait de la conseil de la demander la paix avec Nayles et avec lonne, sons s'arrêter à des conditions trour les purs que rouverneure.

De parrils dissentiments ont à peine éclair qu'ils fout des progrès rapides. Le parti qui veut en profiter loue à outrance ceux qu'il veut gapent et déverse le blaus sur les autres. Cette tactique avait et us on succès accontumé. Barras, Revbell, il impaire le déchaitement aupre des avait d'avait per le déchaitement aupre des manières de la la commande de la comma

On classait aussi les ministres. Comme on s'attachait beaucoup à critiquer la direction des finances. on poursuivait le ministre Ramel, administrateur excellent, que la situation pénible du trésor obligenit à des expédients blamables en tout autre temps, mais inévitables dans les circonstances. Les impôts ne rentraient que difficilement à cause du désordre effroyable de la perception. Il avait fallo réduire l'imposition foncière, et les contributions indirectes rendaient beaucoup moins qu'on ne l'avait présumé. Souvent on se trouvait sans aucuns fonds à la trésorerie; et, dans ces cas pressants, on prenait sur les fonds de l'ordioaire ce qui était destiné à l'extraordinaire, ou bien on anticipait sur les recettes, et on faisait tous les marchés bizarres et onéreux auxquels les situations de ce genre donnent lieu. On criait alors aux abus et aux malversations, tandis qu'il aurait fallu au contraire venir au secours du gouvernement. Ramel, qui remplissait les devoirs de son ministère avec autant d'iotégrité que de lumières, était en butte à tontes les attaques et traité en ennemi par tous les

journaux. Il en était ainsi du ministre de la marice Truguet, connu comme franc républicain, comme l'ami de lloche, et comme l'appui de tous les officiers patriotes ; ainsi du ministre des affaires étrangères, Delacroix, capable d'être un bon administrateur, mais du reste mauvais diplomate. trop pédant et trop rude dans ses rapports avec les ministres des puissances; ainsi de Merlin, qui, dans son administration de la justice, déployait toute la ferveur d'un républicain montagnard. Quant aux ministres de l'intérieur, de la guerre et de la police, Benezech, Petiet et Cochon, oo les rangesit entièrement à part, Benezech avait essuvé tant d'attaques de la part des jacobins, pour avoir proposé de revenir au commerce libre des subsistances et de ne plus nonrrir Paris, qu'il en était devenu agréable au parti contre-révolutionoaire. Administrateur habile, mais élevé sous l'ancien régime qu'il regrettait, il méritait en partie la faveur de ceux qui le louaient. Petiet, ministre de la guerre, s'acquittait bien de ses fonctions; mais, créature de Carnot, il en partageait entièrement le sort auprès des partis. Quant au ministre Cochon, il était recommandé aussi par ses liaisons avec Carnot; la découverte qu'il avait faite des complots des jacobins, et soo zèle dans les poursuites dirigées contre eux , lui valaient la favour du parti contraire, qui le louait avec affectation.

Malgré ces divergences, le gouveroement était encore assez uni pour administrer avec vigueur, et poursuivre avec gloire ses opérations contre les puissances de l'Europe. L'opposition était toujours contenue par la majorité conventionnelle, restée dans le corps-législatif. Cependaot les élections approchaient, et le moment arrivait où un nouveau tiers, élu sous l'ioffuence du moment, remplacerait un autre tiers conventionnel. L'opposition se flattait d'acquérir alors la majorité, et de sortir de l'état de soumission dans lequel elle avait vécu. Aussi, son langage devenait plus haut dans les deux conseils, et laissait percer ses espérances. Les membres de cette minorité se réunissaient à Tivoli pour s'y entretenir de leurs projets et y concerter leur marche. Cette réunion de députés était devenue un club des plus violents, connu sous le nom de club de Clichy. Les journaux participaient à ce mouvement. Une multitude de jeunes gens, qui sous l'ancien régime auraient fait de petits vers, déclamaient dans cinquante ou soixante feuilles contre les excès de la révolution et contre la convention, à laquelle ils imputaient ces excès. On n'en voulait pas, disaient-ils, à la république, mais à cetta qui avaient ensanglanté son hercean. Les réunions d'électeurs se formaient par avance, et on thebait d'y préparse les choix. Cétait en tout le langage, l'esprit, les passions de rendémiaire; c'était la même bonne foit et la même duperie dans la masse, la même ambition dans quelques individus, la même perfidie dans quelques conspirateurs travaillant secréteuent pour la royau-

Cette faction royaliste, tonjours battue, mais toujours crédule et intrigante, renaissait sans cesse. Partout où il v a une prétention appuyée de quelques secours d'argent, il se trouve des intrigants prêts à la servir par de misérables projets. Quoique Le Maître ent été condamné à mort, que la Vendée fût soumise, et que Pichegru eût été privé du commandement de l'armée du Rhin , les menées de la contre-révolution n'avaient pas cessé; elles continuaient au contraire avec une extrême activité. Toutes les situations étaient singulièrement changées. Le prétendant, qualifié tour à tour de comte de Lille ou de Louis XVIII , avait quitté Vérone, comme on a vu, pour passer à l'armée du Rhin. Il s'était arrêté un moment dans le camp du prince de Condé, où un accident mit sa vie en péril. Étant à une fenètre, il recut un coup de fusil, et fut légèrement effleuré par la balle. Ce fait, dont l'auteur resta inconnu , ne pouvait manquer d'être attribué au directoire, qui n'était pas assez sot pour payer un crime profitable sculement au comte d'Artois. Le prétendant ne resta pas longtemps auprès du prince de Condé. Sa présence dans l'armée autrichienne ne convenait pas au cahinet de Vienne, qui n'avait pas voulu le reconnaître, et qui sentait combien elle envenimerait encore la querelle avec la France, querelle déjà trop coûteuse et trop cruelle. On lui signifia l'ordre de partir, et, sur son refus, on fit marcher un détachement pour l'y contraindre. Il se retira alors à Blankembourg, où il continua d'être le centre de toutes les correspondances. Condé demeura avec son corps sur le Rhin. Le comte d'Artois, après ses vains projets sur la Vendéc, s'était retiré en Écosse, d'où il correspondait encore avec quelques intrigants, allant et venant de la Vendée en Angleterre.

unie et venanu ei a Vernanu ei appiece, et lui avaient succeid dans la confiance din précendant. Cétaient, comme on le sait déjà, Table Brottier, ancien précepteur, Laville-Heurnois, ciderant mailre des requêtes, un certain chevalier Desponelles, et un officier de marine nomme Diverne de Preste. L'aucien système de ces agents, placés à Paris, était de tout faire une les intrineis.

de la capitale, tandis que les Vendéens prétendaient tout faire par l'insurrection armée, et le prince de Condé tout par le moyen de Pichegru, La Vendée étant soumise. Pichegru étant condamné à la retraite, et une réaction menacante éclatant contre la révolution, les agents de Paris furent d'autant plus persuadés que l'on devait tout attendre d'un mouvement spontané de l'intérieur. S'emparer d'abord des élections, puis s'emparer, par les élections, des conseils, par les conseils du directoire et des places , leur semblait un moyen assuré de rétablir la royauté avec les moyens mêmes que leur fournissait la république. Mais pour cela il fallait mettre un terme à cette divergence d'idées qui avait toujours régné dans les projets de contrerévolution. Puisaye, resté secrètement en Bretagne, y révait, comme autrefois, l'insurrection de cette province. M. de Frotté, en Normandie, 14chait d'y préparer une Vendée, mais ni l'un ni l'autre ne voulaient s'entendre avec les agents de Paris. Le prince de Condé, dupé sur le Rhin dans son intrigue avec Pichegru, voulait toniours la conduire à part, sans y mêter ni les Autrichiens, ni le prétendant, et c'est à regret qu'il les avait mis dans le secret. Pour mettre de l'ensemble dans ces projets incohérents, et surtout pour avoir de l'argent, les agents de l'aris firent voyager l'un d'entre eux dans les provinces de l'Ouest, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne et en Suisse. Ce fut Duverne de Presle qui fut choisi. Ne pouvant pas réussir à priver Puisave de son commandement, on essava. par l'infinence du comte d'Artois, de le rattacher au système de l'agence de Paris, et de l'obliger à s'entendre avec elle. On obtint des Anglais la chose la plus importante, quelques secours d'argent. On se fit donner des pouvoirs par le prétendant, qui faisaient ressortir tontes les intrigues de l'agence de Paris. On vit le prince de Condé, qu'on ne rendit ni intelligent, ni maniable, On vit M. de Précy, qui était toujours le promoteur secret des troubles de Lyon et du Midi; enfin on concerta un plan général qui n'avait d'ensemble et d'unité que sur le papier, et qui n'empèchait pas que chacun agit à sa façon, d'après ses intérêts et ses prétentions.

Il fut convenu que la France entière se partagerait en deux agences. l'une comprenant l'Est et le Midi, l'autre le Nord et l'Onest. M. de Précy était à la tête de la première, les agents de Paris dirigiaient la seconde. Ces deux agences devaient se concerter dans toutes leurs opérations, et correspondre directement avec le prétendant, qui leur

donnait ses ordres. On imagina des associations secrètes sur le plan de celles de Babœuf. Elles étaient isolées entre elles, et ignoraient le nom des chefs, ce qui empêchait qu'on ne saisit toute la conspiration en saisissant l'une des parties. Ces associations devaient être adaptées à l'état de la France, Comme on avait vu que la plus grande partie de la population, sans désirer le retour des Bourhons, voulait l'ordre, le repos, et imputait au directoire la continuation du système révolutionnaire, on forma une maconnerie dite des philanthropes, qui s'engageaient à user de leurs droits électoraux et à les exercer en faveur d'hommes opposés au directoire. Les philanthropes ignoraient le but secret de ces menées, et on ne devait leur avouer qu'une scule intention, celle de renforcer l'opposition. Une autre association, plus scerète, phis concentrée, moins nombreuse, et intitulée des sidèles, devait se composer de ees hommes, plus énergiques et plus dévoués, auxquels on pouvait révélor le sceret de la faction. Les fidèles devaient ètre scerètement armés et prèts à tous les coups de main. Ils devaient s'enrôler dans la garde nationale, qui n'était pas eneore organisée, et, à la faveur de ce costume, exécuter plus sûrement les ordres qu'on leur donnerait, Leur mission obligée, indépendamment de tout plan d'insurrection, était de veiller aux élections : et si on en venait aux mains. comme cela était arrivé en vendémiaire, de voler au sceours du parti de l'opposition. Les fidèles contribuaient en outre à cacher les émigrés et les prêtres, à faire de fanx passeports, à perséenter les révolutionnaires et les aequéreurs de biens nationaux. Ces associations étaient sons la direction de chefs militaires, qui correspondaient avec les deux agences principales, et recevaient leurs ordres. Tel était le nouveau plan de la faction, plan chimérique, que l'histoire dédaignerait de rapporter, s'il ne faisait connaître les rèves dont les partis se repaissent dans leurs défaites. Malgré ce prétendu ensemble, l'association du Midi u'aboutissait qu'à produire des compagnies anonymes, agissant sans direction et sans but, et ne suivant que l'inspiration de la vengeance et du pillage. Puisaye, Frotté, Rochecot, dans la Bretagne et la Normandie, travaillaient à part à refaire une Vendée, et désavonaient la contre-révolution mixte des agents de Paris. Puisaye fit même un manifeste pour déclarer que jamais la Bretagne ne seconderait des projets qui ne tendraient pos à rendre par la force onverte une royanté absolue et entière à la famille de Bourbon.

Le prince de Condé continuait de son côté à correspondre directement avec Pichegrn, dont la conduite singulière et bizarre ne s'explique que par l'embarras de sa position. Ce général, le seul connu dans l'histoire pour s'être fait battre volontairement, avait lui-même demandé sa démission. Cette conduite devra parattre étonnante, ear c'était se priver de tout moyen d'influence, et par conséquent se mettre dans l'impossibilité d'accomplir ses pretendus desseins. Cependant on la comprendra en examinant la position de Pichegru : il ne pouvait pas rester général sans mettre enfin à exécution les projets qu'il annonçait, et pour lesquels il avait reçu des sommes considérables. Pichegru avait devant lui trois exemples, tous trois fort différents, celui de Bouillé, de Lafayette et de Dumouriez, qui lui pronvaient qu'entrainer une armée était chose impossible. Il voulait donc se mettre dans l'impuissance de rien tenter, et c'est là ce qui explique la demande de sa démission, que le directoire, ignorant encore tout à fait sa trahison, ne lui accorda d'abord qu'à regret. Le prince de Condé et ses agents furent fort surpris de la conduite de Pichegru, et crurent qu'il leur avait escroqué leur argent, et qu'an fond il n'avait jamais voulu les servir. Mais à peine destitué, Pichegra retourna sur les bords du Rhin, sous prétexte de vendre ses équipages, et passa ensuite dans le Jura, qui était son pays natal. De là il continua à correspondre avec les acents du prince, et tenr présenta sa démission comme une combinaison très-profonde. Il allait, disait-il, être considéré comme une victime du directoire, il allait se lier avec tons les royalistes de l'intérieur et se faire un parti immense; son armée, qui passait sons les ordres de Moreau, le regrettait vivement, et, au premier revers qu'elle essuierait, elle ne manquerait pas de réclamer son ancien général, et de se révolter pour qu'on le lui rendit. Il devait profiter de ce moment pour lever le masque, accourir à son armée, se donuer la dictature, et proclamer la royanté. Ce plan ridicule, ent-il été sincère, aurait été déjoné par le succès de Morean, qui, même pendaut sa fameuse retraite, n'avait pas cessé d'être victorieux. Le prince de Condé, les généraux autrichiens qu'il avait été obligé de mettre dans la confidence, le ministre anglais en Suisse, Wickam, commeuçaient à croire que l'ichegru les avait trompés. Ils ne vontaient plus continner cette correspondance; mais sur les instances des agents intermédiaires, qui ne veulent ianuais avoir fait nne vaine tentative. la correspondance fut conti

20.

nuée, pour voir si on en tirerait quelque profit. Elle se faisait per Strasbourg, au moyen de quelques espions qui passaient le Rhin et se rendaient auprès du général autrichien Klinglin; et aussi par Bâle, avec le ministre anglais Wickam, Pichegru resta dans le Jura sans accepter ni refuser l'ambassade de Suède qu'on lui proposa, mais travaillant à se faire nommer député, payant les agents du prince des plus misérables promesses du monde . et recevant toujours des sommes considérables. Il faisait espérer les plus grands résultats de sa nomination aux cinq-cents: il se targuait d'une influence qu'il n'avait pas ; il prétendait donner au directoire des avis perfides, et l'induire à des déterminations dangereuses; il s'attribuait la longue résistance de Kehl, qu'il disait avoir conseillée pour compromettre l'armée. On comptait peu sur ces prétendus services. M. le comte de Bellegarde écrivait : - « Nous sommes dans la situation du joueur qui veut regagner son argent, et qui s'expose à perdre encore pour recouvrer ce qu'il a perdu. » Les généraux autrichiens continuaient cependant à correspondre, parce qu'à défaut de grands desseins, ils requeillaient au moins de précieux détails sur l'état et les mouvements de l'armée française. Les infâmes agents de cette correspondance envoyaient au général Klinglin les états et les plans qu'ils pouvaient se procurer. Pendant le siège de Kehl, ils n'avaient cessé d'indiquer euxmêmes les points sur lesquels le seu ennemi pouvait se diriger avec le plus d'effet.

Tel étatione alors l'evile miérable de l'écleger, Ave un espris médiocre, à feits lis reputent, et avait assez de tact et d'expérience pour evoire tout projet de contre-révolution inscriutable dans le moment. Ses éternés délais, ses fables pour amuser la créalité des agent du prience, prouvers du conviction à est égard; et us conduite dans des circonstances limpertains le pouvers miset encore. constances limpertains le pouvers miset encore. ne voulsit pas exécuter, et s'atil l'art de se le faire offir sans le demander.

Du reste, c'était li la conduite de tous les agents du reyalisme. Ils mentaient avec impudence, s'ast-tribusient une influence qu'ils n'avaient pas, et précadiaent disposer des hommes les plus importants, souvent sans leur avoir adressé la parole. Beotuier, Durence de Preule et Lavill-Eleuronis es vantaient de disposer d'un grand nombre de députés dans les deux consiéts, et se promettaient d'un avoir bien plus encore après de nouvelles elections. Il en et aitr iren expendant; ils ne conscientions.

muniquaient qu'avec le député Lemerer et un nommé Mersan, qui avait été exclu du corps-législatif, en vertu de la loi du 5 brumaire contre les parents d'émigrés. Par Lemerer de prétendaient avoir tous les députés composant la réunion de Clichy. Ils jugenient, d'après les discours et la manière de voter de ces députés, qu'ils applandiraient probablement à la restauration de la monarchie. et ils se crovaient autorisés par là à offrir d'avance leur dévouement et même leur repentir au roi de Blankembourg. Ces misérables en imposaient à ce roi, et calomniaient les membres de la réunion de Clieby. Il y avait là des ambitieux qui étaient ennemis des conventionnels, parce que les conventionnels occupatent le gouvernement tout entier, des hommes exaspérés contre la révolution, des dupes qui se laissaient conduire, mais très-peu d'hommes assez hardis pour songer à la royauté. et assez capables pour travailler utilement à son rétablissement. Ce n'en était pas moins sur de tels fondements que les agents du royalisme bâtissaient leurs projets et leurs promesses.

Cest l'Angleterre qui fournissait à tous les frais de la contre-érolution présumer; elle envoyait de Londres en Bretagne les secours que demandait pulsaye. Le ministre anglais en Suisse, Wichaim, etait chargé de fournir des fonds aux deux agences de Lyon et de Paris, et d'en faire parvoin était chargé de l'optendre de l'optendre de principe de l'optendre de principe de l'optendre de l'optendre de principe de l'optendre de l'optendre de principe de l'optendre d

Les agents de la contre-révolution avaient la prétention de prendre de l'argent de l'Angleterre et de se moquer d'elle. Ils étaient convenus avec le prétendant de recevoir ses fonds, sans jamais suivre aucune de ses vues , sans iamais obéir à aucune de ses inspirations, dont il fallait, disait-on, se défier. L'Angleterre n'était point leur dupe, et avait pour eux tout le mépris qu'ils méritaient, Wickam, Pitt, et tous les ministres anglais, ne comptaient pas du tout sur les œuvres de ces messieurs, et n'en espéraient pas la contre-révolution. Il leur fallait des brouillons qui troublassent la France, qui répandissent l'inquiétude par leurs projets, et qui, sans mettre le gouvernement dans un péril réel, lui causassent des craintes exagérées. Ils consacraient volontiers un million ou deux par an à eet objet. Ainsi les agents de la contrerévolution se trompaient, en croyant tromper les Anglais. Avec toute leur bonne volonté de faire une escroquerie, ils n'y réussissaient pas ; et l'Angleterre ne comptait pas sur de plus grands résultats que ceux qu'ils étaient capables de produire.

Tels étaient alors les projets et les moyens de la faction royaliste, Le ministre de la police, Cochon, en connaissait une partie; il savait qu'il existait à Paris des correspondants de la cour de Blankemhourg; car dans notre longue revolution, où tant de complots se sont succédés, il n'y a pas d'exemple d'une conspiration restée inconnue, Il suivait attentivement leur marche, les entourait d'espions, et attendait de leur part une tentative caractérisée, pour lrs saisir avec avantage. Ils lui en fournirent hientôt l'occasion. Poursuivant leur beau proiet de s'emparer des autorités, ils songèrent à s'assurer d'abord des autorités militaires de Paris. Les principales forers de la capitale consistaient dans les grenadires du corps-légialatif, et dans le camp des Sahlons. Les grenadiers du corps législatif étaient une troupe d'élite de douze cents hommes, que la constitution avait placés auprès des deux conseils, comme garile de sûreté et d'honneur. Leur commandant, l'adjudant-général Ramel, était connu pour ses sentiments modifrés, et aux yeux des imbéciles agents de Louis XVIII, c'était une raison suffisante pour le croire royaliste. La force armée réunie aux Sablons s'élevait à peu près à douze mille hommes. Le commandant de cette force armée était le général Hatry, brave homme qu'on n'espérait pas gagner. On songea au colonel du 21° de dragons, le nommé Malo, qui avait chargé si brusquement les jacobins lors de leur ridicule tentative sur le camp des Sablons. On raisonna pour lui comme pour Ramel; et parce qu'il avait reponssé les jacobins , on supposa qu'il accueillerait les royalistes. Brottier, Laville-Heurnois et Duverne de Presie les sondèrent tous les deux, et leur firent des propositions qui furent écoutées, et ilénoncées sur-le-champ au ministre de la police, Celui-ci enjoignit à Ramel et Malo de continuer à écouter les conspirateurs pour connaître tout leur plan. Ceux-ci les laissèrent développer longuement leurs projets, leurs moyens, leurs espérances; et on s'ajourna à une prochaine entrevue, dans laquelle ils devaient exhiber les pouvoirs qu'ils tenaient de Louis XVIII. C'était le moment choisi pour les arrêter. Les entrevues avaient lieu chez le chef d'escadron Malo, dans l'appartement qu'il occupait à l'École-Militaire, Des gendarmes et des témoins furent cachés , de manière à tout entendre et à pouvoir se montrer à un signal donné. Le 11 pluviôse (50 janvier), en effet, ces misérables dupes se rendirent chez Malo avec les pouvoirs de Louis XVIII, et développèrent de nouveau leurs projets. Quand on les eut assez

écoutés, on feignit de les laisser partir, mais les agents apostés les saisirent, et les conduisirent chez le ministre de la police. Sur-le-champ on se rendit à leurs domiciles, et on s'empara en leur présence de tous leurs papiers. On y tronva des lettres qui prouvaient suffisamment la conspiration, et qui en révélalent en partie les détails. On y vit, par exemple, que ces messieurs composaient de leur chef un gouvernement tout entier. Ils voulaient dans le premier moment, et en attendant le retour du roi de Blankembourg, laisser exister une partie des autorités actuelles. Ils voulaient nommément conserver Benezech à l'intérieur , Cochon à la police; et si ce dernier, comme régicide, effarouchait les royalistes , ils projetaient de mettre à sa place M. Siméon ou M. Portalis. Ils voulaient encore placer aux finances M. Barbé-Marbois, qui a, disaient-ils, des talents, de l'instruction, et qui passe pour honnéte. Ils n'avaient point consulté certainement ni Benezech, ni Cochon, ni MM. Portalis, Siméon et Barbé-Marbois, auxquels ils étaient totalement inconnus; mais ils avaient disposé d'eux, comme d'usage, à leur insu, et sur leurs opinions présumées.

La découverte de ce complot produisit une vive sensation, et prouva que la république devait toujours être en garde contre ses auciens ennemis, 11 causa un véritable étonnement dans toute l'opposition, qui aboutissait au royalisme sans s'en douter, et qui n'était nullement dans le secret. Cet étonnement prouvait combien ces misérables se vantaient, en annoncant à Blankembourg qu'ils disposaient d'un grand nombre de membres des deux conseils. Le directoire voulut sur-le-champ les livrer à une commission militaire. Ils déclinèrent cette compétence, en soutenant qu'ils n'avaient pas été surpris les armes à la main, ni faisant une tentative de vive force. Plusieurs députés, qui s'unissaient de sentiment à leur cause, les appuyérent dans les conseils; mais le directoire n'en persista pas moins à les traduire devant une commission militaire, comme ayant tenté d'embaucher drs militaires.

Leur système de aléfense fut assez adroit. Ils avouterent leur qualité d'agents de Louis XVIII, amais soutirrent qu'ils n'arsient d'autre mission que celle de préparer l'opinion, et d'attendre d'elle seule, et non de la force, le retour aux idées monarchiques. Ils furent condamnés à mort, mais leur peine fut commuée en une déention, pour prix des révélations de Duverne de Presle (19 germinal, 8 avril), Cellui-c'fit au directoire une longue deletarion, qui fui insérée au equitre serre, ad dans laquelle II dévide toutes les murées des expalites, Le directoire, instruit de ces détais, exgrada de les publics, pour ne pois apprendre aux compietares qu'il connaissit leur plan tout entre. Inverse de Peter les idit tire nu Prichegra, dont les intrigues, aboutissent directement au pritte de Conde, claimit restées incomma aux pritte de Conde, claimit restées incomma aux des mis-direct, que l'on avait essayé de praisique de des mis-direc, que l'on avait essayé de praisique des intriglièreses dans lum des principales armées,

Cette arrestation de leurs peincipaux agents auratic de l'acceptant de la companie de la considera de la avaient en un plan bien life mais cheann agissant de son côté et à sa manière. l'arrestation de Brottic, Laville-l'urenois et huvren de Preste, n'empeèna point MN. Puliaye et de Frotté d'intriguer en Normandie et en Bretagne. M. de Préey à Lyon, et et le prince de Condé dans Tarmée du Rhin.

On jugea peu de temps après Babœuf et ses complices; ila furent tous acquittés, excepté Babœuf et Darthé, qui subirent la peine de mort (6 prairial, 93 mai).

L'affaire importante était celle des élections. Par opposition au directoire ou par royalisme, une foule de gens s'agitaient pour les influencer. Dans le Jura, on travaillait à foire nommer Pichegru; à Lyon M. Imbert-Colomès, l'un des agents de Louis XVIII dans le Midi. A Versailles, on faisait élire un M. de Vauvilliers, gravement compromis dans le complot découvert. Partout enfin on préparait des choix hostiles au directoire. A Paris, les électeurs de la Seine s'étaient rénnis pour concerter leurs nominations. Ils se proposaient d'adressee les demandes suivantes aux candidats : As-tu noquis des biens nationaux? As-tu été journaliste? As-lu écrit, aoi et fait quelque chose dans la révolution? On ne devait nommer ancun de ceux qui répondraient affirmativement sur ces questions. De pareils préparatifs annoncaient combien était violente la réaction contre tous les hommes qui avaient pris part à la révolution. Cent journaux déclamaient avec véhémence, et produisaient un véritable étourdissement sur les esprits. Le directoire n'avait, pour les réprimer, que la loi qui punissait de mort les écrivains provoquant le retour à la royanté. Jamais des juges ne pouvaient consentir à appliquer une loi aussi eruelle. Il demanda pour la troisième fois, aux conseils, de nouvelles dispositions législatives qui lui furent encore refusées. Il proposa aussi de faire prêter aux électeurs le serment de haine à la royauté; une vive disens-

sion s'engagea sur l'efficacité ilu serment, et on modifia la proposition, en changeant le serment en une aimple déclaration. Chaque électeur devait déelarer qu'il était également opposé à l'anarchie et à la royanté. Le directoire, sans se permettre auenn des moyens honteux si souvent employés dans les gouvernements représentatifs poue influer sur les élections, se contenta de choisir pour commissaires auprès des assemblées des hommes connus par leurs sentiments républicains, et de faire écrire des eirculaires par le ministre Cochon, dans lesquelles il recommandait aux électeurs les candidats de son choix. On se récria beaucoup contre ces eieculaires, qui n'étaient qu'une exhortation insignifiante, et point du tout une injonction; ear le nombre, l'indépendance des électeurs, surtout dans un gouvernement où presque toutes les places étaient électives, les mettaient à l'abri de l'influence ilu directoire.

Pendant qu'on travaillati sinai aux élections, on s'occepati bleaucoqui de cisis van nouveau directive. La question était de asobri lequel des cinque rearti désigne par les ort, conformement à la conserti désigne par les ort, conformement à la conrera à Revibell ou Lardvellière. Lépeaux, Popposition et al. Le de la companya de la companya de la commerci un directeur de son choix. Alors elle espeait avoir la majorité dans le gouvernement; en quoi elle se fattait beaucoup, ces hiemité ses foits en quoi elle se fattait beaucoup, ces hiemité ses foits en Lécoursour.

Le club le Clichy discutabi bruyamment le choix du nouveau directeur. On y proposalt Cochon et Barthélemy: Corbon avait perdu un peu dans Topinion des contre-érolutionaires, depuis qu'il avait fait arrêter Bottier et ses complieres, surtout depuis ses circulaires aux électeurs. On préférait Barthélemy, notre ambassadeur co Suisses, que l'on croyait servièrement lié avre les émigrés et le prince de Condé.

Les bruits les plus absurcles étaient répandus au milieu de cette agitation. On dissit que le directoire roulait faire arrêter les députes nouvellement élus, et empécher leur réunion; on soutenait men qu'il roulait les faire assaisers. Ses amis, de leur côté, dissient qu'on préparait son acte d'accussition à Cileby, et qu'on n'attendait que le nouveau tiers pour le présenter aux cina-cents.

Mais tandis que les partis s'agilaient, dans l'attente d'un événement qui devait altérer les majorités, et changer la direction du gouvernement de la république, une campagne nouvelle se prépa-

rait, et tout annonçait qu'elle serait la dernière. Les puissances étaient à peu près partagées comme l'année précédente. La France unie à l'Espagne et à la Hollande, avait à Intter avec l'Angleterre et l'Antriche. Les sentiments de la cour d'Espagne n'étaient pas et ne pouvaient pas être favorables aux républicains français; mais sa politique, dirigée par le prince de la Paix, était entièrement pour eux. Elle regardait leur alliance comme le moyen le plus sûr d'être protégée contre leurs principes, et se flattait avec raison qu'ils ne voudraient pas la révolutionner, tant qu'ils trouveraient en elle un puissant auxiliaire maritime. D'ailleurs, elle avait une vieille haine contre l'Angleterre, et se flattait que l'union de toutes les marines du continent lui fournirait un moyen de venger ses injurrs. Le prince de la Paix voyant son existence attachée à cette politique, et sentant qu'il périrait avec elle, employait à la faire triompher des sentiments de la famille royale toute son influence sur la reine: il v réussissait parfaitement. Il résultait toutefois de cet état de choses que les Français étaient individuellement maltraités en Espagne, tandis que leur gouvernement y obtenait la plus grande déférence à ses volontés. Malheureusement, la légation française ne s'y conduisit ni avec les égards dus à une puissance amie, ni avec la fermeté nécessaire pour protéger les sujets français. L'Espagne, s'unissant à la France, avait perdu l'importante colonie de la Trinité. Elle espérait que si la France se délivrait cette année de l'Autriche, et reportait toutes ses forces contre l'Angleterre, on ferait expier à celle-ci tous ses avantages. La reine se flattait surtout d'un agrandissement en Italie pour son gendre. le duc de Parme. Il était question encore d'une entreprise contre le Portugal; et, dans ce vaste bouleversement des états, la cour de Madrid n'était pas sans nucloue espérance de réunir toute la péninsule sous la même domination.

Quant à la Hollmode, assituation (étal sweet tritée. Elle était gaitre per toutes les passions que proroque un changement de constitution. Les gena rationnables, qui vouisient un gouvernement dans lequel on concilità l'aucien système l'estretil avec publique batter, rationt à combatter trois partie partique batter, rationt à combatter trois partie premati tonte les recistres du tathounder, les gena virant d'emplois, et la populace; secondement les étér-alistes, compernant tontes les familles riches et puissantes qui voubient conserver l'aucien data de chorse, au stathoufert pirés, qui Méssait leur

orgueil; enfin les démocrates prononcés, parti bruyant, audacieux, implacable, composé des têtes ardentes et des aventuriers. Ces trois partis se combattaient avec acharnement, et retardaient l'établissement de la constitution du pays. Outre ces embarras, la Hollande craignait toujours une invasion de la Prusse, qui n'était contenue que par les succès de la France. Elle voyait son commerce géné dans le Nord par les Anglais et les Russes; enfin elle perdait tontes ses colonies par la trahison de la plupart de ses commandants. Le cap de Bonne-Espérance, Trinquemale, les Moluques étaient déjà au ponvoir des Anglais. Les troupes françaises. campées en Hollande pour la convrir contre la Prusse, observaient la plus louable et la plus sévère discipline; mais les administrations et les chefs militaires ne s'y conduisaient ni avec ménagement, ni avec probité. Le pays était donc horriblement surchargé. On en pourrait conclure que la Hollande avait mal fait de se lier à la France, mais ee scrait raisonner legèrement. La Hollande, placée entre les deux masses belligérantes , ne ponyait pos échapper à l'influence des vainqueurs. Sous le stathonder, elle était sujette de l'Angleterre et sacrifiée à ses intérêts; elle avait de plus l'esclavage intérieur. En s'alliant à la France, elle courait les chances attachées à la nature de cette puissance, continentale plutôt que maritime, et compromettait, ses colonies; mais elle ponvait un jour, grace à l'union des trois marines du continent, recouvrer ce qu'elle avait perdut elle pouvait espérer une constitution raisonnable sous la protection française. Tel est le sort des états : s'ils sont forts, ils font eux-mêmes leurs révolutions, mais ils en subissent tous les désastres et se noient dans leur propre sang; s'ils sont faibles, ils voient leurs voisins venir les révolutionner à main armée, et subissent tous les inconvénients de la présence des armées étrangères. Ils ue s'égorgent pas, mais ils paient les soldats qui viennent faire la police chez eux. Telle était la destinée de la Itollande, et sa situation par rapport à nous. Dans cet état, elle n'avait pas été fort utile au gouvernement français. Sa marine et son armée se réorganisaient très-lentement; les rescriptions bataves, avec lesquelles avait été payée l'indemnité de guerre de cent millions, s'étaieut négociées pressue pour rien, et les avantages de l'altiance étaient devenus presque nuls pour la France : aussi il s'en était suivi de l'humenr entre les deux pays. Le directoire reprochait au gouverueuent hollandais de ne pas tenir ses engagements, et le gouvernement hollandais reprochait au directoire de le mettre dans l'impossibilité de les remplir. Malgré ces nuages, les deux puissances marchaient cependant au même but. Une escadre et une armée d'embarquement se préparaient en Hollande pour concourir aux projets du Mantales.

directoire. Quant à la Prusse, à une grande partie de l'Allemagne, au Danemark, à la Suède et à la Suisse, la France était toujours avec ces états dans les rapports d'une exacte neutralité. Des nuages s'étaient élevés entre la France et l'Amérique. Les États-Unis se conduisaient à notre égard avec autant d'iniustice que d'ingratitude. Le vieux Washington s'était laissé entrainer dans le parti de John Adams et des Anglais, qui voulaient ramener l'Amérique à l'état aristocratique et monarchique. Les torta de quelques corsaires, et la conduite des agenta du comité de salut public leur servaient de prétexte; prétexte bien peu fondé, car les torts des Anglais envers la marine américaine étaient blen autrement graves : et la conduite de nos agenta s'était ressentie du temps, et devait être excusée. Les fauteurs du parti anglais répandaient que la France voulait se faire coller par l'Espagne les Florides et la Louisiane: qu'au moyen de ces provinces et du Canada, elle entourerait les États-Unis, y sèmerait les principes démocratiques, détacherait successivement tous les États de l'Union, dissoudrait ainsi la fédération américaine, et composerait une vaste démocratie entre le golfe du Mexique et les cinq lacs. Il n'en était rien ; mais ces mensonges servaient à échauffer les têtes et à faire des ennemis à la France. Un traité de commerce venait d'être conclu par les Améria eains avec l'Angleterre; il renfermait des stipulations qui transportaient à cette puissance des avantages réservés autrefois à la France seule, et dus aux services qu'elle avait rendus à la cause américaine. L'avis d'une rupture avec les États-Unisavait des partisans dans le gouvernement français. Monroë, qui était ambassadeur à Paris, donnait à cet égard les plus sages avis au directoire. - La guerre avec la France, disait-il, forcera le gouvernement américain à se jeter dans les bras de l'Angleterre, et le livrera à son influence; l'aristocratie dominera aux États-Unis, et la liberté sera compromise. En souffrant patiemment, au contraire, les torts du président actuel, on le laissera sans excuse, on éclairera les Américains, et on décidera un choix contraire à la prochaine élection. Tons les torts dont la France peut avoir à se plaindre seront alors réparés. - Cet avis sage et prévoyant l'avait emporté au directoire, Rewbell, Barras, Larevellière, le firent

triompher, contre l'avis du systématique Carnot, qui, quoique disposé ordinairement pour la paix, voulait qu'on se fit donner la Louisiane, et qu'on y essayât une république.

Tels étaient les rapports de la France avec les puissances qui étaient ses allices ou simplement ses amies. L'Angleterre et l'Autriche avaient fait, l'année précédente, un traité de triple alliance avec la Russie; mais la grande et fourhe Catherine venait de mourir, Son successeur. Paul ler, prince dont la raison était peu solide et s'éclairait par lueurs passagères, comme il arrive souvent dans sa famille, avait montré beaucoup d'égards aux émigrés français, et cependant peu d'empressement à exécuter les conditions du traité de triple alliance. Ce prince semblait être frappé de la puissance colossale de la révolution française, et on aurait dit qu'il comprenait le danger de la rendre plus redoutable en la combattant; du moins ses paroles à un Français très-connu par ses lumières et son esprit le feraient croire. Sans rompre le traité, il avait fait valoir l'état de ses armées et de son trésor, et avait conseille à l'Angleterre et à l'Autriche la voic des négociations. L'Angleterre avait essayé de décider le roi de Prusse à se jeter dans la coalition, mais n'y avait pas réussi. Ce prince sentait qu'il n'avait aucun intérêt à venir au secours de son plus redoutable ennemi , l'empereur, La France lui promettait une indemnité en Allemagne pour le stathouder. qui avait épousé sa sœur ; il n'avait donc rien à désirer pour lui-même. Il voulait sculement empêcher que l'Autriche, battue et dépouillée par la France, ne s'indemnisăt de ses pertes en Allemagne; il aurait même désiré s'opposer à ce qu'elle reçût des indemnités en Italie : aussi avait-il déclaré que iamais il ne consentirait à ce que l'Autriche reçut la Bavière en échange des Pays-Bas, et il faisait en même temps proposer son alliance à la république de Venise, lui offrant de la garantir, dans le cas où la France et l'Autriche voudraient s'accommoder à ses dépens. Son hut était done d'empêcher que l'empereur ne trouvât des équivalents pour les pertes qu'il faisait en luttant contre la France.

Le Russie n'intervenant pas encore dens la lutte, et la Prisse persistant dans la neutralité, l'Angleterre et l'Autriche restaient seules en ligne. L'Angleterre ciait dans une situation fort triste; elle ne redoutait plus, pour le moment du moins, une expédition en Irlande, mais sa banque était menecée plus sérieuxenent que jamais; elle ne comptait pas du tout sur l'Autriche, qu'elle voyait hors d'haleilne, et elle s'attendait à voir le France, après avoir valueu le continent, l'accubler elle-même de se froerze rémine. Autriche, maging l'occupation de Kehl et d'Illusingne, sensiti qu'elle s'était per-duen avépaindance tourire deux têxte de pont, et en e portant pas toutes ses forces en Italie. Les discastres de Bivoil et de la Favorite, la prise de Mantone, la mettalent dans un peril eniment. Elle était boilgie de dégarire le Rhin, et de se redulter, sur cette frontière, à une véritable infériorité, pour porter ses forces et son prince Carbet du cobé de l'Italie. Mais pendant l'intervalle que ses uvoignes de l'Italie. Mais pendant l'intervalle que ses uvoignes de l'Italie. Mais pendant l'intervalle que ses uvoignes d'autriches de l'est de l'e

Toutes ses craintes étaient fondées; la France lui préparait, en effet, des coups terribles, que la campagne que nous allons voir s'ouvrir ne tarda pas à réaliser.

## CHAPITRE XXII.

haid de no armées à Pouverture de la campagne de 1797.

Marche de Rouquere contre les étair rousalos. Trailé
de Tolesino avec les papes. — Nouvelle campagne coutre
les Autrichiens. Passage du Targimento. Combat de
Tarwis. — Révolution dans les villes de Bregnen, Breecia
tarters ville de éstais de Veniles. — Passage de Algujuliennes par Bonquere. Marche sur Viscon. Pritiminaires
qu'air partire de l'année de l'anné

L'armée de Sambre-et-Mouse, renforcée d'une grande partie de l'armée de l'Océan, avait été portée à quatre-vingt mille hommes. Iloche, qui en était devenu général, s'était arrêté peu de temps à Paris, à son retour de l'expédition d'Irlande, et s'était hâté de se rendre à son quartier-général. Il avait employé l'hiver à organiser sea troupes et à les pourvoir de ce qui leur était nécessaire. Tirant de la Hollande et des provinces d'entre Meuse et Rhin, qu'on traitait en pays conquis, des ressources assex grandes, il avait mis ses soldats à l'abri des besoins qui affligeaient l'armée du Rhin, Imaginant une autre répartition des différentesarmes, il avait perfectionné son ensemble, et lui avait donné la plua belle organisation. Il brûlait de marcher à la tête de ses quatre-vingt mille hommes, et ne voyait aucun obstacle qui pût l'empêcher de s'avancer jus-

qu'au cœur de l'Allemagne. Jaloux de signaler ses vues politiques, il vonlait imiter l'exemple du général d'Italie, et créer à son tour une république. Les provinces d'entre Meuse et Rhin, qui n'avaient point été, comme la Belgique, déclarées territoire constitutionnel, étaient provisoirement sous l'autorité militaire. Si , à la paix avec l'empire, on les refusait à la France, pour ne lui pas donner la ligne du Rhin, on pouvait du moins consentir à ce qu'elles fussent constituées en une république indépendante. alliée et amie de la nôtre. Cette république, sous le nom de république cisrbénane, aurait pu être indissolublement attachée à la France, et lui être aussi utile qu'une de ses provinces. Hoche profitait du moment pour lui donner une organisation provisoire, et la préparer à l'état républicain. Il avait formé à Bonn une commission chargée de la double tache de l'organiser et d'en tirer les ressources nécessaires à nos troupes.

L'erme du Ban-ibhin, sous Moreau, était lois des trouver dans un état usus sistificaient. Elle ne laissait ries à désirer quant à la valeur et à la discipline des soldas, mais elle marquit du nécessité de la constitue de l

Les plus grands coups, et les plus prompts, allaient se porter en Italie. Bonaparte, prêt à détruire à Rivoli la dernière armée autrichienne, avait annoncé qu'il ferait ensuite une excursion de quelques jours dans les états du pape, pour le soumettre à la république, et y prendre l'argent nécessaire aux besoins de l'armée; il avait ajouté que si on lui envoyait un renfort de trente mille hommes, il franchirait les Alpes Juliennes, et marcherait hardiment sur Vienne. Ce plan, si vaste, était chimérique l'année précédente, mais aujourd'hui il était devenu possible. La politique scule du directoire aurait pu y mettre obstacle; il aurait pu ne pas vouloir remettre toutes les operations de la guerre dans les mains de ce jeune homme si absolu dans ses volontés. Cependant, le hienveillaut Larevellière insista fortement pour qu'on lui fournit le moven d'exécuter un projet si beau, et qui terminerait la guerre si vite. Il fut décidé que trente

mille hommes lui seraient envoyés du Rhin. La division Bernadotte fut tirée de l'armée de Sambreet-Meuse, la division Delmas de celle du Haut-Rhin. pour être acheminées toutes deux à travers les Alpes au milien de l'hiver. Moreau fit les plus grands efforts pour mettre la division Delmas en état de représenter convenablement l'armée du Rhin en Italie; il choisit ses meilleures troupes, et épuisa ses magasins pour les équiper. On ne pouvait être mû par un sentiment plus honorable et plus délicat. Ces deux divisions, formant vingt et quelques mille hommes, passèrent les Alpes en janvier, dans un moment où personne ne se doutait de leur marche. Sur le point de franchir les Alpes, une tempête les arrêta. Les guides conseillaient de faire halte; on sonna la charge, et on brava la tempète , tambour battant , enseignes déployées. Déjà ces deux divisions descendaient dans le Piémont qu'on ignorait encore leur départ du

Bonaparte avait à peine signé la capitulation de Mantouc qu'il était parti , sans attendre que le maréchal Wurmser eut défilé devant lui, et s'était rendu à Bologne pour aller faire la loi au pape. Le directoire aurait désiré qu'il détruisit enfin la puissance temporelle du Saint-Siége; mais il ne lui en faisait pas une obligation, et le laissait libre d'agir d'après les circonstances et sa volonté. Bonaparte ne songeait point du tout à s'engager dans une pareille entreprise. Tandis que tout se préparait dans la Haute-Italie pour une marche audelà des Alpes Juliennes, il voulait arracher encore une on deux provinces au pape, et le soumettre à une contribution qui suffit aux frais de la nonvelle campagne. Aspirer à faire davantage, c'était compromettre le plan général contre l'Antriche. Il fallait surtout qu'il se conduisit de manière à s'éviter une guerre de religion, et qu'il imposât à la cour de Naples , laquelle avait signé la paix , mais ne se regardait nullement comme liée par son traité. Cette puissance avait envie d'intervenir dans la querelle, soit pour s'emparer d'une partie des dépouilles du pape, soit pour empêcher qu'on n'établit une république à Rome, et qu'on ne placat ainsi la révolution à ses portes. Bonaparte réunit à Bologne la division Victor, les nouvelles troupes italiennes levées en Lombardie et dans la Cispadane, et s'achemina à leur tête, pour exécuter luimême une entreprise qui, pour être conduite à bien, exigeait tout ce qu'il avait de tact et de promptitude.

Le pape était dans la plus grande anxiété ; l'em-

percur ne lul avait promis son alliance qu'aux plus dures conditions, c'est-à-dire au prix de Ferrare et de Commachio; majs cette alliance même ne ponvait plus être efficace, depuis que l'armée d'Alvinzi n'existait plus. Le Saint-Siège s'était donc compromis inutilement. La correspondance du cardinal Busca, secrétaire d'état, et ennemi juré de la France, avait été interceptée. Les projets contre l'armée française, qu'on avait voulu prendre par derrière, étaient dévoilés; il ne restait plus aucune excuse pour invoquer la clémence du vainqueur. dont on refusait depuis un an d'écouter les propositions, Lorsque le ministre Cacault publia le manifeste du général français, et qu'il demanda à se retirer, on n'osa pas le retenir, par un reste d'orgueil, mais on fut dans une cruelle inquictude. Bientôt on n'écouta plus que les conseils du désespoir. Le général autrichien Colli, arrivé à Rome avec quelques officiers, fut mis à la tête des troupes papales; on fit des prédications fanatiques dans tontes les provinces romaines; on promit le ciel à tous ceux qui se devoucraient pour le Saint-Siège, et on tâcha d'exciter une Vendée autour de Bonaparte. Des prières instantes furent adressées à la cour de Naples pour réveiller tout ce ou'elle avait d'ambition et de zèle religieux.

Bonaparte s'avanca rapidement pour ne pas donner à l'incendie le temps de se propager. Le 16 duviôse an V (4 février), il marcha sur le Senio. L'armée papale s'y était retranchée; elle se composait de sept à huit mille hommes de troupes régulières, et de grand nombre de paysans armés à la hâte et précédés de leurs moines. Cette armée présentait l'aspect le plus burlesque. Un parlementaire vint déclarer que si l'armée de Bonaparte persistait à s'avancer, on tirerait sur elle. Elle s'avança néanmoins vers le pont du Senio qui était assez bien retranché. Lannes remonta son cours avec quelques cents bommes, le passa à gué, et vint se ranger en bataille sur les derrières de l'armée papale. Alors le général Lahoz, avec les troupes lombardes, marcha sur le pont, et l'eut bientôt enlevé. Les nouvelles troupes italiennes supportérent bien le feu, qui fut un instaut assez vif. On fit quatre à cinq cents prisonniers, et on sabra quelques paysans. L'armée papale se retira en désordre, On la poursuivit sur Faenza; on enfonça les portes de la ville, ct on y entra au bruit du tocsin et aux cris d'un peuple furienx. Les soldats en demandaient le pillage; Bonaparte le leur refusa. Il assembla les prisonniers faits dans la journée aux bords du Senio, et leur parla en italien. Ces malheureux s'imaginaient qu'on allait les égorger. Bonaparte | les rassura, et leur annonça, à leur grand étonnement, qu'il les laissait libres, à condition qu'ils iraient éclairer leurs compatriotes sur les intentions des Français, qui ne venaient détruire ni la religion ni le Saint-Siège, mais qui voulaient écarter seulement les mauvais conseillers dont le pape était entouré. Il leur fit ensuite donner à manger, et les renvoya. Bonaparte s'avança rapidement de Facnza à Forli, Césène, Rimini, Pesaro et Sinigaglia. Colli, auquel il ne restait plus que trois mille hommes de troupes régulières, les retrancha en avant d'Ancône, dans une bonne position, Bonaparte les fit envelopper et enlever en grande partie. Il leur donna encore la liberté aux mêmes conditions. Colli se retira avec ses officiers à Rome, Il ne restait plus qu'à marcher sur cette capitale. Bonaparte se dirigea immédiatement sur Lorette. dont le trésor était évacué, et où l'on trouva à peine un million. La vierge en vieux bois fut envoyée à Paris, comme objet de curiosité. De Lorette, il quitta les bords de la mer, et marcha par Macerata sur l'Apennin , pour le traverser et déboucher sur Rome, si cela devenait nécessaire. Il arriva à Tolentino le 25 pluviôse (13 février), et s'y arrêta pour attendre l'effet que produiraient sa marche rapide et le renvoi des prisonniers. Il avait mandé Le général des Camaldules , religieux en qui Pie VI avait une grande confiance, et l'avait chargé d'aller porter à Rome des paroles de paix. Bonaparte souhaitait avant tout que le pape se soumit et acceptât les conditions qu'il voulait lui faire subir. Il ne voulait pas perdre du temps à faire à Rome une révolution, qui pourrait le retenir plus qu'il ne lui convensit, qui provoquerait peut-être la cour de Naples à prendre les armes, et qui, enfin, en renversant le gouvernement établi , ruinerait pour le moment les finances romaines, et empêcherait de tirer du pays les 20 ou 30 millions dont on avait besoin. Il pensait que le Saint-Siège, privé de ses plus belles provinces au profit de la Cispadane, et exposé au voisinage de la nouvelle république, serait bientôt atteint par la contagion révolutionnaire, et succomberait sous peu de temps. Cette politique était habile, et l'avenir en prouva la justesse, Il attendit done à Tolentino les effets de la clémence et de la peur.

Les prisonniers renvoyés étaient allés , en effet , dans toutes les parties de l'état romain , et surtout à Rome , répaudre les bruits les plus favorables à l'armée française , et calmer les ressentiments excités contre elle. Le général des Camaldules arriva

au Vatican, au moment où le pape allait monter en voiture pour quitter Rome. Ce prince, rassuré par ce que lui dit ce religieux, renonça à quitter sa capitale, congédia le secrétaire d'état Rusea. ct dépècha à Tolentino, pour traiter avec le général français, le cardinal Mattei, le prélat Galeppi. le marquis Massimi, et son neveu, le duc de Braschi. Ils avaient plein ponvoir de traiter, pourvu que le général n'exigeat aucun sacrifice relatif à la foi. Le traité devenait des lors très-facile, car sur les articles de foi , le général français n'était nullement exigeant. Le traité fut arrêté en quelques jours, et sigué à Tolentino le 1er ventôse (19 février). Voici quelles en étaient les conditions. Le pape révoquait tout traité d'alliance contre la France, reconnaissait la république, et se déclarait en paix et en bonne intelligence avec elle. Il lui cédait tous ses droits sur le Comtat Venaissin, il abandonnait définitivement à la république cispadane les légations de Bologne et de Ferrare, et en outre la belle province de la Romagne. La ville et l'importante citadelle d'Aucône restaient au pouvoir de la France jusqu'à la paix générale. Les deux provinces du duché d'Urbin et de Macerata, que l'armée française avait envahies, étaient restituées au pape, movennant la somme de 15 millions. Pareille somme devait être payée, conformement à l'armistiee de Itologne, non encore exécuté. Ces 30 millions étaient payables deux tiers en argeut et un tiers en diamants on pierres précieuses. Le pape devait fournir en outre huit cents chevaux de cavalerie, huit cents chevaux de trait, des buffles et autres produits du territoire de l'Église, Il devait désavouer l'assassinat de Basseville, et faire payer 300,000 francs, tant à ses heritiers qu'à ceux qui avaient souffert par suite du même événement. Tous les objets d'art et manuscrits cédés à la Frauce par l'armistice de Bologne devaient être sur-le-champ dirigés sur Paris.

uringo aur Faria.

Tel fin le traité de Tolentino, qui valuit la L.

Tel fin le traité, outre los legitions de Bologne et de Ferrare, la lelle province de la Bonagne,
et qui procurait à l'arrare un subside de 30 millions, plus que suffisant pour la campagne quon
allat faire, (uince jours avaient suffi à cette expédition. Penhatt qu'on négociait ce traité, Bonapare sut imporer à a cour de Saples et ae delarraner d'elle. Avant de quitier Tolentino, i lit un
cot on sear cammagne, et qu'en de provenit a spoette data du paper regorgaciant de prêtres français
les étables du paper regorgaciant de prêtres français
bannis, Ces mulbertura, vettrés dans les ouvents, les

n'y étaient pas toujours reçus avec beaucoup de eharité. Les arrêtes du directoire leur interdissient les pays occupés par pos armées, et les moines italiens n'étaient pas fâchés d'en être délivrés par l'approche de nos troupes. Ces infortunés étaient réduits au désespoir. Éloignés depuis longtemps de leur patrie, exposés à tous les dédains de l'étranger, il pleuraient en voyant nos soldats: ils en reconnurent même quelques-uns, dont ils avaient été curés dans les villages de France. Bonaparte était facile à émouvoir ; d'ailleurs il tenait à se montrer exempt de toute espèce de préjugés révolutionnaires ou religieux; il ordonna, par un arrêté, à tous les couvents du Saint-Siège de recevoir les prêtres français, de les nourrir, et de leur donner une paie. Il améliora ainsi leur état, loin de les mettre en fuite. Il écrivit au directoire les motifs ou'il avait eus en commettant ectte infraction à ses arrêtés. « En faisant, dit-il, des battues continuelles de ces malheureux, on les oblige à rentrer chez eux. Il vaut mieux qu'ils soient en Italie qu'en France; ils nous y seront utiles. Ils sont moins fanatiques que les prêtres italiens, ils éclaireront le peuple qu'on excite contre nous. D'ailleurs, ajoutait-il, ils pleurent en nous voyant; comment n'avoir pas pitié de leur infortune? » Le directoire approuva sa conduite. Cet acte et sa lettre publiés produisirent une sensation très-grande.

Il reint sur-le-champ ven l'Adige, pour exérter la marche milière la plus horde dont l'histoire fusse mestion. Après avoir franchi une fois les Alpes pour entirer a Intile, il alibit les franches une per pour entirer a Intile, il alibit les franches une de la Nuer, dons la vallec du Banube, et à transper ur Venne. Janus arme française i razisi paru en vue de cette capitale. Pour exécuter e e vante plan, il fallati brave hom de pelin. Il la lissait toute l'Indie sur ess derrières, l'Illufe sainé de terrour et l'Indie sur esse derrières, l'Illufe sainé de terrour et l'Indie sur esse derrières, l'Illufe sainé de terrour et

La dernière campagne de Rivoli et la prise de mettre, el persistal dans sa pretenduce entralité. Nantoue aviates para leminer ca doutes; mais il Prusse, mais il était en armes ; et ai les Français. Les gouvernements de Génes, de Toucean, de Na-ples, Rome, Turin, Venise; indigatés de voir le li était décidé às prononcer, en les egorgana perçe de la révolution placé à leurs check, dans la Ciapadane et la Lambardie, pouraient sainé le president de la combardie, pouraient sainé le president de la companye de que l'archive de l'active de l'active de la companye de la companye de l'active de le desuccup inférieure à ce qu'elle aurait di Peraro, celui qu'il avait tant effenye l'année pré-trè pour pare à dout les dangers de son fina. Les c'édente de Poschere; il luis l'es ouvertures les plus

divisions Delmas et Bernadotte, arrivées du Rhin. ne comptaient pas au-delà de vinet mille bommes : l'ancienne armée d'Italie en comptait au-dela de quarante, ce qui, avec les troupes lombardes. pouvait faire environ soixante et dix mille. Mais il fallait laisser vingt mille hommes au moins en Italie, garder le Tyrol avec quinze ou dix-huit mille, et il n'en restait que trente environ pour marcher sur Vienne, témérité sans exemple, Bonaparte, pour parer à ces difficultés, tâcha de négocier avec le Piémont une alliance offeusive et défensive, à laquelle il aspirait depuls longtemps. Cette alliance devait lui valoir dix mille bommes de bonnes troupes. Le roi, qui d'abord ne s'était pas contenté de la garantie de ses états pour prix des services qu'il allait rendre, s'en contenta, maintenant qu'il voyalt la révolution gagner toutes les têtes. Il signa le tralté, qui fut envoyé à Paris. Mais ce traité contrariait les vues du gouvernement français. Le directoire, approuvant la politique de Bonaparte en Italie, qui consistait à attendre la ehute très-prochaine des gouvernements, et à ne point la provoquer, pour n'avoir ni la peine ni la responsabilité des révolutions, le directoire ne voulait ni attaquer ni garantir aueun prince. La ratification du traité était donc fort douteuse, et d'ailleurs elle exigeait quinze ou vingt jours. Il fallait ensuite que le contingent sarde se mtt en mouvement, et alors Bonaparte devait déjà se trouver au-delà des Alpes. Bonaparte aurait voulu surtout conclure un pareil traite d'alliance avec Venise. Le gouvernement de cette république faisait des armements considérables dont le but ne pouvait être douteux. Les lagunes étaient remplies de régiments esclavons. Le podestat de Bergame, Ottolini, instrument aveugle des inquisiteurs d'état, avait répandu de l'argent et des armes parmi les montagnards du Bergamasque, et les tenait prêts pour une bonne occasion. Ce gouvernement, aussi faible que perfide, ne voulait cependant pas se compromettre, el persistait dans sa pretendue neutralité. Il avait refusé l'alliance de l'Autriche et de la Prusse, mais il était en armes; et si les Français, entrant en Autriche, essuyaient des revers, alors il était décidé à se prononcer, en les egorgeant pendant leur retraite, Bonaparte, qui était aussi rusé que l'aristocratie vénitienne, sentait ce danger, et tenait à son alliance plutôt pour se garantir de ses mauvais desseins que pour avoir ses secours. En passant l'Adige, il voulut voir le procurateur Pezaro, celui qu'il avait tant effrayé l'année préfranches et les plus amicales. - Toute la terre [ ferme, lui dit-il, étalt imbue des idées révolutionnaires ; il suffisait d'un seul mot des Français pour insurger toutes les provinces contre Venise; mais les Français, si Venise s'alliait à eux, se garderaient de pousser à la révolte; ils tâcheraient de calmer les esprits; ils garantiraient la république contre l'ambition de l'Autriche, et, sans lui demander le sacrifice de sa constitution , ils se contenteraient de lui conseiller, dans son propre intéret, quelques modifications indispensables. - Rien n'était plus sage ni plus sincère que ces avis. Il n'est point vrai qu'à l'instant où ils étaient donnés, le directoire et Bonaparte songeassent à livrer Venise à l'Autriche. Le directoire n'avait aucune idée à cet égard; en attendant les événements, s'il songeait à quelque ehose, c'était plutôt à affranchir l'Italie qu'à en céder une partie à l'Autriche. Quant à Bonaparte, il voulait sincèrement se faire un allié; et si Venise l'eut éconté, si elle se fut rattachée à lui , et qu'elle eût modifié sa constitution, elle aurait sauvé son territoire et ses antiques lois, Pezaro ne répondit que d'une manière évasive. Bonaparte, voyant qu'il n'v avait rien à espérer, songea à prendre ses précautions, et à pourvoir à tout ce qui lui manquait, par son moyen ordinaire,

la rapidité et la vivacité des coups. ll avait soixante et quelques mille hommes de troupes telles que l'Europe n'en avait jamais vu. Il voulait en laisser dix mille en Italie, qui, réunis aux bataillons lombards et cispadans, formeraient une masse de quinze ou dix-huit mille hommes, capables d'imposer aux Vénitiens. Il lui restait einquante et quelques mille combattants, dont il allait disposer de la manière suivante. Trois routes conduissient, à travers les Alpes Bhétiennes, Noriques et Juliennes, à Vienne : la première à gauche, traversant le Tyrol au col du Brenner; la seconde au centre, traversant la Carinthie au col de Tarwis; la troisième à droite, passant le Tagliamento et l'Izonzo, et conduisant en Carniole, L'archiduc Charles avait le gros de ses forces sur l'Izonzo, gardant la Carniole, et couvrant Trieste. Deux corps, l'un à Feltre et Bellune, l'autre dans le Tyrol, occupaient les deux autres chaussées. Par la fante qu'avait commise l'Autriche de ne porter que fort tard ses forces en Italie, six belles divisions détachées du Rhin n'étaient point encore arrivées. Cette faute aurait pu être réparée en partie, si l'archiduc Charles, plaçant son quartier général dans le Tyrol, avait voulu opérer sur notre gauche. Il aurait reçu quinze jours plus tôt les six divisions du Rhin; et

certainement alors, Bonaparte, loin de filer sur la droite par la Carinthie ou la Carniole, aurait été obligé de le comhattre, et d'en finir avec lui avant de se hasarder au-delà des Alpes. Il l'aurait trouvé alors avec ses plus belles troupes, et n'en aurait pas eu aussi bon marché. Mais l'archiduc avait ordre de convrir Trieste, seul port maritime de la monarchie. Il s'établit donc au débouché de la Carniole, et ne placa que des corps accessoires sur les chaussées de la Carinthie et du Tyrol, Deux des divisions parties du Rhin devaient venir renforeer le général Kerpen dans le Tyrol; les quatre autres devaient filer par derrière les Alpes, à travers la Carinthie et la Carniole, et rejoindre le quartiergénéral dans le Frioul. On étalt en ventôse (mars), Les Alpes étaient couvertes de neiges et de glace : comment imaginer que Bonaparte songeat à gravir en ce moment la crête des Alpes?

Bonaparte penas qu'en se jetant sur l'archiduc, arant l'arrivée des principales forces du Bhin, il culèverait plus facilement les debouchés des Alpes, les franchirait à sa suite, battrait successivement, comme il avaitoujours fait, les Autrichiens isolés, et, s'il était appuyé par un mouvement des armées du Bhis, s'avancerait jusqu'à Vienne.

En consequence, il renforça Joubert, qui depuis Rivoli avait mérité toute sa confiance, des divisions Raraguey d'Hilliers et Delmas, et lui composa un corps de dix-huit mille hommes. Il le charges de monter dans le Tyrol, de battre à outrance les généraux Laudon et Kerpen, de les rejeter au-delà du Brenner, de l'autre côté des Alpes, et ensuite de filer par la droite à travers le Putersthal, pour venir joindre la grande armée dans la Carinthie. Laudon et Kerpen pouvaient sans doute revenir dans le Tyrol, après que Joubert aurait rejoint l'armée principale; mais il leur fallait du temps pour se remettre d'une défaite, pour se renforcer et regagner le Tyrol, et pendant ce temps, Bouaparte serait aux portes de Vienne. Pour calmer les Tyroliens, il recommanda à Jouhert de caresser les prêtres, de dire du hien de l'empereur et du mal de ses ministres, de ne toucher qu'aux caisses impériales, et de pe rien changer à l'administration du pays. Il charges l'intrépide Masséna, avec sa belle division, forte de dix mille hommes, de marcher sur le corps qui était au centre vers Feltre et Bellune, de courir sux gorges de la Ponteha qui précèdent le grand col de Tarwis, de s'emparer des gorges et du col, et de s'assurer ainsi du débouché de la Carinthie. Il voulait de sa personne marcher avec trois divisions, fortes de vingt-cinq

mille hommes, sur la Piave et le Tagliamento, pousser devant lui l'archiduc dans la Carinide, se rabbtte ensuite vers la chaussée de la Carinitie, joindre Masséna au coi de Tarwis, franchir les Alpes à ce coi, decendre dans la rallée de la Drave et de la Muer, recueillie Jonbert, et marcher sur Vienne. Il comptait sur l'impétuosité et l'audace de ses attaques, et sur l'impression que laissient or ses attaques, et aur l'impression que laissient or de la Muer, recueille de la Muer,

dinairement ses coups prompts et terribles. Avant de se mettre en marche, il donna au général Kilmaine le commandement de la Haute-Italie. La division Victor, échelonnée dans les états du pape, en attendant le paiement des 30 millions. devait revenir sous peu de jours sur l'Adige, et y former avec les Lombards le corps d'observation. Une fermentation extraordinaire régnait dans les provinces vénitiennes. Les paysans et les montagnards dévoués aux prêtres et à l'aristocratie, les villes agitées par l'esprit révolutionnaire, étaient près d'en venir aux mains. Bonaparte commanda au général Kilmaine d'observer la plus exacte neutralité, et se mit en marche pour exécuter ses vastes projets. Il publia, sulvant son usage, une proelamation énergique et capable d'augmenter encore l'exaltation de ses soldats, si elle avait pu l'être. Le 20 ventôse an V (10 mars 1797), par un froid rigoureux et plusieurs pieds de neige sur les montagnes, il mit toute sa ligne en mouvement. Masséna commença son opération sur le corps du centre, le poussa sur Feltre, Bellune, Cadore, lui fit un millier de prisonniers , au nombre desquels était encore le général Lusignan, se rabattit sur Spilimbergo, et s'engagea dans les gorges de la Ponteba, qui précèdent le col de Tarwis. Bonaparte s'avanca avec trois divisions sur la Piave : la division Serrurier, qui s'était illustrée devant Mantoue; la division Augereau, actuellement confiée au général Guyeux, en l'absence d'Augereau qui était allé porter des drapeaux à Paris; et la division Bernadotte arrivée du Rhin. Cette dernière contrastait, par sa simplicité et sa tenue sévère, avec la vicille armée d'Italie, enrichie dans les belles plaines qu'elle avait conquises, et composée de méridionaux braves, fougueux et intempérants. Les soldats d'Italie, fiers de leurs victoires, se mounaient des soldats venus du Rhin, et les appelaient le contingent, par allusion aux contingents des cercles. qui, dans les armées de l'empereur, faisaient mollement leur devoir. Les soldats du Rhin, vicillis sous les armes, étaient impatients de prouver leur valeur à leurs rivanx de gloire. Déjà quelques coups de sahre avaient été échaugés à cause de ces railleries, et on était impatient de faire ses preuves devant l'ennemi.

Le 23 (13 mars), les trois divisions passèrent la Piave sans accident, et faillirent sculement perdre un homme, qui allait se noyer, lorsqu'une cantinière le sauva en se jetant à la nage, Bonaparte donna à cette femme un collier d'or. Les avantgardes ennemies se replièrent, et vinrent chercher un refuge derrière le Tagliamento, Toutes les troupes du prince Charles, répandues dans le Friout. y étaient réunies pour en disputer le passage. Les deux jeunes adversaires allaient se trouver en présence. L'un, en sauvant l'Allemagne par une pensée heureuse, s'était acquis l'année précédente une grande réputation. Il était brave, point engage dans les routines allemandes, mais fort incertain du succès, et très-alarmé pour sa gloire, L'autre avait étonué l'Europe par la fécondité et l'audace de ses combinaisons; il ne craignait rien au monde, Modeste jusqu'à Lodi, il ne eroyait maintenant aueun génie egal au sien, et aucuu soldat égal au soldat français. Le 26 ventose (16 mars) au matin. Bonaparte dirigea ses trois divisions par Valvasone. sur les bords du Tagliamento. Ce fleuve, dont le lit est mal trace, roule des Alpes sur des graviers, et se divise en une multitude de bras, tous queables. L'armée autrichienne était déployée sur l'autre rive, convrant les grèves du fleuve de ses boulets, et tenant sa belle cavalerie déployée sur ses ailes, pour en profiter sur ces plaines si favorables aux évolutions.

Bonaparte laissa la division Serrurier en réserve à Valvasone, et porta les deux divisions Guyeux et Bernadotte, la première à ganche, faisant face au village de Gradisca on était logé l'ennemi, la seconde à droite, en face de Godroipo. La canonnade commença, et il y eut quelques escarmouches de cavalerie sur les graviers. Bonaparte, trouvant l'enuemi trop preparé, feiguit de donner du repos à ses troupes, fit cesser le feu, et ordonna de commencer la soupe. L'eunemi trompe erut que les divisions ayant marché toute la unit allaient faire une halte et prendre du repos. Mais à midi . Bonaparte fait tout à coup reprendre les armes. La division Guyeux se deploie à gauche, la division Bernadotte à droite. Ou forme les bataillons de grenadiers. Eu tête de chaque division se place l'infauterie légère, prête à se disperser eu tirailleurs, puis les grenadiers qui doivent charger, et les dragous qui doivent les appuyer. Les deux divisions sont deployées en arrière de ces deux avaut-gardes. Chaque demi-brigade a son premier bataillon déployé en ligne, et les deux antres ployés en ecolonne serrée sur les ailes du premier. La cavalerie est destinée à voltiger sur les ailes. L'armée àvanne ainsi vers les bords du fleuve, et marche au combat avec le même ordre et la même tranquillité que dans une parade.

Le général Dammartin à gauche, le général Lespinasse à droite, font approcher leur artiflerie. L'infanterie légère se disperse, et couvre les bords du Tagliamento d'une nuée de tirailleurs, Alors Bonaparte donne le signal. Leagrenadiers des deux divisions entrent dans l'eau, appuyés par des escadrons de cavalerie, et s'avancent sur l'autre rive. - « Soldats du Rhin. s'écrie Bernadotte. l'armée d'Italie vous regarde !» - Des deux côtés on s'élance avec la même bravoure. On fond sur l'armée ennemie, et on la repousse de toutes parts. Cependant le prince Charles avait placé un gros d'infanterie à Gradisca, vera notre gauche, et tenait sa cavalerie vers notre aile droite, pour nous déborder et nous charger à la faveur de la plaine. Le général Guyeux , à la tête de sa division , attaque Gradisea avec furie, et l'enlève. Bonaparte dispose sa réserve de cavalerie vers notre aile meuacée, et la lance, sous les ordres du général Dugua et de l'adjudantgénéral Kellermann, sur la cavalerie autrichienne. Nos escadrons chargent avec adresse et impétuosité, font prisonnier le général de la cavalerie ennemie. et la mettent en déroute. Sur toute la ligne le Tagliamento est franchi , l'ennemi est en fuite. Nous avons quatre à einq cents prisonniers : le terrain tout ouvert ne permettait pas d'en prendre davan-

Telle fut la journée du 26 ventôse (16 mars), dite bataille du Tagliamento. Pendant qu'elle avait lieu, Massèn, sur la chaussée du centre, attaquait Osopo, s'emparait des gorges de la Ponteha, et poussait sur Tarwis les débris des divisions Lusignan et Orkseay.

L'archiduc Charles sentiai que, pour gauler la baussacé de la Carindie et convir Trieste, il altait perder la chaussée de la Carindie, qui citoi la plas directe cit a plas courte, et celle que Bonaparte vonisit suivre pour marcher au Vienne. La chaussée de la Carniole communique avec celle de la Carindie et le cod de Tawis par une route transerade qui suit la rabite de l'Eranou. L'archiduc alse qui suit la rabite de l'Eranou. L'archiduc qui suit la rabite de l'Eranou. L'archiduc munication, sur le col de Tarwis, pour pércani munication, sur le col de Tarwis, pour percani et l'archiduc de l'archidu

Bonaparte le suit et s'empare de Palma-Nova, place vénitienne, que l'archidue avait occupée et qui renfermait des magasins immenses. Il marche ensuite sur Gradisca, ville située en avant de l'Izonzo. Il y arrive le 29 ventôse (19 mars), La division Bernadotte s'avance de Gradisca, qui était faihlement retranchée, mais gardée par trois mille hommes. Pendant ce temps, Bonaparte dirige la division Serrurier un peu au-dessous de Gradisca. pour y passer l'Izonzo et couper la retraite à la garnison. Bernadotte, sans attendre le résultat de cette manœuvre, somme la place de se rendre. Le eommandant s'y refuse. Les soldats du Rhin demandent l'assaut pour entrer dans la place avant les soldats d'Italie. Ils fondent sur les retranchements, mais une grèle de balles et de mitraille en abat plus de cinq cents. Heurensement la manœuvre de Serrurier fait eesser le combat, Les trois mille hommes de Gradisca mettent bas les armes, et livrent des drapeaux et du eanon.

Pendant ce temps, Masséna était enfin arrivé au col de Tarwis, et, après un comhat assez vif. s'était emparé de ce passage des Alpes. La division Bayalitsch, acheminée à travers les sources de l'Izonzo pour prévenir Masséna à Tarwis, allait donc trouver l'issue fermée. L'archidue Charles. prévoyant ce résultat, laisse le reste de son armée sur la route du Frioul et de la Carniole, avec ordre de venir le rejoindre derrière les Alpes à Clacenfurth; il vole ensuite de sa personne à Villach. où arrivaient de nombreux détachements du Rhin. pour réattaquer Tarwis, en chasser Masséna, et rouvrir la route à la division Bayalitsch, Bonaparte, de son côté, laisse la division Bernadotte à la poursuite des corps qui se retiraient dans la Carniole, et avec les divisions Guyeux et Serrurier, se met à harceler par derrière la division Bayalitsch à travers la vallée d'Izonzo.

Le prince Charles, après avoir raillé derrière.

Le prince Charles, après avoir raillé derrière de Laignane d'ébaser, qui autient perdu le col de Tarvia, les renforce de six mille grenaliser, les plus beant et les plus de la collège de la c

infanterie, et, suivant son usage, paie de sa personne. Le prince Charles ne se prodigue pas moins que le général républicain, et s'expose plusieurs fois à être pris par les tirailleurs français. Le col de Tarwis est le plus élevé des Alpes Noriques, il domine l'Allemagne. On se hattait au-dessus des nuages, au milieu de la neige et sur des plaines de glace. Des lignes entières de cavalerie étaient renversées et hrisées sur cet affreux champ de hataille. Enfin, après avoir fait donner jusqu'à son dernier bataillon , l'archiduc Charles ahandonne Tarwis à son opiniâtre adversaire, et se voit obligé de sacrifier la division Bayalitsch. Massena, resté maître de Tarwis , se rahat sur la division Bayalitsch qui arrivait, et l'attaque en tête, tandis qu'elle est pressée en queue par les divisions Guyenx et Serrurier réunies sous les ordres de Bonaparte, Cette division n'a d'autre ressource que de se rendre prisonnière. Une foule de soldats. natifs de la Carniole et de la Croatie, se sauvent à travers les montagnes en jetant has leurs armes; mais il en reste cinq mille au pouvoir des Francais, avec tous les bagsges, avec les administrations et les parcs de l'armée autrichtenne, qui avaient suivi cette route. Ainsi Bonaparte était arrivé en quinze jours au sommet des Alpes, et sur le point où il commandait, il avait entièrement réalisé son hut.

Dans le Tyrol , Jouhert justifiait sa confiance en livrant des combats de geants. Les deux généraux Landon et Kerpen occupaient les deux rives de l'Adige. Joubert les avait attaqués et battus à Saint-Michel, leur avait tué deux mille hommes et pris trois mille. Les poursuivant sans relâche sur Neumark et Tramin, et leur enlevant encore denx mille hommes, il avait rejeté Laudon à la gauche de l'Adige , dans la vallée de la Meran , et Kerpen à droite, au pied du Brenner. Kerpen, renforcé à Clausen de l'une des deux divisions venont du Rhin , s'était fait battre encore. Il s'était renforcé de nouveau, à Mittenwald, de la seconde division du Rhin, avait été battu une dernière fois, et s'était retiré enfin au-delà du Breuner. Joubert, après avoir ainsi déblavé le Tyrol, avait fait un à-droite, et il marchait à travers le Putersthal pour rejoindre son général en chef. On était au 12 germinal (1er avril), et déjà Bonaparte était mattre du sommet des Alpes ; il avait près de vingt mille prisonniers ; il allait réunir Joubert et Masséna à son corps principal, et marcher avec cinquante mille hommes sur Vienne. Son adversaire rompu faisait effort pour rallier ses débris, et les réunir aux tronpes

qui arrivaient du Rhin. Tel était le résultat de cette marche prompte et audacieuse.

Mais tandis que Bonaparte ohtenait ces résultats si rapides, tout ce qu'il avait prévu et appréhendé sur ses derrières , se réalisait. Les provinces vénitiennes, travaillées par l'esprit révolutionnaire, s'étaient soulevées. Elles avaient ainsi fourni au gouvernement vénitien un prétexte pour déployer des forces considérables , et pour se mettre en mesure d'accabler l'armée française, en cas de revers, Les provinces de la rive droite du Mincio étaient les plus atteintes de l'esprit révolutionnaire , par l'effet du voisinage de la Lombardie. Dans les villes de Bergame, Brescia, Salo, Crême, se trouvaient une multitude de grandes familles, auxquelles le jong de la noblesse du livre d'or était insupportable; qui, appuyées par une hourgeoisie nombreuse, formaient des partis puissants. En suivant les conseils de Bonaparte, en ouvrant les pages du livre d'or, en apportant quelques modifications à l'ancienne constitution, le gouvernement de Venise aurait désarmé le parti redoutable qui s'était formé dans toutes les provinces de la terre-ferme; mais l'avenglement ordinaire à toutes les aristocraties avait empêché cette transaction et rendu une révolution inévitable. La part que prirent les Français dans cette révolution est facile à déterminer, maloré toutes les absurdités inventées par la haine et répétées par la sottise. L'armée d'Italie était composée de révolutionnaires méridionaux, c'est-àdire de révolutionnaires ardents. Dans tous leurs rapports avec les sujets vénitiens, il n'était pas possible qu'ils ne communiquassent leur esprit, et qu'ils n'excitassent la révolte contre la plus odieuse des aristocraties européennes; mais cela était inévitable, et il n'était au pouvoir ni du gouvernement ni des généraux français de l'empêcher. Quant aux intentions du directoire et de Bonaparte, elles étaient claires. Le directoire souhaitait la chute naturelle de tous les gouvernements italiens, mais il était décidé à n'y prendre aucune part active . et du reste il s'en reposait entièrement sur Bonaparte de la conduite des opérations politiques et militaires en Italie. Quant à Bonaparte lui-même. il avait trop besoin d'union, de repos et d'amis sur ses derrières pour vouloir révolutionner Venise. Une transaction entre les deux partis lui convenait hien davantage. Cette transaction et notre alliance étant refusées, il se proposait d'exiger à son retour ce qu'il n'avait pu obtenir par la voie de la doucenr; mais pour le moment il ne voulait rien essayer, ses intentions à cet égard étaient positivement exprimées à son gouvernement, et il avait donné au général Kilmaine l'ordre le plus formel de ne prendre aucune part aux événements politiques, et de maintenir le calme le plus qu'il pourrait.

Les villes de Bergame et de Brescia, les plus agitées de la terre-ferme, étaient fort en communication avec Milan. Partout se formaient des comités révolutionnaires secrets pour correspondre avec les patriotes milanais. On leur demandait du secours pour secouer le jong de Venise. Les victoires des Français ne laissaient plus aucun donte sur l'expulsion définitive des Autrichiens. Les patrons de l'aristocratie étaient donc vaincus; et quoique les Français affectassent la neutralité, il était clair qu'ils n'emploieraient pas leurs armes à faire rentrer sous le joug les peuples qui l'auraient secoué. Tons ceux done qui s'insurgeaient paraissaient devoir rester libres. Telle était la manière de raisonner des Italiens. Les habitants de Bergame , plus rapprochés de Milan, firent demander secrètement aux chefs milanais s'ils pouvaient compter sur leur appui, et sur le secours de la légion lombarde commandée par Lahoz. Le podestat de Bergame, Ottolini, celui qui, fidèle agent des inquisiteurs d'état, donnait de l'argent et des armes aux paysans et aux montagnards, avait des espions parmi les patriotes milanais; il connut le projet qui se tramait, et obtint le nom des principaux babitants de Bergame agents de la révolte. Il se hâta de dépêcher un courrier à Venise, pour porter leurs noms aux Inquisiteurs d'état et provoquer leur arrestation. Les habitants de Bergame, avertis du péril, firent courir après le porteur de la dépêche, le firent arrêter, et publièrent les noms de ceux d'entre eux qui étaient compromis. Cet événement décida l'explosion. Le 11 mars, au moment même où Bonaparte marchait sur la Piave , le tumulte commença dans Bergame. Le podestat Ottolini fit des menaces qui ne furent pas écoutées. Le commandant français que Bonaparte avait place dans le château avec une garnison, pour veiller aux mouvements des montagnards du Bergamasque, redoubla de vigilance et renforça tous ses postes. De part et d'autre on invoqua son appui : Il répondit qu'il ne pouvait entrer dans les démèlés des sujets vénitiens avec leur gouvernement, et il dit que le doublement de ses postes n'était qu'une précaution pour la sûreté de la place qui lui était confiée. En exécutant ses ordres , et en restant neutre, il faisait bien assez pour les Bergamasques. Ceux-ci s'assemblerent le lendemain 12

mars, formèrent une municipalité provisoire, déclarèrent la ville de Bergame libre, et chassèrent le podestat Ottolini, qui se retira avec les troupes vénitiennes. Sur-le-champ ils envoyèrent une adresse à Milan , pour obtenir l'appui des Lombards. L'incendie devait se communiquer rapidement à Brescia, et à toutes les villes voisines. Les habitants de Bergame, à peine affranchis, envoyèrent une députation à Brescia. La présence des Bergamasques souleva les Brescians. C'était Bataglia, ce Vénitien qui avait soutenu de si sages avis dans les délibérations du sénat, qui était à Brescia. Il ne crut pas pouvoir résister et il se retira. La révolution de cette ville s'opéra le 13 mars. L'incendie continua de se répandre, en longeant le pied des montagnes. Il se communiqua à Salo, où la révolution se fit de même par l'arrivée des Bergamasques et des Brescians, par la retraite des autorités vénitiennes, et en présence des garnisons françaises , qui restaient neutres, mais dont l'aspect, quoique silencleux, remplissait les révoltés d'espérance. Ce soulévement du parti patriote dans les villes devait naturellement déterminer le soulèvement du parti contraire, qui était dans les montagnes et les campagnes. Les montagnards et les paysans, armés de longue main par Ottolini , recurent le signal des capucins et des moines qui vinrent prècher dans les hameaux : ils se préparèrent à venir saccager les villes insurgées, et, s'ils le pouvaient, à assassiner les Français. Dès cet instant, les généraux français ne pouvaient plus demeurer inactifs, tout en voulant rester neutres. Ils connaissaient trop hien les intentions des montagnards et des paysans pour souffrir qu'ils prissent les armes ; et sans vouloir donner de l'appui à aucun parti, ils se voyaient obligés d'intervenir , et de comprimer celui qui avait et qui annonçait contre eux des intentions hostiles. Kilmaine ordonna sur-le-champ au général Lahoz, commandant la légion lombarde, de marcher vers les montagnes pour s'opposer à leur armement. Il ne voulait ni ne devait mettre obstacle aux opérations des troupes vénitiennes régulières, si elles veuaient agir contre les villes insurgées, mais il ne voulait pas souffrir nn soulèvement dont le résultat était incalculable, dans le cas d'une défaite en Autriche. Il envoya sur-le-champ des courriers à Bonaparte, et fit hâter la marche de la division Victor, qui revenait des états du pape, Le gouvernement de Venise, comme il arrive toujours aux gouvernements avenglés, qui ne veulent pas prévenir le danger en accordant ce qui est

indispensable, fut éponyanté de ces événements.

comme s'ils avaient été imprévus. Il fit marcher sur-le-champ les troupes qu'il réunissait depuis longtemps, et les achemina sur les villes de la rive droite du Mincio. En même temps, persuadé que les Français étaient l'influence secrète qu'il fallait conjurer . il s'adressa au ministre de France Lallemant, pour savoir si, dans ce péril extrême, la république de Venise pouvait compter sur l'amitié du directoire. La réponse du ministre Lallemant fut simple, et dictée par sa position. Il déclara qu'il n'avait aucune instruction de son gouvernement pour ce cas, ce qui était vrai; mais il aiouta que si le gonvernement vénitien voulait apporter à sa constitution les modifications réclamées par le besoin ilu temps, il pensait que la France l'appuierait volontiers. Lallemant ne pouvait pas faire d'autre réponse; car si la France avait offert son alliance à Venise contre les autres puissances, elle ne la lui offrit jamais contre ses propres sujets; et elle ne pouvait la lui offrir contre cux qu'à condition que le gouvernement adopterait des principes sages et raisonnables. Le grand-conseil de Venise délibéra sur la rénonse de Lallemant. Il y avait plusieurs siècles que la proposition d'un changement de constitution n'avait été faite publiquement. Sur deux cents voix, elle n'en obtint que cinq. Une cinquantaine de voix se déclarèrent pour l'adoption d'un parti énergique; mais cent quatre-vingts se prononcèrent pour une réforme lente, successive, renvoyée à des temps plus calmes, c'est-à-dire, pour une détermination évasive. On résolut d'envoyer sur-le-champ deux députés à Bonaparte, pour sonder ses intentions et invoquer son appui. On choisit l'un des sages de terre ferme, J.-B. Cornaro, et le fameux procurateur Pezaro, qu'on a déià vu si souvent en présence ilu général.

Les courriers de Kilmaine et les cavojes vinites atteignieren Bonaparte, au moment on ses manœures hardies lui avaient assuré la ligne des Mapes et courret les Buts héréditeurs. Il était à Gorice, occupé à régler la capitulation de Trieste. Il appett avec une veritable piente sécrements qui ae passitent sur ses derrètes, et on le croïs-fectionent si or décende constituit y avait d'aussilement si or décende constituit y avait d'aussilement si or décende constituit y avait d'aussilement si or décende constituit à la constituit de la constituit de

dant que pouvait-il faire au milieu de pareilles circonstances. Il n'était pas généreux à lui de comprimer par la force le parti qui proclamalt nos principes, qui caressait, accueillait nos armées. et d'assurer le triomphe à celui qui était prêt, en cas de revers, à anéantir nos principes et nos armées. Il résolut de profiter encore de cette circonstance, pour obtenir iles envoyés de Venise les concessions et les secours qu'il n'avait ou leur arracher. Il recut les deux envoyés poliment, et leur donna audience le 5 germinal (25 mars). - Que je m'arme, leur dit-il, contre mes amis, contre ceux qui nous accueillent et veulent nous défendre, en faveur de mes ennemis, en faveur de ceux qui nons détestent et veulent nous égorger, c'est là une chose impossible. Cette lâche politique est aussi ioiu de mon eœur que de mes intérêts. Ja mais je ne préterai mon secours contre des principes pour leaguels la France a fait sa révolution . et auxquels je dois en partie le succès de mes armes. Mais je vous offre encore une fois mon amitié et mes conseils. Alliez-vous franchement à la France, rapprochez-vous de ses principes, faites des modifications Indispensables à votre constitution; alors je réponds de tout, et sans employer une violence qui est impossible de ma part, l'obtiendrai par mon influence sur le peuple italien, et par l'assurance d'un régime plus raisonnable, le retour à l'ordre et à la paix. Ce résultat vous convient à vous autant qu'à moi . - Ce langage, qui était sincère, et dont la sagesse n'a pas besoin d'être démontrée, ne convenait point aux envoyés vénitiens, surtout à Pezaro, Ce n'était point là ce qu'ils voulaient; ils désiraient que Bonaparte leur restituât les forteresses qu'il avait occupées par précaution, dans Bergame, Brescia, Vérone; qu'il souffrit l'armement du parti fanatique contre le parti patriote, et qu'il permit qu'on lui préparât ainsi une Vendée sur ses derrières. Ce n'était pas là un moven de s'entendre, Bonaparte, dont l'humeur était prompte, traita fort mal les deux envoyés, et leur rappelant les procédés des Vénitions envers l'armée française, leur déclara qu'il connaissait leurs dispositions secrètes et leurs projets; mais qu'il était en mesure, et qu'il y avait une armée en Lombardic pour veiller sur enx. La conférence devint sigre, On passa de ces questions à celle des approvisionnements. Jusqu'ici Venise avait fourni des vivres à l'armée française, et elle avait autorisé Bonaparte à les exiger d'elle, en nourrissant l'armée autrichienne, Les Vénitiens voulaient que Bonaparte , transporté

dans les États héréditaires , cessât de se nourrir à leurs dénens. Ce n'était pas du tout son intention , ear il voulait ne rien demander aux habitants de l'Autriche, afin de se les concilier. Les fournisseurs, secrètement chargés par le gouvernement vénitien de nourrir l'armée, avaient cessé ces fournitures. On avait été réduit à faire des réquisitions dans les états vénitiens. - Ce moven est vicieux , dit Bonaparte; il vexe l'habitant, il donne lieu à d'affreuses dilapidations; donnez-moi un million par mois pendant que durera encore cette campagne. qui ne peut pas être longue; la république francaise comptera ensuite avec vons, et vous saura plus de gré de ce million que de tous les manx que vous endurez par les réquisitions. D'ailleurs, vous avez nourri tous mes ennemis, vous leur avez donné asile, vous me devez la réciprocité. - Les deux envoyés répondirent en disant que le trésor ctait ruiné. - S'il est ruiné, répliqua Bonaparte, prenez de l'argent dans le trésor du due de Modène, que vous avez recélé au détriment de mes alliés les Modénois; prenez-en dans les propriétés des Anglais, des Russes, des Autrichiens, de tous mes ennemis, que vous gardez en dépôt. - On se sépara avce humeur. Une entrevue nouvelle eut lieu le lendemain. Bonaparte, calmé, renouvela toutes ses propositions; mais Pezaro ne fit rien pour le satisfaire, et promit seulement d'informer le sénat de toutes ses demandes. Alors Bonaparte, dont l'irritation commençait à ne plus se contenir, saisit Pezaro par le bras et lui dit : - Au reste , ie vous observe, je vous devine ; je sais ee que vous me préparez; mais prenez-y garde! si, pendant que le serai engagé dans une entreprise lointaine, vous assassiniez mes malades, vous attaquiez mes dépôts, vous menaciez ma retraite, vous auriez décidé votre ruine. Ce que je pourrais pardonner pendant que je suis en Italie, serait un crime irrémissible pendant que je serai engagé en Autriche. Si vous prenez les armes, vous décidez on ma perte on la vôtre. Songez-y done, et n'exposez pas le lion valétudinaire de Saint-Marc contre la fortune d'une armée qui trouverait dans ses dépôts et ses hópitaux de quoi franchir vos lagunes et vous détruire. - Ce langage énergique effraya, sans les convainere, les envoyés vénitiens, qui écrivirent sur-le-champ le résultst de cette conférence. Bonaparte écrivit aussitôt à Kilmaine pour lui ordonner de redoubler de vigilance, de punir les commandants français, s'ils sortaient des limites de la neutralité, et de désarmer tous les montagnards et les paysans.

Les événements étaient tellement avancés , qu'il était impossible qu'ils s'arrêtassent. L'insurrection de Bergame avait en lien le 25 ventôse (12 mars); celle de Brescia le 27 (17 mars); celle de Salo le 4 germinal (24 mars). Le 8 germinal (28 mars), la ville de Crème fit sa révolution, et les troupes s'y trouvèrent forcément engagées. Un détachement qui précédait la division Victor, de retour en Lomhardie, se présenta aux portes de Crème, C'était dans un moment de fermentation. La vue des troupes françaises ne pouvait qu'aecroître les espérances et la bardiesse des patriotes. Le podestat venitien, qui était dans l'effroi, refusa d'ahord l'entrée aux Français; puis il en introduisit quarante, lesquels s'emparèrent des portes de la ville, et les ouvrirent oux troupes françaises qui suivaient. Les habitants profitèrent de l'occasion , s'insurgérent, et renvoyèrent le podestat vénitien, les Français n'avaient pris ce parti que pour s'ouvrir passage; les patriotes en profitèrent pour se soulever. Quand il existe de pareilles dispositions . tout devient eause, et les événements les plus involontaires ont des résultats qui font supposer la complicité là où il n'en existe point. Telle fut la situation des français, qui, sans aucun doute, soubaitaient individuellement la révolution, mais qui, officiellement, observaient la neutralité.

Les montagnards et les paysans, excités par les agents de Venise, et par les prédications des capucins, inondaient les campagnes. Les régiments esclavons, débarqués des lagunes sur la terre ferme, s'avançaient vers les villes insurgées, Kilmaine avait donné ses ordres, et mis en mouvement la légion lombarde, pour désarmer les paysans. Déjà plusieurs escarmouches avaient en lieu; des villages avaient été incendiés, des paysans saisis et désarmés. Mais eeux-ci, de leur côté, commencaient de saccager les villes, et d'égorger les Francais . qu'ils désignaient sous le nom de jacobins. Déjà même ils assassinaient d'une manière horrible tous ceux qu'ils trouvaient isolés. Ils firent d'abord la contre-révolution à Salo; aussitôt une troupe des habitants de Bergame et de Brescia, appuyée par un détachement des Polonais de la légion lombarde, marcha sur Salo pour en chasser les montagnards. Quelques individus, envoyés pour parlementer, furent attirés dans la ville et égorgés; le détachement fut enveloppé et battu; deux cents Polonais furent faits prisonniers et envoyés à Venise. On saisit à Salo, à Vérone, dans toutes les villes véuitiennes, les partisans connus des Français; on les envoya sons les Plombs, et

les inquisiteurs d'état, encouragés par ce misérable succès, se montrèrent disposés à de cruelles vengeancea. On prétend qu'il fut défendu de nettover le canal Orfano, qui était destiné, comme on sait, à l'horrible usage de noyer les prisonniers d'état. Cependant, le gouvernement de Venise. tandia qu'il se préparait à déployer les plus grandes rigueurs, cherchait à tromper Bonaparte par des actes de condescendance apparente, et il accorda le million par mois qui avait été demandé. L'assassinat des Français ne continua pas moins partout où ils furent rencontrés. La situation devenait extrêmement grave, et Kilmaine envoya de nouveaux courriers à Bouaparte. Celni-ci, en apprenant les combats livrés par les montagnards, l'événement de Salo, où deux cents Polonais avaient été faits prisonniers, l'emprisonnement de tous les nartisans de la France, et les assassinats commia sur les Français, fut saisi de colère, Surle-champ il envoya une lettre foudrovante au sénat. dans laquelle il récapitulait tous ses griefs, et demandait le désarmement des montagnards, l'élargissement des prisonniers polonais et des aujets vénitiena letés sous les Plombs. Il charges Junot de porter cette lettre, de la lire au sénat, et ordonna au ministre Lallemant de sortir aur-lechamp de Venise en déclarant la guerre, si toutes les satisfactions exigées n'étalent pas accordées.

Pendant ce temps, il descendait à pas de géant du haut des Alpes Noriques, dans la vallée de la Muer. Sa principale espérance, dans cette marche téméraire, était la prompte entrée en campagne des armées du Rhin, et leur prochaine arrivée aur le Danube, Mais il reçut une dépêche du directoire qui lui ôta tout espoir à cet érard. La détresse de la trésorerie était si grande, qu'elle ne pouvait fournir au général Morean les quelques cent mille francs indispensables pour se procurer un équipage de pont, et passer le Rhin. L'armée de Hoche, qui occupait deux ponts et qui était toute prête, demandait à marcher, mais on n'osait pas la hasarder seule au-delà du Rhin, tandia que Moreau resterait en-deçà. Carnot exagérait encore dans sa dépêche les retards que devait suhir l'entrée en campagne des armées d'Allemagne, et ne laissait à Bonaparte aucun espoir d'être appuyé, Celui-ci fut très-déconcerté par cette lettre; il avait l'imagination vive, et il passait de l'extrême confiance à l'extrême défiance. Il s'imagina ou que le directoire voulait perdre l'armée d'Italie et son général, ou que les autres généraux ne voulaient pas le seconder. Il écrivit une lettre amère sur la conduite

des armées du Rhin. - Il dit qu'une ligne d'eau n'était jamais un obstacle, et que sa conduite en était la preuve ; que lorsqu'on voulait franchir un fleuve, on le pouvait toujours; qu'en ne voulant jamais exposer sa gloire, on la perdait quelquefois : qu'il avait franchi les Alpes aur trois pieds de neige et de glace, et que s'il avait calculé comme ses collègues, il ne l'aurait jamais osé; que si les soldats du Rhin laissaient l'armée d'Italie seule exposée en Allemagne, il fallait qu'ils n'eussent pas de sana dans les reines ; que du reste cette brave armée , si on l'abandonnait, se replierait, et que l'Europe serait juge entre elle et les antres armées de la république. - Comme tous les hommes passionnés et orgueilleux , Bonaparte aimait à se plaindre et à exagérer le sujet de ses plaintes. Quoi qu'il dit, il ne sonceait ni à se retirer, ni même à s'arrêter. mais à frapper l'Autriche d'épouvante par une marche rapide, et à lui imposer la paix. Beaucoup de circonstances favorisaient ce projet. La terreur était dans Vienne; la cour était portée à transiger; le prince Charles le conseillait fortement; le ministère seul . dévoué à l'Angleterre . résistait encore. Les conditions fixées à Clarke, avant les victoires d'Arcole et de Rivoli, étajent si modérées, qu'on pouvait facilement obtenir l'adhésion de l'Autriche à ces conditions, et même à beaucoup mieux. Réuni à Joubert et à Massena, Bonaparte allait avoir quarante-cinq ou cinquante mille hommes sous la main; et avec une masse aussi forte, il ne craignait point une bataille géuérale, quelle que fût la puissance de l'ennemi. Par toutes ces raisons. il résolut de faire une ouverture au prince Charles, et s'il n'y répondait pas, de fondre sur lui avec impétuosité, et de frapper un coup ai prompt et si fort, qu'on ne résistat plus à ses offres. Quelle gloire pour lui, si, seul, sans appui, transporté en Autriche par une route si extraordinaire, il imposait la paix à l'empereur l

possit la paix à l'empereur I l'était à kipequente, capitale de la Carinbie, le 11 germinal (31 mars). Joubert à sa gauche actèration nouverment et dialit le régiondre, Berchususée de la Carsiole, ététuit empere de Trieste, derriches misse d'ôrds, des magains surchèmes, et alluit arriver par Layhach et Kipegnéurch. Il cérvit au prince Carberla, le même grunt 1/31), une lettre mémorable. « Monsieur le général en cheft, lui d'al., le braves militaires font la c-lelle pau dépais sit ann 3 voun-aous saect tue de monde, et causé saect de mas la triet le de monde, et causé saect de mas la triet le » manité? Elle réclame de tous côtés. L'Europe, » qui avait pris les armes contre la république fran-» caise, les a posées. Votre nation reste seule, et » cependant le sang va couler plus que jamais. » Cette sixième eampagne s'annonce par des préa sages sinistres. Quelle qu'en soit l'issue, nous » tuerons de part et d'autre quelques milliers » d'hommes, et il faudra bien que l'on finisse par » s'entendre, puisque tout a un terme, même les » passions haincuses.

» Le directoire exécutif de la république fran-» çaise avait fait connattre à sa majesté l'empereur » le désir de mettre fin à la guerre qui désole les » deux peuples. L'intervention de la cour de Lon-» dres s'y est opposée. N'y a-t-il donc aucun espoir » de nous entendre, et faut il, pour les intérêts et » les passions d'une nation étrangère aux maux de » la guerre, que nous continuions à nous entr'égor-» ger? Vous, monsieur le général en chef, qui par » votre naissance approchez si près du trône, et » êtes au-dessus de toutes les petites passions qui » animent souvent les ministres et les gouverne-· ments , étes-vous décidé à mériter le titre de » bienfaiteur de l'humanité entière, et de vrai sau-» veur de l'Allemagne? Ne croyez pas, monsieur » le général en chef, que l'entende par-là qu'il n'est » pas possible de la sauver par la force des armes : » mais dans la supposition que les chances de la » guerre vous deviennent favorables, l'Allemagne » n'en sera pas moins ravagée. Quant à moi, mon-» sieur le général en chef, si l'ouverture que j'ai » l'honneur de vous faire peut sauver la vie à un » seul homme, je m'estimeraj plus fier de la cou-» ronne civique que je me trouverai avoir méritée, » que de la triste gloire qui peut revenir des succès » militaires. »

L'archiduc Charles ne pouvait accueillir cette ouverture, car la détermination du conseil aulique n'était pas encore prise. On embarquait à Vienne les meubles de la couronne et les papiers précieux sur le Danube, et on envoyait les jeunes archidues et archiduchesses en llongrie. La cour se préparait, dans un cas extrême, à évacuer la capitale, L'archiduc répondit au général Bonaparte qu'il désirait la paix autant que lui, mais qu'il n'avait ancun pouvoir pour en traiter, et qu'il fallait s'adresser directement à Vienne, Bonaparte s'avança rapidement à travers les montagnes de la Carinthie, et, le 12 germinal aumatin (1er avril), poursuivit l'arrière-garde ennemie sur Saint-Weith et Freisach, et la culbuta. Dans l'après-midi du même jour, il

avant des gorges étroites de Neumark, avec les restes de son armée du Frioul, et avec quatre divisions venues du Rhin, celle de Kaim, de Mercantin, du prince d'Orange, et la réserve des grenadiers. Un combat furieux s'engagea dans es gorges. Masséna en eut encore tout l'honneur. Les soldats du Rhin défièrent les vieux soldats de l'armée d'Italie. C'était à qui s'avancerait plus vite et plus loin. Après une action acharnée, dans laquelle l'archidue perdit trois mille hommes sur le champ de bataille et douze cents prisonniers , tout fut enlevé à la baionnette, et les gorges emportées. Bonaparte marcha sans relâche le lendemain, de Neumark sur Unzmark. C'était entre ces deux points qu'aboutissait la route transversale qui unissait la grande chaussée du Tyrol à la grande chaussée de la Carinthie. C'était par cette route qu'arrivait Kerpen poursuivi par Joubert, L'archiduc, voulant avoir le temps de rallier Kerpen à lui, proposa une suspension d'armes pour prendre, disait-il, en considération la lettre du 11 (31 mars). Bonaparte répondit qu'on pouvait négocier et se battre, et continua sa marche. Le lendemain 14 germinal (3 avril), il livra encore un violent combat à Unzmark, où il fit quinze cents prisonniers, entra à Knitelfeld, et ne trouva plus d'obstacle jusqu'à Léoben. L'avant-garde y entra le 18 germinal (7 avril). Kerpen avait fait un grand détour pour rejoindre l'archidue, et Jourdan avait donné la main à l'armée principale.

Le jour même où Bonaparte entrait à Léoben, le lieutenant-général Bellegarde, chef d'état-major du prince Charles, et le général major Merfeld. arrivèrent au quartier général au nom de l'empereur, que la marche rapide des Français avait intimidé, et qui voulait une suspension d'armes. Ils la demandaient de dix jours. Bonaparte sentait qu'une suspension d'armes de dix jours donnait à l'archiduc le temps de recevoir ses derniers renforts du Rhin, de remettre ensemble toutes les parties de son armée, et de reprendre haleine. Mais lui-même en avait grand besoin, et il gagnait de son côté l'avantage de rallier Bernadotte et Joubert; d'ailleurs, il croyait au désir sincère de traiter, et il accorda cinq jours de suspension d'armes, pour donner à des plénipotentiaires le temps d'arriver, et de signer des preliminaires. La convention fut signée le 18 (7 avril), et dut se prolonger seulement jusqu'au 23 (12 avril). Il établit son quartier-général à Léohen, et porta l'avant-garde de Massena sur le Simmering, dernière hauteur des rencontra l'archidue, qui avait pris position en Alpes Noriques, qui est à vingt-cinq lieues de Vienne, et d'où l'on peut voir les clochers de cette capitale. Il employa era cinq jours à reposer et à railier ses colonnes. Il fit une proclamation aux habitants pour les rassurer aur sea intentiona, et il joignit lea effets aux porolea, car rien ne fut pris sana être pavé par l'armée.

Bonaparte attendit l'expiration des einq jours, prêt à frapper un nouveau coup pour ajouter à la terreur de la cour impériale, si elle n'était pas encore assez épouvantée. Mais tout se diaposait à Vienne pour mettre fin à cette longue et eruelle lutte, qui durait depuiasix années, et qui avait fait répandre des torrents de sang. Le parti anglais dans le miniatère était entièrement discrédité; Thugut était prêt à tomber en disgrâce, Les Viennois demandaient la paix à grands cria : l'archiduc Charles lui-même, le héros de l'Autriche, la conseillait, et déclarait que l'empire ne pouvait plus êtresauvé par leaarmes. L'empereur penchait pour cet avia. On se décida enfin, et on fit partir sur-leehamp pour Léoben le comte de Nerfeld, et le marquis de Gallo, ambassadeur de Naples à Vienne. Ce dernier fut choisi par l'influence de l'impératrice, qui était fille de la reine de Naples, et qui se mèlait beaucoup des affaires. Leurs instructions étaient de aigner des préliminaires qui serviraient de base pour traiter plus tard de la paix définitive. lla arrivèrent le 24 germinal (15 avril au matin). à l'instant où , la trève étant achevée, Bonaparte allait faire attaquer lea avant-postes. Ils déclarèrent qu'ils avaient des pleina pouvoira pour arrêter les basea de la paix. On neutralisa un jardin dana les environs de Léoben, et on traita au milieu dea bivouacs de l'armée française. Le jeune général. devenu tout à comp négociateur, n'avait jamais fait d'apprentissage diplomatique; mais depuis une année, il avait eu à traiter les plus grandes affaires qui se puissent traiter aur la terre; il avait une gloire qui en faisait l'homme le plus imposant de son aiècle, et il avait un langage aussi imposant que sa personne. Il représentait donc glorieusement la république française. Il n'avait pas mission pour négocier ; c'est Clarke qui était revêtu de tous les pouvoirs à cet égard, et Clarke, qu'il avait mandé, n'était point encore arrivé au quartiergénéral, Mais il ponyait considérer les préliminaires de la paix comme un armistice, ce qui était dans les attributiona dea généraux ; d'ailleurs , il était certain que Clarke signerait tout ce qu'il aurait fait. et il entra sur-le-champ en pourparler. Le plus grand souci de l'empereur et de ses envoyés était le réglement de l'étiquette. D'après un ancien usage,

l'empereur avait sur les rois de France l'honneur de l'initiative; il était tonjours nommé le premier dans le protocole des traités, et ses ambassadeurs avaient le pas aur les ambassadeurs français. C'était le scul souverain auquel ect bonneur fût concédé par la France. Les deux envoyés de l'empereur consentaient à reconnaître sur-le-champ la république française, si l'ancienne étiquette était conservée. - La république française, répondit fièrement Bonaparte, n'a pas besoin d'être reconnue: elle est en Europe comme le soleil sur l'horizon : tant pia pour les aveugles qui ne savent ni le voir ni en profiter. - Il refusa l'article de la reconnaissance. Quant à l'étiquette . il déclara que ces questions étaient fort indifférentes à la république française; qu'on pourrait s'entendre à cet égard avec le directoire, et qu'il ne serait probablement pas éloigné de sacrifier de semblables intérêts à des avantagea réels; que, pour le moment, on traiterait aur le pied de l'égalité, et que la France et l'empereur auraient alternativement l'initiative.

On aborda ensuite les questions essentielles. Le premier et le plus important article était la cession des provinces belgiques à la France. Il ne pouvait plus entrer dans l'intention de l'Autriche de lea refuser. Il fut convenu d'abord que l'empereur abandonnerait à la France toutes ses provinces belgiquea; qu'en outre il consentirait, comme membre de l'empire germanique, à ce que la France étendit sa limite insqu'au Rhin, il a'agissait de trouver des indemnités, et l'empereur avait exicé qu'on lui en procuett de auffisantes, soit en Allemagne, soit en Italie. Il y avait deux moyena de lui en procurer en Allemagne ; fui donner la Bavière, on séculariser divers états ecclésiaatiques de l'empire. La première idée avait plus d'une fois occupé la diplomatie européenne. La seconde était due à Rewbell, qui avait imaginé ce moyen comme le plus convenshle et le plus conforme à l'esprit de la révolution. Ce n'était plus le temps. en effet, où des évêques devaient être souverains temporela, et il était ingénieux de faire payer à la puissance ecclesiastique les agrandissements que recevait la république française. Maia lea agrandissements de l'empereur en Allemagne ne pouvaient que difficilement obtenir l'assentiment de la Prusse. D'ailleurs, ai on donnait la Bavière, il fallait tronver des indemnités pour le prince qui la possédait. Enfin les états d'Allemagne étant sous l'influence immédiate de l'empereur, il ne gagnait pas beaucoup à les acquérir, et il aimait beaucoup mieux des agrandissementa en Italie,

qui ajoutaient véritablement de nouveaux territoires à sa puissance. Il fallait donc songer à chercher des indemnités en Italie.

Si on avait consenti à rendre sur-le-champ à l'empereur la Lombardie; si on avait pris l'engagement de conserver dans son état actuel la république de Venise, et de ne pas faire arriver la démocratie jusqu'aux frontières des Alpes, il aurait consenti sur-le-champ à la paix, et aurait reconnu la république eispadane, composée du duché de Modène, des deux légations et de la Romagne, Mais replacer la Lombardie sous le jong de l'Autriche, la Lombardie qui nous avait montré tant d'attachement, qui avait fait pour nous tant d'efforts et de sacrifices, et dont les principaux habitants s'étaient si fort compromis, était un acte odieux et une faiblesse, ear notre situation nous permettait d'exiger davantage. Il fallait donc assurer l'independance de la Lombardie, et chercher en Italie des indemnités qui dédommageassent l'Autriche de la double perte de la Belgique et de la Lombardie. Il y avait un arrangement tout simple, qui s'était présenté plus d'une fois à l'esprit des diplomates européens, qui plus d'une fois avait été un sujet d'espérance pour l'Autriche et de crainte pour Venise, c'était d'indemniser l'Autriche avec les états vénitiens. Les provinces illyriennes. l'Istrie et toute la Baute-Italie, depuis l'Izonzo jusqu'à l'Oglio, formaient de riches possessions, et pouvaient fournir d'amples dédommagements à l'Autriche. La manière dont l'aristoeratie vénitienne s'était conduite avec la France, ses refus constants de s'allier avec elle, ses armements secrets, dont le but évident était de tomber sur les Français en eas de revers, le soulèvement récent des montagnards et des paysans, l'assassinat des Français, avaient rempli Bonaparte d'indignation. D'ailleurs, si l'empereur pour qui Venise s'était secrétement armée, acceptait ses dépouilles, Bonaparte, contre qui elle avait fait ces armements, ne pouvait avoir aucun serupule à les céder. Du reste, il v avait des dédommagements à offrir à Venise. Ou avait la Lombardie, le duehé de Modène, les légations de Bologne et de Ferrare, la Romagne, provinces riches et eonsidérables, dont une partie formait la république cispadane. On pouvait indemniser Venise avec quelques-unes de ces provinees. Cet arrangement parut le plus convenable, et là , pour la première fois , fut arrêté le principe de dédommager l'Autriche avec les provinces de la terre ferme de Venise, sauf à dédommager celle-ci avec d'autres provinces italiennes.

On en référa à Vienne, dont on était à peine éloigné de vingt-cinq lieues. Ce genre d'indemnité fut agréé; les préliminaires de la paix furent aussitôt fixes et rédigés en articles, qui durent servir de hase à une négociation définitive. L'empereur abandonnait à la France toutes ses possessions des Pays-Bas, et consentait, comme membre de l'empire, à ce que la république acquit la limite du Rhin. Il renoncait en outre à la Lombardie. En dédommagement de tous ces sacrifices, il recevait les états vénitiens de la terre ferme. l'Illyrie . l'Istrie et la Haute-Italie jusqu'à l'Oglio. Venise restait indépendante, conservait les îles loniennes, et devait recevoir des dédommagements pris sur les provinces qui étaient à la disposition de la France. L'empereur reconnaissait les républiques qui allaient être fondées en Italie. L'armée française devait se retirer des états autrichiens, et cantonner sur la frontière de ces états. c'est-à-dire, évacuer la Carinthie et la Carniole, et se placer sur l'Izonzo et aux debouchés du Tyrol. Tous les arrangements relatifs aux provinces et au gouvernement de Venise devaient être faits d'un commun accord avec l'Autriche. Deux congrès devaient s'ouvrir. l'un à Berne pour la paix particulière avec l'empereur, l'autre dans une ville d'Allemagne pour la paix avec l'empire. La paix avec l'empereur devait être conclue dans trois mois, sous peine de la nullité des préliminaires, L'Autriche avait de plus une raison puissante de hâter la conclusion du traité définitif; c'était d'entrer au plus tôt en possession des provinces venitiennes, afin que les Français n'eussent pas le temps d'y répandre les idées révolutionnaires.

Le projet de Bonaparte était de démembrer la république cispadane, composée du duehé de Modène, des deux légations et de la Romagne; de réunir le duché de Modène à la Lombardie, et d'en composer une seule république, dont la capitale serait Milan, et dont le nom scrait Cisalpine, à cause de sa situation par rapport aux Alpes, Il voulait ensuite donner les deux légations et la Romagne à Venise, en avant soin de soumettre son aristocratie et de modifier sa constitution. De cette manière, il existerait en Italie deux républiques, alliées de la France, lui devant leur existence, et disposées à concourir à tous ses plans. La Cisalpine aurait pour frontière l'Oglio, qu'il serait facile de retrancher. Elle n'avait pas Mantoue, qui restait avec le Mantouan à l'empereur : mais on pouvait faire de Pizzighitone, sur l'Adda, une place de premier ordre; on pouvait relever les murs de Bergame et de Crème. La république de Venise avec ses lles, arec le Dogado et la Polesine qu'on techerait de lai conserver, avec les deux légations et la Romagne, qu'on lui donnerait, avec la province de Masse-Carrara, et le golfe de la Specia, qu'on y ajouterait dans la Méditerannée, serait une puissance maritime touchant à la foia sux deux mers.

On se demande pourquoi Bonaparte ne profitait pas de sa position pour rejeter tout à fait les Autrichiens hors de l'Italie; pourquoi surtont il les indemnisait aux dépens d'une puissance neutre, et par un attentat semblable à celui du partage de la Pologne, D'abord, était-il possible d'affranchir entièrement l'Italie? Ne fallait-il pas bouleverser encore l'Europe, pour la faire consentir au renversement du pape, du roi de Piémont, du grand-duc de Toscane, des Bourbons de Naples, et du prince de Parme? La république française était-elle capable des efforts qu'une telle entreprise aurait encore exigés? N'était-ce pas beauconp de jeter dans cette campagne les germes de la liberté, en instituant deux republiques, d'où elle ne manquerait pas de s'étendre bientôt jusqu'au fond de la Péninsule? Le partage des états vénitiens n'avait rien qui ressemblát à l'attentat célèbre qu'on a si souvent reproché à l'Europe. La Pologne fut partagée par les puissances mêmes qui l'avaient soulevée, et qui lui avaient promis solennellement leurs secours, Venise, à qui les Français avaient sincèrement offert leur amitié. l'avait refusée, et se préparait à les trahir, et à les surprendre dans un moment de péril. Si elle avait à se plaindre de quelqu'un, c'était des Autrichiens, au profit de qui elle voulait trabir les Français. La Pologne était un état dont les limites étaient clairement tracées sur la carte de l'Europe , dont l'indépendance était, pour ainsi dire, commandée par la nature, et importait au repos de l'Oceident : dont la constitution . quoique vicieuse, était généreuse ; dont les citovens, indignement trahis, avaient déployé un beau courace, et mérite l'intérêt des nations civilisées, Venise, an contraire, n'avait de territoire naturel que ses lagunes, car sa puissance n'avait jamais résidé dans ses possessions de terre ferme; elle n'était pas détruite, parce que certaines de ses provinces étaient échangées contre d'autres : sa constitution était la plus inique de l'Europe : son gouvernement était abhorré de ses sujets ; sa perfidie et sa lacheté ne lui donnaient aucun droit ni à l'intérêt, ni à l'existence. Rien donc dans le partage des états vénitiens ne pouvait être comparé au

partage de la Pologne, si ce n'est le procédé partieulier de l'Autriche.

D'ailleurs, pour se dispenser de donner de pareilles Indemnités aux Autrichiens, il fallait les chasser de l'Italie, et on ne le pouvait qu'en traitant dans Vienne même. Mais il aurait fallu pour cela le concours des armées du Rhin, et on avait écrit à Bonaparte qu'elles ne pourraient entrer en campague avant un mois. Il ne lui restait, dans cette aituation , qu'à rétrograder , pour attendre leur entrée en campagne, ce qui exposait à bien des inconvénients; car il eut donné par-là à l'archiduc le temps de préparer une armée formidable contre lui, et à la Hongrie de se lever en masse pour se jeter sur ses flancs. De plus, il fallait rétrograder, et presque avouer la témérité de sa marche. En acceptant les préliminaires, il avait l'honneur d'arracher seul la paix ; il reeueillait le fruit de sa marche si bardie; il obtenait des conditions qui , dans la situation de l'Europe , étaient fort brillantes, et qui étaient surtout beaucoup plus avantageuses que celles qui avaient été fixées à Clarke, puisqu'elles stipulaient la ligne du Rhin et des Alpes, et une république en Italie. Ainsi, moitié par des raisons politiques et militaires , moitié par des considérations personnelles, il se décida à signer les préliminaires. Clarke n'était pas encore arrivé au quartier-général. Avec sa bardiesse accoutumée et l'assurance que lui donnaient sa gloire. son nom, et le vœu général pour la paix. Bonaparte passa outre, et signa les préliminaires, comme s'il eût eté question d'un simple armistice. La signature fut donnée à Léoben, le 29 germinal an V (18 avril 1797).

Si dans le moment il eut connu ce qui se passait sur le Rhin, il ne se serait pas tant bâté de signer les preliminaires de Léobeu; mais il ne savait que ce qu'on lui avait mandé, et on lui avait mandé que l'inaction serait longue. Il fit partir sur-lechamp Masseua pour porter à Paris le traité des preliminaires. Ce brave général était le seul qui n'eût pas été député pour porter des drapeaux, et recevoir à son tour les bonneurs du triomphe. Bonaparte jugea que l'occasion de l'envoyer était belle et digne des grands services qu'il avait rendus. Il expédia des courriers pour les armées du Rhin et Sambre-et-Meuse, qui passèrent par l'Allemagne, afin d'arriver beaucoup plus vite, et de faire cesser les hostilités si elles étaient commencées.

Elles l'étaient, en effet, à l'instant même de la signature des préliminaires. Hoche, impatient de-

puis longtemps d'entrer en action, ne cessait de 1 demander les hostilités. Moreau était accourn à Paris pour solliciter les fonds nécessaires à l'achat d'un équipage de pont, Enfin l'ordre fut douné. Hoche, à la tête de sa belle armée, déboucha par Neuwled, tandis que Championnet, avec l'alle droite, débonehait par Dusseldorf, et marchait sur Uckerath et Altenkirchen. Hoche attsqua les Autrichiens à Heddersdoff, où ils avaient élevé des retranchements considérables , leur tua beaucoup de monde, et leur fit einq mille prisonniers. Après cette belle action, il s'avança rapidement sur Francfort, battant toujours Kray, et cherchant à lui couper la retraite. Il allait l'envelopper par une manœuvre habile, et l'enlever peut-être, lorsqu'arriva le courrier de Bonaparte, qui annoncait la signature des préliminaires. Cette circonstance arreta Hoebe au milieu de sa marche victorieuse, et lui causa un vif chagrin, car il se voyalt encore une fois arrêté dans sa carrière. Si du moins on cut fait passer les courriers par Paris, il aurait eu le temps d'enlever Kray tout entier, ee qui aurait ajouté un beau fait d'armes à sa vie, et aurait eu l'influence la plus grande sur la suite des négoclations. Tandis que Hoche se portait si rapidement sur la Nidda, Desaix, qui avait reçu de Moreau l'autorisation de franchir le Rhin, tentait une des actions les plus hardies dont l'histoire de la guerre fasse mention. Il avait choisi pour passer le Rhin un point fort au-dessous de Strasbourg, Après avoir échoué avec ses troupes sur une tle de gravier, il avait enfin abordé la rive opposée ; il était resté là pendant vingt-quatre beures, exposé à être jeté dans le Rhin, et obligé de lutter contre toute l'armée autrichienne pont se maintenir dans des taillis. des marécages, en attendant que le pont fût jeté sur le fleuve. Enfin le passage s'était opéré; on avait poursuivi les Autrichiens dans les Montagues Noires, et on s'était emparé d'nne partie de leurs administrations. Icl encore l'armée fut arrêtée an milieu de ses succès par le courrier parti de Léobeu, et on dut regretter que les faux avis donnés à Bonaparte l'eussent engagé à signer si tôt.

Les courriers arrièrent ensuite à Paris , où Its causierent une grande joie à ecus qui , soubstitient I a pait, mais non au directoire, qui, jugeant notre situation formidable, vopait arec peine qu'on n'en etil past ireu napri plus arantageux. Larérellière et Rewhell désiraient en philosophes l'affranchissement entiler de l'Italie; Barras soubsitait, en fougueux révolutionnaire, que la république humiliat le poissances; Caron, qui affectait la modération

depuis quelque temps, qui appuysit assez généralement les veux de l'opposition, approurait la paix, et prétendait que, pour l'Oshtenir durable, il ne fallait pas trop humilier l'empreur. Il y cut de vires discussions au directoire sur les prélininaires; ocpendant, pour ne pas trop indisposer l'Opinion, et ne point paraître désirer une guerre éternelle, il fut décidé qu'on approuversit les bases posées à Léobes.

Tandis que ees choses se passaient sur le Rhin et en France, des événements importants éclataient en Italie. On a vu que Bonaparte, averti des troubles qui acitaient les états vénitiens, du soulèvement des montagnards contre les villes, de l'échec des Brescians devant Salo, de la capture de deux eents Polonais, de l'assassinat d'une grande quantité de Français, de l'emprisonnement de tous lenrs partisans, avait écrit de Léoben une lettre foudroyante au sénat de Venise. Il avait chargé son aide-de-camp Junot de la lire lui-même au senat, de demander ensuite l'élargissement de tous les prisonniers, la recherche et l'extradition des assassins, et il lui avait prescrit de sortir de suite de Venise, en faisant afficher une déclaration de guerre, si une pleine satisfaction n'était accordée. Junot fut présenté au sénat le 26 germinal 15 avril. Il lut la lettre menaçante de son général, et se comporta avec toute la rudesse d'un soldat, et d'un soldat victorieux. On lui répondit que les armements qui avaient été faits n'avaient pour hut que de maintenir la subordination dans les états de la république; que si des assassinats avaient été commis, c'était un malheur involontaire, qui serait réparé. Junot ne voulait pas se payer de vaines paroles, et menacait de faire afficher la déclaration de guerre si on n'élargissait pas les prisonniers d'état et les Polonais, si on ne donnait pas l'ordre de désarmer les montagnards et de poursuivre les auteurs de tous les assassinats. Cependant on parvint à le calmer, et il fut arrêté, avec lui et le ministre français Lallemant, qu'on allait écrire au général Bonsparte, et lui envoyer deux députés pour convenir des satisfactions qu'il avait à exiger. Les deux députés choisis furent François Bonat et Léonard Justiniani.

Mais, pendant ez temps, l'agitation continuait dans les états vénitiens. Les villes étalent tonjours en hostilité avec la population des campagnes et des montagnes. Les agents du parti aristocratique et moneal répandaient les bruits les plus faux sur le sort de l'armée française en Autièle. Ils préfendaient mié-lle avait été envelopoée et détruite, et ils s'appuyaient sur deux faits pour autoriser leurs fausses nouvelles, Bonaparte, en attirant à lui les deux corps de Joubert et de Bernadotte, qu'il avait fait passer, l'un par le Tyrol, l'autre par la Carniole, avait découvert ses ailes. Joubert avait battu et rejeté Kerpen au-delà des Alpes, mais il avait laissé Laudon dans une partie du Tyrol, d'où celui-ci avait bientôt reparu soulevant toute la population fidèle de ces montagnes. et descendant l'Adige pour se porter sur Vérone, Le général Servier , laissé avec douze cents hommes à la garde du Tyrol, se retirait pied à pied sur Vérone, ponr venir se réfugier auprès des troupes françaises laissées dans la Haute-Italie, En même temps, un corps de même force , laissé dans la Carniole, se retirait devant les Croates, insurgés comme les Tyroliens, et se repliait sur Palma-Nova, C'étaient là des faits insignifiants, et le ministre de France, Lallemant, s'efforçait de démontrer au gouvernement de Venise leur peu d'importance pour lui épargner de nouvelles imprudences; mais tous ses raisonnements étaient inutiles : et tandis que Bonaparte obligeait les plénipotentiaires à venir traiter au milieu de son quartier général, on répandait dans les états de Venise qu'il était battu . debordé, et qu'il allait périr dans sa folle entreprise. Le parti ennemi des Français et de la révolution, à la tête duquel étaient la plupart des membres du gouvernement vénitien, sans que le gouvernement parût y être lui-même, se montrait plus exalté que jamais. C'est à Vérone surtout que l'agitation était grande, Cette ville , la plus importante des états vénitiens, était la première exposée à la contagion révolutionnaire, car elle venait immédiatement après Salo sur la ligne des villes insurgées. Les Vénitiens tenaient à la sauver et à en chasser les Français. Tout les y enconrageait, tant les dispositions des babitants , que l'affluence des montagnards et l'approche du général Laudon. Déjà il s'y trouvait des troupes italiennes et esclavonnes, au service de Venise. On en fit approcher de nouvelles, et bientôt toutes les communications furent interceptées avec les villes voisines. Le générsl Balland , qui commandait à Vérone la garnison française, se vit séparé des autres commandants places dans les envirous. Plus de vingt mille montagnards inondaient la campagne. Les détachements français étaient attaqués sur les routes : des capucins préchaient la populace dans les rues, et on vit paraltre un fanx manifeste du podestat de Vérone, qui encourageait au massacre des Français. Ce manifeste était supposé, et le nom de

Battaglia, dont on l'avait signé, suffisieit pour en provere la fauscieté; mais il un'envira pas moines provere la fauscieté; mais il un'envira pas moines contribuer à échamfer les têtes. Enfin, un avis emmé des chets du part dans Vérone a monogait au un général Laudon qu'il pouvait s'avancer, et qu'on passit part dans Vérone annogait passit part dans les journées des Begraninal (15 et 16 avril) que tout ceci se des Begraninal (15 et 16 avril) que tout ceci se che moment parsissait neuen convertie de Léchon, et de le moment parsissait en effet des mieux choisis pour une explosion.

Le général Balland se tenait sur ses gardes. Il avait donné à toutes ses troupes l'ordre de se retirer dans les forts au premier signal. Il réclama auprès des autorités vénitiennes contre les traitements exercés à l'égard des Français, et surtout contre les préparatifs qu'il voyait faire, Mais il n'obtint que des paroles évasives et point de satisfaction reelle. Il ccrivit à Montoue, à Milan, pour demander des secours, et il se tint prét à s'enfermer dans les forts. Le 28 germinal (17 avril), jour de la seconde fête de Pâques, une agitation extraordinaire se manifesta dans Vérone; des bandes de paysans y entrerent en criant : Mort aux jacobins! Balland fit retirer ses troupes dans les forts , ne laissa que des détachements aux nortes. et signifia qu'au premier acte de violence, il foudroierait la ville. Mais vers le milieu du jour, des coups de sifflet furent entendus dans les rues; on se précipita sur les Français, des bandes armées assaillirent les détachements laissés à la garde des portes, et massacrèrent ecux qui n'eurent pas le temps de rejoindre les forts. De féroces assassins couraient sur les Français désarmés que leurs fonctions retenaient dans Vérone, les poignardaient et les jetaient dans l'Adige. Ils ne respectaient pas « même les hôpitaux, et se souillèrent du sang d'une partie des malades. Cependant tous ceux qui pouvaient s'échapper, et qui n'avaient pas le temps de courir vers les forts, se jetaient dans l'bôpital du gouvernement, où les autorités vénitiennes leur donnèrent asile, pour que le massacre ne parût pas leur ouvrage. Dejà plus de quatre cents malbeureux avaient péri, et la garnison française frémissait de rage en voyant les Français égorges et leurs cadavres flottant au loin sur l'Adige. Le gégéral Balland ordonna aussitôt le feu , et couvrit la ville de boulets. Il pouvait la mettre en cendres. Mais si les montagnards qui avaient déborde s'en inquiétaient peu, les habitants et les magistrats vénitiens effrayés voulurent parlementer pour sauver leur ville. Ils envoyèrent un parlementaire au genéral Balland pour s'entendre avec lui et arrêter

le désastre. Le général Balland consentit à entendre | les pourpariers, afin de sauver les malheureux qui s'étaient réfugiés au palais du gouvernement, et sur lesquels on menacait de venger tout le mal fait à la ville. Il y avait là des femmes, des enfants appartenant aux employés des administrations, des malades échappés aux hôpitaux, et il importait de les tirer du péril. Balland demandait qu'on les lui livrât sur-le-ehamp, qu'on fit sortir les montaguards et les régiments esclavons , qu'on désarmât la populace, et qu'on lui donnat des otages pris dans les magistrats vénitiens, pour garants de la soumission de la ville. Les parlementaires demandaient qu'un officier vint traiter au palais du gouvernement. Le brave chef de brigade Beaupoil eut le eourage d'aecepter cette mission. Il traversa les flots d'une populace furieuse, qui voulait le mettre en pièces, et parvint enfin auprès des autorités vénitiennes. Toute la nuit se passa en values diseussions avec le provéditeur et le podestat, sans pouvoir s'entendre. On ne voulait pas désarmer, on ne voulait pas donner d'otages, on voulait des garanties contre les vengeances que le général Bonaparte ne manquerait pas de tirer de la ville rebelle. Mais pendant ces pourparlers. la convention de ne pas tirer dans l'intervalle des conférences n'était pas exécutée par les hordes furieuses qui avalent envahi Vérone; on se fusillait avec les forts, et nos troupes faisalent des sorties. Le lendemain matin, 29 germinal (18 avril), le chef de hrigade Beaupoil rentra dans les forts, au milieu des plus grands périls, sans avoir rien ohtenu. On apprit que les magiatrats vénitiens, ne pouvant gouverner cette multitude furieuse, avaient disparu. Les coups de fusil recommencèrent contre le fort. Alors le géneral Balland fit de nouveau mettre le feu à ses pièces, et tira sur la ville à toute outrance. Le feu éelata dans plusieurs quartiers. Quelquesuns des principaux habitants se réunirent au palais du gouvernement pour prendre la direction de la ville en l'absence des autorités. On parlementa de nouveau, on convint de ne plus tirer; mais la convention n'en fut pas mieux exécutée par les insurgés, qui ne cessèrent de tirer sur les forts. Les féroces paysans qui couvraient la eampagne se jetérent sur la garnison du fort de la Chiusa place aur l'Adige, et l'égorgèrent, Ils en firent de même à l'égard des Français répandus dans les villages autour de Vérone.

Mais l'instant de la vengeance approchait. Des courriers partis de tous côtés étaient allés prévenir le général Kilmaine. Des troupes accouraient de

toutes parts. Le général Kilmaine avait ordonné au général Chabran de mareher sur-le-champ avec douze cents hommes; au chef de la légion lombarde, Lahoz, de s'avancer avec huit cents; aux généraux Victor et Baraguey-d'Hilliers , de marcher avec leurs divisions. Pendant que ces mouvements de troupes s'exécutaient , le général Laudon venait de recevoir la nouvelle de la signature des préliminaires, et s'était arrêté sur l'Adige. Après un combat sauglant, que le général Chahran eut à livrer aux troupes vénitiennes, la ville de Vérone fut entourée de toutes parts, et alors les furieux qui avaient massacré les Français passèrent de la plus atroce violence au plus grand abattement. On n'avait eessé de parlementer et de tirer pendant les journées du 1" au 5 floréal (du 20 au 24 avril). Les magistrats vénitiens avaient reparu; ils voulaient encore des garanties contre les vengeances qui les menacajent; on leur avait donné vingt-quatre heures pour se décider; ils disparurent de nouveau. Une municipalité provisoire les remplaca, et en voyant les troupes françaises maîtresses de la ville et prêtes à la réduire en cendres, elle se rendit sans conditions. Le général Kilmaine fit ee qu'il put pour empêcher le pillage; mais il ne put sauver le Montde-Picté, qui fut en partie dépouillé. Il fit fusiller quelques-uns des ehefs connus de l'insurrection, pris les armes à la main ; il imposa pour la solde de l'armée une contribution de onze cent mille francs à la ville, et lanca sa cavalerie sur les routes pour désarmer les paysans, et sabrer ceux qui résisteraient. Il s'efforça ensuite de retablir l'ordre, et fit sur-le-champ un rapport au général en ébef, pour attendre sa decision à l'égard de la ville rebelle. Tels furent les massacres connus sous le nom de Páques véronaises.

Pendant que cet événement se passait à Vérone, il se commettait à Venise même un acte plus odieux encore, s'il est possible. Un reglement defendait aux vaisseaux armés des puissances belligérantes d'entrer dans le port du Lido. Un lougre commandé par le capitaine Laugier, faisant partie de la flotille française dans l'Adriatique, chassé par des frégates autrichiennes, s'était sauvé sous les batteries du Lido, et les avait saluées de neuf eoups de eanon. On lui signifia de s'éloigner malgré le temps et malgré les vaisseaux ennemis qui le poursuivaient. Il allait obéir , lorsque , sans lui donner le temps de prendre le large, les hatteries font feu sur le malheureux vaisseau, et le eribleut sans pitié. Le capitaine Laugier, se comportant avec un généreux dévouement, fait descendre son équipage à fond de cale, et monte sur le pont, avec un porteroix, pour se faire entendre et répéter qu'il se retire. Mais il tombe mort sur le pont avre deux hommes de son équipage. Buns le même moment, des chaiotiques voitiennes, montées par des Esdavons, abordent le lougre, fondent sur le pont et mossacrent l'équipage, à l'exceptioné deux outrois malbeureux qui sont conduits à Venise. Ce déplorable érainement cut leu le 4 fordés (26 avril).

rable événement eut lieu le 4 floréal (23 avril). Dans ce moment, on apprensit, avec les massacres de Vérone, la prise de cette ville et la signature des préliminaires. Le gouvernement se voyait tout à fait compromis, et ne pouvait pins compter aur la ruine du général Bonaparte, qui, loin d'être enveloppé et battu, était au coutraire victorieux, et venait d'imposer la osix à l'Autriche. Il allait se trouver mainteuant en présence de ce général toutpuissant dont il avait refusé l'alliance, et dont il venait de massacrer les soldats. Il était plongé dans la terreur. Ou'il cut ordonne officiellement et les massacres de Vérone, et les cruautés commises an port du Lido, ce n'était pas vraisemblable, et on ne connaîtrait pas la marche des gouvernements dominés par les factions, si on le supposait. Les gouvernements qui sont dans cette situation n'ont pas besoin de donner les ordres dont ils souhaitent l'exécution; ils n'ont qu'à laisser agir la faction dont ils partagent les vœux. Ils lui livrent leurs moyens, et font par elle tout ce qu'ils n'oseraient pas faire eux-mêmes. Les insurgés de Vérone avaient des canons; ils étaieut appuyés par les régiments réguliers vénitiens; le podestat de Bergame, Ottolini, avait reçu de longue main tout ce qui était nécessaire pour armer les paysans; ainsi, après avoir fourni les movens, le gouvernement n'avait qu'à laisser faire, et c'est ainsi qu'il se conduisit. Dans le premier instant cependant, if commit une imprudence : ce fut de décerner une récompense au commandant du Lido, pour avoir fait respecter, dit-ii, les lois vénitiennes. Il ne pouvait donc se flatter d'offrir des excuses valables an général Bonaparte. Il envoya de nouvelles instructions aux deux députés Donat et Justiniani, qui n'étaient chargés d'abord que de répondre aux sommations faites par Junot le 26 germinal (15 avrii). Alors les événements de Vérone et du Lido n'étaient pas connus; mais maintenant les deux députés avaient une bien antre tâche à remplir, et bien d'autres événements à expliquer, Ils s'avancèrent au milieu des cris d'aliègresse excités par la nouvelle de la paix, et ils comprirent bientôt qu'enx seuls auraient sujet d'être tristes, au milieu de ces

granda événements. Ils apprirent en route que Bonaparte, pour les punir du refus de son alliance, de leurs rigueurs contre ese partisans, et de quelques assassinats isotés commis sur les Français, avait cédé une partie de leurs provinces à l'autiche. Que serait-ce quand il connaltrait les odieux événements uni syalent suivi!

Bonaparte revenait déjà de Léoben . et suivant la teneur des préliminaires, repliait son armée aur les Alpes et l'Izonzo. lis le trouvèrent à Gratz, et lui furent présentés le 6 floréal (25 avril), Il ne connaissait encore dans ce moment que les massacres de Vérone, qui avaient commencé le 28 germinal (17 avril), et point encore celui du Lido , qui avait eu lieu le 4 floréal (23 avril), Ils s'étaient munis d'une lettre du frère du général, pour être pius gracieusement accueiilis. Ils abordèrent en tremblant cet homme rraiment extraordinaire, dirent-ils, par la vivacité de son imagination, la promptitude de son esprit, et la force invincible de ses sentiments\*. Il les accueillit avec politesse, et, contenant son courroux, leur permit de s'expliquer longuement; puis, rompant le silence : « Mes prisonniers , leur dit-il , sont-ila délivrés? Les assassins sont-its poursuivis? Les paysans sont-ils desarmes? Je ne veux plus de vaines paroles ; mes soldats ont été massacrés, il faut une vengeance éclatante! » Les deux envoyés voulurent revenir sur les circonstances qui les avaient obligés de se prémunir contre l'insurrection, sur les désordres inséparables de pareils événements, sur la difficulté de saisir les vrais assassins. « Un gouvernement, reprit vivement Bonaparte, aussi bien servi par ses espions que le vôtre, devrait connattre les vrais instigateurs de ces assassinats. Au reste . ie sais bien qu'il est aussi méprisé que méprisable, qu'il ne peut plus désarmer ceux qu'il a armés; mais je les désarmerai pour lui. J'ai fait la paix , j'ai quatre-vingt mille hommes; j'irai briser vos Plombs, je serai un second Attila pour Venise. Je ne veux plus ni inquisition, ni livre d'or; ce sont des institutions des siècles de barbarie. Votre gouvernement est trop vieux , il faut qu'il s'ecroule. Quand J'étais à Gorice, J'offris à M. Pezaro mon alliance et des conseils raisonnables. Il me refusa. Vous m'attendiez à mon retour pour me couper la retraite; eh bien! me voici. Je ne veux plus traiter, je veux faire la loi. Si vous n'avez pas autre

\* Veramente originale, ma forse non piu che per vivacità d'imaginazione, robustezza invincibile di sentimento, ed artifità nel ravvisario esternamente. chose à me dire, je vous déclare que vous pouvez vous retirer. »

Ces paroles, prononcées avec conrroux, attérèrent les envoyes vénitiens. Ils sollicitérent une seconde entrevue, mais ils ne purent pas obtenir d'autres paroles du général, qui persista tonjours dans les mêmes intentions, et dont la volonté évidente était de faire la loi à Venise, et de détruire par la force une aristocratie qu'il n'avait pu engager à s'amender par ses conseils. Mais hientôt ils eurent de bien autres suiets de crainte, en apprenant avec détail les massaeres de Vérone, et surtout l'odieuse cruanté commise au port du Lido, N'osant se présenter à Bonaparte, ils hasardèrent de lui cerire une lettre des plus soumises, pour lui offrir toutes les explications qu'il pourrait désirer. - Je ne puis, leur répondit-il, vons recevoir tout couverts du sang français : le vous écouterai quand vous m'aurez livre les trois inquisiteurs d'état, le commandant du Lido, et l'officier chargé de la police de Venise. - Cependant, comme ils avaieut reçu un dernier courrier relatif à l'événement du Lido, il consentit à les voir, mais il refusa d'écouter aucune proposition, avant qu'on lui eût livré les têtes qu'il avait demandées. Les deux Vénitions, cherchant alors à user d'une puissance dont la république avait souvent tire un utile parti, essayèrent de lui proposer une réparation d'un autre genre. « Non , non , répliqua le général irrité , » quand vous couvririez cette plage d'or, tous vos » trésors, tous ceux du Pérou, ne pourraient payer · le sang d'un seul de mes soldats. »

Bonaparte les congédia. C'était le 13 floréal (2 mai); il publia sur-le-champ un manifeste de guerre contre Venise. La constitution française ne permettait ni au directoire, ni aux généraux, de déclarer la guerre, mais elle les autorisait à repousser les hostilites commencées. Bonaparte, s'étayant sur cette disposition et sur les événements de Vérone et du Lido, déclara les hostilités commeneées, somma le ministre Lallemant de sortir de Venise, fit abattre le liou de Saint-Marc dans toutes les provinces de la terre ferme, municipaliser les villes, proclamer partout le renversement du gouvernement vénitien, et, en attendant la marche de ses troupes qui revenaient de l'Autriche, ordonna au général kilmaine de porter les divisions Baragueyd'Ilillers et Vietor sur le bord des lagunes. Ses déterminations, aussi promptes que son courroux, s'exécutérent sur-le-champ. En un clin d'œil, on vit disparaître l'antique lion de Saint-Marc des bords de l'Izonzo jusqu'à ceux du Mincio, et partout il

fut remplacé par l'arbre de la liberté. Des troupes s'avancèrent de toutes parts, et le canon français retentit sur ces rivages, qui depuis si longtemps n'avaient pas entendu le canon cunemi.

L'antique ville de Venise, placée au milieu de ses lagunes, pouvait présenter encore des difficultés presque invincibles, même au général qui venait d'humilier l'Autriche, Toutes les lagunes étaient armées. Elle avait trente-sept galères , cent soixantehuit barques canonnières, portant sept cent cinquante bouches à feu, et huit mille cinq cents matelots on canonniers. Elle avait pour garnison trois mille cinq cents Italiens, et onze mille Esclavons, des vivres pour huit mois, de l'eau douce pour deux, et les moyens de renouveler ces provisions. Nous n'étions pas maltres de la mer: nous n'avions point de barques canonnières pour traverser les lagunes; il fallait s'avancer, la sonde à la main, le long de ces canaux inconnus pour nous, et sous le feu d'innombrahles batteries. Quelque braves et audacieux que fussent les vainqueurs de l'Italie, ils pouvaient être arrêtes par de pareils obstacles, et condamnés à un siège de plusieurs mois. Et que d'événements aurait pu amener un delai de plusieurs mois! L'Autriche repoussée pouvait rejeter les préliminaires, rentrer dans la liee, ou faire naître de nouvelles chances,

Mais si la situation militaire de Venise présentait des ressources, son état intérieur ne permettait pas qu'on en fit un usage energique. Comme tous les corps usés, cette aristocratie était divisée; elle u'avait ni les mènues interêts, ni les mêmes passions. La haute aristocratie, maîtresse des places. des honneurs, et disposant de grandes richesses, avait moins d'ignorance, de prejugés et de passious que la noblesse inférieure; elle avait surtout l'ambition du pouvoir. La masse de la noblesse, exclue des emplois, vivant de secours, ignorante et furieuse, avait les véritables préjuges aristocratiques. Unie aux pretres, elle excitait le peuple, qui lui appartenait, comme il arrive dans tous les états où la classe moyenne n'est pas encore assez puissante pour l'attirer à elle. Ce peuple, compose de marins et d'artisans, dur, superstitieux, et à demi sauvage, etait prêt à se livrer à toutes les fureurs. La classe movenne, composée de bourgeois, de commercants, de gens de loi, de médecins, etc., soubaitait comme partout l'établissement de l'egalité civile, se réjonissait de l'approche des Français, mais n'osait pas laisser éclater sa joie, en voyant un peuple qu'on pouvait pousser aux plus grands exces, avant qu'nne

révolution fut opérée. Enfin, à tous ces éléments de division se joignait un etirconstance moins dangereuse. Le gouvernement vénitien était servipar des Esclavons. Cette soldateque hasbare, etrangère au peuple vénitien, et souvent en bostilité avez lui, n'attendait qu'une occasion pour se livrer au piliage, sans le projet de servir aucun parti.

Telle était la situation intérieure de Venise, Ce corps usé était prêt à se disloquer. Les grands , en possession du gouvernement, étaient effrayés de lutter contre un guerrier comme Bonaparte; malgré que Venise pût très-bien résister à une attaque, ils n'envisageaient qu'avec épouvante les horreurs d'un siège, les fureurs auxquelles deux partis irrités ne manqueraient pas de se livrer. les exeès de la soldatesque esclavonne, les dangers auxquels serait exposée Venise, avec ses établissements maritimes et commerciaux; ils redoutaient surtout de voir leurs propriétés, toutes situées sur la terre ferme, séquestrées par Bonaparte, et menacées de confiscation. Ils craignaient même pour les pensions dont vivait la petite noblesse, et qui seraient perdues si, en poussant la lutte à l'extrémité, on s'exposait à une révolution. Ils pensaient qu'en traitant ils pourraient sauver les aneiennes institutions de Veuise par des modifications; conserver le pouvoir, qui est toujours assuré aux hommes babitués à le manier ; sauver leurs terres, les pensions de la petite noblesse, et éviter à la ville les horreurs du sae et du village. En conséquence, ces bommes, qui n'avaient ni l'énergie de leurs ancêtres, ni les passions de la masse nobiliaire , songèrent à traiter. Les principaux membres du gouvernement se réunirent chez le doge. C'étaient les six conseillers du doge, les trois présidents de la galerie criminelle, les six sagesgrands, les einq sages de terre ferme, les einq sages des ordres, les onze sages sortis du conseil, les trois chefs du conseil des dix, les trois avogadors. Cette assemblée extraordinaire, et contraire même aux usages, avait pour but de pourvoir au salut de Venise, L'épouvante v régnait. Le doge, vieillard affaibli par l'âge, avait les veux remplis de larmes. Il dit qu'on n'était pas assuré cette nuit même de dormir tranquillement dans son lit. Chaeun fit differentes propositions. Un membre proposait de se servir du banquier Haller pour gagner Bonaparte. On tronva la proposition ridicule et vaine. D'ailleurs, l'ambassadeur Quirini avait ordre de faire à Paris tout ce qu'il pourrait, et d'acheter même des voix au directoire, s'il

était possible. D'autres proposèrent de se défendre. On trouva la proposition imprudente et digne de têtes folles et jeunes. Enfin on s'arrêta à l'idée de proposer au grand conseil une modification à la constitution, afin d'apaiser Bonaparte par ce moyen. Le grand conseil, composé ordinairement de toute la noblesse, et représentant la nation vénitienne, fut convoqué. Six cent dix-neuf membres , c'est à dire un pen plus de la moitié , furent présents. La proposition fut faite au milieu d'un morne silence. Dejà cette question avait éte agitée, sur une communication du ministre Lallemant au sénat, et on avait décidé alors de renvoyer les modifications à d'autres temps. Mais cette fois on sentit qu'il n'était plus possible de recourir à des movens dilatoires. La proposition du doge fut adoptée par cinq cent quatre-vingt-dix-buit voix. Elle portait que deux commissaires envoyés par le senat seraient autorisés à négocier avec le général Bonaparte, et à traiter mênie des objets qui étaient de la compétence du grand conseil, c'est-à-dire des obiets constitutionnels , sauf ratification.

Les deux commissaires partirent sur-le-champ. et trouvérent Bonaparte sur le bord des lagunea . au pont de Marghera. Il disposait ses troupes , et les artilleurs français échangeaient déjà des boulets avec les canonnières vénitiennes. Les deux commissaires lui remirent la delibération du grand conseil. Un instant il parut frappé de cette determination; puis, reprenant un ton brusque, il leur dit: - Et les trois inquisiteurs d'état, et le commandant du Lido , sont-ils arrêtes? Il me faut leurs têtes. Point de traité jusqu'à ce que le sang frauçais soit vengé. Vos lagunes ne m'effraient pas ; je les trouve telles que je l'avais prévu. Dans quinze jours je serai à Venise. Vos nobles ne se déroberont à la mort qu'eu allant, comme les émigrés français, trainer leur misère par toute la terre. - Les deux commissaires firent tous leurs efforts pour obtenir un délai de quelques jours, afin de convenir des satisfactions qu'il desirait. Il ne voulait accorder que vingt-quatre heures. Cependant il conscutit à accorder six jours de suspeusion d'armes, pour donner aux commissaires veuitiens le temps de venir le rejoindre à Mantoue, avec l'adhésion du grand conseil à toutes les conditions imposées.

Bonaparte, satisfait d'avoir jeté l'épouvante chez les Vénitiens, ne voulait pas en venir à des hostilités réelles, parce qu'il appréciait la difficulte d'emporter les lagunes, et qu'il prévoyait une in-

naires poetait que tout ce qui était relatif à Venise seeait réglé d'aecord avec la Feance et l'Auteiche. S'il y entroit de vive force, on se plaindrait à Vienne de la violation des préliminalees, et, de toutes manières, il lui convenait mieux de les amener à se soumettee. Satisfait de les avoir effravés. il partit pone Mantone et Milan , ne dontant pas qu'ils ne vinssent hientôt faire lenr soumission pleine et entière

L'assemblée de tous les membres du gouvernement, qui s'était déjà formée chez le doge, se réunit de nouveau poue entendee le rappoet des commissaires. Il n'y avait plus moyen de eésistee aux exigences du général; il fallait consentir à tout, car le péeil devenait ehaque jone plus imminent. On disait que la bonegeoisie conspirait et voulait égorgee la noblesse, que les Esclavons allaient profitee de l'occasion pour piller la ville. On convint de faire une nouvelle proposition au grand conseil, tendant à aerorder tout re que demandait le général Bonapaete. Le 15 floréal (4 mai), le grand conseil fut assemblé de nouveau. A la majorité de sept cent quatre voix contre dix . Il décida que les commissaires scraient autorisés à traiter à toutes les conditions avec le général Bonaparte, et qu'une procéduce serait commencée sur-le-champ contre les trois inquisiteurs d'état et le commandant du Lido.

Les commissaires , munis de ces nouveaux pouvoirs, suivirent Bonaparte à Milan pour aller mettee l'orgneilleuse constitution vénitienne à ses pieds. Mais six jours ne suffisaient pas , et la trève devait expiree avant qu'ils eussent pu s'entendre avec le général. Pendant ce temps, la terreur allait croissant dans Venise. Un instant on fut tellement épouvanté, qu'on autorisa le commandant des lagunes à capitule avec les généraux français chaegés du commandement en l'absence de Bonaparte. On lui recommanda seulement l'indépendance de la république, la religion, la sûreté des personnes et des ambassadeurs étrangees, les propriétés publiques et partirulières, la monnaie, la banque, l'arsenal, les archives, Cependant, on obtint des généraux français une prolongation de la trève, pour donner aux envoyés vénitiens le temps de négocier avec Bonapaete.

L'arrestation des trois inquisiteurs d'état avait désorganisé la police de Venise. Les plus influents personnages de la bourgeoisie s'agitaient, et manifestalent ouvertement l'intention d'agir, pone hâter la chute de l'aeistocratie. Ils entouraient le

terrention de l'Autriche. Un article des peélimi- chargé d'affaires de France, Villetaed, qui était resté à Venise après le départ du ministre Lallemant, et qui était un aedent pateiote. Ils cheechaient et espéraient en lui un soutien pour leues projets. En même temps, les Esclavons se livraient à l'indiscipline et faisaient eraindre les plus borribles exeès. Ils avaient eu des eixes avec le peuple de Venise, et la bouegeoisie semblait elle-même exciter ces rixes, qui amenaient la division dans les forces du parti aristocratique. Le 20 floréal (9 mai), la tereeue fut portée à son comble, Deux membres très influents du parti révolutionnaire, les nommés Spada et Zorzi, entrèrent en communieation avec quelques uns des personnages qui composaient la réunion extraordinaire formée chez le doge. Ils insinuèrent qu'il fallait s'adresser au chargé d'affaires de France, et s'entendre avec lui pour préserver Venise des malbeurs qui la menaçaient. Donat et Battaglia, deux patriciens qu'on a déià vus figurer, s'adressèrent à Villetaed le 9 mai. Ils lui demandèrent quels seraient, dans le péril actuel, les moyens les plus propres à sauver Venise. Celui-ci répondit qu'il n'était nullement autorisé à traiter par le général en chef, mais que si on lui demandait son avis personnel, il conseillait les mesures suivantes : l'embarquement et le renvoi des Esclavons: l'institution d'une gaede bourgeoise; l'introduction de quatre milte Français dans Venise, et l'occupation par eux de tous les points fortifiés; l'abolition de l'ancien gouvernement; son remplacement par une municipalité de trente-six membres choisis dans toutes les classes et ayant le doge aetuel pour maire; l'élorgissement de tous les peisonniers pour eause d'opinion. Villetard ajonta que sans doute à re prix le général Bonaparte accorderait la grâce des trois inquisiteurs d'état et ilu commandant du Lido.

Ces propositions furent portées au conseil réuni chez le doge. Elles étaient bien graves , puisqu'elles entratnaient une entière révolution dans Venise. Mais les chefs du gouvernement eraignaient une révolution ensanglantée par les projets du parti réformateur, par les fureurs populaires, et par la cupidité iles Esclavons. Deux d'entre eux firent une vive résistance. Pezaro dit qu'ils devaient se retirer en Suisse avant de consommer eux-mêmes la ruine de l'antique gouvernement vénitien. Cependant les résistances furent écartées, et il fut résolu que ces propositions seraient présentées au grand conseil. La convocation fut fixée au 23 floréal (12 mai). En attendant, on pava aux Esclavons la solde arriérée. et on les embarqua pour les renvoyer en Dalmatie. Mais le vent contraire les retint dans le port, et leur présence dans les eaux de Venise ne fit qu'entretenir le trouble et la terreur.

Le 25 florés! (12 mai), le grand conseil fut réuni avec appareil pour voter l'abolition de cette antique aristocratie. Un peuple immense était réuni. D'une part, on apercevait la bourgeoisie, joyense enfin de voir le pouvoir de ses mattres renversé : et d'autre part, le peuple, excité par la noblesse, prêt à se précipiter sur ceux qu'il regardait comme les instigateurs de cette révolution. Le doge prit la parole en versant des larmes, et proposa su grand conseil d'abdiquer sa souveraineté. Tandis qu'on allait délibérer, on entendit tirer des coups de fusil. La noblesse se crut menacée d'un massacre. « Aux voix! aux voix! » s'écria-t-on de toutes parts. Cinq cent douze suffrages votèrent l'abolition de l'ancien gouvernement, D'après les statuts, il en aurait fallu six cents, il v eut douze suffrages contraires, et cinq nuls. Le grand conseil rendit la souversineté à la nation vénitienne tout entière; il vots l'institution d'une municipalité, et l'établissement d'un gouvernement provisoire, composé de députés de tous les états vénitiens : il consolida la dette publique, les pensions accordées aux nobles pauvres, et décréta l'introduction des troupes françaises dans Venise. A peine cette délibération fut-elle prise, qu'un pavillon fut hissé à une fenêtre du palais. A cette vue, la bourgeoisie fut dans la foie; mais le peuple furieux, portant l'image de Saint-Mare, parcourut les rues de Venise, attaqua les maisons des babitants accusés d'avoir arraché cette détermination à la noblesse vénitienne. Les maisons de Spada et de Zorzi furent pillées et saccagées : le désordre fut porté au comble, et on craiguit un horrible bouleversement. Cependant, un certain nombre d'habitants intéressés à la tranquillité publique se réunirent, mirent à leur tête un vieux général maltsis nommé Salembeni, qui avait été longtemps persécuté par l'inquisition d'état, et fondirent sur les perturbateurs, Après un combat au pont de Rialto, ils les dispersèrent, et rétablirent l'ordre et la tranquillité.

Les Esclavons furent enfin embarqués et renvoyés, après de granda excès commis dans les villages du Lido et de Malamoceo. La nouvelle municipalité fut instituée; et, le 27 floréal (16 mai), la flottille alla chercher une division de quatre mille Français, qui s'établit paisiblement dans Venisc.

Tandis que ces choses se passaient à Venise, Bo-

plénipotentisires vénitiens, un traité conforme en tout à la révolution qui venait de s'opérer. Il stipulait l'abdication de l'aristocratie , l'institution d'un gouvernement provisoire, l'introduction d'une division française à tître de protection, la punition des trois inquisiteurs d'état et du commandant du Lido. Des articles secrets stipulaient en outre des échanges de territoire, une contribution de 5 millions en argent, de 3 millions en munitions navales, et l'abandon à la France de trois vaisseaux de guerre et de deux frégates. Ce traité devait être ratifié par le gonvernement de Venise; mais la ratification devenait impossible, puisque l'abdication avait déjà eu lieu, et elle était inutile, puisque tous les articles du traité étaient déià exécutés. La municipalité provisoire n'en crut pas moins devoir ratifier le traité.

Bonsparte, sans se compromettre avec l'Autriche, sans se donner les horribles embarras d'nn siège, en était donc venu à ses fins. Il avait renversé l'aristocratie absurde qui l'avait trahi, il avait placé Venise dans la même situation que la Lombardie, le Modénois, le Bolonais, le Ferrarais; maintenant il pouvait, sans aucun embarras. faire tous les arrangements de territoire qui lui parattraient convenables. En cédant à l'empereur tonte la terre ferme qui s'étend de l'Izonzo à l'Oglio, il avait le moyen d'indemniser Venise, en lui donnant Bologne, Ferrare et la Romagne, qui faisaient actuellement partie de la Cispadane. Ce n'était pas replacer ces provinces sous le joug que de les donner à Venise révolutionnée. Restalent ensuite le duché de Modène et la Lombardie, dont il était facile de composer une seconde république. alliée de la première. Il y avait encore mieux à faire; c'était, si on pouvait faire eesser les rivalités locales, de réunir toutes les provinces affranchies par les armes françaises, et de composer avec la Lombardie, le Modénois, le Bolonais, le Ferrarais. la Romagne, la Polésine, Venise et les tles de la Grèce, une puissante république, qui dominerait à ls fois le continent et les mers de l'Italie.

Les articles secrets, relatifs aux 3 millions en munitions navales, et aux trois vaisseaux et deux frégates, étaient un moven de mettre la main sur toute la marine vénitienne. Le vaste esprit de Bonaparte, dont la prévoyance se portait sur tous les obiets à la fois, ne voulsit pas qu'il nous arrivat avec les Vénitiens ce qui nous était arrivé avec les Hollandais, c'est-à-dire que les officiers de la marine, ou les commandants des lles , mécontents de la révonaparte signait à Milan , et le même jour , avec les | lution , livrassent aux Anglais les vaisseaux et les

surtout beaucoup aux importantes ties vénitiennes de la Grèce, Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo. Sur-le-champ il donna des ordres pour les faire occuper. Il écrivit à Toulon ponr qu'on lui envoyat par terre un certain nombre de marins, promettant de les défrayer et de les équiper à leur arrivée à Venise. Il demanda au directoire des ordres pour que l'amiral Brueys appareillât sur-le-champ avee six vaisseaux, afin de venir rallier toute la marine vénitienne, et d'aller s'emparer des îles de la Grèce. Il fit partir de son ehef deux millions pour Toulon, afin que l'ordonnateur de la marine ne fût pas arrêté par le défaut de fonds. Il passa encore ici par-dessus les réglements de la trésorerie, pour ne pas subir de délai. Cependant , craignant que Brueys n'arrivât trop tard, il réunit la petite flottille qu'il avait dans l'Adriatique aux vaisseaux trouvés dans Venise, mêla les équipages vénitiens aux équipages français, plaça à bord deux mille hommes de troupes, et les fit partir sur-lechamp pour s'emparer des tles. Il s'assurait ainsi la possession des postes les plus importants dans le Levant et l'Adriatique, et prenait une position qui, devenant tous les jours plus imposante, devait influer singulièrement sur les négociations définitives avec l'Autriche.

La révolution faisait tous les jours de nonveaux progrès, depuis que la signature des préliminaires de Léoben avait fixé le sort de l'Italie, et v avait assuré l'influence française. Il était certain maintenant que la plus grande partie de la Haute-Italie serait constituée en république démocratique. C'était un exemple séduisant, et qui agitait le Piémont , le duché de Parme , la Toscane , les États du pape. Le général français n'excitait personne, mais semblait prêt à accueillir ceux qui se iettersient dans ses bras. A Gênes, les têtes étaient fort exaltées contre l'aristocratie, moins absurde et moins affaiblie que celle de Venise, mais plus obstinée eneore s'il était possible. La France, comme on a vu , avait traité avec elle pour assurer ses derrières, et s'était bornée à exiger 2 millions d'indemnités, 2 millions en prêt, et le rappel des familles exilées pour leur attachement à la France. Mais le parti patriote ne garda plus de mesure des que Bonaparte eut imposé la paix à l'Autriche. Il se reunissait chez un nommé Morandi , et y avait formé un club extrèmement violent. Une pétition y fut rédigée et présentée au doge, pour demander des modifications à la constitution. Le doge fit former une commission pour examiner cette proposition. Dans

lles qui étalent sous leur commandement, il tenait | l'intervalle , on s'agita. Les bourgeois de Gênes et les jeunes gens à tête ardente se concertèrent, et se tinrent prêts à une prise d'armes. De leur côté, les nobles, aidés par les prêtres, excitèrent le menu peuple, et armèrent les charbonniers et les portefaix. Le ministre de France, homme doux et modere , contensit plutôt qu'il n'excitait le parti patriote. Mais le 22 mai , quand les événements de Venise furent connus, les Morandistes, comme on les appelait, se montrèrent en armes, et voulurent s'emparer des postes principaux de la ville. Un combat des plus violents s'engagea. Les patriotes, qui avaient affaire à tout le peuple, furent battus et souffrirent de cruelles violences. Le peuple victorieux se porta à beaucoup d'excès, et ne ménagea pas les familles françaises, dont beaucoup. furent maltraitées. Le ministre de France ne fut lui-même respecté que parce que le doge eut soin de lui envoyer une garde. Désque Bonaparte apprit ces événements, il vit qu'il ne pouvait plus différer d'intervenir. Il envoya son aide-de-camp Lavalette pour réclamer les Français détenus, pour demander des réparations à leur égard , et surtout pour exiger l'arrestation des trois inquisiteurs d'état accusés d'avoir mis les armes aux mains du peuple. Le parti patriote, sontenu par cette influence puissante, se rallia, reprit le dessus, et obligea l'aristocratie génoise à abdiquer, comme avait fait celle de Venise. Un gouvernement provisoire fut installé. et une commission envoyée à Bonaparte, pour s'entendre avec lui aur la constitution qu'il convenait de donner à la république de Gênes.

Ainsi, après avoir en deux mois soumis le pape, passé les Alpes Juliennes, imposé la paix à l'Autriche, repassé les Alpes, et puni Venise, Bonaparte était à Milan, exercant une autorité suprème sur toute l'Italie, attendant, sans la presser, la marche de la révolution, faisant travailler à la constitution des provinces affranchies, se eréant une marine dans l'Adriatique, et rendant sa situation toujours plus imposante pour l'Autriche. Les préliminaires de Léoben avaient été approuvés à Paris et à Vienne; l'échange des ratifications avait été fait entre Bonaparte et M. de Gallo, et on attendait incessamment l'ouverture des conférences pour la paix definitive. Bonaparte à Milan, simple général de la république, était plus influent que tous les potentats de l'Europe. Des courriers, arrivant et partant sans cesse, annoncaient que e'était là que les destinées du monde venaient aboutir. Les Italiens enthousiastes attendaient des heures entières pour voir le général sortir du palais Serbelloni. De jeunes et belles femmes entouraient madame Bonaparte, et lui composaient une cour brillante. Déjà commençait cette existence extraordinaire qui a ébloui et dominé le monde.

## CHAPITRE XXIII.

Sinatine embarrasante de l'Angleterra après les préliminaires de più x ner l'Antirhes pourries repositions de part; gendérence de Lille. — Élections de l'an V.— Pengrès de la révision contervictionionaire. Lutte der conseils avec le directoire. — Siexion de Barthélemy an directoire, on remplacement de Levourreu, director sortant. — Nouveau diretis sur les finances de l'an V. Modifications dans bres administration; responses pur Modifications dans bres administration; responses pur loriques et complet de la fiction republice. — Privisio et ferrez de parisi, l'impossions politiques de sumices.

La conduite de Bonaparte à l'égard de Venise était hardie, mais renfermée néanmoins dans la limite des lois. Il avait motivé le manifeste de Palma-Nova sur la nécessité de repousser les hostilités commencées; et avant que les hostilités se changeassent en une guerre déclarée, il avait conclu un traité qui dispensait le directoire de soumettre la déclaration de guerre aux deux conseils. De cette manière . la république de Venise avait été attaquée , détruite et effacée de l'Europe , sans que le général cut presque consulté le directoire, et le directoire les conseils. Il ne restait plus qu'à notifier le traité. Gênesavait de même été révolutionnée sans que le gouvernement parût consulté; et tous ces faits, qu'on attribuait au général Bonaparte, beaucoup plus qu'ils ne lui appartenaient réellement, donnaient de sa puissance en Italie, et du ponvoir qu'il s'arrogeait, une idée extraordinaire, Le directoire jugeait en effet que le général Bonaparte avait tranché beaucoup de questions ; cependant il ne ponvait lui reprocher d'avoir ontre-passé matériellement ses pouvoirs; il était obligé de reconnaître l'utilité et l'à-propos de toutes ses opérations, et il n'aurait osé désapprouver un général victorieux, et revêtu d'une si grande autorité sur les esprits. L'ambassadeur de Venise à Paris, M. Quirini, avait employé tous les moyens possibles, auprès du directoire, pour gagner des voix en faveur de sa patric. Il se servit d'un Dalmate, intrigant adroit, qui s'était lié avec Barras, pour gagner

ce directeur. Il paralt qu'une somme de 600 mille francs en billets fut donnée, à la condition de défendre Venise dans le directoire. Mais Bonaparte, instruit de l'intrigue, la dénonca. Venise ne fut pas sauvée, et le paiement des billets fut refusé. Ces faits, connus du directoire, y amenêrent des explications, et même un commencement d'instruction: mais on finit par les étouffer. La conduite de Bonaparte en Italie fut approuvée, et les premiers jours qui suivirent la nouvelle des préliminaires de Léoben furent consacrés à la joie la plus vive. Les ennemis de la révolution et du directoire, qui avaient tant invoqué la paix, pour avoir un prétexte d'accuser le gouvernement, furent trèsfâchés, au fond, d'en voir signer les préliminaires. Les républicains furent au comble de la joie, Ils auraient désiré sans doute l'entier affranchissement de l'Italie; mais ils étaient charmés de voir la république reconnue par l'empereur, et en quelque sorte consacrée par lui. La grande masse de la population se réjouissait de voir finir les horreurs de la guerre, et s'attendait à une réduction dans les charges publiques. La séance où les conseils recurent la notification des préliminaires fut une scène d'enthousiasme. On déclara que les armées d'Italie, du Rbin et de Sambre-et-Meuse avaient bien mérité de la patrie et de l'humanité, en conquérant la paix par leurs victoires. Tous les partis prodiguèrent au général Bonaparte les expressions du plus vif enthousiasme, et on proposa de lui donner le surnom d'Italique, comme à Rome on avait donné à Scipion celui d'Africain.

Avec l'Autriche , le continent était soumis. Il ne restait plus que l'Angleterre à combattre; et, réduite à elle-même, elle conrait de véritables périls. Hoche, arrêté à Francfort au moment des plus beaux triomphes, était impatient de s'onvrir une nouvelle carrière, L'Irlande l'occupait toniours. et il n'avait nullement renoncé à son projet de l'année précédente. Il avait près de quatre-vingt mille hommes entre le Rhin et la Nidda; il en avait laissé environ quarante mille dans les environs de Brest; l'escadre armée dans ce port était encore toute prête à mettre à la voile. Une flotte espagnole, réunie à Cadix, n'attendait qu'un coup de vent qui obligeat l'amiral anglais Jewis à s'éloigner, pour sortir de la rade, et venir dans la Manche combiner ses efforts avecceux de la marine française. Les llollandais étaient enfin parvenus aussi à réunir une escadre, et à réorganiser une partie de leur armée. Hoche pouvait donc disposer de movens immenses pour soulever l'Irlande, Il Pitt était dans la plus grande épouvante. La défection de l'Autriche, les préparatifs faits au Texel et à Brest , l'escadre réunie à Cadix , et qu'un coup de vent pouvait débloquer, toutes ces circonstances étaient alarmantes, L'Espague et la France travaillaient auprès du Portugal pour le contraindre à la paix, et on avait encore à craindre la défection de cet ancien allié. Ces événements avaient sensiblement affecté le crédit, et amené une crise longtemps prévue et souvent prédite. Le gouvernement anglais avait toujours eu recours à la banque, et en avait tiré des avances énormes. soit en lui faisant acheter des rentes, soit en lui faisant escompter les bons de l'échiquier. Elle n'avait pu fournir à ces avances que par d'abondantes émissions de billets. L'épouvante s'emparant des esprits, et le bruit s'étant répandu que la banque avait fait au gouvernement des prêts considérables, tout le monde courut pour convertir ses billets en argent. Aussi dès le mois de mars, au moment où Bonaparte s'avançait sur Vienne, la banque se vit-elle obligée de demander la faculté de suspendre ses pajements. Cette faculté lui fut accordée, et elle fut dispensée de remplir une obligation devenue inexécutable; mais son crédit et son existence n'étaient pas sauvés pour cela, Sur-lechamp on publia le compte de son actif et de son passif, L'actif était de 17,597,280 livres sterling : le passif de 13,770,390 livres sterling. Il y avait done un aurplus dans son actif de 3,826,800 livres sterling. Mais on ne disait pas combien dans cet actif il entrait de créances sur l'état. Tout ce qui consistait ou en lingots ou en lettres de change de commerce était fort sûr ; mais les rentes , les bons de l'échiquier qui faissiont la plus grande partie de l'actif, avaient perdu crédit avec la politique du gouvernement, Les billets perdirent sur-le-champ

plus de quinze pour cent. Les banquiers demandérent à leur tour la faculté de payer en billets. sous peine d'être obligés de suspendre leurs paiements. Il était naturel qu'on leur accordat la même faveur qu'à la banque, et il y avait même instice à le faire, car c'était la banque qui, en refusant de remplir ses engagements en argent, les mettait dans l'impossibilité d'acquitter les leurs de cette manière. Mais dès lors on donnait aux billets cours forcé de monnaie. Pour éviter cet inconvénient. les principaux commerçants de Londres se réunirent, et donnérent une preuve remarquable d'esprit public et d'intelligence. Comprenant que le refus d'admettre en paiements les billets de la banque amènerait une catastrophe inévitable, dans laquelle toutes les fortunes auraient également à souffrir, ils résolurent de la prévenir, et ils convinrent d'un commun accord de recevoir les billets en paiement. Dès cet instant, l'Angleterre entra dans la voie du papier-monnaie. Il est vrai que ce papier-monnaie, au lieu d'être forcé, était volontaire; mais il n'avait que la solidité du papier, et il dépendait éminemment de la conduite politique du cabinet. Pour le rendre plus propre au service de monnaie, on le divisa en petites sommes. On autorisa la banque, dont les moindres billets étaient de 5 livres sterling (98 on 100 francs), à en émettre de 20 et 40 schellings (24 et 48 francs). C'était un moyen de les faire servir au paiement des ouvriers.

Quoique le bon esprit du commerce anglais eût rendu cette catastrophe moins funeste qu'elle aurait pu l'être, cependant la situation n'en était pas moins très-périlleuse; et pour qu'elle ne devint pas tout à fait désastreuse, il fallait désarmer la France. et empêcher que les escadres espagnole, française et hollandaise, ne vinssent allumer un incendie en Irlande. La famille royale était toujours aussi ennemie de la révolution et de la paix ; mais Pitt, qui n'avait d'autre vue que l'intérêt de l'Angleterre, regardait, dans le moment, un répit comme indispensable. Que la paix fût on non définitive. il fallait un instant de repos. Entièrement d'aecord sur ce point avec lord Grenville, il décida le cabinet à entamer une négociation sincère, qui procurât deux ou trois ans de relâche aux ressorts trop tendus de la puissance anglaise. Il ne pouvait plus être question de disputer les Pays-Bas, aujourd'hui cédés par l'Autriche; il ne a'agissait plus que de disputer sur les colonies, et dèslors il y avait moven et espoir de s'entendre. Non-seulement la situation indiquait l'intention de

traiter, mais le choix du négociateur la prouvait aussi. Lord Malmesbury était encore désigné cette fois, et, à son âge, on ne l'aurait pas employé deux fois de suite dans une vaine représentation. Lord Malmesbury, célèbre par sa longue carrière diplomatique, et par sa dextérité comme négociateur, était fatigné des affaires, et voulait s'en retirer, mais après une négociation heureuse et brillante. Ancune ne pouvait être plus beile que la pacification avec la France après cette horrible lutte; et s'il n'avait eu la certitude que son cabinet voulait la paix, il n'anrait pas consenti à jouer un rôle de parade, qui devenait ridicule en se répétant. Il avait reçu , en effet , des instructions secrètes qui ne lui laissaient aucun doute. Le cahinet anglais fit demander des passeports pour son négociateur : et. d'un commun accord , le lieu des conférences fut fixé non à Paria, mais à Lille. Le directoire aimait mieux recevoir le ministre anglais dans une ville de province, parce qu'il eraignait moins ses intrigues. Le ministre anglais, de son côté, désirant n'être pas en présence d'un gouvernement dont les formes avaient quelque rudesse, préférait traiter par l'intermédiaire de ses négociateurs. Lille fut donc le lieu choisi, et de part et d'autre on prépara une légation solennelle. Hoche n'en dut pas moins continuer ses préparatifs avec vigueur, pour donner plus d'autorité aux négociateurs françaia.

Ainsi la France, victorieuse de toutes parts, était en negociation avec les deux grandes puissances européennes, et touchait à la paix générale. Des événements aussi heureux et aussi brillanta auraient dù ne laisser place qu'à la joie dans tous les cœurs; mais les élections de l'an V venaient de donner à l'opposition des forces dangereuses. On a vu combien les adversaires du directoire s'agitaient à l'approche des élections. La faction royaliste avait beaucoup infiné sur leur résultat. Elle avait perdu trois de sea agenta principaux, par l'arrestation de Brottier, Laville-Heurnois et Duverne de Presle; mais c'était un petit dommage, car la confusion était si grande ehez elle que la perte de ses chefs n'y ponvait guère ajouter. Il existait toujours deux associations, l'une composée des hommes dévoués et capables de prendre les armes . l'autre des hommes douteux, propres seulement à voter dans les élections. L'agence de Lyon était restée intacte. Piehegru, conspirant à part, correspondait toujours avec le ministre anglais Wickam et le prince de Condé. Les élections, influencées par cea intrigants de toute espèce, et aurtont par l'esprit de

réaction, eurent le résultat qu'on avait prévu. La presque totalité du second tiers fut formée, comme le premier, d'hommes qui étaient ennemis du directoire, ou par dévouement à la royauté, ou par haine de la terreur. Les partisans de la royauté étaient, il est vrai, fort peu nombreux; mais ils allaient se servir, suivant l'usage, des passions des autres. Pichegru fut nommé député dans le Jura, A Colmar, on choisit le nommé Chemblé, employé à la correspondance avec Wickam; à Lyon, Imbert-Colomes , l'un des membres de l'agence royaliste dans le Midi, et Camille Jourdan, jeune homme qui avait de bons sentiments, une imagination vive, et une ridicule colère contre le directoire : à Marseille, le général Willot, qui avait été tiré de l'armée de l'Océan pour aller commander dans le département des Bouehes-du-Rhône, et qui, loin de contenir les partis, s'était laissé gagner, peut-être à son insu, par la faction royaliste; à Versailles, le nomme Vauvilliers, compromis dans la conspiration de Brottier, et destiné par l'agence à devenir administrateur des subsistances; à Brest, l'amiral Villaret-Joyense, brouillé avec Hoche, et par suite avec le gouvernement, à l'occasion de l'expédition d'Irlande. On fit encore une foule d'autres choix, tont autant significatifs que ceux-là. Cependant tous n'étaient pas aussi alarmants pour le directoire et pour la république, Le général Jourdan . qui avait quitté le commandement de l'armée de Sambre-et-Meuse, après les malheurs de la campagne précédente, fut nommé député par son département. Il était digne de représenter l'armée au corps-législatif, et de la venger du déshonneur qu'allait lui imprimer la trahison de Pichegru. Par une singularité assez remarquable. Barrère fut élu par le département des Hautes-Pyrénéea.

Les nouveaux élus se hâtèrent d'arriver à Paria. En attendant le 1er prairial, époque de leur installation, on les entralnait à la réunion de Clichy, qui touales jours devenait plus violente. Les conseils eux-mêmes ne gardaient plus leur aneienne mesure. En voyant approcher le moment où ils allaient être renforcés, les membres du premier tiers commencaient à sortir de la réserve dans laquelle ila s'étaient renfermés pendant quinze mois, ils avaient marché jusqu'iei à la auite des constitutionnela. c'est-à-dire des députés qui prétendaient n'être ni amis ni ennemia du directoire, et qui affectaient de ne tenir qu'à la constitution seule, et de ne combattre le gouvernement que lorsqu'il s'en écartait. Cette direction avait surtout dominé dans le conseil des anciens. Mais à mesure que le jour de la jonction s'approcchait, l'opposition dans les cinquents commençait à prendre un langage plus monaçant. On entendait dire que les anciens avaient trop longtemps men fes cinquents, et que ceuxeci devalentsortir de tutelle. Ainsi, dans le club de Clichy comme dans le corpa-legislait, le parti qui allait acquérir la majorité laissait éclater as joie et son audace.

Les constitutionnels abusés, comme tous les hommes qui depuis la révolution s'étaient laissé engager dans l'opposition, crovaient qu'ils allaient devenir les mattres du mouvement, et que les nouveaux arrivés ne seraient qu'un renfort pour eux. Carnot était à leur tête. Toujours entraîné davantage dans la fausse direction qu'il avait prise, il n'avait cessé d'appuyer au directoire l'avis de la majorité législative. Particulièrement dans la discussion des préliminaires de Léohen, il avait laissé éclater une animosité contenue jusque-là dans les hornes des convenances, et appuvé, avec un zèle qu'on ne devait pas attendre de sa vie passée, les concessions faites à l'Autriche. Carnot , aveuglé par son amour-propre, croyait mener à son gré le parti constitutionnel, soit dans les cinq-cents, soit dans les anciens, et ne voyait dans les nouveaux élus que des partisans de plus. Dans son zèle à rapprocher les éléments d'un parti dont il espérait être le chef, il cherchait à se lier avec les plus marquants des nouveaux députés. Il avait même devancé Pichegru, qui n'avait pour tous les membres du directoire que des procédés malhonnêtes, et était allé le voir. Pichegru, répondant assez mal à ses prévenances, ne lui avait montré que de l'éloignement et presque du dédain. Carnot s'était lié avec beaucoup d'antres députés du premier et du second tiers. Son logement au Luxembourg était devenu le rendez-vous de tous les membres de la nouvelle opposition; et ses collègues voyaient chaque jour arriver chez lui leurs plus irréconciliables ennemis.

La grande question était celle du choix d'un noureun directeur. C'était le sort qui devait désigner le membre sortant. Si le sort désignait Larévellière-Lépeaux, Rewhell on Barras, la marche du gouvernement était changée; care le directeur nommé par la nouvelle majorité, ne pouvait manquer de voter avec éarnot et Letournemont et le

On disait que les cinq directeurs s'étaient entendus pour désigner celui d'entre eux qui sortirait; que Letourneur avait conseuti à résigner ses fonctions, et que le scrutin ne devait être que simulé. C'était là une supposition absurde, comme toutes

celles que font ordinairement les partis. Les cinq directeurs, Larévellière seul excepté, tenaient beaucoup à leur place. D'ailleurs Carnot et Letourneur. espérant devenir les mattres du gonvernement, si le sort faisait sortir l'un de leurs trois collègnes, ne pouvaient consentir à abandouner volontairement la partie. Une circonstance avait pu autoriser ce bruit. Les cinq directeurs avaient stipulé entre eux que le membre sortant recevrait de chacun de ses collègues une indemnité de 10,000 fr., ce qui ferait 40,000 fr., et ce qui empêcherait que les directeurs pauvres ne passassent tout à coup de la pompe du pouvoir à l'indigence. Cet arrangement fit croire que, pour décider Letourneur, ses collègues étaient convenus de lui abandonner une partie de leurs appointements. It n'en était rien cependant. On disait encore que l'on était convenu de lui faire donner sa démission avant le 1er prairial. pour que la nomination du nouveau directeur se fit avant l'entrée du second tiers dans les conseils ; combinaison impossible encore avec la présence de Carnot. La société de Clichy s'agitait beaucoup pour pré-

venir les arrangements dont on parlait. Elle imagina de faire présenter aux cinq-cents une proposition, tendant à obliger les directeurs à faire publiquement le tirage au sort. Cette proposition était inconstitutionnelle, car la constitution ne réglait pas le mode du tirage, et s'en reposait, quant à sa régularité, sur l'intérêt de chacun des directeurs; cependant elle passa dans les conseils. Le directeur Larévellière-Lépeaux, pen ambitieux, mais ferme, représenta à ses collègues que cette mesure était un empiétement sur leurs attributions, et les engagea à n'en pas reconnattre la légalité. Le directoire répondit, en effet, qu'il ne l'exécuterait pas , vu qu'elle était inconstitutionnelle. Les conseils lul répliquèrent qu'il n'avait pas à juger une décision du corps-législatif. Le directoire allait insister, et répondre que la constitution était mise par un article fondamental sons la sauvegarde de chacun des pouvoirs, et que le pouvoir exécutif avait l'obligation de ne pas exécuter une mesure inconstitutionnelle; mais L'aruot et Letourneur abandonnèrent leurs collègues, Barras, qui était violent, mais peu ferme, engagea Rewbell et Larévellière à céder, et on ne disputa plus sur le mode du tirage.

La turbulente réunlon de Clichy imagina de nouvelles propositions à faire aux conseils avant le 1<sup>er</sup> prairial. La plus importante à ses yeux était le rapport de la fameuse loi du 5 hrumaire, qui exclusi les porental émigres de fauctions publiques, et qui fermal l'entre du oreya fejitair d'patieurs membres du presse figitair d'patieurs membres du presse ficiel, aux cinq-cests, quedques soiton fat faile, co effet, aux cinq-cests insepéré, même avant le 1ºr periorial, et adoptée au milieu d'une orageuse disensison. Ce succès insepéré, même avant la jonction du second tiers, proturail Fentralement que commencial à excerce l'opposition sur le corps législatif, quoique composit encore des leux titres comercionies. O'pendara, le parti qui se dissit constitutionné était plus fort un anciens. Il était blassé de la boque des députés, qui jusque-là avaient pour cerevier su direction, et il relation de reporter la tod du 5 brai-

Le 1er prairial arrivé, les deux cent cinquante nouveaux élus se rendirent au corps-législatif, et remplacèrent deux cent cinquante conventionnels. Sur les sept cent cinquante membres des deux conseils, il n'en resta donc plus que deux cent einquante appartenant à la graude assemblée qui avait consommé et défendu la révolution, Ouand Pichegru parut aux cinq-cents, la plus grande partie de l'assemblée, qui ne savait pas qu'elle avait un traitre dans son sein, et qui ne voyait en lui qu'un général illustre, disgrarié par le gouvernement, se leva par un mouvement de curiosité. Sur quatre eent quarante-quatre voix il en obtiut trois cent quatre-vingt-sept pour la présidence. Le parti modéré et constitutionnel aurait voulu appeler au bureau le général Jourdan, afin de lui préparer les voies au fautcuil , et de l'y porter après Pichegru; mais la pouvelle majorité , fière de sa force , et oubliant déjà toute espèce de ménagement, repoussa Jourdan. Les membres du bureau nommés furent MM. Siméon . Vaublanc . Henri La Rivière . Parisot. L'exclusion de Jourdan était maladroite, et ne ponvait que blesser profondément les armées. Séance tenante, on abolit l'élection des llautes-Pyrénées, qui avait porté Barrère au corps-législatif. On apprit le résultat du tirage au sort fait au directoire. Par une singularité du hasard, le sort était tombé sur Letourneur, ce qui confirma davantage l'opinion qui s'était répandue d'un accord volontaire entre les directeurs \*. Sur-le-champ on

On lii daos une foute d'histoires que Letourneur sortit par un arrangement volontaire. Le directeur Lardvellière Lépeaux, dans des mémoires précieux et iofellis, assure le contraire. Pour qui a conou ce verineux, citoyen, locapable de mentir, son asertion est une previer suffissante. Mais on n'a plus aneum douie en lisant le normoire de Carnol, écril parié le 18 frecision. Dans ce mêmoire plein de del, et qui la parié le 18 frecision. Dans ce mêmoire plein de del, et qui la parié le 18 frecision. Dans ce mêmoire plein de del, et qui la parié le 18 frecision. Dans ce mêmoire plein de del, et qui la parié le 18 frecision.

songea à le remplacer. Le choix qu'on allait faire avait beaucoup moins d'importance depuis qu'il ne pouvait plus changer la majorité directoriale, mais c'était toujours l'appui d'une voix à donner à Carnot; et d'ailleurs, comme on ne connaissait pas hien la pensée de Larévellière-Lépeaux, comme on le savait modéré, et qu'il était un des proscrits de 1795, on se flattait qu'il pourrait, dans certains cas, se rattacher à Carnot et changer la majorité. Les constitutionnels, qui avalent le désir et l'espoir de modifier la marche du gouvernement sans le détruire, auraient vouln nommer un bomme attaché au régime actuel, mais proponcé contre le directoire et prêt à se rallier à Carnot, Ils proposaient Cochon, le ministre de la police et l'ami de Carnot. Ils songeaient aussi à Bearnonville : mais, dans le club de Clichy, on était mal disposé pour Cochon, bien qu'on lui cût accordé d'abord beaucoup de faveur, à cause de son énergie contre les jacobins. On lui en voulait maintenant de l'arrestation de Brottier, Duverne de Presle et Lavillelleurnois, mais surtout de ses eirculaires aux électeurs. On repoussa Cochon et même Beurnonville. On proposa Barthélemy, notre ambassadeur en Suisse, et le négociateur des traités de paix avec la Prusse et l'Espagne. Ce n'était certainement pas le diplomate pacificateur qu'on voulait honorer en lui, mais le complice supposé du prétendant et des émigrés. Cependant les royalistes, qui espéraient, et les républicains, qui craignaient de trouver en lui un traitre, se trompajent également. Barthélemy n'était qu'un homme faible, médiocre, fidèle au pouvoir régnant, et n'ayant pos même la hardiesse nécessaire pour le trabir. Pour décider son élection, qui rencontrait des obstacles, on répondit qu'il n'accepterait pas, et que sa nomination serait un hommage à l'homme qui avait commencé la réconciliation de la France avec l'Europe, Cette fable contribua au succès. Il obtint, aux cinq-cents, trois cent neuf suffrages, et Cochon deux cent trente. On vit figurer sur la liste des candidats présentés aux anciens; Masséna, porté par cent quatre-vingtsept suffrages; Kléber, par cent soixante-treize; Augerean, par cent trente-neuf. Un nombre de députés voulaient appeler au gouvernement l'un des généraux divisionnaires les plus distingués dans les armées.

Barthélemy fut élu par les anciens; et malgré la

est à déplorer pour la gloire de Carnol , il assure que tous ces arrangements ne sont qu'une vaine supposition. Il n'avail certes airem intérêt à justifier ses collégues contre lesginds il était plotip de ressentiment. de suite qu'il acceptait les fonctions de directeur. Son introduction au directoire à la place de Letourneur n'y changeait nullement les influences. Barthélemy n'était pas plus capable d'agir sur ses collègues que Letourneur ; il allait voter de la même manière, et faire par position ec que Letourneur faisait par dévouement à la personne de Carnot.

Les membres de la société de Clichy, les clichyens, comme on les appelait, se mirent à l'œuvre dès le 1er prairial, et annoncèrent les intentions les plus violentes. Peu d'entre eux étaient dans la confidence des agents royalistes. Lemerer, Mersan, Imbert-Colomès, Pichegru, et peut-être Willot, étaient seuls dans le secret. Pichegru , d'abord en correspondance avecCondé et Wickam, veuait d'être mis en relation directe avec le prétendant. Il recut de grands encouragements, de superbes promesses, et de nouveaux fonds qu'il accepta encore sans être plus certain qu'auparavant de l'usage qu'il en pourrait faire. Il promit beaucoup, et dit qu'il fallait, avant de prendre un parti, observer la nouvelle marche des chosrs. Froid et taciturne, il affeetait avee ses complices, et avec tont le monde, le mystère d'un esprit profond et le recueillement d'un grand caractère. Moins il parlait, plus on lui supposait de combinaisons et de moyens. Le plus grand nombre des clichvens ignoraient sa mission secrète. Le gouvernement lui-même l'ignorait, car Duverne de Presten'en avait pas le secret et n'avait pu le lui communiquer.

Parmi les clichvens, les uns étaient mus par l'ambition , les autres par un penchant naturel pour l'état monarchique, le plus grand nombre par les souvenirs de la terreur et par la crainte de la voir renaltre. Réunis par des motifs divers , lls étaient entrainés, comme il arrive toujours aux hommes assemblés, par les plus ardents d'entre eux. Dés le 1er prairial, ils formèrent les projets les plus fous, Le premier était de mettre les conseils en permanence. Ils voulaient ensuite demander l'éloignement des troupes qui étaient à Paris; ils voulaient s'arroger la police de la capitale, en interprétant l'article de la constitution qui donnait au corps-législatif la police du lieu de ses séances, et en traduisant le mot lieu par le mot ville; ils voulaient mettre les directeurs en accusation, en nommer d'autres, abroger en masse les lois dites révolutionnaires, c'est-à-dire abroger, à la faveur de ce mot, la révolution tout entière. Ainsi, Paris soumis à leur pouvoir, les chefs du gouvernement renversés, l'autorité remise entre leurs mains pour en disposer à

fable inventée pour lui gagner des voix, il répondit | leur gré, ils pouvaient tout hasarder, même la royanté. Cependant ces propositions de quelques esprits emportés furent écartées. Des hommes plus mesurés, voyant qu'elles équivalaient à une attaque de vive force contre le directoire, les combattirent, cten firent prévaloir d'autres. Il fut convenu qu'on se servirait d'abord de la majorité, pour changer toutes les commissions, pour réformer certaines lois, et pour contrarier la marche actuelle du directoire. La tactique législative fut donc préférée, pour le moment, aux attaques de vive force.

Ce plan arrêté, on le mit sur-le-champ à exécution. Après avoir annulé l'élection de Barrère. on appela cing membres du premier tiers, qui avaient été exclus l'année précédente en vertu de la loi du 3 brumaire. Le refus fait par les anciens de rapporter cette loi ne fut pas un obstacle. Les députés repoussés du corps-législatif furent rappelés comme constitutionnellement exclus. C'étaient les nommés Ferraud-Vaillant, Gault, Polissart, Job Aymé de la Drôme, et Mersan, l'un des agents du rovalisme. On imagina ensuite une nouvelle manière de rapporter la loi du 3 brumaire. Le rapport de cette loi ayant été proposé quelques jours auparavant, et rejeté par les anciens, ne pouvait plus être proposé avant une année. On employa une nouvelle forme, et on décida que la loi du 3 brumaire était rapportée, dans ce qui était relatif à l'exclusion des fonctions publiques. C'était presque toute la loi. Les anciens adoptèrent la résolution sous cette forme. Les membres du nouveau tiers, exclus comme parents d'émigrés, ou comme amnistiés pour délits révolutionnaires. purent être introduits. M. Imbert-Colomès de Lyon dut à cette résolution l'avantage d'entrer au cornslégislatif, Elle profita aussi à Salicetti, qui avait été compromis dans les événements de prairial, et amnistié avec plusieurs membres de la convention. Nommé en Corse , son élection fut confirmée. Par une apparence d'impartialité, les meneurs des cinqcents firent rapporter une loi du 21 floréal, qui cloignait de Paris les conventionnels non revêtus de fonctions publiques. C'était afin de paraître abroger toutes les lois révolutionnaires. Ils s'occupérent immédiatement de la vérification des élections : et, comme il était naturel de s'y attendre, ils annulaient toutes les élections douteuses quand il s'agissait d'un député républicain, et les confirmajent quand il s'agissait d'un ennemi de la révolution. Ils firent renouveler toutes les commissions; et, prétendant que tout devait dater du jour de leur introduction au corps-législatif, ils demandèrent

des comptes de finances jusqu'au 1<sup>ste</sup> prairial. Ils établirent ensuite des commissions spéciales, pour examiner les lois relatives aux émigrés, aux prêtres, au culte, à l'instruction publique, aux colonies, rtc. L'intention de porter la main sur toutes choses était assez évidente.

Deux exceptions avaient été faites aux lois qui hannissaient les émigrés à perpétuité : l'une en faveur des ouvriers et cultivateurs que Saint-Just et Lebas avsient fait fuir du Haut-Rhin, pendant leur mission en 1795; l'autre en faveur des individus compromis et obligés de fuir par suite des événements du 31 mai. Les réfugies de Toulon, qui avaient livré cette place, et qui s'étaient sauvés sur les escadres anglaises, étaient seuls privés du bénéfice de cette seconde exception. A la faveur de ces deux dispositions, une multitude d'émigrés étaient déjà rentrés. Les uns se faisaient passer pour ouvriers ou cultivateurs du Haut-Rhin , les autres pour proscrits du 51 mai. Les clichyens firent adopter une prorogation du délai accordé sux fugitifs du Haut-Rhin, et prolonger ce délai de six mois. Ils firent décider, en outre, que les fugitifs toulonnais profiteraient de l'exception accordée aux proscrits du 31 mai. Quoique cette faveur fût méritée par beaucoup de méridionaux, qui ne s'étaient réfugiés à Toulon, et de Toulon sur les escadres anglaises, que pour se soustraire à la proscription encourue par les fédéralistes , nésnmoins elle rappelait et semblait smnistier l'attentat le plus criminel de la faction contre-révolutionnaire, et devait indigner les patriotes. La discussion sur les colonies, et sur la conduite des agents du directoire à Saint-Domíngue, amena un écist violent. La commission chargée de cet objet, et composée de Tarbé, Villaret-Joyeuse, Vaublanc, Bourdon de l'Oise, fit un rapport où la convention était traitée avec la plus grande amertume. Le conventionnel Marec y était accusé de n'avoir pas résisté à la tyrannie arec l'énergie de la rertu. A ces mots, qui suponcaient l'intention souvent manifestée d'outrager les membres de la convention, tous ceux qui sireraient encore dans les cinq-cents s'élancèrent à la tribune. et demandèrent un rapport rédigé d'une manière plus digne du corps-législatif. La scène fut des plus violentes. Les conventionnels , appuyés des députés modérés, obtinrent que le rapport fût renvoyé à la commission. Carnot influa sur la commission par le moyen de Bourdon de l'Oise, et les dispositions du dérret projeté furent modifiées. D'abord on avait proposé d'interdire au directoire la faculté d'envoyer des agents dans les colonies : on lui laissa

cette faculté, en liminat le nombre des sgents à trois, et la drivée de leur mission à dix-lui trois, et la drivée de leur mission à dix-lui trois. Santhonas fut rappelé. Les constitutionnels, voyant qu'ils avaient pu, en se réunsissant aux cometionnels, arrêter la fougue des clichyens, crurentqu'ils allaient d'evenir les modérateurs du courlégislatif. Mais les séances suivantes allaient bientol les détrompts.

Au nombre des objets les plus importants dont les nouveaux élus se proposaient de s'occuper, étaient le culte et les lois sur les prêtres. La commission chargée de cette grave matière, nomma pour son rapporteur le jeune Camille Jordan, dont l'imagination s'était exaltée aux horreurs du siège de Lyon, et dont la sensibilité, quoique sincère, n'était pas sans prétentions. Le rapporteur fit une dissertation fort longue et fort ampoulée sur la liberté des eultes. Il ne suffisait pas, disait-il, de permettre à chacun l'exercice de son culte, mais il fallait, pour que la liberté fût réelle, ne rien exiger qui fût en contradiction avec les croyances. Ainsi, par exemple, le serment exigé des prêtres, quoique ne blessant en rien les croyances, avant été néanmoins mal interprété par eux, et regardé comme contraire aux doctrines de l'Église catholique, ne devait pas leur être imposé. C'était une tyrannie dont le résultat était de créer une classe de proscrits, et de proscrits dangerenx, parce qu'ils avaient une grande influence sur les esprits, et que, dérobés avec empressement aux recherches de l'autorité, par le zèle pieux des peuples, ils travaillaient dans l'ombre à exciter la révolte. Quant aux cérémonies du culte, il ne suffisait pas de les permettre dans les temples fermés : il fallait , tout en défendant les pompes extérieures qui pouvaient devenir un suiet de trouble, permettre certaines pratiques indispensables. Ainsi les cloches étaient indispensables pour réunir les catholiques à certaines heures; elles étaient partie nécessaire du culte; les défendre, c'était en gêner la liberté. D'ailleurs le peuple était accoutumé à ces sons, il les aimait, il n'avait pas encore consenti à s'en passer; et, dans les campagnes, la loi contre les cloches n'avait jamais été exécutée. Les permettre . c'était donc satisfaire à un besoin innocent, et faire cesser le scandale d'une loi inexécutée. Il en était de même pour les cimetières. Tout en interdisant les pompes publiques à tous les cultes, il fallait cependant permettre à chacun d'avuir des lieux fermés, consacrés aux sépultures, et dans l'enceinte desquels on pourrait placer les signes pro-

pres à chaque religion. En vertu de ces principes ,

Camille Jordan proposait l'abolition dés serments, ! l'annulation des lois répressives qui en avaient été la conséquence, la permission d'employer les cloches, et d'avoir des cimetières dans l'enceinte desquels chaque culte pourrait placer à volonté des signes religieux sur les tombeaux. Les principes de cc rapport, quoique exposés avec une emphase dangereuse, étaient justes, il est vrai qu'il n'existe qu'un moyen de détruire les vieilles superstitions, c'est l'indifférence et la disette. En souffrant tous les cultes et n'en salariant aucun, les gouvernements hâteraient singulièrement leur fin. La convention avait déjà rendu aux catholiques les temples qui leur servaient d'église ; le directoire aurait bien fait de leur permettre les cloches, les croix dans les cimetières, et d'abolir l'usage du serment et les lois contre les prêtres qui le refusaient. Mais employaiton les véritables formes, choisissait-on le véritable moment pour présenter de semblables réclamations? Si, au lieu d'en faire l'un des griefs du grand procesintente au directoire, on eut attendu un moment plus convenable , donné aux passions le temps de se calmer, au gouvernement celui de se rassurer. on aurait infailliblement obtenu les concessions désirées. Mais, par cela seul que les contre-révolutionnaires en faisaient une condition, les patriotes s'y opposaient; car on veut toujours le contraire de ce que veut un ennemi. En entendant le bruit des cloches, ils auraient cru entendre le tocsin de la contre-révolution. Chaque parti veut que l'on comprenne et satisfasse ses passions, et ne veut ni comprendre ni admettre celles du parti contraire. Les patriotes avaient leurs passions composées d'erreurs, de craintes, de baine, qu'il fallait aussi comprendre et ménager. Ce rapport fit une sensation extraordinaire, car il touchait aux ressentiments les plus vifs et les plus profonds. Il fut l'acte le plus frappant et le plus dangereux des clichyens, quoique au fond le plus fondé. Les patriotes y répondirent mal, en disant qu'on proposait de récompenser la violation des lois, par l'abrogation des lois violées. Il faut en effet abroger les lois inexécutables.

A toutes ces exigences, les dichyens ajoutérent des reactions de toute espèce contre le directoire, au sujet des finances. C'était là l'objet important, au moyen duquet ils se proposaient de le tourmenter et de le paralyser. Nous avons exposé déjà, en donnant l'aperçu des ressources financieres pour l'am V (1717), quelles édiant les recettes et les dépenses présumées de cette année. On avait à suffere à 350 millions de dépenses ordinaires, au

moyen des 250 millions de la contribution foncière, des 50 millions de la contribution personnelle, et des 150 millions du timbre, de l'enregistrement, des patentes, des postes et des douanes. On devait pourvoir aux 550 millions de la dépense extraordinaire, avec le dernier quart du prix des biens nationaux soumissionnés l'année précédente. s'élevant à 100 millions, et exigéen billets de la part des acquéreurs, avec le produit des hois et du fermage des hiens nationaux, l'arriére des contributions, les rescriptions bataves, la vente du mobilier national, différents produits accessoires, enfin avec l'éternelle ressource des biens restant à vendre. Mais tous ces movens étaient insuffisants, et trèsau-dessous de leur valeur présumée. Les recettes et dépenses de l'anuée n'étant réglées que provisoirement, on avait ordonné la perception, sur les rôles provisoires, de trois cinquièmes de la contribution foncière et personnelle. Mais les rôles, comme on l'a déjà dit, mal faits par les administrations locales, à cause de la variation continuelle des lois fiscales, et surchargés d'émargements. donnaient lieu à des difficultés continuelles. La mauvaise volonté des contribuables ajoutait encore à ces difficultés, et la recette était lente. Outre l'inconvénient d'arriver tard, elle était fort au-dessous de ce qu'on l'avait imaginée. La contribution foncière faisait prévoir tout au plus 200 millions de produit au lien de 250. Les différents revenus, tels que timbre, enregistrement, patentes, douanes et postes, ne faisaient espérer que 100 millious au lieu de 150. Tel était le déficit dans les revenus ordinaires, destinés à faire face à la dépense ordinaire. Il n'était pas moindre dans l'extraordinaire. On avait négocié les bons des acquéreurs nationaux pour le prix du dernier quart, avec grand désavantage. Pour ne pas faire les mêmes pertes sur les rescriptions bataves, on les avait engagées pour une somme très-inferieure à leur valeur. Les biens se vendaient très-lentement ; aussi la détresse étaitelle extrème. L'armée d'Italie avait vécu avec les contributions qu'elle levait; mais les armées du Rhin, de Sambre-et-Meuse, de l'intérieur, les troupes de la marine, avaient horriblement souffert. Plusieurs fois les troupes s'étaient montrées prêtes à se révolter. Les établissements publics et les hôpitaux étaient dans une horrible pénurie. Les fonctionnaires publics ne touchaient pas.

Il avait fallu recourir à des expédients de toute espèce. Ainsi, comme nous l'avons rapporté plus haut, on recourut à des délais pour l'accomplissement de certaines obligations. On ne payait les rentiers qu'un quart en numéraire, et trois quarts ( en bons acquittables en biens nationaux, appelés bons des trois quarts. Le service de la dette consolldée, de la dette viagère et des pensions, s'élevait à 248 millions; par conséquent ce n'était guère que 62 millions à payer, et la dépense ordinaire se tronvait ainsi réduite de 186 millions, Mais, malgré cette réduction , la dépense n'en était pas moins au-dessus des recettes. Malgré qu'on cût établi une distinction entre la dépense ordinaire, on ne l'observait pas dans les paiements de la trésorerie. On fournissait à la dépense extraordinaire avec les ressources destinées à la dépense ordinaire; c'est-àdire qu'à défaut d'argent pour paver les troupes. ou les fournisseurs qui les nourrissaient, on prenait sur les sommes destinées aux appointements des fonctionnaires publics, juges et administrateurs de toute espèce. Non-seulement on confondait ces deux sortes de fonds, mais on anticipait sur les rentrées, et on délivrait des assignations sur tel ou tel receveur, acquittables avec les premiers fonds qui devaient lui arriver. On donnait aux fournisseurs des ordonnances sur la trésorerie, dont le ministre réglait l'ordre d'acquittement, suivant l'urgence des besoins; ce qui donnait quelquefois lieu à des abus, mais ce qui procurait le moyen de pourvoir au plus pressé, et d'empêcher souvent tel entrepreneur de se décourager et d'abandonner son service. Enfin, à défaut de toute autre ressource. on délivrait des bons sur les biens nationaux, papler qu'on négociait aux acheteurs. C'était là le moven employé, depuis la destruction du papiermonnaie, pour anticiper sur les ventes. De cet état des finances, il résultait que les fournisseurs de la plus mauvaise espèce, c'est-à-dire les fournisseurs aventureux, entouraient seuls le gouvernement, et lui faisaient subir les marchés les plus onérenx. Hs n'acceptaient qu'à un taux fort bas les papiers qu'on leur donnait, et ils élevaient le prix des denrées à proportiou des chances ou des délais du paiement. On était souvent obligé de faire les arrangements les plus singuliers pour suffire à certains besoins. Ainsi, le ministre de la marine avait acheté des farines pour les escadres, à condition que le fournisseur, en livrant les farines à Brest, en donnerait une partie en argent, pour payer la solde aux marins prèts à se révolter. Le dédommagement de cette avance de numéraire se trouvait naturellement dans le haut prix des farines. Toutes ces pertes étaient inévitables et résultaient de la situation. Les imputer au gouvernement était une injustice. Malheureusement la conduite scandaleuse

de l'un des directeurs, qui avait une part secrété claus lesprofisses travordinaires des formisseurs, cit qui ne cachait ni ses prodigatilés, ni les progrès de sa fortune, fournissait un prétent et toutes les clorunies. Ce n'étaient pas certainement les bénéfices honteux d'un indivitu qui mettaient l'état dans la décresse, mais on en premis occasion pour accisser defresse, mais on en premis occasion pour accisser par la comme de la comm

le directoire de ruiner les finances. Il y avait là, pour une opposition violente et de mauvaise foi , une ample matière à déclamations et à mauvais projets. Elle en forma en effet de trèsdangereux. Elle avait composé la commission des finances d'hommes de son choix, et fort mai disposés pour le gouvernement. Le premier soin de cette commission fut de présenter aux cinq-cents, par l'organe du rapporteur Gilbert-Desmolières , un état inexact de la recette et de la dépense. Elle exagéra l'une et diminua fortement l'autre. Obligée de reconnaître l'insuffisance des ressources ordinaires, telles que la contribution foncière, l'enregistrement , le timbre , les patentes , les postes, les douanes, elle refusa cependant tous les impôts imaginés pour y suppléer, Depuis le commencement de la révolution, on n'avait pas pu rétablir encore les impôts indirects. On proposait un impôt sur le sel et le tabae, la commission prétendit qu'il effrayait le peuple; on proposait une loterie, elle la repoussa comme immorale; on proposait un droit de passe sur les routes, elle le trouva suiet à de grandes difficultés. Tout cela était plus ou moins juste, mais il fallait chercher et trouver des ressources. Pour toute ressource, la commission annonça qu'elle allait s'occuper de discuter un droit de greffe. Quant au déficit des recettes extraordinaires, loin d'y pourvoir, elle chercha à l'aggraver, en interdisant au directoire les expédients au moven desquels il était parvenu à vivre au jour

le jour. Voici comment il s'y prit.

La constitution sani décache la trésoverie du directoire, et en avait fait un établissement à part,
qui étoit dirigé par decommissaire môghendants,
nommes par les conscils, et i 'syant d'autre soin que
cotiul de recrorie le revenu et de payer la dépense.
De cette manière le directoire a'arait pas le annière
ment des fonds de l'etta; il dierrar des ordonnances sur la trésorreit, qu'elle acquittait jouqu'à
consurrence des credits ouverts par les conseils.
mainiment des fonds est une effaire d'acciouine qui
doit apprateire in agouverancent, comme la direction des opérations militaires, et dans laquelle les
ton des opérations militaires, et dans laquelle de

dans l'ordonnance d'une campagne. C'est même | suivant l'urgence des services, anticiper dans un cas souvent par un maniement adroit et habile qu'un ministre parvient à créer des ressources temporaires, dans un cas pressant. Aussi les deux conseils avaientils, l'année précédente, autorisé la trésorerie à faire toutes les négociations commandées par le directoire. La nouvelle commission résolut de couper court aux expedients qui faisaient vivre le directoire, en lui enlevant tout pouvoir sur la trésorerie. D'abord elle voulait qu'il n'eut plus la faculté d'ordonner les pégociations de valeurs. Quand il vaurait des valeurs non eleculantes à réaliser, les commissaires de la trésorerie devaient les négocier eux-mêmes, sous leur responsabilité personnelle. Elle imagina ensuite d'enlever au directoire le droit de régler l'ordre dans lequel devaient être acquittées les ordonnances de paiement. Elle proposa aussi de lui interdire les anticipations sur les fonds qui devaient rentrer dans les caisses des départements. Elle voulait même que toutes les assignations déjà délivrées sur les fonds non rentrés fussent rapportées à la trésorerie, vérifiées, et payées à leur tour, ce qui interrompait et annulait tontes les opérations déià faites. Elle proposa en outre de rendre obligatoire la distinction établie entre les deux natures de dépenses et de recettes, et d'exiger que la dépense ordinaire fût soldée sur la recette ordinaire, et la dépense extraordinaire sur la recette extraordinaire; mesure funeste, dans un moment où il fallait fournir à chaque besoin pressant par les premiers fonds disponibles. A toutes ees propositions, elle en ajouta une dernière, plus dangereuse encore que les précédentes. Nous venons de dire que , les biens se vendant lentement , on anticipait sur leur vente, en délivrant des bons qui étaient recevables en paiement de leur valeur. Les fournisseurs se contentaient de ces bons, qu'ils négociaient ensuite aux acquéreurs. Ce papier rivalisait, il est vrai, avec les bons des trois quarts délivrés aux rentiers, et en diminuait la valeur par la concurrence. Sons prétexte de protéger les malheureux rentiers contre l'avidité des fournisseurs , la commission proposa de ne plus permettre que les biens nationaux present être payés avec des bons délivrés aux fournisseurs.

Toutes ces dispositions furent adoptées par les cinq-cents, dont la majorité, avenglément entralnée, n'observait plus aueune mesure. Elles étaient désastreuses, et menacaient d'interruption tous les services. Le directoire, en effet, ne pouvant plus négocier à son gré les valeurs qu'il avait dans les mains, ne pouvant plus fixer l'ordre des paiements pressant sur les fonds non rentrés, prendre sur l'ordinaire pour l'extraordinaire , et enfin émettre un papier volontaire acquittable en biens nationaux , était privé de tous les movens qui l'avaient fait vivre jusqu'ici, et lui avaient permis, dans l'impossibilité de satisfaire à tous les besoins, de ponryoir au moins aux plus pressants. Les mesures adoptées, fort bonnes pour établir l'ordre dans un temps calme, étaient effrayantes dans la situation où l'on se trouvait. Les constitutionnels firent de vains efforts, dans les einq-cents, pour les combattre. Elles passèrent, et il ne resta plus d'espoir que dans le conseil des anciens.

Les constitutionnels, ennemis modérés du directoire, voyaientavee la plus grande peine la marche imprimée au conseil des cinq-cents. Ils avaient espéré que l'adjonction d'un nouveau tiers leur serait plutôt utile que nuisible, qu'elle aurait pour unique effet de changer la majorité, et qu'ils deviendraient les mattres du corps-législatif. Leur chef. Carnot, avait concu les mêmes illusions: mais les uns et les autres se voyajent entraînés bien au delà du but, et pouvaient s'apercevoir dans cette occasion, comme dans toutes les autres, que derrière chaque opposition se cachait la contre-révolution avec ses mauvaises pensées. Ils avaient beaucoup plus d'influence chez les anciens que chez les cinq-cents, et ils s'efforeèrent de provoquer le rejet des résolutions relatives aux finances. Carnot v avait un ami dévoué dans le député Lacuée ; il avait aussi des liaisons avec Dumas, ancien membre de la législative. Il pouvait compter sur l'influence de Portalis , Tronçon-Ducoudray , Lebrun, Barbé-Marbois, tous adversaires modérés du directoire, et blâmant les emportements du parti clichyen. Grace aux efforts réunis de ces députés. et aux dispositions du conseil des anciens , les premières propositions de Gilbert-Desmolières, qui interdisaient au directoire de diriger les négociations de la trésorerie, de fixer l'ordre des paiements, et de confondre l'ordinaire avec l'extraordinaire, furent rejetées. Ce rejet causa une grande satisfaction aux constitutionnels, et en général à tons les hommes modérés, qui redoutaient une lutte, Carnot en fut extrèmement joyeux. Il espéra de nouveau qu'on pourrait contenir les clichvens par le conseil des anciens, et que la direction des affaires resterait à ses asuis et à lui.

Mais ee n'était là qu'un médiocre palliatif. Le e lub de Clichy retentit des plus violentes déclamations contre les anciens, et de nouveaux projets d'accu-

sation contre le directoire, Gilbert-Desmolières reprit ses premières propositions, rejetées par les anciens, dans l'espoir de les faire agréer à une seconde délibération, en les présentant sous une autre forme. Les résolutions de toute espèce contre le gouvernement se succédérent dans les cinqcents. On interdit aux députés de recevoir des places un an avant leur sortie du corps-législatif. Imbert-Colomès, qui correspondait avec la cour de Blankembourg, proposa d'ôter au directoire la faculté qu'il tenait d'une loi, d'examiner les lettres venant de l'étranger. Aubry, le même qui , après le 9 thermidor, opéra une réaction dans l'armée. qui, en 1795, destitua Bonaparte, Aubry proposa d'enlever au directoire le droit de destituer les officiers, ce qui le privait de l'une de ses plus importantes prérogatives constitutionnelles, il proposa aussi d'ajouter aux douze cents grenadiers composant la garde du corps-legislatif une compagnie d'artillerie et un escadron de dragons, et de donner le commandement de toute cette garde aux inspecteurs de la salle du corps-législatif, proposition ridicule et qui semblait annoncer des préparatifs de guerre. On dénonça l'envoi d'un million à l'ordonnateur de la marine de Toulon, envoi que Bonaparte avait fait directement, sans prendre l'intermédiaire de la trésorerie, pour hâter le départ de l'escadre dont il avait besoiu dans l'Adriatique. Ce million fut saisi par la trésorerie, et transporté à Paris. On parla de semblables envois , faits de la même manière de l'armée d'Italie aux armées des Alpes, du Rhin et de Sambre-et-Meuse. On fit un long rapport sur nos relations avec les États-Unis; et quelque raison qu'eût le directoire dans les différends élevés avec cette puissance, on le censura avec amertume. Enfin la fureur de dénoncer et d'accuser toutes les opérations du gouvernement entraina les clichyens à une dernière démarche, qui fut de leur part une funeste imprudence.

Les evienments de Venies awsient retenti dans tout l'Europe, l'espisie namifiende d'édma-Sora, etile expisique au site aineantie, et celle de desse révolutionant, assi que le directoire ent. Géos révolutionant, assi que le directoire ent. des estimates et le comme on la vr., dans la rapitie de opérations, rapidité etile que Venies n'était plus avant qu'on poi mettre la guerre en métait plus avant qu'on poi mettre la guerre en définération au comp-legislail. Le traite interremo dépais al vant pas encore eté sommis à la disrette des la comme de la comme de la comme de la comme de l'est c'étil moint du nilence du directoire un vion

était fâché, que de la chute des gouvernements aristocratiques et des progrès de la révolution en Italie. Dumolard, cet orateur diffus, qui depuis près de deux ans ne cessait de combattre le directoire dans les cinq-cents , résolut de faire une motion relativement aux événements de Venise et de . Gènes. La tentative était bardie; car on ne pouvait attanuer le directoire sans attaquer le général Bonaparte, Il fallait braver pour cela l'admiration universelle, et une influence devenue colossale, depuis que le général avait obligé l'Autriche à la paix, et que, négociateur et guerrier, il semblait régler à Milan les destinées de l'Europe, Tous les clichyens qui avaient conservé quelque raison firent leurs efforts pour dissuader Dumolard de son projet; mais il persista, et dans la scance du 5 messidor (25 juin), il fit une motion d'ordre sur les événements de Venise. « La renommée . a dit-il, dont on ne peut comprimer l'essor, a » semé partout le bruit de uos conquêtes sur les » Vénitiens, et de la révolution étonnante qui les » a couronnées. Nos troupes sont dans leur capi-» tale : leur marine nous est livrée : le plus ancien » gouvernement de l'Europe est anéanti; il repa-» rait en un clin-d'œil sous des formes democra-» tiques; nos soldats enfin bravent les flots de la » mer Adriatique, et sont transportés à Corfou » pour achever la révolution nouvelle... Admettez » ces événements pour certains , il suit que le di-» rectoire a fait en termes déguises la guerre , la » paix, et, sous quelques rapports, un traité d'al-» liance avec Venise, et tout cela sans votre con-» cours.... Ne sommes-noua done plus ce peuple » qui a proclamé en principe, et soutenu par la » force des armes , qu'il n'appartient , sous aucun » prétexte, à des puissances étrangères de s'im-» miscer dans la forme du gouvernement d'un autre » état? Outragés par les Vénitiens, était-ce à leurs » institutions politiques que nous aviona le droit » de déclarer la guerre? Vainqueurs et conquéa rants, nous appartenait-il de prendre une part » active à leur révolution, en apparence inopinée? » Je ne rechercherai point ici quel est le sort que » l'on réserve à Venise, et surtout à ses provinces « de terre ferme. Je n'examinerai point si leur en-» vahissement, médité peut-être avant les atten-» tats qui lui servirent de motifs, n'est pas destiné » à figurer dans l'histoire comme un digne pen-» dant du partage de la Pologne. Je veux bien » arrêter ces réflexions, et je demande, l'acte con-» stitutionuel à la main, comment le directoire » peut justifier l'ignorance absolue dans laquelle il

» cherehe à laisser le eorps-législatif sur cette foule » d'événements extraordinaires. » Après s'être occupé des événements de Venise, Dumolard parla ensuite de ceux de Gênes, qui présentaient, disait-il, le même caractère, et faisaient supposer l'intervention de l'armée française et de ses chefs. Il parla aussi de la Suisse, avec laquelle on était, disait il, en contestation pour un droit de navigation, et il demanda si on voulait démocratiser tous les états alliés de la France. Loyant souvent les héros d'Italie, il ne parla pas une seule fois du général en chef, dont alors aucune bouche ne négligeait l'occasion de prononcer le nom, en l'accompagnant d'éloges extraordinaires. Dumolard finit par proposer un message au directoire, pour lui demander des explications sur les événements de Venise et de Gènes, et sur les rapports de la France avec la Suisse.

Cette motion causa un étonnement général, et prouva l'audace des clichyens. Elle devait bientôt leur coûter cher. En attendant qu'ils en essuyassent les tristes conséquences, ils se montraient pleins d'arrogance, affichaient hautement les plus grandes espérances, et semblaient devoir être sous peu les maîtres du gouvernement. C'était partout la même confiance et la même imprudence qu'en vendémiaire. Les émigrés rentraient en foule. On envoyait de Paris une quantité de faux passe-ports et de faux certificats de résidence, dans toutes les parties de l'Europe. On en faisait commerce à llambourg. Les émigrés s'introdusaient sur le territoire par la Hollande, par l'Alsace, la Suisse et le Piémont. Ramenés par le goût qu'ont les Français pour leur belle patrie, et par les souffrances et les dégouts essuves à l'étranger, n'avant d'ailleurs plus cien à espérer de la guerre, depuis les négociations entamées avec l'Autriche, ayant même à craindre le licenciement des corps de Condé, ils venaient essayer, par la paix et par les intrigues de l'interieur, la contre-revolution qu'ils n'avaient pu opérer par le concours des puissances européennes. Du ceste, à defaut d'une contre-révolution, ils voulaient revoir au moins leur patrie, et recouvrer une partie de leurs biens. Grace en effet à l'intérêt qu'ils rencontraient partout, ils avaient mille facilités pour les racheter. L'agiotage sur les différents papiers admis en paiement des biens nationaux, et la facilité de se procurer ces papiers à vil prix . la faveur des administrations locales pour les anciennes familles proscrites, la complaisance des enchérisseurs, qui se retiraient dès qu'un ancien propriétaire faisait acheter ses terres sous

i des noms supposés, permettaient aux émigrés de rentrer dans leur patrimoine avec de très-faihles sommes. Les prêtres surtout revenaient en foule. Ils étaient recueillis par toutes les dévotes de France, qui les logeaient, les nourrissaient, leur élevaient des chapelles dans leurs maisons, et les entretenaicut d'argent au moven de quêtes. L'ancienne hiérarchie ecclésiastique était clandestinement rétablie. Aucune des nouvelles circonscriptions de la constitution civile du clergé n'était ecconnue. Les anciens diocèses existaient encore; des évêques et des archevêques les administraient secretement, et correspondaient avec Rome. C'était par eux et par leur ministère que s'exercaient toutes les pratiques du culte catholique; ils confessaient, haptisaient, mariaient les personnes restées fidèles à l'ancienne religion. Tous les chouans oisifs accouraient à Paris, et s'y réunissaient aux émigrés, qui s'y trouvaient, disait-on, au nombre de plus de cinq mille. En voyant la conduite des cing-cents, et les périls du directoire, ils croyaient qu'il suffisait de quelques juurs pour amener la catastrophe depuis si longtemps désirée. Ils remplissaient leur correspondance avec l'étranger de leurs espérances. Auprès du prince de Condé, dont le corps se retirait en Pologne, auprès du prétendant qui était à Blankembourg , auprès du comte d'Artois qui était en Écosse, on montrait la plus grande joie. Avec cette même ivresse qu'on avait eue à Coblentz, lorsqu'on croyait rentrer dans quinze jours à la suite du roi de Prusse, on faisait de nuuveau aujourd'hui des projets de retuur, on en parlait, on en plaisantait comme d'un événement très-prochain. Les villes voisines de nos frontières se remplissaient de gens qui attendaient avec impatience le moment de revoie la France. A tous ces indices il faut joindre eufin le langage forcené des journaux royalistes, dont la fureue augmentait avec la témérité et les espérances du parti-

Le directoire était instruit par sa police de tous ces mouvements. Le codultée de migrés, la marche des cinq-cents, s'accordaient arec la déclaration de Dureran de Presie pour demontre l'existence d'un véritable complot. Dureran de Presie avail désoncé, assa les nommer, cent quatrevingte deputée comme complices. Il n'avail designe commissivement que Lemerer et Rerans, et avait d'un de la sutres étaient tous les sociétaires de de la puipe de soutres étaient tous les sociétaires de la puiper des chiéctores, sust clop ou six peutciter, agisaient par curialment d'opinion, et nou cette, agisaient par curialment d'opinion, et nou cette. Après de la curière de la part complicité. Mais le directoire, romme éra les

apparences et la déclaration de Duverne de Presie. les croyait seiemment engagés dans le complot, et ne vovait en eux que des conjurés. Une déconverte faite par Bonaparte en Italie vint lui révéler un secret important, et ajouter encore à ses craintes. Le comte d'Entraigues, agent du prétendant, son intermédiaire avec les intrigants de France, et le confident de tous les secrets de l'émigration, s'était réfugié à Venise, Quand les Français y entrèrent . il fut saisi et livré à Bonaparte, Celui-ci pouvait l'envoyer en France pour y être fusillé comme émigré et comme conspirateur; cependant il se laissa toucher, et préféra se servir de lui et de ses indiscrétions, au lieu de le dévouer à la mort. Il lui assigna la ville de Milan pour prison , lui donna quelques secours d'argent, et se fit raconter tous les secrets du prétendant. Il connut alors l'histoire entière de la trahison de Piehegru, qui était restée cachée au gouvernement, et dont Rewbell seul avait eu quelques soupcons, mal accueillis de ses collègues. D'Entraigues raconta à Bonaparte tout ce qu'il savalt, et le mit au fait de toutes les Intrigues de l'émigration. Outre ces révélations verhales, on obtint des renseignements curieux par la saisie des papiers trouvés à Venise, dans le portefenille de d'Entraigues. Entre autres pièces, il en était une fort importante, contenant une longue conversation de d'Entraigues avec le comte de Montgaillard, dans laquelle celui-ci racontait la première négociation entamée avec Pichegru, et restée infructueuse par l'obstination du prioce de Condé. D'Entraigues avait écrit cette conversation \*, qui fut trouvée dans ses papiers. Sur-leehamp, Berthier, Clarke et Bonaparte la signèrent pour en attester l'authenticité, et l'envoyèrent à Paris.

Le directoire la tint secrète, comme la déclaration de Duverne de Presle, attendant l'occasion de

\*N. de Norspällard, dans nor ouvrage print de cisonales de Criverrors, a nostrone que ette pilex constal des fais vrais, mai sprilé était france, et avait ét fabrique par vant, aux qu'elle était france, et avait ét fabrique par conceptifique de la conversation qu'elle par le conspilit francé par de la conversation qu'elle par la conspilit partie de la conversation qu'elle partie de partie partie par la conspilit partie de la conversation qu'elle partie de partie partie par la conspilit partie de la conversation qu'elle partie de partie partie de la conversation qu'elle partie de partie par la conspilit par de la conversation qu'elle partie de partie de la conversation qu'elle partie par la conspilit par pocifit à la constitute de la conversation qu'elle partie de partie par la conspilit par pocifit à la constitute de partie par la constitute de la conversation qu'elle partie de la conversation de

s'en serir utilement. Mais II n'eut plus de doute alors sur le rôle de Piehegru dans le conseil des einq-cents; II s'expliqua ses défaites, sa conduite bizarre, ses maurais procedés, son refus d'aller à Stockholm, et son influence sur les clichyens, II supposa qu'à la tête de cent quatre-ringts députés, ses complices. Il préparait la contre-révoluties

Les ejog directeurs étaient divisés, depuis la nouvelle direction que Carnot avait prise et qui était suivie par Barthélemy. Il ne restait de dévonés au système du gouvernement que Barras, Rewbell et Larévellière - Lépeaux, Ces trois directeurs n'étaient point eux-mêmes fort unis, car Rewbell. conventionnel modéré, haïssait dans Barras un partisan de Danton, et avait en outre la plus grande aversion pour ses mœurs et son caractère, Larévellière avait quelques liaisons avec Rewbell, mals peu de rapports avec Barras. Les trois directeurs n'étaient rapprochés que par la conformité habituelle de leur vote. Tous trois étaient fort irrités et fort prononcés contre la faction de Clichy, Barras, quoiqu'il recût chez lui les émigrés par suite de sa facilité de mœurs, ne eessait de dire qu'il monterait à cheval, qu'il mettrait le sahre à la main, et, à la tête des fauhourgs, irait sabrer tous les contre-révolutionnaires des cinq-cents. Rewbell ne s'exprimait pas de la sorte ; il voyait tout perdu; et, quoique résolu à faire son devoir, il eroyait que ses collègues et lui n'auraient bientôt plus d'autre ressource que la fuite. Larévellière-Lépeaux, doué d'autaot de courage que de probité. pensait qu'il fallait faire tête à l'orage, et tout tenter pour sauver la république. Le cœur exempt de haine, il pouvait servir de lien entre Barras et Rewbell, et il avait résolu de devenir leur inter- . médiaire, Il s'adressa d'abord à Rewbell, dont il estimait profondément la probité et les lumières. et, lui expliquant ses intentions, lui demanda s'il voulait concourir à sauver la révolution. Rewbell accueillit chaudement ses ouvertures, et lui promit le plus cotier dévouement. Il s'agissait de s'assurer de Barras, dont le langage énergique ne suffisait pas pour rassurer ses collègues. Ne lui supposant ni prohité, ni principes, le voyant entouré de tous les partis, ils le crovaient aussi capable de se vendre à l'émigration que de se mettre un jour à la tête des fauhourgs, et de faire un horrible coup de main. Ils eraignaient l'une de ces ehoses autant que l'autre. Ils voulaient sauver la république par un acte d'énergie, mais oe pas la eompromettre par de nouveaux meurtres. Effarouchés par les mœurs de Barras, ils se défiaient trop

de lui. Larévellière se chargea de l'entretenir. Bar- | ras, charmé de se coaliser avec ses deux collègues, et de s'assurer leur appui, flatté surtout de leur allianee, adhéra entièrement à leurs projets et parut se prêter à toutes leurs vues. Dès cet instant, ils furent assurés de former une majorité compacte, et d'annuler entièrement, par leurs trois votes réunis, l'influence de Carnot et de Barthélemy. Il s'agissait de savoir quels moyens ils emploieraient pour déjouer la conspiration à laquelle ils supposaient de si grandes ramifications dans les deux conseils. Employer les voies judiciaires, dénoncer Pichegru et ses complices, demander leur acte d'accusation aux einq-eents et les faire juger ensuite, était tout à fait impossible. D'abord on n'avait que le nom de Pichegru, de Lemerer et de Mersan; on crovait hien reconnaître les autres à leurs liaisons, à leurs intrigues, à leurs violentes propositions dans le club de Clichy et dans les cinq-cents, mais ils n'étaient nommés nulle part. Faire eondamner Piehegen et deux on trois députés, ce n'était pas détruire la conspiration. D'aitleurs, on n'avait pas même les movens de faire condamner Piehegru, Lemerer et Mersan; car les preuves existantes contre eux, quoique emportant la conviction morale, ne suffisaient pas pour que des juges prononcassent une condamnation. Les déclarations de Duverne de Presle, celles de d'Entraigues, étaient insuffisantes sans le secours des dépositions orales. Mais ce n'était pas là eneore la difficulté la plus grande : aurait-on possédé contre Pichegru et ses compliees toutes les pièces qu'on n'avait pas, il fallait arracher l'acte d'accusation aux einq-cents; et, les preuves eussent-elles été plus claires que le jour, la majorité actuelle n'y cut jamais adhéré ; car e'était déférer le coupable à ses propres complices. Ces raisons étaient si évidentes, que, malgré leur goût pour la légalité, Larévellière et Rewbell furent obligés de renoncer à loute idée d'un jugement régulier, et durent se résoudre à un coup d'état; triste et déplorable ressource, mais qui, dans leur situation et avee leurs alarmes, était la seule possible. Décidés à des moyens extrêmes, ils ne voulaient cependant pas de moyens sanglants, et eherehaient à contenir les goûts révolutionnaires de Barras. Sans être d'aecord eneore sur le mode et le moment de l'exécution, ils s'arrêtérent à l'idée de faire arrêter Piehegru et ses eent quatre-vingts compliees supposés, de les dénoncer au corps législatif épuré, et de lui demander nne loi extraordinaire, qui décrétat leur bannissement sans jugement. Dans leur extrème défiance, ils se mé- rang par son esprit, et par les écrits qu'il avait pu-

prenaient sur Carnot; ils oubliaient sa vie passée, ses principes rigides, son entêtement, et le croyaient presque un trattre. Ils eraignaient que, réuni à Barthélemy , il ne fût dans le complot de Piehegru. Ses soins pour grouper l'opposition autour de lui et s'en faire le chef, étaient, à leurs yeux prévenus, comme autant de preuves d'une complicité eriminelle. Cependant ils n'étaient pas convaineus encore; mais décidés à un coup bardi, ils ne voulaient pas agir à demi ; et ils étaient prêts à frapper les eoupahles, même à leurs côtés, et dans le sein du directoire.

Ils convincent de tout préparer pour l'exécution de leur projet, et d'épier soigneusement leurs ennemis, afin de saisir le moment où il deviendrait urgent de les atteindre. Résolus à un acte aussi hardi, ils avaient besoin d'appui. Le parti patriote, qui pouvait seul leur en fournir, se divisait, comme autrefois, en deux classes; les uns, toujours furieux depuis le 9 thermidor, n'avnient pas décoléré depuis trois ans, ne comprensient aucunement la marche forcée de la révolution, considéraient le régime légal comme une concession faite aux contre-révolutionnaires, et ne voulaient que vengeanec et proscriptions. Onoique le directoire les eût frappés dans la personne de Babœuf. ils étaient prêts, avec leur dévouement ordinaire, à voler à son secours. Mais ils étaient trop dangereux à employer, et on pouvait tout au plus, un jour de péril extrème , les enrégimenter , comme on avait fait au 13 vendémiaire, et compter sur le sacrifice de leur vie. Ils avaient assez prouvé à côté de Bonaparte, et sur les degrés de l'église Saint-Roeh, de quoi ils étaient capables un jour de danger. Outre ees ardents patriotes, presque tous compromis par leur zèle ou leur participation aetive à la révolution, il y avait les patriotes modérés, d'une elasse supérieure, qui, approuvant plus on moins la marehe du directoire, voulaient néanmoins la république appuyée sur les lois, et voyaient le péril imminentauquel elle était exposée par la réaction. Ceux-là répondaient parfaitement aux intentions de Rewbell et Larévellière, et ponvaient donner un secours, sinon de force, au moins d'opinion, au directoire. On les voyait alternativement dans les salons de Barras qui représentait pour ses collègues, ou dans ceux de madame de Stael, qui n'avait point quitté Paris, et qui, par le charme de son esprit, réunissait autour d'elle ee qu'il y avait de plus brillant en France. Benjamin Constant y occupait le premier

bliés en faveur du directnire. On y voyait aussi M. de Talleyrand, qui, rayé de la liste des émigrés, vers les derniers temps de la convention. était à Paris avec le désir de rentrer dans la carrière des grands emplois diplomatiques. Ces bommes distingués, composant la société du gouvernement, avaient résolu de former une réunion qui contrebalancăt l'influence de Clichy, et qui discutăt dans un sens contraire les questions politiques. Elle fut appelée cercle constitutionnel. Elle réunit bientôt tous les hommes que nous venons de désigner, et les membres des conseils qui votaient avec le directoire, c'est-à-dire presque tout le dernier tiers conventionnel. Les membres du corps législatif, qui s'intitulaient constitutionnela, auraient dû se rendre aussi dans le nouveau cercle, car leur opinion étaitla même; mais brouillés d'amour-propre avec le directoire par leurs discussions dans le corps-législatif, ils persistaient à rester à part, entre le cercle constitutionnel et Clieby, à la suite des directeurs Carnot et Barthélemy, des députés Tronçon-Ducoudray, Portalis, Lacuee, Dumas, Doulcet-Pontécoulant, Siméon, Thibaudeau, Benjamin Constant parla plusieurs fois dans le cercle constitutionnel. On y entendit aussi M. de Talleyrand. Cet exemple fut imité; et des cercles du même genre, composés, il est vrai, d'hommes moins élevés et de patriotes moins mesurés, ac formèrent detoutes parts. Le cercle constitutionnel s'était ouvert le 1er messidor an V, un mois après le 1er prairial. En trèa-peu de temps, il y en eut de parcils dans toute la France; les patriotes les plus chauds s'y rénnirent, et, par une réaction toute naturelle, on vit presque se recomposer le parti jacobin.

Mais c'était là un moven usé et peu utile. Les clubs étaient déconsidérés en France, et privés par la constitution des moyens de redevenir efficaces. Le directoire avait heureusement un autre appui; c'était celui des armées, chez lesquelles semblaient s'être réfugiés les principes républicains, depuis que les souffrances de la révolution avaient amené dans l'intérieur une réaction si violente et ai générale. Toute armée est attachée au gouvernement qui l'organise, l'entretient, la récompense; les soldats républicains voyaient dans le directoire, non-seulement les chefs du gouvernement, mais les chefs d'une cause pour laquelle ils s'étaient levés en masse en 95, pour laquelle ils avaient combattu et vaineu pendant six années. Nulle part l'attachement à la révolution n'était plus grand qu'à l'armée d'Italic. Elle était composée de ces révolutionnaires

du Midi, aussi impétueux dans leurs opinions que dans leur bravoure. Généraux officiers et soldats, étaient comblés d'honneurs, gorgés d'argent, repus de plaisirs. Ils avaient concu de leurs victoires un orgueil extraordinaire. Ils étaient instruits de ce qui se passait dans l'intérieur par les journaux qu'on leur faisait lire, et ils ne parlaient que de repasser les Alpes pour aller sabrer les aristocrates de Paris. Le repos dont ils jouissaient depuis la signature des préliminaires contribuait à augmenter leur effervescence par l'oisiveté. Masséna, Joubert, et Augereau surtout, leur donnaient l'exemple du républicanisme le plus ardent. Les troupes venues du Rhin, sans être moins républicaines, étaient cependant plus froides, plus mesurées, et avaient contracté soua Moreau plus de sobriété et de discipline, C'était Bernadotte qui les commandait; il affectait une éducation soignée, et cherchait à se distinguer de ses collègues par des manières plus polies. Dans sa division, on faisait usage de la qualification de monsieur, tandisque, dans toute l'ancienne armée d'Italie, on ne voulait souffrir que le titre de citoyen. Les vieux soldats d'Italie, libertins, insolenta, querelleurs comme des méridionaux et des enfants gâtés par la victoire, étaient délà en rivalité de bravoure avec les soldats du Rbin; et maintenant ils commençaient à être en rivalité, non pas d'opinion, mais d'babitudes et d'usages. Ils ne voulaient pas des qualifications de monsieur, et pour ce motif ils échangeaient souvent des coups de sabre avec leurs camarades du Rhin. La division Augereau surtont, qui se distinguait, comme son général, par son exaltation révolutionnaire, était la plus agitée. Il fallut une proclamation énergique de son chef pour la contenir et pour faire trève aux duels. La qualification de citoyen fut seule autorisée,

nut seute sinoriaes.

Le général Bonaparte voyait avec plaisis l'esprit de l'armée, et en favorisait l'essor. Ses premiers auxcès aviant lous de l'empurées contre la fettion royaliate, soit derant Touton, soit au 15 vendément. Il cluit ont brouillé d'origine avec elle, benancier, l'est de des tables en brouille d'origine avec elle, benancier, le d'est tables et arbitaisers troisers proposers, et de debt tables et arbitaisers troisers proposers, et de debt tables et arbitaisers troisers l'arbitaisers troisers de l'arbitaisers troisers de l'arbitaisers troisers de des l'arbitaisers troisers de collège à l'arbitaisers de l'arbit

dans la grandeur de son rôle. Que pouvait faire un roi pour sa destinée? Si haut qu'il pût l'élever, ee roi cût été toujours au-dessus de lui. Sous la république, au contraire, aucune tête ne dominait la sienne. Ou'il ne rèvât pas encore sa destinée inoute, du moins il prévoyait dans la république une audace et une immensité d'entreprises qui convenaient à l'audace et à l'immensité de son génie; tandis qu'avec un roi , la France cût été ramenée à une existence obscure et bornée. Quoi qu'il fit done de eette république, qu'il la servit ou l'opprimât, Bonaparte ne pouvait être grand qu'avec elle et par elle, et devait la chérir comme son propre avenir. Qu'un Picbegru se laissât allécher par un châtean, un titre et quelques millions, on le concoit; à l'ardente imagination du conquérant de l'Italie, il fallait une autre perspective; il fallait celle d'un monde nouveau, révolutionné par ses mains.

Il écrivit done au directoire qu'il était prêt, lui et l'armée, à voler à son secours, pour faire reut trer les contre-révolutionaires daus le néant. Il ne craignit pas de donner des conseils, et engages hautement le directoire à sacrifier quelques trattres et à briser quelques presses.

Dans l'armée du Rhin, les dispositions étaient plus calmes. Il y avait quelques mauvais officiers, placés dans les rangs par Pichegru. Cependant la masse de l'armée était républicaine, mais tranquille, disciplinée, pauvre, et moins enivrée de succès que celle d'Italie. Une armée est tonjours faite à l'image du général. Son esprit passe à ses officiers, et de ses officiers se communique à ses soldats. L'armée du Rhin était modelée sur Moreau. Moreau, flatté par la faction royaliste, qui voulait mettre sa sage retraite au-dessus des merveilleux exploits d'Italie, avait moins de haine contre elle que Bonaparte. Il était d'ailleurs insonciant, modéré, froid, et n'avait pour la politique qu'un goût égal à sa capacité; aussi se tenait-il en arrière, ne cherchant point à se proponeer. Cependant il était républicain et point traitre comme on l'a dit. Il avait dans ce moment la preuve de la trabison de Pichegru, et aurait pu rendre à son gouvernement un immense service. Nous avons délà dit qu'il venait de saisir un fourgon du général Klinglin, renfermant beaucoup de papiers. Ces papiers contenaient toute la correspondance chiffrée de Pichegru avec Wickam, le prince de Condé, etc. Moreau pouvait donc fournir la preuve de la trabison, et rendre plus praticables les movens iudiciaires. Mals Plchegru avait été son général en chef et son ami. il ne vonisit pas le trabin, ce il fiassit travallier au dechiffrement de cette correspondance, sans la dechiffrement de cette correspondance, sans la dechiffre su gouvernment. Du reste, elle rendre muit la preure de la fidelité de Norsan la in-men à la république. Pichegru, appès avoir donné sa dismission, n'àrsit qu'un moyen de se conserve de l'importance, c'était de dire qu'il dispossit de l'importance, c'était de dire qu'il dispossit de l'importance, c'était de dire qu'il dispossit de la friereton de l'armée, il albait conduire les intripues de l'increten. This besi l'Pichegru ne cessa de dire qu'il ne falbit pas 'addresser à Moreau ", parce qu'il crieferen. This besi l'Orderpu ne cessa delir qu'il ne falbit pas 'addresser à Moreau ", parce qu'il accusifiersi samens ouverture. Rosca dirit donc de l'armée de l'

Tout était différent à l'armée de Samhre-et-Meuse : c'était, comme nous l'avons dit aitleurs . l'armée de Fleurus, de l'Ourthe et de la Roër, armée brave et républicaine, comme son ancien général. Son ardeur s'était encore augmentée lorsque le jeune Hoehe, appelé à la commander, était venu y répandre tout le feu de son âme. Ce ieune homme, devenu en une campagne de sergent aux gardes françaises général en chef, aimait la république comme sa bienfaitrice et sa mère. Dans les cacbots du comité de salut publie, ses sentiments ne s'étaient point attiédis; dans la Vendée, ils s'étaient renforcés en luttant avec les royalistes. En vendémiaire, il était tout prêt à voler au secours de la convention, et il avait déjà mis vingt mille hommes en mouvement, lorsque la vigueur de Bonaparte, dans la journée du 15, le dispensa de marcher plus avant. Avant dans sa capacité politique une raison de se mêler des affaires, que Moreau n'avait pas, ne jalousant pas Bonaparte, mais impatient de l'atteindre dans la carrière de la gloire, il était dévoué de cœur à la république, et prêt à la servir de toutes les manières, sur le champ de bataille ou au milieu des orages politiques. Déjà nous avons eu occasion de dire qu'à une prudence consommée, il joignait une ardeur et une impatience de caractère extraordinaires. Prompt à se jeter dans les événements , il offrit son bras et sa vie au directoire. Ainsi la force matérielle ne manquait pas au gouvernement; mais il faltait l'em-

ployer avec prudence et surtout avec à-propos. De tous les généraux , Hoche était celui qu'il

\* Si M. de Montgaillard avait lu la correspondance de Klinglin, il n'aurait pas avancé, sur la foi d'une parole du roi Louis XVIII, que Moreau trahissait la France des l'année 1797. convenzit le plus au directoire d'employer. Si la | frappées tant en-deçà qu'au-delà du Rhin. Denx gloire et le caractère de Bonaparte pouvaient inspirer quelque ombrage, il n'en était pas de même de Iloche. Ses victoires de Wissembourg en 1793. sa belle pacification de la Vendée, sa récente victoire à Neuwied, lui donnaient une belle gloire, et une gloire variée, où l'estime pour l'homme d'état se mélait à l'estime pour le guerrier; mais cette gloire n'avait rien qui pût effrayer la liberté. A faire intervenir un général dans les troubles de l'état, il valait mieux s'adresser à lui qu'au géant qui dominait en Italie. C'était le général chéri des républicains, celui sur lequel ils reposaient leur pensée sans aucune crainte. D'ailleurs, son armée était la plus rapprochée de Paris. Vingt mille hommes ponyajent, an besoin, se trouver, en quelques marches, dans la capitale, et y seconder de leur présence le coup de vigueur que le directoire avait résolu de frapper.

C'est à Hoche que songèrent les trois directeurs Barras , Rewbell et Larévellière, Cependant Barras, qui était fort agissant, fort habite à l'intrigue, et qui voulait, dans cette nouvelle crise, se charger de l'honneur de l'exécution , Barras écrivit , à l'insu de ses collègues, à Hoche, avec lequel il était en relation, et lui demanda son intervention dans les événements qui se préparaient. Hoche n'hésita pas. L'occasion la plus commode s'offrait de diriger des troupes sur Paris. Il travaillait en ce moment avec la plus grande ardeur à préparer sa nouvelle expédition d'Irlande; il était allé en Hollande pour surveiller les préparatifs qui se faisaient au Texel. Il avait résolu de détacher vingt mille hommes de l'armée de Samhre-et-Meuse, et de les diriger sur Brest, Dans leur route à travers l'intérieur, il était facile de les arrêter à la hauteur de Paris, et de les employer au service du directoire. Il offrit plus encore : il fallait de l'argent, soit pour la colonne en route, soit pour un coup de main : il s'en assura par un moven fort adroit. On a vu que les provinces entre Meuse et Rhin n'avaient qu'une existence incertaine jusqu'à la paix avec l'empire. Elles n'avaient pas été, comme la Belgique, divisées en départements et réunies à la France; elles étaient administrées militairement et avec beaucoup de prudence par Hoche, qui voulait les républicaniser, et, dans le cas où on ne pourrait pas ohtenir leur réunion expresse à la France, en faire une république cischénane, qui serait attachée à la république comme une fille à sa mère, Il avait établi une commission à Bonn, chargée d'administrer le pays, et de recevoir les coutributions

millions et quelques cent mille francs se trouvaient dans la caisse de cette commission. Hoche lui défendit de les verser dans la caisse du payeur de l'armée, parce qu'ils seraient tombés sous l'autorité de la trésorerie, et distraits pent-être pour des objets même étrangers à l'armée. Il fit payer la solde de la colonne qu'il allait mettre en mouvement, et garder en réserve près de deux millions. soit pour les offrir au directoire, soit pour les employer à l'expédition d'Irlande. C'était par zèle politique qu'il commettait cette infraction aux règles de la comptabilité, car ce jeune général, qui plus qu'aucun autre avait pu s'enrichir, était fort pauvre. En faisant tout cela . Hoche croyait exécuter les ordres, non-seulement de Barras, mais de Larévellière-Lépeaux et de Rewbell.

Deux mois s'étaient écoulés depuis le 1er prairial, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la nouvelle session : on était à la fin de messidor (mi-juillet). Les propositions arrêtées à Clieby, et portées aux cinqcents, n'avaient pas cessé de se succéder. Il s'en préparait une nouvelle à laquelle la faction royaliste attachait beaucoup de prix. L'organisation des gardes nationales n'était pas encore décrétées le principe n'en était que posé dans la constitution. Les clichvens voulaient savoir ménager une force à opposer aux armées, et remettre sous les armes cette jeunesse qu'on avait soulevée en vendémiaire contre la convention. Ils venaient de faire nommer une commission dans les cinq-cents pour présenter un projet d'organisation ; Piehegru en était président et rapporteur. Outre cette importante mesure. la commission des finances avait repris en sous-œuvre les propositions refetées par les anciens, et eherchait à les présenter d'une autre manière, pour les faire adopter sous une nouvelle forme. Ces propositions des cinq-cents, toutes redoutables qu'elles étaieut, effrayaient moins cependant les trois directeurs coalisés que la conspiration à la tête de laquelle ils voyaient un général célèbre, et à laquelle ils supposaient dans les conseils des ramifications fort étendues. Décidés à agir, ils voulaient d'abord opérer dans le ministère certains changements qu'ils croyaient nécessaires, pour donner plus d'homogénéité à l'administration de l'état, et pour prononcer d'une manière ferme et décidée la marche du gouverne-

Le ministre de la police, Cochon, quoique un peu disgracié auprès des royalistes, depuis la poursuite des trois agents du prétendant et les circulaires relatives aux élections , n'en était pas moins ; nistre des affaires extérieures. La vanité des directout dévoué à Carnot. Le directoire, avec les projets qu'il nourrissait, ne pouvait pas laisser la police dans les mains de Cochon. Le ministre de la guerre, Pétiet, était en renom chez les royalistes; il était la préature dévouée de Carnot. Il fallait encore l'exclure, pour gu'il n'y cût pas entre les armées et la majorité directoriale un ennemi pour intermédiaire. Le ministre de l'intérieur, Bénézech, administrateur excellent, courtisan doeile, n'était à craindre pour aucun partí; mais on le suspectait à cause de ses goûts connus et de l'indulgence des journaux rovalistes à son égard. On voulait le changer aussi, ne fût-ce que pour avoir un homme plus súr. On avait une entière confiance dans Truguet, ministre de la marine, et Charles Delacrolx, ministre des relations extérieures; mais des raisons puisées dans l'intérêt du service portaient les directeurs à désirer leur changement. Truguet était en hutte à toutes les attaques de la faction royaliste. et il en méritait une partie par son caractère hautain et violent. C'était un homme loyal et à grands movens, mais n'avant pas pour les personnes les ménagements nécessaires à la tête d'une grande administration. D'ailleurs on pouvait l'employer avec avantage dans la carrière diplomatique; luimême désirait aller remplacer en Espagne le général Pérignon, pour faire concourir cette puissance à ses grands desseins sur les Indes, Quant à Delacroix, il a prouvé, depuis, qu'il pouvait bien administrer un departement; mais il n'avait ni la dignité, ni l'instruction nécessaires pour représenter la république auprès des puissances de l'Europe. D'ailleurs les directeurs avaient un vif désir de voir arriver aux affaires étrangères un autre personnage : c'était M. de Talleyrand, L'esprit enthousiaste de madame de Stael s'était enflammé pour l'esprit froid, piquant et profond de M. de Talleyrand. Elle l'avait mis en communication avec Benjamin Constant, et Benjamin Constant avait été chargé de le mettre en rapport avec Barras. M. de Talleyrand sut gagner Barras, et en aurait gagné de plus fins. Après s'être fait présenter par madame de Stael à Benjamin Constant, par Benjamin Constant à Barras, il se fit présenter par Barras à Larévellière, et il sut gagner l'honnête homme comme il avait gagné le mauvais sujet. Il leur parut à tous un homme fort à plaindre, odieux à l'émigration comme partisan de la révolution, méconnu par les patriotes à cause de sa qualité de grand seigneur, et vietime à la fois de ses opinions et de sa naissance. Il fut convenu qu'on en ferait un mi-

teurs était flattée de se rattacher un si grand personnage; et ils étaient assurés d'ailleurs de confier les affaires étrangères à un homme instruit , habile et personnellement lié avec toute la diplomatie européenne.

Restaient Ramel, ministre des finances, et Merlin de Donai, ministre de la justice, qui étaient odieux aux royalistes, plus que tous les autres ensemble, mais qui remplissaient avec autant de zele que d'aptitude les devoirs de leur ministère. Les trois directeurs ne voulaient les remplacer à aueun prix. Ainsi les trois directeurs devaient, sur les sept ministres, changer Cochon, Pétiet et Bénézech, pour cause d'opinion; Truguet et Delacroix, pour l'intérêt du service : et garder Merlin et Ramel.

Dans tout état dont les institutions sont représentatives, monarchique ou république, c'est par le choix des ministres que le gouvernement prononce son esprit et sa marche. C'est aussi pour le choix des ministres que les partis s'agitent, et ils veulent influer sur le choix , autant dans l'intérêt de leur opinion que dans celui de leur ambition. Mais si, dans les partis, il en est un qui souhaite plus qu'une simple modification dans la marche du convernement, et qui aspire à renverser le régime existant, eclui-là, redoutant les réconciliations, veut autre chose qu'un changement de ministère, ne s'en mêle pas, ou s'en mêle pour l'empêcher. Pichegru, et les eliehvens qui étaient dans la confidenre du complot, mettaient peu d'intérêt au ebangement du ministère. Cependant ils s'étaient approchés de Carnot pour s'en entretenir avec lui : mais e'était plutôt un prétexte pour le sonder et découvrir ses intentions secrètes que pour arriver à un résultat qui était fort insignifiant à leurs yeux. Carnot s'était prononcé avec eux franchement et par écrit, en répondant anx membres qui lui avaient fait des ouvertures. Il avait déclaré qu'it périrait plutôt que de taisser entamer ta constitution, ou déshonorer les pouvoirs qu'elle avait institués (expressions textuelles de l'une de ses lettres). Il avait ainsi réduit ceux qui venaient le sonder à ne parler que de projets constitutionnels, tels qu'un changement de ministère. Quant aux constitutionnels et à ceux des clichyens qui étaient moins engagés dans la faction, ils voulaient sincèrement obtenir une révolution ministérielle. et s'en tenir là. Cenx-ci se groupèrent donc autour de Carnot. Les membres des anciens et des cinqcents qu'on a déià désignés, Portalis, TronconDucoudray, Lacuée, Dumas, Thibandeau, Donl- 1 cet - Pontécoulant . Siméon , Émery et autres , s'entretinrent avec Carnot et Barthélemy, et discutèrent les changements à faire dans le ministère. Les deux ministres dont ils demandaient surtout le remplacement, étaient Merlin, ministre de la justice, et Ramel, ministre des finances. Ayant attaqué particulièrement le système financier, ils étaient plus animés contre le ministre des finances que contre aucun autre. Ils demandaient aussi le renvoi de Truguet et de Charles Delacroix, Naturellement Ils voulaient garder Cochon, Pétiet et Bénézech. Les deux directeurs Barthélemy et Carnot n'étaient pas difficiles à persuader. Le faible Barthélemy n'avait pas d'avis personnel ; Carnot voyait tous ses amis dans les ministres conservés, tous ses ennemis dans les ministres rejetés. Mais le projet . commode à former dans les coteries des constitutionnels, n'était pas facile à faire agrére aux trois autres directeurs, qui, ayant un parti pris, vonlaient justement renvoyer ceux que les constitutionnels tenaient à conserver.

Carnot, qui ne connaissait pas l'union formée entre ses trois collègues, Rewbell, Larévellière et Barras, et qui ne savait pas que Larévellière était le lien des deux antres, espéra qu'il serait plus facile à détacher. Il conseilla done aux eonstitutionnels de s'adresser à lui, pour tâcher de l'ameper à leurs yurs. Ils se rendirent chez Larévellière. et trouvèrent sous sa modération une fermeté invincible. Larévellière, peu habitué, comme tous les hommes de ce temps, à la tactique des gouvernrments représentatifs, ne pensait pas qu'on pût négocler pour des choix de ministres. - Faites votre rôle, disait-il aux députés, c'est-à-dire faites des lois ; laissez-nous le nôtre , celui de choisir les fonctionnaires publics. Nous devons diriger notre choix d'après notre conscience et l'opinion que nous avons du mérite des individus, non d'après l'exigence des partis. - Il ne savait pas encore, et personne ne savait alors qu'il faut composer un ministère d'influences, et que ces influences, il faut les prendre dans les partis existants; que le choix de tel ou tel ministre, étant une garantie de la direction qu'on va suivre, peut devenir un objet de négociation. Larévellière avait encore d'autres raisons de reponsser une transaction; il avait la conscience que lui et son ami Rewbell n'avaient jamais voulu et voté que le bien : il était assuré que la majorité directoriale, quelles que fussent les vues personnelles des directeurs , n'avait ismais voté autrement; qu'en finances, sans pou-

voir empêcher toutes les malversations subalternes. elle avait du moins administré loyalement, et le moins mal possible dans les circonstances; qu'en politique elle n'avait jamais eu d'ambition personnelle, et n'avait rien fait pour étendre ses prérogatives; que, dans la direction de la guerre, elle n'avait aspiré qu'à une paix prompte, mais bonorable et glorieuse. Larévellière ne pouvait donc comprendre et admettre les reproches adressés au directoire. Sa bonne conscience les lui rendait inintelligibles. Il ne voyait plus dans les clicbyens que des conspirateurs perfides, et dans les constitutionnels que des amours-propres froissés. Avec tout le monde encore, il ignorait qu'il faut admettre l'humeur birn ou mal fondée des partia comme un fait, et compter avec toutes les prétentions, même celies de l'amour-propre blessé, D'ailleurs, ce qu'offraient les constitutionnels n'avait rien de très-engageaut. Les trois directeurs coalisés voulaient se donner un ministère homogène, afin de frapper la faction royaliste; les constitutionnels, au contraire, exigenient un ministère tout opposé à celui ilont les directeurs croyaient avoir hesoin dans le danger actuel, et ils n'avaient à offrir en retour que leurs voix, qui étaient pen nombreuses, et que, du reste, ils n'engageaient sur aucune question. Leur alliance n'avait done rien d'assez rassurant pour décider le directoire à les écouter, et à se désister de ses projets. Larévellière ne leur donna aucune satisfaction. Ils se servirent auprès de lui du géologue Faujas de Saint-Fonds, avec lequel il était lié par la conformité des goûts et des études; tout fut inutile. Il finit par répondre : - Le jour où vous uous attaquerez, vous nous trouverez prêts. Nous vous tuerons, mais politiquement. Vous voulez notre sang, mais le vôtre ne coulera pas. Vous serez réduits sculement à l'impossibilité de nuire.

Gette Framet II désespirer de Larérellière, Caron conseilla alors de s'ardreuer à Parra, en doutant toutérés du nuceès, car il connaisuit sa haire. Junitari Vitarer-lyques, un des membres ardents de l'exposition, et que son goid pour les plaisirs de l'exposition, et que son goid pour les plaisirs de l'exposition, et que son goid pour les plaisirs de l'exposition de la larger-le le larger le la parter le monte, quodque ses sentiments fusiced au fond que Larcellière. Sur les quatre ministres dont les montes desdérés, n'en apparence moint desportant de monte descendant des l'exposition des l'exposition des l'exposition de l'exposition de la larcellière. Sur les quatre ministres dont les une destination de la larcellière le la larcellière. Il novaitat de contrattu arcellière de la Larcellière. Il novaitat de contrattu arcellière il la larcellière. Il novaitat de l'exposition de la larcellière. Il novaitat de l'exposition de la larcellière. Il novaitat de la larcellière.

done s'engager pour ces deux-là, et il promit leur renvoi. Cependant, soit qu'avec sa facilité ordinaire il promtt plus qu'il ne voulait tenir, soit qu'il voulût tromper Carnot et l'engager à demander lui-même le changement des ministres, soit qu'on interprétat trop favorablement son langage, ordinairement ambigu , les constitutionnels vinrent annoncer à Carnot que Barras consentait à tout, et voterait avec lui sur chacun des ministres. Les constitutionnels demandaient que le changement se fit sur-le-champ. Carnot et Barthélemy, dontant de Barras, hésitaient à prendre l'initiative. On pressait Barras de la prendre, et il répondait que, les journaux étant fort déchainés dans ce moment , le directoire paraltrait eéder à leur violence. On essaya de faire taire les journaux ; mais pendant ee temps , Rewbell et Larévellière , étrangers à ces intrigues , prirent eux-mêmes l'initiative. Le 28 messidor, Rewbell déclara dans la séance du directoire qu'il était temps d'en finir, qu'il fallait faire cesser les fluctuations du gouvernement, et s'occuper du changement des ministres. Il demanda qu'on procédăt sur-le-champ au scrutin. Le scrutin fut secret. Truguet et Delacroix, que tout le monde était d'accord de remplacer, furent exclus à l'unanimité. Quant à Ramel et à Merlin, que les constitutionnels seuls voulaient remplacer, ils n'eurent contre eux que les deux voix de Carnot et de Barthélemy, et ils furent maintenus par celles de Rewhell, Larévellière et Barras, Cochon , Pétiet et Bénézech furent destitués par les trois voix qui avaient soutenu Merlin et Ramel. Ainsi le plan de réforme, adopté par la majorité directoriale, était accompli. Carnot se voyant joué, voulait différer au moins la nomination des successeurs, en disant qu'il n'était pas prêt à faire un choix. On lui répondit durement qu'un directeur devait tonjours être préparé, et qu'il ne devait pas destituer un fonctionnaire sans avoir déjà fixé ses idées sur le remplaçant. On l'ohligea à voter sur-le-champ. Les cinq successeurs furent nommés par la grande majorité. On avait eonservé Ramel aux finances, Merlin à la justice; on nomma aux affaires étrangères M. de Tallevrand; à la marine, un vieux et hrave marin, administrateur excellent. Pléville Le Peley ; à l'intérieur. un homme de lettres assez distingué, mais plus disert que capable, François de Neufchâteau; à la police, Lenoir-Laroche, homme sage et éclairé, qui écrivait dans le Moniteur de bons articles politiques : enfin à la guerre , le feune et brillant général sur leguel on avait résolu de s'appuyer, Hoche, Celui-ci n'avait pas l'âge requis par la constitution. c'est-d-lier trente sus. On le savait, mais Larrégie like avait proposé ase deux collègues, Reivellet le Barras, de le nommer, surf à le remplacer dans deux jours, afin de le Pitather, et de donner un témolgange fatteur aux armées. Ainsi foust le monde conocurrit à ce changement, qui devint décialf, conocurrit à ce changement, qui devint décialf, le partit contribure à un même érémente, qu'en creint déroit leur profiler. I les conocurrit tous à le produire; mais le plus fort décide le résultat en sa faveur.

N'aurait-il pas eu l'orgneil le plus irritable, Carnot devait être indigné et se croirc joué par Barras. Les membres du eorps-législatif, qui s'étaient eutremis dans la négociation, coururent chez lui, recueillirent tous les détails de la séance qui avait eu lieu au directoire, se déchainèrent contre Barras, l'appelèrent un fourbe, et firent éclater la plus grande indignation. Mais un événement vint augmenter l'effervescence et la porter au comble. Hoche, sur l'avis de Barras, avait mis ses troupes en mouvement, dans l'intention de les diriger effectivement sur Brest, mais de les arrêter quelques jours dans les environs de la capitale. Il avait choisi la légion des Francs, commandée par liumbert; la division d'infanterie Lemoigne; la division des ehasseurs à cheval, commandée par Richepanse; un régiment d'artillerie : en tout quatorze à quinze mille hommes. La division des chasseurs de Riehepanse était déià arrivée à La Ferté-Alais, à onze lieues de Paris. C'était une imprudence, car le rayon constitutionnel était de douze lieues, et, en attendant le moment d'agir, il ne fallait nas franchie la limite légale. Cette imprudence était due à l'erreur d'un commissaire des guerres, qui avait transgressé la loi sans la connaître. A cette circonstance fâcheuse s'en joignaient d'autres. Les troupes, en voyant la direction qu'on leur faisait prendre, et sachant ee qui se passait dans l'intérieur, ne doutaient pas qu'on ne les fit marcher sur les conseils. Les officiers et les soldats disaient en route qu'ils allaient mettre à la raison les aristocrates de Paris. Hoche s'était contenté d'avertir le ministre de la guerre d'un mouvement général de troupes sur Brest, pour l'expédition d'Irlande,

Toutes ces circonstances indiquaient aux dires partis qu'on touchait à quelque évenement decisif. L'opposition et les ennemis du gouvernement redoublèrent d'activité pour parer le coup qui les menaçait; le directoire, de son otét, en neigliges plus rien pour hâter l'exécution de ses projets et s'assurer la vicoire, et on verra ci-spréq su'il y réussit le leinement.

## CHAPITRE XXIV.

Concentration de troupes autour de Paris. Changements dans le ministère. - Préparatifs de l'opposition et des clichyens contre le directoire. - Luite des conseils avec le directoire. Projet de loi sur la garde nationale. Loi contre les sociétés politiques. - Fête à l'armée d'Italie. Manifestations politiques. - Angereau est mis à la tête des forces de Paris. - Négociations pour la paix svec l'empereur. Conférences de Lille avec l'Angleterre. -Pizintes des conseils sur 15 marche des trouves. Message énergique du directoire à ce sujet. - Divisions dans le parti de l'opposition. - Infinence de Mas de Stael ; tentalive infructueuse de réconciliation. - Réponse des conseils au message du directoire. - Plan définitif du directoire contre la majorité des conseils. - Coup d'état du 18 fructidor. Envahissement des deux conseils par la force armée. Déportation de 53 députés et de deux directeurs et autres citoyens. - Diserses lois révolutionnaires sont remises en vigueur. Conséquences de cette révolution.

La nouvelle de l'arrivée des chasseurs de Richepanse, les détails de leur marche et de leurs propos, parvinrent au ministre Pétiet le 28 messidor, jour même où le changement de ministère avait lieu. Pétiet en instruisit Carnot; et, à l'instant où les députés étaient accourus en foule pour exhaler leurs ressentiments contre la majorité directoriale, et exprimer leurs regrets aux ministres disgraciés . ils apprirent en même temps la marehe des tronpes. Carnot dit que le directoire n'avait, à sa connaissance, donné aueun ordre; que peut-être les trois autres directeurs avaient pris une délibération particulière, mais qu'alors elle devait être sur le registre secret, qu'il allait s'en assurer, et qu'il ne fallait pas dévoiler l'événement, avant qu'il eût vérifié s'il existait des ordres. Mais on était trop irrité pour garder aucune mesure.

Le renoi des ministres, la marche des troupes, la nomination de Nôme à la place de Pétiet, ne laisstrent plas de doute sur les intentions du director. On déclara qu'évidemment le directaire vou-lai attentre à l'inviolabilité des conseils, faire un nouvrau 31 mai, et proserire les députs faidles à la constitution. On se réunit chet Tronçon-Ducon-nages les plus influents. Les citièrens, suivant la constitue ordinaire des parties tertienes, avaient vu avec plainir les moderés, c'ext-dire les constitutionels, déciu dans leure repérances, et trempés lottenes, déciu dans leure repérances, et trempés

dans leur projet de composer un ministère à leur gré. Ils les considéraient comme dupés par Barras, et se réjouissaient de la duperie. Mais le danger cependant leur parut grave quand ils virent avancer des troupes, Leurs deux généraux, Pichegru et Willot, sachant que l'on courait chez Troncon-Ducoudray pour conférer sur les événements, s'y rendirent, quoique la réunion fût composée d'hommes qui ne suivaient pas la même direction. Pichegru n'avait encore sous la main aucun moven réel : sa seule ressource était dans les passions des partis, et il fallait conrir là où elles éclataient, soit pour observer, soit pour agir. Il y avait dans cette réunion Portalis, Tronçon-Ducondray, Lacuée, Dumas, Siméon, Doulcet-Pontécoulant, Thibaudeau, Villaret-Joyeuse, Willot et Pichegru. On s'anima beaucoup comme il était naturel; on parla des projets du directoire ; on cita des propos de Rewbell, de Larévellière, de Barras, qui apponcaient un parti pris, et on conclut du changement de ministère et de la marche des troupes que ce parti était un comp d'état contre le corps-législatif. On proposa les résolutions les plus violentes, comme de suspendre le directoire, et de le mettre en accusation , ou même de le mettre hors la loi. Mais pour exécuter toutes ces résolutions , il fallait une force, et Thibaudeau, ne partageant pas l'entrainement général, demandait où on la prendrait. On répondait à cela qu'on avait les douze cents grenadiers du corps-législatif, une partie du 21° régiment des chasseurs, commandé par Malo, et la garde nationale de Paris; qu'en attendant la réorganisation de cette garde, on ponrrait envoyer dans chaque arrondissement de la capitale des pelotons de grenadiers, pour rallier autour d'eux les citoyens qui s'étaient armés en vendémiaire. On parla beaucoup sans parvenir à s'entendre, comme il arrive toujours quand les movens ne sont pas réels. Pichegru, froid et concentre comme à son ordinaire, fit, sur l'insuffisance et le danger des moyens proposés, quelques observations dont le calme contrastait avec l'emportement général. On se sépara, on retourna chez Carnot, chez les ministres disgraciés. Carnot désapprouva tous les projets proposés contre le directoire. On se réunit une seconde fois chez Tronçon-Ducoudray ; mais Pichegru et Willot n'y étaient plus. On divagua encore, et, n'osant recourir aux movens violents, on finit par se retrancher dans les moyens constitutionnels. On se promit de demander la loi sur la responsabilité des ministres et la prompte organisation de la garde nationale.

A Citchy, on dedamais comme ailleurs et on ne faisait pas nieux; cur si les passions écient plus violentes, les moyers n'éciente pas plus grands. On regretaits autout la police qui venit d'être enferé à Cochon, et on revensit à l'un des projets au directive, et de la donner au corps-législatif, or forçant le seas d'au article de la constatution. On se proposait en même (emps de confier la direction de cette police de Cochon) mais l'opposait en même (emps de confier la direction de cette police de Cochon) mais l'ora police de constatution. Des proposait en même (emps de confier la direction de cette police de Cochon) mais l'ora police de constatution. Best de l'action de cette police de Cochon mais l'ora police de l'action de cette police de l'action de cette police de l'action de cette police de l'action de l'action de police de l'action de l'action de l'action d'action de l'action d'action de l'action d'action de l'action de l'

Le 30 messidor (18 juillet), en effet, il yeut grand tumulte aux cinq-cents. Le député Delahaye dénonça la marche des troupes, et demanda que le rapport sur la garde nationale fût fait sur-lechamp. On s'emporta contre la conduite du directoire ; on peignit avec effroi l'état de Paris , l'arrivée d'une multitude de révolutionnaires connus, la nouvelle formation des clubs, et on demanda qu'une discussion s'ouvrit sur les sociétés politiques. On décida que le rapport sur la garde uationale serait fait le surlendemain, et qu'immédiatement après s'ouvrirait la discussion sur les clubs. Le surlendemain, 2 thermidor (20 juillet), on avait de nouveaux détails sur la marche des troupes, sur leur nombre, et on savait qu'à La Ferté-Alais, il se trouvait délà quatre régiments de cavalerie.

Pichegru fit le rapport sur l'organisation de la garde nationale. Son projet était conçu de la manière la plus perfide. Tous les Français jouissant de la qualité de citoyen devaient être inscrits sur les rôles de la garde nationale; mais tous ne devaient pas composer l'effectif de cette garde. Les gardes nationaux faisant le service devaient être choisis par les autres, c'est-à-dire élus par la masse, De cette manière, la garde nationale était formée, comme les conseils, par les assemblées électorales, et le résultat des élections indiquait assez quelle espèce de garde on obtiendrait par ce moyen. Elle devait se composer d'un bataillon par canton; dans chaque hataillon il devait y avoir une compagnie de grenadiers et de chasseurs, ce qui rétablissait ces compagnies d'élite, où se groupaient toujours les hommes les plus prononcés, et dont les partis se servaient ordinairement pour l'exécutiou de leurs vucs. On voulait voter le projet sur-lechamp. Le fougueux Henri Larivière prétendit que tout annoncait un 31 mai. - Allons donc! allons

donc ! lui crièrent en l'interrompant quelques voix de la gauche. - Oui, reprit-il, mais je me rassure en songeant que nous sommes au 2 thermidor, et que nous approchons du 9, jour fatal aux tyrans. - Il voulait qu'on votât le projet à l'instant, et qu'on envoyat un message aux anciens. pour les engager à rester en séance, afin qu'ils pussent aussi voter sans désemparer. On combattit cette proposition. Thihaudeau, chef du parti constitutionnel, fit remarquer avec raison que, quelque diligence qu'on déployât, la garde nationale ne serait pas organisée avant un mois; que la précipitation à voter un projet important serait donc inutile pour garantir le corps-législatif des dangers dont on le menacait; que la représentation nationale devait se renfermer dans ses droits et sa dignité, et ne pas chercher sa force dans des moyens actuellement impuissants. Il proposa une discussion réfléchie. On adopta l'ajournement à vingtquatre heures, pour l'examen du projet, en décrétant cependant tout de suite le principe de la réorganisation. Dans le moment arriva un message du directoire, qui donnait des explications sur la marche des troupes. Ce message disait que, dirigées vers une destination éloignée , les troupes avaient dû passer près de Paris; que par l'inadvertance d'un commissaire des guerres elles avaient franchi la limite constitutionnelle; que l'erreur de ce commissaire était la scule cause de cette infraction aux lois; que du reste les troupes avaient reçu l'ordre de rétrograder sur-le-champ. On ne se contenta pas de cette explication; on déclama de nouveau avec une extrême véhémence, et on nomma une commission pour examiner ce message, et faire un rapport sur l'état de Paris et la marche destroupes. Le lendemain, on commença à disenter le projet de Plebegru, et on en vota quatre articles. On s'occupa ensuite des clubs qui se renouvelaient de toutes parts, et semblaient annoncer un ralliement du parti jacobin. On vonlait les interdire absolument, parce que les lois qui les limitaient étaient toujours éludées. On décréta qu'aucune assemblée polítique ne serait permise à l'avenir. Ainsi la société de Clichy commit sur ellemême une espèce de suicide, et consentit à ne plus exister, à condition de détruire le cercle constitutionnel, et les autres clubs subalternes qui se formaient de toutes parts. Les chefs de Clichy n'avaient pas besoin, en effet, de cette tumultueuse réunion pour s'entendre, et ils pouvaient la sacrifier, sans se priver d'une grande ressource. Willot dénonça ensuite Barras, comme n'ayant pas l'âge requis par la constitution , à l'époque où il avait été nommé | directeur. Mais les registres de la guerre, compulsés, prouvèrent que c'était une vaine chicane. Pendant ce temps, d'autres troupes étaient arrivées à Reims; on s'alarma de nouveau. Le directoire ayant répété les mêmes explications, un les déclara encore insuffisantes, et la commision déjà nommée resta chargée d'une enquête et d'un rapport.

Hoche était arrivé à Paris, car il devait y passer, soit qu'il dût aller à Brest, soit qu'il eût à exécuter un coup d'état. Il se présenta sans crainte au directoire, certain qu'en faisant marcher ses divisions il avait obéi à la majorité directoriale. Mais Carnot, qui était dans ce moment président du directoire , chercha à l'intimider; il lui demanda en vertu de quel ordre il avait agi, et le menaça d'une accusation pour avoir franchi les limites constitutionnelles. Malbeurensement, Rewbell et Larévellière, qui n'avaient pas été informés de l'ordre donné à Hoche, ne pouvaient pas venir à son secours, Barras, qui avait donné cet ordre , n'avait pas osé prendre la parnle, et Boche restait exposé aux pressantes questinus de Carnot. Il répondait qu'il ne pouvait aller à Brest sans troupes; à quoi Carnot répliquait qn'il y avait encore quarante-trois mille hommes en Bretagne, nombre suffisant pour l'expédition. Cependant Laréveilière, voyant l'embarras de Hoche. vint enfin à son secnurs, lui exprima au nom de la majorité du directoire l'estime et la conflance qu'avaient méritées ses services, l'assura qu'il n'était pas question d'accusation contre lui, et fit lever la séance. Hoche courut chez Larévellière pour le remereier; il apprit là que Barras n'avait informé ni Rewbell ni Larévellière du mouvement des troupes, qu'il avait donné les ordres à leur insu; et il fut indigné contre Barras , qui , après l'avoir compromis , n'avait pas le conrage de le défendre. Il était évident que Barras, en agissant à part, sans en prévenir ses deux collègues, avait voulu avoir seul dans sa main les mnyens d'exécutinn. Hoche indi-» millions de Français; vnus vous devez tout engné traita Barras avec sa hauteur ordinaire, et voua à Rewhell et à Larévellière toute son estime. Rien n'était encore prêt pour l'exécution du projet que méditaient les trois directeurs, et Barras, en appelant Hoche, l'avait inutilement compramis. Hoche retourna sur-le-champ à son quartier-général, qui était à Wetzlar, et fit cantonner les troupes qu'il avait amenées dans les environs de Reims et de Sedan, où elles étaient à portée encore de marcher sur Paris. Il était fort dégoûté par la conduite de Barras à son égard, mais il était prêt à se dévouer encore, si Larévellière et Rewbel lui en donnaient

le signal. Il était très-compromis; on parlait de l'acenser, mais il attendait avec fermeté, au milieu de son quartier-général, ce que la majorité des cinq-cents, déchainée contre lui, pourrait entreprendre. Son age ne lui ayant pas permis d'accepter le ministère de la guerre, Schérer y fut appele à sa place.

L'éclat qui venait d'avoir lieu ne permettait plus d'employer Hoche à l'exécution des projets du directoire. D'ailleurs l'importance qu'une telle participation allait lui donner pouvait exciter la jalousie des autres généraux. Il n'était pas impossible que Bonaparte trouvât mauvais qu'on s'adressât à d'autres qu'à lui. On pensa qu'il vaudrait mieux ne pas se servir de l'un des généraux en chef, et prendre l'un des divisionnaires les plus distingués. On imagina de demander à Bunaparte un de ces généraux devenus si célèbres sous ses ordres; ce qui aurait l'avantage de le satisfaire personnellement, et de ne blesser en même temps aucun des généraux en chef. Mais tandis qu'on songeait à s'adresser à lui, il intervenait dans la querelle d'une manière foudroyante pour les contre-révolutionuaires, et au muins embarrassante pour le direetoire. Il choisit l'anniversaire du 14 juillet, répondant au 26 messidne, pour donner une fête aux armées, et faire rédiger des adresses sur les événements qui se préparaient. Il fit élever à Milan une pyramide portant des trophées, et le num de tous les soldats et officiers morts pendant la campagne d'Italie. C'est autour de cette pyramide que fut célébrée la fête; elle fut magnifique. Bonaparte y assista de sa personne, et adressa à ses soldats une proclamation menacante. . Soldats, dit-il, c'est » aujourd'hui l'anniversaire du 14 juillet. Vous · vovez devant vous les noms de nos compagnons a d'armes niurts au champ d'honneur, pour la li-» berté de la patrie. Ils vous ont donne l'exemple. Vous vous devez tnut entiers à la république; » vons vaus devez tout entiers au bonheur de trente

» tiers à la gloire de ce nom qui a reçu un nouvel » éclat par vos victoires. » Suldats! je sais que vous êtes profondément » affectés des malheurs qui menacent la patrie. « Mais la patrie ne peut courir de dangers reels. » Les mêmes hommes qui l'ont fait triompher de » l'Europe coalisée sont là. Des montagnes nous » séparent de la France; vous les franchiriez avec « la rapidité de l'aigle, s'il le fallait, pour main-« tenir la constitution , défendre la liberté , et pro-« teger les républicains.

» Soklats le gouvernement veille sur le dépoit des lois qui bui est confé. Les royalistes, dès » l'instantqu'ils se montreront, auront récu. Soyer sans inquiètude, et jurons par les mânes des » béros qui sont morts à côté de nous pour la » lièreté, jurons sur nos drapeux, guerre implacable aux ennemis de la république et de la « constitution de lan S! »

Il y eut ensuite un hanquet où les toasts les plus énergiques furent portés par les généraux et les officiers. Le général en chef porta un premier toast aux braves Stengel, Labarpe, Dubois, morts au champ d'bonneur. « Puissent leurs manes , dit-il , » veiller autour de nous, et nous garantir des em-» bûches de nos ennemis! » Des toasts furent ensuite portés à la constitution de l'an 3, au directoire, au conseil des anciens, aux Français assassinés dans Vérone, à la réémigration des émigrés, à l'union des républicains français, à la destruction du club de Clichy. On sonua le pas de charge à ce dernier toast. Des fêtes semblables eurent lieu dans toutes les villes où se trouvaieut les divisions de l'armée, et elles furent céléhrées avec le même appareil. Ensuite on rédigea dans chaque division des adresses encore plus significatives que ne l'était la proclamation du général en chef. Il avait observé dans son langage une certaine dignité; mais tout le style iacobin de 93 fut étalé dans les adresses des différentes divisions de l'armée, Les divisions Massena, Joubert, Augereau, se signalèrent. Celle d'Augereau surtout dépassa toutes les bornes: O conspirateurs, disait-elle, tremblez! de l'Adige et du Rhin à la Seine , il n'y a qu'un pas. Tremblez! vos iniquités sont comptées, et le prix en est au bout de nos baionnettes.

Ces adresses furent convertes de milliers de signatures, et envoyées au général en chef. Il les réunit, et les envoya au directoire, avec sa proclamation, pour qu'elles fussent imprimées et publiées dans les journaux. Une pareille démarche signifiait assez clairement qu'il était prêt à marcher pour combattre la faction formée dans les conseils, et prêter son secours à l'exécution d'un coup d'état. En même temps, comme il savait le directoire divisé, qu'il voyait la seène se compliquer, et qu'il voulait être instruit de tout, il choisit un de ses aides-de-camp, M. de Lavalette, qui jouissait de toute sa confiance, et qui avait la pénétration nécessaire pour bien juger les événements; il le fit partir pour Paris, avec ordre de tout observer et de tout recueillir ; il fit en même temps offrir des fonds au directoire, en cas qu'il en eut besoin, s'il avait quelque acte de rigueur à tenter. Quand le directoire reçut ces adresses, il fut extrêmement embarrassé. Elles étaient en quelque sorte illégales, car les armées ne pouvaient pas delibérer. Les accueillir, les publier, c'était autoriser les armées à intervenir dans le gouvernement de l'état, et livrer la république à la puissance militaire. Mais pouvait-on se sauver de ce péril? En s'adressant à Hoche, en lui demandant des troupes, en demandant un général à Bonaparte, le gouvernement n'avait-il pas lui-même provoqué cette intervention? Obligé de recourir à la force. de violer la légalité , pouvait-il s'adresser à d'autres soutiens que les armées? Recevoir ces adresses n'était que la consequence de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait été obligé de faire. Telle était la destinée de notre malheureuse république que pour se soustraire à ses ennemis elle était obligée de se livrer aux armées. C'est la crainte de la contrerévolution qui, en 1793, avait jeté la république dans les exeès et les fureurs dont on a vu la triste histoire ; c'est la crainte de la contre-révolution qui, aujourd'hui, l'obligeait à se jeter dans les bras des militaires; en un mot, c'était toujours pour fuir le même danger que tantôt elle avait recours aux passions, tantôt aux baïonnettes,

Le directoire ett bien voltu escher ces altreuse te ne paste publice, é acuse du musuis écaspie; mais il surait borriblement blesse le général, et fent peut-ter régiét evre les ennemis de la république. Il fut donc contrait de les imprime, et clichyen, et la firent seniir considera avait été grande son imprusèence quand il avait attaque, consideration de la consideration de la consideration par la motion de Dumaire al, conducte du genéral homapart à Venine. Elles domerent lien à de nourelles phintes doma les conseils no activation consideration de la conseil no activation devient pas délibèrer, et on vit là une conseils persuré des projets imputes au direction persuré des projets imputes au direction preuver des projets in au preuver preuver des projets preuver preuver preuver sur projets au projet preuver preuver

Bomparte causa un nouvel emborcas au gourrecoment par le giverin Utilisionai regul llai encoment par le giverin Utilisionai regul llai envoya. Augereau excisiat dans Farmer une espece de trouble, par la violence desse optionas, tout un à fait dignes du futubourg-Sain-Antoine. Il feini tou jours petrà entree en querelle avec quionque et était pas aussi violent que lui, et Bomparte craigani il pas aussi violent que lui, et Bomparte craigani il pas aussi violent que lui, et Bomparte craigani il l'annoya un directoire, pensant qu'il serait trèlu l'envoya un directoire, pensant qu'il serait trèbus pour l'ususe aqueque on le éclarital, et qu'il serait mieux à l'aris qu'un quartier-généra) où foitiette le rendait dangereux. Augereu une demandali pas mieux; cer il aimsi statunt les agitations dec cluba que les clamps de battille, et il n'était pas incensible à l'attrit du pouvoir. Il parti sur-lec-bamp, et reriva à Paris dans le milieu de thermatour. Bonaparte ceivris il son able-de-camp pouvair plus le garder en talies; il hil recommanda de s'en défer, et de continuer ses observations, en se tenant toujours à part. Il ui recommanda aussi d'avoir les melliturs procedés envers Carnoj; contre la fietion contre-révolutionnaire; il ne contre la fietion contre-révolutionnaire; il ne mell des directures de dans la que celle personentel des directures de dans la que celle personentel des directures.

Le directoire fut très-peu satisfait de voir arriver Augereau. Ce général convenait bien à Barras. qui s'entourait volontiers des jacobins et des patriotes des faubourgs, et qui parlait toujours de monter à cheval; mais il convenait pen à Rewbell, à Larévellière, qui auraient voulu un général sage, mesuré, et qui pût, au besoin, faire cause commune avec eux contre les projets de Barras. Augereau étsit on ne peut pas plus satisfait de se voir à Paris pour une mission pareille. C'était un brave homme, excellent soldat, et cœur généreux, mais très-vantard, et très-mauvaise tête, Il allait dans Paris, recevant des fêtes, jonissant de la célébrité que lui valaient ses beaux faits d'armes, mais s'attribuant une partie des opérations de l'armée d'Italie, laissant croire volontiers qu'il avait inspiré au général en chef ses plus belles résolutions, et répétant à tout propos qu'il venait mettre les sristocrates à la raison. Larévellière et Rewbell , trèsfâchés de cette conduite, résolurent de l'entourer. et, en s'adressant à sa vanité, de le ramener à un peu plus de mesure. Larévellière le caressa beaucoup, et réussit à le subjuguer, moitié par des flatteries adroites, moitié par le respect qu'il sut lui inspirer. Il lui fit sentir qu'il ne fallait pas se déshonorer par une journée sanglante, mais acquérir le titre de sauveur de la république , par un acte énergique et sage, qui désarmât les factieux sans répandre de sang. Il calma Augereau et parvint à le rendre plus raisonnable. On lui donna sur-le-champ le commandement de la dix-septième division militaire, qui comprenait Paris, Ce nouveau fait indiquait assez les intentions du directoire. Elles étaient arrêtées. Les troupes de floche se trouvaient à quelques marches ; on n'avait qu'un signal à donner pour les faire arriver. On attendait les fonds que Bonaparte sysit promis, et qu'on ne voulait pos prendre dans les caisses, pour ne

pas compromettre le ministre Ramel, si casetement surreillé par la commission des finances. Ces fonds étalent en partie destincés à gagner les grenadiers du corps-législatif, alors au nombre de douze cents, etqui, sans être redoutables, pouvaient, s'in résistaient, amener un combat, ce que l'on tenait par-dessus tout le rêtre. Barras, tonjours fécond en intrigues, s'était chargé de ce soin, et c'était le moit qui fissiai differer le cou of état.

Les événements de l'intérieur avaient la plus funeste influence sur les négociations, si importantes, entsmées entre la république et les puissances de l'Europe. L'implacable faction, conjurée contre la liberté et le repos de la France, allait ajouter à tous ses torts celui de compromettre la paix, depuis si longtemps attendue. Lord Malmesbury était arrivé à Lille, et les ministres autrichiens s'etaient abouchés à Montebello avec Bonaparte et Clarke, qui étaient les deux plénipotentiaires chargés de représenter la France. Les préliminaires de Léoben, signés le 29 germinal (18 avril), portaieut que deux congrès sersient ouverts, l'un générsl à Berne, pour la paix avec l'empereur et ses alliés . l'autre particulier à Rastadt , pour la paix avec l'empire ; que la paix avec l'empereur serait conclue svant trois mois, sous peine de nullité des préliminaires; que rien ne serait fait dans les états vénitiens que de concert avec l'Autriche, mais que les provinces vénitiennes ne seraient occupées par l'empereur qu'après la conclusion de la paix. Les événements de Venise semblaieut déroger un peu à ces conditions, et l'Autriche s'etait bâtée d'y deroger plus formellement de son côté, en faisant occuper les provinces vénitieunes de l'Istrie et de la Dalmstie. Bonaparte ferma les yeux sur cette infraction aux préliminaires , pour s'épargner les réeriminations à l'égard de ce qu'il svait fait à Venise et de ce qu'il allait faire dans les îles du Levant. L'échange des ratifications eut lieu à Montebello. près de Milan, le 3 prairiel (24 mai). Le marquis de Gallo, ministre de Naples à Vienne, était l'envoyé de l'empereur. Après l'échange des ratifications, Bonaparte confera avec M. de Gallo, dans l'intention de le faire renoncer à l'idée d'un congrès à Berne , et de l'engager à traiter isolément en Italie, sans appeler les autres puissances. Les raisons qu'il avait à donner , dans l'intérêt même de l'Autriche, étaient excellentes, Comment la Russie et l'Angleterre, si elles étaient appelées à ce congrès, ponrraient-elles cousentir à ce que l'Autriche s'indemnistt aux dépens de Venise, dont elles-mêmes convoitaient les possessions? t'était

impossible, et l'intérêt même de l'Autriche, autant l que celui d'une prompte conclusion, exigeait que l'on conférât sur le-champ, et en Italie, M. de Gallo, homme spirituel et sage, sentait la force de ces raisons. Pour le décider, et entraîner le cabinet autrichien. Bonaparte fit une concession d'étiquette à laquelle le cabinet de Vienne attachait une grande importance. L'empereur craignait toujours que la république ne voulût rejeter l'ancien cérémonial des rois de France, et n'exigeat l'alternative dans le protocole des traités. L'empereur voulait toujours être nommé le premier, et conserver à ses ambassadeurs le pas sur les ambassadeurs de la France, Bonaparte, qui s'était fait autoriser par le directoire à céder sur ces misères, accorda ce que demandait M. de Gallo. La joje fut si grande, que , sur-le-champ, M. de Gallo adopta le principe d'une négociation séparée à Montebello, et écrivit à Vienne pour obtenir des pouvoirs en conséquence. Mais le vieux Thugut, fatigué, humoriste, tout attaché au système anglais, et offrant à chaque instant sa démission, depuis que la cour, influencée par l'archiduc Charles, semblait abonder dans un système contraire, Thugut avait d'autres vues. Il voyait la paix avec peine; les troubles intérieurs de la France lui donnaient des espérances auxquelles il aimait encore à se livrer, quoiqu'elles enssent été si souvent trompeuses. Bien qu'il en cut couté à l'Autriche beaucoup d'argent, beaucoup de fausses démarches, et une guerre désastreuse, pour en avoir cru les émigres , la nouvelle conspiration de Pichegru fit concevoir à Thugut l'idée de differer la conclusion de la paix. Il résolut d'opposer des lenteurs calculées anx instances des plénipotentiaires français; il fit désavoyer le marquis de Gallo, et fit partir un nouveau négociateur, le général-major comte de Meeweldt, pour Montebello. Ce négociateur arriva le 1er messidor (19 juin), et demanda l'exécution des préliminaires, c'est-àdire la réunion du congrès de Berne. Bonaparte, indigné de ce changement de système, fit une réplique des plus vives. Il répéta tout ce qu'il avait déjà dit sur l'impossibilité d'obtenir de la Russie et de l'Angleterre l'adhesion aux arrangements dont on avait posé les bases à Léoben; il ajonta qu'un congrès entralnerait de nouvelles leuteurs, que deux mois s'étaient déjà écoulés depuis les préliminaires de Léoben; que, d'après ces préliminaires, la paix devait être conclue en trois mois, et qu'il serait impossible de la conclure dans ce délai si on appelait toutes les puissances. Ces raisons laissèrent encore les plénipotentiaires autrichiens sans

réponse. La cour de Vienne parut céder, et fixa les conférences à Udine , dans les provinces vénitiennes, afin que le lieu de la négociation fût plus rapproché de Vienne. Elles durent recommencer le 13 messidor (1er juillet). Bonaparte, que des soins d'une haute importance retenaient à Milan, au milieu des nouvelles républiques qu'on allait fonder, et qui d'ailleurs tenait à veiller de plus près aux événements de Paris, ne voulait pas se laisser attirer inutilement à Udine , pour y être joué par Thugut. Il y envoya Clarke, et déclara qu'il ne s'y rendrait de sa personne que lorsqu'il serait convaincu, par la nature des ponvoirs donnés aux deux négociateurs, et par leur conduite dans la négociation, de la bonne foi de la cour de Vienne. En effet, il ne se trompait pas. Le cabinet de Vienne, plus abusé que jamais par les misérables agents de la faction royaliste, se flattait qu'il allait être dispensé, par une révolution , de traiter avec le directoire , et il fit remettre des notes étranges dans l'état de la négociation. Ces notes, à la date du 30 messidor (18 juillet), portaient que la cour de Vienne voulait s'en tenir rigoureusemeut aux preliminaires, et par conséquent traiter de la paix générale à Berne : que le délai de trois mois, fixé par les préliminaires pour la conclusion de la paix, ne pouvaits'entendre qu'à partir de la réunion du congrès, car autrement il aurait été trop insuffisant pour être stipulé; qu'en conséquence, la cour de Vienne, persistant a se renfermer dans la teneur des préliminaires, demandait un congrès général de toutes les puissances. Ces notes renfermaient en outre des plaintes amères sur les événements de Venise et de Gènes; elles soutenaient que ces événements étaient une infraction grave aux préliminaires de Léoben, et que la France devait en donner satisfaction.

En recevant des notes si étranges, Bonaparte fut rempli de colère. Sa première idée fut de réunir sur-le-champ toutes les divisinns de l'armée, de reprendre l'offensive, et de s'avancer encore sur Vienne, pour exiger cette fois des conditions moins moderées qu'à Léoben. Mais l'état intérieur de la France, les conférences à Lille, l'arrétèrent, et il pensa qu'il fallait, dans ces graves conjonctures, laisser au directoire, qui était placé au centre de toutes les opérations , le soin de décider la conduite à tenir. Il se contenta de faire rédiger par Clarke une note vigoureuse. Cette note portait en substance qu'il n'était plus temps de demander un congrès dont les plénipotentiaires autrichiens avaient reconnu l'impossibilité, et auquel la cour de Vienne avait même renoncé, en fixant les conférences à

Udine; que ee congrès était aujourd'hui sans | motif, puisque les alliés de l'Autriehe se séparaient d'elle, et montraient l'intention de traiter isolément, ce qui était prouvé par les conférences de Lille; que le délai de trois mois ne pouvait s'entendre qu'à partir du jour de la signature de Léoben; car autrement, en différant l'ouverture du congrès , les lenteurs pourraient devenir éternelles, ce que la France avait voulu empêcher en fixant un terme positif; qu'enfin les préliminaires n'avaient point été violés dans la conduite tenue à l'égard de Venise et de Gênes, que ees deux pays avaient pu changer leur gouvernement sans que personne edt à le tronver mauvais. et que, du reste, en envahissant l'Istrie et la Dalmatie, contre toutes les conventions écrites, l'Autricbe avait bien autrement violé les préliminaires. Après avoir ainsi répondu d'une manière ferme et digne. Bonaparte refera du tout au directoire, et attendit ses ordres, lui recommandant de se déeider au plus tôt, parce qu'il importait de ne pas attendre la mauvaise saison pour reprendre les hostilités, si cette détermination devenait nécessaire.

A Lille, la négociation ouverte se conduisait avec plus de bonne foi, ee qui doit paraître singulier , puisque c'était avec Pitt que les négociateurs français avalent à s'entendre. Mais Pitt était véritablement effrayé de la situation de l'Augleterre. ne comptait plus du tout sur l'Autriche, n'avait aucune confiance dans les menteries des avents royalistes, et voulait traiter avec la France, avant que la paix avec l'empereur la rendit plus forte et plus exigrante. Si done , l'année dernière , il u'avait voulu qu'éluder , pour satisfaire l'opinion et pour prévenir un arrangement à l'égard des Pays-Bas, cette année il voulait sincèrement traiter, sauf à ne faire de eette paix qu'un repos de deux ou trois ans. Ce pur Anglais ne pouvait, en effet, consentir à laisser définitivement les Pays-Bas à la France.

Tout prouvait sa sincérité, comme nous l'avons dit, et le choix de lord Malmesbury, et la nature des instructions seerètes données à ce négociateur, Suivant l'usage de la diplomatie anglaise, tout était arrangé pour qu'il y eût à la fois deux négoeistions, l'une officielle et apparente, l'autre secrète et réelle. M. Ellis avait été donné à lord Malmesbury, pour conduire avec son assentiment la négociation secrète, et correspondre directement avec Pitt. Cet usage de la diplomatie anglaise est forcé dans nn gouvernement représentatif. Dans la négociation officielle, on dit ce qui peut être répété dans les chambres, et on réserve pour la né- | qu'il continuait de prendre par un de ces ridicules

question de la paix, on communique les conférences secrètes à la partie du ministère qui autorise et dirige la négociation. La ligation anglaise arriva avec uue nombreuse suite et un grand appareil à Lille, le 16 messidor (4 juillet). Les négociateurs, chargés de représenter la France, étaient Letourneur, sorti récemment du directoire, Pléville Le Peley, qui ne resta à Lille que peu de jours , à cause de sa pomination au ministère de la marine, et Hugues Maret, depuis duc de Bassano. De ces trois ministres, le dernier était le seul capable de remplir un rôle utile dans la négociation. Jeune, versé de bonne heure dans le monde diplomatique, il réunissait à beaucoup d'esprit des formes qui étaient devenues rares en France depuis la révolution. Il devait son entrée dans les affaires à M. de Talleyrand; et maintenant encore il s'était concerté avec lui pour que l'un des deux eût le ministère des affaires étrangères, et l'autre la mission à Lille. M. Maret avait été envoyé deux fois à Londres dans les premires temps de la revolution; il avait été bien recu par Pitt, et avait acquis une grande connaissance du cabinet anglais. Il était donc très-propre à représenter la France à Lille. Il s'y rendit avec ses deux collègues, et ils y arrivèrent en même temps que la légation anglaise. Ce n'est pas ordinairement dans les conferences publiques que se font reellement les affaires diplomatiques. Les négociateurs anglais, pleins de dexterité et de tact, auraient voulu voir familièrement les négociateurs français, et avaient trop d'esprit pour éprouver aucun éloigurment. Au contraire, Letourneur et Pléville Le Peley, honnêtes gens, mais peu habitues à la diplomatie, avaient la sauvagerie revolutionnaire :

gociation secrète ce qui ne peut être publié. Dans

le cas surtout où le ministère est divisé sur la

pouvait s'entendre. Lord Malmesbury signifia ses pouvoirs, où les conditions du traité étaient laissées en blanc, et demanda quelles etaient les conditions de la France. Les trois negociateurs français exhibèrent les conditions, qui étaient, comme on pense bien, un mazimum fort éleve. Ils demandaient que le roi d'Angleterre renoneât au titre de roi de France,

ils considéraient les deux Anglais comme des

hommes dangereux, tonjours prêts à intriguer et

à tromper, et contre lesquels il fallait être en dé-

fiance. Ils ne voulaient les voir qu'officiellement,

et craignaient de se compromettre par toute autre

espèce de communication. Ce n'était pas aiusi qu'on

usages conservés en Angleterre; qu'il rendit tous les vaisseaux pris à Toulon, qu'il reatituat à la France, à l'Espagne et à la Hollande, toutes les colonies qui leur avaient été enlevées. En échange de tout cela, la France, l'Espagne et la Hollande n'offraient que la paix, car elles n'avaient rien pris à l'Angleterre. Il est vrai que la France était assez imposante pour exiger beaucoup; mais tout demander pour elle et ses alliéa, et ne rien donner , c'était renoncer à s'entendre. Lord Malmesbury, qui voulait arriver à des résultats réels. vit bien que la négociation officielle n'aboutirait à rien , et chercha à amener des rapprochements plus intimes. M. Maret, plus habitué que ses collègues aux usages diplomatiques, s'y prêta volontiers; mais il fallut negocier auprès de Letourneur et de Pléville Le Peley pour amener des rencontres au spectacle. Les jeunes gens des deux ambassades se rapprochèrent les premiers, et bientôt les communications furent plus amicales. La France avait tellement rompu avec le passé depuis la révolution. qu'il fallait beaucoup de peine pour la replacer dans sea anciens rapports avec les autres puissancea. On n'avait rien eu de pareil à faire l'année précédente, parce qu'alors la négociation n'était pas sincère, on n'avait guère qu'à éluder ; mais cette année, il fallait en venir à des communications efficaces et bienveillantes. Lord Malmesbury fit sonder M. Maret pour l'engager à une négociation particulière. Avant d'y consentir , M. Maret écrivit à Paris pour y être autorisé par le ministère français. Il le fut sans difficulté, et sur-le-champ il entra en pourparlers avec les négociateurs anglais.

Il n'était plus question de contester les Pays-Bas. ni de discuter sur la nouvelle position dans laquelle la Hollande se trouvait par rapport à la France; mais l'Angleterre voulait garder quelques-unes des principales colonies qu'elle avait conquises , pour a'indemniser, soit des frais de la guerre, soit des concessions qu'elle nous faisait. Elle consentait à rendre toutes nos colonies, elle consentait même à renoncer à toute prétention sur Saint-Domingue, et à nous aider à y établir notre domination ; mais elle prétendait a'indemniser aux dépens de la Hollande et de l'Espagne. Ainsi elle ne voulait pas rendre à l'Espagne l'tle de la Trinité , dont elle s'etait emparée, et qui était une colonie fort importante par sa position à l'entrée de la mer des Antilles; elle voulait, parmi les possessions enlevées aux Hollandais, garder le cap de Bonne-Espérance, qui commande la navigation des deux Océans, et Trinquemale, principal port de l'île de Ceylan; elle voulait échanger la ville de Negapatnam sur la côte de Coromandel contre la ville et le fort de Cochin sur la côte de Malabar, établissement précieux pour elle. Quant à la renonciation au titre de roi de France, les négociateurs anglais résistajent, à cause de la famille royale qui était peu disposée à la paix, et dont il fallait ménager la vanité. Relativement aux vaisseaux enlevés à Toulon, et qui déjà avaient été équipés et armés à l'anglaise, ils trouvaient trop ignominieux de les rendre, et offraient une indemnité de 12 millions. Malmesbury donnaît pour raison à M. Maret qu'il ne pouvait rentrer à Londres après avoir tout rendu, et n'avoir conservé au peuple anglais aucune des conquêtes payées de son sang et de ses trésors. Pour prouver d'ailleurs sa aincérité, il montra toutes les instructions secrètes remises à M. Ellis, et qui contenzient la preuve du désir que Pitt avait d'ohtenir la paix. Ces conditions méritaient d'être debattues. Une circonstance survenue tout à coup donna

beaucoup d'avantage aux négociateurs français. Outre la réunion des fiottes espagnole, hollandaise et française à Brest, reunion qui dépendait du premier coup de vent qui éloignerait l'amiral Jervis de Cadix, l'Angleterre avait à redouter un autre danger. Le Portugal, effrayé par l'Espagne et la France, venait d'abandonner son antique allié, et de traiter avec la France. La condition principale du traité lui interdisait de recevoir à la fois plus de six vaisseaux armes, appartenant aux puissances belligérantea. L'Angleterre perdait donc ainsi sa précieuse station dans le Tage. Ce traité inattendu livra un peu les négociateurs anglais à M. Maret. On se mit à debattre les conditions definitives. On ne put pas arracher la Trinite; quant au cap de Bonne-Espérance, qui était l'objet le plus important, il fut enfin convenu qu'il serait restitue à la llollaude, mais à une condition expresse, c'est que jamais la France ne profiterait de son ascendant sur la Hollande pour s'en emparer. C'est là ce que l'Angleterre redoutait le plus. Elle voulait moins l'avoir que nous l'enlever; et la restitution en fut décidée , à la condition que nous ne l'aurions jamais nous-mêmes. Quant à Trinquemale, qui entraînait la possession de Cevlan, il devait être gardé par les Anglais, toutefois avec l'apparence de l'alternative. Une garnison hollandaise devait alterner avec une garnison anglaise; mais il était couvenu que ce scrait là une formalité puremeut illusoire, et que ce port resterait effectivement aux Anglais. Quant à l'échange de Cochiu contre Negapatnam, les Anglais y tenaient encore, sans en faire pourtant une condition sine qud non. Les 12 millions etialma acceptés pour les vaisseau pris à Toulon. Quant au titre de roi de France, il était convenu que, sans l'abdiquer formellement, le roi d'Angleterre cesserait de le prendre.

Tel était le point où s'étaient arrêtées les prétentions réciproques des négociateurs. Letourneur, qui était resté seul avec M. Maret depuis le départ de Pléville Le Peley , appelé au ministère de la marine, était dans une complète ignorance de la négociation secrète. M. Marct le dédommageait de sa nullité en lui cédant tous les honneurs extérieurs, toutes les choses de représentation, auxquels cet homme honnête et facile tenait beaucoup. M. Marct avait fait part de tous les détails de la négociation au directoire, et attendait ses décisions. Jamais la France et l'Angleterre n'avaient été plus près de se concilier. Il était évident que la négociation de Lille était entièrement détachée de celle d'Udine, et que l'Angleterre agissait de son côté sans chercher à s'entendre avec l'Autriche.

La décision à prendre sur ces négociations devait agiter le directoire plus que toute autre question. La faction royaliste demandait la paix avec fureur sans la désirer; les constitutionnels la voulaient sincèrement, même au prix de quelques sacrifices; les républicains la voulaient sans sacrifices, et souhaitaient par-drssus tout la gloire de la république. Ils auraient voulu l'affranchissement entier de l'Italie, et la restitution des colonies de nos alliés, même au prix d'une nouvelle campagne. Les opinions des cinq directeurs étaient dictées par leur position. Carnot et Barthélemy votaient pour qu'on acceptat les conditions de l'Autriche et de l'Angleterre : les trois autres directeurs sontenaient l'opinion contraire. Ces questions acheverent de brouiller les deux parties du directoire. Barras reprocha amérement à Carnot les préliminaires de Léoben, dont celui-ci avait fortement appuyé la ratification, et employa à son egard les expressions les moins mesurées. Carnot, de son rôte, dit, à propos de ces expressions , qu'il ne fallait pas opprimer l'Autriche; ce qui signifiait que, pour que la paix fût durable, les conditions devaient en être modérées. Mais ses collègues prirent fort mal ces expressions, et Rewbell lui demanda s'il était ministre de l'Autriche ou magistrat de la république française. Les trois directeurs, en recevant les dépêches de Bonaparte, voulaient qu'on rompit sur-le-champ, et qu'on reprit les hostilités. Cependant , l'état de la république, la crainte de donner de nouvelles

armes aux ennemis du gouvernement, et de leur fournir le préteste de dire que Jamais le directoire ne ferait la paix, décidèrent les directeurs à temporier encore. In sécrivirent à Bonaparte qu'il failait combier la mesure de la patience, et attendre encore jusqu'à ce que la mauraise foi de l'Autriche fût prouvrie d'une manière évidente et que la re-

prise des hostilités put être imputée à elle seule. Relativement aux conférences de Lille, la questiou n'était pas moins embarrassante. Pour la France, la décision était facile, puisqu'on lui rendait tout; mais pour l'Espagne qui restait privée de la Trinité, pour la Hollande qui perdait Trinquemale, la question était difficile à résoudre. Carnot, que sa nouvelle position obligeait à opiner toujours pour la paix, votait pour l'adoption de ces conditions , quoique peu genéreuses à l'égard de nos alliés. Comme on était très-mécontent de la llollande et des partis qui la divisaient, il conseillait de l'abandonner à elle-même, et de ne plus se méler de son sort; conseil tout aussi peu généreux que celui de sacrifier ses colonies. Rewbell s'emporta fort sur cette question. Passionné pour les intérêts de la France, même jusqu'à l'injustice, il voulait que , loin d'abandonner la Hollande , on se rendit tout-puissant chez elle, qu'on en fit une province de la république ; et surtout il s'opposait de toutes ses forces à l'adoption de l'article par lequel la France renonçait à posséder jamais le cap de Bonne-Espérance. Il soutenait, au contraire, que cette colonie et plusieurs autres devaient nous revenir un jour, pour prix de nos services. Il défendait, comme on voit, les intérêts des allies, pour nous, beaucoup plus encore que pour eux, Larévellière, qui par équité prenait leurs intérêts en grande consideration, repoussait les conditions proposées, par des raisons toutes différentes. Il regardait comme honteux de sacrifier l'Espagne, qu'on avait entraînée dans une lutte qui lui était pour ainsi dire étrangère, et qu'on obligeait, pour prix de son alliance, à sacrifier une importante colonie. Il regardait comme tout aussi honteux de sacrifier la Hollande, qu'on avait entrainée dans la carrière des révolutions, du sort de laquelle on s'était chargé, et qu'on allait à la fois priver de ses plus riches possessions, et livrer à une affreuse anarchie. Si la France, en effet, lui retirait sa main, elle allait tomber dans les plus finnestes désordres. Larévellière disait qu'on serait responsable de tout le sang qui conlerait. Cette politique était généreuse : pent-être n'était-elle pas assez calculée. Nos alliés faisaient des pertes ; la question était de

savoir s'ils n'en feraient pas de plus grandes en i continuant la guerre. L'avenir l'a prouvé. Mais les triomphes de la France sur le continent faisaient espener alors que , délivrée de l'Autriche , elle en obtiendrait d'aussi grands sur les mers. L'abandon de nos alliés parut honteux; on prit un autre parti. On résolut de s'adresser à l'Espagne et à la Hollande pour s'enquérir de leurs intentions. Elles devaient déclarer si elles voulaient la paix, au prix des sacrifices exigés par l'Angleterre : et dans le cas où elles préféreraient la continuation de la guerre, elles devaient déclarer en outre quelles forces elles se proposaient de réunir pour la défense des intérêts communs. On écrivit à Lille que la réponse aux propositions de l'Angleterre ne pouvait pas être donnée avant d'avoir consulté les alliés.

Ces discussions achevèrent de brouiller complètement les directeurs. Le moment de la catastrophe approchait; les deux partis poursuivaient leur marche, et s'irritaient tous les jours davantage. La commission des finances dans les cinq-cents avait retouché ses mesures, pour les faire agréer aux anciens avec quelques modifications. Les dispositions relatives à la trésorerie avaient été légèrement changées. Le directoire devait toujours rester étranger aux négociations de valeurs, et sans confirmer ni abroger la distinction de l'ordinaire et de l'extraordinaire, il était décidé que les dépeoses relatives à la solde des armées auraient toujours la préférence. Les anticipations étaient défendues pour l'avenir, mais les anticipations délà faites n'étaient pas révoquées. Enfin, les nouvelles dispositions sur la vente des biens nationaux étaient reproduites, mais avec upe modification importante : c'est que les ordonnances des ministres et les bons des fournisseurs devaient être pris en pajement deshiens, comme les bons de trois-quarts. Ces mesures, ainsi modifiées, avaient été adoptées; elles étaient moins subversives des movens du trésor, mais très-dangerenses encore. Tontes les lois pénales contre les prêtres étaient abolles; le serment était change en une simple déclaration par laquelle les prêtres déclaraient se sonmettre aux lois de la république. Il n'avait pas encore été question des formes du culte, ni des cloches. Les successions des émigrés n'étaient plus ouvertes en faveur de l'état, mais en faveur des parents. Les familles qui déjà avaient été obligées de compter à la république ta part patrimoniale d'uo fils ou d'un parent émigré allaient recevoir une indemnité en hiens patrimoniaux. La vente des presbytères était suspendue. Enfin la plus importante de toutes les

meures, l'institution de la garde nationale avait été voiée en quéques jours aur les bases exporées plus haut. La composition de cette garde derait se que l'ichepre et les siens compétient le plus pour que l'ichepre et les siens compétient le plus pour que l'ichepre et les siens compétient le plus pour jours en article par leque le travait de cette organisation devait commencer dis jours, après la publication de les loi, lis feiniet mais austre d'avoir biécutoir étuni la garde parisienne, et avec élle tous les insurgés de vendemisire.

Le directoire, de son côté, convaincu de l'imminence du péril, et supposant toujours une conspiration prête à éclater, avait pris l'attitude la plus menacante, Augereau n'était pas seul à Paris, Les armées étaot dans l'inaction, une foule de généraux étaient accourus. On y voyait le chef d'état-major de Hoche, Cherin, les généraux Lemoine, Humbert, qui commandaient les divisions qui avaient marche sur Paris : Kleber et Lefebyre, qui étaient en congé; enfin Bernadotte, que Bonaparte avait envové pour porter les drapeaux qui restaient à présenter au directoire. Outre ces officiers supérienrs, des officiers de tout grade, réformés depuis la réduction des cadres, et aspirant à être placés, se repandaient en fonle dans Paris, tenant les propos les plus menacants contre les conseils. Quantité de révolutionnaires étaient accourus des provinces, comme ils faisaient toujours dès qu'ils espéraient un mouvement. Outre tous ces symptômes, la direction et la destination des troupes ne pouvaient plus guère laisser de doute. Elles étaient toujours cantonnées aux environs de Reims. On se disait que si ettes avaient été destinées uniquement pour l'expédition d'trlande, elles auraient continué leur marche sur Brest, et n'aurajent pas séjouroé dans les départements voisins de Paris; que tloche ne scrait pas retourné à son quartier-général; qu'enfin on n'aurait point réuni autant de cavaleric pour une expédition maritime. Une commission était restée chargée, comme on a vu, d'une enquête et d'un rapport sur tous ces faits. Le directoire n'avait donhé à cette commission que des explications très vagues. Les troupes avaient été achemioées, disait-il, vers une destination éloignée, par un ordre du géneral Hoche, qui tennit cet ordre du directoire, et elles n'avaient franchi le rayon constitutionnel que par l'erreur d'un commissaire des guerres, Mais les conseils avaient répondu, par l'organe de Pichegru, que les troupes ne pouvaient pas être transportées d'une armée à une autre, sur un simple

ordre d'un général en chef; que le général devait

tenir ses ordres de plus haut; qu'il ne pouvait les | recevoir du directoire que par l'intermédiaire du ministre de la guerre; que le ministre de la guerre Petiet n'avait point contre-signé cet ordre; que, par conséquent, le général Hoche avait agi sans une autorisation en forme; qu'enfin, si les troupes avaient recu une destination éloignée, elles devaient poursuivre leur marche, et ne pas s'agglomérer autour de Paris. Ces observations étaient fondées . et le directoire avait de bonnes raisons pour n'y pas répondre. Les conseils décrétèrent, à la suite de ces observations, qu'un cercle serait tracé autour de Paris, en prenant un rayon de douze lieues; que des colonnes indiqueraient sur toutes les routes la circonférence de ce cercle, et que les officiers des troupes qui le franchiraient seraient considérés comme compables de haute trahison.

Mais bientôt de nouveaux faits vinrent augmenter les alarmes. Hoche avait réuni ses troupes dans les départements du Nord, autour de Sedan et de Reims, à quelques marches de Paris, et il en avait acheminé de nouvelles dans la même direction. Ces mouvements, les propos que tensient les soldats, l'agitation qui régnait dans Paris, les rixes des officiers réformés avec les jeunes gens qui portaient les costumes de la jeunesse dorée, fournirent à Willot le sujet d'une seconde dénonciation. Il monta à la tribune, parla d'une marche de troupes, de l'esprit qui éclatait dans leurs rangs, de la fureur dont on les animait contre les conseils, et, à ce sujet, il s'éleva contre les adresses des armées d'Italie, et contre la publicité que leur avait donnée le directoire. En conséquence, il demandait qu'on chargcât les inspecteurs de la salle de prendre de nouvelles informations, et de faire un nouveau rapport. Les députés, dits inspecteurs de la salle. étaient chargés de la police des conseils, et par conséquent tenus de veiller à leur sûreté. La proposition de Willot fut adoptée, et sur la proposition de la commission des inspecteurs, on adressa le 17 thermidor (4 sout) au directoire plusieurs questions embarrassantes. On revenait sur la nature des ordres en vertu desquels avait agi le général Hoche. Pouvaiton enfin expliquer la nature de ces ordres? Avait-on pris des moyens de faire exécuter l'article constitutionnel qui défendait aux troupes de délibérer?

Le directoire résolut de répliquer par un message énergique aux nouvelles questions qui lui diaentalarssées, sons accorder expendant les explications qu'il ne lui convenait pas de donner. Larévellière en fut le rédacteur; Carnot et Barthelemy réssérent de signer. Ce message fut présenté le 23 thermidor (10 août). Il ne contenait rien de nouveau sur le mouvement des troupes. Les divisionnaires qui avaient marché sur Paris, disait le directoire, avaient recu les ordres du général Hocbe, et le général Hoche ceux du directoire. L'intermédiaire qui les avait transmis n'était nas désigné. Quant aux adresses, le directoire disait que le sens du mot délibérer était trop vague pour qu'on pût déterminer si les armées s'étaient mises en faute en les présentant; qu'il reconnaissait le danger de faire exprimer un avis aux armées , et qu'il allait arrêter les nouvelles publications de cette nature; mais que, du reste, avant d'incriminer la démarche que s'étaient permise les soldats de la république, il fallait remonter aux causes qui l'avaient provoquée; que cette cause était dans l'inquiétule générale qui, depuis quelques mois, s'était emparée de tous les esprits; dans l'insuffisance des revenus publies, qui laissait toutes les parties de l'administration dans la situation la plus déplorable, et privait souvent de leur solde des bommes qui depuis des années avaient versé leur sang et ruiné leurs forces pour servir la république ; dans les persécutions et les assassinats exercés sur les acquéreurs de biens nationaux, sur les fonctionnaires publics, sur les défenseurs de la patrie : dans l'impunité du crime et la partialité de certains tribunaux, dans l'insolence des émigrés et des prêtres réfractaires, qui, rappelés et favorisés ouvertement, débordaient de toutes parts, soufflaient le feu de la discorde, inspiraient le mépris des lois : dans cette foule de journaux qui inondaient les armées et l'intérieur, et n'y prêchaient que la royauté et le renversement de la république; dans l'intérêt toujours mai dissimulé et souvent manifesté bautement pour la gloire de l'Autriche et de l'Angleterre; dans les efforts qu'on faisait pour atténuer la juste renommée de nos guerriers; dans les calomnies répandues contre deux illustres généranx. qui avaient, l'un dans l'Ouest, l'autre en Italie, joint à leurs exploits l'immortel honneur de la plus belle conduite politique; enfin, dans les sinistres projets qu'annonçaient des hommes plus ou moins influents sur le sort de l'état. Le directoire ajoutait que, du reste, il avait la résolution ferme et l'espérance fondée de sauver la France des nouveaux bouleversements dont on la menacait. - Ainsi, loin d'expliquer sa conduite et de l'excuser, le directolre récriminait au contraire, et manifestait bautement le projet de poursuivre la lutte, et l'espérance d'en sortir victorieux. Ce message fut pris pour un vrai manisfeste, et causa une extrême sensation. Sur-le-champ, les cinq-cents nommèrent une commission pour examiner le message et y répondre. Les constitutionnels commençaient à être épou-

vantés de la situation des choses. Ils voyaient, d'une part, le directoire prêt à s'appuyer sur les armées : de l'autre, les clicbyens prêts à réunir la milice de vendemiaire , sous prétexte d'organiser la garde nationale. Ceux qui étaient sincèrement républicains aimaient mieux la victoire du directoire, mais ils auraient tous préféré qu'il n'y eût pas de combat, et ils pouvaient s'apercevoir maintenant combien leur opposition, en effrayant le directoire et en encourageant les réacteurs, avait été funeste, ils ne s'avouaient pas leurs torts, mais ils déploraient la situation, en l'imputant comme d'usage à leurs adversaires. Ceux des clichyens qui n'étaient pas dans le secret de la contre-révolution, qui ne la souhaitaient même pas , qui n'étaient mus que par une improdente baine contre les excès de la révolution, commençaient à être effrayés, et cralgnaient, par leur contradiction, d'avoir réveillé tous les penchants révolutionnaires du directoire. Leur ardeur était ralentie. Les elicbyens tout à fait royalistes étaient fort presses d'agir, et craignaient d'être prévenus. Ils entouraient Pichegru et le ponssaient vivement. Celui-ci, avec son flegme accoutumé, promettait aux agents du prétendant, et temporisait toujours. Il n'avait du reste encore aucuns moyens réels ; car quelques émigrés , quelques chouans dans Paris, ne constituaient pas une force suffisante; et jusqu'è ce qu'il eut dans sa main la garde nationale, il ne pouvait faire aucune tentative sérieuse. Froid et prudent, il voyait cette situation avec assez de justesse, et répondait à toutes les instances qu'il fallait attendre. On Ini disait que le directoire allait frapper, il répondait que le directoire ne l'oserait pas. Du reste, ne croyant pas à l'audace du directoire, trouvant ses moyens encore insuffisants, jouissant d'un grand rôle, et disposant de beaucoup d'argent , il était naturel qu'il ne fût pas pressé d'agir.

Dans cette sination, les appris ages désirient sincirement qu'on evitat une lutte. Ils auraient sombaile un rapprochement, qui, en ramenaul les constitutionnes le les clichyers moderés au directioire, lui plat rendre une majorité qu'il avait personne de salut. Madame de Staff etals et position moyens de salut. Madame de Staff etals et position de la constitution de la con

tenait. Madame de Staël aimait cette forme de gouvernement, comme la plus belle lice pour l'esprit bumain : elle avait déià placé dans un poste élevé l'un de ses amis, elle espérait les placer tous, et devenir leur Égérie. Elle voyait les périls auxquels était exposé cet ordre de choses qui lui était devenu cher; elle recevait les hommes de tous les partis, elle les entendait et pouvait prévoir un choc prochain. Elle était généreuse, active; elle ne pouvait rester étrangère aux événements, et il était naturel qu'elle cherchât à user de son influence pour réunir des hommes qu'aucun dissentiment profond n'éloignait. Elle réunissait dans son salon les républicains, les constitutionnels, les clicbyens; elle tachait d'adoucir la violence des discussions, en s'interposant entre les amours-propres avec le tact d'une femme bonne et supérieure. Mais elle n'était pas plus heureuse qu'on ne l'est ordinairement à opérer des réconciliations de partis, et les hommes les plus opposés commençaient à s'éloigner de sa maison. Elle ebercha à avoir les membres des deux commissions nommées pour répondre an dernier message du directoire. Quelques-uns étaient constitutionnels, tels que Thibaudeau, Émery, Siméon, Tronçon-Ducoudray, Portalis; on pouvait par eux influer sur la rédaction des deux rapports: et ces rapports avaient une grande importance, car ils étaient la réponse du cartel au directoire. Madame de Stael se donna beaucoup de mouvement par elle et ses amis. Les constitutionnels désiraient un rapprochement, car ils sentaient le danger; mais ce rapprochement exigeait de leur part des sacrifices qu'il était difficile de leur arracher. Si le directoire avait eu des torts réels, avait pris des mesures coupables, on aurait pu négocier la révocation de certaines mesures, et faire un traité avec des sacrifices réciproques; mais sauf la mauvaise conduite privée de Barras, le directoire s'étalt conduit, en majorité, avec autant de zèle, d'attachement à la constitution, qu'il était possible de le désirer. On ne pouvait lui imputer aucun acte arbitraire, aucune usurpation de pouvoir. L'administration des finances, tant incriminée, était le résultat forcé des circonstances. Le changement des ministres, le mouvement des troupes, les adresses des armées, la nomination d'Augereau, étaient les seuls faits qu'on pût eiter comme annonçant des intentions redoutables. Mais c'étaient des précautions devenues indispensables par le danger; et il fallait faire disparaltre entièrement le danger en rendant la majorité au directoire, pour avoir droit d'exiger qu'il renonçat à ces précautions. Les constitutionnels, au contraire, a vaient appuyé les noureaux clius dans toutes leurs attaques, ou injusée aou indiscrétes, clavaient seuls à revenir. On ne pouvait donc rien exiger du directoire, et beaucoup des constitutionnels, ce qui rendait l'échsuge des sacrifices innossible, et les amours-propres inonciliables.

Madame de Staël chercha, par elle et ses amis, à faire entendre que le directoire était prêt à tout oser, que les constitutionnels seraient victimes de leur obstination, et que la république serait perdue avec eux. Maia ceux-ci ne voulaient pas revenir. refusaient toute espèce de concesaions, et demandaient que le directoire allat à eux. On parla à Rewbell et à Larévellière, Celui-ci, ne repoussant pas la discusaion, fit une longue énumération des actes du directoire, demandant toujours, à chacun de ces actes, lequel était reprochable? Les interlocuteurs étaient sans réponse. Quant au renvoi d'Angereau, et à la révocation de toutes les mesures qui annoncaient une résolution prochaine. Larévellière et Rewbell furent inébranlables, ne voulurent rien accorder, et prouvèrent, par leur fermeté froide, qu'il y avait une grande détermination prise.

Madame de Stael, et ceux qui la secondaient dans sa louable mais inutile entreprise, insistèrent beaucoup auprès des membres des deux commissions, pour obtenir qu'ils ne proposassent pas de mesures législatives trop violentes, mais surtout qu'en répondant aux griefs énoncés dana le message du directoire, ils ne se livrassent pas à des récriminationa dangereuses et irritantes. Tous ces soins étaient inutiles, car il n'y a pas d'exemple qu'un parti ait jamais suivi des conseils. Dans les deux commissions, il y avait des clichyens qui soubaitaient, comme de raison, les mesures les plus violentes. Ha voulaient d'abord attribuer spécialement au jury criminel de Paris la connaissance des attentata commis contre la súreté du corps-législatif, et exiger la sortie de tontes lea troupes du cercle constitutionnel; ils demandaient surtout que le cercle constitutionnel ne fit partie d'aucune division militaire. Cette dernière mesure avait pour but d'enlever le commandement de Paris à Augereau, et de faire par décret ce qu'on n'avait pu obtenir par voie de négociation. Ces mesures furent sdoptées par les deux commissions. Mais Thibandeau et Tronçon-Ducoudray, charges de faire le rapport, l'un aux cinq-cents, l'autre aux anciens, refusèrent, avec autant de sagrase que de fermeté, de présenter la dernière proposition. On y renonça slors, et on se contenta dea deux

premières. Tronçon-Ducoudray fit son rapport le 3 fructidor (20 août), Thibaudeau le 4. Ils répondirent indirectement aux reproebes du directoire, et Troncon-Ducoudray, s'adressant aux anciens, les invita à interposer leur sagesse et leur dignité entre la vivacité des jeunes législateurs des einq-cents et la susceptibilité des chefs du pouvoir exécutif. Thibaudeau s'attacha à justifier les conseils, à prouver qu'ils n'avaient voulu ni attaquer le gouvernement, ni estomnier les semées. Il revint sur la motion de Dumolard à l'égard de Vepise. Il assura qu'on n'avait point voulu attaquer les héros d'Italie: mais il soutint que leurs créations ne sersient durables qu'autant qu'elles auraient la sanction des deux conseils. Les deux mesures insignifiantes qui étaient proposées furent adoptées, et ces deux rapports, tant attendus, ne firent aucun effet. Ils exprimaient bien l'impuissance à laquelle s'etaient réduits les constitutionnels, par leur situation ambigue entre la faction royaliste et le directoire, ne voulant pas conspirer

avec l'une ni faire de concessions à l'autre. Les clichyras se plaiginent loueucoup de l'insignifiance de ces rapports, et déclamèrent contre la faiblesse des constitutionnels. Les plus ardents voulsient le combat, et autrout les moyens de le livrer, et demandaient ec que faisait le directoire pour organier le garde nationale. Cétait justement ce que le directoire ne voulait pas faire, et il était bien résoul à ne pas s'en occuper.

Carnot était dans une position encore plus singulière que le parti constitutionnel. Il s'était franchement brouillé avec les clichyens en voyant leur marche: il était inutile aux constitutionnels, et n'avait pris aucune part à leurs tentatives de rapprochement, car il était trop irritable pour se réconcilier avec ses collègues. Il était seul, sans appui, au milieu du vide, n'ayant plus aucun but; car le but d'amour-propre qu'il avait d'abord eu était manqué, et la nouvelle majorité qu'il avait rèvée était impossible. Cependant, par une ridicule persévérance à soutenir les vœux de l'opposition dans le directoire, il demanda formellement l'organisation de la garde nationale. Sa présidence au directoire allait finir , et il profita du temps qui lui restait pour mettre cette matière en discussion. Larévellière se leva alors avec fermeté, et n'ayant jamais eu aucune querelle personnelle avec lui, voulut l'interpeller une dernière fois, pour le ramener, s'il était possible, à ses collègues ; lui parlant avec assurance et douceur, il lui adressa quelques questions : - Carnot, lui dit-il, nous

as-tu jamais entendus faire une proposition qui tendit à diminuer les attributions des conseils, à augmenter les nôtres, à compromettre la constitution de la république? - Non, répondit Carnot avec embarras. - Nons as-tu, reprit Larévellière. jamais entendus, en matière de finances, de guerre, de diplomatie, proposer une mesure qui ne fût conforme à l'intérêt public? Quant à ce qui t'est personnel, nous as-tu jamais entendus ou diminuer ton mérite, ou nier tes serviers? Depuis que tu t'es séparé de nous, as-tu pu nous accuser de manquer d'égards pour la personne? Ton avis en a-t-il été moins écouté, quand il nous a parn utile, et sincèrement proposé? Pour moi, ajouta Larévellière, quoique tu aics appartenu à une faction qui m'a persécuté, moi et ma famille, t'ai-je jamais montré la moindre haine? - Non, non, répondit Carnot à toutes ces questions. - Eh hien! ajouta Larévellière, comment peux-tu te détacher de nous, pour le rattacher à une faction qui t'abuse. qui veut se servir de toi pour perdre la république, qui vent te perdre après s'être servie de toi, et qui te déshonorera en te perdant? - Larévellière employa les expressions les plus amicales et les plus pressantes, pour démontrer à Carnot l'erreur et le danger de sa conduite, Rewbell et Barras même firent violence à leur haine, Rewbell, par devoir, Barras, par facilité, lui parlèrent presque en amis. Mais les démonstrations amicales ne font qu'irriter certains orgueils : Carnot resta froid, et, après tous les discours de ses collègues, renouvela séchement sa proposition de mettre en délibération l'organisation de la garde nationale. Les directeurs levèrent alors la séance, et se retirérent convaincus, comme on l'est si facilement dans ces occasions, que leur collègue les trahissait et était d'accord avec les ennemis du gouvernement.

Il fut arrêté que le comp d'état porterait sur lui et sur Barthéeny comme sur les principoux mombres des conseils. Voiel le plan auquel on s'artet définitivement. Les trois directers cropisent toujours que les députés de Clichy avaient les excette de la compisation. Ils a'avaient acquis ni contre cux, ni contre Pichegur, asseum preuve mouvelle qui permit les socie judiciaires. Il fabilit donc employer la voie d'un coup d'état. Il seute les deste conseils me minorite décidée, à lation les destes conseils me minorite décidée, à lation les destes conseils me minorite décidée, à lation, que la demi-énergie reire et désigne, que la grandé éracties councier tramben. Base proposient de faire ferure les salles dans lesquelles se reunissient les anciences de crian-certa, de fore ailleurs sissent les anciences de crian-certa, de fore ailleurs sissent les anciences de crian-certa, de fore ailleurs sissent les anciences de crian-certa, de fore ailleurs

le lien des séances, d'y appeler tous les députés sur lesquels on pouvait compter, de composer une liste portant les deux directeurs et cent quatre-vingts deputés choisis parmi les plus suspects, et de proposer leur déportation sans discussion judicaire. et par vole législative extraordinaire. Ils ne voulaient la mort de personne, mais l'éloignement forcé de tous les hommes dangereux. Beaucoup de gens ont pensé que ce coup d'état était devenu inutile, parce que les conseils, intimidés par la résolution évidente du directoire, paraissaient se ralentir. Mais cette impression était passagère. Pour qui connaît la marche des partis et leur vive imagination, il est évident que les clichvens, en voyant le directoire ne pas agir, se scraient ranimés. S'ils étaient contenus insur'à une nouvelle élection , ils auraient redoublé d'ardeur à l'arrivée du troisième tiers et auraient alors déployé une fougue irrésistible. Le directoire n'aurait pas même trouvé alors la minorité conventionnelle qui restait dans les conseils pour l'appuyer, et pone donner une espèce de légalité aux mesures extraordinaires qu'il voulait employer. Enfin, sans même prendre en considération ce résultat inévitable d'une nouvelle élection, le directoire, en n'agissant pas, était obligé d'exécuter les lois, et de réorganiser la garde nationale, c'est-à-dire de donner à la contce-révolution l'armée de vendémiaire, ce qui aurait amené une guerre eivile épouvantable entre les gardes nationales et les troupes de ligne. Et en effet, tant que Pichegru et anelques intrigants n'avaient pour movens que des motions anx cinq-cents, et quelques émigrés ou ehouana dans Pacis, leurs projets étaient peu à redouter; mals, appuyés de la garde nationale. ils pouvaient livrer combat et commencer la guerre civile.

 demandee de l'argent au ministre Ramel, pouc ne 1 pas le compromettee; et on attendait celui que Bonapacte avait offert et qui n'accivait pas-

Bonapacte, comme on l'a vu, avait envoyé son aide-de-camp Lavalette à Paris , pour être tenu au conrant de toutes les intrigues. Le spectaele de Pacis avait assez mal disposé M. de Lavalette, et il avait communiqué ses impressions à Bonaparte. Tant de cessentiments personnels se mêlent anx haines politiques, qu'à voic de près le spectacle des partis, il en devient reponssant. Souvent même, si on se laisse préoccuper pac ce qu'il y a de personnel dans les discordes politiques, on peut êtce teuté de ceoire qu'il n'y a cien de généreux, de sincèce, de patriotique, dans les motifs qui divisent les hommes. C'était assez l'effet que ponvaient produire les luttes des trois directeues Baccas, Larévellière, Rewhell, contce Barthélemy et Carnot, des conventionnels contre les clichyens; c'était une mêlée épouvantable , où l'amour-propre et l'intécèt blessé pouvaient pacaltre, au premiec aspect, jouec le plus grand rôle. Les militaires présents à Pacis afoutaient leurs prétentions à toutes celles qui étaient déjà en lutte. Quoique ircités contre la faction de Clichy, ils n'étaient pas très-portés pouc le directoire. Il est d'usage de devenir exigeant et susceptible, quand on se croit nécessaire. Groupés autouc du ministre Schérec. les militaires étaient disposés à se plaindre, comme si le gouvernement n'avait pas assez fait pour eux. Klébec, le plus noble, mais le plus inteatable des cacactères, et qu'on a peint très-bien en disant qu'il ne voulait être ni le peemice ni le second. Klébec avait dit au diccctoire dans son langage original: Je tirerai sur vos ennemis s'ils vous attaquent; mais en leur faisant face à eux, je rous tournerai le dos à rous, Lefebyre, Bernadotte et tous les autres s'exprimaient de même. Fcappé de ce chaos . M. de Lavalette écrivit à Bonaparte de manièce à l'engagee à restec indépendant. Dés-locs celui-ci, satisfait d'avoic donné l'impulsion, ne voulut pas s'engager davantage, et résolut d'attendre le résultat. Il n'éccivit plus. Le directoire s'adressa aloes au beave Hoche, qui . ayant seul le droit d'être mécontent, envoya 50,000 fc., formant la plus gcande partie de la dot de sa femme.

On étalt dans les premiers jours de fructidoc; Lacévellière venait de remplacec Carnot à la présidence du directoire; il était chargé de recevoir l'envoyé de la république cisalpine, Visconti, et

peaux que l'armée d'Italie n'avait pas encore envoyés au dicectoire. Il résolut de se peononcer de la manière la plus hardie, et de foccec ainsi Barras à se décider. Il fit deux discours véhéments, dans lesquels il répondait, sans les désignec, aux deux capports de Thibaudeau et de Troncon-Ducondeay. En parlant de Venise et des peuples italiens récemment affranchis, Thibaudeau avait dit que leur sort ne secait pas fixé tant que le cocps législatif de Feance n'aucait pas été consulté, Faisant allusion à ces pacoles, Lacévellièce dit à Visconti que les peuples italiens avaient voulu la libecté, avaient eu le droit de se la donnec, et n'avaient eu besoin pouc cela d'aucun consentement au monde. - « Cette libecté, disait-il, qu'on voudeait vous ôtec, à vous et à nons, nous la défendrons tous ensemble, et nous saurons la conserver, » Le ton menaçant des deux discours ne laissait aucun doute suc les dispositions du directoire : des bommes qui paclaient de la sorte devaient avoir leurs forces toutes pcéparées. C'était le 10 fructidoc; les elichyens fucent dans les plus grandes alarmes. Dans leurs fareurs, ils revincent à leuc projet de mettre en accusation le directoice. Les constitutionnels craignaient un tel projet, parce qu'ils sentaient que ce serait pouc le directoire un motif d'éclatec, et ils déclarerent qu'à leuc touc ils allaient se procucer la preuve de la trahison de certains députés, et demander leuc accusation. Cette menace acrèta les clicbvens et empècha la rédaction d'un acte d'accusation contre les cinq dicceteurs. Depuis longtemps les clichyens avaient voulu

faice adjoindce à la commission des inspecteurs Piebegru et Willot, qui étaient regardés comme les deux génécaux du parti. Mais cette adionction de deux nouveaux membres, portant le nombre à sept, était contraire au réglement. On attendit le renouvellement de la commission, qui avait lieu au commencement de chaque mois, et on v pocta Pichegru, Vaublanc, Delarue, Thibaudeau et Émery. La commission des inspecteurs était chargée de la police de la salle; elle donnait des ocdces aux grenadiers du corps-législatif, et elle était en quelque sorte le pouvoic exécutif des conseils. Les anciens avaient une semblable commission ; elle s'était réunie à celle des cinq-cents, et toutes deux veillaient ensemble à la sûreté commune. Une foule de députés s'y cendaient sans avoir le droit d'y siégec, ce qui en avait fait un nouveau club de Clichy, où l'on faisait les motions le génécal Bernadotte, pocteur de quelques dra- les plus violentes et les plus inutiles. D'abord on proposa 3½ organiser une pollce, pour se tenir au courant des projects di afrectione. On la confia à un nonumé Dossonville. Comme on n'aral point de fonds, cheau nourilhan pour as part; naison ne rémit qu'une médicere somme. Pourru comme il Parait del, Pielega marit qui contribre pour an enforte part; mais il ne parait pas qu'il employà dans ectte circonatene les fonds reque de Wickans. Ces aprens de police allaient recuellir parait de l'actione. Ces aprens de police allaient recuellir parait est

Chaque four ils diasient : — Cest anjourd'hai, c'est extein unit men que le directive doit faire arrêter deux cents députés, e les faire égorger par les fanbourgs. — Ces bruits jestient l'alarne dans les commissions, et cette alarne faisait natire les expositions les plus indiarrêtes. Le directoir recerait par ses epipons le rapport exagéré de toutes propositions, et doncerait à son ture les plus grandes evaines. On dissist dans chan des actions promote evaines. On dissist dans chan des solutions grandes evaines, de concerait son tout les plus grandes evaines, de concerait son tout les plus grandes evaines. On dissist dans chan des solutions que considerate de la concerait son de la concerait son de considerate de la concerait son de la concerait de la concernitation de l

Isolés au milleu des deux partis, les constitutionnels sentaient chaque jon d'avantage leurs fantes et leurs périls. Ils étaient livrés aux plus grandes terreux. Carnot, encore plus isolé qu'eux, be brouillé avec les clichyens, odieux aux patriotes, suspect même aux républicains modérés, calomnié, méconnu, recevnit chaque jour les plus sinistres avis, On lui diasit qu'il allait être égoné par order de ses collègues. Barthélemy, menacé et averti comme lui, était dans l'éouvaries.

Du reste, les mêmes avis étaient donnés à tout le monde. Larévellière avait été informé, de manière à ne pas lui laisser de doute, que des chonans étaient payés pour l'assassiner. Le tronvant le plus ferme des trois membres de la majorité, c'était lui qu'on voulait frapper pour la dissoudre. Il est certain que sa mort aurait tont changé, car le nouveau directeur nommé par les conseils eut voté certainement avec Carnot et Barthélemy, L'utilité du crime, et les détaits donnés à Larévellière, devaient l'engager à se tenir en garde. Cependant il ne s'émut pas, et continua ses promenades du soir au Jardin des Plantes. On le fit insulter par Malo, le chef d'eseadron du 21º de dragons, qui avait sabré les jacobins au camp de Grenelle, et qui avait ensuite dénoncé Brottier et ses complices, Le Malo était la créature de Carnot et de Cochon, et il avait. rances qui le rendirent suspect. Destitué par le directoire, il attribus sa destitution à Larévellière, et vint le menseer sa Luxembourg. L'intépide magistrat înt peu effrayé de la présence d'un officier de cavalerie, et le poussa par les épaules hors de chez Ini.

Rewbell, quoique très-attaché à la cause commune, était plus violent, mais moins ferme. On vint lui dire que Barras traitait avec un envoyé du prétendant, et était prêt à trabir la république. Les liaisons de Barras avec tous les partis pouvaient inspirer tous les genres de craintes. - Nous sommes perdus, dit Rewbell : Barras nous livre. nous allons être égorgés; il ne nous reste qu'à fuir, car nous ne pouvons plus sauver la république. - Larévellière, plus calme, répondit à Rewbell que, loin de céder, il fallait aller chez Barras , Ini parler avec vigueur, l'obliger à s'expliquer, et lui imposer par une grande fermeté. Ils allerent tous deux chez Barras, l'interrogèrent avec autorité, et lui demandèrent pourquoi il différait encore. Barras, occupé à tout préparer avec Augereau, demanda eneore trois ou quatre jours. et promit de ne plus différer. C'était le 13 ou le 14 fructidor. Rewbell fut rassnré et consentit à attendre.

Barras et Augereau, en effet, avaient tout préparé pour l'exécution du coup d'état médité depuis si longtemps. Les troupes de Hoche étaient disposées autour de la limite constitutionnelle, prêtes à la franchir, et à se rendre dans quelques heures à Paris. On avait gagné une grande partie des grenadiers du corps-législatif, en se servant du commandant en second, Blanchard, et de plusieurs autres officiers, qui étaient dévoués au directoire. On s'était ainsi assuré d'un grand nombre de défections dans les rangs des grenadiers, pour prévenir un combat. Le commandant en chef Ramel était resté fidèle aux conseils, à cause de ses liaisons avec Coebon et Carnot; mais son influence était peu redoutable. On avait, par précaution, ordonné de grands exerciees à feu aux troupes de la garnison de Paris, et même aux grenadiers du corps-législatif. Ces mouvements de troupes, ce fracas d'armes, étaient un moven de tromper sur le véritable jour de l'exécution.

au Jardin des Plantes. On le finantier pur Milo.

Chapue jour on Autendait à voir l'événement le chef d'escadron du 31 et d'engour, qui avait édance l'extre çon creşait que ce serait pour le 15 frusnative l'ess glezolins au cumple Grenelle, et qui avait tidor, puis pour le 15; mais le 10 répondiat au cocutile dénoute Brottier et est complices. Le Maio s'emprése, et le directier n'aurait pas d'estit berésture de Carnot et de Cochon, et il avait, jour de terrisite mémoire. Cepenaina l'épouvais anni le vouldri , impair du au cilépron de espé-il des chichyes du cetteme. La positée des impresmais le vouldri , impair dans cilépron de espé-il des chichyes du cettemes. La positée des mispes-

teurs, trompée par de faux indices, leur avait persuadé que l'événement était fixé pour la nuit même du 15 au 16. Ils se réunirent le soir en tumulte, dans la salle des deux commissions. Rovère. le fougueux réacteur, l'un des membres de la commission des anciens, lut un rapport de police, d'après legnel deux cents députés allaient être arrètés dans la nuit. D'autres , conrant à perte d'haleine, viprent annoncer que les barrières étaient fermées, que quatre colonnes de troupes entraient dans Paris, et que le comité dirigeant était réuni au directoire. Ils disaicht aussi que l'hôtel du ministre de la police était tout éclairé. Le tumulte fut au comble. Les membres des deux commissions . qui auraient dù n'être que dix, et qui étaient une einquantaine, se plaignaient de ne pouvoir pas délibérer. Enfin on envoya vérifier, soit aux barrières, soit à l'hôtel de la police, les rapports des agents, et il fut reconnu que le plus grand calme régnait partout. On déclara que les agents de la police ne pourraient pas être payés le lendemain, faute de fonds; chacun vida ses poches pour fournir la somme nécessaire. On se retira. Les clichvens entourèrent Pichegru pour le décider à agir; ils voulaient d'abord mettre les conseils en permanence, puis réunir les émigrés et les chouans qu'ils avaient dans Paris, y adjoindre quelques jeunes gens, marcher avec eux sur le directoire, et enlever les trois directeurs. Pichegru déclara tous ces projets ridicules et inexécutables, et répeta encore qu'il n'y avait rien à faire. Les têtes folles du parti n'en résolurent pas moins de commencer le lendemain par faire déclarer la permanence.

Le directoire fut averti, par sa police, du trouble des elichyens et de leurs projets désespérés. Barras, qui avait dans samain tous les moyens d'exécution , résolut d'en faire usage dans la muit même. Tout était disposé pour que les troupes pussent franchir en quelques heures le cerele constitutionnel. La garnison de Paris devait suffire en attendant. I'n grand exercice à fen fut commandé pour le lendemain, afiu de se ménager un prétexte. Personne ne fut averti du moment, ni les ministres, ni les deux directeurs Rewbell et Larévellière, de manière que tout le monde ignorait que l'événement allait avoir lieu. Cette journée du 17 ( 5 septembre ) se passa avec assez de calme ; aucune proposition ne fut faite aux conseils, Beaucoup de députés s'absentaient , afin de se soustraire à la catastrophe qu'ils avaient si imprudemment provoquée. La séance du directoire eut lieu comme

I Fordinire. Les eing directeurs etalent présents. A quarte heures de l'éprés-mid, a moment on la séance était finie. Barras pril Rewhell et Larrée-like? apret, et leur dit qu'il filalit frepper la nuit même, pour prévenir l'ennemi. Il leur avait de mandé quatre jours enoue, mais il d'eanqueit ce freme pour n'être pas surpris. Les trois directeurs ex-endirent alors ethe Rewhell on lis d'échalirent. Il Int contreun d'appeter tous les ministres chez heurelle, als caréenteme la, jasqu'é qu'il échalirent. Il Int contreun d'appeter tous les ministres chez mont et l'entre de l'échalirent les destroits de l'échalirent les destroits de l'échalirent les destroits de l'échalirent les debens une avent account d'en sortie. On ne destuit communique aven de debens une aven ducreau et se sidés-de-camp.

Ce projet arrêté, les ministres furent convoqués ? pour la soirée. Réunis tous ensemble avec les trois directeurs, ils se mirent à rédiger les ordres et les proclamations nécessaires. Le projet était d'entourer le palais du eorps-législatif, d'enlever aux grenadiers les postes qu'ils occupaient, de dissoudre les commissions des inspecteurs, de fermer les salles des deux conseils, de fixer un autre lieu de réunion, d'y appeler les députés sur lesquels on pouvait compter, et de leur faire rendre une loi contre les députés dont on voulait se défaire. On comptait hien que ceux qui étaient ennemis du directoire n'oseraient pas se rendre au nouveau lieu de réunion. En conséquence, on rédiges des proclamations annoncant qu'un grand complet avait été formé contre la république, que les principaux auteurs étaient membres des deux commissions des inspecteurs, que c'était de ces deux commissions que devaient partir les conjurés : que , pour prévenir leur attentat , le directoire faisait fermer les salles du corps-législatif, et indiquait un autre local, pour y réunir les députés fidèles à la république. Les einq-cents devaient se réunir au théâtre de l'Odéon, et les anciens à l'amphithéatre de l'École de Médecine. Un récit de la conspiration, appuyé de la déclaration de Duverne de Presle, et de la pièce trouvée dans le portefeuille de d'Entraignes, était ajouté à ces proclamations. Le tout fut imprime sur le-champ et dut être affiché dans la unit sur les murs de Paris. Les ministres et les trois directeurs restèrent renfermés chez Rewbell, et Augereau partit avec ses aides-de-camp pour faire exécuter le projet convenu.

Carnot et Barthélemy, retirés dans leur logement du Luxembourg, ignoraient ce qui se préparait. Les clichyeus, toujours fort agités, encombraient la salle des commissions. Mais Barthélemy trompé fit dire que ce ne serait pas pour cette nuit. Pichegru, de son côté, vensit de quitter Scherer, et il sesura que rien n'était encore préparé. Quelques mourements de troupes avaient été aperqus, mais cétait, dissait-on, à cause d'un exercice à feu, et on n'en conçut aucune alarme. Chaeun rassuré se retira chez soi. Bovère seul resta dans la salle des inspecteurs, et se coucha dars un lit qui était destiné pour celul des membres qui devait vieller.

Vers minuit . Augereau disposa toutes les troupes de la garnison autour du palais, et fit approcher une nombreuse artillerie. Le plus grand calme régnait dans Paris, où l'on n'entendait que le pas des soldats et le roulement des canons. Il fallait, sans coup férir, enlever aux grenadiers du corps-législatif les postes qu'ils occupaient. Ordre fut signifié au commandant Ramel, vers une beure du matin. de se rendre chez le ministre de la guerre. Il refusa, devinant de quoi il s'agissait, courut réveiller l'inspecteur Rovère, qui ne voulut pas croire encore au danger, et se hâta ensuite d'aller dans la caserne de ses grenadiers pour faire prendre les armes à la réserve. Quatre cents hommes à peu près occupaient les différents postes des Tuileries. la réserve était de huit cents. Elle fut sur-le-champ mise sous les armes, et rangée en bataille dans le jardin des Tuileries. Le plus grand ordre et le plus grand silence régnaient dans les rangs.

Dix mille hommes à peu près de troupes de ligne occupaient les environs du château, et se disposaient à l'envahir. Un coup de eanon à poudre, tiré vers trois heures du matin, servit de signal, Les commandants des colonnes se présentèrent aux différents postes. Un officier vint de la part d'Augereau ordonner à Ramel de livrer le poste du Pont-Tournant, qui communiquait entre le jardin et la place Louis XV; mais Ramel refusa. Quinze cents hommes s'étant présentés à ce poste, les grenadiers, dont la plupart étaient gagnés, le livrèrent. La même chose se passa aux autres postes. Toutes les issues du jardin et du Carrousel furent livrées, et de toutes parts le palais se trouva envahi par des troupes nombreuses d'infanterie et de eavalerie. Douze pièces de canon tout attelées furent braquées sur le château. Il ne restait plus que la réserve des grenadiers, forte de huit cents hommes, rangée en bataille, et ayant son commandant Ramel en tête. Une partie des grenadiers étaient disposés à faire leur devoir; les autres, travaillés par les agents de Barras, étaient disposés au contraire à se réunir aux troupes du directoire. Des murmures s'élevèrent dans les raugs. - Nons ne sommes pas des Suisses, s'écrièrent quelques voix.

- J'ai été blessé au 13 vendémiaire par les royalistes, dit un officier, je ne veux pas me battre pour eux le 18 fructidor. - La défection s'introduisit alors dans cette troupe. Le commandant en second. Blanchard , l'excitait de ses paroles et de sa présence, Cependant le commandant Ramel voulait encore faire son devoir, lorsqu'il recut un ordre. parti de la salle des inspecteurs , défendant de faire fen. Au même instant, Augereau arriva à la téte d'un nombreux état-major. «Commandant Ramel, dit-il, me reconnaissez-vous pour chef de la 17division militaire? - Oui, répondit Ramel. - Eh bien | en qualité de votre supérieur, je vous ordonne de vous rendre aux arrêts. » Ramel obéit ; mais il recut de mauvais traitements de quelques jacobins furieux, mélés dans l'état-major d'Augereau. Celui-ci le dégagea, et le fit conduire au Temple. Le hruit du canon, et l'investissement du château avaient donné l'éveil à tout le monde. Il était cinq beures du matin. Les membres des commissions étaient accourus à leur poste, et s'étaient rendus dans leur salle. Ils étaient entourés, et ne pouvaient plus douter du péril. Une compagnie de soldats placée à leur porte avait ordre de laisser entrer tous ceux qui se présenteraient avec la médaille de député, et de n'en laisser sortir aueun. Ils virent arriver leur collègue Dumas, qui arrivait à son poste ; mais ils lui jetèrent un billet par la fenètre, pour l'avertir du péril et l'engager à se sauver. Augereau se fit remettre l'épée de Piehegru et de Willot, et les envoya tous deux au Temple, ainsi que plusieurs autres députés, saisis dans la salle des inspeeteurs.

Tandis que eette opération s'exécutait contre les conseils, le directoire avait chargé un officier de se mettre à la tête d'un détachement , et d'aller s'emparer de Carnot et de Barthélemy. Carnot, averti à temps, s'était sauvé de son appartement, et il etait parvenu à s'évader par une petite porte du jardin du Luxembourg dont il avait la clef. Quant à Barthelemy, on l'avait trouvé chez lui, et on l'avait arrêté. Cette arrestation était emharrassante pour le directoire. Barras excepté, les directeurs étaient charmés de la fuite de Carnot; ils désiraient vivement que Barthélemy en fit autsnt. Ils lui firent proposer de s'enfuir. Barthélemy répondit qu'il y consentait, si on le faisait transporter ostensiblement, et sous son nom, à Hambourg, Les directeurs ne ponvaient s'engager à une démarche pareille. Se proposant de déporter plusieurs membres du eorps-législatif, ils ne pouvaient pas traiter avec tant de faveur l'un de leurs collègues. Barthélemy fut conduit au Temple; il y arriva en même temps que Pichegru, Willot, et les autres députés, pris dans la commission des inspecteurs.

Il était huit heures du matin : beaucoup de députés, avertis, voulurent courageusement se rendre à leur poste, Le président des cinq-cents, Siméon, et celui des anciens, Lafond-Ladebat, parvinrent jusqu'à leurs salles respectives, qui n'étaient pas encore fermées, et purent occuper le fauteuil en présence de auclaues députés. Mais des officiers vinrent leur intimer l'ordre de se retirer. Ils n'eurent que le temps de déclarer que la représentation nationale était dissoute. Ils se retirérent chez l'un d'eux, où les plus courageux méditèrent une nouvelle tentative. Ils résolurent de se réunir une seconde fois, de traverser Paris à pied, et de se présenter, ayant leurs présidents en tête, aux portes du Palais Législatif. Il était près de onze beures du malin. Tout Paris était averti de l'événement; le calme de cette grande cité n'en était pas troublé. Ce n'étaient plus les passions qui produisaient un soulèvement; c'était un acte méthodique de l'autorité contre quelques représentants. Une foule de curieux encombraient les rues et les places publiques, sans mot dire. Seulement des groupes détachés des faubourgs, et composés de jacobins, parcouraient les rues en criant: Vire la république! à bas les aristocrates! Ils ne trouvaient ni écho. ni résistance dans la masse de la population. C'était surtout autour du Luxembourg que leurs groupes s'étaient amassés. Là, ils criaient : Vive le directoire! et quelques-uns : Virc Barras!

Le groupe des députés traversa en silence la foule amassée sur le Carrousel, et se présenta aux portes des Tuileries. On leur en refusa l'entrée; ils insistèrent; alors un détachement les repoussa, et les poursuivit jusqu'à ce qu'ils fussent dispersés : triste et déplorable spectacle, qui présagroit la prochaine et inévitable domination des prétoriens! Pourquoi fallait-il qu'une faction perfide eut obligé la révolution à invoquer l'appui des balonnettes! Les députés ainsi poursuivis se retirérent, les uns cbcz le président Lafond-Ladebat, les autres dans une maison voisine. Ils y délibéraient en tumulte, ct s'occupaient à faire une protestation , lorsqu'un officier vint leur signifier l'ordre de se separer. En certain nombre d'entre eux furent arrêtés : c'étaient Lafond-Ladebat, Barbé-Marbois, Troncon-Ducoudray, Bourdon de l'Oise, Goupil de Préfein, et quelques autres. Ils furent conduits au Temple, où déjà les avaient précédés les membres des deux commissions.

Pendant ce temps, les députés directoriaux s'étaient rendus au nouveau lieu assigné pour la réunion du corps-législatif. Les cinq-cents allsient à l'Odéon , les anciens à l'École de Médecine. Il était midi à peu près, et ils étaient encore peu nombreux; mais le nombre s'en augmentait à chaque instant, soit parce que l'avis de cette convocation extraordinaire se communiquait de proche en proebe, soit parce que tous les incertains, eraignant de se déclarer en dissidence, s'empressaient de se rendre au nouveau corps-législatif. De moments en moments, on comptait les membres présents; et cofin. lorsone les anciens furent au nombre de cent vingt-six, et les cinq-cents au nombre de deux eent einquante et un, moitié plus un pour les deux conseils, ils commencerent à délibérer. Il y syait quelque embarras dans les deux assemblées, car l'acte qu'il s'agissait de légaliser était un conp d'élat manifeste. Le premier soin des deux conseils fut de se déclarer en permanence, et de s'avertir réciproquement qu'ils étaient constitués. Le député Poulain-Grandpré, membre des einq-cents, prit le premier la parole. « Les mesures qui ont été » prises, dit-il, le local que nous occupons, tout » annonce que la patrie a couru de grands dangers, » et qu'elle en court encore. Rendons grâce au direc-- toire : c'est à lui que nous devons le salut de la » patrie. Mais ce n'est pas assez que le directoire » veille; il est aussi de notre devoir de prendre des » mesures capables d'assurer le salut public, et » la constitution de l'an III. A cet effet, je de-- mande la formation d'une commission de cinq - membres. -

Cette proposition fut adoptée, et la commission composée de députés dévoués au système du directoire. C'étaient Sieyes , Poulain-Grandpré , Villers, Chazal et Boulay de la Meurthe. On annonça, pour six heures du soir, un message du directoire aux deux conseils. Ce message contenait le récit de ls conspiration, telle qu'elle était connuc du directoire, les deux pièces fameuses dont nous avons dejà parlé, et des fragments de lettres trouvés dans les papiers des agents royalistes. Ces pièces ne contenaient que les preuves acquises; elles prouvaient que Pichegru était en pégociation avec le prétendant, qu'Imbert-Colomès correspondait avec Blanckembourg, que Mersan et Lemerer étaient les aboutissants de la conspiration auprès des députés de Clichy, et qu'une vaste association de royalistes s'étendait sur toute la France. Il n'y avait pas d'autres noms que ceux qui ont déjà été eites. Ces pièces firent néanmoins un grand effet. En apportant la conviction morsle, elles prouvaient l'impossibilité d'employer les voies judiciaires , par l'insuffisance des témoignages directs et positifs. La commission des cinq eut aussitôt la parole sur ce message. Le directoire n'ayant pas l'initiative des propositions, c'était à la commission des cinq à la prendre; mais cette commission avait le secret du directoire, et allait proposer la législation du coup d'état convenu d'avance. Boulay de la Meurthe, chargé de prendre la parole au nom de la commission, donna les raisons dont on accompagne habituellement les mesures extraordinaires, raisons qui, dans la circonstance, étaient malheureusement trop fondées. Après avoir dit qu'on se trouvait placé sur un champ de bataille, qu'il faltait prendre une mesure prompte et décisive, et, sans verser une goutte de sang, réduire les conspirateurs à l'impossibilité de nuire, il fit les propositions projetées. Les principales consistaient à annuler les opérations électorales de quarante-huit départements, à délivrer ainsi le corps-législatif de députés voués à une faction, et à choisir, dans le nombre, les plus dangereux, pour les déporter. Le conseil n'avait presque pas le choix à l'égard des mesures à prendre : la circonstance n'en admettait pas d'autres que celles qu'on lui proposait, et le directoire d'ailleurs avait pris une telle attitude . qu'on n'aurait pas osé les lui refuser. La partie flottante et incertaine d'une assemblée, que l'énergie soumet toujours, était rangée du côté des directoriaux, et prête à voter tout ce qu'ils voudraient. Le député Chollet demandait cependant un délai de douze heures pour examiner ces propositions; le cri aux voix! lui imposa silence. On se borna à retrancher quelques individus de la liste de déportation, tels que Thibandeau, Doulcet de Pontécoulant, Tarbé, Crecy, Detorcy, Normand, Dupont de Nemours, Remusat, Bailly, les uns comme bons patriotes, malgré leur opposition, les autres comme trop insignifiants pour être dangereux. Après ces retranchements, on vota sur-lechamp les résolutions proposées. Les opérations électorales de quarante-huit départements furent cassées. Ces départements étaient les suivants : Ain, Ardèche, Arriège, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Cher, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loiret, Manche, Marne, Mayenne, Mont-Blanc, Morbihan, Moselle, Deux-Nethes, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Hant-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe,

Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Yonne, Les députés nommés par ces départements étaient exclus du corps-législatif. Tous les fonctionnaires, tels que juges ou administrateurs municipaux . élus par ces départements, étaient exclus aussi de leurs fonctions. Étaient condamnés à la déportation. dans un lieu choisi par le directoire, les individus suivants : dans le conseil des cinq-cents, Aubry, Job Ayme, Bayard, Blain, Boissy-d'Anglas, Borne, Bourdon de l'Oise, Cadroi, Couchery, Delahaye, Delarue, Doumère, Dumolard, Duplantier, Duprat, Gilbert-Desmolières, Henri Larivière, Imbert-Cotomès, Camille Jordan, Jourdan des Bouches-du-Rhône, Gau, Lacarrière, Lemarchant-Gomicourt, Lemerer, Mersan, Madier, Maillard, Noailles, André, Mac-Curtain, Pavée, Pastoret, Pichegru, Polissart, Praire-Montaud, Quatremère-Quincy, Saladin, Siméon, Vauvilliers, Vaublanc, Villaret-Joyeuse, Willot : dans le conseil des anciens, Barbé-Marbois , Dumos , Ferraut Vaillant , Lafond-Ladebat, Laumont, Muraire, Murinais, Paradis, Portalis, Rovère, Tronçon-Ducoudray.

Les deux directeurs Carnot et Barthélemy , l'exministre de la police Cochon, son employé Dossonville, le commandant de la garde du corps-législatif Ramel, les trois agents royalistes Brottier, Laville-Heurnois , Duverne de Presle , étalent condamnés aussi à la déportation. On ne s'en tint pas là : les journalistes n'avaient pas été moins dangereux que les députés, et on n'avait pas plus de moyens de les frapper judiciairement. On résolut d'agir révolutionnairement à lenr égard, comme à l'égard des membres du corps législatif. On condamna à la déportation les propriétaires , éditeurs et rédacteurs de quarante-deux journaux; car aucunes conditions n'étant alors imposées aux journaux politiques , le nombre en était immeuse, Dans les quarante-deux figurait la Ouotidienne. A ces dispositions contre les individus, on en ajouta d'autres, pour renforcer l'autorité du directoire, et rétablir les lois révolutionnaires que les einq-cents avaient abolies ou modifiées. Ainsi le directoire avait la nomination de tous les juges et magistrats municipaux, dont l'élection était annulée dans quarante-buit départements. Quant aux places de députés, elles restaient vacantes. Les articles de la fameuse loi du 3 brumaire, qui avaient été rapportés, étaient remis en vigueur, et même étendus. Les parents d'émigrés, exclus, par cette loi, des fonctions publiques , jusqu'à la paix , en étaient exclus par la loi nouvelle, jusqu'au terme de quatre

ans après la paix; ils étaient privés en outre des [ fonctions électorales. Les émigrés rentrés sous prétexte de demander leur radiation, devaient sortir sous vingt-quatre heures des communes dans lesquelles ils se tronvaient, et sous quinze jours du territoire. Ceux d'entre eux qui seraient saisis en contravention, devairnt subir l'apolication des jois sous vingt-quatre heurrs. Les lois qui rappelaient les prêtres déportés, qui les dispensaient du serment et les obligraient à une simple déclaration, étaient rapportées. Toutes les lois sur la police des cultes étaient rétablies. Le directoire avait la faculté de déporter, sur un simple arrêté, les prêtres qu'il saurait se mal conduire. Quant aux journaux, il avait à l'avenir la faculté de supprimer reux qui lui paraltraient dangereux. Les sociétés politiques. r'est-à-dire les elubs, étaient rétablis; mais le directoire était armé contre eux de la même puissanre qu'on lui donnait contre les journaux ; il pouvait les fermer à volonté. Enfin, ce qui n'était pasmoins important que tout le reste, l'organisation de la narde nationale était suspendue, et renvoyée à d'autres temps.

Aucune de ces dispositions n'était sangulnaire , car le temps de l'rffusion du sang était passé; mais rlles rendaient au directoire une puissance toute révolutionnaire. Elles furent votées le 18 fructidor an V (4 septembre) au soir, dans les einq-cents. Aucune voix ne s'éleva contre leur adoption ; quelques députés applaudirent , la majorité fut silencieuse et soumise. La résolution qui les contenait fut portée de suitr aux anriens, qui étaient en permanence romme les cinq-cents, et qui attendairnt qu'on leur fournit un sujet de délibération. La simple lecture de la résolution et du rapport les oecupa jusqu'au matin du 19. Fatigués d'une séance trop longue, ils s'ajournèrent pour quelques heures. Le dirertoire, qui était impatient d'obtenir la sanction des anriens, et de pouvoir appuyer d'une loi le coup d'état qu'il avait frappé, envoya un message au corps-législatif. - « Le directoire , disait ce message, s'est dévoué pour sauver la liberté, mais il compte sur vous pour l'appuyer. C'est aujourd'hui le 19, et vous n'avez encore rien fait pour le seconder, » - La résolution fut aussitôt anprouvée en lol , et envoyée au directoire.

A peine fut-il muni de cette loi, qu'il se hâta d'en user, vonlant exécuter son plan avec promutitude, et aussitôt après faire rentrer toutes choses dans Fordre. Un grand nombre de condamnés à al déportation s'étaient enfuis. Carnot s'était secrètement dirigé vers la Suisse. Le directoire aurait

voulu faire évader Barthélemy, qui s'obstina par les raisons qui ont été rapportées plus haut. Il rhoisit sur la liste des déportés quinze individus, jugés ou plus dangereux ou plus compables , et les destina à une déportation , qui pour quelques-uns fut aussi funeste que la mort. On les fit partir le jour même. dans drs rharriots grilles, pour Rochefort, d'où ils durent être transportés , sur une frégate , à la Guyane. C'étaient Barthélemy, Pichegru, Willot. ainsi traités à cause ou de leur importance, ou de leur euipabilité; Rovère, à cause de ses intelligences connues avec la faction royaliste: Aubry. à cause de son rôle dans la réaction; Bourdon de l'Oise, Murinais, Delarue, à cause de leur conduite dans les cinq-cents; Ramel , à cause de sa conduite à la tête des grenadiers : Dossonville, à cause des fonctions qu'il avait remplies auprès de la commission des inspecteurs; Tronçon-Ducoudray, Barbé-Marbois, Lafond-Ladebat, à cause, non de leur culpabilité, car ils étaient sincèrement attarbés à la république, mais de leur influence dans le conseil des anciens ; enfin Brottier et Laville-Heurnois, à cause de leur conspiration. Leur complice Duverne de Presle fut mensee, en considération de ses revélations. La haine eut sans doute sa part ordinaire dans le choix des victimes, car il n'y avait que Pirhegru de réellement dangereux parmi ces quinze individus. Le nombre en fut porté à seize, par le dérouement du nommé Letellirr , domestique de Barthélemy, qui demanda à suivre son maître. On les fit partir sans delai, et ils furent exposes, comme il arrive toujours, à la brutalité des subalternes. Cependant le directoire, ayant appris que le général Dutertre, chef de l'escorte, se ronduisait mal envers les prisonniers, le remplaça sur-lechamp. Ces déportes pour cause de royalisme allaient se retrouver à Sinnamari, à rôte de Billaud-Varennes et de Collot-d'Herbois. Les autres déportes furent destinés à l'tle d'Oleron.

Pendant ces deux jours, Paris demoura parásitem ent callant. Les paristes des faulours provarient la peine de la deportation trop douce; ils étaient habites à des meutres révolutionaires d'une autre capiers. Se consinut dans Barras et Augereau, ils aktendatient à micus. Ils formérent des groupes, et viturent sous les fentires du directoire cire et viterant sous les fentires du directoire cire et viterant sous les fentires du directoire cire de l'archivent et de l'archivent et

démiaire, qu'on aurait vus bientôt, sans la loi du 19, réorganisés en garde nationale, n'avaient plus assez d'énergie pour prendre spontanément les armes. Ils laissèrent exécuter le coup d'état sans opposition. Du reste, l'opinion restait incertaine. Les républicains sincères voyaient bien que la faction royaliste avait rendu inévitable une mesure énergique, mais ils déploraient la violation des lois et l'intervention du pouvoir militaire, ils doutaient presque de la culpabilité des conspirateurs , en voyant un homme comme Carnot confondu dans leurs rangs. Ils craignaient que la haine n'eût trop influé sur la détermination du directoire, Enfin , même en jugeant ses déterminations comme nécessaires, ils étaient tristes, et ils avaient raison; car il devenait évident que cette constitution , dans laquelle ils avaient mis tout leur espoir, n'était pas le terme de nos troubles et de nos discordes. La masse de la population se soumit, et se détacha braucoup en ce jour des événements politiques, On l'avait vue, le 9 thermidor, passer de la haine contre l'ancien régime à la baine contre la terreur. Depuis, elle n'avait voulu intervenir dans les affaires que pour réagir contre le directoire, qu'elle confondait avec la convention et le comité de salut public. Effrayée aujourd'hui de l'énergie de ce directoire, elle vit dans le 18 fructidor l'avis de demeurer étrangère aux événements. Aussi vit-on. depuis ce jour, s'attiédir le zèle politique.

Telles devaient être les consequences du coup d'état du 18 fructidor. On a dit qu'il était devenu inutile à l'instant où il fut exécuté, que le directoire, en effrayant la faction royaliste; avait déjà réussi à lui imposer; qu'en s'obstinant à faire le coup d'état , il avait préparé l'usurpation militaire , par l'exemple de la violation des lois, Mais, comme nous l'avons déjà dit, la faction royaliste n'était intimidée que pour un moment; à l'arrivée du prochain tiers elle aurait infailliblement tout renversé. et emporté le directoire. La guerre civile eût alors été établie entre elle et les armées. Le directoire, en prévenant ce mouvement et en le réprimant à propos, empêcha la guerre civile, et, s'il se mit par la sous l'égide de la puissance militaire , il subit une triste mais inévitable nécessité. La légalité était une illusion à la suite d'une révolution comme la nôtre. Ce n'est pas à l'abri de la puissance légale que tous les partis pouvaient venir se soumettre et se reposer; il fallait une puissanee plus forte, pour les réprimer . les rapprocher , les fondre , et pour les protéger tous contre l'Europe en armes : et cette puissance, c'était la puissance militaire. Le

directoire, par le 18 fructidor, prévint donc la guerre civile, et lui substitua un coup d'état, exéeuté avec force, mais avec tout le calme et la modération possibles dans les temps de révolution.

## CHAPITRE XXV.

Conséquence de 18 fraction — Nomination de Neriu de Douis et de François de Neriladares en remplacement des deux directeurs deportés. — Revêtations tardirect et dis-gréce de Norsac. — Mert de liche. — Rembourement des deux tiers de 1s dette. — Loi coutre les ci-dexan nobles. — Riopit de Congres de Solvant des Congres de Congres

Le 18 fructidor jeta la terreur dans les rangs des royalistes. Les prêtres et les émigrés, déjà rentrés en grand nombre, quittèrent Paris et les grandes villes, pour regagner les frontières, Ceux qui étaient prêts à rentrer, s'enfoncèrent de nouveau en Allemagne et en Suisse. Le directoire venait d'être réarmé de toute la puissance révolutionnaire par la loi du 19, et personne ne voulait plus le braver. Il commença par reformer les administrations, ainsi qu'il arrive toujours à chaque changement de système, et appela des patriotes prononcés à la plupart des places. Il avait à nommer à toutes les fonctions électives, dans quarante-huit departements, et il pouvait ainsi étendre beaucoup son influence, et multiplier ses partisaus. Son premier soin devait être de remplacer les deux directeurs, Carnot et Barthélemy, Rewbel et Larévellière, dont le dernier événement avait singulièrement augmente l'influence, ne voulaient pas qu'on pût les accuser d'avoir exclu deux de leurs collègues, pour rester maltres du gouvernement. Ils exigèrent donc que l'on demandât sur-le-champ au corps-législatif la nomination de deux nouveaux directeurs. Ce n'était point l'avis de Barras, et encore moins d'Augereau. Ce géneral était enchanté de la journée du 18 fructidor, et tout fier de l'avoir si bien conduite. En se mélant aux événements, il avait pris goût à la politique et au pouvoir, et avait conçu l'ambition de sièger au directoire. Il voulait que les trois directeurs, sans demander des collègues

au corps-législatif, l'appelassent à siéger auprès d'eux. On ne satisfit point à cette prétention, et il ne lui resta d'autre moyen pour devenir directeur que d'obtenir la majorité dons les conseils. Mais il fut encore déçu dans cet espoir. Merlin de Douai, ministre de la justice, et François de Neufchâteau, ministre de l'intérieur, l'emportèrent d'un assez grand nombre de voix sur leurs coneurrents. Masséna et Augereau furent, après eux, les candidats qui réunirent le plus de suffrages. Massena en cut quelques-uns de plus qu'Angereau. Les deux nouveaux directeurs furent installés avec l'appareil accoutumé. Ils étaient républicains, plutôt à la manière de Rewbell et de Larévellière , qu'à la manière de Barras : ils avaient d'aitleurs d'autres hahitudes et d'autres mœurs. Merlin était un jurisconsulte; François de Neufchâteau un homme de lettres. Tous deux avaient une manière de vivre analogue à leur profession, et étaient faits pour s'entendre avec Rewbell et Larévellière. Peut-être eut-il été à désirer, pour l'influence et la considération du directoire auprès de nos armées, que l'un de nos généraux célèbres y fût appelé.

Le directoire remplaça les deux ministre aupelés au directoire, par deux doministrateurs excellents pris dans la province. Il esperalt inisicurellents pris dans la province. Il esperalt inisicure de la complexa de la complexa de la complexa de la faveur. Il appela à la justice Lambrechte, qui contict commissaire per la Faministration centrale du departement de la Dyle, c'est-d-ilre préfet; c'étuit un mugitarts intègre. Il plaça à l'interieur Letourseur, commissaire près l'administration contraite de la loide-enférieure, administrateur contraite de la loide-enférieure, administrateur production de la commissaire production de la commissaire richiel de la tété d'une grant de diministration.

Le directoire wait lieu de s'applaudir de lumnière dont le s'évements s'étaitet passé. Il était seulement inquiet du silence du général Bonaparte, qui n'avait pas écrit depois longemps, et qui n'avait point envoy les fonds promis. L'aidede-camp L'avalette l'avait point paru au Luxemlourg pendant l'évémenent, et on souponna qu'il su'ait indiquée du sgériel contre d'érrotire, et lui avait donne de faux reuseignements un l'était lui avait donne de faux reuseignements un l'était de conseiller à Bonaparte des tenir à jurit, de ce conseiller à Bonaparte des tenir à jurit, de cetter étranger au coup d'état, et de se horner au securs qu'il avait donné au directoir gar ses proclamations. Barras et Augrerous mandèrent M. de Larviette, jui ferend en menzes, en lui dianat

qu'il avait sans doute trompé Bonsparte, et ils lui déclarérent qu'ils l'aurient fait arrêter, sans les égards dus à son général. M. de Lavalette partit sur-lechamp pour l'Italie. Augereau se hâta d'écrice au général Bonspartect à se amis de l'arret, pour peindre l'évênement sous les couleurs les situs fessenbles.

pius favorables. Le directoire, mécontent de Moreau, avait résolu de le rappeler, mais il reçut de lui une lettre qui fit la plus grande sensation. Moreau avait saisi. lors du passage du Rhin, les papiers du général Klinglin, et y avait trouvé toute la correspondance de Pichegru avec le prince de Condé. Il avait tenu cette correspondance secrète; mais il se décida à la faire connattre au gouvernement au moment du 18 fructidor. Il prétendit s'être décidé avant la connaissance des événements du 18, et afin de fournir au directoire la preuve dont il avait besoin pour confondre des ennemis redoutables. Mais on assure que Moreau avait recu par le télégraphe la nouvelle des évéuements dans la journée même du 18, qu'alors il s'était hâté d'écrire, pour faire une dénonciation qui ne compromettait pas Pichegru plus qu'il ne l'était, et qui le déchargeait lui-même d'une grande responsabilité. Quoi qu'il en soit de ces différentes suppositions, il est clair que Moreau avait gardé longtemps un secret important, et ne s'était décidé à le révéier qu'au moment même de la catastrophe. Tout le monde dit que . n'étant pas assez républicain pour dénoncer son amí, il n'avait pas été ecpendaut ami assez fidèle pour garder le seeret jusqu'au bout. Son caractère politique parut là ce qu'il était, c'est à-dire faible, vacillant et incertain. Le directoire l'appela à Paris, pour rendre compte de sa conduite. En examinant cette correspondance, il y trouva la confirmation de tout ce qu'il avait appris sur Piehegru, et dut regretter de n'en avoir pas eu connaissance plus tôt. Il tronva aussi dans ces papiers la preuve de la fidélité de Moreau à la république; mais il le punit de sa tiédeur et de son siience en lui ôtant son commandement, et en le laissant sans emploi à Paris.

Hoche, toujours à la tête de son armée de Sambre-et-Reuse, vensit de passer un mois entier dans les plus eruelles angoisses. Il était à son quartiergénéral de Wettlar, ayant aue voiture toute prête pour s'enfair en Allemagne avec as jeune femme, si le parti des cinq-cents l'emportait. Cest cette circonstance seule qui, pour la première fois, le fit songer à ses intérêts, et à réunir une somme, d'argent pour suffire à ses lescoins pendants on

éloignement; on a vu déjà qu'il svait prêté au directoire la plus grande partie de la dot de sa femme. La nouvelle du 18 fructidor le combls de joie, et le délivra de toute crainte pour lui-même. Le directoire, pour récompenser son dévouement, réunit les deux grandes armées de Sambre-et-Meuse et du Rhin en une seule, sous le nom d'armée d'Allemagne, et lui en donna le commandement. C'était le plus vaste commandement de la république. Malheureusement la santé du jeune général ne lui permit guère de jouir du triomphe des patriotes, et des témoignages de confiance du gouvernement. Depuis quelque temps une toux sèche et fréquente. des convulsions nerveuses, alarmaient ses smis et ses médecins. Un mal inconnu consumait ce ieune homme, naguère plein de santé, et qui joignait à ses talents l'avantage de la beauté et de la vigueur la plus male. Malgré son état, il s'occupait d'organiser en une seule les deux armées dont il venait de recevoir le commandement, et il songcait toujours à son expédition d'Irlande, dont le directoire voulait faire un moyen d'épouvante contre l'Angleterre. Mais sa toux devint plus violente vers les derniers jours de fruetidor, et il commenca à souffrir des douleurs insupportables. On souhaitait qu'il suspendit ses travaux, mais il ne le voulut pas. Il appela son médrein, et lui dit : Donnezmoi un remêde pour la fatique, mais que ce remede ne soit pas le repos. Vaincu par le mal, il se mit au lit le premier jour complémentaire de l'an V ( 17 septembre ), et expira le lendemain, au milieu des douteurs les plus vives. L'armée fut dans ta consternation, car elle adorait son feune général. Cette nouvelle se répandit avec rapidité, et vint affliger tous les républicains, qui comptaient sur les talents et sur le patriotisme de lloche. Le bruit d'empoisonnement se répendit sur-lechamp; on ne pouvait pas croire que tant de jeunesse, de force, de santé, succombassent par un accident naturel. L'autopsie fut faite; l'estomae et les intestins furent examinés par la Faculté, qui les trouva remplis de taches noires, et qui, sons déclarer les traces du poison, parut du moins y croire. On attribua l'empoisonnement au directoire, ce qui était absurde, car personne au directoire n'était capable de ce crime, étranger à nos mœurs, et personne surtout n'avait intérêt à le commettre. Hoche, en effet, était l'appui le plus solide du directoire, soit contre les royalistes, soit contre l'ambitieux vsinqueur de l'Italie. On supposa avec plus de vraisemblance qu'il avait été empoisonné dans l'Ouest. Son médecin crut se

souvenir que l'altération de sa santé datait de son dernier séjour en Bretague, lorsqu'il alla s'y embarquer pour l'Irlande. On imagins , du reste sans preuve, que le jeune général avait été empoisonné dans un repas qu'il avait donné à des personnes de tous les partis, pour les rapprocher.

Le directoire fit préparer des obséques magniques ; elles curent lieu au Champ-de-Mars, en présence de tous les corps de l'état, et au milieund'un concours immense de peuple. Une armée considérable suivait le convoi; le vieux père du général conduissit le déroil. Cette pompe fit une impresent profonde, et fut une des plus helies de nos temps héroiques.

Ainsi finit l'une des plus belles et des plus intéressantes vies de la révolution. Cette fois du moins ce ne fut pas par l'échafaud. Hoche avait vingt-neuf ans. Soldat aux gardes françaises, il avait fait son éducation en quelques mois. Au courage physique du soldat il joignait un caractère éuergique, une intelligence supérieure, une grande connaissance des hommes, l'entente des événements politiques, et enfin le mobile tout-puissant des passions. Les siennes étaient ardentes, et furent peut-être la seule cause de sa mort. Une circonstance partieulière ajoutait à l'intérêt qu'inspiraient toutes ses qualités : toujours il svait vu sa fortune juterrompue par des accidents imprévus ; vainqueur à Wissembourg. et prêt à entrer dans la plus belle carrière, il fut tout à coup jeté dans les cachots : sorti des cachots pour aller se consumer en Vendée, il y remplit le plus beau rôle politique, et, à l'instant où il allait exécuter un grand projet sur l'Irlande, une tempête et des mésintelligences l'arrêtèrent encore : transporté à l'armée de Sambre-et-Meuse , il y remporta une betle victoire, et vit samarche suspendue par les préliminaires de Léoben : enfin , tandis qu'à la tête de l'armée d'Allemagne et avec les dispositions de l'Europe, il avait encore un avenir immense, il fut frappé tout à coup au milieu de sa carrière, et enleve par une maladie de quarantehuit heures. Du reste, si un beau souvenir dédommage de la perte de la vie, il ne pouvait être mieux dédommagé de perdre si tôt la sienne. Des victoires, une grande pacification, l'universalité des talents, une probité sans tache, l'idée répandue chez tous les républicains qu'il aurait lutté seul contre le vainqueur de Rivoli et des Pyramides, que son ambition serait restée républicaine et eût été un obstacle invincible pour la grande ambition qui prétendait au trône, en un mot, des hauts

faits, de nobles conjectures, et vingt-neuf ans,

voilà de quoi se compose sa mémoire. Certes, elle est assez belle! ne le plaignons pas d'être mort jeune : il vaudra foujours mieux pour la gloire de lloche, kielèer, Desaix, de n'être pas derenus des maréchaux. Il sou teu l'honneur demourir citoyens et libres, sans être réduits comme Moreau à chercher un asilé dans les armées étrangères.

Le gouvernement donna l'armée d'Allemagne à Augereau, et se débarrassa ainsi de sa turbulence, qui commençait à devenir incommode à Paris.

Le directoire avait fait en quelques jours tous les arrangements qu'exigeaient les eirconstances; mais il lui restait à s'occuper des finances. La loi du 19 fruetidor, en le délivrant de ses adversaires les plus redoutables, en rétablissant la loi du 3 brumaire, en lui donnant de nouveaux movens de sévérité contre les émigrés et les prêtres, en l'armant de la faculté de supprimer les journaux, et de fermer les sociétés politiques dont l'esprit ne lui conviendrait pas, en lui permettant de remplir toutes les places vacantes après l'annulation des élections, en ajournant indéfiniment la réorganisation des gardes nationales, la loi du 19 fruetidor lui avait rendu tout ce qu'avaient voulu lui ravir les deux conseils, et y avait même ajouté une espèce de toute-puissance révolutionnaire. Mais le directoire avait des avantages tout aussi importants à recouvrer eu matière de finances ; car on n'avait pas moins voulu le réduire sous ce rapport que sous tons les autres. Un vaste projet fut présenté pour les dépenses et les recettes de l'an VI. Le premier soin devait être de rendre au directoire les attributions qu'on avait voulu lut ôter, relativement aux négociations de la trésorerie, à l'ordre des paiements, en un mot, à la manipulation des fonds. Tous les articles adoptés à cet égard par les conseils, avant le 18 fruetidor, furent rapportés. Il fallait songer ensuite à la création de nouveaux impôts, pour soulager la propriété foncière trop chargée, et porter la recette au niveau de la dépense. L'établissement d'une loterie fut autorisée : il fut établi un droit sur les chemins et un autre sur les hypothèques. Les droits de l'enregistrement furent régularisés de mauière à en aceroltre considérablement le produit ; les droits sur les tabacs étrangers furent augmentés. Grâce à ces nouveaux moyens de recette, on put réduire la contribution foncière à 228 millions, et la contribution personuelle à 50, et porter cependant la somme totale des revenus pour l'an VI à 616 millions. Dans cette somme, les ventes supposées de biens nationaux n'étaient évaluées que pour 20 millions.

La recette se tronvant élevée à 616 millions par ces différents moyens, il fallait réduire la dépense à la même somme. La guerre n'était supposée devoir coûter cette année, même dans le cas d'une nouvelle campagne, que 283 millions. Les autres services généraux étaient évalués à 247 millions . ce qui faisait en tout 550 millions. Le service de la dette s'élevait à lui seul à 258 millions ; et si on l'eût fait intégralement. la dépense se fût élevée à un taux fort supérieur aux moyens de la république. On proposa de n'en payer que le tiers, e'està-dire 86 millions. De cette manière, la guerre, les services généraux et la dette ne portaient la dépeuse qu'à 616 millions, montant de la recette, Mais pour se renfermer dans ces bornes, il fallait prendre un parti décisif à l'égard de la dette. Bepuis l'abolition du papier-monnaie et le retour du numéraire, le service des intérêts n'avait pu se faire exactement. On avait paye un quart en numéraire et trois quarts eu bous sur les biens nationaux, appelés bons des trois-quarts. C'était en quelque sorte comme si on cût pavé un quart en argent et trois quarts en assignats. La dette n'avait donc guère été servie jusqu'iei qu'avec les ressources provenant des biens nationaux, et il devenait urgent de prendre un parti à cet égard, dans l'intérêt de l'état et des créanciers. Une dette dont la charge annuelle montait à 258 millions, était véritablement énorme pour cette époque. On ne connaissait point encore les ressources du crédit et la puissance de l'amortissement. Les revenus étaient bien moins considérables qu'ils ne le sont devenus, ear on n'avait pas eu le temps de recueillir encore les bienfaits de la révolution; et la France, qui a pu produire depuis un milliard de contributions générales, pouvait à peine alors donner 616 millions. Ainsi la dette était accablante, et l'état se trouvait dans la situation d'un particulier en faillite. On résolut donc de continuer à servir une partie de la dette en numéraire, et, au lieu de servir le reste en bons sur les biens nationaux, d'en rembourser le capital même avec ces biens. On voulait en conserver un tiers sculement; le tiers conservé devait s'appeter tiers consolidé, et demeurer sur le grand-livre avec qualité de rente perpétuelle. Les deux autres tiers devaient être rembourses au capital de vingt fois la rente, et en bons recevables en paiement des biens nationaux. Il est vrai que ces bons tombaient dans le commerce à moins du sixième de leur valeur, et que pour ceux qui ne voulaient pas acheter des terres, c'était une véritable banqueroute.

Malgré le calme et la docilité des conseils depuis le 18 fructidor, cette mesure exeita une vive opposition. Les adversaires du remboursement soutenaient que c'était une vraie banqueronte; que la dette, à l'origine de la révolution, avait été mise sous la sauvegarde de l'honneur national, et que c'était désbonorer la république que de rembonrser les deux tiers; que les créanciers qui n'achèteraient pas des blens perdraient les neuf dixièmes en négociant leurs bons, car l'émission d'une aussi grande quantité de papier en avilirait considérablement la valeur ; que, même sans avoir des préjugés contre l'origine des biens, les créanciers de l'état étaient pour la plupart trop pauvres pour acheter des terres; que les associations pour acquérir en rommun étaient impossibles; que, par conséquent, la perte des neuf dixièmes du capital était réelle pour la plupart; que le tiers prétendu consolidé, et à l'abri de réduction pour l'avenir, n'était que promis; qu'un tiers promis valait moins que trois tiers promis; qu'enfin, si la république ne pouvait pas, dans le moment, suffire à tout le service de la dette, il valait mieux pour les créanciers attendre, comme ils avalent fait jusqu'ici, mais attendre avec l'espoir de voir leur sort amélioré, qu'être dépouillés sur-le-champ de leur eréance. Il y avait même beaucoup de gens qui auraient voulu qu'on distinguât entre les différentes espèces de rentes inscrites au grand-livre. et qu'on ne soumit au remboursement que celles qui avaient été acquises à vil prix. Il s'en était vendu en effet à 10 et 15 francs, ceux qui les avaient achetées gagnaient encore beaucoup malgré la réduction au tiers.

Les partisans du projet du directoire répondaient qu'un état avait le droit, comme tout particulier, d'abandonner son avoir à ses créanciers, quand il ne ponvait plus les payer; que la dette surpassait de beaucoup les moyens de la république, et que, dans cet état, elle avait le droit de leur abandonner le gage même de cette dette. c'est-à-dire les biens ; qu'en acbetant des terres lls perdraient fort peu; que ces terres s'élèveraient rapidement dans leurs mains, pour remonter à leur ancienne valeur, et qu'ils retrouveraient ainsi ce qu'ils avaient perdu ; qu'il restait 1,300 millions de biens (le milliard promis aux armées étant transporté aux créanciers de l'état); que la paix était prochaine ; qu'à la paix les bons de remboursement devaient seuls être reçus en pajement des biens nationaux; que, par conséquent, la partie du capital remboursée, s'élevant à environ 5 mil-

liards, trouverait à acquérir 1,300 millions de biens, et perdrait tout au plus les deux tiers au lieu des neuf dixièmes; que du reste, les créanciers n'avaient pas été traités autrement jusqu'ici ; que toujours on les avait payés en biens, soit en on leur donnât des assignats, ou des bons de troisquarts; que la république était obligée de leur donner ce qu'elle avait ; qu'ils ne gagneraient rien à attendre, car jamais elle ne pourrait servir toute la dette; qu'en les liquidant, leur sort était fixé; que le paiement du tiers consolidé commençait sur-le-champ, car les moyens de faire le service existaient, et que la république de son côté était délivrée d'un fardeau énorme ; qu'elle entrait par-là dans des voies régulières, qu'elle se présentait à l'Europe avec une dette devenue légère, et qu'elle allait en devenir plus imposante et plus forte pour obtenir la paix; qu'enfin on ne pouvait pas distinguer entre les différentes rentes suivant le prix d'acquisition, et qu'il fallait les traiter toutes éralement.

Cette mesure était inévitable. La république faisait ici comme elle avait toujours fait : tous les engagements au-dessus de ses forces, elle les avait remplis avec des terres, au prix où elles étaient tombées. C'est en assignats qu'elle avait acquitté les anciennes charges, ainsi que toutes les dépenses de la révolution, et c'est avec des terres qu'elle avait acquitté les assignats. C'est en assignats, c'est-à-dire encore avec des terres, qu'elle avait servi les intérêts de la dette, et c'est avec des terres qu'elle finissait par en acquitter le capital lui-même. En un mot, elle donnait ce qu'elle possédait. On n'avait pas autrement liquidé la dette aux Étals-Unis. Les créanciers avaient reçu pour tout paiement les rives du Mississipi. Les mesures de cette nature causent, comme les révolutions, beaucoup de froissements particuliers; mais il faut savoir les subir, quand elles sont devenues inévitables.

La mesure fut adoptée. Ainsi, au moyen des nouveaux impôts, qui portaient la recette à 616 millions, et grâce à la réduction de la dette, qui permettait de restreiandre la dépense à cette somme, la balance se trouva rétablic dans nos finances, et on put espérer un peu moins d'embarras pour l'an VI (de septembre 1797 à spetembre 1798s).

A toutes ces mesures, résultats de la victoire, le parti républicain en voulait ajouter une dernière. Il disait que la république serait toujours en péril, tant qu'une caste ennemie, celle des ci-devant nobles, serait soufferte dans son sein; il voulait qu'on exilát de France toutes les familles qui autre-

fols avalent été nobles, ou s'étaient fait passer pour nobles; qu'on leur doonât la valeur de leurs biens en marchandises françaises, et qu'on les obligent à porter ailleurs leurs préjugés , leurs passions et leur existence. Ce projet était fort appuyé par Sieyes, Boulay de la Meurthe, Chazal, tous républicains prononcés, mais très-combattu par Tallien et les amis de Barras. Barras était noble; le général de l'armée d'Italie était né gentilhomme : beaucoup des amis qui partageaient les plaisirs de Barras, et qui remplissaient ses salons, étaient d'anciens nobles aussi; et quoiqu'une exception fût faite en favour de ceux qui avaieot servi utilement la république, les salons du directeur étaient fort irrités contre la loi proposée. Même sans toutes ces raisons personnelles, il était aisé de démontrer le danger et la rigueur de cette loi. Elle fut présentée cependant aux deux cooseils, et excita une espèce de soulèvement, qui obliges à la retirer, pour lui faire suhir de graodes modifications. On la reproduisit sous une autre forme. Les ci-devant nobles n'étaient plus condamnés à l'exil; mais ils étaient considérés comme étrangers, et obligés, pour recouvrer la qualité de citoyens, de remplir les formalités et de subir les épreuves de la naturalisation. Une exception fut faite en faveur des hommes qui avaient servi utilement la république, ou dans les armées ou dans les assemblées. Barras, ses amis, et le vainoueur d'Italie, dont on affectait de rappeler toujours la naissance, furent ainsi affranchis des conséquences de cette mesure.

Le gouvernement avait repris une éoergie toute révolutionnaire. L'opposition qui, dans le directoire et les conseils, affectait de demander la paix, étant écartée, le gouvernement se montra plus ferme et plus exigeant dans les négociations de Lille et d'Udine. Il ordonna sur-le-champ à tous les soldats qui avaient obtenu des congés, de rentrer dans les rangs; il remit tout sur le pied de guerre, et il envoya de nouvelles instructions à ses négoclateurs. Maret, à Lille, était parvenu à coocilier, comme on l'a vu, les prétentions des puissances maritimes. La paix était convenue, pourve que l'Espagne sacrifiat la Trinité, et la Hollande Trinquemale, et que la France promit de ne jamais prendre le cap de Bonne-Espérance pour elle-même. Il ne s'agissait dooc plus que d'avoir le cooscotement de l'Espagne et de la Hollande. Le directoire trouva Maret trop facile, et résolut de le rappeler : il envoya Bonnier et Treilhard à Lille, avec de nouvelles iostructions. D'après ces iostructions, la France exigeait la restitution pure et simple, non-

seriement de ser colonies, mais encore de celles de ser allés, dumi atm sepaciones d'idine, le directoire se se montra pas moins tranchant et moins positif. Il ne consental plus à éra tenir am preliminaires de Léobera, qui donosieca à l'Autriche la limite de l'Oglio en Italie; il vouisit moistenant que l'Italie fits affranchie tout cosière jusqu'à l'Itanozo, et que l'Autriche ac contentit, pour indemnite, de la sécularisation de direve stats ceclissièquer en Altemagne, Il rappels chiefe, qui suissièquer en Altemagne, Il rappels chiefe, qui dans sa correspondance, fort peu ménagé les génétras de l'armée d'Italie réputés les plus républicains. Bonaparte demeura chargé des pouvoirs de la république pour traiter aver l'Autriche.

L'ultimatum que le directoire faisait signifier à Lille par les oouveaux négociateurs, Bonnier et Treilhard, viot rompre une négociation presque achevée. Lord Malmesbury en fut singulièrement décoocerté, car il désirait la paix, soit pour fioir glorieusement sa carrière, soit pour procurer à son gouvernement un moment de répit. Il témoigna les plus vifs regrets; mais il était impossible que l'Angleterre renoncât à toutes ses conquêtes maritimes. et ne recût rien en échange. Lord Malmesbury était si sincère dans son désir de traiter, qu'il engagea M. Maret à chercher à Paris si on ne pourrait pas influer sur la détermination du directoire, et offrit même plusieurs millions nour acheter la voix de l'un des directeurs. M. Maret refusa de se charger d'aucune oégociation de cette espèce, et quitta Lille, Lord Malmesbury et M. Ellis partirent sur-le-champ. et ne reviorent pas. Quoiqu'on put reprocher dans cette circoostance au directoire d'avoir repoussé une paix certaine et avantageuse pour la France, son motif était cependant honorable. Il ent été peu loyal à nous d'abandonner nos alliés, et de leur imposer des sacrifices pour prix de leur dévouement à notre cause. Le directoire, se flattant d'avoir sous peu la paix avec l'Autriche, ou du moins de la lui imposer par un mouvement de nos armées, avait l'espoir d'être bientôt délivré de ses ennemis du continent, et de pouvoir touroer toutes ses forces

cooter l'Angletere.

L'Istlimatum sigoffé à Bonaparte lui déplut singulièrement, car il n'espérait pas pouvoir le faire accepter. Il était difficile, co effet, de forcer l'Autitche à renoncer tout à fui à l'Italie, et à se contenter de la sécularisation de quelques états ecclisisatiques en Allemagne, à moins de marcher sur Vienne. Or, Bonaparte ne pouvait plus préfendre à cet bonneur, car il avait toutes les forces de la mocet bonneur, car il avait toutes les forces de la mo-

narchie autrichienne sur les hras, et c'était l'armée d'Allemagne qui devait avoir l'avantage de percer la première, et de pénétrer dans les états héréditaires. A ce sujet de mécontentement s'en joignit un autre, lorsqu'il apprit les défiances qu'on avait concues contre lui à Paris. Augereau avait envoyé un de ses aides-de-camp avec des lettres pour beaucoup d'officiers et de généraux de l'armée d'Italie. Cet aide-de-camp paraissait remplir une espèce de mission, et être chargé de redresser l'opinion de l'armée sur le 18 fructidor. Bonaparte vit birn qu'on se défiait de lui. Il se hâta de jouer l'offensé, de se plaindre avec la vivacité et l'amertume d'un homme qui se sent indispensable; il dit que le gouvernement le traitait avec une horrible ingratitude, qu'il se conduisait envers lui comme envers Pichegru après vendémiaire, et il demanda sa démission, Cet homme, d'un esprit si grand et si ferme, qui savait se donner une si noble attitude, se livra ici à l'homeur d'un enfant impétueux et mutin. Le directoire ne répondit pas à la demande de sa démission, et se contenta d'assurer qu'il n'était pour rien dans ces lettres, et dans l'envoi d'un aide-deeamp. Bonaparte se calma, mais demanda encore à être remplacé dans les fonctions de négociateur, et dans celles d'organisateur des républiques italiennes. Il répétait sans cesse qu'il était malade, qu'il ne pouvait plus supporter la fatieue du cheval, et qu'il lui était impossible de faire une nouvelle campagne, Cependant, quoique à la vérité il fut malade, et accablé des travaux énormes anxquels il s'était livré depuis deux ans, il ne voulait être remplacé dans aucun de ses emplois, et au besoin il était assuré de trouver dans son âme les forces qui semblaient manquer à son corns.

Il résolut, en effet, de poursuirre la négociaion, et d'ajoute à la gloire de prenier capitalne du siècle, celle de positicateur. L'ultimatum duidrective le ghrait, mais il n'était pa plus décide dans crite circonstance que dans une foule d'autres, à delér areuglément à son gouvernament. Ses travaux, dans ce monent, chiard immenses. Il organital les républices tainiemes, il ac crédit une ministre républices tainiemes, il ac crédit une projets sur la Meliterranée, et il trainist avec les phéniotentiaires de l'Autriche.

Il avait commencé à organiser en deux états séparés les provinces qu'il avait affranchies dans la Haute-Italie. Il avait érigé depuis longtemps en république cispadane le duché de Modène, les légations de Bologne et de Ferrare. Son projet était de réunir ce petit état à Venise révolutionnée, et de

la dédommager ainsi de la perte de ses provinces de terre-ferme. Il voulait organiser à part la Lombardie, sous le titre de république transpadane. Mais hientôt ses idées avaient changé, et il préférait former un seul état des provinces affranchies. L'esprit de localité, qui s'opposait d'abord à la rénnion de la Lombardie avec les autres provinces, conseillait maintenant au contraire de les réunir. La Romagne, par exemple, ne voulait pas se réunir aux légations et au duché de Modène, mais consentait à dépendre d'un gouvernement central établi à Milan. Bonaparte vit bientôt que, chacun détestant son voisin, il serait plus facile de sonmettre tout le monde à une autorité unique. Enfin , la difficulté de décider la suprématie entre Venise et Milan, et de préférer l'une des deux pour en faire le siège du gouvernement, cette difficulté n'en était plus une pour lui. Il avait résolu de sacrifier Venise. Il n'aimait pas les Vénitiens ; il voyait que le changement de gouvernement n'avait pas amené chez eux un changement dans les esprits. La grande noblesse, la petite, le peuple étaient ennemis des Français et de la révolution, et faisaient toujours des vœux pour les Autrichiens. A pelne un petit nombre de bourgeois aisés approuvairnt-ils le nouvel état de choses. La municipalité démocratique montrait la plus mauvaise volonté à l'égard des Français. Presque tout le monde à Venise semblait désirer qu'un retour de fortune permtt à l'Autriche de rétablir l'ancien gouvernement. De plus, les Vénitiens n'inspiraient aucune estime à Bonaparte sons un rapport important à ses yeux, la puissance. Leurs canaux et leurs ports étaient presque comhlés; lenr marine était dans le plus triste état; ils étaient eux-mêmes abâtardis par les plaisirs, et incapables d'énergie. « C'est un peuple mou, efféminé et lache, écrivalt-il, sans terre ni eau, et nous n'en arons que faire. » Il songesit done à livrer Venise à l'Autriche, à condition que l'Autriche, renoncant à la limite de l'Oglio, stipulée par les préliminaires de Léoben, rétrograderait jusqu'à l'Adige. Ce fleuve, qui est une excellente limite, séparait alors l'Autriche de la république nouvelle, L'importante place de Mantoue, qui, d'après les préliminaires, devait être rendue à l'Autriche, resterait à la république italienne, et Milan deviendrait capitale sans aucune contestation. Bonaparte aimait donc beaucoup mieux former un seul état, dont Milan serait la capitale, et donner à cet état la frontière de l'Adige et Mantoue, que de garder Venise; et en cela il avait raison, dans l'intérêt même de la liberté italienne. A ne pas affranchir toute l'Italie

jumpi à l'inamo, mieux tubia seriéer Venies que le frontière de l'Aliger Visatione. Bompares avait va, en Senterienant avec les négositateurs autricheus, que le nouvel arrangement pourrait être accepté. En conséquence, il formade la Loudondie, de duchés de Nodien et de Regioi, des Boissons de Bologne et de Ferrare, de la Bomangne, du Berganasque, de l'active million si centra mille habitatis, un ol admirable, des fieuves, des canax et des ports.

Sur-le-champ il se mit à l'organiser en république. Il aurait roulu une autre constitution que celle donnée à la France. Il trouvait dans cette constitution le pouvoir exécutif trop faible; et, même sans avoir encore aucun penchant décidé pour telle on telle forme de gouvernement, mu par le seul besoin ile composer un état fort et capable de lutter avec les aristocraties voisines, il aurait sonhaité une organisation plus concentrée et plus énergique. Il demandait qu'on lui envoyat Sieyes, pour s'entendre avec lui à ect égard ; mais le directoire n'adopta point ses idées, et insista pour qu'on donnât à la nouvelle république la constitution française. Il fut obéi, et sur-le-champ notre constitution fut adaptée à l'Italie. La nouvelle république fut appelée Cisalpine. On voulait à Paris l'appeler Transalpine: mais c'était placer en quelque sorte le centre à Paris, et les Italiens le voulaient à Rome, parce que tous leurs vœux tendaient à l'affranchissement de leur patrie, à son unité, et au rétablissement de l'antique métropole. Le mot Cisalpine était done celui qui lui convenait le mieux. On crut prudent de ne pas ahandonner au choix des Italiens la première composition du gouvernement. Pour cette première fois, Bonaparte nomma lui-même les cinq directeurs et les membres des deux conseils. Il s'attacha à faire les meilleurs choix, autant du moins que sa position le permettait. Il nomma directeur Serbelloni, l'un des plus grands seigneurs de l'Italie; il fit partout organiscr des gardes nationales, et en réunit trente mille à Milan pour la fédération du 14 inillet. La présence de l'armée française en Italie, ses hauts faits, sa gloire, avaient commencé à répandre l'enthousiasme militaire dans ce pays, trop peu habitué aux armes. Bonaparte tâcha de l'y exciter de toutes les manières. Il pe se dissimulait pas combien la nonvelle république était faible sous le rapport militaire; il n'estimait en Italie que l'armée piémontaise,

parce que la cour de Piémont avait scule fait la guerre pendant le cours du siècle. Il écrivait à Paris qu'un seul régiment du roi de Sardaigne renverserait la république cisalpine; qu'il fallait donner par conséquent à cette république des mœurs guerrières; qu'elle serait alors une puissance importante en Italie; mais que pour cela il fallait du temps, et que de pareilles révolutions ne se faisaient pas en quelques jours, Cependant il commençait à y réussir, car il avait au plus haut degré l'art de communiquer aux autres le plus vif de sea goûts, celui des armes. Personne ne savait mieux se servir de sa gloire, pour faire des succès militaires une mode, pour y diriger toutes les vanités et toutes les ambitions. Dès ce jour, les mœurs commencèrent à changer en Italie. « La soutane . » qui était l'habit à la mode pour les jeunes gens , » fut remplacée par l'uniforme. Au lieu de passer leur vie aux pieds des femmes, les jeunes Italiens » fréquentaient les manéges, les salles d'armes, a les champs d'exercice. Les enfants ne jouaient » plus à la chapelle ; ils avaient des régiments de · fer-blane, et imitaient dans leurs ieux les événe-» ments de la guerre. Dans les comédies, dans les » farces des rues, on avait toujours représenté un » Italien bien lâche, quoique spirituel, et une » espèce de gros capitan, quelquefois français, et - plus souvent allemand, bien fort, bien brave, » bien brutal, finissant par administrer quelquea » coups de bâton à l'Italien, aux grands applaudis-» sements des spectateurs. Le peuple ne souffrit » plus de pareilles allusions; les auteurs mirent » sur la scène, à la satisfaction du public, des Ita-» liens braves , faisant fuir des étrangers , pour » sontenir leur honneur et leurs droits. L'esprit » national se formait. L'Italie avait ses chansons à » la fois patriotiques et guerrières. Les femues » repoussaient avec mépris les hommages des » hommes qui, pour leur plaire, affectaient des » mœurs effeminées \*, »

Cependant exte révolution commençai à prine; la Gislipine ne poursit être farte encore que des secours de la France. Le projet était d'y laiser, comme en Bollande, une partie de l'armée, qui se reposerait là d'eses faignes, jonirait puisiblement de sa gloire, c'a nimerait de son feu guerrier toute la contrée. Bonaparte, avec estie prévoyance qui s'écendait à tout, arait formé pour la Gislipine un vaste et magnifique plan. Cett erpolhique étail nu vaste et magnifique plan. Cett erpolhique étail.

\* Mémoires de Napoléon, publics par le comte de Montholou, loue (V, p. 196, armées pussent y arriver rapidement. Bonaparte avait formé le projet d'une route qui de France arriverait à Genève, de Genève traverserait le Valais, percerait le Simplon, et descendrait en Lombardie. Il traitait déià avec la Suisse pour cet obiet. Il avait envoyé des ingénieurs ponr faire le devis de la dépense, et il arrêtait tous les détails d'exécution, avec cette précision qu'il mettait dans les projets même les plus vastes et les plus chimériques en apparence. Il voulait que cette grande route. la première qui percerait directement les Alpes, fût large, sûre et magnifique, qu'elle devint un chef-d'œuvre de la liberté et un monument de la puissance française.

Tandis qu'il s'occupait ainsi d'une république qui lui devait l'existence, il rendait la justice aussi, et était pris pour arbitre entre deux peuples. La Valteline s'était révoltée contre la souveraineté des ligues grises. La Valteline se compose de trois vallées, qui appartiennent à l'Italie, car elles versent leurs eaux dans l'Adda. Elles étaient soumises au jong des Grisons, joug insupportable, car il n'y en a pas de plus pesant que celui qu'un peuple impose à un autre peuple. Il y avait plus d'une tyrannie de ce genre en Suisse, Celle de Berne sur le pays de Vaud était célèbre. Les Valtelins se soulevèrent, et demandèrent à faire partie de la république cisalpine. Ils invoquèrent la protection de Bonaparte, et se fondérent, pour l'obtenir, sur d'anciens traités, qui mettaient la Valteline sous la protection des souverains de Milan. Les Grisons et lea Valtelins convinrent de s'en référer au tribunal de Bonaparte, Il accepta la médiation avec la permission du directoire. Il fit conseiller aux Grisons de reconnaître les droits des Valtelius, et de se les associer comme une nouvelle ligue grise. Ils s'y refusèrent et voulurent plaider la cause de leur tyrannie, Bonaparte leur fixa une époque pour comparaltre. Le terme venu, les Grisons, à l'instigation de l'Autriche, refusèrent de se présenter. Bonaparte alors, se fondant sur l'acceptation de l'arbitrage et sur les anciens traités, condamna les Grisons par défaut, déclara les Valtelius libres, et leur permit de se réunir à la Cisalpine. Cette sentence, fondée en droit et en équité, fit une vive sensation en Europe. Elle épouvanta l'aristocratie de Berne, réjouit les Vaudois, et ajouta à la Cisal-

pine une population riche, brave et nombreuse, Gênes le prenait en même temps pour son conseiller dans le choix d'une constitution. Génes

pour la France un avant-poste; il fallait que nos ; et ne dépendait pas du directoire sous ce rapport. Les deux partis aristocratique et démocratique étaient là aux prises. Une première révolte avait éclaté, comme on l'a vu, au mois de mai; il y en eut une seconde plus générale dans la vallée de la Polcevera, qui faillit devenir fatale à Génes. Elle était excitée par les prêtres, contre la constitution nouvelle. Le général français Dupbot, qui se trouvait là avec quelques troupes, rétablit l'ordre. Les Génois s'adressèrent à Bonaparte, qui leur répondit une lettre sévère, pleine de conseils fort sages, et dans laquelle il réprimait leur fougue démocratique. Il fit des changements dans leur constitution: au lieu de cinq magistrats chargés du pouvoir exécutif, il n'en laissa que trois; les membres des conseils furent moins nombreux; le gouvernement fut organisé d'une manière moins populaire, mais plus forte. Bousparte fit accorder plus d'avantages aux nobles et aux prêtres, pour les réconcilier avec le nouvel ordre de choses; et comme on avait voulu les exclure des fonctions publiques, il blâms cette pensée. Vous feriez, écrivit-il aux Génois, ce qu'ils ont fait eux-mômes. Il publia avec in tention la lettre où était renfermée cette phrase. C'était un blâme dirigé contre ce qui se faisait à Paris à l'égard des nobles. Il était charmé d'intervenir ainsi d'une manière indirecte dans la politique. de donner un avis, de le donner contraire au directoire, et surtont de se détacher sur-le-champ du parti victorieux ; car il affectait de rester indépendant, de n'approuver, de ne servir aucnne faction, de les mépriser, de les dominer toutes.

Tandia qu'il était ainsi législateur, arbltre, conseiller des peuples Italiens, il a'occupait d'autres soins non moins vastes, et gul décélaient une prévoyance bien autrement profonde. Il s'était emparé de la marine de Venise, et avait mandé l'amiral Brueys dans l'Adriatique, pour prendre possession des lles vénitieunes de la Grèce. Il avait été amené ainsi à réfléchir sur la Méditerranée, sur son importance et sur le rôle que nous pouvions y jouer. Il avait conclu que si, dans l'Océan, pous devions rencontrer des maltres, nous n'en devions pas avoir dans la Méditerranée. One l'Italie fût affranchie en entier ou ne le fût pas, que Venise fût ou non cédée à l'Autriche, il vonlait que la France gardat les lles loniennes, Corfou, Zante, Sainte-Maure, Cérigo, Céphalonie. Les peuples de ces lles demandaient à devenir nos sujets. Malte, le poste le plus important de la Méditerranée, appartenait à un ordre usé, et qui devait disparaltre devant l'influence de n'étant point conquise, pouvait se choisir ses lois, la révolution française; Malte, d'ailleurs, devait

tomber bientôt au pouvoir des Anglais, si la France ne s'en emporait pas, Bonaparte avait fait saisir les propriétés des chevaliers en Italie, pour achever de les ruiner. Il avait pratiqué des intrigues à Malte même, qui n'était gardée que par quelques chevaliers et une faible garnison ; et il se proposait d'y envoyer sa petite marine et de s'en emparer. - De ces différents postes, écrivait-il au directoire, nous dominerons la Méditerranée, nous veillerons sur l'empire ottoman, qui eroule de toutes parts, et nous serons en mesure ou de le soutenir, ou d'en prendre notre part. Nous pourrons davantage, ajoutait Bonaparte, nous pourrons rendre presque inutile aux Anglais la domination de l'Océan. Ils nous ont contesté à Lille le cap de Bonne-Espérance; nous pouvons nous en passer. Decupons l'Égypte; nous aurous la route directe de l'Inde, et il nous sera facile d'y établir une des plus belles colonies du globe.

C'est done en Italie, et en promenant sa pensée sur le Levant, qu'il concut la première idée de l'expédition eélèbre qui fut tentée l'année suivante. «C'est en Égypte, écrivait-il, qu'il fant attaquer l'Angleterre. . (Lettre du 16 soût 1797. - 29 thermidor an V. )

Pour arriver à ces fins, il avait fait venir l'amiral Brueys dans l'Adriatique, avec six vaisseaux, quelques frégates et quelques corvettes. Il s'était ménagé en outre un moyen de s'emparer de la marine vénitienne. D'après le traité conclu, on devait lui paver trois millions en matériel de marine. Il prit sous ce prétexte tous les chanvres, fers, etc., qui formajent du reste la seule richesse de l'arsenal vénitien. Après s'être emparé du matériel, sous le prétexte des trois millions, Bonaparte s'empara des vaisseaux, sons prétexte d'aller occuper les îles pour le compte de Venise démocratique. Il fit achever ceux qui étaient en construction, et parvint ainsi à armer six vaisseaux de guerre, six frégates et plusieurs corvettes, qu'il réunit à l'escadre que Bruevs avait amenée de Toulon. Il remplaça le million que la trésorerie avait arrêté, donna à Brueys des fonds pour enrôler d'excellents matelots en Albanie et sur les côtes de la Grèce, et lui créa ainsi une marine eapable d'imposer à toute la Méditerranée. Il en fixa le principal établissement à Corfon, par des raisons excellentes, et qui furent appronyées du gouvernement. De Corfon, cette escadre pouvait se porter dans l'Adriatique, et se concerter avec l'armée d'Italie en cas de nouvelles hostilités; elle pouvait aller à Nalte, elle imposait à la cour de Naples, et il lui était faeile, si on la se trouver bientôt aux portes de Vienne. Mais si la

désirait dans l'Oréan, pour la faire concourir à quelque projet, de voler vers le détroit plus promptement que si elle cut été à Toulon. Enfin à Corfou, l'escadre apprenait à devenir manœuvrière, et se formait mieux qu'à Toulon, où elle était ordinairement immobile. « Vous n'aurez jamais de marins, écrivait Bonaparte, en les laissant dans vos ports, »

Telle était la manière dont Bonaparte occupait son temps pendant les lenteurs calculées que lui faisait essuyer l'Autriche. Il songeait aussi à sa position militaire à l'égard de cette nuissance. Elle avait fait des préparatifs immenses, depuis la signature des préliminaires de Léoben, Elle avait transporté la plus grande partie de ses forces dans la Carinthie, pour protéger Vienne et se mettre à couvert contre la fougue de Bonaparte. Elle avait fait lever la llongrie en masse. Dix-huit mille cavaliers hongrois s'exerçaient depuis trois mois sur les bords du Danube. Elle avait done les moyens d'appnyer les négociations d'Udine. Bonaparte n'avait guère plus de soixante-dix mille hommes de troupes, dont une très-petite partie en cavalerie. Il demandait des renforts au directoire pour faire face à l'ennemi, et il pressait surtout la ratification du traité d'alliance avec le Piémont, pour obtenir dix mille de ces soldats piémontais dont il faisait si grand cas. Mais le directoire ne voulait pas lui euvoyer des renforts, parce que le déplacement des troupes aurait amené de nombreuses déscritons : il aimait mieux, en accélérant la marche de l'armée d'Allemagne, dégager l'armée d'Italie, que la renforcer; il hésitait encore à signer une alliance avec le Piémont, parce qu'il ne voulait pas garantir un trône dont il espérait et sonhaitait la chute naturelle. Il avait envoyé seulement quelques cavaliers à pied. On avait en Italie de quoi les monter et les

équiper. Privé des ressources sur lesquelles il avait compté, Bonaparte se voyait donc exposé à un orage du côté des Alpes Juliennes. Il avait tâché de suppléer de toutes les manières aux moyens qu'on lui refusait. Il avsit armé et fortifié Palma-Nova avec une activité extraordinaire, et en avait fait une place du premier ordre, qui, à elle seule, devait exiger un long siége. Cette eireonstance seule changeait singulièrement sa position. Il avait fait jeter des ponts sur l'Izonzo. et construire des têtes de pont, pour être prêt à déboucher avec sa promptitude accontumée. Si la rupture avait lieu avant la chute des neiges, il espérait surprendre les Autrichiens, les jeter dans le désordre, et, malgré la supériorité de leurs forces, rupture n'avait lieu qu'après les neiges, il ne pouvait plus prévenir les Antrirhiens, il était obligé de les recevoir dans les plaines de l'Italie, où la saison leur permettait de déboucher en tout temps, et alors le désavantage du nombre n'était plusbalancé per celui de l'offensire. Dans ce cas, il se considérait compre en dannes.

considérait comme en danger. Bonaparte désirait donc que les négociations se terminassent promptement. Après la ridicule note du 18 inillet, où les plénipotentiaires avaient insisté de nouveau pour le congrès de Berne, et réclamé eontre ce qui s'était fait à Venise, Bonaparte avait fait répondre d'une manière vigoureuse, et qui prouvait à l'Antriche qu'il était prêt à fondre de nouveau sur Vienne, MM, de Gallo, de Meerweldt et un troisième négociateur, M. Degelmann, étaient arrivés le 51 août (14 fructidor), et les conférences avaient commencé sur-le-champ. Mais évidemment le but était de trainer encore les choses en longueur; car, tout en acceptant une négociation séparée à Udine, ils se réservaient toujours de revenir à un congrès général à Berne. Ils annoncaient que le congrès de Rastadt, pour la paix de l'empire, allait s'ouvrir sur-le-champ, que les négociations en seraient conduites en même temps que celles d'Edine, ce qui devait compliquer singulièrement les intérêts, et faire naître autant de difficultés qu'un eongrès général à Berne. Bonaparte fit observer que la paix de l'empire ne devait se traiter qu'après la paix avec l'empercur ; il déclara que si le congrès s'ouvrait, la France n'y enverrait pas: il aiouta que si au 1" octobre la paix avec l'empereur n'était pas conclue, les préliminaires de Léoben seraient regardés comme nuls. Les choses en étaient à ce point, lorsque le 18 fructidor ( 4 septembre) déjoua toutes les fausses espérances de l'Autriche. Sur-le-champ M. de Cobentzel accournt de Vienne à Udine. Bonaparte se rendit à Passeriano, fort belle maison de campagne, à quelque distance d'Udine, et tout annonça que eette fois le désir de traiter était sincère. Les conférences avaient lieu alternativement à Udine, chez M. de Cobentzel, et à Passeriano, chez Bonaparte. M. de Cobentzel était un esprit subtil, abondant, mais peu logique : il était hautain et amer. Les trois autres négocialeurs gardaient le silence. Bonaparte représentait seul pour la France, depuis la destitution de Clarke. Il avait assez d'arrogance, la parole assez prompte et assez tranchante pour répondre au négociateur autrichien. Quoiqu'il fût visible que M de Cobentzel avait l'intention réelle de traiter, il n'en afficha pas moins les prétentions les plus extravagantes.

C'était tout au plus si l'Autriche cédait les Pays-Bas, mais elle ne se chargenit pas de nous assurer la limite du Rhin, disant que e'était à l'empire à nous faire cette concession. En dédommagement des riches et populeuses provinces de la Belgique . l'Autriche voulait des possessions, non pas en Allemagne, mais en Italie. Les préliminaires de Léoben lui avaient assigné les états vénitiens jusqu'à l'Oglio, c'est-à-dire la Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, le Brescian, le Bergamasque et le Mantouan, avec la place de Mantoue; mais ces provinces ne la dedommageaient pas de la moitié de ce qu'elle perdait en cédant la Belgique et la Lombardie. Ce n'était pas trop, disait M. de Cobentzel, de lui laisser non-seulement la Lombardie, mais de lui donner encore Venise et les légations, et de rétablir le duc de Modène dans son duché,

A toute la faconde de M. de Cobentzel , Bonaparte ne répondait que par un imperturbable sileuce; et à ses prétentions folles, que par des prétentions aussi excessives, énoncées d'un ton ferme et tranchant. Il demandait la ligne du Rhin pour la France , Mayence comprise , et la ligne de l'Izonzo pour l'Italie. Entre ces prétentions opposées il fallait prendre un milieu. Bonaparte, comme nous l'avons déià dit, avait cru entrevoir qu'en cédant Venise à l'Autriche (concession qui n'était pas comprise dans les préliminaires de Léoben , parce qu'on ne songeait pas alors à détruire cette république), il pourrait obtenir que l'empereur regulât sa limite de l'Oglio à l'Adige; que le Mantouan , le Bergamasque et le Brescian fussent donnés à la Cisalpine, qui aurait ainsi la frontière de l'Adige et Mantone ; que de plus l'empereur reconnût à la France la limite du thin , et lui livrât même Mayence ; qu'enfin il consentit à lui laisser les iles Ioniennes, Bonaparte résolut de traiter à ces conditions. Il y voyait beaucoup d'avantages récls, et tons ceux que la France pouvait ohtenir dans le momeut. L'empereur, en prenant Venise, se compromettait dans l'opinion de l'Europe , car c'était pour lui que Venise avait trahi la France. En abandonnant l'Adige et Mantoue , l'empereur donnait à la nouvelle république italienne une grande consistance ; en nous laissant les lles loniennes, il nous préparait l'empire de la Méditerranée; en nous reconnaissant la limite du Rhin, il laissuit l'empire sans force pour nous la refuser; en nous livrant Mayence, il nous mettait véritablement en possession de cette limite, et se compromettalt eneore avec l'empire de la manière la plus grave, en nous livrant une place appartenant à l'un des princes germaniques. Il est vrai qu'en

faisant une nouvelle campagne, on était assuré de détruire la monarchie antrichienne, ou de l'obliger du moins à renoncer à l'Italie. Mais Bonaparte avait plus d'une raison personnelle d'éviter une nouvelle campagne. On était en octobre, et il était tard pour percer en Autriche, L'armée d'Allemagne, commandée aujourd'hui par Augereau, devait avoir tout l'avantage, car elle n'avait personne devant elle. L'armée d'Italie avait sur les bras tontes les forces autrichiennes : elle ne pouvait pas avoir le rôle brillant, étant réduite à la défensive; elle ne pouvait pas être la première à Vienne, Enfin Bonaparte était fatiqué, il voulait iouir un peu de son immense gloire. I'ne bataille de plus n'aiontait rien aux merveilles de ces deux campagnes, et en signant la paix, il se couronnait d'une double gloire. A celle de guerrier il ajouterait celle de négociateur, et il serait le seul général de la république qui aurait réuni les deux, car il n'en était encore aucun qui eût signé des traités. Il satisferait à l'un des vœux les plus ardents de la France, et rentrerait dans son sein avec tous les genres d'illustation. Il est vrai qu'il y avait une désoliéissance formelle à signer un traité sur ces hases, car le directoire exigeait l'entier affranchissement de l'Italie; mais Bonaparte sentait que le directoire n'oscrait pas refuser la ratification du traité, car ce serait se mettre en opposition avec l'opinion de la France. Le directoire l'avait choquée délà en rompant à Lille, il la choquerait hien plus en rompant à l'dine, et il justifierait tous les reproches de la faction royaliste, qui l'accusait de vouloir une guerre éternelle. Bonaparte sentait donc bien qu'en signant le traité, il obligerait le direc-

toire à le ratifier. Il donna donc hardiment son ultimatum à M. de Cohentzel : c'était Venise pour l'Autriebe, mais l'Adige et Mantoue pour la Cisalpine, le Rhin et Mayence pour la France, avec les tles toniennes en sus. Le 16 octobre ( 25 vendémiaire an VI), la dernière conférence eut lieu à Udine chez M. de Cobentzel. De part et d'autre on déclarait qu'on allait rompre, et M. de Cobentzel annonçait que ses voitnres étaient préparées. On était assis autour d'une longue table rectangulaire ; les quatre négociateurs autrichiens étaient placés d'un côté; Bonaparte était seul de l'autre. M. de Cobentzel récapitula tout ce qu'il avait dit, soutint que l'empereur, en abandonnant les clefs de Mayence, devait recevoir celles de Mantoue, qu'il ne pouvait faire sutrement sans se déshonorer; que, du reste, qu'elle n'en désirait certainement pas un plus avantagenx; qu'elle voulait avant tont la paix, et qu'elle saurait juger la conduite du négociateur qui sacrifiait l'intérêt et le repos de son pays à son ambition militaire. Bonaparte, demeurant calme et impassible pendant cette insultante apostrophe, laissa M. de Cobentzel achever son discours; puis, se dirigeant vers un guéridon qui portait un cabaret de porcelaine, donné par la grande Catherine à M. de Cobentzel, et étalé comme un objet précieux. il s'en saisit et le hrisa sur le parquet, en prononçant ces paroles : « La guerre est déclarée; maia » souvenez-vous qu'avant trois mois je hriserai » votre monarchie, comme je brise cette porce-» laine, » Cet acte et ces paroles frappèrent d'étonnement les négociateurs autrichiens. Il les salua . sortit, et, montant sur-le-champ en voiture, ordonna à un officier d'aller annoncer à l'archiduc Charles que les hostilités recommenceraient sous vingt-quatre heures. M. de Cobentzel, effravé. envoya sur-le-champ l'ultimatum signé à Passeriano. L'une des conditions du traité était l'élargissement de M. de Lafayette, qui, depuis cinq ana, supportait héroïquement sa détention à Olmutz.

Le lendemain, 17 octobre (26 vendémiaire), on signa le traité à Passeriano ; on le data d'un petit village situé entre les deux armées, mais dans lequel on ne se rendit pas, paree qu'il n'y avait pas de local convenable pour recevoir les négociateurs. Ce village était celui de Campo-Formio, 11 donna son nom à ce traité célèbre, le premier conclu entre l'empereur et la république française.

Il était convenu que l'empereur, comme souverain des Pays-Bas , et comme membre de l'empire , reconnaîtrait à la France la limite du Rhin , qu'il livrerait Mayence à pos troupes, et que les iles Ioniennes resteraient en notre possession ; que la république Cisalpine aurait la Romagne, les légations, le duché de Modène, la Lomhardie, la Valteline, le Bergamasque, le Brescian et le Mantouan. avec la limite de l'Adige et Mantoue, L'empereur souscrivait de plus à diverses conditions résultant de ce traité et des traités antérieurs qui liaient la république. D'abord il s'engageait à donner le Brisgaw an duc de Modène, en dédommagement de son duché. Il s'engageait ensuite à prêter son influence pour faire obtenir en Allemagne un dedommagement au stathouder, pour la perte de la Hollande, et un dédommagement au roi de Prusse pour la perte du petit territoire qu'il nous avait cédé snr la gauche du Rhin. En vertu de ces engaiamais la France n'avait fait un traité plus beau, gements, la voix de l'empereur était assurée au

congrès de Bastadt, pour la solution de toutes les questions qui intéressaient le plus la France, L'empereur recevait, en retour de tout ce qu'il accordait, le Frioul, l'Istrie, la Dalmatie et les bouches du Cattaro.

La France n'avait iamais fait une paix aussi belle. Elle avait enfin obtenu ses limites naturelles. et elle les obtenait du conseutement du continent. Une grande révolution était opérée dans la llaute-Italie. Il y avait là un ancien état détruit, et un nouvel état fondé. Mais l'état détruit était une aristocratie despotique, ennemie irréconeiliable de la liberté. L'état fondé était une république libéralement constituée, et qui pouvait communiquer la liberté à toute l'Italie. On pouvait regretter, il est vrai, que les Autrichiens ne fussent pas reietés au-delà de l'Izonzo, que toute la Haute-Italie, et la ville de Venisc elle-même, ne fussent pas réunies à la Cisalpine : avec une campagne de plus, ce résultat eut été obtenu. Des considérations particulières avaient empêché le jeune vainqueur de faire eette eampagne. L'intérêt personnel commençait à altérer les calculs du grand homme, et à imprimer une tache sur le premier et peut-être le plus bel acte de sa vie.

Bonaparte ne pouvait guère douter de la ratification du traité: cependant il n'était pas sans inquiétude, car ce traité était une contravention formelle aux instructions du directoire. Il le fit porter par son fidèle et complaisant chef d'étatmajor Berthier, qu'il affectionnait beaucoup, et qu'il n'avait point encore envoyé en France pour jouir des applandissements des Parisiens. Avec son tact ordinaire, il adjoignit un savant au militaire : e'était Monge, qui avait fait partie de la commission chargée de choisir les objets d'art en Italie, et qui, maleré son ardent démagogisme et son esprit géométrique, avait été séduit, comme tant d'autres, par le génie , la grâce et la gloire,

Monge et Berthier furent rendus à Paris en quelques jours. Ils arrivèrent au milieu de la nuit. et arrachèrent de son lit le président du directoire. Larévellière-Lépeaux. Tout en apportant un traité de paix, les deux envoyés étaient loin d'avoir la joie et la confiance ordinaires dans ees circonstances; ils étaient embarrassés comme des gens qui doivent commencer par un aveu pénible : il fallait dire, en effet, qu'on avait désobéi au gouvernement. Ils employèrent de grandes précantions oratoires pour annoucer la teneur du traité et exeuser le général. Larévellière les reçut avec tous les éxards que méritaient deux personnages aussi avec Bonnier et Treilhard, pour y traiter de la

distingués, dont l'un surtout était un savant illustre; mais il ne s'expliqua pas sur le traité, et répondit simplement que le directoire en déciderait. Il le présenta le lendemain matin au directoire. La nouvelle de la paix s'était déjà répandue dans tout Paris: la joie était au comble; on ne connaissait pas les conditions, mais quelles qu'elles fussent, on était certain qu'elles devaient être brillantes. On exaltait Bonaparte et sa double gloire. Comme il l'avait prevu , on était enthousiasme de trouver en lui le pacificateur et le guerrier; et une paix qu'il n'avait signée qu'avec égoïsme était vantée comme un acte de désintéressement militaire. Le jeune général, disait-on, s'est refusé la gloire d'une nouvelle campagne, pour donner la paix à sa patrie.

L'envahissement de la joie fut si prompt qu'il eut été bien difficile au directoire de la tromper, en rejetant le traité de Campo-Formio. Ce traité était la suite d'une désobéissance formelle : ainsi le directoire ne manquait pas d'excellentes raisons pour refuser sa ratification; et il eût été fort important de donner une leçon sévère au jeune audaeieux qui avait enfreint des ordres précis. Mais comment tromper l'attente générale? comment oser refuser une seconde fois la paix, après l'avoir refusée à Lille? On voulait done justifier tous les reproches des vietimes de fructidor, et mécontenter gravement l'opinion? Il y avait un autre danger non moins graud à la braver. En effet, en rejetant le traité, Bouaparte donnait sa démission, et des revers allaient suivre inévitablement la reprise des hostilités en Italie. De quelle responsabilité ne se chargeait-on pas, dans ce cas-là! D'ailleurs le traité avait d'immenses avantages; il ouvrait un superbe avenir; il donnait, de plus que celui de Léoben, Mayence et Mautone: enfin il laissait libres toutes les forces de la France pour en accabler l'Angleterre.

Le directoire approuva donc le traité : la joie n'en fut que plus vive et plus profonde. Sur-leehamp, par un caleul habile, le directoire songea à tourner tous les esprits contre l'Angleterre : le héros d'Italie et ses invincibles compagnons durent voler d'un ennemi à l'autre, et, le jour même où l'on publiait le traité, un arrête nomma Bonaparte général en chef de l'armée d'Angleterre.

Bonaparte se disposa à quitter l'Italie, pour venir enfin goûter quelques instants de repos, et jouir d'une gloire, la plus grande consue dans les temps modernes. Il était nommé plénipotentiaire à Rastadt,

palx aver l'empire. Il était convenu aussi qu'il trouverait à Bastalt M. de Goberntel, avec qui il échangerait les ratifications du traité de Campo-Formio. Il devait en même temps reiller à l'exéculion des conditions relatives à l'occupation de Mayence. Avec sa prévoyance ordinaire, il avait eu soin de stiputer que les truopes autrichiemens n'enterraient dans Palma-Nova qu'après que les siennes seraient entrés dans Marence.

Avant de partir pour Rastadt, il voulnt mettre la dernière main aux affaires d'Italie. Il fit les nominations qui lui restaient à faire dans la Cisalpine; il régla les conditions du séjour des troupes françaises en Italie, et leurs rapports avec la nouvelle république. Ces troupes devaient être commandées par Berthier, et former un corps de trente mille hommes, entretenus aux frais de la Cisalpine; elles devaient y demeurer jusqu'à la paix générale de l'Europe. Il retira le corps qu'il avait à Venise, et livra cette ville à un corps autrichien. Les patriotes vénitiens, en se voyant donnés à l'Autriebe, furent indignés, Bonaparte leur avait fait assurer un asile dans la Cisalpine, et il avait stipulé avec le gouvernement autrichien la faculté. pour eux, de vendre leurs hiens, ils ne furent point sensibles à ces soins, et vomirent, contre le vainqueur qui les sacrifiait, des imprécations véhémentes et fort naturelles. Villetard, qui avait semblé s'engager pour le gouvernement français à leur égard, écrivit à Bonaparte et en fut traité avec une dureté remarquable. Du reste, ce ne furent pas les patriotes seuls qui montrèrent une grande douleur dans eette eirconstance; les nobles et le peuple, qui préféraient naguère l'Autriehe à la France, parce qu'ils aimalent les principes de l'une et abhorraient ceux de l'autre, sentirent se réveiller tous leurs sentiments nationaux, et montrèrent un attachement pour leur antique patrie qui les rendit dignes d'un intérêt qu'ils n'avaient pas inspiré encore. Le désespoir fut général : on vit une noble dame s'empoisonner, et l'aneien doge tomber sans monvement aux pieds de l'officier autrichien dans les mains duquel II prétait serment d'obéissance,

Ronaparte adressa une proclamation aux Italieus, dans laquelle il leur finisit ses adieux et leur en dans laquelle il leur finisit ses adieux et leur connait ses derniers conseils. Elle respirait ce ton noble, ferme, et tonjours un pen oratoire, et onjours avait donner à son langage publie. - Nous vous sons a- vaous donne la liberté, di-la ux Cisalpine, ava vous donne la liberté, di-la ux Cisalpine, avait ce la conserver...; pour être dignes de votre destinée, ne faites que des lois sageest un derrèex:

» faites-les exécuter avec force et énergie; favori-» sez la propagation des lumières, et respectez la » religion. Composez vos bataillons, non pas de gens » sans aven, mais de eitoyens qui se nourrissent » des principes de la république, et soient immé- diatement attachés à sa prospérité. Vous avez en - général besoin de vous pénétrer du sentiment de » votre force, et de la dignité qui convient à l'homme libre : divisés et pliés depuis des siècles a à la tyrannie, vous n'eussiez pas conquis votre » liberté; mais sous peu d'années, fussiez-vous ahandonnés à vous-mêmes, aueune puissance de . la terre ne sera assez forte pour vous l'ôter. Jus-» qu'alors la grande nation vous protégera contre » les attaques de vos voisins; son système politique » sera uni an vôtre.... Je vous quitte sous peu de » jours. Les ordres de mon gouvernement et un » danger imminent de la république Cisalpine me » rappelleront seuls au milieu de vous. » Cette dernière phrase était une réponse à ceux

qui disaient qu'il voulait se faire roi de la Lombardie. Il n'était rien qu'il préférat au titre et au rôle de premier général de la république française, L'un des négociateurs autrichiens lui avait offert de la part de l'empereur un état en Allemagne; il avait répondu qu'il ne voulait devoir sa fortune qu'à la reconnaissance du peuple français. Entrevoyait-il son avenir? Non, sans doute; mais ne fût-il que premier eitoyen de la république, on comprend qu'il le préférat en ce moment, Les Italiens l'accompagnèrent de leurs regrets, et virent avec peine s'évanouir cette hrillante apparition. Bonaparte traversa rapidement le Piémont pour se rendre, par la Suisse, à Rastadt. Des fêtes magnifiques, des présents pour lui et sa femme, étaient préparés sur la route. Les princes et les peuples voulaient voir ce guerrier si célèhre, cet arhitre de tant de destinées. A Turin, le roi avait fait préparer des présents, afin de lui témoigner sa reconnaissance pour l'aponi qu'il en avait recu auprès du directoire. Eu Suisse, l'enthousiasme des Vaudois fut extrême pour le libérateur de la Valteline. Des jeunes filles, babillées aux trois conleurs, lui présentèrent des conronnes. Partout était inscrite cette maxime si chère aux Vaudois : Un peuple ne peut être sujet d'un autre peuple. Bonaparte voulut voir l'ossuaire de Morat; il tronva une foule de eurieux empresses de le suivre partout. Le canon tirait dans les villes où il passait. Le gouvernement de Berne, qui vovait avec dépit l'enthousiasme qu'inspirait le libérateur de la Valteline, fit défendre à ses officiers de tirer le eanon ; on lui désobeit, Arrivé à Rastadt, Bona-

parte trouva tous les princes allemands impatients de le voir. Il fit snr-le-champ prendre aux négociateurs français l'attidude qui convenait à leur mission et à leur rôle. Il refusa de recevoir M. de Fersen, que la Suède avait choisi pour la représenter au congrès de l'empire, et que ses liaisons avec l'ancienne cour de France rendaient peu propre à traiter avec la république française. Ce refus fit une vive sensation, et prouvait le soin constant que Bonaparte mettait à relever la grande nation, comme il l'appelait dans toutes ses harangues. Après avoir échangé les ratifications du traité de Campo-Formio, et fait les arrangements nécessaires à la remise de Mayence, il résolut de partir pour Paris, Il ne voyait rien de grand à discuter à Rastadt, et surtout il prévoyait des longueurs interminables, pour mettre d'accord tous ces petits princes allemands. Un pareil rôle n'était pas de son goût : d'ailleurs il était fatigué; et un peu d'impatience d'arriver à Paris et de montre au capitole de la Rome moderne était bien naturel.

Il partit de Rastadt, traversa la France incognito, et arriva à Paris le 15 frimaire an VI au soir (5 décembre 1797 ). Il alla se cacher dans une maison fort modeste, qu'il avait fait acheter rue Chantereine. Cet homme, chez lequel l'orgueil était immense, avait toute l'adresse d'une femme à le cacher. Lors de la reddition de Mantoue, il s'était soustrait à l'honneur de voir défiler Wurmser; à Paris, il voulut se caeber dans la demeure la plus obscure. Il affectait dans son langage, dans son costume, dans toutes ses habitudes, une simplicité qui surprenait l'imagination des hommes, et la touchait plus profondément par l'effet du contraste. Tout Paris, averti de son arrivée, était dans une impatience de le voir qui était bien naturelle, surtout à des Français. Le ministre des affaires étrangères. N. de Talleyrand , pour lequel il s'était pris de loin d'un goût fort vif, voulait aller le visiter le soir même. Bonaparte demanda la permission de ne pas le recevoir, et le prévint le lendemain matin. Le salon des affairrs étrangères était plein de grands personnages empressés de voir le héros. Silencieux pour tout le monde, il aperçut Bougainville, et alla droit à lui pour lui dire ees paroles qui, tombant de sa bouche, devaient produire des impressions profondes. Dejà il affectait le goût d'un souverain pour l'homme utile et célèbre. M. de Talleyrand le présenta au directoire. Quoiqu'il v ent bien des motifs de mécontentement entre le géurral et les directeurs, cependant l'entrevue fut pleine d'effusion. Il convenait au directoire d'affec-

ter la satisfaction , et au général la déférence. Du reste, les services étaient si grands, la gloire si éblouissante, que l'entraînement devait faire place au mécontentement. Le directoire prépara une fête triomphale pour la remise du traité de Campo-Formio. Elle n'eut point lieu dans la salle des audiences, mais dans la grande cour du Luxembourg, Tont fut disposé pour rendre cette solennité l'une des plus imposantes de la révolution. Les directeurs étaient rangés au fond de la rour, sur une estrade, et revêtus du rostume romain. Autour d'eux, les ministres, les ambassadeurs, les membres des deux conseils, la magistrature, les rhefs des administrations, étaient placés sur des sièges rangés en amphithéatre. Des trophées magnifiques, formés par les innombrables drapeaux pris sur l'ennemi, s'élevaient de distance en distance, tout autour de la cour ; de belles tentures tricolores en ornaient les murailles; drs galeries portaient la plus brillante société de la capitale; des corps de musiciens étaient placés dans l'enceinte; une nombreuse artillerie était placée autour du palais, pour ajouter ses drtonations au son de la musique et au bruit des acclamations. Chénier avait composé pour ce jour-là l'une de ses plus belles hymnes.

Cétait le 20 frimaire au VI (10 décembre 1797). Le directoire, les fonctionnaires publics, les assistants étaient rangés à leur place, attendant avec impatience l'homme illustre que peu d'entre eux avaient vu. Il parut, accompagne de M. de Tallryrand, qui était chargé de le présenter; ear c'était le négociateur qu'on félicitait dans le moment. Tous les contemporains, frappés de cette taille grèle, de ce visage pâle et rumain, de cet œil ardent, nous parleut chaque jour eucore de l'effet qu'il produisait, de l'impression indéfinissable de génie, d'autorité, qu'il laissait dans les imaginations. La sensation fut extrême, Des acclamations unanimes éclatérent à la vue du personnage si simple qu'environnait une telle renommée. Vire la république! rire Bonaparte! furent les cris qui éclatèrent de toutes parts. M. de Talleyrand prit ensuite la parole, et dans un discours fin et concis, s'efforça de rapporter la gloire du grnéral, non à lui, mais à la révolution, aux armées et à la grande nation. Il sembla se faire en cela le complaisant de la modestie de Bonaparte, et avec son esprit accoutumé, deviuer comment le béros voulait qu'on parlàt de lui, devant lui. M. de Talleyrand parla ensuite de ce qu'on pourail, disait-il, appeler son ambition; mais en songeant à son goût antique pour la simplieité, à son amour pour les sciences

abstraties, à sus loctures favorites, à ce stablieur Dunian ruce loquel il apprentit à de obtiender de la terre, N. de Talleyrand dit qu'il faudrait le soliticles prost-tre, pour l'arracher un jour à sa studieurs cetraite. Ce que renait de-dire N. de Talleyrand feiti dans toutes les lonches, et aliait se vertouver dans tous les discours prennneis dans telle partie de l'annié. Tout le monde dissit et répétait que le jeune général étit sans ambition, tant on avait peur qu'il en ett. Bamparte parla après N. de Talleyrand, et prononce d'un ton ferme les pheases hachéeq que voici :

## « Citoyens,

- » Le peuple français, pour être libre, avait les » rois à combattre.
- » Pour ohtenir une constitution fondée sur la » raison, Il avait dix-huit siècles de préjugés à » vainere.
- Taitere.
   La constitution de l'an III et vous avez triom phé de tous ces obstacles.
- » La religion, la féodalité, le royalisme, ont » successivement, depuis vingt siècles, gouverné » l'Europe; mais de la paix que vous venez de conelure date l'ère des gouvernements représen-
- tatifs.
   Vous êtes parvenus à organiser la grande nation, dont le vaste territoire n'est circonscrit que
- » parce que la nature en a posé elle-même les li » mites.
   » Vous avez fait plus. Les deux plus belles parties
- vous avez rait pius. Les deux pius beiles parties
   de l'Europe, jadis si celèbres par les arts, les
   sciences et les grands hommes dont elles furent
- le berceau, voient avec les plus grandes espéran ces le génie de la liberté sortir du tombeau de
   leurs anchtres.
- » Ce sont deux pièdestaux sur lesquels les des-» tinées vont placer deux puissantes nations.
- » l'ai l'honneur de vous remettre le traité signé » à Campo-Formio et ratifié par sa majesté l'em-
- » pereur.
   » La paix assure la liberté, la prospérité et la
   » gloire de la république.
- " Lorsque le bonheur du peuple français sera » assis sur de meilleures lois organiques , l'Europe » entière deviendra libre. »
- Ce discours était à peine acheré, que les acclamations retentirent de nouveau. Barras, président du directoire, répondit à Bonaparte. Son discours était long, diffus, peu convenable, et exaltait beaueoup la modestie et la simplicité du béros; il ren-

fermait un hommage adroit pour Hoche, le rival supposé du vainqueur de l'Italie. - Pourquoi Hoche n'est-il point icl, dissit le président du directoire, pour voir, pour embrasser son ami? - Hoche, en effet, avait défendu Bonaparte l'année précédente avec une généreuse chaleur. Suivant la nonvelle direction imprimée à tous les esprits. Barras proposait de nouveaux Jauriers au béros, et l'invitait à les aller cueillir en Angleterre. Après ces trois discours, l'hymne de Chénier fut chantée en ebœur, et avec l'accompagnement d'un magnifique orchestre. Denx généraux s'approchèrent ensuite, accompagnés par le ministre de la guerre : c'étaient le brave Joubert, le béros du Tyrol, et Andréossy, l'nn des officiers les plus distingués de l'artillerie. Ils s'avançaient en portant un drapeau admirable : c'était celui que le directoire venait de donner, à la fin de la campagne, à l'armée d'Italie: e'était le nouvel orifiamme de la république. Il était chargé d'innombrables caractères d'or, et ces caractères étaient les suivants : L'armée d'Italie a fait cent cinquante mille prisonniers; elle a pris cent soizante-dix drapeaux, cinq cent cinquante pièces d'artillerie de siège, six cents pièces de campagne, cinq équipages de pont, neuf vaisseaux, douze frégales, douze correttes, dixhuit galères. - Armistices avec les rois de Sardajane, de Naples, le pape, les ducs de Parme, de Modène. - Prétiminaires de Léoben. - Convention de Montebello arec la république de Génes, - Traités de paix de Tolentino, de Campo-Formio. - Donné ta liberté aux peuples de Bologne, de Ferrare, de Modène, de Massa-Carrara, de la Romagne, de la Lombardie, de Brescia, de Bergame, de Muntoue, de Crémone, d'une partie du Véronais, de Chiavenna, de Bormio et de la Valteline ; aux peuples de Génes, aux fiefs impériaux, aux peuples des départements de Corcyre, de la mer Égée et d'Ithaque. - Enroyé à Paris les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, du Titien, de Paul Véronèse, du Corrège, de l'Albane, des Carraches, de Raphael, de Léonard de Vinci, etc. - Triomphé en dix-huit batailles rangées, MONTENOTTE, MILLESIMO, MONDOVI, LOBI, BORGRETTO, LONATO, CASTIGLIONE, RO-VEREDO, BASSANO, SAINT-GEORGES, FONTANA-NIVA, CALDIERO, ARCOLE, RIVOLI, LA FAVORITE, LE TAGLIAMENTO, TARWIS, NEUMARCKT. - Lieré soizante-sept combats.

Joubert et Andréossy parièrent à leur tour, et recurent une réponse flatteuse du président du directoire. Après toutes eca barrangues, les généraus. aliberat recroir Piccoulée du président du directoire. A l'instant du Bonaparte la reçut de Barras, les quafre directors se feiteres, comme par un cursianement introdontaire, dans les bras du général. Des acclasmicous unaniense rempissant Pair; le peuple annase dans les rues voisines y joignait se cris, le cano y joignait es roubentes; toutes les têtes cédient à l'ivrese. Voils comment la des têtes cédient à l'ivrese. Voils comment la des têtes cédient à l'ivrese. Voils comment la des têtes de l'en de l'en de l'en démandre les most est démandre les l'en de l'en de l'en de l'en les de l'en les l'en de l'en les l'en les de l'en les l'en les de l'en de l'en les de l'en de l'en les de l'en

## CHAPITRE XXVI.

Le général Bonaguerte à Paris; ses rapports avec le silencione. — Projet d'une decousie en Anglécterne. Papports de la France avec le continent. — Couprès de Rastadi. Causes de la difficulté des négoriations. — Révolution en Hollande, à Rome et en Suisse. — Situation Intérieure de la France; élections de Tau Vi; acisiones élections de la France; élection de Tau Vi; acisiones élections de façue, un destroyate de la contra de la contra de façue, un destroyate de la contra de la contra de la contra de façue, un destroyate de la contra de la contra de la contra de façue, un destroyate de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contr

La réception triomphale que le directoire avait faite au général Bonaparte fut suivie de fêtes brillantes, que lui donnérent individuellement les directeurs, les membres des conseils et les ministres, Chacun chercha à se surpasser en magnificence. Le héros de ces fêtes fut frappé du goût que déploya pour lui le ministre des affaires étrangères , et sentit un vif attrait pour l'ancienne élegance française. Au milieu de ces pompes, il se montrait simple, affable, mais sévère, presque insensible au plaisir, cherchant dans la foule l'homme utile et célèbre, pour aller s'entretenir avec lui de l'art ou de la seience dans lesquels il s'était illustré. Les plus grandes renommées se tronvaient honorées d'avoir été distinguées par le général Bonaparte.

L'instruction du jeune général n'était que celle d'un officier sorti récemment des écoles militaires. Mais grâce à l'instinct du génie, il savait s'entretenir des sujets qui lui étaient le plus étrangers, et jeter quelques-unes de cres vues bassardées, mais

originales, qui ne sont souvent que des impertinences de l'ignorance, mais qui, de la part des hommes supérieurs, et exprimées avec leur style, font illusion, et séduisent même les hommes spéciaux. On remarquait avec surprise cette facilité à traiter tous les sujets. Les journaux, qui s'occupaient des moindres details relatifs à la personne du général Bonaparte, qui rapportaient chez quel personnage il avait diné, quel visage il y avait montré, s'il était gai ou triste, les journaux disalent qu'en dinant chez François (de Neufebâteau), il avait parlé de mathématiques avec Lagrange et Laplace, de métaphysique avec Sieyes, de poésie avec Chénier, de législation et de droit public avec Daupou, En général, on osait peu le questionner quand on était en sa présence, mais on désirait vivement l'amener à parler de ses campagnes. S'il lul arrivalt de le faire, il ne parlait famplis de lui, mais de son armée, de ses soldats. de la hravoure républicaine; il peignait le mouvement, le fracas des batailles, il en faisait sentir vivement le moment décisif, la manière dont il fallait le saisir, et transportait tous ceux qui l'écontaient, par ses récits clairs, frappants et dramatiques. Si ses exploits avaient annonce un grand capitaine, ses entretiens révélaient un esprit original, fécond, tour à tour vaste ou précis, et toujours entrainant quand il voulait se livrer, Il avait conquis les masses par sa gloire; par ses entretiens il commençait à conquérir, un à un. les premiers hommes de France, L'engouement, dejà très-grand, le devenait davantage quand on l'avait vu. Il n'y avait pas jusqu'à ces traces d'une origine étrangère, que le temps n'avait pas encore effacées en lui, qui ne contribuassent à l'effet. La singularité ajoute toujours au prestige du génie, surtout en France, où, avec la plus grande uniformite de mœurs , on aime l'étrangeté avec passion. Bonaparte affectait de fuir la foule et de se cacher aux regards. Quelquefois même il accueillait mal les marques trop vives d'enthousiasme. Madame de Stael, qui aimait et avait droit d'aimer la grandeur, le génie et la gloire, était impatiente de voir Bonaparte et de lut exprimer son admiration. En homme impérieux, qui veut que tout le monde soit à sa place, il lui sut mauvais gré de sortir quelquefois de la sienne ; il lui trouva trop d'esprit , d'exaltation ; il pressentit mème son indépendance à travers son admiration ; il fut froid, dur, injuste. Elle lui demanda un jour, avec trop peu d'adresse, quelle était , à ses yeux , la première des femmes ; il lui répondit sèchement : Celle qui a fait le plus

d'enfants. Dès cet instant commença cette antinathie réciproque, qui lui valut à elle des tourments si pen mérités, et qui lui fit commettre à lui des actes d'une tyrannie petite et brutale. Il sortait peu, vivait dans sa petite maison de la rue Chantereine, qui avait changé de nom, et que le département de Paris avait fait appeler rue de la Victoire. Il ne voyait que quelques savants, Monge, Lagrange, Laplace, Bertholet; quelques généraux. Desaix, Kleber, Caffarelli; quelques artistes, et particulièrement le célèbre acteur que la France vient de perdre, Talma, pour lequel il avait des lors un goût particulier. Il sortait ordinairement dans une voiture fort simple, n'allait au spectacle que dans une loge grillée, et semblait ne partager aucun des goûts si dissipés de sa femme. Il montrait pour elle une extrême affection; il était dominé par cette grace particulière qui, dans la vie privée comme sur le trône , n'a famais abandonné madame Beauharnais, et qui chez elle suppléait à la beauté.

Une place venant à vaquer à l'Institut par la deportation de Carmot, on se hats de la hii offrir. Il l'accepta avec empressement, vint s'asseoir le jour de la séance de réception entre Lagrange et Laplace, et ne cesa plus de porter dans les cérémonies le costume de membre de l'Institut, affectant de cacher ainsi le guerries osus l'habit du savant.

Tant de gloire devait porter ombrage aux chefs du gouvernement, qui, n'ayant pour eux ni l'aucienneté du raug, ni la grandeur personnelle, étaient entièrement éclipsés par le guerrier pacificateur. Cependant ils lui témoignaient les plus grands égards, et il y répondait par de grandes marques de déférence. Le sentiment qui préoccupe le plus est d'ordinaire celui dont on parle le moins. Le directoire était loin de témoigner ancune de ses craintes. Il recevait de nombreux rapports de ses espions, qui allaient dans les casernes et dans les lieux publics écouter les propos dont Bonaparte etait l'obiet. Bonaparte devait bientôt, disait-on. se mettre à la tête des affaires, renverser un gouvernement affaibli, et sauver ainsi la France des royalistes et des Jacobins. Le directoire, feignant la franchise, lui montrait ces rapports, et affectait de les traiter avec mépris, comme s'il avait eru le général incapable d'ambition. Le général , non moina dissimulé, recevait ces témoignages avec reconnaissance, assurant qu'il était digne de la confiance qu'on lui accordait. Mais-de part et d'autre la défiance était extrême. Si les espions de la police parlaient au directoire de projets d'usurpation , les officiers qui entouraient le général lui

parlaient d'empoisonnement. La mort de Hoche vanif fait naître d'absurdes soupcons, et le griefral, qui, quoique exempt de craintes puériles, etait, prudeat néamonin, pernait des précautions extrèmes quand il dinaît chez certain directeur. Il mangeait peu, et ne goûtait que des viandes du il avait vu manger le directeur lui-même, et da vin dont il Tausit vu boirre.

Barras aimai à faire croire qu'il était l'auteur de la fortune de Bonaparte, et que n'étant plus son protecteur, il était reaté son ami. Il montrait en porticulier un grand dévouement pour sa personne; il cherchait, avre sa souplesse ordinaire, à le commiscre de son attachement; il hui livrait volontiers sas collègees, et affectait de se mettre à part. Bonaparte accuellait pen les temojunges de ce directour, dont il ne fisiait auxeu cas, et ne le paraît des apervilleir par anteun espécé de confinere.

On consultait souvent Bonaparte dans certaines questions. On lui envoyait un ministre pour l'appeler au directoire; il s'y rendait, prenait place à côté des directeurs, et donnait son avis avec cette supériorité de tact qui le distinguait, dans les matières d'administration et de gouvernement comme dans celles de guerre. Il affectait en politique une direction d'idees qui tenait à la position qu'il avait prise. Le lendemain du 18 fructidor, on l'a vu, une fois l'impulsion donnée, et la chute de la faction royaliste assurée, s'arrêter tout à coup, et ne vouloir prêter au gouvernement que l'appui exactement nécessaire pour empêcher le retour de la monarchie. Ce point obtenu, il ne voulait pas paraitre s'attacher au directoire; il voulait rester en debors, en vue à tous les partis, sans être lie ni brouille avec aucun. L'attitude d'un censeur etait la position qui convenzit à son ambition. Ce rôle est facile, à l'egard d'un gouvernement tiraillé en sens contraire par les factions, et toujours exposé à faillir; il est avantageux, parce qu'il rattache tous les mécontents, c'est-à-dire tous les partis, qui sont bientôt dégoûtés du gouvernement qui veut les réprimer, sans avoir assez de force pour les ceraser, Les proclamations de Bonsparte aux Cisalpins et aux Génois sur les lois qu'on avait voulu rendre contre les nobles avaient suffi pour indiquer sa direction d'esprit actuelle. On voyait, et ses discours le montraient assez, qu'il blamait la conduite que le gouvernement avait tenue à la suite du 18 fructidor. Les patriotes avaient dû naturellement reprendre un peu le dessus depuis cet événement. Le directoire était, non pas dominė, mais légérement poussé pareux. On le voyait à ses choix, à ses mesures, à son esprit. Bonaparte, ¡ tout en gardant cependant une grande réserve. Laissait voir du blâme pour la direction que suivait le gouvernement ; il paraissait le regarder comme faible, incapable, se laissant battre par une faction après avoir été batta par une autre. Il était visible, en un mot, qu'il ne voulait pas être de son avis. Il se conduisit même de manière à prouver qu'en voulant s'opposer au retour de la royauté, il ne voulait eependant pas accepter la solidarité de la révolution et de ses actes, L'anniversaire du 21 ianvier approchait; il fallut négocier pour l'engager à parattre à la fête qu'on allait célébrer pour la cinquième fois. Il était arrivé à Paris en décembre 1797. L'année 1798 a'ouvrait (nivôse et pluviôse an VI). Il ne voulait pas se rendre à la cérémonie, comme s'il eût désapprouvé l'acte qu'on céléhrait, on qu'il ett voulu faire quelque chose pour les hommes que ses proclamations du 18 fructidor et la mitraillade du 15 vendémiaire lui avaient aliénés. On voulait qu'il y figurât à tous les titres. Naguère général en chef de l'armée d'Italie et plénipotentiaire de la France à Campo-Formio, il était aujourd'hui l'un des plénipotentiaires du congrès de Rastadt et général de l'armée d'Angleterre; il devait donc assister aux solennités de son gouvernement. Il disnit que ce n'étaient pas là des qualités qui l'ohligeassent à figurer, et que des lors, sa présence, étant volontaire, parattrait un assentiment qu'il ne voulait pas donner. On transiera. L'Institut devait assister en corps à la cérémonie ; il se méla dans ses rangs, et parut remulir un devoir de corps. Entre toutes les qualités accumulées déjà sur sa tête, celle de membre de l'Institut était certainement la plus commode, et il savait s'en servir à propos.

La puissance naissante est hientôt devinée. Une foule d'officieux et de flatteurs entouraient déjà Bonaparte; ils lui demandaient s'il allait toujours se borner à commander les armées, et s'il ne prendrait pas enfin au gouvernement des affaires la part que lui assuraient son ascendant et son génie politique. Sans savoir encore ce qu'il pouvait et devait être, il vovait bien qu'il était le premier homme de son temps. En vovant l'influence de l'iehegru aux cinq-centa, celle de Barras au directoire, il lui était permis de croire qu'il pourrait avoir un grand rôle politique; mais il n'en avait dans le moment aucun à jouer. Il était trop jeune pour être directeur; il fallait avoir quarante ans, et il n'en avait pas trente, On parlait bien d'une dispense d'age, mais c'était une concession à obte-

nir, qui alemerail les républicion, qui leur feroit giere in hauts circ, et qui ne maniferi pas cretainement les désagréments qu'ile lui causerait, Étre 
associé, lui cinquième, up gouvernement, avoir 
que sa voit au directoire, "uber en lutinat ave 
des conceils indépendants encre, c'était un nole 
dont il ne voulait pas; et ce úvait pas la peine de 
provaquer une lilegalité pour un pareil résultat. 
La France avuil encore un paissant enneuni à combatter, l'angletiere, et, lein que Bonquete fut 
mouveau, but au de 
provaque de l'angletie pour un perine 
nouveau, tautiers, et, bissor le pour 
nouveau, tautiers, et bissor le pouvernement s'une 
d'avantage dans as peiplie litte cours les parties.

On a vu que, le jour même où la signature du traité de Campo-Formio fut connue à Paris, le directoire, voulant tourner les esprits contre l'Angleterre, créa sur-le-champ une armée dite d'Angleterre, et en donna le commandement au général Bonaparte. Le gouvernement songeait franchement et sincèrement à prendre la voie la plus courte pour attaquer l'Angleterre, et voulait y faire une descente. L'audace des esprits, à cette époque. portait à regarder cette entreprise comme très-exécutable. L'expédition déjà tentée en Irlande prouvait qu'on pouvait passer à la faveur des brumes ou d'un coup de vent. On ne croyait pas qu'avec tout son patriotisme, la nation anglaise, qui alors ne s'était pas fait une armée de terre, pût résister aux admirables soldats de l'Italie et du Rhin, et surtout au cénie du vainqueur de Castiglione. d'Arcole et de Rivoli. Le gouvernement ne voulait laisser que vingt-cinq mille hommes en Italie, il ramenait tout le reste dans l'intérieur. Quant à la grande armée d'Aliemagne, composée des deux armées du Rhin et de Samhre-et-Meuse, il allait la réduire à la force nécessaire pour imposer à l'empire pendant le congrès de Rastadt, et il voulait faire refluer le reste vers les côtes de l'Océan. On donnait la même direction à toutes les troupes disponibles. Les généraux du génie parcouraient les côtes pour choisir les meilleurs points de déburquement; des ordres étaient donnés pour réunir dans les ports des flotilles considérables ; une activité extrême régnait dans la marine. Ou espérait tonjours qu'un coup de vent finirait par écarter l'escadre anglaise qui bloquait la rade de Cadix , et qu'alors la marine espagnole pourrait venir se coaliser avce la marine française. Quant à la marine hollandaise, qu'on se flattait aussi de rénnir à la nôtre, elle venait d'essuyer un rude échec à la vue du Texel, et il n'en était rentré que des débris dans les ports de la Hollande. Mais la marine espagnole et française suffisait pour couvrir le passage | d'une flottille et assurer le transport de soixante ou quatre-vingt mille hommes en Angleterre. Pour seconder tous ces préparatifs, on avait songé à se procurer de nouveaux movens de finances. Le budget, fixé, comme on l'a vu, à 616 millions pour l'an VI, ne suffisait pas à un armement extraordinaire. On voulut faire concourir le commerce à une entreprise qui était toute dans ses intérêts, et on proposa un emprunt volontaire de quatre-vingta millions. Il devait être hypothéqué sur l'état. Une partie des bénéfices de l'expédition devait être changée en primes, qui seraient tirées au sort entre les prêteurs. Le directoire se fit demander, par les principaux négocianta, l'ouverture de eet emprunt. Le projet en fut soumis au corps-législatif, et, dès les premiers jours, il parut obtenir faveur. On recut pour quinze ou vingt millions de souscriptions. Le directoire dirigesit nonsculement tous ses efforts contre l'Angleterre, mais aussi toutes ses sévérités. Une loi interdisait l'entrée des marehandises anglaises; il se fit autoriser à employer les visites domieiliaires pour les découvrir, et les fit exécuter dans toute la France, le même jour et à la même heure ".

Bonaparte semblait seconder ce grand mouvement et s'y prêter; mais, au fond, il penebait pen pour ee projet. Marcher sur Londres, y entrer, jrter soixante mille hommes en Angleterre, ne lui paraissait pas le plus difficile. Nais il sentait que conquérir le pays, s'y établir, serait impossible; qu'on pourrait seulement le ravager, lui enlever une partie de ses richesses, le reculer, l'annuler pour un demi-siècle; mais qu'il faudrait y sacrifier l'armée qu'on y aurait-amenée, et revenir presque seul, après une espèce d'incursion barbare. Plus tard, avec une puissanee plus vaste, une plus grande expérience de ses moyens, une irritation toute personnelle contre l'Angleterre, il songea sérieusement à lutter eorps à corps avec elle, et à risquer sa fortune contre la sieune ; mais autonrd'hui il avait d'autres idées et d'autres proiets. Une raison le détournait surtout de cette entreprise. Les préparatifs exigeaient encore plusieurs mois; la belle saison allait arriver, et il fallait attendre les brumes et les vents de l'hiver prochain pour tenter de descendre. Or, il ne voulait pas rester une année oisif à Paris , n'ajoutant rien à ses hauts faits, et descendant dans l'opinion par cela seul qu'il ne s'y élevait pas. Il songcait

\* Le 15 myose an Vt ( 4 janvier. )

done à un projet d'une autre espèce , projet tout aussi gigantraque que la descente en Angleterre. mais plus singulier, plus vaste dans ses conséquences, plus eonforme à son imagination, et surtout plus prochaiu. On a vu qu'en Italie il s'occupait beaucoup de la Méditerranée, qu'il avait créé une espèce de marine, que, dans le partage des états vénitiens, il avait eu soin de réserver à la France les lles de la Gréee ; qu'il avait noué des intrigues avec Malte, dans l'espoir de l'enlever aux ebevaliers et aux Anglais; enfin , qu'il avait souvent porté les yeux sur l'Égypte, comme le point intermédiaire que la France devait occuper entre l'Europe et l'Asie, pour s'assurer du commerce du Levant ou de celui de l'Inde. Cette idée avait envahi son imagination et le préoccupait violemment. Il existait au ministère des affaires étrangères de précieux documents sur l'Égypte, sur son importance coloniale, maritime et militaire; il se les fit transmettre par M. de Talleyrand, et se mit à les dévorer. Obligé de pareourir les côtes de l'Océan pour l'exécution du projet sur l'Angleterre, il remplit sa voiture de voyages et de mémoires sur l'Égypte. Ainsi, tout en paraissant obéir aux vœux du directoire, il songeait à une autre entreprise; il était de sa personne sur les grèves et sous le ciel de l'apeienne Batavie, mais son imagination errait sur les rivages de l'Orient. Il entrevoyait un avenir confus et immense. S'enfoncer dans ces contrées de la lumière et de la gloire, où Alexandre et Mahomet avaient vaineu et fondé des empires , y faire retentir son nom et le renvoyer en France, répété par les échos de l'Asie, était pour lui une perspective enivrante.

Il se mit donc à parcourir les côtes de l'Océan pendant les mois de pluviôse et de ventôse (jauvier et février 1788), donnant une excellente direction aux préparatifs de descente, mais en proie à d'autres pensées et à d'autres projets.

Tandis que la république dirigent toutes ses forces contre l'angletere, elle avait coere d'inportanta inicété à régler un le continent. Sa telepolitique y était immense. Elle avait à traiter à Bastadt avec l'empire, c'est-d-dire avec la févolaité dis-même; glie avait à diriger dans les voies nouvelles trois républiques ses filtes, les républiques subtare, cisalpue el liquerieue. Plece de la tele du publica démocratique, et en présente du système démocratique, et en présente du système tiones, gour à voire pas à récommencer la lutte qu'elle vensil de términe et avec tant de gloire, mais un lia srait cettie. 'était sa tâche, et elle n'offroit pas moins de difficultés que celle d'attaquer et de ruiner l'Angleterre.

Le congrès de Rastadt était réuni depuis deux mois. Bonnier, homme de beaucoup d'esprit, Treilhard, homme probe, mais rude, y représentaient la France, Bonaparte, dans le peu de jours on'il avait passé au conerès, était convenu secrètement avec l'Autriche des arrangements nécessaires pour l'occupation de Mayence et de la tête de pont de Manheim. Il avait été décidé que les troupes autrichiennesse retireraient à l'approche des troupes francaises, et abandonneraient les milices de l'empire : alors les troupes françaises devaient s'emparer de Mayence et de la tête de pont de Manheim, soit en intimidant les mílices de l'empire, réduites à ellesmèmes, soit en hrusquant l'assaut. C'est ce qui fut exécuté. Les troupes de l'électeur, en se voyant ahandonnées des Autrichiens, livrèrent Mayence. Celles qui étaient à la tête du popt de Manheim voulurent résister, mais furent obligées de céder. On y sacrifia eependant quelques cents hommes. Il était évident, d'après ces événements, que, par les articles secrets du traité de Campo-Formio. l'Autriche avait reconnu à la république la ligne du Rhin, puisqu'elle consentait à lui en assurer les points les plus importants. Il fut convenu, de plus, que l'armée française, pendant les négociations, quitterait la rive droite du Rhin, et rentrerait sur la rive gauche, depuis Bâle jusqu'à Mayence; qu'à cette hauteur, elle pourrait continuer à occuper la rive droite, mais en longeant le Mein et sans franchir ses rives. Quant aux armées autriehiennes. elles devaient se retirer au-delà du Danube et jusqu'an Lech, évacuer les places fortes d'Ulm, Ingolstadt et Philipsbourg. Leur position devenait, par rapport à l'empire, à peu près semblable à celle des armées françaises. La députation de l'empire allait ainsi délibérer au milieu d'une double haie de soldats. L'Autriche n'exécuta pas franchement les articles secrets, car, à la faveur d'une simulation, elle laissa des garnisons dans Philipsbourg, Ulm et Ingolstadt. La France ferma les yeux sur eette infraction du traité, pour ne pas troubler la bonne intelligence. Il fut question ensuite de l'envol réciproque d'ambassadeurs. L'Autriche répondit que, pour le moment, on se contenterait de correspondre par les ministres que les deux puissances avaient au congrès de Rastadt, Ce n'était pas montrer un grand empressement à commencer avec la France des relations amicales; mais, aprèsses défaites et ses humiliations, on concevait et on par-

donnait ce reste d'humeur de la part de l'Autriche. Les premières explications entre la députation de l'empire et les ministres de l'Autriche furent amères. Les états de l'empire se plaignaient, en effet, que l'Autriche contributt à les dépouiller, en reconnaissant la ligne du Rhin à la république, et en livrant d'une manière perfide Mayence et la tête du pont de Manheim; ils se plaignaient que l'Autriche, après avoir entraîné l'empire dans sa lutte, l'abandonnât, et livrât ses provinces pour avoir en échange des possessions en Italie. Les ministres de l'empereur répondaient qu'il avait été entraîné à la guerre pour les intérêts de l'empire, et pour la défense des princes possessionnés en Alsace; qu'après avoir pris les armes dans leur intéret, il avait fait des efforts extraordinaires pendant six années consécutives; qu'il s'était vu abandonné successivement par tous les états de la confédération; qu'il avait sontenu presque à lui seul le fardeau de la guerre; qu'il avait perdu dans cette lutte une partie de ses états, et notamment les riches provinces de la Belglque et de la Lombardie; et qu'il n'avait, après de tels efforts si amèrement payés, que de la reconnaissance à attendre et point de plaintes à essuyer. La vérité était que l'empereur avait pris le prétexte des princes possessionnés en Alsace, pour faire la guerre; qu'il l'avait soutenue pour sa seule ambition ; qu'il y avait entrainé la confédération germanique malgré elle, et que maintenant il la trahissait pour s'indemniser à ses dépens. Après de vives explications, qui n'aboutirent à rien, il fallut passer outre, et s'occuper de la base des négociations. Les Français voulaient la rive gauche du Rhin, et proposaient, pour indemniser les princes dépossédes de leurs états, le moyen des sécularisations, L'Autriche, qui, non contente d'avoir acquis la plus grande partie du territoire vénitlen, voulait s'indemniser encore avec quelques évêchés, et qui d'ailleurs avait des conventions secrètes avec la France; la Prusse, qui était convenue avec la France de s'indemniser, sur la rive droite, du duché de Clèves qu'elle avait perdu sur la rive gauche; les princes dépossédés, qui aimaient mieux acquérir des états sur la rive droite, à l'abri du voisinage des Français, que de recouvrer leurs anciennes principautés; l'Autriche, la Prusse, les princes dépossédés, tous votaient également pour qu'on cédat la ligne du Rhin , et que les séoularisations fussent employées comme moyen d'indemnité. L'empire pouvait donc difficilement se dé-

feudre contre un pareil concours de volontés.

Cependant, les pouvoirs donnés à la députation : faisant une condition expresse de l'intégrité de l'empire germanique, les plénipotentiaires francais déclarèrent ces pouvoirs bornés et insuffisants, et en exigèrent d'antres. La députation s'en fit donner de nouveaux par la diète; mais, quoique avant désormais la faculté de concéder la ligne du Rhin, et de renoncer à la rive ganche, elle persista néanmoins à la défendre. Elle donnait beaucoup de raisons, car les raisons ne manquent jamais.-I/empire germanique, disait la députation, n'avait point été le premier à déclarer la guerre. Bien avant que la diète de Ratisbonne en ent fait la déclaration. Custine avait surpris Mayence et envahi la Franconic. Il n'avait donc fait que se défendre. La privation d'une partie de son territoire bonleversait sa constitution, et compromettsit son existence, qui importait à toute l'Europe. Les provinces de la rive gauche, qu'on voulait lui enterer, étaient d'une modique importance pour un état devenu aussi vaste que la république francaise. La ligne du Rhin pouvsit être remplacée par une autre ligne militaire, la Moselle par exemple. La république, enfin, renonçait, pour de trèsmisérables avantages, à la gloire si bette, si pure, et si utile pour elle, de la modération potitique.

En conséquence, la députation proposait d'abandonner tout ce que l'empire avait possédé audetà de la Moselle, et de prendre cette rivière pour limite. A ces raisons, Is France en avait d'excellentes à opposer : - Sans donte, elle avait pris l'offensive, et commencé la guerre de fait ; mais la guerre véritable, celle d'intention, de machinations, de préparatifs, avait été commencée par l'empire, C'était à Trèves , à Coblentz, qu'avaient été recueillis et organisés les émigrés : c'était de là que devaient partir les phalanges chargées d'humilier, d'abrutir, de démembrer la France, La France, au lieu d'être vaincue, était victorieuse; elle en profitait, non pour rendre le mal qu'on avsit voulu lui faire, mais pour s'indemniser de la guerre qu'on lui avait faite, en exigeant sa véritable limite usturelle, la ligne du Rhin,

On disputsit done, ear les concessions, même les plus inévitables, sont toujours contestées, nême les plus inévitables, sont toujours contestées, nême il était érident que la députation allait céder la rire gauche, et ne faisait cette résistance que pour obtenir de mellucres conditions sur d'autres points en litige. Tel était l'état des négociations de Rustadt, au mois de pluviées en VI (février 1788).

Augereau, auquel le directoire avait donné, pour s'en débarrasser, le commandement de l'armée

d'Allemagne, s'était entouré des jacobins les plus forcenés. Il ne ponvait que porter ombrage à l'empire, qui redoutsit surtout la contagion des nonveaux principes, et qui se plaignait d'écrits incendiaires répandus en Allemagne. Tant de têtes fermentaient en Europe qu'il n'était pas nécessaire de supposer l'intervention française pour expliquer la circulation d'écrits révolutionnaires. Mais il importait au directoire de s'éviter toute plainte ; d'ailteurs, il était mécontent de la conduite turbulente d'Angereau; il lui ôta son commandement et l'envoya à Perpignan, sous prétexte d'y réunir une armée, qui était destinée, disait-on, à agir contre le Portugal. Cette cour, à l'instigation de Pitt. n'avait pas ratifié le traité fait avec la république, et on menacsit d'aller frapper en elle une alliée de l'Angleterre. Du reste, ce n'était là qu'une vaine démonstration, et la commission donnée à Augereau était une disgrace déguisée.

La France, outre les rapports directs qu'elle commençait à renouer avec les puissances de l'Europe, avait à diriger, comme nous l'avons dit, les républiques nouvelles. Elles étsient naturellement agitées de partis contraires. Le devoir de la France était de leur épargner les convulsions qui l'avaient déchirée elle-même. D'ailleurs, elle était appelée et payée pour cela. Elle avait des armées en Hollande, dans la Cisalpine et la Ligurie, entretennes sux frais de ces républiques. Si, pour ne point paraltre stienter à leur indépendance, elle les livrait à elles-mêmes, il y avait danger de voir ou une contre-révolution, ou un déchaînement de jacobinisme. Dans un cas, il y avait périt pour le système républicain : dans l'autre, pour le maintien de la paix générale. Les jacobins, devenus les maltres en Hollande, étaient capables d'indisposer la Prusse et l'Allemagne : devenus les maltres dans la Ligurie et la Cisalpine, ils étaient espables de bouleverser l'Italie, et de rappeler l'Autriche en lice. Il fallait done modérer la marche de ces républiques; mais en la modérant, on s'exposait à un autre inconvénient. L'Europe se plaignait que la France eut fait, des Hollandais, des Cisalpins, des Génois, des sujets plutôt que des alliés, et lui reprochait de viser à une domination universelle. Il fallait donc ehoisir des agents qui eussent exactement la nuance d'opinion convenable su pays où ils devaient résider, et assez de tact pour faire sentir la main de la France, sans la laisser apercevoir. Il y avait, comme on le voit, des difficultés de toute espèce à vaincre, pour maintenir en présence, et y maintenir sans choc, les deux systèmes,

qui, en Enrope, venaient d'être opposés l'un à l'antre. On les a sus en guerre pendant six ans. On va les voir pendant une année en négociation, et cette année va prouver, mieux que la guerre encore. Jeur incompatibilité naturelle.

Nous avons déjà désigné les différents partis qui divisaient la Hollande. Le parti modéré et sage, qui voulait une constitution unitaire et tempérée. avait à combattre les orangistes, créatures du stathonder, les fédéralistes , partisans des anciennes divisions provinciales, aspirant à dominer dans leurs provinces et à ne souffrir qu'un faible lien fédéral; enfin, les démocrates ou jacobins, voulant l'unité et la démocratie pures. Le directoire devait naturellement appuver le premier parti, opposé anx trois autres, parce qu'il voulait, sans aucune des exagérations contraires, concilier l'ancien système fédératif avec une suffisante concentration de gonvernement. On a beaucoup accusé le directoire de vouloir partout la république une et indirésible, et on a fort mal raisonné en général sur son système à cet égard. La république une et indivisible, imaginée en 93, eût été toujours une pensée profonde, si elle n'avait été d'abord le fruit d'un instinct puissant. Un état aussi homogène, aussi bien fondu que la France, ne pouvait admettre le système fédéral. Un état aussi menacé que la France cůt été perdu en l'admettant. Il ne convenait ni à sa configuration géographique, ni à sa situation politique. Sans doute, vouloir partout l'unité et l'indirisibilité au même degré qu'en France, eût été absurde; mais le directoire, placé à la tête d'un nouveau système, obligé de lui créer des alliés puissants, devait chercher à donner de la force et de la consistance à ses nouveaux alliés; et il n'y a ni force ni consistance sans un certain degré de concentration et d'unité. Telle était la pensée, ou pour mieux dire l'instinct qui dirigeait, et devait diriger, presque à leur insu, les chefs de la république française.

La Itoliande, avec son ancica système Eddenial, et de été effectiée à une compléte inquissance. Son assemblée nationale n'avait pu lui douner encore une constitution. Elle cital asterinée à tous les réglements des anciens états de Hollande; le Édéracie lisse y dominait le partiessan de l'unité et d'une constitution moderée demandaient l'abolition de créglement et le prompt établissement d'une constitution. L'envoyé Nort était arcuné de favoriere les déféctiels et la Farne ne pourt aidféréer de prendre un parti: elle envoys Jouhert commander l'audre du l'oblande à Jouhert, l'un des lictements de me de Hollande. Doubert, l'un des lictements de

Bonaparte en Italie, célèbre depuis sa marche en Tyrol, modeste, désintéressé, brave, et patriote chaleureux, Elle remplaça Noël par Delacroix, l'ancien ministre des affaires étrangères : elle ent ou faire un meilleur ehoix. Le directoire manquait malheureusement de sujets pour la diplomatie. It y avait beaucoup d'hommes instruits et distingués parmi les membres des assemblées actuelles on passées ; mais ces hommes n'avaient pas l'habitude des formes diplomatiques; ils avaient du dogmatisme et de la morgue ; il était difficile d'en trouver qui conciliassent la fermeté des principes avec la souplesse des formes, ce qu'il aurait fallu expendant chez nos envoyés à l'étranger, pour qu'ils sussent à la fois faire respecter nos doctrines et ménager les préjugés de la vieille Europe, Delacroix, en arrivant en Hollande, assista à un festin donné par le comité diplomatique. Tous les ministres étrangers y étaient invités. Après avoir tenu en leur présence le langage le plus démagogique, Delacroix s'écria, le verre à la main : Pourquoi n'y a-t-il pas un Batare qui ose poignarder le réglement sur l'autet de la patrie? On conçoit aisément l'effet que devaient produire sur les étrangers de pareilles boutades, Le réglement, en effet, fut bientôt poignardé. Quarante-trois députés avaient dejà protesté contre les opérations de l'assemblée nationale. Ils se réunirent le 5 pluviôse (22 janvier 1798) à l'hôtel de Harlem, et là, soutenus par nos troupes, ils procédérent comme on avait fait à Paris, quatre mois auparavant, au 18 fructidor. Ils exclurent de l'assemblée nationale un certain nombre de députés suspects, en firent enfermer quelques-una, cassèrent le réglement, et organisèrent l'assemblée en une espèce de convention. En peu de jours, une constitution à peu près semblable à celle de la France fut rédigée et mise en vigueur. Voulant imiter la convention, les nouveaux dirigeants composèrent le gouvernement des membres de l'assemblée actuelle, et se constituèrent eux-mêmes en directoire et corps-législatif. Les hommes qui se présentent pour opérer ces sortes de mouvements sont toujours les plus prononcés de leur parti. Il était à craindre que le nouveau gouvernement batave ne fût fort empreint de démocratie, et que, sous l'influence d'un ambassadeur comme Delacroix , il ne dépassat la ligne que le directoire français aurait voulu lui tracer. Cette espèce de 18 fructidor, en Hollande, ne manqua pas de faire dire à la diplomatie européenne. surtout à la diplomatie prussienne, que la France gouvernait la Hollande, et s'étendait de fait jusqu'au Texel.

La république ligurienne était dans une assez bonne voie, quoique seerètement travaillée, comme tous les nouveaux étals, par deux partis également exagérés. Quant à la Cisalpine, elle était en proie aux passions les plus véhémentes. L'esprit de localité divisait les Cisalpins, qui appartenaient à d'anciens états successivement démembrés par Bonaparte, Outre l'esprit de localité, les agents de l'Autriche , les nobles, les prêtres et les démocrates emportes agitaient violemment la nouvelle république. Mais les démocrates étaient les plus dangereux, parce qu'ils avaient un puissant appui dans l'armée d'Italie , composée , comme on le sait , des plus chauds patriotes de France. Le directoire avait autant de peine à diriger l'esprit de ces armées en pays étranger que celui de ses ministres, et avait, sous ce rapport, autant de difficultés à vaincre que sous tous les autres. Il n'avait pas encore de ministre auprès de la nouvelle république. C'était Berthier qui , en sa qualité de général en chef , représentait encore le gouvernement français. Il s'agissait de régler, par un traité d'alliance, les rapports de la nouvelle république avec la république-mère. Ce traitéfut rédigé à Paris et envoyé à la ratification des conseils. Les deux républiques contractaient alliance offensive et défensive pour tous les cas : et en attendant que la Cisalpine eut un état militaire, la France lui accordait un secours de vingt-cinq mille hommes aux conditions suivantes : La Cisalpine devait donner le local pour le casernement, les magasins, les hôpitaux, et 10 millions par an pour l'entretien des vingt-cinq mille hommes. Dans le cas de guerre, elle devait fournir un subside extraordinaire. La France abandonnait à la Cisalpine une grande partie de l'artillerie prise à l'ennemi, afin d'armer ses places. Ces conditions n'avaient rien d'excessif : eependant beaucoup de députés cisalpins , dans le conseil des anciens , mal disposés pour le régime républicain et pour la France, prétendirent que ce traité était troponéreux, que l'on ahusait de la dépendance dans laquelle le nouvel état était placé, et ils rejetèrent ee traité. Il y avait là une malveillance évidente. Bonaparte, obligé de choisir lui-même les individus composant les conseils et le gouvernement, n'avait pu s'assurer de la nature de tous ses choix, et il devenait nécessaire de les modifier. Les conseils actuels, nommés militairement par Bonaparte , furent modifiés militairement par Berthier. Celui-ci éloigna quelques-uns des membres les plus obstinés, et fit présenter le traité, qui fut aussitôt aecepté, Il était fleheux que la France fût encore obligée de laisser

voir sa main, car l'Autriebe prétendit sur-lechamp que, malgré toutes les promesses faites à Campo-Formio, la Cissipine n'était pas une république indépendante, et qu'elle était évidemment une province française. Elle fit des difficultés pour l'admission du ministre Marescalchi, accrédité auprès d'elle par la Cisalpine.

Le territoire formé par la France et les nouvelles républiques s'engrenait avec l'Europe, encore féodale, de la manière la plus dangereuse pour la paix des deux systèmes. La Suisse, toute féodale encore quoique républicaine, était englobée entre la France, la Savoie, devenue province française, et la Cisalpine. Le Piémont, avec letuel la France avait contracté une alliance, était enveloppé par la France, la Savoie, la Cisalpine et la Ligurie, La Cisalpine et la Ligurie enveloppaient le Parmesan et la Toscane, et pouvaient communiquer leur fièvre à Rome et à Naples. Le directoire avait recommandé à ses agents la plus grande réserve, et leur avait défendu de donner aucune espérance aux démocrates : Gingueué en Piémont , Cacault en Toscane , Joseph Bonaparte à Rome , Trouvé à Naples, avaient ordre précis de témoigner les dispositions les plus amicales aux princes auprès desquels ils résidaient. Ils devaient assurer que les intentions du directoire n'étaient pullement de propager les principes révolutionnaires ; qu'il se contenterait de maintenir le système républicain là où il était établi, mais qu'il ne ferait rien pour l'étendre chez les puissances qui se conduiraieut loyalement avec la France. Les intentions du directoire étaient sineères et sages. Il souhaitait sans doute les progrès de la révolution; mais il ne devait pas les propager plus longtemps par les armrs. Il fallait, si la révolution éclatait dans de nouveaux états, qu'on ne pût reprocher à la France une participation active. D'ailleurs, l'Italie était remplie de princes , parents ou alliés des grandes puissances, auxquels on ne pouvait nuire sans s'exposer à de hautes hostilités. L'Autriche ne manquerait pas d'intervenir pour la Toscane, pour Naples et peut-être pour le Piemont ; l'Espagne interviendrait certainement pour le prince de Parme. Il fallait donc s'attacher, si de nouveaux événements venaient à éclater, à n'en pas avoir la

responsabilité.
Telles étaient les instructions du directoire; mais
on ne gouverne pas les passions, et surtout celle
de la liberté. La France pouvait-elle empècher que
tes démocrates français, liguriens et cisalpins, ne
correspondissent avec les democrates périonnisis,
tocans, romaiss, narpolitains, en le leur sonffasserni

le fen de leurs opinions, de leurs enconragements et de leurs espérances? Ils leur dissiente que la politique empéchait le gouvernement français d'intervenir ostensiblement dans les révolutions qui se préparaient partont, mais qu'il les protégerait une fois faites; qu'il fallait avoir le courage rait une fois faites; qu'il fallait avoir le courage les sessayer, et que sur-le-champ arriversient des secours.

L'agitation régnait dans tous les états italiens. On y multipliait les arrestations, et nos ministres accrédités se bornaient à réclamer quelquefois les individns injustement poursuivis. En Piémont, les arrestations étaient nombreuses; mais l'intercession de la France était souvent écoutée. En Toscane, il régnait assez de modération, A Naples, il y avait une classe d'hommes qui partageait les opinions nouvelles; mais une conr aussi méchante qu'insensée luttait contre ces opinions par les fers et les suppliees. Notre ambassadeur Trouvé était sbrenyé d'humiliations. Il était séquestré comme un pestiféré. Défense était faite aux Napolitains de le voir. Il avait eu de la peine à se procurer nn médecin. On jetait dans les cachots ceux qui étaient accisés d'avoir eu des communications avec la légation française, on qui portaient les cheveux coupés et sans poudre. Les lettres de l'ambassadenr étaient saisies, décachetées, et gardées par la nolice napolitaine pendant dix à douze jours. Des Français avaient été assassinés, Même quand Bonaparte était en Italie, il avait en de la peine à contenir les fureurs de la cour de Naplea, et maintetenant qu'il n'y était plus, on juge de quoi elle devait être eapable. Le gouvernement français avait assez de forces pour la punir cruellement de ses fautes; mais pour ne pas troubler la paix générale, il avait recommandé à son ministre Trouvé de garder la plus grande mesure, de s'en tenir à des représentations, et de tâcher de la ramener à la

raison. Le gouvernementet le plus près de sa ruine deit le gouvernement papal. Ces l'était pas faste de cital le gouvernement papal. Ces l'était pas faste de proposition de la propriet était abindoment sur sont ma pape donn l'appell était abindoment sontenit que par l'appell était abindoment sontenit un était chacient de l'oute partic. Dijs, par les suggestions des Gasipins, la Marche d'Ancoine s'estait révolée, et vétait consistée en république accorditaire. De là , les démocrates sonfitients d'autre par les des les des les des les des latient pas un grant nombre de particle yout étairet nases secondés per le mécontentement patait par les sons de la consiste de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine étairet nases secondés per le mécontentement particle de sons de la contraine de de la contraine de de la contraine de la contraine de de la contraine de la contraine de de la contraine

imposant aux yeux du peuple, depuis que les contributions imposées à Tolentino l'avaient obligé de donner jusqu'aux membles précieux et aux pierreries du Saint-Siége. Les taxes nouvelles, la eréstion d'un papier-monnaie qui perdait plus des deux tiers de sa valeur, l'aliénation du cinquième des biens du clergé, avaient mécontenté toutes les classes. lusqu'aux ecelésiastiques eux-mêmes. Les grands de Rome, qui avaient reçu quelques-unes des lumières répandues en Europe pendant le dix-huitième siècle, murmuraient assez bautement contre un gouvernement faible, inepte, et disaient qu'il était temps que le gouvernement temporel des états romains passât, de célibataires ignorants, incapables, étrangers à la eonnaissance des choses bumaines, aux véritables citoyens verses dans la pratique et l'habitude du monde. Ainsi les dispositions du peuple romain étaient peu favorables au pape. Cependant les démocrates étaient peu nombreux ; ils inspiraient des préventions sous le rapport de la religion, dont on les croysit ennemis. Les artistes français qui étaient à Rome les excitaient beaucoup ; mais Joseph Bonsparte tâchait de les contenir, en leur disant qu'ils n'avaient pas assez de force pour tenter un mouvement décisif, qu'ils se perdraient et compromettraient inutilement la France; que, du reste, elle ne les soutiendrait pas, et les laisserait exposés aux suites de leur imprudence.

Le 6 nivôse (26 décembre 1797), ils vinrent l'avertir qu'il y aurait un mouvement. Il les congédia , en les engageant à rester tranquilles , mais ils n'en crurent pas le ministre français. Le système de tous les entrepreneurs de révolutions était qu'il fallait oser et engager la France maigré elle. En effet, ils se réunirent le 8 nivôse (28 décembre), pour tenter un mouvement. Dispersés par les dragons du pape, ils se réfugièrent dans ls juridiction de l'ambassadeur français, et sous les arcades du palais Corsini qu'il habitait. Joseph accourut avec quelques militaires français, et le général Duphot, jeune officier très-distingué de l'armée d'Italie. Il voulsit s'interposer entre les troupes papsies et les insurgés, pour évîter un massacre. Mais les troupes papales, sans respect pour l'ambassadeur, firent feu, et tuèrent à ses côtés l'infortuné Duphot. Ce jeune bomme allait épouser une belle-sœur de Josepb. Sa mort produisit une commotion extraordinaire. Plusieurs ambassadeurs étrangers coururent chez Joseph, particulièrement le ministre d'Espagne, d'Azara. Le gouvernement romain, seul, demeura quatorze heures sans envoyer chez le ministre de France, quoique celui-ci n'eût cesse de

lui écrire pendant la Journée. Joseph , Indigné, demanda sur-le-champ ses passeports; on les lui donna, et il partit aussitôt pour la Toscane.

Get économi produisit une vive senazion. Il situi viable que le gouvernement romain aurait pu prévenir cetta scène, car elle était prévue à Rome dess journé afrance, maisqu'il avait voulle la laiser éclater, pour infliger aux démorates une cornitions évère, et que, dans le tumulet, il d'avait pas au premire ses precusitions de manière à prévenir une situation du droit des gens, et un attent contre la légation tronçaie. Assaidst, une grande indique to patriote italien, centre le pourrement tronais. L'armée d'Italie demandait à grands eris à marcher une Rome.

Le directoire était fort embarrasse : Il voyait dans le appe le cher sprittuel du part (menni de la révolution. Détruire le pontife de cette virille et ryannique religion derétienne le traisi fort, malgre le langer de blesser les puissances et de provoquer leur interrention. Cependant, quels que fuscent les inconvénients d'une détermination hos-provoquer leur intervention aires l'emporterent ici, les passions révolutionnaires l'emporterent ici, les passions révolutionnaires l'emporterent ici, commandair en tutte, de marcher un foner. Her pediat que le page victora it le provoquerent i rabillé d'aucune cour, sa chait en eprovoquerait aueune intervention puissante.

La joie fut grande chez tous les républicains et les partisans de la philosophie. Berthier arriva le 22 pluviôse (10 février 1798) en vue de l'ancienne capitale du monde, que les armées républicaines n'avaient pas encore visitée. Nos soldats s'arrêtérent un instant pour contempler la vicille et magnifique cité, Le ministre d'Azara , le médiateur ordinaire de toutes les puissances italiennes auprès de la France, accourut au quartier-général pour négocier une convention. Le château Saint-Ange fut livré aux Français, à la condition, naturelle entre peuples civilisés, de respecter le culte, les établissements publics, les personnes et les proprictés. Le pape fut laissé au Vatiean, et Berthier, introduit par la porte du Peuple, fut conduit au Capitole, comme les anciens triomphateurs romains. Les démocrates, au comble ile leurs vœux, se réunirent au Campo-Vaccino, où se voient les vestiges de l'ancien Forum, et, entourés d'un peuple insensé, prêt à applaudir à tous les événements nouveaux, proclamerent la république romaine. Un notaire rédigea un acte par lequel le peuple, qui s'intitulait peuple romain, déclarait rentrer dans sa

souveraineté, et se constituer en république. Le pape avait été histe et un visiton, On alla lui demander l'abblication de sa souveraineté temporelle, ear on n'entendait pas sendre de son autorités spirituelle. Il répondit, du reste avec dignitéqu'il ne purait se déponiller d'une propriété qui n'était point à lui, mais à la succession des apotres, et qui n'était qu'en dépot dans ses maina. Cette théologie toucha peu nos générau républiciens. Le pape, traité avec les égardes dus à son dege, fut extrait du Vatienn pendant la nuit, et conduit en Tocane, oil îl reput aile dans un eouvent. Le peuple de Rome parui peu repretier ce couverain, qui avait rependant regel plus de ringt

années. Malheureusement, des excès, non contre les personnes, mais contre les propriétés, souillèrent l'entrée des Français dans l'ancienne espitale du monde. Il n'y avait plus à la tête de l'armée ce chef sévère et inflexible, qui, moins par vertu que par horreur du désordre, avait poursuivi si sévèrement les pillards. Bonaparte scul aurait pu imposer un frein à l'avidité dans une contrée aussi riche. Berthier venait de partir pour Paris; Masséna lui avait succédé. Ce héros, auquel la France devra une éternelle reconnaissance pour l'avoir sauvée à Zurich d'une ruine inévitable, fut accusé d'avoir donné le premier exemple. Il fut bientôt imité. On se mit à dépouiller les palais, les couvents, les riches collections. Des juifs, à la suite de l'armée, achetaient à vil prix les magnifiques objets que leur livraient les déprédateurs. Le gaspillage fut révoltant. Il fant le dire : ee n'étaient pas les officiers subsiternes ni les soldats qui se livraient à ces désordres, c'étaient les officiers supérieurs. Tous les objets qu'on enlevait, et sur lesquels on avait les droits de la conquête, auraient dû être déposés dans une caisse et vendus au profit de l'armée, qui n'avait pas recu de solde depuis einq mois. Elle sortait de la Cisalpine, où le défaut d'organisation financière avait empêché d'acquitter le subside convenu par notre traité. Les soldats et les officiers subalternes étaient dans le plus horrible dénûment ; ils étaient indignés de voir leurs chefs se gorger de dépouilles, et compromettre la gloire du nom français, sans aueun profit pour l'armée. Il y eut une révolte contre Masséna : les officiers se réunirent dans une église, et déclarèrent qu'ils ne voulaient plus servir sons lui. Une partie du peuple, qui était mal disposée pour les Français, se préparait à saisir le moment de cette mésintelli-

gence pour tenter un mouvement. Masséna fit

sortir l'armée de Rome, en laissant une garnison dans le château Saint-Ange. Le danger fit cesser la sédition; mais les officiers persistèrent à demeurer réunis, et à demander la poursuite des pillards et le rappel de Masséna.

Il s'agissait de motiver auprès des puissances la nouvelle révolution. L'Espagne, dont on aurait pu redouter la piété, mais qui était sous l'influence française, ne dit cependant rien. Mais l'intérêt est plus intraitable que le zèle religieux. Aussi les deux cours les plus mécontentes furent celles de Vienne et de Naples. Celle de Vienne voyait avec peine s'étendre l'influence française en Italie. Pour ne pas ajouter à ses griefs, on ne voulut point confondre la république nouvelle avec la Cisalpine; elle fut constituée à part. Les réunir toutes deux aurait trop réveillé l'idée de l'unité italienne, et fait eroire au projet de démocratiser toute l'Italie. Onoique l'empereur n'eût point de ministre à Paris, on lui envoya Bernadotte pour lul donner des explications et résider à Vienne. Quant à la eour de Naples, sa fureur était extrême de voir la révolution à ses portes. Elle n'exigeait rien moins que deux ou trois des provinces romaines pour s'apaiser. Elle voulait surtout le duché de Bénévent et le territoire de Ponte-Corvo, qui était tout à fait à sa convenance. On lui envoya Garat pour s'entendre avec elle : on destina Trouvé à la Cisalpine.

La révolution fisiait donc des progrès inéviables, et beaucomp plus rapides que ne l'aurait voulu le directoire. Nous avons déjà nommé un pays où elle menagéti de s'introduire, écet la Suisse. Ils semble que la Suisse, cette antique patrie de la liberté, es meurus simples et patrolles, n'avait rien à recevoir de la France, et seule n'avait pas de révolution à subir expendant, de ce que les treix entons tésient gouvernés suce des formes républicaires, il m'en resultait pas que l'équife régnât dans les rapports de ces petites républiques entre elles, et suriout dans leurs rapports avec leurs sujets. La féodalité, qui n'est que la hiérarchie militaire, existait entre ces républiques, et il y avait des peuples dépendants d'autres peuples. comme un vassal de son suzerain, et gémissant sous un joug de fer. L'Argovie, le canton de Vand, dépendaient de l'aristocratie de Berne; le Bas-Valais du Haut-Valais; les bailliages italiens, c'està-dire les vallées pendantes du côté de l'Italie, de divers cantons. Il y avait en outre une foule de communes dépendantes de certaines villes. Le eanton de Saint-Gall était gouverné féodalement par un couvent. Presque tous les pays sujets ne l'étaient devenus qu'à des conditions contenues dans des chartes mises en oubli, et qu'il était défendu de remettre en lumière. Les campagnes relevaient presque partout des villes, et étaient soumises aux plus révoltants monopoles; nulle part la tyrannie des corps de méticrs n'était aussi grande. Dans tous les gouvernements, l'aristocratic s'était lentement emparée de l'universalité des pouvoirs. A Berne, le premier de ces petits états, quelques familles s'étaient emparées de l'autorité et en avaient à jamais exelu toutes les autres; elles avaient leur livre d'or, on étaient inscrites tontes les familles gouvernantes. Souvent les mœurs adoueissent les lois, mais il n'en était rien ici. Ces aristocraties se vengeaient avec la vivacité d'humeur propre aux petits états. Berne , Zurich , Genève , avaient déployé souvent, et très-récemment, l'appareil des supplices. Dans toute l'Europe il y avait des Suisses bannis forcément de leur pays, ou qui s'étaient soustraits par l'exil aux vengeances aristocratiques. Du reste, mal unis, mal attachés les uns aux autres, les treize cantons n'avaient plus aucune force; ils étaient rédnits à l'impuissance de défendre leur liberté. Par ce penchant de manyaix frère, si commun dans les états fédéralifs, presque tous avaient recours dans leurs démèles aux puissances voisines, et avaient des traités particuliers. les uns avec l'Autriche, les autres avec le Piémont. les autres avec la France. La Suisse n'était donc plus qu'un beau souvenir et un admirable sol : politiquement, elle ne présentait qu'une chaîne de petites et humiliantes tyrannies.

On conçoit dès lors quel effet avait dù produire dans son sein l'exemple de la révolution française, On s'était agité à Zurieh, à Bélle, à Genère. Dans cette dernière ville surtout, les troubles avaient été sanglants. Dans toute la partie française, ret partieulièrement le pays de Vaud, les idées révolutionnairrs avaient fait de grands progrès. De leur côté, les aristocrates suisses n'avaient rien oublié pour desservir la France, et s'étaient étudiés à lui déplaire autant qu'ils le pouvaient sans provoquer sa toute-puissance. Messieurs de Berne avaient acqueilli les émigrés et lour avaient rendu le plus de services possible. C'est en Suisse que s'étaient machinées toutes les trames ourdies contre la république. On se souvient que c'est de Bâle que l'agent anglais Wickam conduisait tous les fils de la contre-révolution. Le directoire devait donc être fort mécontent. Il avait un moven de se venger de la Suisse, fort aisé. Lrs Vaudois, persécutés par messieurs de Berne, invoquaient l'intervention de la France, Lorsque le duc de Savoie les avait cédés à Berne, la France s'était rendue garante de leurs droits, par un traité à la date de 1565; ce traité avait été plusieurs fois invoqué et exécuté par la France. Il n'y avait donc rien d'étrange dans l'intervention du directoire, aujourd'hui réclamée par les Vaudois, D'ailleurs, plusieurs de ees petits peuples dépendants avaient des protecteurs étrangers.

On a vu avec quel enthousiasme les Vaudois avaient recu le libérateur de la Valteline, quand il passa de Milan à Rastadt, en traversant la Suisse. Les Vaudois, pleins d'espérance, avaient envoyé des députés à Paris, et insistaient vivement pour obtenir la protection française. Leur compatriote. le brave et malheureux La Harpe, était mort pour nous en Italie . à la tête de l'une de nos divisions : ils étaient borriblement tyrannisés, et, à défaut même de toute raison politique, la simple humanité suffisait pour engager la France à intervenir. Il n'eut pas été concevable qu'avec ses nouveaux principes, la France se refusât à l'exécution de traités conservateurs de la liberté d'un peuple voisin, exécutés même par l'ancienne monarchie. La politique seule aurait pu l'en empêcher, car c'était donner une nouvelle alarme à l'Europe, surtout à l'instant même où le trône pontifical s'écroulait à Bome. Mais la France, qui ménageait l'Allemagne, le Piémont, Parme, la Toscane, Naples, ne croyait pas devoir les mêmes ménagements à la Suisse, et tenait surtout beaucoup à établir un gouvernement analogue au sien dans un pays qui passait pour la clef militaire de toute l'Europe. lei, comme à l'égard de Rome, le directoire fut entrainé hors de sa politique expectante par un intérêt majeur. Replacer les Alpes dans des mains amies fut un motif aussi entralnant que celui de renverser la papauté.

En conséquence , le 8 nivose (28 décembre 1797),

il déclara qu'il prenait les Vaudois sons sa protection, et que les membres des gouvernements de Berne et de Fribourg répondraient de la sûreté de leurs propriétés et de leurs personnes. Sur-le-champ le général Ménard, à la tête de l'aneienne division Masséna, repassa les Alpes et vint camper à Caronge, en vue du lac de Genève. Le général Sehawembourg remonta le Rhin avec une division de l'armée d'Allemagne, et vint se placer dans l'Erguel, aux environs de Bâle. A ce signal, la joie éclata dans le pays de Vaud, dans l'évêché de Bâle. dans les campagnes de Zurich. Les Vaudois demandèrent aussitôt leurs anciens états. Berne répondit qu'on recevrait des pétitions individuelles, mais qu'il n'y aurait pas de réunions d'état, et exigea le renouvellement du serment de fidélité. Ce fut le signal de l'insurrection pour les Vaudois. Les baillifs , dont la tyrannie était odieuse , furent chassés, du reste sans mauvais traitements; des arbres de liberté furent arborés partout, et en quelques jours le pays de Vaud se constitua en république Lémanique. Le directoire la reconnut. et autorisa le général Ménard à l'oceuper, en signifiant au canton de Berne que son indépendance était garantie par la France. Pendant ce temps, une révolution se faisait à Bâle. Le tribun Oebs, homme d'esprit, très-prononcé pour la révolution, et en grande liaison avec le gouvernement français. en était le moteur principal. Les campagnards avaient été admis avec les bourgeois à composer une espèce de convention nationale pour rédiger une constitution. Ochs en fut l'auteur : elle était à pen près semblable à celle de France, qui servit alors de modèle à toute l'Europe républicaine. Elle fut traduite dans les trois langues, française, allemande et italienne, et rénandue dans tous les cantons pour exciter leur zèle. Mengand, qui était l'agent français auprès des eantons, et qui résidait à Bâle, contribuait à donner l'impulsion, A Zurich , les campagnes étaient révoltées , et demandaient à rentrer dans leurs droits.

Persona te ctemps., les messieurs de Brene aviacut réuni une armée chi en conquer un détie générale à Arus, pour avier à l'êtat de la Sinise, et pour demandré à chaque cantois le contingen fédéral. Ils faissient répandre cher leurs sujéta allemands que la partic française de la Sinise voisité se détacher de la confédération et se réunir à la France; que consistent la détruir, la firmit ains discendre des monlagnes de l'Oberland un peuple simple, signonal, fansique, persuade q'un vousilat stetuer à son anciene culte. Ils rémirent à peu près vingit, mille hommes, partagée en trois corpe, qui furent placés à Fribourg, Worst, Bitter et Seleure, agraduit la ligue de l'Ant, et closterrat les Français. Pendante temps, e'est-b-ilire en plavièse (Férrier), taléte rémire à Arcu diste medurarsée, et as savail quel porti prendre. Su présence s'empleha pas tendentes de la listerié, et des décheres d'intendis, pour les des la listerie, et de se deliver de destre d'intendis planter l'arberte de la listerié, et des décheres d'intendis, l'averte de la listerie, et des collèges des destre d'intendis de la listerie, et de sont les destre d'intendis de l'arter de la listerie, et y commircia quelque desordres. L'agrat. Mengual déchas que le peuple d'Arm et dist pous à proviction français.

On était ainsi en présence, sans être encore en guerre ouverte. La France, appelée par le peuple dont elle était garante, le couvrait de ses troupes, et menaçait d'employer la force, si on commettait contre lui la moindre violence. De son eôté, l'aristocratie bernoise réclamait ses droits de souveraineté, et déclarait qu'elle voulait vivre en paix avec la France, mais rentrer dans ses possessions. Malbeurensement pour elle, tous les vieux gouvernements tombaient à l'entour, ou volontairement ou violemment. Bâle affranchissait, pour sa part, les bailliages italiens ; le llaut-Valais affranchissait le Bas-Valais, Fribourg, Solenre, Saint-Gall, étaient en révolution. L'aristocratie bernoise, se voyant pressée de toutes parts, se résigna à quelques concessions, et admit, en partage des attributions réservées aux seules familles gouvernantes, cinquante Individus pris dans les campagnes; mais elle ajourna toute modification de constitution à une année. Ce n'était là qu'une vaine concession qui ne pouvait rien réparer. Un parlementaire français avait été envoyé aux troupes bernoises placées sur la frontière du pays de Vaud, pour leur signifier qu'on allait les attaquer si elles avançairnt. Ce parlementaire fut assailli, et deux cavaliers de son escorte furent assassinés. Cet événement décida de la guerre. Brune, chargé du commandement, eut quelques conférences à Payerne, mais elles furent inutiles, et le 12 ventôse (2 mars) les troupes françaises s'ébranlèrent. Le général Schawembourg, avec la division venue du Rhin, et placée dans le territoire de Băle, s'empara de Soleure et du cours dr l'Aar. Brune, avre la division venue d'Italie, s'empara de Fribourg. Le général d'Erlach, qui commandait les troupes bernoises, se retira dans les positions de Fraubrunnen, Guminen, Laupen et Neueneck. Ces positions couvrent Berne dans tous les sens, soit que l'ennemi débouche de Soleure ou de Fribourg. Ce mouvement de retraite

produisit parmi les troupes bernoises l'effet ordinaire ehez les bandes fanatiques et indisciplinées. Elles se dirent trabies, et massacrèrent leurs offieiers. Une partie se débanda. Cependant il resta auprès d'Erlach quelques-uns de ces bataillons. distingués dans toutes les armées de l'Europe par leur discipline et leur bravoure, et un certain nombre de paysans déterminés. Le 15 ventôse (5 mars), Brune, qui était sur la route de Fribourg, et Schawembourg sur celle de Soleure, attaquèrent simultanément les positions de l'armée suisse. Le général Pigeon, qui formait l'avant-garde de Brune. aborda la position de Neueneck. Les Suisses firent une résistance hérotque, et favorisés par l'avantage du terrain, barrèrent le chemin à nos viellles bandes d'Italie. Mais au même instant Schawembourg , parti de Soleure , enleva à d'Erlach la position de Franbrunnen, et la ville de Berne se trouva découverte par un côté. La retraite des Suisses se trouva forece, et ils se replièrent en désordre sur Berne. Les Français trouvèrent en avant de la ville une multitude de montagnards fanatiques et désespérés. Des femmes, des vieillards, venaient se pré cipiter sur leurs batonnettes. Il fallut immoler à regret ees malheureux qui venalent chereher une mort inutile. On entra dans Berne. Le peuple des montagnes suisses soutenait son antique réputation de bravoure; mais il se montrait aussi féroce et aussi aveugle que la multitude espagnole. Il massacra de nouveau ses officiers, et assassina l'infortuné d'Erlach. Le célèbre avoyer de Berue, Steiger, le chef de l'aristocratie bernoise, échappa avec peine à la fureur des fanatiques, et se sauva à travers les montagnes de l'Oberland , dans les petits cantons, et des petits cantons en Bavière.

La prise de Berne décida la soumission de tous les grands cautons suisses. Brune, appelé, comme l'avaient été si souvent nos généraux, à être fondateur d'une république, songeait à composer de la partie française de la Suisse, du lac de Genève, du pays de Vaud, d'une partie du eanton de Berne, du Valais, une republique qu'on appellerait Rhodanique. Mais les patriotes suisses n'avaient soubaité la révolution dans leur patrie que dans l'esperance d'obtenir deux grands avantages : l'abolition de toutes les dépendances de peuple à peuple, et l'unité helvétique, ils voulaient voir disparaître toutes les tyrannies intérieures, et se former une force commune, par l'établissement d'un gouvernement central. Ils obtinrent qu'une scule république fût composée de toutes les parties de la Suisse. Une réunion fut convoquée à Arau, pour y proposer

la constitution imaginée à Bille. Le directoire curvos l'ex-courrisonel Lerraltre pour concilier les vues des Suisses, et s'entendre avec ext sur l'exhibisment d'une constitution qui les staffel. Des restes de rétistance se préparaient hans les experiences de l'appendient de la les les des les des l'appendients de la legion de l'Agg. Les poléres et les artificerates la tura publication de l'appendient de ces molleureux montagnards qu'on ventail de porte attrice à leur inde-pendance. On répandait, entre autres bruits abuncate, que la Parace, synal besond de solubai pour combattre les Inglais, vouloit comportre des robates de l'appendient de la reginnel les des productions de la consolie des paracelles que la formale l'estergance.

Les Français, en entrant à Berne, s'emparerent des caisses du gouvernement, ce qui est la conséquence ordinaire et la moins contestée du droit de guerre. Toutes les propriétés publiques du gouvernement vaincu appartiennent au gouvernement vainqueur. Dans tous ees petits états, économes et avares, il y avait d'anciennes épargnes. Berne avait un petit trésor, qui a fourni à tous les ennemis de la France un ample sujet de ralomnies. On l'a porté à trente millions, il était de huit. On a dit que la France n'avait fait la guerre que pour s'en emparer. et pour le consacrer à l'expédition d'Égypte ; comme si elle avait dû supposer que les autorités de Berne auraient eu la maladresse de ne pas le sonstraire; comme s'il était possible qu'elle fit une guerre et bravat les conséquences d'une pareille invasion, pour gagner huit millions. Ces absurdités ne soutiennent pas le moindre examen \*. On frappa une contribution pour fournir à la solde et à l'entretien des troupes, sur les membres des anciennes aristocraties de Berne, Fribourg, Soleure et Zurich.

On touchait à la find er Thirre de 1796 (an VI); cinq mois étisain à princ coultés d'oppuis le tritis de Campo-Formio, et dejà is situation de l'Europe de Campo-Formio, et dejà is situation de l'Europe de Campo-Formio, et dejà is situation de l'Europe republiques dejà fondes par la França. Il filiati derentis tous les jours plus certainsant; aux trois de republiques dei fondes par la França. Il filiati de république homotes prinches par la França de république homotes prinches parties les nons de république homotes prinches parties l'autoris prinches des la filiation de l'autoris de la filiation de l'autoris des la filiation de la filiation de l'autoris des la filiation de la filiation de l'autoris de la filiation de l'autoris della filiation de

ainsi entrainé insensiblement. Il n'y a rien de plus ambitieux qu'un système : il conquiert presque tout seul, et souvent même malgré ses auteurs.

Tandiaqu'il asulà à occuper des soins extérieurs, el nérecture avai suns à simpulére es dections. Depais le 18 fractislor, il n'était resté dans les concisis queles dépuise que l'était resté dans les concisis queles dépuis que le directiore y avait volontairement lissés, et sur lesquels il poursit compler. Cétaiten tous ceux qui avaient ou voulu, ou souffert le coup d'état. Six mois de calme asser grand entre le pouvoir écutier (le 16 consaits s'étaitent écoules, et le directior les avail emplores, comme ou l'a va, en especiations, en projeta maritimes, en création de nouveaux états, Quodqu'il comme ou l'ava, en especiations, en projeta maritime, en création de nouveaux états, Quodqu'il que l'union fait parfaite deux pouvers ou spouée dans leur rôle ne peuvent pas étre dans un accord partit, pendant un assis font (mos).

Une nouvelle opposition se formait, composée non plus de royalistes, mais de pstriotes. On a pu remarquer déjà qu'après qu'un parti avait été vaincu , le gouvernement s'était vu obligé d'entrer en lutte avec celui qui l'avsit aidé à vaincre, parce que ce dernier devenait trop exigeant, et commencait à se révolter à son tour. Depuis le 9 thermidor. époque où les factions, devrnues égales en force. avaient commencé à avoir l'alternative des défaites et des victoires, les patriotes avaient réagi en germinal et prairial, et, immédiatement après eux, les rovalistes en vendémiaire. Depuis vendémiaire et l'institution du directoire, les patriotes avaient eu leur tour, et s'étaient montrés les plus audacieux jusqu'à l'échauffourée du camp de Grenelle. A partir de ce jour, les royalistes avaient repris le dessus, l'avaient perdu au 18 fructidor, et c'était maintenant aux patriotes à lever la tête. On avait imaginé, pour caractériser cette marche des choses, un mot qu'on a vu reparaître depuis, celui de bascule. On nommait système de bascule cette politique consistant à relever alternativement chaque parti. On reprochait au directoire de l'employer, et d'être ainsi tour à tour l'esclave de la faction dont il s'était aidé. Ce reproche était injuste; car, à moins d'arriver à la tête des affaires avec une énée victorieuse, aucun convernement ne peut immoler tous les partis à la fois, et gouverner sans eux et malgré eux. A chaque changement de système, on est obligé de faire des changements d'administration, d'y appeler naturellement ceux qui ont montré des opinions conformes au système qui a trioniphé. Tous les membres du parti vainqueur, remplis d'espérances, se présentent en foule,

On les trouve répétées par madame de Start et une foule d'écrivains.

viennent sassillir le gouvremenent, et nont dispossis à l'attaquer d'un le rit pas ce qu'ille deirent. Tous les patriotes écisient déclout, se frisant appuyer par les députés qui avaient vet de ser de directoire coup d'usigneres, mais svait été forcé d'en astifier quelque-sues. Il avait nomme écomissires dans les départements (préfets), beaucoup de patriotes. En fout d'autres se préparaisal profiler des étections pour parvenir au corps-légabilit. Les courries s'écomment nommes étaitent un vérhable

avantage pour eux. Outre la nouvelle opposition , formée de tous les patriotes qui voulaient abuser du 18 fructidor, il y en avait une autre, c'était celle qui s'était intitulée constitutionnelle. Elle reparaissait de nouveau; elle prétendait ne pencher ni vers les royalistes, ni vers les patriotes; elle affeetait l'indépendance, la modération, l'attachement à la loi écrite; elle était composée des hommes qui, sans être entraînés dans aucun parti , avaient des mécontentements personnels. Les uns n'avaient pas pu obtenir une ambassade, un grade, un marché de fournitures pour un pareut; les autres avaient manqué la place vacante au directoire de quelques voix. Rien n'est plus commun que ce genre de mécontentement sous un convernement nouveau. établi depuis peu, composé d'hommes qui étaient la veille dans les rangs des simples citovens. On dit que l'hérédité est un frein à l'ambition, et on a raison, si on la restreint à certaines fonctions. Rien n'est comparable à l'exigence qu'on déploie à l'égard d'hommes qui étaient la veille vos égaux. On a contribué à les nommer, ou bien ou ne les sent au-dessus de soi que par le hasard de quelques voix; il semble donc qu'on a le droit de leur tout demander et d'en tout obtenir. Le directoire, sans le vouloir, avait fait une foule de mécontents parmi les députés qui étaient autrefois qualifiés de directoriaux, et que leurs services en fructidor avaient rendus extrêmement difficiles à satisfaire. L'un des frères de Bonaparte, Lucien, nommé par la Corse aux cinq-cents, s'était rangé dans cette opposition constitutionnelle, non qu'il eût aucun sujet de mécontentement personnel, mais il imitait son frère et prenait le rôle de censeur du gouvernement. C'était l'attitude qui convenait à une famille qui voulait se faire sa place à part. Lucien était spirituel , doué d'un assez remarquable talent de tribune. Il y produisait de l'effet, tout entouré surtout qu'il était par la gloire de son frère. Joseph s'était rendu à Paris depuis sa sortie de Rome; il

y tenait un grand état de maison, recerait beaucoup de généraux, de députés et d'hommes marquants. Les deux frères, Joseph et Lucien, pouvaient ainsi faire beaucoup de choose, que les convenances et sa grande réserve interdisaient au général.

Cependant, si on voyait ainsi se nuaneer une opinion qui avait été presque unanine depuis sit mois, on a apercerait encore aucune diférence tranchée. La mesure, les égards, régnaient dans les conscils, et une immense majorité approuvait toutes les propositions du directoire.

Tout annonçait que les élections de l'an VI seraient faites dans le sens des patriotes. Ils dominaient en France et dans toutes les nouvelles républiques. Le directoire était décidé à employer tous les moyens légaux pour n'être pas débordé par eux. Ses commissaires faisaient des circulaires modérées, qui renfermaient des exhortations, mais point de menaces. Il n'avait du reste à sa disposition aucune des influences ni des infâmes escroqueries imaginées de nos jours pour diriger les élections au gré du pouvoir. Dans les élections de l'an V. quelques assemblées s'étaient partagées, et pour éviter la violence, une partie des électeurs étaient allés voter à part. Cet exemple fut proposé dans les assemblées électorales de cette année; presque partout les scissions eurent lieu; presque partout les électeurs en minorité prirent le prétexte d'une infraction à la loi, ou d'une violence exercée à leur égard, pour se réunir à part, et faire leur choix particulier. Il est vrai de dire que, dans beaucoup de départements, les patriotes se comporterent avec leur turbulence accoutumée, et légitimèrent la retraite de leurs adversaires. Dans quelques assemblées, ce furent les patriotes qui se trouvèrent en minorité et qui firent scission; mais presque partout ils étaient en majorité , parce que la masse de la population qui leur était opposée, et qui était accourue aux deux précédentes élections de l'an V ct de l'an IV, intimidée maintenant par le 18 fructidor, s'était pour ainsi dire détachée des affaires, . et n'osait plus y prendre part. A Paris, l'agitation fut très-vive; il y eut deux assemblées, l'une à l'Oratoire, toute composée des patriotes, et renfermant six cents électeurs au moins ; l'autre à l'Institut, composée des républicains modérés, et forte à peine de deux cent vingt-buit électeurs. Celle-ci

fit d'excellents choix.

Engénéral, les élections avaient été doubles. Déjà
les mécontents, les amateurs du nouveau, les gens
qui, par toutes sortes de motifs, voulaient modifier

l'ordre de choses existant, dissicut: ç a ne peut plus alter : apries avoir fait un 18 fruccidor contre les royalistes, on est exposé à en faire encore un contre les patriotes. Dejà ils répandaient qu'on allait changer la constitution; on en fit même la proposition au directoire, qui la reponssa fortament.

Différents partis étaient à prendre à l'égard des élections. En agissant d'après les principes rigourenx. les conseils devaient sanctionner les choix faits par les majorités; car autrement il en serait résulté que les minorités, en se détachant, auraient eu la faculté de prévaloir, et d'emporter les nominations. Les violences, les illégalités pouvaient être une raison d'annuler les choix faits par les majorités, mais non d'adopter les choix des minorités. Les patriotes des conseils insistaient fortement pour cet avis, parce que, leur parti avant été en plus grand nombre daos presque toutes les assemblées, ils auraient eu alors gain de cause, Mais la masse des deux conseils ne voulait pas leur faire gagner leur cause, et on proposa deux moyens : ou de choisir entre les nominations faites par les assemblées scissionnaires, ou de faire un nouveau 18 fructidor. Ce deruier moven était inadmissible; le premier était hien plus doux et bien plus naturel. Il fut adopté, Presque partout les élections des patriotes furent annulées, et celles de leurs adversaires confirmées. Les choix faits à Paris dans l'assemblée de l'Institut, quoiqu'elle ne renfermat que deux cent vinet-buit électeurs et que celle de l'Oratoire en renfermât six cents, furent approuvés. Néanmoins, le nouveau tiers, malgré ce système, apportait un véritable renfort dans les conseils au parti patriote. Ce parti fut très-irrité du moven adopté pour exclure les hommes de son choix, et en devint un peu plus vif contre le directoire.

Il fallai choisi un notressa directeur. Le surdeigas François-Sevefichiesa comme membre ostunt. Il fut rempisce par Treilhard, qui ciai un de nos pleigotestiarire à flastidi. Treilhard avait shoolument les opinions de Larriellière, Revoll et Merlin. Il appopratia souce changement à l'esprit du directoire. Cetait un homate homme, sace holinie aux affaires. Il y avait donc dans le pouvernament quatre rejudiciants sincères, votant aux les lumières à la problic. Treilhard fur renplacé à Rostaft par Jean Debry, ancien membre de la legislature et de la convention nationale.

Depuis que les partis, par l'institution de la con-

stitution de l'an III, étaient obligés de lutter dans l'espace étroit d'une constitution, les scènes de l'intérieur avaient moins d'éclat, Surtout depuis le 18 fructidor, la tribune avait beaucoup perdu de son importance. On avait les yeux fixes sur le dehors. La grande influence de la république en Europe, ses relations singulières et multipliées avec les puissances, son cortége de républiques, les révolutions qu'elle faisait partout, ses projets contre l'Angleterre, attiraient toute l'atteution, Comment la France s'y prendrait-elle pour attaquer sa rivale. et assener sur elle les coups terribles qu'elle avait déjà portés à l'Autriche? Telle était la question qu'on s'adressait. On était habitué à tant d'audace et de prodiges, que le trajet de la Manche n'avait rien d'étonnant. Amis ou ennemis de l'Angleterre la croyaient en grand péril. Elle-même se croyait très-menacée, et faisait d'extraordinaires efforta pour se defendre. Le monde entier avait les veux sur le detroit de Calais.

Bonaparte, qui pensait à l'Égypte comme il avait pense deux ans auparavant à l'Italie, comme il pensait à tout, c'est-à-dire avec une irresistible violence, avait proposé son projet au directoire, qui le discutait cu ce moment. Les grands genies qui ont regarde la carte du moude ont tous pensé à l'Égypte. On en peut citer trois : Albuquerque. Leibnitz, Bonaparte. Albuquerque avait senti que les Portugais, qui venaient d'ouvrir la route de l'Inde par le cap de Bonne-Esperance, pourraient être depouillés de ce grand commerce si on se servait du Nil et de la Mer Rouge, Aussi avait-il eu l'idée gigantesque de détourner le cours du Nil et de le jeter dans la Mer flouge, pour rendre à jamais la voie impraticable, et assurer éternellement aux Portugais le commerce de l'Inde. Vaines prévoyances du génie, qui veut éterniser toutes choses, dans un monde mobile et changeaut! Si le projet d'Albuquerque eut réussi, c'est pour les Hollandais, et plus tard pour les Anglais qu'il eut travaille. Sous Louis XIV, le grand Leibnitz, dont l'esprit embrassait toutes choses, adressa au monarque français un mémoire, qui est un des plus beaux monuments de raison et d'éloquence politiques, Louis voulait, pour quelques medailles, envahir la Hollaude. - Sire , lui dit Leibnitz, ce n'est pas chez eux que vous pour rez vaincre ces republicains; vous ne franchirez pas leurs digues, et vous rangerez toute l'Europe de leur côte. C'est en Egypte qu'il faut les frapper. Là , vous trouverez la veritable route du commerce de l'Inde; vous enlèverez ce commerce aux Hollandais, vous assurerez l'éteruelle domination de la France dans le Levant, vous réjouirez toute la chrétienté, vous remplirez le monde d'étonnement et d'admiration : l'Europe vous applaudirs, loin de se liguer contre vous.

Ce sont ces vastes pensées, négligées par Louis XIV, qui remplissaient la tête du jenne général républicain.

Tout récemment encore on venait de songer à l'Égypte. M. de Choiseul avait eu l'idée de l'occuper, lorsque toutes les colonies d'Amérique furent en péril. On y songea encore lorsque Joseph II et Catherine menaçaient l'empire ottoman. Récemment le consul français au Caire, M. Magallon, homme distingué et très au fait de l'état de l'Égypte et de l'Orient, avait adressé des mémoires au gouvernement, soit pour dénoncer les avanles que les Mameluka faisaient suhir au commerce français, soit pour faire sentir les avantages qu'on retirerait de la vengeance exercée contre eux. Bonaparte s'était entouré de tous ces documents, et avait formé son plan d'après leur contenu. L'Égypte était, selon lui, le véritable point intermédiaire entre l'Europe et l'Inde ; c'est là qu'il fallait s'établir pour ruiner l'Angleterre ; de là on devait dominer à jamais la Méditerranée, en faire, aujvant une de ses expressions, un lac français; assurer l'existence de l'empire ture, ou prendre la meilleure part de ses dépouilles. Une fois qu'on se serait établi en Égypte, on pouvait faire deux choses: ou créer uue marine dans la Mer Rouge et aller détruire les établissements dans la grande péninsule indienne, ou hien faire de l'Égypte une colonie et un entrepôt. Le commerce de l'Inde ne pouvait manquer de s'y transporter bientôt pour abandonner le cap de Bonne-Espérance. Toutes les caravanes de la Syrie, de l'Arabie, de l'Afrique, se croissient déià au Caire. Le commerce seul de ces contrées pouvait devenir immense. L'Égypte était la contrée la plus fertile de la terre. Outre la grande abondance des céréales, elle pouvait fournir tous les produits de l'Amérique, et la remplacer entièrement. Ainsi, soit qu'on fit de l'Égypte un point de départ pour aller attaquer les établissements des Anglais, soit qu'on en fit un simple entrepôt, on était assuré de ramener le grand commerce dans ses véritables voies, et de faire aboutir ces voies en France.

Cette entreprise audacieuse avait ensuite, aux yeux de Bonaparte, des avantages d'à-propos. D'après les lumineux rapports du consul Magallon, cétait le moment de partir pour l'Égypte. On pouvait, en activant les préparatifs et le trajet, arriver aux premiers jours de l'été. On devrait tronver alors la récolte achevée et recueillie, et des vents favorablea pour remonter le Nil. Bonsparte soutenait qu'avant l'hiver il était impossible de débarquer en Angleterre; que d'ailleura elle était trop avertie; que l'entreprise d'Égypte, au contraire, étant tout à fait imprévue, ne rencontrerait pas d'obstacles; que quelques mois suffiraient pour l'établissement des Français; qu'il reviendrait de sa personne en automne pour exécuter la descente en Angleterre; que le temps serait alors favorable; que l'Angleterre aurait envoyé dans l'Inde une partie de ses flottes, et qu'on rencontrerait hien moins d'obstacles pour aborder aur ses rivages. Outre tous ces motifs, Bonaparte en avait de personnels : l'oisiveté de Paris lui était insupportable; il ne voyait rien à tenter en politique; il craignait de s'user; il voulait se grandir encore. Il avait dit : Les grands noms ne se font qu'en

Le directoire, qu'on a accusé d'avoir voulu se débarrasser de Bonaparte en l'envoyant en Égypte, faisait au contraire de grandes objections contre ce projet. Larévellière-Lépeaux surtout était un des plus obstines à le combattre. Il disait qu'on allait exposer trente ou quarante mille des meilleurs soldats de la France, les commettre au hasard d'une bataille navale, se priver du meilleur général, de celui que l'Antriche redoutait le plus, dans un moment où le contineut n'était rien moins que pacifié, et où la créatiou des républiques nouvelles avait excité de violents ressentiments : que de plus, on allait peut-être exciter la Porte à prendre les armes. en envahissant une de ses provinces. Bonaparte trouvait reponse à tout. Il disait que rien n'était plus facile que d'échapper aux Anglais, en les laissaut dans l'ignorance du projet; que la France. avec trois ou quatre cent mille soldats, n'en était pas à dépendre de trente ou quarante mille hommes de plus; que, pour lui, il reviendrait hientôt; que la Porte avait perdu l'Égypte depuis longtemps . par l'usurpation des Mameluks; qu'elle verrait avec plaisir la France les punir; qu'on pourrait s'entendre avec elle; que le continent n'eclaterait pas de si tot, etc., etc., ll parlait aussi de Malte, qu'il enlèverait en passant aux chevaliers, et qu'il assurerait à la France. Les discussions furent trèsvives et amenèrent une scène qu'on a toujours fort mal racontée. Bonaparte, dans un mouvement d'impatience, prononce le mot de démission, -- Je suis loin de vouloir qu'on vous la donne, a'écria Larévellière avec fermeté, mais, si vous l'offrez,

je suis d'avis qu'on l'accepte \*. — Depuis cet înstant , Bonaparte ne prononça plus le mot de dé-

mission. Vaincu enfin par les Instances et les raisons de Bonaparte. le directoire consentit à l'expédition proposée. Il fut séduit par la grandeur de l'entreprise, par ses avantages commerciaux, par la promesse que fit Bonaparte d'être de retour à l'hiver, et de tenter alors la descente en Angleterre. Le secret fut convenu, et, pour qu'il fût mieux gardé, on ne se servit pas de la plume des secrétaires. Merlin, président du directoire , écrivit l'ordre de sa main, et l'ordre lui-même ne désignait pas la nature de l'entreprise. Il fut convenu que Bonaparte pourrait emmener trente-six mille hommes de l'ancienne armée d'Italie, un certain nombre d'officiers et de généraux à son choix, des savants, des ingénieurs, des géographes, des ouvriers de toute espèce, et l'escadre de Brueys, renforcée d'une partie des vaisseaux restés à Toulon. Ordre fut donné à la trésorerie de lui délivrer un million et demi par décade. On lui permit de prendre trois millions sur les buit du trésor de Berne. On a dit que c'était pour pouvoir envahir l'Egypte qu'on avait envahi la Suisse. On peut juger main-

temant ce qu'il y a de vrai dann cette supposition. Domaparte forms sur-le-champ une commission chargée de parcourir les ports de la Meillerande, cet y prigare rous les mogress de trainpour. Cette moment des côtes de la Meillerander. Elle ignorait avec tout le monde le but de Tramenent. Le secret deist renfermé entre Bonaparte et les cinqui directeurs. Comme des préparatis fe alissient dans tous les ports à la fois, on supposit que l'armement de la Meillerande rédait que la consément de la Meillerande rédait que la consélement de la Meillerande rédait que la consélurande réunie dans la Meillerande s'appelait ais gauche de Farme d'Angletters.

Bomparte se mit à l'œuvre avec cette activité excution de tous ses projess. Courant alternativement chez les ministres de la guerre, de la marine, des finances, de chez ces ministres à la tréorèrre, s'assurant par ses propres yeux de l'exécution des ordres, usunt de son accendant pour hater leur expédition, correspondant avec tous les ports, avec la Suisse, avec [Fatlei, if lictou préparer avec me incroyable

\* On a tour à tour altribué ce mot à Rewbell ou à Barras. On a donné à cette discussion une tout autre cause que la véritable. C'est à propos de l'expédition d'Égypte et avec Larévellère que la scène eut lieu.

rapidité. Il fixa quatre points pour la réunion des convois et des troupes : le principal convoi devait partir de Toulon , le second de Gènes , le troisième d'Ajaccio, le quatrième de Civita-Vecchia, Il fit diriger vers Toulon et Gênes les détachements de l'armée d'Italie qui rentraient en France , et vers Civita-Vecchia l'une des divisions qui avaient marché sur Rome. Il fit traiter en France et en Italie avec des capitaines de vaisseaux marchands. et se procura ainsi dans les ports qui devaient servir de points de départ quatre cents pavires. Il réunit une nombreuse artillerie ; il choisit deux mille cinq cents cavaliers, des meilleurs, les fit embarquer sans chevaux, parce qu'il se proposait de les équiper aux dépens des Arabes. Il pé voulut emporter que des selles et des harnais, et ne fit mettre à bord que trois cents chevaux, pour avoir en arrivant quelques cavaliers montés et quelques pièces attelées. Il réunit des ouvriers de toute espèce. Il fit prendre à Rome les imprimeries grecque et arabe de la propagande, et une troupe d'imprimeurs; il forma une collection complète d'intruments de physique et de mathématiques. Les savants, les artistes, les ingénieurs, les dessinateurs, les géographes, qu'il emmenait, s'élevaient à une centaine d'individus. Les noms les plus illustres s'associaieut à son entreprise : Monge, Bertholet, Fourrier, Dolomieux, étaient de l'expédition: Descenettes, Larrey, Dubois, en étaient aussi. Tout le moude voulait s'attacher à la fortune du ieune général. On ne savait où l'on irait aborder; mais on était prêt à le suivre partout. Desaix était allé, pendant les négociations d'Udine, visiter les champs de bataille, devenus si célèbres en Italie. Depuis lors il s'était lié d'amitié avec Bouaparte, et il voulut le suivre. Kléber était à Chaillot, boudant, selon son usage, le gouvernement, et ne voulant pas demander du service. Il allait voir souvent le grand maître dans l'art qu'il aimait passionnément. Bonaparte lui proposa de le suivre: Kléber accepta avec joie; mais les avocats, ditil, le voudront-ils? - C'est ainsi qu'll nommait les directeurs. Bonaparte se chargea de lever tous les obstacles. - Eh bien! Jul dit Kléber, qui croyait qu'on allait en Angleterre, si vous ietez un brûlot dans la Tamise, mettez-y Kléber, et vous verrez ce qu'il sait faire. - A ces deux généraux du premier ordre, Bonaparte ajouta Reynier, Dugua, Vaubois, Bon, Menou, Baraguey-d'Ililliers, Lannes, Murat, Belliard, Damuartin, qui l'avaient dejà si bien secondé en Italie. Le brave et savant Caffarelli-Dufalga , qui avait perdu une jambe sur

le Rhin, commandait le génie. Le faible mais | l'escadre du lord Saint-Vincent, pour le mettre en commode Berthier devait être le chef d'état-major. Retenu par une passion, il faillit abandonner le général qui avait fait sa fortune : il fut honteux. s'excusa, et courut s'embarquer à Toulon. Bruevs commandait l'escadre: Villeneuve, Blanquet-Duchaila, Decrès, en étaient les contre-amiraux. Gantheaume était le chef de l'état-major de la marine. Ainsi, tout ce que la France avait de plus illustre dans la guerre, les sciences, les arts, allait, sous la foi du jeune général, s'embarquer pour

une destination inconnue. La France et l'Europe retentissaient du bruit des préparatifs qui se faisaient dans la Méditerranée. On formait des conjectures de toute espèce. - Où va Bonaparte? se demandait-on. Où vontces braves, ces savants, cette armée? - Ils vont, disaieut les uns, dans la Mer Noire, rendre la Crimée à la Porte. Ils vont daus l'Inde, disaient les autres, secourir le sultan Tippoo-Saëb. Quelques-uns, qui approchaient du but, soutenaient qu'on allait percer l'isthme de Suez, ou bien débarquer sur les bords de l'isthme, et se rembarquer dans la Mer Rouge pour aller dans l'Inde. B'autres touchaient le but même et disaient qu'on allait en Égypte. Un mémoire lu à l'Institut l'année précédente autorisait cette dernière conjecture. Les plus habiles, enfin, supposaient une combinaison plus profonde. Tout cet appareil, qui semblait annoncer un projet ile colonie, n'était suivant eux qu'une feinte. Bonaparte voulait seulement, avec l'escadre de la Méditerranée, venir traverser le détroit de Gibraltar. attaquer le lord Saint-Vincent qui bloquait Cadix, le repousser, debloquer l'escadre espagnole, et la conduire à Brest, où aurait lieu la jonction si désirée de toutes les marines du continent. C'est pourquoi l'expédition de la Méditerranée s'appelait aile gauche de l'armée d'Angleterre.

Cette dernière conjecture fut justement celle qu'i domina dans la pensée du cabinet anglais. Il était depuis six mois dans l'épouvante, et ne savait de quel côté viendrait éclater l'orage qui se formait depuis si longtemps. Dans cette anxiété, l'opposition s'était un moment réunie au ministère, et avait fait cause commune avec lui. Shéridan avait tourné son éloquence contre l'ambition, la turbulence envahissante du peuple français, et sauf la suspension de l'Habeas corpus, avait, sur tous les points, adhéré aux propositions du ministère. Pitt fit sur-le-champ armer une seconde escadre. On fit, pour la mettre à la mer, des efforts extraordinaires, et on renforça de dix grands vaisseaux mesure de bien fermer le détroit, vers lequel on supposait qu'allait se diriger Bonaparte, Nelson fut détaché avec trois vaisseaux par le lord Saint-Vincent, pour courir la Méditerranée, et observer la marche des Français.

Tout était disposé pour l'embarquement. Bonaparte allait partir pour Toulon, lorsqu'une scène arrivée à Vienne, et les dispositions manifestées par divers cabinets, faillirent le retenir en Europe. La fondation de deux nouvelles républiques avait excité au plus baut point la crainte de la contagion révolutionnaire. L'Angleterre, voulant fomenter cette crainte, avait rempli toutes les cours de ses émissaires. Elle pressait le nouveau roi de Prusse de sortir de sa neutralité, pour préserver l'Allemagne du torrent : elle faisait travailler l'esprit faux et violent de l'empereur Paul; elle cherebait à alarmer l'Autriche sur l'occupation de la chaîne des Alpes par les Français, et lui offrait des subsides pour recommencer la guerre; elle excitait les passions folles de la reine de Naples et d'Acton, Cette dernière cour était plus irritée que jamais. Elle voulait que la France évacuât Rome, ou lui cédât une partie des provinces romaines. Le nouvel ambassadeur Garat avait vainement déployé une extrème modération; il netenait plus aux mauvais traitements du cabinet napolitain. L'état du continent inspirait donc de très-justes craintes, et un incident vint encore les aggraver. Bernadotte avait été envoyé à Vienne, pour donner des explications au cabinet autrichien, et il devait y résider, quoique aucun ambassadeur n'eût encore été envoyé à Paris. Ce général, d'un esprit inquiet et susceptible, était peu propre au rôle qu'il était destiné à remplir. Le 14 avril (25 germinal), on voulut célébrer à Vienne l'armement des volontaires impériaux. On se souvient du zele que ces volontaires avaient montré l'anuée précédente, et du sort qu'ils avaient eu à Rivoli et à la Favorite. Bernadotte eut le tort de vouloir s'opposer à cette fête, disant que c'était une insulte pour la France, L'empereur répondit avec raison qu'il était maître dans ses états, que la France était libre de célébrer ses victoires, mais qu'il était libre aussi de célébrer le dévouement de ses sujets. Bernadotte voulut répondre à une fête par une autre; il fit célébrer dans son hôtel l'une des victoires de l'armée d'Italie , dont c'était l'anniversaire, et arbora à sa porte le drapeau tricolore, avec les mots égalité, liberté. La populace de Vienne excitée, dit-on, par des émissaires de l'ambassadeur apglais, se précipita sur l'hôtel de

l'ambasadeur de France, en brisa les vitres, et ycommit quelques désordres. Le ministère autrichien se blais d'envoyer des secours à Bernadotte, et se conduisit à son égard sutrement que les currencent romain à l'égard de Joseph Boasparte. Bernadotte, dont l'imprusidence avait provoge et événement, se retira de Vienne, et se rendit à Rastadi.

and a chained de Vienne fut extruement flebé de cé rénement. Il fait dieir que ce dainet, imbie en le supposant disposé à reprendre les armes, m'aurait pas commence par insulter notre minissadeur, et pur prevoquer des hostilités susquelles a l'écit pa perpend. Il est constant, a condraîre, cevablaments, presentant qu'il fautherit rentre un jour en lutte erec elle, il q'etit eprendant pas encere disposé, et qu'il lispeat ses peuples propriètes, et se soupear les prisières, pour sitaquer de novreus le colone republicitis. Surlaquer de novreus le colone republicitis. Surlaquer de novreus le colone republicitis. Surlaquer de novreus le colone republicitis. Sur-

Le directoire crut voir dans l'événement de Vienne une rupture. Il donna sur-le-champ contreordre à Bonaparte, et il voulait même qu'il partit pour Rastadt, afin d'imposer à l'empereur, et de le forcer ou à donner des satisfactions ou à recevoir la guerre. Bonaparte, fort mécontent du retard apporté à ses projets, ne voulut point aller à Rastadt, et jugeant mieux la situation que le directoire, affirma que l'événement n'avait pas la gravité qu'on lul supposait. En effet, l'Antriché écrivit sur-lechamp qu'elle allait envoyer enfin un ministre à Paris, M. de Degelmann; elle parut congédier le ministre dirigeant Thugut; elle annonça que M. de Cobentzel se rendrait dans un lieu fixé par le directoire, pour s'expliquer, avec un envoyé de la France, sur l'événement de Vienne et sur les changements survenus en Europe depuis le fraité de Campo-Formio. L'orage paraissait done dissipé. De plus, les négociations de Rastadt avaient fait un progrès important. Après avoir disputé la rive gauehe du Rhin pied à pied, après avoir voulu se réserver le terrain compris entre la Moselle et le Rhin, puis un petit territoire entre la Roer et le Rhin, la députation de l'empire avait enfin concédé toute la rive gauche. La ligne du Rhin nous était enfin reconnue comme limite naturelle. Un autre principe, non moins important, avait été admis, celui de l'indemnisation des princes dépossédés, au moyen des sécularisations. Mais il restait à disenter des points non moins difficiles : le partage des

lles du fibin, la conservation des postes fortifiés, des ponts et lètes de pont, le ort des monsaires et de la noblesse immédiate sur la rive gauche, l'acquittement des dettes des pays cédés à la France, la manière d'y appliquer les lois de l'émigration, etc., etc. C'étaient là des questions difficiles à résoudre, surrout avec la lenteur allemande.

Tel était l'état du continent. L'horizon paraissant un peu éclairei, Bonaparte oblint enfin l'autorisation de partir peur Toulon. Il fut convenu que M. de Talleyrand partirait immediatement après lui pour Constantinople, afin de faire agréer à la Porte l'expédition d'Égypte.

## CHAPITRE XXVII.

Expédition d'Égypte. Départ de Toulon; arrivée devant Malte; conquiet de cette lie. Départ pour l'Égypte; débarquement à Alexandrie; prise de cette place. Marche sur le Caire; comand de Chérbent, Satalilé des Pyramides occupation du Carre. Travant administratifs de Bonaparte or Égypte; d'abbienement de la nouvelle coloux. Des la contradica d'Aboulir; d'estruction de la flotte française par les Anglisi.

Boasparte arriva à Toulou le 20 floréal en VI (9 mil 1785). So présence répoil framée, qui commençai à murmurer et à crisishe qu'il farmée, qui qua il su tele d'expedition. Cétail caricine arrive et on poursit dire d'elle que sa fortane était d'elle que sa fortane était faire la superre, et il fillait totte la possion que in impriationg présent pour la decleré a rémbarquer et à courir vers une destination inconunc. Ceptand et le control de l'est de

## « Soldats !

- » Vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre. » Vous avez fait la guerre de montagnes, de plai-» nes, de siéges; il vous reste à faire la guerre
- maritime.
   Les légions romaines, que vous avez quelque-
- » Les legions romaines, que vous avez quelque-» fois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette mer et aux

- » plaines de Zama. La victoire ne les abandonna
- jamais, parce que constamment elles furent bra ves, patientes à aupporter la fatigue, discipli néca et noies entre elles.
- » Recs et miles entre elles.

  » Soldats, l'Europe a les yenx sur vous! vous

  » avez de grandes destinées à remplir, des batailles
- à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre;
   vous ferez plus que vous n'avez fait pour-la
   prospérité de la patrie, le bonbeur des bommes,
   et votre propre gloire.
- » Soldals, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que le jour d'une bataille vous avez besoin les uns des autrea. » Soldals, matelots, vous avez été jusqu'ici né-
- » Soidais, marciois, vous avez etc jusqu ici ne-» gligés; anjourd'hui la plus grande sollicitude de » la république est pour vous : vous serez dignes » de l'armée dont vons faites partie.
- » Le génie de la liberté qui a rendn, dès sa nais » sance, la république l'arbitre de l'Europe, reut » qu'elle le soit des mers et des nations les plus » lointaines. »

On ne pouvait pas annoncer plus dignement une grande entreprise, en la laissant toujours dans le mystère qui devait l'envelopper.

L'escadre de l'amiral Brueys se composait de treize vaisseaux de ligne, dont un de 120 canons (c'était l'Orient, que devaient monter l'amiral et le général en chef), deux de 80, et dix de 74, Il y avait de plus deux vaisscaux vénitiens de 65 canons, six frégates vénitiennes et huit françaises, soixante-douze corvettes, cutters, avison, chaloupes canonnières, petits navirea de toute espèce. Les transports réunis tant à Toulon qu'à Gênes . Ajaccio, Civita-Vecchia, s'élevaient à quatre cents. C'étaient donc cinq cents voiles, qui allaient flotter à la fois sur la Méditerranée. Jamais pareil armement n'avait couvert les mers. La flotte portait environ quarante mille hommes de toutes armes et dix mille marins. Elle avait de l'eau pour un mois, des vivres pour deux.

On mit à la voile le 30 Borda (19 mai), au bruil ou acono, aux accelumitions de tout Francie. Des votats violents caussèrent quelque dommage à une frégale à la sortie du port. Les mêmes venta vaient causé de telles avaries à Neilon, qui croisait avec trois asienseu, qui l'hu chigig d'altre a radoub dans les tiles savaires à Neilon, qui croisait avec l'extra saisenseu, qui l'hu chigig d'altre a radoub dans les tiles Saint-Pierre. Il fot ainsi folique de recourte française de ne la vis pas sortie. La fouter de l'extra de la vis de l'extra de l'ex

rallia le convoi d'Ajeccio, qui ciati som les ordres de Vaubots, et à swance dans la me de Sicile, pour se rénnir au convoi de Crita-Vecchia, qui ciati som les ordres de Benaiz. Le projet de Bonaparte ciati de se diriger sur Valla, et d'y testire en pascetta de se diriger sur Valla, et d'y testire en pasper main préprie montierens, dent l'araidelonper main préprie de Montierens, de la traidelonpe main préprie Montierens, de l'araide l'onper main préprie Montierens, de l'encent importante pour l'Égypte, et qui ne pouvait manquer d'échet l'éculté aut Anglais, si on ne les precensit.

L'ordre des chevaliers de Malte était comme toutes les institutions du moyen âge : il avait perdu son objet et dès lors sa dignité et sa force. Il n'était plus qu'un abus, profitable seulement à ceux qui l'exploitaient. Les chevaliers avaient, en Espagne, en Portugal, en France, en Italie, en Allemagne, des biens considérables, qui leur avaient été donnés par la piété des fidèles pour protèger les chrétiens allant visiter les saints lieux. Maintenant qu'il n'y avait plus de pelerinages de cette espèce, le rôle et le devoir des chevaliers étaient de protéger les nations chrétiennes contre les Barbaresques, et de détruire l'infâme piraterie qui infeste la Méditerranée. Les biens de l'ordre suffisaient à l'entretien d'une marine considérable; mais les chevaliers ne s'occupaient aucunement à en former une : ils n'avaient que deux ou trois vieilles frégates, ne sortant jamais du port, et quelques galères qui allaient donner et recevoir des fêtes dans les ports d'Italie. Les baillifs , les commandeurs . placés dans toute la chrétienté . dévoraient dans le tuxe et l'oisiveté les revenus de l'ordre. Il n'y avait pas un chevalier qui eût fait la guerre aux Barbaresques. L'ordre n'inspiralt d'ailleurs plus aucun intérêt. En France, on lui avait enlevé ses biens, et Bonaparte les avait fait saisir en Italie, sans qu'il s'élevât aucune réclamation en sa faveur. On a vu que Bonaparte avait songé déià à pratiquer des intelligences dans Maite. Il avait gagné quelques chevaliers, et il se proposait de les intimider par un coup d'audace et de les obliger à se rendre. car il n'avait ni le temps ni les moyens d'une attaque régulière contre une place réputée imprenable. L'ordre, qui depuis quelque temps pressentait ses dangers en voyant les escadres françaises dominer dans la Méditerranée, s'était mis sous la

protection de Paul I<sup>ee</sup>.

Bonaparte faisait de granda efforts pour rejoindre la division de Civita-Vecchia; il ne put la joindre qu'à Malte même. Les cinq cents voiles françaises se déployèrent à la vue de l'île, le 21

prairial (9 juin), vingt-deux jours après la sortie de Toulon, Cette vue répandit le trouble dans la ville de Malte. Bonaparte, pour avoir un prétexte de s'arrêter, et ponr faire naltre un sujet de contestation, demanda au grand-maître la facilité de faire de l'eau. Le grand-mattre, Ferdinand de Hompesch. fit répondre par un refus absolu, alléguant les réglements qui ne permettaient pas d'introduire à la fois plus de deux vaisseaux appartenant à des puissances belligérantes. On avait autrement accueilli les Anglais quand ils s'étaient présentés. Bonaparte dit que c'était là une preuve de la plus insigne malveillance, et sur-le-champ fit ordonner un déharquement. Le lendemain, 22 prairial (10 juin), les troupes françaises débarquèrent dans l'île, et investirent complètement Lavalette, qui compte trente mille âmes à peu près de population, et qui est l'une des plus fortes places de l'Enrope. Bonaparte fit débarquer de l'artillerie pour ennonner les forts. Les chevaliers répondirent à son feu , mais très-mal. Ils voulurent faire une sortie . et il v en eut un grand nombre de pris. Le désordre se mit alors à l'intérieur. Quelques chevaliers de la langue française déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas se hattre contre leurs compatriotes. On en jeta quelques-uns dans les cachots. Le trouble était dans les têtes; les habitants voulaient qu'on se rendit. Le grand-mattre, qui avait peu d'énergie, et qui se souvenait de la générosité du vainqueur de Rivoli à Mantone, songea à sauver ses intérêts du naufrage, fit sortir de prison l'un des chevaliers français qu'il y avait jetés, et l'envoya à Bonaparte pour négocier. Le traité fut bientôt arrêté. Les chevaliers abandonnèrent à la France la souveraineté de Malte et des iles en dépendant ; en retour, la France promit son intervention au congrès de Rastadt, pour faire obtenir au grand-mattre une principanté en Allemagne, et à défaut, elle lui assura une pension viagère de 500,000 francs, et une indemnité de 600,000 francs comptant. Elle accorda à chaque chevalier de la langue française 700 francs de pension, et (000 pour les sexagénaires ; elle promit sa médiation, pour que ceux des autres langues fussent mis en jouissance des hiens de l'ordre dans leurs pays respectifs. Telles furent les conditions au moyen desquelles la France entra en possession du premier port de la Méditerrapée, et de l'un des plus forts du monde. Il fallait l'ascendant de Bonaparte pour l'ohtenir sans combattre ; il fallait son audace pour oser y perdre quelques jours, ayant les Anglais à sa poursuite, Caffarelli-Dufalga, aussi spirituel que hrave, en parcourant la place

dont il admiralt les fortifications, dit ce mot : Nous sommes bien heureux qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour ouvrir les portes.

Bonaparte laisas Vauhois à Matte, avec trois mille hommes de garnison; il y plaça Regnault de Saint-Jenn-d'Angely, en qualité de commissaire civil. Il fat tous les réglements administratifs qui chiacta nécessaires pour l'établissement du régime municipal dans l'île, et il mit sur-le-champ à la voile pour cingler vers la côte d'Égypte.

Il leva l'ancre le 1er messidor ( 19 juin ), après une relâche de dix jours. L'essentiel, maintenant, était de ne pas rencontrer les Anglais, Nelson, radoubé aux tles Saint-Pierre, avait recu du lord Saint-Vincent un renfort de dix vaisseaux de ligne et de plusieurs frégates, ce qui lui formait une escadre de treize vaisseaux de haut bord, et de quelques vaisseaux de moindre importance. Il était revenu le 13 prairial ( 1er juin ) devant Toulon ; mais l'escadre française en était sortie depuis douze jours. Il avait couru de Toulon à la rade du Tagliamon, et de la rade du Tagliamon à Naples, où il était arrivé le 2 messidor (20 juin ), au moment même où Bonaparte quittait Malte. Apprenant que les Français avaient paru vers Malte, il les suivait, disposé à les attaquer s'il parvenait à les joindre.

Sur toute l'escadre française, on était prêt au combat. La possibilité de rencontrer les Anglais était présente à tous les esprits et n'effrayait personne. Bonaparte avait réparti sur chaque vaisseau de ligne cinq cents hommes d'élite, qu'on habituait tous les jours à la manœuvre du canon, et à la tête desquels se trouvait un de ces généraux si hien habitués au feu sous ses ordres. Il s'était fait un principe sur la tactique maritime, c'est que chaque vaisseau ne devait avoir qu'un hut, celui d'en joindre un autre, de le combattre et de l'aborder, Des ordres étaient donnés en conséquence, et il comptait sur la bravoure des troupes d'élite placées à bord des vaisseaux. Ces précautions prises, il einglait tranquillement vers l'Égypte. Cet homme qui, suivant d'absurdes détracteurs, craignait les hasards de la mer, s'abandonnait tranquillement à la fortune, au milieu des flottes anglaises, et avait eu l'audace de perdre quelques jours à Malte pour en faire la conquête. La gaieté régnait sur l'escadre; on ne savait pas exactement où l'on allait, mais le secret commencait à se répandre, et on attendait avec impatience la vue des rivages qu'on allait conquérir. Le soir, les officiers-généraux qui étaient à bord de l'Orient se réunissaient chez le général en ebef, el Il commençaient les ingénieuses et suvantes discussion de l'institut d'Égypte. Il instant, l'excadre anglaise ne fut qu'à quelques l'itens de l'immense couvré français, et de part et d'autre on l'ignore. Netson, commençant à supposer que les pour Alexandrie et les y devance; mais ne les garant pas touvaies, il volu verse les Pontanelles, d'attanniér que les surhendemais, l'artive en vue d'Attanniér que les surhendemais, l'à messidor (1º juilles), il y avait un mois et demi à peu près qu'elle étais voirs de l'or Nolon.

Bonaparte envoya ehereher aussitôt le consul français. Il apprit que les Anglais avaient paru l'avant-veille, et les jugeant dans les parages voisins, il voulut tenter le débarquement à l'instant même. On ne pouvait pas entrer dans le port d'Alexandrie, car la place paraissait disposée à se défendre : il fallait descendre à quelque distance. sur la plage voisine, à une anse dite du Marabout. Le vent soufflait violemment, et la mer se brisait avec furie sur les récifs de la côte. C'était vers la fin du jour, Bonaparte donna le signal et voulut aborder sur-le-champ. Il descendit le premier dans une ebaloupe; les soldats demandaient à grands cris à le suivre à la côte. On commeuca à mettre les embarcations à la mer, mais l'agitation des flots les exposait à chaque instant à se briser les unes contre les autres. Enfin , après de grands dangers. on toucha le rivage. A l'instant une voile parut à l'horizon; on crut que c'était une voile anglaise ; \* Fortune, s'écris Bonsparte, tu m'abandonnes! quoi! pas seulement cinq jours! » La fortune ne l'abandonnait pas, ear c'était une frégate française qui rejoignait. On eut beaucoup de peine à débarquer quatre on einq mille bommes, dans la soirée et dans la nuit. Bonaparte résolut de mareher sur-le-champ vers Alexandrie, afin de surprendre la place et de ne pas donner aux Turcs le temps de faire des préparatifs de défense. On se mit tout de suite en marebe. Il n'y avait pas un ebeval de débarqué; l'état-major, Bonaparte, et Caffarelli Ini-même, malgré sa jambe de bois, firent quatre à einq lieues à pied dans les sables, et arrivèrent à la pointe du jour en vue d'Alexandrie.

Cette antique cité, fille d'Alexandre, n'avait plus ses magnifiques édifices, ses innombrables demeures, sa grande population; elle était ruinée aux trois quarts. Les Turcs, les Égyptiens opulents, les négociants Européens, habitaient dans la ville

moderne, qui était la seule partie conservée. Quelques Arabes vivaient dans les décombres de la eité antique; une vieille mursille, flanquée de quelques tours, enfermait la nouvelle et l'ancienne ville, et tout autour régnaient les sables, qui, en Égypte, s'avancent partout où la civilisation recule.

Les quatre mille Français, conduits par Bonaparte, y arrivèrent à la pointe du jour ; ils ne rencontrèrent sur cette plage de sable qu'un petit nombre d'Arabes, qui, après quelques coups de fusil , s'enfoncèrent dans le désert, Bonaparte partagea ses soldats en trois colonnes : Bon , avec la première, mareba à droite, vers la porte de Rosette; Kléber, avec la seconde, marcha au centre, vers la porte de la Colonne ; Menou , avec la troisième, s'avança à gauebe, vers la porte des Catacombes, Les Arabes et les Turcs, excellents soldats derrière un mur, firent un feu bien nourri; mais les Français montèrent avec des échelles, et franchirent la vieille muraille, Kléber tomba le premier , frappé d'une balle au front. On chassa les Arabes de rnine en ruine , jusqu'à la ville nouvelle. Le combat allait se prolonger de rue en rue et devenir meurtrier : mais un espitaine ture servit d'intermédiaire pour négocier un accord. Bonaparte déclara qu'il ne venait point pour ravager le pays, ni l'enlever au Grand-Seigneur, mais seulement ponr le soustraire à la domination des Mameluks, et venger les outrages que ceux-ci avaient faits à la France. Il promit que les autorités du pays seraient maintenues. que les cérémonies du culte continueraient d'avoir lieu comme par le passé, que les propriétés seraient respectées, etc. Moyennant ces conditions, la résistance cessa : les Français furent maîtres d'Alexandrie le jour même. Pendant ee temps, l'armée avait achevé de débarquer. Il s'agissait maintenant de mettre l'escadre à l'abri, soit dans le port, soit dans l'une des rades voisines, de eréer à Alexandrie une administration conforme anx mœurs du pays, et d'arrêter un plan d'invasion pour s'emparer de l'Égypte. Pour le moment, les dangers de la mer et d'une rencontre avec les Anglais étaient passés: les plus grands obstacles étaient vaincus avec ce bonbeur qui semble toujours aecompagner la jeunesse d'un grand bomme.

L'Égypte, sur laquelle nous venions d'aborder, set le pays le plus singulier, le mieux siné, et l'un des plus fertiles de la terre. Sa position est connue. L'Afrique ne tient à l'Asié que per un isthme de quelques lieuxe, qu'on appelle l'isthme de Suez, et qui, s'il était coupé, donnerait aceès de la Méditerrance dans la mer des Indes, dispenaerait les navigateurs d'aller à des distances immenses , et au milieu des tempètes, doubler le cap de Bonne-Espérance. L'Égypte est piscée parallèlement à la Mer Rouge et à l'isthme de Suez. Elle est la maltresse de cet isthme. C'est cette contrée qui, chez les anciens et dans le moven âge, pendant la prospérité des Vénitiens, était l'intermédiaire du commerce de l'Inde. Telle est sa position entre l'Occident et l'Orient. Sa constitution physique et sa forme ne sont pas moins extraordinaires. Le Nil. l'un des grands fleuves du monde, prend sa source dans les montagnes de l'Abyssinie, fait six cents lieues dans les déserts de l'Afrique, puis entre en Égypte, ou plutôt y tombe, en se précipitant des cataractes de Syène, et parcourt encore deux cents lieues jusqu'à la mer. Ses bords constituent toute l'Égypte. C'est une vallée de deux cents lienes de longueur, sur cinq à six lieues de largeur. Des deux côtés elle est bordée par un océan de sables. Quelques chaînes de montagnes, basses, arides et déchirées, sillonnent tristement ces sables, et projettent à peine quelques ombres sur leur immensité. Les unes séparent le Nil de la Mer Ronge, les autres le séparent du grand désert, dans lequel elles vont se perdre. Sur la rive gauche du Nil, à une certaine distance dans le désert, serpentent deux langues de terre cultivable, qui font exception aux sables, et se couvrent d'un peu de verdure. Ce sont les oasis, espèces d'îles végétales, au milieu de l'océan des sables. Il y en a deux, la grande et la petite. Un effort des hommes, en y jetant une branche du Nil, en ferait de fertiles provinces. Cinquante lieues avant d'arriver à la mer, le Nil se partage en deux hranches, qui vont tomber à soixante lieues l'une de l'autre , dans la Méditerranée , la première à Rosette, la seconde à Damiette. On connaissait autrefois sept bouches du Nil; on les apercoit encore, mais il n'y en a plus que deux de navigables. Le triangle formé par ces deux grandes branches et par la mer a soixante lieues à sa hase et einquante sur ses côtés: il s'appelle le Delta. C'est la partie la plus fertile de l'Égypte, parce que c'est la plus arrosée, la plus coupée de canaux. Le pays tout entier se divise en trois parties, le Delta ou Basse-Égypte, qu'on appelle Bahireh; la Moyenne-Égypte, qu'on appelle Ouestanieh; la Haute-Égypte, qu'on appelle la Said.

Les vents étésiens, soufflant d'une manière coustante du Nord au Sud, pendant les mois de mai, juin et juillet, entraînent tous les nuages formés à l'embouchure du Nil, n'en laissent pas séjourner

portent vers les monts d'Abyssinie. Lè ces nuages s'agglomèrent, se précipitent en pluie pendant les mois de juillet, août et septembre, et produisent le phénomène célèbre des inondations du Nil. Ainsi. cette terre recoit par les débordements du fleuve les caux qu'elle ne recoit pas du ciel. Il n'y pleut jamais; et les marécages du Delta, qui seraient pestilentiels sous le ciel de l'Europe, ne produisent pas en Égypte une seule fièvre. Le Nil, après son inondation, laisse un limon fertile, qui est la seule terre cultivable sur ses bords, et qui produit ces abondantes moissons consacrées autrefois à nourrir Rome. Plus l'inondation s'est étendue, plus il v a de terre cultivable. Les propriétaires de cette terre . nivelée tous les ans par les eaux, se la partagent tous les ans par l'arpentage. Aussi l'arpentage est-il un grand art en Égypte. Des canaux pourraient étendre l'inondation , et auraient l'avantage de diminuer la rapidité des caux, de les faire séjourner plus longtemps, et d'étendre la fertilité aux dépens du désert. Nulle part le travail de l'homme ne pourrait avoir de plus salutaires effets; pulle part la civilisation ne serait plus souhaitaide. Le Nil et le désert se disputent l'Égypte, et c'est la civilisation qui donnerait au Nil le moyen de vaincre le désert et de le faire reculer. On croit que l'Égypte nourrissait autrefois vingt millions d'habitants, sans compter les Romains. Elle était à peine capable d'en nourrir trois millions quand les Français v entrèrent.

L'inondation finit à peu près en septembre. Alors commencent les travaux des champs. Pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, la campagne d'Égypte présente un aspect ravissant de fertilité et de fralcheur. Elle est couverte alors des plus riches moissons, émaillée de fleurs, traversée par d'immenses troupeaux. En mars les chaleurs commencent; la terre se gerce si profondément qu'il est quelquefois dangereux de la traverser à cheval. Les travaux des champs sont alors finis. Les Égyptiens ont requeilli tontes les richesses de l'année. Outre les blés, l'Égypte produit les meilleurs riz, les plus beaux légumes, le sucre, l'indigo, le séné, la casse, le natron, le lin, le chanvre, le coton, tout cela avec une merveilleuse abondance. Il lui manque des huiles, mais elle les trouve vis-à-vis, en Grèce ; il lui manque le tabac et le café, mais elle les trouve à ses côtés, dans la Syrie et l'Arabie. Elle est aussi privée de bois. car la grande végétation ne peut pas poussersur ce limon annuel que le Nil dépose sur un fond de un seul sur cette contrée toujours sereine, et les sable. Quelques sycomores et quelques palmiers sont

les seuls arbres de l'Égypte. A défaut de bois. on [ brûle la bouse de vache. L'Égypte nourrit d'immenses troupeaux. Les volailles de toute espèce y fourmillent. Elle a ces admirables chevaux, si célèhres dans le monde par leur beauté, leur vivacité, leur familiarité avec leurs maltres, et cet utile chamean, qui peut manger et boire pour plusieurs jours, dont le pied enfonce sans fatigue dans les sahles mouvants, et qui est comme un navire vivant pour traverser la mer des sables.

Tous les ans arrivent au Caire d'innombrables caravanes, qui abordent comme des flottes des deux côtés du désert. Les unes viennent de la Syrie et de l'Arabie, les autres de l'Afrique et des côtes de Barbarie. Elles apportent tout ce qui est propre au pays du soleil, l'or, l'ivoire, les plumes, les schalls inimitables, les parfums, les gommes, les aromates de toute espèce, le enfé, le tahac, les bois et les esclaves. Le Caire devient un entrepôt magnifique des plus belles productions du globe, de celles que le génie si puissant des Occidentaux ne pourra jamais imiter, car c'est le soleil qui les donne, et dont leur gout délicat les rendra toujours avides, Aussi le commerce de l'Inde est-il le seul dont les progrès des peuples n'amèneront jamais la fin. Il ne serait donc pas nécessaire de faire de l'Égypte un poste militaire, pour aller détruire violemmeut le commerce des Anglais. Il suffirait d'y établir un entrepôt, avec la sûreté, les lois et les commodités européennes, pour y attirer les richesses du

La population qui occupe l'Égypte est, comme les ruines des eites qui la couvrent, un amas des débris de plusieurs peuples. Des Cophtes, anciens habitanta de l'Égypte, des Arabes conquérants de l'Égypte sur les Cophtes, des Turcs conquérants sur les Arabes, telles sont les races dont les débris pullulent misérablement sur une terre dont ils sont indignes. Les Cophtes, quand les Français y entrèrent, étaient deux cent mille au plus. Méprisés, pauvres, abrutis, ils s'étaient voues, comme toutes les classes proscrites, aux plus ignobles métiers. Les Arabes formaient la masse presque entière de la population; ils descendaient des compagnons de Mahomet. Leur condition était infiniment variée; quelques-uns, de haute naissance, faisant remonter leur origine jusqu'à Mahomet lui-même, grands propriétaires, ayant quelques traces du savoir arabe, réunissant à la noblesse les fonctions du culte et de la magistrature, étaient, sous le titre de scheiks, les véritables grands de l'Égypte.

ses tyrans voulaient s'adresser à lui; dans les mosquées, ils composaient des espèces d'universités, où ils enseignaient la religion, la morale du Koran, un peu de philosophie et de jurisprudence. La grande mosquée de Jemil-Azar était le premier corps savant et religieux de l'Orient. Après ces grands. venaient les moindres propriétaires, composant la seconde et la plus nombreuse classe des Arabes; puis les prolétaires, qui étaient tombés dans la situation de véritables ilotes. Ces derniers étaient des paysans à gage, cultivant la terre sous le nom de fellahs, et vivant dans la misère et l'abiection. Il v avait une quatrième classe d'Arabes, c'étaient les Bédouins ou Arabes errants : ceux-là n'avaient pas voulu s'attacher à la terre ; c'étaient les fils du désert. Montés sur des chevaux ou des chameaux. conduisant devant eux des troupeaux nombreux. ils erraient, cherchant des pâturages dans quelques oasis, ou venant annuellement ensemencer les lisières de terre eultivable, placées sur le bord de l'Égypte. Leur métier était d'escorter les caravanes on de prêter leurs chameaux pour les transports. Mais, brigands sans foi, ils pillaient souvent les marchands qu'ils escortaient ou auxquels ils prètaient leurs chameaux, Quelquefois même, violant l'hospitalité qu'on leur accordait sur la lisière des terres cultivables, ils se précipitaient sur cette vallée du Nil, qui, large sculement de cinq lieues. est si facile à pénétrer : ils pillaient les villages , et . remontant sur leurs chevaux, emportaient leur butin dans le fond du désert. La négligence turque laissait leurs ravages presque tonjours impunis, et ne luttait pas mieux contre les brigands du désert qu'elle ne savait lutter contre ses sables. Ces Arabes errants , divisés en tribus sur les deux côtés de la vallée, étaient au nombre de cent on cent vingt mille, et fournissaient vingt on vingt-eine mille cavaliers, braves, mais bons pour harceler l'ennemi, jamais pour le combattre.

La troisième race enfin était celle des Turcs ; mais elle était aussi peu nombreuse que les Cophtes, c'est-à-dire qu'elle s'élevait à deux cent mille Individus au plus. Elle se partageait en Turcs et Mameluks. Les Turcs, venus depuis la dernière conquête des sultans de Constantinople, étaient presque tous inscrits sur la liste des janissaires; mais on sait qu'ils ne se font ordinairement inscrire sur ces listes que pour avoir les priviléges des janissaires, et qu'un très petit nombre sont réellement au service. Il n'y en avait que peu d'entre eux dans la milice du pacha, Ce pacha, envoyé de Constanti-Dans les divans, ils représentaient le pays, quand nople, représentait le sultan en Égypte; mais à

peine escorté de quelques janissaires, il avait vu s'évanouir son autorité par les précautions mêmes que le sultan Sélim avait prises autrefois pour la conserver. Ce sultan, jugenut que, par son éloignement. l'Égypte pourrait échapper à la domination de Constantinople, qu'un pacha ambitieux et habile pourrait s'y créer un empire indépendant, avait imaginé un contre-poids en instituant la miliee des Mameluks. Mais, comme on ne peut pas vaincre les conditions physiques qui rendent un pays dépendant ou indépendant d'un autre, au lieu du pacha c'étaient les Mameluks qui s'étaient rendus indépendants de Constantinople et mattres de l'Égypte. Les Mameluks étaient des esclaves achetés en Circassie. Choisis parmi les plus beaux enfants du Cauease, transportés jeunes en Égypte, élevés dans l'ignorance de leur origine, dans le goùt et la pratique des armes, ils devenaient les plus braves et les plus agiles eavaliers de la terre, Ils tensient à bonneur d'être sans origine, d'avoir été achetés eber, et d'être beaux et vaillants. Ils avaient vingt-quatre beys, qui étaient leurs propriétaires et leurs ebefs. Ces beys avaient ebacun eing ou six eents Mameluks. Cétait un troupeau qu'ils avaient soin d'alimenter, et qu'ils transmettaient quelquefois à leur fils, et plus souvent à leur mameluk favori, qui devenait bey à son tour. Chaque mameluk était servi par deux fellabs. La milice entière se composait de douze mille cavaliers à peu près, servis par vingt-quatre mille ilotes. Ils étaient les véritables mattres et tyrans du pays. Ils vivaient on du produit des terres appartenant aux beys, on du revenu des impôts établis sons toutes les formes. Les Cophtes, que nous avons déjà dits livrés aux plus ignobles fonctions, étaient leurs percepteurs, leurs espions, leurs agents d'affaires; ear les abrutis se mettent toujours au service du plus fort. Les vingt-quatre beys, égaux de droit, ne l'étaient pas de fait. Ils se faisaient la guerre, et le plus fort, soumettant les autres, avait une souveraineté viagère, Il était tout à fait indépendant du pacha représentant le sultan de Constantinople, le souffrait tout au plus au Caire dans une sorte de nullité, et souvent lui refusait le miri, c'est-à-dire l'impôt foneier, qui, représentant le droit de la conquête, appartenait à la Porte.

L'Egypte était dons une véritable féodalisé, comme celle de l'Europe dans le moyen 8ge; elle présentait à la fois un peuple conquis, une milier conquérante en révolte contre son souverain; enfin une ancienne classe abrutie, un service et aux gages du plus fort.

Deux beys supérieurs aux autres dominaient en ee moment l'Égypte. L'un, Ibrahim-Rey, riehe, asturieux, puissant; l'autre, Nourad-Bey, intrépide, vaillant et plein d'ardeur. Ils étaient convenus d'une sepèce de partage d'autorité, par levque l'brahim-Bey avait les attributions civiles, et Nourad-Bey les struibutions militaires. Colu-lé était chargé dre combats; il y excellait, et il avait l'af-

fection des Mameluks , tous dévoués à sa personne , Bonaparte, qui au génie de capitaine savait unir le tact et l'adresse du fondateur, et qui avait d'ailleurs administré assez de pays conquis pour s'en être fait un art particulier, jugea sur-le-champ la politique qu'il avait à suivre en Egypte. Il fallait d'abord arracher cette contrée à ses véritables maîtres, c'est-à-dire aux Mameluks. C'était cette classe qu'il fallait combattre et détruire par les armes et la politique. D'ailleurs on avait des raisons à faire valoir contre eux, ear ils n'avaient cessé de maltraiter les Français. Quant à la Porte. il fallait parattre ne pas attaquer sa souveraineté. et affecter au contraire de la respecter. Telle qu'elle était devenue, cette souveraineté était peu importante. On pouvait traiter avec la Porte, soit pour la cession de l'Égypte, en lui faisant certains avantages allleurs, soit pour un partage d'autorité qui n'aurait rien de fâcheux ; ear en laissant le pacha au Caire comme il y avait été jusqu'iei , et en héritant de la puissance des Mameluks, on n'avait pas grand'ebose à regretter. Quant aux habitants, il fallait , pour se les attacher , gagner la véritable population, e'est-à-dire celle des Arabes. En respectant les scheiks, en exressant leur vieil orgneil, en augmentant leur pouvoir, en flattant un désir secret qu'on trouvait en eux, comme on l'avait trouvé en Italie, comme on le trouve partout, celui du rétablissement de l'antique patrie, de la patrie arsbe, on était assuré de dominer le pays et de se l'attacher entièrement. Bien plus, eu ménageant les propriétés et les personnes, chez un peuple qui était babitué à regarder la conquête comme donnant droit de meurtre, de pillage et de dévastation, on allait eauser une surprise des plus avantageuses à l'armée française; et si, en outre, on respectait les femmes et le Prophète, la conquête des cœurs était aussi assurée que celle du sol.

Bonaparte se conduisit d'après ces errements aussi justes que profonds. Doué d'une imagination tout orientale, il lui était facile de prendre le style solennel et imposant qui convenait à la rare arabe. Il fit des proclamations qui étaient traduites en arabe et répandues dans le pays. Il écrivit au

pacha : « La république française s'est décidée à » envoyer une puissante srmée pour mettre fin aux » hrigandages des beys d'Égypte , ainsi qu'elle a été a obligée de le faire plusieurs fois dans ce siècle » contre les heys de Tunis et d'Alger. Tol, qui de-» vrais être le mattre des bevs, et que cependant » ils tiennent au Caire sans autorité et sans pou-» voir, tu dois voir mon srrivée avec plaisir. Tu » es sans doute déjà instruit que je ne viens point » pour rien faire contre le Koran ni le sultan. Tu » ssis que la nation française est la seule et unique » alliée que le sultan ait en Europe. Viens donc à » ma rencontre, et maudis avec moi la race impie » des beys, » S'adressant aux Égyptiens, Bonaparte leur adressait ces paroles : « Peuples d'Égypte, » on vous dira que je viens pour détruire votre re-» ligion. Ne le croyez pas; répondez que je viens » vous restituer vos droits, panir les asurpateurs, » et que je respecte plus que les Mameluks Dieu. » son prophète et le Koran, » Parlant de la tyrannie des Mameluks, Il disait : « Y a-t-il une belle » terre? elle appartient aux Mameluks. Y a-t-il une » belle esclave, un beau cheval, une belle maison? » cela appartient aux Mameluks. Si l'Égypte est » leur ferme, qu'ils montrent le bail que Dieu leur » en a fait, Mais Dieu est juste et miséricordieux » pour le peuple, et il a ordonné que l'empire des » Mameluks finit. » Parlant des sentiments des Français, il ajoutsit : « Nous aussi, nous sommes " de vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons » détruit le pape, qui disait qu'il fallait faire la » guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui » avons détruit les chevaliers de Malte, parce que » ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils » fissent la guerre aux musulmans? Trois fois heu-» reux ceux qui seront avec nous? Ils prospéreront » dans leur fortune et leur raug. Heureux ceux qui « seront neutres! Ils auront le temps de nous con-» nattre, et ils se rangeront avec nous. Mais mal-» heur, trois fois malheur à ceux qui s'armeront » pour les Mameluks et combattront contre nous ! » Il n'y aurs pas d'espérance pour eux, ils pé-» riront. »

Bonsparte dit à ses soldats : « Vous silez entre-» prendre une conquête dont les effets sur la civili-» sation et le commerce du monde sont incalculables. » Vous porterez à l'Angicterre le coup le plus sur » et le plus sensible, en attendant que vous puis-» siez lui donner le coup de mort.

» Les peuples avec lesquels nous allons vivre » sont mahométans; leur premier article de foi est » celui-ci : Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu . Sotte fut mise à l'ancre dans la rade d'Aboukir.

475 » et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez » pas; agissez avec eux comme nous avons agi avec » les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour » leurs muphtis et leurs imans, comme vous en » avez eu pour les rabbins et pour les évêques. » Ayez pour les cérémonles que prescrit le Korsn. » pour les mosquées, la même tolérance que vous » avez eue pour les couvents, pour les synagogues, » pour la religion de Motse et celle de Jésus-Christ. » Les légions romaines protégeaient toutes les reli-» gions. Vous trouverez ici des usages différents » de ceux de l'Europe, il faut vons y secoutumer. . Les peuples chez lesquels nous allons entrer » traitent les femmes autrement que nous, Sou-· venez-vous que, dans tous les pays, celui qui » viole est un lache.

» La première ville que nous rencontrerons a été » bătie par Alexandre. Nous trouverons à chaque » pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'ému-» lation des Français. »

Sur-le-champ, Bonaparte fit ses dispositions pour établir l'autorité française à Alexandrie, pour quitter ensuite le Delta et s'emparer du Caire, capitale de toute l'Égypte. On était en juillet, le Nil allait inonder les campagnes. Il vouloit arriver au Caire avant l'inondation, et employer le temps qu'elle durerait à faire son établissement. Il ordonna que tout demeurât dans le même état à Alexandrie, que les exercices religieux continuassent, que la justice fût rendue comme avant par les cadis. Il voulut succéder sculement aux droits des Mameluka, et établir un commissaire pour percevoir les impôts accoutumés. Il fit former un divan, ou conseil municipal, composé des scheiks et des notables d'Alexandrie, afin de les consulter sur toutes les mesures que l'autorité française aurait à prendre. Il laissa trois mille hommes en garnison à Alexandrie, et en donna le commandement à Kleber, que sa hlessure devait, pour un mois ou deux, condamner à l'inaction. Il chargea un jeune officier du plus rere mérite, et qui promettait un grand ingénieur à la France, de mettre Alexandrie en état de défense, et d'y faire pour cela les travaux nécessaires. C'était le colonel Crétin, qui, à peu de frais, et en peu de temps, exécuta à Alexandrie des travaux superbes. Bonaparte donna ensuite des ordres pour mettre la fiotte à l'abri. Cetait une question de savoir si les gros vaisseaux pourraient entrer dans le port d'Alexandrie. Une commission de marins fut chargée de sonder le port, et de fsire un rapport. En sttendant, la

Bonapartr ordonna à Brueys de faire promptement décider la question, et de se rendre à Corfou s'il était reconnu que les vaisseaux ne pouvaient pas entrer dans Alexandrie.

Après avoir vaqué à ees soins, il fit ses dispositions pour se mettre en marche. Une flottille considérable chargée de vivres, d'artillerie, de munitions et de bagages, dut longre la eôte jusqu'à l'embouchure de Rosette, entrer dans le Nil, et le remonter en même temps que l'armée française. Il se mit ensuite en marche avec le gros de l'armée. qui, privée des deux garnisons laissées à Malte et Alexandrie, était forte de trente mille hommes à pen près. Il avait ordonné à sa flottille de se rendre à la hauteur de Ramanieh , sur les bords du Nil, Là il se proposait de la joindre et de remonter le Nil parallèlement avec elle, afin de sortir du Delta et d'arriver dans la Moyenne-Égypte on Bahireh. Pour aller d'Alexandrie à Ramanieh, il y avait deux routes : l'une à travers les pays habités, le long de la mer et du Nil; l'autre plus courte et à vol d'oiseau, mais à travers le désert de Damanhour. Bonaparte n'hésita pas et prit la plus courte. Il lul importait d'arriver promptement au Caire. Desaix marchait avec l'avant-garde; le corps de bataille suivait à quelques lieues de distance. On s'ébranla le 18 messidor (6 iuillet), Onand les soldats se virent engagés dans cette plaine sans bornes, avee un sable mouvant sous les pieds, un ciel brûlant sur la tête, point d'eau, point d'ombre, n'ayant pour reposer leurs yeux que de rares bouquets de palmiers, ne voyant d'êtres vivants que de légères troupes de cavaliers arabes, qui paraissaient et ilisparaissaient à l'horizon, et quelquefois se cachaient derrière des dunes de sables pour égorger les trainards, ils furent remplis de tristesse. Déjà le goût du repos leur était venu, après les longues et opiniâtres campagnes d'Italie, Ils avaient snivi leur général dans une contrée lointaine, parce que leur foi en lui était avengle, parce qu'on leur avait annoncé une terre promise, de laquelle ils reviendraient assez riches pour acheter chacun un champ ile six arpents. Mais quand ils virent ce désert, le mécontentement s'en mêla et alla même jusqu'au désespoir. Ils trouvaient tons les puits, qui de distance en distance jalonnent la route du désert , détruits par les Arabes. A peine y restait-il quelques gouttes d'une eau saumâtre, et très-insuffisante pour étancher leur soif. On leur avait annoncé qu'ils trouvrraient à Damanhour des soulagements; ils n'y reneontrérent que de misérables huttes, et ne purent s'y procurer ni pain ni

vin, mais senlement des lentilles en assez grande abondance, et un peu d'eau. Il fallut s'enfoncer de nouveau dans le désert. Bonaparte vit les braves Lannes et Mnrat eux-mêmrs saisir leur chapeau. le jeter sur le sahle, le fouler aux pieds, Cependant il imposait à tons ; sa présence commandait le silence et faisait quelquefois renaltre la gaieté, Les soldats ne voulaient pas lui Imputer leurs maux ; ils s'en prenaient à ceux qui trouvaient un grand plaisir à observer le pays. Voyant les sayants s'arrêter pour examiner les moindres ruines, ils disaient que c'était pour eux qu'on était venu, et s'en vengeaient par des bons mots à leur façon. Caffarelli surtont, brave comme un grenadier, curienx comme un érudit, passait à leurs yeux pour l'homme qui avait trompé le général, et qui l'avait entrainé dans ee pays lointain. Comme il avait perdu une jambe sur le Rhin , ils disaient : Il se moque de ca, lui, il a un pied en France! Cependant, après de cruelles souffrances, supportées il'abord avec humeur, puis avec gaieté et conrage. on arriva sur les bords du Nil le 22 messidor ( 10 juillet), après une marche de quatre jours. A la vue du Nil et de cette eau si désirée, les soldats s'y précipitèrent, et, en se baignant dans ses flots, oublièrent toutes leurs fatigurs. La division Desaix, qui de l'avant-garde était passée à l'arrièregarde, vit galoper devant elle deux ou trois centaines de Mameluks, qu'elle dispersa avec quelques volées de mitraille. C'étaient les premiers qu'on eût vus. Ils annonçaient la prochaine rencontre de l'armée ennemie. Le brave Mourad-Bey, rn effet, avant été averti, rénnissait toutes ses forces autour du Caire. En attendant lenr réunion, il voltigeait avec un millier de chevaux autour de notre armée, afin d'observer sa marche.

L'armée attendit à Bamanieb l'arrivée de la flottille; elle se reposa jusqu'au 25 messidor (15 inillet), et en partit le même jour pour Chébreiss. Mourad-Bey nons y attendait avec ses Mameluks. La flottille, qui était partie la première, et qui avait devancé l'armée, se trouva engagée avant de pouvoir être soutenne. Mourad-Bey en avait une aussi, et du rivage il joignait son fen à celui de ses djermes (vaisseaux légers égyptiens). La flottille française eut à soutenir un combat des plus rudes. L'officier de marine Perrée, qui la commandait. déploya un rare courage; il fut soutenu par les cavaliers qui étaient arrivés démontés en Égypte, et qui, en attendant de s'équiper aux dépens des Mameluks, étaient transportés par eau. On reprit deux chaloupes canonnières à l'ennemi, et on le repoussa.

L'armée arriva dans cet instant; elle se composait de cinq divisions. Elle n'avait pas encore combattu contre ces singuliers ennemis. A la rapidité, au choc des chevaux, aux coups de sabre, il fallait opposer l'immobilité du fantassin, sa longue batonnette, et des masses faisant front de tous côtés. Bonaparte forma ses cinq divisions en cinq carrés. au milieu desquels on plaça les bagages et l'étatmajor. L'artillerie était aux angles. Les cinq diviaions se flanquaient les unes les autres. Monrad-Bey lança sur ces citadelles vivantes mille ou douze cents cavaliers intrépides, qui, se précipitant à grands cria et de tout le galop de leurs chevaux, déchargeant teurs pistolets, puis tirant leurs redoutables sabres, vinrent se jeter sur le front des carrés. Trouvant partout une baie de baionnettes et un fen terrible, ils flottaient autour des rangs francais, tombaient devant eux, ou s'échappaient dans la plaine de toute la vitesse de leurs chevaux. Monrad, après avoir perdu deux ou trois cents de ses plus hraves cavaliers, se retira pour gagner le sommet du Delta, et aller nous attendre à la hau-

teur du Caire, à la tête de toutes ses forces. Ce combat suffit pour familiariser l'armée avec ce nouveau geure d'ennemis, et pour suggérer à Bonaparte la tactique qu'il fallait employer avec eux. On s'achemina sur le Caire. La flottille se tenait sur le Nil à la hauteur de l'armée. On marcha sans relache pendant les jours suivants. Les soldats eurent de nouvelles souffrances à essuver, mais ils longenient le Nil, et pouvaient s'y baigner tous les soirs. La vue de l'ennemi leur avait rendu leur ardeur. - « Ces soldats , déjà un peu dégoûtés des fatigues, comme il arrive tonjours quand on a assez de gloire, je les trouvai, dit Bonaparte, toujours admirables au feu, » - Pendant les marches, l'humeur revenait souvent, et après l'humeur les plaisanteries. Les savants commençaient à inspirer beaucoup de respect par le courage qu'on leur voyait déployer : Monge et Bertholet, sur la flottille, avaient montré à Chéhreiss un courage héroïque. Les soldats, tout en faisant des plaisanteries, étaient pleins d'égards pour eux. Ne voyant pas paraître cette capitale du Caire, si vantée comme une des merveilles de l'Orient, ils disaient qu'elle n'existait pas, ou bien que ce serait comme à Bamanhour, une réunion de huttes. Ha disaient encore qu'on avait trompé ce pauvre général, qu'il s'était laissé déporter comme un bon enfant , lui et ses compagnona de gloire. Le soir, quand on s'était reposé, les soldats, qui avaient lu ou entendu débiter les contes des Mille et une Nuits, les répétalent à leurs camarades, et on se promettail des passis magnifiques et resplendissant d'or. En attendant, on était toujours priré de pain, non que le bit manquat, on en trouvait partout au contraire; mais on n'avait ni moulin, ni four. On mangealt des l'estillés, des pigeons, et un melon d'eou exquis, comu dans les pays méridionaux sous le nom de passéque. Les soldais l'appelaient sointe postéque.

On approchait du Caire, et là devait se livrer la bataille décisive. Mourad-Bey y avait réuni la plus grande partie deses Mameluks, dix mille à peu près. Ils étaient servis par un nombre double de feltahs, auxquels on donnait des armes, et qu'on obligeait de se battre derrière les retranchements. Il avait rassemble aussi quelques mille janissaires ou spahis, dépendants du pacha, qui, malgré la lettre de Bonaparte, a'était laissé entraîner dans le parti de ses oppresseurs. Monrad-Bey avait fait des préparatifs de défense aur les bords du Nil. La grande capitale du Caire se trouve sur la rive droite du fleuve. C'était sur la rive opposée, c'est-à-dire sur la gauche, que Mourad-Bey avait placé son camp, dans une longue plaine qui s'étendait entre le Nil et les pyramides de Giseh, les plus hautes de l'Égypte. Voici quelles étaient ses dispositions. Un gros village, appelé Embabeh, était adossé au fienve. Mourad-Bey y avait ordonné quelques travaux, concus et exécutés avec l'ignorance turque, C'était un simple boyau qui environnait l'enceinte du village, et des batteries immobiles, dont les pièces, n'étant pas sur affût de campagne, ne pouvaient être déplacées. Tel était le camp retranché de Mourad. Il y avait placé ses vingt-quatre mille fellale et janissairea, pour s'v hattre avec l'opiniatreté accoutumée des Turcs derrière les murailles. Ce village, retranché et appuyé au fleuve, formait sa droite. Ses Mameluks, au nombre de dix mille cavaliers, s'etendaient dans la plaine, entre le ficuve et les pyramides. Quelques mille cavaliers arabes, qui n'étaient les auxiliaires des Mametuks que pour piller et massacrer dans le cas d'une victoire, remplissaient l'espace entre les pyramides et les Mameluks. Le collègue de Monrad-Bey, Ibrahim, moins belliqueux et moins hrave que lui, se tenait de l'autre côté du Nil, avec un millier de Mameluks, avec ses femmes, ses esclaves et ses richesses, prêt à sortir du Caire, et à se réfugier en Syrie, si les Français étaient victorieux. Un nombre considérable de diermes couvraient le Nil, et nortaient toutes les richesses des Mameluks, Tel etait l'ordre dans lequel les deux bevs attendaient Bonaparte.

Le 3 thermidor (21 (uillet), l'armée française se mit en marche avant le jour. Elle savait qu'elle allait apercevoir le Caire et rencontrer l'ennemi. A la pointe du jour, elle découvrit enfin à sa gauehe, et au-delà du fleuve, les bauts minarets de cette grande capitale, et à sa droite, dans le désert, les gigantesques pyramides, dorées par le soleil. A la vue de ces monuments, elle s'arrêta comme saisie de curiosité et d'admiration. Le visage de Ronaparte était rayonnant d'enthousiasme; il se mit à galoper devant les rangs des soldats, et leur montrant les pyramides : Songez , s'écriss-il , songez que du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent. On s'avança d'un pas rapide. On voyait, en s'approchant, s'élever les minarets du Caire, on voyait grandir les pyramides, on voyait fourmiller la multitude qui gardait Embabeh, on vovait étinceler les armes de ees dix mille cavaliers, brillants d'or et d'acier, et formant une ligne immense. Bonaparte fit aussitôt ses dispositions. L'armée, comme à Chébreïss, était partagée en cinq divisions. Les divisions Desaix et Régnier formaient la droite, vers le désert; la division Bugua formait le centre; les divisions Menou et Bon formaient la gauche, le long du Nil. Bonaparte, qui, depuis le combat de Chébrelss, avait fugé le terrain et l'ennemi, fit ses dispositions en conséquence. Chaque division formait un carré; chaque carré était sur six rangs. Derrière étaient les compagnies de grenadiers en pelotons, prètes à renforcer les points d'attaque. L'artillerie était aux angles : les bagages et les généraux au centre. Ces carrés étaient mouvants. Quand ils étaient en marche, deux côtés marchaient sur le flanc, Ouand ils étaient chargés. ils devaient s'arrêter pour faire front sur toutes les faces. Puis quand ils voulaient enlever une position. les premiers rangs devaient se détacher, pour former des colonnes d'attaque, et les autres devaient rester en arrière, formant toujours le carré, mais sur trois hommes de profondeur seulement, et prêts à recueillir les colonnes d'attaque. Telles étaient les dispositions ordonnées par Bonaparte. Il craignait que ses impétueux soldats d'Italie, habitués de marcher au pas de marche, eussent de la peine à se résigner à cette froide et impassible immobilité des niurailles. Il avait eu soin de les y préparer. Ordre était donné surtout de ne pas se hâter de tirer, d'attendre froidement l'ennemi, et dene faire feu qu'à bout portant.

On s'avança presque à la portée du eanon. Bonsparte, qui était dans le carré du centre, formé par la division Dugua, s'assura, avec une lunette, de Fixed the campo (Emblache). It is que l'artillerie du campo (Emblache) at li que l'artillerie du campo (Emblache) at le campo (Emblache) at le carrieria pas se porter dans la plaine, et que l'ennemi en contrinti pas de retrambements. Cet su crette précision qu'il baus ses mouvements. Il récolui d'appayer entre sud évisions aut le droit, c'est à-dire portée du camo d'Emblache. Son intention était de siègner le Manufache de campo d'Emblache. Son intention était de rentrelapper, de les posser dans le Nil, et de n'auteur Emblache qu'este à l'attent d'auteur l'année de l'auteur Emblache qu'este à l'est de l'article de centre de l'auteur Emblache qu'este à l'attent de centre de l'article de l'auteur Emblache qu'este à l'attent de centre à bout de la cettait pas lui tre difficile desse campo, syste avoir détrait le Manufache dans campo, syste avoir destrait le Manufache dans campo, syste avoir détrait le Manufache dans campo, syste avoir destrait le Manufache dans campo, syste avoir destrait le Manufache dans campo, syste avoir destrait le Manufache dans campo de l'article dans campo de destrait le Manufache dans campo de l'article dans l'article dans campo de l'article dans campo d

Sur-le-champ il donna le signal. Desaix, qui formait l'extrême droite, se mit le premier en marche. Après lui venait le earré de Régnier, puis celui de Dugua, où était Bonaparte. Les deux autres circulaient sutour d'Embabeh, hors de la portée du canon. Mourad-Bey, qui, quoique sans Instruction, était doué d'un grand caractère et d'un coup-d'œil pénétrant, devina sur-le-champ l'intention de son adversaire, et résolut de charger pendant ce mouvement décisif. Il laissa deux mille Mameluks pour appuyer Emhabeh, puis se précipita avec le reste sur les deux carrés de droite. Celui de Desaix, engagé dans des palmiers, n'était pas encore formé lorsque les premiers cavaliers l'abordèrent. Mais il se forma sur-le-champ et fut prét à recevoir la charge. C'est une masse énorme que celle de buit mille cavaliers galopant à la fois dans une plaine. Ils se précipitèrent avec une impétuosité extraordinaire sur la division Desaix. Nos braves soldats, devenus aussi froids qu'ils avaient été fougueux jadis, les attendirent avec calme, et les recurent. à bout portant, avec un feu terrible de mousqueterie et de mitraille. Arrêtés par le feu, ces innombrables cavaliers flottaient le long des rangs, et galopaient autour de la citadelle enflammée. Quelques-uns des plus braves se précipitèrent sur les haïonnettes, puis, retournant leurs ehevaux et les renversant sur nos fantassins, parvinrent à faire brèche, et trente ou quarante vinrent expirer aux pieds de Desaix, au centre même du carré. La masse, tournant bride, se rejeta du carré de Desaix sur eclui de Régnier qui venait après. Aceucillie par le même fen, elle revint vers le point d'on elle était partie; mais elle trouva sur ses derrières la division Dugua que Bonaparte avait portée vers le Nil, et fut jetée dans une déroute complète. Alors la fuite se fit en désordre. Une partie des fuyards s'échappa vers notre droite, du côté des pyramides;

une autre, passant sous le feu de Dugua, alla se | Cinq à six cents Mameluks avaient été tués. Plus de jeter dans Embabeh, où elle porta la confusion. Dès cet instant le trouble commença à se mettre dans le camp retranché, Bonaparte, s'en apercevant, ordonna à ses deux divisions de gauche de s'approcher d'Embabeh pour s'en emparer. Bon et Menou s'avancèrent sous le feu des retranchements, et arrivés à une certaine distance, firent halte. Les carrés se dédoublèrent; les premiers rangs se formèrent en colonnes d'attaque, tandis que les autres restèrent en carré, figurant toujours de véritables citadelles. Mais au même instant, les Mameluks, tant ceux que Mourad avait laissés à Embabeh que ceux qui s'y étaient réfugiés, voulurent nous prévenir. Ils fondirent sur nos colonnes d'attaque, tandis qu'elles étaient en marche. Mais celles-ci, s'arrêtant sur-le-champ et se formant en carréavec une merveilleuse rapidité, les reçurent avec fermeté, et en abattirent un grand nombre. Les uns se rejetérent dans Embabeh, où le désordre devint extrême; les autres, fuyant dans la plaine, entre le Nil et notre droite, furent fusillés ou poussés dans le fleuve. Les colonnes d'attaque abordèrent vivement Embabch, s'en emparèrent, et jetèrent dans le Nil la multitude des fellahs et des janissaires, Beaucoup se noyèrent; mais comme les Égyptiens sont excellenta nageurs, le plus grand nombre d'entre eux parvint à se sauver. La journée était finie. Les Arabes, qui étaient près des pyramides et qui attendaient une victoire, s'enfoncerent dans le désert. Mourad, avec les débris de la cavalerie. et le visage tout sanglant, se retira vers la Haute-Égypte. Ibrabim, qui de l'autre rive contemplait ce desastre, s'enfonça vers Belbeys, pour se retirer en Syrie. Les Mameluks mirent aussitöt le feu aux diermes qui portaient leurs richesses. Cette proie nous échappa, et nos soldats virent pendant toute la nuit des flammes dévorer un riche butin.

Bonaparte placa son quartier-général à Gisch, sur les bords du Nil, où Mourad-Bey avait une superbe habitation. On trouva, soit à Giseh, soit à Embabeli, des provisions considérables, et nos soldata purent se dédommager de leurs longues privations. Ils trouvérent des vignes couvertes de magnifiques raisins dans les jardins de Gisch, et les eurent bientôt vendangées. Mais ils firent sur le champ de bataille un butin d'une autre espèce : c'étaient des schalfs magnifiques, de belles armes, des chevaux, et des bourses qui renfermajent jusqu'à deux on trois cents pièces d'or ; ear les Mameluks portaient toutes feurs richesses avec eux. Ils passèrent la soirée, la nuit et le lendemain, à recueillir ces dépouilles. mille étaient noyés dans le Nil. Les soldats se mirent à les pêcher pour les déponiller, et employérent plusieurs jours encore à ce genre de recherche.

La bataille nous avait à peine coûté une centaine de morts ou blessés; car si la défaite est terrible pour des carrés enfoncés, la perte est nulle pour des carrés victorieux. Les Mameluks avaient perdu leurs meitleurs cavaliers par le feu ou par les flots. Leurs forces étaient dispersées, et la possession du Caire nous était assurée. Cette capitale était dans un désordre extraordinaire. Elle renferme plus de trois cent mille habitauts, et elle est remplie d'une populace féroce et abrutie, qui se livrait à tous les excès, et voulait profiter du tumulte pour piller les riches palais des beys. Malheureusement, la flottille française n'avait pas encore remonté le Nil, et nous n'avions pas le moven de le traverser pour aller prendre possession du Caire. Quelques négociants français qui s'y trouvaient furent euvoyés à Bonaparte par les scheiks, pour convenir de l'occupation de la ville. Il se procura quelques djermes pour envoyer un détachement qui rétablit la tranquillité, et mit les personnes et les propriétés à l'ahri des fureurs de la populace. Il entra le surlendemain dans le Caire, et alta prendre possessiou du palais de Mourad-Bey.

A peine fut-il ctabli au Caire, qu'il sc hâta d'employer la politique qu'il avait déjà suivie à Alexandrie, et qui devait lui attacher le pays. Il visita les principaux scheiks, les flatta, leur fit espérer le rétablissement de la domination arabe, leur promit la conservation de leur culte et de leurs contumes. et réussit complètement à les gagner par un mélange de caresses adroites et de paroles imposantes, empreintes d'une grandeur orientale. L'essentiel était d'ohtenir des scheiks de la mosquée de Jemil-Azar une déclaration en faveur des Français. C'était comme un bref du pape chez les chrétiens, Bonaparte y déploya tout ce qu'il avait d'adresse, et il y réussit complètement. Les grands scheiks firent la déclaration désirée, et engagèrent les Égyptiens à se soumettre à l'envoyé de Dieu, qui respectait le prophète, et qui venait venger ses enfants de la tyrannie des Mameluks. Bonaparte établit au Caire un divan comme il avait fait à Alexandrie, composé des principaux scheiks et des plus notables habitants. Ce divan ou conseil municipal devait lui servir à gagner l'esprit des Égyptiens, en les consultant, et à s'instruire par eux de tons les détails de l'administration intérieure. Il fut convenu que

dans toutes les provinces il en serait établi de pareils, | et que ces divans particuliers enverraient des députés au divan du Caire, qui serait ainsi le grand divan national.

Bonaparte résolut de laisser exercer la justice par les cadis. Dans son projet de succéder aux droits des Mameluks, il saisit leurs propriétés, et fit continuer au profit de l'armée française la perception des droits précédemment établis. Pour cela, il fallait avoir les Cophtes à sa disposition. Il ne négligea rien pour se les attacher, en leur faisant espérer une amélioration dans leur sort. Il fit partir des généraux avec des détachements, pour redescendre le Nil, et aller achever l'occupation du Delta qu'on n'avait fait que traverser. Il en envoya vers le Nil superieur, pour prendre possession de l'Égypte-Moyenne. Desaix fut placé avec sa division à l'entrée de la Haute-Égypte, dont il devait faire la conquête sur Mourad-Bey, des que les eaux du Nil baisseraient avec l'automne. Chacun des généraux, muni d'instructions détaillées, devait répéter dans tout le pays ce qui avait été fait à Alexandrie et au Caire. Ils devsient s'entourer des scheiks, capter les Cophtes, et établir la perception des impôts pour fournir aux besoins de l'armée.

Bonaparte s'occupa ensuite du bien-être et de la santé des soldats. L'Egypte commençait à leur plaire : ils y trouvaient le repos, l'abondance, un climat sain et pur. Ils s'habituaient aux mœurs singulières du pays, et en faissient un sujet continuel de plaisanteries. Mais, devinsnt l'intention du général avec leur sagacité accoutumée, ils jouaient aussi le respect pour le prophète, et risient avec lui du rôle que la politique les obligeait à jouer. Bonaparte fit construire des fours pour qu'ils eussent du pain, Il les logea dans les bonnes habitations des Mameluks, et leur recommanda surtout de respecter les femmes. Ils avaient trouve en Égypte des ânes superbes et en grand nombre. C'était un grand plaisir pour eux de se faire porter dans les environs, et de galoper sur ces snimaux à travers les campagnes. Leur vivacité causa quelques accidents aux graves babitants du Caire. Il fallut défendre de traverser les rues trop vite. La cavalerie était monté sur les plus beaux chevaux du monde, c'est-à-dire sur les chevaux arabes entevéa aux Mameluks,

Bonsparte s'occupa aussi de maintenir les relations avec les contrées voisines, sfin de conserver et de s'approprier le riche commerce de l'Égypte, Il nomma lui-même l'émir-haggi. C'est un officier choisi annuellement au Caire pour protéger la

consuls français sur la côte de Barbarie, pour avertir les bevs que l'émir-haggi était nommé, et que les caravanes pouvaient partir. Il fit écrire par les scheiks au shérif de la Mecque que les pélerins seralent protégés, et que les caravanes trouveraient sureté et protection. Le pacha du Caire avait suivi Ihrahim-Bey à Belbeys. Bonaparte lui écrivit, ainsi qu'aux divers pachas de Saint-Jean-d'Acre et de Damas, pour les assurer des bonnes dispositions des Français envers la Sublime-Porte. Ces dernières précautions étajent malheureusement inutiles; et les officiers de la l'orte se persuadaient difficilement que les Françaia, qui venaient envahir une des plus richrs provinces de leur souverain, fussent réellement ses amis.

Les Arabes étaient frappés du caractère du jeune conquerant. Ils ne comprensient pas qu'un mortel qui lançait la foudre fût aussi clément. Ils l'appelaient le digne enfant du prophète, le favori du grand Allah : ils avaient chanté dans la grande mosquée la litanic suivante :

- « Le grand Allah n'est plus irrité contre nous! » Il a oublie nos fautes, assez punies par la longue » oppression des Mameluks! Chantous les miséri-\* cordes du grand Allah!
- » Ouel est celui qui a sauve des dangers de la » mer et de la fureur de ses ennemis le Favori de » la victoire? Quel est celui qui a conduit sains » et saufs sur les rives du Nil les braves de l'Oc-» cident?
- » C'est le grand Atlah, le grand Atlah, qui » n'est plus irrité contre nous. Chantons les misé-» ricordes du grand Allah!
- » Les beys mameluks avaient mis leur confiance » dans leurs chevaux; les beys mameluks avaient » rangé leur infanterie en bataille,
- » Mais le Favori de la victoire, à la tête des » braves de l'Occident, a détruit l'infanterie et
- » les chevaux des Mameluks. » De même que les vapeurs qui s'élèvent le matin » du Nil sont dissipées par les rayons du soleit, de » même l'armée des Mameluks a été dissipée par » les braves de l'Occident, parce que le grand » Allah est actuellement irrité contre les Mame-» luks, parce que les braves de l'Occident sont

» la prunclic droite du grand Atlah. »

Bonaparte voulut, pour entrer davantage dans les mœurs des Arabes, prendre part à leurs fêtes. Il assista à celle du Nil, qui est une des plus grandes d'Égypte. Ce fleuve est le bienfaiteur de la contrée; aussi est-il en grande vénération chez les grande caravane de la Mecque. Il écrivit à tous les habitants, et il est l'objet d'une espèce de culte,

Pendant l'inondation, il s'introduit au Caire par I un grand canal; une digue lui interdit l'entrée de ce canal, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à une certaine bauteur ; alors on la coupe, et le jour destiné à cette opération est un jour de réjouissance. On déclare la hauteur à laquelle le flenve est parvenu, et quand on espère une grande inondation la joie est générale, car e'est un présage d'abondance. C'est le 18 août (1" fructidor) que cette espèce de fête se célèbre. Bonaparte avait fait prendre les armes à toute l'armée, et l'avait rangée sur les bords du eanal. Un peuple immense était accouru, et voyait avec joie les braves de l'Occident assister à ses réjouissances. Bonaparte, à la tête de son état-major, accompagnait les principales autorités du pays. D'abord un scheik déclara la hauteur à laquelle était parvenu le Nil: elle était de vingt-cinq pieds, ce qui causa une grande joie. On travailla ensuite à couper la digue. Toute l'artillerie française retentit à la fois au moment où les eaux du fleuve se précipitérent. Suivant l'usage, une foule de barques s'élancèrent dans le canal pour obtenir le prix destiné à celle qui parviendrait à y entrer la première. Bonaparte donna le prix lui-même. Une foule d'hommes et d'enfants se plongeaient dans les eaux du Nil, attachant à ce hain des propriétés bienfaisantes. Des femmes y jetaient des cheveux et des pièces d'étoffes. Bonaparte fit ensuite illuminer la ville, et la journée s'acheva dans les festins. La fête du prophète ne fut pas célébrée avec moins de pompe; Bonaparte se rendit à la grande mosquée, s'assit sur des coussins, les iambes croisées comme les scheiks, dit avec eux les litanies du prophète, en balançant le haut de son corps et agitant sa tête. Il édifia tout le saint collége par sa piété. Il assista ensuite au repas donné par le grand scheik , élu dans la journée.

Cest par fous ces moyens que le jeune général, usus profond politique que grand capitine, parvenist à réstacher l'espric du pays. Tandis qu'il en faitai inomenament les préquès, il travaillait à p répundre un jour la acience, par la création du célètre listitud d'Égipte. Il réunil les savants et les aristes qu'il avait annerés, et les asociani qu'equi-en une de ser oficiers les plus intarials, il en empesa cel tautint, suque il consacra des recessa et l'un de la plus rastes plais du Cière. Les create d'un pars, et en dreuer la carte la plus che catact du pays, et en dreuer la carte la plus che sublifice (as nutre derainel en établer les vilons, et fourtair des nouvelles lumières à l'histoire; les autres deviant en étauller les prévidentiess, faire les tres deviant en étauller les prévidenties, faire les tres deviant en étauller les prévidenties, faire les faires deviant en étauller les prévidenties, faires faires deviant en étauller les faires devines en étauller les observations stilles à la physique, à l'astronomic, à l'histoire naturelle; les antes enfin devaient s'occupe à rechercher les améliorations qu'on pourrait apporter à l'acistance de shabitants, par des machines, des canaux, des irravaux sur le Ni, des procédes abapéts à ces als singulier et ai difter procédes abapéts à ces als singulier et ai difver un jour cette belle contrer, din moins elle na pouvait nous enterer les computés que la science allait y faire; un monument se préporait, qui dexithhouver le ginier le lacoutance de nos savants, authonorer le grine el lescontances de nos soultans.

Monge fut le premier qui obtint la présidence, Bonaparte ne fut que le second. 11 proposa les questions suivantes : rechercher la meilleure construction des moulins à eau ou à vent ; remplacer le houblon, qui manque à l'Égypte, dans la fabrication de la bière; déterminer les lieux propres à la culture de la vigne; chercher le meilleur moyen pour procurer de l'eau à la citadelle du Caire; creuser des puits dans les différents endroits du désert; chercher le moyen de clarifier et de rafraichir l'eau du Nil; imaginer une manière d'utiliser les décombres dont la ville du Caire était embarrassée, ainsi que toutes les anciennes villes d'Égypte; chercher les matières nécessaires pour la fabrication de la pondre en Égypte. On peut juger par ces questions de la tournure d'esprit du général. Sur-le-champ, les ingénieurs, les dessinateurs, les savants, se répandirent daos toutes les provinces, pour commencer la description et la earte du pays. Tels étaient les soins de cette colonie naissante, et la manière dont le fondateur en dirigeait les travaux.

t La conquête des provinces de la Basse et Moyenne-Égypte évâti fisite aus peine, et n'est, coûté que quelques escarmouches avec les Arabes, il avaitsuff d'une marche forcée sur Belbeya prejeter lbrahim-Bey en Syrie. Dessit attendair l'automne pour enlerer la Bante-Égypte d'Mour rab-Bey, qui s'y était retiré avec les débris de son a ramée.

Amiss, pendant ce temps, la fortune venait d'infliger à Bonaparte le plus redoutable de tous les revers. En quitant Alexandrie, il avui fortement recommande à l'amiral Brueys de mettre son escadre à l'àuti des Anglais, soit en la frisant entrer dans Alexandrie, soit en la dirigeant sur Corfon, mais surtout de ne pas restet dans le rade d'Aboukir, cur il valuit mieux rencontrer l'emenuit à la voile que de le recrevie à l'annez. Une vive disvoile que de le recrevie à l'annez. Une vive dison pouvait faire entrer dans le port d'Alexandrie les vaisseaux de 80 et de 120 canons. Il n'y avait pas de doute pour les autres; mais pour les deux de 80 et pour celui de 120, il fallait un allégement qui leur fit gagner trois pieds d'eau, Pour cela, il était nécessaire de les désarmer ou de construire des demi-chameaux. L'amiral Brueys ne voulut pas faire entrer son escadre dans le port à cette condition. Il pensait qu'obligé à de pareilles précautions pour ses trois vaisseaux les plus forts, il ne pourrait jamais sortir du port en présence de l'ennemi, et qu'il pourrait ainsi être bloqué par une escadre trés-inférieure en force; il se décida à partir pour Corfou. Mais étant fort attaché au genéral Bonaparte, il ne voulait pas mettre à la voile sans avoir des nouvelles de son entrée au Caire et de son établissement en Égypte. Le temps qu'il employa, soit à faire sonder les passes d'Alexandrie, solt à attendre des nouvelles du Caire, le perdit, et amena un des plus fuoestes événements de la révolution, et l'un de ceux qui, à cette époque, ont le plus influé sur les destinées du monde.

L'amiral Brueys s'était embossé dans la rade d'Aboukir. Cette rade est un demi-cercle très-régulier. Nos treize vaisseaux formaient une ligne demicirculaire, parallèle au rivage, L'amiral, pour assurer sa ligne d'embossage, l'avait appuyée d'un côté vers une petite lle, nommée l'ilot d'Ahoukir. Il ne supposait pas qu'un vaisseau pût passer entre cet llot et sa ligne pour la prendre par derrière ; et . dans cette croyance. Il s'était contenté d'y placer une hatterie de douze, seulement pour empêcher l'ennemi d'y débarquer. Il se croyait tellement Inattaquable de ce côté qu'il y avait placé ses plus mauvais vaisseaux. Il craignait davantage pour l'autre extrémité de son demi-cercle. De ce côté, il crovait possible que l'ennemi passât entre le rivage et sa ligne d'embossage; aussi y avait-il mis ses vaisseaux les plus forts et les mieux commandés. De plus, il était rassuré par une circonstance importante, c'est que, cette ligne étant au midi, et le vent venant du nord, l'ennemi qui voudrait attaquer par ce côté aurait le vent contraire, et ne s'exposerait pas sans doute à combattre avec un pareil désayantage.

Dans cette situation, protégé vers sa gauche par un flot qu'il crovait suffisant pour fermer la rade . et vers sa droite par ses meilleurs vaisseaux et par le vent, il attendit en sécurité les nouvelles qui devaient décider son départ.

cussion s'était élevée sur la question de savoir si l'être retourné dans l'Adriatique, à Naples, en Sicile, avait obtenu enfin la certitude du débarquement des Français à Alexandrie. Il prit aussitôt cette direction, afin de joindre leur escadre et de la combattre. Il envoya une frégate pour la chercher et reconnattre sa position. Cette frégate l'avant trouvée dans la rade d'Aboukir put observer tout à l'aise notre ligne d'embossage. Si l'amiral, qui avait dans le port d'Alexandrie une multitude de frégates et de vaisseaux légers, avait eu la précaution d'en garder quelques-uns à la voile, il aurait pu tenir les Anglais tonjours éloignés, les empêcher d'observer sa ligne, et être averti de leur approche. Malheureusement il n'en fit rien. La frégate anglaise, après avoir achevé sa reconnaissance, retourna vers Nelson, qui, étant informé de tous les détails de notre position, manœuvra aussitot vers Aboukir. Il y arriva le 14 thermidor (1er août), vers les six heures du soir. L'amiral Brueys était à diner; il fit aussitôt donner le signal du combat. Mais on s'attendait si peu à recevoir l'ennemi , que le branle-bas n'était fait sur aucun vaisseau, et qu'une partie des équipages était à terre. L'amiral envoya des officiers pour faire rembarquer les matelots et pour reunir une partie de ceux qui étaient sur les convois. Il ne crovait pas que Nelson osat l'attaquer le soir même, et il croyait avoir le temps de recevoir les renforts qu'il venait de demander.

Nelson résolut d'attaquer sur-le-champ, et de tenter une manœuvre audacieuse de laquelle il espérait le succès de la bataille. Il voulait aborder notre ligne par la gauche, c'est-à-dire par l'Ilot d'Aboukir, passer entre cet liot et notre escadre, malgré le danger des bas-fonds, et se placer ainsi entre le rivage et notre ligne d'embossage. Cette manœuvre était périlleuse, mais l'intrépide Anglais n'hésita pas. Le nombre des vaisseaux était égal des deux côtes, c'est-à-dire de treize vaisseaux de haut-bord. Nelson attaqua vers huit heures du soir. Sa manœuvre ne fut d'abord pas heureuse. Le Culloden , en voulant passer entre l'üot d'Aboukir et notre ligne, échoua sur un has-fond, Le Goliath . qui le suivait, fut plus beureux et passa; mais pousse par le vent, il dépassa notre premier vaisseau et ne put s'arrêter qu'à la hauteur du troisième. Les vaisseaux anglais le Zélé, l'Audacieux, le Thésée, l'Orion, suivirent le mouvement, et réussirent à se placer eutre notre ligne et le rivage. Ils s'avancerent jusqu'au Tonnant, qui était le huitième, et engagerent ainsi notre gauche et notre Nelson, après avoir parcouru l'Archipel, après centre. Leurs autres vaisseaux s'avancèrent par le

dehors de la ligne, et la mirent entre deux feux. [ Comme on ne s'attendait pas dans l'escadre francaise à être attaqué dans ce sens, les batteries du côté du rivage n'étaient pas encore dégagées, et nos deux premiers vaisseaux ne purent faire feu que d'un côté ; aussi l'un fut-il désemparé, et l'autre démâté. Mais au centre, où était l'Orient, vaisseau amiral, le feu fut terrible. Le Beltérophon, l'un des principaux vaisseaux de Nelson, fut dégréé, démâté, et obligé d'amener. D'autres vaisseaux anglais, horriblement maltraités, furent obligés de s'éloigner du champ de bataille. L'amiral Brueys n'avait reçu qu'une partie de ses matelots; eependant il se soutenait avec avantage; il espérsit même, malgré le suceès de la manœuvre de Nelson , remporter la vietoire , si les ordres qu'il donnaît en ce moment à sa droite étaient exécutés. Les Anglais n'avaient engagé le combat qu'avec la gauche et le centre; notre droite, composée de nos cinq meilleurs vaisseaux, n'avait aucun ennemi devant elle. L'amiral Brueys lui faisait signal de mettre à la voile et de se rabattre extérieurement sur la ligne de bataille; cette manœuvre réussissant, les vaisseaux snglais qui nous attaquaient par le dehors auraient été pris entre deux feux ; mais les signaux ne furent pas aperçus. Dans un cas pareil, un lieutenant ne doit pas hésiter de courir au danger et de voler au secours de son ehef. Le contre-amiral Villeneuve, brave, mais irrésolu, demeura immobile, attendant toujours des ordres. Notre gauche et notre centre restérent done placés entre deux feux. Cependant l'amiral et ses capitaines faisaient des prodiges de bravoure et soutenaient glorieusement l'honneur du pavillon. Nous avions perdu deux vaisscaux, les Anglais aussi en avaient perdu deux, dont l'un était échoué, l'autre démâté; notre feu était supérieur. L'infortuné Brueys fut blessé; il ne voulut pas quitter le pont de son vaissesu : --« Un smiral, dit-il, doit mourir en donnant des ordres. » - Un boulet le tua sur son banc dequart. Vers onze heures, le feu pritau magnifique vaisseau l'Orient. Il sauta en l'air. Cette épouvantable explosion suspendit pour quelque temps cette lutte acharnée, Sans se laisser abattre, nos eing vaisseaux engagés, le Franktin, le Tonnant, le Peuple-Sourerain, le Spartiate, l'Aquiton, soutinrent le feu tonte la nuit. Il était temps encore pour notre droite de lever l'ancre et de venir à leur secours. Nelson tremblait que cette manœuvre ne fût exécutée, il était si maltraité qu'il n'aurait pu soutenir l'attaque. Cependant Villeneuve mit enfin à la voile, mais pour se retirer et pour sauver son aile, qu'il ne

croyait pas pouvoir exposer avec avantage contre Nelson. Trois de ses vaisseaux se jetèrent à la côte : il se sanva avec les deux autres et deux frégates, et fit voile vers Malte. Le combat avait duré plus de quinze heures. Tous les équipages attaqués avaient fait des prodiges de valeur. Le brave capitaine Du Petit-Thouars avait deux membres emportés : il se fit apporter du tabac, resta sur son bane de quart, et, comme Bruevs, attendit d'être emporté par un boulet de canon. Toute notre escadre. excepté les vaisseaux et les deux frégates emmenés par Villeneuve, fut détruite. Nelson était si maltraité qu'il ne put pas poursuivre les vaisseaux en fuite. Telle fut la célèbre bataille navale d'Aboukir, la plus désastreuse que la marine française eût encore soutenue, et celle dont les conséquences militaires devaient être les plus funestes. La flotte qui avait porté les Français en Égypte, qui pouvait les secourir on les reeruter, qui devait seconder leurs mouvements sur les côtes de Syrie. s'ils en avaient à exécuter, qui devait imposer à la Porte, la forcer à se payer de mauvaises raisons, et l'obliger à souffrir l'invasion de l'Égypte; qui devait enfin, en cas de revers, ramener les Français dans leur patrie, cette flotte était détruite. Les vaisseaux des Français étaient brûlés, mais ils ne les svaient pas brûlés eux-mêmes, ee qui était bien différent pour l'effet moral. La nouvelle de ce désastre circula rapidement en Égypte, et causa un instant de désespoir à l'armée. Bonaparte recut cette nouvelle avec un calme impassible. -- Eh bien! dit-il, il faut mourir ici, ou en sortir grands comme les anciens! Il écrivit à Klôber : Ceci nous obligera à faire de plus grandes choses que nous n'en voulions faire. Il faut nous tenir prêts. - La grande âme de Kleber était digne de ce langage : - « Oui , répondit kléber, il faut faire de grandes ehoses; je prépare mes facuttés. » - Le courage de ces grands hommes soutint l'armée et en rétablit le moral. Bonaparte chereha à distraire sea soldats par différentes expéditions, et leur fit bientôt oublier ce désastre. A la fête de la fondation de la république, eélébrée le 1er vendémiaire, il voulut eucore exalter leur imagination; il fit graver sur la colonne de Pompée le nom des quarante premiers soldats morts en Égypte. C'étaient les quarante qui avaient succombé en attaquant Alexandrie. Ces quarante noms, sortis des villages de France, étaient ainsi associés à l'immortalité de Pompée et d'Alexandre. Il adressa à son armée cette singulière et grande allocution , où était retracée sa merveilleuse bistoire :

## « Soldats,

- » Nous célébrons le premier jour de l'an VII de » la république.
- » Il y a cinq ans, l'indépendance du peuple » français était menacée; mais vous prites Toulon,
- ce fut le présage de la ruine de vos eunemis.
   Un an après, vous battiez les Autrichiens à
   Dego.
- » L'année suivante, vous étiez sur le sommet » des Alpes.
- » Vous luttlez contre Mantoue, il y a deux » ans, et vous remportiez la eélèbre victoire de » Saint-Georges.
- » L'an passé , vous étiez aux sources de la Drave » et de l'Izonzo , de retour de l'Allemagne.
- » Qui cût dit alors que vous seriez aujourd'bui » sur les bords du Nil , au centre de l'ancien con-» tipent?
- » Depuis l'Anglais, célèbre dans les arts et le » commerce, jusqu'au hideux et féroce Bédouin, » vous fixez les regards du monde.
- solidats, votre destinée est belle, parce que vous c'tes dignes de ce que vous avez fait et de l'opinion que l'on a de vous. Vous mourez avec homeur, comme les braves dont les noms sont insertis sur cette pyramidé, ou vous retournerez dans votre patrie couverts de lauriers et de l'almiration de tous les peuples.
- l'admiration de tous les peuples.
  Depuis cinq mois que nous sommes éloignés
  de l'Europe, nous avons été l'objet perpétud
  des sollicitudes de nos compatriotes. Dans ce
  jour, quarante millions de citoyens cétèbrent
   l'êre des gouvernements représentalés, quarante
  millions de citoyens pensent à vous ; tous disent:
   Cett à l'eurs travaux, à leur ange, que nous
  devons la paix générale, le repes, la prospérité
  du commerce, et les biednistés des liberéceirles.

## CHAPITRE XXVIII.

Effect de l'expédition d'Égypie en Europe. Conséquences famoires de la batuille narsale d'Aleadur. — Déclaration de guerre de la Portu. — Effects de l'Aleadur. — Déclaration de guerre de la Portu. — Effects de l'Aleadurer pour forant une nouvelle coalision. — Conférences avec l'Autriche à Selz. Proprisé des régiociatione de lastati. — Mouvette commotione en Biolisande, es colsuse et dans les républiques inditiences. Changement de la coasitation cisalisaire; grande embarras du directione à ce sujet. — Situation inférieure. Une nouvette opposition se promone dans les indiférences. Une nouvette opposition se promone can les la malérièures. Une nouvette opposition se promone can les les malérièures. Une nouvette opposition se promone can les les malérièures. Une nouvette opposition se promone can les les malérièures. Une nouvette opposition se promone can les les malérièures.

conseits. — Disposition générale à la guerre. Loi sur la conscription. — Finances de l'an VII. — Reprise des hostilités, invasion des états romains par l'armée napolitaine. — Conjuéte du royaume de Naples por le général Champlonnet. — Abdication du roi de Prémont.

L'expédition d'Égypte resta un mystère en Europe longtemps encore après le départ de notre flotte. La prise de Malte commença à fixer les conjectures. Cette place réputée imprenable, et enlevée en passant, jeta sur les argonautes français un éclat extraordinaire. Le débarquement en Égypte. l'occupation d'Alexandrie, la bataille des Pyramides, frappèrent toutes les imaginations en France et en Europe. Le nom de Bonaparte, qui avait paru si grand quand il arrivait des Alpes, produisit un effet plus singulier et plus étonnant encore arrivant des contrées lointaines de l'Orient. Bonaparte et l'Égypte étaient le suiet de toutes les conversations. Ce n'était rien que les projets exécutés; on en supposait de plus gigantesques encore. Bonaparte allait, disait-on, traverser la Syrie et l'Arabie. et se jeter sur Constantinople ou sur l'Inde.

La malheureuse bataille d'Aboukir vint, non pas détruire le prestige de l'entreprise, mais réveiller toutes les espérances des ennemis de la France, et hâter le succès de leurs trames, L'Angleterre, qui était extrêmement alarmée pour sa puissance commerciale, et qui n'attendait que le moment favorable pour tourner contre nous de nouveaux enuemis, avait rempli Constantinople de ses intrigues. Le Grand-Seigneur u'était pas fâché de voir punir les Mameluks, mais il ne voulait pas perdre l'Égypte, M. de Talleyrand, qui avait dû se rendre auprès du divan pour lui faire agréer des satisfactions, n'était point parti. Les agents de l'Angleterre eurent le champ libre; ils persuadèrent à la Porte que l'ambition de la France était insatiable; qu'après avoir troublé l'Europe, elle voulait bouleverser l'Orient, et qu'au mépris d'une antique alliauce, elle venait envahir la plus riche province de l'empire turc. Ces suggestions et l'or répandu dans le divan n'auraient pas suffi pour le décider, si la belle flotte de Bruevs avait pu venir canonner les Dardanelles ; mais la bataille d'Aboukir priva les Français de tout leur ascendant dans le Levant, et donua à l'Angleterre une prépondérance décidée. La Porte déclara solennellement la guerre à la France \*, et, pour une province perdue depuis longtemps, se brouilla avec son amie naturelle, et se lia avec ses ennemis les

\* 18 fructidor an VI ( & septembre.)

plus redoutables, la Bussie et l'Angleterre. Le suitan ordonnis in reuinoi d'une armée pour aller treonqueiri l'Égypte. Cette circonstance rendait singuitierment difficile la position des Francis. Séparés de la France, et privis de tous secours par les flottes victorieuses des Anglais, ils etaient exposés en outre à voir fondre sur eux toutes les hordes de l'Orient. Ils n'étaient que trente mille entrion pour lutter contre tant de berils.

Nelson victorieux vint à Naples radouber son escadre abimée, et recevoir les honneurs du triomphe. Malgré les traités qui liaient la cour de Naples à la France, et qui lui interdisaient de fournir aucun secours à nos ennemis, tous les ports et les chantiers de la Sicile furent ouverts à Nelson, Luimême fut accueilli avec des honneurs extraordinaires. Le roi et la reine vinrent le recevoir à l'entrée du port, et l'appelèrent le héros libérateur de la Méditerranée. On se mit à dire que le triomphe de Nelson devait être le signal du réveil général, que les puissances devaient profiter du moment où la plus redoutable armée de la France, et son plus grand capitaine, étaient enfermés en Égypte, pour marcher contre elle, et refouler dans son sein ses soldats et ses principes. Les suggestions furent extrèmement actives auprès de toutes les cours. On écrivit en Toscane et en Piémont, pour réveiller leur haine jusqu'iei déguisée. C'était le moment, disait-on, de seconder la cour de Naples, de se liquer contre l'ennemi commun , de se soulever tous à la fois sur les derrières des Français, et de les égorger d'un bout à l'autre de la Péninsule. On dit à l'Autriche qu'elle devait profiter du moment où les puissances italiennes prendraient les Français par derrière, pour les attaquer par devant, et leur enlever l'Italie. La chose devait être facile, car Bonaparte et sa terrible armée n'étaient plus sur l'Adige. On s'adressa à l'empire dépouillé d'une partie de ses états, et réduit à céder la rive gauche du Bhin; on chereha à tirer la Prusse de sa neutralité ; enfin on employa auprès de Paul Ier les moyens qui pouvaient agir sur son esprit malade, et le décider à fournir les secours si longtemps et si vainement promis par Catherine.

Ces suggestions ne ponvaient manquer d'être bien accueillier anprès de toutes les cours; mais touten d'étaient pas en meurre d'y céder. Les plus voisines de la France étaient les plus irritées et les plus diaposées à révolure la révolution; mais par cela seul qu'elles étaient plus rapprochées du colosse républicain, elles étaient condamnées aussi à plus de réserve et de prudence avant d'entrer et à plus de réserve et de prudence avant d'entrer et à

lutte avec lui. La Russie, la plus éloignée de la France, la moins exposée à ses vengeances, soit par son éloignement, soit par l'état moral de ses peuples, était la plus facile à décider. Catherine, dont la politique habile avait tendu tonjours à compliquer la situation de l'Oceident, soit pour avoir le prétexte d'y intervenir, soit pour avoir le temps de faire en Pologne ce qu'elle voulait. Catherine n'avait pas emporté sa politique avec elle, Cette politique est innée dans le cabinet russe; elle vient de sa position même : elle peut changer de procédés ou de moyens, suivant que le souverain est astucieux ou violent; mais elle tend tonjours au même but, par un penchant irrésistible. L'habile Catherine s'était contentée de donner des espérances et des secours aux émigrés; elle avait préché la croisade sans envoyer un soldat. Son suecesseur allait suivre le même but, mais avec son caractère. Ce prinee violent et presque insensé, mais du reste assez généreux, avait d'abord paru s'écarter de la politique de Catherine, et refusé d'exécuter le traité d'alliance conclu avec l'Angleterre et l'Autriche; mais après cette déviation d'un moment, il était bientôt revenu à la politique de son cabinet. On le vit donner asile au prétendant , et prendre les émigrés à sa solde après le traité de Campo-Formio. On lui persuada qu'il devait se faire le chef de la noblesse europeenne menacée par les démagogues. La démarche de l'Ordre de Malte, qui le prit pour son protecteur, contribua à exalter sa tête, et il embrassa l'idée qu'on lui proposait avec la mobilité et l'ardeur des princes russes. Il offrit sa protection à l'empire, et voulut se porter garant de son intégrité. La prise de Malte le remplit de colère, et il offrit la coopération de ses armées contre la France. L'Angleterre triomphait done à Saint-Pétersbourg comme à Constantinople, et elle allait faire marcher d'accord des ennemis jusque-là irréconciliables.

Le mêm zibe ne régnai pas partout. La Prasse el travait roy bien de sa neutralité e de l'éguisement de l'Autriche pour vouloir intervenir dans la tutte de neutralité supèrent de la Hollande et de la la test frontières du côte de la Hollande et de la France, pour emphéer la constignir révolutionnaire. Elle avait trangé ses armées de manière à fromer une espete de cordon sanière. L'empire, offermer une espete de cordon sanière. L'empire, de constitute appen à ses déposés de constitut la puitoniques le thétire de la guerre, sombiais la pais. Le sprinces déposséése eux-mêmes la soulaitient aussi, parce qu'ils étients suavoir de trouvertaitent aussi, parce qu'ils étients suavoir de trouverdes indemnités sur la rive droite; les princes ecclésiastiques seuls, menacés de la sécularisation, désiraient la guerre. Les puissances italiennes du Piémont et de la Toscane ne demandaient pas mieux qu'une occasion; mais elles tremblaient sous la main de fer de la république française. Elles attendaient que Naples ou l'Autriche lenr donnât le signal. Quant à l'Autriche, quoiqu'elle fût la mieux disposée des cours formant la coalition monarchique, elle hésitait cependant, avec sa lenteur ordinaire, à prendre un parti, et surtout elle eraiquait pour ses peuples déjà très-épuisés par la guerre. La France lui avait opposé deux républiques nouvelles, la Suisse et Rome, l'une sur ses flancs , l'autre en Italie , ce qui l'irritait fort et la disposait tont à fait à rentrer en lutte; mais elle aurait passé par-dessus ces nonveaux envahissements de la coalition républicaine, si on l'avait dédommagée par quelques conquêtes. C'est pour ce but qu'elle avait proposé des conférences à Selz. Ces conférences devaient avoir lieu dans l'été de 1798, non lois du congrès de Bastadt, et concurremment avec ee congrès. De leur résultat dépendaient la détermination de l'Autriehe et le succès des efforts tentés pour former une nouvelle coali-

François de Neufchâteau était l'envoyé choisi par la France. C'est pour ee motif qu'on avait désigné la petite ville de Selz, à cause de sa situation sur les bords du Rhin , non loin de Rastadt , mais sur la rive gauche. Cette dernière condition était nécessaire, parce que la constitution défendait au directeur sortant de s'éloigner de France avant un délai fixé. M. de Cobentzel avait été envoyé par l'Autriche. Dès les premiers moments, on put voir les dispositions de cette puissance. Elle voulait être dédommagée, par des extensions de territoire, des conquêtes que le système républicain avait faites en Suisse et en Italie. La France voulait avant tout qu'on s'entendit sur l'événement de Vienne, et que des satisfactions fussent accordées pour l'insulte faite à Bernadotte. Mais l'Autriche évitait de s'expliquer sur ee point, et ajournait toujours cette partie de la négociation. Le négociateur français y revenait sans eesse; du reste, il avait l'ordre de se contenter de la moindre satisfaction. La France aurait voulu que le ministre Thugut, disgracié en apparence, le fût réellement, et qu'une simple démarche, la plus insignifiante du monde, fût faite auprès de Bernadotte, pour réparer l'outrage qu'il avait reçu. M. de Cobentzel se contenta de dire que sa cour désapprouvait ce qui s'était passé à Vienne,

mais il ne convint d'aucune satisfaction, et il continua d'insister sur les extensions de territoire an'il réclamait. Il était élair que les satisfactions d'amourpropre ne seraient accordées qu'autant que celles d'ambition auraient été obtenues. L'Autriebe disait que l'institution des deux républiques , romaine et helvétique, et l'influence évidente exercée sur les républiques cisalpine, ligurienne et batave, étaient des violations du traité de Campo-Formio, et une altération dangereuse de l'état de l'Europe; elle soutenait qu'il fallait que la France accordét des dédommagements, si elle voulait qu'on lui pardonnat ses dernières usurpations; et pour dédommagement , le négociateur autrichien demandait de nouvelles provinces en Italie. Il voulait que la ligne de l'Adige fût portée plus loin, et que les possessions autrichiennes s'étendissent jusqu'à l'Adda et au Pô , e'est-à-dire que l'on donnât à l'empereur une grande moitié de la république cisalpine. M. de Cobentzel proposait de dédommager la république cisalpine avec une partie du Piémont ; le surplus de ce royaume aurait été donné à l'archiduc de Toscane, et le roi de Piémont aurait recu en dédommagement les états de l'Église, Ainsi, au prix d'un agrandissement pour lui en Lombardie. et pour sa famille de Toscane, l'empereur aurait sauctionné l'institution de la république helvétique, le renversement du pape, et le démembrement de la monarchie du Piémont. La France ne pouvait consentirà ces propositions par une foule de raisons. D'abord elle ne pouvait demembrer la Cisalpine à peine formée, et replacer sons le joug autriebien des provinces qu'elle avait affranchies, et auxquelles elle avait promis et fait payer la liberté ; enfin elle avait , l'année précédente , conclu un traité avec le roi de Piémont , par lequel elle lui garantissait ses états. Cette garantie était surtout stipulée contre l'Autriche. La France ne pouvait done pas sacrifier le Piémont. Aussi François de Neufchâteau ne put-il adhérer aux propositions de M. de Cobentzel. On se sépara sans avoir rien conelu. Aucune satisfaction n'était accordée pour l'événement de Vienne. M. de Degelmann , qui devait être envoyé à Paris comme ambassadeur , n'y vint pas, et on déclara que les deux cabinets continucraient à correspondre par leurs ministres au eongrès de Rastadt. Cette séparation fut généralement prise pour une espèce de rupture.

ment prise pour une espèce de rupture.

Les résolutions de l'Autriche furent évidemment fixées dès cet instant; mais avant de recommencer les hostilités avec la France, elle voulait s'assurer le concours des principales puissances de l'Europe.

M. de Cobentzel partit pour Berlin, et dut se rendre de Rerlin à Sain-Veierbourg. Le but de ces courses était de contribuer avec l'Angletere à former la nouvelle coalition. L'empereur de Rassie avait enroy é à Berlin l'un des plus importants personnages de son empire, le prince Repnin. M. de Cobentzel devait teunir ses efforts écoux du prince Repnin et de la légation anglaise pour entraîner le jeune roi.

La France, de son côté, avait envoyé l'un de ses plus illustres citovens à Berlin ; c'était Sieyes. La réputation de Sieves avait été immense avant le règne de la convention. Elle s'était évanouie sous le comité de salut public. On la vit renattre tout à coup lorsque les existences purent recommencer leurs progrès naturels, et le nom de Sieyes était redevenu le plus grand nom de France, après celui de Bonaparte ; car , en France , une réputation de profondeur est ce qui produit le plus d'effet après une grande réputation militaire. Sieyes était donc l'un des deux grands personnages du temps. Toujours boudant et frondant le gouvernement, non pas comme Bonaparte, par ambition, mais par humeur contre une constitution qu'il n'avait pas faite, il ne laissait pas que d'être importun. On ent l'idée de lui donner une ambassade. C'était une occasion de l'éloigner, de l'utiliser, et surtout de lui fournir des moyens d'existence. La révolution les lui avait enlevés tous, en abolissant les bépéfices ecclésiastiques. Une grande ambassade permettait de les lui rendre. La plus grande était ceile de Berlin, car on n'avait d'envoyés ni en Autriche, nien Russie, nien Angteterre. Berlin était te theatre de toutes les Intrigues, et Sleyen, quolque peu propre au maniement des affaires, était cependant un observateur fin et sûr. De plus, sa grande renommée le rendait particulièrement propre à représenter la France, surtont après de l'Allemagne, à taquelle il convenalt plus qu'à tout autre pays.

Le roi ne vilpas arriver avec plaisir dans sevédas un révolutionnisse si celèbre, ce pendant il n'ous pas le relater. Sièpes se comporta avec mesure et diquitet ; il nut reque de même, mais laine dans l'isolement. Comme tous nos exonyés à l'étranger, il cittle observé avec soin et pour ainsi dire séquente. Le al Allemanda étaient fort curieux de le voir, et de l'autre de l'est qui exti longissi le roi de l'eruse contre les instances de l'Angleterre; de l'Autriche et de la Russie.

Tandis qu'en Allemagne on travaillait à décider

le roi de Prusse, la cour de Naples, pleine de joie et de témérité depuis la réciolre de Netson, fisaist des préparatifs immenase de guerre, et redoublait ses sollicitations auprès de la Toscame et du Piémont. La France, par une espèce de complisiance, lui avait laissé occuper le duché de Bénéreat. Mais cette concession ne l'avait point caimée. Elle se fattait de gagnere à la prochaine guerre une moitié des anciens états du pape.

des anciens états du pape. Les négociations de Rastadt se poursuivaient avec succès pour la France. Treilhard, devenu directeur, et Bonaparte, parti pour l'Égypte, avaient été remplacés au congrès par Jean Debry et Roberjot. Après avoir obtenu la ligne du Rhin, il restait à résoudre une foule de questions militaires, politiques, commerciales. Notre députation était devenue extrêmement exigeante, et demandait beaucoup plus qu'elle n'avait droit d'obtenir. Elle voulait d'abord toutes les tles du Rhin, ce qui était un article important, surtout sous le rapport militaire. Elle voulait ensuite garder Kehl et son territoire vis-à-vis Strasbourg, Cassel et son territoire vis-à-vis Mayence, Elle voulait que le pont commercial entre les deux Brisach fût rétabli : que cinquante arpents de terrain nous fussent accordés en face de l'ancien pont de tiuningue, et que l'importante forteresse d'Ehrenbreitstein fût démolie. Elle demandait ensuite que la navigation du Rhin, et de tous les fleuves d'Allemagne aboutissant au Rhin, fût libre; que tous les droits de péage fussent abolis; que les marchandises fussent, sur les deux rives, soumises à un même droit de douane : que les chemins de halage fussent conservés et entretenus par les riverains. Elle demandait enfin une dernière condition fort importante, c'est que les dettes des pays de la rive gauche, cédés à la France, fussent transportées sur les pays de la rive drolte, destinés à être donnés en indemnité.

La deputation de l'empire reignofila avec raison que ligue du lind nevila présente lune de lique du lind nevila présente une metrétégale aux deux nations; que c'était la raison d'une strete giate qui avai de sautou atligate que print avecorder cette ligue à la France; mais que cette abreté der cette ligue à la France; mais que cette abreté det tout le constant de constant de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de l

toutes celles qui étaient à gauche devaient appartenir à la France. De cette manière, on plaçait entre les deux peuples le véritable obstacle qui fait d'un fleuve une ligne militaire, c'est-à-dire le principal bras navigable. Par suite de ce principe, la députation demandait la démolition de Cassel et de Kehl et refusait les cinquante arpents vis-à-vis Huningue. Elle ne voulait pas que la France conservat aucun point offensif Jorsque l'Allemagne les perdait tons. Elle refusait avec moins de raison la démolition d'Ehrenbreitstein qui était incompatible avec la sûreté de la ville de Coblentz. Elle accordalt la libre navigation du Rhin, mais elle la demandait dans toute l'étendue de son cours, et voulait que la France obligeat la république batave à reconnaître cette liberté. Quant à la libre navigation des fleuves de l'intérienr de l'Allemagne, cet article dépassait, disait-elle, sa compétence, et regardait chaque état individuellement. Elle accordait les chemins de halage. Elle voulait que tout ce qui était relatif aux péoges et à leur abolition fut renvoyé à un traité de commerce. Elle voulait enfin, relativement aux pays de la rive gauche cédés à la France, que leurs dettes restassent à leur charge par le principe que la dette suit son gage, et que les hiens de la noblesse immédiate fussent considérés comme propriétés partieulières, et conservés à ce titre. La députation demandait accessoirement que les troupes françaises évacuassent la rive droite, et cessassent le hlocus d'Ehrenbreitstein, parce qu'il réduisait les habitauts à la famine.

Ces prétentions contraires donnérent lieu à une suite de notes et de contre-notes, pendant tont l'été. Enfin, vers le mois de vendémiaire an VI (août et septembre 1798), le thahoeg fut admis par la députation française. Le principal bras navigable fut pris pour limite entre la France et l'Allemagne, et les îles durent être partagées conséquemment à ce principe. La France consentit à la démolition de Cassel et de Kehl, mais elle exigea l'île de Pettersan, qui est placée dans le Rhin à peu près à la hauteur de Mayence, et qui est d'une grande importance pour cette place. L'empire germanique consentit de son côté à la démolition d'Ebrenbreitstein. La libre navigation du Rhin et l'abolition des péages furent accordées. Il restait à s'entendre sur l'établissement des ponts commerciaux, sur les biens de la noblesse immédiate, sur l'application des lois de l'émigration dans les pays cédés, et sur les dettes de ces pays. Les princes séculiers avaient déclaré qu'il fallait faire toutes les

concessions compatibles avec l'honneur et la sûreté de l'empire, afin d'obtenir la paix, si nécessaire à l'Allemagne. Il était évident que la plupart de ces princes voulaient traiter ; la Prusse les y engageait. Quant à l'Autriche, elle commençait à montrer des dispositions toutes contraires, et à exciter le ressentiment des princes ecclésiastiques contre la marche des négociations. Les députés de l'empire. tout en se proponcant pour la paix, gardaient cependant la plus grande mesure, par la crainte que leur causait l'Autriche, et louvoyaient entre celle-cl et la Prasse. Quant aux ministres français, ils montraient une extrême raideur ; ils vivaient à part, et dans une espèce d'isolement, comme tous nos ministres en Europe. Telle était la situation du congrès à la fin de l'été de l'an VI (1798).

Pendant que ces évéments se passient en Orient et en Europe, la France, toujours chargée da soin de diriger les cinq républiques instituées autour d'elle, avail en des sonts sans flu. C'étaient des difficulés conduncleles pour y diriger l'esprit public, pour y faire vivre nos troupes, pour y mettre d'accord nos ambassidens avec nos géréraux, pour y maintein enfin la bonne harmonie avec les états voisins.

Presque partont il avait falla faire comme en France, c'est-à-dire, après avoir frappé sur un parti, frapper bientôt snr l'autre. En Hollande, on avait exécuté, le 3 pluviôse (22 janvier), une espèce de fructidor pour écarter les fédéralistes, abolir les anciens réglements, et donner au pays une constitation unitaire à peu près semblable à celle de la France. Mais cette révolution avait tourné beauconp trop au profit des démocrates. Cenx-ci s'étaient emparés de tous les pouvoirs. Après avoir exclu de l'assemblée nationale tous les députés qui leur paraissaient suspects, ils s'étaient eux-mêmes constitués en directoire et en deux conseils, sans recourir à de nouvelles élections. Ils avaient voulu par là imiter la convention nationale de France, et ses fameux décrets des 5 et 15 fractidor. Ils s'étaient entièrement emparés depuis de la direction des affaires, et ils sortaient de la ligne où le directoire français voulait maintenir toutes les républiques confiérs à ses soins. Le général Daendels, l'un des hommes les plus distingués de parti modéré, viut à Paris , s'entendit avec pos directeurs , et repartit pour aller en Hollande porter aux democrates le coup qu'on leur avait récemment porté à Paris, en les excluant du corps-législatif par les scissions. Ainsi, tout ce qu'on faisait en France, il fallait immédiatement après le répéter dans les états qui dépendaient d'elle. Joubert eut ordre d'appuyer Daendels, Celui-ei se réunit aux ministres, et avec le secours des troupes bataves et françaises, dispersa le directoire et les conseils, forma un gouvernement provisoire, et fit ordonner de nouvelles élections. Le ministre de France, Delacroix, qui avait appuyé les démocrates, fut rappelé. Ces scènes produisirent leur effet aecoutumé. On ne manqua pas de dire que les constitutions républicaines ne ponyaient marcher seules, qu'à chaque instant il failait le levier des hatonnettes, et que les noureaux états se trouvaient sous la dépendance la plus complète de la France.

En Suisse, l'établissement de la république une et indivisible n'avait pas pu se faire sans combats. Les petits cantons de Schwitz, Zug, Glaris, excités par les prêtres et les aristocrates suisses. avaient juré de s'opposer à l'adoption du régime nouvean. Le général Schauembourg, sans vouloir les réduire par la force, avait interdit toute communication des autres cantons avec ceux-ci. Les petits eantons réfractaires conrurent aussitôt aux armes, et envahirent Lucerne, où ils pillèrent et dévastèrent. Sehauembourg marcha sur eux, et. après quelques combats opinistres, les réduisit à demander la paix. Le gage de cette paix avait été l'acceptation de la constitution nouvelle. Il fallut employer aussi le fer et même le fen pour réprimer les paysans du Haut-Valais, qui avaient fait une descente dans le Bas-Valais, dans le but d'y rétablir leur domination. Malgré ees obstacles, en prairial (mai 1798), la constitution était partout en vigueur. Le gouvernement helvétique était réuni à Arau, Composé d'un directoire et de deux conseils, il commencait à s'essayer dans l'administration du pays. Le nouveau commissaire français était Rapinat, beau-frère de Rewbell. Le gouvernement helvétique devait s'entendre avec Rapinat pour l'administration des affaires. Les eirconstances rendaient cette administration difficile. Les prêtres et les aristocrates, postés dans les montagnes, épiaient le moment favorable pour souiever de nouveau la population. Il fallait se tenir en garde contre eux, nourrir et satisfaire l'armée française qu'on avait à leur opposer, organiser l'administration, et se mettre en mesure d'exister bientôt d'une manière indépendante. Cette tâche n'étalt pas moins difficile pour le gouvernement helvétique que pour le commissaire français placé auprès de lui.

caisses appartenant aux anciena cantons aristocrati- et Pfiffer, celle du ministre des affaires étrangères,

2

ques pour payer les frais de la guerre. L'argent contenu dans les caisses, et les approvisionnements renfermés dana leamagasins formés par les el-devant eantons, lui étaient indispensables pour faire vivre son armée. C'était l'exercice le plus ordinaire du droit de conquête; elle aurait pu sans doute renoncer à ce droit, mais la nécessité la forçait d'en user dans le moment. Rapinat eut donc ordre de remettre le scellé sur toutes les eaisses. Beaucoup de Suisses, même parmi ceux qui avaient aouhaité la révolution, trouvèrent fort mauvais qu'on s'emparât du pécule et des magasins des anciens gouvernements. Les Suisses sont . comme tous les montagnards, sages et hraves, mais d'une extrême avarice. Ils voulsient hien qu'on leur apportat la liberté, qu'on les débarrassat de leurs oligarques, mais ils ne voulaient pas faire les frais de la guerre. Tandis que la Hollande et l'Italie avaient souffert. presque sans se plaindre, le fardeau énorme des eampagnes les plus longues et les plus dévastatrices, les patriotes suisses jetèrent les hauts eris pour quelques millions dont on s'empara. Le directoire helvétique fit, de son côté, apposer de nouveaux scellés sur ceux qui vensient d'être apposés par Rapinat, et protesta ainsi contre la mesure qui mettait les eaisses à la disposition de la France. Rapinat fit sur-le-champ enlever les scellés du directoire helvétique, et déclara à ce directoire qu'il était borné aux fonctions administratives, qu'il ne pouvait rien contre l'autorité de la France, et qu'à l'avenir ses lois et ses décrets n'auraient de vigueur qu'autant qu'ils ne contiendraient rien de contraire aux arrêtés du commissaire et du général français. Les ennemis de la révolution, et il a'en était glissé plus d'un dans les conseils helvétiques. triomphèrent de cette lutte et crièrent à la tyrannie. lla dirent que leur indépendance étalt violée, et que la république française, qui avait prétendu leur apporter la liberté, ne leur apportait en réalité que l'asservissement et la misère, L'opposition ne se manifestait pas seulement dans les conseils, elle était aussi dans le directoire et dans les autorités locales. A Lucerne et à Berne, d'anciens aristoerates occupaient les administrations; ils apportaient des obstacles de toute espèce à la levée des quinze millions frappés sur les apeienpes familles nobles, pour les hesoins de l'armée. Rapinat prit sur lui de purger le gouvernement et les administrations helvétiques. Par une lettre du 28 prairial (16 juin), il demanda au gouvernement helvétique Il était naturel que la France s'emparât des la démission de deux directeurs, les nommés Bay

et le renouvellement des chambres administratives de Lucerne et de Berne. Cette demande, faite avec le ton d'un ordre, ne pouvait être refusée. Les demissions furent données sur-le-champ; mais la rudesse avec laquelle se conduisit Rapinat fit élever de nouveaux cris et mit tous les torts de son côté. Il compromettait en effet son gouvernement, en violant ouvertement les formes pour faire des changementa qu'il etit été facile d'obtenir par d'autres moyens. Sur-le-champ, le directoire français écrivit au directoire helvétique pour désapprouver la conduite de Rapinat, et pour donner satisfaction de cette violation de toutes les formes. Rapinat fut rappelé : néanmoins les membres démissionnaires demeurèrent ex clus. Les conseils belvétiques nommèrent, pour remplacer les deux directeurs démissionnaires, Ochs. l'auteur de la constitution, et le colonel Laharpe, le frère du général mort en Italie, l'un des auteurs de la révolution du canton de Vaud, et l'un des citoyens les plus probes et les mieux intentionnés de son pays.

Une alliance offensive et défensive fut conclue entre les républiques helvétique et française le 2 fructidor (19 août). D'après ce traité, celle des deux puissances qui était en guerre, avait droit de requérir l'intervention de l'autre, et de lui demander un secours, dont la force devait être déterminée suivant les circonstances. La puissance requérante devait paver les troupes fournies par l'autre; la libre pavigation de tous les fleuves de la Suisse et de la France était réciproquement stipulée. Deux routes devaient être ouvertes , l'une de France à la Cisalpine, en traversant le Valais et le Simplon , l'autre de France en Souabe , en remontant le Rhin et en suivant la rive orientale du lac de Constance. Dans ce système des républiques unies, la France s'assurait deux grandes routes militaires pour se rendre dans les états de ses alliés, et être en mesure de déboucher rapidement en Italie ou en Allemagne. On a dit que ces deux routes transportaient le théâtre de la guerre dans les états allies. Ce n'étaient pas les routes, mais l'alliance avec la France qui exposait ces étata à devenir le théâtre de la guerre. Les routes n'étaient qu'un moyen d'accourir plus tôt et de les protéger à temps, en prenant l'offensive en Allemagne ou en Italie.

La ville de Genève fut réunie à la France, ainsi que la ville de Mulhausen. Les bailliages italiens, qui avaient longtemps hésité entre la Cisalpine et la république helvétique, se déclarèrent pour celleci, et voitèrent leur réunion. Les ligues grises, que

le directoire aurais toulu réunir à la Suisas, étaient partagées en deut fictions rivales, et balancaient entre la domination autrichienne et la domination entre la domination autrichienne et la domination herbétique. No stroupes les observaient. Les moises et les agents étrangers amenèrent un nouveau désauret dans l'un dort valuel. Ils fiftent soulerer les payanas decette rallée contre les troupes françaises. Il combat de plus acharnés est lié ul Stanz, et l'il faillut mettre le feu à ce malbeureux bourg pour ce chasser les fansiques qu'is y écient établis.

Les mêmes difficultés se présentaient de l'autre côté des Alpes. Une espèce d'anarchie régnait entre les sujets des nouveaux états et leurs gouvernements, entre ces gouvernementa et nos armées. entre nos ambassadeurs et nos généraux. C'était une épouvantable confusion. La petite république ligurienne était acharnée contre le Piémont, et voulait à tout prix y introduire la révolution. Grand nombre de démocrates piémontais s'étaient réfugiés dans son sein , et en étaient sortis armés et organisés, pour faire des incursions dans leur pays, et essayer d'y renverser le gouvernement royal. Une autre bande était partie du côté de la Cisalpine, et s'était avancée par Domo-d'Ossola. Mais ces tentatives furent repoussées, et une foule de victimes inutilement sacrifiées. La république ligurienne n'avait pas renoncé pour cela à harceler le gouvernement de Piémont; elle recueillait et armait de nouveaux refugiés, et voulait elle-même faire la guerre. Notre ministre à Génes , Sotin , avait la plus grande peine à la contenir. De son côté, notre ministre à Turin, Ginguené, n'avait pas moins de peine à répondre aux plaintes continuelles du Piémont, et à le modérer dans ses projets de vengeance contre les patriotes.

La Cisalpine était dans un désordre effravant. Bonaparte en la constituant n'avait pas eu le temps de calculer exactement les proportions qu'il aurait falln observer dans les divisions du territoire et dans le nombre des fonctionnaires, ni d'organiser le régime municipal et le système financier. Ce petit état avait à lui seul deux cent quarante représentants. Les départements étant trop nombreux, il était dévoré par une multitude de fonctionnaires. Il n'avait aucun système régulier et uniforme d'impôts. Avec une richesse considérable , il n'avait point de finances, et il pouvait à peine suffire à payer le subside convenu pour l'entretien de nos armées. Du reste, sous tous les rapports, la confusion était au comble. Depuis l'exclusion de quelques membres du conseil , prononcée par Berthier, lorsqu'il avait fallu faire accepter le traité d'alliance avec la France, les révolutionnaires l'avaient emporté, et le langage des jacobins dominait dans les conseils et les clubs. Notre armée secondait ce mouvement et appuyait tontes les exagérations. Brune, après avoir achevé la soumission de la Suisse, était retourné en Italie, où il avait è ecu le commandement général de toutes les troupes françaises, depuis le départ de Bertbier pour l'Égypte. Il était à la tête des patriotes les plus véhéments. Laboz, le commandant des troupes Iombardes, dont l'organisation avait été commencée sous Bonaparte , abondait dans les mêmes idées et les mêmes sentiments. Il existait, en outre, d'autres causes de désordre dans l'inconduite de nos officiers. Ils se comportaient dans la Cisalpine comme en pays conquis. Ils maltraitaient les habitants, exigenient des logements qui, d'après les traités, ne leur étaient pas dus, dévastaient les lieux qu'ils habitaient, se permettaient souvent des réquisitions comme en temps de guerre, extorquaient de l'argent des administrations locales, et puisaient dans les caisses des villes sans alléguer aucune espèce de prétexte que leur bon plaisir. Les commandants de place exercaient des exactions intolérables. Le commandant de Mantoue s'était permis, par exemple. d'affermer à son profit la pêche du lac. Les généraux proportionnaient leurs exigences à leur grade. et indépendamment de tout ce qu'ils extorquaient, ils faisaient avec les compagnies des profits scandaleux. Celle qui était chargée d'approvisionner l'armée en Italie, abandonnait aux états-majors quarante pour cent de bénéfice; et on peut juger par-là de ce qu'elle devait gagner pour faire de pareils avantages à ses protecteurs. Par l'effet de désertions, il n'y avait pas dans les rangs la moitié des bommes portés sur les états, de manière que la république pavait le double de ce qu'elle aurait dû. Malgré toutes ees malversations, les soldats étaient mal payés, et la solde du plus grand nombre était arriérée de plusieurs mois. Ainsi, le pays que nous occupions était horriblement foulé, sans que nos soldats s'en trouvassent mieux. Les patriotes eisalpins toléraient tous ces désordres sans se plaindre paree que l'état-major leur prétait son appui.

A Rome, les choses se passaient mieux, Là, une commission, composée de Daunou, Florent et Faypoult, gouvernait avec sagesse et probité le pays affranchi. Ces trois bommes avaient composé une constitution qui avalt été adoptée, et qui, sauf quelques différences, et les noms qui n'étaient pas les mêmes, ressemblait exactement à la constitution française. Les directeurs s'appelaient des con-

suls , le conseil des anciens s'appelait le sénat . le second conseil le tribunat, Mais ce n'était pas tout que de donner une constitution; il fallait la mettre en vigueur. Ce n'était pas , comme on aurait ou le croire, le fanatisme des Romains qui s'opposait à son établissement, mais leur paresse. Il n'y avait guère d'opposants que dans quelques paysans de l'Apennin, poussés par les moines, et du reste faeiles à soumettre. Mais il y avait, dans les habitants de Rome appelés à composer le consulat, le sénat et le tribunat, une insonciance, une inaptitude extrème au travail. Il fallait de grands efforts pour les décider à siéger de deux jours l'un, et ils vonlaient absolument des vacances pour l'été. A cette paresse il fant joindre une inexpérience et une incapacité absolues en fait d'administration, Il y avait plus de zèle dans les Cisalpins , mais c'était du zèle sons lumières et sans mesure, ee qui le rendait tout aussi funeste que l'insonciance. Il était à craindre que, des le départ de la commission française, le gouvernement romain tombât en dissolution, par l'inaction ou la retraite de ses membres. Et cependant on aimait beaucoup les places à Rome.

on les aimait comme on le fait dans tout état sans industrie.

La commission avait mis fin à toutes les malversations qui avaient été commises au premier moment de notre entrée à Rome. Elle s'était emparée de la gestion des finances, et les dirigeait avec probité et habileté. Faypoult, qui était un administrateur intègre et eapable, avait établi pour tout l'état romain un système d'impôts fort bien entendu. Il était parvenu ainsi à suffire aux besoins de notre armée; il avait payé tout l'arriéré de solde non seulement à l'armée de Rome , mais encore à la division embarquée à Civita-Vecchia. Si les finances enssent été conduites de la même manière dans la Cisalpine , le pays n'eût pas été foulé, et nos soldats se fussent trouvés dans l'abondance. L'autorité militaire était à Rome entièrement soumise à la commission. Le général Saint-Cyr, qui avait remplacé Masséna, se distinguait par une sévère probité; mais partageant le goût d'autorité qui devenait général chez tous ses eamarades, il paraissait mécontent d'être soumis à la commission. A Milan surtont, on était fort peu satisfait de tout ce qui se faisait à Rome. Les démocrates italiens étaient irrités de voir les démocrates romains annulés ou contenus par la commission. L'état-major français, duquel relevaient les divisions stationnées à Rome, voyait avec peine une riche partie des pays conquis lui échapper, et soupirait après le mo-

ment où la commission quitterait ses fonctions. C'est à tort qu'on ferait au directoire français un reproche du désordre qui régnait dans les pays alliés. Anenne volonté, si forte qu'elle fût, n'aurait pu empêcher le débordement des passions qui les troublaient; et quant aux exactions, la volonté de Napoléon lui-même n'a pas réussi à les empêcher dans les provinces eongnises. Ce qu'un scul individu, plein de génie et de vigueur, n'aurait pu exécuter, un gouvernement composé de cinq membres, et placé à des distances immenses, le pouvait encore moins. Cependant il y avait dans la majorité de notre directoire le plus grand zèle à assurer le bien-être des nouvelles républiques, et la plus vive indignation contre l'insolence et les concussions des généraux, contre les vols manifestes des compagnies. Excepté Barras, qui était de moitié dans tous les profits des compagnies, qui était l'espoir de tous les brouillons de Milan, les quatre directeurs dénonçaient avec la plus grande énergie ce qui se faisait en Italie. Larévellière surtout, dont la sérère probité était révoltée de tant de désordres, proposa au directoire un plan qui fut agréé. Il voulait qu'une commission continuat à diriger le gouvernement romain et à contenir l'autorité militaire ; qu'un ambassadeur fût envoyé à Milan, pour y représenter le gouvernement francais et v enlever toute influence à l'état-major ; que cet ambassadeur fût chargé de faire à la constitution cisalpine les changements qu'elle exigeait, comme de réduire le nombre des divisions locales, des fonctionnaires publics, et des membres des conseils; qu'enfin cet ambassadeur eut pour adjoint un administrateur, capable de créer un système d'impôts et de comptabilité. Ce plan fut adopté. Trouvé, naguère ministre de France à Naples, et Faypoult, l'un des membres de la commission de Rome, furent envoyés à Milan pour exécuter les

Trouré derait, assaido qu'il seroit arrivé à Mina, s'entourre des hommes les plus éclairés de la Cialpine, et convenir avec eux de tous les changements qu'il était nécessiré de fire soit à le consitiution, soit au personnel du geuvernement. Il devait ensaite, quand lous ces changements seraient arrêtés, les faire proposer dans les conssiside la Cialpine par des déparés às dévotion, et de Lialpine par des déparés às dévotion, et devait expendient cacher sa main autoin qu'il servit cossiliée.

mesures proposées par Laréveillière.

Trouvé, rendu de Naples à Milan, y fit ce qu'on lui avait ordonné. Mais le secret de sa mission était

difficile à garder. On sut bientôt qu'il venait changer la constitution, et surtout réduire le nombre des places de toute espèce. Les patriotes qui sentaient bien, à la conduite de l'ambassadeur, que les réduetions porteraient sur eux, étaient furieux. Ils s'appuverent sur l'état-major de l'armée, fort indisposé lui-même contre l'autorité nouvelle qu'il lui fallaif subir, et on vit s'établir une lutte scandaleuse entre la légation française et l'état-major français, entouré des patriotes italiens. Trouvé et les hommes qui se rendaient chez lui furent dénoncés avec une extrême violence dans les conseils cisalpins. On prétendit que le ministre français venalt violer la constitution, et renouveler l'un de ces actes d'oppression que le directoire avait exercés sur toutes les républiques alliées. Trouvé essuya des désagréments de toute espèce de la part des patriotes italiens et de nos officiers. Ceux-ci se conduisirent avec la dernière indécence dans un bal qu'il donnait, et y causèrent le plus grand scandale. Ces scènes étaient déplorables, surtout à cause de l'effet qu'elles produisaient sur les ministres étrangers. Non-seulement on leur donnait le spectacle des plus fâcheuses divisions, mais on les insultait, dans les diners diplomatiques, en buvant, à leur face, à l'extermination de tous les rois. Le plus véhément jacobinisme régnait à Milan. Brune et Lahoz partirent pour Paris afin d'aller se ménager l'appui de Barras. Mais le directoire, averti d'avance, était inébranlable dans ses résolutions. Lahoz est l'ordre de repartir de Paris à l'instant même où il arrivait. Quant à Brune, il lui fut prescrit de retonrner à Milan, et d'y concourir aux changements que Trouvé allait faire exécuter.

Après avoir accompli les diverses modifications nécessaires à la constitution . Trouvé assembla chez lui les députés les plus sages et les leur soumit. lis les approuvérent, mais le déchaînement était si grand qu'ils n'osèrent pas se charger de les proposer eux-mêmes aux deux conseils. Trouvé fut done obligé de déployer l'autorité française, et d'exercer ostensiblement un pouvoir qu'il aurait voulu cacher. Du reste, peu importait au fond le mode employé. Il eut été absurde à la France, qui avait créé ces républiques nouvelles et qui les faisait exister par son appui, de ne pas profiter de sa force pour y établir l'ordre qu'elle eroyait le meilleur. Le fâcheux était qu'elle n'eût pas fait le mieux possible dès le premier jour, en une seule fois, afin de ne plus être obligée de renouveler ces actes de sa toute-puissance. Le 30 août (13 fructidor an VI). Trouvé assembla le directoire et les deux conseils de la Cisalpine; il leur présenta la nou- | fois au pouvoir militaire et à la violence des pavelle constitution et toutes les lois administratives et financières que Faypoult avait préparées. Les conseils étaient réduits de deux cent quarante à cent vingt membres. Les individus à conserver dans les conseils et le gouvernement étaient désignés. Un système d'impôts régulier était établi. Il y avait des impôts personnels et indirects, système qu'on essavait d'établir dans le moment en France, et qui déplaisait beaucoup aux patriotes. Tous ces changements furent'approuvés et adoptés. Brune avait été obligé de fournir l'appui des troupes françaises. Aussi la colère des patriotes cisalpins futelle vaine, et la révolution se fit sans obstacles, il fut décidé, en outre, qu'une prochaine convocation des assemblées primaires aurait lieu pour appronver les changements faits à la constitution.

La tâche de Trouvé était achevée; mais le gouvernement français, voyant le soulévement que ce ministre avait exeité, pensa qu'il n'était pas possible de le laisser dans la Cisalpine, qu'il fallait lui donner une autre ambassade, et envoyer à Milan un homme étranger aux dernières querelles. Malheureusement, le directoire se laissa imposer un cidevant membre des jacobins, qui était devenu un souple et bas courtisan de Barras, qui avait été associé par lui au trafic des compagnies, et placé sur la vole des honnenrs ; c'était Fouché, dont Barras surprit la nomination à ses collègues. Fouché partit pour remplacer Trouvé, et celui-ci dut se rendre à Stuttgard. Mais Brune, profitant du départ de Trouvé, se permit, avec une audace qui n'est explicable que par la licence militaire qui régnait alors, de faire à l'ouvrage du ministre de France les plus graves changements. Il exigea la démission de trois des directeurs nommés par Trouvé; Il changea plusieurs ministres, et fit différentes altérations à la constitution. L'un des trois directeurs dont il avait demandé la démission, Sopranzi, avant courageusement refusé de la donner, il le fit saisir de force par ses soldats, et arracher du palais du gouvernement. Il se hâta ensuite de convoquer les assemblées primaires, pour leur faire approuver l'œuvre de Trouvé, modifiée comme elle venait de l'être par lui. Fouché, qui arriva dans cet intervalle, aurait dû s'opposer à cette convention, et ne pas permettre qu'on fit sanctionner des changements que le gégéral n'avait pas eu mission de faire; mais il laissa Brune agir à son gré. Les modifications de Trouvé, et les modifications plus récentes de Brune, furent approuvées par les assemblées primaires soumises à la

Ousne le directoire français apprit ces détails , il ne faihlit point. Il cassa tout ce qu'avait fait Brune, il le destitua, et charges Joubert d'aller rétablir les choses dans l'état où les avait mises Trouvé. Fouché fit des objections ; il prétendit que la constitution nouvelle étant approuvée avec les changements que Brune y avait apportés, il serait d'un mauvais effet d'y revenir encore. Il avait raison et il gagna même Joubert à son avis. Mais le directoire ne devait pas souffrir de pareilles hardicsses de la part de ses géneraux, et surtout il ne devait pas leur permettre d'exercer un pareil pouvoir dans les états alliés. Il rappela Fouché luimême, qui, de cette manière, ne passa que peu de jours dans la Cisalpine, et il ordonna le rétablissement intégral de la constitution, telle que Trouvé l'avait faite su nom de la France, Quant aux individus auxquels Brune avait arrsché leur démission, on les engagea à la renouveler pour éviter de nouveaux changements.

La Cissipine rests done constituée comme le directoire avait voulu qu'elle le fût, sauf la destitution de quelques individus changés par Brune. Mais ces changements continuels, ces tiraillements, ces luttes de nos agents civils et militaires, étaient du plus déplorable effet, décourageaient les nouveaux peuples affranchis, déconsidéraient la républiquemère, et prouvaient la difficulté de maintenir tous

ces corps dana leur orbite. Les événements de la Cisalpine furent gravement reprochés au directoire, car il est d'usage de tout changer en griefs contre un gouvernement au'on attaque, et de lui faire un crime des obstacles mêmes qu'il rencontre dans sa marche. La double opposition qui commençait à reparattre dans les conseils attaqua diversement les opérations executées en Italie. Le thème étalt tout simple pour l'opposition patriote : on avait commis un attentat. disait-elle, contre l'Indépendance d'une république alliée; on avait même commis une infraction aux lois françaises, car la constitution cisalpine qu'on venait d'altérer était garantie par un traité d'slliance, et ce traité, approuvé par les conseils, ne pouvait être enfreint par le directoire. Quant à l'opposition constitutionnelle ou modérée, il était naturel de s'attendre à son approbation plutôt qu'à ses reproches, parce que les changements faits dans la Cisalpine étaient dirigés contre les patriotes exclusifs. Mais dans cette partie de l'opposition se trouvait Lucien Bousparte. Il cherchait des suicts de querelle au gouvernement, et il eroyait d'ailleurs devoir défendre l'œuvre de son frère, attaquée par le directoire. Il cria, comme les patriotes, que l'indépendance des alliés était attaquée, que les traités étaient violés, etc.

Les deux oppositions se prononcaient plus ouvertement de jour en jour. Elles commencaient à contester an directoire certaines attributions dont il avait été pourvu par la loi du 19 fruetidor, et dont il avait quelquefois fait usage. Ainsi cette loi lui donnait le droit de fermer les elubs, on de supprimer les journaux dont la direction lui paraltrait dangereuse. Le directoire avait fermé quelques elubs devenus trop violents, ou supprimé quelques journaux qui avaient donné des nonvelles fausses et imaginées évidemment dans une intention malveillante. Il y eut un journal, entre antres, qui prétendit que le directoire allait réunir à la France le pays de Vaud : le directoire le supprima. Les patriotes s'élevèrent contre cette puissance arbitraire, et demandèrent le rapport de plusieurs des artieles de la loi du 19 fructidor. Les conseils déeidèrent que ees artieles resteraient en vigueur jusqu'à l'établissement d'une loi sur la presse, et un travail fut ordonné pour la préparation de

cette loi. Le directoire essuya également de fortes contradictions en matières de finances. Il s'arissait de elore le budget de l'an VI (1797-1798), et de proposer ceiui de l'an VII (1798-1799). Celui de l'an VI avait été fixé à 616 millions ; mais sur les 616 millions, il y avait eu un défieit de 62 millions, et, outre ee déficit, un arriéré considérable dans les rentrées. Les eréaneiers, malgré la solenneile promesse d'acquitter le tiers consolidé, n'avaient pas été payés intégralement. On décida qu'ils recevraient, en paiement de l'arriéré, des bons recevables en acquittement des impôts, Il fallait fixer surle-champ le budget de l'an VII, dans lequel on allait entrer. Les dépenses furent arrêtées à 600 millions, sans la supposition d'une nouvelle guerre continentale. Il fallut réduire les contributions foneière et personnelle, beaucoup trop fortes, et élever les impôts du timbre, de l'enregistrement, des donanes. On décréta des centimes additionnels pour les dépenses locales, et des octrois aux portes des villes pour l'entretien des hôpitaux et autres établissements. Malgré ces augmentations, le ministre Ramel soutint que les impôts ne rentreraient tout au plus qu'aux trois quarts, à en juger par les années précédentes, et que c'était les exagérer beaucoup que de porter les rentrées effectives à

450 on 300 millions. Il demanda donce nouvelles resources pour courtir récliement la dépense de 600 millions; il proposa un impôt sur les portes et ferottres et un impôt sur le sel. Il s'éleva à oct sujet de violentes contéxtations. On décrété l'impôt sur les portes et ferottres, et on prépara un rapport sur les portes et ferottres, et on prépara un rapport sur l'impôt du sel.

Ces contradictions n'avaient rien de fâcheux en elles-mêmes, mais elles étaient le symptôme d'une baine sourde, à laquelle il ne fallait que des malheurs publics pour éclater. Le directoire, parfaitement instruit de l'état de l'Europe, voyait bien que de uouveaux dangers se préparaient, et que la guerre allait se rallumer aur le continent. Il ne pouvait guère plus en douter au mouvement des différents cabinets. Cobentzel et Repnin n'avaient pu arracher la Prusse à sa neutralité, et l'avaient quittée avec un grand mécontentement. Mais Paul ler, complètement séduit , avait stipulé un traité d'alliance avec l'Autriche, et on disait ses troupes en marche. L'Autriche armait avec activité : la cour de Naples ordonnait l'enrôlement de toute sa population. Il eût été de la plus grande imprudence de ne pas faire de préparatifs, en voyant un pareil mouvement depuis les bords de la Vistule jusqu'à cenx du Volturne. Nos armées étant singulièrement diminuées par la désertion, le directoire résolut de pourvoir à leur recrutement par une grande institution, qui restait encore à créer. La convention avait puisé deux fois dans la population de la France, mais d'une manière extraordinaire, sans laisser de loi permanente pour la levée annuelle des soldats. En mars 1793, elle avait ordonné une levée de trois cent mille hommes ; en août de la même année, elle avait pris la grande et belle résolution de la levée en masse , génération par génération. Depuis , la république avait existé par cette mesure seule, en forcant à rester sons les drapeaux ceux qui avaient pris les armes à cette époque. Mais le feu , les maiadies en avaient détruit un grand nombre; la paix en avait ramené un grand nombre encore dans leurs foyers. On n'avait delivré que douze mille eongés, mais il y avait eu dix fois plus de déserteurs; et il était diffieile d'être sévère envers des hommes qui avaient défendu pendant six années leur patrie, qui l'avaient fait triompher de l'Europe au prix de leur sang. Les cadres restaient, et ils étaient excellents. Il fallait les remplir par de nouvelles levées, et prendre, non pas une mesure extraordinaire et temporaire, mais une mesure générale et permanente ; il fallait rendre une loi , enfin , qui devint , en quelque sorte , partie inhérente de la constitution. On imagina la conscriptiou. Le général Jonrdan fut le rapporteur de cette loi grande et salutaire, dont on a abusé comme de toutes les choses de ce monde, mais qui n'en a pas moins sauvé la France et porté sa gloire au comble. Par cette loi, chaque Français fut déclaré soldat de droit, pendant une époque de sa vie. Cette époque était de vingt à vingt-cinq ans. Les jeunes gens arrivés à cet âge étaient partagés en cinq classes, années par années. Suivant la nécessité, le gouvernement appelait des hommes en commençant par la première classe, celle de vingt aus, et par les plus jeunes de chaque classe. Il ponvait successivement appeler les cinq classes, au fur et à mesure des besoins. En temps de paix, les conscrita étaient obligés deservir jusqu'à vingt-einq ans. Ainsi la durée du service des soldats variait d'une année à cinq. suivant qu'ils avajent été pris de vingt-cinq à vingt ans. En temps de guerre, cette durée était illimitée; c'était au gouvernement à délivrer des congés quand il croyait le pouvoir sans inconvénient. Il n'v avait d'exemption d'aucune espèce, excepté pour ceux qui s'étaient maries avant la loi, ou qui avaient déjà payé leur dette dans les guerres précédentes. Cette loi pourvoyait ainsi aux cas ordinaires; mais dans les cas extraordinaires, lorsque la patrie était déciarée en danger, le gouvernement avait droit, comme en 93, sur la population entière, et la levée en masse recommencait.

Cette loi fut adoptée sans opposition, et considérée comme l'uue des plus importantes créations de la révolution \*. Snr-le-champ le directoire demanda à en faire usage, et réclama la levée de deux cent mille conscrits, pour compléter les armées et les mettre sur un pied respectable. Cette demande fut accordée par acclamations le 2 vendémiaire an VII (23 septembre 1798). Bien que les deux oppositions contrariassent souvent le directoire, par humeur ou jalousie, cependant elles voulaient que la république conservat son ascendant en présence des puissances de l'Europe. Une levée d'hommes exige une levée d'argent. Le directoire demanda, en sus du hadget, 125 millions, dont 90 pour l'équipement de deux cent milie conscrits, et 35 pour réparer le dernier désastre de la marine. La question était de savoir où on les prendrait. Le ministre Ramel prouva que les bons pour le remboursement des deux tiers de la dette étaient rentrés presque en totalité, qu'il restait 400 millions en hiens nationaux, lesquels étaient libres per conséquent, et pouvaient être consocrés aux nouveaux heroins de république. On décrète en conséquence le mise en restude la 32 de millions de bless anstonaux. Un douvième devait étre paye comptant, le reate en obligations de soquiercars, négociable à violonés, et payables successivement dans un détai de dix-buit mois. Elles devaiset parte interêt à cine pour ceut. Ce papier pouvait équivaloir à un paiement su comptant, per pouvait équivaloir à un paiement su comptant, per devaient dres realisme hait fois le revise devaient dres realisme hait fois le revise source en fut payabus contestés que la loi de recutement dont elle était le conséquence.

Le directoire se mit ainsi en mesure de répondre aux menaces de l'Europe, et de soutenir la dignité de la république. Deux événements de médiocre importance venaient d'avoir lieu, l'un en Irlande. l'autre à Ostende. L'Irlande s'était soulevée, et le directoire y avait envoyé je général Humbert avec quinze cents bommes . Malheurensement un envoi de fonds que devait faire la trésorerie ayant été retardé, une seconde division de six mille hommes. commandée par le général Sarrazin, n'avait pu mettre à la voile, et Humbert était resté sans appui. Il s'était maintenu longtemps, et assez pour pronver que l'arrivée du renfort attendu aurait changé entièrement la face des choses. Mais, après une suite de combats honorables, il vennit d'être obligé de mettre bas les armes avec tont son corps. Un échec de même nature, essuyé par les Anglais, venait de compenser cette perte. Les Anglais venaient par intervalles lancer quelques bombes sur nos ports de l'Océan. Ils voulurent faire un débarquement à Ostende pour détruire des écluses; mais, poursuivis à outrance, coupés de leurs vaisseeux, ils furent pris au nombre de deux mille hommes.

Bien que l'Autriche eût contracté une alliance arce la Rusiné et l'Angleierre, et qu'ille plut compter sur une armée russe et sur na subside anglais, antendres des héstisti encore à rentrer en iutte arce la régulalique française. L'Diapagne, qui vopait arce prien l'Insendie raliques une loconitent, et qui craignait égatement les progrès du système réqui craignait égatement les progrès du système rétre révulutionnes, et dans l'autre, punis de son alliance arce la France, l'Espagne s'était interpouée de nouveus pour calem et des alversais rirides. Sa médiation, en provoquant des discussions, en sants nature quelque possibilité d'arrangement,

<sup>\*</sup> Elle fut rendue le 19 fructidor au VI (5 septembre.)

<sup>\*</sup> Il débarqua le 5 fructidor (22 2021) et fut batta et fait prisonnier le 22 (8 soptembre), par le général Cornwalls.

amenait de nouvelles bésitations à Vienne, ou du moins de nouvelles lenteurs. A Naples, où le zèle était furibond, on était indigné de tout délai, et on voulait trouver une manière d'engager la lutte, pour forcer l'Autriche à tirer le fer. La folie de cette petite cour était sans exemple. Le sort des Bourbons était, à cette époque, d'être conduits par leurs femmes à toutes les fautes. On en avait vu trois à la fois dans le même cas : Louis XVI, Charles IV et Ferdinand. Le sort de l'infortuné Louis XVI est connu. Charles IV et Ferdinand, quoique par des voies différentes, étaient entraînés, par la même 'influence, à une ruine inévitable. On avait fait prendre au peuple de Naples la cocarde anglaise; Nelson était traité comme un dieu tutélaire. On avait ordonné la levée du cinquième de la population, espèce d'extravagance, car il cût suffi d'en bien armer le cinquantième, pour prendre rang parmi les puissances. Chaque couvent devait fournir un eavalier équipé; une partie des biens du clergé avait été mise en vente ; tous les impôts avaient été doublés; enfin ce faiscur de projets malbeureux. dont tous les plans militaires avaient si mal réussi. et que la destinée réservait à des revers d'une si étrange espèce, Mack avait été demandé à Naples pour être mis à la tête de l'armée napolitaine. On lui décerna le triomphe avant la victoire, et on lui donna le titre de libérateur de l'Italie, le même qu'avait porté Bonaparte. A ces grands movens on ajoutait des neuvaines à tous les saints, des prières à saint Janvier, et des supplices contre ceux qui étaient soupçonnés de partager les opinions françaises.

La petite cour de Naples continuait ses intrigues en Piémont et en Toscane. Elle voulait que les Piémontais s'insurgeassent sur les derrières de l'armée oui gardait la Cisalpine, et les Toscans sur les derrières de celle qui gardait Rome. Les Napolitains auraient profité de l'occasion pour attaquer de front l'armée de Rome; les Autrichiens en auraient profité aussi pour attaquer de front celle de la Cisalpine, et on angurait de toutes ces combinaisons que pas un Français ne se sauverait. Le roi de Piémont, prince religieux, avait quelques scrupules à cause du traité d'alliance qui le liait à la France; mais on lui disait que la foi promise à des oppresseurs n'engageait pas, et que les Piémontais avaient le droit d'assassiner jusqu'au dernier Français. Du reste, les scrupules étaient moins ici le véritable obstacle que la surveillance rigoureuse du directoire, Quant à l'archiduc de Toscane, il manquait entièrement de moyens. Naples, pour le décider,

promettait de lui euvoyer une armée par la flotte de Nelson.

Le directoire, de son côté, était sur ses gardes . et il prenait ses précautions. La république ligurienne, toujours acharnée contre le roi de Piémont, avait enfin déclaré la guerre à ce prince. A une haine de principes se joignait une vieille haine de voisinage, et ces petites puissances en voulaient venir aux mains à tout prix. Le directoire intervint dans la querelle, signifia à la république ligurienne qu'il fallait poser les armes, et déclara au roi de Piémont ou'il se chargeait de maintenir la tranquillité dans ses états, mais que, pour cela, il fallait qu'il occupăt un poste important. En consequence, il lui demanda de laisser occuper pas ses troupes la citadelle de Turin. Une pareille prétention n'était justifiable que par les craintes que la cour de Piémont inspirait. Il y avait incompatibilité entre les anciens et les nouvenux états, et ils ne ponvaient pas se fier les uns aux autres. Le roi de Piémont fit de grandes remontrances, mais il n'y avait pas moyen de résister aux demandes du directoire. Les Français occupèrent la citadelle et commencerent sur-le-champ à l'armer. Le directoire avait détaché l'armée de Rome de celle de la Cisalpine, et lui avait donnée pour la commander le general Championnet, qui s'était distingué sur le Rhin. L'armée était disséminée dans tout l'état romain; il y avait dans la Marche d'Ancône quatre à cinq mille hommes commandés par le général Casa-Bianca; le général Lemoine etait avec deux ou trois mille hommes sur le penchant opposé de l'Apennin, vers Terni. Macdonald, avec la gauche, forte de cina milie hommes à peu près , était répandu sur le Tibre. Il y avait à Rome une petite réserve. L'armée dite de Rome etait donc de quinze à seize mille hommes au plus. La nécessité de surveiller le pays et la difficulté d'y vivre nous avaient obligés de disperser nos troupes; et si un ennemi actif et bien secondé avait su saisir l'occasion . il aurait pu faire repentir les Français de leur isolement

On compait benucoup sur cette circonstance à su Ngoles; on se flattuir de surprendre les Français et de les déruire en détail, Quelle gloire de prendre l'initiative, de remporter le premier succès, et de les foucer don l'Autriche à entre dans la carrière, sperès la lui savio overte l'Ce farent la les raisons appels la lui savio overte l'Ce farent la les raisons qui engagièrent la com de Naples à prendre l'initiative, Elle espira que les Prançais esseines facilement batus, et que l'Autriche ne pourrait plus desière unual une fois le fra reartie trie. N. de Gallo et le prince Belmonte-Pignatelli, qui connaissaient un peu mieux l'Europe et les affaires, s'opposaient à ce qu'on prit l'initiative; mais on refusa d'éconter leurs sages conseils. Pour décider ce pauvre roi, et l'arracher à ses innocentes occupations, on supposa, dit-on, une fausse lettre de l'empereur, qui provoquait le commencement des hostilités. Dès lors les ordres de marche furent donnéa pour la fin de uovembre. Toute l'armée napolitaine fut mise en mouvement. Le roi luimême partit avec un grand appareil pour asaister aux opérations. Il n'y eut pas de déclaration de guerre, mais une sommation aux Français d'évacuer l'état Romain : ila répondirent à cette sommation en se préparant à combattre, malgré la disproportion du nombre.

Dana la aituation respective des deux armées, rien n'était plus facile que d'accabler les Français, dispersés dans les provinces romaines . à droite et à gauche de l'Apennin. Il faliait marcher directement sur leur centre, et porter la masse dea forces napolitaines entre Rome et Terni. La gauche dea Françaia, placée au-delà de l'Apennin pour garder les Narchea, eût été coupée de leur droite, placée en decà pour garder les rives du Tibre. On les ent ainai empêchés de se rallier, et on lea aurait ramenés en désordre jusque dans la Haute-Italie. La Péninsule du moina cut été délivrée : et la Toseane, l'état romain, les Marches, seraient entrés aous la domination de Naples. Le nombre des troupes napolitainea rendait ce plan encore plua facile et sûr, maia il était impossible que Mack employat une manœuvre aussi aimple. Comme dana ses anciena plans, il voulut envelopper l'ennemi par une multitude de corpa détachés. Ii avait prés de soixante mille bommes, dont quarante mille formaient l'armée active, et vingt mille lea garnisons. Au lieu de diriger cette masse de forcea sur le point easentiel de Terni, ii la divisa en aix colonnea. La première agissant sur le revera de l'Apennin, le long de l'Adriatique, dut se porter, par la route d'Ascoli, dans les Marches ; la seconde et la troisième, agissant sur l'autre côté des monts, et se liant à la précédente, durent marcher, l'une sur Terni, l'antre aur Magliano; la quatrième et la principale, formant le corps de bataille, fut dirigée aur Frascati et sur Rome ; une cinquième, longeant la Méditerranée, eut la mission ile parconrir les Maraia Pontina, et de rejoindre le corps de bataille aur la voie Appienne; enfin la dernière, conbarquee aur l'escadre de Nelson, fut dirigée aur Livourne, pour aonlever la Toscane et fermer

la retraite aux Français. Ainai tout était prépare pour les envelopper et les prendre tous, mais rien ne l'était pour les battre auparavant.

Cest dans cet ordre que Nack se mit en marche sere se quarante mille hommes. Le quantité de ses bageqes, l'indiscipline det troupes, le mavais det des chemis, remisient se mouvements trèslents. L'armée napolitaine formait une longue quote, sans ordre et ann entemble. Championnet, avecti à temps du péril, débetab deux corps pour docterre la marche de l'entemis, et protègre les corps indée qui se regisient. Ne creyant pas pour position en arrière, au ret borba du Tibre, entre Ciris-Castellana et Ciris-Ducale, et là de concentre es forces pour reprendre l'Offensire.

Tandis que Championnet se retirait sagement, et évacuait Rome, en laissant huit cents hommes dans le ebâteau Saint-Ange, Mack a'avançait fièrement aur toutea les routes, et semblait ne pouvoir trouver de résistance. Il arriva aux portes de Rome le 9 frimaire au VII (29 novembre 1798), et y entra sans obstacle. On avait préparé au roi une réception triomphale. Ce pauvre prince, traité en conquérant et en libérateur, fut enivré de l'espèce de gioire militaire qu'on lui avait apprêtée. Du reste, on lui conseille un noble usage de la victoire, et il invita le pape à venir reprendre possession de ses états. Cependant son armée, moins généreuse que lui commit d'horribles nillages. La populace romaine, avec sa mobilité accoutumée, se précipita sur les maisons de ceux qu'on accusait d'être révolutionnaires et les dévasta. La dépouille mortelle du malbeureux Duphot fut exbumée et indignement outragée.

Pendant que les Napolitaina occupaient ainsi leur temps à Rome, Championnet exécutait avec une rare activité l'habite determination qu'il avait prise. Sentant que le point essentiel était au centre sur le llaut-Tibre, il fit prendre à Macdonald une forte position à Civita-Castellana, et le renforca de toutes les troupes dont il put disposer. Il transporta une partie des forcea qu'il avait dans les Marches, au-delà de l'Apennin, et ne laissa au général Casa-Bianca que ce qui lui était atrictement nécessaire pour retarder de ce côté la marche de l'ennemi. Lui-même courut à Ancône pour hâter l'arrivée de ses parcs et des munitions. Ne s'effrayant pas plus qu'il ne le faliait de ce qui se préparait sur sea derrières en Toscane, il chargea un officier. avec un faible détachement, d'observer ce qui se passait de ce côté.

Les Napolitains rencontrérent enfin les Français | sur les différentes routes qu'ils pareouraient. Ils étaient trois fois plus nombreux, mais ils avaient affaire anx fameuses bandes d'Italie, et ils trouvèrent que la tâche était rude. Dans les Marches, la colonne qui s'avançait par Ascoli fut repoussée au loin par Casa-Bianca. Sur la route de Terni, un colonel napolitain fut enlevé avec tout son corps par le général Lemoine. Cette première expérience de la guerre avec les Français était peu faite pour encourager les Napolitains, Cependant Mack fit ses dispositions pour enlever la position qu'il sentait la plus importante, celle de Civita-Castellana, où Macdonald se trouvait avec le gros de nos troupes. Civita-Castellana est l'ancienne Vetes. Elle est plaece sur un ravin, dans une position très-forte. Les Français tenaient plusieurs postes éloignés qui en couvraient les approches. Le 14 frimaire an VII ( 4 décembre ), Mack fit attaquer Borghetti, Nepi, Rignano, par des forces considérables. Il dirigea par la rive opposée du Tihre une colonne accessoire, qui devait s'emparer de Rignano. Aucune de ses attaques ne réussit. L'une des colonnes, mise en fuite, perdit toute son artillerie. Une seconde, enveloppée, perdit trois mille prisonniers. Les autres, découragées, se bornèrent à de simples démonstrations. Nulle part enfin les troupes napolitaines ne purent soutenir le choc des troupes françaises, Mack, un peu déconcerté, renonca à enlever la position centrale de Civita-Castellana, et commença à s'apercevoir que ce n'était pas sur ce point qu'il aurait falla essaver de forcer la ligne ennemie. C'est à Terni , point plus rapproché de l'Apennin, et moins défendu par les Français, qu'il aurait dù frapper le coup principal. Il songea des lors à dérober ses troupes, et à les reporter de Civita-Castellana sur Terni. Mais pour eacher ce mouvement, il aurait fallu une rapidité d'exécution impossible avec des troupes sans discipline. Il fallut plusieurs jours pour faire repasser le Tibre au gros de l'armée, et Mack ralentit encore par sa propre faute une opération déià trop lente, Macdonald, qu'il croyait retenir à Civita-Castellana par des démonstrations, s'était déjà transporté de Civita-Castellana au-delà du Tibre; Lemoine avait été renforcé à Terni. Ainsi , les Napolitains avaient été prévenus sur tous les points qu'ils se proposaient de surprendre. Le premier mouvement du général Metsch, de Calvi sur Otrieoli, n'amena qu'un désastre. Le 19 frimaire ( 9 décembre ), ramené d'Otricoli sur Calvi, ce général fut entouré et obligé de mettre has les

armes, arce quatre mille hommes, derant une compa de trais mille ring, cente. De est instant, Mack ne songra plus qu'i rentrer dans Bonne, da à se regiler de Bonne plus qu'i rentrer dans Bonne, da à se regiler de Bonne plusqu'in piel de montagnes de Francati et d'Albanne, pour y rallier son armée, et la rendoncer de nouveaux basilions. C'était la une triste ressource, car ce n'était pas la quantifié des solubles qu'il faille sugmenter, étrait leur qua-lité qu'il surait fallu changer; et ce n'était pue ne se retirant à quelques liteurs du champ de bastille, qu'un pouvait trouver le temps de leur donner la discipline et la bersoure.

Le roi de Naples, en apprenant ces tristes événements, sortit furtivement de Rome, où il etait entré quelques jours auparavant en triomphe. Les Napolitains l'évacuèrent en désordre, à la grande satisfaction des Bomains, qui étaient déjà beaueoup plus importunés de leur présence qu'ils ne l'avaient été de celle des Français, Championnet rentra dans Rome dix-sept jours après en être sorti. Il avait mérité véritablement les bonneurs du triomphe. Se concentrant habilement avec quinze ou seize mille hommes, il avait su reprendre l'offensive contre quarante mille, et les avait poussés en désordre devant lui. Championnet ne voulut pas se borner à la simple défense des États romains, il concut le projet audacieux de conquérir le royaume de Naples avec sa faihle armée. L'entreprise était difficile, moins à cause de la force de l'armée napolitaine que de la disposition de ses habitants, qui ponvaient nous faire une guerre de partisans fort longue et fort dangereuse. Championnet n'en persiste pas moins à s'avancer. Il partit de Rome pour suivre la retraite de Mack. Il lui fit sur la route une grande quantité de prisonniers, et mit dans une déroute complète la colonne qui avait été débarquée en Toscane, et dont il ne s'échappa que trois mille hommes.

Mack, entirement demoralies, se replis rapiddoment dans le royame de Naples, et ne s'arctis que derant Capouc, sur la ligne du Volture. Il di choit de ses troupes les aucliteres, les placs devant Capouc, et sur toute la ligne du fleure qui est vant Capouc, et sur toute la ligne du fleure qui est l'arcachir. Pendant ce tempe, le est ciell retarde à Naples, et son retour suits' y avait jeté la contrasion. Le pupile, roireiu des écheces essurés par l'armée, crisit à la trabinon, demandait des armes, et emesçuit d'apour les getarens, les ministres, tout ceux susquels il attribuir les malheurs de la consecus de desirer les Français et la revolution. Cette cour odiense n'hésita pas à donner aux lazzaroni des armes dont il était facile de prévoir l'usage. A peine ces espèces de barbares eurent-ils recu les dépouilles des arsenaux qu'ils s'insurgèrent et se rendirent maltres de Naples. Criant toujours à la trahison, ils s'emparèrent d'un messager du roi et l'assassipèrent. Le favori Acton, auguel on commençait à attribuer les malheurs publics, la reine, le roi, toute la cour, étaient dans l'épouvante. Naples ne paraissait plua un séjour assez sur ; l'idée de se réfugier en Sicile fut aussitôt concue et adoptée. Le 11 nivôse ( 31 décembre ), les meubles précieux de la couronne, tous les trésors des palais de Caserte et de Naples , et un trésor de vingt millions, furent embarqués sur l'escadre de Nelson, et on fit voile pour la Sicile. Acton, anteur de toutes les calamités publiques, ne voulnt pas braver les dangera du séjour à Naples, et s'embarqua avee la reine. Tout ce qu'on ne put pas emporter fut hrûlé. Ce fut an milieu d'une tempête, et à la lueur des fiammes des chantiers incendiés, que cette cour lâche et eriminelle abandonna à ses dangera le royaume qu'elle avait compromis. Elle laissa, dit-on, l'ordre d'égorger la baute bourgeoisie, accusée d'esprit révolutionnaire. Tout devait être immolé jusqu'au rang de notaire. Le prince Pignatelli reata à Naples, chargé des pou-

Pendant ce temps, Championnet s'avançait vers Naples. Il avait commis à son tour la même faute que Mack; il à était divisé en plusture colonnes, qui deviient se joindre devant Capone. Leur jonetion à travers un pays difiétile, au milieu d'un peuple fanstique et souleré de tontes parts contre les prétendus ennemis de Dieu et de saint Janvier, etait fort incertaine.

voirs du roi.

Championnet, arrivé avec son corps de bataille snr les bords du Volturne, voulut faire une tentative sur Capoue. Repousaé par une nombreuse artillerie, il fut obligé de renoncer à un coup de main, et de replier ses troupes, en attendand l'arrivée des autres colonnes. Cette tentative eut lieu le 14 nivôse an VII ( 3 janvier 1799 ). Les paysans napolitains, insurgés de toutes parts, interceptaient nos conrriers et nos convoia. Championnet n'avait aueune nouvelle de ses autres colonnes , et sa position pouvait être considérée comme très-critique. Mack profita de l'occasion pour lui faire des ouvertures amicales. Championnet, comptant sur ls fortune des François, repoussa hardiment les propositions de Mack. Heureusement il fut rejoint par ses colonnes, et il convint alors d'un armistice

aux conditions suirantes: Mack devait abundonmer la ligne du Voltume, céder la ville-de Capoue aux Français, se retirer derrière la ligne des Regi-Lagni, du coté de la Méditerranée, et de l'Orjanto, du coté l'Adriatique, et colère assis une grande partie du royaume de Naples. Outre ces concessions de territoire, on stipala une concession de hait millions en argent. L'armistice fut signé le 32 mitose (1) l'auvier).

Quand on apprit à Naples la nouvelle de l'armistice, le peuple se livra à la plus grande fureur, et cria plus vivement encore qu'il était trahi par lea officiera de la couronne. La vue du commissaire chargé de recevoir la contribution de huit millions, porta la multitude aux derniers excès; elle se révolta et empêcha l'exécution de l'armistice. Le tumulte fut porté à un tel degré que le prince Pignatelli, épouvanté, abandonna Naples. Cette belle capitale resta livrée aux lazzaroni. Il n'y avait plus aucnne autorité reconnue, et on était menacé d'un horrible bouleversement. Enfin, après trois jours de tumulte, on parvint à choisir un chef qui avait la confiance des lazzaroni, et qui avait quelques moyens de les contenir : c'était le prince Moliterne. Pendant ce temps, les mêmes fureurs éclataient dans l'armée de Mack. Ses soldats, loin de s'en prendre de leurs malheurs à leur lâcheté, s'en prirent à leur général et voulurent le massacrer. Le prétendu libérateur de l'Italie, qui avait reçu un mois auparavant les honneurs du triomphe, n'eut d'autre asile que le camp même des Français, Il demanda à Champlonnet la permission de se réfugier auprès de Iui. Le généreux républicain, oubliant le langage peu convenable de Mack dana sa correspondance, lui donna asile, le fit asseoir à sa table et lui laissa son épée.

Championnet, autorisé par le refus fait à Naples d'exécuter les conditions de l'armistice, s'avança sur cette capitale dans le hut de a'en emparer. La chose était difficile, car un penple immense, qui, en rase campagne, eût été balayé par quelques escadrons de cavalerie, devenait très-redoutable derrière les mura d'une ville. On eut quelques combats à livrer pour approcher de la place, et les lazzaroni montrèrent plus de courage que l'armée napolitaine. L'imminence du danger avait redoublé leur furcur. Le prince de Moliterne, qui voulait les modérer, avait cessé bientôt de leur convenir, et ils avaient pris pour chefs deux d'entre eux, les nommés Paggio et Michel-le-Fou. Ils se livrèrent, dès cet instant, aux plus grands excèa, et commirent toute espèce de violences contre les bourgeois

et les nobles accusés de jacobinisme. Le désordre fut poussé à un tel point que toutes les classes intéressées à l'ordre souhaitèrent l'entrée des Francais. Les habitants firent prévenir Mack qu'ils se foindraient à lui ponr lui livrer Naples. Le prince de Moliterne lui-même promit de s'emparer du fort Saint-Elme et de le livrer aux Français. Le 4 pluviôse (23 janvier), Championnet donna l'assaut. Les lazzaroni se défendirent courageusement, mais les bourgeois, s'étant emparés du fort Saint-Elme et de différents postes de la ville, donnèrent entrée aux Français. Les lazzaroni, retranchés néanmoins dans les maisons, allaient se défendre de rues en rues, incendier peut-être la ville : mais on fit prisonnier un de leurs chefs, on le traita avec beaucoup d'égards, on lui promit de respecter saint Janvier, et on obtint enfin qu'il fit mettre has les armes à tous les siens.

Championnet, die cei Instant, se trouse miltre de Nipels et de out le reynnee : il en hist d'yrétabilir l'ordre et de désarance les Inzaroni. Bippir les instations di gouvernements fresquis, il preleu instations di gouvernements fresquis, il preleu de la commandation de la commandation de la commandation de la course de Naples. Vingt mille Français et deux mois sufficient journée de la course de Naples. Vingt mille Français et deux mois sufficient pour de la course partie de la course partie de la course de la course partie de la course de la course partie de la course de la

Pendant que ces événements avaient lieu dans la Péninsule, la chute du royaume de Piémont était enfin consommée. Déjà, psr nne précaution que les circonstances légitimaient assez, Joubert s'était emparé de la citadelle de Turin, et l'avait armée avec l'artillerie prise dans les arsenaux piémontais. Mais cette précaution était fort insuffisante dans l'état présent des choses. Le trouble régnait toujours dans le Piémont : les républicains faisaient sans cesse de nouvelles tentatives, et venaient même de perdre six cents hommes pour svoir essayé de surprendre Alexandrie. Une mascarade sortie de la citadelle de Turin, où toute la cour était représentée, et qui était à la fois l'œuvre des l'iémontsis et des officiers français que les généraux ne pouvaient pas tonjours contenir, avait faillí provoquer un combat sanglant dans Turin même. La cour de l'iémont ne pouvait pas être notre amie, et la correspondance du ministre de Naples avec M. de Priocca, ministre dirigeant de Piémont, le prouvait

assez. Dans des circonstances pareilles, la France, exposée à une nouvelle guerre, ne pouvait pas laisser, sur ses communications des Alpes, deux partis aux prises et un gonvernement ennemi. Elle avait, sur la cour de Piémont, le droit que les défenseurs d'une place ont sur tous les bâtiments qui en gênent ou en compromettent la défense. Il fut décidé qu'on forcerait le roi de Piémont à abdiquer. On soutint les républicains, et on les aida à s'emparer de Novarre, Alexandrie, Suze, Chivesso. On dit alors au roi qu'il ne pouvait plus vivre dans des états qui se révoltaient, et qui allaient être bientôt le théâtre de la guerre : on lui demanda son abdication, en lui laissant l'tle de Sardaigne. L'abdication fut signée le 19 frimsire (9 décembre 1798). Ainsi, les deux princes les plus puissents de l'Italie, celui de Naples et de Piémont, n'avaient plus, de leurs états, que deux lles. Dans les circonstances qui se préparaient, on ne voulut pas se donner l'embarras de creer une nouvelle république, et en attendant le résultat de la guerre, il fut décidé que le Piémont serait provisoirement administré par la France. Il ne restait plus à envahir en Italie que la Toscane. Une simple signification suffisait pour l'occuper; mais on différait cette signification, et on attendait, pour la faire, que l'Autriche se fût ouvertement déclarée.

## CHAPITRE XXIX.

Fixed de Tadministration de la Brigaditique et des armées au commonmente de 1199. — Priparath Buillières. Levré de 200 millier casertis. Moyens et plans de genere de ferceistra et des principations mulaines. — Declaration de describes de la composition de la composition de l'accession de la composition de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de fouture de l'accession de

Tel était l'état des choses au commencement de l'année 1759. La guerre, d'après les événements que nous venons de rapporter, n'était plus douteuse. D'ailleurs, les correspondances interceptées, la levée de bouchiers de la cour de Naples, qui n'aurait pes pris l'initiative sans la certitude d'une

intervention puissante, les préparatifs immenses | de l'Autriche, enfin l'arrivée d'un corps russe en Moravie, ne laissaient plus aucune incertitude. On était en nivôse (janvier 1799), et il était évident que les hostilités seraient commencées avant deux mois. Ainsi l'incompatibilité des deux grands systèmes que la révolution avait mis en présence était prouvée par les faits. La France avait commeneé l'année 1798 avec les trois républiques à aes côtés, les républiques batave, cisalpine et ligurienne, et déjà il en existait six à la fin de cette année, par la création des républiques helvétique, romaine et parthénopéenne. Cette extension avait été moins le résultat de l'esprit de conquête, que de l'esprit de système. On avait été obligé de secourir les Vaudois opprimés : on avait été provoqué à Rome à venger la mort du malheureux Duphot, immolé en voulant séparer les deux partis: à Naples, on n'avait fait que repousser une agression. Ainsi on avait été forcément conduit à rentrer en lutte. Il est constant que le directoire, quoique avant une immense confiance dans la puissance française, désirait cependant la paix, pour des raisons politiques et financières ; il est constant anssi que l'emperenr, tout en désirant la guerre, voulait l'éloigner encore. Cependant tous s'étaient conduits comme s'ils avaient voulu rentrer immédiatement en lutte, tant était grande l'incompatibilité des deux systèmes.

La révolution avait donné au gouvernement français une confiance et une audace extraordinaires. Le dernier événement de Naples, quoique peu considérable en lui-même, venait de lui persuader encore que tout devait fuir devant les batonnettes françaises. C'était du reste l'opinion de l'Europe. Il ne fallait rien moins que l'immensité des moyens réunis contre la France pour donner à ses ennemis le courage de se mesurer avec elle. Mais cette confiance du gouvernement français dans ses forces était exagérée et lui cachait une partie des difficultés de sa position. La suite a prouvé que ses ressources étaient immenses, mais que dans le moment elles n'étaient pas encore assez assurées pour garantir la victoire. Le directoire, outre la France, avait à administer la Hollande, la Suisse, toute l'Italie, partagées en autant de républiques. Les administrer par l'intermédiaire de leur gouvernement était, comme on l'a vu, encore plus difficile que si on avait commandé directement ehez elles. On n'en pouvait presque tirer aucune ressource, ni en argent ni en hommes, par le défaut d'organisation. Il fallait cependant

les défendre, et dès lors combattre sur une ligne qui, depuis le Texel, s'étendait sans interruption jusqu'à l'Adriatique, ligne qui, attaquée de front par la Russie et l'Autriche , était prise à revers par les flottes anglaises, soit en Hollande, soit à Naples, Les forces qu'une telle situation militaire exigenit. il fallait les tirer de France seulement, Or, les armées étaient singulièrement affaiblies. Quarante mille soldats, les meilleurs, étaient en Égypte sous notre grand capitaine. Les armées restées en France étaient diminuées de moitié par l'effet des désertions que la paix amène toujours. Le gouvernement payait le même nombre de soldats, mais il n'avait peut-être pas cent cinquante mille hommes effectifs. Les administrations et les états-majors faisaient le profit sur la solde, et e'était une surcharge inutile pour les finances. Ces cent cinquante mille hommes effectifs formaient des cadres excellents . qu'on pouvait remplir avec la nouvelle levée des conscrits; mais il fallait du temps pour cela, et on n'en avait pas eu assez depuis l'établissement de la conscription. Enfin les finances étaient toujonrs dans le même délahrement, par la mauvaise organisation de la perception. On avait voté un budget de 600 millions, et une ressource extraordinaire de 125 millions, prise sur les 400 millions restant de hiens nationaux ; mais la lenteur des rentrées, et l'erreur dans l'évaluation de certains produits, laissaient un déficit considérable. Enfin, la subordination, si nécessaire dans une machine aussi vaste, commençait à disparaître. Les militaires devenaient très-difficiles à contenir. Cet état de guerre perpétuelle leur faisait sentir qu'ils étaient nécessaires; ils en devenaient impérieux et exigeants. Placés dans des pays riches, ils voulaient en profiter, et ils étaient les complices de toutes les spoliations. Ils voulaient aussi faire triompher leurs opinions là où ils résid et n'obéissaient qu'avec peine à la direction des agents civils. On l'a vu dans la querelle de Brune avec Trouvé. Enfin , dans l'intérieur , l'opposition qu'on a vue renaltre depuis le 18 fractidor, et prendre deux caractères, se prononçait davantage. Les patriotes, réprimés aux dernières élections, se préparaient à triompher dans les nouvelles. Les modérés critiquaient froidement, mais amèrement, toutes les mesures du gouvernement, et suivant l'usage de toutes les oppositions, lui reprochaient même les difficultés qu'il avait à vaincre, et qui étaient le plus souvent insurmontables. Le gouvernement c'est la force même : il faut qu'il triomphe ; tant pis pour lui s'il ne triomphe pas. On n'écoute jamais ses excuses, quand il explique pourquol il n'a pas réussi.

Telle était la situation du directoire à l'instant où la enerre recommença avec l'Europe. Il fit de grands efforts pour rétablir l'ordre dans cette grande machine. La confusion régnait en Italie. Les ressources de cette belle contrée étaient gaspillées et se perdaient inutilement pour l'armée; quelque pillards en profitaient seuls. La commisslon chargée d'instituer et d'administrer la république romaine venait de terminer ses fonctions, et aussitôt l'influence des états-majors s'était fait sentir. On avait changé les consuls jugés trop modérés. On avait rompu les marchés avantageux pour l'entretien de l'armée. La commission, dans laquelle Faypoult avait la direction financière. avait conclu un marché pour l'entretien et le paiement des troupes stationnées à Rome, et pour le transport de tous les objets d'art envoyés en France. Elle avait adjugé en paiement des biens nationaux pris sur le elergé. Le marché, ontre qu'il était modéré sons le rapport du prix, avait l'avantage de fournir un emploi aux biens nationaux. Il fut cassé et donné ensuite à la compagnie Baudin qui dévorait l'Italie. Cette compagnie se faisait appuyer par les états-majors, auxquels elle abandonnait un pour cent de profit. Le Piémout, qu'on vensit d'occuper, offrait une nonvelle proie à dévorer, et la prohité de Joubert, général en chef de l'armée d'Italie, n'était pas une garantie contre l'avidité de l'état-major et des compagnics. Naples surtout allait être mise au pillage. Il y avait dans le directoire quatre hommes intègres, Rewbell, Larévellière, Merlin et Treilhard, que tous les désordres révoltaient. Larévellière surtout, le plus sévère et le plus instruit des faits par ses relations particulières avec l'ambassadeur Trouvé et avec les membres de la commission de Rome, Larévellière voulait qu'on déployât la plus grande énergie. Il proposa et fit adopter un projet fort sage; c'était d'instituer, dans tous les pays dépendants de la France et où résidaient nos armées. des commissions chargées de la partie civile et financière, et tout à fait indépendantes des étatsmajors, A Milsn, à Turin, à Rome, à Naples, des commissions civiles devaient recevoir les contributions stipulées avec les pays alliés de la France, passer les marchés, faire tons les arrangements financiers, fournir en un mot aux besoins des armées, mais ne laisser aucun maniement de fonds aux chefs militaires. Les commissions avaient cependant l'ordre de compter aux généranx les

fonds qu'ils demanderaient sans qu'ils fussent obligés de justifier pourquoi; lis î'en devalent compse qu'au gouvernement, Ainsi l'autorité militaine était enoce bien ménagés, Les quatre directeurs firent adopter la meure, et on signifia à Schérer l'ordre de la fine exchere sui-le-champ avec la deraière rigueur, Comme-il montrait quelque indulgence pour ses reagnerales, on lui signifia qu'il répondrait de tous les désordres qui neseraient

pas réprimés. Cette mesnre, quelque juste qu'elle fût, devait blesser beaucoup les états-majors. En Italie surtout ils parurent se révolter ; ils dirent qu'on déshonorsit les militaires par les précautions qu'on prenait à leur égard, qu'on enchaînait tout à fait les généraux, qu'on les privait de toute autorité. Championnet, à Naples, avait déjà tranché du législateur. et nommé des commissions chargées d'administrer le pays conquis. Faypoult étaitenvoyé à Naples pour s'y charger de toute la partie financière. Il prit les arrêtés nécessaires pour faire rentrer l'administration dans ses mains, et révoqua certaines mesures fort mal entendues, prises par Championnet. Celui-ci, avec toute la morgue des gens de son état, surtont quand ils sont victorieux, se regarda comme offensé; il eut la bardiesse de prendre un arrêté par lequel il enjoignait à Faypoult et aux autres commissaires de quitter Naples sous vingtquatre beures. Une pareille conduite était intolérable. Méconnattre les ordres du directoire et chasser de Naples les envoyes revêtus de ses pouvoirs, était un arte qui méritait la plus sévère répression, à moins qu'on ne voulût abdiquer l'autorité suprême et la remettre aux généraux. Le directoire ne faiblit pas, et grâce à l'énergie des membres intègres qui voulaient mettre fin aux gaspillages, il déploya ici toute son autorité. Il destitua Championnet malgré l'éclat de ses derniers succès, et le livra à une commission militaire, Malheureusement l'insubordination nes'arrêta pas là. Le brave Joubert se laissa persuader que l'honneur militaire était blessé par les arrêtés du directoire; il ne voulut pas conserver le commandement aux conditions nouvelles prescrites aux généraux et donna sa démission. Le directoire l'accepta. Bernadotte refusa de succéder à Joubert par les mêmes motifs. Néanmoins le directoire ne

céda pas et persista dans ses arrètés. Le directoire s'occupa ensuite de la levée des conscrits, qui s'exécutait lentement. Les deux premières classes ne pouvant pas fourair les deux cent mille hommes, il se fit autoriser à les prendre dans toutes fes classes, jusqu'à ce que le nombre requis fût complet. Pour gagner du temps, il fut décidé que les communes serient chargés elle-mêmes de l'équipment des nouvelles recrues, et que cette dél'équipment des nouvelles recrues, et que cette dépense serait compléte en déduction de la contribution foncière. Ces nouveaux conscrits, à peine quiptés, deraite te rendre sur les frontières, y let returnés en hataillons de garnison, remplacer les vieilles troupes dans les places et les camps de tex vieilles troupes dans les places et les camps de réserve, et dès que leur instruction serait suffisante, alle reviointe les armées actives.

Le directoire s'occupait aussi du déficit. Le ministre Ramel, qui administrait toujours nos finances avec lumière et prohité, depnis l'établissement du directoire, après avoir vérifié le produit des impôts, assurait que le déficit serait de 65 millions, sans compter tont l'arriéré provenant du retard dans les rentrées. Une violente dispute s'engagea sur la quotité du déficit. Les adversaires du directoire ne le portsit pas à plus de 15 millions. Ramel prouvait qu'il serait de 65 millions, et peut-être même de 76. On avait imaginé l'impôt des portes et fenètres; mais il ne suffisait pas. L'impôt du sel fut mis en discussion. Alors de grands cris s'élevèrent : on opprimait le peuple, disait-on, on faissit porter les charges publiques sur une seule classe, on renouvelait les gabelles, etc. Lucien Bonaparte était celui des orateurs qui faisait valoir les objections avec le plus d'acharnement. Les partisans du gouvernement répondaient en alléguant la nécessité. L'impôt fut rejeté par le conseil des anciens. Pour en remolacer le produit, on doubla l'impôt des portes et fenètres. on décupls même celui des portes cochères. On mit en vente les biens du culte protestant, on décréta que le clergé protestant recevrait des salaires en dédommagement de ses biens. On mit à la disposition du gouvernement les sommes à recouvrer sur les propriétaires de biens restés indivis avec l'état,

Malbertrusement toutes or ressources h'étaint pas sauer promptes, butte la difficult de porter le produit de l'impta an niveau de 600 millions. Il y avait un autre inconvénient dans la lenteur des rentrées, no était encore réduit, cette année comme dans les précédentes, à donner des delégations aux fournisseurs sur les produits non rentres. Les rentiers, auxquels on avait, depuis le remboursement des deux tiers, promis le plus grand exactitive, étaiten payé cut-mêmes avec des hons recevables en sequitment des impâts, Ainsi on se convarid de nouvern deluits aux expédients,

Ce n'était pas tout de réunir des soldats et des fonds pour les entretenir, il fallait les distribuer d'après un plan convenable, et leur choisir des conocides lors que, pour le repos des deux puis-

généraux. Il fallait, comme nous l'avons dit, garder la Hollande, la ligne du Rhin, la Suisse et toute l'Italie, c'est-à-dire opérer depuis le golfe de Tarente jusqu'su Texel. La Hollande était converte d'un côté par la neutralité de la Prusse, qui paraissait certaine; mais une flotte anglo-russe devait y faire un débarquement, et il était urgent de la protéger contre ce danger. La ligne du Rhin était protégée par les deux places de Mayence et de Strasbourg; et quoiqn'il fût peu probable que l'Autriche vint essayer de la percer, il était prudent de la couvrir par un corps d'observation. Soit qu'on prit l'offensive ou qu'on l'attendit, c'était sur les bords du Haut-Dapube, vers les environs du lac de Constance, ou en Suisse, qu'on devait rencontrer les armées sutrichiennes. Il fallait une armée active qui, partie de l'Alsace on de la Suisse, s'avancerait dans les plaines de la Bavière. Il fallait ensuite un corps d'observation pour convrir la Suisse; il fallsit enfin une grande armée pour couvrir la Haute-Italie contre les Autrichiens, et la Basse-Italie contre les Napolitains et les Anglais réunis. Ce champ de bataille était immense, et il n'était

pas connu et jugé comme il l'a été depuis, à la suite de loogues guerres et de campagnes immortelles. On pensait alors que la clef de la plaine était dans les montagnes. La Suisse, placée au milieu de la ligne immense sur laquelle on allait combattre. paraissait la clef de tout le continent; et la France, qui occupait la Suisse, semblait avoir un avantage décisif. Il semblait qu'en avaot les sources du Rhin. du Danube, du Pô, elle en commandat tout le cours, C'était là une erreur. On concolt que deux armées qui appuient immédiatement upe aile à des montagnes, comme les Antrichiens et les Français quand ils se battaient aux environs de Vérone ou aux environs de Rastadt, tienneut à la possession de ces montagnes, parce que celle des deux qui en est maltresse peut déborder l'ennemi par les hauteurs. Mais quand on se bat à cinquante ou cent lieues des montagnes, elles cessent d'avoir la même importance. Tandis qu'on s'épuiserait pour la possession du Saint-Gothard, des armées placées sur le Rhin, ou sur le Bas-Pô, auraient le temps de décider du sort de l'Europe, Mais on conclusit du petit su grand : de ce que les hauteurs sont importantes sur un champ de bataille de quelques lieues, on en concluait que la puissance maltresse des Alpes devait l'être du continent. La Suisse n'a qu'un avantage réel, c'est d'ouvrir des débouchés directs à la France sur l'Autriche, et à l'Autriche sur la France. On

sances et de l'Europe. La ekture de esa édeuachés soit un hienfait. Pins on peut empécher les points de contact et les moyens d'invasion, mieux on fait, surtout entre deux états qui ne peuvent se heurter sans que le continent en soit cheradi. C'est en ce sens que la neutratité de la Snisse intéresse toute l'Europe, et qu'on a toujours eu raison d'en faire un principe de sartet générale.

La France, en l'envahissant, s'était donné l'avantage des débouchés directs sur l'Autriche et l'Italie; et, en ce sens, on pouvait regarder la possession de la Suisse comme importante pour elie. Mais si la multiplicité des débouchés est un avantage pour la puissance qui doit prendre l'offensire, et qui en a les movens, elle devient un inconvénient pour la puissance qui est réduite à la défensive, par l'infériorité de ses forces. Celle-ci doit souhaiter alors que le nombre des points d'attaque soit aussi réduit que possible, afin de pouvoir concentrer ses forces avec avantage. S'il eût été avantageux pour la France, suffisamment préparée à l'offensive , de pouvoir déboucher en Bavière par la Suisse, il était fâcheux pour elle, réduite à la défensive, de ne pouvoir pas compter sur la neutralité suisse ; il était facheux pour elle d'avoir à garder tout l'espace compris de Mayence à Gênes , au lieu de pouvoir, comme elle le fit en 1795, concentrer ses forces, entre Mayence et Strasbourg d'une part, et entre le Mont-Blanc et Gênes de l'autre.

Ainsi , l'occupation de la Suisse pouvait devenir dangereuse pour la France, dans le cas de la défensive. Mais elle était fort loin de se croire dans un cas pareil. Le projet du gouvernement était de prendre l'offensive partout, et de procéder, comme naguère, par des coups foudroyants. Mais la distribution de ses forces fut des plus malhenreuses. On placa une armée d'observation en Hoilande, et nne autre armée d'observation sur le Rhin. Une armée active devait partir de Strasbourg, traverser la forêt Noire, et envahir la Bavière. Une seconde armée active devait combattre en Suisse pour la possession des montagnes, et appuyer ainsi d'un côté celle qui agirait sur le Danube, et de l'autre celle qui agirait en Italie. Une autre grande armée devait partir de l'Adige pour chasser tout à fait les Autrirhiens jusqu'an deià de i'Izonzo, Enfin , une dernière armée d'observation devait couvrir la Basse-Italie, et garder Nspies. On voulait que l'armée de Hollande fût de vingt mille hommes, celle du Rhin de quarante, celle du Danube de quatrevingts, celle de Suisse de quarante, celle d'Italie de quatro-vingts, celie de Naples de quarante, ce

qui faisait en tout trois cent mille hommes, indépen damment des garnisons. Avec de pareilles forces , cette distribution devenait moins défectueuse. Mais si . par la levée des conscrita, on pouvait, dans quelque temps, porter nos armées à ee nombre, on était loin d'y être arrivé dans le moment. On ne pouvait guère laisser que dix mille hommes en Hollande, Sur le Rhin on pouvait à peine réunir quelones mille hommes. Les troupes destinées à composer cette armée d'observation étaient retenues dans l'intérieur, soit pour surveiller la Vendée encore menacée, soit pour protéger la tranquillité publique pendant les élections qui se préparaient. L'armée destinée à agir sur le Danube était au plus de quarante mille hommes, celle de Suisse de trente, celie d'Italie de cinquante, celle de Naples de trente. Ainsi, nous comptions à peine cent soixante ou cent soixante-dix mille hommes. Les éparpiller du Texel au golfe de Tarente était la chose du monde la plus imprudente.

Puisque le directoire, emporté par l'audace révolutionnaire, voulait prendre l'offensive, il fallait alors, plus que jamais, choisir les points d'attaque, se réunir en masse suffisante sur ces points, et ne pas se disséminer pour combattre sur tous à la fois. Ainsi, en Italie, an lieu de disperser ses forces depnis Verone jusqu'à Naples, il fallait, à l'exemple de Bonaparte, en réunir la plus grande portie sur l'Adige, et frapper là les grands coups. En battant les Autrichiens sur l'Adige, il était assez prouvé qu'on ponvait tenir en respect Rome, Florence et Naples. Du côté du Danube, au lieu de perdre inutilement des milliers de braves au pied du Saint-Gothard, il fallait diminuer l'armée de Suisse et du Bhin, grossir l'armée active du Dapube, et livrer aver celle-ci une batailie décisive en Bavière, On pouvait même réduire encore les points d'attaque. restre en observation sur l'Adige , n'agir offensivement que sur le Danube, et là, porter un coup plus fort et plus sûr en grossissant la masse qui devait le frapper. Napoléon et l'archiduc Charles ont prouvé, le premier par de grands exemples, et le second par des raisonnements profonds, qu'entre l'Autriche et la France, la querelle doit se vider sur le Danube. C'est là qu'est le chemin le plus court pour arriver au but. Une armée française, victorieuse en Bavière, rend nuis tous les succès d'une armée autrichienne victorieuse en Italie, parce qu'elle est beaucoup plus rapprochée de Vienne.

Il faut dire, pour exeuser les plans du directoire, qu'on n'avait pas encore embrassé d'aussi vastes champs de bataille, et que le senl homme qui l'aurait pu alora, était en Égypte. On dissémian donc les cent soitante mille hommes, our environ, actuellement diaponibles, sur la ligne immense que nous arons décrite, et dans l'ordre que nous avons indiqué. Dix mille hommes dessients doscrere la licitalese, quelques mille, le fahri quarante mille formatient l'aemée du Dambe, t-rente mille cellé de de la licitale de la comparation de la dessiration de la licitale de la dessiration de la dessiration de la dessiration de la dessiration de la de de la d

Le choix des généraux ne fut guère plus heureux que la conception des plans. Il est vrai que depuis la mort de Hoche, et le départ de Bonaparte, Desaix et Kleber pour l'Égypte, les choix étaient beaucoup plus limités. Il restait un général dont la réputation était grande et méritée : c'était Moreau. On pouvait être plus audacieux, plus entreprenant, mais on p'était ni plus ferme ni plus sûr. Un état, défendu par un tel homme, ne pouvait périr. Disgracié à cause de sa conduite dans l'affaire Pichegru . il avait modestement consenti à devenir simple inspecteur d'infanterie. On le proposa au directoire pour commander en Italie. Depuis que Bonaparte avait tant attiré l'attention sur cette belle contrée, depuis qu'elle était comme la pomme de discorde entre l'Autriche et la France, ee commandement semblait le plus important. C'est pourquoi on songea à Moreau. Barras s'y opposa de toutes ses forces. Il donna des raisons de grand patriote, et présenta Moreau comme suspect à eause de sa conduite au 18 fructidor. Ses collègnes enrent la faiblesse de céder. Moreaufut écarté, et resta simple général de division dans l'armée qu'il aurait dû commander en chef. Il accepta noblement ee rang subalterne et au-dessous de ses talents. Joubert et Bernadotte avaient refusé le commandement de l'armée d'Italie, on sait par quels motifs. On songea donc à Schérer, ministre de la guerre. Ce général, par ses succès en Belgique et sa belle bataille de Loano, s'était acquis beaucoup de réputation. Il avait de l'esprit, mais un corps usé par l'âge et les infirmités; il n'était plus eapable de commander à des jeunes gens pleins de force et d'audace. D'ailleurs il s'était brouillé avec la plupart de ses camarades, en voulant apporter quelque rigueur dans la répression de la licence militaire. Barras le proposa pour général de l'armée d'Italie. On dit que e'était pour le faire sortir du ministère de la guerre, où il commençait à devenir importun par sa sévérité. Cependant, les militaires que l'on consulta, notamment Bernadotte et Joubert, ayant parlé de sa

capacité comme on en pariali alors dans l'armée, c'està-dire sore baucoup d'estime, il lat nome général en chef de l'armée d'Italie, II s'en défendit beaucoup, alléguant son âge, as santé, et surtout son impopulariée, due aux fonctions qu'il avait exercées; mais on insista, et il fut obligé d'accepter.

Championnet, traduit devant une commission. fut remplacé dans le commandement de l'armée de Naples par Macdonald, Masséna fut chargé du commandement de l'armée d'Helvétie. Ces choix étaient excellents, et la république ne pouvait que s'en applaudir. L'importante armée du Danube fut donnée au général Jourdan, Malgré ses malbeurs dans la campagne de 1798, on n'avait point oubliéles services qu'il avait rendus en 1795 et 1794. et on espérait qu'il ne serait pas au-dessous de ses premiers exploits. Puisqu'on ne la donnait pas à Moreau, l'armée du Danube ne pouvait être en de meilleures mains. Malheureusement elle était tellement inférieure en nombre, qu'il cût fallu, pour la commander avec confiance, l'audace du vainqueur d'Arcole et de Rivoli. Bernadotte eut l'armée du Rhin : Brune celle de Hollande.

L'Autriche avait fait des préparatifs bien supérieurs aux nôtres. Ne se confiant pas comme nous dans ses succès, elle avait employé les deux années écoulées depuis l'armistice de Léoben à lever , à équiper et à instruire de nouvelles troupes. Elle les avait pourvues de tout ce qui était nécessaire, et s'était étudiée à choisir les meilleurs généraux. Elle pouvait porter aetnellement en ligne deux cent vingt-cing mille hommes effectifs, sans compter les recrues qui se préparaient encore. La Russie lui fournissait un contingent de soixante mille homines, dont on vantait dans toute l'Europe la bravoure fanatique, et qui étaient commandés par le célèbre Suwarow. Ainsi la nouvelle coalition allait opérer sur le front de notre ligne avec environ trois cent mille hommes. On annonçait deux autres contingents russes, combinés avec des troupes anglaises, et destinés, l'un à la Hollande, l'autre à Naples.

Le plan de campagne de la coalition n'était pas mieux conçu que le notre. C'était une conception pédantesque du conseil suique, fort désapprouvrée par l'archidue Charles, mais imposée à lui et à tous les généraux, sans qu'il leur fût permis de la modifier. Ce plan repossit, comme celui des Français, sur le principe que les montagnes sont la clef de la plaine. Aussi des forces considérables ciaient-elles somocréles our grandre le Trvote le surGrisons, et pour arracher, s'il était possible, la grande chaine des Alpes aux Français. Le second objet que le conseil aulique semblait le plus affectionner, c'était l'Italie. Des forces considérables étaient placées derrière l'Adige. Le théâtre de guerre le plus important, celui dù Danube, ne paraissait pas être celui dont on s'était le plus occupé. Ce qu'on avait fait de plus heureux de ce côté, c'était d'y placer l'archiduc Charles. Voici comment étaient distribuées les forces autrichiennes. L'archidue Charles était, avec cinquante-quatre mille fantassins et vingt-quatre mille chevaux, en Bavière. Dans le Voralberg, tout le long du Rhin, jusqu'à son embouchure dans le lac de Constance, le général Hotze commandsit vingt-quatre mille fantassins et deux mille cheraux. Bellegarde était dans le Tyrol avec quarante-six mille hommes, dont deux mille cavaliers. Kray avait sur l'Adige soixante-quatre mille fantassins et onze mille chevsux, ce qui faisait soixante-ouinze mille hommes en tout. Le corps russe devait venir se joindre à Kray, pour agir en Italie.

On roit que les rings-tais mille hommes de hottes, et les quarantes in mille de hilleparde, delates, et les quarantes in mille de hilleparde, devalent apir dans les montagnes. Ils derarient gagner les sources de fineres, in mille que armées qui aplesseint dans la plaine técheriseit d'en franchiciait charge du noten coin. Mont, de des l'armées de la region de la region de la region de l'armée de la region de la region de la region de l'armée de la region de la region de la region de l'armée de la region de la region de la region de l'armée de la region de la region

Les généraux français n'avaient pas manqué d'informer le directoire de l'insuffisance de leurs moyens en tous genres. Jourdan, obligé d'envoyer plusieurs bataillons en Belgique, pour y réprimer quelques troubles, et une demi-brigade à l'armée d'Helvétie pour remplacer une autre demi-brigade envoyée en Italie, ne comptait plus que trentehuit mille hommes effectifs. De pareilles forces étaient trop disproportionnées avec celles de l'archiduc pour qu'il pût lutter avec avantage. Il demandait la prompte formation de l'armée de Bernadotte, qui ne comptsit pas encore plus de cinq à six mille hommes, et surtont l'organisation des nonveaux bataillons de eampagne. Il aurait vonlu qu'on lui permit d'attirer à lui ou l'armée du Rhin, ou l'armée d'Helvétie, en quoi il avait

raison. Masséns se plaignait, de aon côté, de n'avoir ni les magasins, ni les moyens de transport indispensables pour faire vivre son armée dans des pays stériles et d'un accès extrêment difficile.

Le directoire répondait à ces observations que les conscrita allaient rejoindre et se former bientôt en bataillons de campagne; que l'armée d'Helvétie serait incessamment portée à quarante mille hommes, celle du Danube à soixante : que dès que les élections seraient achevées, les vieux bataillons, retenus dans l'intérieur, iraient former le novau de l'armée du Rhin. Beruadotte et Masséna avaient ordre de conconrir aux opérations de Jourdan, et de se conformer à ses vues. Comptant toujours sur l'effet de l'offensive , etanimé de la même confiance dans ses soldats , il voulait que , malgré la disproportion du nombre, ses généraux se bâtassent de brusquer l'attaque et de déconcerter les Autrichiens par une charge impétueuse. Aussi les ordres furent-ils donnés en conséquence,

Les Grisons, partagés entre deux factions, avaient hésité long temps entre la domination autrichienne et la domination suisse. Enfin ils avaient appelé les Autrichiens dans leurs vallées. Le directoire, les considérant comme sujets suisses, ordonna à Massena d'occuper leur territoire, en faisant aux Autrichiens une sommation préalable de l'évacuer. En cas de refus , Masséna devait attaquer sur-le-champ. En même temps, comme les Russes s'avancaient toujours en Autriche, il adressa, à ce sujet, deux notes, l'une au congrès de Rastadt, l'autre à l'empereur. Il déclarait au corps germanique et à l'empereur que si , dans l'espace de buit jours, un contre-ordre n'était pas donné à la marche des Russes, il regardersit la guerre comme déclarée. Jourdan avait ordre de passer le Rhin aussitôt ce délai expiré.

Le congrès de Bastell avail singulièrement srancé se travaux. Le que estions de la ligne du Bhin, du partage des lies, de la construction des ponts, citant terminées, on ne récoupait plus que de la question des dettes. La plupart des princes germaniques, except les princes cercissatiques, ne demandaicest pas mieux que de r'entendre pour récles la querre; mis soumis la plupart à l'Autrièle, lin dessient pas se pronoucer. Les memees de la dépatation quitatient successirement le compress de la depatation quitatient successirement le compressire de la constant de la constant de part pour le réprondre à la note du directaire, et en référa à la diéte de Ratishonne. La noté destinée à l'empreur int curvoir à Vissum leurie, et resta

<sup>\*</sup> Toutes ces assertions sont motivées an long par l'archilut Charles, le nynéral Jomini et Napolénn.

ann reponne. La guerre se trouvail donc déclarée par le fail. Lounie ne dourée de traverse le Bhin, et de s'avancer par la foct Noire jusqu'aux sources du Daniel. H'anchie la Bhin le 11 ven-tose an VII (14 mars). L'archibuc Charles francise aux les charles (2 mars). Ainsi les limites que les deux puissances vébient prescrites d'étalest francises, et con failsit de nouveu en venir aux mains. Cepculant, tout en faisant une marche previères coups de faital l'archier, no attendant que la déclaration de guerre fait approuvée par le comp-legistatif.

Pendant ce temps, Masséna agit dans les Grisons, Il somma les Autrichiens de les évacuer le 16 ventôse ( 6 mars ). Les Grisons se composent de la hante vallée du Rhin, et de la hante vallée de l'Inn, ou Engadin. Masséna résolut de passer le Rhin près de son embouchure dans le lac de Constance. et de s'emparer ainsi de tous les corps répandus dans les hautes vallées. Lecourbe, qui formait son aile droite, et qui, par son activité et son andace extraordinaires, était le général le plus accompli pour la guerre des montagnes, devait partir des environs du Saint-Gothard, franchir le Rhin vers ses sources, se jeter dans la vallée de l'Inn. Le général Dessoles, avec une division de l'armée d'Italie, devait le seconder en se portant de la Valteline dans la vallée du Haut-Adige.

Ces habiles dispositions furent exécutées avec une grande vigueur. Le 16 ventôse (6 mars) le Rhin fut franchi sur tous les points. Les soldats jetérent des charrettes dans le fleuve, et possèrent dessus comme sur un pont. En deux jours, Masséna fut maître de tout le cours du Rhin, depuis ses sources jusqu'à son embouchure dans le lac de Constance, et prit quinze pièces de canon et cinq mille prisonniers. Lecourbe, de son côté, n'exécutait pas avec moins de bonheur les ordres de son général en chef. Il franchit le Rhin supérieur. passa de Dissentis à Tusis dans la vallée de l'Albula, et, de cette vallée, se jeta hardiment dans celle de l'lun, en traversant les plus hautes montagnes de l'Europe, couvertes encore des neiges de l'hiver, Un retard forcé ayant empêché Dessoles de se porter de la Vatteline sur le llaut-Adige . Lecourbe se trouvait exposé au déhordement de toutes les forces autrichiennes cantonnées dans le Tyrol. Tandis, en effet, qu'il s'avançait hardiment dans la vallée de l'Inn et marchait sur Martinsbruek, Laudon se jeta avec un corps sur ses derrières; mais l'intrépide Lecourbe, revenant sur ses pas,

assaillit Laudon, l'accabla, lui fit beaucoup de prisonniers, et recommenca sa marche dans la vallée de l'Inn.

Ces débuts brillants semblaient faire croire que dans les Alpes comme à Naples les Français pourraient braver partout un ennemi supérieur en nombre. Ils confirmèrent le directoire dans l'idée qu'il fallait persister dans l'offensive, et suppléer

au nombre par la bardiesse. Le directoire envoya à Jourdan la déclaration de guerre qu'il avait obtenue des conseils \*, avec l'ordre d'attaquer sur-le-champ, Jourdan avait débouché par les défilés de la forêt Noire, dans le pays compris entre le Danube et le lac de Constance. L'angle formé par ce fleuve et ce lac va en s'ouvrant toujours davantage, à mesure qu'on avance en Allemagne. Jourdan, qui vonlait appuyer sa ganche au Danube, et sa droite au lac de Constance, pour communiquer avec Massena, était donc obligé, à mesure qu'il s'avançait, d'étendre toujours sa ligne, et de l'affaiblir par conséquent d'une manière dangereuse, surtout devant un ennemi trèssupérieur en nombre. Il s'était d'abord porté jusqu'à Mengen d'un côté, et jusqu'à Marckdorf de l'autre. Mais apprenant que l'armée du Rhin ne serait pas organisée avant le 10 germinal (50 mars). et craignant d'être tourné par la vallée du Necker. il concut des craintes et fit un mouvement rétrograde. Les ordres de son gouvernement et le succès de Masséna le décidérent à remarcher en avant. Il fit choix d'une bonne position entre le lac de Constance et le Danube. Deux torrents, l'Ostrach et l'Aach, partant à peu près du même point, et se jetant l'un dans le Danube, l'autre dans le lac de Constance, forment une même ligne droite, derrière laquelle Jourdan s'établit. Saint-Cyr, formant sa gauche, était à Mengen; Souham, avec le centre, à Pfullendorf; Férino, avec la droite, à Barendorf, D'Hautpoult était placé à la réserve. Lefebyre, avec la division d'avant-garde, était à Ostrach, Ce point était le plus accessible de la ligne : placé à l'origine des deux torrents, il présentait des marécages qu'on pouvait traverser sur une longue chaussée, C'est sur ce point que l'archiduc Charles, qui ne voulait point se laisser prévenir, résolut de porter son principal effort. Il dirigea deux colonnes à la gauche et à la droite des Français, contre Saint Cyr et Férino. Mais sa masse principale, forte de près

de cinquante mille hommes , fut portée tout entière

\* Cette déclaration de guerre fut faite le 22 ventée au VII
(13 mars).

sur le point d'Ostrach, où se trouvrient neuf mille Français su plus. Le combat commence le Sgermind (22 mars au main) et fut des plus acharrés. Le Français deployerna à cette première rencontre une bravoure et une opinitarée qui excitèrent l'admiration du prince Charles limèmes. Jourdan accourret sur ce point; mais l'étendue de sa ligne et la nature du pay ne premettairet pas que, par un mouvement rapide. El transportit les forces de sedais à son centre. Le pasage fut ficer, et après dais de la centre de la pasage de l'acce, et après la lattre en retraite. El se replia entre Singen et Tuttimen.

Un échec à l'ouverture de la campagne était fâcheux; il détruisait ce prestige d'audace et d'invincibilité dont les Français avaient besoin pour suppléer au nombre, Cependant l'infériorité des forces avait rendu cet échec presque inévitable. Jourdan ne renonca pas pourtant à prendre l'offensive. Sachant que Masséna s'avançait au-delà du Rhin, se fiant à la coopération de l'armée du Danube, il se croyait obligé de tenter un dernier effort pour soutenir son collègue, et l'appuyer en se portant vers le lac de Constance. If avait un autre motif de se reporter en avant; c'était le désir d'occuper le point de Stokach où se croisent les routes de Suisse et de Sonabe, point qu'il avait eu le tort d'abandonner en se retirant entre Singen et Tuttlingen. Il fixa son mouvement au 3 germinal (25 mars).

L'archible Charles n'était pas encere assuré de la direction qu'il devait donner à se mouvements. Il ne savait s'il devait donner à se mouvements. Il ne savait s'il devait dirigier as marche ou sur la sousse, de manière à le s'apeare Jounda de Masséraa, ou vers les sources du Bunable, de manière à le séparer de sa base du Rilan. La direction vers la Susse lui s'emblat la plus avantagense pour les deux arraites, en les Parançais araction vers la Susse lui s'emblat la plus avantagense pour letter à s'emblat de la configerar. Alle il light de la configerar Alle il light de la configerar. Alle il light de la configerar de la general de light de la configerar de la general de la consideration de la configerar de la general de la general de la consideration de la configeration de l

La nature des lieux rendait la position des deux armées extrémement compliquée. Le point stratégique était Stokach, où se croisent les routes de Souabe et de Suisse. Cétait là la position que Jourdan voulait reprendre, et que l'archiche voulait garder. La Stokach, petite rivière, coule, en faisant leaucoup de détours, devant la ville du même nom, et va fini son cours sinueux dans le même nom, et va fini son cours sinueux dans le lac de Constance. C'était sur cette rivière que l'archiduc avait pris position. Il avait sa gauche entre Nenzingen et Wahlwies, sur des hauteurs, et derrière l'un des circuits de la Stokach; son centre était placé sur un plateau élevé, nommé le Nellemberg , et en avant de la Stokach ; et sa droite sur le prolongement de ce plateau, le long de la chaussée qui va de Stokach à Liptingen. Elle se trouvait, comme le centre, en avant de la Stokach, L'extrémité de cette aile était converte par les bois énais. qui s'étendent sur la route de Liptingen, il y avait de grands défauts dans cette position. Si la gauche avait la Stokach devant elle, le centre et la droite l'avaient à dos, et ponvaient y être précipités par un effort de l'ennemi. En outre, toutes les positions de l'armée n'avaient qu'une même issue vers la ville de Stokach, et en cas d'une retraite forcée, la gauche, le centre, la droite, seraient venus s'entasser par une seule route, et auraient pu amener. en s'y rencontrant, une confusion désastreuse. Mais l'archidue, en voulant couvrir Stokach, ne pouvait pas prendre d'autre position, et la nécessité était son excuse. Il n'avait à se reprocher que deux véritables fautes : l'une de n'avoir pas fait quelques travaux pour mieux garder son centre et sa droite, et l'autre d'avoir trop porté de troubles à sa gauche, qui était suffisamment protégée par la rivière. C'est l'extrème désir de conserver le point important de Stokach, qui lui fit distribuer ainsi ses troupes. Il avait du reste l'avantage d'une immense supériorité numérique.

Jourdan ignorait une partie des dispositions de l'archiduc, car rien n'est plus difficile que les reconnaissances, surtout dans un pays aussi accidenté que celui où agissaient les deux armées. Il occupait toujours l'ouverture de l'angle formé par le Danube et le lac de Constance, de Tuttlingen à Steusslingen. Cette ligne était fort étendue, et la nature du pays, qui ne permettait guère une concentration rapide, rendait cet inconvénient encore plus grave. Il ordonna au général Férino, qui commandait sa droite vers Steusslingen, de marcher sur Wahlwies, et à Sonham, qui commandait le centre vers Eigeltingen, de se porter sur Nenzingen. Ces deux généraux devaient combiner leurs efforts pour emporter la gauche et le centre de l'archiduc, en passant la Stokach et en gravissant le Nellemberg. Jourdan se proposait ensuite de faire agir sa gauche, son avant-garde et sa réserve sur le point de Liptingen, afin de pénétrer à travers les bois qui couvraient la droite de l'archiduc, et de parvenir à la forcer. Ces dispositions avient l'avantage de diriger la plus grande masse des forces sur l'ail de direct de l'architée, qui était la plus componine. Mabineuressement toutes les colonnes de l'armé avaient des points de départ trop delogrie. Dour agir sur Liptingen, l'avangué et la reserve partient d'Emignon-do-EA, et la guerde de l'attingen, l'ail de l'ail de l'ail grande de l'attingen, l'ail de l'ail de l'ail grande de l'attingen, l'ail de l'ail de l'ail grande de l'attingen, l'ail grande de l'attingen, l'ail grande, l'ail de l'ail grande, qu'en le grande, qu'en de l'ail qu'en de l'ail grande, qu'en de l'ail grande, qu'en l'ail qu'en qu'en l'a

Le 5 germinal (25 mars) su matin, les deux maries se rencontrèrent. L'armér farnagise marchait à une batuille, celle des Autrichiers à une reconnisissence. Les Autrichiers à un étailent debrandés un peu avant nous, surprirent nou avant partie, mais frarent lientit réculier sur tous les autrichiers du rous les deuix comments de la comment de la Schach, au picul du Nellemberg, ramenérent les Autrichiers dans leur position du matin, et commencérent l'attaque sérieuxe de cette position. Il avaient à fanchier la Stokach et à forcer le Nellemberg, l'îne de l'attaque sérieuxe de cette position. Il avaient à fanchier la Stokach et à forcer le Nellemberg. Une marchier l'attaque sérieuxe de cette position. Il avaient à de l'attaque sérieuxe de cette position.

longue canonnade s'engagca sur toute la ligne. A notre gauche, le succès était plus prompt et plus compiet. L'avant-garde, actuellement commandée par le général Soult, depuis une blessure qu'avait recue Lefebyre, repoussa les autrichiens qui s'étaient avancés jusqu'à Emingen-ob-Ek, les chassa de Liptingen, les mit en déroute dans la plaine, les poursuivit avec une extrême ardeur, et parvint à leur enlever les bois. Ces bois étaient ceux mêmes qui couvraient la droite antrichienne; en poursuivant leur mouvement, les Français pouvaient la jeter dans le ravin de la Stokach, et lul causer un désastre. Mais il était clair que cette aile allait être renforcée aux dépens du centre et de la gauche, et qu'il faiiait agir sur elle avec une grande masse de forces. Il fallait donc, comme dans le plan primitif, faire converger sur ce même point l'avant-garde, la réserve et la ganche, Malheureusement le général Jourdan, se confiant dans le succès trop facile qu'il venait d'obteuir, voulut atteindre un objet trop étendu, et au lieu d'amener Saint-Cyr à lui, il prescrivit à ce général de faire un long circuit pour envelopper les Autrichiens et leur couper la retraite. Cétait trop se bâter de recueillir le fruit de la victoire, quand la victoire n'était pas remportée. Le général Jourdan ne garda sur le point décisif que la division d'avant-garde et la réserve confiée à d'Hautpoult,

Frealmet ce temps, la droite des Autrichlems, yogan les hois qui la couvrient forcés par l'ennemi, fit volte-face, et dispuis arec une extrème 
qui inverse cea bois. On se haitait avec acharacqui inverse cea bois. On se haitait avec acharaclement le langer even un coup-Guil for. Il retire 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et des 
les grennellers et les cuirassiers du centre et 
les grennellers et les courages de 
les grennellers et les courages de 
les grennelles et les courages de 
les grennelles et les courages de 
les courages de 
les des les des les des 
les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les des 
les des des les des les des 
les des les des les des 
les des les des les

On se disputait les bois avec un acharnement extraordinaire. Les Français, très-inférieurs en nombre, résistaient avec un courage que l'archiduc appelle admirable; mais le prince chargea lui-même avec quelques bataillons sur la chaussée de Liptingen, et fit iåcher prise aux Français, Ceux-ci perdirent les bois, et se trouvérent enfin dans la plaine découverte de Liptingen , d'où ils étaient partis, Jourdan fit demander du secours à Saint-Cyr. mais il n'était plus temps. Il lui restalt sa réserve . et il résolut de faire exécuter une charge de cavalerie pour reprendre les avantages perdus. Il lança quatre régiments de cavalerie à la fois. Cette charge, arrêtée par une autre charge que firent à propos les cuirassiers de l'archiduc, ne fut pas heureuse. Une confusion borrible se mit alors dans la plaine de Liptingen. Après avoir fait des prodiges de bravoure, les Français se débandèrent. Le général Jourdan fit des efforts héroïques pour arrêter les fuyards; il fut emporté lui-même. Cependant les Autrichiens, épuisés de ce long combat, n'osérent pas nous poursuivre.

La journée fut dès lors finie. Férino et Souhans s'étaient maintenns, mais n'avaient forcé ni le centre ni la gauche des Autrichiens, Saint-Cyr courait sur leurs derrières. On ne pouvait pas dire que la bataille fût perdue : les Français , inférieurs du tiers, avaient conservé partout le champ de bataille, et déployé une rare bravoure; mais avec leur infériorité numérique, et l'isolement de ieurs différents corps, n'avoir pas vaincu, c'était être battu. 11 faiiait sur-le-champ rappeler Saint-Cyr. très-compromis, rallier l'avant-garde et la réserve maltraitées, ramener le centre et la droite, Jourdan donna sur-le-champ des ordres en conséquence, et prescrivit à Saint-Cyr de se replier le plus promptement possible. La position de ce dernier était devenue très-périlieuse; mais il opéra sa retraite avec l'aplomb qui l'a toujours signalé, et il regagna le Danube sans accident. La perte avait été à peu près égale des deux côtés, en Inés, blessés ou prisonniers. Elle était de quatre à cinq mille honnues environ.

Après cette journée malheureuse, les Français ne pouvaient plus tenir la campagne, et ils devaient chereber un abri derrière une ligne puissante. Devaient-ils se retirer en Suisse on sur le Rhin? 41 était évident qu'en se retirant en Suisse, ils combinaient leurs efforts avec l'armée de Masséna, et pouvaient par cette réunion reprendre une attitude imposante. Malheureusement le général Jourdan ne crut pas devoir en agir ainsi; il eraignait pour la ligne du Rhin, sur laquelle Bernadotte n'avait réuni encore que scot à huit mille hommes, et il résolut de se replier à l'entrée des défilés de la forêt Noire. Il prit là une position qu'il eroyait forte, et laissant le commandement à son chef d'état-major Ernoulf, il partit pour Paris, afin d'aller se plaindre de l'état d'infériorité dans lequel on avait laissé son armée. Les résultats parlaient beaucoup plus haut que toutes les plaintes du monde, et il valait bien mieux qu'il restât à son armée que d'aller se plaindre à Paris.

Trè-leureusement le conseil autique impossi à l'archidise une faute grave, qui réparti en partie les nôtres. Si l'archidise, poussont ses avantages, et pourtaire sans rechée noter armée vaince, il aurait pu la metire dans un désorbre complet et cent-être même la dévirire. Il surait été temps alors de revenir vers la Suisse pour assaillir Manténa, privé de tout securiers, recluit à ses trente mille hommes, et engage dans les hautes valiées des maniers, et engage dans les hautes valiées des la les des la leur de l'archier de la parre était dans les montanes.

Penhadi que ces éciencents se passicant en Sonule, la guerre se poursairist dans les llantes-Alpes. Massena agissant vera les sources du Bhin, Lecurile vesa celles de Tima, Passolos vera cellete de la companio de la companio de la companio de seria insolida di Bhin, un pen an-dessan dia positi a relativa de la companio de la companio de la qu'il était urgent d'emporter, c'était celle de éldhirch. Massint y avait in selon den ou des cididica, de la companio de la companio de la lomme sans ceitalla. Lecurile, à Timfara, Buslommes sans ceitalla. Lecurile, à Timfara, Buslants, qui leur avaient valu à chacun trois à quatre mille prisonniers, et qui avaient amplement compensé l'échec de Fédikirch. Ainsi les Français, par leur vivacité et leur audace, conservaient la supériorité dans les Aluss.

Les opérations commençaient en Italie, le lendemain même de la bataille de Stokaeh, Les Franeais avaient recu environ trente mille conscrits. ce qui portait la masse de leurs forces en Italie à cent seize mille hommes à peu près. Ils étaient distribués ainsi qu'il suit : trente mille hommes de vicilles troupes gardaieut, sous Macdonald, Rome et Naples. Les trente mille jeunes soldats étaient dans les places. Il restait einquante-six mille hommes sous Scherer. De ces cinquante-six mille bommes, il en avait été détaché cinq mille sous le général Gauthier pour occuper la Toscane, et cinq mille sous le général Dessoles pour agir dans la Valteline, C'étaient donc quarante-six mille hommes qui restaient à Sehérer pour se battre sur l'Adige, point essentiel, où il aurait fallu porter toute la masse de nos forces. Ontre l'inconvenient du petit nombre d'hommes sur ee point décisif, il en était un autre qui ne fut pas moins fatal aux Français. Le général n'inspirait aucune coufiance; il n'avait pas assez de jeunesse, comme nous l'avons dit; il s'était d'ailleurs dépopularisé pendant son ministère. Il le sentait lui-même, et il n'avait pris le eommandement qu'à regret. Il allait pendant la nuit écouter les propos des soldats sous leurs tentes, et recueillir de ses propres oreilles les preuves de son impopularité. C'étaient là des circonstances bien defavorables, au début d'une campagne grande et difficile.

Les Autrichiens devaient être commundés par Medes et Swarswe, Es attendant, ilso bissaient au baron de Kray, l'un des meilleurs généraux de l'empereur. Aran dume l'arrivée des Russes, in comptient quatre-vingt-einn mille hommes dans la lintel-luife. Schaten mille, à peu pries, étaient dégla sur l'Adige. Dans les deux armées l'ordre arait det donne de grerafre (Voffensus, Les Autrichiens devaient déboucher de Veroue, longe l'entre et de l'empereur de l'empereur de l'empereur et manquate (noise la places. Cu mo-clodiste flerre, en manquate) indes la places. Cu me de l'arrivée du l'appuyer celui de l'armée du Tyroi dans les montanes.

qu'il était urgent d'emporter, c'était celle de l'échdirch. Massin y avait mis toute son opi-franchir l'Adige, La commission était difficile, car nidireté, nais il y avait perdu plus de deux mille los Autrichiems avaient tout l'avantage de cette hommes sans résilital. Lecourle, à Tanfers, Des-ligne. Elle doit être assez connue par la campagne coste, à hauders, avaient lirée deux combals bril-i de 1756. Vérence l'Equipo, qui le commandeut.

apartenient un Antrichiens. Jeter un pont, un quelque piont un que enfi, etát tiré adagereux, car les Autrichiens, ayant Vérone et Legnapo, pouvaient delboucher un Fanna de Farmée coexquée à tenter un passage. Le plus sûr, si on n'avait pas en l'ordre de prendre l'Offensire, etô été de laiser déboucher l'empenia su-deil de Vérone, de l'attendire sur un terrain qu'on unait ente l'empedechoisir, de lui livrer bataille, et de proditer des résultats de la récloire pour passer l'Alige à sa un sirchien qu'on ser l'alige à sa un sirchien que l'autrichie pour passer l'Alige à sa un sirchien que l'autrichie pour passer l'Alige à sa un sirchie pour passer l'Alige à sa un sirchien pour passer l'Alige à sa un sirchien pour passer l'Alige à sa un sirchien passer l'Alige à sa un sirchien pour passer l'Alige à sa une product pass

Schérer, obligé de prendre l'initiative, bésita sur le meilleur parti à adopter, et se décida enfin pour une attaque vers sa gauche. On se souvient sans doute de la position de Rivoli, dans les montagnes, à l'entrée du Tyrol, et fort au-dessua de Vérone. Les Autrichiens en avaient retranché toutes les approches, et formé un camp à Pastrengo. Scherer résolut de leur enlever d'abord ce camp . et de les rejeter de ce côté au-detà de l'Adige. Les trois divisions Serrurier, Delmas et Grenier, furent destinées à cet objet. Moreau, devenu simple général de division sous Schérer, devait, avec les deux divisions Hatry et Victor, inquiéter Vérone. Le général Montrichard, avec une division, devait faire une démonstration sur Legnago. Cette distribution de forces annonçait l'incertitude et les tâton-

nements du général en chef. L'attaque eut lieu le 6 germinal (29 mars), lendemain de la bataille de Stokach. Les trois divisions chargées d'assaillir par plusieurs pointa le camp de Pastrengo, l'enlevèrent avec une valeur digne de l'ancienne armée d'Italie, et s'emparerent de Rivoli. Elles prirent quinze cents prisonniers aux Autrichiens et beaucoup de canons. Ceux-ci repassèrent l'Adige à la bâte sur un pont qu'ils avaient jeté à Polo, et qu'ils eurent le temps de détruire. Au centre, sous Vérone, on se battit pour les villages placés en avant de la ville. Kaim mit à les défendre et à les reprendre une opinistreté inutile. Celui de San-Massimo fut pris etrepris jusqu'à sept fois. Moreau, non moins opiniatre que son adversaire, ne lui laissa prendre aucun avantage, et le resserra dans Vérone, Montrichard, en faisant une démonstration inutile sur Legnago, courut de véritables dangers. Kray, trompé par de faux renseignements, a'était imaginé que les Français allaient porter leur principal effort sur le Bas-Adige; il y avait dirigé une grande partie de ses forces, et en débouchant de Legnago, il mit Montrichard dans le plus grand péril. Heureusement celui-ci se convrit des accidents du terrain, et se replia sagement sur Moreau.

La journée avait été sanglante et tout à l'avantage des Français à la ganche et au centre. On pouvait évaluer la perte des Français, en tués, blessés et prisonniers, à quatre mille, et celle des Autrichiens à buit au moins, Cependant, malgré l'avantage que les Français avaient eu , ils n'avaient obtenu que des résultats peu importants. A Vérone, ils n'avaient fait que resserrer les Autrichiens ; audessus de Vérone, ils les avaient rejetés, il est vrai, au-delà de l'Adige, et avaient acquis le moyen de le passer à leur suite en rétablissant le pont de Polo; mais malheureusement il était peu important de franchir l'Adige sur se point. On doit se souvenir que la route qui longe extérieurement ce fleuve vient traverser Vérone, et qu'il n'y a pas d'autre issue pour déboucher dans la plaine, tie n'était donc pas tout que defranchir l'Adige à Polo; on se trouvait, après l'avoir franchi, en face de Vérone, dans la même position que Moreau au centre, et il fallait enlever la place. Si, dans la journée même, on ent profité du désordre dans lequel l'attaque du camp de Pastrengo avait jeté les Autrichiens, et qu'on se fût hâté de rétablir le pont de Polo, peutêtre aurait-on pu entrer dans la place à la suite des fuvards, surtout à la faveur du combat opiniâtre que Moreau, de l'autre côté de l'Adige, livrait au général Kaim.

Malheureusement, rien de tout cela n'avait été fait. Cependant on pouvait réparer cette faute en agissant vivement le lendemain, et en transportant la masse des forces devant Vérone et au-dessus. vers le pont de Polo. Mais Schérer hésita trois jours de suite sur le parti qu'il avait à prendre. Il faisait chercher une route au-delà de l'Adige, qui permit d'éviter Vérone. L'armée était indignée de cette bésitation, et se plaignait hautement de ce qu'on ne profitait pas des avantages remportés dans la journée du 6 (26). Enfin le 9 germinal (29 mars) , on tint un conseil de guerre, et Scherer se décida à agir. Il forma le projet singulier de jeter la division Serrurier au-delà de l'Adige par le pont de Polo, et de porter la masse de son armée entre Vérone et Legnago, pour y tenter le passage du fleuve. Pour opérer le transport de ces forces, il porta deux divisions de sa gauche à sa droite, les fit passer derrière son centre, et les exposa à des fatigues inutiles, par des ebemins mauvais, entièrement ruipés par les pluies.

Le 10 germinal (30 mars), le nouveau plan fut nis à exécution. Serrurier, avec sa division forte de six mille hommes, franchit seul l'Adige à Polo, tandis que le gros de l'armée se transportait plus bas, entre Vérone et Legnago. Le sort de la divi- | semblait se déclarer pour nous, ear notre droite, sion Serrurier était facile à prévoir. Engagée , après avoir franchi l'Adige, sur une route qui était fermée par Vérone, et qui formait ainsi une espèce de cul-de-sac, elle courait de grands basards, Krav. jugeant très-bien sa situation, dirigea contre elle une masse de forces trois fois supérieure, et la ramena vivement sur le pont de Polo. La confusion se mit dans ses rangs, le fleuve ne fut repassé qu'en désordre. Des détachements furent obligés de se faire jour, et quinze cents hommes restérent prisonniers. Scherer, en apprenant eet échec, qui était inévitable, se contenta de ramener la division battuc, et de la rapprocher du Bas-Adige, où il avait concentré maintenant la plus grande partie de ses forces.

On passa plusieurs jours encore à tâtonner de part et d'autre. Enfin Kray prit une détermination. et résolut, taudis que Schérer se portait sur le Bas-Adige, de déhoucher en masse de Vérone, de se porter dans le flanc de Schérer, et de l'aceuler entre le Bas-Adige et la mer. La direction était bonne; mais beureusement un ordre intercepté instruisit Moreau du plan de Kray: il en informa sur-le-champ le géneral en ehcf, et le pressa de faire remonter ses divisions, pour faire front du côté de Vérone, par où l'ennemi allait déboucher,

C'est en exécutant ce mouvement que les deux armées se rencontrérent, le 16 germinal (5 avril), aux envirous de Magnano. Les divisions Victor et

renier, formant la droite vers l'Adige, remontérent le fleuve par San-Giovani et Tomba , afin de se porter jusqu'à Vérone. Elles accablèrent la division Mercantin, qui leur était opposée, et détraisirent en entier le régiment de Wartensleben : ces deux divisions arrivèrent ainsi presque à la hauteur de Vérone, et furent en mesure de remplir leur objet, qui était de couper de cette ville tont ce que Kray en aurait fait sortir. La division Delmas, qui devait se porter au centre, vers Butta-Preda et Magnano, se trouva eu retard, et laissa à la division autrichienne de Kaim la faculté de s'avancer jusqu'à Butta-Preda, et de former ainsi un saillant vers le milieu de notre ligne. Mais Moreau à la gauche, avec les divisions Serrurier, Hatry et Montrichard, Savançait victorieusement. Il avait ordonné à la division Montrichard de changer de front, pour faire face à Butta-Preda. vers le point où l'ennemi avait fait une pointe, et Il marchait avec ses deux autres divisions vers Dazano, Delmas, arrivé enfin à Butta-Preda, couvrait notre centre, et dans ce moment la victoire complétement victorieuse du côté de l'Adige, allait couper aux Autrichiens la retraite sur Vérone.

Mais Kray, jugeant que le point essentiel était à notre droite, et qu'il fallait renoncer au succès sur tous les autres points , pour l'emporter sur celuilà, y dirigea la plus grande masse de ses forces. Il avait un avantage sur Schérer, c'était le rapprochement de ses divisions, qui lui permettait de les déplacer plus facilement. Les divisions françaises. an contraire, étaient fort éloignées les unes des autres, et combattalent sur un terrain coupé de nombreux enclos. Kray tomba à l'improviste avec toute sa réserve sur la division Grenier, Victor voulnt venir au secours de celui-ci, mais il fut chargé lui-même par les régiments de Nadasty et de Reisky. Kray ne se contenta pas de ce premier avantage, il avait fait rallier sur les derrières la division Mercantin, battue le matin; il la lanca de nouveau sur les deux divisions Grenier et Victor. et décida ainsi leur défaite. Cea deux divisiona, malgré une vive résistance, furent obligées d'abandonner le champ de bataille. La droite étant en déroute, notre centre se trouva menacé. Kray ne manqua pas de s'y porter; mais Moreau a'y trouvait, et il empêcha Kray de poursuivre son avantage.

La bataille était évidemment perdue, et il fallait songer à la retraite. La perte avait été grande des deux côtés. Les Autrichiens avaient eu trois mille morts ou blessés, et deux mille prisonniers. Les Français avaient en un nombre égal de morts et de blessés, mais ils avaient perdu quatre mille prisonniers. C'est là que fut blesse mortellement le général Pigcon, qui, pendant la première campagne d'Italic, avait déployé aux avant-gardes tant de talent et d'intrépidité.

Morean conseillait de coueher sur le champ de bataille, pour éviter le désordre d'une retraite de nuit, mais Schérer voulut se replier le soir même. Le lendemain, il se retira derrière la Molinella, et le surlendemain, 18 germinal (7 avril), sur le Mincio. Appuve sur Peschiera d'un côté, sur Mantoue de l'autre, il pouvait opposer une résistance vigoureuse, rappeler Macdonald du fond de la Péninsule, ct, par cette concentration de forces. regagner la supériorité perdue dans la journée de Magnano. Mais le malheureux Schérer avait entièrement perdu la tête. Ses soldats étaient plus mal disposés que jamais. Maîtres depuis trois ana de l'Italie, ils étaient indignés de se la voir arracher, et ils n'imputaient leurs revers qu'à l'impéritle de

leur général. Il est certain que, pour eux, ils | avaient fait leur devoir aussi hien que dans les plus beaux jours de leur gloire. Les reproches de son armée avaient ébranlé Schérer autant que sa défaite. Ne croyant pas pouvoir tenir sur le Mincio, il se retira sur l'Oglio, puis sur l'Adda, où il se porta le 12 avril. On ne savait où s'arrêterait ce mouvement rétrograde.

La campagne était à peine ouverte depuis un mois et demi, et déjà nous étions en retraite sur tous les points. Le ehef d'état-major Ernoulf, que Jourdan avait laissé avec l'armée du Danube à l'entrée des défilés de la forêt Noire, avait pris peur en apprenant une incursion de quelques troupes légères sur l'un de ses flancs, et s'était retiré en désordre sur le Rhin, Ainal, en Allemagne comme en Italie, nos armées, aussi hraves que jamais, perdaient cependant leurs conquêtes, et rentraient battues sur la frontlère. Ce n'est qu'en Suisse que nous avions conservé l'avantage. Là, Masséna se maintenait avec toute la ténacité de son caractère: et, sauf la tentative infructueuse sur Feldkirch, il avait toujours été vainqueur. Mais, établi sur le saillant que forme la Suisse entre l'Allemagne et l'Italie, il était placé entre deux armées victorieuses, et il devenait indispensable qu'il se retirât. Il venait en effet d'en donner l'ordre à Lecourbe, et il se repliait dans l'intérieur de la Suisse, mais avec ordre, et en gardant l'attitude la plus imposante.

Nos armes étaient humiliées, et nos ministres allaient devenir à l'étranger les victimes du plus odieux et du plus atroce attentat. La guerre étant déclarée à l'empereur, et non à l'empire germanique, le congrès de Rastadt était resté assemblé. On était près de s'entendre sur la dernière difficulté, celle des dettes ; mais les deux tiers des états avaient déjà rappelé leurs députés. C'était un effet de l'influence de l'Autriche, qui ne voulait pas qu'on fit la paix. Il ne restait plus au congrès que quelques députés de l'Allemagne, et la retraite de l'armée du Danube ayant ouvert le pays, on délibérait au milieu des troupes autrichiennes. Le cabinet de Vienne conçut alors un projet infâme, et qui jeta un long déshonneur sur sa politique. Il avait fort à se plaindre de la fierté et de la vigueur que nos miniatres avaient déployées à Rastadt. Il leur imputait une divulgation qui l'avait singulièrement compromis aux yeux du corps germanique; c'était celle des articles secrets convenus avec Bonaparte pour l'occupation de Mayence. Ces artieles secrets prouvaient que, pour avoir Palma-Nova ils le saisirent à la gorge, l'arrachèrent de sa voi-

dans le Frioul, le cabinet autrichien avait livré Mayence, et trahi d'une manière Indigne les intérêts de l'empire. Ce cabinet était fort irrité et voulait tirer vengeance de nos ministres. Il voulait de plus se saisir de leurs papiers, pour connaître queis étaient ceux des princes germaniques qui, dans le moment, traitaient individuellement avec la république française. Il conçut donc la pensée de faire arrêter nos ministres, à leur retour en France, pour les dépouiller, les outrager, peutêtre même les assassiner. On n'a jamais su cependant si l'ordre de les assassiner avait été donné d'une manière positive.

Déjà nos ministres avaient quelque défiance, et sans craindre un attentat sur leurs personnes, ils craignaient du moins pour leur correspondance. En effet, elle fut interrompue le 30 germinal, par l'enièvement des pontonniers qui servaient à la passer. Nos ministres réelamérent; la députation de l'empire réclama aussi, et demanda si le congrès pouvait se eroire en súreté. L'officier autrichien auquel on s'adressa ne fit aucune réponse tranquillisante. Alors nos ministres déclarèrent qu'ils partiraient sous trois jours, c'est-à-dire le 9 floréal (28 avril), pour Strasbourg, et ils ajoutèrent qu'ils demeureraient dans cette ville, prêts à renouer les négociations dès qu'on en témoignerait le désir. Le 7 floréal, un courrier de la légation fut arrêté. De nouvelles réclamations furent faites par tout le congrès, et il fut demandé expressément s'il y avait sûreté pour les ministres français. Le colonel autrichien qui commandait les hussards de Szecklers cantonnés près de Rastadt, répondit que les ministres français n'avaient qu'à partir sous vingt-quatre heures. On lui demanda une escorte pour eux, mais il la refusa, et assura que leurs personnes scraient respectées. Nos trols ministres. Jean Bebry, Bonnier et Roberjeot, partirent le 9 floréal (28 avril), à neuf beures du soir. Ils occupaient trois voitures avec leurs familles. Après eux venaient la légation ligurienne et les secrétaires d'ambassade. D'abord on fit des difficultés de les laisser sortir de Rastadt : mais enfin tous les obstacles furent levés, ils partirent. La nuit était très-sombre. A peine étaient-ils à cinquante pas de Rastadt, qu'une troupe de hussards de Szecklers fondit sur eux le sabre à la main, et arrêta les voitures. Ceile de Jean Debry était la première. Les hussards ouvrirent violemment la portière, et lui demandèrent, en un jargon à demi barbare, s'il était Jean Debry. Sur sa réponse affirmative, ture, et., aux yeux de sa femme et de sas enfants, le frappieran de compa de sabre. Le cropant mostr, lis pasaérent aux autres voitures, et égorgérent Roberjeot et Bonnier dans les bras de leurs familles. Les membres de la légation ligurienne et les secrétaires d'ambassade current le temps de ve auver. Les brighands chargés de cette écteuism pillèrent ensuite les voitures, et enlevérent tous lenra papiers.

Jean Debry n'avait pas reçu de coup mortel. La fratebeur de la nuit lui rendit l'usage de ses sens . et il se traina tout sanglant à Rastadt. Quand cet attentat fut connu, il excita l'indignation des habitants et des membres du congrès. La loyauté allemande fut révoltée d'une violation du droit des gens inouie ebez des nations civilisées, et qui n'était concevable que d'un cabinet à demi barbare. Les membres de la députation restés au congrès prodiguèrent à Jean Debry, et aux familles des ministres assassinés, les soins le plus empressés. Ils se réunirent ensuite pour rédiger une déclaration dans laquelle ils dénonçaient au monde l'attentat qui venait d'ètre commis, et repoussaient tout soupeon de complicité avec l'Autriche, Ce crime, connu sur-le-champ de toute l'Europe, excita une Indignation universelle. L'archidue Charles écrivit à Masséna une lettre pour annoncer qu'il allait faire poursuivre le colonel des hussards de Szecklers; mais cette lettre froide et contrainte, qui prouvait l'embarras du prince, n'était pas digne de lui et de son caractère. L'Autriche ne répondit pas, et ne pouvait pas répondre aux accusations dirigées contre elle.

Ainsi, la guerre était implacable entre les deux systèmes qui partagesient le monde. Les ministres républicians, mai requs d'abort, puis outragés pendant une année de paix, rensient enfin d'être assassinés indiguement, et arce autant de férociét qu'on surait pau le faire entre nations barbares. Le droit des gens, observé entre les ennemis les plus acharnés, n'était violé que pour cacharnés, n'était violé que pour cacharnés.

Les recres ai peu attendus qui signalèrent le chutu de la campagne, l'attenta de Hustadt, preduisirent l'impression la plus funette au directore. Dels moment même de la déclaration de guerre, les oppositions commençaient à perdre tout meaure : elles s'on gardirent plus aucune quand ciles virent nos armice lattençet nos minitres assantinés. La paritotes, reposator par le system est de la companie de la companie de la voului répriser. In liceare, les reyultates, se cacum d'arrière en mécunetais de différence ca-

pèce, tous s'armèrent à la fois des derniers événements pour accuser le directoire. Ils lui adressaient les reproches les plus injustes et les plus multipliés. - Les armées, disaient-ils, avaient été entièrement abandonnées. Le directoire avait laissé leurs rangs s'éclaireir par la désertion, et n'avait mis aucune activité à les remplir au moyen de la conscription nouvelle. Il avait retenu dans l'intérieur un grand nombre de viaux bataillons, qui, au lieu d'être envoyés sur la frontière, étaient employés à gèner la liberté des élections; et à ces armées, ainsi réduites à un nombre si disproportionné avec celui des armées ennemies, le directoire n'avait fourni ni magasins, ui vivres, ni effe ts d'équipement, ni moyens de transport, ni chevaux de remonte. Il les avait livrées à la rapacité des administrations, qui avaient dévoré inutilement un revenu de six cent millions. Enfin il avait fait. pour les commander, les plus mauvais choix. Championnet, le vainqueur de Naples, était dans les fers pour avoir voulu réprimer la rapacité des agents du gouvernement. Moreau était réduit au rôle de simple général de division, Joubert, le vainqueur du Tyrol, Augereau, l'un des heros d'Italie, étaient sans commandement. Schérer, au contraire, qui avait préparé toutes les défaites par son administration, Scherer avait le commandement de l'armée d'Italie, parce qu'il était compatriote et ami de Rewbell. - On ne s'en tenait pas là. Il v avait d'autres noms qu'on rappelait avec amertume. L'illustre Bonaparte, ses iliustres lieutenants, Kleber, Desaix, leurs quarante milie compagnons d'armes, vaiuqueurs de l'Autriche, où étaient-ils?.... En Égypte, sur une terre lointaine. où ils allaient périr par l'imprudence du gouvernement ou peut-être par sa méchanceté. Cette entreprise, si admirée naguére, ou commençait à dire maintenant que c'était le directoire qui l'avait imaginée pour se défaire d'un guerrier célèbre qui lui faisait ombrage.

no reasonation plus bast accore : on reprochasion portremental la perre elle nelese ; on lui insuperiormental la perre elle nelese ; on lui insuperiormental la perre elle nelese ; on lui infegar de puissance, il avaira elle reasonation ; centrere le pape el la cour de Naples, possad ainé l'Astride à lout, i cott cet de saud text perjare à cuirer en lutte. En curabissant l'Égypte, il avait décide la Porte à unerquiere. Endécidental la Porte, il il avait décire la Bissaic de toute crainte pour ses derrières, et la siral permis d'eroure solanate mille bonness en Altenagne, Estin, la Fureur étail si crastle, «viou balti issurés" dur que l'eiretoire était l'auteur secret de l'assassinat de Rastadt. C'était, disait-on, un moyen imaginé pour soulever l'opinion contre les ennemis, et demander de nouvelles ressources au corps-législatif.

Ces reproches étaient répérés partout, à la tribune, dans les journant, dans les lieux publis-Jourdan était accourt à Paris pour se plaindre du gouvernement et pour lui imputer tous ses revers. Ceux des généraux qui n'étaient pos renus avisein érit pour exposer leurs griefs. Cétait un déchainement universe, et qui serait incompréhensible si on ne connaissait les fureurs et surtout les contradictions des partis.

Pour peu qu'on se souvienne des faits, on peut répondre à tous ces reproches. Le directoire n'avait pas laissé éclaireir les rangs des armées, ear il n'avait donné que douze mille eongés; mais il lui avait été impossible d'empêcher les désertions en temps de paix. Il n'y a pas de gouvernement au monde qui eut réussi à les empêcher. Le directoire s'était même fait accuser de tyrannie en voulant obliger beaucoup de soldats à rejoindre. Il y avait, en effet, quelque dureté à ramener sous les drapeaux des hommes qui avaient déjà versé leur sang pendant six années. La conscription n'était décrétée que depuis cinq mois, et il n'avait pas eu le moyen, en aussi peu de temps, d'organiser ce système de recrutement, et surtout d'équiper, d'instruire les conscrits, de les former en bataillons de campagne, et de les faire arriver en Ilollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Il avait retenu quelques vieux bataillons, parce qu'ils étaient indispensables pour maintenir le repos pendant les élections, et parce que l'on ne pouvait confier ce soin à de jeunes soldats, dont l'esprit n'était pas formé et l'attachement à la république pas assez décidé. Une raison importante avait de plus instifié cette précaution : e'était la Vendée. travaillée encore par les émissaires de l'étrauger, et la Hollande, menacée par les flottes anglorusses.

Quant au désordre de l'aliministration, les torsi du directoire n'écutes pas plus résis. Il y arnis en des displaidations sons doute, mais presque toutes au profit de ceux nemes qui s'en plangiaent, et malgre les plus grands efforts du directoire. Il y avait en displaidation de trois manières: en pillant les pass romquis, en comptant à l'étal la soble des rares les compognies des marches desversaignes. Or, toutes ces displaidations, étalient les généraus cite citats majors qui les arvisient commisses qui ni ce citats majors qui les arvisient commisses qui mit de ratient de marches de mar

en avalent profité, ils avaient pille le pays conquis, fait le profit sur la solde, et partagé les profits des compagnies. On a vu que celles-ei abandonnaient quelquefois jusqu'à quarante pour cent sur leurs bénéfices, afin d'obtenir la protection des étatsmajors. Schérer, vers la fiu de son ministère, s'était bronillé avec ses compagnons d'armes pour avoir essavé de réprimer tous ces désordres. Le directoire s'était efforcé, pour y mettre un terme, de nommer des commissions indépendantes des étalsmajors, et on a vu comment Championnet les avait accueillies à Naples. Les marchés désavantageux faits avec les compagnies avaient encore une autre cause, la situation des finauces. On ne donnait aux fournisseurs que des promesses, et alors ils se dédommageaient, sur le prix, de l'incertitude du paiement. Les erédits ouverts cette année s'élevaient à 600 millions d'ordinaire, et à 125 millious d'extraordinaire. Sur cette somme, le ministre avait délà ordonnancé 400 millions pour dépenses consommées. Il n'en était pas rentré encore 210: on avait fourni les 190 de surplus eu délégations. Il n'y avait done rien d'imputable au directoire, quant aux dilapidations. Le choix des généraux, excepté pour un seul , ne devait pas lui être reproché. Championnet, aprés sa conduite à l'égard des commissaires envoyés à Naples, ne pouvait pas conserver le commandement. Maedonald le valait au moins, et était connu par une probité sévère. Joubert, Bernadotte, n'avaient pas voulu du commandement de l'armée d'Italie. Ils avaient désigné eux-mêmes Schérer. C'est Barras qui avait repoussé Moreau, c'est lui seul encore qui avait voulu la nomination de Schérer. Quant à Augereau, sa turbulence démagogique était une raison fondée de lui refuser un commandement, et du reste, maigré ses qualités incontestables, il était au-dessous du commandement en chef. Quant à l'expédition d'Égypte, on a vu si le directoire en était coupable, et s'il est vrai qu'il cut voulu déporter Bonaparte. Kléber, Desaix, et leurs quaraute mille compagnons d'armes. Larévellière-Lépeaux s'était brouillé avec le héros d'Italie pour sa fermeté à combattre l'ex-

peauton.
La prorocation à la guerre n'était pos plus le fait du directoire que tous les autres malheurs. On a pur voire que l'incompatibilité des passions déchainées en Europe avait seule provoqué la guerre. Il n'eu failait faire un reproche à personne; mais, dans tous les cas, ce n'étaient certainement pas les patriotes et les militaires qui avaient droit d'accuser le directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcussent dit les avaitotes si on in c'elle directoire. Outcus de l'elle avaitotes si on in c'elle directoire. Outcus de l'elle avaitotes si on in c'elle avait de l'elle avait les avaits de l'elle avait de l'elle avait les avaits de les avaits de l'elle avaits de l'elle avait les avaits de l'elle avaits de l'elle avait les avaits de l'elle avait les avaits de

pas soutem les Vandeis, paul le gouvernement papal, remerate les rich Saplas, frec'e clini de Plémont à l'abdication? N'étientée pas les militaires, qui, à l'irrade d'italie, avaient toujours ponsaé à l'occupation de nouveaux pays La nouvelle de la guerre les avait enchantés tous. N'étaientée pas d'allieurs Bernadotte à Vienne, un trère de Bonaparte à Rome, qui avaiet commisse des Impredences, sill y en avait eu de commisse? Tourne et le de Bonarie, qui avait ce des migrandences des Impredences des Impressations des Impredences des Impredences des Impredences des Impr

Rien n'était donc plus absurde que la masse dra accusations aecumulées contre le directoire. Il ne méritait qu'un reproche, e'était d'avoir trop partagé la confiance excessive que les patriotes et les militaires avaient dans la puissance de la république. Il avait partagé les passions révolutionnaires, et s'était livré à leur entraînement. Il avait cru qu'il suffisait, pour le déhut de la guerre, de cent soixante-dix mille hommes; que l'offensive déciderait de tout, etc. Quant à ses plans, ils étaient mauvais, mais pas plus mauvais que ceux de Carnot en 1796, pas plus mauvais que ceux du conseil aulique, et calqués d'ailleurs en partie sur un projet du général Jourdan. Un seul homme en pouvait faire de meilleurs, comme nous l'avons dit, et ce n'était pas la faute du directoire si cet homme n'était pas en Europe.

Du reste, e'est dans un intérêt d'équité que l'histoire doit relever l'injustice de ees reproches; mais tant pis pour un gouvernement quand on lui impute tout à crime. L'une des qualités indispensables d'un gouvernrment, e'est d'avoir cette bonne renommée qui repousse l'injustice. Ouand il l'a perdue, et qu'on lui impute les torts des autres et ceux même de la fortune, il n'a plus la faculté de gouverner, et cette impuissance doit le condamner à se retirer. Comhien de gouvernements ne s'étaient-ils pas usés depuis le commencement de la révolution! L'action de la France contre l'Europe était si violente qu'elle devait détruire rapidement tous ses ressorts. Le directoire était usé, comme l'avait été le comité de salut public, comme le fut depuis Napoléon lui-même. Toutes les accusations dont le directoire était l'obiet prouvaient, non pas ses torts, mais sa es-

Du reste, il n'était pas étonnant que einq magistrats eivils, élus au pouvoir, non à cause de leur grandeur héréditaire ou de leur gloire personnelle.

mais pour rooir mérité un peu plus d'estime que leur concluyars, que cian quajestras semé de la seule puissance dra lois pour luster arce les factions déchaltérs, pour soumetter l'Oblisance des armées nombreuses, des généraux couvrets de génére et périns de pérentaires, pour administere rouir de la company de la luste terrible qui reuser les des la luste terrible qui revers pour faire éclater cette impuissance. Les facions alternativement battors ; les militaires réprinsés plusieurs foit, les appelaient avec suépris réprinsés plusieurs foit, les appelaient avec suépris des la company de la company de la company de pour les des la company de la company de

Par une hizarrerie assez singulière, mais qui se voit quelquefois dans le conflit des révolutions. l'opinion ne montrait quelque indulgence que pour celui des cinq directeurs qui en aurait mérité le moins, Barras, sans contredit, méritait à lui seul tout ce qu'on disait du directoire. D'abord il n'avait jamais travaillé, et il avait laissé à ses collègues tout le fardeau des affaires. Sauf dans les moments décisifs, où il fsisait entendre sa voix, plus forte que son coursge, il ne s'occupait de rien. Il ne se mélait que du personnel du gouvernement, ce qui convenzit mieux à son génie intrigant. Il avait pris part à tous les profits des compagnies, et justifié seul le reproche de dilapidation. Il avait toujours été le défenseur des brouillons et des fripons; c'était lui qui avait appuyé Brune et envoyé Fouché en Italie. Il était la cause des mauvais choix des généraux, ear Il s'était opposé à la nomination de Moreau, et avait fortement demandé celle de Schérer. Malgré tous ses torts si graves. lui srul était mis à part. D'abord il ne passait pas, comme ses quatre eollègues, pour un arocat; car sa paresse, ses hahitudes débauchées, ses manières soldatesques, ses lisisons avec les jacohins, le souvenir du 18 fruetidor qu'on lui sttribuait exelusivement, en faisaient en apparence un homme d'exécution, plus capable de gouverner que ses collègues. Les patriotes lui trouvaient avec eux des côtés de ressemblance, et erovaient qu'il leur était dévoué. Les royalistes en recevaient des esperances secrètes. Les états-majors, qu'il flattait et qu'il protégeait contre la juste sévérité de ses collègues, l'avaient en assez grande faveur. Les fournisseurs le vantaient, et il se sauvait, de cette manière, de la defaveur générale. Il était même perfide avec ses collègnes, car tons les reproches qu'il méritait, il avait l'art de les rejeter sur eux seuls. Un pareil

rôle ne peut pas être longtenus heureux, mais il

pent réussir un moment : il réussit dans cette occasion.

On connatt la haine de Barras contre Rewbell. Celui-ci, administrateur vraiment capable, avait choqué, par son bumeur et sa morgue, tous cenx qui traitaient avec lui. Il s'était montré sévère pour les gens d'affaires, ponr tons les protégés de Barras, et notamment pour les militaires. Aussi était-il devenu l'objet de la haine générale. Il était probe. quoique un peu avare. Barras avait l'art, dans sa société, qui était nombreuse, de diriger contre lui les plus odieux sompçons. Une circonstance malheureuse contribualt à les autoriser. L'agent du directoire en Suisse, Rapinat, était beau-frère de Rewbell, On avait exercé en Suisse les exactions qui se commettaient dans tous les pays conquis, beaucoup moins cependant que partout ailleurs. Mais les plaintes excessives de ce petit pemple avare avaient causé une rumeur extrême. Rapinat avait eu la commission malheureuse de mettre le scellé sur les enisses et sur le trésor de Berne; il avait traité avec hauteur le gouvernement helvétique : ces eirconstances et son nom, qui était malheurenx, lui avaient valu de passer pour le Verrès de la Suisse, pour l'auteur de dilapidations qui n'étaient pas son ouvrage; ear il avait même quitté la Suisse avant l'époque où elle avait le plus souffert. Dans la société de Barras, on faisait de malheureux calembourgs sur son nom, et tout retombait sur Rewbell, dont il était le beau-frère, C'est ainsi que la probité de Rewbell s'était trouvée exposée à toutes les calomnies.

Larécellière, par son inflexible sérérité, par son inflexible sérérité, par son inflexible sérérité, par son inflexible si miser politique d'utilis, récisit pas dereum moins odieux que fewbell. Cependant, as récitit si simple est si moieste qu'accuser as probité ott été impossible. La société de Barras hit odieuxis des richicles. On sei moquat de sa personne, et de ses précentions à une papaulé noseille. On distint qu'il rodalit fonder le callé de la théophilambropie, dont il afeitit cependant pas fonders. Afeitit et rémilard, doque moins assistant de la constant de la carte differe, étaiest cependant carvéoprés dans la même défancer.

Cret dans cette disposition d'esperit que se femul sition du pouvoir suprème à la vie privée, autrout elections de l'art VII, qui furent les dernières, le crea squi distant sand fortune. Il y avail même. Les patrioles, furienx, nevenilent pas être exclus use raison de dignité à en agré assiu, car il est mont des la comparation de la c

plus l'employer. Dans cet état d'agitation, où l'on suppose à ses adversaires tous les projets qu'on en redoute, ils dissient que le directoire, usant, comme au 18 fructidor, de moyens extraordinaires, allait proroger pour einq ans les pouvoirs des députés aetuels, et suspendre pendant tout ce temps l'exercice des droits électoraux. Ils disaient qu'on allait faire venir des Suisses à Paris, parce qu'on travaillait à organiser le contingent belvétique. Ils firent grand bruit d'une circulaire aux électeurs, répandne par le commissaire du gouvernement (préfet) anprès du département de la Sarthe. Ce n'était pas une circulaire comme nous en avons vu depnis, mais une exhortation. On obligea le directoire à l'improuver par un message. Les élections. faites dans ees dispositions, amenèrent au corpslégislatif une quantité considérable de patriotes, On ne songea pas cette année à les exelure du corpslégislatif, et leur élection fut confirmée. Le général Jourdan, qui avait raison d'imputer ses revers à l'infériorité numérique de son armée, mais qui manquait à sa raison accoutumée en imputant au gouvernement le désir de le perdre, fut envoyé de nouveau au corps-législatif, le cœur gros de ressentiments. Augereau v fut envoyé aussi, avec un surcroft d'humeur et de turbulence.

Il falisi choisir un nouveau directeur, Le hasard ne servit pas la république, car, su lieu de larras, en fut Reubell, le plus capable des cinq directeurs, qui fut désigne pour membre sottant. Ce fut un grand sujet de satisfaction pour tous les ennenis de ce directeurs, et une occasion nouveille de le calomnier plus commodément. Cependant, comme il suit été du sa coussil des actiens, il saisit une cocasion de répondre à ses accusateurs, et le fit de la manière la plus victorieurs.

Il fut commin, à la sortie de Revhell, la seule infarcéons ux los infarcéons va l'expose de l'institution du directoire, avaicat fait une courention extre ens, par laquelle la devenient préterer su reura sponitement chance de la commentation de la vier privée, surtout ou constitution de la vier privée, unitendi de ménager su produce da la vier privée, unitendi de ménager su produce de la vier privée, unitendi de ménager su pour le consideration du pouverementa de rescoustrer dans l'indépence l'homme qu'on avait un lettre que pouverement de rescoustrer dans l'indépence l'homme qu'on avait un lettre la pouverien apretie. Cette resion antéme.

convenable au sort de leurs collègues. Leurs ap- [ pointements étaient déjà si modiques qu'un prélèvement de dix mille francs parut déplacé. Ils résolurent d'allouer une somme de cent mille francs à chaque directeur sortant. C'était cent mille francs par an qu'il en devait coûter à l'état. On devait demander cette somme au ministre des finances, qui pouvait la prendre sur l'un des mille profits qu'il était si facile de faire sur des budgets de six ou buit cents millions. On décida de plus que rhaque directeur emporterait sa voiture et ses rhevaux. Comme, tons les ans, le corps-législatif allouait des frais de mobilier, cette dépense devait être avouée, et dès-lors devenait légitime. Les directeurs décidèrent de plus que les économies faites sur les frais de mobilier seraient partagées entre eux. Certes, c'était là une bien légère atteinte à la fortune publique, si c'en était une; et tandis que des généranx, des compagnies, faisaient des profits si énormes, cent mille francs par an, consacrés à donner des aliments à l'homme qui venait d'être chef du gouvernement, n'étaient pas un vol. Les raisons et la forme de la mesure l'excusaient en quelque sorte. Larévellière, auguel on en fit part, ne voulut ismais y conscutir. Il déclara à ses collègues qu'il n'accepterait jamais sa part. Rewbell recut la sienne. Les cent mille francs qu'on lui donna furent pris sur les deux millions de dépenses secrètes dont le directoire était dispensé de rendre compte. Telle est la seule faute qu'on nuisse reprocher collectivement an directoire. Un seul de ses membres, sur les douze qui se succédèrent, fut accusé d'avoir des profits particuliers. Ouel est le gouvernement, au

monde, duquel on ne puisse dire la même chose? Il fallait un successeur à Rewbell. On souhaitait avoir une grande réputation pour donner un peu de considération au directoire, et on songea à Sieyes, dont le nom, après celui de Bonaparte, était le plus important de l'époque. Son ambassade en Prusse avait encore alouté à sa renommée. Déjà on le considérait, et très-justement, comme un esprit profond ; mais depuis qu'il était allé à Berlin, on lui attribusit la conservation de la neutralité prussienne, qui, du reste, était due beaueoup moins à son intervention qu'à la situation de cette puissance. Aussi le regardait-on comme aussi capable de diriger le gouvernement que de concevoir une constitution. Il fut élu directeur. Beaucoup de gens crurent voir dans ce choix la confirmation du bruit généralement répandu de modifications très-prochaines à la constitution. Ils disaient que Sieves n'était appelé au directoire que pour contribuer à chiduc n'avait pas été contrarié par le conseil au-

ces modifications. On croyalt si peu que l'état des choses actuel put se maintenir, qu'on voyait dans tous les faits des indices certains de changements.

## CHAPITRE XXX.

Continuation de la campagne de 1799; Masséua réunit le commandement des armées d'Helvétie et du Daunthe, et occupe la ligne de la Limmat. - Arrivée de Suwarow en Italie. Schérer transmet le commaudement à Moreau. Bataille de Cassano. Retraite de Moreau au delà du PA et de l'Apenoin. - Essai de jonction avec l'armée de Naples; bataille de la Trebbia. - Coalition de tous les partis contre le directoire. - Révolution du 30 prairial. - Larévellière et Merlin sortent du directoire.

Dans l'intervalle qu'on mit à faire dans le gouvernement les modifications que nous venons de raconter, le directoire n'avait cessé de faire les plus grands efforts pour réparer les revers qui venaient de signaler l'ouverture de la campagne. Jourdan avait perdu le commandement de l'armée du Danube, et Masséna avait recu le commandement en chef de toutes les troupes cantonnées depuis Dusseldorf jusqu'au Saint-Gothard. Ce choix heureux devait sauver la France. Scherer, impatient de quitter une armée dont il avait perdu la confiance, avait obtenu l'autorisation de transmettre le consmandement à Moreau. Macdonald avait recu l'ordre pressant d'évacuer le royaume de Naples et les états romains, et de venir faire sa jonction avec l'armée de la Haute-Italie. Tous les vieux bataillons retenus dans l'intérieur étaient acheminés sur la frontière; l'équipement et l'organisation des conscrits s'accéléraient, et les renforts commençaient à arri-

ver de toutes parts. Masséna, à peine nommé commandant en chef des armées du Rhin et de Suisse, songea à disposer convenablement les forces qui lui étaient confiées. Il ne pouvait prendre le commandement dans une situation plus critique. Il avait au plus trente mille hommes, épars en Suisse depuis la vallée de l'Inn jusqu'à Bâle; il avait en présence trente mille hommes sous Bellegarde, dans le Tyrol, vingthuit mille sons llotze, dans le Voralberg, quarante mille sous l'archiduc, entre le lac de Constance et le Danube. Cette masse de près de cent mille hommes pouvait l'envelopper et l'anéantir. Si l'arlique et retenu par une maladic, et qu'il rêti franchi le Rhio entre le la de Cossance et l'Aux, il aurait pu fermer à Masséna la route de France, l'envelopper et le détruire. Heuresumenti il n'étail pas libre de ses mouvements; heuresusement anvence on n'avait pas mis immédiament sous ses ordres Relégarde et Hotze. Il y avait entre les trois généraux un tirallement continuel, et qui empédiarie un directive de l'entre des l'entre de l'e

Ces circonstances favorisèrent Masséna, et lui permirent de prendre une position solide et de distribuer convenablement lea troupes mises à sa disposition. Tout prouvait que l'archiduc ne voulait qu'observer la ligne du Rhin du côté de l'Alsace, et qu'il se proposait d'opérer en Suisse. entre Schaffhouse et l'Aar. En conséquence, Massena fit refluer en Suisse la plus grande partie de l'armée du Danube, et lui assigna des positions qu'elle aurait du prendre des le début, c'est-à-dire immédiatement après la bataille de Stokach, Il avait eu le tort de laisser Lecourbe engagé trop longtemps dans l'Engadine. Celui-ci fut obligé de s'en retirer, après avoir livré des combats hrillants, où il montra une intrépidité et une présence d'esprit admirables. Les Grisons furent évacués. Masséna distribua alors son armée depuis la grande rhaine des Alpes jusqu'au confluent de l'Aar dans le Rhin . en choisissant la ligne qui lui parut la meilleure.

La Suisse présente plusieurs lignes d'eau, qui, partant des Grandes Alpes, la traversent tout entière, pour aller se jeter dans le Rhin. La plusétendue et la plus vaste est celle du Rhin même, qui, prenant sa source non loin du Saint-Gothard, coule d'abord au nord, puis s'étend en un vaste lac \*, dont il sort près de Stein, et court à l'ouest vers Bâle, où il recommence à couler au nord pour former la frontière de l'Alsace. Cette ligne est la plus vaste, et elle enferme toute la Suisse. Il y en a une seconde, celle de Zurich, inserite dans la précédente : c'est celle de la Lint, qui, prenant sa source dans les petits cantons, s'arrête pour former le lac de Zurich, en sort sous le nom de Limmat, et va finir dans l'Aar, non loin de l'embouchure de cette dernière rivière dans le Rhin. Cette ligne, qui n'enveloppe qu'une partie de la Suisse, est beaucoup moins vaste que la première. Il y en a enfin une troisième, celle de la Reuss, inserite encore dans la précédente, qui du lit de la Reuss passe dans le

lac de Lucerno, et de Lucerno va se rendre dans l'Aar, tout près du point où se jette la Limmat. Ces lignes, commençant à droite contre des montagnes énormes, finissant à gauche dans de grands fieuves, consistant tantôt en des rivières, tantôt en des lacs. présentent de nombreux avantages pour la défensive. Masséna ne pouvait espérer de conserver la plus grande, celle du Rhin, et de s'étendre depuis le Saint-Gothard jusqu'à l'embouchure de l'Aar. Il fut obligé de se replier sur celle de la Limmat, où il a'établit de la manière la plus solide. Il plaça son aile droite, formée des trois divisions Lecourbe, Ménard et Lorge, depuis les Alpes jusqu'au lac de Zurich, sous les ordres de Férino, Il placa son centre sur la Limmat, et le composa des quatre divisions Oudinot, Vandamme, Thureau et Soult. Sa gauche gardait le Rhin, vers Bâle et Strasbourg. Avant de se renfermer dans cette position, il

essaya d'empêcher par un combat la jonction de l'archiduc avec son lieutenant Hotze. Ces deux généraux, placés sur le Rhin, l'un avaut l'entrée du fieuve dans le lac de Constance, l'autre après sa sortie, étaient séparés par toute l'étendue du lac. En franchissant cette ligne, afin de s'établir devant celle de Zurich et de la Limmat, où s'était placé Masséna, ils devaient partir des deux extrémités du lac pour venir faire leur jonction au-delà. Masséna pouvait choisir le moment où Hotze ne s'était pas encorc avancé, se jeter sur l'archiduc. le repousser au-delà du Bhin, se rabattre ensuite sur Hotze, et le repousser à son tour. On a calculé qu'il aurait eu le temps d'exécuter cette double . opération, et de battre isolément les deux généraux autrichiens. Malheureusement, il ne songea à les attaquer qu'au moment où ils étaient près de se soutenir réciproquement. Il les combattit sur plusieurs points le 5 prairial (24 mai), à Aldenfingen, à Frauenfeld, et quoiqu'il eut partout l'avantage, grâce à cette vigueur qu'il mettait toujours dans l'exécution, néanmoins il ne put empêcher la jonction, et il fut obligé de se replier sur la ligne de la Limmat et de Zurleh, où il se prépara à recevoir vigoureusement l'archiduc, si celui-ci se décidait à l'attaquer.

Les événements étaient hien autrement malheureux en Italie. Là, les désastres ne s'étaient point arrêtés.

Suwarow avait rejoint l'armée autrichienne avec un corps de vingt-buit ou trente mille Russes. Mélas avait pris le commandement de l'armée autrichienne. Suwarow commandait en chef les deux armées, s'élevant au moins à quatre-vinet-dix mille

<sup>\*</sup> Le lac de Constance.

hommes. On l'appelait l'invincible. Il était connu par ses campagnes contre les Turcs et par ses cruautés en Pologne. Il avait une grande viguenr de caractère, une bizarrerie affectée et poussée jusqu'à la folie, mais aucun génie de combinaison. C'était un vrai barbare, heureusement incapable de calculer l'emploi de ses forces, car autrement la république aurait peut-être succombé. Son armée lui ressemblait. Elle avait une bravoure remarquable, et qui tenait du fanatisme, mais aucune instruction. L'artillerie, la cavalerie, le génie, y étaient réduits à nne véritable nullité. Elle ne savait faire usage que de la hatonnette, et s'en servait comme les Français s'en étaient servis pendant la révolution. Suwarow, fort insoleut pour ses alliés, donna aux Autrichiens des officiers russes, pour leur apprendre le maniement de la basonnette. Il employa le langage le plus hautain, il dit que les femmes, les petits-maîtres, les paresseux, devaient quitter l'armée; que les parleurs occupés à fronder le service souverain seraient traités comme des égoistes, et perdraient leurs grades, et que tout le monde devait se sacrifier pour delivrer l'Italie des Français et des athées. Tel était le style de ses allocutions. Heureusement, après nous avoir causé bien du mal, cette énergie brutale allait rencontrer l'energie savante et calculée, et se briser devant elle.

Schérer, ayant entièrement perdu l'usage de ses esprits, s'était promptement retiré sur l'Adda, an milieu des cris d'indignation de ses soldats. De son armée de quarante-six mille hommes, il en avait perdu dix mille, ou morts ou prisonniers, Il fut obligé d'en laisser à Peschiera ou Mantouc encore buit mille, et il ne lui en resta ainsi que vingt-buit mille. Néanmoins, si, avec cette poignée d'hommes, il avait su manœuvrer habilement, il aurait pu donner le temps à Macdonald de le rejoindre, et éviter bien des désastres. Mais il se plaça sur l'Adda de la manière la plus malbeureuse. Il partagea son armée en trois divisions. La divisiou Serrurier était à Lecco, à la sortie de l'Adda du lac de Lecco. La division Grenier était à Cassano, la division Victor à Lodi. Il avait placé Montrichard, avec quelques corps légers, vers le Modenois et les montagues de Gênes, pour maintenir les communications avec la Toscane, par où Macdonald devait déboucher. Ses vingt-buit mille bommes, ainsi dispersés sur une ligne de vingt-quatre lieues, ne pouvaient résister solidement nulle part, et devaient être enfoncés partout où l'ennemi se présenterait en force.

Le 8 Boréal (22 avril au soir), au moment meme où la ligue de l'Andéa étais forces, c'hérer remit à Moreau la direction de l'armée. Ce levare genéral savit quelque d'oni de la refuera. On l'avait fait descradre au role de simple dittsionnaire, et amaitenant que le campagne était perheu, qu'il n'y avait plus que des désasters à essuyer, on lui n'y avait plus que des désasters à essuyer, on lui détouennent pairiolique que l'histoire ne suurait détouennent pairiolique que l'histoire ne suurait proye rolleure, il au cespta mon défaite en acceptant force. Crest ici que coumence de me l'Adde écut le subs le leit partie de sa vie.

Suwarow s'était approché de l'Adda sur plusieurs points. Quand le premier régiment russe se montra à la vue du pont de Lecco, les carabiniers de la brave 18° légère sortirent des retranchements, et coururent au-devant de ees soldats qu'on peignait comme des colosses effrayants et invincibles. Ils fondirent sur eux la baïonnette croisée, et en firent un grand carnage. Les Russes furent repoussés. Il vensit de s'allumer un admirable courage dans le cœur de nos braves ; ils voulaient faire repentir de leur voyage les barbares insolents qui venaient se mèler dans une querelle qui n'était pas la leur. La nomination de Moreau enflammait toutes les ames, et remplit l'armée de confiance. Malheureuaement la position n'était plus tenable. Suwarow . repoussé à Lecco, avait fait passer l'Adda sur deux points, à Brivio et à Trezzo, au-dessus et au dessous de la divisiou Serrurier, qui formait la gauche. Cette division se trouva ainsi connec du reste de l'armée, Moreau, avec la division Grenier, livra à Trezzo un combat furieux, pour repousser l'eunemi au-dela de l'Adda, et se remettre en communication avec la division Serrurier. Il combattit avec huit ou neuf mille hommrs un corps de plus de ringt mille. Ses soldats, animés par sa présence, firent des prodiges de bravoure, mais ne purent rejeter l'enpemi au-delà de l'Adda, Malbeurensement. Serrurier, auguel on ne pouvait plus faire parvenir d'ordres, n'eut pas l'idée de se reporter sur ce point même de Trezzo où Moreau s'obstinait à combattre pour se remettre en communication avec lui. Il fallut ceder et abandonner la division Serrurier à son sort. Elle fut entourée par toute l'armée ennemie, et se battit avec la dernière opinistreté. Enveloppée enfin de toutes parts , elle fut obligée de mettre bas les armes. Une partie de cette division, grace à la hardiesse et à la présence

d'esprit d'un officier, se sauva, par les montagues.

en Piémont. Pendant cette action terrible. Victor

s'était beureusement retiré en arrière avec sa division intacte. Telle fut la fatale journée dite de Cassano, 9 floréal (28 avril), qui réduisit l'armée à environ vinet mille hommes.

C'est avec cette poignée de braves que Moreus entreprit de se rétiere. Cet bomme rare ne pesiti pas un instant ce calme d'esprit dont la nature praviat douch. Réduit à riognt mille soltas, cap présence d'une arracée qu'on airait pa porter à quastrering-dist mille, ai on avitais us faire marcher en masse; il ne s'ébrenata pas un instant. Ce calme des distainement arrichier que certin qu'il dépleys lorsqu'il retinit à Mienaghe, avec une arracée de sistante mille homme victoriera; et pourtant de passion influent un les jugenestes contencorises la mille de la comme de la concorises la mille de la comme de la concorises la mille de la comme de la concorise la mille su me les jugenesses contencorises la mille de la comme de la concorises la mille de la mille de la concorise la mille de la m

ll s'attacha d'abord à couvrir Milan, pour donner le moven d'évacuer les parcs et les bagages, et pour laisser aux membres du gouvernement eisalpin, et à tous les Milanais compromis, le temps de se retirer sur les derrières. Rien n'est plus dangereux pour une armée que ces familles de fugitifs, qu'elle est obligée de recevoir dans ses rangs. Elles embarrassent sa marche, ralentissent ses mouvements, et peuvent quelquefois compromettre son salut. Moreau, après avoir passé deux jours à Milan, se remit en marche pour repasser le Pô. A la conduite de Suwarow, it put juger qu'il aurait le temps de prendre uue position solide. Il avait deux objets à atteindre, c'était de couvrir ses communications avre la France et avec la Toscane, par où s'avançait l'armée de Naples. Pour arriver à ce but important, il lui parut convenable d'occuper le penchant des montagnes de Genra; e'étalt le point le plus favorable. Il mareha en deux eolonnes: l'une , escortant les parcs , les bagages , tout l'attirail de l'armée, prit la grande route de Milan à Turin; l'autre s'achemina vers Alexandrie, pour occupre les routes de la rivière de Gênes. Il exécuta cette marche sans être trop pressé par l'ennemi. Sawarow, au lieu de fondre avec ses masses victorieuses sur notre faible armée, et de la détruire complètement, se faisait décerner à Milan les honnrurs du triomphe, par les prêtres, les moines, les nobles , toutes les créatures de l'Autriebe , rentrées en foule à la suite des armées eoalisées,

Moreau eut le trmps d'arriver à Turin, et d'acheminer vers la France tout son attirail de guerre. Il arma la eitadelle, tâcha de réveiller le zèle des partisans de la république, et vint rejoindre ensuite la colonne qu'il avait dirigée vers Alexandrie.

2

Il choisit là une position qui prouve toute la justesse de son eoup-d'œil. Le Tanaro, en tombant de l'Apennin, va se jeter dans le Pô au-dessous d'Alexandrie. Moreau se placa au confinent de ces deux fleuves. Couvert à la fois par l'un et par l'autre, il ne craignalt pas une attaque de vive force; il gardait en même temps toutes les routes de Génes, et pouvait attendre l'arrivée de Macdonald. Cette position ne pouvait être plus heureuse. Il occupait Casale , Valence , Alexandrie ; il avait une chaîne de postes sur le Pô et le Tanaro, et ses masses étaient disposées de manière qu'il pouvait courlr en quelques heures sur le premier point attaqué. Il s'établit là avec vingt mille hommes, et v attendit avec un imperturbable sang-froid les mouvements de son formidable ennemi.

Suwarow wald mis très-beureusement beaucoup de temps à s'anner. Il avait demand au conseil suilque que le corps autichien de Bellegarde, deutine au 1704, fin mis au disposition. Cecorpa revailt de descendre en Italie, et portait l'armée combinée à beuncup plus de cent mille hommes. Mais Suwarow, ayant ordre d'assifger à la fois prechiere, Ministoy, Pitriphilone, vouloute un néme Prochiere, Ministoy, Pitriphilone, vouloute un néme d'ailleure. Part de distriburé des masses, a'unait guiter plus de querante mille bommes sous sa main, force du reste très-unificante pour accahier main, force du reste très-unificante pour accahier monte, or le main de la manier habilement.

Il vint longer le Pô et le Tanaro, et se placer en face de Moreau. Il s'établit à Tortone et y fixa son quartier général. Après quelques jours d'insetion, il résolut enfin de faire une tentative sur l'aite gauche de Moreau, c'est-à-dire du côté du Pô. Un peu au-dessus du confiuent du Pô et du Tanaro, vis-à-vis Mugarone, se trouvent des lles boisées, à la faveur desquelles les Russes résolurent de tenter un passage. Dans la nuit du 22 au 25 floréal (du 11 au 12 mai), ils passèrent au nombre à peu près de deux mille, dans l'une de ces lles, et se tronvèrent ainsi an-delà du bras principal. Le bras qui leur restait à passer était peu considérable, et pouvait même être franchi à la nage. Ils le traversèrent hardiment et se portèrent sur la rive droite du Pô. Les Français, prévenus du danger, conrurent sur le point menseé. Morean, qui était averti d'autres démonstrations faites du côté du Tanaro, attendit que le véritable point du danger fût hien déterminé pour s'y porter en force: des qu'il en fut certain, il y marcha avec sa réserve, et culbuta dans le Pô les Russes qui avaient eu la hardiesse de le franchir. Ii y en rut

deux mille cinq cents tués, noyés ou prisonniers. Ce conp de vigueur assurait tout à fait la position de Moreau dans le singulier triangle où il s'était placé. Mais l'inaction de l'ennemi l'inquiétait ; Il craignait que Suwarow n'eût laissé devant Alexandrie un simple détachement, et qu'avec la masse de ses forces, il n'eût remonté le Pô, pour se porter sur Turin, et prendre la position des Français par derrière, ou bien qu'il n'eût marché audevant de Maedonald, Dans l'incertitude où le laissait l'inaction de Suwarow, il résolut d'agir lui-même pour s'assurer du véritable état des ehoses. Il imagina de déboucher au-delà d'Alexandrie, et de faire une forte reconnaissance, Si l'ennemi n'avait laissé devant lui qu'un corps détaché. le projet de Moreau était de changer cette reconnaissance en attaque sérieuse, d'accabler ce eorps détaché, et puis de se retirer tranquillement par la grande route de la Bochetta, vers les montagnes de Gènes , afin d'y attendre Macdonald. Si au contraire il trouvait la masse principale, son projet était de se replier sur-le-champ, et de regagner en toute bâte la rivière de Gênes, par toutes les communications accessoires qui lui restaient. Une raison qui le décidait surtout à prendre ce parti décisif , c'était l'insurrection du Piémont sur ses derrières. Il fallait qu'il se rapprochât de sa base le

Tandis que Moreau formait ce projet fort sage . Suwarow en formait un autre qui était dépourvu de sens. Sa position à Tortone était certainement la meilleure qu'il pût prendre, puisqu'elle le plaçait entre les deux armées françaises, celle de la Cisalpine et celle de Naples. Il ne devait la quitter à aucun prix. Cependant il imagina d'emmener une partie de ses forces au-delà du Pô, pour remonter le fleuve jusqu'à Turin, s'emparer de cette capitale, y organiser les royalistes piémontais, et faire tomber la position de Moreau. Rien n'était plus mal ealculé qu'une pareille manœuvre; car pour faire tomber la position de Moreau , il fallait essaver une attaque directe et vigoureuse, mais par-dessus tout ne pas quitter la position intermédiaire entre les deux armées qui cherchaient à opérer leur jonction.

plus tôt possible.

Tandis que Suwarow, divisant ses forces, en laissait une partie aux environs de Tortoné, le long du Tanaro, e loratiat l'autre an-delà du Pô pour marcher sur Turin, Moreau exécutait la reconnsissance qu'il avait projetée. Il avait porté la division Victor en avant, pour attaquer vigourensement le corps russe qu'il avait derant lui. Il se tenait lui-

même avectoute sa réserve un peu en arrière, prêt à changer cette reconnaissance en une attaque sérieuse, s'il ingenit que le corps russe pût être accablé. Après un engagement très-vif, où les troupes de Victor déployèrent une rare bravoure, Moreau erut que tonte l'armée russe était devant lui; il n'osa pas attaquer à fond, de peur d'avoir sur les bras un ennemi trop supérieur. En conséquence, entre les deux partis qu'il s'était proposé d'adopter. il préféra le second , comme le plus sur. Il résolut donc de se retirer vers les montagnes de Gènes. Sa position était des plus critiques. Tout le Piémont était en révolte sur ses derrières. Un corps d'insurgés s'était emparé de Céva, qui ferme la prineipale route, la seule accessible à l'artillerie. Le grand convoi des obiets d'arts recueillis en Italie était menacé d'être enlevé. Ces circonstances étaient des plus fâcheuses. En prenant les routes situées plus eu arrière, et qui aboutissaient à la rivière du Ponent, Moreau craignait de trop s'éloigner des communications de la Toscane, et de les laisser en prise à l'ennemi, qu'il supposait réuni en masse autour de Tortone, Dans cette perplexité, il prit sur-le-champ son parti, et fit les dispositions suivantes. Il détacha la division Victor, sans artillerie ni bagages, et la jeta, par des sentiers praticables à la seule infanterie, vers les montagnes de Gênes. Elle devait se bâter d'occuper tous les passages de l'Apennin, pour se joindre à l'armée venant de Naples, et la renforcer dans le cas où elle serait attaquée par Suwarow. Moreau, ne gardant que buit mille bonimes au plus, vint avec son artillerie, sa cavalerie, et tout ce qui ne pouvait suivre les sentiers des montagnes , gagner l'une des routes charretières qui se trouvaient en arrière de Céva. et aboutissaient dans la rivière du Ponent. Il faisait un autre calcul, en se décidant à cette retraite excentrique, c'est qu'il attirerait à lui l'armée ennemie, la détournerait de poursuivre Victor, et de se jeter sur Macdonald.

lerie, et Moreau fut transporté dans la rivière de Gènes, sans avoir rétrogradé jusqu'au col de Tende. ce qui l'eût trop éloigné des troupes de Vietor détachées vers Génes.

Suwarow, en apprenant la retraite de Moreau, se hata de le faire poursuivre; mais il ne aut deviner ni prévenir ses savantes combinaisons. Ainsi, grace à son sang-froid et à son adresse, Moreau avait ramené ses vingt mille hommes sans les laisser entamer une seule fois, en contenant au eontraire les Russes partout où il les avait rencontrés. Il avait laissé une garnison de trois mille hommes dans Alexandrie, et il était avec dix-huit mille à peu près dans les environs de Gênes. Il était placé sur la crète de l'Apennin, attendant l'arrivée de Macdonald, Il avait porté la division Lapoype, le corps léger de Montrichard, et la division Victor, sur la Haute-Trebbia, pour les joindre à Macdonald. Lui, se tenait aux environs de Novi, avec le reste de son corps d'armée. Son plan de jonction était profondément médité. Il pouvait attirer l'armée de Naples à lui par les bords de la Méditerranée, la réunir à Gênes, et déboucher avec elle de la Bochetta, on hien la faire déboncher de la Toscane dans les plaines de Plaisanee. et sur les bords du Pô. Le premier parti assurait la jonction, puisqu'elle se faisait à l'ahri de l'Apennin, mais il fallait de nouveau franchir l'Apennin, et donner de front sur l'ennemi, pour enlever la plaine. En débouchant au contraire en avant de Plaisance, on était mattre de la plaine lusqu'an Pô, on prenait son champ de bataille sur les bords mêmes du Pô, et, en cas de victoire, on y letait l'ennemi. Moreau voulait que Macdonald eut sa gauche toujours serrée aux montagnes, pour se lier avec Victor qui était à Bobhio. Quant à lui, il ohservait Suwarow, prêt à se jeter dans ses flanes dès qu'il voudrait marcher à la rencontre de Macdonald. Dans cette situation, la jonction paraissait aussi sûre que derrière l'Appenin , et se faisait sur un terrain hien préférable.

Dans ce moment, le directoire venait de réunir dans la Méditerranée des forces maritimes considérables. Bruix, le ministre de la marine, s'était mis à la tête de la flotte de Brest, avait débloqué la flotte espagnole, et croisait avec cinquante vaisseaux dans la Méditerranée, dans le but de la délivrer des Anglais, et d'y rétablir les communications avec l'armée d'Égypte. Cette jonction tant désirée était enfin opérée, et elle pouvait rétablir notre prépondérance dans les mers du Levant.

sence avait singulièrement remonté le moral de l'armée. On disait qu'il apportait des vivres, des munitions et des renforts. Il n'en était rien; mais Moreau profita de cette opinion, et fit effort pour l'accréditer. Il fit répandre le bruit que la flotte venait de déharquer vingt mille hommes et des approvisionnements considérables. Ce bruit encouragea l'armée et diminua beaucoup la confiance de l'en-

On était au milieu de prairial ( premiers jours de juin ). Un événement nouveau venait d'avoir lieu en Suisse. On a vu que Masséna avait occupé la ligne de la Limmat ou de Zurich, et que l'archique, débouchant en deux masses des deux extrémités du lae de Constance, était venu border cette ligne dans toute son étendue. Il résolut de l'atraquer entre Zurich et Bruk, c'est-à-dire entre le lac de Zurich et l'Aar, tout le long de la Limmat. Masséna avait pris position, non pas sur la Limmat elle-même, mais sur une suite de bauteurs qui sont en avant de la Limmat, et qui convrent à la fois la rivière et le lac. Il avait retranché ces hauteurs de la manière la plus redoutable , et les avait rendues presque inaccessibles. Onoique cette partie de notre ligne, entre Zurich et l'Aar, fût la plus forte, l'archiduc avait résolu de l'attaquer, parce qu'il eût été trop dangereux de faire un long détour, pour venir tenter une attaque au-dessus du lae, le long de la Lint. Masséna ponvait profiter de ce moment pour accahler les corps laissés devant lui, et se procurer ainsi un avantage décisif. L'attaque projetée a'exécuta le 4 juin ( 16 prai-

rial). Elle ent lieu sur toute l'étendue de la Limmat, et fut repoussée partout victorieusement, majgré l'opiniatre persévérance des Autrichiens. Le lendemain, l'archidue, pensant que de pareilles tentatives doivent se poursuivre, afin qu'il n'y ait nas de pertes inutiles, recommença l'attaque avec la même opiniatreté. Masséna, réfléchissant qu'il pouvait être forcé, qu'alors sa retraite deviendrait difficile, que la ligne qu'il abandonnait était suivie immédiatement d'une plus forte, la chatne de l'Albis, qui borde en arrière la Limmat et le lac de Zurich, résolut de se retirer volontairement. Il ne perdait à cette retraite que la ville de Zurich, qu'il regardait comme peu importante. La chatne des monta de l'Alhis, longeant le lac de Zurich, et la Limmat jusqu'à l'Aar présentant de plus un escarpement eontinu, était presque inattaquable. En l'occupant on ne faisait qu'une légère perte de terrain, car on ne reculait que de la largeur du lac et de la Lim-Bruix dans ee moment était devant Gênes. Sa pré- mat. En conséquence, il s'y retira volontairement et sans perte, et s'y établit d'une manière qui ôta à l'archiduc toute envie de l'attaquer.

Notre position était donc toujours à peu près la même en Suisse. L'Aar, la Limmat, le lac de Zurich, la Lint et la Reuss, jusqu'au St.-Gothard, formaient notre ligne défensive contre les Autrichiens.

Du côté de l'Italie, Macdonald s'avançait enfin vers la Toscane. Il avait laissé garnison au fort Saint-Elme, à Capoue et à Gsete, conformément à ses instructions. C'était compromettre inutilement des troupes qui n'étaient pas capables de soutenir le parti républicain, et qui laissaient un vide dans l'armée active. L'armée française, en se retirant, avait laissé la ville de Naples en proie à une réaction royaliste, qui égalait les plus épouvantables scènes de notre révolution. Macdonald avait rallié à Rome quelques milliers d'hommes de la division Garnier ; il avait recueilli en Toscane la division Gauthier, et dans le Modenois, le corps léger de Montrichard. Il avait formé ainsi nn corps de vingt-huit mille hommes. Il était à Florence le 6 prairial (23 mai). Sa retraite s'était opérée avec beaucoup de rapidité et un ordre remarquable. Il perdit malheureusement beaucoup de temps en Toscane, et ne déboucha au-delà de l'Apennin, dans les plaines de Plaisance, que vers la fin de prairial (milieu de juin).

S'il eut débouché plus tôt, il aurait surpris les coalisés dans un tel état de dispersion ou'il aurait pu les accabler successivement et les rejeter audelà du Pô. Suwarow était à Turin, dont il venait de s'emparer, et où il avait trouvé des munitions immenses. Bellegarde observait les débouchés de Gènes, Kray assiégeait Mantoue, la citadelle de Milan et les places, Nulle part il n'y avait trente mille Antrichiens ou Russes réunis. Macdonald et Moreau, débouchant ensemble avec cinquante mille bommes , auraient pu changer la destinée de la campagne, Mais Macdonald crut devoir employer quelques jours pour faire reposer son armée, et réorganiser les divisions qu'il avait successivement recuelllies. Il perdit ainsi un temps précienx, et permit à Suwsrow de réparer ses fautes. Le général russe, apprenant la marche de Macdonald, se hâta de quitter Turin, et de marcher avec vingt mille hommes de renfort, pour se placer entre les deux généraux français et reprendre la position qu'il p'aurait iamais dù abandonner. Il ordonna au général Ott. qui était en observation sur la Trebhia, aux environs de Plaisance, de se retirer sur lui, s'il était attaqué; il prescrivit à Kray de lui faire passer de Mantoue toutes les troupes dont il pourrait disposer; il laissa à Bellegarde le soin d'observer Novi, d'où Moreau devait déboucher, et il se disposs à marcher lui-même dans les plaines de Plaisance, à la rencontre de Macdonald.

Ces dispositions sont les seules qui, pendant la durée de cette campagne, aient mérité à Suwarow l'approbation des militaires. Les deux généraux Français occupaient toujours les positions que nous avons indiquées. Places tous deux sur l'Apennin, ils devsient en descendre pour se réunir dans les plaines de Plaisance. Moreau devait déboucher de Novi , Macdonald de Pontremoli, Moreau avait fait passer à Macdonald la division Victor, pour le renforcer. Il avait placé à Bobbio, au penchant des montagnes, le général Lapoype avec quelques bataillons, pour favoriser la jonction, et son projet était de saisir le moment où Suwarow marcherait de front contre Macdonald pour donner dans son fianc. Mais il fallait pour cela que Macdonald se tint appuvé aux montagnes, et n'acceptat pas la bataille trop loin dans la plaine.

Macdonald s'éhrania vers la fin de prairial (milieu de juin ). Le corps de Hobenzollern , placé aux environs de Modène, gardait le Bas-Pô. Il fut accablé par des forces supérieures, perdit quinge cents hommes, et faillit être enlevé tout entier. Ce premier succès encouragea Macdonald et lui fit bâter sa marche. La division Victor, qui venait de le joindre, et de porter son armée à trente-deux mille bommes à peu près, forma son avant-garde. La division polonaise de Dombrowsky marchait à la ganche de la division Victor; la division Rusca les appuyait toutes deux. Quoique le gros de l'armée, formé par les divisions Montrichard, Olivier et Watrin, fût encore en arrière, Macdonald. alléché par le succès qu'il venait d'obtenir sur Hohenzollern, voulut accabler Ott, qui était en observation sur le Tidone, et ordonna à Victor, Dombrowsky et Rusca, de marcher contre lui à l'instant même.

Trois torrents, coulant parallelement de l'Ampenind auts l'en formitreil e chample bestaille : c'étaireit la Nura, la Trebbia et le Tridone. Le grou de l'ermée française ciuli encore aut la Nura; les divisions Vietor. Dombrowsky et Ruses s'avan-cient sur la Trebbia, et avaient outre de la franchir pour se poetre sur le Tidone, afin d'accabler outre de princip (17 pins). Elles mandères la Septimi (18 pins) el l'est de la California (18 pins). Elles mandères la Septimi (18 pins) el l'est de l'

à son secours, avec toutes ses forces. Il opposa le général Bagration à Vietor qui marchait le long du Pô; il reporta Ott au centre sur Dombrowsky, et dirigea Mélas à droite sur la division Rusca, Bagration ne fut pas d'abord heurenx contre Victor, et fut forcé de rétrograder ; mais au centre , Suwarow fit charger la division Dombrowsky par l'infanterie russe, jeta dans son flaue deux régiments de cavalerie, et la rompit. Dès cet instant, Vietor, qui s'était avancé sur le Pô, se trouva debordé et compromis, Bagration, renforcé par les grenadiers, reprit l'offensive. La cavalerie russe qui avaitrompu les Polonais au centre, et qui avait ainsi débordé Victor, le chargea en flane, et l'obligea à se retirer. Rusca, à droite, fut alors obligé à céder le terrain

Nos trois divisions repassèrent le Tidone, et rétrogradèrent sur la Trebbia.

Cette première journée, où un tiers de l'armée au plus s'était trouvé engagé contre toute l'armée ennemie, n'avait pas été heureuse, Macdonald, Ignorant l'arrivée de Suwarow, s'était trop hâté. Il résolut de s'établir derrière la Trebbia, d'y réunir toutes ses divisions, et de venger l'échee qu'il venait d'essuyer. Malheureusement, les divisions Olivier. Montriebard et Watrin étaient encore en arrière sur la Nura, et il résolut d'attendre le surlendemain, e'est-à dire le 1er messidor (19 juin), pour livrer bataille.

Mais Suwarow nelui laissa pas le temps de réunir ses forces, et il se disposa à attaquer des le lendemain même, e'est-à-dire le 30 prairial ( 18 juin ). Les deux armées allaient se joindre le long de la Trebhía appuyant leurs ailes au Pô et à l'Apennin. Suwarow, jugeant sagement que le point essentiel était dans les montagnes, par où les deux armées françaises pourraient communiquer, porta de ce côté sa meilleure infanterie et sa meilleure cavalerie. Il dirigea la division Bagration, qui d'abord était à sa gauche, le long du Pô, vers sa droite, contre les montagnes. Il la plaça avec la division Schweikofsky sous les ordres de Bosemberg, et leur ordonna à toutes deux de passer la Trebbia vers Rivalta , dans la partie supérieure de son cours, afin de détacher les Français des montagnes. Les divisions Dombrowsky, Rusca et Vietor, étaient placées vers ce point, à la gauche de la lique des Français. Les divisions Olivier et Montrichard devaient venir se placer au centre, le long de la Trebbia. La division Watrin devait venir occuper la droite, vers le Pô et Plaisance.

gardes russes attaquèrent les avant-gardes francaises, qui étaient au-delà de la Trebbia, à Casaliggio et Grignago, et les repoussèrent; Macdonald. qui ne s'attendait pas à être attaqué, s'occupait à faire arriver en ligne ses divisions du centre. Victor, qui commandait à notre gauche, porta aussitôt toute l'infanterie française au-delà de la Trebbia, et mit un moment Suwarow en péril. Mais Rosemberg, arrivant avec la division Schwekofsky, rétablit l'avantage, et, après un combat furieux, dans lequel les pertes furent énormes des deux parts, obligea les Français à se retirer derrière la Trebhia, Pendant ce temps, les divisions Olivier, Montriebard arrivaient au centre, la division Watrin à droite, et une canonnade s'établissait sur toute la ligne. Après avoir échangé quelques boulets, on s'arrêta de part et d'autre sur les bords de la Trebbia, qui sépara les deux armées.

Telle fut la seconde journée. Elle avait consisté en un combat vers notre gauche, combat terrible, mais sans résultat. Macdonald, disposant désormais de tout son monde, voulait rendre décisive la troisième journee. Son plan consistait à franchir la Trebbia sur tous les points, et à déborder les deux ailes de l'ennemi. Pour cela, la division Dombrowsky devait remonter la rivière jusqu'à Rivalta, et la passer au-dessus des Russes. La division Watrin devait la franchir presque à son embouehure dans le Pô, et gagner l'extrême gauche de Suwarow. Il comptait en même temps que Moreau, dont il attendait la ecopération depuis deux jours, entrerait en action ce jour-la au plus tard. Tel fut le plan pour la journée du 1er messidor ( 19 juln ). Mais une horrible échauffourée eut lieu pendant la nuit. Un détachement français ayant traversé le lit de la Trebbia pour prendre position, les Russes se crurent attaqués et coururent aux armes. Les Français y coururent de leur côté. Les deux armées se mélèrent et se livrèrent un combat de nuit, où des deux côtés on s'égorgeait, sans distinguer amis ni ennemis. Après un carnage inutile, les généraux parvinrent enfin à ramener leurs soldats au hivouae. Le lendemain, les deux armées étaient tellement fatiguées par trois jours de combats et par le désordre de la nuit, qu'elles n'entrérent en action que vers les dix beures du matin.

La bataille commença à notre gauche, sur la llaute-Trebbia. Dombrowsky franchit la Trebbia à Rivalta, malgré les Russes. Suwarow y detacha le prince Bagration. Ce monvement laissa à decou-Dès le matin du 29 prairial (17 juin), les avant- | vert les flancs de Rosemberg, Sur-le-champ, Victor et Rusea en profitèrent pour se jeter sur lui en [ passant la Trebbia. Ils s'avancèrent avec succès et enveloppèrent de toutes parts la division Schweikofsky, où se trouvait Suwarow. Ils la mirent dans le plus grand danger; mais elle fit front de tous côtés et se défendit vaillamment. Bagration, apercevant le péril, se rabattit promptement sur le point menacé, et obligea Victor et Rusea à lâcher prise. Si Dombrowsky, saisissant le moment, se fût de son côté rabattu sur Bagration, l'avantage nous serait resté sur ce point, qui était le plus important, puisqu'il touchait aux montagnes. Maiheureusement il resta inactif, et Victor et Rusca furent obligés de se replier sur la Trebhia. Au centre, Montrichard avait passé la Trebhia vers Grignano: Olivier l'avait franchie vers San-Nicolo. Montrichard marchait sur le eorps de Forster, lorsque les réserves autrichiennes, que Suwarow avait demandées à Méias, et qui défilaient sur le derrière du champ de hataille, donnérent inopinément dans les fiancs de sa division. Elle fut surprise, et la 5º légère, qui avait fait des prodiges en cent batailles , s'enfuit en désordre. Montrichard se vit obligé de repasser la Trebbia, Olivier, qui s'était avancé avec succès vers San-Nicolo, et avait vigoureusement repoussé Ott et Mélas, se trouva découvert par la retraite de Montrichard, Mélas alors, donnant contre-ordre aux réserves autrichiennes, dont la présence avait jeté le trouble dans la division Montrichard, les diriges sur la division Olivier, qui fut forcée à son tour de repasser la Trebbia. Pendant ee temps , la division Watrin , portée inutilement à l'extrême droite, où elle n'avait rien à faire, s'avançait le long du Pô, sans être d'aucun secours à l'armée. Elle fut même obligée de repasser la Trebhia, pour suivre le mouvement général de retraite. Suwarow, craignant toujours de voir Moreau déboucher sur ses derrières, fit de grands efforts le reste de la journée pour passer la Trebbia, mais il ne put y réussir. Les Français lui opposèrent sur toute la liene une fermeté invineible, et ce torrent, témoin d'une lutte si acharnée. sépara encore pour la troisième fois les deux armées ennemies.

Tell fut le troisième acte de cette sangiante latallle. Les deux armées étaient désorpaniées. Elles araient perdu environ douze mille hommes chacune. La plupart des généraux étaient blessés, Ples régiments entière étaient détruit, Mais la situation était blen différente. Suwarow recevait tous les jours des renforts, et n'avait qu'à gagner au prolongement de la lutte. Mecdonald, au contraire, avait épuisé toutes ses ressources, et pouvait, en s'obstinant à se battre, être jeté en désordre dans la Toscane. Il songea donc à se retirer sur la Nura, pour regagner Gênes par derrière l'Apennin. Il quitta la Trebbia le 2 messidor (20 juin ) au matin. Une dépêche, dans laquelle il peignait à Moreau sa situation désespérée, étant tombée dans les mains de Suwarow, celui-ci fut rempli de joie et se hâta de le poursuivre à outrance. Cependant la retraite se fit avec assez d'ordre sur les bords de la Nura. Malheureusement, la division Vietor, qui soutenait depuis quatre jours des combats continuels, fut enfin rompue et perdit beaucoup de prisonniers. Macdonald eut cependant le temps de recueillir son armée au-delà de l'Apennin, après une perte de quatorze on quinze mille hommes, en tués , blessés on prisonniers.

Très-heurcusement, Suwarow, entendant le canon de Moreau ure sed errirere, se hiasa détourner de la poursuite de Macdonald. Moreau, que des obtactes insurmontables avaites empêche de se mettre en mouvement avant le 30 priseste empêche de se inter en mouvement avant le 30 priseste en se jeter sur Bellegarde. de le mettre en devour le les liperades prés de treis mille présonaters. si fet liperades prés de treis mille présonaters en le liperade prés de treis mille présonaters. de le liperade prés de treis mille présonaters en tréultat que de rappeler Suwarow, et de l'empécher de s'abstrare sur Macdonald.

Cette lonction, de laquelle on attendait de si grands résultats, avait donc amené une sanglante défaite; elle fit naître entre les deux généraux français des contestations qui n'ont jamais été hien éclaircies. Les militaires reprochèrent à Macdonald d'avoir trop séjourné en Toseane . d'avoir fait marcher ses divisions trop loin les unes des autres, de manière que les divisions Victor, Rusca et Dombrowsky furent hattues deux jours de suite, avant que les divisions Montrichard, Olivier et Watrin fussent en ligne ; d'avoir cherché , le jour de la bataille, à déborder les deux ailes de l'ennemi, au lieu de diriger son principal effort à sa gauche vers la Haute-Trebhia; de s'être tenu trop éloigné des montagnes, de manière à ne pas permettre à Lapoype, qui était à Bobbio, de venir à son secours; enfin de s'être, par-dessus tout, beaucoup trop bâté de livrer bataille, comme s'il eût voulu avoir seul l'honneur de la victoire. Les militaires . en approuvant le plan savamment combiné par Moreau, nelui ont reproché un'une chose, e'est de n'avoir pas mis de côté tout ménagement pour un aneien camarade, de n'avoir pas pris le commandement direct des deux armées, et surtont de n'a-

voir pas commandé en personne à la Trebbia. Quol qu'il en soit de la justesse de ces reproches. Il est certain que le plan de Moreau, exécuté comme il avait été conçu, aurait sauvé l'Italie. Eile fut entièrement perdue par la bataille de la Trebhia. Heureusement, Moreau était encore là pour recueillir nos débris, et empêcher Suwarow de profiter de son immense supériorité. La campagne n'était ouverte que depuis trois mois, et, excepté en Suisse, nous n'avions eu partout que des revers. La bataille de Stockach nous avait fait perdre l'Allemagne; les batailles de Magnano et de la Trebbia nous enlevaient l'Italie. Masséna seul, ferme comme un roc, occupait encore la Suisse, le long de la chaine de l'Albis. Il ne faut pas oublier cependant, au milieu de ces cruels revers, que le courage de nos soldats avait été inébranishie et aussi brillant qu'aux plus beaux jours de nos victoires; que Moreau avait été à la fois grand citoyen et grand capitaine, et avait empêché que Suwarow ne détruisit d'un seul coup nos armées d'Italie.

Ces derniers maibeurs fournirent de nouvelles armes aux ennemis du directoire, et provoquèrent contre lui un redoublement d'invectives. La crainte d'une invasion commencait à s'emparer des esprits. Les départements du midi et des Aipes, exposés les premiers au débordement des Austro-Russes, étaient dans une extrême fermentation. Les villes de Chambéry, de Grenoble et d'Orange envoyèrent au corps-législatif des adresses qui firent la plus vive sensation. Ces adresses renfermaient les reproches injustes qui circulaient depuis deux mois dans toutes les bouches; elles revenaient sur le piliage des pays conquis, sur les dilapidations des compagnies, sur le dénûment des armées, sur le ministère de Schérer, sur son généralat, sur l'injustice faite à Moreau, sur l'arrestation de Championnet, etc. - « Pourquoi, disaient-elles , les conscrits fidèles se sont-ils vu forcés de rentrer dans leurs fovers , par le dénúment où on les laissait? Pourquoi toutes les diiapidations sont-elles restées impunies? Pourquoi l'inepte Schérer, signalé comme un trattre par Hoche, est-il resté si longtemps au ministère de la guerre? Pourquoi a-t-il pu consommer, comme général, les maux qu'il avait préparés comme ministre? Pourquoi des noms chers à la victoire sontils remplacés par des noms inconnus? Pourquoi le vainqueur de Rome et de Naples est-il en accusation?.... "

On a déjà pu apprécier la valeur de ces reproches. Les adresses qui les contenaient obtinrent

l'honneur de l'impression , la mention bonorable , et le renvol au directoire. Cette manière de les accueillir prouvait assez les dispositions des deux conseils. Elles ne pouvaient être plus manyaises. L'opposition constitutionnelle s'était réunie à l'opposition patriote. L'une composée d'ambitieux qui vouisient un gouvernement nouveau, et d'importants qui se plaignaient que leurs avis et leurs recommandations n'eussent pas été assez hien accueillis; l'autre formée de patriotes exclus par les scissions du corps législatif, ou réduits au silence par la loi du 19 fructidor: elles voulaient également la ruine du gouvernement existant. Ils disaient que le directoire avait à la fois mal administré et mal défendu la France; qu'il avait violé la liberté des élections, opprimé la liberté de la presse et des sociétés populaires. Ils le déclaraient à la fois faible et violent; ils allaient même jusqu'à revenir sur le 18 fructidor, et à dire que, n'ayant pas respecté les lois dans cette journée, il ne pouvait plus les invoquer en sa favcur.

La nomination de Siepes au directoire avait été l'un des premiers motifs de ces dispositions. Appeire au directoire un homme qui n'avait cessé de regarder comme mauvaise la constitution directoriale, qui déjà, par cette raison, avait reclus d'être directeur, c'était annoncer en quelque sorte qu'on voulait une révolution. L'acceptation de Sieyes, dont on doutait à cause de ses refus antérieurs, ne fit que confirmer ces conjectures.

Les mécontents de toute espèce, qui voulsient un changement, se groupèrent autour de Sieyes. Sieyes n'était point un chef de parti habile : il n'en avait ni le caractère à la fois souple et audacieux, ni même l'ambition; mais il railiait beaucoup de monde par sa renommée. On savait qu'il trouvait tout mauvais dans la constitution et le gouvernement, et on se pressait autour de lui, comme pour l'inviter à tout changer. Barras, qui avait su se faire pardonner son ancienne présence au directoire, par ses liaisons et ses intrigues avec tous les partis, s'était rapproché de Sieyes, et était parvenu à se rattacher à lui , en livrant lachement ses collègues. C'est autour de ces deux directeurs que se ralliaient tous les ennemis du directoire. Ce parti avait songé à se donner l'appui d'un jeune général qui eût de la réputation, et qui passât, comme beaucoup d'autres, pour une victime du gouvernement. La position de Joubert, sur lequel on fondait de grandes espérances, et qui était sans emploi depuis sa demission, avait fixé le choix sur lui. Il alfait s'allier à M. de Sémonville, en épousant une demoiselle de Montholon. On l'avait rapproché de Sieyes; on le fit nommer général de la 17<sup>a</sup> division militaire, celle de Paris, et on s'efforça d'en faire le chef de la nouvelle coalition.

On ne songesti point encore à faire des changements; ou vouisit àbroul s'emparer du gouvernement, sauvre enaustle la France d'une invasion, et on ajournait le poject constitutionneil à l'époque don itous les périls servient passés. La première choice à obtenir était l'étoignement des members de Frances directoire. Sièpes na y était que depuis une quantaise it j'était centre le l'prairiet, en remptecement de Rewhell. Barras était souré de grance de l'actie centre l'et parisiet, en remptecement de Rewhell. Barras s'était souré de gent contre Lancevillère, Merine à Treilland, tous trois fort innoccuis de ce qu'on reprochait su sourersement.

Ils avaient la majorité, puisqu'ils étaient trois. mais on voulait leur rendre impossible l'exercice de l'autorité. Ils avaient résolu d'avoir les plus grands égards pour Sieyes , de lui pardonner même son humeur, afin de ne pas ajouter aux difficultés de la position, celles que des divisions personnelles pourraient encore faire naltre. Mais Sieves était intraitable; il trouvait tout mauvais, et il était en cela de très-bonne foi; mais il s'exprimait de manière à prouver qu'il ne voulait pas s'entendre avec ses collègues pour porter remède au mat. Un peu infatué de ce qu'il avait vu dans le pays d'où il venait, il ne cessait de leur dire : Ce n'est pas ainsi qu'on fait en Prusse. - Enseigneznous donc, lui répondaient ses collègues, comment on fait en Prusse; éclairez-nous de vos avis, aidez-nous à faire le hien. - Vous ne m'entendriez pas, répliquait Sieyes; il est inutile que je vous parle; faites comme vous avez coutume de faire.

Tandis que, dans le sein du directoire, l'Incompatibilité se déclarait entre la minorité et la majorité, les attaques les plus vives se succédaient au dehors de la part des conseils. Il y avait deis querelle ouverte sur les finances. La détresse, comme on l'a dit, provensit de deux causes, la lenteur des rentrées, et le déficit dans les produits supposés, Sur 400 millions déjà ordonnancés pour dépenses consommées, 210 millions étaient à peine rentrés. Le déficit dans l'évaluation des produits s'élevait . suivant Ramel, à 67 et même à 75 millions. Comme on lui contestait toujours la quotité du déficit, il donna un démenti formel au députe Génissieux dans le Moniteur, et prouva ce qu'il avançait. Mais que sert de prouver dans certains moments? On n'en accabla pas moins le ministre et le gou-

vernement d'Inrective; on ne cesa pas de répéter qu'hs ruiniauel 1761s, et demndicites sans cesa de nouveaux foods pour fournir à de nouvelles displations. Copendant, is force de l'évilence obliges à accorder un supplément de produits. L'impôt sur le est avait été rétuité, pour y supplére, on ajouts un décime par france sur toute les contributions, et on double acoure cette des portes et restres. Biai e était pau que de deven portes et restres. Biai e était pau que de devent profes et restres. Biai e était pau que de devent en l'entre de l'entr

Outre la querelle sur les finances, on en avait ouvert une autre. Désà il s'était elevé des réclamations sur certains articles de la Joi du 19 fructidor, qui permettaient au directoire de fermer les clubs et de supprimer les journaux sur un simple arrêté. Un projet de loi avait été ordonné sur la presse et les sociétés populaires, afin de modifier la loi du 19 fructidor, et d'enlever au directoire le pouvoir arbitraire dout il était revêtu. On s'élevait beaucoup aussi contre la faculté que cette loi donnait au directoire de déporter à sa volonté les prêtres suspects, et de rayer les émigrés de la liste. Les patriotes eux-mêmes semblaient vouloir lui enlever cette dictature, funeste sculement à leurs adversaires. On commença par la discussion aur la presse et les sociétés populaires. Le projet mis en avant était l'ouvrage de Berlier, La discussion s'ouvrit dans les derniers jours de prairial (milieu de juin). Les partisans du directoire, parmi lesquels se distinguaient Chénier, Bailleul, Creuzé-Latouehe, Lecointe-Puyrayeau, soutenaient que cette dictature accordée au directoire par la loi du 19 fructidor, bien que redoutable en temps ordinaire, était de la plus indispensable nécessité dans la circonstance actuelle. Ce n'était pas, disaient-ils, dans un moment de péril extrême, qu'il fallait diminuer les forces du gouvernement. La dictature qu'on lui avait donnée le Jendemain du 18 fructidor lui était devenue nécessaire, non plus contre la faction royaliste, mais contre la faction anarchique, non moins redoutable que la première, et secrètement alliée avec elle. Les disciples de Babeuf, ajoutaient-ils, reparaissaient de toutes parts, et menacaient la république d'un nouveau debordement.

Les patriotes, qui fourmillaient dans les cinqcents, répondaient avec leur véhémence accoutumée aux discours des partisans du directoire. -Il fallalt, disaient-ils, donner une commotion à la France, et lui rendre l'énergie de 1793, que le directoire avait entièrement étouffée en faisant peser sur elle un joug accahlant. Tout patriotisme allait s'éteindre si on n'ouvrait pas les elubs, et si on ne rendait pas la parole aux feuilles patriotiques. Vainement, ajoutajent-ils, on accuse les patriotes, vainement on feint de redouter un débordement de leur part. Qu'ont ils fait ces patriotes tant accusés? Depuis trois ans ils sont égorgés, proscrits, sans patrie, dans la république qu'ils ont contribué puissamment à fonder, et qu'ils ont défendue. Quels erimes avez-vons à leur reprocher? ont-ils réagi contre les réacteurs? Non. Ils sont exagérés, turbulents; soit. Mais sont-ce là des crimes? Ils parlent, ils crient même, si l'on veut; mais ils n'assassinent pas, et tous les jours ils sont assassinés... - Tel était le langage de Briot du Doubs, du Corse Arena, et d'une foule d'autres.

Les membres de l'opposition constitutionnelle s'exprimaient autrement. Ils étaient naturellement modérés. Ils avaient le ton mesnré, mais amer et dogmatique. Il fallait, suivant eux, revenir aux principes trop meconnus, et rendre la liberté à la presse et aux sociétés populaires. Les dangers de fructidor avaient bien pu valoir une dictature momentanée au directoire, mais cette dictature, donnée de confiance, comment en avait-il usé? Il n'y avait qu'à interroger les partis, dissit Boulay de la Meurthe. Quoique ayant tous des vues différentes, royalistes, patriotes, constitutionnels, étaient d'accord pour déclarer que le directoire avait msl usé de sa tonte-puissance. Un même accord, chez des hommes si opposés de sentiments et de vues, ne pouvait pas laisser de doute, et le directoire était condamné.

Ainal les patriotes irrités as plaignaient d'oppression; les constitutionnels, pleins de prétentions, se plaignaient du mal-gouverné. Tous se réunirent, et firent abroger les articles de la loi du 19 freuidoir relatifs aus (pouraux et aus ociétés populaires. Cétait là une victoire importante, qui allait ranemen nu déchalmement d'écrits périodiques, et le raillement de lous les jacobins.

L'agitation allait croissant vers les derniers directoire est répondu au mesage du 13. La prouva de pariait. Les bruits les plus sinieres coupraires de toutes parts. La nouvelle cosilition reestament de l'acceptant de l'accepta

tirer. Questions embarrassantes et réitérées, menaces d'accusation, on mit tout en usage. Ces moyens sont si naturels, que, sons la pratique du gouvernement représentatif, l'instinct seul des partis les découvre sur-le-champ.

Les commissions des dépenses, des fonds, et de la guerre, établies dans les cinq-cents pour s'ocenper de ces divers objets, se réunirent et projetèrent un message au directoire. Boulay de la Meurthe fut chargé du rapport, et le présenta le 15 prairial. Sur sa propositiou, le conseil des einqcents adressa au directoire un message par lequel il demandait à être instruit des causes des dangers intérieurs et extérieurs qui menaçaient la république, et des moyens qui existaient pour y pourvoir. Les demandes de cette nature n'ont guère d'autre effet que d'arracher des aveux de détresse, et de compromettre davantage le gouvernement auquel on les arrache. Un gouvernement, nous le répétons, doit réussir : l'obliger à convenir qu'il n'a pas réussi, c'est l'obliger au plus funeste de tous les aveux. A ce message furent jointes une foule de motions d'ordre, qui toutes avaient un objet analogue. Elles étaient relatives an droit de former des sociétés populaires, à la liberté individuelle, à la responsabilité des ministres, à la duplieité des comptes , etc.

Le directoire, en recevant le message en question, résolut d'y faire une réponse détaillée, dans laquelle il tracerait le tableau de tous les événements, et exposerait les movens qu'il avait employés, et ceux qu'il se proposait d'employer encore, pour retirer la France de la erise où elle se trouvait. Une réponse de cette nature exigeait le concours de tous les ministres, pour que chacun d'eux pût fournir son rapport. Il fallait au moins plusieurs jours pour le rédiger; mais ce n'était pas ce qui convenzit aux meneurs des conscils. Ils ne voulaient pas un état exact et fidèle de la France, mais des aveux prompts et embarrassés. Aussi , après avoir attendu quelques jours, les trois commissions qui avaient proposé le message firent aux einqcents une proposition nouvelle, par l'organe du député Poulain-Grand-Pré. Cétait le 28 prairial (16 juin). Le rapporteur proposa aux einq-cents de se déclarer en permanence jusqu'à ce que le directoire eût répondu au message du 15. La proposition fut adoptée. C'était jeter le cri d'alarme et annoncer un prochain événement. Les einq cents firent part aux anciens de leur détermination, en les engageant à suivre leur exemple. L'exemple en

permanence. Les trois commissions des dépenses, des fonds, de la guerre, étant trop nombreuses, furent ebangées en une seule commission, composée de onze membres, et chargée de présenter les mesures exigées par les circonstances.

Le directoire répondit, de son côté, qu'il allait se constituer en séance permanente pour hôter le rapport qu'on lui demandait. On concoit quelle agitation devait résulter d'une pareille détermination. On faisait, comme d'usage, courir les hruits les plus sinistres : les adversaires du directoire disaient qu'il méditait un nouveau coup d'état, et qu'il voulait dissoudre les conseils. Ses partisans répandaient au contraire qu'il y avait une coalition formée entre tous les partis pour renverser violemment la constitution. Rien de pareil n'était médité de part ni d'autre. La coaiition des deux oppositions voulait seulement la démission des trois anciens directeurs. On imagina un premier moyen ponr l'amener. La constitution voulait que le directeur entrant en fonctions eut quitté la législature depuis un an révolu. On s'aperçut que Treilhard, qui depuis treize mois siégeait au directoire, était sorti de la legislature le 50 floréal an V. et qu'il avait été nommé au directoire le 26 floréal an VI. Il manquait done quatre jours au délai prescrit. Ce n'était là qu'une chicane, car cette irrégularité était couverte par le silence gardé pendant deux sessions, et d'ailleurs Sieyes lui-même était dans le même cas. Sur-le-champ la commission des onze proposa d'annuler la nomination de Treilhard. Cette annulation eut lieu le jour même du 28 . et fut signifiée au directoire

Treilhard était rude et hrusque, mais n'avait pas une fermeté égale à la dureté de ses manières. Il était disposé à céder. Larévellière était dans une tout autre disposition d'esprit. Cet homme hounète et désintéressé, auquel ses fonctions étaient à charge, qui ne les avait acceptées que par devoir, et qui faisait des vœux tons les ans pour que le sort le rendit à la retraite, ne voulait plus abandonner ses fonctions depuis que les factions coalisées paraissaient l'exiger. Il se figurait qu'on ne voulait expuiser les anciens directeurs que pour aholir ia constitution de l'an III; que Sicyes, Barras et la famille Bonaparte, concouraient au même but dans des vues différentes, mais toutes également funestes à la république. Dans cette persuasion , il ne voulait pas que les anciens directeurs abandonnassent leur poste. En conséquence, il courut chez Treithard, et l'engagea à résister. Avec Merlin et moi , lui dit-il, vous formerez la majorité , et nous

nous refuserons à l'exécution de cette détermination du corps-législatif, comme illégale, séditieuse, et arrachée par une faction. Treilhard n'osa pas suivre cet avis, et envoya sur-le-champ sa démission aux cinq-cents.

sion aux cinq-crists. Larricellière, voyant la majorité perdue, n'en persista pas moins à refuere sa demission, si on la uit demanduit. Les menteurs des cinq-cent récolurent de donner tout de suite un successeur à l'ittelnant. Sieyes aurait roulu faire nomme un homme à sa dévotion; mais son influence fut nuille dans este decession. On nomma un aucient avocat de lemmes, président actuel du tribunal de cassation, partier qu'il l'opposition constatutionnéle. Césait Goldre, cityren probe et dérouté à la république, mais pou capalle, é ertengré à la commissance des hommes et des effirires. Il fut nomme le 39 prairail, et duit étre installé le rednession même.

Ge n'ésait pas assez d'avoir exclu Treilhard, on combait arrache du directoire Luréctifière et Merlin. Les patriotes surtout étaient furieux contre Laréctifière; ils es souvenissent que, quotque rigide, il n'avait jamais été montagnard; qu'il ravait lutte souvent contre leur parti depuis é 9 thermidor, et que l'année précédente il avait encopre le aystance des estissons. En conocquence, sis menacèrent de le mettre en accusation, lui et servin. Si las colomatic pas tous d'use intre d'aniscentralite, pour les engager à céder volonialrement à l'orses.

Le 29 au soir, jour de la sortie de Treilhard, Sieyes proposa une réunion particulière des quatre directeurs chez Merlin. On s'y rendit. Barras, comme si on se fût trouvé en danger, y vint avec le sabre au côté, et n'ouvrit point la bouche. Sieves prit la parole avec embarras, fit une longue digression sur les fautes du gouvernement, et balbutia longtemps avant d'en venir au véritable objet de la réunion. Enfin Larévellière le somma de s'expliquer clairement. - Vos amis, répondit Sieyes, et ceux de Meriin, vous engagent tous deux à donner votre démission. Larévelifère demanda quels étaient ces amis. Sieyes n'en put nommer aucun qui méritat quelque confiance. Larévellière lui parla alors avec le ton d'un homme indigné de voir le directoire trabi par ses membres, et livré par eux aux complots des factieux. Il prouva que jusqu'ici sa conduite et ceile de ses collègues avaient été irréprochables, que les torts qu'on leur imputait n'étaient qu'un tissu de calomnies; puis il attaqua directement Sieges sur ses projets secrets, et le jeta dans le plus grand enbrars par ses rédennets apostrophes. Barras, pendant tout ce temps, gradu le plus morne allence. Se position était difficile, car seul il avait mérité tous les reproches dont on accesait à contra qu'il n'avaient pas, et qui n'estant pour des tres qu'il n'avaient pas, et qui n'estant donc. On se sépars ans souri rien dolenni. Merlin, qui n'ousit pas prendre un parti, avait déclaré qu'il n'estal pes pendre un parti, avait déclaré

Barras imagina d'employer un intermédiaire pour ohtenir la démission de ses deux collègues. Il se servit d'un ancien Girondin , Bergoeng, que le goût des plaisirs avait attiré dans sa société. Il le chargea d'aller voir Larévellière pour le décider à se démettre. Bergoeng vint dans la nuit du 29 au 30, invoqua auprès de Larévellière l'ancienne amitié qui les liait, et employa tous les moyens pour l'ébranler, Il lui assura que Barras l'aimait, l'honorait, et regardait son éloignement comme injuste, mais qu'il le conjurait de céder, pour n'être pas exposé à une tempète. Larévellière demeura inébranlable. Il répondit que Barras était dupe de Sieyes, Sieves de Barras, et que tous deux seraient dupés par les Bonaparte; qu'on voulait la ruine de la république, mais qu'il résisterait jusqu'à son dernier

soupir. Le lendemain 30, Gohler devait être installé. Les quatre directeurs étaient réunis; tous les ministres étalent présents. A peine l'installation futelle achevée, et les discours du président et du nouveau directeur prononcés, qu'on revint à l'objet de la veille. Barras demanda à parler en particulier à Larévellière; ils passèrent tous deux dans une salle voisine. Barras renouvela auprès de son collègue les mêmes instances, les mêmes caresses, et le trouva aussi obstiné. Il rentra, assez embarrassé de n'avoir rien obtenu, et craignant toujours la discusaion des actes de l'ancien directoire, qui ne pouvait pas être à son avantage. Alors il prit la parole avec violence, et n'osant pas attaquer Larevellière, il se déchaina contre Merlin, qu'il détestait, fit de lui la peinture la plus ridicule et la plus fausse, et le représenta comme une espèce de fierà-bras, méditant, avec une réunion de coupe-jarrets, un coup d'état contre ses collègues et les conseils. Larévellière, venant au secours de Merlin, prit ausaitôt la parole, et démontra l'absurdité de pareilles imputations. Rich dans le jurisconsulte Merlin , en effet , ne ressemblait à ce portrait. Larévellière retraça alors l'historique de toute l'admi-

nistration du directoire; il le fit avec détail pour éclairer les ministres et ledirecture entrant. Barras était dans une perplexité cruelle; il se lera enfin, en disant : — Bhient l'en est fait, les abères out tirés. — Misérable, lui répondit Larévellière avec fermété, que paries-he sabres? Il n'y a cit que des couteaux, et lis sont dirigée coutre des hommes irréprochables, que vous voulez égorger ne pouvant les entraînet a une faiblisses.

Gobier voulut alors servir de conciliateur, mais ne put y réussir. Dans ce moment, plusieurs membres des cinq-cents et des anciens s'étant réunis, vinrent prier les deux directeurs de céder, en promettant qu'il ne serait point dirigé contre eux d'acte d'accusation. Larévellière leur répondit avec fierté qu'il n'attendait point de grace , qu'on pouvait l'accuser, et qu'il répondrait. Les députés, qui s'étaient chargés de cette mission, retournèrent aux deux conseils, et y causèrent un nouveau soulèvement en rapportant ce qui s'était passé. Boulay de la Meurthe dénonca Larévellière, avous sa probité, mais lui prêta mal-à-propos des projets de religion nouvelle, et accusa beaucoup son entêtement, qui allait, dit-il, perdre la république. Les patriotes se déchamèrent avec plus de violence que jamais, et dirent que puisqu'ils s'obstinaient, il ne fallait faire aucune grace aux deux directeurs.

L'agitation était au comble, et la lutte se trouvant engagée, on ne savait plus jusqu'où elle pourrait être poussée. Beaucoup d'hommes modérés des deux conseils se réunirent, et dirent que, pour éviter des malheurs, il fallait aller conjurer Larévellière de céder à l'orage. Ils se rendirent auprès de lui dans la nuit du 30, et le supplièrent, au nom des dangers que courait la république, de donner sa démission. Ils lui dirent qu'ils étaient exposés tous aux plus grands périls, et que s'il s'obstinalt à résister, ils ne savaient pas juaqu'où pourrait aller la fureur des partis. - « Mais ne voyez-vous pas, leur répondit Larévellière, les dangers plus grands que court la republique? Ne voyez-vous pas que ce n'est pas à nous qu'on en veut, mais à la constitution? qu'en cédant aujourd'hui, il faudra céder demain, et toujours, et que la république sera perdue par notre faiblesse? Mes fonctions, ajouta-t-il, me sont à charge; si je m'obstine à les garder aujourd'hui, c'est parce que je crois devoir opposer une harrière insurmontable aux complots des factions. Cependant, si vous crovez tous que ma résistance vous expose à des périls, je vais me rendre : mais, je vous le déclare, la république est perdue. Un seul homme ne peut pas la sauver; je cède

done, pnisque je reste seul, et je vous remets ma démission. »

Il so doma dans le nuit. Il écrivit une lettre simple et diagne pour expirer ex molté. Merlin lui demande à la copier, et les deux demissions funcie converte monte temps. Ain firt dissous l'ancien directoire. Toutes les factions qu'il avoir la manuel de l'alle avoir de

Malgré le déchaloment général, Laérellière, emporta l'émine de tous les citopres clairés. Il ne routult pas, en quittant le directaire, recroir les cont mille frantes que se collègue et desiret constraire de donner au membre sortant; il ne requi pas unes faites à leur appointements il remporte pas la volture qu'il était d'usage de laisser au directeur qu'il était d'usage de laisser au directeur son qu'il possédair, et il y reçui la visite de tous les hommes considérés que la fareur des parties n'hommes considérés que la fareur des parties d'autient dans la réduite de la

## CHAPITRE XXXI.

Formation de couveze direction. Monitar et Roper-Duzie remplacent Labricollier et Merlin - Chappermant dans le ministre. — Levie de toutes les classes de conscrita. — Empresis ferde de cest million. — Loi des estages. — Nouveaux plans militatives. — Beprire des optrations en talletje Joshert (perceira cio chef; plassité de Novi, et moré de Joshert. Debarquement des Anglo-Bauses en Bellandon. — Souveaux travaleus 3 l'inferèreus; déclassion formatiques de la proposition de déclarer la pativie en danger.

Les années usent les partis, mais il en faut besucoup pour les épaiser. Les passions ne s'étéignent qu'avec les cours dans lesqués elles s'allumérent. Il faut que tout une génération disparaises; alors il ne reste des périentions des partis que les intérêts légitimes, et le temps peut opérer entre ces intérêts une concilation naturelle et raisonnable. Mais avant ce terme, les portis sont indomptables peut les que lus partis sont indomptables peut les que lus partis sont indomptables peut les que lus que sont les que le

ment qui veut leur parler le langage de la justice et des lois leur devient hientôt insupportable, et plus il a été modéré, plus ils le méprisent comme faible et impuissant. Veut-il, quand il trouve des cœurs sourds à ses avis, employer la force, on le déclare tyrannique, on dit qu'à la faiblesse il joint la méchanceté. En attendant les effets du temps, il n'y a qu'un grand despotisme qui puisse dompter les partis irrités. Le directoire était ce gouvernement légal et modéré qui voulait faire subir le joug des lois aux partis que la révolution avait produits, et que vingt-cinq ans n'avaient pas encore épuises. Ils se coalisèrent tous, comme on vient de le voir, au 30 prairial, pour amener sa chute, L'ennemi commun renversé, ils se tronvaient en présence les uns des autres sans aucnne main pour les contenir. On va voir comment ils se comportèrent.

La constitution, quoique n'étant plus qu'un fantôme, n'était pas abolie, et il fallait remplacer par une ombre le directoire déià renversé. Gobier avait remplacé Treilhard; il fallait donner des successeurs à Larévellière et à Merlin. On choisit Roger-Ducos et Moulins. Roger-Ducos était un ancien Girondin, homme honnète, peu capable et tout à fait dévoué à Sieves. Il avait été nommé par l'influence de Sieves sur les anciens. Moulins était un général obscur, employé autrefois dans la Vendée, républicain chaud et intègre, nommé, comme Gohier, par l'influence du parti patriote. On avait proposé d'autres notabilités ou civiles ou militaires . pour composer le directoire; mais elles avaient été rejetées. Il était clair, d'après de pareils choix, que les partis n'avaient pas voulu se donner des maltres. Ils n'avaient porté au directoire que ces. médiocrités chargées ordinairement de tous les intérim.

Le directoire actuel, composé, comme les conseils, de partis opposés, était encore plus faible et moins homogène que le précédent. Sieyes, le seul homme supérieur parmi les cinq directeurs , révait, comme on l'a vu, une nouvelle organisation politique. Il était le chef du parti qui se qualifiait de modéré ou de constitutionnel, et dont tous les membres cependant souhaitaient une constitution nouvelle. Il n'avait de collègue dévoué que Roger-Ducos. Moulins et Gohier, tous denx chauds patriotes, incapables de concevoir autre chose que ce qui existait, voulaient la constitution actuelle, mais voulaient l'exécuter et l'interpréter dans le sens des patriotes. Quant à Barras, appelé naturellement à les départager, qui pouvait compter sur lui? Ce chaos de vices, de passions, d'intérêts, d'idées contraires, que présentait la république mourante, il en était à lui seul l'embléme vivant. La majorité, dépendant de sa voix, était donc commise au hasard.

Sieyes dit assez nettement à ses nouveaux collègnes qu'ils prenaient la direction d'un gouvernement menacé d'une chute prochaine, mais qu'il faliait sauver la république si on ne pouvait sauver la constitution. Ce langage déplut fort à Gobier et à Moulins, et fut mal accueilli par eux, Aussi, dès le premier jour, les sentiments parurent peu d'accord. Sieyes tint le même langage à Joubert, le général qu'on voulait engager dans le parti réorganisateur. Mais Jonbert, vieux soldat de l'armée d'Italie, en avait les sentiments ; ii était ehaud patriote, et les vues de Sieyes lui parurent suspectes. Il s'en ouvrit secrétement à Gohier et à Moulins, et parut se rattacher entlèrement à eux. Du reste, c'étaient là des questions qui ne pouvaient arriver qu'ultérieurement en discussion. Le plus pressant était d'administrer et de défendre la republique menacée. La nouvelle de la bataille de la Trebhia, répandue partout, jetait tous les esprits dans l'alarme. Il fallait de grandes mesures de salut publie.

Le premier soin d'un gouvernement est de faire tout le contraire de celui qui l'a précédé, ne serait-ce que pour obéir aux passions qui l'ont fait triompher. Championnet, ce héros de Naples si vanté, Joubert, Bernadotte, devaient sortir des fers on de la disgrace, pour occuper les premiers emplois. Championnet fut mis sur-le-champ en liberté et nommé général d'une nouvelle armée an'on se proposait de former le long des Grandes-Alpes, Bernadotte fut chargé du ministère de la guerre. Joubert fut appelé à commander l'armée d'Italie. Ses triomphes dans le Tyrol, sa jeunesse, son caractère héroïque, inspiraient les plus grandes espérances. Les réorganisateurs lui souhaitaient assez de succès et de gloire pour qu'il pût appuyer leurs projets. Le choix de Jonbert était fort hon sans doute, mais c'était une nouvelle infustice pour Moreau, qui avait si généreusement accepté le commandement d'une armée battue, et qui l'avait sauvée avec tant d'habileté. Mais Horeau était peu agréable aux chands patriotes, qui triomphaient dans ee moment. On lui donna le commandement d'une prétendue armée du Rhin qui n'existait pas eneore.

Il y ent en outre divers changements dans le ministère. Le ministre des finances, Ramel, qui avait rendu de si grands services depuis l'installa-

tion du directoire, et qui avait administré pendant cette transition si difficile du papier-monnaie an numéraire. Ramel avait partagé l'odieux feté sur l'ancien directoire. Il fut si violemment attaqué. que, maigré l'estime qu'ils avaient pour lui, les nouveaux directeurs furent ohilgés d'accepter sa démission. On lui donna pour successeur un homme qui était cher aux patriotes, et respectable pour tous les partis : e'était Robert Lindet, l'ancien membre du comité de salut public, si indécemment attaqué pendant la réaction. Il se défendit longtemps contre la proposition d'un portefeuille : l'expérience qu'il avait faite de l'injustice des partis devait peu l'engager à rentrer dans les affaires. Cependant il y consentit par dévonement à la république.

La diplomatie du directoire n'avait pas été moins blamée que son administration financière. On l'aceusait d'avoir remis la république en guerre avec toute l'Europe, et c'était bien à tort, surtout si l'on considère quels étaient les accusateurs. Les accusateurs, en effet, étaient les patriotes euxmêmes, dont les passions avaient engagé de nouveau la guerre. On reprochait surtout au directoire l'expédition d'Égypte, naguère si vantée, et ou prétendait que cette expédition avait amené la rupture avec la Porte et la Russie. Le ministre Tallevrand, délà peu agréable aux patriotes, comme ancien émigré, avait encouru toute la responsabilité de cette diplomatie, et il était si vivement attaoné qu'il fallait en agir avec lui comme avec Ramel, et accepter sa démission. On lui donna pour successeur un Wurtembergeois, qui, sous les apparences de la bonhomie aliemande, caehait un esprit remarquable, et que M. de Talleyrand avait recommandé comme l'homme le plus capable de lui succéder. C'était M. Reinhard. On a dit que ce choix n'avait été que provisoire, et que M. Reinbard n'était iù qu'en attendant le moment où M. de Talleyrand pourrait être rappelé. Le ministère de la justice fut retiré à Lambrechts, à cause de l'état de sa santé, et donné à Camhacérès. On placa à la police Bourguignon, ancien magistrat, patriote sincère et honnète. Fouché, cet ex-jacohin, si souple, si insinuant, que Barras avait intéressé dans le trafic des compagnies, et pourvu ensuite de l'ambassade à Milan, Fonché, destitué à cause de sa conduite en Italie, passait aussi pour une victime de l'aneien directoire. Il devait done prendre part au triomphe décerué à toutes les victimes; ii fut envoyé à La Haye.

Teis furent les principaux changements apportes

au personnel du gouvernement et des armées. Ce n'était pas tout que de changer les hommes, il fallait leur fournir de nouveaux movens de remplir la tache sous laquelle leurs prédécesseurs avaient succombé. Les patriotes, revenant, suivant leur usage, aux movens révolutionnaires, soutenaient qu'il fallait aux grands maux les grands remèdes. Ils proposaient les mesures urgentes de 1793. Après avoir tout refusé au précédent directoire, on voulait tont donner an nouveau; on voulait mettre dans ses mains des moyens extraordinaires, et l'obliger même d'en user. La commission des onze. formée des trois commissions des dépenses, des fonds et de la guerre, et chargée, pendant la crise de prairial, d'aviser aux moyens de sauver la république, conféra avec les membres du directoire, et arrêta avec eux différentes mesures qui se ressentaient de la disposition du moment. Au lieu de deux cent mille hommes, à prendre sur les cinq classes de conscrits, le directoire put appeler toutes les classes. Au lieu des impôts proposés par l'ancien directoire, et repoussés avec tant d'acharnement par les deux oppositions, on imagina encore un emprunt forcé. Conformément au système des patriotes, il fut progressif, c'est-à-dire qu'an lieu de faire contribuer chacun suivant la valeur de ses impôts directs, ce qui procurait tout de suite les rôles de la contribution foncière et personnelle pour hase de répartition, on obligea chacun à contribuer suivant sa fortune, Alors il fallait recourir au juri taxateur, c'est-à-dire frapper les riches par le moven d'une commission. Le parti moyen combattit ce projet, et dit qu'il était renouvelé de la terreur, que la difficulté de la répartition rendrait encore cette mesure inefficace et nulle, comme les anciens emprunts forcés. Les patriotes répondirent qu'il fallait faire supporter les frais de la guerre. non pas à toutes les classes, mais aux riches seuls, Les mêmes passions employaient toujours, comme on le voit, les mêmes raisons. L'emprunt forcé et progressif fut décrété; il fut fixé à cent millions,

et déclaré remboursable en hiens nationaux. Outre ces mesures de recrutement et de finances. on dut en prendre une de police contre le renouvellement de la chouanuerie, dans le Midi et les départements de l'Ouest , théâtres de l'ancienne guerre civile. Il se commettait là de nouveaux brigandages; on assassinait les acquéreurs de biens nationaux, les hommes réputés patriotes, les fonctionnaires publics; on arrêtait surtout les diligences, et on les pillait. Il y avait parml les

Vendéens ou Chousns, beaucoup de membres des fameuses compagnies du Solell, et aussi beaucoup de conscrits réfractaires. Quoique ces brigands. dont la présence annoncait une espèce de dissolution sociale, eussent pour but réel le pillage, il était évident, d'après le choix de leurs victimes. qu'ils avaient une origine politique. Une commission fut nommée pour imaginer un système de répression. Elle proposa une loi , qui fut appelée lol des otages, et qui est demeurée célèbre sons ce titre. Comme on attribusit aux parents des émigrés ou ci-devant nobles la plupart de ces brigandages. on voulut en conséquence les obliger à donner des otages. Toutes les fois qu'une commune était reconnue en état notoire de désordre, les parents ou alliés d'émigrés, les ci-devant nobles, les ascendants des individus connus pour faire partie des rassemblements, étaient considérés comme otages, et comme civilement et personnellement responsables des brigandages commis. Les administrations centrales devaient désigner les individus choisis pour otages, et les faire enfermer dans des maisons choisies pour cet objet. Ils devaient y vivre à leurs frais et à leur gré, et demenrer enfermés pendant toute la durée du désordre, Ouand les désordres iraient jusqu'à l'assassinat, il devait y avoir quatre déportés pour un assassinat. On concoit tout ce qu'on pouvait dire pour ou contre cette loi, -C'était , dissient ses partisans , le seul moven d'atteindre les auteurs des désordres, et ce moven était doux et humain. - C'était, répondaient ses adversaires, une loi des suspects, une loi révolutionnaire, qui, dans l'impuissance d'atteindre les vrais coupables, frappait en masse, et commettait toutes les injustices ordinaires aux lois de cette nature. - En un mot, on dit pour et contre tout ce qu'on a vu répété si souvent dans cette histoire sur les lois révolutionnaires. Mais il y avait une objection plus forte que toutes les autres à faire contre cette mesure. Ces brigands ne provenant que d'une véritable dissolution sociale, le seul remède était dans une réorganisation vigoureuse de l'état, et non dans des mesures tout à fait discréditées, et qui n'étaient capables de rendre aucune énergie aux ressorts du gouvernement.

La loi fut adoptée après une discussion assez vive, où les partis, qui avaient été un moment d'accord pour renverser l'ancien directoire, se séparèrent avec éclat. A ces mesures importantes, qui avaient pour but d'armer le gouvernement de moyens révolutionnaires, on en ajouta qui . sous auteurs de ces brigandages beaucono d'anciens d'autres rapports limitaient sa puissance. Ces

mesures accessoires étaient la conséquence des reproches faits à l'ancien directoire. Pour prévenir lea scissions à l'avenir, on décida que le vœu de toute fraction électorale serait pul; que tout agent du gouvernement cherchant à influencer les élections serait puni pour attentat à la souveraineté du peuple; que le directoire ne pourrait plus faire entrer des tronprs dans le rayon constitutionnel, sans une autorisation expresse; qu'aucun militaire ne pourrait être privé de son grade, sans une décision d'un conseil de guerre ; que le droit accordé au directoire de lancer des mandats d'arrêt ne pourrait plus être délégué à des agents; qu'aucun employé du gouvernement ou fonctionnaire quelconque ne pourrait être ni fournisseur ni même intéressé dans les marchés de fournitures; qu'un club ne pourrait être formé sans une décision des administrations municipale et centrale. On ne put pas s'enteudre sur une loi de la presse; mais l'article de la loi du 19 fructidor, qui donnait au directoire la faculté de suppression à l'égard des journaux, n'en demeura pas moins aboli : et en attendant un nouveau projet, la presse resta indéfiniment libre.

Telles furent les mesures prises à la suite du 30 prairial, soit pour réparer de prétendus abus, soit pour rendre au gouvernement l'énergie dont il manquait. Ces mesures, qu'on prend dans les moments de crise, à la suite d'un changement de système, sont imaginées pour sauver un état, et arrivent rarement à temps pour le sauver , car tout est souvent décidé avant qu'ellra puissent être mises à exécution. Elles fournissent tout au plus des ressources pour l'avenir. L'emprunt des cent millions, les pouvelles levées, ne pouvaient être exécutés que dans quelques mois. Cependant, l'effet d'une crise est de donner une secousse à tous les ressorts, et de leur rendre une certaine énergie, Bernadotte se hâta d'écrire des circulaires pressantes, et parvint de cette manière à accélérer l'organisation délà commencée des bataillons de conscrits, Robert Lindet, auquel l'emprunt des cent millions n'ouvrait aucune ressource actuelle, assembla les principaux banquiers et commercants de la capitale, et les engages à prêter leur crédit à l'état. Ils y consentirent, et prêtèrent leur signature au ministère des finances. Ils se formèrent en syndicat, et en attendant la rentrée des impôts, signèrent des billets dont ils devairnt être remboursés au fur et à mesure des recettes. C'était une espèce de banque temporaire établie pour le besoin du moment.

On voulut faire aussi de nouveaux plans de campagne; on demanda un projet à Bernadotte, qui se hata d'en présenter un fort singulier, mais qui beureusement ne fut pas mis à exécution. Rien n'était plus susceptible de combinaisons multipliées qu'un champ de bataille aussi vaste que celui sur lequel on opérait. Chacun en y regardant devait avoir une idée différente; et si chacun pouvait la proposer et la faire adopter , il n'y avait pas de raison pour ne pas changer à chaque instant de projet. Si , dans la discussion , la diversité des avis est utile , elle est déplorable dans l'exécution. Au déhut, on avait pensé qu'il fallait agir à la fois sur le Danube et en Suisse. Après la hataille de Stokach, on ne voulut plus agir qu'en Suisse, et on supprima l'armée du Danube. En ce momeut, Bernadotte pensa autrement: il prétendit que la cause du succès des alliés était dans la facilité avec laquelle ils pouvaient communiquer, à travers les Alpes, d'Allemagne en Italie. Pour leur interdire ces moyens de communication, il vonlait qu'on leur enlevât le Saint-Gothard et les Grisons à l'aile droite de l'armée de Suisse, et qu'on format une armée du Danube, qui reportat la guerre en Allemagne. Pour former cette armée du Danube, il proposait d'organiser promptement l'armée du Rhin, et de la renforcer de vingt mille hommes enlevés à Masséna. C'était compromettre celui-ci, qui avait devant lui toutes les forces de l'archiduc, et qui pouvait être accablé pendant ce revirement. Il est vrai qu'il eût été bon de ramener la guerre sur le Danube, mais il suffisait de donner à Massena les moyens de prendre l'offenaive , pour que son armée devint elle-même cette armée du Danube. Alors il fallait tont réunir dans ses mains, loin de l'affaiblir. Dans le plan de Bernadotte, une armée devait être formée sur les Grandes-Alpes, pour couvrir la frontière contre les Austro-Russes du côté du Piémont, Joubert, réunissant les débris de toutes les armées d'Italie, et renforcé des troupes disponibles à l'intérieur, devait déboucher de l'Apennin, et attaquer Suwarow

de vive force.

Ce plan, for ta spreavé par Noulins, fut envoyé
ous généreux. Masséna, faligué de tous ces proser genéreux de sont de la companie de la co

hommer. On envoys tous les renforts disponibles d'abouets, qui destit delnoche de l'Appenin. On étit at unilles de la saison, en mesidor (juillet), les renforts commençionel à arrier. En certain nombre de vieux batsillons, retenus dans l'intérieur, étaient renfonts sur le frontière. Les conscrits o'ognissient et allient renplacer les vieilles retroques dans ingerionions. Tofin, comme les cadres manquaient pour la grande quantité de conscrite d'appendient pour la grande quantité de conscrite de l'appendient pour la grande quantité de conscrite d'appendient pour la grande quantité de conscrite de l'appendient pour la grande quantité de l'appendient pour la grande de l'appendient pour l'appendient pour l'appendient pour la grande de l'appendient pour la grande de l'appendient pour l'appendient pour la grande de l'appendient pour l'appendient p

On savait qu'un renfort de trente mille Russes arrivait en Allemagne, sous les ordres du général Korsakoff. On pressait Masséoa de sortir de ses positions et d'attaquer celles de l'archiduc, pour tâcher de le battre avant sa fonction avec les Russes. Le gouvernement avait parfaitement raison sons ce rapport, car il était urgent de faire une tentative avant la rénnion d'une masse de forces aussi imposante. Cependant Masséna refusait de prendre l'offensive, soit qu'il manquât iel de son audace accontumée, soit qu'il attendit la reprise des opérations offeosives en Italie. Les militaires ont tous condamné son inaction, qui, du reste, devint hientôt heureuse par les fautes de l'ennemi . et qui fut rachetée par d'immortels services. Pour obéir cependant aux instances du gouvernemeot, et exécuter une partie du pian de Bernadotte, qui consistait à empêcher les Austro-Russes de communiquer d'Alicmagne en Italie. Masséna ordonna à Lecourbe de prolonger sa droite jusqu'au Saint-Gothard, de s'emparer de ce point important, et de reprendre les Grisons, Par crtte opération, les Graodes-Alpes rentraient sous la domination des Français, et les armées ennemies qui opéraient en Allemagne se trouvaient sans communication avec celles qui opéraient en Italie. Lecourbe exécuta cette entreprise avec l'intrépidité et la hardiesse qui le signalaient dans la guerre de montagnes, et redevint maltre du Saiot-Gothard.

Pendant ce temps, de nouveaux événements se préparaient en Ilaic. Suavarow, obligé par la cour de Vienne d'acherer le siège de toutes les places, avant de pousser se avantiges, n'avait nuillement profité de la victoire de la Trebhis. Il aurait même pu, tout en se conformant à se sinstructions, se réserver une masse suffissante pour disperser entièrement nos debris, mish il n'avait pas sacret génite des combinaisons militaires pour agir de la sorte. Il consumait done te temps à faire des sièges. Pet-

chiera , Pizzighitone , la citadelle de Miian , étaient tombés. La citadelle de Turin avait eu le même sort. Les deux piaces célèbres de Mantoue et d'Alexandrie tenaient encore, et faisaient prévoir une longue résistance. Kray assiégesit Mantoue, et Beliegarde Alexandrie. Malheureusement toutes nos places avaient été confiées à des commandants dépourvus ou d'énergie ou d'instruction. L'artillerie y était mal servie, parce qu'on n'y avait jeté que des coros délabrés ; l'éloignement de nos armées actives, repliées sur l'Apennin, désespérait singulièrement les coursges, Mantoue, la principale de ces places, ne méritait pas la réputation que les campagnes de Bonaparte lui avaient value. Ce n'était pas sa force, mais la combinaison des événements qui sysit prolongé sa défense. Bonsparte. en effet, avec une dixaine de mille hommes, en avait réduit quatorze mille à y mourir des fièvres et de la misère. Le général Latour-Foissac en était le commandant actuel. C'était un savant officier du génie; mais il n'avsit pas l'énergie nécessaire ponr ce genre de défense. Découragé par l'irrégularité de la place et le mauvais état des fortifications, il ne crut pas pouvoir suppiéer aux murailles par de l'audsce. D'ailleurs sa garnison était insuffisante. et, sprès les premiers assauts, il parut disposé à se rendre. Le général Gardanne commandait à Alexandrie. Il était résolu, mais point assez instruit. Il repoussa vigoureusement un premier assaut: mais il ne sut pas voir daos la place les ressources qu'elle présentait encore,

On était en thermidor (milieu de juillet); plus d'un mois s'était écoulé depuis la révolution du 30 prairial, et la nomination de Jouhert, Moreau sentait l'importance de prendre l'offensive svant la chute des places, et de déboucher, avec l'armée réorganisée et renforcée, sur les Austro-Russes dispersés. Malheureusement il était enchaîné par les ordres du gouvernement, qui lui avait prescrit d'attendre Joubert. Ainsi, dans cette malheureuse campagne, ce fut une suite d'ordres intempestifs qui amena toujours nos revers. Le changement d'idées et de plans dans les choses d'exécution , et surtout à la guerre, est toujours funeste. Si Moreau, auquel on aurait du donner le commandement des l'origine, l'avait en du moins depuis la journée de Cassano, et l'avait eu sans partage. tout cut été sauvé ; mais associé tantôt à Macdonald. tantôt à Joubert, on l'empêcha pour la seconde et troisième fois de réparer nos malheurs, et de relever l'honneur de nos armes.

Joubert, qu'on avait voulu, par un marisge et

des caresses, attacher an parti qui projetait nne | réorganisation, perdit un mois entier, celui de messidor (juin et juillet), à célébrer ses noces, et manqua ainsi nne occasion décisive. On ne l'attacha pas réellement au parti dont on voulait le faire l'appni, car il resta dévoué anx patriotes, et on lui fit perdre inutilement un temps précienx. Il partit en disant à sa jeune épouse : Tu me reverras mort ou rictorieux. Il emporta, en effet, la résolution bérotque de vaincre ou de mourir. Ce noble jeune homme, en arrivant à l'armée dans le milieu de thermidor (premiers jours d'août), témoigna la plus grande déférence au maître consommé auquel on l'appelait à snecéder. Il le pria de rester auprès de lui pour lui donner des conseils. Moreau, tont aussi généreux que le jeune général, vonlut bien assister à sa première hataille, et l'aider de ses conseils : noble et touchante confraternité . qui honore les vertus de nos généraux républicains, et qui appartient à no temps où le zèle patriotique l'emportait encore sur l'ambition dans le cœur de nos guerriers.

L'armée française, composée des débris des armées de la Haute-Italie et de Naples, des renforts arrivés de l'intérieur, s'élevait à quarante mille hommes, parfaitement réorganisés, et brûlant de se mesurer de nouveau avec l'ennemi. Rien n'égalait le patriotisme de ces soldats, qui, toujours battus, n'étaient jamais découragés, et demandaient toujours de retourner à l'ennemi. Aucune armée républicaine n'a mieux mérité de la France, car aucune n'a mieux répondu su reproche injuste fait aux Français de ne pas savoir supporter les revers. Il est vrai qu'une partie de sa fermeté était due au brave et modeste général dans lequel elle avait mis tonte sa confiance, et qu'on lui enlevait tonjours au moment où il allait la ramener à la victoire.

Ces quarante mille hommer étairent indépendants des quinze mille qui deraient serrier, sons Championnet, à former le noyen de l'armée des Grandes, et la serie dédouché par la formissi sur Arqui, pare la Rochetta sun Ceri, ci ils étaient des la compartie de la compartie

(20 Juillet). Kray rensit de rejoindre Sirwarow avec vingt mille hommes; la masse agissante des Austro-Russes se trouvrit actuellement de solannte et quedques mille. Il n'était donc plus possible à Jouhert de lutter à chance égale contre un ennemi si supérieur. Il assembla un conseil de guerre; Pavis général fut de rentrer dans l'Apennin, et de se borner à la défensive en attendant de nouvelles forces.

Joubert allait exécuter sa résolution, lorsqu'il fut prévenu par Suwarow, et obligé d'accepter la bataille. L'armée française était formée en demicercle, sur les pentes du Monte-Rotondo, dominant toute la plaine de Novi. La ganche, formée des divisions Grouchy et Lemoine , s'étendait circulairement en avant de Pasturana. Elle avait à dos le ravin du Riasco, ce qui rendait ses derrières accessibles à l'ennemi qui oserait s'engager dans ce ravin. La réserve de cavalerie , commandée par Richepanse, était en arrière de cette aile, Au centre, la division Laboissière couvrait les hauteurs à droite et à gauche de la ville de Novi. La division Watrin, à l'aile droite, défendait les accès du Monte-Rotondo, du côté de la route de Tortone, Dombrowsky avec nne division bloquait Scravalle, Le général Pérignon commandait notre aile gauche. Saint-Cyr notre centre et notre droite. La position était forte, bien occupée sur tous les points, et difficile à emporter. Cependant quarante mille hommes contre plus de soixante mille avaient un désavantage immense. Suwarow résolut d'attaquer la position avec sa violence accoutumée. Il porta Kray vers notre gauche avec les divisions Ott et Bellegarde. Le corps russe de Derfelden , avant en tête l'avant-garde de Bagration, devait attaquer notre centre vers Novi. Mélas, demeuré un peu en arrière avec le reste de l'armée, devait assaillir notre droite. Par une combinaison singulière, ou platôt par un défaut de combinaison , les attaques devaient être successives, et non simultanées.

Le 38 thermidor (15 sout 1709), Kray commence l'attaque à cini pettre du mais, Delieganie nemca l'attaque à division Grouchy al Petritorie gauche, et Out in division Lemoine. Ces deux divisions n'étant pas encore formées failliennt être surprises et rompies. La résistance opinistre de l'une des demi-brigades obliges Kray à se jeter sur la 20 égère, qu'il accalda, en réquissant contre elle son principal effort. Dijá ses troupes permaient pied sur le lieu du danger. Il n'était plus temps de sur le lieu du danger. Il n'était plus temps de congre à la retraise, et il falliat dus cer pour refeter l'eunemi à has du plateau. S'avançant au milieu des tirailleurs ponr les encourager, il recut une balle qui l'atteignit près du cœur et l'étendit par terre. Presque expirant , le jeune héros eriait encore à ses soldats : En avant, mes amis, en avant! Cet événement ponvait jeter le désordre dans l'armée; mais heureusement Morcau avait accompagné Joubert sur ce point. Il prit sur-leehamp le commandement, qui lui était déféré par la confiance générale, rallia les soldats, houillants de ressentiment, et les ramens sur les Autrichiens. Les grenadiers de la 54º les chassèrent à la hatonnette, et les précipitèrent au bas de la rolline. Malheureusement les Français n'avaient pas encore leur artillerie en batterie, et les Autrichiens, au contraire, sillonnaient leurs rangs par une grêle d'obus et de boulets. Pendant cette action , Bellegarde tâchait de tourner l'extrême gauehe par le ravin du Riasco, qui a déjà été désigné comme donnant accès sur nos derrières. Déià il s'était introduit assez avant, lorsque Pérignon, lui présentant à propos la réserve commandée par le général Clausel, l'arrêta dans sa marche, Pérignon acheva de le cultuter dans la plaine, en le faisant charger par les grenadiers de Partouneaux et par la cavalerie de Richepanse. Ce coup de vigueur débarrassa l'aile gauche.

Grâce à la singulière combinaison de Suwarow, qui voulait rendre ses attaques successives, notre centre n'avait pas encore été attaqué. Saint-Cyr. avait eu le temps de faire ses dispositions, et de rapprocher de Novi la division Watrin, formant son extrême droite, Sur les instanecs de Kray, qui demandajt à être appuyé par une attaque vers le centre, Bagration s'était enfin décidé à l'assaillir avec son avant-garde, La division Laboissière, qui était à la gauche de Novi, laissant approcher les Russes de Bagration à demi-portée de fusil, les accabla tout à coup d'un feu épouvantable de mousqueterie et de mitraille, et eouvrit la plaine de morts. Bagration, sans s'éhranler, dirigea alors quelques bataillons pour tourner Novi par notre droite; mais, rencontrés par la division Watrin, qui se rapprochait de Novi , fis furent rejetés dans la plaine.

On était ainsi arrivé à la moitlé du jour , saus que provin du Riasco, qui passe derrière Pasturana. Son notre ligne filt entamée. Souvarow venait d'arrive : fen jette le désorbre dans not colonnes; reillerine, nouvelle attaque générale sur toute la ligne. Kroy pressée par l'ennemi , se débande et se jette était assaillé ne nouveun la gande, herféddeu le chevit assaillé ne nouveun la gande, herféddeu le chevit assaillé ne cantre; Mélas était averit de hâter pouveire souveire soulerée par le rennemi se la Bagration le centre; Mélas était averit de hâter pouveire soulerée par le vent. Pérignon et le pas, pour renie acable motré eroit. Tout étant l'onche y raillée qu'en le brive, pour arrêtée par le proposition de centre production de la contra de la c

disposé, l'ennemi s'éhranle sur toute la ligne. Kray, s'acharnant sur notre gauche, essaie encore de la faire assaillir de front par Ott; mais la réserve Clausel repousse les troupes de Bellegarde. et la division Lemoine cultute Ott sur les pentes des collines. Au centre, Suwarow fait livrer nne attaque furieuse à droite et à gauche de Novi. Une nouvelle tentative de tourner la ville est déjonée, comme le matin, par la division Watrin, Malheureusement nos soldats, entrainés par leur ardeur, s'abandonnent trop vivement à la poursuite de l'ennemi, s'aventurent dans la plaine, et sont ramenés dans leur position. A une heure, le feu se ralentit de nouveau par l'effet de la fatigue générale; mais il recommence hientôt avec violence. et, pendant quatre heures, les Français, immobiles comme des murailles, résistent avec une admirable froldeur à toute la furie des Russes, Ils n'avaient fait encore que des pertes peu considérahles. Les Austro-Russes, au contraire, avaient été horriblement traités. La plaine était jonebée de leurs morts et de leurs blessés, Malheureusement le reste de l'armée austro-russe arrivait de Rivalta, sous les ordres de Mélas, Cette nouvelle irruption allait se diriger sur notre droite. Saint-Cyr., s'en apercevant, ramène la division Watrin. qui s'était trop engagée dans la plaine, et la dirige sur un plateau à droite de Novi. Mais tandis qu'elle opère ce mouvement, elle se voit déià enveloppée de tous eôtés par le corps nombreux de Mélas. Cette vue la saisit, elle se rompt et gagne le plateau en désordre. On la rallie eependant un peu en arrière, Pendant ce temps, Suwarow, redoublant d'efforts au centre vers Novi, rejette enfiu les Frauçais dans la ville, et s'empare des hauteurs qui la commandent à droite et à gauche. Dès eet justant . Moreau, jugeant la retraite nécessaire, l'ordonne avant que de nouveaux progrès de l'ennemi n'interdisent les communications sur Gavi. A droite. la division Watrin est obligée de se faire four pour regagner le chemin de Gavi déjà fermé. La division Laboissière se retire de Novi; les divisions Lemoine et Grouchy se replient sur Pasturana, en essuyant les charges furieuses de Kray. Malheureusement, un hataillon s'introduit dans le ravin du Riasco, qui passe derrière Pasturana, Son. feu fette le désordre dans nos colonnes : artillerie. cavalerie, tout se confond. La division Lemoine. pressée par l'ennemi, se débande et se fette dans le ravin. Nos soldats sont emportés comme la poussière soulevée par le vent. Pérignon et

l'ennemi et sauver l'artillerie: mais ils sont sabrés. et restent prisonniers. Pérignon avait reçu sept coups de sabre, Grouchy six. Le brave Colli, ce général piémontais qui s'était si distingué dans les premières campagnes contre nous, et qui avait ensuite pris du service dans notre armée, se forme en carré avec quelques bataillons , résiste jusqu'à ce qu'il soit enfoncé, et tombe tout mutilé dans les mains des Russes.

Après ce premier moment de confusion , l'armée se rallis en avaut de Gavi. Les Austro-Russes étaient trop fatiqués pour la poursuivre. Elle put se remettre en marche sans être inquiétée. La perte dea deux côtés était égale ; elle s'élevait à environ dix mille hommes pour chaque armée. Mais les blessés et les tués étaient beaucoup plus nombreux dans l'armée austro-russe. Les Frauçais avaient perdu beaucoup plus de prisonniers. Ils avaient perdu aussi le général en chef, quatre généraux de division , trente-sept houches à feu , et quatre drapeaux. Jamais ils n'avaient déployé un courage plus froid et plus opinistre. Ils étaient inférieurs à l'ennemi du tiers su moins. Les Russes avaient montré leur bravoure fanatique, mais n'avaient dù l'avantage qu'au nombre, et non aux combinaisons du général, qui avait montré ici la plus grande ignorance. Il avait en effet exposé ses colonnes à être mitraillées l'une après l'autre, et n'avait pas assez appuyé sur notre gauche, point qu'il fallait secabler. Cette déplorable bataille nous Interdisait définitivement l'Italie, et ne nous permettait plus de tenir la campagne. Il fallait nous renfermer dana l'Apennin , heureux de pouvoir le conserver. La perte de la hataille ne pouvait être imputée à Moreau, mais à la circonstance malheureuse de la réunion de Kray à Suwarow. Le retard de Joubert avait seul causé ce dernier désastre,

Tous nos malheurs ne se bornaient pas à la bataille de Novi. L'expédition contre la Hollande, précédemment annoncée, s'exécutait enfin par le concours des Anglisis et des Russes. Paul Ier avait stipulé un traité avec Pitt, par lequel il devait fournir dix-sept mille Russes, qui seraient à la solde anglaise, et qui agiraient en Hollande. Après beanconp de difficultés vaincues, l'expédition avait été préparée pour la fin d'août (commencement de fructidor). Trente mille Anglais devaient se joindre aux dix-sept mille Russes, et si le débarquement s'effectuait sans obstacle, on svait l'espérance certaine d'arracher la Hollande aux Français. C'était pour l'Angleterre l'intérêt le plus cher; et n'eût-elle réussi qu'à détruire les flottes et les arsenaux de la avec vingt mille hommes au plus, ce qui était fort

Hollande, elle eut encore été assez payée des frais de l'expédition. Une escadre considérable se diriges vers la Baltique pour aller chercher les Russes, Un premier détachement mit à la voile sous les ordres du général Abercrombie, pour tenter le débarquement. Tontes les troupes d'expédition une fois réunies devaient se trouver sous les ordres supérieurs du duc d'York.

Le point le plus avantageux pour aborder en Hollande était l'embouchure de la Meuse, On menaçsit ainai la ligne de retraite des Français, et on abordait très-près de La Have, où le stathonder avait le plus de partisans. La commodité des côtes fit préférer la Nord-Hollande. Abercrombie se dirigea vers le Helder, où il arriva vers la fin d'août. Après bien des obstacles vaineus, il débarqua près du Helder, aux environs de Groot-Keeten, le 10 fructidor (27 août). Les préparatifs immenses qu'avait exigés l'expédition, et la présence de toutes les escadres anglaises sur les côtes, avait assez averti les Français pour qu'ils fussent sur leurs gardes. Brune commandait à la fois les armées batave et française. Il n'avait guère sous la main que sept mille Français et dix mille Hollandais. commandés par Daendels. Il avait-dirigé la division batave aux environs du Helder, et disposé sux environs de Harlem la division française. Abercrombie, en débarquant, rencontra les Hollandais à Groot-Keeten, les repoussa, et parvint ainsi à assurer le débarquement de ses troupes. Les Hollandais, en cette occasion, ne manquèrent pas de bravoure, mais ne furent pas dirigés avec assez d'habileté par le général Baendels, et furent obligés de se replier. Brune les recueillit, et fit ses dispositions pour attaquer promptement les troupes débarquées, avant qu'elles fussent solidement établies, et qu'elles eussent été renforcées des divisions anglaises et russes qui devaient rejoindre.

Les Hollandais montrajent les meilleures dispositions. Les gardes nationales s'étaient offertes à garder les places, ce qui svait permis à Brune de mobiliser de nouvelles troupes. Il avait appelé à lui la division Dumonceau, forte de six mille bommes, et il résolut d'attaquer, dès les premiers jours de septembre, le camp où vensient de s'établir les Anglais. Ce camp était redoutable ; c'était le Zip, ancien marais, desséché par l'industrie hollandaise, formant un vaste terrain coupé de canaux, bérissé de digues, et couvert d'habitations. Dix-sept mille Anglais l'occupaient, et y sysient fait les meilleures dispositions défensives, Brune pouvoit l'assaillir insuffisant à cause de la nature du terrain. Il aborda ! ee camp le 22 fructidor (8 septembre), et, après un combat opiniâtre, fut obligé de battre en retraite et de se replier sur Amsterdam. Il ne pouvait plus, dès cet instant, empêcher la réunion de toutes les forces anglo-russes, et devait attendre la formation d'une armée française pour les comhattre. Cet établissement des Anglais dans la Nord-Hollande amena l'événement qu'on devait redouter le plus, la défection de la grande flotte hollandaise. Le Texel n'avait pas été fermé, et l'amiral anglais Mitchell put y pénétrer avec toutes ses voiles. Depuis longtemps les matelots hollandais étaient travaillés par des émissaires du prince d'Orange; à la première sommation de l'amiral Mitchell, ils s'insurgèrent, et forcèrent Story, leur amiral, à se rendre. Toute la marine hollandaise se trouva ainsi au pouvoir des Anglais, ce qui était déjà ponr eux un avantage du plus grand prix.

Ces pouvelles, arrivées comp sur coup à Paris, y produisirent l'effet qu'on devalt naturellement en attendre. Elles angmentèrent la fermentation des partis, et surtout le déchaînement des patriotes, qui demandèrent, avec plus de chaleur que iamais. l'emploi des grands movens revolutionnaires. La liberté rendue aux journaux et aux elubs en avait fait renaltre un grand nombre. Les restes du parti iacohin s'étaient réunis dans l'ancienne solle du Manége, où avaient siégé nos premières assemblées. Quoique la loi défendit aux sociétés populaires de prendre la forme d'assemblées délibérantes, la société du Manége ne s'en était pas moins donné, sous des titres différents, un président, des secrétaires, etc. On y voyait figurer l'ex-ministre Bouchotte, Drouet, Felix Lepelletier, Arena, tous disciples ou complices de Babœuf. On y invoquait les mânes de Goujon, de Souhrany et des victimes de Grenelle. On y demandait, en style de 93, la punition de toutes les sangsues du peuple, le désarmement des royalistes, la levée en masse, l'établissement des manufactures d'armes dans les places publiques, et la restitution des canona et des piques aux gardes nationales, etc. On y demandait surtout la mise en accusation des anciens directeurs, auxquels on attribuait les derniers désastres, comme étant les résultats de leur administration. Quand la nouvelle de la bataille de Novi et des événements de Hollande fut connue, la violence n'eut plus de bornes. Les injures furent prodiguées aux généraux. Moreau fut traité de tátonneur; Joubert lui-même, malgré sa mort héroique, fut accusé d'avoir perdu l'armée par sa

I lenture à la rejoindre. Sa jeune épouse, MM. de Sémonville, Sinte-Foy, Talleyrand, auxquels on attribusit son marlage, flurent accolhés d'outrages. Le gouvernement hollandais fut accusé de trabison; on dit qu'il était composé d'aristocrates, de statboudéreus, entemis de la Prance et de la liberté. Le Journal det hommes libres, ovgane du même parti qui se réunissit à la sallé ul Mange, repétuit toutes ce déclimations, et ajoutait au scandiar tuit toutes ce déclimations, et ajoutait au scandiar

des paroles celui de l'impression. Ce déchatnement eausait à beaucoup de gens une espèce de terreur. On craignait une nouvelle représentation des scènes de 95. Ceux qui s'appelaient les modérés, les politiques, et qui, à la suite de Sieyes, avaient l'intention louable et la prétention hasardée de sauver la France des fureurs des partis en la constituant une seconde fois, s'indignaient du déchalnement de ces nouveaux jacobins. Sieves surtout avait une grande habitude de les craindre, et il se proponcait contre eux avec toute la vivacité de son humeur. Au reste, ils ponvaient parattre redoutables, car, indépendamment des criards et des brouillons qui étalaient leur énergie dans les clubs ou dans les journaux, ils comptaient des partisans plus graves, plus puissonts, et par conséquent plus dangereux, dans le gouvernement lui-même. Il v avait dans les conseils tous les patriotes repoussés une première fois par les scissions, et entrés de force aux élections de cette année, qui, en langage plus modéré, répétaient à peu près ce qui se disait dans la société du Manége, C'étaient des hommes qui ne voulaient pas courir la chance d'une nouvelle constitution, qui se défiaient d'ailleurs de ceux qui voulaient la faire, et qui eraignaient qu'on ne cherchât dans les généraux un appui redoutable. Ils voulaient de plus, pour tirer la France de ses périls, des mesures semblables à celles qu'avait employées le comité de salut public. Les anciens, plus mesurés et plus sages, par leur position, partsgeaient peu cet avis; mais plus de deux cents membres le soutenaient chandement dans les cinq-cents. Il n'y avait pas seulement dans ce nombre des têtes chaudes comme Augereau, mais des bommes sages et éclairés comme Jourdan. Ces deux généraux donnaient au parti patriote un grand ascendant sur les cinq-cents. Au directoire, ce parti avait deux voix : Gohier et Monlins. Barras restait indécis; d'une part, il se défiait de Sieyes, qui lul témoignait peu d'estime et le regardait comme pourri ; d'autre part, il crai-

gnait les patriotes et leurs extravagances. Il hési-

tait ainsi à se prononcer. Dans le ministère, les

patriotes venaient de trouver un appui dans Berna- [ dotte. Ce général était beaucoup moins prononcé que la plupart des généraux de l'armée d'Italie, et on doit se souvenir que sa division, en arrivant sur le Tagliamento, fut en querelle avec la division Augerean au sujet du mot monsieur qu'elle substituait déjà à celui de citoyen. Mais Bernsdotte avait une ambition inquiéte : il avait vu avec humeur la confiance accordée à Joubert par le parti réorganisateur; il eroyait qu'on songeait à Moreau depuis la mort de Jouhert, et cette eirconstance, l'indisposant contre les projets de réorganisation, le rattachait entièrement aux patriotes. Le général Marbot, commandant de la place de Paris, republicain violent, était dans les mêmes dispositions que Bernadotte.

Ainsi, deux cents députés prononcés dans les cinq-cents, à la tête desqués se trouvaient deux généraux celèbres, leministre de la guerre, le conmandant de la place de Paris, deux directeurs, quantité de journaux et de clubs, un reste considérable d'hommes compromise tropres sux couspe de main, pouvaient causer quelque effroi; et, blen que le part in montagnant ne plat trensitre, on concolit les craintes qu'il inspirait encore à des bommes tout plein des souvenirs de 1795.

On était peu satisfait du magistrat Bourguignon pour l'exercice des fonctions de la police. C'était un honnête eitoyen, mais trop peu avisé, Barras proposa à Sieves, sa créature, qu'il venait d'envoyer à l'ambassade de Hollande, le souple et astucieux Fouché. Ancien membre des jacobius, instruit parfaitement de teur esprit et de leurs secrets, nullement attaché à leur cause, ne cherehant au milleu du naufrage des partis qu'à sauver sa fortune, Fouehé était éminemmeut propre à espionner ses anciens amis, et à garantir le directoire de leurs projets. Il fut accepté par Sieyes et Roger-Ducos, et obtint le ministère de la police. C'était une précieuse acquisition dans les circonstances. Il confirma Barras dans l'idée de se rattacher plutôt au parti réorganisateur qu'au parti patriote, parce que ce dernier n'avait point d'avenir, et ponvait d'ailleurs l'entralner trop loin.

Cette meure prise, la guerre aux patrioles commonca. Sieyes, qui svait sur les anciens une grande influence; parce que ce conseil était tout composé des modérés et des politiques, usa de cette influence pour faire fermer la nouvelle société des jacobins. La salle du Manége, attenant aux Tuileries, était comprise dans l'enceine du palais des anciens. Chaque conseil syant la police de son en-

ceiste, les aneims pouvaient fermer la salle du Munige, En effet, la commission des imprectures prit un arrêté et défendit toute réunion dans cette salle. Une simple estutillel placée à la porte suffit sour empéher la réunion des nouveaux Jacobias. Cettail l'une preuve que, ai els déclamitions ésisont le antiens, les forces ne l'étaient plus. Cet arrêté du moutre de la commission de la comme que un rapport moutre de la comme de la comme de la comme de la les mêmes, les forces ne l'étaient plus. Cet arrêté du les mêmes de la commission de la completa des les rapport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le rapport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le proport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le proport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le proport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le proport sur le 9 thermiller, en profits pour faire le profits de la completé des jacobias. Sadémonciation notre le parte ur ce sujet.

Les patriotes chassés de la salle du Manége se retirerent dans un vaste local, rue du Bac, et recommeneèrent là leurs déclamations habituelles. Leur organisation en assemblée délibérante demeurant la même, la constitution donnait au pouvoir exécutif le droit de dissoudre leur société. Sieyes, Roger-Ducos et Barras, à l'instigation de Fouché, se décidèrent à la fermer. Gobier et Moulins n'étaient pas de cet avis, disent que, dans le danger présent. Il fallait raviver l'esprit public par des elubs : que la société des nouveaux jacobins renfermait de mauvaises têtes, mais point de factieux redoutables, puisqu'ils avaient cédé devant une simple sentinelle quand la salle du Manére avaitété fermée. Leur avis ne fut pas écouté, et la décision fut prise. L'exécution en fut renvoyée après la célébration de l'anniversaire du 10 soût, qui devait avoir lieu le 25 thermidor. Siaves était président du directoire; à ce titre, il devait parler dans cette solennité. It fit un discours remarquable, dans lequel il s'attachait à signaler le danger que les nouveaux anarchistes faisalent courir à la république, et les dénoncait comme des conspirateurs dancereux, révant une nouvelle dietature révolutionnaire. Les patriotes présents à la cérémonie aceucillirent mal ce discours, et ponssèrent quelques vociférations. Au milieu des salves d'artillerie, Sieyes et Barras crurent entendre des balles siffier à leurs oreilles. Ils rentrèrent au directoire fort irrités. Se défiant des autorités de Paris, ils résolurent d'enlever le commandement de la place au général Marbot, qu'on accusait d'être un chaud patriote et de participer aux prétendus complots des jacobins. Fouché proposa à sa place Lefebyre. hrave général, ne connaissant que la consigne militaire, et tout à fait étranger aux intrigues des partis. Marbot fut done destitué, et, le surlendemain, l'arrêté qui ordonnait la clôture de la société de la rue du Bae fut signifié.

Les patriotes n'opposèrent pas plus de résistance à la rue du Bac que dans la salle du Manége. Ils se retirèrent et demeurèrent définitivement séparés. Mais il leur restait les journaux, et ila en firent un redoutable usage, Celui qui se qualifiait Journal des Hommes libres déclama avec une extrême violence contre tous les membres du directoire qui étaient connus pour avoir approuvé la délibération. Sieyes fut traité cruellement. - Ce prêtre perfide, disalent les journaux patriotes, a vendu la république à la Prusse. Il est convenu avec cette puissance de rétablir en France la monarchie, et de douner la couronne à Brunswick. - Ces accusations n'avaient d'autre fondement que l'opinion bien connue de Sieyes sur la constitution, et son séiour en Prusse. Il répétait, en effet, tous les jours, que les brouillons et les bavards rendaient tout gouvernement impossible; qu'il fallait concentrer l'autorité; que la liberté pouvait être compatible même avec la monarchie , temoin l'Angleterre ; mais qu'elle était incompatible avec cette domination successive de tous les partis. On lui prétait même cet autre propos, que le nord de l'Europe était plein de princes sages et modérés, qui pourraient, avec une forte constitution, faire le bonheur de la France. Ces propos, vrais ou faux, suffisaient pour qu'on lui prêtât des complota qui n'existaient que dans l'imagination de ses ennemis, Barras n'était pas mieux traité que Sieyes. Les ménagements que les patriotes avaient eus longtemps pour lui , parce qu'il les avait toujours flattés de son appui, avaient cessé. Ils le déclaraient maintenant un traitre, un bomme pourri, oui n'était plus bon à aucun parti. Fouché. sou conscil, apostat comme lui, était poursuivi des mêmes reproches, Roger-Ducos n'était, suivant eux , qu'un imbécile , adoptant aveuglément l'avis

de deux traitres. La liberté de la presse était illimitée, La loi proposée par Berlier n'ayant pas été accueillie, il n'existait qu'un moyen pour attaquer les ecrivains , c'était de faire revivre une loi de la convention contre ceux qui, par des actions ou par des écrita, tendaient au renversement de la république. Il fallait que cette intention fût démontrée , pour que la loi devint applicable, et alors la loi portait peine de mort. Il était done impossible d'en faire usage, Une nouvelle loi avait été demandée au corps-législatif. et on décida qu'on s'en occuperait sur-le-champ, Mais, en attendant, le déchainement continuait avec la même violence; et les trois directeurs composant la majorité déclaraient qu'il était impossible de gouverner. Ils imaginérent d'appliquer à ce cas

Partiel 14d de la constitution, qui donnait au directoire le droit de lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs ou complices des complots tranes courte le république. Il faits singuitiement torturer cet article pour l'appliquer aux journaties déboudents de leur cérit, e, ansiquiement de déboudents de leur cérit, e, ansiquiem leur preuses et en les arrêtant extu-mêmes, la mojorité directorisie, un résta de Fouche, junc des mandats d'arrêt contre les auteurs de onze journaux, et it metrie seclé sur leurs preseux. L'arrêté fui signifié et 17 fractable (3 expendire) un corps dégice de la complexité de la complexité de la complexité de partielle, de la complexité de la complexité de la complexité de partielle, de la complexité de la cliente et de

Telle était la situation des choses. Dans le direc-

toire, dans les conseils, partout enfin, les modérés, les politiques luttaient contre les patriotes. Les premiers avaient la majorité dans le directoire comme dans les conseils. Les patriotes étaient en minorité. mais ils étaient ardents et faisaient assez de bruit pour épouvanter leurs adversaires, Heureusement les movens étaient usés comme les partis, et de part et d'autre on pouvait se faire beaucoup plus de peur que de mal. Le directoire avait ferme deux fois la nouvelle société des jacobins et supprimé leurs journaux. Les patriotes eriaient, menaçaient, mais n'avaient plus assez d'audace ni de partisans pour attaquer le gouvernement. Dans cette situation, qui durait depuis le 30 prairial, c'est-à-dire depuis près de trois mois, on ent l'idée, si ordinaire à la veille des événements décisifs , d'une réconciliation. Beaucoup de députés de tons les côtés proposèrent une entrevue avec les membres du directoire, pour s'expliquer et s'entendre sur les griefs réciproques. - Nous aimons tous la liberte, disaient-ils, nous voulons tous la sauver des périls auxquels elle se trouve exposée par la défaite de nos armées ; táchons donc de nous entendre sur le choix des moyens, puisque ce choix est notre seule cause de désunion. - L'entrevue eut lieu chez Barras. Il n'y a pas et les dangers d'une nouvelle narrichie. On lui demand cencor-dedégierre la tritables anarchistes, pour se rémir contre cux et les combattre. — El comment nous rémir contre cux, di Sièrges, quand tous les jours des membres du corpa-légistail montent à la tribune; pour les appayer? — Cest done nous que rous attaquez? répartirent les deputes auxquels sièrges vaniet de l'arte cette reponse, Quand nous roubans nous expliquer arce posse, Quand nous roubans nous expliquer arce l'autresse arrivmit, sur-le-champ on se dépars, en 'adressand des paroles plutôt menaçantes que conciliarires.

Immédiatement après cette entrevue, Jourdan forma le projet d'une proposition importante, celle de déclarer la patrie en danger. Cette déclaration entratnait la levée en masse et plusieurs grandes mesures révolutionnaires. Elle fut présentée aux cinq-cents lc 25 fructidor (15 septembre). Le parti modéré la combattit vivement, en disant que cette mesure, loin d'ajouter à la force du gouvernement, ne ferait que la diminuer, en excitant des craintes exagérées et des agitations dangereuses. Les patriotes soutinrent qu'il faliait donner une grande commotion pour réveiller l'esprit public et sauver la révolution. Ce moyen, excellent en 1793, ne pouvait plus réussir aujourd'bui, et n'était qu'une application erronée du passé. Lucien Bonsparte, Boulay de la Meurthe, Chénier, le combattirent vivement, et on obtint l'ajournement au lendemain. Les patriotes des clubs avaient entouré le paisis des cinq-cents en tumulte, et ils insultèrent plusieurs députés. On répands it que Bernadotte, pressé par eux, aliait monter à cheval, se mettre à leur tête, et faire une journée. Il est certain que plusieurs des brouillons du parti l'y avaient fortement engagé. On pouvait craindre qu'il se laissât entraîner. Barras et Foucbé le virent et chercbèreut à s'expliquer avec lul. lis le trouvèrent plein de ressentiment contre les projets qu'il disait avoir été formés avec Joubert. Barras et Foucbé lui assurèrent qu'il n'en était rien, et l'engagèrent à demeurer tranquiile.

Ils redournèrent suprès de Sieres, et convinrent d'arracher à l'emnodet sa deinsion, sans lu lui donner. Sieres, s'entrétenant le jour même avec Bernadotte, l'amens à dire qu'il desirait reprendre bientôt un service actif, et qu'il regardail le commandement d'une armée comme la plus douce récompence de son misisters. Sur-cheshmp, inter-prétant cette réponse comme la demande de sa démission, Sières, Barras et Roger-Dusos résolnés.

rent d'écrire à Beruadotte que sa démission était acceptée. Ils avaient saisi le moment où Gobier et Monlins étaient absents, pour prendre cette détermination. Le lendemain même la lettre fut écrite à Bernadotte, Celui-ci fut tout étonné, et répondit au directoire une lettre très-amère, dans laquelle il disait qu'on acceptait nne démission qu'il n'avait pas donnée, et demandait son traitement de réforme. La nouvelle de cette destitution déguisée fut annoncée aux cinq-cents au moment où l'on allait voter sur le danger de la patrie. Elle excita une grande rumeur. - On prépare des coups d'état. s'écrièrent les patriotes. - Jurons, dit Jonrdan, de mourir sur nos chaises curules. - Ma tête tombera, s'écrie Augereau, avant qu'il soit porté atteinte à la représentation nationale. - Enfin. après un grand tumulte, on alla aux voix. A une majorité de deux cent quarante-cinq contre cent soixante-onze voix , la proposition de Jourdan fut rejetée, et la patrie ne fut point déclarée en danger.

quand les deux directeurs Gobier et Moulins papriente le rearol de Bernadotte, deidé aus leur participation, ils se plaignirent à l'eurs collègnes, en distant quue parellie meure ne devilt pas être prite sans le concours des cinq directeurs.—Nous le droit de faire ce que nous srons fait. Gobier et Moulins alièrent aux-el-cahapp rendre une visite officielle à Bernadotte, et ils eurent soin de le faire are le plais grand et delt.

L'administration du département de la Seine inspirait aussi quelque défiance à la majorité directoriate; ette fut changée. Dubois de Crancé remplaça Bernadotte au ministère de la guerre.

La désorganisation était donc complète sous tous les rapports : battue au dehors par la coalition. presque bouleversée au dedans par les partis, la république semblait menacée d'une ruinc prochaine. Il failait qu'une force surgit quelque part, soit pour dompter les factions, soit pour résister aux étrangers. Cette force, on ne pouvait plus l'espérer d'un parti vainqueur, car ils étaient tous également usés et discrédités; elle ne pouvait nattre que du sein des armées, où réside la force, et la force silencieuse, régulière, glorieuse, comme elie convient à une nation fatiguée de l'agitation des disputes et de la confusion des volontés. Au milieu de cette grande dissolution, les regards erraient sur les bommes illustrés pendant la révolution, et semblaient chercher un chef. Il ne faut plus de bavards, avait dit Sieves, il faut une téte et une épée, La tête était trouvée, car il était au directoire. On eherchait une épèc. Hoche était mort; Joubert, que sa jeunesse, sa bonne volonté, son bérotsme, recommandaient à tous les amis de la république, venait d'expirer à Novi, Moreau, jugé le plus grand homme de guerre parmi les généraux restes en Europe, avait laissé dans les esprits l'impression d'un caractère froid, indécis, peu entreprenant, et peu jaloux de se charger d'une grande responsabilité. Masséna, l'nn de nos plus grands généraux, n'avait pas encore acquis la gloire d'être notre sauveur. On ne voyait d'aiileurs en lui qu'un soldat, Jourdan vensit d'être vaincu. Augereau était un esprit turbuient, Bernadotte un esprit inquiet, et aucun n'avait assez de renommée. Il y avait un personnage immense, qui réunissait toutes les gloires, qui à cent victoires avait joint une belie paix, qui avait porté la France au comble de la grandeur à Campo-Formio, et qui semblait en s'éloignant avoir emporté sa fortune, c'était Bonaparte; mais il était dans les contrées lointaines; il occupait de son nom les échos de l'Orient. Seul il était resté victorieux, et faisait retentir aux bords du Nil et du Jourdain les foudres dont il avait naguère épouvanté l'Europe sur l'Adige. Ce n'était pas assez de le trouver glorieux, on le vonlait intéressant; on le disait exilé par une autorité défiante et ombrageuse. Tandis qu'en aventurier il cherebait une earrière grande comme son imagination, on erovait que, eitoyen soumis, il payait par des vietoires l'exil qu'on lui avait imposé. - Où est Bonaparte? se disait-on. Sa-vie déjà épuisée se consame sons un ciel dévorant. Ah! s'il était parmi nous, la république ne serait pas menacée d'une ruipe prochaine. L'Europe et les factions la respecterajent écalement! - Des bruits confus circulaient sur son compte. On disait quelquefois que la victoire, Infidèle à tous les généraux français, l'avait abandonné à son tour, dans une expédition lointaine. Mais on repoussait de tels bruits; il est invincible, disait-on; loin d'avoir essuyé des revers, il marche à la conquête de tout l'Orient. On lui prétait des projets gigantesques. Les uns ailaient jusqu'à dire qu'il avait traversé la Syrie, franchi l'Euphrate et l'Indus ; les autres , qu'il avait marché sur Constantinople, et qu'après avoir renversé l'empire ottoman . Il allait prendre l'Europe à revers. Les journaux étaient pieins de ces conjectures, qui prouvent ce que les imaginations atten-

daient de ce jeune homme.

Le directoire lui avait mandé l'ordre de revenir, et avait réuni dans la Méditerranée une flotte immense, composée des marins français et espagnols.

pour rumener l'armée. Les frères du goiceal, restés à Paris, et chargés de l'informer de l'état des choses, bui arnient envoye dépéches aur depéches, pour l'instruire de l'état de consision où clati tombée la république, et pour le presert de revenir. Mais ces aris avient à traverser les mers et les escadres anglièses, et onne avait si le béros serait averti et rerenu avant la ruine de la république.

## CHAPITRE XXXII.

Solie des repértiesse de Desayarte en Égypte, Compelte de 1. Missie-Égypte per Desait; habilles de Soliensa. — Expédition de Syrie; parte de la ret ell-Arient de sid-Jaille Bandle de Mort Haber; signe de Saliense d'exer. — Desser en Égypte; habille d'Aboolin. — Depart de Boosbandle de Mort Haber; signe de Saliense d'exer. — Desser en Égypte; habille d'Aboolin. — Depart de Boosmovement de Mariona; mémorable victoure de Jainels, la Traindeen Carleire en Éliait, et de Savievre en Solien; la Traindeen Carleire de Savievre ja recruite desarteure; la Traindeen Savievre de Savievre ja recruite desarteure; la Traindeen Carleire des Savievre ja recruite desarteure; la Traindeen Savievre de Savievre ja recruite desarteure; la Trainde saviet. — à l'accession des Boole desarteure; la Trainde savievre des Savievre ja recruite desarteure; la Trainde savievre des Savievre ja recruite desarteure; la Trainde savievre des Savievre de Sa

Sonaparte, apris la batalile des Pyramière, viciai treuve muite de l'Egypte. Il avait commence de 5y chalbir, et avait distribute ses generaux dans les provinces, pour en firire la coupliere. Desaix, pince à l'entrée de la Haute-Egypte, avec une division de trois mille hommes environ, cheit chargé de conquerir cette province contre les restes de Aoural-Bey. Cette en rendemânies et atrumaire de l'amnée peccédente (octobre 1798), au moment où Aoural-Bey. Cette et rendemânies et le l'amnée peccédente (octobre 1798), au moment où con expedition. L'ennemi récuit retire devrant leu, cet le vivait stateduq de Sédimus ij, a besti a vait et le l'avait statedu qu'i Sédimus ij, à besti a vait en le l'avait statedu qu'i Sédimus ij, à besti a vait une hatalité acturance toutre les restes descapéres de Noural-Ber. Accum des combast des Pranciais

If the other spec of solves an oscientic Or consults were the discretions good at Trainback, a price at Land and the other special and trainback, a price at Land and the other special and the other

en Égypte ne fut aussi sanglant. Deux mille Francais eurent à lutter contre quatre mille Mameluks et huit mille fellahs, retranchés dans le village de Sédiman. La bataille se passa comme celle des Pyramides, et comme toutes celles qui furent livrées en Égypte. Les fellahs étaient derrière les murs du village, et les cavaliers dans la plaine. Desaix s'était formé en deux carrés, et avait placé sur ses ailes deux autres petits carrés, pour amortir le choc de la cavalerie ennemie. Pour la première foia, notre infanterie fut rompue, et l'un des petits earrés enfoncé, Mais, par un instinct subit et admirable, nos hraves soldats se couchèrent aussitôt par terre, afin que les grands carrés pussent faire feu sans les atteindre. Les Mamelucks, passant sur leurs corps, chargèrent les grands carrés avec furie pendant plusieurs heures de suite, et vinrent expirer en désespérés sur les bajonnettes. Suivant l'usage. les earrés s'ébranlèrent ensuite, pour attaquer les retranchements, et les emportèrent. Pendant ce mouvement, les Mameluks, décrivant un arc de cercle, vinrent égorger les blessés sur les derrières, mais on les chassa bientôt de ce champ de carnage, et les soldats furieux en massacrèrent un nombre considérable. Jamais plus de morts n'avaient ionché le champ de bataille. Les Français avaient perdu trois centa hommes. Desaix continua sa marche pendant tout l'hiver, et après une suite de combats , devenu maître de la Haute-Égypte jusqu'aux cataraetes, il fit antant redouter sa bravoure que chérir sa clémence. Au Caire, on avait appelé Bonaparte le sultan Kebir, sultan de feu; dans la Haute-Egypte, Desaix fut nommé sultan le juste.

Bonaparte, pendant ce temps, avait fait une marche jusqu'à Belbeys, ponr rejeter Ihrahim-Bey en Syrie, et il avait recueilli en route les déhris de la cavarane de la Mecque, pillée par les Arabes. Revenu au Caire, il continua à y établir une administration toute française. Une révolte, excitée au Caire par les agents secrets de Mourad-Bey, fut durement réprimée, et décourages tout à fait les ennemis des Français . L'hiver de 1798 à 1799 s'écoula ainsi dans l'attente des événements. Bonaparte apprit dans cet intervalle la déclaration de guerre de la Porte, et les préparatifs qu'elle faisait contre lui , avec l'aide des Anglais. Elle formait deux armées, l'une à Rhodea, l'autre en Syrie. Ces deux armées devaient agir simultanément au printemps de 1799, l'une en venant débarquer à

\* Cet événement eut lieu le 30 veudémiaire au VII (21 octobre 1798.

Aboukir, près d'Alexandrie, l'autre en traversant le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte. Bonaparte sentit sur-le-champ sa position, et voulut, suivant son usage, déconcerter l'ennemi en le prévenant par une attaque soudaine. Il ne pouvait pas franchir le désert qui sépare l'Égypte de la Syrie , dans la belle saison, et il résolut de profiter de l'hiver pour aller détruire les rassemblements qui se formaient à Aere, à Damas, et dans les villes principales. Le célèbre pacha d'Acre, Djezzar, était nommé séraskier de l'armée réunie en Syrie. Abdallah, pacha de Damas, commandait son avantgarde, et s'était avancé jusqu'au fort d'El-Arisch, qui ouvre l'Égypte du côté de la Syrie, Bonaparte voulut agir sur-le-champ. Il avait des jutelligences parmi les peuplades du Liban, Les Druses, tribus chrétiennes, les Mutualis, mahométans schismatiques, lui offraient leur secours, et l'appelaient de tous leurs vœux. En brusquant l'assaut de Jaffa, d'Aere et de quelques places mal fortifiées , il ponvait s'emparer en peu de temps de la Syrie, ajouter cette belle conquête à celle de l'Égypte, devenir maître de l'Euphrate comme il l'était du Nil. et avoir alors toutes les communications avec l'Inde. Son ardente imagination allait plus loin encore, et formait quelques-uns des projets que ses admirateurs lui prétaient en Europe. Il n'était pas impossible qu'en soulevant les peuplades du Liban, il réunit soixante ou quatre-vingt mille auxiliaires, et qu'avec ses auxiliaires, appuyés de vingt-cinq mille soldats, les plus braves de l'univers, il marchât sur Constantinople pour s'en emparer. Oue ce projet gigantesque fût exécutable ou non, il est certain qu'il occupait son imagination; et quand on a vu ee qu'il a fait, aidé de la fortune, on n'ose plus déclarer insensé aucun de ses projeta.

Bonaparte se mit en marche en pluviôse (premiers jours de février), à la tête des divisions Kleber, Regnier, Lannes, Bon et Murat, fortes de treize mille hommes environ. La division de Murat était composée de la eavalerie. Bonaparte avait créé un régiment d'une arme toute nouvelle : e'était celui des dromadaires. Deux hommes, assis dos à dos, étaient portés sur un dromadaire, et pouvaient, grâce à la force et à la célérité de ces animaux, faire vingt-cinq ou trente lieues sans s'arrêter. Bonaparte avait formé ce régiment pour donner la chasse aux Arabes, qui jufestaient les environs de l'Égypte. Ce régiment suivait l'armée d'expédition. Bonaparte ordonna en outre au contre-amiral Perrée de sortir d'Alexandrie avec trois frégates, et de venir sur la côte de Syrie pour y

transporter l'artillerie de siège et les munitions. Il arriva devant le fort d'El-Arisch le 29 pinviôse (17 février). Après un peu de résistance, la garnison se rendit prisonnière au nombre de treize cents hommes. On trouva dans le fort des magasins considérables. Ibrahim-Bey, ayant vonlu le secourir, fut mis en fuite; son camp resta au pouvolr des Français, et leur procura nn butin immense. Les soldats eurent beaucoup à souffrir en traversant le désert : mais ils vovaient leur général marchant à leurs côtés, supportant, avec une santé débile, les mêmes privations, les mêmes fatigues, et ils n'osaient se plaindre. Bientôt on arriva à Gazah; on prit cette place à la vue de Diezzar-Pacha, et on v trouva, comme dans le fort d'El-Arisch, beauconp de matériel ct d'approvisionnements. De Gazah l'armée se dirigea sur Jaffa, l'ancienne Joppé. Elle y arriva le 13 ventôse (3 mars). Cette place était entourée d'une grosse muraille flanquée de tours. Elle renfermait quatre milie hommes de garnison. Bonaparte la fit battre en brèche, et puis somma le commandant, qui, pour toute réponse, coupa la tête au parlementaire. L'assaut fut donné, la place emportée avec nne audace extraordinaire, et livrée à trente beures de pillage et de massacres. On y trouva encore une quantité considérable d'artificrie et de vivres de toute espèce. Il restait quelques mille prisonniers, qu'on ne pouvait pas envoyer en Egypte, parce qu'on n'avait pas les movens ordinaires de les faire escorter, et qu'on ne voulait pas renvoyer à l'ennemi dont ils auraient grossi les rangs. Bonaparte se décida à une mesure terrible. et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare, il en avait involontairement adopté les mœurs : il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi. l'exécution qui lui était commandée, Nos soldata prirent en s'arrêtant à Jaffa les germes de la peste. Bonaparte a'avanca ensuite sur Saint-Jean-

Bonaparie a'unique enaute aur Santi-Jentad'Acre, Tancienne Professan, situe au pied di d'Acre, Tancienne Professan, situe au pied di d'Acre, Tancienne Professan, situe au pied di l'Arrière. La Syrie était à lui îl pouvait l'enferer. Mais Bijezzar y lecti inferme avec toutes ses richesses et une forte garainon. Il complati sur l'appui de Sidney-Smith, qui revisait dans ces parages, et qui lui fournit des ingenieurs, des canonicies et des munifions. Il devil d'alleurs comorties de munifions. Il devil d'alleurs syrie, qui c'avançait de l'unaux pour franchir le syrie, qui c'avançait de l'unaux pour franchir le Jourduils, Bonaparte es hist d'attoupre la pièce

pour l'enlever comme celle de Jaffa, avant qu'elle fût renforeée de nouvelles troupes, et que les Anglais eussent le temps d'en perfectionner la défense. On ouvrit aussitôt la tranchée. Malheureusement l'artillerie de siège, qui devait venir par mer d'Alexandrie, avait été enlevée par Sidney-Smith. On avait, pour toute artillerie de siège et de campagne, une caronade de trente-deux, quatre pièces de douze, huit obusiers, et une trentaine de pièces de quatre. On manquait de bouleta, mais on imagina un moyen de s'en procurer. On faisait paraître sur la plage quelques cavaliers ; à cette vue Sidney-Smith faisait un feu roulant de toutes ses batteries, et les soldats, auxquels on donnait cing sous par boulet, allaient les ramasser au milieu de la canonnade et des rires universels.

La tranchée avait été ouverte le 30 ventôse (20 mars). Le général du génie Sanson, croyant être arrivé, dans une reconnaissance de nuit, au pied du rempart, déclara qu'il n'y avait ni contrescarpe ni fossé. On crut n'avoir à pratiquer qu'une simple brèche, et à monter ensuite à l'assaut. Le 5 germinal (25 mars), on fit brèche, on se présenta à l'assaut, et on fut arrêté par une contrescarpe et un fossé. Alors on se mit sur-le-champ à miner. L'opération se faisait sous le feu de tous les remparts et de la belle artiflerie que Sidney-Smith nous avait enlevée. Il avait donné à Djezzar d'excellents pointeurs anglais, et un ancien émigré, Phélippeaux, officier du génie d'un grand mérite. La mine sauta le 8 germinal (28 mars), et n'emporta qu'une partie de la contrescarpe. Vingt-cinq grenadiers, à la auite du jeune Mailly, montèrent à l'assaut. En voyant ce brave officier poser une échelle, les Turcs furent épouvantés, mais Mailly tomba mort. Les grenadiers furent alors décourages, les Turcs revinrent; deux bataillons qui suivaient furent accueillis par une horrible fusillade; leur commandant Laugier fut tué, et l'assaut manqua encore.

Malbacrussement, ha place venait de recevoir placieurs mille homende de reufort, une grande quannitié de canoniters exercés à l'europetenne, et des maintions immesses. Cétait un grand siège àctécuter avec treize mille hommes, et presque sans availlerés. Il falidi ouvrir un nouveau puits de savillerés, a fait du voir un nouveau puits de savillerés. Il falidi ouvrir un nouveau puits de savillerés. Il practif de l'artill, il y avait déjà diz journe 212 germinal (1" artill), il y avait déjà diz journe proche de la grande armée turque; il faliait journe proche de la grande armée turque; il faliait journe suivre les travaut et couvrir le siège, et tout cels svec la seule armée d'expédition. Le général en chef ordonna qu'on travsillat sans relâche à miner de nouveau, et détacha la division Kléber vers le Jourdain, pour en disputer le passage à l'armée venant de Damas.

Cette armée, réunie aux peuplades des montagnes de Naplouse, s'élevait à environ vingt-cinq mille hommes. Plus de douze mille cavaliers en faisaient la force. Elle trainsit un bagage immense. Abdallah , pacha de Damas , en avait le commandement. Elle passa le Jourdain au pont d'Iacouh, le 15 germinal (4 avril), Junot, avec l'avant-garde de Kleber, forte de eing cents hommes su plus, rencontra les avant-gardes turques sur la route de Nazareth le 19 (8 avril), Loin de reculer, il brava hardiment l'ennemi, et, formé en carré, couvrit le champ de bataille de morts et prit cinq drapeaux. Mais obligé de céder au nombre, il se replia sur la division Kléber. Celle-ci s'avançait et bătait sa marche pour rejoindre Junot. Bonaparte, instruit de la force de l'ennemi, se détachs avec la division Bon , pour soutenir Kléber , et livrer une bataille décisive. Djezzar, qui se concertait avec l'armée qui venait le débloquer, voulut faire une sortie; mais, mitraillé à outrance, il laissa nos ouvrages couverts de ses morts. Bonaparte se mit

aussitot en marche. Kleber, avec sa division, avait débouché dans les plaines qui s'étendent au pied du mont Thabor. non loin du village de Fouli. Il svait eu l'idée de surprendre le camp ture pendant la nuit, mais il était arrivé trop tard pour y réussir. Le 27 germinal (16 avril) au matin, il trouva toute l'armée turque en bataille. Quinze mille fantassins occupsient le village de Fouli, plus de douze mille cavaliers se déployaient dans la plaine. Kléber svait à peine trois mille fantassins en carré. Toute cette cavalerie s'ébranla et fondit sur nos carrés. Jamais les Français n'avaient vu tant de cavaliers caracoler, charger, se monvoir dans tous les sens. Ils conservèrent leur sang-froid accoutumé, et les recevant à bout portant par un feu terrible, ils en abattirent à chaque charge un nombre considérable, Bientôt ils eurent formé autour d'eux un rempart d'hommes et de chevaux, et à l'abri de cet horrible abattis, ils purent résister six heures de suite à toute la furie de leurs adversaires. Dans le moment, Bonaparte débouchait du mont Thabor avec la division Bon. Il vit la plaine couverte de feu et de fumée , et la brave division Kléber résistant , à l'abri d'une ligne de cadavres. Sur-le-champ, il partagea la division qu'il amenait en denx carrés ; ces deux carrés

s'avancèrent de manière à former un triangle équilatéral avec la division Kléber, et mirent ainsi l'ennemi su milieu d'eux. Ils marchèrent en silence et sans donner sucun signe de leur approche jusqu'à une certaine distance; puis tout à coup Bonaparte fit tirer un coup de canon, et se montra alors sur le champ de bstaille. Un feu épouvantable partit sussitôt des trois extrémités de ce triangle, assaillit les Mameluks qui étaient au milieu, les fit tourbillonner sur eux-mêmes, et fuir en désordre dans toutes les directions. La division Kléber, redoublant d'ardeur à cette vue, s'élanca sur le village de Fouli, l'enleva à la batonnette, et fit un grand carnage de l'ennemi. En un instant toute cette multitude s'écoula, et la plaine ne fut plus converte que de morts. Le camp ture, les trois queues du pacha, qustre cents chameaux, un butin immense, devinrent la proie des Français. Murat, placé sur les bords du Jourdain, tua un grand nombre de fugitifs. Bonaparte fit hrûler tous les villages des Naplousins. Six mille Français avaient détruit cette armée, que les habitants disaient innombrable comme les étoiles du ciel et les sables de la mer.

Pendant cet intervalle, on n'avait cessé de miner, de contre-miner autour des murs de Saint-Jean-d'Acre. On se disputait un terrain bouleversé par l'art des siéges. Il y avait un mois et demi qu'on était devant la place, on svait tenté beaucoup d'assauts, repoussé besucoup de sorties, tué beaucoup de monde à l'ennemi ; mais, malgre de continuels avantages, on faisait d'irréparables pertes de temps et d'hommes. Le 18 floreal (7 mai), il arriva dans le port d'Acre un renfort de douze mille hommes. Bonaparte, calculant qu'ils ne pourraient pas être débarqués avant six heures, fait sur-le-champ jouer une pièce de vingt-quatre sur un pan de mur; c'était à la droite du point où depuis quelque temps on deployait tant d'efforts. La nuit venue , on monte à la brêche, on envahit les travaux de l'ennemi, on les comble, on encloue les pièces, on égorge tout, enfin on est maltre de la place, lorsque les troupes debarquées s'avancent en bataille et presentent une masse effrayante. Rambaut, qui commandait les premiers grenadiers montés à l'assaut, est tué. Lannes est blessé. Daus le même moment, l'ennemi fait une sortie, prend la brèche à revers, et coupe la retraite aux braves qui avaient pénétré. Les uns parviennent à ressortir ; les autres, prenant un parti désespéré, s'enfuient dans une mosquée, s'y retranchent, y épuisent leurs dernières cartouches, et sont prêts à vendre chèrement leur in, Jersque Sidney-Smith, touché de taut de bevoure, leur finit eccoréer une capitaltion. Pendant ce temps, les troupes de siège, marchant sur l'enneme, le trandenst dans la place, après en avoir fait un carnage épouvantable et hai avoir carder hait cents prinomiers. Sonaparte, obstité jusqu'à la firture, donne deux jours de repui à ses troupes, et le 21 (10 mai) perdonne un nouvel sassati. On y monte serce la même bravoure, on eschalde la béche mais on ne pur pas la dépasser. Il y avait tout une avone gardant la place defénables toutes les ross. Il faitly remonère.

Il y avait deux mois qu'on était devant Acre, on avait fait des pertes irréparables, et il eût été imprudent de s'exposer à en faire davantage. La peste était dans cette ville, et l'armée en avait pris le germe à Jaffa. La saison des déharquements approchait, et on annonçalt l'arrivée d'une armée turque vers les bouches du Nil. En a'obstinant davantage, Bonaparte pouvait s'affaiblir au point de ne ponvoir repousser de nouveaux ennemis. Le fond de ses projets était réalisé, puisqu'il avait détruit les rassemblements formés en Syrie, et que de ce côté il avait réduit l'ennemi à l'impuissance d'agir. Quant à la partie brillante de ces mêmes projets, quant à ces vagues et merveilleuses espérances de conquêtes en Orieot, il fallait y renoncer. Il se décida enfin à lever le siège. Mais son regret fut tel. que, malgré sa destioée iooute, on lui a entendu répéter souvent, en parlant de Sidney-Smith : Cet homme m'a fait manquer ma fortune. Les Druses, qui pendant le siège avaient nourri l'armée, toutes les peuplades ennemies de la Porte, apprirent sa retraite avec désespoir.

Il avait commencé le siége le 30 ventôse (90 mars), il le leva le 1er prairial (20 mai) : il v avait employé deux mois. Avant de quitter Saiot-Jeand'Acre, il voulnt laisser une terrible trace de son passage : il accabla la ville de ses feux et la laissa presque réduite en cendres. Il reprit la route du désert. Il avait perdu par le feu, les fatigues ou les maladies, près du tiers de son armée d'expédition, e'est-à-dire coviron quatre mille hommes. Il emmenait donze cents blessés. Il se mit en marche pour repasser le désert. Il ravagea sur sa route tout le pays, et y imprima une profonde terreur. Arrivé à Jaffa, il en fit sauter les fortifications, Il y avait là une ambulance pour nos pestiférés. Les emporter était impossible : en ne les emportant pas, on les laissait exposés à une mort inévitable, soit par la maladie, soit par la faim, soit par la cruanté de l'ennemi. Aussi Bonaparte dit-il au mé-

decin Desgenettes qu'il y aurait bien plus d'hummnité à leur administrer de l'opium, qu'à leur hisser la vie; à quoi em décin fit cett répouse, fort vantée: Mon métier est de les guérir, et non de les tuer. On o leur administra point d'opium, et ce fait servit à propager une calomnie indigne et aujourd'hui détruité. Bonaparte rentra enfin en Égypte après une

expédition de près de trois mois. Il était temps qu'il y arrivât. L'esprit d'insurrection s'était répandu dans tout le Delta. Un imposteur, qui s'appelait l'ange El-Mohdhy, qui se disait invulnérable, et qui prétendait chasser les Français en soulevant de la poussière, avait réuni quelques mille insurgés. Les agents des Mameluks l'aidajent de leur concoura ; il s'était emparé de Damanhour, et avait égorgé la garnison. Bonaparte envoya un détachement, qui dispersa les insurgés et tua l'auge invulnérable. Le trouble s'était communiqué aux différentes provinces du Delta; sa présence ramena partout la soumission et le calme. Il ordonna au Caire des fêtes magnifiques, pour célébrer ses triomphes en Syrie. Il n'avouait pas la partie manquée de ses projets, mais il vantait avec raison les nombreux combats livrés en Syrle, la belle bataille du mont Thabor, les vengeaoces terribles exercées contre Djezzar. Il répandit de nouvelles publications aux habitants, dans lesquelles il leur disait qu'il etait dans le secret de leurs pensées, et devinait leurs projets à l'instant où ils les formaient. Ils ajoutèrent foi à ces étranges paroles du sultan Kebir, et le croyaient présent à toutes leurs pensées. Bonaparte n'avait pas seulement à cootenir les habitants, mais encore ses généraux et l'armée elle-même. Un mécontentement sourd y régnait. Ce mécontentement ne provenait ni des fatigues. ni des daogers, ni surtout des privations, car l'armée ne manquait de rien, mais de l'amour du pays qui poursuit le Français en tous lieux. Il y avait un an entier qu'on était en Égypte, et depuis près de six mois on n'avait aueune nouvelle de France. Aucun navire n'avait pu passer : une

sombre tristesse dévorait tous les cœurs. Chaque jour les officiers et les généraux demaodaient des

congés pour repasser en Europe, Bonsparte en

accordait peu, ou bien y ajoutait de ces paroles

qu'on redoutait comme le déshonneur. Berthier lui-même, son fidèle Berthier, dévore d'une vieille

passion, demaudait à revoir l'Italie. Il fut honteux

pour la seconde fois de sa faihlesse, et renonça à

partir. Un jour, l'armée avait formé le projet d'en-

lever ses drapeaux du Caire, et de marcher sur

Alexandrie pour s'y embarquer. Mais elle rête esti que la prasée et rosa jamis herrar on géréeni. Les lieutenants de Bonaparte, qui donnaient tous l'extrapté des auranners, se taissiere des qu'ils chieret devant lui, et plaients sons son ascendant. Il wait es plais du dendiel arec kêber. D'unneur de celiu-in ac venait pas de découragement, nais de son indescrita executance. La éCestant siquair de son indescrita executance, l'accitant siquair de Kiber, et Kibber était séduit par le génie de Bonaparte.

On était en prairial (Juin). L'ignorance des révinements de l'Europe et des déstates de la France était (soi) gours la même. On savait seulement que le continent était dans une vériable e onfusion, et qu'une nouvelle guerre était inéritable. Romaparte attoudis impérimente de nouveaux détails pour pernode un parti, et retourner, «Il le fallait, ut le premier théfuére de sex exploits. Mais avant, il voulait dérmire la seconde armée turque, valuit de l'hobete, dout on amonquit it dédurquement

très-prochain. Cette armée, montée sur de nombreux transports, et escortée par la division navale de Sidney-Smith, parut le 23 messidor (11 juillet) à la vue d'Alexandrie, et vint mouiller à Aboukir, la même rade où notre escadre avait été détruite. Le point de débarquement choisi par les Anglais était la presqu'lle qui forme cette rade, et qui porte le même nom. Cette presqu'ile étroite s'avance entre la mer et le lac Madieh , et vient se terminer par un fort. Bonaparte avait ordonné à Marmont, qui commandait à Alexandrie, de perfectionner la défense du fort, et de détruire le village d'Aboukir. placé tout autour. Mais , au lieu de détruire le village, on avait voulu le conserver pour y loger les soldats, et on l'avait simplement entouré d'une redonte pour le protéger du côté de la terre. Mais la redoute, ne joignant pas les deux bords de la mer. ne présentait pas un ouvrage fermé, et associalt le sort du fort à celui d'un simple ouvrage de campagne. Les Turcs en effet débarquèrent avec beaueoup de hardiesse, abordèrent les retranchements le sabre au poing, les enlevèrent, et s'emparèrent du village d'Aboukir, dont ils égorgèrent la garnison. Le village pris, le fort ne pouvait guère tenir , il fut obligé de se rendre. Marmont , commandant à Alexandrie, en était sorti à la tête de douze cents hommes, pour courir au secours des troupes d'Aboukir, Mais, apprenant que les Turcs étaient débarqués en nombre considérable, il n'osa pas tenter de les jeter à la mer par une attaque hardie. Il rentra dans Alexandrie, et les laissa s'établir tranquillement dans la presqu'île d'Ahoukir.

Met Ture étalent à peu pris divabuit mille hommes d'ilhantier. Ce n'étalent pas de ces miscinables fellahs qui compositeit l'infanterie des Mamelhais, étéalent de berez janisaires, portant un fusil sans batonnette, le rejéant en bandouilére sur leur dos quant la svaient fait éve, puis étànçant sur l'enneuil le pistolet et le sahre à la main, aut sur l'enneuil le pistolet et le sahre à la main, la svaient une arien condresse et bien servie; et lis étalent dirigée par des officiers anglais, la la svaient une arien condresse et bien servie, et lis étalent dirigée par des officiers anglais, la trois ceats deveur, sais lis attendient l'arrivée de Moural-Bey, qui d'earit quitter la Hauttier destantiers, sais la stendient l'arrivée de Moural-Bey, qui d'earit quitter le sais, et venir se jeter à Aboukir avec deux á trois mille Namelhàs.

Quand Bonaparte appril te détails du débarquenent, il quital fe. Caire sur-le-champ, et fit du Caire à Alexandrie une de ces marches extraordinaires dout il avait donne tant d'exemples en Italie. Il emmentai rece lui les divisiona Lannes, Bon et Armat. Il avait ordenne à Dessir d'exerce il Buttefiche de repyre cher l'Alboukle. Il avait dessir le point de Birke, internollaire entre Alexandrie et Alboukir, pour y concentre ses forces, et et Alboukir, pour y concentre ses forces, et ammaurrer sainten les circonstances. Il rasignals qu'une armée anglaise ne fût débarquée avec l'armet turque.

Mourad-Bey, suivant le plan convenu avec Mustapha-Pacha, avait essayé de descendre dans la Basse-Égypte: mais rencontré, batta par Murat, il avait été obligé de regagner le désert. Il ne restait à combattre que l'armée turque, privée de cavalerie, mais campée derrière des retranchements , et disposée à y résister avec son opiniatreté accoutumée. Bonaparte, après avoir jeté nn coup-d'œil sur Alexandrie, et sur les beaux travaux exécutés par le colonel Crétin, après avoir réprimandé son lieutenant Marmont, qui n'avait pas osé attaquer les Tures au moment du déharquement, quitta Alexandrie le 6 thermidor (23 juillet). Il était le lendemain 7 à l'entrée de la presqu'ile. Son projet était d'abord d'enfermer l'armée turque par des retranehements, et d'attendre, pour attaquer, l'arrivée de toutes ses divisions, ear il n'avait sous la main que les divisions Lannes, Bon et Murat, environ six mille hommes. Mais à la vue des dispositions faites par les Tures, il changea d'avis, et résolut de les attaquer sur-le-champ, espérant les renfermer dans le village d'Aboukir, et les accabler | dant l'arrivée de Kléber et de Régnier. Mais il veut d'obus et de bombes.

Les Tures occupaient le fond de la presqu'ile, qui est fort étroite. Ils étaient converts par deux lignes de retranchements. A une demi-lieue en avant du village d'Aboukir, où était leur camp, ils avaient occupé deux mamelons de sable, appuvant l'nn à la mer , l'autre au lac de Madieb, et formant ainsi leur droite et leur gauche. An centre de ces deux mamelons était un village qu'ils gardaient aussi. Ils avaient mille hommes au mamelon de droite, deux mille à celni de ganche, et trois à quatre mille hommes dans le village. Telle était leur première ligne. La seconde était au village même d'Aboukir. Elle se composait de la redoute construite par les Français, et se joignait à la mer par deux hoyaux. Ils avaient placé là leur camp principal et le gros de leurs forces.

Bonaparte fit ses dispositions avec sa promptitude et sa précision arcoutumées. Il ordonna au général Destaing de mareher avec quelques leataillons sur le mamelon de ganche, on étaient les mille Tures; à Lannes, de marcher sur le mameion de droite, où étaient les deux mille autres, et à Murat, qui était au centre, de faire filer la cavalerie sur les derrières des denx mamelona. Ces dispositions sont exécutées avec une grande précision : Destaing marche sur le mamelon de gauche et le gravit bardiment; Murat le fait tourner par un escadron. Les Tures, à cette vue, abandonnent leur poste, rencontrent la cavalerie qui les sabre et les pousse dans la mer, où ils aiment mieux se jeter que de se rendre. Vers la droite, la même opération s'exécute. Lannes aborde les deux mille Mameluks; Murat les tourne; ils sont également sabrés et jetés dans la mer. Destaing et Lannes se portent ensuite vers le centre , formé par un village, et l'attaquent de front. Les Tures s'y défendent hravement, comptant sur un secours de la seconde ligne. Une colonne, en effet, se détache du camp d'Aboukir; mais Murat, qui a déjà filé sur le derrière du village, sabre cette colonne, et la repousse dans Aboukir, L'infanterie de Destaing et celle de Lannes entrent au pas de charge dans le village, en chassant les Turcs, qu'on pousse dans toutes les directions, et qui, s'obstinant toujours à ne pas se rendre, n'ont pour retraite que la mer où ils se noient.

Déjà quatre à cinq mille avalent péri de cette manière, la première ligne était emportée; le but de Bonaparte était rempli, et il pouvait, resserrant

profiter de son succès et achever sa victoire à l'instant même. Après avoir laissé reprendre haleine à ses troupes, il marche sur la seconde ligne. La division Lanusse, restée en réserve, appuie Launes et Destaing. La redoute qui couvrait Aboukir était difficile à emporter; elle renfermait neuf à dix mille Tures. Vers la droite, nn boyan la joignait à la mer; vers la ganche, un autre boyan la prolongeait, mais sans joindre tout à fait le lac Madien. L'espace ouvertétait occupé par l'ennemi, et balavé par denombreuses canonnières. Bonaparte, babitué à porter ses soldats sur les plus formidables obstacles, les dirige sur la position ennemie. Ses divisions d'infanterie marchent sur le front et la droite de la redoute. La cavalerie, cachée dans un bois de palmiers, doit l'attaquer par la gauche, et traverser, sous le feu des canonnières, l'espace laissé ouverte entre la redoute et le las Madieh. La charge s'exécute ; Lannes et Destaing poussent leur brave infanterie en avant; la 52º marche l'arme au bras sur les retranchements, la 18° les tourne par l'extrème droite. L'eunemi, sans les attendre, s'avance à leur rencontre. On se joint corps à corps. Les soldats turcs , après avoir tiré leur coup de fusil et leurs deux coups de pistolet, font étinceler leur sabre. Ils veulent saisir les basonnettes avec leurs mains; mais ils les recoivent dans les flanes avant d'avoir pu les saisir. On s'égorge ainsi sur les retranchements. Déjà la 18° est près d'arriver dans la redoute, mais un feu terrible d'artillerie la repousse et la ramène au pied des ouvrages. Le brave Leturcq est tué glorieusement en voulant se retirer le dernier; Fugières perd un bras. Murat. de son côté, s'était avancé avec la cavalerie, pour franchir l'espace compria entre la redoute et le lac Madieh. Plusieurs fois il s'était élancé, et avait refoulé l'ennemi; mais, pris entre les feux de la redonte et des canonnières, il avait été obligé de se reployer en arrière. Quelques-uns de ses cavaliers s'étaient même avancés jusqu'aux fossés de la redoute; les efforts de tant de braves paraissaient être impuissants. Bonaparte contemplait ce carnage, attendant le moment favorable pour revenir à la charge. Heureusement les Tures, suivant leur usage, sortent des 'retranchements pour venir couper les têtes des morts. Bonaparte saisit cet instant, lance deux bataillons, l'un de la 22°, l'autre de la 69°, qui marchent sur les retranchements et s'en emparent. A la droite, la 18º profite aussi de l'occasion et entre dans la redoute. Murat, de son les Turcs dans Aboukir, les bombarder, en atten- côté, ordonne une nouvelle charge. L'un de ses

escadrons traverse cet espace si redoutable qui règne entre les retranchements et le lae, et pénètre dans le village d'Aboukir. Alors les Turcs effravés fuient de toutes parts, on en fait un carnage épouvantable. On les pousse la batonnette dans les reins, et on les précipite dans la mer. Murat, à la tête de ses cavaliers, pénètre dans le camp de Mustapha-Pacha, Celui-ci , saisi de désespoir , prend un pistolet, et le tire sur Murat qu'il blesse légèrement. Murat lui coupe deux doigts d'un conp de sabre, et l'envoie prisonnier à Bonaparte. Les Turcs qui ne sont ni tués ni noyés se retirent dans le fort d'Aboukir.

Plus de douze mille cadavres flottaient sur cette mer d'Aboukir, qui naguère avait été couverte des eorps de nos marins : deux ou trois mille avaient péri par le fen ou le fer. Les autres, enfermés dans le fort, n'avaient plus d'autre ressource que la clémence du vainqueur. Telle est eette extraordinaire bataille, où, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la guerre, l'armée ennemie fut détruite tout entière. C'est dans cette occasion que Kléber, arrivant à la fin du jour, saisit Bonaparte au milieu du corps, et s'ecria : Général , vous étes grand comme le monde.

Ainsi, soit par l'expédition de Syrie, soit par la bataille d'Aboukir, l'Égypte était délivrée, du moins momentanément, des forces de la Porte. La situation de l'armée française pouvait être regardée comme assex rassurante. Après toutes les pertes qu'elle avait faites, elle comptait vingt-cinq mille hommes environ, mais les plus braves et les mieux commandés de l'univers. Chaque jour devait la faire mieux sympathiser avec les habitants, et eonsolider son établissement. Bonaparte y était depuis un an : arrivé en été avant l'inondation, il avait employé les premiers moments à s'emparer d'Alexandrie et de la capitale, ee qu'il avait obtenu par la bataille des Pyramides. Après l'inondation, et en automne, il avait achevé la conquête du Delta, et confié à Desaix la conquête de la Haute-Égypte. En hiver, il avait tenté l'expédition de Syrie, et détruit l'armée turque de Djezzar au mont Thabor. Il venait, en été, de détruire la seconde armée de la Porte à Ahoukir. Le temps avait donc été aussi hien employé que possible; et tandis que la victoire abandonnait en Europe les drapeaux de la France, elle leur restait fidèle en Afrique et en Asic. Les trois couleurs flottaient triomphantes aur le Nil et le Jourdain, sur les lieux mêmes d'où est partie la religion du Christ.

France; aucune des dépêches du directoire ni de ses frères ne lui était arrivée : il était dévoré d'inquiétude. Pour theher d'ohtenir quelques nonvelles, il faisait eroiser des bricks avec ordre d'arrêter les vaisseaux de commerce, et de s'instruire par eux des événements qui se passaient en Europe. Il envoya un parlementaire à la flotte turque, qui, sons le prétexte de négoeier un échange de prisonniers , devait tacher d'obtenir quelques nouvelles. Sidney-Smith arrêta ce parlementaire, l'accueillit fort bien, et voyant que Bonaparte ignorait les désastres de la France, se fit un malin plaisir de lui donner un paquet de tous les journaux. Le parlementaire revint, et remit le paquet à Bonaparte. Celui-ci passa une nuit entière à dévorer ces feuilles, et à s'instruire de tout ce qui se passait dans sa patrie. Sur-le-champ sa détermination fut prise : il résolut de s'embarquer secrètement pour l'Europe, et d'essayer la traversée, au risque d'être saisi en route par les flottes anglaises. Il manda le contre-amiral Gantheaume, et lui enjoiunit de mettre les frégates le Muiron et la Carrère en état de faire voile. Il ne fit part de son projet à personne, courut au Caire pour faire toutes ses dispositions, rédigea une longue instruction pour Kléber, auquel il voulait laisser le commandement de l'armée, et repartit aussitôt après pour Alexandrie.

Le 5 fruetidor (22 août), emmenant avec lui Berthier, Lannes, Murat, Andréossy, Marmont, Berthollet et Monge, il se rendit, escorté de quelques-uns de ses guides, sur une plage écartée. Quelques eanots étaient préparés ; ils s'embarquèrent, et montèrent sur les deux frégates le Muiron et la Carrère. Elles étaient suivies des chebecks la Revanche et la Fortune. A l'instant même on mit à la voile, pour n'être plus au jour en vue des eroiseurs anglais. Malheureusement un calme survint : on trembla d'être surpris, on voulait rentrer à Alexandrie; Bonaparte ne le voulut pas. -« Soyez tranquilles, dit-il, nous passerons! » -Comme César, il comptait snr la fortune.

Ce n'était pas, comme on l'a dit, une lâche désertion : car il laissait une armée victorieuse, pour aller braver des dangers de tous genres, et, le plus horrible de tous, celui d'aller porter des fers à Londres. C'était une de ces témérités par lesquelles les grands ambitieux tentent le eiel, et auxquelles ils doivent ensuite eette confiance immense qui tour à tour les élève et les précipite.

Tandis que cette grande destinée était commise Bonaparte ignorait encore ce qui se passait en | au hasard des vents ou d'une rencontre , la victoire revenait sons nos drapeaux en Europe, et la république sortait, par un sublime effort, des périla auxquels nous venons de la voir exposée. Masséna était toujours sur la ligne de la Limmat, différant le moment de reprendre l'offensive. L'armée d'Italie, après avoir perdu la bataille de Novi, s'était dispersée dans l'Apennin. Heureusement Suwarow ne profitait pas mieux de la victoire de Novi que de celle de la Trebbia , et perdait dans le Piémont un temps que la France employait en préparatifs. Dans ce moment, le conseil aulique, aussi pen constant dans ses plans que l'avait été le directoire, en imagina un qui ne ponvait manquer de changer la face des événements. Il était jaloux de l'autorité que Suwarow avait vouln exercer en Italie, et avait vu avec peine que ce général eût écrit au roi de Sardaigne pour le rappeler dans ses états. Le conseil aulique avait des vues sur le Piémont, et tenait à en écarter le vieux maréchal. De plns, il régnait peu d'accord entre les Russes et les Autrichiens, et ces raisons réunies décidèrent le conseil aulique à changer entièrement la distribution des troupes sur la ligne d'opération. Les Russes étaient mélés aux Antrichiens sur les deux théâtres de la guerre. Korsakoff opérait en Suisse avec l'archidue Charles, et Suwarow avec Mélas en Italie. Le conseil anlique imagina de transporter l'archiduc Charles sur le Rhin, et Suwarow en Suisse. De cette manière les deux armées russes devaient agir toutes denx en Suisse. Les Autrichiens devaient agir seuls sur le Rhin; ils devaient aussi agir seuls en Italie, où ils allaient être bientôt renforcés par une nouvelle armée, destinée à remplir le vide laissé par Suwarow. Le conseil aulique donna pour raison de ce changement qu'il fallait faire combattre ensemble les troupes de chaque nation; que les Russes trouveraient en Snisse une température plus analogue à lenr climat, et que le mouvement de l'archiduc Charles aur le Rhin seconderait l'expédition de Hollande. L'Angieterre ne pouvait manquer d'approuver ce plan, car elle espérait beaucoup, pour l'expédition de Hoilande, de la présence de l'archiduc Charles sur le Rhin, et elle n'était pas fâchée que les Russes, entrés déjà à Corfou, et ayant le projet de s'emparer de Malte, fussent écartés de Gènes.

Ce revirement, exécuté en présence de Masséna, était excessivement dangereux; d'ailleurs il transportait les Russes sur un théâtre qui ne leur convenait pas du tout. Ces soldats, habitués à charger en plaine et à la batonnette, ne savaient pas tirer

un coup de fusil, et ce qu'il fant par-dessus tout dans les montagnes, ce sont d'habiles tirailleurs. Le conseil aulique qui, suivant l'esprit des cabinets, faisait passer les raisons politiques avant les raisons militaires, défendit à segréraux defaire une seule objection, et ordonna la rigoureux estécution de ce plan pour les derniers jours d'aont (militen de fructidor).

On a déjà décrit la configuration du théâtre de la guerre, et la distribution des armées sur ce théâtre ". Les caux partant des Grandes-Alpes, et tantôt coulant en forme de fieuves, tantôt séjournant en forme de lacs, présentaient différentes lignes inscrites les unes dans les autres, commencant à droite contre une grande chaine de montagnes, et allant finir à gauche, dans le grand fleuve qui sépare l'Allemagne de la France. Les deux principales étaient celles du Rhin et de la Limmat. Masséna , obligé d'abandonner celle du Rhin , s'était replié aur celle de la Limmat. Il avait même été obligé de se retirer un peu en arrière de celleci, et de s'appuver sur l'Albis. La ligne de la Limmat n'en séparait pas moins les deux armées. Cette ligne se composait de la Lint, qui nalt contre les Grandes-Alpes, dans le canton de Glaria, et se jette ensuite dans le lac de Zurich; du lac de Zurich; de la Limmat, qui sort de ce lac à Zurich même, et va se jeter enfin dans l'Aar près de Bruck. L'archiduc Charles était derrière la Limmat, de Bruck à Zurieb. Korsakoff était derrière le lac de Zurich, attendant qu'on lui assignat sa position. Hotze gardait la Lint.

D'aprèt le plan convenu, l'archèdice, destiné as Mini, derait frer remplete derrière i Limnat par Korsakoff, flotre d'erait rester sur la Linta rece corpo antribèlen de Voralberg, and de donner la main à Suwarow, arrivant d'Italie. La question detait de savoir quelle route on ferait prendre à Suwarow. Il avait à franchie les monts, et pouvait suiver l'une on Tatter des lignes qui coupent la suiver l'une on Tatter des lignes qui coupent la paire l'une de l'arche de lignes de production de l'arche de l'arche de partie de la la la la contra de l'arche de rendre par Coire sur le Bhis-Quefferu, et faire rendre par Coire sur le Bhis-Quefferu, et faire

"Quelque soin que je mette à me rendre clair, je n'expère pas faire comprendre les éférements qui vost asirre, ai le incleur n'à pas sons les yeax une carte, quelque incomplète qu'elle soil. Cypendant ces éférements sons si extraordinantes, et ou décâde d'une massire si possible se laist de la France, que je les crois dignes d'être compris, et que Prouge le levectu à comuleir me carte. La pois massire carte de Soisse sera expore suffissante pour saisir l'ensemble den opérations.

là sa jonction avre Holze. On avait calculé qu'il [ pourrait être arrivé vers le 25 septembre (3 vendémisire an VIII). Ce mouvement avait l'avantage de s'opérer Join des Français, hors de leur portée, et de ne dépendre ainsi d'aueun accident. Suwarow pouvait également prendre une autre route, et au lien de snlyre la ligne du Rhin, entrer par le Saint-Gothard, dans la vallée de la Renss, et déboucher par Schwitz derrière la ligne de la Lint, occupér par les Français. Cette marche avait l'avantage de le porter sur le revers de la ligne ennemie; mais il fallait traverser le Saint-Gothard, occupé par Lecourbe; il fallait préparer un mouvement de Hotze au-delà de la Lint, pour qu'il vint tendre la main à l'armée arrivant du Saint-Gothard; Il fallait, pour secondre ce mouvement, une attaque sur la Limmat; il fallait en un mot une opération générale sur tonte la ligne, et un à-propos, une précision diffiriles à obtenir, quand on agit à de si grandes distances et en détachements aussi nombreux. Ce plan, que les Russes relettent sur les Autrichiens, et les Autriehiens sur les Russes, fut néanmoins préféré. En consequence, nne attaque générale fut prescrite sur toute la ligne, pour les derniers jours de septembre. Au moment où Suwarow déboucherait du Saint-Gothard dans la vallée de la Reuss . Korsakoff devait attaquer au-drasous du lac de Zurich , c'està-dire le long de la Limmat, et Hotze au-dessus du lac, le long de la Lint, Deux des lieutenants de Jiotze, Linken et Jeliachieh, devajent pénétrer dans le eanton de Glaris, jusqu'à Schwitz, et donner la main à Suwarow. La jonction générale une fois opérée, les troupes réunies en Suisse allaient s'élever à quatre-vingt mille hommes. Suwarow arrivait avec dix-huit mitle; Hotze en avait vingt-cinq, Korsakoff trente. Ce dernier avait en réserve le corps de Condé rt quelques mille Bavarois. Mais avant lajonction, trente mille sous Korsakoff, et vingt-cinq mille sous Hotze, e'est-à-dire cinquante-cinq mille, se tronvaient exposés aux coups de toute l'armée de Masséna.

Le moment, en effet, où Parebiduc Charles quittais la Limma, et où Suwavo m'avait pas encore passé les Alpes, était trop favorable pour que Masséna ne le saisit pas, et ne sortil point enfin de l'inaction qu'on lui avait tant reprochée. Son armée avait des portée à oissaint-equianz mille honunes eaviron, par les reuforts qu'elle avait reus; mais elle devait s'étendre du Saint-Cohard. à Bale, ligne limmens à courrie. Lecourbe, formant sa droite et avant Guidine Valifer sous asset.

Masséna, quoique inférieur en forces, avait l'avantage de ponvoir rénnir sa masse principale sur le point essentiel. Ainsi il avait trente-sept mille hommes devant la Limmat, qu'it pouvait jeter sur Korsakoff. Celui-ei venait de s'affaiblir de quatre millr hommes, envoyés en renfort à Hotze, par derrière le lac de Zurich, ce qui le réduisait à vinet-six mille. Le corps de Condé et les Bayarois. qui devaient lui servir de réserve, étaient encore fort en arrière à Schaffhouse. Masséna pouvait done lancer trente-sept mille hommes rontre vingt-six mille, Korsakoff battu, il pouvait se rejeter sur Hotze, et après les avoir tous deux mis en déronte, peut-être détruits, aecabler Suwarow, qui arrivait en Suisse avec l'espoir d'y trouver un ennemi vaincu, on dn moins contenu dans sa ligne, Masséna, averti des projets des ennemis, devança

d'un jour son attaque générale, et la fixa pour le 3 vendémiaire (23 septembre 1799), Depuis qu'il était retiré sur l'Albis, à quelques pas en arrière de la Limmat, le cours de cette rivière appartenait à l'ennemi. Il fallait le lui enlever par un possage : e'est ce qu'il se proposa d'exécuter avec ses trentesept mille hommes. Tandis qu'il allait opérer audessous du lac de Zurich , il chargea Soult d'opérer au-dessus, et de franchir la Lint le même jonr. Les militaires ont adressé un reproche à Masséna : il fallait, disent-ils, plutôt attirer Suwarow en Suisse que l'en éloigner : si done, au lieu de laisser Leeourbe se battre inutilement an Saint-Gothard eontre Suwarow, Masséna l'eût réuni à Soult, il aurait été plus assuré d'aecabler Holze, et de franchir la Lint. Au reste, comme le résultat obtenn fut aussi grand qu'on pouvait le sonhaîter, on n'a fait ee reproche à Masséna que dans l'intérêt rigoureux iles principes.

La Limmat sort du las de Zurieh à Zurieh même, et coupe la ville ru deux parties. Conformément an plan convenu avec Hotze et Suwarow, Korsakoff se disposait à attaquer Masséna, et pour cela it avait porté la masse dr ses forces dans la partie d' Zurich qui est en avant de la Limmat. Il n'avait laissé que trois bataillons à Closter-Fahr, pour garder un point où la Limmat est plus accessible : il arait dirigie Durasof, avec une division, près de l'embouchure de la Limmat dans l'Aar, pour veiller de ce deit mais sa masse, forte de dis-huit mille hommes au moins, était en avant de la rivière, en situation offensive.

Massina hasa son plan sur cet état de choses. Il reciont de masquer piulot que d'attempe le point de Zarich où Korsakoff avait massé ses forces; unes, avec une portion considérable de ses troupes, de tentre le pusasque de la Limmat & Goster-Pahr, voniats que extet division remontis la Limmat tur point folialment déféroul. Le passage opéré, il voniats que extet division remontis la Limmat tur bar rico opposé, et vista e placer sus les dervières de Zarich. Alors il se proposit d'attaquer Korsadoff sur les daux rives, et de le tenti enferient dans Carriel meme. Des conséquences immenses ponvient résulter de cett disposition.

Mortier avec sa division, qui était forte de buit mille hommes, et occupait la droite de ce champ de bataille, fut dirigé sur Zurich. Elle devait contenir d'abord, puis attaquer la masse russe. Klein avec sa division, qui était forte de dix mille hommes, devait être placé à Altstetten, entre le point de Zurich et celui de Closter-Fabr, où l'on allait tenter le passage. Elle pouvait ainsi ou se porter devant Zurich, et donner secours à Mortier contre la masse russe, ou courir au point du passage, s'il était nécessaire de le seconder. Cette division renfermait quatre mille grenadiers et une réserve de superbe cavalerie. La division Lorges . avec une partie de la division Mesnard, devait exécuter le passage à Closter-Fabr. Quinze mille bommes à peu près formaient cette masse. Le reste de la division Mesnard devait faire des démonstrations sur la Basse-Limmat, pour tromper et retenir Durasof.

Ges dispositions, qui ont fait l'admiration de tous les critiques, furent imites à eccution le 5 reademisire an VIII (28 septembe 1799), à cinq herres du matti. Les apprett du passage arrient de l'acceptation de la comparazione de la comparazione de et un secret catrocellusires. Des havques arrient del trainces à less, et cachede dans les bois. Des le matin, elles étaient à foit, et les troupes étaient rangées en silence une la rire. Le geferal Poy, illustré depuis commo ordinerar, commandat l'arlience à cette immorbite basillet. Il diposa plulière à cette immorbite basillet. Il diposa pludiere de la comment de la comment de la comment de proposation de la comment de la comment de la comment.

dirent sur les tirailleurs ennemia et les dispersèrent. Korsakoff avait mis là, aur le plateau de Closter-Fabr, trois bataillons avec du canon. Notre artillerie , supérieurement dirigée , éteignit bientôt les feux de l'artillerie russe, et protégea le passage successif de notre avant-garde. Lorsque le général Gazan eut réuni, aux six cents bommes qui avaient passé les premiers , un renfort suffisant , il marcha sur les trois bataillons russes qui gardaient Closter-Fahr, Ceux-ci s'étaient logés dans un bois et s'y défendirent bravement, Gazan les enveloppa, et fut obligé de tner presque jusqu'an dernier bomme pour les déloger. Ces trois bataillons détruits . le pont fut leté, Le reste de la division Lorges et partie de la division Mesnard passèrent la Limmat : c'étaient quinze mille hommes portés au-delà de la rivière. La brigade Bontemps fut placée à Regensdorf , pour faire face à Durasof , s'il voulait remonter de la Basse-Limmat. Le gros des troupes. dirigé par le chef d'état-major Oudinot, remonta la Limmat, pour se porter sur les derrières de Zurich.

Cette partie de l'opération achevée, Masséna se reporta de sa personne sur l'autre rive de la Limmat, pour veiller au mouvement de ses ailes. Vers la Basse-Limmat, Mesnard avait si bien trompé Durasof par sea démonstrations, que celui-ci s'était porté sur la rive, où il déployait tous ses feux. A la droite, Mortier s'était avancé sur Zurich par Wollishofen: mais il v avait rencontré la masse de Korsakoff, postée, comme on l'a dit, en avant de la Limmat, et avait été obligé de se replier. Masséna, arrivant dans cet instant, ébranla la division Klein, qui était à Altstetten. Humbert, à la tête de ses quatre mille grenadiers, marcha sur Zurich, et rétablit le combat. Mortler renouvela ses attaques, et on parvint à renfermer les Russes dans Zurich.

Pendant ce temps, Korsskoff, chagtind d'enturde du conon ure a derrières, avait reporté quelques batillons su-delà de la Limmat; mais ces faibles secons avaient dé inutile; Oddinot, avec ses quinze mille hommes, continuait à remotre la Limmat. Il avait enleve le petit camp place à long, ainsi que les hauteurs qui sont turn derrières de Zerrich, et é édait emperé de la derrières de Zerrich, et é édait emperé de la Allemagne, et la roule par laquelle les Russes puisents rectirers.

La journée était presque achevée, et d'immenses résultats étaient préparés pour le lendemain. Les Russes étaient enfermés dans Zurich; Masséna

avait porté, par le passage à Closter-Fahr, quinze | niers, deviennent la proie des Français. Korsakoff mille hommes sur leurs derrières, et placé dixhuit mille hommes devant eux. Il était difficile qu'il ne leur fit pas essuyer un désastre. On a pensé qu'il aurait du , au lieu de laisser la division Klein devant Zurich, la porter par Closter-Fahr, derrière cette ville, de manière à fermer tout à fait la route de Vintherthur. Mais il craignait que Mortier, restant avec huit mille hommes seulement, Korsakoff ne lui passăt sur le corps et ne se jetăt sur la Lint. Il est vrai que Korsakoff aurait rencontré Soult et Lecourbe: mais il aurait pu rencontrer aussi Suwarow venant d'Italie, et on ne sait ee qui sersit arrivé de cette singulière combinaison.

Korsskoff s'était enfin spercu de sa position, et avait porté ses troupes dans l'autre partie de Zurich, en arrière de la Limmat. Durssof, sur la Basse-Limmat, apprenant le passage, s'était dérobé; et évitant la brigsde Bontemps, par un détour, était venu regagner la route de Vintherthur. Le iendemain, 4 vendémiaire (26 septembre), le combat devait être acharné, ear les Russes voulaient se faire jour, et les Français voulaient recueillir d'immenses trophées. Le comhat commença de bonne heure. La malheureuse ville de Zurich, encombrée d'artillerie, d'équipsges, de hlessés, attaquée de tous eôtés, était enveloppée de feux. De ce côté-ci de la Limmat, Mortier et Klein l'avaient abordée et étaient près d'y pénétrer. Au-delà, Oudinot la serrait par derrière, et voulait fermer la route à Korsakoff. Cette route de Vintherthur, théâtre d'un combat sanglant, avait été prise et reprise plusieurs fois. Korsakoff, songeant enfin à se retirer. avait mis son infanterie en tête, sa cavalerie au eentre, son artillerie et ses équipages à la queue. Il s'avancalt ainsi formant une longue colonne. Sa hrave infanterie, chargeant avec furie, renverse tont devant elle, et s'ouvre un passage; mais quand elle a passé avec une partie de la eavalerie, les Français reviennent à la charge, attaquent le reste de la cavalerie et les bagages, et les refoulent jusqu'aux portes de Zurieh. Au même instant, Klein, Mortier, y entrent de leur côté. On se hat dans les rues. L'illustre et malheureux Lavater est frappé, sur la porte de sa maison , d'une halle par uu soldat suisse ivre qui lui mit son fusil sur la poitrine pour avoir de l'argent; il tombs atteint d'une blessure grave à la cuisse, dont il mourut quelques mois après. Enfin, tout ce qui était resté dans Zurich est obligé de mettre has les armes. Cent pièces de canon, tous les bagages, les administrations, le trésor de l'armée, et einq mille prison-

avait eu en ontre huit mille hommes hors de combat, dans cette lutte acharnée. Huit et cinq faisaient treize mille hommes perdus, c'est-à-dire la moitié de son armée. Les grandes batailles d'Italie n'avaient pas présenté des résultats plus extraordinaires. Les conséquences pour le reste de la campagne ne devaient pas être moins grandes que les résultats materiels. Korsakoff, avec treize mille hommes au plus, se hâta de regagner le Rhin.

Pendant ce temps, Soult, chargé de passer la Lint au-dessus du lae de Zurich, exécutait sa mission avec non moins de bonheur que le général en ehef. Il avait exécuté le passage entre Biltem et Richemburg. Cent cinquante hraves, portant leur fusil sur leur tête, avaient traversé la rivière à la nage, abordé sur l'autre rive, balavé les tirailleurs, et protégé le déharquement de l'avant-garde. Hotze, accouru sur-le-champ au lieu du danger, était tombé mort d'un coup de feu, ee qui avait mis le désordre dans les rangs autrichiens. Petrasch , suceédant à Hotze, avait en vain essavé de rejeter dans la Lint les corps qui avaient passé; il avalt été ohligé de se replier, et s'était retiré précipitsmment sur Saint-Gall et le Rhin, en laissant trois mille prisonniers et du canon. De leur côté, les généraux Jellachich et Linken, chargés de venir par la Haute-Lint, dans le canton de Glaris, recevoir Suwarow au débouebé du Saint-Gothard , s'étaient retirés en apprenant tous ces désastres. Ainsi, près de soixante mille hommes étaient repoussés déià de la ligne de la Limmat, au-delà de celle du Rhin. et repoussés après des pertes immenses. Suwarow, qui eroyait déboueher en Suisse dans le flanc d'un ennemi attaqué de tous côtés, et qui croyait déeider sa défaite en arrivant, allajt trouver au contraire tous ses lieutenants dispersés, et s'engager au milieu d'une armée vietoriense de toutes parts.

Parti d'Italie avec dix-huit mille hommes, il était arrivé au pied du Saint-Gothard le cinquième four complémentaire de l'an VII (21 septembre). Il avait été obligé de démonter ses Cosaques pour charger son artillerie sur le dos de leurs chevaux. Henvoya Rosemberg avec six mille hommes, pour tourner le Ssint-Gothard par Disentis et le Crispalt. Arrivé le 1er vendémiaire (23 septembre) à Airolo, à l'entrée de la gorge du Saint-Gothard , il v trouva Gudin avec une des brigades de la division Lecourbe. Il se battit là avec la dernière opiniatreté ; mais ses soldats, mauvais tireurs, ne sachant qu'avancer et se faire tuer, tombaient par pelotons sous les balles et les pierres. Il se décida enfin à inquiéter Gudin

sur ses flancs, et il l'obligea ainsi à céder la gorge jusqu'à l'hôpital. Gudin, par sa résistance, avait donné à Lecourbe le temps de recueillir ses troupes. Celui-ci, n'ayant guère sous sa main que six mille hommes, ne pouvait résister à Suwarow qui arrivait avec douze mille, et à Rosemberg qui, transporté déià à Urseren, en avait six mille sur sea derrières. Il jeta son artillerie dans la Reuss, gagna ensuite la rive opposée en gravissant des rochers presque inaccessibles, et a'enfonça dans la vallée. Arrivé au-delà d'Urseren , n'avant plus Rosemberg aur ses derrières, il rompit le Pont du Diable, et tua une multitude de Russes, avant qu'ils eussent franchi le précipice, en descendant dans le lit de la Reuss, et en remontant la rive opposée. Lecourbe avait fait ainsi une retraite pied à pied, profitant de tona les obstacles pour fatiguer et tuer un à un les soldats de Suwarow.

L'armée russe arriva ainsi à Altorf, au fond de la vallée de la Reuss, accablée de fatigues, manquant de vivres, et singulièrement affaiblie par les pertes qu'elle avait faites. A Altorf, la Rouss tombe dans le lac de Lucerne. Si Hotze, suivant le plan convenn, avait pu faire arriver Jellachich et Linken an delà de la Lint, jusqu'à Schwitz, il aurait envoyé des bateaux pour recevoir Suwarow à l'emhouchure de la Reuss. Maia après les événementa qui s'étaient passés. Suwarow ne trouva pas une embarcation, et se vit enfermé dans une vallée épouvantable. C'était le 4 vendémisire (26 septembre), jour du désastre général aur toute la ligne. Il ne lui restait d'autre ressource que de se jeter dans le Schachental, et de passer à travers des montagnes horribles, où il n'y avait aucune route tracée, pour pénétrer dans la vallée de Muthenthal. Il se mit en route le lendemain. Il ne pouvait passer qu'un homme de front dans le sentier qu'on avait à suivre. L'armée mit deux jours à faire ce trajet de quelques lienes. Le premier homme était déjà à Mutten, que le dernier n'avait pas encore quitté Altorf. Les précipices étaient eouverts d'équipages, de ehevaux, de soldats monrant de faim ou de fatigue. Arrivé dans la vallée de Muthenthal. Suwarow pouvait déboucher par Schwitz, non loin du lac de Zurich, ou hien remonter la vallée, et par le Bragel se jeter sur la Lint. Mais du côté de Schwitz, Massena arrivait avec la division Mortier. et de l'autre côté de Bragel, était Molitor, qui occupait le défilé du Kloenthal, vers les bords de la Lint. Après avoir donné deux jours de repos à ses troupes, Suwarow se décida à rétrograder par le Bragel. Le 8 vendémiaire (50 septembre), il se mit

en marehe; Massena l'attaqualt en queue, tandia que, de l'autre côté du Bragel, Molitor Jul tenait. tête au défilé du Kloenthal, Rosemberg résista bravement à toutes les attaques de Masséna; mais Bagration fit de vains efforts pour percer Molitor. Il a'ouvrit la route de Glaris, mais ne put percer celle de Wesen. Suwarow, après avoir livré des combats sunglants et meurtriers, coupé de toutes les routes, rejeté sur Glaris, n'avait d'autre ressource que de remonter la vallée d'Engi, pour se jeter dans celle du Rhin. Mais cette route était encore plus affreuse que celle qu'il avait parcourue. Il s'y décida cependant, et après quatre jours d'efforts et de souffrances inoules, atteignit Coire et le Rhin. De sea dix-huit mille hommes, il en avait à peine sauvé dix mille. Les cadavres de ses soldats . remplissaient les Alpes. Ce barbare, prétendu invincible, se retirait couvert de confusion et plein de rage. En quinze jours , plus de vingt mille Russes et cinq à six mille Autrichiens avaient auccombé. Les armées prêtes à nous envahir étaient chassées de la Suisse et rejetées en Allemagne. La coalition était dissoute, car Suwarow, Irrité contre les Autrichiens, ne voulait plus servir avec eux. On peut dire que la France était sauvée.

Giore derentle à Mancia, qui rensit d'acciune l'une des plus blette operations dont l'assiere de la guerre fasse mention, et qui nous avait suavie dans un moment paus priffictes que coit de y lamy et de Fleurus I II finit admirer les batilités grandes par les conception on le résistitu politique; mais il finit célévirer surtout celles qui sauvent. On doit production de la contraction de

Pendint que cre évinements à heureux se passiene en Suise, la técibre nous revenit en Bollande. Brune, faiblement prese par l'ennemi, avai et le temps de conentre ses forces, caprès avoir battu les Anglo-Busses à Kastrikum, les avait lotte de l'entre l'entre

Ainsi se termina cette mémorable campagne de 1799. La république, entrée trop tôt en action, et commettant la faute de prendre l'offrasire, sana avoir auparavant concentré ses forces, avait été battue à Stokach et Magnano, et avait perdu ainsi par ces deux défaitrs l'Allemagne et l'Italie, Masséna , resté seul en Suisse , formait un saillant dangereux entre deux masses victorieusea. Il a'était replié sur le Rhin, puis sur la Limmat, et enfin sur l'Albis. Là il s'était rendu inattaquable durant quatre mois. Pendant ce temps , l'armée de Naples , tachant de se rénnir à l'armée de la Haute-Italie . avait été battue à la Trebbia. Réunie plus tard à cette armée par derrière l'Apennin, ralliée et renforcée, elle avait perdu son général à Novi, avait été battue de nouveau , et avait définitivement perdu l'Italie. L'Apennin était même envahi et le Var menacé. Mais là avait été le terme de nos malheurs. La coalition, revirant ses forces, avait porté l'archiduc Charles sur le Rhin, et Suwarow en Suisse. Massena, saisissant ce moment, avait détruit Korsakoff privé de l'archiduc, et mia en fuite Suwarow privé de Korsakoff. Il avait ainsi réparé nos malheurs par une immortelle victoire. En Orient, de beaux triomphes avaient terminé la campagne. Mais, il faut le dire, si ces grands exploits avaient soutenu la république prête à succomber, s'ils lui avaient rendu quelque gloire, ils ne lui avaient rendu ni sa grandeur ni sa puissance. La France était sauvée, mais elle p'était que sauvée; elle n'avait point encore recouvré son rang, et elle courait même des dangers sur le Var.

## CHAPITRE XXXIII.

Retour de Bonaparte; son débarquement à Fréjus; enthousiamme qu'il inspire. — Agitation de tous tes partis à son arrivée. — Il se coalise avec Sieyes pour renverser la constitution directoriale. — Préparatifs et journée du 18 brumaire. — Renversement de la constitution de l'an Il1; institution du consulai provisoire. — Fin de cette histoire.

Les nouvelles de la bataille de Zurich et de la capituation des Anglo-Russes se succédierent preque immediatement, «t ressurèrent les imaginations epouvantées. Cétail permeiré rois que ces Russes si odieux étairent battus, et ils l'étaient si compêtément que la satifaction d'enti étre profonde. Mais l'Italie était (sujours perdue, le Var était menzé, la fe frontière du Milé na péril. Les grandeurs de Campo-Formio ne nous étaient pas rendues. Du restr, les périls les puls grands d'action sea su décors. mais au dedaus. Un gouvernement désorganisé, des partis ingouvernables, qui ne voulaient pas subir l'autorité, et qui n'étaient cependant pas assez forts pour s'en emparer ; partout une espèce de dissolution sociale, et le brigandage, signe de cette disaclution, infestant les grandes routes, surtout dans les provinces d'chirées autrefois par la guerre civile; telle était la situation de la république. Un répit de quelques mois étant assuré par la victoire de Zurich, e'était moins d'un défenseur qu'on manquait dans le moment que d'un chef qui a'emparât des rênes du gouvernement. La masse entière de la population voulait à tout prix du repos, de l'ordre, la fin des disputes. l'unité des volontés. Elle avait peur des facobins, des émigrés, des chouans, de tous les partis. C'était le moment d'une merveilleuse fortune pour celui qui calmerait toutes ces peurs. Les dépêches contenant le récit de l'expédition de Syrie, des batailles du mont Thabor et d'Aboukir, produisirent un effet extraordinaire, et confirmèrent cette idée que le héros de Castiglione et de Rivoli resterait vainqueur partout où il se montrerait. Son nom se retrouva aussitôt dans toutes les bouches, et la question que fait-il? quand vient-il? se renouvela de toutes parts. S'il allait revenir! disait-ort ... Par un instiuct singulier, le bruit qu'il etait arrivé courut deux ou trois fois. Ses frères lui avaient écrit, sa femme aussi; mais on ignorait si ces dépêches lui étaient parvenues. On a vu en effet qu'elles n'avaient pu traverser les croisières auglaises.

Pendant ce temps, cet homme, obiet de vœux si ainguliers, voguait tranquillement sur les mers, au milieu des flottes anglaises. La traversée n'était pas heureuse, et les vents contraires la prolongeaient. Plusicurs foia on avait vu les Anglais, et on avait eraint de devenir leur proje. Lui seul , se promenant sur le pont de son vaisseau avec un air calme et serein, se confiait à son étoile, apprenait à y croire et à ne pas s'agiter pour des périls inévitables. Il lisait la Bible et le Koran, œuvres des penples qu'il venzit de quitter. Craignant, d'après les derniers événements , que le midi de la France ne fût envahi, il avait fait gouverner, non vers les côtes de Provence, mais vers celles du Languedoc. Il voulait débarquer à Collionre ou à Port-Vendres. Un coup de vent l'avait ramené vers la Corse. L'Ile entière était accourue au-devant du célèbre compatriote. On avait ensuite fait voile vers Toulon. On allait arriver, lorsque, tout à coup, au coucher du soleil, on vit, sur le flanc gauche du vaisseau, trente voiles ennemies: on les voyait au milieu des rayons

du soleil couchant. On proposit de mettre un canot à la mer pour aborder furirement à terre. Se confiant toujours dans le destin, Boasparte dit qu'il fallait attendre. L'ennemi, en effet, disparait, et le 17 endémiaire au VIII (9 octobre 1799), à la pointe du jour, les frégates le Nairon et la Carrére, les chebechs la Revanche et la Fortune, vinrent mouiller dans le coffe de Fréis.

Les habitants de la Provenec avaient craint, pendant trois années de suite, l'invasion de l'ennemi, Bonaparte les avait délivrés de cettr erainte en 1796 ; mais elle leur était revenue plus grande que jamais depuis la bataille de Novi. En apprenant que Bonaparte était mouillé sur la côte, ils crurent leur sauveur arrivé. Tous les habitants de Fréius acconrurent, et en un instant la mer fut couverte d'embarcations. Une multitude, ivre d'enthousiasme et de curiosité, envahit les vaisseaux, et, violant toutes les lois sanitaires, communiqua avec les nouveaux arrivés. Tous demandaient Bonaparte, tous voulaient le voir. Il n'était plus temps de faire observer les lois sanitaires. L'administration de la santé dut dispenser le général de la quarantaine. car il aurait fallu condamner à la même précaution toute la population, qui avait déjà communiqué avec les équipages. Bonaparte descendit sur-lechamp à terre, et, le jour même, voulut monter en voiture pour se rendre à Paris.

Le zidegraphe, aussi prompt que les vents, avais dejá répandus un route de Fréjus à Franke nouvelle du débarquement de Bonaparte. Sur-kchamp la joie la plus confuse avai échat. La nouvelle, amonocée sur tous les théstres, y avait produit de china extraordiaries. Les chants particliques avaient remplacé partont les représentations thérièles. Le déput Bonalin des Archenes, Jan ales avaient remplacé partont les représentations thérièles. Le déput Bonalin des Archenes, Jan ales avaient de constitution de l'au III, républicais paradon, et la croyant perdue si un hexa paisant ne vensit la soutenir, Busulin des Archenes expira de joie en apprenance et éréments.

Bonaparté était paril le jour même du 15 vendimitire (9 octôm pour Paris. Il avail passé par Alx, Arigon, Yalence, Lyon. Dans toutes ces Villes, Fethousiane fin immodére. Les cleches crécimient dans les villages, et pendant la mui de le Pass était aliannés sur les contests. A Lyon nation. Jes classi format plus sife encore que parner de la comparte, qui vouluit arrier inception, poit une autre route que celle qu'il arsis indiqueé à se courriers. Ses firest est les fomes, trompés sur sa courriers. Ses firest est les fomes, trompés sur sa direction, conreient à sa rencontre, tandis qu'il arrivait à Paris, Le 24 vendémiaire ( 16 octobre ). il était déià dans sa maison de la ruc Chantereine. sans que personne se doutât de son strivée, Deux heures après il se rendit au directoire. La garde le reconnut, et poussa, en le voyant, le eri de rire Bonaparte! Il courut chez le président du directoire, c'était Gobier. Il fut convenu qu'il serait présenté le lendemain au directoire. Le lendemain 25, il se présenta, en effet, devant cette magistrature suprême. Il dit qu'sprés avoir consolidé l'établissement de son armée en Égypte, par les victoires du mont Thabor et d'Aboukir, et confié son sort à un général capable d'en assurer la prospérité, il était parti pour voler su secours de la république, qu'il croyait perdue. Il la trouvsit sauvée par les exploits de ses frères d'armes, et il s'en réjouissait. - Jamais, ajoutait-il en mettant la main sur son épée, jamais il ne la tirerait que pour la défense de cette république. - Le président le complimenta sur ses triomphes et sur son retour, et lui donna l'accolade fraternelle. L'aceueil fut en apparence très-flatteur; mais au fond les eraintes étaient maintenant trop réelles et trop justifiées par la situation , pour que son retour fit plaisir aux cinq magistrats républicains.

Lorsque, après une longue apathie, les boumos es révillènt et à s'attachent à quelque chose, c'est arec passion. Dans ce nénnt où étaient tombée les arec passion. Dans ce nénnt où étaient tombée les opinions, les paries et toutes les suroirtés, on était demeuré quelque temps sans a'statscher à rien. Le dépoit des hommes et des choses était universel. Xin à l'apparition de l'individu extraordinaire que Ains à l'apparition de l'individu extraordinaire que l'un finance de l'individue et de l'individue, retain de ceuer. Cest ure l'ui que se finirent surchchamile les crassis, les vous et les excênners.

Tous les généraux, employés on non employés, poirtieles on modérés, tous accourriels the Bonsparte. Cétali naturel, puisqu'il était le premier actuelle de la commentation de la commentation de tente. Es ali cit les emplisha avoir touve, un reagour coutre le gouvernement. Tous les ministres, tous les frontismaires auscessivement dispraciés pendant les finctuations du directoire, secoururent sous aupurés du nouel arrivé. Il shalient en apparement valuter le guerrier matter, et en réalité obrement valuter le guerrier puissant auquel l'aveni comment les comments de la comment de la commentation puis de la commentation de la commentation

Bonaparte avait amené Lannes, Murat et Berthier, qui ne le quittaient pas. Bientôt Jourdan, Augeresu, Macdonald, Beurnonville, Leclere,

Lefebvre, Marbot, malgré des différences d'opinion, se montrèrent auprès de lui. Moreau Inimême fit bientôt partie de ce cortége. Bonaparte l'avait rencontré chez Gobier. Sentant que sa supériorité lui permettait de faire les premiers pas, il alia à Moreau, lui témoigna son impatience de le connaître, et lui exprima une estime qui le toucha profondément. Il lui donna ensuite un damas enriebi de pierreries, et parvint à le gagner tout à fait. En quelques jours, Moreau fut de sa eour. Il était mécontent aussi, et il ailait avec tous ses camarades ebez le vengenr présumé. A ces guerrlers illustres se joignirent des hommes de toutes les earrières : on y vit Bruix , l'ex-ministre de la marine, qui venait de parcourir la Méditerranée à la tête des flottes française et espagnole, homme d'un esprit fin et délié, aussi habile à conduire une négociation qu'à diriger une escadre. On y vit aussi M. de Talleyrand, qui avait des raisons de craindre le mécontentement de Bonaparte, pour n'être point allé en Égypte, Mais M. de Talleyrand comptait sur son esprit, sur son nom, sur son importance, pour être bien aecueilli; il le fut bien. Ces deux bommes avaient trop de goût l'un pour l'autre, et trop besoin de se rapprocher, pour se bouder mutuellement. On voyait encore rue Chantereine Ræderer, l'ancien procureur de la commune, bomme plein de franchise et d'esprit : Regnauit de Saint-Jean-d'Angély, ancien constituent anguel Bonaparte s'était attaché en Italie, et qu'il avait employé à Malte, orateur brillant et fécond.

Mais ee n'étaient pas seulement les disgraciés, les mécontents, qui se rendaient ebez Bonaparte. Les chefs actuels du gouvernement s'y montrèrent avec le même empressement. Tous les directeurs et tous les ministres lui donnèrent des fêtes, comme au retour d'Italie. Une grande partie des députés des deux consciis se firent présenter ebez lui. Les ministres et les directeurs lui décerpèrent un hommage bien plus flatteur ; ils vinrent le consulter à chaque instant sur ce qu'ils avaient à faire. Dubois-Crancé, le ministre de la guerre, avait en quelque sorte transporté son portefeuille ehez Bonaparte. Moulins, celui des directeurs qui s'occupait spécialement de la guerre, passait une partie des matinées avec lui. Gobier, Roger-Dueos, y allaient aussi. Cambacérès, ministre de la justice, jurisconsulte habile, qui avait pour Bonaparte le goût que les bommes faibles ont pour la force, et que Bonaparte affectait de caresser pour prouver qu'il savait apprécier le mérite eivil ; Fouebé , ministre de la police, qui voulait échanger son protecteur

usé, Barras, contre un protecteur neufet puissant; Réal, commissaire près le département de la Seine, ardent et généreux patriote, et l'un des bommes les plus spiritnels du temps, étalent également assidus auprès de Bonaparte, et s'entretenaient avec lui des affaires de l'état. Il y avait à peine buit jours que le général était à Paris, et déjà le gouvernement des affaires lui arrivait presque involontairement. A défaut de sa volonté, qui n'était rien encore, on lui demandait son avis, Pour lui, avec sa réserve accoutumée, il affectait de se soustraire aux empressements dont il était l'obiet. Il refusait beaucoup de moude, il se montrait peu, et ne sortait pour ainsi dire qu'à la dérobée. Son visage était devenu plus sec, son teint plus foncé. Il portait depuis son retour une petite redingote grise, et un sabre turc attaché à un eordon de soie. Pour ceux qui avaient eu la bonne fortune de le voir, c'était un emblème qui rappelait l'Orient, les Pyramides, le mont Thabor, Aboukir. Les officiers de la garnison , les quarante adjudants de la garde nationale, l'état-major de la place, demandaient à lui être présentés. Il différait de jour en jour, et semblait ne se prêter qu'à regret à tous ees hommages. Il écoutait, ne s'ouvrait encore à personne, et observait toutes choses. Cette politique était profonde. Quand on est nécessaire, il ne faut pas craindre d'attendre. On irrite l'impatience des bommes, ils accourent à vous, et vous n'avez plus qu'à choistr.

Que va faire Bonsparte? était la question que tout le monde s'adressait. Elle prouvait qu'il y avait quelque chose d'inféritable à faire. Deux parise principaux, et un troisième, audulvision des deux autres, s'officiant à lui, et étient disposés à le serrir, s'il adoptait leurs vues : étaient les particotes, les moderées ou politiques, enfin espourris, comme on les appelait, corrompus de tous les temps et de toute les factions.

Les patriotes se défaient bien de Bomparie et de son amblition mais avec luer goid e détruire, et leur impréroyance du lendemain, ils se servient servin de son bras pour tout remereure, sant'à s'on-cupier naussité de l'avenir. Du reste, il n'y arsit de car sius que les forcentes, qui, toujour mécon-tents de ce qui ceitatit, regardaient le soîn de divrier comme le jour pressant de tous. Le reste des patriotes, ceux, qu'on pour aitoppedre les réput de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de

souhsitaient par-dessus tout qu'il ailât aux frontières relever la gloire de nos armes, et rendre à la république sa première spiendeur.

Les modérés ou politiques, gens craignant les fureurs des partis, et surtout celles des jacobins, n'espérant plus rien d'une constitution violee et usée, voulaient un changement, et souhaitaient qu'il se fit sous les auspices d'un homme puissant. « Prenez le pouvoir , faites-nous une constitution » sage et modérée, et donnez-nous de la sécurité, » tel était le langage intérieur qu'ils adressaient à Bonaparte. Iis composaient le parti le pius nombreux en France. Il y entrait même beaucoup de patriotes compromis, qui, ayant peur pour la révolution, voulaient en confier je salut à un homme puissant. Ils avaient la majorité dans les suciens. une minorité assez forte dans les cinq-cents. Lis avaient suivi jusqu'iei la plus grande renommée civile, celle de Sieyes, et s'y étaient d'autant plus attachés que Sieyes avait été plus maltraité au Manége. Aujourd'hui iis devaient courir avec bien plus d'empressement au-devant de Bonaparte : car c'était la force qu'ils cherchaient, et elle était hien pins grande dans un général victorieux, que dans un publiciste, quelque illustre qu'il fût.

Les pourris cufin étaient tous les fripons, tous les intrigants qui cherchaient à faire fortune, qui s'étaient déshonées en la fiisaie, et qui voulaient la faire encore au même prix. Ils suivaient Barras etle ministre de la police Fouché. Il y avait de tout parmi eux, des jacobins, des modérés, des vopalistes même. Ce n'était point un parti, mais une coterie nounternase.

Il ne faut pas, à la suite de cette énunération, compire les partissans de la royatel. Ils étient trop annutés depuis le 18 fructiolor, et d'ailleurs Bonaparte ne leur inspirait rien. Un tel homme ne pouvait songer qu'à lui, et ne pouvait prendre le pouvoir pour le remettre à d'autres. Ils secontennient donc de faire nombre avec les ennemis du directoire, et de l'secuser dans la langue de tous les partis.

Parmi res différents partis, Bonaparte ne pouvait faire qu'un choit, Les patricise ne lui convenient pas du tout. Les uns, attachés à ce qui existait, se d'ésient de son ambition ; les autres voulsient un coup de maiu, puis rien que des agitations interminables, et on ne pouvait rien fonder avec eux. D'ailleurs lis étaient en sens contarire de le marche du temps, et lis exabaient leurs dernières ardeurs. Les pourris n'étaient rêm, jis n'étaient quelque chose que dans les gouvernement, où lis vétaient naturellement introduits, car c'est là que tendent tologour leurs venux. Au reste, il n'y avait qu'à ne pas s'en occuper; lis deviacut venir à cetui qui renomini le plas de chances en as fureur, parce qu'ils voulisient rester en possession des places et de l'agrent. Le seul paris sur lequel Bonaparte plut s'appuyer clatt cetti qui, partageant participation de la production de la consideration de la largual de la companie de la companie de la companie de la companie de la d'une manière solide. C'était là qu'était tout avenir, c'était là qu'il d'estait e ranger,

Son chois ne pouvait ther douteux; par instinct sent il était fait d'avance. Bousparte avait horreur des hommes turbulents, dégoût des hommes corrompus. Il ne pouvait aîmer que ces hommes moderés qui voulsient qu'on gouverant pour eux. C'était d'ailleurs la nation même. Mais il fallait attuorle, se liaiser précient par les offres des partis, et observer leurs chefs, pour voir avec lesquels d'entre eux on pourrait faire aillaince.

Les partis étaient tous représentés au directoire. Les patriotes avaient, comme on l'a vu, Moulins et Gohier. Les pourris avaient Barras. Les politiques ou modérés avaient Sieyes et Roger-Ducos.

Gobire et Moulius, patriotessucerea et homatica, plas moderis que leur parti, pare qu'ils étaient au pouvoir, admiraient Bomaparte; mais, ne voulante serviri de son épec que pour la gloire de la constitution de l'an III, ils soubsisient de l'anvoyer aux armets. Bomaparte les traisit avec beascoup d'agrais; il estimais leur homatetel, car il l'a toulouira siainet chez les hommes (c'est un goott matterel et interesse chez un homme ne pour gonerrere). D'allients, les égards qu'il auit pour eux extreme, l'autres, les égards qu'il auit pour eux extrais égablicains. Sa freume c'éstit libe evrou die de Gobier. Els cauchist aussi, et de le rati dit à madane Gobier: « Non infunité avec vous répondra se à toute les calonnies »

Barras, qui sentais a fin politique approcher, et qui vojut il non Bonqarte un successeur inéritable, le détestait profondement. Il surait consenti table, et détestait profondement. Il surait consenti de finter comme sutréois, mais il se tentait plus mériras que janusis par lui, et il en demuerait éloigné. Bonqarée avait pour cet épicurien ignorant, blasé, corrompui, une aeresion tous les jours rant, blasé, corrompui, une aeresion tous les jours pais insurroundable. Le non de pourrait, qu'il avait donné à lui et aux ieux, prouvait suser son dégodt donné à lui et aux ieux, prouvait suser son dégodt con la lait de la contrait de la cont

Restait l'homme vraiment important, c'était Sieyes, entralnant à sa suite Roger-Ducos. En appe-

lant Sieves an directoire au moment du 30 prairial, | il semblait qu'on cut songé à se jeter dans ses bras. Bonaparte lui en voulait presque d'avoir pris la première place en son absence, d'avoir fixé un moment les esprits, et d'avoir fait naître des espérances. Il avait contre lui une humeur qu'il ne s'expliquait pas. Quoique fort opposés par le génie et les habitudes, ils avaient eependant assez de supériorité pour s'entendre et se pardonner leurs différences, mais trop d'orgueil pour se faire des concessions. Malheureusement ils nes'étaient point encore adressé la parole, et deux grands esprits qui ne se sont pas encore fiattés sont naturellement ennemis. Ils s'observaient, et chacun des deux attendait que l'autre fit les premiers pas. Ils se rencontrèrent à diner chez Gohier. Bonaparte s'était senti assez au-dessus de Moreau pour faire les premiers pas; il ne erut pas pouvoir les faire envers Sleyes, et il ne lui parla pas. Celul-ei garda le même silence. Ils se retirèrent furieux. « Avez-vous » vn ce petit insolent? dit Sieyes; il n'a pas même » salué le membre d'un gouvernement qui aurait » dû le faire fusiller! - Quelle idée a-t-on eue. » dit Bonaparte , de mettre ce prêtre au directoire ? » llest vendu à la Prusse, et si on n'y prend garde , » il vous livrera à elle. » Ainsi, dans les hommes de la plus grande supériorité . l'orqueil l'emporte même sur la politique. Si, du reste, il en était autrement, ils n'aurajent plus cette bauteur qui les rend propres à dominer les hommes.

Ainsi, le personnage que Bonaparte avait le plus d'interet à gagner était celui pour lequel il avait le plus d'éloignement. Mais leurs intérêts étaient tellement identiques, qu'ils allaient être, malgré eux-mêmes, poussés l'un vers l'autre par leurs propres partisans.

Tandis qu'on s'observait, et que l'affluence chez Bonaparte allait toujours eroissant, eclui-ei, incertain encore du parti qu'il devait prendre, avait sondé Gohier et Dueos, pour savoir s'ils voudraient consentir à ce qu'il fût directeur , quoiqu'il n'eût pas l'age necessaire. C'était à la place de Sieyes qu'il aurait voulu entrer au gouvernement. En excluant Sieyes, il devenait le maître de ses collègues, et était assuré de gouverner sous leur nom. C'était sans doute un succès hien incomplet : mais e'était un moyen d'arriver au pouvoir , sans faire précisément une révolution; et une fois arrivé, il avait le temps d'attendre. Soit qu'il fût sincère, soit qu'il voulût les tromper, ce qui est possible, et leur persuader qu'il ne portait pas son ambition au-delà d'une place au directoire, il les sonda et les trouva | cile. Cependant les intérêts étaient si grands, et il

intraitables sous le rapport de l'âge. Une dispense, quoique donnée par les conseils, leur paraissait une infraction à la constitution. Il fallut renoncer à cette idée.

Les deux directeurs Gobier et Moulins, commencant à s'inquiéter de l'ardeur que Bonaparte montrait pour les fonctions politiques, imaginèrent de l'éloigner, en lui donnant le commandement d'une armee. Sieyes ne fut pas de cet avis, et dit avec humeur que, loin de lui fournir l'occasion d'une gloire nouvelle, il fallait, au contraire, l'oublier et le faire oublier. Comme on parlait de l'envoyer en Italie . Barras dit qu'il y avait assez bien fait ses affaires pour n'avoir pas envie d'y retourner. Enfin il fut décide qu'on le rappelleralt pour l'inviter à prendre un commandement, en lui laissant le choix de l'armée à commander.

Ronaparte mandé se rendit au directoire. Il connaissait le propos de Barras. Avant qu'on lui ent notifié l'objet pour lequel on l'appelait, il prit la parole d'un ton haut et menaçant, cita le propos dont il avait à se plaindre, et, regardant Barras, dit que s'il avait fait sa fortune en Italie, ce n'etait pas, du moins, aux dépens de la république. Barras se tut. Le président Gohier répondit à Bonaparte que le gouvernement était persuadé que ses lauriers étaient la seule fortune qu'il eût rapportée d'Italie. Il lui dit ensuite que le directoire l'invitait à prendre un commandement, et lui laissait d'ailleurs le choix de l'armée. Bonaparte répondit froidement qu'il n'était pas encore assez reposé de ses fatigues; que la transition d'un elimat see à un elimat humide l'avait fortement éprouvé, et qu'il lui fallait encore quelque temps pour se remettre. Il se retira sans plus d'explication. Un pareil fait devait avertir les directeurs de ses vues, et l'avertir lui-même de leurs défiances.

C'était un motif de se hâter : ses frères , ses conseillers habituels, Roederer, Real, Regnault do Saint-Jean-d'Angély, Bruix, Talleyrand, lui amenaient tous les jours des membres du parti modéré et politique dans les conseils. C'étaient, dans les eing-cents, Boulay de la Meurthe, Gaudin, Chazal, Cabanis, Chénier; dans les anciens, Cornudet, Lemercier, Fargues, Daunou. Leur avis à tous était qu'il fallait s'allier au vrai parti, au parti réformateur, et s'unir à Sieyes, qui avait une constitution toute faite, et la majorité dans le conseil des anciens. Bonaparte était bien de cet avis et sentait qu'il n'avait pas de choix à faire; mais il fallait qu'on le rapprochât de Sieyes et c'était diffiy await entre son orgoni et cetal de Sieyes des enterenctions si delients, si adroits, que Pallinace ne pouvait pas tarcher à se faire. M. de Talleyrand coi concelle des roquells enterer plus aurages que cetal si de est dent hommes. Bienaté la negociation est de la companio del la companio de

Un sysématique révant l'accomplissement trop différé de se conceptions, un mitieux voulne régir le monde, étaient, au milieu de ce néent de tous les systèmes et de toutes les forces, éminemment propret à se coaliser. Peu importait l'incompatibilité de leur humeur. L'atresse des intermédiaires et la gravité des intérêts suffissient pour puiller cet incouvrénient, du moins pour au moment) et et édats ausse d'un moment pour au moments

Bonaparte était done décidé à agir avec Sieyes et Roger-Ducos, Il montrait toujours le même éloignement pour Barras, les mêmes égards pour Gobier et Moulins, et gardait une égale réserve avec les trois. Mais Fouché, habile à deviner la fortune naissante, voyait avec le plus grand regret l'éloignement de Bonaparte pour son patron Barras, et était désolé de voir que Barras ne fit rien pour vaincre cet éloignement. Il était tout à fait décidé à passer dans le camp du nonveau César; mais hésitant, par un reste de pudeur, à abandonner son protecteur, il aurait vouln l'y entraîner à sa suite. Assidu auprès de Bonaparte, et assez bien accueilli, parce qu'il avait le portefeuille de la police, il tachait de vaincre sa repugnance pour Barras. Il était secondé par Réal, Bruix, et les autres conseillers du général. Croyant avoir réussi , il engagea Barras à inviter Bonaparte à diner. Barras l'invita pour le 8 brumaire (50 octobre). Bonaparte s'y rendit. Après le diner, ils commencerent à s'entretenir des affaires. Bonaparte et Barras s'entendaient. Barras entra le premier en matière. Il débuta par des généralités sur sa situation personnelle. Espérant sans doute que Bonaparte affirmerait le contraire, il lui dit qu'il était malade, usé, et condamné à renoncer aux affaires. Bonaparte gardant toujours le silence, Barras ajouta que la république était désorganisée, qu'il fallait, pour

la sauver, concentrer le pouvoir et nommer un président; puis il nomma le général Hédouville comme digne d'être élu. Hédouville était aussi inconnu que peu capable. Barras déguisait sa pensée.. et désignait Hédouville pour ne pas se nommer luimême. - Onant à vous, général, ajouta-t-il, votre intention est de vous rendre à l'armée; allez-y acquérir une gloire nouvelle, et replacer la France à son véritable rang. Moi , je vais me rejeter dans la retraite dont j'ai besoin. - Bonaparte ieta un regard fixe sur Barras, ne répondit rien, et laissa là l'entretien. Barras interdit n'ajouta plus une seule parole. Bonaparte se retira sur-le-champ, et avant de quitter le Luxembourg, passa dans l'appartement de Sieyes. Il vint lui déclarer d'une manière expresse qu'il voulait marcher avec lui seul. et qu'ils n'avaient plus qu'à convenir des movens d'exécution, L'alliance fut scellée dans cette entrevue, et on convint de tout préparer pour le 18 ou le 20 brumaire.

Bonaparte en rentraut chez lui y trouva Fouché, Réal et les amis de Barras. - Eh bien! votre Barras, leur dit-il, savez-vous ce qu'il m'a proposé? de faire un président qui serait Hedouville, c'est àdire lui, et de m'en aller, moi, à l'armée! Il n'y a rien à faire avec un pareil homme. - Les amis de Barras voulurent réparer cette maladresse, et cherchèrent à l'excuser. Mais Bonaparte insista peu, et changes d'entretien, car son parti était pris. Fouché se rendit aussitôt chez Barras pour lui faire des reproches, et pour l'engager à aller corriger l'effet de ses gaucheries. Des le lendemain matin, Barras courut chez Bonaparte pour excuser ses paroles de la veille; il lui offrit son dévouement et sa coopération à tout ce qu'il voudrait tenter, Bonaparte l'écouta peu, lui répondit par des généralités, et à son tour lui parla de ses fatigues, de sa santé délabrée et de son dégoût des hommes et des affaires.

Barras se vil perulu et sentit son rôte echere. Li ettai tempa qu'il receitil lie pris de se doubles intrigues et de ses liches défectious. Les patrictes ardents n'en voltaient plus depais as conduite cavers la société du Manége; les républicains, attaches à la costitution de l'an III, 'vanient que du mepris et de la défance pour lui. Les réformateurs, les politiques, n'y vojerient qu'un homme éconsidere, et lui appliquatent le mot de pourri, que la républica de la configue de la consideration de la conque la tripite a vecte te vojellére, au moyen de certains enigres eschés dans as cour. Ces intrigues chiefin fer anientens e; elles avaient commencé dés le 18 fraction. Il en avait fais part su directolre, t et évait fais autorise à les poursaires, pour avoir dans les mains les fils de la contre-révolution. Il citali asina mémogle le moyen de trahir à volonté la république ou le prétendant. Il était question dans ce moment, avec edemier, d'une somme de quelques millions, pour seconder son retour. Il est possible, du rest, que barras ne ful pas sincère avec le prétendant, cur tons ses goûts d'existent être pour la république. Mais savoir na jusque, les préférences de ce vient corrompus avant d'ifficile. Peutper de corregions, un peut d'aggret doit na flubrerousment, prévaloir sur foutes les préférences de goût ou d'estinion.

Founded, désapéré de voir son patron perdu, désapéré atrout de se voir compromi dans sa diagrate, reclouble d'assidiaties auprès de Romanda de la commentation de la value de la v

Il y avait une quinzaine de jours que Bonaparte était à Paris, et presque tout était préparé. Berthier, Lannes, Murat, gagnaient chaque jour les officiers et les généraux, Parmi eux, Bernadotte par jalousie, Jourdan par attachement à la république, Augereau par jacobinisme, s'étaient rejetés en arrière, et avaient communiqué leurs craintes à tous les patriotes des cinq-eents; mais la masse des militaires était gagnée. Moreau, républicain sincère, mais suspect aux patriotes qui dominaient, mécontent du directoire qui avait si mal récompense ses taleuts, n'avait de recours qu'en Bonaparte. Caressé, gagné par lui, et supportant trèsbien un supérieur, il déclara qu'il seconderait tous ses projets. Il ne voulait pas être mis dans le secret. ear il avait borreur des intrigues politiques, mais il demandait à être appelé au moment de l'exécution. Il y avait à Paris le 8° et le 9° de dragons, qui avaient servi antrefois sous Bonaparte en Italie, et qui lui étaient dévoués. Le 21º de chasseurs, organisé par lui, quand il commandait l'armée de l'intérieur, et qui avait compté autrefois Murat dans ses rangs, lui appartenait également. Ces régiments demandaient toujours à défiler devant lui. Les officiers de la garnison, les adjudants de

la garde nationale, demandaient aussi à lui être présentés et ne l'avaient pas encore obtenu. Il différait, se réservant de faire concourir cette réception avec ses projets. Ses deux frères, Lucien et Joseph, et les députés de son parti, fisissient chaque jour de nouvelles conquêtes dans les conseits.

Une entrevue fut fixée le 15 brumaire avec Sieves, pour convenir du plan et des moyens d'exécution. Ce même jour, les conseils devaient donner un hanquet au général Bonaparte, comme on avait fait au retour d'Italie. Ce n'était point comme alors les conseils qui le donnaient officiellement. La chose avait été proposée en comité secret; mais les ring-cents, qui, dans le premier moment du débarquement, avaient nommé Lucien président, pour honorer le général dans la personne de son frère, étaient maintenant en défiance, et se refusaient à donner un banquet. Il fut décidé alors qu'on le donnerait par souscription. Du reste, le nombre des souseripteurs fut de six à sept cents, Le repas eut lieu à l'église Saint-Sulpice; Il fut froid et silencieux : tout le monde s'observait et gardait la plus grande réserve. Il était visible qu'on s'attendait à un grand événement, et qu'il était l'ouvrage d'une partie des assistants. Bonaparte fut sombre et préoccupé. C'était assez naturel, puisqu'au sortir de là . li allait arrêter le lieu et l'heure d'une conjuration. A peine le d'uner était-il aebevé qu'il se leva, fit avec Berthier le tour des tables, adressa quelques paroles aux députés, et se retira ensuite précipitamment.

Il se rendit chez Sleyes pour faire avec lui ses derniers arrangements. Là, on convint d'abord du gouvernement qu'on substituerait à celui qui existait. Il fut arrêté qu'on suspendrait les conseils pour trois mois, qu'on substituerait aux cinq directeurs trois consuis provisoires, qui, pendant ces trois mois, auraient une espèce de dictature et scraient chargés de faire une constitution. Bonaparte, Sieves et Roger-Ducos, devaient être les trois consuls. Il s'agissait ensuite de trouver les moyens d'exécution. Sieyes avait la majorité assurée dans les anciens. Comme on parlait tous les jours de projets incendiaires formés par les jacobins, on imagina de supposer de leur part un projet d'attentat contre la représentation nationale. La commission des inspecteurs des anciens, tout à la disposition de Sieyes, devait proposer de transférer le corps-législatif à Saint-Cloud, La constitutiou donnait, en effet, ce droit au conseil des anciens. Ce conseil devait à cette mesure en ajouter nuc

antre qui n'était pas autorisée par la constitution : 1 c'était de confier le soin de protéger la translation à un général de son choix, c'est-à-dire à Bonaparte. Les anciens devaient lui déférer en même temps le commandement de la 17° division militaire et de toutes les troupes cantonnées dans Paris. Bonaparte, avec ces forces, devait conduire le corps-législatif à Saint-Cloud. Là, on espérait devenir mattre des cinq-cents, et leur arracher le décret d'un consulat provisoire. Sieyes et Roger-Ducos devaient donner ce jour même leur démission de directeurs. On se proposait d'emporter celle de Barras, Gohier ou Moulins, Alors le directoire était désorganisé par la dissolution de la majorité : on sllait dire aux einq-cents qu'il n'y avait plus de gouvernement, et on les obligeait à nommer les trois consuls. Ce plan était parfaitement eouçu, car il faut toujours, quand on yeut faire une révolution, déguiser l'illégal autant qu'on le peut, se servir des termes d'une constitution pour la détruire, et des membres d'un gouvernement pour le renverser.

On fixa le 18 brumaire pour proroquer le décret de translation, et le 19 pour la séance décisire à Saint-Cloud, On se partagea la tâche. Le décret de translation, le soin de l'ohtenir, fut conflé à Sieres et à ses amis. Bonaparte se chargea d'avoir la force armée et de conduire les troupes aux Tulleries.

Tout étant arrêté, ils se séparérent. Il n'était bruit de toutes parts que d'un grand événement prèt à éclater. C'est toujours ainsi que cela s'est passé. Il n'y a de révolutions qui réussissent que celles qui peuvent être connues d'avance. Fouché d'ailleurs se gardait d'avertir les trois directeurs restés en dehors de la conjuration. Dubois-Crancé. malgré sa déférence pour les lumières de Bonaparte en matière de guerre, était chaud patriote; il eut avis du projet, courut le dénoncer à Gohier et à Moulins, mais il n'en fut pas cru. Ils croyaient bien à une grande amhition, mais non eneore à une conjuration prête à éelster. Barras voyait hien un grand mouvement; mais il se sentait perdu de toute facon, et il se laissait låchement aller aux événements.

ereuencias.

La commission des anciens, que présidait le député Cornet, cut la mission de tout préparer dans la nuit du 17 au 18, pour faire rendre le décret de translation. On ferma les volets et les richeaux des rendrers pour que le publie ne fût pas averti, par les lumières, da travail de nuit qui se faisait dans les lucreaux de la commission. On eut soin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin des anciens pour sept oin des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens pour sept oin de convoquer le consul des anciens p

houres, et chil des cinq-cruts pour onue, De cette mannière, la déces de translation derruit der rendu mannière, la déces de translation derruit der rendu mannière, la déces de translation destit de la partie de la comme toute délibration était interful par le concenne toute délibration était interful par le concenne toute délibration était interful par le copromaligat, on premait par cette promulgation la l'instant où le décret de translation était interful par le copromaligation de se tiençectis, et on éparganis toute distribute des rémerches, et ou de l'apprais toute distribute de la concenne de l'apprais toute distribute de la concenne de des l'apprais toute distribute de la concenne de des l'apprais toute de l'apprais de l

De son côté. Bonaparte avait pris toutes les préeautions nécessaires. Il avait mandé le colonel Sébastiani, qui commandait le 9º de dragons, pour s'assurer des dispositions du régiment. Ce régiment se composait de quatre cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. Il renfermait beaucoup de jeunes soldsts; mais les vieux soldats d'Arcole et de Rivoli y donnsient le ton. Le colonel répondit du régiment à Bonaparte, Il fut convenu que le colonel, sous prétexte de passer une revue, sortirait à einq heures de ses essernes, distribuerait son monde, partie sur la place de la Révolution, partie dans le jardin des Tuileries, et qu'il viendrait lui-même, avec deux cents hommes à cheval, occuper les rues du Mont-Blane et Chantereine. Bonaparte fit ensuite dire aux colonels des autres régiments de cavalerie qu'il les passerait en, revue le 18. Il fit dire aussi à tous les officiers qui demandaient à lui être présentés, qu'il les recevrait le matin du même jour. Pour exeuser le ehoix de l'heure, il prétexta un voyage, il avertit Moreau et tous les généraux de vouloir bien se trouver rue Chantereine à la même heure. A minuit, il envoya un aide-de-camp à Lefebvre pour l'engager à passer chez lui à six heures du matin. Lefebvre était tout dévoué au directoire ; mais Bonaparte comptait bien qu'il ne résisterait pas à son ascendant. Il n'avait fait prévenir ni Bernadotte ni Augereau, Il avait eu soin, pour tromper Gobier, de s'inviter à diner chez lui le 18 même, avec toute sa famille, et en même temps, pour le décider à donner sa démission, il le fit prier par sa femme de venir le lendemaiu matin, à huit heures, déjeuner rue Chantereine.

Jeuner rue cannierrue.

Le 18 au matin, un mouvement, imprévu de ceux-mêmes qui concouralent à le produire, se manifesta de toutes parts. Une nombreuse caralerie parcourait les boulevards; tout ce qu'il y avait de généraux et d'officiers dans Paris se rendaient en grand uniforme rue Chantercine, sans se douter en grand uniforme rue Chantercine, sans se douter

de l'affinerce qu'ils allaient y trouver. Les députés des anciens couraient à leur poste, étonnés de cette convecation à soudaine. Les cinq-cents ignoraient, ponr la plupart, ce qui se préparait. Gobier, Moulins, Barras, étaient dans une complète ignorance. Mais Sieyes, qui depuis quedque temps precait des leçons d'équitation, et Roger-Ducos, étaient déjà à cheral, et se rendaient aux Tulieries.

Dès que les anciens furent convoqués, le président de la commission des inspecteurs prit la parole. - La commission chargée de veiller à la sûreté du corps-législatif avait, dit-il, appris que des projets sinistres se tramaient , que des conspirateurs accouraient en foule à Paris, y tenaient des conciliabules, et y préparaient des attentats contre la liberté de la représentation nationale. Le député Cornet ajouta que le conseil des anciens avait dans les mains le moyen de sauver la république, et qu'il devait en user. Ce moyen, c'était de transférer le corps-législatif à Saint-Cloud pour le soustraire aux attentats des conspirateurs . de mettre pendant ce temps la tranquilité publique sous la garde d'un général capable de l'assurer, et de choisir Bonaparte pour ce général. A peine la lecture de cette proposition et du décret qui la contenait était-elle achevée, qu'une certaine émotion se mauifesta dans le conseil. Quelques membres voulurent s'y opposer; Cornudet, Lebrun, Fargues, Regnier, l'appuyèrent. Le nom de Bonaparte, qu'on avait fait valoir, et de l'appui duquel on se savait assuré, décida la majorité. A huit heures le décret était rendu. Il transférait les conseils à Saint-Cloud, et les y convoquait pour le lendemain à midi. Bonaparte était nommé général en chef de toutes les trouprs contenues dans la 17º division militaire, de la garde du corps-législatif, de la garde du directoire, des gardes nationales de Paris et des environs. Lefebvre, le commandant actuel de la 17º division, était mis sous ses ordres. Bonaparte avait ordre de venir à la barre recevoir le décret, et prêter serment dans les mains du président. Un messager d'état fut chargé de porter sur-le-champ le décret au général.

Le messager d'etat, qui étail le député Cornet limiente, trouve les boulerants encombrés d'une nombreuse cavalerie, la me du Mont-Blanc, la rue Chanterine, remplies d'officiers et de générux en grand uniforme. Tous accouraient se rendre à l'invitation du général Bonaparte. Les salons de celui-ci clant trop petits pour recevoir autant de monde, il fit ouvrir les portes, s'avança sur le perron, et hanaqua les officiers, il leur dit que la perron, et hanaqua les officiers, il leur dit que la

France était en danger, et qu'il comptait sur eux pour l'aider à la sauver. Le député Cornet lui présentant le décret , il s'en soisit , le leur lut , et leur demanda s'il pouvait compter sur leur appui. Tons répondirent, en mettant la main sur leurs épées. qu'ils étaient prêts à le seconder. Il s'adressa aussi à Lefebvre. Celui-ci, voyant les troupes en mouvement sans son ordre, avait interrogé le colonel Sébastiani, qui, sans lui répondre, lui avait enjoint d'entrer chez le général Bonaparte. Lefebvre était entré avec humeur. - Eh! bien . Lefebyre . lui dit Bonaparte, vous, l'un des sontiens de la république, voulez-vons la laisser périr dans les mains de ces avocats? Unissex-vous à moi pour m'aider à la sauver. Tenex, ajouta Bonaparte en prenant un sabre, voilà le sabre que je portais aux Pyramides ; je vous le donne comme un gage de mon estime et de ma confiance. - Oui , reprit Lefebvre tout ému, jetons les arocats à la rivière. Joseph avait amené Bernadotte; mais celui-ci, voyant de quoi Il s'agissait, se retira pour aller avertir les patriotes. Fouché n'était point dans le secret; mais, averti de l'événement, il avait ordonné la fermeture des barrières, et suspendu le départ des courriers et des voitures publiques. Il vint en toute hâte en avertir Bonaparte, et lui faire ses protestations de dévouement. Bonaparte, qui l'avait laissé de côté jusqu'ici, ne le repoussa point, mais lui dit que ses précautions étaient inutiles, qu'il ne fallait ni fermer les barrières, ni suspendre le cours ordinaire des choses, qu'il marchait avec la nation et comptait sur elle. Bonaparte apprit dans le moment que Gohier n'avait pas voulu se rendre à son invitation ; il en témoigna quelque humeur, et lui fit dire par un intermédiaire qu'il se perdrait inutilement en voulant résister. Il monta aussitot à cheval pour se rendre aux Tuileries et prêter serment devant le conseil des anciens. Presque tous les généraux de la république étaient à cheval à ses côtés. Moreau, Macdonald, Berthier, Lannes, Murat, Leclerc, étaient derrière lui comme ses lieutenants. Il trouva aux Tuileries les détachements du 9°, les harangua, et, après les avoir enthousissmés, entra dans le palais,

apres es vour caudounaismes, curar aums te peans.
Il se présenta devant les anciens accompagné de ce magnifique état-major. Sa présence causas une vive sensation, et prouva aux anciens qu'illa s'ét taient associés à un homme puissant, et qui avait tons les moyens nécessaires pour faire réussir un coup d'état. Il se présenta à la barre : « Giopren ou pu'état. Il se présenta ha barre : « Giopren » représentants, di-ti-l, la république allait périr, » votre décre vient de la sauert (Malheur à ceux presentants, di-ti-l, la république allait périr, » votre décre vient de la sauert (Malheur à ceux les des la sauert de la sauert (Malheur à ceux les des la company de la com

» qui voudraieut s'opposer à son exécution ; aidé » de tous mes compagnons d'armes , rassemblés ici » autour de moi , je saurai prevenir lenra efforts. » On cherche en vain des exemples dans le passé » pour inquiéter nos esprits; rien dans l'histoire » ne ressemble au dix-huitième siècle, et rien dans » ce siècle ne ressemble à sa fin... Nous voulons » la république..... Nous la voulons fondée sur la a vraie liberté, sur le régime représentatif... Nous » l'aurons, je le jure en mon nom, et au nom de » mes compagnons d'armes... - Nous le jurons » tous l » répétèrent les généraux et les officiers qui étaient à la harre. La manière dont Bonaparte venait de prêter son serment était adroite, en ce qu'il avait évité de prêter serment à la constitution. Un deputé voulut prendre la parole pour en faire la remarque; le président la lui refusa, sur le motif que le décret de translation interdisait toute délibération. On se sépara sur-le-champ. Bonaparte se rendit alors dans le jardin, monta à cheval, aecompagné de tous les généraux, et passa en revue les régiments de la garnison, qui arrivaient successivement. Il adressa une harangue courte et énergique anx soldats, et leur dit qu'il allait faire une révolution qui leur rendrait l'abondance et la gloire. Des cris de Vive Bonaparte! retentissaient dans les rangs. Le temps était superbe , l'affluence extraordinaire : tout semblait seconder l'inévitable attentat qui allait terminer la confusion par le pou-

voir abadu.
Dans ee moment, les cinq-cents, avertis de la révolution qui se préparate, éthicut rendus en tumité à la saile deur séneze. A pier étuis, ils avaient requ un message des anciens confennat le decret de transalison. A ette lecture, une foule de voit a vaient échat è ils fois, mais le président Lucien Bousparte le avair réduire a salerec, en vertu de la constitution, qui se lour personnation annaiste, i peu sarient, courant les une cher le sanitre, formaient des conclinables, pour s'indipare en commun, et magiore quelques nopera de résistance. Les patriotes des faubourge stient en grande egitation, et insentation de Santerre.

granca gataton, ets aneutairen autour ocsinterre. Pendant et tempa, Bonaparte, ayant acheré la rerue des troupes, était rentré aux Tulièries, et s'était rendu à la commission des impecteurs des anciens. Celle des cioq-cents avait entiferement adhéré à la révolution nouvelle, etse prétait à tout ce qu'on préparait. C'elait là que tout devait et faire, sous le prétexte d'exécuter la translation. Bonaparte y siègea ne permanence. Déj à le ministre.

de la Justice Cambaciréa y 4 stait rendu. Fonché; y visit de not clé. Siègre et Roger-Derou vennient d'y donner leur démission. Il Importait d'en avait d'y donner leur démission. Il Importait d'en avait na majorité était dissoute; il 11 y avait plus de pour cactairit, et on avait plus de rachor cactairit, et on avait plus de rachor de control de la commande de l'ambacire de sa part. On n'espérait pau que Cohier si Nution la donnassent; on dépécha M. de Tallegrand et l'ambacil Bruix à Burras, pour lui arracher la sièculi su'arracher la sièculi s'alterna, pour lui arracher la sièculi s'alterna, pour l

Bonaparte distribua ensuite le commandement des troupes. Il chargea Murat, avec une nombreuse cavalerie et un corps de grenadiers , d'aller occuper Saint-Cloud, Serrurier fut mis au Point-du-jour avec une réserve. Lannes fut chargé de commander les troupes qui gardaient les Tuileries, Bonaparte donna ensuite à Moreau une commission singulière . et certainement la moins honorable de toutes. dans ce grand événement, il le charges d'aller. avec cinq cents hommes, garder le Luxembourg. Moreau avait pour instruction de bloquer les directeurs, sous prétexte de veiller à leur sûreté, et de leur interdire absolument toute communication au dehors. Bonaparte fit signifier en même temps an commandant de la garde directoriale de lui obéir. de quitter avec sa troupe le Luxembourg, et de venir se rendre auprès de lui aux Tuileries. On prit enfin une dernière et importante précantion. avec le secours de Fouché. Le directoire avait la faculté de suspendre les municipalités; le ministre Fouché, agissant en sa qualité de ministre de la police, comme s'il était autorisé par le directoire, suspendit les douze municipalités de Paris, et leur enleva tout pouvoir. Il ne restait, par ce moyen, aux patriotes, aucun point de ralliement ni au directoire, ni dans les douze communes qui avaient succédé à la grande commune d'autrefois. Fouché fit ensuite afficher des placards pour inviter les citovens à l'ordre et au repos, et leur assurer qu'on travaillait dans ce moment à sauver la république de ses périls.

Ces mesures réusirent complètement. L'autorité du général Bonagarte fut reconne persont, bien que le conseil des anciens n'est pas agi constitutionnellement en la lui conférant. Ce conseil, en effet, pouvait bien ordonne la translation, mais ne pouvait pas moment un chef supervice de la force pouvait pas moment un chef supervice de la force de la grante directionie. Julé, obligants sur-lechimp un ordres qu'il renait de recevoir, fit unotre as troupe à deval, et qu'ille 1 Lauembourg

pour se rendre aux Tuileries. Pendant ce temps, les trois directeurs, Moulins, Gobier et Barras, étaient dans une cruelle perplexité. Moulins et Gohier, s'apercevant enfin de la conjuration qui leur avsit échappé, s'étalent rendus dans l'appartement de Borras ponr lui demander s'il voulait tenir ferme avec eux, et former la majorité. Le voluptueux directeur était dans le bain, et apprensit à peine ce que Bonaparte faisait dans Parls. - Cet homme . s'écria-t-il avec une expression grossière, nons a tous trompés! - Il promit de s'unir à ses collègues. car il promettait tonjours, et il envoya son secrétaire Bottot aux Tuileries pour aller à la découverte, Mais à peine Gohier et Moulins l'eurent-ils quitté qu'il tomba dans les mains de Bruix et de Talleyrand. Il n'était pas difficile de lui faire sentir l'impuissance à laquelle il était réduit, et on n'avait pas à craindre qu'il voulût succomber glorieusement en défendant la constitution directoriale. On lui promit repos et fortune, et il consentit à donner sa démission. On lui avait rédigé une lettre qu'il signa, et que MM. de Talleyrand et Bruix se hâtèrent de porter à Bonaparte, Dès cet instant, Gobier et Moulins firent pour parvenir auprès de lui des efforts inutiles, et spprirent qu'il venait de se démettre. Rédults à enx seuls, n'ayant plus le droit de délibérer, ils ne savaient quel parti prendre, et ils voulsient cependant remplir loyalement leurs devoirs envers la constitution de l'an III. Ils résolurent done de se rendre à la commission des inspecteurs, pour demander à leurs deux collègues. Sieyes et Ducos, s'ils voulaient se réunir à eux pour reconstituer la majorité, et promulguer du moins le déeret de translation. C'était là une triste ressource. Il n'était pas possible de réunir une force armée et venir lever un étendard contraire à celui de Bonaparte; des lors il était inutile d'aller anx Tuileries affronter Bonsparte su milieu de son camp et de toutes ses forces.

Ils s'y rendirent cependant, et on les y laissa aller. Ils trouvèrent Bonaparte entouré de Sieyes, Ducos, d'une foule de députés et d'un nombreux étatmajor, Bottot, le secrétaire de Barras, venait d'être fort mal aceneilli. Bonaparte, élevant la voix, lui avalt dit : « Qu'a-t-on fait de cette France, que j'a-» vais laissée si brillante? J'avais laissé la paix, » j'ai retrouvé la guerre; j'avais laissé des victoires,

- » j'ai retronvé des revers ; j'avais laissé les millions » de l'Italie, et j'ai trouvé des lois spollatriees et
- » la misère. Que sont devenus cent mille Français
- que je connaissais, tous mes compagnons de
- » gloire? ils sont morts! » L'envoyé Bottot s'était | qu'on ferait le lendemain à Saint-Cloud. Le projet

retiré atterré; mais dans ce moment, la démission de Barras était arrivée et avait calmé le général, 11 dit à Gohier et Moulins qu'il était satisfait de les voir, qu'il comptait sur leur démission, parce qu'il les croyait trop bons citoyens pour s'opposer à une révolution inévitable et salutaire. Gobier répondit avee force qu'il ne venait avec son eollègue Moulins que pour travailler à sauver la république. - Oui. répartit Bonaparte, la sauver, et avec quoi?... avec les moyens de la constitution, qui cronle de toutes parts? - Qui vous a dit cela? répliqua Gohier; des personnes qui n'ont ni le courage, ni la volonté de marcher avec elle. - Une altercation assez vive s'engagea entre Gohier et Bonaparte. Dans ee moment, on apporta un hillet au général. Il contenait l'avis d'une grande agitation au faubourg Saint-Antoine. - Général Moulins, dit Bonaparte, vous êtes parent de Santerre? - Non, répondit Moulins, je ne suis pas son parent mais son ami. - J'apprends, aiouta Bonaparte, qu'il remue dans les faubourgs; dites-lni qu'au premier mouvement je le fais fusiller. - Moulins répliqua avec force à Bonaparte, qui lui répéta qu'il ferait fusiller Santerre. L'altercation continua avec Gohier, Bonaparte lui dit en finissant : - La république est en péril, il faut la sauver... je le veux ! Sieves et Ducos ont donné leur démission; Barras vient de donner la sienne. Vous êtes deux, isolés, impuissants, vous ne pouvez rien; je vous engage à ne pas résister. - Gohier et Moulins répondirent qu'ils ne désertersient pas leur poste. Ils retournérent au Luxembourg, où ils furent dès ce moment consignés, séparés l'un de l'antre, et prives de tonte communication par les ordres de Bonaparte transmis à Moreau. Barras venait de partir pour sa terre de Gros-Bois , escorté par un détachement de dragons.

Il n'y avait done plus de pouvoir exécutif! Bonaparte avait seul la force dans les mains. Tous les ministres étaient réunis, auprès de lui, à la commission des inspecteurs. Tous les ordres partaient de là, comme du seul point où il existăt une sutorité organisée. La journée s'acheva avec assez de calme. Les patriotes formaient de nombreux conciliabules, proposaient des résolutions désespérées, mais sans croire à la possibilité de les exécuter, tant on redoutait l'ascendaut de Bonaparte sur les troupes!

Le soir, on tint conseil à la commission des inspecteurs. L'objet de ce conseil était de convenir. avec les principaux membres des anciens, de ce arrèté avec Sieves était de proposer l'sjournement des conseils avec un consulat provisoire. Cette proposition présentait quelques difficultés. Beancoup de membres des anciens, qui avaient contribué à rendre le décret de translation , s'effraysient maintenant de la domination du parti militaire. Ils n'avaient pas cru que l'on songeat à créer une dictature an profit de Bonaparte et de ses deux associés; ils auraient voulu seulement que l'on composât autrement le directoire, et, malgré l'âge de Bonaparte, ils auraient consenti à le nommer directeur. Ils en firent la proposition. Mais Bonaparte répondit, d'un ton décidé, que la constitution ne pouvait plus marcher: qu'il fallait une autorité plus concentrée, et surtout un ajournement de tous les débats politiques qui agitaient la république. La nomination des trois consuls et la suspension des conseils jusqu'au 1" rentôse furent donc proposées. Après une discussion assez longue, ces mesures furent adoptées. On choisit Bonaparte, Sieyes et Ducos, pour consnis. Le projet fut rédigé, et dut être proposé le lendemain matin à Saint-Cloud, Sieves, connaissant parfaitement les mouvements révolutionnaires, voulait qu'on arrêtat dans la nuit quarante des meneurs des cinq-cents. Bonaparte ne le voulut pas

et eut à s'en repentir. La nuit fut assez tranquille. Le lendemain matin, 19 hrumaire (10 novembre), la route de Saint-Cloud était converte de troupes, de voitures et de curieux. Trois salles avaient été préparées au château : l'une pour les anciens, l'autre pour les einq-cents, la troisième pour la commission des inspecteurs et pour Bonaparte. Les préparatifs devaient être achevés à midi, mais ils ne purent l'être avant deux heures. Ce retard manqua de devenir funeste aux auteurs de la révolution nouvelle. Les députés des deux conseils se promenaient dans les jardins de Saint-Cloud, et s'entretenaient ensemble avec une extrême vivacité. Ceux des cinq-cents, Irrités d'avoir été déportés en quelque sorte par ceux des anciens, avant même qu'ils possent prendre la parole, lenr demandaient naturellement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils projetaient pour la journée. -Le gouvernement est décomposé, leur dissient-ils; eh hien, soit; nous convenons qu'il fant le recomposer et qu'il en a besoin. Voulez-vous, au lieu d'hommes ineptes et sans renommée, y porter des hommes imposants? voulez-vous y porter Bonaparte?... quoiqu'il n'sit pas l'âge requis, nous y consentons encore. - Ces questions pressantes embarrassaient les anciens, li fallait convenir qu'on voulait autre chose, et qu'on avait le projet d'un

repversement de constitution. Quelques-uns d'entre eux firent des insinustions à ce sujet; mais elles furent msl secucillies. Les anciens, déià effravés. la veille, de ce qui s'était passé à la commission des inspecteurs , furent éhranlés tout à fait , en voyant la résistance qui se manifestait dans les eing-cents. Des ce moment, les dispositions du corps-législatif parment douteuses, et le projet de révolution fut très-compromis. Bonaparte était à cheval à la tête de ses troupes; Sieves et Ducos avaient une chaise de poste, attelée de six chevaux, qui les attendait à la grille de Saint-Cloud. Beaucoup d'autres personnages en avaient aussi, se disposant, en cas d'échec, à prendre la fuite. Sieves, du reste, montra dans toute cette scène un rare sang-froid et une grande présence d'esprit. On craignait que Jourdan, Augereau et Bernadotte, ne vinssent parler aux troupes. On donna l'ordre de sabrer le premier Individu qui se présenterait pour haranguer, représentant ou général, n'importe,

La seance des deux conseils s'ouvrit à deux heures. Dans les anciens, des réclamations s'élevèrent de la part des membres qui n'avaient pas été convoqués la veille pour assister à la discussion sur le décret de translation. Ces réclamations furent écartées, puis on s'oceups d'une notification sux cinqcents, pour leur apprendre que le conseil était en majorité, et prêt à délibérer. Anx cinq-cents, la délibération commença autrement. Le député Gaudin, qui avait mission de Sieyes et de Bonaparte d'ouvrir la discussion, parls d'abord des dangers que courait la république, et proposa deux choses : premièrement de remereier les anciens d'avoir transféré le conseil à Saint-Cloud, et secondement de former une commission chargée de faire un rapport sur les dangers de la république, et sur les moyens de pourvoir à ces dangers. Si cette proposition svait été adoptée, on avait un rapport tout préparé, et on eût proposé le consulat provisoire et l'ajournement. Mais à peine le député Gaudin a-t-il achevé de parler qu'un orage épouvantable éclate dans l'assemblée. Des cris violents retentissent; on entend de toutes parts : - A has les dictateurs, point de dietature, vive la constitution! - La constitution ou la mort! s'écrie Delhrel... Les balonnettes ne nous effrsient pas; nous sommes libres ici! - Ces paroles sont suivies de nouveaux eris. Quelques députés furieux répètent en regardant le président Lucien : Point de dictature, à bas les dictateurs! - A ces cris insultants, Lucien prend la parole. - Je sens trop, dit-il, la diguité de président pour souffrir plus longtemps les mennes insolentes de certains orsteurs; je les rapelle à l'ordre - locte injourcion ne les calme pas, et les rend plan furieux. Après une longue agiban, le députe d'amma-l'aison propose de prêter tons et aussides cerceilles. On demandé de plan partie de la companie de la companie de partie vien est aussides cerceilles. On demandé de plan Papel nominal et Juppel nominal est assei adopté. Chaque députe vient à son tour prêter arremat la le trabelle de l'aison de la companie de la com

projets de son frère. Les événements prenaient une tournure dangereuse. Au lieu de nommer une commission pour écouter des projets de réforme, les einq-cents prètaient le serment de maintenir ce qui existait, et les anciens ébranlés étaient prêts à reculer. C'était une révolution manquée. Le danger était imminent, Augereau, Jourdan, les patriotes influents étaient à Saint-Cloud, attendant le moment favorable pour ramener les troupes de leur côté. Bonaparte et Sieyes arrêtent sur-le-champ qu'il faut agir, et ramener à soi la masse flottante. Bonaparte se décide à se présenter aux deux conseils à la tête de son état-major. Il rencontre Augereau, qui, d'un ton railleur, lui dit : Vous voilà dans une jolie position! - Les affaires étaient en bien plus manyais état à Arcole! lui répond Bonaparte : et il se rend à la barre des anciens. Il n'avait point l'hahitude des assemblées. Parler pour la première fois en public est embarrassant, effravant même pour les esprits les plus fermes, et dans les eirconstances les plus ordinaires. Au milieu de pareils événements, et pour un homme qui n'avait iamais paru à une tribune, ce devait être bien plus difficile encore. Bonaparte, fort ému, prend la parole, et d'une voix entrecoupée, mais forte, dit aux anciens : « Citoyens représentants, vous n'êtes point dans » des circonstances ordinaires, mais sur un volcan, » Permettez-moi quelques explications. Vous avez » cru la république en danger, vous avez transféré » le corps-législatif à Saint-Cloud; vous m'avez » appelé pour assurer l'exécution de vos déerets; » je suis sorti de ma demeure pour vous obéir, et » déjà on nous abreuve de calomnies, moi et mes n compagnons d'armes : on parle d'un nouveau » Cromwell, d'un pouveau César, Citovens, si » l'avais voulu d'un tel rôle, il m'eût été facile de » le prendre au retour d'Italie, au moment du » plus beau triomphe, et lorsque l'armée et les » partis m'invitaient à m'en emparer. Je ne l'ai pas » vouln alors; je ne le veny pas aujourd'hui. Ce

» mon zele et le vôtre. » Bonaparte fait ensuite, toujours d'une voix émue, le tableau de la situation dangereuse de la république, déchirée par tous les partis, menacée d'une nouvelle guerre civile dans l'Ouest, et d'une invasion vers le Midi. « Prévenons, ajoute-t-il, tant de maux; sauvons » les deux choses pour lesquelles nous avons fait » tant de sacrifices, la liberté et l'égalité... » -Parlez donc aussi de la constitution! s'écrie le député Linglet. - Cette interruption déconcerte un instant le général; mais bientôt il se remet, et d'une voix entrecoupée il répond : « De constitu-» tion! yous n'en avez plus! C'est yous qui l'avez » détruite, en attentant, le 18 fructidor, à la » représentation nationale, en annulant, le 22 » floréal, les élections populaires, et en attaquant, » le 30 prairial, l'indépendance du gouvernement, » Cette constitution dont vous parlez, tous les » partis venlent la détroire! Ils sont tous venus » me faire confidence de leurs projets et m'offrir » de les seconder. Je ne l'ai pas voulu; mais, s'il » le faut, je nommerai les partis et les hommes, »

» sont les dangers seuls de la patrie qui ont éveillé

nommez-les, demandez un comité secret! - Une longue agitation succède à cette interruption. Bonaparte reprend enfin la parole, et peignant de nouveau l'état où la France est placée, engage les anciens à prendre des mesures qui puissent la sauver. « Environné, dit-il, de mes frères d'armes, » ie saurai vous seconder. J'en atteste ces braves » grenadiers, dont j'aperçois les batonnettes, et · que j'ai si souvent conduits à l'ennemi; j'en » atteste leur courage, nous vous aiderons à souver » la patrie. Et si quelque orateur, aionte Bona-» parte d'une voix menacante, si quelque orateur, » payé par l'étranger, parlait de me mettre hors la » loi , alors j'en appellerais à mes compagnons » d'armes. Songez que je marche accompagné dn » dieu de la fortune et du dieu de la guerre! » Ces peroles audacieuses étaient un avis pour les

- Nommez-les! s'ecrient alors les opposants,

cinq-cents. Les anciens les accueillirent trés-bien, et parurent ramenés par la présence du général. Ils lui accordèrent les honneurs de la séance. Bonaparte, après avoir réchauffé les anciens, songe à se rendre aux cinq-cents pour essayer de leur imposer. Il s'avance autiri de quelques grensciers; il entre, muis il les laisse derrirere lui au

songe à se rendre aux cins-cents pour essayer de leur imposer. Il avance auit de quelques grenadiers; il entre, mais il les laisse derrière lui au bout de la salle. Il avait à parcourir la moitié de l'enceinte pour arrière à la barre. A peine est-il arriré au milieu que des cris furieux partent de coutes parts. — Duoi! s'évrient une foule de voix,

des soldats ici ! des armes ! Que veut-on ?... A bas | dre à la barre pour défendre celui qu'on accuse ! le dictateur , à bas le tyran! - Un grand nombre de députés s'élancent au milieu de la salle, entourent le général, lui adressent les interpellations les nlus vives ! -- Ouoi l lui dit-on , c'est pour cela que vous avez vaincu?... Tous vos lauriers sont flétria... Votre gloire s'est changée en infamie! Respectez le temple des lois. Sortez, sortez! -Bonaparte est confondu au milieu de la foule qui le presse. Les grenadiers qu'il avait laissés à la porte accourent, repoussent les députés et le saisissent au milieu do corps. On dit que, dans ce tumulte, des grenadiers recurent des coups de polenard qui lui étaient destinés. Le grenadier Thome eut ses vetements déchirés. Il est très-possible que, dans le tumulte, ses vêtements alent été déchirés sans qu'il y eut là des poignards. Il est possible aussi que des poignards fussent dans plus d'une main. Des républicains qui croyaient voir un nouveau César pouvaient s'armer du fer de Brntus, sans être des assassins. Il y a une grande faiblesse à les en justifier. Quoi qu'il en soit , Bonaparte est emporté bors de la salle. On dit qu'il était troublé, ce qui n'est pas plus étonnant que la supposition des poignards. Il monte à cheval, se rend apprès des troupes, leur dit qu'on a vonlu l'assassiner, que ses jours ont été en péril, et est accuellii partout par les cris de : Five Bonaparte!

Dans ce moment l'orage continue, plus violent que jamais, dans l'assemblée, et se dirige contre Lucien. Celul-ci déploie une fermeté et un courage rares. - Votre frère est un tyran, lui dit-ou : en un jour il a perdu toute sa gloire! - Lucien cherche en vain à le justifier. Vous n'avez pas voulu, dit-il, l'entendre, Il veonit vons expliquer sa conduite, your faire connaître sa mission, répondre à toutes les questions que vous ne cessez d'adresser depuis que vous êtes réunis. Ses services méritaient du moins qu'on lui donnât le temps de s'expliquer. - Non, non, à bas le tyran! s'écrient les patriotes furieux. Hors la loi! ajoutent-ils, hors ta toi! - Ce mot était terrible, il avait perdu Robespierre. Prononcé contre Bonaparte, il pouvait peut-être faire bésiter les troupes et les détacher de lui. Lucien, avec courage, résiste à la proposition de mise hors la loi , et demande auparavant qu'on écoute son frère. Il lutte longtemps au mitieu d'un tumulte épouvantable. Enfin, déposant sa toque et sa toge : - Misérables! s'écrie-t-il . vous voulez que je mette hors la loi mon propre frère! je renonce au fautenil , et je vais me ren-

Dans ce momeut , Bonaparte entendait au dehors la scène qui se passait dans l'assemblée. Il craignait pour son frère; il envoie dix grenadiers pour l'arracher de la salle. Les greoadiers entrent, trouvent Lucien au milieu d'un groupe, le saisissent par le bras en lui disant que c'est par ordre de son frère, et l'entrainent bors de l'enceinte. C'était le moment de prendre un parti décisif. Tont était perdu si on bésitait. Les movens orntoires de ramener l'assemblée étaient devenus impossibles, il ne restait que la force; il fallait hasarder un de ces actes audacieux devant lesquels bésitent toujours les usurpateurs. César bésits en passant le Rubicon, Cromwell en fermant le parlement. Bonaparte se décide à faire marcher les grenadiers sur l'assemblée. Il monte à cheval avec Lucien, parcourt le front des troupes. Lucien les barangue. - Le conseil des einq-cents est dissous, leur dit-il . c'est moi qui vous le déclare! Des assassins ont envabi la salie des séances, et ont fait violence à la majorité ; je vous somme de marcher pour la délivrer. - Lucien jure ensuite que lui et son frère seront les défenseurs fidèles de la liberté. Murat et Leelerc éheanlent alors un batailion de grenadiers et le conduisent à la porte des einqcents. Ils s'avancent jusqu'à l'entrée de la salle. A la vue des batonnettes, les députés poussent des cris affreux, comme ils avaient fait à la vue de Bonaparte. Mais un roulement de tambours couvre leurs cris. - Grenadiers, en arant! s'écrient les officiers. Les grenadiers entrent dans la salle, et dispersent les députés, qui s'enfuient les uns par les couloirs, les autres par les fenètres. Eo un instant la salle est évacuée, et Bonaparte reste maître de ce déplorable champ de bataille,

La nouvelle est portée aux anciens, qui en sont remplis d'inquiétude et de regrets. Ils n'avaient pas souhaité un pareil attentat. Lucien se présente à leur barre, et vient justifier sa conduite à l'égard des einq-cents. On se contente de ses raisons, car, que faire dans une pareille situation?... !! fallait en finir et remplir l'obiet qu'on s'était proposé. Le conseil des anciens ne pouvait pas décréter à lni seul l'ajournement du corps-législatif et l'institution du consulat. Le conseil des cinq-cents était dissous; mais il restait une cinquantalne de députés, partisans du conp d'état. On les réunit, et on leur fait rendre le décret, objet de la révolution qu'on vensit de faire. Le décret est ensuite rapporté aux anciens, qui l'adoptent vers le milieu de la nuit. Bonaparte, Roger-Ducos, Sieves, sont nommés consuls provisoires, et revêtus de toute la puissance exécutive. Les conseils sont ajournés au 1º ventoles prochàni. Ils sont remplaces par deux commissions de vingt-cinq membres chacune, prises dans les conseils, et chargées d'approuver les mesures légliatives que les trois consuls auront besoin de prendre. Les consuls et les commissions con chargés de failers une consultation possulés.

sont chargés de rédiger une constitution nouvelle. Telle fut la révolution du 18 brumaire, jugée si diversement par les hommes, regardée par les uns comme l'attentat qui anéantit l'essai de notre liberté, par les autres comme un acte hardi, mais nécessaire, qui termina l'anarchie. Ce qu'on en peut dire, c'est que la révolution, après avoir pris tous les caractères, monarchique, républicain, démocratique, prenait enfin le caractère militaire, parce qu'an milieu de cette lutte perpétuelle avec l'Europe, il fallait qu'elle se constituât d'une manière solide et forte. Les républicains gémissent de tant d'efforts infructueux, de tant de sang inutilement versé pour fonder la liberté en France. et ils déplorent de la voir immolée par l'un des héros qu'elle avait enfantés. En cela le plus noble sentiment les trompe. La révolution, qui devait nous donner la liberté, et qui a tout préparé pour que nous l'ayons un jour, n'était pas, et ne devait pas être elle-même la liberté. Elle devait être une grande lutte contre l'ancien ordre de choses. Après l'avoir vaincu en France, il fallait qu'elle le vaingult en Europe. Mais une lutte si violente n'admettait pas les formes et l'esprit de la liberté. On eut nn moment de liberté sous la constituante, et il fut court; mais quand le parti populaire devint si menacant qu'il intimida tous les esprits; quand il envahit les Tuileries au 10 août; quand au 2 septembre il immola tous ceux qui lui donnaient des défiances; quand au 21 janvier il obligea tout le monde à se compromettre avec lui en trempant les mains dans le sang royal; quand ll obligea, en août 93, tous les citovens à courir aux frontières on à livrer leur fortune ; quand il abdiqua luimême sa puissance, et la remlt à ce grand comité de salut public composé de douze individus, y avait-il , pouvait-il y avoir liberté? Non ; il y avait un violent effort de passions et d'héroïsme; il y avait cette tension musculaire d'un athlète qui lutte contre un ennemi puissant. Après ce moment de danger, après nos victoires, il v ent un instant de

relache. La fiu de la convention et le directoira présentèrent des moments de liberté. Mais la lutte avec l'Europe ne pouvait être que passagérement suspendue. Elle recommença-bientôt; et au premier revers, les partis se soulevèrent tous contre un gouvernement trop modéré et invoquèrent un hras puissant. Bonaparte, revenant d'Orient, fut salué comme souverain et appelé au pouvoir. On dira vainement que Zurich avait sauvé la France. Zurich était un accident, un répit ; il fallait encore Marengo et Hohenlinden pour la sauver, Il fallalt plus que des succès militaires, il fallait une réorganisation puissante à l'intérieur de toutes les parties du gouvernement, et c'était un chef politique plutôt qu'un chef militaire dont la France avait besoin. Le 18 et le 19 brumaire étaient donc nécessaires. On pourrait senlement dire que le 20 fut condamnable, et que le héros abusa du service qu'il venait de rendre. Mais on répondra qu'il venait achever une tiche mystérieuse qu'il tenait, sans s'en douter, de la destinée, et qu'il accomplissait sans le vouloir. Ce n'était pas la liberté qu'il venait continuer, car elle ne pouvait pas exister encore; il vensit, sous les formes monarchiques, continuer la révolution dans le monde; il venait la continuer en se placant, lui plébéien, sur un trône; en conduisant le pontife à Paris pour verser l'huile sacrée sur un front plébéien; en créant une aristocratie avec des plébéiens; en obligeant les vieilles aristocraties à s'associer à son aristocratie plébéienne; en faisant des rois avec des plébéiens : enfin en recevant dans son lit la fille des Césars, et en mélant un sang plébéien à l'un des sangs les plus vieux de l'Europe; en mélant enfin tous les péuples, en répandant les lois françaises en Allemagne, en Italie, en Espagne; en donnant des démentis à tant de prestiges, en ébranlant, en confondant tant de choses. Voilà quelle tâche profonde il allait remplir; et pendant ce temps, la nouvelle société allait se consolider à l'ahri de son épée, et la liberté devait venir un jour. Elle n'est pas venue, elle viendra. J'ai décrit la première crise qui en a préparé les éléments en Europe; je l'ai fait sans haine, plaignant l'erreur, révérant la vertu, admirant la grandeur, tâchant de saisir les profonds desseins de la Providence dans ces grands évenements, et les respectant des que je croyais les avoir saisis.

FIN DE L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

# APPENDICE.

## CONSULAT.

### CHAPITRE PREMIER.

agreis Le 10 novembre 1709 susqu'au 9 programe t804.

Espérances des divers partis après le 18 brumaire. - Gouvernement provisoire. -- Constitution de Sieves : elle est dénaturée dans la constitution consulaire de l'an VIII. -Formation du gouvernement; desseins pacificateurs de Bonaparte. - Campagne d'Italie; victoire de Marengo. -Paix générale : sur le continent, par le traité de Lunéville; avec l'Angleterre, par le traité d'Amiens. - Fusion des partis, prospérité intérieure de la France, - Système ambitieux du premier consul; il constitue de nouveau le elergé dans l'Étal par le concordat de 1802; il crée un ordre de chevalerie militaire au moyen de la Légiond'Honneur : il complète ces ordre de choses par le consulat à vie. - Reprise des hostilités avec l'Angleterre. - Conspiration de Georges et de Pichegru. -- La guerre et les tentatives des royalistes servent de prétexte à l'érection de l'empire. - Napoléon Bonaparte, nommé empereur héréditaire, est sacré par le pape, le 2 décembre 1804, dans l'églisé de Notre-Dame. - Abandon successif de la révolution. Progrès du pouvoir absolu pendant les quatre années du consulat.

Le 18 heumaire est une popularité immense. On ne vit point dans cet érémenta la promotion d'un seul homme au-dessus des conseils du peuple; on p vit piont le terme du grand mouvement du 14 juillet, qui avait commencé l'existence nationale. Le 18 brumair ne se présenta que sous on aspect d'appérance et de restauration. Quoique la nation tôt bien falique. Sui peu que apule la nation to bien falique, et le propriet que la visite et et qui c'est imme dereure l'òsigle de defrenir et et qui c'est imme dereure l'òsigle de la propre moquerie, depuis que le bas peuple l'avait castegories cependant celle everyoli it per un despotisme que personne ne lui paraissist en dat de l'asservir. On génovait le besoin de se rechire sous une main habile, et Bouaparte convenait en sa qualité de grand bomme et de général victorieux.

C'est pour cela qu'à part les républicains directoriaux, tout le monde se déclara pour la dernière journée, La violation des lois et les coups d'état contre les assemblées avaient été si fréquents durant la révolution, qu'on avait pris l'habitude de ne plus les juger sur leur légitimité, mais d'après leurs suites. Depuis le parti de Sieyes jusqu'aux royalistes de 1788, chaeun se félicita du 18 brumaire et s'attribua les futurs profits politiques de ee changement. Les modérés constitutionnels eroyaient que la liberté définitive serait établie ; les royalistes se berçaient de l'espoir, en eomparant mal à propos cette époque de notre révolution à l'époque de 1660 dans la révolution anglaise, que Bonaparte commençait le rôle de Monk, et qu'il restaurerait bientôt la monarebie des Bourbons : la masse, pen intelligente et intéressée au repos, comptait sur le retour de l'ordre sous un proteeteur puissant; les elasses proscrites et les bommes ambitieux attendaient de lui leur amnistie ou leur élévation. Pendant les trois mois qui suivirent le 18 brumaire, l'approbation et l'attente furent générales. On avait nommé un gouvernement provisoire. composé de trois cousuls , Bonaparte , Sieves et Roger-Ducos; ainsi que deux commissions législatives chargées de préparer la constitution et un ordre de eboses définitif.

Les consuls et les deux commissions furent installés le 21 brumaire. Ce gouvernement provisoire abolit la loi sur les olages et l'emprunt force; il permit le retour des prettres prosertis depuis le 18 fruetidor; il renova hors des prisons et de la république les émigrés que le naufrage avait jetés sur les côtes de Calais, et qui, dequis quatre années, étaient capité ne France, et se trouvaient exposé. étaient captifs en France, et se trouvalent exposés à la dure peine de l'émigration armée. Toutes ces mesures furent très-favorablement accueilties, Mais l'opinion se révolta d'une proscription exercée contre les républicains extrêmes. Trente-sept d'entre eux furent condamnés à la déportation à la Guiane, et ringt-un à la mise en surveillance dans le département de la Charente-Inférieure, par un simple arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de la police Fouché. On n'aimait pas les bommes que frappait le gouvernement; mais on se souleva contre un acte aussi arbitraire et aussi iniuste. Aussi les consuls reculèrent devant leur propre ouvrage; ils changèrent d'abord la déportation en simple surveillance, et ils annulèrent bientôt la surveillance elle-même.

La rupture ne tarch pas d'éclater entre les auteurs du 18 brumaire, pendant la durée de leur autorité provisoire; élle fui peu bruyante, parce qu'elle eut lieu dans le sein des commissions législatires. La constitution nouvelle en fut la cause. Sièyes et Bonaparte ne pourvaient point s'entendre à cet égard : l'un voulait instituer la France, et l'autre la gouverne en maître.

Le projet de constitution de Sieyes, qui fut défigure dans la constitution consulaire de l'an VIII, mérite d'être connu, ne fût-ce que comme curiosité législative \*. Sieves distribuait la France en trois divisions politiques; la commune, la province ou département, et l'État, Chacun avait ses pouvoirs d'administration et de judicature, placés dans un ordre biérarchique : la première, les municipalités et les tribunaux de paix et de première instance; la seconde, des préfectures populaires et les tribunaux d'appel; la troisième, le gonvernement central et la cour de cassation. Il y avait, pour remplir les diverses fonctions de la commune, du département et de l'État, trois listes de notabilité, dont les membres n'étalent que de simples candidats présentés par le peuple.

Le pouvoir exécutir résidait dans le proclamateur-électeur, fonctionnaire supérieur, lamovible, irresponsable, chargé de représenter la nation au debors, et de former le gouvernement dans un conseil d'Est délibérant et un ministère responsable. Le proclamateur-électeur choisissai dans les listes de candidature, des piges, depuis les tribunanx de paix jusqu'à la cour de cassation; des administrateurs, depuis les maires jusqu'aux ministres. Mais il était incapable de gouverner luimème; le pouvoir était dirigé par le conseil d'État, exercé par le ministère.

La législature s'éloignait de la forme établie insque là; elle cessait d'être une assemblée délibérante pour devenir une cour judiciaire, Cétait devant elle que le conseit d'État, au nom du gouvernement, et le tribunat, au nom du peuple, plaidaient leurs projets respectifs. Sa sentence était la loi. Sieves, à ce qu'il semble, avait ponr but d'arrêter les usurpations violentes des partis, et. tont en plaçant la souveraineté dans le peuple, de lui trouver des limites en elle-même : cette intention ressort du jeu compliqué de sa machine politique. Les assemblées primaires, composées du dixième de la population générale, nommaient la liste communate de candidature. Des collèges d'électeurs, également nommés par elles, choisissaient dans la liste communale la liste supérieure des candidats provincianx, et dans la liste provinciale la liste des candidats nationaux. En tout ce qui concernait le gouvernement, il v avait un contrôle réciproque. Le proclamateur-électeur prenait ses fonctionnaires parmi les candidats présentés par le peuple; et le peuple pouvait destituer les fonctionnaires en ne les maintenant pas sur les listes de candidature, qui étaient renouvelées, la première tous les deux ans, la seconde tous les einq ans, la troisième tous les dix ans. Mais le proclamateur-electeur n'intervenalt point dans la nomination des tribuns et des legislateurs, dont les attributions étaient purement populaires.

Cependant, pour placer un contre-poids dans le sein de cette autoriza mehn, Siepes apriari l'initiatire et la discussion de la loi, qui résidadent dans le tribunst, de son adoption qui apparentait à l'assemblée legislatire. Mais, outre ces peropatires différentes, le corpo legislatif et le tribunat étaient point étus de la même manière. Le tribunat se conposit de droit des cent premiers membres de la little stationate, tandis que le corps législatif ciud little stationate, tandis que le corps législatif ciud directement chois par les collèges éfectoraux. Les tribuns devant être plus actifs, plus bruyanta, plus populaires, étalent nomnes à être, et par un pro-

cedé plein de lenteur, afin qu'ils n'arrivassent point dans un moment de passion, et, comme on l'avait ru jusque-là, dans la plupart des assemblées, avec des projets de reuversement et de colère. Les mêmes dangers ne se trouvant point dans l'autre assemblée, qu'in a'rait que le incement calme et

<sup>\*</sup> Cette constitution nous a été communiquée par un membre de la couvention, à qui plusieurs entretiens avec Siepes sur ce sujet ont permis de retracer cractement les resorts de sa machine politique encore mai comme.

et son autorité passagère.

Enfin, il existait, comme complément de tous les autres pouvoirs, un corps conservateur, incapable d'ordonner, incapable d'agir, uniquement destiné à pourvoir à l'existence régulière de l'État. tle corps était le jury constitutionnaire ou sénat conservateur : il devait être pour la loi politique ce que la cour de cassation était pour la loi civile. Le tribunat ou le conseil d'État se pourvoyaient devant lui , lorsque la sentence du corps législatif n'était pas conforme à la constitution, Il avait en outre la faculté d'appeler dans son sein un chef de gouvernement trop ambitieux ou un tribun trop populaire . par le droit d'absorption, et lorsqu'on était senateur, on devenait inhabile à toute autre fonetion. De cette manière, il veillait donblement au salut de la république, et en maintenant la loi fondamentale, et en protégeant la liberté contre l'ambition des bonimes.

Quoi qu'on pense de cette constitution , qui paratt trop bien réglée ponr être praticable, on ne saurait nier la prodigieuse force d'esprit et même les grandes connaissances pratiques qui l'ont dietée. Sieyes y tenait trop peu de compte des passions des hommes ; il en faisait des êtres trop raisonnables et des machines obéissantes. Il voulait par des inventions habiles éviter les abus des constitutions humaines, et fermer toutes les portes à la mort, e'est-à-dire au despotisme, de quelque part qu'il vint. Je erois peu à l'efficacité des constitutions ; ie ne erois, en pareil temps, qu'à la furce des partis, à leur domination, et, de temps à autre, à leur accommodement. Mais ie reconnais aussi que si une constitution couvenait à une époque, c'était celle de Sieves à la France de l'an VIII.

Après l'épreuve de dix années, qui n'avaient montré que des dominations exclusives : après le passage toujours violent des Constitutionnels de 1789 aux Girondins, des Girondins anx Montagnards, des Montagnards aux Réacteurs, des Réacteurs an directoire, du directoire aux conseils, des conseils à la force militaire, il ne ponvait plus y svoir de repos et vie publique que là. On était fatigué des constitutions usées, et celle de Sieyes était neuve; on ne voulait plus d'hommes exelnsifs, et elle interdisait, par l'élaboration des votes, l'arrivée subite ou des contre-révolutionnaires, comme au début du directoire, ou des démocrates ardents, comme à la fin de ce gouvernement. C'était une constitution de modérés, propre à finir une révolution et à asseoir un peuple. Mais par cela seul que

désîntéressé de la loi, son élection était immédiate ; e'était une constitution de modérés ; par cela seul que les partis n'ayaient plus assez d'ardeur pour demander une loi de domination, il devait se trouver un homme plus fort que les partis abattus et que les modérés législateurs, qui refusat cette loi ou qui en abusăt en l'acceptant. C'est ce qui arriva.

Bonaparte assistait aux délibérations du comité constituant; il saisit avec son instinct de pouvoir tout ee qui , dans les idées de Sieves , était capable de servir ses projets, et il fit rejeter le reste. Sieves lui destinait les fonctions de grand-électeur, avec six millions de revenus, une garde de trois mille hommes, le palais de Versailles pour habitation, et toute la représentation extérieure de la république. Mais le gouvernement réel devait résider dans deux consuls, l'un de la guerre, l'antre de la paix, auxquels Sieyes ne pensait pas en l'an III, mais qu'il adoptait en l'an VIII, pour s'accommoder sans doute aux idées du temps. Cette magistrature insignifiante fut loin de eonvenir à Bonaparte. « Et » comment avez-vous pu imaginer, dit-II, qu'un » homme de quelque talent, et d'un peu d'hon-» neur, voulût se résigner au rôle d'un cochon à » l'engrais de quelques millions? » Dès ce moment.

il n'en fut plus question; Roger-Ducos et la plupart des membres du comité se déclarèrent pour Bonaparte, et Sieves, qui abborrait la discussion. ne sut ou ne voulut pas défendre ses idées. Il vit que les lois, les hommes, la France, étaient à la merei de eclui qu'il avait contribué à élever.

Le 24 décembre 1799 (nivôse an VIII), quaranteeinq jours après le 18 brumaire, fut publiée la constitution de l'an VIII; elle était composée des débris de celle de Sieyes, devenue une constitution de servitude. Le gouvernement fut mis dans les mains du premier consul, qui eut pour seconds deux consuls à voix consultative. Le senat, primitivement choisi par les consuls, choisit lui-même dans la liste des caudidats nationaux les membres du tribunat et du corps législatif. Le gouvernement eut seul l'initiative des lois. Ainsi plus de corps d'électeurs qui nomment les candidats des diverses listes, les tribuns et les législateurs; plus de tribuns indépendants qui plaident de mouvement la cause du peuple devant l'assemblée législative ; plus d'assemblée législative sortie immédiatement du sein de la nation, et n'étant comptable qu'à elle; enfin plus de nation politique. Au lieu de tout cela, il existe un consul tout puissant, disposant des armées et du pouvoir, général et dietateur : un conseil d'État destiné à se mettre à l'avant garde de Pisurpation; enfinu n'esta de quatre-ringia membres, dont l'unique fonction rollique fonction de prepuble, de cholsir des tribuns sans puissance et des fégialeurs muets. La vie passe de la nation an gouvernement. La constitution de Sieyre servit de de prétent à un mauvais ordre de chosen. Il faut ne remarquer que, jusqu'en l'an VIII, toutes les constitutions avaient été originaires du cution la social, tet que depuis elles furent toutes, jusqu'en 1814, or orientaires de Sières.

Le nouveau gouvernement s'installa de suite. Bonaparte fut premier consul, et il a'adioignit, pour second et pour troisième consuls, Cambacérès, légiste et ancien membre de la Plaine de la convention, et Lebruu, aneien coopérateur du chancelier Maupeou. Il compta, par leur moyen, agir sur les révolutionnaires et sur les royalistes modérés. C'est aussi dans ce but que l'ex-grand seigneur Talleyrand et l'ex-montagnard Fouché furent placés. l'un au ministère des relations extérieures, et l'antre à celui de la police, Sieves répugnait beaucoup à se servir de Fouché, Mais Bonaparte le voulut. Nous formons, dit-il, une nouvelle époque ; il ne faut nous souvenir, dans le passé, que du bien, et oublier le mal. Peu lui importait la bannière qu'on avait suivie jusque là , pourvu qu'on se rangeat sous la sienne, et qu'on y appelât surtout d'anciens compagnons de royalisme ou de révolution.

Les deux consuls nouveaux et les consuls sortants nommèrent, sans attendre les listes d'éligibilité, soixante sénateurs; les sénateurs nommèrent eent tribuns et trois cents législateurs ; et les auteurs du 18 hrumaire se distribuerent les fonctions de l'État, comme le butin de leur victoire, Cependant il est juste de dire que le parti modéré libéral prévalut dans ce partage, et que, tant qu'il conserva l'influence, Bonaparte gouverna d'une manière douce, avantageuse et républicaine. La constitution de l'an VIII, soumise à l'acceptation du peuple, fut approuvée par trois millions onze mille sept 'citovens, Celle de 1793 avait obtenu un million hult cent un mille neuf cent dix-huit suffrages; et celle de l'an III, un million cinquantesept mille trois cent quatre-vingt-dix. La loi nouvelle satisfaisait la masse modérée, qui tenait moins à ses garanties qu'à son repos, tandis que le eode de 95 n'avait trouvé des partisans que dans la classe inférieure, et que celui de l'an III avait été également reponssé par les démocrates et les royalistes. La constitution de 1791 avait seule obtenu une approbation générale, et, sans avoir été sou-

mise à une acceptation individuelle, elle avait été jurée par la France entière.

Le premier consul, pour satisfaire au vœn de la republique, fit à l'Angleterre des offres de paix qu'elle refusa, il désirait avec raison prendre les dehors de la modération, et donner à son gouvernement, avant de traiter, le lustre de nouvelles victoires. La continuation de la guerre fut donc décidée; et les consuls firent une proclamation remarquable, en ce qu'ils s'adressèrent à des sentiments nouveaux dans la nation. Jusque là, on l'avait appelée aux armes pour la défense de la liberté; on commenca à l'exciter alors au nom de l'honneur. « Français , vous désirez la paix. Votre » gouvernement la désire avec plus d'ardeur en-» core : ses premiers vœux, ses démarches con-» stantes ont été pour elle. Le ministère anglais la » repousse; le ministère anglais a trahi le secret de » son horrible politique. Déchirer la France, déa truire sa marine et ses ports . l'effacer du tableau » de l'Europe, ou l'abaisser au rang des puissances » secondaires, tenir toutes les nations du continent » divisées, pour s'emparer du commerce de toutes » et s'enrichir de leurs dépouilles ; c'est pour » obtenir ces affreux succès que l'Angleterre répand » l'or, prodigue les promesses, multiplie les intri-» gues. C'est à vous de commander la paix ; pour la » commander, il faut de l'argent, du fer et des sol-» dats; que tous s'empressent de payer le tribut » qu'ils doivent à la défense commune l que les » jeunes citoyens se lèvent! ce n'est plus ponr des » factions; ce n'est plus pour le choix des tyrans » qu'ils vont s'armer ; c'est pour la garantie de ce » qu'ils ont de plus cher : c'est pour l'honneur de » la France, c'est pour les intérêts sacrés de l'hu-» manité! »

La Hollande et la Suisse avaient été mises à l'abri de l'invasiou dans la campagne précédente. Le premier consul réunit toutes les forces de la république sur le Rhin et aux Alpes. Il donna le commandement de l'armée du Rhin à Moreau, et marcha lui-même en Italie. Il partit le 16 floréal an VIII (6 mai 1800) pour cette brillante campagne, qui ne dura que quarante jours. Il lui importait de ne pas rester longtemps éloigné de Paris au début de son pouvoir, et surtout de ne pas laisser la guerre indécise. Le feld-maréchal Melas avait cent trente mille hommes sous les armes ; il occupait l'Italie eutière. L'armée républicaine qui lui était opposée ne s'elevait pas à quarante mille hommes. Il laissa le feld-maréchal-lieutenant Ott avec trente mille hommes devant Genes, et marcha

contre le corps du général Snehet. Il entra dans | Nice, se disposa à passer le Var et à pénétrer en Provence. Ce fut alors que Bonaparte franchit le grand Saint-Bernard, à la tête d'une armée de quarante mille hommes; descendit en Italie sur les derrières de Mélas; entra dans Milan le 16 prairial (2 juln), et plaça les Autrichiens entre Suchet et lui. Mélas, dont la ligne d'opération se trouvait conpée, revint promptement sur Nice, et de la sur Turin ; il établit son quartier-général à Alexandrie, et se décida à renouer ses communications par une bataille. Il y cut, le 9 jnin, à Monte-Beilo, une victoire d'avant-garde glorieuse pour les républicains, et dont le général Lannes eut le principal honneur. Mais ce fut le 14 juin (25 prairial) que se décida le sort de l'Italie dans la plaine de Marengo : les Autrichiens furent écrasés. N'ayant pas pu forcer le passage de la Bormida par une victoire, ils se trouvèrent sans retraite entre l'armée de Suchet et celle du premier consul. Le 15, ils obtinrent de retourner derrière Mantoue, en remettant toutes les places du Piémont, de la Lomhardie, des Légationa; et la vietoire de Marengo valut ainsi la possession de l'Italie entière.

Dix-huit jours après, Bonaparte fut de retour à Paris. On le recut avec tous les témoignages d'admiration qu'excitaient une si prodigieuse activité et des victoires si décisives. L'enthousissme fut universel; il v eut une illumination spontanée, et la foule se porta aux Tuileries pour le voir. Ce qui redonhla la joie publique, ce fut l'espérance d'une prochaine pacification. Le premier consul assista, le 25 messidor, à la fête anniversaire du 14 juillet. Lorsque les officiers lui présentèrent les drapeaux enlevés à l'ennemi : il leur dit : « De retour dans » les camps, dites aux soldats que, pour l'époque · du 1er vendémisire, où nous céléhrerons l'anni-· versaire de la république, le peuple français · attend, ou la publication de la paix, ou, si l'en-» nemi v mettait des obstacles invincibles, de nou-» veaux drapeaux, fruit de nouvelles victoires, » Mais la paix se fit attendre un peu plus de temps encore.

Dans l'intervalle de la victolre de Marcago à la pacification générale, le premier consul s'occupa surtout d'assoir le peuple, et de diminuer le nombre des mécontents, en faisant rentrer dans l'État les factions déplacées. Il se montra tresaccommodant envers les partis qui renonçaient à leurs systèmes, et très-prodigue de faveurs eures les chefs qui renonçaient à leurs partis. Comme on se trouvrist dans un temps d'interfest et de relabel-

ment, il n'eut pas de peine à réussir. Déjà les proscrits du 18 fractidor avaient été rappelés, à l'exception de quelques conspirateurs royalistes, comme Pichegru, Willot, etc. Bonaparte employa même hientôt ceux des bannis qui, tels que Portalis, Siméon, Barbé-Marbois, s'étaient montrés plus anti-conventionnels que contre-révolutionnaires. Il avait aussi gagné des opposants d'une autre espèce. Les derniers chefs de la Vendée, le fameux Bernier, curé de Saint-Lô, qui avait assisté à toute l'insurrection, Châtillon, d'Autichamp Suzannet, avaient fait leur accommodement par le traité de Mont-Luçon (17 janvier 1800). Il s'adressa également aux chefs des bandes bretonnes, Georges Cadoudal, Frotté, Laprévelaye et Bourmont. Les deux derniers consentirent seuls à se soumettre. Frotté fut surpris et fusifié; et Georges, battu à Grand-Champ par le général Brune, capitula. La guerre de l'Ouest fut définitivement terminée.

Mais les chouans qui s'étaient réfugiés en Angleterre, et qui n'avaient plus d'espoir que dans la mort de celui en qui se concentrait la puissance de la révolution, projetèrent son assassinat. Quelques-uns d'entre eux débarquèrent sur les côtes de France, et se rendirent secrétement à Paris. Comme il n'était pas facile d'atteindre le premier consul, ils s'arrétèrent à un compiet vraiment horrible. Le 3 nivôse, à huit heures du soir, Bonaparte devait se rendre à l'Opéra, par la rue Saint-Nicaise. Les conjurés placèrent un tonneau de poudre sur une petite charrette qui embarrassait le passage; et Saint-Régent, l'un d'entre eux, fut chargé d'y mettre le feu , lorsqu'il recevrait le signal de l'approche du premier consul. A l'heure indiquée, Bonaparte partit des Tuileries et traversa la rue Saint-Nicaise. Son eocher fut assez adroit pour passer rapidement entre la charrette et la muraille ; mais le feu avait déjà été mis à la mèche, et à peine la voiture était-elle au bout de la rue que la machine infernale fit explosion, couvrit le quartier Saint-Nicaise de ruines, et ébraula la voiture, dont les glaces furent brisées.

tes gatest urent toruces. La police, pries au dépourru, quoique dirigée par Fouclé, attribua estie compiration aux deux cartes, contre losqués le premier consul avait une antiquable hier. plus prononcée que conte contre de la proposition de la proposition son, et cost trent chrent déportés par un simple actionis consulté, demande et obtenu de nuit. On découvrir cents les vérisibles auteurs du complot, dont quedques-une furent condamnés à mort. Le consulfat crès, non et condamnés à mort. Le consulfat crès, non ette consulto, des tribineus mentant de la presentation de la prime consulfat crès, non est concession (se tribineus mentant de la presentation de la presentation par la presentation de la presentation consulfat crès, non est concession (se tribineus de tribineus de très de tribineus de tribin militaires spéciaux. Le parti constitutionnel se sépar distratage de lui, el commença son énersépar distratage de lui, el commença son énergique mais inutile opposition. Lanjainius, Gritque, qui avaient courageuement reside su partitución el commença de la commencia de la commencia de la Lanoir-Laroche, Calanius, etc., combatirient, dans le sétant, la procerigion illégale de cent retente démocrates y el les tribuns lanard, Damona, un Ucheirer, Benjamin Constant, Bailleul, Chanal, etc., de deleveran contra les couras péciales. Natis une paix glorieux vint faire oublier ce nouvel empétement de pouvoir.

Les Autrichiens, vaincus à Marengo, et défaits en Allemagne par Moreau, se décidèrent à déposer les armes. Le 8 janvier 1801, la république, le cabinet de Vienne et l'empire, conclurent le traité de Lunéville. L'Autriebe ratifia toutes les conditions du traité de Campo-Formio, et céda de plus la Toscane à l'infant de Parme. L'empire reconnut l'indépendance des républiques batave, belvétique, ligurienne et cisalpine. La pacification devint bientôt générale par le traité de Florence (18 février 1801) avec le roi de Naples, qui céda l'île d'Elbe et la principauté de Piombino ; par le traité de Madrid (29 septembre 1801) avec le Portugal; par le traité de Paris (8 octobre 1801) avec l'empereur de Russie; enfin par les prétiminaires (9 octobre 1801) avec la Porte ottomane. Le continent, en déposant les armes, força l'Angleterre à une paix momentanée. Pitt, Dundas et lord Grenville, qui avaient entretenu ces sanglantes luttes contre la France, sortirent du ministère au moment où leur système cessa de pouvoir être suivi. L'opposition anglaise les y remplaca; et. le 26 mars 1802, le traité d'Amiens acheva la pacification du monde. L'Angleterre consentit à toutes les acquisitions continentales de la république française, reconnut l'existence des républiques secondaires, et restitua nos colonies.

Pendant la guerre martinue avec l'Angéterre, la marine française avui été preque cultivement ruinée. Trois cent quarante vaiseaux avaient de pries ou detraite, la la plapart des colonies étaient tombées entre les mains des anglais. Celle de Sinti-Domingue, la plus importante de toutes, après avoir second le joug des Bânca, a vait continué cette robutions marcières qui, commentée per les colòniques de la colonie que de la colonie de la métropole, leur affanchisement, qu'ila de la métropole, leur affanchisement, qu'ila de la métropole, leur affanchisement, qu'ila

avaient conquis sur les colons et su défendre contre les Anglais. Ils avaient à leur tête un des leurs, le fameux Toussaint-Louverture. La France devait consentir à cette révolution, déià assez conteuse à l'humanité. Le gouvernement métropolitain ne pouvait plus être rétabli à Saint-Domingue: et il fallait, en resserrant les liens commerciaux avec cette ancienne colonie, se donner les seuls avantages réels que l'Europe puisse retirer aujourd'hui de l'Amérique. Au lieu de cette politique prudente, Bonaparte tenta une expédition afin de soumettre l'île. Quarante mille bommes furent embarqués pour cette entreprise désastreuse. Il était impossible que les noirs résistassent d'abord à une pareille armée : mais, après les premières victoires. elle fut atteinte par le climat, et de nouvelles insurrections assurèrent l'indépendance de la colonie. La France essuya la double perte d'une armée et de relations commerciales avantageuses.

Bonaparte, qui avait cu jusque là pour but principal la fusion des partis, tourna alors toute son attention vers la prospérité intérieure de la république et l'organisation du pouvoir. Les anciens privilégies de la noblesse et du clergé étaient rentrés dans l'État sans former des classes particulières. Les prêtres réfractaires, moyennant un serment d'obéissance, pouvaient exercer leur culte. et touchaient leurs pensions du gouvernement. Un acte d'amuistie avait été porté en faveur des prévenus d'emigration : il ne restait plus qu'une liste d'environ mille noms pour ceux qui demenraient attachés à la famille et aux droits du prétendant. L'œuvre de la pacification était terminée. Bonaparte, sachant que le plus sur moyen de commander à une nation est d'augmenter son bien-être, excita le développement de l'industrie, et favorisa le commerce extérieur si longtemps interrompu. Il joignait à ces motifs politiques des vues plus élevées, et il attachait sa gloire à la prosperite de la France; il parcourut les departements, fit creuser des canaux et des ports, construire des ponts, réparer les routes, élever des monuments, multiplier les communications. Il tint surtout à se montrer le protecteur et le législateur des intérêts privés. Les Codes civil, pénal, de commerce, qu'il fit entreprendre, soit à cette époque, soit un peu plus tard, complétèreut à cet égard l'œuvre de la révolution, et réglérent l'existence intérieure de la nation d'une manière à peu près couforme à son état réel. Malgré le despotisme politique, la France eut, pendant la domination de Bonaparte, une législation privée, supérieure à celle de toutes les sociétés européennes, qui, avec le gouvernement absoln, conservairent pour la plugarient pour la plugarient pour la plugarient pour la plugarient pleta civil du moyen ge, La pais générale, la tolérance non mune, le retour de l'ordre et la création du système administratif, changérent en peu de temps la face de la répulique. On commenç à s'occupre des routes et des canaux. La civilisation et des consus. La civilisation et plugarier en travordiant plugarier en travordiant plus de renordre du disconsider enforcée du disconsider enforcée du disconsider enforcée du disconsider forme de la formation de fun face de la fraction de fun face de fu

» conduire la révolution au port où il veut la faire

\* aborder. \*

Il fit mareher de front, au commencement de 1802, trois grands projets qui tendaient an même but. Il vonhit organiser les cultes et constituer le elergé qui n'avait encore qu'nne existence religieuse; eréer, par la Légion-d'Honneur, un ordre militaire permanent dans l'armée; et rendre son propre pouvoir, d'abord viager, ensuite héréditaire, Bonaparte s'était installé aux Tuileries, où il reprenait peu à peu les usages et le cérémonial de la vieille monarchie. Il songeait déjà à mettre des corps intermédiaires entre le peuple et lui. Depuis quelque temps, il était en négociation avec le pape Pie VII pour les affaires du culte. Le fameux coneordat, qui créait neuf archevêchés, quarante-un évêchés avec érection de chapitres, qui établissait le elergé dans l'État et le remettait sous la monarehle extérieure du pape, fut signé à Paris le 18 juillet 1801 et ratifié à Rome le 15 août 1801.

Bonaparte, qui avait détruit la liberté de la presse, créé des tribnnaux exceptionnels, et qui s'éloignait de plus en plus des principes de la révolution, comprit qu'il fallait, avant d'aller plus loin, rompre tout à fait avec le parti libéral du 18

hrnmaire. En ventôse an X (mars 1802), les trihuns les plus énergiques furent éliminés par une simple opération du sénat. Le tribunat fut réduit à quatre-vingts membres, et le corps législatif subit une épuration semblable. Environ un mois après, le 15 germinal (6 avril 1802), Bonaparte, ne redoutant plus d'opposition, soumit le concordat à l'acceptation de ces assemblées dont il avait alosi préparé l'ohéissance. Elles l'adoptèrent à une trèsforte majorité. Le dimanche et les quatre grandes fêtes religieuses furent rétablis, et dès ce moment le gouvernement cessa de suivre le système décadaire. Ce fut le premier ahandon du ealendrier républicain. Bonaparte espéra s'attacher le parti sacerdotal, plus disposé qu'aucun autre à l'obéissance passive et enlever ainsi le elergé à l'opposition rovaliste et le pape aux intérêts de la coalition.

Le concorda fut inauguré en grande pompie dans (Figlie de Notre-Dum. Le séras, i e cops légitale (Figlie de Notre-Dum. Le séras, i e cops légitature de la commentation de la commentation de la commentasantéernal e actie etérmônic nouvelle. Le premier commit s'y rendit dans les voltares de l'ancienne commentation de la commentation de la commentation de retour du privilége et cet essai de la reyanté. Une mouse ponifisée la réciebrée par le cardinal-légat Caprara; et l'on fit entendre au peuple, dans une proclamation, un langue depuis longemps insecontund. - C'édalt au souverain pontife, disaiten, que l'excepté des siècles et la reison comman-

coutumé. « C'étalt au souverain pontife, disait-on, » que l'exemple des siècles et la raison comman-» daient de recourir pour rapprocher les opinions » et réconeiller les eœurs. Le chef de l'Église a pesé » dans sa sagesse et dans l'intérêt de l'Église les » propositions que l'intérêt de l'État avait dictées. » Il y eut le soir illumination et concert au jardin des Tuileries. Les militaires se rendirent à contrecœur à la cérémonie de l'insuguration, et témoignèrent bautement leur désapprobation. De retour dans son palais, Bonaparte questionna à ce sujet le général Delmas. - Comment, lui dit-il, avezvous trouvé la cérémonie? - C'était une belle capucinade, répondit Delmas; il n'y manquait qu'un million d'hommes qui ont été tués pour détruire ce que vous rétablissez.

the mois sparse, lee 3 forcial an X (13 mai 1802), il fit présenter un projet de loi relatif à la créafon d'une Légion-d'Unoner, Cette légion de vait être composée de quinze cohortes de dignitaires 
à vie. disposés dans un ordre hiérarchique, ayant un centre, une organisation et des rectuus. Le 
premier consul était le thef de la légion. Chaque 
roborte était composée de sept grands-officiers.

<sup>\*</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, 10me 1, p. 248.

vingt commandants, trente officiers et trois cent [ cinquante légionnaires. Le but de Bonaparte fut de commencer une noblesse nouvelle. Il s'adressa au sentiment mal éteint de l'inégalité. En discutant ce projet de loi dans le conseil d'État, il ne craignit pas de faire connaître ses intentions aristocratiques. Le conseiller d'État Berlier, ayant désapprouvé une institution aussi contraire à l'esprit de la république , dit : « Oue les distinctions étaient » les bochets de la monarchie. - Je défie, répondit » le premier consul ", qu'on me montre une répu-» blique ancienne ou moderne, dans laquelle ii n'y » ait pas eu de distinctions. Ou appelle cela pes » nochers. Eh bien! c'est avec des nochers que » l'on mène les hommes. Je ne dirais pas cela à » une tribune : mais dans un conseil de sages et " d'hommes d'état on doit tout dire. Je ne crois pas « que le peuple français aime LA LIBERTÉ ET L'É-» GALITÉ. Les Français ne sont point changés par » dix ans de révolution , ils n'ont qu'un sentiment, » L'nonneur. Il faut donc donner de l'aliment à » ce sentiment-là; il leur faut des distinctions. » Voyez comme le peuple se prosterne devant les » CRACHATS des étrangers ; ils en ont été surpris : aussi ne manquent-ils pas de les porter.... On a » tout détruit : il s'agit de recréer. Il y a un gou-» vernement, des pouvoirs; mais tout le reste de - la nation, qu'est-ce? des grains de sable. Nous » avons au milieu de nous les anciens privilégiés, » organisés de principes et d'intérêts, et qui savent » bien ce qu'ils veulent. Je peux compter nos en-» nemis. Mais nous, nous sommes épars, sans sys-. tême, sans réunion, sans contact. Tant que j'y » serai , je réponds bien de la république ; mais il » faut prévoir l'avenir. Crovez-vous que la répu-» blique soit définitivement assise? Vous vous trom-» periez fort. Nous sommes mattres de le faire; » mais nous ne l'avons pas , et nous ne l'anrons pas » si nous ne jetons point sur le sol de la France » quelques masses de granit. » Bonaparte annonçait par là un système de gouvernement opposé à celui que la révolution se proposait d'établir, et que réclamait la société nouvelle.

Cependant, malgré la docilité du conseil d'État, malgré l'épuration subie par le tribunat et le corps législatif, ces trois corps combattirent vivement

° Ce passage est extrait des Mémoires de M. Thibaudeau sur le consulat. Il y a dans ces Mémoires, extrémement curieux, des conversailons politiques de Bonaparte, des détails sur son gouvernement intérieur, et sur les principales séances du conseil d'État, qui répandent beancoup de jour sur cette épont.

une loi qui recommençaii l'inégalité. La L'égion 'd'illonneur vloidit dans le consuit d'Est que quatorze voit costre dix, dans le tribant que trentebut contre cinquient est, et dans le corp digialité, montra pource nouvel ordre de chevalerie une répagames encore plus marqués e cue qu'on en inretuit d'àlord en furent presque honteux, et le request avec une sorte de dérislon, Mais Bonaparte univit us marche contre-évolutionnaire, sans parte univit us marche contre-évolutionnaire, sans parte univit us marche contre-évolutionnaire, sans l'object des des des des des des des des des parte univit us marche contre-évolutionnaire, sans parte univit us marche contre-évolutionnaire, sans

Il voului assurer son pouvoir par l'établissement du privilège, et affernir le privilège par la durée de son pouvoir. Sur lu proposition de Chabot de son pouvoir. Sur lu proposition de Chabot de l'Allier, le tribunat émit le vœu: Qu'il fait donnel au général Bonquarte, premier consul, vu GAGS ÉCLATANT de la reconnaissance nationale. Conformément à ce vœu, le 6 mis 1890, un seina-tus-consulte organique nomma Bonaparte consul pour dist ans de plus.

Mais la prolongation du consulat ne parut point suffisante à Bonaparte; et deux mois après, le 2 août 1802, le sénat, sur la décision du tribunat et du corps législatif, et avec l'assentiment du peuple consulté par des registres publics, porta le décret suivant;

 Le penple français nomme, et le sénat proclame Napoléon Bonaparte premier consul à vie.
 Une statue de la Paix, tenant d'une main le laurier de la victoire, et de l'autre le décret du sénat, attestera à la postérité la reconnaissance.

5. Le sénat portera au premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration

du peuple français. On compléta cette révolution, en accommodant au consulat à vie, et par un simple sénatus-consulte organique, la constitution déjà assez despotique du consulat temporaire. « Sénateurs , dit » Cornudet en leur présentant la nouvelle loi, il » faut fermer sans retour la place publique aux » Gracques. Le vœu des citoyens sur les lois poli-» tiques auxquelles ils obéissent s'exprime par la » prospérité générale : la garantie des droits de la » société place absolument le dogme de la pratique » de la souveraineté du peuple dans le sénat, qui » est le lien de la nation. Voità la seule doctrine » sociale. » Le sénat admit cette nouvelle doctrine sociale; il s'empara de la souveraincté, et la garda en dépôt jusqu'au moment convensble pour la passer à Bonaparte.

La constitution du 16 thermidor an X (4 août , repos : il lui fallait la guerre, puisqu'il n'avait pas 1802) éconduisit le peuple de l'État. Les fonctions publiques et administratives s'immohilisèrent comme celles du gouvernement. Les électeurs furent à vie; le premier consul put augmenter leur nombre : le sénat eut le droit de changer les institutions, de suspendre les fonetions du jury, de mettre les départements bors de la constitution, d'annuler les jugements des tribunaux, de dissoudre le corps législatif et le tribunat; le conseil d'État fut renforcé; le tribunat, déjà décimé par des éliminations, parut encore assez redoutable pour être réduit à einquante membres. Tels furent en deux années les effrayants progrès du privilége et du pouvoir absolu. Tont, vers la fin de 1802, se trouva entre les mains du consul à vie, qui eut une classe dévouée dans le clergé; un ordre militaire dans la Legion-d'Honneur; un corps d'administration dans le conseil d'État; une machine à décrets dans l'assemblée législative; une machine à constitution dans le sénat. N'osant pas détruire encore le tribunat, d'où s'élevaient de temps à autre quelques paroles de liberté et de contradiction, il le priva de ses membres les plus courageux et les plus éloquents, afin d'entendre sa volonté docilement répétée par tous les corps de la nation.

Cette politique intérieure d'usurpation fut étendue au dehors. Bonaparte réunit, le 26 août, l'île d'Elbe, et le 11 septembre 1802 le Piémont, au territoire français. Le 9 octobre, il occupa les États de Parme, laissés vacants par la mort du due; enfin le 21 octobre, il fit entrer en Suisse une armée de trente mille hommes, pour appuyer un acte fédératif, qui réglait la constitution de chaque canton, et qui avait excité des troubles. Il fournit par là des prétextes de rupture à l'Angleterre, qui n'avait pas sincèrement souscrit à la paix. Le eabinet britannique n'avait épronyé que le besoin d'nne suspension d'armes; et il prépara, peu après le traité d'Amiens, une troisième coalition ainsi qu'il l'avait fait après le traité de Campo-Formio et au moment du congrès de Rastadt, L'intérêt et la situation de l'Angleterre devaient seuls amener une rupture, que précipitèrent les réunions d'États opérées par Bonsparte, et l'influence qu'il conservait sur les républiques voisines, appelées à une indépendance complète d'après les derniers traités, Bonaparte, à son tour, ne respirant que la gloire des champs de bataille , voulant agrandir la France par des conquêtes, et achever sa propre élévatiou per des victoires, ne pouvait pes se condamner au

voulu la liberté.

Les deux cabinets échangèrent quelque temps des notes diplomatiques fort aigres. Lord Whitworth, ambassadeur d'Angleterre, finit par quitter Paris le 25 floréal an XI (13 mai 1803), La paix fut définitivement rompue : de part et d'autre on se prépara à la guerre. Le 26 mai, les troupes francaises entrèrent dans l'électorat d'Hanovre, L'empire germanique, à la veille d'expirer, n'y mit aueun obstacle. Le parti des chousns émigrés, qui n'avait rien entrepris depuis la machine infernale et la paix continentale, fut encouragé par cetté reprise d'hostilités. L'occasion lui parut favorable : et il ourdit à Londres, du consentement du cabinet britanuique, une conspiration, à la tête de laquelle furent Piehegru et Georges Cadoudal. Les conjurés débarquèrent secrètement sur les côtes de France . et se rendirent tout aussi scerètement à Paris. Ils s'abouebèrent avec le général Moreau , que sa femme avait entratné dans le parti royaliste. Mais au moment où ils s'apprétaient à exécuter leur coup

de main, la plupart d'entre eux furent arrêtés par la police, qui avait découvert leur complot et suivi

leurs traces. Georges fut puni de mort : on trouve

Piehegru étranglé dans sa prison, et Moreau fut

condamné à deux ans de détention qui se chan-

gérent en bannissement. Cette conspiration, découverte au milieu de février 1804, rendit encore plus chère à la masse du peuple la personne menaeée du premier consul ; il reçut des adresses de tous les corps de l'État et de tous les départements de la république. Vers ee même temps, il frappa une illustre victime. Le 15 mars, le due d'Enghien fut enlevé par un escadron de cavalerie au ehâteau d'Etteinheim , dans le grand-duché de Bade , à quelques lieues du Rhin, Le premier consul crut, d'après des indices de police, que ce prince avait dirigé le dernier complot. Le due d'Enghien fut conduit précipitamment à Vincennes, jugé en quelques heures par une commission militaire, et fusilié dans les fossés du château. Cet attentat ne fut point un acte de politique, d'usurpation, mais bien de violence et de colère, Les royalistes avaient pu eroire, au 18 hrumaire, que le premier consul étudiait le rôle de Monk; mais, depuis quatre années, il les avait guéris de cette espérance. Il n'avait plus besoin de rompre avec eux d'une manière aussi sanglante, ni de rassurer, comme on l'a dit, les Jacobins, qui n'existaient plus. Les hommes qui restaient attachés à la république, craignaient alors beaucoup plus le despotime que la contre-rérolution. Tout porte à croire que Bonaparte, qui comptait peu avec la vie des bommes, peu avec le droit des gens, qui avait déjà pris l'habitude d'une politique emportée et expéditire, certa le prince au nombre des conjurés, et voulut en finir, par nn terrible exemple, avec lea conspirations, le seul danger pour son pouvoir à ette époque.

La guerre de la Grande-Bretagne, et la conspiration de Georges et de Pichegru, servirent d'éebelon à Bonaparte pour monter du consulat à l'empire. Le 6 germinal an XII (97 mars 1804), le sénat, en recevant communication du complot, envoya une députation au premier consul. Le président François de Neufchâtean s'exprima en ees termes : « Citoven premier consul, vous fondez une ère » nonvelle, mais vous devez l'éterniser : l'éclat » n'est rien sans la durée. Nous ne saurions douter » que cette grande idée ne vons ait occupé, car » votre génie eréateur embrasse tout et n'oublie » rien. Mais ne différez point; vous êtes pressé par - le temps, par les événements; par les conspira-» teurs, par les ambitieux; vous l'êtes, dans un » autre sens , par une inquiétude qui agite les - Français. Vous pouvez enchaîner le temps, mat-» triser les événements, désarmer les ambitienx, » tranquilliser la France entière, en lui donnant des » institutions qui elmentent votre édifice, et qui - prolongent pour les enfants ce que vons fites » ponr les pères. Citoven premier consul, soyez » bien assuré que le sénat vous parle ici au nom de » tous les eitoyens. »

Bonaparte répondit de Saint-Cloud, le 5 floréal an XII (25 avril 1804), au sénat : » Votre adresse » n'a pas cessé d'être présente à ma pensée; elle a » été l'obiet de mes méditations les plus constantes. » Vous avez jugé l'hérédité de la suprême magis-« trature nécessaire pour mettre le peuple à l'abri » des complots de nos ennemis et des agitations » qui nattraient d'ambitions rivales. Plusieurs de » nos institutions vous ont en même temps paru » devoir être perfectionnées pour assurer sans » retour le triomphe de l'égalité et de la liberté » publique, et offrir à la nation et au gouvernea ment la double garantie dont lls ont besoin. A » mesure que i'ai arrêté mon attention sur ces » grands objets, i'ai senti de plus en plus que, dans » une circonstance anssi nouvelle qu'importante, » les conseils de votre sagesse et de votre expérience » m'étaient nécessaires pour fixer toutes mes idées. » Je vous invite donc à me faire connaître votre » pensée tout entière. » Le sénat réplique à son

tour, le 14 floréal (3 mai): « Le sénat pense qu'il » est du plus grand intérêt du peuple français de coufier le gouvernement de la république à Na» poléon Bonaparte, empereur béréditaire. » C'est par cette seène arrangée qu'on préluda à l'établissement de l'empire.

Le tribun Curée engagea la discussion, dans le tribnnat, par une motion d'ordre; il fit valoir les mêmes motifs que ceux des sénateurs. Sa motion fut accueillie avec empressement. Carnot seul eut le courage de combattre l'empire, « Je suis loin . » dit-il, de vouloir atténuer les louanges données au premier consul; mais quelques services qu'un » eitoyen ait pu rendre à sa patrie, il est des bornes » que l'bonneur, antant que la raison, imposent à » la reconnaissance nationale. Si ee citoyen a res-» tauré la liberté publique, s'il a opéré le salut de » son paya, sera-ce une récompense à lui offrir » que le sacrifice de cette même liberté, et ne » serait-ce pas anéantir son propre ouvrage que de » faire de son pays son patrimoine particulier? Du » moment qu'il fut proposé au peuple français de » voter sur la question du consulat à vie, chaeun » put aisément juger qu'il existait une arrière-» pensée: on vit se succéder une fonle d'institu-» tiona évidemment monarchiques. Aujourd'bui se » découvre enfin, d'une manière positive, le terme » de tant de mesures préliminaires : nous sommes » appelés à nous proponcer sur la proposition for-» melle de rétablir le système monarchique, et de » conférer la dignité impériale et béréditaire au

» premier consul.

La liberté fut-elle done montrée à l'homme
» pour qu'îl ne pôt jamais ne jouir l'Non, je ne
» pour qu'îl ne pôt jamais ne jouir l'Non, je ne
» pois consenir à regreder ce bien, i universellement préféré à lous les autres, ana lequel tous
les autres ne sont iren, comme une simple illu» sion! non cœur me dit que la liberté est posilot, que le régime ent facile et plus atable
« qu'acun gouvernement arbitriere. J'à i voé dans
te tempe ceutre comulità n'ét, je vote de même

è prome combita s'ent de la nonarchie, comme

pe prome que na qualité de traine mobilige à le

- le prince que na qualité de traine mobilige à le

- le prince que na qualité de traine mobilige à le

, le prine que na qualité de tribin m'obliga à le .

- le prine que na qualité de tribin m'obliga à le .

- le rire,

- Mais il fui le soul à penser sinsi; et se collègeux desérérent à l'erre d'avec dennement courte l'opnion de ce soul bomme reste libre, il faut voir,

internation d'autre d'autre d'autre d'autre l'est d'autre d'au

c'était une exaltation de flatterie et un fanatisme de servitude. Les Français se jetaient dans l'empire, comme ils s'étaient jetés dans la révolution, lls avaient tout rapporté à l'affranchissement des penples, au siècle de la raison; ils ne parlèrent plus que de la grandeur d'un homme et du siècle de Bonaparte: et ils combattirent bientôt pour faire des rois comme naguère pour créer des républiques.

Le tribunat, le corps législatif et le sénat, votèrent à l'envi l'empire, qui fut proclamé à Saint-Cloud, le 2 floréal au XII (18 mai 1804), Le même jour, un sénatus-consulte modifia la constitution . qui fut appropriée au nouvel ordre de choses, Il fallut son attirail à cet empire : on lui donna des princes français, de grands dignitaires, des maréchanx, des chambellans et des pages. Toute publicité fut détruite. La liberté de la presse avait été déjà soumise à une commission de censure : il ne restait qu'une tribune , elle devint silencieuse. Les séances du tribunat furent partielles et secrètes . comme celles du conseil d'état; et, à dater de ce jour, pendant dix années, la France fut gouvevnée à huis clos. Joseph et Louis Bonaparte furent reconnus princes français. Berthier, Murat, Moncev. Jourdan, Massena, Augereau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust, Bessières, Kellermann, Lefèvre, Pévignon, Serrnrier, furent nommés maréchanx d'empire, Les départements firent des adresses, et le clergé compara Napoléon à un nouveau Moise, à un nouveau Mathatias, à un nouveau Cyrus, etc. Il vit dans son élévation le doigt de Dieu, et il dit : Que la soumission lui était due, comme dominant sur tous ; à ses ministres comme envoyés par lui ; parce que tel était l'ordre de la Providence. Le pape, Pie VII, vint à Paris, pour consacrer la nouvelle dynastie. Le couronnement eut lieu, le dimanche 2 décembre, dans l'église de Notre-

Cette solennité fut préparée longtemps d'avance, et l'on en régla tout le cérémonial d'après les anciens usages. L'emperenr se rendit à l'église métropolitaine, escorté par sa garde, avec l'impératrice Joséphine, dans une voiture surmontée d'une couronne et trainée par huit chevanx blancs. Le pape, les cardinaux, les archevèques, les évêques, et tous les grands corps de l'État, l'attendaient dans la cathédrale, qui avait été magnifiquement ornée pour cette cérémonie extraordinaire. Il fut harangué à la porte; et il monta ensuite, revêtu du manteau impérial. la couronne sur la tête et le scentre | il se préféra tout seul à l'humanité entière. Élevé

à la main, sur un trône élevé au fond de l'église. Le grand-aumonier, un cardinal et un évêque vinrent le prendre, et le conduisirent au pied de l'autel ponr y être sacré. Le pape lui fit une triple onction sur la tête et sur les deux mains, et il prononça l'oraison suivante : « Dieu tout-puissant , » qui avez établi llazsel pour gouverner la Syrie, » et Jéhu roi d'Israel, en leur manifestant vos » volontés par l'organe du prophète Élie; qui avez » également répandu l'onction sainte des rois sur » la tête de Saul et de David par le ministère du » prophète Samuel, rénandez par mes mains les » trésors de vos graces et de vos bénédictions sur » votre serviteur Napoléon, que, malgré notre » indignité personnelle, nous consacrons aujour-» d'hui empereur en votre nom. »

Le pape le ramena solennellement à son trône. et, après qu'il eût prêté sur l'Évangile le serment prescrit par la nouvelle constitution, le chef des bérauts d'armes cria d'une voix forte : Le trèsglorieux et le très-auguste empereur des Francais est couronné et intronisé ! vive l'empereur ! L'église retentit aussitôt du même cri, il v ent une salve d'artillerie, et le pape cotonna le Te Deum. Pendant plusieurs jours les fêtes se multiplièrent : mais ces fêtes commandées, ces fêtes du pouvoir absolu, ne respiraient point cette joie vive, franche, populaire, unanime, de la première fédération du 14 juillet; et quelque affaissée que fût la nation, elle ne salua point le début du despotisme comme elle avait salué celui de la liberté.

Le consulat fut la dernière période de l'existence de la republique. La révolution commenca à se faire homme. Pendant la première époque du gouvernement consulaire, Bonaparte s'attacha les classes proscrites en les rappelant; il tronva un peuple encore agité de toutes les passions, qu'il ramena au calme par le travail, au hien-être par le rétablissement de l'ordre; enfin , il forca l'Enrope, une troisième fois vaincue, à reconnaître son élévation. Jusqu'au traité d'Amiens, il rappela dans la république la victoire, la concorde, le bien-être, sans sacrifier la liberté. Il ponvait alors , s'il avait voulu, se faire le représentant de ce grand stècle, qui réclamait la consceration d'une égalité bien entendue, d'une liberté sage, d'une civilisation plus développée, ce noble système de la dignité humaine. La nation était entre les mains du grand homme, ou du despote; il dépendait de lui de la conserver affranchie, ou de l'asservir. Il aima mieux l'accomplissement de ses projets égoistes, et CONSULAT.

586

sous la tente, venu tard dans la révolution, il ne de tard devaient revenir et le perdre. Il vit un souléve-comprit que son côté matériel et intéressé; il ne ment qui prenait fin, un peuple fatigué qui était à

comprin que son merci, et une couronne à terre qu'il pouvait ni aux croyances qui l'avaient agitée, et qui tôt ou prendre.

## EMPIRE.

### CHAPITRE II.

Caractère de l'empire. - Changement des républiques créées par le directoire en royaumes. - Troisième coalition : prise de Vienne; vietoires d'Ulm et d'Austerlitz; paix de Presbourg ; érection des deux royaomes de Bavière et de Wartemberg contre l'Autriche. - Confédération du Rhin. - Joseph Napoléon est nommé rol de Naples : Louis Napoléon, roi de Hollande. - Qualrième coalition: bataitle d'téna, prise de Berlin; victoires d'Eylau et de Friedland; paix de Tilsitt; la monarchie prossience est réduite de moitlé; les deux royaumes de Saxe et de Westphalie sont lostitués contre elle, - Celul de Westphalle est donné à Jérôme Napoléon. - Le grand empire s'élève avec ses royaumes secondaires, sa confédération du Bhip, sa médiation sulsse, ses grands fiefs; il est modelé sur eclui de Charlemagne. — Blocus contioental; Napoléon emploie ta essation du commerce pour réduire l'Angleterre, comme il a employé les armes pour soumettre le continent, -Invasion de Portugal et de l'Espagne; Joseph Napoléon est nommé rol d'Espagne; Mural le remplace sur le trône de Naples. - Nouvel ordre d'événements; insurrection oationale de la Péoinsule ; lutte religieuse du pape; opposition commerciale de la Hollande. Cioquième coalition. - Victoire de Wagram; paix de Vienne, mariage de Napoléon avec l'archidischesse Marie-Louise. - Le premier essal de résistance échoue; le pape est détrôné, la Hollaude réunie à l'empire, et la guerre d'Espagne poursuivle avec vigueur. - La Russie recooce au système continental; campagne de 1812; prise de Moscow; désastreose retraite, - Réaction contre la poissance de Napoléou; campagoe de 1813; défection géoérale. - Coalition de toute l'Europe; faligue de la France; merveilleuse campagne de 1814. - Les coofédérés à Paris; abdication de Fontainehicao; caractère de Napoléon; son rôle daos la révolution française. - Conclusion.

Depuis l'établissement de l'empire, le pouvoir devint plus arbitraire, et la société se reforma d'une manière aristocratique. Le grand mouvement de recomposition, qui avait commencé au 9 thermidor, allait toujours croissant. La convention avait liceneié lea elasses; le directoire, battu les partis; le consulat, gagné les hommes; l'emplre les corrompit par des distinctions et des priviléges. Cette seconde période fut l'opposé de la première. Sous l'une, on vit le gouvernement des comités exercé par des hommes éligibles tous les trois mois, sans gardea, sans honorairea, sana représentation, vivant de quelques francs par jour, travaillant dixhuit heurea aur de aimples tables de noyer; soua l'autre . le gouvernement de l'empire avec tout son attirail d'administration, ses chambellans, ses gentilshommes, sa garde prétorienne, son hérédité, son immense liste civile et sa bruvante ostentation. L'activité nationale se porta entièrement vers le travall et la guerre. Tous les intérêts matériela, toutes les passions ambitieuses, a'arrangèrent hiérarehiquement sous nn seul chef, qui, après avoir sacrifié la liberté par l'établissement du pouvoir absolu, détruisit l'égalité par la noblesse,

Le directoire avait érigé tous les états environnants en républiques, Napoléro voulut les constituer aux le modèle de l'émpire. Il commença par l'Italie. La consuite d'état de la république citalpire décida qu'on rétablirait la monarchie béréail, site en faveur de Napolétos. Son vice-président, M. Melry, virit à Paris lui trassametire cette décitie en l'avait de l'Ampléa. Na l'Archie de l'Ampléa de l'Am 588 EMPIRE.

- » sentiments qui animent tous les cœurs italiens. I d
- elle vous en rapporte l'hommage le plus sincère.
   Elle leur apprendra avec joie qu'en l'acceptant
- » rous avez redoublé la force des liens qui vous » attachent à la conservation, à la défense, à la
- » prospérité de la nation italienne. Oui , sire , vous
- » voulûtes que la république italienne existat, et » elle a existé. Veuillez que la monarchie italienne
- » soit heureuse, et elle le sera. »

L'empereur alla prendre possession de ce royaume; et, le 26 mai 1803, il recut, à Milan, la couronne de fer des Lombards. Il nomma pour vice-roi d'Italie, son fils adoptif, le prince Eugène de Beauharnsis : et il se rendit à Gènes , qui renonca écalement à sa souveraineté. Le 4 juin 1805, son territoire fut réuni à l'empire, et forma les trois départements de Gênes, de Montenotte, et des Apennins. La petite république de Lucques se trouva comprise dans cette révolution monarchique. Sur la demande de son gonfalonier, elle fut donnée en apanage, au prince et à la princesse de Piombino, l'une des sœurs de Napoléon. Celni-ci, après cette tournée royale, repassa les Alpes, et revint dans la capitale de son empire; il partit bientôt pour le camp de Boulogne, où se préparait une expédition maritime contre l'Angleterre.

Ce projet de descente, que le directoire avait eu après la paix de Campo-Formio, et le premier consul après la paix de Lunéville, avait été repris avec beaucoup d'ardeur depuis la nouvelle rupture. Au commencement de 1803, une flottille de deux mille petits bâtiments, servis par seize mille marins, portant une armée de cent soixante mille hommes, neuf mille chevaux, une nombreuse artillerie, était rassemblée dans les ports de Boulogne, d'Étaples , Wimereux , Ambleteuse et Calais. L'empereur hatait par sa présence le dénoûment de cette expédition maritime, lorsqu'il apprit que l'Angleterre, pour se soustraire à la descente dont elle était menacée, avait décidé de nouveau l'Antriche à rompre avec la France, et que toutes les forces de la monarchie auteichienne s'étaient éhranlées. Quatre-vingt-dix mille hommes, sous l'archiduc Ferdinand et le général Mack , avaient passé l'Inn, envahl Munich et chassé l'électeur de Bavière, allié de la France; trente mille, sous l'archidue Jean, occupaient le Tyrol; et l'archidne Charles, avec cent mille hommes, s'avançait sur l'Adige. Deux armées russes se disposaient à joindre les Autrichiens. Pitt avait fait les plus grands efforts pour organiser cette troisième coalition. L'établissement du royaume d'Italie, la réunion

de Graes et du Pfémont à la France, l'influence ouverte de l'empereur sur la Billande et la Suisse, souleraient de nouveau l'Europe, qui redoutait aujourd'aui l'ambition de Napoléon, comme etle avait eraint, dans les premiers temps, les principes de la révolution. Le traité d'alliance entre le ministère britannique et le cainter trans avait ét aigni le 11 avril 1805, et l'Autriche y avait accedé le 9 soût.

Napoléon quitte Boulogne, retourna à Paris en tonte hile, se resulti su séna le 33 septembre, obinit une lerée de quaire-right mille hommes, et partité l'enfemain pour commancer la empagne. Il passa le l'hin le 1" octobre, et entra en Barifer de j, reveu sur aime de cent sinvaise mille hommes. Masséan sertid le piènce charles en Italie, et l'enaguaire de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de la quelques jours, il passa le Danule, extra dans Manich, remports la victoire de Werlingen, et Groça, à Ulm, le giénéral Mack ametre bas les armes. Cette capitulation dévorganisa l'armée autichienne. Sapoléon poursuitile cours de ses victoires, occupa Vienne le 15 novembre, et marche victoires, focupa Vienne le 15 novembre, et marche

s'étaient ralliés les débris des troupes battnes. Le 2 décembre 1805, appiversaire du couronnement, les deux armées en vincent aux mains, dans la plaine d'Austerlitz, Les ennemis avaient quatre-vingt-quinze mille hommes sous les drapeaux; les Français quatre-vingt mille. De part et d'autre l'artillerie était formidable. La bataille commenca au soleil levant. Ces masses énormes s'ébranlèrent: l'infanterie russe ne tint point contre l'impétuosité de nos troupes et les manœuvres de leur général. La gauche de l'enpemi fut coupée la première : la garde impériale russe donna pour rétablir la communication, et fut entièrement écrasée. Le centre essuya le même sort; et, à une heure après midi, la victoire la plus décisive avait complété cette merveilleuse campagne. Le lendemain, l'empereur félicita l'armée par une proclamation, sur le champ de bataille même. « Soldats, » leur dit-il, le suis content de vous; vous avez » décoré vos aigles d'une immortelle gloire! une » armée de cent mille hommes, commandée par » les empereurs de Russie et d'Autriehe, a été, en » moins de quatre jours, ou coupée on dispersée; » ce qui s échappé à votre fer s'est noyé dans les » lacs. Quarante drapeaux, les étendards de la » garde impériale russe, cent vingt pièces de canon , » vingt généraux , plus de trente mille prisonniers, » sont le résultat de cette journée à jamsla célèbre. » rieur, n'a pu résister à votre choc; et désormais » vous n'avez plus de rivanx à redouter. Ainsi , en a deny mois, cette troisième coalition a été vainque n et dissoute! » Un armistice fut conclu avec l'Autriche; et les Russes, qui auraient pu être écrasés,

obtinrent de se retirer par journées d'étape. La paix de Preshourg suivit les victoires d'Ulm et d'Austerlitz : rlle fut signée le 26 décembre. La maison d'Autriche, qui avait perdu ses possessions extérieurrs, la Belgique et le Milanais, fut entamée eette fois dans l'Allemagne même. Elle céda les provinces de la Dalmatie et de l'Albanie au royaume d'Italie; le comté du Tyrol, la ville d'Augsbourg, la principauté d'Eichstett , une partie du territoire de Passau, et toutes ses possessions dans la Souabe, le Brisgau et Ortenau, aux électorats de Bavière et de Wurtemberg, qui furent transformés en royaumes. Le grand-duebé de Bade profita aussi de ses dépouilles. Le troité de Presbourg compléta l'abaissement de l'Autriche, commencé par le traité de Campo-Formio, et continué par celui de Lunéville. L'empereur, de retour à Paris, couronné de tant de gloire, devint l'objet d'une admiration si générale et si empressée qu'il fut lui-même étourdi par l'enthousiasme public, et s'enivra de sa fortune. Les corps de l'État rivalisèrent d'obéissance et de flatterirs. Il reçut le titre de Grand; et le sénat, par un décret, lui consacra un monument triomphal.

Napoléon s'affermit davantage encore dans le système qu'il avait embrassé. La victoire de Marengo et la paix de Lunéville avaient sanctionné le consulat: la victoire d'Austerlitz et la paix de Presbourg consacrèrent l'empire. Les derniers restes de la révolution furent abandonnés. Le 1er janvier 1806, on remplaça définitivement le calendrier républicain par le calendrier grégorien, après quatorze annèrs d'existence. Le Panthéon fut rendo au culte, et bientôt le tribunat cessa même d'exister. Mais l'empereur s'attacha surtout à étendre sa domination sur le continent. Le roi de Naples, Ferdinand, avant violé, pendant la dernière guerre, le traité de paix avec la France, ent ses États envahis ; et le 30 mars , Joseph Bonaparte fut déclaré roi des Deux-Siciles. Peu après, le 5 juin 1806, la Hollande fut changée en royaume, et reçut un autre frère de l'emperrur, Louis Bonaparte, pour monarque. Il n'existalt plus ancune des républiques créées par la convention ou par le directoire. Napoléon, qui nommait des rois secondaires, rétablit le régime militaire hiérarchique et

» Cette infanterie tant vantée, et en nombre supé- ; les titres du moyen age. Il érigea la Dalmatie. l'Istrie, le Frioul, Cadore, Bellune, Conégliano, Trévise, Feltre, Bassano, Vicence, Padoue, Rovigo, en duchés grands fiefs de l'empire. Le maréchal Berthier fut investi de la principauté de Neufchâtel, le ministre Talleyrand de celle de Bénévent. le prince Borghèse et sa femme de celle de Guastalla. Murat du grand-duché de Berg et de Clèves. Napoléon, qui n'avait osé détruire la république suisse, s'en était déclaré le médiateur ; et il acheva l'organisation de son empire militaire, en plaçant sous sa dépendance l'ancien corps germanique. Le 12 juillet 1806, quatorze princes du midi et de l'ouest de l'Allemagne se réunirent en confédération du Rhin, et reconnurent Napoléon pour protecteur. Le 1er août, ils notifièrent à la diète de Ratisbonne leur séparation du corps germanique : l'empire d'Allemagne n'exista plus, et François II en abdiqua le titre dans une proclamation. Par une convention signée à Vienne le 15 décembre, la Prusse céda le pays d'Anspach, Glèves et Neufchâtel, pour l'électorat d'Hanovre.

Napoléon eut tout l'Occident sous sa main. Mattre absolu de la France et de l'Italie, comme empereur et roi, il l'était encore de l'Espagne, par la subordination de cette cour ; de Naples et de la Hollande, par ses deux frères; de la Suisse, par l'acte de médiation; et il disposait en Allemagne des rois de Bavière, de Wurtemberg et de la confédération du Rhin contre l'Autriche et la Prusse. Il aurait pu, après la paix d'Amiens, en maintenant la liberté, se faire le protecteur de la France et le modérateur de l'Europe, Mais, avant cherché sa gloire dans la domination et sa vie dans les couquêtes, il se condamna à une longue lutte, qui devait finir par la dépendance du continent ou par sa propre ruine.

Cette marche envahissante occasiona la quatrième coalition. La Prusse, demeurée neutre depuis la paix de Bâle, avait été sur le point, dans la dernière campagne, de se réunir à la coalition austrorusse. La rapidité des victoires de l'empereur l'avait seule retenue; mais, effrayée cette fois de l'accroissement de l'empire, et encouragee par le bel état de ses troupes , elle se ligua avec la Russie pour chasser les Français de l'Allemagne. Le cabinet de Berlin exigea, sous peine de guerre, que les troupes repassassent le Rhin. Il voulut en même temps former dans le nord de l'Allemagne une ligue contre la confédération du midi. L'empereur, onl était dans le temps de ses prospérités, de la jeunesse de son pouvoir, et de l'assentiment national,

marcha contre la Prusse, loin de se soumettre à son ultimatum.

La campagne s'ouvrit aux premiers jours d'octohre, Napoléon accabla, selon son ordinaire, la coalition, par la promptitude de sa marche et la vigueur de ses coups. Le 14 octobre, il détruisit à Iéns la monarchie militaire de Prusse, par une victoire décisive; le 16, quatorze mille Prussiens mirent bas les armes à Erfurth : le 25 . l'armée française entra dans Berlin, et la fin de 1806 fut employée à prendre les forteresses prussiennes, et à marcher en Pologne contre l'armée russe. La campagne de Pologne fut moins rapide, mais aussi brillante que celle de Prusse. La Russie se mesura, pour la troisième fois, avec la France. Vaincue à Zurich, vaincue à Austerlitz, elle le fut encore à Eylau et à Friedland. Après ces memorables journées . l'empereur Alexandre entra en négociation . et conclut à Tilsitt , le 21 juin 1807 , un armistice qui fut suivi , le 7 iuillet , d'un traité définitif.

La paix de Tilsitt étendit la domination française sur le continent. La Prusse fut réduite de moitié. Napoléon avait institué, dans le midi de l'Allemagne, les deux royaumes de Bavière et de Wurtemberg contre l'Autriche; il créa, plus avant dans le nord, les deux royaumes feudataires de Soxe et de Westphalie contre la Prusse. Celui de Saxe, formé de l'électorat de ce nom et de la Pologne prussienne, érigée en grand-duché de Varsovie, fut donné au roi de Saxe; celui de Westphalie comprit les états de Hesse-Cassel, de Brunswick, de Fulde, de Paderborn, la plus grande partie du Hanovre, et fut donué à Jérôme Napoléon. L'empereur Alexandre, qui souscrivit à tous ces arraugements, évacua la Moldavie et la Valachie. La Russie demeura pourtant la seule puissance intacte, quoique vaincue. Napoléon suivait de plus en plus les traces de Charlemagne; il avait fait porter devant lui, le jour de son sacre, la couronne, l'épée et le sceptre du roi franc. Un pape avait passé les Alpes pour consacrer sa dynastie, et il modelait ses États sur le vaste empire de ce conquérant. La révolution avait voulu rétablir la liberté antique. Napoléon restaura la hiérarchie militaire du moyen âge; elle avait fait des citoyens, il fit des vassaux ; elle avait changé l'Europe en républiques, il la transforma en fiefs. Comme il était grand et fort, comme il était survenu après une secousse qui avait fatigué le monde en l'ébranlant, il put l'arranger passagèrement selon sa pensée. Le grand empire s'éleva au dedans avec son système d'administration, qui remplaca le gouvernement des assemblées; ses cours spéciales, ses lycées, ou Feloración milliture fut substuties à l'éducación républicaine des écoles centrales; sa noblesse hérédiaires, qui complées, en 1806, le rédablisement de l'inégalité; sa discipline civile, qui rendit la France natire oblesante au mot d'order comme une armee; au debort, avec ses royaumes secondaires, ses faits contrôlerés, ser grands for de ton durine, ses faits contrôlerés, ser grands for de ton characte mille part, put course et commender d'un bout du continent à fautre.

A cette époque, tonte l'attention de l'empereur se dirigea sur l'Angleterre, la seule puissance qui pût se soustraire à ses atteintes. Pitt était mort depuis un an, mais le cabinet britannique suivait avec beaucoup d'ardeur et d'opiniâtreté ses plans à l'égard de la France. Après avoir vainement formé une troisième et une quatrième coalition, il ne déposa point les armes. La guerre était à mort. La Grande-Bretagne avait declaré la France en état de blocus; et elle fournit à l'empereur le moyen de la placer elle-même, par une mesure semblable, hors des relations européennes. Le blocus continental, qui commença en 1807, fut la seconde période du système de Bonaparte. Pour arriver à une suprématie universelle et non contestée, il employa les armes contre le continent, et la cessation du commerce contre l'Angleterre. Mais en interdisant aux États de terre-ferme toute communication avec la Grande-Bretagne, il se prépara de nouvelles difficultés, et il ajoute bientot, aux inimitiés d'opinion qu'excitait son despotisme, aux haines d'état que lui faisait encourir sa domination conquerante, le déchaînement des intérêts privés et la souffrance commerciale occasionés par le blocus.

Cependant toutes les puissances semblaient unies dans le même dessein. L'Angleterre fut mise au ban de l'Enrope continentale jusqu'à la paix générale. La Russie et le Danemark dans les mers du Nord, la France, l'Espagne et la Hollande, dans la Méditerranée et dans l'Océan , furent obligés de se déclarer contre elle. Ce moment fut celui du maximum de la puissance imperiale. Napoléon employa toute son activité et tout son génie à créer des ressources maritimes capables de balancer les forces de l'Angleterre, qui avait alors onze cents vaisseaux de guerre de toute espèce. Il fit creuser des ports, fortifier les côtes, construire des vaisseaux. et disposa tout pour combattre, dans quelques années, sur ce nouveau champ de hataille. Mais avant que ce moment arrivat, il vonlut s'assurer de la Péninsule espagnole, et y placer sa dynastie pour y introduire une politique plus ferme et plus personnelle. L'expédition de Portngal en 1807, et l'invasion de l'Espagne en 1808, commencèrent pour lui et pour l'Europe un nouvel ordre d'événements.

Depuis longtemps le Portugal était une véritable colonic anglaise. L'empereur, d'accord avec les Bourbons de Madrid, décida, par le traité de Fontainebleau du 27 octobre 1807, que la maison de Bragance avait cessé de régner. Une armée francaise, sous les ordres de Junot, entra dans le Portugal. Le prince régent s'embarqua pour le Brésil, et les Français occupérent Lisbonne le 50 novembre 1807. Cette invasion ne fut qu'un acheminement à celle de l'Espagne. La famille royale était dans la plus grande anarehie : le favori Godoï était maudit par le peuple, et le prince des Asturies, Ferdinand, conspirait contre le pouvoir du favori de son père. Quoique l'empereur ne dût pas craindre beaucoup un pareil gouvernement, il avait été alarmé d'un armement maladroit fait par Godot, lors de la guerre de Prusse. C'est sans doute à cette époque qu'il projeta de mettre un de sea frères sur le trône d'Espagne; il crut abattre facilement une famille divisée, une monarchie mourante, et obtenir l'assentiment d'un peuple qu'il rappellerait à la civilisation. Sous le prétexte de la guerre maritime et du bloeus, ses troupes pénétrèrent dans la Péninsule, oceupérent ses côtes, ses prineipales places, et se postérent près de Madrid. On insinua alors à la famille royale de se retirer dans le Mexique à l'exemple de la maison de Bragance. Mais le peuple se souleva contre ce départ : GodoT. objet de la haine publique, courut les plus grands risques pour sa vie; et le prince des Asturies fut proclamé roi, sous le nom de Ferdinand VII, L'empereur profita de cette révolution de cour pour opérer la sienne. Les Français entrèrent dans Madrid, et il se rendit lui-même à Bayonne, où il appela les princes espagnols. Ferdinand restitua la couronne à son père, qui s'en démit à son tour en faveur de Napoléon; eclui-ci la fit decerner à son frère Joseph par une juute suprême, par le conseil de Castille et la municipalité de Madrid. Ferdinand fut mis au château de Valençay, et Charles VI vint habiter Compiègne. Napoléon appela son beaufrère Murat, grand-due de Berg, au trône de Naples, en remplacement de Joseph.

A cette époque commença la première opposition contre la domination de l'empereur et le système continental. La réaction se declara dans trois pays, jusque là alliés de la France, et proroqua la einquième coalition. La cour de Rome était mécontente : la Péninsule était blessée dans son orgueil national, par l'imposition d'un roi étranger : dans ses usages, par la suppression des couvents, de l'inquisition et de la grandesse : la Hollande souffrait dans ses relations commerciales par le blocus, et l'Autriche supportait impatiemment ses pertes et sa position subordonnée. L'Angleterre, qui épiait toutes les occasions de ranimer la lutte sur le continent, provoqua la résistance de Rome, de la Péninsule et du cahinet de Vienne. Le pape était en froideur avec la France depuis 1805; il avait espéré qu'en retour de sa complaisance pontificale pour le saere de Napoléon, on restituerait au domaine ecclésiastique les provinces que le directoire avait réunies à la république eisalpine. Déçu dans son attente, il rentra dans l'opposition enropéenne contre-révolutionnaire, et de 1807 à 1808 les États romains devinrent le rendez-vous des émissaires anglais. Après des représentations un peu vives, l'empereur donna l'ordre au général Miollis d'oceuper Rome, le pape le menaça d'excommunication, et Napoléon lui enleva les légations d'Ancône. d'Urbin, de Macérata, de Camérino, qui firent partie du royaume italien. Le légat quitta Paris le 3 avril 1808; et la lutte religieuse, pour des intérets temporela, s'engagen avec le chef de l'Église qu'il aurait fallu ne pas recounaltre ou ne pas dépouiller.

La guerre avec la Péninsule fut plus sérieuse encore. Les Espagnols reconnurent pour roi Ferdinand VII, dans une junte provinciale tenue à Séville le 27 mai 1808, et ils prirent les armes dans tontes les provinces que n'occupaient point les troupes françaises. Les Portugais se soulevèrent aussi, le 16 juin, à Oporto. Ces deux insurrections curent d'abord les suites les plus heureuses : elles firent en peu de temps de rapides progrès. Le général Dupont mit has les armes à Baylen dans le royaume de Cordone, et ee premier revers des armées françaises exeita l'enthousiasme et l'espérance des Espagnols. Joseph Napoléon quitta Madrid, où fut proclamé Ferdinand VII; et vers le même temps, Junot, n'ayant pas assez de troupes pour garder le Portugal, consentit à l'évaeuer avec tous les honneurs de la guerre, par la convention de Cintra. Le général anglais Wellington prit possession de ee royaume avec vingt-eing mille hommes. Tandis que le pape se declarait contre Napoléon, tandis que les insurges espagnols entraient dans Madrid, tandis que les insulaires remettaient le pied sur le continent, le roi de Suède se montrait eunemi de la ligue impériale européenne, et l'Autriehe faisait des armements considérables et se disposait à une nouvelle lutte.

Heureusement pour Napoléon, la Russie resta fidèle à l'alliance et aux engagements de Tilsitt. L'empereur Alexandre était alors dans un accès d'enthousiasme et d'affection pour ce puissant et extraordinaire mortel, Napoléon, qui, avant de porter tontes ses forces dans la Peninsule, voulait s'assurer du Nord, eut avec Alexandre une entrevue, à Erfurth, le 27 septembre 1808. Les deux maîtres de l'Occident et du Nord se garantirent le repos et la soumission de l'Europe : Napoléon marcha en Espagne, et Alexandre se chargea de la Suède. La présence de l'empereur fit bientôt changer la fortune de la guerre dans la Péninsuie; il amenait avec by quatre-vinet mille vieux soldats, venus d'Allemagne. Des vietoires multipliées le rendirent mattre de la plupart des provinces espagnoles. Il fit son entrée dans Madrid, et il se présenta aux habitants de la Péninsule, non comme un maître, mais comme un libérateur. « l'ai aboli , leur » disait-il, ec tribunal d'inquisition contre lequel » le siècle et l'Europe réclamaient. Les prêtres » dolvent guider les consciences, mais ne doivent » exercer aueune juridiction extérieure et corpo-» relle sur les citoyens. J'ai supprimé les droits » féodaux, et chacun pourra établir des hôtelle- ries, des fours, des monlins, des madragues, » des pêcheries, et donner un libre essor à son » Industrie. L'égoisme, la richesse et la prospérité » d'un petit nombre d'hommes nuisaient plus à » votre agriculture que les chaleurs de la canicule. » Comme Il n'y a qu'un Dieu, Il ne doit y avoir » dans un état qu'une justice. Toutes les justices » particulières avaient été usurpées, et étaient con-» traires aux droits de la nation ; je les ai dé-» truites... La génération présente ponrra varier » clans son opinion ; trop de passions ont été mises » en jen : mais vos neveux me beniront comme » votre régénérateur ; ils placeront au nombre des » jours mémorables ceux où j'ai paru parmi vous, » et de ces jours datera la prospérité de l'Espague, » Tel était en effet le rôle de Napoléon dans la Pé-

Tel diait en effet le rôte de Napoléou dans la Penismale, qui pe poursit être readue à une existence meilleure et à la liberté que par la reprise de la civilitation. On ne brusque pas plus l'établissement de l'independance qu'autre chose; et lorsqu'un pays est ignovant, arriéré, pauvre, couvert de couvenis et gouverné par des moines, il fuir terfaire son étai social arant de songer à su liberté. Napoléon, qui opprimait les notions civilisées, était un restaura-

teur véritable pour la Péninsule. Mais les deux partis de la liberté civile et de la servitule religieuxe, cetui des cortes et etui des moines, quoique bien opposée dans leur but, s'entendirent pour se défendre en commun. L'un était à la tête de la classe supérieure et de la classe moyerne, l'autre à la tête du bas peuple, et ils ctalérent à l'envi les Eugagools par le sentiment de l'indépendance ou par le fanatisme religieux. Voiri le catéchisme dont les prêtres fassient usage;

« Dis-moi, mon enfant, qui es-tu? - Espagnol par la grâce de Dieu. - Quel est l'ennemi de notre félicité? - L'empereur des Français. - Combien a-t-il de natures? - Deux : la nature humaine et la diabolique. - Combien u a-t-it d'empereurs des Français? - Un véritable, en trois personnes trompeuses. - Comment les nomme-t-on? - Napoléon , Murat et Manuel Godoi. - Lequel des trois est le plus méchant? - Its le sont tous trois également. - De qui dérire Napoléon? - Du péché. -Murat? — De Napoléon. — Et Godoi? — De la fornication des deux. - Quel est l'esprit du premier? - L'orgueil et le despotisme. - Du second? - La rapine et la cruauté. - Du troisième? - La cupidité, la trahison et l'ignorance. - Que sont les Français? - D'anciens chrétiens derenus hérétiques. - Est-ce un péché de mettre un Français a mort? - Non, mon pere, on gagne te ciel en tuant un de ces chiens d'hérétiques. - Quel supplice mérite l'Espagnol qui manque à ses devoirs? - La mort et l'infamie des traitres. - Oui nous délivrera de nos ennemis?-La confiance entre nous autres. et les armes. » - Napoléon s'était engagé dans une entreprise longue, perilleuse, et dans laquelle tout son système de guerre était en défant. La victoire ne consistait plus iei dans la defaite d'une armée et dans la possession d'une capitale, mais dans l'occupation entière du territoire, et, ce qui était plus difficile encore, dans la soumission des esprits. Cependant Napoléon s'appretait à dompter ee peuple avec son irresistible activité et son inébranlable obstination, lorsqu'il fut rappele en Alle-

magne par la cinquième costition.

L'Autriche avait mis à proits on ciolgnement et celui de ses troupes. Elle fit un puissant effort, leva cinq cent cinquante mille hommes, en y comprenant les landwehr, et entra en eampagne au printemps de 1809. Le Tyrot es soulera, le roj Jérôme fut chassé de sa capitale par les Westphalens; l'Italié etait chancelsante, et la Prusse n'ast-

tendait qu'un revers de Napoléon pour reprendre | les armes; mais l'empereur était encore dans tonte la force de sa puissance et de ses prospérités. Il accourut de Madrid ; fit avertir, au commencement de février, les membres de la confédération de tenir leurs contingents prèts. Le 12 avril, il quitta l'aris, passa le Rhin, s'enfonça dans l'Allemagne, gagns les victoires d'Eckmul et d'Esling, occupa Vienne une seconde fois, le 15 msi, et déconcerta par la bataille de Wagram cette nouvelle coalition. après quatre mois de campagne. Pendant qu'il poursuivait les armées sutrichlennes, les Anglais débarquèrent à l'île de Walcheren et se présentèrent devant Anvers; mais une levée de gardes nationales suffit pour empêcher lenr expédition de l'Escaut. La paix de Vienne du 14 octobre 1809 enleva quelques provinces de plus à la maison d'Autriche et la fit entrer dans le système continental.

Cette periode fut remarquable par la nature nouvelle de la lutte. Elle commença la réaction de l'Europe contre l'empire, et signala l'alliance des dynasties, des peuples, du sacerdoce et du commerce. Tous les intérêts mécontents firent un essai de résistance qui , la première fois, devait échouer, Napoleon était entré , depuis la rupture de la paix d'Amiens, dans une carrière au bout de laquelle Il devait trouver la possession ou l'inimitié de toute l'Europe. Entrainé par son caractère et par sa position, il svait créé contre les peuples un système d'administration d'une utilité inoute pour le pouvoir ; contre l'Europe, un système de monarchies secondaires et de grands fiefs, qui secondait ses volontés conquérantes; enfin, contre l'Angleterre, le blocus, qui suspendait son commerce et celui du continent. Rien ne l'arrêta pour réaliser ces desseins immenses, mais insensés. Le Portugal communiqua svec les Anglais, il l'envahit; la famille royale d'Espagne compromit, par ses querelles et par ses incertitudes, les derrières de l'empire, il la contraignit d'abdiquer, sfin de soumettre la Péninsule à une politique plus hardie et moins chancelante; le pape entretint des relations avec l'ennemi, on réduisit son pstrimoine; il menaça d'une exeommunication . les Français entrèrent dans Rome; il réalisa sa menace par une bulle, il fut détrôné en 1809 comme souverain temporel; enfin, sprés la victoire de Wagram et la paix de Vienne, la Hollande devint un entrepôt de marchandises anglaises à cause de ses besoins commerciaux, et l'empereur dépossédason frère Louis de ce royaume, qui, le 1er juillet 1810, fut incorporé à l'empire, il ne recula devant aucune invasion, parce qu'il ne voulut point

souffrir de contrariété ni d'hésitation même nulle part. Il fallat que tout se soumit, jes alliés comme les ennemis, le chef de l'Église comme les rois, ses frères comme les étragers. Mais quoique vaincus cette fois, ous ceux qui étaient entrés dans cette nouvelle ligue n'attendisient qu'une occasion pour se relever.

Cependant, après la paix de Vienne, Napoléon siouts encore à l'étendue et à la puissance de l'empire. La Suède, qui avait éprouvé une révolution intérieure, et dont le roi, Gustave-Adolphe IV. svait été forcé à l'abdication, admit le système continental. Bernadotte, prince de Ponte-Corvo. fut élu. par les états-généraux, prince héréditaire de Suède, et le roi Charles XIII l'adopta pour fils. Le blocus fut observe dans toute l'Europe ; et l'empire, augmente des États romains, des provinces Illyriennes, du Valais, de la Hollande et des villes anséatiques, eut cent trente départements, et s'étendit depuis llambourg et Dontziek jusqu'à Trieste et Corfou. Napoléon, qui paraissait suivre une politique téméraire, mais inflexible, dévis de sa route, à cette époque, par son second mariage. Il fit prononcer son divorce avec Joséphine, afin de donner un héritier à l'empire, et il épousa, le 1er avril 1810, Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche. Ce fut une véritable faute. Il quitta sa position et son rôle de monarque parvenu et révolutionnaire, qui agissait en Europe contre les anciennes cours, comme la république contre les anciens gouvernements; il se placa dans une mauvaise situation à l'égard de l'Autriche, qu'il fallait ou écraser après la victoire de Wagram, ou rétablir dans ses possessions après le mariage avec l'archiduchesse. Les alliances solides ne reposent que sur les intérêts réels, et Napoleon ne sut pas enlever su cabinet de Vienne ou le désir ou le pouvoir de le combattre de nouveau. Ce mariage changes aussi le caractère de son empire, et le sépars davantage des intérêts populaires; il reehercha les vieilles familles pour en décorer sa cour, et il fit ce qu'il put pour mêler ensemble l'ancienne et la nouvelle noblesse, comme il mélait les dynasties. Austerlitz avait consacré l'empire roturier : sprès Wagram s'établit l'empire noble. La naissance d'un fils, le 20 mars 1811, qui reçut le titre de roi de Rome, sembls consolider la puissance de Napoléon , en lui assurant un successeur. La guerre d'Espagne fut poussée avec vigueur pendant les années 1810 et 1811. Le territoire de

la Péninsule était defendu pied à pied, et il fallsit

prendre les villes d'assaut. Suchet, Soult, Mortier,

Ney, Schastiani, se rendirent maltrea de plusieurs proprioces; et la junte espagnole, ne pourant pas proprioces; et la junte espagnole, ne pourant pas es maiutenir à Seille, vienterna alena Cadix, dont une armée française commença le blocus. La nonvetle expédition de Portugaje fort moins beureuse. Massean, qui la dirigizati, força d'hord Weilingston à la retrigizati, et prit Oporto et Oliveza; mais le genéral anglais éviant retranché dans la forte position de Torres-Vedras, Massena ne put pas l'extanter; il net contrain d'éveneur le navx.

Pendant que la guerre continuait dans la Péninsule avec avantage, mais sans succès décisif, une nouvelle eampagne se préparait dans le Nord. La Russie voyait l'empire de Napoléon s'approcher d'elle. Resserrée dans ses propres limites , elle demeurait sans influence et sans acquisition, souffrant du blocus sans profiter de la guerre. Ce cabinet, d'ailleurs, supportait impatiemment une suprématie à laquelle il aspirait lui-même, et qu'il poursuivait avec lenteur, mais sans interruption . depuis le règne de Pierre 1er. Dès la fin de 1810 il augmenta ses armées, renoua ses relations commerciales avec la Grande-Bretagne, et ne parut pas éloigné d'une rupture. Tonte l'année 1811 se passa en négociations qui n'aboutirent à rien, et de part et d'autre on se disposa à la guerre, L'empereur, dont les armées étaient alors devant Cadix, et qui comptait sur la coopération de l'Occident et du Nord contre la Russie , fit avec ardeur les préparatifs d'une entreprise qui devait réduire la scule puissance qu'il n'eût pas encore entance, et porter jusqu'à Moscou ses aigles victorieuses. Il obtint l'assistance de la Prusse et de l'Autriche, qui s'engagérent, par les traités du 24 février et du 14 mars 1812, à fournir un corps auxiliaire, l'une de vingt mille, l'autre de trente mille hommes. Toutes les forces disponibles de la France furent mises sur pied. Un sénatus-consulte distribua la garde nationale en trois bans pour le service de l'intérieur, et affecta cent cohortes du premier ban (près de cent mille hommes) au service militaire actif. Le 9 mars, Napoléon partit de Paris pour cette vaste expédition ; il établit pendant plusieurs mois sa cour à Dresde, où l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et tous les souverains d'Allemagne vinrent s'incliner devant sa fortune. Le 22 juin, la guerre fut déclarée contre la Russie.

Napoléon se dirigea dans cette campagne d'après les maximes qui lui avaient jusque là rénssi. Il avait terminé toutes les guerres qu'il avait entreprises par la défaite rapide de l'ennemi, l'occupation de sa capitale, et la pais avec le morcellement

de son territoire. Son projet fut de réduire la Russie par la création du royaume de Pologne , comme il avait réduit l'Autriche en formant les royaumes de Bayière et de Wurtemberg, après Austerlitz, et la Prusse, en organisant cenx de Saxe et de Westphalie, après Iéna. Il avait stipulé dans ce but avec le cabinet de Vienne, par le traité du 14 mars. l'échange de la Gallicie avec les provinces Illyriennes. Le rétablissement du royaume de Pologne fut proclamé par la diète de Varsovie, mais d'une manière incomplète; et Napoléon, qui, selou ses habitudes, voulait tout achever dans une campagne. s'avança au cœur de la Russie, au lieu d'organiser prudemment contre elle la barrière polonaise. Son armée était forte d'environ cinq cent mille hommes. Il passa le Niémen le 24 juin ; s'empara de Wilna, de Witepsk; battit les Russes à Ostrowno, Polotzk, Mohilow . Smolensk . à la Moskowa . et fit. le 14 septembre, son entrée dans Moscou.

Le cabinet russe n'avait pas seulement placé son moven de défense dans ses troupes, mais dans son vaste territoire et dans son climat. A mesure que ses armées vaincues reculaient devant les notres. elles incendiaient les villes, dévastaient les provinces, préparant ainsi, en cas de revers ou de retraite, de grandes difficultés à Napoléon. D'après ce système de defense, Moscou fut brûlé par son gouverneur Rostopehin, comme l'avaient été Smolensk, Dorigoboni, Wiasnia, Gibat, Mojaïsk, et un grand nombre de villes et de villages, L'empereur aurait dù voir que cette guerre ne se terminerait point comme les autres : espendant , vainqueur de l'ennemi, et mattre de sa capitale, il conçut des espérances de paix que les Russes entretiprent habilement, L'hiver approchait, et Napoléon prolongea pendant près de six semaines son séjour à Moscou. Il retarda ses mouvements par suite des négociations illusoires avec les Russes, et ne se decida à la retraite que le 19 octobre. Cette retraite fut désastreuse, et commença l'ébranlement de l'empire. Napoléon ne pouvait pas être abattu de main d'homme, car quel général aurait pu triompher de ee général incomparable? quelle armée aurait pu vaincre l'armée française? Mais les revers étaient places pour lui aux dernières limites de l'Europe, aux limites glacees où devait finir sa domination conquérante. Il perdit, à la fin de cette campagne, non par une defaite, mais par le froid, par la faim, au milieu des solitudes et des neiges de la Russic, sa vieille armée et le prestige de sa fortune.

La retraite se fit avec un reste d'ordre jusqu'à la

Bérézina, où elle devint une vaste déroute. Après | a terlitz, j'allais avoir toute la Prusse sur les bras; le passage de cette rivière, Napoléon, qui jusque là avait suivi l'armée, partit sur un traineau, et revint en toute hâte à Paris, où avait éclaté une conspiration pendant son absence. Le général Mallet avait concu, avec quelques hommes, le dessein de renverser ce colosse de puissance. Son entreprise était fort audacieuse; et comme elle reposait sur une erreur, la mort de Napoléon , il aurait fallu tromper trop de monde pour réussir. D'ailleurs, l'empire était encore fortement établi , et ce n'était pas un complot, mais une défection lente et générale qui pouvait le détruire. La conjuration de Mallet échoua, et ses chefs furent mis à mort. L'empereur, à son retour, trouva la nation surprise d'un désistre aussi inaccontumé. Mais les corps de l'État témoignèrent toujours une oheissance sans bornes. Il arriva le 18 décembre à Paris, obtint une levée de trois cent mille hommes, donna l'élan des sacrifices, refit en peu de temps, avec sa prodigieuse activité, une nouvelle armée, et se remit en campagne le 15 avril 1813.

Mais, depuis sa retraite de Moscou, Napoléon était entré dans une nouvelle série d'événements. C'est en 1812 que se déclara la décadence de son empire. La fatigue de sa domination était générale. Tous ceux du consentement desquels il s'était élevé prenaient parti contre lui. Les prêtres conspiraient sourdement depuis sa rupture avec le pape. Huit prisons d'état avaient été créées d'une manière officielle contre les dissidents de ce parti. La masse nationale se montrait aussi lasse de conquêtes qu'elle l'avait été jadis des factions. Elle avait attendu de lui le ménagement des intérêts privés, l'aceroissement du commerce, le respect des hommes; et elle se trouvait accablée par les conscriptions, par les impôts, par le blocus, par les cours prévôtales, et par les droits-réunis, suites inévitables de ce système conquérant. Il n'avait plus seulement pour adversaires le peu d'hommes restés fidèles au hut politique de la révolution, et qu'il appelait idéologues, mais tous ceux qui, sans opinions précises, voulaient recueillir les avantages matériels d'une meilleure eivilisation. Au dehors, les peuples gémissaient sons le joug militaire, et les dynasties abaissées aspiraient à se relever. Le monde entier était mal à l'aise, et un échec devait amener un soulévement universel. « Je triomphais, » dit Napoléon lui-même, en parlant des campa-» gnes précédentes, au milieu de périls toujours » renaissants. Il me fallait sans cesse autant d'a-

» dresse que de force..., Si je n'eusse vaineu à Aus-

» si je n'eusse triomphé à léna, l'Autriche et l'Es-» pagne se déclaraient sur mes derrières; si je » n'eusse battu à Wagram, qui ne fut pas une vic-» toire décisive , l'avais à craindre que la Russie ne

» m'abandonnát, que la Prusse ne se soulevât, et » les Anglais étaient devant Anvers \*. » Telle était sa condition : plus il avançait dans la carrière. plus il avait besoin de vaincre d'une manière plus décisive. Aussi, dès qu'il eut été battu, les rois qu'il avait soumis, les rois qu'il avait faits, les alliés qu'il avait agrandis, les États qu'il avait incorporés à l'empire, les séuateurs qui l'avaient tant fiatté, et ses compagnons d'armes eux-mêmes, l'ahandonnérent successivement. Le champ de bataille, porté à Moscou en 1812, recula vers Drosde en 1813, et autour de Paris en 1814, tant fut rapide

ce retour de fortune!

Le cabinet de Berlin commença les défections. Le 1er mars 1815, il se reunit à la Russie et à l'Angleterre, qui formèrent la sixième coalition, à laquelle accèda bientôt la Suède. Cependant l'empereur, que les confédérés croyaient abattu par le dernier désastre, ouvrit la campagne par de nouvelles victoires. La bataille de Lutzen, gagnée le 2 mai avec des conscrits, l'occupation de Dresde, la victoire de Bautzen, et la guerre portee sur l'Elbe, étonnèrent la coalition. L'Autriche, qui était placée depuis 1810 sur le pied de paix, venait de se remettre en armes : elle méditait déià un changement d'attiance, et elle se proposa comme médiatrice entre l'empereur et les confédérés. Sa médiation fut acceptée. On condut un armistice à Plesswitz, le 4 fuin, et un congrès s'assembla à Prague pour négocier la paix. Mais il n'était guère possible de s'entendre : Napoleon ne voulait pas consentir à déchoir, ni l'Europe consentir à lui rester soumise. Les puissances confédérées, d'accord avec l'Autriche, demandèrent que l'empire fût restreint au Rhin , aux Alpes et à la Meuse, Les pérociateurs se séparérent sans avoir rien conclu. L'Autriche entra dans la coalition, et la guerre, qui pouvait seule vider cette grande contestation, recommença.

L'empereur n'avait que deux cent qualre-vingt milie hommes contre cinq cent vingt mille; il voulait refouler l'ennemi derrière l'Elbe , et dissoudre, à son ordinaire, cette nouvelle coalition, par la promptitude et la vigueur de ses coups. La vietoire parut le seconder d'abord. Il battit à Dresde les alliés réunis; mais les défaites de ses lieutenants

<sup>\*</sup> Mémorial de Sainte-Hétène, tome III, page 221.

dérangèrent ses desseins. Macdonald fut vaincu en I Silésie; Ney, près de Berlin; Vandamme, à Kulm. Ne pouvant plus faire barrière contre l'ennemi prèt à le déborder de toutes parts, Napoléon aongen à la retraite. Les princes de la confeileration du Rhin choisirent ce moment pour déserter l'empire. Un vaste engagement ayant eu lieu à Leipsick entre les deux armées, les Saxons et les Wurtembergeois passèrent à l'ennemi aur le champ de bataille même. Cette défection et la force des coalisés, qui avaient appria à faire une guerre plus serrée et plus habile, contraignirent Napoléon à la retraite, après une lutte de trois jours. L'armée marcha avec beaucoup de confusion vers le Rhin, dont les Bavarois, qui avaient également défectionné, voulurent lui former le passage. Maia elle les écrasa à llanau, et rentra aur le territoire de l'empire le 50 octobre 1813. La fin de cette campagne fut anasi désastreuse que celle de la campagne précédente. La France fut menacée danases propres limites, comme en 1799; mais eile n'avait pius le même enthousi sme d'indépendance; et l'homme qui l'avait destituée de ses droits la trouva, dans cette grande erise, incapable de le soutenir et de se défendre. On expie tôt ou tard la aervitude des nationa.

Napoléon retourns à Brant le 9 novembre 1813. Il obtient du seint me levée de trois cent mille bomme, et ét il arec la plus grande ardeur les prépuratifs d'une nouvelle eamagne. Il coorvegus le corps législatif pour l'ausocier à la déranc comme; il lui communique les piéces réditires aux negociations de Prague, et lui demanda un nouvel et derine effort, ain d'assurer généremente la le certain et d'un sin d'assurer généremente la le certain et de l'autorité d'autorité de l'autorité de l

Il était accabié de la fatigue commune, et se trouvait, sans le savoir, sons l'infinence du parti royaliste, qui s'agitait secrétement depuis que la décadence de l'empire avait relevé son espoir. Une commission composée de MM, Lainé, Baynouard. Gallois, Flangerguea, Maine de Biran, fit un rapport très-hostile sur la marche anivie par le gouvernement, et demanda l'abandou des conquêtes et le rétabliasement de la liberté. Ce vœu, très-juste dans un autre temps, n'était propre alors qu'à faciliter l'invasion étrangère. Quoique les confédérés partissent mettre la paix au prix de l'évacuation de l'Europe, ila étaient disposés à pousser la victoire jusqu'au bout. Napoléon , irrité de cette opposition inatteuduc et inquiétante, renvoya subitement le corps législatif. Ce commencement de résistance amonça les défections intérieures. Après s'être étendues de la Bussie à tout l'Allemagne, elles allaient s'étendre de l'Allemagne à l'Italie et à la France. Mais tout dépendait exte fois, comme les précédentes, du sort de la guerre que l'hiver n'avoit pas ralentie. Napoléon tourna de ce code toutes sea expérances; il partit de Paria, le 28 jan-

vier, pour cette immortelle campagne, L'empire était envahi par tons les points. Les Autrichiena s'avançaient en Italie; les Anglais, qui s'étaient rendua maîtres de la Péninaule entière dans les deux dernières années, avaient passé la Bidassoa soua le général Wellington, et paraissaient aux Pyrénées. Trois armées pressaient la France à l'est et au nord. La grande armée ailiée, forte de cent cinquante mille hommes soua Schwaetzemberg, avait débouché par la Suisse; celle de Silésie, de cent trente mille sous Blucher, était entrée par Francfort; et celle du Nord, de cent miile hommes, sous Bernadotte, avait envahi la Hollande, et pénétrait dans la Belgique, Les ennemia négligeaient à leue tour les places fortes, et, formés à la grande guerre par leur vainqueue, ila marchaient aur la capitale. Au moment où Napoléon quitta Paria, les deux armées de Schwartzemberg et de Bincher étaient aur le point d'opérer leur jonction dans la Champagne, Privé de l'appui du peuple, qui demeurait en observation, Napoleon restait seul contre le monde entiee avec une poignée de vieux soldats, et son génie qui p'avait rien perdu de son audace et de sa vigueur. Il est beau de le voir dans ce moment, non plus oppresseue, non plus conquérant, défendre pied à pied, par de nouvelles victoires, le sol de la patrie en même tempa que aon empire et sa renommée!

Il marcha en Champagne contre les deux grandes armées ennemies. Le général Maison était chargé d'arrêter Bernadotte en Belgique; Angereau, les Autrichiena à Lyon; Soult, les Anglais sue la frontière d'Espagne. Le prince Eugène devait défendre l'Italie: et l'empire, quoique envahi au centre, étendait encore sea vastes bras jusqu'an fond de l'Ailemagne par ses garnisona d'outre-Rhin, Napoléon ne désespéra point de rejeter, au moyen d'une puissante réaction militaire, cette fouie d'ennemis hors de la France, et de reporter sea drapeaux sue le territoire étranger. Il se plaça habitement entre Blucher, qui descendait la Marne, et Schwartzemberg, qui descendait la Seine; il courut de l'une de ces armées à l'autre, et les battit tour à toue, Blucher fut écrasé à Champ-Aubert, à Montmirail. à Châtean-Thierry, à Vauchamps; et lorsque son

597

armée eut été détruite, Napoléon revint sur la Seine, culbuta les Autrichiens à Monterean, et les chessa déraut lui. Sex combinaisons furent si fortes, son activité si grande et ses coups si sors, qu'il parut sur le point d'atteinde le désorganisatio entière de ces deux formidables armées, et d'anéantir avec elles la collition.

Mais, s'il était vainqueur partout où il se portait. l'ennemi gagnait du terrain partout où il n'était pas. Les Anglais étaient entrés dans Bordeaux, où un parti s'était prononcé pour la famille des Bourbons; les Autrichiens occupaient Lyon; l'armée de la Belgique s'était réunie aux débris de celle de Blucher, qui paraissait de nouveau sur les derrières de Napoléon. La défection s'introduisait dans sa propre famille, et Murat venait de répéter en Italie la conduite de Bernadotte en accédant à la coalition. Les grands officiers de l'empire le servaient encore, mais mollement, et il ne retrouvait de l'ardeur et une fidélité à l'épreuve que dans les généranx inférieurs et dans ses infatigables soldats. Napoléon avait de nouveau marché sur Blucher, qui lui échappa trois fois : sur la gauche de la Marne, par une gelée subite qui raffermit les boues au milieu desquelles les Prussiens s'étaient engagés et devaient périr : sor l'Aisne , par la défection de Soissons, qui leur ouveit un passage au moment où il ne leur restait pas une issue pour s'échapper; à Craonne, par la faute du duc de Raguse, qui empêcha de livrer une bataille décisive en se laissant enlever dans une surprise de nuit. Après tant de fatalités, qui déconcertaient ses plans, les plans les plus surs. Napoléon, mal sontenu de ses généraux, et débordé par la coalition, conçut le hardi dessein de se porter sur Saint-Dizier, pour fermer à l'ennemi la sortie de la France. Cette marche audacieuse et pleine de génie ébrania un instant les généraux confédérés, auxquels elle devait interdire toute retraite; mais. excités par de secrets encouragements, sans s'inquiéter de leurs derrières, ils s'avancèrent sur Paris.

Cette grande ville, la seule des oppilates du contuent qui n'edt point été earabie, it déboucher dans ses plaines les troupes de toute l'Europe, et, de fot sur le point de subir l'humilitation commune. Bile était abandonnée à elle-même. L'impératrice, moumée régente une quelques mois susparvant, vranit de la quitter et de se rendre à Blois. Napoléon était lois. Il n'y avait pas ce d'ésepoir et ce mouvement de liberte qui seuls portent les peuples à la résitance, la guerre ne se fisiant plus aux nations. mais aux gouvernements, et l'empereur ayant place tout l'interet public en lui seul, et tous ses movens de défense dans les troupes mécaniques. La fatigue était grande : un sentiment d'orgueil. de bien juste orgueil, rendait seul douloureuse l'approche de l'étranger, et serrait tout cœur francais en voyant le sol national foulé par des armées si longtemps vaincues. Mais ce sentiment n'était pas assez fort pour sonlever la masse de la population contre l'enneml, et les intrigues du parti roy :liste, à la tête duquel s'était placé le prince de Bénévent, l'appelaient dans la capitale. Cependant on se battit, le 30 mars, sous les murs de Paris; mais, le 31, les portes en furent ouvertes aux confédérés, qui y entrèrent par une capitulation. Le sénat consomma la grande défection impériale, en abandonnant son ancien mattre: il était dirigé par le prince de Talleyrand, qui se trouvait depnis peu dans la disgrace de l'empereur. Cet acteur obligé de toute crise de pouvoir venait de se déclarer contre lui. Sans attachement de parti, d'une profonde indifférence politique, il pressentait de loin, avec une sagacité merveilleuse, la chute d'un gouvernement, se retirait à propos, et lorsque le moment précis pour l'abattre était venn, il v aidait de ses movens, de son influence, de son nom, et de l'autorité qu'il avait eu soin de ne pas complètement perdre. Pour la révolution, sous la constituante; pour le directoire, au 18 fructidor; pour le consulat, an 18 brumaire; pour l'empire, en 1801; il était pour la restauration de la famille royale en 1814. Il paraissait le grand-maltre des cérémonies du pouvoir, et c'était lui qui, depuis trente années, congédiait et installait les divers gouvernements. Le sénat , sous son influence. nomma un gonvernement provisoire, déclara Napoléon déchu du trône, le droit d'hérédité aboli dans sa famille, le peuple français et l'armée déliés envers lui du serment de fidélité. Il proclama turan celui dont il avait facilité le despotisme par ses longues adulations.

Cependan Napoleon, prose par sea alentoura de securir la capitale, avait alendomes a marche sur Sain-Dizier, et accourai à la tête de cinquaste sur Sain-Dizier, et accourai à la tête de cinquaste de l'enome. Mais en arrivant, le "a avait, il appeir la capitation de la rellie, et il se concentra sur Fontainebleau, où il fut instruit de la défection du production de la rellie, et il se concentra sur Fontainebleau, où il fut instruit de la défection du contra la companya de la rellie, et il se principal. La contra de la contra principal de la rénat, et les généraux, et le et le peaple, et le arina, et les généraux, et les courrissas, il se décida à adolquer en foreur de son fils. Il envoya le due de Vicence, le prince de la Moskowa, le due de Tarente, comme plénipotentiaires vers les confédérés; ils devaient prendre en route le duc de Raguse, qui couvrait Fontainebleau avec un corps d'armée.

Napoléon, avec ses cinquante mille hommes et sa forte position militaire, pouvait imposer encore la royauté de son fils à la coalition. Mais le due de Raguse abandonna son poste, traita avec l'ennemi, et laissa Fontainebleau à découvert. Napoléon fut alors réduit à subir les conditions des alliés : leurs prétentions augmentaient avec leur puissance. A Prague, ils lui cédaient l'empire avec les limites des Alpes et du Rhin; après l'invasion de la France, lls lui offraient, à Châtillon, les possessions seules de l'ancienne monarchie; plus tard, ils refusaient de traiter avec lui pour ne traiter qu'en faveur de son fils; mais anjourd'hui, décidés à détruire tout ce qui restait de la révolution par rapport à l'Europe, ses conquêtes et sa dynastie, ils forcèrent Napoléon à une abdication absolue. Le 11 avril 1814, il renonça pour lui et ses enfants aux trones de France et d'Italie, et recut, en échange de sa vaste souveraineté, dont les limites s'étendaient naguère encore du détroit de Cadix à la mer Baltique, la petite lle d'Elhe, Le 20, après avoir fait de touchants adicux à ses vieux soldats, il partit pour sa nouvelle principauté.

Ainsi tomba cet homme qui avait seul rempli le monde pendant quatorze ans. Son génie entreprenant et organisateur, sa puissance de vie et de volonte, son amour de la gloire, et l'immense force disponible que la révolution avait mise entre ses mains, ont fait de lui l'être le plus gigantesque des temps modernes. Ce qui rendrait la destinée d'un autre extraordinaire compte à peine dans la sienne. Sorti de l'obscurité, porté au rang suprème, de simple officier d'artilleric devenu le chef de la plus grande des nations, il a osé concevoir la monarchie universelle et l'a réalisée un moment. Après avoir obtenu l'empire par ses victoires, il a voulu soumettre l'Europe au moyen de la France, réduire l'Angleterre au moyen de l'Europe, et il a établi le système militaire contre le continent , le blocus contre la Grande-Bretagne. Ce dessein lui a réussi pendant quelques années; et de Lisbonne à Moscou il a assujetti les peuples et les potentats à son mot d'ordre de général et au vaste séquestre qu'il avait prescrit. Mais il a manqué de cette manière à la mission réparatrice du 18 brumaire. En exerçant pour son propre compte la puissance qu'il avait reçue, en attaquant la liberté du peuple par

ses institutions despoiques, l'independance data letta par la guerre, il a mécontate de les opinions et les inérêts du genre humais; il a excité d'unirezelles inimités, la nation n'est refrire de lui; et après avoir été longtemps teleorieux, après avoir plante set étendrés sur toutes les explicites, après avoir, product dix années, augmenté son pouvoir avoir, product dix années, augmenté son pouvoir errers a réunil e monde entire contre lai, et flui succombé en prouvant combine de nos jours le despotime est impossible!

Cependant Napoléon, à travers les désastreux résultats de son système, a donné une prodigieuse impulsion au continent; ses armées ont porté derrière elles les usages, les idées et la eivilisation plus avancée de la France. Les sociétés européennes ont été remnées de dessus leurs vieux fondements. Les peuples se sont mêlés par de fréquentes communications; des ponts jetes sur des fieuves limitrophes, de grandes routes pratiquées au milieu des Alpes, des Apennins, des Pyrénées, ont rapproché les territoires; et Napoléon a fait pour le matériel des états ce que la révolution a fait pour l'esprit des hommes. Le blocus a complété l'impulsion de la conquête; il a perfectionné l'industrie continentale, afin de suppléer à celle de l'Augleterre, et il a remplacé le commerce colonial par le produit des manufactures. C'est ainsi que Napoléon, cu agitant les peuples, a contribué à leur civilisation. Il a été contre-rérolutionnaire par son despotisme à l'égard de la France; mais son esprit conquérant l'a rendu renovateur vis-à-vis de l'Europe, dans laquelle plusieurs nations, assoupies avant sa venue, vivront de la vie qu'il leur a apportée. Mais en cela Napoléon n'a obéi qu'à sa nature. Né de la guerre, la guerre a été son penchant, son plaisir, la domination son but; il lui fallait mattriser le monde, et les circonstances le lui ont mis dans la main, afin qu'il s'en aidat à exister.

Napolion a présenté pour la France, comme Comwell le fin moment pour l'Angletere, le le gouvernement de Tarmée, qui s'étabili tonjourne pour entre qui s'étabili tonjourne alors de nature peu à peu, et devient militaire de alors de nature peu à peu, et devient militaire de soire qu'elle ciait d'abord. Dans la Grande-Turtaigne, la guerre intérieure n'étant point compliquée de guerre cirangire, à cause de la titusion géographique du pay qui l'isolait des autres états, det que les enneunts de la réforme eurent ét a faincus, l'armée passa du champ de bataille au gourement. Soi intérvention états préces, CromEMPIRE. 599

well, son général, trouva encore les partis dans | toute la fougue de leurs passions, dans tout le fanatisme de lenr erovance, et il dirigea uniquement contre eux son administration militaire. La révolution française, opérée sur le continent, vit les peuples disposés à la liberté, et les souverains ligués par la crainte de l'affranchissement des peuples. Elle eut non seulement des ennemis intérieurs . mais encore des ennemis étrangers à combattre; et tandis que les armées repoussaient l'Europe, les partis se culbutérent eux-mêmes dans les assemblées. L'intervention militaire fut plus tardive, et Napoléon, trouvant les factions abattues et les eroyances presque abandonnées, obtint de la nation une obéissance facile, et dirigea le gouvernement militaire contre l'Europe.

Cette différence de position influa beaucoup sur la conduite et le earactère de ees deux hommes extraordinaires. Napoléon, disposant d'une force immense et d'une puissance non contestée, se llyra en sécurité à ses vastes desseins et au rôle de conquérant, tandis que Cromwell, privé de l'assentiment qu'amène la fatigue populaire, sans cesse attaqué par les factions, fut réduit à les neutraliser les unes au moven des autres, et à se montrer iusqu'au bout dietateur militaire des partis. L'un employa son génie à entreprendre, l'autre à résister; aussi l'un eut la franchise et la décision de la force, et l'autre la ruse et l'hypocrisie de l'ambition combattne. Cette situation devait détruire leur domination. Toutes les dictatures sont passagères, et il est impossible, quelque grand et fort qu'on soit, de soumettre longtemps des partis, ou d'occuper longtemps des royaumes. C'est ce qui devait tôt ou tard amener la chute de Cromwell (s'il eût vécu plus longtemps) par les conspirations intérieures, et celle de Napoléon par le soulèvement de l'Europe. Tel est le sort des pouvoirs qui, nés de la liberté, ne se fondent plus sur elle.

En 1814, l'empire venait d'être détruit ; les partis de la révolution n'existaient plus depuis le 18 bru-

maire; tous les gouvernements de eette période politique avaient été épuisés. Le sénat rappela l'ancienne famille royale. Déjà peu populaire par sa servilité passée, il se perdit dans l'opinion en publiant une constitution assez libérale, mais qui plaçait sur la même ligne les pensions des sénateurs et les garanties de la nation. Le comte d'Artois, qui le premier avait quitté la France, vint le premier en qualité de lieutenant-général du royaume, Il signa, le 25 avril, la Convention de Paris, qui réduisit le territoire de la France à ses limites du 1er janvier 1792, et par laquelle la Belgique, la Savoie, Nice, Genève, et un immense matériel militaire, cessèrent de nous appartenir. Louis XVIII débarqua à Calais, le 24 avril, et fit son entrée solennelle à Paris , le 3 mai 1814 , après avoir donné, le 2, la Déclaration de Saint-Quen. qui consacrait les principes du gouvernement représentatif, et qui, le 2 juin, fut suivie de la promulgation de la charte.

A cette époque commence une nouvelle série d'événements. L'année 1814 fut la limite du grand mouvement qui avait eu lieu pendant les vingt-cinq années précédentes. La révolution avait été politique comme dirigée contre le pouvoir absolu de la cour et les priviléges des classes, et militaire parce que l'Europe l'avait attaquée. La réaction qui se déclara alors atteignit seulement l'empire, et amena en Europe la coalition, en France le régime représentatif : telle devait être sa première période. Plus tard, elle a combattu la révolution et elle a produit la sainte-alliance contre les peuples, et le gouvernement d'un parti contre la charte. Ce mouvement rétrograde doit avoir son cours et son terme. On ne peut régir désormais la France, d'une manière durable, qu'en satisfaisant le double besoin qui lui a fait entreprendre la révolution. Il lul faut, dans le gouvernement une liberté politique réelle, et dans la société le bienêtre matériel que produit le développement sans cesse perfectionné de la civilisation.

FIN DE L'EMPIRE.

## Table des Matières

### CONTENUES DANS LE TOME SECOND.

#### CHAPITRE 1".

### CHAPITRE 11.

Résoluto des deraiteres acécations contre los partie casamis de gouvernement. — Devert contre les ex-cobles. — Les ministères sont abolis et remplacés par des commissions. — Effort du comité de sults public pour concentre tous les pouvoirs dans ts mais. — Idoliton des sociétés populaires, except det de la plouble. — Distribution des pouriers et de l'administration catre les anemiers de consid. — La couvernition, d'après le rapport de Robertonie. — Les couvernition, d'après le rapport de Robertonie. — Les compositions de la commission de la commercial de la comm

### CHAPITRE III.

Fixed to Tixery-an commencement of Panice 1784 (on II).

Please due consists of the Fixed parts.—East de sous resides

terre et de sur; scattlet clearged and personnelle de terre et de sur; scattlet clearged and personnelle compagne; scorapision des Pipricies et des algents de la commence de la compagne; scorapision des Pipricies et des algents de la commence de l

### CHAPITRE IV.

Sinstinio intériore se commencement de l'unione 1714.—
Trevaux absolucitat du comini.— Le de finances.
Trevaux absolucitat du comini.— Le de finances.
Fretroisses politiques, Numbreures executions.— Tes
Fretroisses politiques, Numbreures executions.— Tes
Fretroisses politiques, Numbreures executions.— Tes
Fretroisses politiques, Numbreures executions.— Fretrois
Fretroisses politiques, Numbreures executions.
Fretroisses politiques.— Le des 20 praintel frequents in
trebusal revindationality.— Terror extrême. Grande
trebusal productionality.— Terror extrême. Grande
terrorisonal Park. Missione de Lebon, Grande in Majoris,
terrorisonal Park. Missione de Lebon, Grande in Missione
terrorisonal Park. Missione de Lebon, Grande in Miss

### CHAPITRE V.

Opérations de l'arende du Nord vers le mitire de 1724. Fries d'Îpera, — Formation de l'armé do Sumitire de 1724. Mense, Batallie de Flouvan, Occupation de fivuralles, — Berniers jones de la terreur; just de Robespierre de trismires contre les autres membres des comités. Jouredes des 8 et 9 thermalor; arrestation et supvice de loupierre, Saint-Jent et Couthon — Marche de la révolution depois 89 jusqu'au 9 thermalor.

### CHAPITRE VI.

Consépuence de 9 thermidor, — Modification apportées as governments révolutionaire. — Révoganisation de personnel des comisés, — Révogation de la loi de 32 pariatis; dévené d'arrentation contre Posquier-Timiles Lébos, Rossignol, et aviers agents de la dictature; empension du tribular d'évolutionaires; étaplisment des suspects. — Dest, partis se forment, les moutagnarle et des thermidories. — Méraganistico des comisés de pouvercement. — Modifications des comisés de pouvercement. — Modifications des comisés révolutionnaires. — Esta de fisamons, du commerce et de l'agracie maires. — Esta de fisamons, du commerce et de l'agracie. tore après la terreur. — Accusation portée centre les membres des anciens comités et écletirée calonneure par la convention. — Explosion de la pounière de Grenelie; exarpération des partis. — Rapport fils à la convention sur l'état de la France. Nombreux et important décrets un touten les parties de l'Andiandistration. Le restra de Marat sont transportés au Paulhéon et mis à la palece du ceux de Mirabeux.

### CHAPITRE VII.

Reprise des opérations militaires. — Reddition de Condé, Valueciennes, Lunderices et La Quessop, Découragement des coalisés. — Batalités de Vourble et de 18 Notes. — Passage de la Meuse. — Cocquation de toute la ligaç de Rika. — Situation des armées aux Alges et una Pyrácies. Sucrès des Pranquis ur tous les polates. — Est de la Virade et da la Bretagne; guerre des chossans. Paísage, a gens principal populaire en Bertagne. — Rapport da paris respision para la constitución de la principal arree les princes franquis et Pétranger. Intrigues à Visidrieure; plois des princes énagres.

#### CHAPITRE VIII.

Where the Time III. Reference administratives dans toute he protection. — November inserus, Fresi Internationary, in a particular in the contract of the contract of the particular in the section of the contract of the cont

#### CHAPITRE IX.

Continuation de la guerre sur le filsa. Prise de Nuleige par les Français. Polifique cutérieure de la Français. Polifique cutérieure de la Français. Polifique cutérieure de la Français. Polifique de la Missiane pri Poligieur. De Nulei de La Polifique de la Missiane pri Poligieur. De Nulei de La Polifique de la Missiane principue de Polifique de la Missiane de supi Presisione-Liviais de sur prisente organisation de supi Presisione-Liviais Naverille organisation de supi Presisione-Liviais de la canadage de 1784. — La Presse et planieure autre prisente autre prisente de consistente à supi. Polifique de la Missiane confidere de demande la Justi, Polifica de la Canada del Canada de la Canad

### CHAPITRE X.

Réouverture des salons, des spectacles, des réunions savantes; établissement des écoles primaires, normale, de droit et de médecine; décrets relatifs au commerce, à l'industrie. à l'administration de la justice et des cultes. — Dieste des subsistances dans l'hiere de l'an ill. — Destruction des hostes de Marat. — Abolition de sunzaimus et des réquisitions. — Systèmes divers sur les suoyens de réfèrer les seignaiss. — Augmentation de la dieste à Parls. — Méndegration des déposits girondiss. — Scèces besunitiesses à l'occasion de la dieste; agittion de révolutionnaires; lusaurerction du 18 premiant; déclair de révolutionnaires; lusaurerction du 18 premiant; déclair de révolutionnaires; lusaurerction du 18 premiant; déclair de révolutionnaires; lusaurerction du 18 printers deputs montagnards. — Troubles dans les tilles. — Déarmement des patriotes.

#### CHAPITRE XI.

Corsinantion des répositions de Bille. — Traité de pais vere la libitatio. Conditions de traité. — Autre traité de pais serce la Presse. — Pollisque de l'Austriche et de seuver dois de Proplem. — Pais sera la Tocasse. de l'autre et autre des l'autre de la Tocasse. — Polisque de Beber poir la profession de l'Orden. Intrigene des Questres et autres cheft. Solitet condissa la genre. Polisque de Beber poir la profession de l'Orden. Intrigene dez agent sergation. Pais s'autre des cheft insurges dans des parties profession profession de l'autre de la Principa de l'autre de la Principa de l'autre de la Principa de l'autre de la l'autre de la

### CHAPITRE XII.

Redoublement de baine et de violence des partis après le 12 germical. Conspiration nouveile des patriotes. -Massacre dans les prisons, à Lyon, par les réacteurs, -Décrets nouveaux contre les émigrés et sur l'exercice du culte. Modifications dans les attributions des comités. -Questions financières. Raisse croissante du parver-monnaie Ariotage. Divers projets at discussions sur la réduction des assignats. Mesure importante décrétée pour faciliter ta rente des biens nationaux. - Insurrection des révolutionnaires du 1er prairial an III. Envahlssement de la convention. Assassinat du représentant Féraud. Principaux événements de cette journée et des jours suivants. - Suites de la journée de prairial. Arrestation de divers membres des anciens comités. Condamnation et sopplice des représentants Romma, Goujon, Duquesnoy, Duroi, Soubrany, Bourbotte et autres, compromis dans l'insurrection. Désarmement des patriotes et destruction de ce parti. -Nouvelles discussions sur la vente des biens nationaux, Échella de réduction adoptée pour les assignats. , 184

### CHAPITRE XIII.

Situation den armées au Nord et sur la Rhin, aux Alpes et aux Pyréoles, vers le millieu de l'au III. — Premiers projets de trahison de Pichegru. État de la Vendece et de la Rectagon. Lingripes et plans des rogalites. — Renouvellement des hostilités aux quetques points des pays pacifies. — Expéditude de Quiberro. Descrittos de l'armée royal. — Expéditude de Quiberro. Descrittos de l'armée royal. Pais avec l'Espagne. — Passage du Rhin par les armées françaises.

#### CHAPITRE XIV.

Mocode da parti royalisie dans les socions. — Bentrée des chaigrés. — Persécution des particies. — Conditation d'entectorials, dite de l'an III, et décrets des 5 et 15 froctibles — Acceptation de la constitution et de devets par les assembles primières du la Tracer. — Bévolte des sections de Paris contre les décrets de frantière et contre la couvention. Journée du 15 vendainières défaite des sections isourgées. — Oldure de la convenion autonaile.

### CHAPITRE XV.

Romanista des cinq directors. — Installation du compicatalităt du directori. — Pundion difini du normina (contrarenna. Director de manore; directivit di pujerto nomania. — Primate fun famore; directivit di pujerto nomania. — Primate in travata, di netrodri. — Invest des nature de la compienta de la compienta de la compienta de na Vende. Approche d'una norrelle medier negliur non na Unidad. — Prima di finance proposa par le directivite; guorrel empresa force. — Condomanico de neglesa aguata reprintos. — La fille de la VIV est proposa parte proposa. — La fille de la VIV est force de la compienta de la compienta de la compienta de force de la compienta de la compienta de la compienta de force de la compienta de la compienta de la compienta de force de la compienta del la compienta de la compienta de la compienta de la compienta del la compien

### CHAPITRE XVI.

Continuation des lateurs administratifs du directate. — Les parties presented dus le tent de cop-degiatal. — Intéliables Chies filse autoritaries du Taleurs. — Intéliables Chies filse autoritaries du Leurs Revolutifs et des leurs de l'expendits de la peurs. Revolutifs et de le consideration de la company de la company de la procest, justés à l'enemis par Dissourier. — Neconiertion de la picolic — Novertien meurs. — Enhance de picolice de la maleita. — Compristion de du ministre de la police. — Novertien meurs. — Enhance de picolice de mandés. — Compristion de laborier. — Situation militaire. — Plaza de directior. — Directication de la Vendeix que la procession de la profession de la Vendeix que la Procession de la procession de la profession de la Vendeix que la procession de la procession de la profession de la Vendeix que la procession de la procesion de la procession de la procession de la

### CHAPITRE XVII.

Campagne de 1780. Compute de Přímonet et et à Lombardie par le général Bonsparte. Batilité et Mostecotte, Milisimo. Pasage de poot de Lodi. — Établissement et poislique des Français en Halla. — Orpetaison mittaires dans le Bond. Pasage de Ribn par les géorieux Joorden et Mocean. Batulité de Radatat et d'Attilique. — L'armée d'Italie pered ess positions sur l'Adige et sur le Dambée. — Dambée.

### CHAPITRE XVIH.

Zan intribute de la Fannes vera le milles de Fannés 1186. 

Ra 19. — Embarrio finaction de gorreressent. Chaix de la 19. — Embarrio finaction de gorreressent. Chaix de Genelle par les Joscheix. — Recogneritement de pacce de fannite avec l'asparça, es popie de quadragic constituent de pacce de fannite avec l'asparça, es popie de quadragic constituent de la comparcia de l'asparça de production de l'asparca de l'asparça de production de l'asparca de l'asparca

### CHAPITRE XIX.

Siluation interiorre estudirimore de la Francoapela in terralie de armén d'Allemage au commencement de Pas V.—
Combinaisons de Pitt, correture d'une effectivos avec le directorie, armire de food Minameheury à Paris.

Pais avec Naples et avec Génes; négocialions infruences avec les pays; declared de luce Mondeire, fondation de la république clapsiane. — Minimo de Calife La Visinea. Monteus crédit de Distribution de la république clapsiane. — Minimo de Calife La Visinea. — Monteus crédit de Distribute de Balle; armée d'Alvinary; extrêmes dangere de l'armée francaises; haulité d'Arosto. — Sart

### CHAPITRE XX.

Carke su quartier-général de l'armée d'Haile. — Rupture des répositions avec le cabble raglais. Départ de Malmesbury. — Expédition d'Visionée, — Travaux admissiratifs du directoire. dans P. Frier de Pau Y. Hait des flusiones, Recettes at de pennes. — Capitolation de Kehl, — Bernière Itanslité de l'Autichie va l'Italië. Visione de Rivoll et de la Privorte prite de Mantone. — Fin de la Rivoll et de la Privorte prite de Mantone. — Fin de la mémorable canagque de 1790.

### CHAPITRE XXI.

### CHAPITRE XXII.

État da nos armées à l'ouverture de la campagne de 1797.

— Marche de Bonaparie contre les États-Roussins, Trauté de Tolentino avec le pape. — Nouvelle campagne contre

hea Antrichient. Passage du Tagliamento. Combat de Tarnis. — Révolution dans le villes de Bergant, Freris, et autres villes des étals de Venite. — Passage des Alpes Juliences par Bosageste. Marche un Vienne, Perliminaries de pais avec l'Autriche signés à Lobon. — Passage du Blan à Neuwied et à Birsheim. — Perfidie des Venitions Massages de Vience, Chite de la riquidique de Venice. 367

### CHAPITRE XXIII.

Stuation embarrassuste de l'Angleterre après les préliminaires de pais aver l'Antriche, possible prepositions de pais; conférence de Lille. — Élections de l'an V.— Proprès de la résistion contre-viscitionnaire. Lette de conseils avec le directoire. — Election de Barthelmy au directoire, en remplements de Levioures, directoris nature. — Soureaux déclais aux les dinaisers de l'au. L. proposition. — Bentire des prêtes et des fongetslatiques et comptot de la Encide respettue. de les dongetslatiques et comptot de la Encide respettue.

#### CHAPITRE XXIV.

Concentration de troupes autour de Paris. Changements dans le ministère. - Préparatifs de l'opposition et des clichyens contre le directoire. - Lutte des conseils avec le directoire. Projet de loi sur la garde nationale. Loi contre les sociétés politiques. — Fête à l'armée d'Ita ifestations politiques. - Angeresu est mis à la téte les forces de Paris, - Négociations pour la paix avec l'empereur. Conferences de Lille avec l'Angleterre. -Plaintes des conseils sur la marche des troopes. Message énergique du directoire à ce sujet. - Divisions dans le parti de l'opposition. — Influence de Mor de Stael ; tentative infructueuse de réconciliation.-- Réponse des con au message du directoire. - Plan définitif du directoire contre la majorité des conseils. - Coup d'état du 18 fructidor. Envalgissement des deux conseils par la force armée. Déportation de 53 députés et de deux directeurs et autres citovens. - Diverses lois révolutionnaires sont remises en vigueur. Conséquences de cette révolution. 412

### CHAPITRE XXV.

Conséquences du 18 fructions — Nomination du Verlin de possal et de l'associa de Neufeldateur ou remplacement des plessal et de l'associa de Neufeldateur ou remplacement des deux discreteurs déperêtes — Révilatiques tandrers et discrèce de Morran, Mort de Bolech — Rembourement des deux Liers de la délète — Indio contre les cuderants poblètes — Roscher des conférences de Clift aver l'andre terre, — Conférence of Clift des — Travans de Bosspark es de Marier de Conférence (conférence pour les présentes de la Maldiment et Gericone, constituines liquement (Admisements dans la Médicerante, — Trasté de Caspuel Formon, Retour de Bonagquet de Paris, files trimphales — Cast

### CHAPITRE XXVI.

Le général Bonaparte à Paris; ses rapports avec le directoire. -- Projet d'une descente en Angleterre.-- Rapports de la France avec le confloret. — Congrès de Bastadi, Canesa elle al differalté des négociations. — Révolution en Hollande, à Rome et en Suisse. — Situation intérieure de la France; éfections de l'an VI; scissions électiorales. Nomination de Trelland au differectorre. — Espédition en Égypte, substituée par Bonaparte au projet de descente; préparatifs de cette expédition. 440

#### CHAPITRE XXVII.

Expedition d'Égypte, Depart de Toulon; arrive despate, Malte; compute de cette lle. Higart pour l'Égypte; débasquement à Aixandric; prise de cette place. Marche ur le Caire; commt de Cicheric, Stallide de Pyrandre; occupation du Caire. Travaux administratifs, de Ronquerte ne Egypte; d'abisement de la nouvele colonie. Batalle navale d'Abonkir; destruction de la flotte française par la naglat.

### CHAPITRE XXVIII.

1864 de l'expédition d'Égypte en Turque, Conséquence de la basil carso d'Abesti, « Débustion de preser de la Peris. — Effert de l'Aspédierre pour l'arret au mercite de la Basil de l'Aspédierre pour l'arret au mercite considére. — Conférence aux l'Assédant pour l'aspédier le sédant de l'Aspédierre pour l'arret à tott. Proprès des appectations à Randot. — Nevertiles d'appectation de Randot. — Nevertiles d'appectation de Randot. — Nevertiles d'appectation personnée de la considére de l'appectation de l'appectation des l'appectation de l'appectatio

### CHAPITRE XXIX.

Sink de Visionisseration de la Regulatique et de armees au commencement de 1750 — Préparation Miliarres. Levée de 300 millir casserais. Noyens et plans de guerre du 180 de casserais. Noyens et plans de guerre du 180 de 180 de

#### CHAPITRE XXX.

Continuation de la campagne de 1799; Masséna réunit le rommandement des armées d'Hérétés et du Danobe, et occape la ligne de la Limmal. — Arrivée de Sowarow en l'alle. Schérer transmet le commandement à Moreau. Batallie de Casanos. Retratte de Moreau au-delà du Pô et de l'Alsennia. — Essai de lonction avec l'armée de Raples; 

### CHAPITRE XXXI.

Formation du nouveau directoire. Mosilian et Roper-Ducos remplacent Larrichilere et Nervila. Changements dans le ministres. — Levie de toutes les clauses de conscrita. — Emprusal force de cent millions. — Loi des etages. — Nouveaux plans militaires. — Repérie des opérations en tallatic; loobert général en chet; bastille de Novil, et mort de Jouleux. — Debarquement des Angie-Raisses en Béllande. — Nouveaux troubles à l'arriveaux déchiante fetting de la contract troubles à l'arriveaux déchiante reuvoi de Bernadotte; proposition de déchare la patier en danger.

### CHAPITRE XXXII.

### GHAPTIRE AXXI

Suite des optivisions de Dousquire en Égypte, Compute de Bustuc-Égypte per Descrip Statulie de Soldman. — Expédition de Syrte; prote de Fort ell-Artrich de de Jahr] abaille de Soldman florather; since de Soldman de Soldm

### CHAPITRE XXXIII.

Reiour de Bonaparte; son débarquement à Préjus; enthouslame qu'il inspire. — Agitation de tous les partis à son arrivée. — Il se coallie avec Siejes pour renverser la constitution directorèlle. — Préparatifs et Journée du 18 hermaire. — Renverement de la constitution de Pan III; institution du consulat provisoire. — Fin de cette histoire. — S57

### APPENDICE.

### CONSULAT.

### CHAPITRE PREMIER.

Espérances des divers partis après le 18 Brumaire. — Goureruement pruvisoire. — Constitution de Sieyes; elle est denaturée dans la constitution consultare de l'an VIII. — Formation du gouvernement; desseins pacificateurs de Bonaparte. — Campagos d'Italie; vietoire de Marengo. — Pals geórdral: : un l'e continent, par le traité de Lunie. relle aprelle proposer, par le trait d'anne. — Fusion des partis, prosperiel indéfecture de la France. — Système annabilents du preunte centre il continent ne format le contrat le rite, — Repeta dels bostillés avez l'Augustiere. — Gon a l'estat le contrat le contrat le contrat le contrat le contrat le contrat le rite, — Repeta dels bostillés avez l'Augustiere. — Contrat le con

### EMPIRE.

### CHAPITRE II.

Caractère de l'empire. - Changement des républiques créées par le directoire en royaumes, - Troisième coalition ; prise de Vienne; victoires d'Elm et d'Austerlitz; paix de Presbourg ; érection des deux royaumes de Bavière et de Wartemberg contre l'Autriche, - Confédération du Rhin. - Joseph Napoléon est nommé roi de Naples ; Louis Napoléon, roi de Hollande. — Quatrième coalition; hataille d'Iéna, prise de Berlin; victoires d'Evlau et de Friedland; paix de Titsitt; la monarchie prussienne est réduite de moitié; les deux ruyaumes de Saxe et de Westphalie sont institués contre elle. - Celui de Westphalic est donné à Jérême Napoléon. - Le grand empire s'élève avec ses royaumes secondaires, sa confédération do Rhip, sa médiation suisse, ses grands fiefs; il est modelé sur ecini de Charlemagne. - Blocus continental; Napoléon emploie la cessation du commerce pour réduire l'Augleterre, comme il a employé les armes pour soumettre le continent. -Iovasion du Portugal et de l'Espagne; Joseph Napoléon est nommé rol d'Espagne; Murat te rempiace sur le trône de Naples, - Nonvel ordre d'événements; insurrection nationate de la Péninsule ; lutte religieuse du pape ; opposition commerciale de la Hollande. Cinquième coalition, - Victoire de Wagram; paix de Vicnue, mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Maric-Louise, - Le premier essai de résistance échoue; le pape est détrôcé, la Hollande réunie à l'empire, et la guerre d'Espagne poursulvie avee vigueur. - La Russie reponce au système continental: campagne de 1812; prise de Moscow; désastrense retraitc. - Réaction contre la puissance de Napoléon; campagne de 1813; défection générale. - Coalition de tonte l'Europe; fatigue de la France; merseilleuse campagne de 1814. - Les confédérés à Paris; abdication de Fontamebleau; caractère de Napoléon; sou rôle dans la révolution 

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

# DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

Les chiffres romains indiqueet le tome, et les chiffres arabes la page.

ABBATE. Le peuple cofonce les pertes de l'Abbayo pour délivrer les soldats des gardes françaises. I, 26. — Les Suisses faits prisonniers le 10 août y sont tramférés. I, 138. Vingt-quatre prêtres sont égorgés dans la cour de l'Abbaye. I, 171.

ABOURIO, Bataille navale de ec nom. II., 482-483. Ses conséguences funcies. II., 484 et suiv. Autre bataille sanglante livrée par Bonaparte dans ce village; détails milliaires. II., 549-552.

milliaires. II, 549-559.
Acus (Saint-Jean-d'). Siège de cette ville. (Voyez Égypte.)
Aust. Rainons qui déterminent Bonaparte à placer ses lignes sur ce figure. II, 294. Description du cours de ce Geuve. II, 313 et suiv. Arrivée de Wormser sur ce fieure.

ADBIRISTRATION, Réorganisation nouvelle de l'administration des vivres. 1, 221-222.

11 . 313 et suiv.

AGINYAGA. Ce qui l'amène et sur quol il s'exerce en 93.1, 367-388-389. — Il se ranime en mal et avril 95. Ses causes, II. 147 et suiv.

Acaiculture. Réglements du gouvernement révolutionnaire pour l'amélioration de l'agriculture. II, 34. Ann nu prupta (l'), journal, rédigé par Marat. I. 108.

Am ne recreta (1'), journal, redige par Marat. 1, 108.

Am ne not (1'). L'auteur de ce journal est mis en accusation. 1, 108.

Asservasa. Politique de l'Angleterre à l'égand de la France. à l'Popous de la révisition. 1, 52... à 8 guerre reservaire. l'Prince et sa prépondérance en Europe. II, 40-45... Elle reste seule ensemelle de la France agrès la soministan de la Vendee, Sa position politique. II, 180 et suiv... àlarmes et détresse de l'Angleterre après nos victoires en talle et su nord, et l'alliance avec l'Éspape. II, 350 et niv... Situation embarrassante de l'Angleterre après niv... Situation embarrassante de l'Angleterre après niv... Situation embarrassante de l'Angleterre après service de l'Angleterre après en l'étable de l'Angleterre après de l'Angleterre après en l'anglete de l'Angleterre après de l'Angleterr les préliminaires de Léoben. Nouvelles négociations de paix. II, 392-394. — Conférence de Lille. II, 418-421. Projet de descente en Angleterre. II, 451 et suiv. Ses efforts pour orgaliser uoe nouvelle coalition contre la France. II, 455 et suiv.

Aour. (10). Détails circonstanciés de cette journée. 1, 149-138. — Fête de l'amniversaire de cette journée. 1, 372-374. —
APPEL AU PAUPLA. Il est proposé et diseuté dans la convention

lors du procès du rel. 1, 247-248. APPARVAIGNEMENT. Difficultés qui empéchent l'approvision-

nement de Paris. 1, 53.

Ascoza, Détails de cette bataille. 11, 337-339.

Ancoxa, Divers combats sont livrés dans cette forét. 1, 180

et suiv. Aassvocaatra. Sa politique après le 14 juillet. 1, 35-36. As aéa. Étal de l'armée et révolte des troupes daos diverses

provinces. 1, 70.
Asazz návoluvionnaiaz (l') est organisée. 1, 399. Est ilcenciée. 11, 34.

Années. Dispositions de mas armées pour s'apposer à l'invasion étrangère. I. 165-166. Aurois (Le comte d') quitte la France. I., 32. ASSERBLÉE CENVALLA de résistance à l'appression. formée à

Caro par des députés des départements, I, 334-335.
AMBRILLA CONTRETANT, (VOPE, Allemblée nationale),
Asserata Léculativira, Hommes qui la composent, I, 59-00,
Ille fait un décret contre les éngières, I, 59-05. Bis fait un décret contre les prétires qui no prétaient pas le serment
civipon, I, 94. Suites de cette meure I, 94-05. Residente les électours et princes do l'empire de désurmer les quifres, I, 96. Met on accusaites Mondere et plusitours autres-

émigrés. I. 100. Fait un décret pour prévenir touta modifi- | cation do la constitution. Ibid. Décrète que la guerre est déclarée. 1, 108. Se déclare en permanence. 1, 109. Décrète la déportation des prêtres. 1, 116. Débats relatifs à une lettre écrite par Lafavette, I , 116-117. Fait défiler devant elle les attroupements armés du 20 join. I , 121. Débats relatifs à l'affaire du 26 juin. 1, 124-125. Recoit diverses pétitions relatives anx événements du 29 juin. I. 125-129. Fait un décret relatif à la levée des départements. 1. 128. Autre décret sur les gardes nationales. 1. 129. Séance où elle délibère sur le projet de la commission des Bouge , qui est adopté. 1, 129-132. Séance de 7 inillet 1799. 1. 139-133. Eile déclare que la patric est en danger. Suite de cette mesure. I , 134 et suiv. Elle rend le décret de la suspension previsoire du roi, 1, 155, -Mesores qu'elle prend après le 16 août. I., 156. Décrète la formation d'un camp sous Paris. I., 157. Organise la police, dite de sureté générale. 1, 166. Elle décréte la formation d'un tribunal extraordinaire pour juger les crimes du 19 août. 1, 162. Ordonne nue levée de trente milie hommes, 1, 168. Est dissoute, 1, 193.

Assenzaga nerronata. L'assemblée des députés du tiers-état prend ce titre, sur la proposition de Legrand. 1, 19. Les communes se constituent en assemblée nationale. 1, 19. Ello refuse de sa séparer, d'après l'ordre du roi. 1, 22. Déclare l'inviolabilité de ses membres. Ibid. Délibère sur les mandats impératifs. J., 24. Nommo un comité des subsistances. 1, 25. Difficultés de sa position. Ibid. Elle vote une adresse au roi pour le renvoi des troupes. 1, 26-27. Propose diverses mesures après les événements des 12 et 13 juillet, et demande au roi le renvoi des troupes. 1, 29. Continue le 14 juillet à s'occuper de la constitution, et nomme un comité pour préparer les questions. Ibid. Envole, sur la proposition de Mirabeau, une députation au roi. Envoie une dermére députation au roi. Discours de Mirabeau, I, 29-31. Elle envoie à l'hôtel-de-ville une députation apponeant la réunion du roi avec la nation, 1, 32. Fait une proclamation au peuple, saux résultat. 1, 37. Discute la déclaration des droits de l'homme. 1, 36. Abolit les privilèges féodaux et les privilèges des villes, Ibid. Adonte l'emprunt de trente millions, l. 41. Fait la déclaration des droits de l'homme. Ibid. Vote l'unité et la permanence de l'assemblée. Ibid. 45. Vote le velo suspemif. 1, 44. Vote l'hérédité de la couronne et l'inviolabilité du roi. Ibid. Adopte un plan de Necker sur un impôt. I, 46. Débats relatifs à nu message du roi. 1, 49. Déclare qu'elle sera transportée à Paris. I , 51. Décrète que les biens du clergé sont à la disposition de l'état. 1, 54-55. Divise le royaume en départements. 1, 55. Discussion importante pour déterminer à qui appartient de droit de faire la paix et la guerre. 1, 63-64. Elle rend un décret relatif à ce droit. 1, 64. Décrète l'émission de 400 millions d'assignats. 1, 66. Abolit les titres féodaux. 1, 67, Prend des mesures pour empécher l'émigration. I., 75. Mesures qu'elle prend relativement à la fuite du roi. I., 86, Partis qui s'y forment et suite de ses travaux. Opposition qu'elle a à vamere. 1, 64. Elle rend un décret relațif à l'inviolabilité du rol. 1, 85. Décrète qu'aurun de ses membres ne sera réélu. 1, 86. Achère le travail de la constitution. Ibid. Déclare, le 36 septembre 1791, que ses séances sont tarminées. Ibid. Réflexions sur ses travaux. Justification de ses actes. 1,87 69.

Assanars. Causes de leur création. Réfleaions sur la nature du numéraire et du papier monnaie 1, 65-66. - 466 millions d'assignats forcés sont décrétés. 1. 66. - Une nouveile création d'assignats est ordonnée, I , 194, -Leur dépréciation en 93. 1, 366. Conséquences de leur dépréciation sur le commerce. I, 366-369. Moyens qu'on prend poor en amener la diminution. 1, 379-381. -Nouvelle creation d'assignats en 1794. Il , 55 et suiv. Leur dépréciation augmente. Leur état après le 9 thermidor. Il , 195 et suiv. Continuent à se déprécier en 1795. Divers movens proposés pour les retirer de la circulation. II. 151-156. Ils continuent à baisser. Leur état en mai et en avril 1795. II, 167-168. Divers projets sont proposés pour les retirer et les relever. II, 166 et sair. Projet de Bourdon de l'Oise. Il est adopté. II. 169-199, Nouveiles mesures prises pour remédier à leur dépréciation, II. 261-202. -Projet du directoire pour la rentrée des assignats et pour subvenir aux besoins du trésor public; ce projet est rejeté. Détails financiers à ce sujet. II , 248 et suiv. 250-251. Un projet d'emprant forcé est adopté. Il , 251 et sniv. Leur valeur est presque nullo. Il , 266 et suiv. La planche

en est brisée le 39 plaviose. Il , 288.
ADRABARO. Un de griefraus de l'arame d'Italie, Il , 277. —
Est erorgé à l'aris par bousparte. Le directoire lus donne
Le commandement de la dividio militaire de d'onne
Il , 416. Il s'empare des Tusieries le 16 fruction III.
290. Est nomme commandent de l'arame dité d'Atlemogne, après la mort de Bloche. Il , 439. Est deponcéde do non commandement de l'Arame d'Allemagne.

AUVRICHE. Causes qui empéchent cette puissance de souger à la paix. II. 172-173.

11, 454.

Bancerr, Fait un journal (le Tribun du peuple), Caractère et projets de ce démagogue. Il, 365. Sa conspiration. Il est arrêté. Il, 376-271. Est condamné à mort et exécuté. Il, 364.

BAULT: Il est nommé dépuié. 1, 14. Est charge par le tierdial de rimette une nécisea a un 2. Son caractère, 1, 6. Il est arrêté à la porte de la salle des communes par les golde-fraquales. 1, 90. Préte le presuite le seremet de Jeu de paume. 1, 31. Est sommé successor de l'inculies, soms lo titre de naire de Paris. 1, 23. Disfinitiles qu'il épronce pour l'upprovi-lousement de Paris. 1, 23. Il propose un projet pour reduct les thienes du cirge à à la fois sain les directéditer. 1, 65. — Détails de son procés et de son applice. 1, 459.

BARRAROUX. Son portrait, see plans. 1, 118.

Brasers. Nom donné à des bandes de partisans plémontais. II., 285 Brente. Son esprit, son union avec les Lameth et Duport.

 36. Son discours sur la droit de faire la paix et la guerre. 1, 64. Accompagne la famille royale de Varenues à Paris. 1, 82-83. S'entend avec la cour. 1, 85.
 Baans. Est nomme guéréal de l'armée de l'intérieur, le 13.

ARLO, Est nomme goueral da l'armée de l'intérieur, le 12 rendémenaire. Il., 232. — Son caractère. Sa conduito vis-à-vis des autres membres du directoire. Il., 356. Il nuisait à la coundération du gouvernement par son luxe et la produgaité. Il. 357 et surv. — Est peut ésairené dans les accusations doot le directoire était l'objet. Pourquoi.

Bandas. Il est mis en état d'accessation. II , 136. Est décrété d'arrestation. II , 137. Est condamné à la déportation. II , 107.— Est nommé député en l'an V. II, 394. Sa nami-

nation estabolic. II, 396.

BARTRELENY. It est nommé directeur à la placa de Letourpeur. II, 396 et suiv. — Est arrêté te 18 fruetidor et

cooduit au Temple, II, 429-430. Est condamné à la déportation. II, 431. Rassano et Saixt-Georges. Bataliles de ce nom. II, 322-323.

RASSANO et SAIXT-GEORGES. Batailles de ce nom. II, 322-323.

BASTILIE (Lz.). Le peuple, secondé par les gardes-françaises, s'empare de la Eastille. I., 30-31.

Brioque. Divisée en plinteurs partis après la bataille de Jemmapes. 1, 219-220. Des agents du ponroir exécutif vont l'organier révolutionnairement. 1, 204. Les Belges mormurent et se révolted contre l'administration françaire. 1, 272-273.

Reax sourra: Il est nommé général eo chef de l'armée do Rhin. II., 565. Donne uo plao de campagne au directoire. Ses défaub. II., 535. Il est renvoyé du mioistère de la guerre. II., 545.

Braymes, Général à l'armée d'Italie, 11, 277.

Berns nu caracit. L'assemblée nationale décrète la vente de

408 millions de hiens du elergé. I., 59.

Biena nationaex. Projet de Bourdoo de l'Oise pour faciliter
leur vente. Il est adopté. II., 189-190. On commence à le

mettre à exécution. Sea résilitat. II. 301.
BILLIUP VARINNES. Un des exécuteurs du 2 septembre. 171174. — III donce sa démision de membre du comité du satut public. II, 108. Fait aux. Jacohnus de violentes menaces centre les thermidotros. II, 135. Est décrété d'arrestation. II, 137.

Est condamné à la déportation, II, 109, BONAPARTA, Officier au siège de Toulon. Propose d'attaquer le fort de l'Eguillette, I. 431, Nommé générat de brigade. Plan qu'il donne et fait adonter. 11. 47. - Nommé commandant en second da l'armée de l'intérieur, la nest du 12 vendémiaire. It, 232. Ses opérations militaires daos la journée du 13. II., 232-233-234 et soiv. - Chargé du commandement de l'armée de l'iotérieur. II, 233. Il est nommé commandant de l'armée d'Italie. Il., 273. Principales circonstances da la conquête du Plémoot, II, \$77-282. Ses oégociations avec la cour de Turio. Il accorde on armistice au roi de Plémont. II, 280-261 et suiv. Sa proclamation aux soldats après les premières vietoires d'Italie, II., 281, Conquête de la Lombardie, II., 285 et suiv. Son entrée à Milan, II, 288 et suiv. Nouvelle proclamation aux soldats à Milap, II, 289, II reprend Pavie Iombée au ponvoir de quelques bandes de paysans, II, 298, Entre dans le territoire vénitien, 11, 291 et suiv. Son cotrevoe avec divers envoyés vénitions. II, 293 et suiv. II signe ue armistice avec Naples. 11, 296. Péoètre dans les États-Romains et en Toscane. II, 297. Peril la ligor de l'Adige. Ses combioaisons pour réparer cet échec. II, 313-514 et suiv. Sa victoire de Louato, II, 313. De Castiglione, II, 318 et suiv. Suste de ses opérations militaires et politiques en Italie, II, 310 et suiv. Suite, Bataitle de Roveredo. II., 321-322. Sa marche sur la Brenta. Victoires de Bassano et de Salot-Georges. II , 322-323-324. Il fait coo-

eture la paix avec Naples et Géoes, Ses négociations avec le pane. II . 331-333. Il organise la république eispadane, II , 333 et suiv. Sa position périlleuse à l'approche d'Alvinzy. Bataille d'Arcole, Désails militaires, 11, 334-336-336-341. Sa conduite à l'armée cootre les fournisseurs, Sa politique à l'égard des puissances Italiences. II., 316 et sniv. Ses dispositions militaires à la hataille de Rivoli. II, 349-358-332. II preod Maotone. II, 353-354. Reflexions sur sa campagoc en Italie. II, 354-353. Sa cooduita politique et militaire en Italic après l'affaire de Rivoli. II marche contre les États-Romaios et fait signer au pape le traité de Tolentino, II., 360-309. Sa conduite envers les protres français retirés en Italie, It, 369-378, il négocie Inutilement avec Venise, II. 379-371, Soo plan de campagne cootre l'Autriche. Il passe le Tacliamento, II., 371-373. Se rend maltre du sommet des Alpes, II. 375-374. Son entrevue avec les envoyés vénitiens. Il écrit à leur gouvernement une lettre menaçante. II, 376-378. Marche sur Vicone, Sa lettre à l'archidue Charles. Son cotrée à Léobeo, II., 378-379, II signe les prélimioaires de paix à Léoben. II, 379-382. Retourne en Italie, et détruit la république de Veoise. Détaits de sa conduite politique et militaire. II, 380-390. Il propose le secours de soo armée au directoire menacé. II, 407,-Dooce, le 14 juitlet 1797, une fête aux armées. Envoie au directoire les adresses du loutes les divisions. II , 414-416. Ses oégociations avec l'Autriche après les preliminaires de Léoben, II, 416-418, Ses oégociations à Udine sont corravées par le directoire, Soo mécootentemeot. II., 438-439. Ses travaux en Italie. Il foode la république cisalpine. Il, 439-440. Se rend l'arbitre des différends entre le pays de la Vaiteline et les Grisons, H., 441, Cooscils qu'il donou aux Génois sur leur constitution. Ibid. Il forme divers établissements dans la Méditerranée. II., 441-442. Suite de ses oégociations avec l'Autriche à Udine. Ses notrevues avec M. de Cobentzel. Il signe le traité de Campo-Formio, II., 443-445, Il est nommé général en ébef de l'armée d'Angleterre. It, 445. Se dispose à quitter l'Italie. Ses dernières dispopositions pour les affaires de ce pays, II , ibid. et mir. II arrive à Paris. Réception qu'on lui fait. Ses paroles au directoire. Fête, II , 447-449. Suite de soo séjour à Paris. Ses relations avec te directoire, 11, 449-450. Il est chargé de la descente en Aogleterre. Sa répugoance pour cette expédition. II., 432. Il propose un projet d'expédition en Exypte. Le directoire l'agrée, Détails sur les préparatifs, II, 464-467. Il s'embarque à Touloo. Sa proclamation aux soldats, II, 468-409, II s'empare de l'ije de Majte, II., 469-470. Arrive à Alexandrie et s'eo reod maitre, II. 471. Ses plans pour effectuer la conquête. Sa lettre au pacha. Discours à ses soldats, II, 474-473. Ses premières mpérations pelitiques et militaires, II. 475 et suiv. Il s'établit au Caire aurès la bataille, Suite de ses opérations politiques et militalres. Il , 479 et suiv. Il fonde l'Iostitut d'Egypte. II. 481. Proclamation aux soldats, après la défaite d'Ahoukir. It, 484. Il se met en marche pour la Syrie, preod Gasa et le fort d'El-Arisch , et commence le siège de Saint-Jeao-d'Acre. 11, 344-545-547. Remporta une grande victoire au moot Thabor. 11, 547. Berient en Egypte. Va de là à Aboukir, où il remporte une sanglante victoire sur les Turcs, 11, 548-549-551. Reçoit des nouvelles d'Europe,

et part secrétément pour le France. II. 551. Son retour en France. Fallouisseme qu'il lingire. A gistallon da tous les partis à son arrivé à Paris. II. 555 et euis. Sa conduite politique à Paris. II. e coulte sex-séyers pour renoverer la constitution directorisle. III. 500-501. Son catervus exe Sirye pour contenir de Protection de leur plan. Leve Sirye pour contenir de Verdestion de leur plan. (Vey, Rezmaire.) Est nommé commi provisoire, III, 576. DORCERSE (DC), Colé vendéen, 1, 1955. — Il est themps

mort. 1, 416. Fait délivrer les prisonniers. Ibid. Boanesux. Les fédéralistes y sont soumis. 1, 419.

Boussé. Sa position au milieu des partia. Son caractère. I, 58. Il sonmet des régiments révoltés. Ses projets. 1, 70-71. Il arrive trop tard à Varennes pour sauver la rol. 1, 81.

Il écrit à l'assemblée, I., 85.

Bazzaxz. Est contraire à la révolution, I, 300. — État de ce
pays en 1795. Il, 146 et suiv. Plusieurs chefs signeot leur
sommission à la république. Il, 178-179 et suiv. État de ce
pays après la première pacification. De nouveaux troubles
s'y préguent. Il, 306 et suiv. Expédition de Quibron.

II., 208-210-221.

Bainsse (De.). Il est nommé ministre. 1, 7. Se retire du ministère. 1, 10.

nistère. 1, 10.

Baseaxos. Terreur mal fondée que leur nom répand dans
toute la France. 1, 37.

BAUTTIES. (Voy. Royalistes.)
Bautana. Amirai de l'escadre d'Égypte. II., 469. Ses fautes

et son conrago à la bataille d'Aboukir. Il est tief. Il., 482-483. Barnana (18). Préparatifs et journée du 18 bramaire.

11, 564-563-564-568. Bauxe. Nommé général en ehef de l'armée de Hollande.

 505.
 Bausswicz (Le prince de). On répand un manifeste da ce prince. 1, 144-145.

CALENDAIRA. Il est réformé. 1, 433-434.

Calona (De), Arrive au ministère, 1, 7. Calo de Césal. Il est évacué par les Français, 1, 372.

Cauro-Foasio. Traité de ce nom. Joie qu'il inspire en

France, 1, 444.

Canon: Il est membre de cemité de salat public. 1, 399. Brêge totes las opérations ambière de l'acutilité.

Brêge totes las opérations ambière de l'acutilité au conduir comme de l'acutilité de l'acutilité au conduir comme de l'acutilité d'acutilité d'acuti

CABARE. Atroces exécutions qu'il fait faire à Nantes. II', 70-71. Il est mis en accusation et envoyé au tribunal révolutionnaire. II., 131, Est condamné à mort. II., 136.

CAVEZZEREAU. Coopère à la première insurrection vendéenne. 1, 301. — It est nommé généralissime de l'armée vendéenne. 1, 346.

Cavazana Tukor. Cette femme fanatique institue une secte.

II, 61. Elle est arrétée ainsi que presque toule sa secte.

II, 86.

CARALÉS. Défenseur éloquent de la noblesse. 1, 35.
CERCLES CONSTITUTIONNELS formés par les patriotes en l'an v.,
pour s'opposer à l'influence des Clichyens. II, 405-466.

Cantionary, général à l'armée d'Italie. Ses opérations mi litaires dans les Étate-Romains contre l'armée de Naples. II, 460. Il s'empare du royaume da Naples. II, 469-560. Résiste aux ordres du directoire. Est desittoé. II, 562. Nomme général d'une nouvelle armée des Alpes, ner le

nouveau directoire. II, 253.

Canarra, che roudéro. Son coractire. I, 363.— II est amené à négocier avec les républicaises, pour la paix. II, 174-175. Sor écreption triemplate à Nantes, III, 175-175. Sor continue à préparer la guerre, speès sa comaniden. Ser continue à préparer la guerre, speès sa comaniden. Ser continue à préparer la guerre, speès sa comaniden. Ser continue à present la continue à préparer la guerre, speès sa comaniden. Ser continue à present la continue à present la continue à la guerre contre lieche II, 257 et site. Est pour pour souteair la guerre contre lieche II, 257 et site. Est pour pour soit de la guerre contre lieche II, 257 et site. Est pour pour soit de la guerre contre lieche II, 257 et site.

Casatzs (L'archiduc ). Il remplace Clerfayt dans le commandement de l'armée du Ras-Rhin. II, 272. Son plan de campagne après sa retraite à Nercebelm. II, 519-320. Sa marche contre Jourdan. II, 330.

Est pris et fusillé, II., 275.

CRATEAU. Le château des Tuileries est attaqué par le peuple.

1, 199-193.

CHAURETTE. Il est arrêté. II., 20. Sa condamnation et sa mort. II., 31.

Curantisa (Combat de ) en Égypta. II, 476-477. Caoller. Bataille de ce nom en Vendée. 1, 415-416, Cuouxis. Leur situation en Bretagne., jeur chef. II, 117-118.

CENTENNA (République). Organisée par Bonaparte. II, 459-410. Situation de octie république en Pan v. II, 456 et suiv. Triste état de cette république après le départ de Bonaparte. II, 490-491. Changements faits à sa constitution. II, 492-455.

CISPABANE (République), Sa fondation, II, 333, et sniv. CLARKE, Mission de ce général à Vienne, II, 335, Sa péro-

CLARKE. Mission de ce général à Vienne. II., 335. Sa négociation avec le cabinet autrieblan. Le projet d'armistice qu'il proposait est rejeté. II., 341 et suiv.

de l'Opposition du comp-législatif, 1, 50s. Ser manouvrers pour débuit en location directure de se lois. Diverse proposition taise se corre-dépairif. Il , 305-396 et seiv l'aux de contre-dévalution formés par les distipres. Plans de contre-dévalution formés par les distipres. Plans de contre-dévalution formés par les distipres. settls. Il , 36d. et sein l. Leurs propositions financières san settls. Il , 36d. et sein l. Leurs propositions financières san settle settle de Visites. Il , 46d et sein l. (Voyz et Jung ultrate, Il la léttute de Visites et la chapements dans les misietre projets par le directivie. Il , 46d et paraché le féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant marche de féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant paraché le féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant paraché le féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant paraché le féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant paraché de féber. Le , 15d et simi, Auter plans d'un voyant par le la contrain de la tion. Leurs craintes sur les préparatifs du directoire. II. 426-427 et sniv. Résolutions désespérées qu'ils proposent. Il, 497 et sulv.

Chorry (Anacharsis), Prussien de naissance, est admis par l'assemblée à faire purtie de la fédération. I, 07.- Prêche la république universelle et le euite de la Raison. 1, 455-436. Il est exelu de la société des jacobins. 1, 444. Est arrété, II., 20. Son procès et son supplice, II., 20-21-22. CLUA ÉLECTORAL. Comment il se compose après le 9 thermi-

dor. II , 102. Il fait une adresse à la convention , pour demandar la reconstitution de la municipalité de Paris. etc. 11, 123.

CLUB FRANÇAIS. Ce que e'était. 1, 141.

Causs. Diverses assemblées se forment sous ce nom. 1, 15. Leur importance angmente, t, 6t ils deviennent dominataurs. 1, 90. - Les einq-cents décrètent qu'aucune assemblée politique na scrait permise. Il , 413.

COALITIES. Elie commence à agir avec activité. 1, 164-165. - Envahit toutes nes frontières, en 93.1, 336-337. Le défaut d'union des coalisés paralyse leurs forces, 1, 542, État de la coalition an commencement de 1794. It. 41-64. - Tiédeur des puissances coalisées pour les intérêts des princes français. II, 118-119 et suiv. - Plans de guerre de la nouvelle coalition, en 1799. Leurs défants. Il , 505 et suiv.

Communa (M. de). Ce qu'il demanda au nom de sa cour.

1, 105. Suite de cette communication. Ibid. Contents. Les émigrés se transportent de Turm en cette ville, I., 74. Projets de la neblesse. I., 75.

Conoune (Le prince de ). Commandant en chef des coalisés dans le Nord, 11, 49,

Collor-n'Hannois, ti harangue Domouriex aux Jacobins. 1, 206. - Cherche à sauver les ultra-révolutionnaires arrétés. II., 1-9. Fact averter l'insurrection des ultra-révolutionnaires les 15 et 16 ventose, II , 17-18-19, - Tentalive d'assassinat sur lui. Elle échoue. Ses conséquences. Il., 57 et suiv. Il donne sa démission de membre du comité de satut public, II., 168, Est mis en état d'accoustion, II., 156. Est décrété d'arrestation. II., 157. Est condamné à la dé-

portation, II. 167. CORIVA CENTRAL DE SALUT PUBLIC. Ce que c'était. 1, 291. II se rémait le 1er juin 1793. Divers avis y sent ouverts pour remédier à l'insurrection. Proposition de Garat. 1, 523-524. - Est chargé, après le 5t mai, de présenter un projet de constitution. 1, 330. Propose des moyens pour arrêter l'insurrection des départements, 1, 333. Ses attributions, 1, 352-353. Il perd sa popularité, 1, 853-354. Est attaqué par divers partis après les échecs de nos armées, I , 397-398. La convention déclare qu'il conserve sa confiance, 1, 398, Sa politique en décembre 95, 1, 445. Il fait arrêter des nitra-révolutionnaires et des azioteurs. 1. 446-447. Rend des décrets relatifs aux détenus. II. 18-17. Sa politique au milieu des factions. 11, 22-23. Projets des membres du comité contre Danton, II, 23. Sa politique après la mort de Banton et des bébertistes. Il concentre en ses mains tous les pouvoirs. II , 32-33-51. Abolit l'armée révolutionnaire, les ministères, les sociétés sectionnaires, etc. 11, 54. - Sa dietature et sa position en 94. II , 59.60 et sniv. Il se partage en plusieurs groupes, Sa rivalité avec le comité da sûreté générale, il , 6t et

suiv. Les divisions continuent. II., 65-66 et suiv. Les membres ennemis de Robespierre cherebent à s'amparer du ponvoir. II., 73-74. Feinte réconciliation des comités divisés. II., 74-75. Il est réorganisé après le 9 thermider. II , 95. Nouvelle épuration II , 108.

Courté exyrant aiventriexxatas. L'assemblée de la mairie prend ce nom. Elle s'occupe, dans plusieurs séances, des suspects et de l'enlèvement des députés, 1, 310, Courré on péranea cénéanex. It se réunit pour délibérer sur

les moyens de saint public. 1, 100-109. Pourquoi il fut établi, 1, 204. Compré na superé agrésata. Il est recomposé après le 9

thermider, 11, 95, Contré na scavantainea. Ce que e'était I , 160. Il fait exé-

cuter des arrestations. I., 168, On y arrête le projet de massacrer les prisonniers. I , 169. Il enveie une circulaire aux départements pour recommander le meurire des prisonniers, 1. 170-177. Ordenne des arrestations. 1.188.

Comités. On décide qu'ils seront renouvelés par quart tous les mois, II , 95. Inconvénients de cette mesure. II , 99 et suiv. Seixe comités sont établis après le 9 thermsdor. II. 100 et suiv.

CONTRÉS RÉVOLUTIONNAIRES. Leur numbre est réduit dans Paris et les départements. II , 100.

Connesca. État flebeux du commerce en 1794. II, 104-100. CONNESSALUES. Les commissaires des assemblées primaires de toute la France arrivent à Paris. Leur réception.

1, 370-371. Consission nus poexx (La). Elle propose à l'assemblée un

projet de salut publie. 1, 129. Consissiens. Doexe commissions sont instituées par le comité de salut publie en remplatement des ministères.

CORREDA. Son pouvoir après le 10 août. 1, 159-160. Elle est chargée de la garde de la famille royale. 1, 160. Mesures qu'etle prend contre les suspects, 1, t67-168 Sa puissance at ses exections, 1, 106-189. Son opposition avec la convantion. Elic est réprimée. 1, 200-201. Ses membres sont renonvelés. I , 908. Elle s'oppose à nue nouvelle insurrection. 1, 278-277. Demande à la convention, au nom de trente-cinq sections, l'expulsion de vingt-deux de ses membres, 1, 295. Sonmet ses registres à la convention. 1, 296. Ordonne une levée de douze mille hommes dans Paris, et une taxe sur les riches. Troubles à ce sujet. 1, 301-305.5e plaint à la convention de l'arrestation d'Hébert, et des calomnies dont elle est l'objet, 1, 313. Hébert y est courronné. 1, 316. Elle est destituée par le cemité central révolutionnaire, le 31 mai. 1, 316. Une députation de la commune insurvectionnelle est introduite à la convention, 1, 521, - Elle se trouve chargée, après in 51 mai, de toute l'administration intérieure. 1, 352-355. Consé (Le prince de). Il se met à la tête de six mille émigrés. 1, 165.

Conscaurrion. Loi sur la conscription décrétée en septembre 1790. 11, 495.

Conscarrs. La levée de toutes les elasses est ordennée après le 50 prairial an vit. II, 534.

Cossus des anciens. Nouvean pouvoir institué par la coustitution de l'an m. II , 935.

COMPRI. INS CIVO-CANN. Création de cette assemblée par la constitution de l'an m. H., 225. — Discrantion violente au sujet de la loi du 3 bermaire. H., 362 et suiv. Premières opérations législatires en l'an v. Meuures adoptées ou proposées sur les émigrés, le culte et les finances, etc. H., 856 et suiv. — Il rejette la proposition de Jourdan de déclaire la parier en danger, II, 545.

COMBIL EXÉCUTE. Nom quo prend le ministère après le 10 août, 1, 156. Il seconde les plans suffixires de Dumonriez. 1, 179-180. Sa nouvelle organisation, 1, 200. — Il est aboli. II. 34.

Coxessas. Ils es plaigment an directoire de Paggionneration des troepes de Hoche pies de Brais, 11, 421 et uits. Les canociles sont dispersés le 18 froctidor. On leur refuse Fentrée du live de brans-dances 11, 1632. Les déplotés altrabés an directoire se rénaissent à l'Oulônes et à l'école de Médieries. Les directoire leur fait par de la compisation republic. Les mouveaux conseils cassent planieurs puits, dens directores, des journalistes, etc. 11, 25-453. Les deux conceils sont dissons le 18 brumaires, (Viv.). Firmmaires,

CONSPIRATEURS OF 10 AOUT. Ce qu'on entendait par-ià. 1, 207.

1, 207.

CONSTANT (Benjamin). Il publie uno brochure qui prodult de la sensation. Il, 267.

Conserverson. Necessité d'une constitution , exprimée par les cabiers; obstacles à valuere pour l'établie. 1, 21-25. Discussions relatives à l'établissement de la constitution.

CONSTITUTION CIVILE DE CLEAGÉ. Les principales dispositions de ce projet sont adoptées. Réflexions, 1, 86.

CONSTITUTION DE L'AN II. Sei principaux articles, I., 543. Une pétition contre ettle constitution est repousée par la convention. I., 343-544.

Constitution outcromata, of the U.S. in . See anders. See principales disponitions. II, 285–288. Elle est acceptée par crotes des sections de boile le France. II, 226–229. — Eur des espirit à l'époque de son établissement. II, 396 et suis. Installation de souveau gouverrement le Serumière. II, 311 et suis. Elle est détrute le 15 brumaire. (Vog. Brumaire.) Contract notaments. Bardeue de ce part. Leurée.

tatives dans fe midi de la France. Il , 186 et solv. Convention. La convention nationale se constitue, 1, 192-193. Elle déclare la royauté abolie en France. 1, 193, Séance du 24 septembro 1789. 1, 191. Elle se divise en côté droit et en côté gauche. 1, 198. Se partage en divers comités, 1, 200, Débats relatifs à l'accusation de Robespierre, 1, 209, Elle ordonne au comité de législation de donner sou avis sur les formes du jugement de Lonis xvi. Longues discussions relatives à la misc en jugement de Louis avi, 1, 215. Elle déclare que le roi sera jugé par elle. 1, 238. Discussions sur les formes du procès. Ibid. et suiv. Violents déhats après la défense du roi. 1, 246-247-248. Séances du 14 au 17 lanvier, où fut décrétée la mort du roi. 1, 252-253-251. Elle décrète qu'il ne sera pas sursis à l'exécution du roi. 1 . 255. Déclare la guerre à la Hollande et à l'Angicterre, 1,262. Mesures qu'rile prend pour faire face aua besoins de la guerre 1, 265-266. Elle rend divers décrets. 1, 274 Débats relatifs à l'établissement du tribunal extraordinaire. 1, 275976. Terreur de ses membres monacés d'une insurrection. L 277 . Terribles mesures qu'eile prend pour la sûreté intéricure et eatérieure, 1, 285-286. Elle rend divers décrets relatifs aux événementade la Belgique et à la famille d'Orléans. 1, 289. Discussion au solet des pétitions des sections et des divers artes de la commune: 1, 295-296. Divers décrete relatifs à des pétitions de Bordeaua, de Marseille et de Lvon 1. 308-309. Tumulte à l'occasion d'une femme des tribunes. 1, 308. Elle nomme une commission de douae membres nour observer les aetes de la commune et protéger la représentation nationale. 1, 309. Cette commission informe contre la commune , et fait quelques arrestations. 1, 312. Scènes violentes le 97 mai , à cause de l'attrousement et des pétitions des sections armées, 1, 313. Elle casse sa commission des Douze et annulle ses actes 1, 315, Violente discussion à ce sujet le jen lemain. Ibid. Ello rapporte son décret relatif ana Douzo, Ibid. Séance du 31 mai 1793, 1, 318-320, Elle suprime la commission des Douze. et décrète plusieurs mesures le 31 mai. 1,325. Courte séance du 1er juin. 1, 325. Séance du dimanche 2 juin 1793. 1, 325-326-27. Elle vote l'or-ire du jour sur les demandes des juantgés. 1, 326. Plusieurs députés sont maltraités. 1, 327. Eile est arrétée par la force armée le 3 juin. Ibid. Vote l'arrestation des députés designés par la commune. I, 328. -- Renouvello tous les comités anrès le 31 mai. I , 330-331. Rend d'énergiques décrets contre les départements insurgés. 1, 333. Moyens qu'elle emplose coutre les ennemis du debors et contre les fedéralistes, 1, 515. Elle décrète la constitution de l'an 11. Ibid. Le 7 août 93. la convention admet les commissaures des départements et les embrasse en signe de réconciliation. 1, 370-371. Elle décrète la levée en masse. 1, 375. Décrets contre la Vendée, les suspects, les étrangers et contre les Bourbons. I , 381 et suiv. Elle institue le gouvernement révolutionnaire. 1, 399. Mesures qu'elle preud pour la guerre de la Vendee. 1, 401. Debats relatifs à l'arrestation de Danton. II, 21. Elle déerête la mise en accusation de Desmoulus, Danton et autres. Ibid. - Laisse tout faire aux comités. 11, 35-57. Commencement d'opposition contre Robespierre et les chefs du comite de salut public. II, 82-64 et suiv. Plusseurs membres se ligueat contre les triumvirs. Dangers qui les mepacent. II, 73-74. Séance du 9 thermidor. II, 85-88. Suite de la séance. II, 89 et suiv. Rapport de la los du 22 prairial. II, 95. Débate relatifs à l'étargissement des suspecta. II, 97 et surv. Discussions au sujetde l'accusation portée par Lecosatre de Versailles. II, 106 et suiv. Elle ordonno qu'il lus sera fait un rapport général sur l'état de la république, II, 169. Séance du 20 septembre 1794. Rapport de Robert Lindet, II, 110-111, Elle rend plusieurs décrets relatifs au commerce, II. 111. Debats relatifs aux sociétés populaires. II, 124 et suiv. Vive discussion sur le même sujet. Un décret est rendu. 11, 125-126. Querelles entre les thermsdoriens et les membres de l'aneien gouvernement. II, 127 et suiv. Elle prend diverses mesures financières et politiques pour rensédier à l'état fachenx des affaires après la terrenr. Il. 128 et suiv. Décret réglant les formaiités à remplir pour acquier un membre de la convention. II, 130. Querelles suscitées par les menaces de Rillaud-Varennes aua Jacobins. 11, 132 et

suiv. Scènes violentes au sulet des événements du 19 heu-

maire 1704. II, 133-135 et suiv. Elle rappelle dans son sein plusieurs députés proscrits. Scène violente à ce sujet, II , 157 et suiv. Séances orageuses au sujet de la mise en accusation des anciens membres du comité de salut publie, Carnot, Collot-d'Herbols, etc. II, 162 et suiv. Le 7 germinal, une troope de femmes furieuses envahit la convention en demandant du pain, tl., 164 et suiv. Journée du 19 germinal. Dangers de la convention. Décret de déportation contre Billaud-Varennes , Collot-d'Herbois , Barrère , etc. Désarmement des patrioles. II, 165-168 et suiv. Elle prend diverses mesures pour comprimer la réaction royaliste amenée par ic 9 thermidor, Questions financières. II, 185 et suiv. Le lieu de ses séances est envalui le 1et prairial an 111. Scénes diverses, etc. (Voy. Prairial.) Elle ordonne l'arrestation de plusiaurs députés montagnards. Il, 101-102-105 et suiv. Scèpe (upébre à l'occasion de la mort de Férand, II, 190 et sulv. Elle décrète la constitution de l'an 111. II. 225-226. Décrète que les deux tiers de ses membres feront par-se du nouveau corps-iégislatif, et que les assemblées électorales feraient le choix. II , 226. ( Voy. Décrets.) Décret indiquant l'époque des assemblées primaires et électorales pour l'élection des nouveaux représentants. II. 229. Ella se déciare en permanence le 12 vendémiaire. Attaquée par les sections te 13, elle sort victoriense. Il , 231-235. Dernière lutte entre jos partis de la convention après le 13 vendémiatre. La convention déclare que sa session est terminée. II, 237-239. Récapitulation des principaux actes de cette assemblée. Réflexions, II, 239-240. Coanay (Charlotta), Sou histoire. Eile tue Marat. t , 346 et

Coanax (Charlotta), Sou histoire. Elie tue Marat. t., 346 et univ. Détails de son procès. Son supplice. 1, 350 et univ. Conntareas. Le club de ce nom rivallise de violence avec ceiuj des jacobins. 1, 90. — Ils projettent une insurrection contre la convention. 1, 311.

Ganaxiny (Desations, James ode), Avenuirer taske par Palagree Bertagee, en qualité de major-préseré dans les provinces résulties. II, 146. Ses intrigues politiques. III, 146-140 et silo. Il travaille à la pacification general. II, 174 et siin. Son rôle dans les négociations avec la Vendée. II, 1664-175 et l'availle à la pacification a varie la Vendée. II, 179. Suits de se maneurirer en Percipie. II, 1970 et suit. Il entre l'availle de l'avai

Coars-Léassavie. Son organisation dans les deux conseils après les élections de l'an v., il., 395-396 et suiv. Côré paoir. Ce que c'était, Qui sont les hommes qui le com-

posaient dans l'assemblée législativa, 1, 80.—Parti qui l'occupait dans la convention, 1, 198-199.

Cons. (Ls.). Elle preses la convocation des États-Genéraux, et fixe les convocreires no l'en al 1798, 11, 6, 7 ais apprese et fixe les convocreires no l'en al 1798, 11, 6, 7 ais apprese et fixe l'entre reventure, 11, 20, 8 considaire inhabités et toupes de Paris, 1, 26. So considaire inhabités et l'entre réventure, 11, 20, 25. Se replant de connerve-évolution, 1, 20, 25. CELTE. Junicies colle est aboit, Le cuite de la Reliano est indide sou arrééé sur le celte, Le ceitte de la Reliano est de discontrate. De la reliance de l'entre de la Reliano est de la Reliano est de l'entre de l'entre de la Reliano est de l'entre de la Reliano est l'entre de l'entre de la Reliano est l'entre de l'entre de la Reliano est l'entre de l'entre de la Reliano est l

églises est accordée aux carboliques. II., 263. Custrex. Nommé général de l'armée du Nord. 1, 366. Il est

hattu en mas 03. 1, 537-538. Détails de son procès. Il est condamné à mort et exécuté. 1, 402-403. Danpira au. Est nommé commandant en chef de l'armée du

Nord. 1, 290. Danton, principal orateur de la multitude, I, 140.-Son caractère el res moyens d'influence sur la multitude. Ibid. Le 10 août, excite le peuple à l'insurrection, I, 140 - II est un des acteurs du 10 août, I , 156. Est nommé ministre de la justice. 1, 157. Exposition de ses plans après le 10 août, 1, 150. Sa prépondérance dans le conseil exécutif , et son influence à Paris. I , 167, Il est nommé député à la convention. 1, 189, Fait diverses motions à la convention. 1, 105, Ouitte le ministère. 1, 200. Propose et fait adopter nne tesée de 30,000 hommes à Paris, 1, 273, Excuse Dumorrica à la convention, 1, 284, Sa conversation avec Meilban, Reflexions sur son caractère, 1, 317. Ses paroles à la convention le 31 mai, 1, 320-321, - Détaits sur son caractére politique. Il commence à perdre sa popularité. 1, 354 et suiv. Refuse de faire partre du comité de salul public. I, 401. Retouroc à Paris, soupçonné par les révolutionnaires aedents, 1, 439. Essaie de se justifier aux Jacobins. I, 442 et suiv. Devient l'objet de la haîne des membres du comité de salut publie. 11, 22-23. Il est arrêté. Suites de son arrestation. Il , 24. Débats à la convention relatifs à sou arrestation. Ibid, et suiv. Décrété de mise en accusation. Scènes au Luxembourg avec ses amis prisonniers. 11, 26-27. Il est transféré à la Conciergerie avec ses amis. Ibid. Détails de son procès, et sa mort. ii, 27 et suiv. DANTONISTES, Lutte des dantonistes et des hébertistes. II, 1-30. DECARTS (des 5 et 13 fractidor an III ) soulévent divers partis contre la convention. Mouvement dans les sections. II, 226. DELESSAAT, Ce ministre est accusé par Brissot et Vergniaud.

1, 101. D'Expasseurs (Le comte). It est arrêté. Ses papiers et ses révélations à Bonaparte dévoilent les projets des royalistes. II, 404. DÉPARTEMENTS, Division de la France en départements, 1, 55. Divers départements lèvent des hommes pour l'exécution du décret du camp de 20,000 hommes. I, 128. - Opinion de divers departements sur la marche du gouvernement et les divisions de la convention. Ce qui s'y passa, 1, 298 et suiv. Plusieurs départements lévent des hommes contre les Yendrens. t, 304-305. - Presque tous sont prêts à prendre les armes contre la convention après je 31 mai. 1, 331-332. Mesures qu'on y preud dans ce but. Ibid. Suite du meme sujet. 1, 333. Nouveaux details our l'insurrection. 1, 338-339, Plusicurs départements se désistent de l'insurrection. Échecs des fédéralistes, 1, 34f-345, ils sont presque tons soumis, 1, 347-348.

Dérevation. Liste des membres de la députation de Paris à la convention. I, 189.

Discursis. Les députés décrétés d'arrestation après le 31 mas, se répandent dans les départements. 1, 331. Discursos, Lois sur la déscriton. 11, 252.

DESCATION, Lois sur la déscrison. II, 252. DESÉRE, Sa plaidoirie pour Louis XVI, I, 244 et surv.

Passocias (Camble). Hamcute le peuple au Paŝan-Royal. 1, 27. Son influence au Paŝas-Royal. 1, £5.—Nommé dépude à la convention par les éfectues de Paris. 1, 19%. —Passe pour un modéré. 1, 255. Censure le comité de salut public dans un pamphlet. 1bid. Se justifie ant Jacohina, et n'est pas exclu de la societé. 1, 461. Il fait son journal, fe l'euxCordelier, II, 3. Il présente sa défense dans ce journal. II, 6-7. Il est accusé aux Jacobins. II. 10. Continue à attaquer ses adversaires dans son journal. II, 14-15. Il est ar-rété. II, 24. Détails de son procès. Sa condamnation et son supplice. II, 26-27-39-31.

D'Espacar ut. Il dénouce au parlement un projet ministériel qui tendait à restrelodre sa juridiction. 1, 9. Il est arrêté en plein parlement. 1, 10.

DETTE PUBLIQUE. Le remboursement iles deua tiers de la dette est décrété par les conseils, après le 18 fructidor. II, 436-437.

437.
Dillos, Son projet de retraite. I, 177.
Diazs. Discussions relatives à l'abolition des dimes. 1, 39.

L'abolition est décrétée, Ibid.

Directoire, Pouvoir caécutif créé par la constitution de l'an

m. H. 225. - Nomination des cinq directeurs. Détails à ce sujet. II., 241-242. Situation dangereuse du directoire au commencement de son administration, II. 243 et suiv. Prend diverses mesures pour remédier à la disette et aua matheurs financiers. II, ibid et suiv. Il est chargé de la nomination aua fonctions publiques. II, 252. Manière dont il use de son pouroir et dout les directeurs se le partagent. II, ibid et suiv. Continuation de ses travaua administratifs. II , 260 et suiv. Ses plans militaires. II , 272 et suiv. II négocia avec l'Angleterre, II, 330 et suiv. Suite. 334 et suiv. Il envoye Clarke en mission à Vienne. II, 335. Rompt les négociations commencées avec le cabinet anglais. Il, 343, Son message aua conseils le 25 frimaire. Il , 246 et suiv. Caractère des cinq directeurs ; leurs divisions entre eux. II, 355 et sniv. Situation du gouvernement dans l'hiver de l'an v. II, ibid.-360. Discussions relatives au tirage au sort du nouveau directoire penr l'an v. II, 395 et surv. Sa lutte avec les conseils après les élections de l'an v. d'où résulte le coup d'état du 18 fructidor. Il , 397 et suiv. Il commence à redouter un vaste complut d'après l'arrestation du comte d'Entraigues. II., 404 et aury, Divisions des cinq directeurs au moment de leur Intta avec les factieux des conseils. II, ihid et suiv. Trois membres, Larévellière. Rewbell et Barras , preuneut la résolution de faire un coup d'état. II, ibid.-405. Leurs moyens d'appeu pour ce projet, dans les patriotes de Paris, II. 405 et suiv. : dans les armées. II, 406. Dispositions politiques docelle d'Italie. II, ibid et suiv...: do celle du Rhio, II. 407 et suiv.: da celle de Sambre-et-Mouse. II, ibid et suiv.-Résistance des directeurs contre l'opposition des clichyens au sujet de la réorganisation du ministère. II, 408 et suiv.-Son embarras sur la décision à prèndre au sujet des uégociations commencées avec l'Angleterre et l'Autriche. II, 420 et suiv. Ses périts augmentent par l'opposition des conseils. Il prend des mesures pour réunir à l'aris la force armée. II, 421-423 et suiv. Répond d'une manière énergique aua réclamations des conseils au sujet de la marche de Hoche, II. 422 et sulv. Trois des directeurs font les préparatifs du coup d'état du 18 fractidor. II. 427-428 et suiv. Ils se réunissent chez Rawbeli avec les ministres, en attendant les résultats de la journée, Leur plan. 11, 428, et suiv. Exécution de ce plan le 18 fructidor, IL 429 et suiv. Il fait rendre aua conseils plusieurs lois qui lui restituent une puissance révolutionnaire. Journée du 18 fructidor. II, 430-431 et suiv. Réformes qu'il introdnit dans l'administration. Deux nouveaux directeurs sont nommés à la place des déportés. II, 433 et suiv. Il destituz Moreau de son commandement. Il , 434. Projette , une descente en Angleterre. Il, 451 et suiv. Déclare prendre les Vaudois sous sa protection, et envoie nne armée en Suisse. II, 460 et suiv. Ses dispositions pour remédier aux désordres des républiques staliennes, II., 491-492 et suiv. Il propose et fait décréter la loj sur la conscription. II, 495. (Voyez Conscription.) Ses movens et ses plans de guerre pour la campagne de 1799. II . 501 et suiv. Ses dispositions pour s'opposer à la suoliation des pays albés en Italic, II, 502 et suiv. Suite de ses plans pour la guerre. 11, 503-504 et suiv. Généraua qu'il nomme. II. 505 et sury. Accusations dunt il est l'objet aurès pos premiera revers en 1799. Raisons qui le justifient. II. 514-515 et suiv. Nomination de Sieves à la place de Rewbeil, II, 518. Tous les partis se réunissent contre lui après nos défaites eu Italia. (An vis.) Il , 527 et sulv. Division entre les directeurs. Il, 528 Révolution du 30 prairial. Destruction de l'ancien directoire. Tredhard, Larèvestlière et Merlin en sortent, 11, 529-530-532. Formation du nouveau directoire. II, 532 et suiv. Ses premiers actes. II, 533 et suiv. Mesures prises par les conseils pour lui donner une nouvelle force. Il , 534-535, Ses plans da guerre. II , 535 at suiv. Sa lutte avec les patriotes. (Voy. Patriotes.)

Duarra, Désondres qu'elle annène le 4 octobre, 1, 48.— Aprèt la seconde loi de marginum la diente condende loi de marginum la diente control de des parties de la commune pour y pourroir. Désor-ders, 11, 35 et suur., — Pendant l'Affreus hivre de l'affreus l'aves de la commune pour y pourroir. Désor-ders, 11, 35 et suur., Est de même sejét. II, 36 et seur. Les habit de l'aris sout mis à la ration. Violentes scènes et soulétements pour la comme le production de l'aris sout mis à la ration.

Daoirs se t'auax. Déclaration des droits de l'homme 1, 41. Daoirs réonaxa. Ils sout abols. 1, 38-39. Difficultés et discussions qu'entraine la proposition de leur abolition. 1, 39-40.

Dunca na Canaca. Il rempiace Bernadotte au ministère de la guerre. II , 543.

Ducaina (Le Pére), Journal rédigé par Hébert, 1, 319. De nocasea. Son caractère, Ses plans militaires. Il est nommé ministre.1, 102 et surv. Son entrevue avec la reine. 1, 103-104. Extrait da see Némoires. Ibid. Il devient suspect à la Gironde, I. 108. Conseille au rol de sanctionner deua décrets, I., 113, Sa fermeté dans l'assemblée nationale, I., 114. Il donne sa demission. Ibid. - hit nommé général en chef des armees du Nord et du Ceutre. 1, 164. Cherche à s'opposer à l'invasion des Prussiens, 1, 160. Son plan de campacne contre les Prussiens, 1, 177 et suiv. Commencement d'eaceutiun de son plan. 1, 178 et suiv. Nouvelles dispositions qu'il preud après les affaires do l'Argone. I , 181-182. Il écrit à l'assemblée nationale. 1, 182. Ses dispositions après la retraite des Prussieus. 1, 186 Il se rend à Paris, à la convention et aux Jacobins, I., 204 et suiv. Est fêté par les artistes, et reçoit la visite de Marat. 1, 207 et suiv. Repart pour l'armée. 1, 208. Ses plans militaires. I, 215 et suiv. Il gagne la bataille do Jemmapes, 1, 217-218. Ses projets politiques sur la Belgique. I , 219 et surv. Suite do ses actes mistaires et adminustratife, Ibid. Il se plaint vivement du nouveau modo d'administration des vivres. 1, 239 et suiv Suite de sa compagne en Belgique; ses succès et ses fautes. 1, 223 et suiv. Son plan de campagne, et commencement d'exécution, I, 265 et suiv. Il fait arrêter des agents du pouvoir exécutif. Ses menaces contre la gouvernement. 1, 273. Il écrit une lettre andaciense à la convention. Suite de ses actes militaires, I., 279-289. Il négocie avec l'ennemi. I., 282. Ses projets politiques. 1, 282 et suiv. Son traité avec l'ennemi, 1, 281-285. Il dévoite entièrement ses projets politiques, 1, 286. Est mandé à la barre de la convention, 1, 287, Plusicors de ses projets échouent, 1, 288. Il fait arrêter quatre députés de la convention. I., 268 et suiv. Sa téte est mise à prix. Tropbles à Paris. Ibid. Il est abandorné par ses troupes, et se retiro en Suisse. I,

DETERMENT PRESES. (Vov. Roralistes.)

Eurera. Projet d'une expédition en Égypte proposé par Bonaparte au directoire, Préparatifs secrets. II, 464-466-469. État de l'escadre destinée à porter les troupes. II, 468-469. Route de Toulon à Alexandrie. Prise de Malte. II., 469-476. Entrée à Alexandrie. II., 471. Description de l'Égypte, Sa géographie, Ses babitants, II, 471-474, Route dans le désert d'Alexandrie au Caire. Mécontentement des soldats. Combat sur le fieuvo et sur terre contre Mourad-Bey. Dispositions de l'ennemi près du Caire. Il . 476-477. Bataille des Pyramides, II, 476-479. Fondstion de l'Institut d'Égypte. Ses travaux. II., 461. Bataille navale d'Aboukir. Destruction de notre escadre, II., 461-483, Conquéte de la Haute-Égypte par Desaix. Bataille de Sediman. Il. 544-545, Expédition en Syrie par Bonaporte. Prise du fort d'El-Arisch et Gaza, II, 545-546 et suiv, Commencement du sière de Saint-Jean-d'Acre, Bataille do mont Thabor, II. 546-547, Retour de l'armée en Égypte, Bataille d'Aboukir II . 548-550-551.

Eusta (D'). Chef vendéen. I., 363. - Il est tué à Chollet. 1. 416.

Éxecutus. Réunis à l'hôtel-de-ville, ils livrent des armes an peuple. 1, 27. Ordonnent to convocation des districts. Ibid. Composent uno municipalité. I., 28. Composent une milice bourgroise de 48,000 hommes. Ibid. Un électeur distribue au peuple des bateaux de poudre, Ibid. Les électeurs se partagent en divers comités. 1, 34.

Écacrions. Elles se font à Paris et dans les provinces, 1, 14, Travaux de l'assemblée pationale sur les élections, 1, 55-56, - Mouvements à Paris et en France à l'époque des élections pour la couvention. I , 186-189. Préparatifs des élections da l'an v. Effervescence des partis. IL 364. De l'an v. 11, 394. et miv. - De l'an vr. 11, 463-464. De l'an vr.

Émica Avion, Prend une attitude inquiétante, 1, 74-75.

Éxica és. Époque où l'émigration commence à devenir considérable. I , 52. Ils lèvent des corps au nom du roi. I , 63. Se préparent à la guerre à Coblentz. Leur connivence avec ia cour. 1, 92. Leurs manœuvres sont dénoncées à l'assemblée législative. 1, 95-96 - Débats dans les conseils sur la loi de la convention relative aux biens des émigrés. II. 263.

Expanse roacs. Mesures avisées pour son recouvrement. 1, 379 et suiv. - Un nouvel emprunt forcé est proposé par le directoire et décrété. Node de cet emprant ; ses effets. Il , 251 et suiv. Il est fermé II , 346. - Un nouvel emprunt

forcé est établi après la révolution da prairiai. II, 334. Evariaviens (Les). Ce qua c'était. II , S.

Espacea. La paix est signée avec cette puissance, II. 221 et suiv. - Traité d'alliance offensive et défensive avec la France. II , 309-316. Évars-ginéraux, Leur ouverture, I, 16.

Évauscras, lis sont décrétés d'arrestation I , 383,

Érna-Suragna. Féte à l'Étre-Suprème, le 6 juin 1794, Description et détails. II, 62-63.

ETTLINGEN. Voy. Rastadt.

Europe et état des paissances étrangères au commencement de 1790, I, 62 et suiv. Dispositions des souverains de l'Europe à l'égard de la France. après la fuite du roi à Varennes, 1, 83 et suiv. Dispositions des souveraigs étrangers à l'égant de la France, 1, 91-92, - Projets des puissances étrangères à l'égard de la France après la 16 août. I , 164-165. Dispositions des puissances étrangères après le 21 janvier. 1, 258-259. Réflexions sur la politique de l'Europe. I , 260-261. - État de l'Europe au commencement de 1794. II. 41-42. - Situation des états de l'Europe après la campagne de 1785, II. 971 et suiv. État de l'Europe en 1795. Il , 364 et suiv. - Mouvements dans les diverses cours , pour former une nouveile

coalition contre la France. Il . 485 at suiv. Évicat. Rénnion de ce nom. Son but. 1, 291-292. Il s'y tient une assemblée. I, 316. On y nomme une commission de six membres chargée de trouver des moyens de saint public. Ibid. On v délibère sur une insurrection, 1, 317. Les commissaires des sections s'y réunissent le 30 mai. 1, 316. — Ce comité d'insurrection est dénoncé après le 31 mal. 1, 336.

Exécutions. Grandes exécutions des détenus, en juin 1794, II. 67-66 et suiv. Commandées à Nantes, par Carrier. II,

70-71; à Lyon, à Toulon, à Orange, à Bordeaux, à Marseille, par Fréron, Barras et Maignet : 11, 71; dans lo Nord , par Le Bon : Ibid. et suiv. Ressentiment et indignation que la terreur fait naître. Il., 72. FAVORIVA. Rataille de ce nom devant Mantous, II., 353.

FAVRAS (Le marquis do). Il est soupconné de comploter contro l'assemblée. Son procès. 1, 56. Il est condamné à être pendu. Sa mort. 1, 59. dée à la municipalité. 1, 67. La réunion générale des fédé-

FÉDÉRALISME. Origine de ce mot. 1., 191. Fantaavios. Uno fédération générale de la France est déci-

rés a lieu an Champ-de-Mars. 1, 68. Description de la fête. Ibid. Seconde fête de la fédération. 1 . 135-136. Féanup. Ce député est assassiné au sein même de la conveution, par les révoltés du 1et prairial, II., 192. Son assassin est arraché du supplice par les patriotes. Suite do cet événement. II, 197 et suiv. Honneurs que la convention rend à sa mémoire. II. 199.

Févarza (25) 1793. On pille les boutiques des épiciers. I, 269-276

FEUILLANTS. Origine du cinh de ce nom. I , 61. Le club des feniliants opposé aux Jacobins, I, 90. Faiblesse de ce parti. 1, 115-116.

Finances, État maibeureux des finances, 1, 65. - État des finances en 93. Mesures prises pour remédier à jeur désordre. 1, 377-380, Etat des finances à la fin de 93. 1, 431-432. - État et organisation des finances au commence-

ment de 1794. Il . 55 et suiv. Etat des finances après le 9 thermidor, II., 103 et mir, Détresse financière et commerciale en 1795. Diverses mesures prues par la convention pour v remédier, II., 152-151 et miv. - Embarras des finances à l'avenement du directoire (1795), II , 245 et suiv. Nouveaux détails sur les assignats, Création des mandats, Réflexions sur diverses questions de finances. II., 267-268 et suiv. Plan de finances pour l'an v. II . 346-347 et suiv. Coup-d'oril sur I-s finances en l'an v. Projet de l'opposition, pour entraver le directoire dans ses movens de poorvoir aux besoins du tré-or public. Il , 399 et suiv. Le conseil des cinq-cents décrète diverses mesures favorables à ce peolet. Les anciens les rejettent, II. 401. - Mesures financiéres provoquées par le directoire, après le 18 fructidor. Remboursement des deux tiers de la dette. II , 436-437. Finances de l'an vu. II., 494 495, et suiv. Moyens employés pour fournir aux dépenses prochaînes de la campagna de 1799. II., 503.

FLESSELLES (Le prévôt). Il promet au peuple 12,999 fusils. 1, 28. Est aceusé de trabison, trainé au palais-Royal, et tué d'un coup de pistolet. 1, 30-51.

FERTRES. Vietoire de ce nom, Événements militaires avant el après la hataille. II, 76-78 el suiv.

Forcai. Envoyé en l'an va à Milan par le directoire. II, 493. Nommé ministre de la police II, 541. Fontox el RENTRIER. Ils sont tirés par le peuple, maigré l'op-

position de Lafayette. 1, 34-35.

Forquies-Travitte. Idées sanguinaires de cet acessateur pu-

ble. II, \$6.49 et nobt. It est mis en accusation, II, \$5, FALCE. SEMANDE politiques et monett de la France son Louis XVI et à l'Yopoque de la révolution. I, i et enie, 55 et inst. Troubles et dévelorèles en France après le I, jaille. I, 57-38. État alarmant de la France en aout 1789. I, 40 et intir. État des repris et cilisation politique au en mercement de l'année 1790. I, 56-57. Treadles dans le Mai, en avril 1790. I, 40 - Simusión intérieure, les premier mon de 1794. II, 5-24 unit. – Esta mérieure de la Populhique dans 1704 de 1706. II, 50 de en six (Santalon intérieure

et rapports politiques avec l'Encope, après le retraite de

nos armées d'Allemagne, II, 327 et nilv. – Rapports de la France avec le continent en Par VI. II, 624 et nilv. Sy situation intérieure dans Phiere de l'an VI. II, 620 et nilv. Facciones (18), hometée de en one, Principiaux d'étable des érémentais. II, 627-631, Augereau évenpare des Tuileres, II, 629, Le conseile sous repuisable du leur de leurs, II, 629, Le conseile sous repuisable du leur de leurs, II, 620, Le conseile sous repuisable du leur de et rendent lous les décrets que demande le directoire. Be épolés et deux directeurs sous domandas la déportade polés de leur, directeurs sous domandas la déporta-

et rendent tous les décrets que demande le directoire. Des députés et deux directeurs sont condamnés à la déportation. Il , 450-432. Nécessité de ce coup-d'étal. Ses conséquences. Il , 455 et suiv. GARAT Il betreche à rassurer la consention sur ses crainles.

Son discours, 1, 314.

Gaures-or-cones. Ils donnent un repas aux officiers de la

garnison à Versailles. Sulta de cette fête. 1, 47 et suiv. Gannz-negele. Il est volé. Bruits qui coururent sur ce vol et sa destination. 1, 188.

Gant-Sationate. La milice hourgeoise perud le nom de garde nationale, et adopte la occarde tricolore. I, 55. behats au conseil des einq-cents ser une nouvelle organisation de la garde nationale. II, 415 et sujv. Gásza, Paix avec estle république. II , 332. Georges (Susse) Yoyer Bazzano.

GERBINAL (Journée du 12). Les patriotes envahissent la convention. Ils en sont chassés, el ensuite désarmés par suite d'un décret. Il., 165-179.

Garantes. Origine der com. Leur rick dass Fassenblick gleicher. J. 19-50. In denisiert das in missiert 1, 1 gegleiter. J. 19-50. In denisiert das in missiert 1, 1 gegleiter. J. 19-50. In 19-50. In

GOUVERNMENT RÉVOLUTIONNAIRE. Effets des lois révolutionnoires 1, 417-418.

GRANG LIVER DE LA DETTE PURISPER Comment II fut Institué en 95. Ses avantages financiers. 1, 577. GRENELE. La pondrière de Grenelle prend feu. II. 169. —

Les patrioles attaquent le camp de Grenelle. II , 199.

Graast. Fait une application historique anx circonstances
du moment. I , 308. Propose la destitution des autorités

de Paris, et le transfert de la consention à Bourges, I, 309. Son courage à la convention le 31 mai. 1, 321. Grenze. Premières dispositions des armées. 1, 197. Échec da général Rochambeau, Ibid. - État des affaires militaires après le 19 août. 1, 162. Situation militaire da la France en octobre 1792. 1, 201 et suiv. Affaires militaires en octobre et novembre 1792. 1, 216 et suiv. Situatuation de nos armées sur le Rhin et aux Alpes à la fin de 1792. 1 , 224 et suiv. Evénements militaires en Belgique. 1, 263 et suiv. Nos armées éprouvent plosieurs resres. 1, 272 et suiv. Dispositions de la convention pour trouser des hommes et de l'argent. 1, 306. - Situation militaire de la France en 93. 1, 535 et suiv. État de l'armée du Nord: Ibid., de l'armée de la Moselle: 1, 536: du Rhin: Ibid., d'Italie: 1, 338, des Pyrénées : 1, 339, de la Vend'e : 1, 340. Victoire en Espagne en juillet 93, 1, 547. Siège de Mayenee, 1, 361-363 Sièce de Valenciennes par les ennemis. 1, 364 et suiv. Le camp do César est évaeué par les Français. 1, 372 et surs. Mouvement des armées en août 1793. 1, 381 et suiv. État de l'armée du Rhus. 1, 385. Commencement du siège de Lyon Ibid. Marche des troupes ennemies en août et septembre 1793, 1, 589 et suiv. Victoire de Hondischoote. 1, 399. Revers dans le Nord. 1, 391-392. Échec de l'armée des Pyrénées. 1, 592-593 Organisation de l'armée de de l'Onest. 1, 401. L'armée des Alpes renousse les Sardes, I, 407. Progrès de l'art de la guerre. Réflexions à ce suiet. I., 409 et suiv. Suite des opérations militaires à la frontière du Nord, 1, 419-411. Victoire de Watignies, 1, 412. Les fignes de Wissembourg sont prises par l'ennemi. 1, 417. Jonetiun des armées du Rhin et de la Moselle. Les Autriebiens sont chassés des frontières. 1,

448 et suiv. Siège et prise de Toulon par les répoblicains.

1, 450. Rovers aux Pyrénées. 1, 452 453. Événemente importants en Vendée, 1, 453. Fin de la campagne de 1793, 1, 448-460. Réflexions sur cette campagne, ct récapitulation des principaux faits, 1, 460-463. Préparatifs en France, de 1793 à 1794, pour la levée, l'équipement et l'armement des armées de terre et de mer. II. 44-45. Premiers événements de la campagne de 1794 aux Pyrénées: II, 46; aux Alpes et vers Pitalie: 46-47, nu Nord: 47-48. Victoire de Turcoing. 11, 50. En Vendée: II, 51; en Bretagne contre les chonans : II, 52; aux colonies. Révoltes à Saint-Domingue. II , 52-53. Sur mer, combat du 13 prairial an II. destruction du valmeau (e Fengeur, ibid - Victoire de Fleurus. Événements militaires avant et après la bataille. Il , 76-78. Reprise des opérations militaires en août 1794. Reprise de Condé, Valenciennes, Landrecies et le Quesnoy. 11, 112. Mouvements de l'armée du Nord, Ratsille de l'Ourthe, il , 113-114. Bataille de la Roer, II., 114 et suiv. Passage de la Meuse par Pichegen, II., 115 et suiv. Mouvements et succés des armées de la Moselle et du Hant-Rhin, commandées par Michaud, II., 116 Situation de l'armées des tipes et des Pyrépées, II. 116-117. Spite de la guerre de la Vendée, Il., 117 et suiv. Situation de l'armée en Belgique à la fin de 1794. Prise de Nimègne. II., 137-138. Projets pour la conquéte de la Hollande, II, 138 et suiv. Invasion de la Hollande. Prise de l'île de Bommel. II., 139 et sulv. Notre armée se répand en Hollande par divers points, et occupe tout le pays. II, 142 et suiv. Suite des opérations militaires en Espagne, en Catalogne et aux Pyrénées, II. 144. État des armées après les événements de prairial an m. II , 204 et sniv. Opérations de Jourdan, de Moreau, de Pichegru et de Kléber dans le Nord, II. 204. Situation de l'armée des Alpes sons Kellermann, Ibid et suiv. Position militaire en Esparne, 11. 205. Expédition de Quiberon. (Voyez Quiberon.) Passage du Rhin par Jourdan et Picliegrit. II., 217 et suiv. Marche rétrograde de l'armée de Sambre-et-Meuse, II., 237. -Jourdan repasse le Rhin. 11 , 244-245. Perta des lignes de Mayence, II. 245, Situation des armées du Rhin. des Alpes et des Pyrénées, vers la fin de l'an sv. 11, 254 et solv. Détaits de la bataille de Loano, II, 255-256, Exoédition de l'Be-Dien, II. 256 et suiv. Réflexions sur la campagne de 1795. II., 260. Campagne de 1796. II., 276-304-313-326. État de l'acmée d'Italie au commencement de la campagne de 1798. II., 276 et suiv. Conquête du Piémont. II., 277-262. Conquéte de la Lombardie. II., 285 et suiv. Bataille de Lodl. II, 267 et suiv. Passage du Mincio. II, 292. Entrée des Français dans les États-Romains et en Toscane. II , 296-297. Suite de la guerre sur le Danube et sur le Rhin. II , 297 et suiv. Passage du Rhin par Moreau. et sulte de ses opérations militaires. Il , 299 et sulv. Batallies de Rastadt et d'Ettlingen. 11, 361 et suiv. Etat de nos armées en Allemagne et en Italie en 2001 1796. 11. 304. Reprise des hostilités en Italie. État de noire armée. Il . 312. Notre ligne sur l'Adige est forcée, Il . 313. Bataille de Lonalo. II, 315. Bataille de Castiglione, II , 316 et sulv. Opérations sur le Danube, Batallie de Neresheim, II, 318-319. L'armée de Sambre-et-Meuse est repousée par l'archiduc. II, 319. Suite de la guerre d'Italie. Bataille de Roveredo, II. 320-521, Marche de

Sonaporte sur la Brenta. Bataille de Rassano et de Saint-Georges. II, 322-324. Nouvel échec de l'armée de Sambreet-Meuse à Wurtzbourg. Retraite. II, 326 et suiv. Retraite de Moreau, II, 325-396. Extréme danger de l'armée d'Italie. Batalile d'Arcole. II , 334-336-338-341. Expédition d'Irlande, B, 344-345. Reddition du fort de Keht, B, 547. Reprise des bostilités en Italie. II, 348 et sulv. Description du chamo de hataille de Rivoli. Bataille de Rivoll. II. 349-350-352. Bataille devant Mantone, on de la Favorite. II, 653. Prise de Mantoue, II., 333 et suiv. Réflexions sur la campagne de 1796 en Italie, II, 354 ot suiv. Reprise de la campagne en l'an v. État de l'armée de Sambre-el-Meure : II, 367 et suiv.; de l'armée du Hant-Rhin: II, 367. L'armée d'Italie est renforcée. Il, 368. Nouvelle campagne contre l'Antriche. Passage ilu Tagliamento. II, 371-373. Combats do Tarwis. II, 373-374. Marche aur Vienne, 11. 376 et suiv. Passage du Rhin à Neuwied nar Hoche à Diersbeim par Desaix, II , 362-383. - L'armée de Sambre-et-Meure et celle du Rhin sont réunies en une scule , et le commandement en est donné à Hoche. It, 435, Expédition en Suisse. Brune s'empare de Berne, 11, 461. Expédition d'Egypte. (Voyez Égrpte.) Reprise des bostilités en l'an vii. Une armée napolitaine envahit les litats-Romains, II, 497 et sulv. Manœuvres de Championnet. II. ibid. et suiv. Les Napolitains sont battus. Championnet rentre dans Rome. II, 498. Conquête du royaume de Naples, II. 498-500, Campagne de 1799, État de nos forces militaires, et plans de guerro. Il , 500 et suiv. 503-504. Invasion des Grisons par Masséna. II , 597. Batalile de Stokach, Retraite de Jourdan, II., 508-509-511. Distribution de nos armées en Italie. Forces ennemies. Premières opérations de Schérer, Combats sanglants sous Vérone, 11, 510-515, Batallie de Magoano, Retraita de Scherer, II., 519-513. Massens réunit le commandement de l'armée du Danube et d'Helvétie, et occune la liene de la Limmat. II , 518-519 et suiv. Suite de la guerre en Italie. Arrivée de Suwarow. II., 519 et suiv. Moreau remplace Scherer dans la commandement. Bataille de Cassano. 11 , 520-521. Retraite de Morean au-delà du Po et de l'Apennin. Détails de cette belle apération, Il., 521-523. Combate sur la Limmat en Suisec (pramuel an vii). Il , 525 et suiv. Essai de jonction entre l'armée de Naples et celle de Moreau. 11, 594 et suiv. Bataille de la Trebbia. II., 325 et suiv. Ses suites funcsies, Extraire de Macdonald, 11, 526. Reprise de la campagne. Mouvements de Masséna vers les Grandes-Alpes (juillet 1799). It, 553-536. Suite des affaires en Italie. 11, 536 at suiv. Jonbert arrive à l'armée d'Italia pour remplacer Moreau. État de ses forces, Bataille de Novi. 11, 537-539. Débarquement des Augio-Russes en Hollande, Echec de Brune. II, 539-510. Nouveau plan du conseil aulique. Description du théâtre de la guerre en Suisse. Bataille de Zorich. II. 559-556. Désastre et retraite de Suwarow en Suisse. II, 555-556. Défaite des Anglo-Russes en Hollande par Rrune. II , 558. Fin de la campagne de 1799. Ses résultats benrenx, 11, 556-557,

HERREY JOHNSHIPP. II est arrêté. 1, 312. — Ses cruantés à l'égard des prisonniers du Temple. 1, 422. Il est arrêté avec Rouin, Vincent et autres. II, 90. Son pracès et sa mort. II, 90 et sulv. Héseavisres, Lutte dos béheristes et des dantonistes, 11, 1-7 22-32, Masorurres et caractère de ce parti, 11, 11 et 12. Piusieurs d'entre eux sont arrêtés, 11, 20, Procès et sup-

plice des principanx ebefs. II , 20-21. Hautérious (République). Voy. Suisse.

Hartstrope, (Repussque), 101, 2022.

Hartstrope, (Repussque), 101, 2022.

Est mal. 1, 318, Fait lirer le canon d'alarme. 1, 319.
Rarce le passage à la convention le 39 juin. 1, 327.

Héracot-béauxtas. Il est décreté de mise en accusation. Il.

26. Son procès et sa mort. II , 27-30.

Hénémyé, L'hérédité du trône est votëe, 1, 44. Discussions relatives à l'hérédité de la couronne. 1, Ibid. et suiv. Hocus. Est nommé général de l'armée de la Moselle. 1, 409. Sa manœuvre dans les Vosges, I, 449-450, Il est nommé commandant en chef des armées du Rhin et de la Moselie. Ibid. Est élargi. II., 96. Ses opérations militaires et politiques en Vendée (1795). II , 146 ot suiv. Suite de ses opérations en Bretague. II., 176 et suiv. Il eberche à déjouer les projets des royalistes en Rectagne. II, 207 et miv. - Est nommé commandant da l'armée da l'Ouest, Ses dispositions pour s'opposer à la nouvelle expédition anglaise. Il , 246 et suiv. Il cherche à amener la pacification définitive de la Vendée. Son plan. II , 257 et suiv. Exécution de ses projets. 11 , 259 et suiv. Il est nommé commandant de l'armée dite des côtes de l'Océan. II , 273. Le directoire approuve tons ses plans sur la Vendée, et Il continue à les exécuter. Ibid. et soiv. Par ses soins la Vendée et la Bretagne sont entièrement soumises. H., 273. Il public une lettre pour démentir certains bruits qu'on répandait sur lui et sur Bonaparte, II , 304-365. Conseille une expédition en Irlande, II , 310. Son expédition en Irlande, II., 344-345. Est nommé général de l'armée de Sambre-et-Meuse sprès la démission de Jourdan II , 347 . Il passe le Rhin à Neuwied, II, 389-383. Ses dispositions politiques favorables au directoire menacé. Barras s'adresse à lui pour obtenir des troupes en cas de besoin. Détait de ses relations avec le directoire et de ses préparatifs pour eet objet. 11, 407 et suiv. Il est nommé ministre de la guerre en l'an v. li, 411. Suite de ses préparatifs pour soutenir le directoire. Il. Ibid. - Suite de ses relations avec quelques membres du directoire, pour le même objet. Il.,

Billiper et militaire. B. 434-454.

GRANTAN COMPANIA ET PARTICI STATE PAPEL PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF

414. Ses opérations militaires dans l'affaire de Quiheron.

(Voy. Quiberon.) Sa mort. Réflexions sur sa carrière po-

Honpriscauove. Récit de cette victoir taires qui la précédèrent, I, 390.

Hôrat-aa-Ville. Les électeurs s'y rénnissent. 1, 35. Confusion qui y règne dans les journées du 13 et du 14 juillet. L, 28. Arrivée de ceux qui avaient pris la Bastille. 1, 39.

Embarras de l'Hôtel-de-Ville après le 14 juillet. I, 15-34. Il est forcé le 4 octobre par des femmes et des bommes armés de piques, J. 48.

LE-Diao. Expédition de ce nom. 11, 256 at suiv.

Institut d'Egypte. (Voy. Égypte.)

INSTITTIONS amplaises. Qui sont coux qui les dériratent. 1, 26. Insonancias. Projet d'insorrection dans les faubourgs. 1, 145 et suiv. Une grandé insurrection est fixée pour le 10 sont. 1, 147. — Celle du 31 mai est arrêtée. Par qui. 1, 318. Prischquar déalls sur cette insurrection. 1, 315-321-323. Événements des 1rr et 2 juin. 1, 325-334-336 et suiv.

IBLANE. Expédition française dans ce pays. Elle échoue. II. 344-345.—Légeréchec des Français en Irlande. II. 495. Isvans. Son discones à l'occasion d'un projet de décret relatif aux émigrés. I. 95-96.

ITALE. Tableao géographique et politique de cette contrée, à l'époque de la conquéta par les Français. II, 282-284. Coup-d'orii sur l'état do l'opinion publique après la conquete de la Lombardia, II , 295 et suiv. Négociations avec divers états de ce pays. II, 311 et suiv. Insurrections révolutionnaires dans plusieurs villes. Perfidie des Vénitiens après le départ de Bonsparte. II, 374 et suiv., 578. La révolotion se propage après les préliminaires de Léoben. Soulèvement à Génes. II , 391 et suiv. — Fondation de la république cisalpina. Affaire de la Walleline. 11, 439-440-441. Evenements militaires de la campagne de 1799. ( Voy. Guerre. ) Fermentation des états italiens en l'an VI. 11, 457 et suiv. Révolution à Rome. II, ibid.-459. Conquête de Naples. (Voy. Naples.) Désordres des répubilours italiennes attiées. Changements opérés dans la constitution eisalpine. 11, 490-492-495. Envahissement des États-Romains par les Napolitains. (Voy. Guerre.) Révolution du Piément. II , 500.

Jacoains, Club de ce nom. Son infloence. 1. 61. Ils adressent à l'assemblée une pétition demandant la déchéance du roi. I, 85. Organisation du ciub de ce nom. 1, 90. Ils se prononcent contre les projets de guerre. 1,99-100. Leurs projets de déposer le roi do vive force. 1, 137 et suiv. -Leur puissance après lo 10 août. 1, 159. Grande puissance da leur club. 1, 205. Agitation qui règne après l'accusation da Robespierre, I., 210-211. Font divers projets pour remédier à la disette. 1, 268-269. Vive discussion au sujet du piilage do 25 février. 1 , 270. Une populace armée se présente à ce club. 1, 277. Se prononcent contre les agitateues. 1, 276-279 .- Mesures qu'ils prennent pour profiter da la victoira du 31 mai. 1, 529. Leor rôle après le 31 mai. 1, 353. Discussion ao sujet du renouvellement et de la prorogation du comité de salut public. 1, 856-857. Séance dn 7 août 1793 , à laquelle assistent les commissaires des départements, Discoues de Robespierre, 1, 371-372, Déeident, sur la motion de Robespierre, que leur société sera épurée. 1, 442. Plusieurs membres sont exclus. 1,444. - Séance du 6 prairial an 11, après la tentative d'assassinat sur Robespierre et Colist-d'Herbois, II, 58-60. Font une pétition à la convention , dirigée indirectement contre les comités. Il, 60 et soiv. Le club est ouvert de nouveau et épuré après le 9 thermidor. 11, 101. Sont réprimés dans les provinces. Il , 120. Ceux de Paris tachent de se défendre après la réaction du 9 thermidor. II , 191 et suiv. Rumeur au club de Paris, menacé d'épuration par la convention. II, 124 et suiv. Mesures qu'ils prennent pour éluder le décret rendu contre les sociétés populaires. Il , 127. Séances orageuses au club de Paris, au suiet du procès de Carrier, II., 131 et suiv. Leur salle est investio par un attronpement. Tumnite et scénes dans Paris. II, 131 et sulv. Leurs séances sont suspendues. Réflexions sur ce club. Il . 135. Leur société étant dissoule , ils se réfusient

an club électoral. II, ibid. (Voy. Club électoral.) Janviera (21). Une fête aeniversaire de le mort de Louis XVI est instituée par les conseils. La première se célébre le 1er physiose an sv. II. 264.

JERRAPES. Bataille de ce com. Événements militaires qui y ont rapport. 1, 217 et suiv.

est rejetée, II. 843.

JET DE PACEE. La salle du jeu de panme devient le lleu des séances de l'assemblée nationale. Les députés assemblés dans le Jeu de panme prétent le serment de na pas se sé-

parer avant l'établissement d'ene constitutioe, 1, 21. Jewsessa posée. Parti auguel on donna ce nom. 11, 121. Jonesa (Camille). Son rapport aux einq-cents sur la liberté des cultes. II, 398 et suiv. Jucarar est nommé par le nouveau directoire commandant

de l'armée d'ttalie, et remplace Morean. II, 585. Est tué à la bataille de Novi. tl, 538.

Jouann est nommé général en chef de l'armée de Nord. I, 409. - Gagne les batailles de l'Ourtbe et de la Roer, II, 114 et soir, -- Manœuvres du général pour favoriser le passage dn Rbin par Moreau. II, 298 et suiv. Passe le Rbin, II, 300-303 et suiv. Est reponssé sur le Mein par l'archidue Charles, II, 319. Est baitu à Wurtzbourg, et bat en retraite. 11. 524-325. Nommé député en l'an v. II. 594. -Est appelé au commandement de l'armée du Danube. II , 505. Ses opérations militaires dans la camparna do 1799. (Voy. Guerre.) Propose aux cinq-cents de déclarer

la patrie en danger (17 fruetidor an vn). Sa proposition Jounnaux. Divers journaux, représentant les opinions des partis, sont publiés au commencement du directoire, II, 954. Licence des journalistes, II, 545.

JUILLEY, (12, 15, 14), Le penple parcourt les rues avec les bustes de Necker et du due d'Orléans. Le régimeet de Royal-Allemand le disperse. 1, 27. Les gardes-françaises font feu sur le Royal-Allemand. I, ibid. Le peuple force les barrières, pille les greniers de Saint-Lazare, et prend des armes au Garde-Meuble. 1, 28, Divers bruits se répandent sur les projets bostiles de la conr. 1, 29. Le peuple enlève les canons de l'hôtel des levalides, et court à la Bastille. 1, 30. Suites de ces journées. 30-51.

Jun (20). Événements de cette journée. Ses causes. 1, 119-194. Suites de cette jauraée. I, 194 et suiv.

Kajar (Le), (Vov. Egrote.) Keas, Reddition de ce fort par Morean, II , 347,

Katessa. Ses opérations militaires eu Bretagne, 1, 454-455-457-458. - Bonaparte Ini confie le commandement de l'armée d'Égypte, II. X51.

Kunsus. Correspondance de Piebegru avec les princes émigrés, trouvée dans un fourgon du général Klinglin. 11. 407.

LADRIBAL. Il tente d'assassiner Enbespierre ou Colloi-d'Herbois, et échoue. II, 57.

LAPAYETTE (le marquis de). Il est nommé commandant de la milice bourgeoise de Paris. 1, 33. Détails sur sa vie et son caractère, I, 34 et suiv. Il donne sa démission, et reprend aussitôt le commandement. 1, 35. Arrête le peuple sur la route de Varsailles, 1, 50. Arrive à Versailles dans la nuit du 4 octobre. Ses efforts pour contenir le peuple à Paris. Il tranquillise la roi, at prend diverses mesures pour maintenir l'ordre. I, 51 et suiv. Défend le châtean attaqué par les brigands. Montre la reine au peuple. 1, Ibid. (Vny. Fersailles.) Engage le duc d'Orléans à quitter Paris. 1, 59. Dénonce à la tribune l'influence secrète de l'Angleterre dans les affaires de la révolution. 1, 65. Comprime diverses émeutes. 1, 75. Disperse les jacobins attrospés au Champ-de Mars. 1, 85 et suiv. Prend la commandement de l'armée du Centre. 1, 98. Sa position au mitieu des partis à la fin de 1792, 1.115 et suiv. Il écrit une lettre à l'assemblée. 1, 116. Se rend à l'assemblée, et y expose divers griefs, 1, 193 et suiv. Ses projets en faveur du roi échouent. 1, 127, II propose au roi un projet de fulte. 1, 135. Est mis bors d'accusation par l'assemblée. I., 148. - Il fait arrêter des commissaires euvnyés par l'assemblée. Ses projets, 1, 162, Il est déclaré traître à la patrie, et decrété d'accusation. Ibid. Se retire dans tes Pays-Bas, et est fait prisonnier par les Autriebiens. I, 163. - Son élargissemeut des prisons d'Olmutz par suite du traité de Campo-Formio 11, 444.

LAMBALLE (La princesse de ). Elle est massacrée, I, 175-178.

LABETE. Les deux frères Lameth se liguent avec Barnave et Doport. 1, 36. He s'entendeet avec la cour. 1, 83. LANGERETTA. Motion de ce dépuié. 1, 133. LANJUINARS. Il soutient que le décret qui cassa la commis-

sion des Douze est nel. Tumulte et menaces à ce suici. 1. 515-516. Son courage à la tribune le 2 Juin. 1. 396-397. Langvelliène-Lépaex. Il sort du directoire dans la révulution de prairial an vii. Sa conduite dans cette eircon-

stance. Il , 530-532, (Vnv. Directoire.) LAROCHE-JACOURLAIN, Chef vandeen, 1, 303 Lavitagatuaxois. (Voy. Royalistes.)

LECOINTRE, da Versailles. Il accuse à la convantion les membres des aeciens comités. Il, 166 et suiv. Son aecusation est déclarée fausse et calomnieuse. Il , 168.

Lenaltan, chef des agents royalistes. Il est arrêté après le 13 vendémiaire. Sa correspondance. II , 236-237. Lépars. Préliminaires de paix avec l'Autriche, sigués dans

cette ville. Principaux articles. II , 379-380 et auiv. Léorone. Intentions de ce prince envers la France et Louis Xv1. 1. 97 et suiv.

LEPELLATIES SAINT-FARORAC. Il est tué par un garde-ducorps. L 256-257. Luscuaa (De ). Chef rendéen. 1, 305-304. - Il est tué dans

nn combat. 1, 416. LETOURNER. Son caractère et sa conduite au directoire.

II , 356. Le tirage au sort le fait sortir du directoire. 11.596 LEVÉE EN MASSE. Elle est décrétée, i, 375. Moyen qu'on

emploie pour l'exécution de cette mesure. 1, 375-376. Luno. Massacre des Français dans le port de ce nom, à Venise, IL, 585.

Lilla. Negociations entamées en cette ville entre la France et l'Angleterre, en messidor an v. II , 418-430. Rupture de cette conférence par le directoire. II, 438 et suiv.

Liner (Robert). Il fait à la convention un rapport sur l'état de la France (30 septembre 1794). Il, 110-111. Loano, Bataille de ce nom. II, 255-256.

Loss Bataille et passage du pont de Lodi. II, 287 et suiv. Lossasser. Conquête de ce pays. II, 285 et suiv. Losaso. Bataille de ce nom. II, 315.

Lorsa xvi. Son caractère. 1, 6-7. Sa position et ses incortitodes. 1, 12 et sulv. Il assiste à l'ouverture des États-Généraux et prononce un discours. I , 18. Dans la séance du 23 juin, il prononce un discours qui irrite les esprits. 1, 21-22. Ordonne à l'assemblée de se séparer sur-lechamp. 1, 93. Répond froidement à l'assemblée nationale, qui demandait le renvoi des troupes. 1, 29. Déclare à la députation de l'assemblée qu'il a ontonné l'éloieuement des troupes. 1, 29-30. Ses inquiétudes. Conversation avec le duc de Liancourt, I , 31. Il se rend à l'assemblée nationale et y est reçu avec enthoussasme. I, Ibid. Se rend à Paris , escorté de deus cents députés , et fait un disconrs à l'Hôtel-de-Ville. I, 32. Est proclamé restaurateur de la liberté française. 1, 38. Sa réponse à l'assemblée qui lui demandait acceptation et promesse de promulgation des artieles constitutionnels et de la déclaration des droits. 1, 49, Il accepte porement et simplement les articles et la déclaration des droits. 1, 50 Revient à Paris. 1, 52. Se présente à l'assemblée le 4 février 1790 et fait un discours. Est reconduit aux Tuileries par le people. 1, 37 et suiv. Assiste à la fête de la fétération avec la reine, et préte le serment de maintenir la constitution. I , 68-69. Ses projets de fuite. 1, 75. Le peuple arrête sa sosture. 1, 78, Ses négociations avec des princes étrangers. Proiet de fuite, I., Ibid. et soiv, Sa fuite avec la famille rovale. 1,79 et saiv. Circonstances de son arrestation à Varennes, I., 80-81. Circonstances de son retour à Paris. 1, 82, Il accepte la constitution, 1, 86, Se rend à l'assembiće législative, 1, 91. Appose son vefo à nn décret contre les émigrés. 1, 93. Adresse une proclamation aux émigrés. l , Ibid. Rend compte à l'assemblée législative de ses mesures contre l'émigration, 1, 96, Fait à l'assemblée des propositions de guerre. 1, 103 et suiv. Ne seut sanctionner que le décret des vingt mille hommes, et nou celui contre les prêtres. I , 114. Demsade secrétement le recours de l'étranger. I, 115 et suiv. Attaqué dans les Tulleries to 20 jula. Diverses réponses qu'il fait au peuple. 1, 122 et surv. Fait une proclamation au peuple après le 20 juin. 1, 124-125, Se rend à l'assemblée, qui le reçoit avec enthopsasme. I., 155. Consternation du roi et de la cour. 1, 135 et miv. Il assiste à la deuxième fête de la Fédération, I., 135-136. Divers projets d'évasion les sout proposés, I, 141 et suiv. Il se prépare à fuir et v renouce cosuite. I . 1 &. Est jeté arec sa famille dans la tore d'un journaliste dans l'assemblée. I, 153. Est suspendu de la royanté. 1 , 155. - Est gardé prisonnier aux Feuillants. 1, 158. Est transposté au Temple avec la famille royale. 1, 160. On commence à agiter la question de son juge-

ment. 1, 214-215 et surv. Détails sur sa captivné au

Temple, I , 227 et sniv. Sun procès et details qui y ont

rapport. 1, 228-229-255. Il est conduit à la barre de la

convenien poer étre juyé. 1, 340 et intr. Répond sux diverses questions qui les son faites. 1, 156d. Se choint des défenseurs. 1, 341 et seiv. Nouveaux déclais ser as captimis presidant son procès. 1, 24 et suiv. Il est décier compadée de compréssion courte la librest. 1, 352. Est condamné à smort. 1, 364. Circonstances et détails de son eséculose. 1, 326–357–358.

Louvez. Il démonce Robespierre à la convention 1, 209 et suiv.

Lorênz. Trente mille réveltés sont soumis dans co département. 1, 347.

Line. En cish jacobin » ye etablit. Troubles politiques en 1972. 5, 199. Comba sangiant dese ecte villa , 153. Trenshe en juitte 52. 1, 365. Il est mis en citat de sirge. 1, 385-384. Le side pe a pouratul. 1, 192. Principales que erazione mittaires de siège. 1, 405 et soir. Prisa de la ville. 1, 487-36. Detret de la consensión conserturite. 1, 489. Le terminé dévert de la consensión conserviile. 1, 489. Le terminé dévert de la consensión conserviile. 1, 489. Le terminé dever de la consensión conserviile. 1, 489. Le terminé dever de la consensión conserle le est déclarée a l'une para son des de ribellons. 1, 13. Les contre-révolucionaires y gargent soitante-dis prisonaires les Stochas anu. 11, 183.

Macausagn. Il est nommé commandant de l'armée de Naples. II, 505. Ses opérations militaires dans la campagne

de 1799. (Voy. Guerre.) Magnago. Bataille de ce nom. II., 512.

Ma (1978). Trembles dans Paris, à l'occasion des noncelles de l'insorrectione venderence les premiers jours de mais, Détails ser les craintes des parsis à cetté epoqueix, depois les 20 mas jusqu'an 2 join. 1, 258 et sur. 258. (Verez Januvertiens), Métaines sur cette jusqueix, depois le 20 mas jusqu'an 2 join. 1, 258 et sur. 258. (Verez Januvertiens), Métaines sur cette jusqueix, aux Jacobius 1, 259. Distributions des pouveux et des infliences appeirs cette journers, 1, 255-253.

Mainland. Un citoyem de ce nom conduit à Versailles une troupe de femmers forieuses. 1, 48-40. Il se présente avec ces femmes derant l'assemblée, et expose le désespoir du peuple à cause de la duette. 1, 40. Principal actier dans les massacres du 2 septembre, (Voy. Septembre.)

Manson nurrana. Formation de la maison militaire du roi. 1, 109 et suiv.

Mannacara ( Lord ). Ambassadeur anglais enroyé à Paris. Sos négociations avec le directoire. Il , 536-531, Suite de

ses négociations. II., 335. Suite de sa négociation avec le directoire. Elle est rompue. Il repart pour l'Angleterre. II., 348-343. Est de nouvean chargé par l'Angleterre de négocier la paix. II., 394. — Conférence de Lille. II., 418-420.

Matra (Ile de). Prise de cette lie par les Français. Il , 469-470. Mannars. Nouseau papier créé le 26 venièse au sv. Il , 269.

As paper tember. Course de sa choie II , 300 et suiv.

Manuera. Commencement du blocus de cette ville. II, 285.

Prise de cette ville par les Français, II, 353 et suiv.

Manar. Son caractère, ses principes. 1, 138-159. — Il est chef du comité de surveillance de Paris. 1, 160. Est étu dépaté à la couvenion. 1, 180. Justife sa quadrité et se écrits, dans la convention. 1. 197 et suiv. Va trouver Demouvies au mitter d'une féte. 1, 207. Dispute qui s'étre de la comme del la comme de la comme de la comme de ma Jacoban sa mijul de Maria is de Roberjöve, 1, 184 cuben, 1 ces defer sa urbinanas comos en de nateure de 35 ferrer 1, 1776. Se defend dans sea journal. 1, 1705. That sine a rearrestinas part la centensina, 1, 1705. Int de 17 centensis part la centension, 1, 1705. Int de 17 centensis part la centension, 1, 1705. Int de 17 centensis part la centension, 1, 1705. Interestina centensis part la centension en 17 centensis participates de 17 centension en 17 centens

Maserau. Il est commé général en chef en Vendée. 1, 459. — Est tué sur le champ de bataille. Il , 325.

MARIA-ANDINETTE. Elle est traosférée à la Concierperie, pour être jugée par le tribunal révolutionnaire. I, 421. létails de son procès. Elle est condamnée et mise à mort. 1 492-493.

Manseille. Ville déveuée à la Gironde. II , 299.

Massias. Un des géneraux de l'armée d'italie. Il, 277. Il s'empase du col de Tarwis. Il, 377.374. — Est nommé commandant de l'armée d'Hidvétie. Il, 503. Rempiace Jourdan dans le commandement de l'armée du Danube. Masière doni I dispose es forces. Il, 315 et uire, Voy. Guerre.) Il remporte une grande victoire à Zorich. II, 553.53.54 et mis.

Maray (L'abbé). Principal orateur du elergé. Caractère de son esprit. 1, 36. Il tache de s'opposer à la saisie des biem du elergé. 1, 54 et suiv. Demande que l'assemblée se sépare, et qu'on procède à de nouvelles élections. 1, 60.

MAXIAUA. II est établi sur tons les grains. 1, 366-567; sur toutes les marchandises. 1, 367-381. Effets malbenreus de cette mesure. 1, 439 et suiv. - Effets désauteures du mazimmum. Détails économiques. II, 104 et suiv. Cette mesure sobu une réforme. II, 138-139. Il est aboil, II, 133-154. MAXENCE. Description de cette place forte, 1, 581. Détails mill.

litaires du siège de cette ville. Les Français l'évacuent. I , 362-364. Mexou, Général de l'armée de l'intérieur. Son rôle dans la

journée du 12 vendémaure. Il, 331 et auv. Mraiis, li est nommé ministre de la justiceen l'ao v. Il, 411. — Est commé directeur. Il, 434. Sort du directoire par la révolution du 30 prairial ao vii. Il, 532. ( Voy. Larévellière et Directoire).

Milas. Prise de cette ville. II., 287. Une révolte se manifeste après le départ de Bonaparte. Elle est étouffée. II., 200.

Millerian. Bataille de ce nom. Il , 279.

Milatinia, bistatic of C 6006. II, 377.

Misson, Dissagie des Grewin pår Dissagnarts. II. 289-283.

Misson, Dissagie des Grewin pår Dissagnarts. II. 289-283.

Misson Dissagie des Grewin pår Dissagie des Grewin des Grewin des menderes de missister. I, 50 - 101. Dissassions param les members de missister. I, 100-101. Removerelement de missister. I, 100-101. Removerelement de missister. II. 100-101. Removerelement de missister. II. 100-101. Removerelement de missister. II. 101. La division of yabidati. I, 107 et ser. Mistand. (Liniart et Servan sont restorpes.) I 10-116. Des missister de sidentification de composerta, 1/116.—50 removerelement de missister de miss

sont nommés. II., 244. Changements projetés par le direc-

toire. Les cliebyens s'y opposent. Détails à ce sujet. Le directoire nomme les ministres désignés par 12 majorité. II , 409-411. — Changemeots opérés à la suite de la révolution de prairial ao vir. II ,533.

Minageao. Est élu député en Provence. I , 14. Propose de sommer le clergé de se rénnir aux communes, 1, 17, 11 déelare que l'assemblée nationale ne se séparera que par la force. 1, 22. Il propose de demander au roi le renvoi des troupes, I. 27. Paroles mémorables de Mirabeau à l'occasion d'une dernière députation envoyée au roi. I. 31, II réclame contre la mise en liberté de Besenval. 1 , 35. Son caractère, son influence, idée de son génie. 1,36 et suiv. Fait. uoe proposition relative à l'hérédité du trône, 1, 44-45. Appuie une proposition d'impôt faite par Necker. Ses paroles sur la banqueroute. 1, 45-46. Soupconné d'être un des agents du duc d'Orléans, 1, 52 et suiv. Son antrevue avec Neckar. 1, 53. Ses communications avec la cour. Réfleaions à ce suiet. 1, 58. Paroles de Mirabeau à propos de la propesition relative à la religion de l'état, I, 60. Il s'oppose à la réélection des représentants, I., 61, Réponse au discours de Barnave sur le droit de faire la paix et la guerre. 1,64. Se justifia de l'accusation portée contre lus d'être un des auteurs dea 5 et 6 octobra. 1, 69-70. Traite avec la cour. Ses plans pour défeudre la cause de la munarchie. I , 72 et surv. Il combat un projet de loi contre l'émigration. I , 76 et suiv. Sa mert. 1,77-76. Réflexiens sur son caractère et sa carrière politique, 1, 76.

Meszasans. Leur possion el leur sinectificate après le 25 serier 1, 1971 et suix – Un grand combre d'accidente de gent encuent révolutionnaire et de menta-gards ont dérettés d'arrestation après le tre partiel, 1971-198 et suix. Procès de plasieurs d'entre cua. Quelque-sus se lucuet dans la prison. Supplice des austres III, 1994 et mit.

1994 et mit.

Montanos (C.). Neur denné à une portien de l'assemblée lé-

gislative. I, 90. — Nem dooné au côté gauche de la convention. I, 199. — Sa situation après le 9 thermidor. II.

MONTENETTA. Bataille de ce nom. II, 278. Mont Taanua. Bataille de ce nom. II, 547.

Notace. It est manue commandant de l'armée du hina ; in place de Henra ; il, 277, Pause l'Alim. Il, 292 et sur. Sont de ses opérations sur le Dannie. Basaile de respectation sur le Dannie. Basaile de Noreleccion. Il, 343-351. Il surere a havere, 1, 306. Sa Noreleccion. Il, 343-351. Il surere a havere, 1, 306. Sa vant le 18 freuties. Preuves qu'il es trainant joud. avant le 18 freuties. Preuves qu'il es trainant joud. Il per de no commandement. Il, 461- Preudie commandement. Il, 461- Preudie commandement. Il, 461- Preudie commande de l'armée d'illes, dont décher de décut. des pre-moiens operanos. Il, 306 et sur (183, 502-15). 316 ét sur.

MocLina. Nommé directeur après le 30 prairial. ( Voy. Roger-Ducos. )

Muosiaa, Il se présente au roi accompagné de quelques-imes des femmes entralisées à versailés par Maillard. 1, 49-50, (Voy. Maillard.) Donne sa démission. 1, 54. Nuncipaatrà. Elle fait une proclamation au peuple après la

20 juin. I. 121. Muscapins. Origine de ce nom. II., 109. Napazs, Terreur de la cour a l'approche de Bousparte. Un armistice est conclo. Il., 296. La paix avec le royaumo de Naples est signée, 11 , 332. - Projets lascasés de la cour de Naples contre la France. II., 496 et suiv. (Voy. Guerre.) Conquéte de ce royanme par les Français. 11, 498-500. Nagsonna. Ce ministre propose divers pians de guerre, 1, 96.

Organise trois armées sur la frontière. 1, 98 at suiv.

Nacaen. Caractère et taiente de ce ministre. 1, 6. Il est exité. 1, 7. Rentre au ministère. 1, 11. Propose au roi des plans de réforme. 1, 20. Reçoit un billet du roi qui le presse de partir. 1 , 27. Part. Ibid. Son retour est ordonné par le roi. 1, 59. 11 retourne en France, trainé en triomphe, se rend à l'Hôtel-de-Ville, et est accueilli avec transport par la multitude. Demande aux électeurs la liberté de Besenval, qu'iis accordent. 1, 35. Embarras financiers de ce ministre. 1, 40 et suiv. Il demande on empruntde 30 millions-1, Ibid. Sa plainte à l'assemblée. Il demande une contribution du quart du revenu. 1, 45-46. S'abouche avec Mirabeau. 1, 53. Nouveaux détails sur son caractère. Il donne sa démission, I, 71.

NERAWINGEN, Bataille de ce nom. Ses suites. 1, 280 et suiv. Nauson. Cet amiral angiais ne peut joindre le convoi français d'Égypte. Il , 470. Il bat l'escadre française à Aboukir. Il ,

482-483. Naurcharkau (François de ). Il est nommé directeur-11, 434. Nozzes. Les ex-nobles sont bannis par un décret de la couvention. II., 34. - Une ioi sur les ci-devant nobles est rendue après le 18 fructidor, 11, 438.

NonLESSE. La poblesse se refuse à la vérification des pouvoirs en commun (Voy. Tiers-État et Férification.) Quarante-sept de ses membres se réunissent à l'assemblée nationale. 1, 23. La majorité se réunit te 27 juin. 1, Ibid. Elle continue à se réunir en ordre séparé, 1, 26. Abdique ses priviléges. 1, 38. Son rôle dans l'assemblée. 1, 55-58. Se divise dans ses plaus on deux partis. 1, 59.

Nonmanua. Elle est contraire à la révolution. 1, 300. Novasses (Assemblée des). Sa courocation. 1, 7. Elle est

convoquée de nouveau. 1, 11. Novi, Bataille de ce nom. Détails militaires. II, 537-539.

Oaasez. On institue dans cette ville un tribunal révolutionnaire pour tout le Midi. II., 71.

Onthan (Le duc d'). Il est exilé à Villers-Cotterets. 1. 9. Son caractère, 1, 14-15. Il est accusé d'être un des auteurs des 5 et 8 octobre, et mis hors d'accusation. 1, 69-70. Refuse la régence. 1, 84. Est insuité au Château. 1, 99, -Est nommé député à la convention, 1, 189. Sa position équivoque dans la convention. On délibère sur son banpissement, 1, 243-244. Il est décrété d'arrestation avec sa famille, 1, 285,-Est condamné à mort et exécuté. 1, 428, Ozases (Loi des), Renduc le 30 prairial an vis. Ses consé-

quences, 11, 534-535.

Pacne. Il est nommé ministre de la guerre. 1, 216. PALAIS-ROYAL. Le Jardiu du l'alais-Royal devient le centre des plus grands rassemblements populaires. 1, 25. li contique à être le centre des réunions des agitateurs. 1, 43. Fait uno adresse à la commune 1, 43-44

Paques végovasses. Nom doupé au massacre des Français à Vérone la 15 avril 1797. Détails de cette événement. II , 287-187

PARLEMENT. Position du parlement après l'assemblée des no-

tables. 1, 8. If est mandé à Versities.), 9. Exilé à Troves. 1, ibid. Rappelé le 10 septembre. I, ibid. Enregistre l'édit. portant la création de l'emprunt successif et la convocation des états-généraux dans cinq aus. 1, Ibid. Fait, le 5 mai , 1788, une déclaration de quelques-unes des lois constitutives de l'état. 1, 10

PARTI POPULATRA. Ses chefs et son influence vers la fin de

1799. 1, 117-118. Paarus. État des partis après le 5 octobre. 1, 59-53. État de dissidence des partis après la secondo fédération. 1, 137 et sulv. - Exigence des partis après le 10 août. 1 , 158. Leur état au moment da procès de Louis xvz. 1, 75 et suiv. Situation des partis après la mort de Louis xvs. 1, 107, Leurs différents moyens d'influence et d'action, 1, 109 et seir, - Leur division en décembre 93. 1, 447 et suiv. - Leur division et situation après le 9 thermidor. Il , 101-103-106 et suiv. Lutte des deux partis qui se formérent après la terreur. II., 190-192 et suiv. Grande agitation des partis révolutionnaire et modéré après la réaction de thermidor. Il , 151 et suiv. Lutte des patrioles et des révolutionnaires dans la réaction amenée par le 9 thermidor. II., 184 et suiv. - Leurs plaintes contre le directoire, 11, 265 et suiv.

- Leur état en messidor an v. 11, 422 et suiv. 428. Ils se coalisent tous contre le directoire après nos défaites en Statie (an vis). 11 , 527 et suiv. Leur agitation après le retour de Bonavarte d'Égypte. Tous se réunisseut à lui par des motifs divers. II, \$58-\$59 et suiv.

Parais en nancea. La patrie est déclarée en danger la 11 Juillet 1799. Conséquences de cette déclaration. 1, 134. -On propose, le 27 fructidor an vis, de renouveler cette dé-

claration, 11, 542 et suiv. Parasores. État de ce parti en germinal an ss. 11, 155 et suiv. Echecs qu'ils éprouvant dans les insurrections de 1er germinal. II., Ibid.-137; do 12 germinal II., 165 at suiv. Ils sont désarmés et renvoyés dans leurs communes. Il 169-170. Projets de révoits el d'insurrection en floréal (1785). Ils échouent. II, 165 et soiv. Envahissent la couvention le 1er prairiai an su. Suite de leur insurrection les 2, 3 et 4 du même mois. Il sout soumis. Il , 191 et suiv. , 198. Leur révoite à Toujon, en Boréai. II, 198-199. Réfiexions sur la ruine de ce parti par les événements de prairiai. Il, 303-204 La convention, menacée en vendémiaire, leur donne des armes, II , 230-231. - Ils se réunissent au Panthéon et forment una espèce de club. (1795). II., 255. Leur plaintes et récriminations contre le directoire. 11, 284-365 et sulv. Leur réunion au Panthéon dovient un vras club Jacobin. II, 265-266. Leur sociétéest dissoute. II, 266. lls se montrent mécontents du directoire. Attaquent fe camp de Grenelle. L'insurrection échoue. II, 308-309. lis forment l'opposition contre le directoire après le 18 fructidor. II., 462 et soiv. Leur déchaluement après le désastre de Novi et les événements de Hoilande. Mesures qu'ils conseillent. Leur force dans les conseils. Il , 540 et suiv. Lo directoire fait fermer plusieurs do leurs sociétés. Il., 541. Leurs pizintes et accusations contre la directoire dans leurs journaux. Leurs presses sont saisies, Il , 543 et suiv. Les députés patriotes et leurs advorsaires se réunissent pour essayer d'une réconciliation. 11, 549-543. Paviz. Des paysans révoltés s'emparent de cette ville. Bonaparte la reprepd. Il., 990-991.

Firms. Nome por Taxemble! Tun do trois combinative pour reconducts: Loss VII a Paria però no investadio no l'avennes. 1, 48. Il est commit maire de Paria. Se principal per républicate en conduction. 1, 110 est in Sci demonstrate de la comparta del la comparta del

PRILIPARE. Son écrit contre Ronsin et les ultra révolutionnaires. U, 2. Il est accusé devant les jacobins. Il, 5. Snite de son accusation. 11, 9 et suiv. Il est arrêté. Il, 2. Son procès et a mort. Il. 327-51.

Peacast. Communication on the first Parameter St. Nord., 11, 47.

— Il passe Is Novem. 11, 155. Exchant Is Italiande, prend Filte de Rommeri. 11, 158 et al. 111. Illiande, prend Filte de Rommeri. 11, 158 et al. 11. Novem. 150 et al. 12 prendiction and the prendiction of the prendiction and the prendiction of the prendiction and the prendiction area.

11, 158. S. tradiccio. Details de sen segocialismo area.

11, 173. Sen resistion area et les et appren. 11, 364 et al. 11. Novem. 150 et al. 11. Novem. 1

II., 429. Il est condamné à la déportation. II., 431. Prémost. Conquête du Piémont par Bonaparte. II., 377-382. Traité de paix avec ce royamme. II., 311. — Abdication du rol. La France reprend en main le gouvernement. II., 500.

PILNITZ. Déclaration de Pilnitz 1, 84.

Pers. S. politique à l'égand du la France. I, 200 et sin : Il an energieux pas une notivo de passernement français. I, 201 ... Est energieux d'extre le motieux l'une comprise, et de déclete l'hassanis d'une française, et de déclete l'hassanis d'entre branch de de 1704. Il annuel de de 1704. Il annuel mais l'annuel le grance de motieux la garver construit le graver contra le france. Se profesition filmante le contra l'annuel de 1704. Est de mis - Suprime de 1715. Se politique d'en et l'annuel de 1715. Se politique d'en et l'annuel de 1715. Se politique d'en et l'annuel d'entre de 1715. Se politique d'en et l'entre de 1715. Se politique d'entre l'annuel d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de 1715. Se politique d'entre d'en

Pouca. Elle est érigée en ministère spécial, sur la proposition du directoire. II., 286.

Poatz (La). Elle déclare la guerre à la France. II , 484. Pasinial (1, 2, 3 et 4), an in. Insurrection des patriotes.

Exvahissement de la convention. Combaix Meurire d'un deptaté. Détails du cette journe. I, 191-196, lorande de lendemain, 2. Les patricies échopent de nouvean, II, 30-196, lorande de lendemain, 2. Les patricies échopent de nouvean, II, 30-196, et uiv., Le 4 princial, les Précides e retranches II, 400 le faulv. Les princials, l'évolute en transport de la commission de la commissi

Parsse. La liberté de la presse est établie après le 9 thermidor. II, 181 et suiv. Discussion sur la liberté de la presse en prairial (Yoy. Prairial, Directoire.) Painces. Fáchense situation des princes français émigrés en 1794. Il., \$18 et suiv. Passonnicas. Cinquante-deux prisonniers sont égorgés à Ver-

sailles, I., 187.

Passons. Elles deviennent insuffisantes lors de la loi des suspects. Leur intérieur à cetta époque. 1, 430 et suiv. — Le régime des prisons devient plus rigoureux en 94. II, 56. Paocassons. Le roi et les trois ordres se rendent en procession

à Notre-Dame. I. 15.
Paussz. Elle rompt la neutralité, at marche contre la France.
I. 127.—Négocie pour la paix. II., 145. La paix est signée avec cette puissance. Conditions du traité. II., 173.— Conserve sa neutralité majeré les efforts de Pitt. II., 272.

Paussiens. Leurs premiers succès. 1, 165-166. Leur armée se retire. 1, 186. Faux bruits sur la vraie cause de leur retraite. 1, 186.

traite. I. (86.)
Pursaix (De). Chef secret des chouans. II, 118 et suir. Suita
de ses menées politiques en Bretagne. II, 173 et suiv. Chef
de l'expédition de Quiberon. Détait de ses opérations militaires dans cette affaire. II, 208-210-212. — II se prépare
de noursau à la guerre en Bretagne, apprès l'affaire de

Quiberon, II, 246 et suiv. Praamprs. Bataille de ce nom. II, 478 et suiv.

Quazzos. Expédition de Quiberon. Détails militaires. II, 208 et saiv., 219. Cause de la non-réussite des émigrés. Conséquences de l'affaire de Quiberon. II, 219 et suiv.

RASTADY, Congrès de ce nom. Détails des négociations qui y surent lieu en pluriòse an vr. II, 453 et suiv. Progrès des négociations dans l'été de 2'n vr. II, 487 et suiv. Assassinat des plénipotentiaires français. Motifs et détails de cetta estastrophe. II, 513-514.

RASTAOT ET ETTAINGEN. Bataille de ce nom. 11, 301 et suiv. RESECQUI. Il accuse Robespierre de tyrannie. 1, 195.

RÉFONNES. Changement dans les mœurs, et réformes diverses en 1795, II., 149-150. RELIGION CATROLIQUE. Débats à l'assemblée sur la proposition

de déclarer la religion catholique religion de l'État. 1, 60 et suiv. Répussique. Dangers de la république en août 1793. 1, 365

at suiv.

RESCRIPTIONS. Sortes de bons au porteur émis sous ce nom
par le directoire. Il, 263: Mauvais succès de ce papier. Il,

267-268. RÉVEIL BU PEUPLE. Air chamlé par la jeunesse dorée. (Voy. ce mot.) II., 133.

RÉVERLOS. La maison de ce fabricant de papiers est brûtée. 1, 14.

RÉVILLIÉRX-LÉPALUX ( La ). Son caractère. Sa conduile vis-àvis ses collègues du directoire. Il , 356 et suiv. Révoltes. Des révoltes contre-révolutionnaires se déclarent dans plusieurs départements. Il , 384.

Révolution. Réflexions sur la marche des révolutions. 1, 88.
Révolution 7 ralaquist. Causes qui la préparèrent. 1, 15-14
et suiv. Elle commence à donner des inquiétudes aux souverains étrangers. 1, 62. Différemment embrassée par Paris et les provinces. 1, 297 et suiv.

Rawasia. Caractère de ce membre du directoire. Sa position visi-à-vis des autres directeurs. II, 556. — Calomnieuses accusations contre sa probité. II, 517. Il est exclu du directoire par le sort. II, 1bid. Ruin. Passage de ce fleuve par Moreau. II. 299 et sulv. ; par Jourdao. II., 303; — par Masséna. le 18 ventôse an vii.

11, 507.

RIVOLI. Bataille de ce oem. 11, 349-352. Ronzapiana. Il se propence contro le principe de l'inviolabilité du roi. 1, 85. Son infloence an club des Jacobins. 1, 90. - Sa position après le 10 août. I., 159. Il adresse à l'assemblée une pétition au nom de la monlcipalité. I, 181. Il est nommé député à la convention. 1, 189. Est accusé de tyrampie à la convention. Sa défense. Débats à ce suiet, 1, 195 et suiv. Il est accusé de nouveau par Louvet. 1, 209 et sulv. Se défend à la convention. 1, 212 et sniv. Veut que Louis xvi soit condamné sans procès. 1, 257 et suiv. Disputa qui s'encare aux Jacobins au sujet do Robespierre et de Marat. 1, 241 et suiv. Comhat l'appel an peuple, et demande la condamnation de roi. 1, 248 et suiv. Falt un long discours contre Dumonriex et les girondins. I, 292 et suiv. - Sa popularité, Ses projets , et détails sur son caractère, 1, 356, et suiv. Parle aux Jacobins en faveur du comité de salut public. 1, 336 et suiv. Sa politique. 1, 337. Il devient membre du comité de salut public, 1, 389. Improuve aux Jacobins la destruction de culte, et se prononce contre les agitateurs, 1, 441 et sujv. Justifio Danton, 1, 445 et sniv, Son opinion sur la nature du gouverpement révolutionnaire. Il . 15. Il parle contre Danion à la convention, II, 55. Fait décréter la reconnaissance de l'Étre-Sopréme. Son discours. II., 38. - On tenta de l'assassiner. 11, 58. Son discours aux Jacobins après cette tentativa d'assassinat, II., 59. Son influence en 94. Sa politique. Bétails de son caractère. II. 60 et suiv. Propose et fait adopter une nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. II. 63-64. Commence à épronver de la résistance dans les comités, 11, 85-66 et suiv. Ses projets contre les comités, et sa conduite politique à cette époque, II, 79-75, Suite du même sulet, 11, 81 et suiv. Prononce, le 8 thermidor, na discours à la convention. Il se justifie de certaines accusations, et ensuite attaque ses adversaires des comités. Il conclot à une épuration des comités de súreté générale et de saint public. II. 81-83. Débats à ce sujet : II est à son tour vivement accusé. II, 83-84. Va aux Jacobins, et fait décider une nouvelle insurrection contre la convention. II, 84. Est accusé violemment, le 9 (bermidor, à la convention. Détails de cette scène. Il est décrété d'arrestation. 11, 86-87. Se tire un coup de pistolet. Son supplice. Il .

91-92.
ROGER-DUCOS ET MOTLIN. Ils succèdent à Larévellière et à
Merlin an directoire. Il, 532 et suiv.

Bocaa-Ducos. Il est nommé consul proviseire, le 18 beumaire. Il., 579-571.

ROLAND. Nommé ministre de l'intérieur. 1, 183. Il lit au roi une lettre. 1, 111. Communique à l'assemblée la tettre qu'il avait lu eau roi. 1, 114. Fais non rapport sur l'état de Paris. 1, 285. Donno sa démission. 1, 255. ROLAND (MAJ.) Son influence sur les girondins. 1, 105. —

Elle est arrêtée. I, 539. Est condamnée et exécutée. I, 428. Rona. Agitation des démocrates dans les États-Romains. La légation française est insulies. II, 457-58. Berchier à Rome, en chasse le pape. II, 658. Les Romains so constituate en république. II, 161d. et suir. État do son gonrermement après sa révolution. II, 491 et sair. Entré

des Napolitaios dans les États-Romans. Ils sont repoussés par Championnet. II, 498-500. Rossin. Il sort de prison. Son caractère. II, 11, ji est de

nouvean arrêté. II., 28. Son procès et sa mort. II., 20 et suiv.
Rossianol. Il est nommé général de l'armée des côtes de La

Rossianos. Il est nommé général de l'armée des côtes de La Rochella. 1, 382.

ROYEREDO. Bataille de ce nom. II , 328-321.

Revrausers. Situation du parti regibile en 1796. Il; Illia. Illia inglicasi describe es aprelle des agres regibiles. Illia inglicasi describe es aprelle des agres regibiles. Il inglicasi describe esta de princial. Il., 255 et mir. Nendes de ce parti disse le de princial. Il., 255 et mir. Nendes de ce parti disse le clara del propositionness agrès le 15 venderadaire. Il, 254 et mir. Leur delapositionness agrès le 15 venderadaire. Il., 254 et mir. Nendes de l'acceptationness agrès le 15 venderadaire. Il 254 et mir. Nendes de l'acceptationnesse de l'acceptation dans l'intered de l'acceptationnesse. Il 254 et mir. Leur piete aprel le cité l'acceptationnesse de l'acceptationnese

Sauxy-Evx. Son opinion sur l'invisibilité du roé et sur sa mine ca accusible. 1, 231 et suiv. — Il provaque et fait déretier l'institution du gouvernement révolutionaire. 1, 398 et suiv. 1, 26 explir gaire. Comité de saint public à l'armée du bhin. Ce qu'il y fait. 1, 468-469. Il fait un Acques busion à la convention. 1, 28-59. — l'ent d'un Acques busion à la convention. 1, 28-59. — l'ent d'un fait de l'armée de l'institution d

misor. II, 87. Son supplice. II, 91.92.
Sanverna. Il devient un des mescurs de la populace. I, 117.
Ses opérations au 28 juin. I, 276-271-272.
Scrizze. Il est nommé général en chef de l'armée d'italie.

 595. Il abaudoono le commandement de l'armée d'Italie à Moreau. II, 520.

Sections. Les sections de Paris chargent Pétion de demander la déchéance de Louis XVI. 1, 147. — Fanatisme des

assemblées des sections. 1, 268. Mesures qu'elles demaudent ponr assurer le repos publie. 1, 273-274. La section Poissonnière demande un acte d'accusation contre Dumouriez. Scène à la convention à ce sujet. 1, 278-279. La section de la Haile-au-Blé fait une pétition contre plusieurs membres de la convention. 1, 232. Leur influence dans toute la France. 1, 298-299. La section de la Fraternité dénonce les projets de l'assemblée da la mairie, I., 311. D'autres l'imitent. I, \$12. Tumultes vers la fin de mai au sujet de l'accusation d'Hébert. 1, 313-314. Les 48 sections se réunissent pour décider l'insurrection du 31 mai. 1, 318. - Les assemblées sectionnaires sont détruites par le comité do salut public. II, 25-38. - On décida qu'elles n'auront pius lieu qu'une fois par décade. Il , 100. Les sections de Montreuil et des Quinze-Vingts présentent une pétition à la convention le 1er germinal, Attroupements Insurrectionnels. 11, 159 ot suiv. Elles sont agitées par les menées du parti royaliste, II , 222 et suiv. Elles se soulévent contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Pétitions. Calles de Paris rejettent ces décrets. II , 926-928. Celles do reste de la France les acceptent. II, 229 et suiv. Elles font la journée du 13 vendémiaire. (Voyez. Fendémalaire.) La scetion Lepeliciter résiste aux troupes du général Menou le 12 vendémaire. Il, 252 et miv. — Les sectionnaires forment diverses sociétés en 1795. Il, 251, SELF. Lleu choial pour des conférence settre l'Autriche et la France. Répociations qui s'y font. Il, 485 et miv.

SEPTEMBER (2, 3, 4 et 5), Détails de ces journées. Massacres des prisonniers. 1, 341-351.

SZARTAY CIVIQUE. Origina de ce serment, 1, 40. Il est prêté par l'assemblée nazionale et par tous les corps constitutes de Paris et de la France. 1, 52, Il est prêté par les fédérés au Champ-de-Mars. 1, 59, L'assemblée étend l'obligation de ce serment au ciercé. 1, 23. (Vorez Cérmé.)

Senaoaira. Un des généraux de l'armée d'Italie. Il., 227.
Senava. Ce ministre propose la réunion d'un camp de vingt mille étéérés. Débats à l'assemblée sur cette motion. 1, 110-111.

And the public public case benchmer on the time-test. It is a second to the control public case benchmer of the time and time the control commutation and other authors agreement. It is declarated for communication of the properties. It is declarated for communication of the control public case of the declarated for control public case of the case

\$70-571, Secrété. Peinture de la société et des mœors à la fin de l'an IV. II , 267 et suiv.

Pan IV. II., 267 et suiv.

Sociárás paraioriques. Nom que prennent les assemblées de sections. 1. 516.

Sociétés Populaires. Décret rendu contre elles après la terreur. II., 125-126. — Diverses réunions de la jeunesse dorée et le club du Pauthéon sont fermés. II., 256.
Sourante-rassite députés prisonniers depuis le 31 mai sont

réintégrés dans leurs fonctions. II , 136.

STALL (Mad. de). Son influence à Paris. II , 224. — Ette essale de rapprocher les constitutionnels et les clichyens. Son influence dans la société de Paris. II , 483-424.

STOFFLET. Un des premiers chefs de l'insorrection vendeenne. 1, 301 et suiv. — Il continue la guerre après la soumission de Charette. Il, 175 et soiv. Il signe la pais à Saint-Florent. II, 172. — Il est pris et fusille. II, 376-375. STORACE. Bataille de ce nom. Détails militaires. II, 508-510. STORACE. Embarras à Paris nour les substitances, en

1792. ], 285 et uir. Les embarras augmenteet. 1. 287 et nuiv. — Leur déparable dat en 1793. ], 285 et uiv. Décrets de la concettol à ce uit. Détres de l'arrière. 1, 286, Meurre-pries par la commune et par la convention pour se pourroire notiche 25. ], 286 et siev. — Lois et règlement sur les subistances dans les premières mois de 1794. Il, 36 et uiv. Kouveau décret sur les subistances après le 1<sup>et</sup> praîsial. Il, 390-291. — Le directoire les rend au commerc liber. Il, 320.

Soissz. Elle cooserve sa neotralité au milleu de la guerre générale. Ses dispositions à l'égard de la république. II, 173. — Révolution en Saisse. Ses causes. Insurrection du pays de Yaud. Arrivée des Français avec Brune. Ils remparent de Berne. La Suisse se constitue en république. Il 1 859-62. Nouveaux troubles politiques. Divisions entre les cantons. Intervention de la France. Un traité d'alliance est coccin. Il, 489-490. Vrale importance de la Suisse dans une gierre sur le continent. Il 505 et suiv.

sessers. Quels ifs étaient. 1, 255. — Low arrestation or décrétée. 1, 374. La loi des suspects est décrétée. 1, 379. Détails sur leur décrétée. 1, 379. Détails sur leur détention. 1, 470 et suiv. — Leur nombre augment. On change 1 Saministration intérieure des détenuion. 11, 450 et suiv. — Leur nombre augment. On change 1 Saministration intérieure des détenuion. 11, 56 et suiv. 11, 56 et suiv. 3, 25 et suiv.

Sowanow. Il arrive en Italie. Caractère de ce général. Sa capacité. Il, 519 et suir. Il empéche la jonction de l'armée de Naples à celle de Morean. Il, 524 et suir. Est battu partout en Suisse et forcé à la retraite. Il, 525 et suiv.

STAIR. Expédition eo Syrie (Voyez Égypté et Bonaparte.) TAGLIANESTO. Passage de ce fleuve, et bataille de ce nom. 11, 371-373.

TALLATRANO. (M. de). Nommé ministre des affaires étrangères en l'an v. II., 411.

TALLEES. Son rôle dans la journée du 2 thermidor. ( Voyez Thermidor. ) Est blessé par un assassin. II, 102. Tallees ( Mar.). Son rôle dans la société à Paris, après la

terrenr. II, 122 et suiv. Tanwis. Combats de ce oom, II, 373-374.

TRÉOPRILASTRAOPES, Société de ce nom. II., 357.
Toranicoa (2). Évécements de cette journée. II., 86-92.
Conséquences de ce jour. Réflexioos sur la marche de la révolution depuis le 14 juillet jusqua 9 thermidor. II.

92-93. Conséquences de cette journée. II., 92 et auir.
Tazanocouxs. Leur position et teurs projets. II., 22. Ils
demeurent les maîtres après le 1st prairait. Conséquences
de cette réaction. II., 2005. Leurs craintes sur les progrès
de la réaction orpailste. Ils tacheste de xi 9 opposer par

diverse meures. II, 225 et suiv.

Tizas-frat. Arrêt dz Conseil, du 22 décembre 1768, ordonnaot le doublement des députés du tiers-état. 1, 12.

Lutte du tiers-état avec les deux autres ordres au sujet du mode de leur réunion. 1, 16-17. TOLENTINO. Traité de ce nom , signé par Bosaparte et le pape. Ses conditions, ses avantages, II, 365-369.

TOSCANE. Traité de paix avec ce pays. Il , 173.
TOULOS. Se livre aux Anglais. 1, 386. — Les patriotes se

révoltent. B., 198.

Tatzena. Bataille de ce nom. Principales circonstances. Il ,
505 et suiv. Ses suites. Il , 526 et suiv.

Tatheraro. Nommé directeur à la place de Fracçois de Neufchâteau. II, 464, Il sort du directoire en prairial an VII II, 530.

TRIBUNAL CRIBINEL EXPERONONAIRE. Il est décrété par la convention, 1, 274, On en règle les formes, 1, 276, TRIBUNAL DO 17 ADDY. A quelle occasion il fui institué, 1, 162.

Tamerat. aévoloriossataz. Il est lostallé 1, 285. — Le tribunal criminel extraordinaire prend ce nom. 1, 427. Procès des daniouistes, des quatre accusés de faux, et autres. Il, 27-30. — Il continue à ordonner les exécutions. II., 36 et suiv. Est réorganisé d'après un projet da Robespierre. II., 63 et suiv. Terribles exécutions en juin et en puillet 1794. Détails sur les procédures de ce temps. II., 68 et suiv. II est suspendu de ses fonctions. II., 94. Est remis en activité. II., 181. Est définitivement aboli. II. 300.

Taouvi. (Voyaz Cisalpine.)

Tencor. Appelé au ministère. Son caractère. I., 6. L'Erna-aévoletsonnaiars. Nom qu'oc donne aux révolutionnaires exagérés. I., 445. Plusieurs d'entre eua sont

naires exagérés. 1, 445. Plusieurs d'entre eux sont arrètés par décret de la convention. 1, 447. lis préparent une insurrection contre la convention. Ils échoueut. Il, 17-20.

VALENETENNES. Cette ville est assiégée et prise par les ennemis. 1, 364.

Valuy. Circonstances de l'affaire da ce nom. 1, 183-184. Vannis. Description de ce pays et des départements voisins. Théâtre de la guerre civile et causes de sa haine contre

In rivolation, 1, 550 et aint, Insurrection à Cause de la levide de 558,000 hommes 1, 551-550. L'insurrection de cuive in priorità et 1, 502, et sair. — Un dérez d'ampréle sera rangele, 1, 582 et aint. — Un dérez d'amnisité est resolu en sa faraux. II, 111. Ésat de ce pays agrés la première pradictation, II, 90-597. — Nouveau préparatis de guerre après l'affaire de Qualvero, III, 366 saire manel. II, 352-352, et un re-Realization défanice de pays coolus seus es nous, ce germinal au nv. II, 273-276. Vivolaxs. Neuropole en lom 161 donné et écourère au la ce-

surgés français. 1, 382. Ils s'emparent de Thouses. 1. 383-384. - Suite de leurs succès. 1. 340 et suiv. Ils organisent leur insurrection. S'emparent de Doué et de Saumur, 1. 341-342. He sont repoussés à Nantes, 1. 346. Suites de leurs guerres. 1, 359 et suiv. Ils soot défaits à Luçon. 1, 387. Divers plans sont proposés pour les réduire, I. 388, 389. Desmidees ouérations de Canclaux contre cua, d'après le plan du 2 septembre, I, 393 et sujv. Divisippa parmi les chefs. 1, 394. Suite de la gnerre. 1, 395 et suiv. Canclaux se replie sur Nantes. Causes de ses échecs en Vendée. 1, 396. Continuation de la guerre. 1, 401 et suiv. Ils sont défaits à Chollet. I., 415. Différents combats en octobre, novembre et décembre 83. Leur grande armée est entièrement détruite. 1. 453-460. État de leur armée après leur défaite à Choltet. 1 , 456 et suiv. Its sont battus au Mans. Leur déroute complète. 1, 458 et suiv. - Its continuent à se défendre. Leurs chefs. Il , 117. Leur peu de ressources co 1795. Division entre leurs chefs, 11, 145-146. Négociations diverses entre les chefs révoltés et les généraux de la république. II., 147-148, Négociations avec leurs chefs pour la pacification du pays. Il., 173-174 et

suiv. Quelques chefs signeot la paia. Il , 175. Vexni aixiaz (Journée du 13). Événements préparatoires du

Il et du 12. Insurrection des sections, le 18. Combats dans les rues. Victoire de la convention. II, 229-233. Sultot de cette journée. II, ibid. et sujv.

Years. Implétude du purvenement visitien à l'approche de l'irmé français de l'irmé frança

sur les déénements qui l'amènent. II , 386-390. Vexyas: Désignation donnée à un certain parti de l'assemblée législative. I , 90.

Vasancen. Principal orateur des giroudins. 1, 80. I) accuss Delesari. Son discours. 1, 1911. Fragments de son discours de Control de Commission de Douze. 1, 183 d'Accasion de projet de la Commission de Douze. 1, 183 de la mir. — Il harraque le pouple le 2 esptembre. 1, 170 cc sair. 5, odi scours en farer al Cosis xt. 1, 1, 280-381. Il répond aux accusations de Robespierre contre les gircodius. 1, 280-481. Il fild sécréer, à 5 mais, que Paris de Deservicion de Commission de

Véasrication. Débats dans les états généraus relativement à la vérification des pouvoirs. 1, 16 et suiv. Véasse. Massacre des Français dans oette ville. Elle est prise

par le général Sabran, II, 381-385. Vensastites. De nouvelles troupes s'établissent à Versailles. Conséquences du séjour de la famille royale dans cette

sille. I., 47 et suiv. Scènes qui s'y passent les 5 et 8 octobre. I., 49 et suiv. — Massarre de 52 prisonniers après les journées de septembre. I., 187. Vivo. Discussions relatives au réto suspensif ou absolu. I., 42

et suiv. Le véto suspensif est déclaré, 1, 44. Véto suspensif étendu à deus législatures. 1, 45.

Vienne. Scénes inmultueuses à Vienne entre la légation française at l'empereur. Ii , 467 et sulv. Viena Coadreira (Le), journal rédigé par Camille Desmou-

lins. Morceaux cités. II., 3 et suiv. Autres morceaux cités. II., 7. Autres passages. II. 15 et suiv. Viscanes. Le donjon est attaqué par le peuple, le 28 février

1790.1, 75.

Vinegay. Cet ultra-révolutionnaire sort de prison. Détails

sur son caractère. II., 11-12 et suiv. Il est de nouveau arrété. II., 30 et suiv. Son procès at son aupplice. II., 20-21. Warsantes. Victoire de ce nom I., 412. Warsantes. A la tête d'one légion en Vendée. I., 859.

WESTERMAN. A la tête d'one légion en Yendée. I, 359. Ses amploits et ses reversen Yendée. I, 359-368 et suiv. Westermours Bataille de ce nom. II, 324-325. Znaien. Victoire de ce nom, remportée sur les Russes, par

zanieu. Victoire de ce nom, remportée sur les Russes, par Masséna. Détails sur cette bataille mémorable. II, 352-556.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

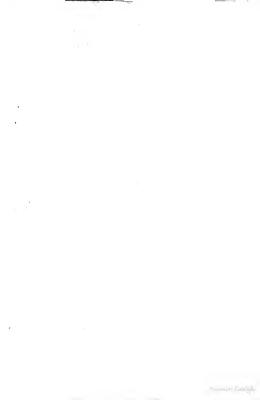

## **OEUVRES**

...



ATEC EN BELE PORTBAIT DE L'ACTEUR;

## ÉDITION COMPLÈTE EN CINQ VOLUMES,

FORMAT CRANG IN-So, PAPIER JESTS VELIN SATING, CONFORME AUX GETTRES DE VICTOR REGO.

Chaque volume est divisé en 4 livraisons , paraissant de quinze en quinze Jours.

Le Prospectus de la COLLECTION DES GRANDS ÉCRIVAINS FRANÇAIS au XIXIII SIECLE se distribue gratis.

ON SOUSCRIT:

CHEZ AD. WARLEN ET Q. IMPRIMEURS-LIBRAIRES, A BRUXELLES; CREZ LES PRINCIPALX LIBRAIRES, ET CREZ TOUS LES BIRLCTEURS DE POSTES DE ROTALRE.





